





0503/12

## LA FRANCE

### LITTÉRAIRE.

TOME DOUZIÈME,

# PARIS. TYPOGRAPHIE DE RENOU ET MAULDE, Rue de Rivoli, 144.

## LA FRANCE

### LITTÉRAIRE,

OU

### DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

DES SAVANTS, HISTORIENS ET GENS DE LETTRES DE LA FRANCE, AINSI QUE DES LITTÉRATEURS ÉTRANGERS QUI ONT ÉCRIT EN FRANÇAIS, PLUS PARTICULIÈREMENT PENDANT LES XVIII° ET XIX° SIÈCLES.

Ouvrage dans lequel on a inséré, afin d'en former une Bibliographie nationale complète, l'indication: 10 des réimpressions des ouvrages français de tous âges; 2º des diverses traductions en notre langue de tous les auteurs étrangers, anciens et modernes; 3º celle des réimpressions faites en France des ouvrages originaux de ces mêmes auteurs étrangers, pendant cette époque.

#### PAR J.-M. QUÉRARD.

Jose L. Marifue chief glory of every people arise from its authors. Journson.

TOME DOUZIÈME.

DIX - NEUVIÈME SIÈCLE.

TOME DEUXIÈME.



#### **PARIS**

L'ÉDITEUR, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, Nº 3.

M DCCC LIX - LXIV.

## LA FRANCE

## LITTÉRAIRE.

#### R (1)

RE (le chevalier, plus tard comte Filippo), célèbre agronome italien, professeur d'agriculture à l'Université de Bologne, mort en 1817. l. Essais sur les engrais et sur les autres substances dont on fait usage en Italie pour améliorer les terres, et sur la manière de les employer; traduit de l'italien par M. Dupont. Paris, M<sup>mo</sup> Huzard, 1813, in-8, fig. (3 fr. 50). II. Quel-ques Fragments de l'Essai sur les engrais et les autres substances qui servent en Italie pour l'amélioration des terres, et sur la manière de les employer; trad. de l'ital. par M. Phelippe Beaulieux. Nantes, de l'imprim. de Mª Ve Camille Mellinet, 1846, in-8 de 60 p. III. Etablissements et conservation des prairies dans le royaume Lombard-Vénitien, d'après les « Nouveaux Éléments d'agriculture » de Filippo Re (fragment de l'ouvrage de Ph. Re, liv. vt, chap. 1, 2, 4); trad. par Phelippe Beaulieux. Paris, de l'impr. de Crapelet. 1849.

in-8 de 36 pag. IV. Culture des bois dans le royaume Lombard-Vénitien, d'après les « Nouveaux Éléments d'agriculture » de Filippo Re; trad. de l'ital. par le même. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1850, in-8 de 24 pages.

RE (le docteur Andrea), d'Occimiano. Favole italiane. Parigi, dai torchi di Herhan, 1836, in-18 de 5 feuil. READ ( ), docteur en médecine,

ARAD (), docteur en médecine, etc. Voy. « la France littéraire, » VII, 479. Ajoutez à cet article : Lettre de M. Read à l'auteur des Réflexions sur un projet de géographie médicale à l'usage des troupes. Metz, Ve Antoine, 1787, in 8 de 23 pages.

†READ (Ch.), ex-chef du service des cultes non catholiques au ministère de l'instruction publique, président de la Société de l'Histoire du protestantisme français. I. Note de statistique administrative sur les cultes non catholiques reconnus en France et en Algèrie. (Extr. du « Journal des Économistes», août

<sup>(</sup>i) Les signes que l'on remarquera en tête de beaucoup d'articles de ce volume, indiquent : l'asbériqu · \* les articles tronqués dans la · Llitérature française contemporaine », et la croix † ceux fui y ont êté entièrement omis.

1831). Paris, Grassart, 1831, in-8 RÉAL (le comte Pierre-François de 16 pag. II. Société de l'Histoire (Voy. la « France littéraire », VI du protestantisme français. (Circu-laire). Paris, de l'impr. de Desoye, 1852, in-8 de 12 pag. III. Henri IV et le ministre Baniel Chamier, d'après un journal inédit du voyage de ce dernier à la Cour en 1607. Fragment d'Histoire, lu à l'Académie des sciences morales et politiques, le 25 mars 1854, précédé et suivi de quelques considérations et documents pour servir à l'étude du caractère de Henri IV. Paris, A. Durand; Amyot, 1854, in-8 de 96 pages (2 fr. 50 c.). IV. Cultes non catholiques. (Extr. du « Dictionnaire de l'Administration franç.»). Strasbourg, de l'impr. de Mme Ve Berger-Levrault, 1855, in-8 de 8 p. V. Carte de la France protestante, présentant les circonscriptions consistoriales des églises réfor-mées, dressée pour la première fois. Une grande feuille coloriée (4 fc. 50 c.)

REAL. Sous ce nom, et sans autre indication, les auteurs de la « Littérature française contemporaine » citent deux ouvrages. C'est encore ici une nouvelle preuve de légèreté dans leur travail : Baith. Burle Réal du Gurban, docteur de Sorbonne, abbé de Lure, et non simplement Réal, est auteur d'une Dissertation anon, sur le nom de famille de l'auguste Maison de France, etc., Paris, 1762, in-4 de 8 pag., qui a été réimpr. avec quelques autres de Sallo et de Sozzi sur le même sujet, sous le titre de « Recueit de Mémoires et Dissertations qui établissent que c'est par erreur et un mauvais usage que l'on nomme l'auguste Maison qui règne en France la Maison de Bourbon, et que son nom est de France » (le tout publié par de Sozzi). Am-sterdam et Paris, Musier, 1769, in-12, et des Additions, Ibid., 1770, in-12. Voilà déjà une erreur; mais une plus forte encore, c'est d'avoir attribué au même Réal (Burle Réal de Curban), mort en 1774, les notes de la nouvelle édition de l'ouvrage de Barère de Vieuzac, intitulé « Conduite des princes de la Maison de Bourbon... (1854, in-8), tandis que ces notes sont du comte P.-F. Real.

(Voy. la « France littéraire », VII, 480.) A cet article, ajoutez : Mort à Paris, en mai 1834, et à la liste de ses ouvrages : I. Lettre au directeur de la Revue de Paris, sur les articles de ce journal intitulés : Statistique des journaux de province en Angleterre. Impr. dans le tome x11 (1830) de cette Revue. Il. Notes dans la nouvelle édition de l'ouvrage de Barère de Vieuzac, intitulé : « Conduite des princes de la Maison de Bourbon durant la Révolution, etc. » (1834, in-8). III. Indiscrétions, 1798-1830. Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du portefeuille d'un fonction-naire de l'Empire, mis en ordre par Musnier-Desclozeaux. Paris, Dufey, 1833, 2 vol. in-8 (15 fr.). Nous connaissons deux Notices sur le comte Réal, publiées depuis sa mort : l'une dans « le Nécreloge et le Biographe réunis », deuxième année, t. x1 (1834), p. 116; l'autre dans la « Biographie universelle », t. LXXVIII (1846), p. 374-93, article signé : V-ve (Villenave (1).

REAL (G.), petit-fils d'André Réal le conventionnel, et fils de M. Félix Réal, député de l'Isère sous la Restauration; secrétaire-général de l'administration centrale du chemin de fer de Lyon. Le général Marchand. (Extr. de « l'Ami de l'Ordre », du 50 nov. 1851). Gre-noble, de l'imp. de Maisonville,

1851, in-8 de 20 pag

REAL DE AZUA (don Gabriel Alejandro). I. Fabulas. Paris, Salva, 1859, in-18. II. Poesias diversas. Paris, el mismo, 1839, in-18. III. Come-dias. Paris, el mismo, 1840, in-18. REAU DE SARREST (O.). Nouveau

Traité d'élocution, le mécanisme du langage, ou l'Art de rendre ses pensées. Bordeaux , Faye, 1843, in-12 (3 fr.). Deuxième édit., sous le titre Mécanisme du langage, etc. Montauban, de l'impr. de Forestié, 1845, in-12.

REAUCREUX (A.). A Sophie Cruvelli.

<sup>(</sup>t) Le nom de Réal'a apportenu à quelques hommes listorques de la France, tels que André Real, conventionnel, mort à Grenoble le 10 oc-tobre 1832; un colonel Real, l'un des véterans de l'armée d'Egypte, mort à Strasbourg en fè-vrier 1831, dans sa 81° année. Nous ne comalis-sons point d'ecrits ni de l'un ni de l'autre. «

(Poésie.) Paris, de l'imp. de Chaix, 1832, in-8 de 8 pag. (1 fr.) REAUME (E.-J.). Avec M. G. Hesse:

Récits et épisodes de l'Histoire de France, accompagnés des principales armoiries, depuis les Croisades. Paris, Ducrocq, 1841, in-18 avec neuf grav. (3 fr. 50 c.)

\*Réaume (l'abbé A.), d'abord curé de Mitry, aujourd'hui chanoine de Meaux. I. Le Guide du jeune prêtre dans une partie de sa vie privée et dans ses différents rapports avec le monde. Paris, Sirou (Lecoffre), 1844, in-12 de 13 feuilles (2 fr. 50 c.). Seconde édition, augmentée et soigneusement retouchée par l'auteur. Paris, Lecoffre, 1850, in-18 de 13 feuil. (2 f. 50 c.). Traduit en allemand sur la première édition, et impr. à Schaffausen en 1846, in 8 de viij et 256 p. II. Instructions sur le Carême et les quatre fins dernières de l'Homme. Paris, Lecosfre, 1851, in-12 (2 fr. 50 c.). III. Instructions sur le Sacrement de pénitence, à l'usage du clergé et des fidèles, faisant suite aux « Instructions sur le Carême». Paris, le même, 1855, in-12 (2 fr. 50 c.). IV. Petit Rituel, ou Guide pratique des paroissiens dans la réception des sacrements et les principales circonstances de la vie chrétienne. Paris, Vivès, 1857, in-18 raisin de xj et 247 p. (75 c.)

REB (l'abbé L.), aumônier de l'hôpital militaire du Roule. Avec M. Schauer de Marckolsheim. Le Code moral et religieux de l'officier, du sous-officier et du soldat. Paris, Léautey, 1852, in-12 de 11 feuil-

les (1 fr. 50 c.).

RÉBAULD DE LA CHAPELLE, VOY.

RIBACLD DE LA CH.

REBEL, avocat à la Cour impériale de Paris. Avec M. Juge: Traité théorique el pratique de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer, où sont expliqués les droits et les obligations des Compagnies, des actionnaires et du public, etc. Paris, Cosse et Delamotte, 1846, in-8 (7 fr. 50 c.).

REBIERE (Julien). Avec Frey de Neuville : 1. Les Tombeaux du Louere, épisode de juillet 1850. Paris, de l'impr. de Mie, 1832, in-8 de 24 pag. II. Anniversaire du martyre de Jean le Précurseur. Discours prononcé le 26 juin 1834, à l'église des chrétiens primitifs. Paris, de l'impr. de Carpentier-Méricourt, 4834, in-8 de 16 pag. Dédié au grand - mattre des Templiers (le médecin Fabré-Palaprat). Avec M. Ad. Breant : III. Notice historique, statistique et biographique sur St-Germain - en - Laye, précédée de l'itinéraire par le chemin de fer, suivie de l'historique des chemins de fer, et de notes sur le service de Paris à St-Germain et stations intermédiaires. Paris, Becquet jeune, 1838, in-18. IV. Avec le même : Itinéraire de Paris à Saint-Cloud par le chemin de fer de la rive droite. Paris, Augueux, 1839, in-18 de 36 pag.

REBIGIANI (F. S.), Faentino. I. Rime diverse. Lione, dai torchi de Nigon, 1843, in-8 de 8 pages (50 c.). II. Grammaire italienne, ou Recueil des règles et observations grammaticales à l'usage des Français. Lyon et Paris, Périsse frères, 1845, in-12 de 393 pages. (2 fr. 50 c.). III. La Magriana. (Poemo, canto primo.) Lione, dai torchi de Perisse fratelli, 1846, in-18 de 36 pag.; et La Guillotière, de l'impr. de Bajat, 1851, in 18 de 44 pages. Ce poëme devait avoir douze chants.

REBILLARD (Henri). Le Serment au point de vue chrétien, thèse. Strasbourg, de l'impr. de Dannbach,

1852, in-8 de 32 pag. REBITTÉ (D.). Guillaume Budé, restaurateur des études grecques en France, Essai bistorique, Paris, Joubert, 1846, in-8 de 18 feuilles

(4 fr.). Thèse.

REBOLD (Emmanuel), professeur de galvanisme, à Paris. I. Histoire générale de la franc-maçonnerie basée sur ses anciens documents et les monuments élevés par elle depuis sa fondation, en l'an 715 avant Jésus-Christ, jusqu'en 1850 (trad. sur le manuscrit allemand par l'auteur même). Paris, Franck, 1851, in-8 (5 fr.). H. La Médecine du pauvre et du riche, problème résolu par le triple électro-galvanique. Nouveau système curatif réunissant tous les avantages de la vieille médecine, de l'homœopathie, du magnétisme et de l'hydrothérapie, sans présenter au-cun de leurs inconvénients. Paris, l'Auteur, rue d'Orléans-St-Honoré, n. 17, 1853, in-8 de 50 p. (1 fr.)

REBONDI (Mess Marie). Révélations et Inspirations. 4re et 2º livraisons. Paris, l'Auteur, 1834-33, 2º livr. in-8, ensemble de 32 pag.

REBOUL, Discours sur les moyens d'encourager l'agriculture en Provence. Aix, David, 1770, in-8 de 63 pag.

(Apon.)

\*REBOUL (Henri), géologue très-dis-tingué, dont le savant F. Arago faisait le plus grand cas, et en même temps littérateur sérieux. homme chez lequel l'honorabilité égalait le savoir. H. Reboul naquit à Pézénas (Hérault), vers le milieu du siècle dernier. Avant la Révolution, il était correspondant de l'Académie de Toulouse, et fut nommé membre de l'Académie royale des sciences de Paris, le 18 août 1792. A la création de l'Institut, on y appela les membres de l'ancienne Académie, et H. Reboul fut rétabli le 2 pluviôse an x11 (23 janvier 1804) comme correspondant de la première classe. Ce savant honorable est mort dans sa ville natale, le 11 mars 1839, à près de 76 ans. Il a été remplacé à l'Institut le 24 juin suivant par le docteur Buckland, d'Oxford. Nous connaissons de H. Reboul les mémoires et ouvrages suivants: - Physique et Chimie. - I. Examen des phénomènes de l'acide nitreux. Lu à l'Acad. de Toulouse, les 16 et 24 mai 1787. Impr. dans les Mém. de l'Acad. de Toulouse, prem. série, t. III (1788), p. 232 et suiv. II. Description d'un eudyomètre atmo-sphérique. Lue à la même académie, le 19 juillet 1787. Impr. dans le même volume, pag. 378. III. Lettre à M. Delametherie, sur la combustion, 8 déc. 1788. Imp. dans le . Journal de physique . , t. xxxiv (1789), pag. 124. IV. Avec Vidal: Exposition d'un nivellement fait dans les Pyrénées pendant les mois de juillet et d'août 1787. Lue à l'Acad. de Toulouse en 1788. Impr. dans les Mém. de l'Acad, de Toulouse, prem. série, t. IV (1790), pag. 1 et suiv. V. De la Cristallisation de l'acide muriatique oxigéné. Lu à la même académie, le 10 juin 1789. Impr. dans le même vo-lume, pag. 57 et suiv. VI. Nivellement des principaux sommets de la chaine des Pyrénées. Lu à l'Institut le 30 juin 1817. Impr. dans les ·Ann. de physique et de chimie», t. v (1817), pag. 234 et suiv. — Géologie. — VII. Mémoire sur la géologie des montagnes maudites, vallée de l'Essera, dans les Pyrénées. Impr. dans le « Journal de phys., t. xcv (1822), pag. 416 et suiv. VIII. De la Détermination géognostique du terrain marin tertiaire. Beziers, 1829, in-8 de 56 pag. IX. Notice sur un examen comparatif des terrains tertiaires du bassin de l'Hérault et de ceux du bassin de la Seine. Imp. dans le «Bullet, des sc. natur., t. xxi (1850), pag. 213 et suiv. X. Précis d'une comparaison des terrains de la deuxième époque tertiaire dans les bassins hétérogènes. Lu à la Soc. géologiq. de France, le 18 avril 1831. Imp. dans le Bull, de cette société, prem. série, t. 1er (1831), pag. 161 et suiv. XI. Précis de quelques observations sur la structure des Pyrénées. Lu à l'Institut, le 26 sept. et à la Soc. géolog., le 5 déc. 1831. Impr. dans les « Ann. des sciences naturelles», prem. série, t. xxiv (1831), pag. 253 et suiv., et dans le « Bull. de la Soc. de géolog..., prem. série, t. 11 (1832), pag. 74 et suiv. XII. Mémoire sur le synchronisme du terrain tertiaire inférieur métalymnéen et polymnéen. Lu à la Soc. géolog. le 16 avril 1832. Impr. dans le Bulletin de cette soc., prem. série, t. II (1832), pag. 383 et suiv. XIII. Géologie de la période quaternaire, et Introduction à l'Histoire an-cienne. Paris, Levrault, 1855, in-8 (3 fr. 50 c.). XIV. Résumé explicatif d'une coupe géognostique du bassin Gebenno-Pyrénéen. Lu à la Société géolog., le 6 mai 1833. Impr. dans le Bulletin de cette société, t. 111 (1833), pag. 26 et suiv. XV. Mémoire sur les terrains de comblement et d'attérissement quaternaires, et sur les terrains de comblement tertiaires. Lu à la Soc. géolog. de France, le 6 mai 1833. Impr. dans les Mém. de cette société, t. 1er (1833), pages 197-213. Il y a eu quelques exemplaires tirés à part. XVI. Note sur la structure des Pyrénées, extraite d'un Mémoire présenté à l'Académie des sciences, le 26 sept. 1831.

Impr. dans les . Ann. des sciences natur., t. xxiv (1834), pag. 240 et suiv. XVII. Essai de géologie descriptive et historique. Prolègomènes et période primaire. Stras-bourg et Paris, Levrault, 1833, in-8 avec une planche (3 fr. 50 c.) XVIII. De l'Antiquité des terrains de Béziers et de Pézénas (Hérault). (Béziers), 1838, in-8. L'ouvrage de Reboul le plus capital en géologie et auquel il avait passé sa vie, est resté inédit. Ce sont des Etudes de la géologie pyrénéenne, 3 vol. avec des coupes de terrains. Le manuscrit de cet ouvrage a été donné par la famille à la biblioth du Muséum d'hist. naturelle, et M. Desnovers, son conservateur, ayant eu l'obligeance de nous le communiquer, nous allons en faire connaître la composition. Tome 1er. Région orientale. Tome 11. Région de l'Ariége et du Salat. - Région de la Garonne. - Région des Gaves. Tome III. Philosophie de la géologie pyrénéenne. Dans la pensée de l'auteur, ce volume (composé de 36 chapitres) pouvait être imprimé isolèment des deux autres, qui, péanmoins, étaient propres à lui donner une sorte de sanction, en lui servant en quelque manière de pièces justificatives et de point de départ, ou de point d'appui. Les trois volumes avaient été revus par leur auteur pour l'impression, et il avait fait ses dernières corrections à la fin de 1838. - Littérature et Philosophie. - XIX. Essai d'analyse politique sur la Révolution française et la Charte de 1830. Pézénas, Robert, et Montpellier, Sevalle, 1831, in-8 de 128 pag. XX. Le dernier des Trancavels (1). Mémeires d'un troubadour du xviie siècle, traduits de la langue romane, avec des notes historiques et critiques. Pézénas, de l'impr. de Bonnet, et se trouve à Paris, chez Tenon, 1834, 4 vol. in-12 (8 fr.) Ouvrage de la composition de H. Reboul. Voy. sur ce roman historique, très-remarquable, le compte-

rendu qu'en a donné M. P. Tournal dans la « Revue du Midi », pag. 326-32, compte-rendu dans lequel le collègue de Reboul à deux ou trois sociétés savantes a très-judicieusement apprécié les travaux géologiques du correspondant de l'Institut (1). XXI. Henri Martin. Strasbourg, de l'impr. de Silbermann, 1833, in-8 de 4 pag. Stances en l'bonneur du propriétaire d'une ménagerie de ce nom. XXII. Logique baconienne, ou des Lois du raisonnement selon la méthode de Bacon. Paris, Levrauft, 1833, in-18 de 72 pag. — On dit que H. Reboul a douné des articles au « Bulletin de la Société de géographie».

REBOUL (Jean), poëte distingué, boulanger à Nimes, représentant du Gard à l'Assemblée Nationale de 1848, élu par 51,000 voix; né à Nimes, le 3 janv. 1796. M. Reboul qui a été à l'Assemb. Nation, le «représent. des classes laborieuses « et intellectuelles du Midi, est « un homme dont la nature s'est « plu à compenser l'origine et la « condition obscures par le donde « la poésie, et dont la France a répété les vers depuis plus de « vingt ans. Il n'est personne que « n'ait attendri la lecture de sa « touchante élégie intitulée l'Ange « et l'Enfant. Ce qu'il y a dans « M. Reboul de plus admirable peut-être que son talent, c'est l'inaltérable modestie de son ca-« ractère. Au lieu de céder à l'en-« trainement des éloges, en répondant à l'appel du monde litté- raire, où son génie lui eût bien-« tôt, sans doute, créé de vaniteux « loisirs, comme le poëte Jasmin, « il a préféré maintenir son exis- tence dans l'humble exercice du « travail de chaque jour, et le poëte « est resté le boulanger de Nimes (2); . On a de M. Jean Reboul: I. Poésies, précédées d'une Préface. par M. Alexandre Dumas, et d'une Lettre a l'éditeur, par M. Alphonse de Lamartine. Paris, Ch. Gosselin. 1835, in-8 (7 fr. 60 c.). 111º édition.

<sup>(</sup>i) Trancavels est le nom patronymique d'une serie de vicomtes de Bêziers. C'est sur Raymond-Roger Trancavels, l'un d'eux, et sur la guerte contre les Albigeois de son époque, que Frédéric Soulié a composé ses Ch onques languedocemes, dont une partie est initialée le Picomie de Bêziers (Raymond-Roger).

<sup>(1)</sup> Il a été tiré à part des exempl, de la Notice de M. P. Tournal.

<sup>(2)</sup> Profils critiques et biographiques des 900 représeutants du peuple: par un vétéran de la presse (M. Lelarge de Lourdoueix fils). Paris Garnier frères, 1848, in 18.

Paris, le même, 1835, in-18 (4 fr. 50 c.). Iv édition, revue et corrigée. Paris, le même, 1836, in-18 (4 fr. 50 c.). Autre édition, précédée d'une Notice histor, et littér. (signée A.), revue et augment, par l'auteur. Paris, Delloye, 1840, in-18 de 5 feuilles 2/3, plus un portrait (4 fr. 75 c.). Autre édition. Paris, le même, 1840, in-18 de 6 feuilles, avec un portrait (1 fr. 75 c.); 1841, in-18 de 5 feuilles 1/2, avec un portrait (1 fr. 75 c.). Paris, Delloye, Garnier, 1842 in-18 de xix-183 pag. avec portrait (1 fr. 75 c.). Il. Le dernier Jour, poëme en dix chants, accompagné de notes et suivi d'une Lamentation à la ville de Nîmes. Paris, Delloye, 1839, in-8 (7 fr. 50 c.). Nouvelle édition, revue et augmentée par l'auteur. Paris, Delloye, 1841, in-18 de 6 feuilles (1 fr. 75 c.); Paris, Delloye, Garnier frères,, 1842, in-18 de xj-201 p. (1 fr. 75 c.), et réuni aux Poésies, édit. de 1842 (3 fr. 50 c.) III. *Poésies* nouvelles. Paris, Charpentier, 1846, in-12 de 10 f. (5 f. 50 c.) IV. Le martyre de Vivia, mystère en 3 actes et en vers. Représ. sur le sec. Théatre Franç., le 6 avr. 1850. Paris, Giraud et Dagneau, 1850, pet. in-12, de 3 feuilles 2/3 (1 fr. 50 c.). Quelques passages supprimés pour la représentation ont été rétablis à l'impression. V. L'Ange et l'Enfant, par J. Reboul. — L'Enfant dans le Ciel, par J. Dombre, (En vers.) Paris, Meyrueis, 1854, in-8 de 4 pag. La pièce de M. J. Reboul a été traduite en vers latins, par M. Eugène Beaufrère, professeur au lycée de Nîmes, et imprimée à la tête d'une autre traduction en vers latins de la pièce de M. Alfred de Musset, intitulée « Une bonne fortune ». Nimes, Soustello, 1857, in-12 de 21 pag.). VI. Les Traditionnelles, nouvelles poésies. Paris, 1856, gr:in-18 (3 f. 50 c.). Avant la publication de son premier recueil de poésies, M. Reboul avait fourni des petites pièces de vers dans des recueils et ournaux qui ont trouvé place dans le volume de 1835; plus tard il a continué à en fournir qui sont au nombre des « Poésies nouvelles » de Biographies de M. J. Reboul. - Outre la Notice historia. et littéraire sur M. J. Reboul, qui

se trouve à la tête de ses poésies, editions à partir de 1840, nous connaissons encore deux Notices sur ce poëte : celle de la « Galerie de la Presse», 2º série, et celle de M. F. Z. Collombet, intitulée . J. Reboul, de Nîmes; étude biographique et littéraire », imprimée dans la « Revue du Lyonnais », et dont il y a eu 100 exemplaires tirés à part, 1839, broch. gr. in-8.

REBOUL (l'abbé Augustin). Pratique de société, à l'usage des confréries érigées en faveur des âmes du purgatoire. Paris, à la sacristie de Saint-Merry, Mme Delaguette, 1839, in-18,

REBOUL. Code universitaire de l'étudiant en droit, ou Exposition méthodique des règlements en viqueur dans les Facultés de droit. Paris, Videcoq, 1845, gros in-18

(4 fr.). REBOUL (D.). Notice biographique sur le général Despinoy; par M\*\*\* D. R. B. Paris, Techener, 1849, in-8 de xvj pages. Tirage à part de la Notice qui se trouve en tête du Catalogue de la bibliothèque du général : il a servi, à mettre en tête du

Catalogue des tableaux. EBOUL (l'abbé). Souvenirs d'un ha-REBOUL (l'abbé). Souvenirs d'un ha-bitant d'Aubenas sur la Mission prèchée dans cette ville par le P. Lavigne pendant le jubilé de 1851. (En vers, avec des notes). Aubenas, de l'impr. de Bonnefoy, 1851, in-8

de 60 pages. REBOUL (Ch.). Scènes de voyage. Forteresse de Vnézapné, souvenirs de la guerre du Caucase. Imprimé dans la «Revue des Deux-Mondes»

du 15 avril 1853.

REBOUL-BERVILLE (C.-A.), juge de paix du canton de Nanterre. (Voy. «la France littéraire» VII, 483. A la liste de ses écrits, ajoutez les suivants: I. Troisième Lettre sur le projet d'établissement d'un cimetière unique à Versailles. Versailles, de l'imp. de Kléfer, 1835, in-8 de 24 pag. II. Récit d'un pélerinage au monastère de la Trappe d'Aignebelle (Drome). Impr. dans la «Re-vue religieuse et édifiante», décem-bre 1836. M. Charles-Henri Flour de Saint-Genis a publié en 1832 (Paris, Hip. Souverain, in-12 de 248 pag. avec une vignette), sous le pseudonyme de Charles-Henri

d'Ambel, un roman intiulé: «Le Trappiste d'Aiguebelle», qui a et deux éditions. III. Les Abeilles du presbytère. (Extr. de la «Nevue religieuse et édifiante».) Paris, de l'impr. de Decourchant, 1838, in-8 de 8 pag. IV. Pélerinages à Notre-Dame-de-la-Trapped Aiguebelle, près Grignan (Drome). Versailles, de l'imp. de Riéfer, 1830, in-8 de 16 p. [EBDULLEAU (le doct.), médecin en

l'imp. de Kléfer, 1830, in-8 de 16 p.
REDULLEAU (le doct.), médecin en chef des établissements hospitaliers civils de Constantine (Algète). Notice sur la résine de thapsia garganica et sur son emploi en medecine comme agent révulsit, sous forme d'emplatre. Constantine, de l'imp. d'Abadie, 1837, in-8 de 15 p.

RENOULEAU (Emile), ne a Clamecy. Des Substitutions en droit français. Thèse pour la licence soutenue à la Faculté de Droit de Paris. Paris, de l'impr. de Mourgues frères, 1837, in-8 de 71 pag.

RESOULLEAU DE THOIRES (E-F.).
Nouveau Manuel complet de peinture sur verre, sur porcelaine et sur émail. Paris, Roret, 1843, in-18, avec une planche (2 fr. 50 c.).

Renoum (Félix - Léon), d'Orgelet
(Jura). Il publia en 1814 un «Calendrier perpétuel», qui l'a fait
qualifier de savant dans les dernières livraisons de «l'Art de vérifier les dates», où ce travail est
inséré. Bien plus tard, il a fait
imprimer l'opuscule sulvant, qui
a été plusieurs tois reimprime.
Pensées religieuses en vers et en
prose, propres à élever l'ane de la
ieunesse vers son Gréateur. Lonsle-Sauture, de l'imp. de Gauthier,
1849, in-12 de 24 pag. Resançon, de
l'impr. de Jacquet, 1849, in 8 de
12 pag. Belfort, de l'imp. de Grere,
1851, in-8 de 16 pag. Bourgeer,
Bresse, de l'impr. de Bottler, 1835,
in-8 de 16 pag. Ambert, de l'impr.
de Grangier, 1855, in-8 de 16 pag.
Monlins, de l'impr. de Martial

Moulins, de l'impr. de Martial Place, 1856, în-8 de 16 pp.
REBOURG (Célestin), littérateur qui pe paralt avoir écrit que pour les journaux et recueils. Nous avons trouvé de lui : I. Episode de lavie de mon ami Franz, dans le «Panorama de la lecture et de l'illustration», prem, année (1848). Il. El Hadji Zeyan, le marchand de dates, dans «le Voleur», du 20 avril 1849.

Cet auteur a fourni quelques autres morceaux à ce dernier journal.

REBOURS (1.-B.-A.), ancien avocat à la cour des aides de Paris. Ode sur la mort de Catherine II, impératrice de Russie, couronnée en 1797 au lycée de Hambourg, (Voy. le Mag. encycl., 3e ann., t. 1°, p. 40).

REBOUT (A.-E.), professeur adjoint à l'Ecole royale gratuite de mathématiques et de dessinen faveur des metiers relatifs aux arts.

Avec M. Normand ainé: I. Monuel de géométrie, de dessin linéaire, d'arpentage et de nivellement, à l'usage des écoles élementaires.

Paris, Normand ainé, Carilian-Geury, L. Colas, 1840, in-8 de 13 feuil., plus un Atlas in-foi. de 27 planches, dont une color. (12 fr.).

II. Avec le meme: Enudes d'ombres et de lavis, appliquées aux ordres d'architecture, ou Vignole ombré. Paris, les mêmes, 1843, gr. in-foi. oblong de 3 feuilles, plus 13 planches gravées sur acier par Normand aine (18 fr.).

Rebstock (L.-V.). Aux spéculateurs de la province. Paris, de l'impr. de Blondeau, 1844, in-8 de 32 pag. Sur les marchés à terme.

RÉCAMIER (Jos.-Claude-Anthelme), docteur en médecine de la Faculté de Paris, reçu en 1799; chirurgien major dans les dernières années du premier Empire; plus tard professeur à la Faculté de médecine de Paris et au Collége de France, démissionnaire de ses deux chaires, en 1830, par suite de refus de prestation de serment : médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, et membre de l'Académie royale de médecine; né à Bochefort en Bugey (Ain), le 6 novembre 1774. Voici ce que le docteur C. Sachaile [Lachaise] disait du docteur Récamier en 1845 dans ses « Médecins de Paris jugés par leurs œuvres », in 8, p. 542. « M. Récamier, Il faut en convenir, est un de nos praticiens les plus connus. Mais cet avantage, le doit-il aux services qu'il a rendus à l'art? Il est permis d'en douter, car lorsqu'on fait la revue rétrospective de tout ce qui a été fait en faveur de cet art depuis le commencement de ce siècle, on ne trouve pas grand chose qui lui soit propre. Otez en effet les deux volumes qu'il a publiés en 1829 sous le titre de Recherches sur le traitement du cancer, etc. puis quelques articles fournis, soit à la «Revue médicale», soit à divers autres recueils, l'emploi qu'il a, un des premiers, fait parmi nous du speculum, et vous aurez fait, à très - peu de chose près, tout l'inventaire de son bagage scientisique (1). Mais, en revanche, M. Récamier a voulu jouer un rôle en politique. Lancé des son début dans une certaine fraction de l'aristocratie impériale, il s'est jeté à corps perdu dans la Restauration, et a surtout embrassé avec une déplorable chaleur les idées ultramontaines qui ont signalé ses dernières années. Nommé sous l'influence de ces idées, professeur à la Fa-culté et au Collége de France, il refusa, sous le nouvel ordre de choses (legouvernement de juillet) de prêter le serment exigé, à tort ou à raison, mais légalement obligatoire, et se posa en persécuté. Qu'a perdu la science à cette retraite annoncée par les sacristains du noble faubourg comme une ca-lamité publique? Pas grand chose, dirons-nous encore, car à part certains éclairs d'érudition scolastique dont il semait ses leçons, ses cours n'ont jamais été qu'un as-semblage d'idées mal assorties, d'opinions exagérées, dépourvues de tout lien qui pût donner l'apparence d'une doctrine. Laissons donc M. Récamier faire des vœux pour un règne à tout jamais passé et invoquer autre chose que les bienfaits de la science pour le salut de ses malades ; remercions-le de l'usage qu'il a répandu parmi nous du speculum, pourvu toutefois qu'il l'emploie à quelque chose de plus rationnel que l'extirpation de la matrice, et souhaitons, pour sa réputation de praticien,

qu'il vienne lire à l'Académie de Médecine quelque chose de plus sérieux que les communications qu'il y a faites, il y a deux ou trois a**ns,** sur la nécessité des lavements et la manière de préparer les cataplasmes. Le docteur Récamier est mort à Paris, le 23 juin 1852 : c'était un homme généreux et bienfaisant. Voici la liste de ses ouvr. I. Essai sur les hémorrhoïdes. Thèse. Paris, an VIII, in-8. II. Recherches sur le traitement du choléra-morbus, extraites de la « Revue médicale», cahier de mars 1832, et augmentées d'un premier supplément, Paris, Gabon, 1828, in-8 de 40 pages. II. Recherches sur le traitement du cancer par la compression méthodique, simple ou combinée, et sur l'histoire générale de la même maladie, suivies de notes, 1º sur les forces et la dynamique vitales; 2° sur l'inflammation et l'état fébrile. Paris et Montpellier, Gabon, 1829, 2 vol. in-8, avec 7 planches (12 f.). III. De la Souveraincié temporelle du Pape: (Extr. du • Correspondant», numero du 31 décembre 1848). Paris, de l'impr. de René, 1849, in-8 de 16 pag. V. Recherches pratiques sur la conduite à tenir dans le choléra algide et asiatique. Paris, Labé, 1849, in-8 de 64 pag. (75 c.). Deuxième édition, augmentée d'ob-servations pratiques et de quel-ques réflexions philosophiques sur la cause du choléra algide. Paris, le même, 1849, in-8 de 152 p. (1 fr. 75 c.). VI. Un mot à M. Vacherot au sujet de son Hist, critique de l'école d'Alexandrie et de sa réponse à M. Gratry. Paris, de l'impr. de Brière, 1851, in-8 de 16 pag., ou Paris, de l'impr. de Vrayet de Surcy, 1851, in-8 de 16 p. (2º édition). Cet écrit a d'abord paru en fenilleton dans « l'Opinion publique» du 7 août 1851 (1). - De plus, le docteur Récamier à fourni des articles à la «Revue médicale» de 1831 à 1838, et a fait plusieurs

<sup>(</sup>f) Ajoutons pourtant que le professeur Récamier est encore l'inventeur d'un appareil galvano-électrique sur lequel on a écrit : f Quelques mots sur l'appareil galvano-électrique (cataplasme qalvanique) du profe-seur Récamier, Revue des maladies contre lesquelles cet appareil peut être employé avec succès, par le docteur Jules Massé. Paris, Baillière; l'aul Gage, pharmacien, 1831, la 8 g 32 pag. (1 fr.); 2 Appareil galvano-électrique portaulf du professeur Récamier, ou Cataplasme galvanique. Paris, Paul Gage, 1851, in-8 de 5 pages (J - M. C.).

<sup>(1)</sup> Les auteurs de la « Littérature française contemporaine » n'ayant point, contre leur usage, fait de renvoi a « la France littéraire », on serait porté à croire, d'après l'insignifiant arricle qu'ils auteur que et de la cocte de l'est de la contre de la cocte de l'est de la comme de la cocte de la coct

communications à l'Académie de médecine, qui ont été imprimées dans le Bulletin de cette académie. - Biographies de J.-C -A. Récamier. On a plusieurs Notices biographiques sur le docteur Récamier : 1º Celle de la «Biographie des hommes du jour, par MM, G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. IV, première partie (1838), p. 33-36; Le docteur Récamier, par le docteur Amédée Aussendon, Impr. dans le «Siècle», numéro du 16 juil. 1832. Article concis, mais dans lequel Récamier, comme habile praticien, est autrement apprécié que par le docteur Lachaise, dont nous avons reproduit plus haut le jugement; 3º Notice sur le docteur Récamier, par le docteur Padioleau, de Nantes, son élève. Nantes, de l'impr. de Biarnès, 1852, in-8 de 16 pag. Autre édit. (aug. mentée). Nantes, de l'imprimerie de Mme veuve Camille Mellinet, et se trouve à Paris, chez Germer-Baillière, 1853, in-8 de 40 pp.; 4º Eloge de M. Récamier; par le docteur Henri Gouraud, son disciple et son ami. Paris. Donniol, 1853, in 8 de 144 pag. A la fin de cet Eloge, on trouve une note sur quelques-uns des travaux de Récamier; 5º Notice hist, sur le doct. Récamier, anc. prof., etc.; par le doct. Vignolo. (Extr. de la « Revue médic. de Paris»). Paris, 1855, in 8; 6º Eloge de M. Récamier, par Dubois, secrét. perpétuel de l'Acad. imp. de médecine. Impr. dans les Mem. de cette Acad., t. xx (1856), pag. xxxv à Iviij. Contre l'assertion de tous les biographes de Récamier, M. F. Dubois fait naître ce, médecin à Cressin (Ain) (1).

†RECAMIER (Mme Jeanne-Françoise-Julie-Adelaide) (2). Mme Récamier n'ayant rieu fait imprimer, son nom ne devrait pas avoir de place ici, nous dira-t-on, Mais Mme Récamier, la Mme Geoffrin du xix siècle, ne s'est-elle pas trouvée liée à toutes les premières illustrations littéraires de notre siècle, et n'a-t-elle

pas, par son éminent esprit, exercé une assez grande influence sur nos écrivains, pour mériter que son nom soit rappelé dans un Dictionnaire d'auteurs français? Mile Bernard, née a Lyon, le 4 décembre 1777, était tille de M. Bernard, notaire à Lyon, qui vint à Paris sous le ministère de M. de Calonne, comme receveur des finaces; il était administrateur des postes, lorsqu'il fut destitué sous le Consulat, comme suspect de connivence avec les royalistes. Elle fut mariée avant seize ans à un riche banquier de Paris, M. Récamier, et son salon devint, sous le Consulat et l'Empire, le rendez-vous d'une société choisie qui ne tarda pas à exciter les ombrages du pouvoir; on y remarquait Lucien Bonaparte, le genéral Moreau, Bernadotte, David, La Harpe, M<sup>me</sup> de Staël, Benjamin Constant, Mathieu et Adrien de Montmorency, et plus tard Chateau-briand et Ballanche, qui restèrent jusqu'à leur mort ses plus intimes amis. Éloignée de Paris, en 1811, par la police impériale pour ses nombreuses visites à Coppet, ou résidait Mme de Staël, alors exilée, elle séjourna quelque temps à Lyon, où elle se lia avec Camille Jordan et Ballanche, puis alla visiter l'Italie. où l'attirait son goût exquis pour les arts, et où elle trouva l'accueil le plus empressé. L'exil de Muo Récamier ne fut jamais révoqué, et elle se refusa constamment à toute démarche pour le faire adoucir. Elle ne put revoir la France qu'après la chute de l'Empire. Eprouvée plusieurs fois par de grands revers de fortune, elle les supporta avec dignité et alla s'ensevelir en 1819 à l'Abbaye-aux-Bois (rue de Sèvres). Elle n'en fut pas moins recherchée du monde qu'elle fuyait, et vit, comme dans ses plus beaux jours, sa retraite fréquentée par toutes les célébrités de l'époque. Mme Récamier se plaisait à rapprocher, pour les concilier, les hommes des opinions les plus opposées, et n'employait son crédit qu'à soulager le malheur, à protéger le mérite ou à servir l'amitié. D'une beauté incomparable, qu'elle eut le privilége de conserver fort tard, et à laquelle se joi-

<sup>(1)</sup> M. E.-M. OEttinger, dans sa · Bibliographie biographique universelle » ne cite que deux notices sur le professeur Récamier.

<sup>(2)</sup> Le nom de Juliette est celui que Nme Récamier a toujours porté et qu'elle signait.

gnaient tous les dons de l'esprit et du cœur, elle fut entourée d'adorateurs; mais, se contentant de plaire, elle sut se préserver de toute faiblesse. La mort enleva cette noble femme à la Société, le 11 mai 1849; elle mourut à la Bibliothèque nationale, chez sa nièce Mme Lenormant. C'était, comine l'a dit avec beaucoup de justesse l'un de nos écrivains du jour (1), « la dernière partie de « cette société d'élite dont nous « avons vu se fermer la tombe. · Elle eut le malheur de survivre a à sa génération, si bien qu'à a la fin de sa vie, son cœur n'é-tait plus qu'un vaste cimetière « où reposaient, les uns à côté « des autres, ces rois et ces hom-« mes célèbres, ces reines et ces « femmes illustres, toute cette réu-« nion de grandes intelligences « dont elle avait été adorée. De « tous ces chevaliers fidèles, pas « un ne resta pour mener son « deuil. Le dernier parti, Cha-« teaubriand, l'avait précédée « de quelques mois dans le tome beau ». - Mme Récamier avait consigné dans plusieurs volumes manuscrits les souvenirs d'une vie si pleine d'intérêt, mais en mourant elle ordonna de les détruire. Par un article spécial de son tes-tament, elle a légué à sa nièce, Mad. Lenormant, des correspondances considérables d'un grand intérêt. Il est dit dans cet article qu'elle s'en remet à la tendresse et à la prudence de sa nièce pour en disposer comme elle le tronverait convenable : mais jusqu'à présent la légataire n'a pas trouvé que le temps fût venu de leur donner de la publicité. - Les arts et les lettres ont perpétué le souvenir de cette noble femme. Gérard a peint son portrait en pied, qui est un chefd'œuvre ; Canova a fait sous le nom de Béatrix un buste qui offre ses traits. De son côté, la littérature qui, du vivant de Mme Récamier, avait si souvent chanté ses louanges, a été unanime pour déplorer la perte de cette femme supérieure. Biographies de Mme Récamier.

d'Hautpoul, et plus particulière-ment sur celui de Mad. Récamier; 2º Mad. Récamier, Laharpe, Mad. de Staël et M. Necker. Chapitre des · Portraits et Souvenirs contemporains », par Benj. Constant, impr. dans « Paris, ou le Livre des Cent et un », t. vii (1832), p. 155-164; -3º Athénais, ou le Château de Coppet en 1807, nouvelle historique par Mme la comtesse de Genlis (ouvrage posthume), suivie de notes et d'extraits des Mémoires du temps. Paris, imp. de J. Didot l'ainé, 1832, in-18 de 177 p. Sous ce titre, Mad. de Genlis a donné un épisode de la vie de Mad. Récamier. C'est celui où cette dernière, exilée et réfugiée à Coppet près de Mad. Stael, connut chez cette dernière le prince Auguste de Prusse, qui s'éprit d'une grande passion pour Mad. Récamier, et l'engagea à profiter du divorce pour l'épouser. « Athénaïs » avalt déjà été Imprimée l'année précédente à la suite de « Paris et la Province à Paris », par Mad. G. Ducrest, 3 vol. in-8. Ballanche sol-licita de Mad. Ducrest l'autorisation de faire une édition séparée de la nouvelle : il la fit imprimer avec luxe par Jules Didot, à un petit nombre d'exemplaires, et en offrit l'édition entière à Mad. Récamier, édition que l'on retrouva in-tacte à la mort de cette dame, et que les héritiers mirent au pillon, sauf un exemplaire; - 4º Le salon de Mad. Récamier à Clichy (en 1800), par Mad. la duchesse d'Abrantès. Impr. dans . l'Histoire des Salons de Paris», de l'auteur, t. vi (1838), p. 333 353; - 50 Notice sur Mad. Recamier (par Ballanche, de l'Académ. franç.). Impr. dans la « Biographie univ. et portative des Contempor. », par Rabbe, Boisjolin et Ste-Preuve, t. v (1838), p. 641-45; — 60 Juliette, Mad. R ...; par M. de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville. Impr. dans les « Esquisses et Portraits », de l'auteur, t. II (1844), p. 63-72; — 7º Etudes sur la Société

— 1º L'Abbaye-aux-Bois; par Mad. la duchesse d'Abrantès. Imprimé

dans «Paris, ou le Livre des Cent

et un », t. 1° (1831), pages 345-380. Sur les salons de l'Abbaye-

aux-Bois, le moderne hôtel Ram-

houillet, celui de Mue (de Beaufort)

<sup>(</sup>i) M. Edm. Texier, dans , le Siècle », n° du 16 mars 1856.

en France et en Angleterre. Mad. Récamier, par S. A. (Mist. Sarah Austin). Imp. dans le « Fraser's Magazine », extrait de ce recueil, trad. en français et impr. dans la «Revue britannique », 6 série, t. xxiv (1849), pag. 278-301. Mist. S. Austin avait connu Mad. Récamier dans les dernières années de sa vie; -80 Mme Récamier, par Sainte-Beuve, de l'Acad. franç. Imp. dans les « Causeries du lundi », de l'auteur, 26 novembre 1849, et réimp. dans la collection de ses études, 2º édit., t. 1, pag. 96 à 108. L'auteur y a convenablement apprécié cette femme remarquable; - 9º Soirées de Mme Récamier à l'Abbayeaux-Bois. Impr. dans « l'Illustra tion ., tome VIII (1847), pag. 163; - 10° Notice biographique sur Mme Récamier, par Ph. B. (Phil. Busoni), avec son portrait. Impr. dans le même journal, tome xIII (1849), p. 179; — 11º Lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier. Publication commencée, en 1849, par le journal « la Presse ». M. E. de Girardin avait commencé dans son journ, la publication de ces Lettres. Les héritiers de Mme Récamier s'y opposèrent. La sœur de Benjamin Constant, Mme d'Estournelles, forma également, opposition à cette publication. De son côté, M. E. de Girardin invoquait un acte de cession passé par lui avec Mme Louise Colet au sujet de ces lettres qu'elle disait tenir de la défunte. Cette contestation fut vidée par les tribunaux. Le tribunal de première instance de la Seine, s'élevant a des considérations d'ordre moral et considérant que le droit de veiller au respect dà à la mémoire d'une famille est un devoir pieux qui appartient incontestablement aux parents de la personne décèdée, a interdit, par arrêt du 8 août 1849, l'impression de ces lettres. On annonçait néanmoins, en 1856, la reprise de cette publication, mais rien n'a encore paru. Voy. sur ces Lettres un article de M. Edm. Texier, dans le « Siècle », nº du 16 mars 1856; -12º Mémoires d'outretombe, par le vicomte de Chateaut. vIII (1849). Ce volume briand. presque en entier est consacré à Mme Récamier; - 13º Mme Réca-

mier, par Mme Anna-Marie la comt, d'Hautefeuille ]. Impr. dans « le Correspondant», t. xxiv (1849), pag. 230 à 234;—14° Rapport fait à l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, au nom de la commission de l'éloge de M<sup>me</sup> Récamier, par M. Louis Guillard, chef de l'Institut du Verbe incarné. Lyon, de l'imprimerie de Dumoulin, 1851, in-8 de 16 pages; -- 130 Eloge de Mone Récamier; par M. Antonin Ronde. let, de Lyon, docteur es-lettres. Couronné par l'Académie le 18 mars 1851. (Extr. des Mém. de l'Acad. de Lyon.) Lyon, de l'impr. de Dumoulin, 1851, in-8 de 56 pag. Autre édit., sous ce titre : Mme Récamier. Ouvrage couronné par l'Académie de Lyon, suivi d'une Étude sur Mae de Staël. Lyon, Dumoulin, et Paris, Dezobry et E. Magde-leine, 1851, in-18 (5 fr.). Cet Eloge avait été mis au concours par l'Académie de Lyon pour 1830. Le prix était une médaille d'or de la valeur de 500 f.;-16° Sur Mme Récamier; par Mwe de Bawr. Impr. dans l'ouvrage de l'auteur, intitulé : «Mes Souvenirs», 2º édit., 1853, pag. 106-111; — 17º Le Salon de Mme Récamier; par Mme Ancelot. Impr. d'abord en feuilleton dans le journal « l'Estafette », en 1838, ensuite inséré dans les « Salons de Paris, foyers éteints », par cette dame (Paris, Jules Tardieu, 1838, in-18), pag. 167 à 203. Cet article n'a pas toute la bienveillance que l'on devait attendre de M" Ancelot;- 18º Mme Récamter; par Henri de Kock, avec port. Impr. dans ela Lanterne magique », nº du 10 avril 1838. Quelques littérateurs allemands, parmi lesquels on cite MM. Ganz, Gutzkow, Laube et Varnhagen de Ense ont aussi apporté leur tribut d'admiration pour Mme Récamier, par des chapitres dans leurs ouvrages. L'on assure que M. de Loménie, dont on connaît la plume élégante, s'occupe d'une intéressante étude sur Mme Récamier et la société française de son époque, qui paraitra un jour ou l'autre dans la « Revue des deux Mondes » (1).

<sup>(1)</sup> M. E.-M. OEttinger, dans sa «Bibliographie biographique universelle», ne eite que l'Eloge

RECAPPÉ (Charles), peut-être le même que celui de la « France littéraire». Arithmétique élémentaire. Pédagogie. Développements théoriques. Problèmes et applications. Théorie. Calcul. 1r° et 2° parties. Paris, Maire-Nyon, 1850, in-18 (50 c.). RECAYIN (J.-M.). Tableau de l'Histoire

RECAVIN (J.-M.). Tableau de l'Histoire ancienne, refait entièrement d'après la méthode de Lesage. 4re partie. Blois, de l'impr. de Dezairs, 1859, in-fol. d'une feuille.

RECEVEUR (le T. R. P. Antoine-Sylvestre), prêtre du diocèse de Besançon. Exposition simple d'un établissement de pièté, commencé aux Fontenelles, diocèse de Besançon, dès l'an 1787; suivie de plusieurs témoignages et d'un Mémoire en faveur de la Société de la Sainte retraite. Avignon, de l'impr. d'Aubanel, 1851, in-12 de 10 feuilles. (Anon.)

(Anon.)

\*Receveur (l'abbé François-Joseph-Xavier), doct. en théologie, d'abord profess, de philosophie à Vesoul et à Besançon; ensuite sous-chef au cabinet du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (octobre 1824), et chef de bureau du secrétariat du même ministère (sous M. de Frayssinous, juin 1828 à juin 1829); professeur de dogme à la Faculté de théologie de Paris (f" mai 1831), et de morale (1" mars 1841); enfin, doyen de la même Faculté, en remplacement de M. l'abbé Glaire (6 décembre 1850); né le 50 avril 1800 à Longeville, canton de Russey (Doubs), où il est mort le 5 mai 1854. Nous connaissons de ce savant théologien : I. Inquisitionum philosophicarum de certitudine. Vesuntione, ex typog. Chalandre, 1828, in-12. (Anon.) II: Institutionum philosophicarum novus et brevior cursus, ad usum juventutis accomodatus; ab auctore . Inquisitionum philosophicarum de certudine «. Vesuntione, ex typ. Chalandre, 1822, in-12. III. Recherches philosophiques sur les fondements de la certitude, avec quelques Réflexions préliminaires sur la nature et l'origine de nos idées. Besançon, Chalandre,

1821, in-12 (2 fr. 50 c.). (Anon.) Le frontispice de ce volume a été changé en 1823, et on y a substitué celui-ci : « Observations sur le système de M. de La Mennais, ou Recherches, etc. » IV. Accord de la foi avec la raison, ou Exposition des principes sur lesquels repose la foi catholique. Ouvrage adopté par l'Université de France. Paris, Méquignon junior, 1830, 1833, in-12 (2 fc. 25). V. Essai sur la nature de l'ame, sur l'origine des idéeset le fondement de la certitude. Paris, Gaume, Hachette, 1834, in-8 (6 fr. 50 c.). VI. Tractatus theologicus de justitià et contractibus ad leges nunc vigentes accomodatus. Vesuntione et Parisiis, Gauthier, 1835, iu-12 (2 fr. 50 c.). VII. Introduction à la Théologie. Besancon, Outhenin - Chalandre, 1839, in-8 (6 fr. 50 c.). VIII. Histoire de l'Eglise, depuis son établissement jusqu'au pontificat de Grégoire XVI, contenant l'exposition suivie et détaillée de tous les faits importants; avec les réflexions et les éclaircissements nécessaires our en faciliter l'intelligence. Paris, Méquignon junior (\* Leroux et Jouby), 1840-52, 10 vol. in-8 (45 fr.) et 10 vol. in-12 (30 fr.). L'ouvrage avait été promis en six volumes; non-seulement il en a eu huit, mais encore l'auteur en a publié un autre qui contient un Appendice chronologique pour servir de continuation à « l'Histoire de l'Église » depuis la mort de Pie VII et les Tables générales de l'ouvrage (1852), et des Discours sur l'histoire ecclesiastique, où l'on expose la suite de la discipline, l'état des mœurs et des opinions dans les différents siècles, avec des réflexions sur les hérésies et les événements les plus importants. Paris, Leroux et Jouby ,1851, in-8 (4 fr. 50 c.) et in-12 (3 fr.); discours que l'on doit placer à la tête de l'ouvrage, quoique les éditeurs en forment le 9° volume, et de l'Appendice et des Tables le 10°. IX. Avec M. l'abbé Glaire : Mémoire sur les Facultés de théologie catholique, adresse aux évêques de la province ecclésiastique de Faris à l'Assemblée Nationale, au président de la République et au

couronné par l'Académie de Lyon, dont il a fait deux ouvrages à cause des deux éditions que cet Eloge a obtenues.

ministre de l'Instruction publique. Paris, Delalain, 1850, in-8 de 20 pag. Ce savant ecclésiastique, tout en s'occupant de son «Histoire de l'Église», a trouvé le temps de fournir des articles à plusieurs recueils, tels que «l'Encyclopédie du xixº siècle », la «Nouvelle Biographie générale», publiée par les frères Didot, etc. L'abbé Receyeur a publié, en outre, une nouvelle édition de la « Theologia dogmatica et moralis», de Bailly, à laquelle il a ajouté des notes (1830). Cette édition a été très-souvent imprimée; il en a encore donné une de la . Theologia Moralis », de Liguori, augmentée aussi de notes (1833), réimprimée moins souvent que la première. - Les auteurs de la « Littérature française contemporaine » citent un ouvrage qu'ils attribuent à l'abbé Receveur, intitulé : Institutionum philosophicarum elementa, in-12, pour lesquels ils ne donnent ni lieu d'impression, ni date. Nous avons lieu de penser que c'est notre nº 2 qu'ils citent ainsi.

RECH (le professeur). Avec le professeur Dubreuil: Rapport sur le cholern-morbus asiatique qui a régné dans le midi de la France en 1835, présenté a MM. les ministres du commerce et de l'instruction publique. Montpellier, de l'impr. de Martel ainé, 1835, in-8 de 23 feuilles 1/2, avec 5 tableaux.

RECIO (don P.-J. Fernandez). Filoteo chilena, o Vida devota. Burdeos, de la impr. de Mme veuve Laplace,

1844, in-32.

RECLUZ (le F.:.), vén.: de la L.: écos. des Zélés philanthropes, à l'est de Vaugirard. I. Discours prononcé le 13 févr. 1852 (E. .. vulg. ..), à l'occasion de la fête d'ordre solsticale de Saint-Jean d'hiver, Paris, de l'impr. de Chassaignon, 1852, in-8 de 16 pages. II. Union des loges, la Tolérance, O. de Paris (Vén. le F. Chassaignes)... et les Zélés philanthropes... Tracé de la fête d'adoption du baptême maconnique. 15 juillet 1852. Paris, de l'impr. du même, 1852, in-8 de 52 pages (50 c.). III. Discours sur la concordance des cérémonies du 1er degré de la maconnerie symbolique avec la reproduction des végétaux,

etc. (suivi de Conseils d'un père à son fils, en vers). Vaugirard, l'Auteur, 1853, in-8 de 24 pages (1 fr.). Vendu au profit des pauvres.

RECLUZ (J.-A.).1. Fablos et Sournettos. Beziers, Milo Paul, 1853, in-8 de 76 pag. (2 fr.); trente-trois pièces en vers. II. Campagne de Crimée, dithyrambe et autres pièces. Béziers, de l'impr. de Milo Paul, 1855, in-8

de 16 pages (50 c.).

RECOING (Ambroise), propriétaire, à la Rocatelle, près de Rumilly-levalvandes, membre de la Société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube. I. Syllabaire dactylogique, ou Tableau d'une langue manuelle. Impr. dans le t. II (1825) des Mémoires de la société dont l'auteur est membre, pag. 157 et suiv. Un Rapport sur cet ouvrage a paru dans le tome IV (1829) du même recueil. II. Notice sur M. Bédor, docteur en médecine. Impr. dans le t. v du même recueil (1839). III. Observations sur le setigle multicante. Ibid., t. xI (1843).

RECOING (Félix). Esquisses littéraires sur le XVI siècle, à l'usage des élèves qui se préparent au baccalauréat ès-lettres. Paris, l'Auteur, r. de la Sorbonne, n. 11, 1852,

in-8 de 40 pag.

RECOLIN, D.-M. Remarques sur la nourriture des hommes avec les différentes farines.... Paris, 1755,

in-12 de 16 pag.

RECOLIN (N.), pasteur. L'Esprit du ministère évangélique. Discours d'installation sur 11 Cor., v. 18-20, prèché à Montauban, dans le temple consistorial, le 15 fevrier 1857. Toulouse, de l'impr. de Chauvin, 1857, in 8 de 27 pag. (50 c.).

RECORDON (François), architecte, né dans le canton de Vaud. Voy. la « France littéraire », VII, 486.

†RECORDON (Charles-Franç.), de la famille du précédent, ministre du saint Evangile, né dans le canton de Vaud. 1. Poésies lyriques; par un étudiant suisse. Lausanne, 1823, in-12. II. Gazette évangélique. Ibid., 1831-37, 4 vol. in-4. (Anon.). III. Quatrains évangéliques, pouvant servir à l'instruction religieuse de l'enfance, suivis de quelques cantiques. Ibid., 1834, in-8. 4\* édition, revue et augmentée (de quinze

quatrains nouveaux). Ibid., 1845. in-16 de 97 pag. (1 fr.). Ce recueil de 261 quatrains, divisès en 32 chapitres, et accompagnés chacun de citations de l'Ecriture sainte, est devenu populaire dans la Suisse française; un grand nombre de familles et d'écoles l'ont accueilli avec empressement et se sont bien trouvées de son usage. La doctrine et la morale de l'Evangile sont confiées facilement, avec ces quatrains, à la mémoire des enfants les plus jeunes; et si l'on a soin de leur bien expliquer les passages de l'Ecriture qui appuient l'enseignement de chaque strophe, on aura fait, en quelques mois, un petit catéchisme élémentaire qui servira fort utilement de bases à une instruction religieuse plus développée. Nous pouvons dire par expérience que cette méthode est d'un emploi aisé et attrayante pour les enfants. La versification, en général correcte et facile, est souvent élégante; la pensée toujours claire et propre à être saisie par des enfants même peu développés. Nous regrettons que l'auteur ait cru devoir donner place dans cette édition à des vues particulières sur la résurrection, le millénium et le jugement dernier; mais ce défaut (car les sujets controversés entre chrétiens nous semblent mal placés dans un ouvrage élémentaire) ne saurait empêcher les parents et les instituteurs de se servir de cet excellent onvrage. IV. Le Changement du sabbat: discours sur X. XX, 8-11; trad. de l'angl. de Dwight, prof. et doct. Ibid., 1834, broch. in-8 (30 c.). Publié par la Société pour la sanctification du dimanche V. La Perpétuité du sabbat : discours sur Ex. XX, 8-11; trad. de l'anglais de Dwight. Ibid., 1834, broch. in-8 (50 c.). Publié par la So-ciété pour la sanctification du didimanche (30 c.). VI. De la divinité des Ecritures, trad. de l'angl. par C.-F. R. Ibid., 1836, broch. in-8 (75 c.). VII. Bulletin de la délégation des classes, convoquée par le conseil d'Etat, afin de présenter des observations sur les deux projets d'organisation ecclésiastique, rédigé par Ch.-Fr. Recordon. Lausanne, 1838, gr. in-8 de 124 pag. (5 fr.). Les noms des 34 délégués se trouvent en tête du volume, ainsi que la liste des divers ouvrages et brochures publiés sur la même matière. VIII. Le Narrateur religieux. Lausanne, 1857 1840, 4 vol. gr. in-4 (24 fr.). Ce recueil publié sous la forme de journal, était destiné à servir d'organe de publicité religieuse pour la Suisse française. IX. Recueit de poésies religieuses et populaires, offert aux campagnes et aux familles. Lausanne, 1844, in-12 de 286 pages (2 fr. 75 c.). (Anon.). Ce recueil est avant tout destiné à la jeunesse des campagnes, aux élèves des écoles primaires. Les 70 morceaux dont il se compose forment cinq parties : Chants et petits peëmes pour les jeunes enfants, - Fables et Paraboles, - Poésie didactique et descriptive, - Narrations et Dialogues, - Poésie lyrique.

RECORDON (Mme), née Sulzer, fabricante de corsets. Avis aux dames, et particulièrement aux mères de famille, sur les avantages et les inconvénients des corsets dans l'état de santé et de leur utilité dans la courbure de la colonne vertébrale. Besançon, de l'impr. de Deis, 1843,

in-8 de 32 pages.

RECOULES, Avec MM. d'Estocquois et Rouquayrol: Tableaux de consersion, en mesures métriques, des anciens poids et mesures du dép, de l'Aveyron. Rodez, de l'impr. de Ratery, 1881, jusã de 88 pag.

Ratery, 1841, in-8 de 48 pag. Recullé (l'abbé F.), prètre du dio-cèse d'Orléans. I. Le Triomphe de l'Eglisc, poëme en dix chants. Paris, de l'impr. de Béthune, 1826, in-8. 111º édit., revue, corrigée et ornée de gravures. Paris, de l'imp. du même, 1829, in-8. La seconde édition, publiée en 1828, portait déjà revue, corr., etc., et pourtant nous présumons que ce n'est que la première édition qui a été rajeunie en 1828 et en 1829. II. Notes historiques, dogmatiques et morales. Paris, de l'impr. de Béthune, 1833, in-8 de 17 feuilles. III. L'Ermite roi, légende de la fin du xvie siècle. Paris, Dezobry, 1841, in-18 de 5 feuill. 1/9. Publié sous le nom de l'abbé R...., du diocèse d'Orléans. RECUM (A.-V.) a écrit dans le journal «le Mousquetaire », où nous avons remarqué de lui : Retour de CEnfant prodique. Etude sur Mile Cruvelli (nº du 3 décembre 1834), et une Revue musicale (du 10 du même mois).

RECY (C .- M. Hubert), ou peut-être mieux Hubert Recy. Télétatodidaxie, ou Télégraphie électrique. Paris, Lacroix, 1838, in-8 de 40 pa-

ges avec une planche.

RÉDARCE (L.), ouvrier menuisier, ancien colon de Saint-Domingue, alors agé de soixante-douze ans. I. Quelques Chevilles. Rouen, de l'impr. de Surville, 1840, in-8 de 12 pag. II. Chevilles poétiques d'un ouvrier menuisier agé de soixantetreize ans, L. R., ancien colon de Saint - Domingue. Paris, Appert,

1840, io-8 de 16 pag.
RÉDARES (J.-M.-M.), polygraphe.
Addition à l'article de « la France littéraire », t, vat, p. 486: I. Du Principe religieux considéré comme base de l'éducation des peuples. Paris, de l'impr. de Moquet, 1837, 2 fascieules in-8 de 4 et 64 pag. Contrefait à Bruxelles par N.-J. Houdin, 1840. II. Épître à la Reine. Versailles, de l'impr. de Kléfer, 1858, in-8 de 8 pag. III. Epitre au Roi. Paris, de l'impr. d'Henry, 1843, in-8 de 8 pag. IV. De la Liberté de l'enseignement. Lettre à un prince du Saint-Empire. Paris, Mansut, Martin, 1844, in-8 de 40 pag. V. De l'Influence de la franc-maconnerie sur l'esprit des nations. La Croix-Rousse, de l'imp. de Lepagnez, 1843, in-8 de 160 p. VI. Les inégalités de la nature considérées comme causes de l'inégalités des fortunes. Quels sont, dans l'ordre politique, les devoirs mutuels des riches et des pauvres? Discours prononcé à la resp.:. l.:. Mars et les arts. Paris, de l'imp. de Chassaignon, 1848, in-8 de 16 p. VII. Epitre au peuple. Paris, de l'imprimerie de Bailly, 1849, in-8 de 12 pag. VIII. Défense de Ch. Smith, par un de ses F., en maconnerie. Paris, de l'imprim. de Bailly, 1849, in-8 de 32 pag. Projet de défense qui était destiné à être présenté à la Haute-Cour de Versailles. IX. Discours sur le premier G .. de la M .. symb ... prononcé à la L. . St-Pierre des Vrais-

Amis, O., de Paris. Paris, à la maison de secours maçonniques, 1830, in-8 de 16 p. (50 c.) X. Dis-cours sur le second G.. de la M.. symb., prononcé à la L.. Saint-Pierre des Vrais-Amis, O.. de Paris. Paris, de l'impr. de Bailly, 1850, in-8 de 52 pag. (1 fr.) XI. L'Ombre du grand Napoléon à l'Ely-sée (En vorc) Povis de Viscondes sée. (En vers). Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1852, in-8 de 8 p. XII. Epître aux ouvriers, adressée à Pierre le mécanicien. Paris, de l'impr. de Me Delacombe, 1834, in-8 de 16 pag. XIII. Un Mot sur une vérité importante. (En vers.) Id., 1854, brochure in-8; écrit maconnique. XIV. La Charité. (En vers.) Ibid., 4835, in-8 de 24 pag. Autre écrit maçonnique. XV. Le Chasseur taupier, ou l'Art de prendre les taunes par des moyens sûrs et faciles, précédé de leur histoire naturelle. Nouv. (3º) édition, aug-mentée d'un Traité sur la destruction des animaux et des insectes nuisibles à l'agriculture. Paris, Roret, 1856, in-18 avec 2 pl. (90 c.) La prem. édition est de 1828; le traité sur la destruction des animaux se trouve déjà dans la seconde publiée en 1834. XVI. De l'Importance morale et politique du principe religieux, comme base de l'éducation des peuples. Paris, de l'impr. de Mac de Lacombe, 1856, in-8 de 16 pag. (Voy. le nº 1 dont cet opuscule peut être un extrait). XVII. La Bienfaisance. (En vers). Paris, de l'impr. de P. Dupont, 1837, in-8 de 41 pag.

\*REDAREZ ST-REMY (Henri-Jules), poëte, capitaine adjudant major en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, membre de la Société des gens de lettres et de plusieurs sociétés savantes, ayant obtenu plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze de ces sociétés; né à Nimes (Gard), le 27 juillet 1788. On a de lui : l. Beaucoup d'Odes qui ont été imprimées dans divers petits journaux, dans des rapports de sociétés savantes, ou lues dans des réunions scientifiques et littéraires. Quelques-unes ayant été imprimées à part, nous citerons dans cette note celles que nous connaissons. L'auteur se propose d'en publier le recueil avec quelques autres poésies. II. Ode sur la prise de Constantine (anc. Cirte). Paris, de l'impr. de Mévrel, 1838, in-8 de 4 pag. Odes d'Anacréon, nouvelle traduction en vers. Paris, Daubrée, Thomassin, 1839, in-18 (4 fr.); et Paris, Hachette, 1834, in-12 de 240 pag., plus un feuillet (2 fr.). M. Redarez-Saint-Remy a enrichi Anacréon de neuf odes qu'il a tirées de ses fragments. Pag. 203 à 212, on trouve des Fragments tirés de divers auteurs de l'ontiquité, en grec, et pag. 213 à 231, les Odes composées avec les fragments qui précèdent, également en grec. Pour donner une idée de la manière dont M. Redarez-Saint-Remy a interprété son auteur, nous reproduisons ici l'ode 5° du livre 11 :

IL FAUT BOIRE.
La terre boit les soux des cieux,
Et de la terre rafraichie
Larbre boit le suc précieux
Et prend une nouvelle vie.
L'e-su boit l'air au gouffre profond,
A U-nvi le soleil s'entive;
Sans boire les feux d'Apollon,
Plubéb même ne saurait vivre.

Laissez-moi boire nuit et jour ; Tout boit dans la nature entière ; Amis, quand je bois à mon tour, Pourquoi donc me faire la guerre?

IV. A Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française. Paris, de l'impr. d'Appert, 1849, in-8 de 12 pag., deux odes. V. Ode sur l'exposition de l'industrie nationale. Paris, de l'impr. de Martinet, 1849, in-8 de 4 pag. VI. La République rose. Paris, Giraud et Dagneau, 1850, in-18 format an-glais, de 5 feuilles (1 fr. 25). VII. Les Poésies de Sapho de Lesbos. Paris, Hachette, l'Auteur, 1852, in-12 de 120 p. (1 fr.). Sapho n'a que deux odes; mais de ses fragments, le traducteur en a composé sept antres : aujourd'hui Sapho a neuf odes. Après le titre vient une dédicace à Mac A, de St-Remy, en vers, puis la préface de l'auteur. La traduction des poésies de Sapho remplit les pag. 23à 64; p. 71 à 88, viennent les Fragments de Sapho en grec, recueillis dans les ouvrages de divers auteurs de l'autiquité; et à leur suite, pag. 91 à 120, les Odes, en grec, composées avec les fragments qui précèdent.

Le travail, pour Anacréon et Sapho, consiste dans la réunion de plusieurs fragments qui ont le plus d'analogie entre eux, sans que M. Redarez Saint-Remy se soit permis le moindre changement. Il y a telle ode qui se compose de quatre à cinq fragments. Ce travail ingé-nieux et original a valu à son auteur les félicitations de plusieurs savants français et étrangers. Puisque nous venons de parler de deux poëtes grecs, parlons encore d'un troisième: Pindare, traduit en vers français, avec des notes, traduc-tion à laquelle M. Redarez Saint-Remy travaille depuis plus de dix ans, et qui est sur le point d'être terminée. VIII. Ode à Napoléon III, empereur des Français. Paris, de l'impr. d'Aubusson, 1854, in-8 de 16 pag., ou, de la mème impr., 1854, in-8 de 12 pag. IX. Le Danube, ode. Montpellier, de l'impr. de Gelly, 1855, in-8 de 12 pag. X. Ode sur l'exposition universelle de l'industrie. Montpellier, de l'impr. de Gelly, 1855, 1856, in-8 de 16 p. XI. Anniversaire du 13 août 1857. Pièce de vers lue au banquet de la société militaire St - Napoléon. Montpellier, de l'impr. de Cristin, 1857, in-8 de 4 pag. — M. Redarez Saint-Remy est au nombre des rédacteurs, pour la partie littéraire, du « Journal encyclopédique, dictionnaire universel des connaissances humaines », que publie de-puis 1856 le doct. B. Lunel, auquel il a déjà fourni plusieurs articles. - Ce littérateur, dont nous n'avons parlé jusqu'ici que comme poëte, est aussi auteur dramatique; mais ses ouvrages n'ont point encore été exposés aux lumières de la rampe. Il a en portefeuille deux tragédies : Alcméon, classique rococo, et une Croisade, ou Louis IX en Egypte. Cette dernière fut présentée il y a quelques années à l'Odéon, et y fut reçue à la presque unanimité; mais c'était sous la di-rection de M. Lireux, et l'on sait que, sous ce directeur, il ne suffisait pas qu'une pièce fût reçue, même à l'unanimité, pour être représentée : aussi une intrigue diabolique fut-elle cause qu'elle ne le fut pas. Il a aussi en manuscrit trois comédies de mœurs, de

caractères, en cinq actes et en vers : une Petite-Fille de Célimène, l'Aristocrate bourgeois, et le Bourgeois aristocrate; la dernière a été représentée sur le théâtre de Montpellier, le 22 avril 1848, et a obtenu un légitime succès.

REDEN (de). Législation des chemins de fer en Allemagne; trad. de l'allemand, avec une introduction et des notes, par Prosper Tourneux. Paris, Aug. Mathias, 1845, in-8 avec une planche (7 fr. 50).

REDET (Xavier-Louis), élève pensionnaire de l'Ecole des Chartes, archiviste paléographe, membre de la société de l'Ecole des Chartes, archiviste du département de la Vienne, à Poitiers, membre de la Société des Antiquaires de l'Ouest: né à Delemont (Haut-Rhin), le 30 novembre 1807. M. Redet a rédigé la Table des manuscrits de D. Fonteneau, conservés à la bibliothèque de Poitiers, 1839, et a fait insérer plusieurs notices dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest », dans la « Bibliothèque de l'Ecole des Chartes»; dans ce dernier, entre autres, les Chartes des VIII et IX siècles, pro-venant de l'abbaye de Noaillé (dans la première série, t, II, p. 75). REDHOUSE (James-W.). Grammaire

raisonnée de la lanque ottomane, suivie d'un appendice contenant l'analyse d'un morceau de composition ottomane où sont démontrées les différentes règles auxquelles les mots sont assujettis. Paris, Gide, 1846, in-8 de 22 feuil-

les (22 fr.).

REDIER (Jean). I. Les Rats de l'abbaye de Saint-Denis, conte en vers. Paris, de l'impr. de Maulde, 1840, in-12 de 12 pages. II. Récompenses nationales de l'exposition de l'industrie en 1849, discours en vers. Paris, de l'impr. de Bonaventure, 1849, in-12 de 8 pag.

REDIER (Charles). Avec M. Biéville [Edm. Desnoyers]: Talma en congé, vaudev, en un acte, représenté sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 31 juillet 1842. Paris, Beck, 1842, in-8 de 16 pag. (40 c.)

(J.-J.), horloger à Paris, place du Châtelet, n. 2. Notice historique sur l'horlogerie, suivie des moyens de reconnaître une bonne montre, et de conduire et régler soi-même les montres et les pendules. Paris, l'Auteur, Ebrard, 1844, in-18 de 72 pag.

REDIER (Antoine), cultivateur du midi, maire de Castries (Hérault). I. Le Colon. Plan, organisation et départ d'une colonie. A l'Assemblée nationale. Paris, de l'impr. de Lacour, 1848, in-8 de 24 pag. Dé-frichements des terrains incultes de France et d'Algérie. Considérations sur l'esprit des habitants des campagnes du midi de la France, pour servir au projet de défrichement général par des compagnies agricoles, II. Guide du cultivateur et du colon, et petit traité de défrichement et de culture des terrains salés, applicable aux autres terrains; suivi d'un modèle de rouleau-charrue-semoir. Paris, Mmc Bouchard-Huzard, 1849, in-18 (50 c.) Réimprimé sous ce titre : le Bataillon agricole, guide du cultivateur. Montpellier, r. du Palais, n. 36; Castries, Péridier, 1851, in-18 avec un tableau (50 c.)

REDING, médecin belge au xixº siècle, président de la Société médicale du Luxembourg, à Arlon, auteur d'un Traité sur la vaccine.

REDING (Charles de). Aperçus philosophiques et moraux sur la creation de l'Univers, sur celle de l'Homme et des autres êtres créés; par L.-A. Norb. Aubineau. Ouvr. trad. de l'allem. Montpellier, de l'impr. de Jullien, 1842, in-4 de 24 pag.

REDON (Emile), avocat. Al'Italie. (En vers). Thiers, de l'impr. de Clostre-Riffier, 1847, in-8 de 20 pag.

REDON (Jules). Que ferons-nous au 13 mai? Nimes, de l'impr. de Durand-Belle, 1849, in-12 de 24 pag. Repon, de Limogne. Trotat sur les

élections de 1849, et bers potoué-ses, o l'Usaxé dés troboliodous de lo compagno; fats per Xocou, lou piouchur. (En vers). Cahors, de l'impr. de Brossac, 1849, in-8 de 8 pag. Dans la dédicace, l'auteur propose sa candidature (1).

<sup>(</sup>t) Nous lisons le fait suivant dans : l'Assem-

<sup>(1)</sup> Nous lisons le fait sulvant dans « l'Assemblée nationale - du 14 août 1830 : Un si-ur Redon, se disant homme de lettres, et dont la tenue et la mise révelent un socialiste pur sanz, comparaissait ce main devant la 0° chambre de police correctionnelle, sous prévention de détention d'armes de guerre. Indépendamment des armes et munitions satisies à son

REDON DE BEAUPRÉAU (H.), ancien maître des requêtes en service ordinaire, peut-être le même que le suivant. Quelques mots sur les institutions et l'esprit militaires, point de vue politique et social, à propos du service au titre étranger et du vote de l'armée. Paris, Garnier frères, 1830, in - 8 de 112 pag.

REDON DE BEAUPRÉAUX (le comte).

Faits relatifs au changement de couleurs à Lorient, lors de la révolution de juillet 1830, et à la révocation, en janvier 1831, du comte Redon de Beaupréaux. Paris, de l'impr. de P. Renouard, 1842, in-8

de 48 pag.

REDON DEZEIMERIS (G.), ingénieurmécanicien, etc. Dangers des chemins de fer, et des moyens d'y remédier. Bordeaux, de l'imp. de Moulins, 1834, in-12 de 58 pag.

†REDOULY (Charles), mathématicien et poëte, professeur de mathéma-tiques à l'institution Barbet; né à Autun (Saône et-Loire), le 14 décembre 1816. Nous connaissons de lui: I. Coup d'œil sur les lettres, les sciences et les arts. (En vers). Pa-ris, de l'impr. de Thunot, 1831, in-8 de 16 pag. II. Conseils sur le choix d'une carrière, suivis de quelques Réflexions sur les mathématiques et la philosophie des sciences. Paris, l'Anteur, place Sorbonne, n. 7, 1853, in-18 de 90 pag. (1 fr.). III. Robert-Macaire, ses dernières volontés. Fragments de ses œuvres, précédés d'une note de son ami Bertrand. Paris, Desloges, 1853, in-8 de 36 pag. Opuscule, entremêlé de vers , qui est plus sérieux que son titre ne semble l'indiquer. IV. Lettres sur les mathématiques élémentaires. Principes et enseignement de la science, règles, formules, exercices nombreux et variés, influence de l'étude des sciences sur les sentiments; pre-mière et deuxième lettres. Paris,

Mascagna, l'Auteur, 1855, deux cahiers chacun de 24 pag. Il devait paraltre une lettre chaque mois pendant la durée de l'année 1833. IV. Un mot sur François Arago. Paris, 1855, in-12 de 24 pag. M. Redouly, qui cultive la poésie, n'a pourtant fait imprimer jusqu'à ce jour que son Coup d'æit sur les lettres, etc., et quelques pièces dans divers journaux; mais il a, tout prêt à livrer à l'imprimerie, un recueil en prose et en vers intitulé: Tête et Cœur. Ses vers sont faits avec beaucoup de facilité : ils ont du trait et de la saine philosophie.

REDOUTÉ (Pierre - Joseph), célèbre peintre de fleurs, membre de la Société royale d'horticulture et de la Société libre des beaux-arts de Paris, de la Société d'émulation de Liége, etc., etc.; né à Saint-Hubert (prov. du Luxembourg), le 10 juillet 1739, mort à Paris, le 20 juin 1840. A la liste de ses publications, citées par «la France littéraire », ajoutez : le Bouquet royal, œuvre posthume de P. - J. Redouté. Paris, Mile Redouté, rue de Grenelle-St-G., n. 118, 1844, in-folio d'une feuille et demie avec planch. — Biographies de P.-J. Redouté. - Nous connaissons sur P.-J. Redouté les notices suivantes : 1º celle de M. Letillois de Mézières, dans sa « Biographie des Champenois célèbres, morts et vivants». Paris, 1856, in-8, pag. 123-24; 2º celle de la « Biographie des Hommes du jour ., de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. 111, 2º partie (1857), pag. 236-58; 5° Notice nécrologique sur la vie et les travaux de M. Redouté, décédé membre de la Société royale d'horticulture; par L. Bouchard. (Extrait des Annales de la Société rovale d'horticulture.) Paris, de l'impr. de Bouchard-Huzard, 1840, in-8 de 7 pag.; 4° Notice biographique sur M. Redouté, peintre de fleurs du cabinet de la reine, lue à la Société du département du Nord, par M. Auguste Delsart, l'un des secrétaires (réunion annuelle du 28 avril 1841). Impr. dans les Archives historiques du nord de la France et du midi de la Belgique », nouvelle série, t. 111, pag. 303-313, et tirée à part. Va-

domicile, on a trouvé une correspondance dans adminie, oil a trouve une correspondance units laquelle on remarquait une lettre de M. Louis Blanc. Cette lettre n'ayant pas été lue en audience publique, mais seulement indiquée par M. l'avo-cat de la République, nous ne croyons pas devoir

la reproduire.

« Redon, déclaré coupable, a été condamaé à un mois de prison ».

Nous ignorons si c'est à l'un des derniers Redon que cette note est applicable.

lenciennes, 1831, in-8; 5° Notice sur J. Redouté, membre de la Soc. libre des beaux-arts. Paris, de l'impr. de Ducessois, 1846, in-8 de 16 pag; 6° Notice historique sur P.-J. Redouté; par Mathieu Bonafous. S. l. n. d., in-8; — 7° Redouté; par B-f-s (Bonafous), dans la «Biographie universelle», tome 78 (1846), pag. 403-06, et dans presque toutes les biographies d'hommes vivants publiées depuis de commencement de ce siècle

le commencement de ce siècle. †REDOUTÉ (Henri-Joseph), frère du précédent, bien plus célèbre que lui, peintre et dessinateur du Museum d'histoire naturelle, élève de son frère et de Van Spandonck, ancien membre de l'Institut d'Egypte, actuellement correspondant de celui de France et de la Société d'émulation de Liége : né à Saint-Hubert (province du Luxembourg), le 25 mai 1766. On doit à M. H.-J. Redouté deux dessins de Poissons à l'aquarelle, exposés au salon de 1795; des dessins d'Oiseaux du Sénégal, exécutés par lui, et acquis par la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle; une Collection de 473 champignons, coloriés d'après Bulliard, avec texte, et achetés en 1795 pour la bibliothèque Mazarine; une collection inédite de Poissons des côtes de la Méditerranée et de l'Océan, possèdée par M. Aquebert; environ cent dessins pour la Collection des vélins du Musée d'histoire naturelle; plus de 60 pl. gravées d'après ses dessins, dans la Des-cription de l'Egypte; et, enfin, un grand nombre d'autres, depuis 1786, dans les ouvrages d'histoire naturelle, tels que la Description des plantes rares de la Syrie, par Labillardière; la Flore du Mont-Atlas, par Desfontaines; le Tableau du règne végétal, par Ventenat; l'Histoire des arbres fruitiers de l'Amérique, par Michaux; l'Ency-clopédie, par de Lamarck; le Journa! d'histoire naturelle, etc., etc. Indépendamment de ce qu'il a publié, M. Redouté a, dit-on, encore en portefeuille un grand nombre de dessins inédits sur l'Egypte. A la chute de Napoléon, M. Redouté perdit la pension qu'il tenait de la générosité de l'ex-gé-

néral en chef de l'armée d'Égypte; lui a-t-elle été rendue après 1830? L'on avait annoncé comme devant paraître, un ouvrage de M. Re-douté, relatif à l'expédition d'Égypte; cet ouvrage devait être publié sous forme de biographie des membres de l'Institut du Caire. J.-J. Marcel, aussi membre de l'Institut d'Egypte, et directeur de l'Imprimerie impériale, de 1803 à 1814, dans les dernières années de sa vie s'occupait d'un travail tout semblable qui devait être orné des portraits des membres de l'expédition; mais ni l'une ni l'autre de ces deux biographies n'a paru. - Biographies de H.-J. Redouté.-Nous connaissons deux notices sur M. H.-J. Redouté : la première de M. Letillois de Mézières, qui a cru devoir comprendre P.-J. et H.-J. Redouté, deux Belges, dans sa « Biographie des Champenois célèbres, morts et vivants »; l'autre de la « Biographie des Hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. III, 20

part. (1837), pag. 338-41. † Rероите (N.), imprimeur à Liège, vraisemblablement de la même famille. M. Ulysse Capitaine, dans ses estimables « Recherches historiques et bibliographiques sur les journaux et les écrits périodiques liégeois » (Liége, 1830, in-12), nous fait connaître quatre journaux imprimés par cet imprimeur, de 1831 à 1849; ce sont: l'Echo, journal industriel, politique et littéraire, organe exalté du parti orangiste, dont le premier numéro parut le 17 mars 1831, et que M. Redouté refusa d'imprimer après le nº 2; l'Espoir, journal de la province de Liege, organe du parti libéral, dont le premier numéro parut le 1er décembre 1835. M. Redouté fut le second imprimeur de ce journal; la Tribune, journal de la province de Liége, organe de l'opinion libérale sagement progressive. Le prem. numéro est du 1er août 1841; le Lutin, écho des théâtres, journal artistique et littéraire, paraissant le dimanche (18 novembre 1845).

\*Rebech (Frédéric), né à Lampersloch, canton de Woerth-sur-Sauer (Bas-Rhin), le 9 septembre 1805, entra,

à l'âge de 18 ans, à l'École polytechnique, en suivit les cours de 1825 à 1825, et en sortit comme ingénieur maritime de première classe. Nommé directeur de l'École d'application du génie maritime, au port de Lorient, il dirigea cetté école et y professa de 1831 à 1854, et il continue de remplir ses fonctions depuis la translation de cette école à Paris, en 1854. Par arrêté ministériel, du 25 janvier 1816, M. Reech tut nominé professeur de constructions navales. Ce savant est décoré des insignes suivants : commandeur de la Légion d'honneur et de l'ordre d'Isabelle la Catholique, officier de l'ordre de Léopold (belge), chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne et de Notre Dame de la Conception de Villa Viciosa (Portugal), Nous connaissons de M. Reech les ouvrages dont suit l'énumération : I. Mémoires sur les machines à vapeur et leur application à la navigation, présenté à l'Académie royale des Sciences pour le concours du prix à décerner en exécution d'une ordonnance royale du 13 novembre 1834. Paris, Arthus-Bertrand, 1844, in-4 de 24 f. (30 fr.). 11. Rapport à l'appui du projet des machines du Brandon dressé en exécution d'une dépêche du 6 août 1842. Ibid., 1840, in-4 de 13 feuilles et demi (12 fr.). III. Principes et théorèmes généraux de la mécanique. Paris, 1834, cah. in-4 lithogr. IV. Cours de Mecanique, d'après la nature généralement flexible et élastique des corps, comprenant la statique et la dynamique avec la théorie des vitesses virtuelles, celles des forces vives et celles des forces de réaction, la théorie des mouvements relatifs et le théorème de Newton sur la similitude des mouvements, Paris, Carilian-Gœury et Vict. Dalmont, 1852, in-4 de 36 feuilles (12 fr.). Dans son ouvrage, l'auteur expose la partie la plus élémentaire de la théorie des forces de réaction, et, à la fin, il fait ressortir l'importance capitale, en mécanique appliquée, du théorème de Newton sur la similitude des mouvements, théorème qu'il avait déconvert et professé en hydrodynamique dès l'année 1831, sans savoir qu'il avait

été énoncé et démontré plus généralement enccre par Newton. Il y a dans le même ouvrage, à la suite de la statique, au sujet de la théorie des vitesses virtuelles, une note qui doit intéresser les amateurs de science abstraite. V. Théorie générale des effets dynamiques de la chaleur. (Ext. du «Journ. des mathématiques pures et appliquées», tome xviii, 1853). Paris, Mallet-Bachelier, 1854, in-4 de 27 feuilles et demie, plus une planche (10 fr.). VI. Machine à air, d'un nouveau système, déduit d'une comparaison raisonnée des systèmes de MM. Ericson et Lemoine. Publié sous les auspices du ministre de la marine et des colonies. Paris, le même, 1855, in 4 de 12 feuilles et demie (6 fr.). VII. Note sur le système des cartes homolographiques de M. Babinet. 1855. Impr. dans le « Journ. de mathématiques pures et appliquées », de M. J. Lionville. VIII. Note sur la machine de M. Siemens. 1855. Impr. dans le « Cosmos ». IX. Récapitulation très-succincte des recherches algébriques par différents auteurs sur la théorie des effets mécaniques de la chalcur. 1856. Imp. dans le «Journ. de mathém, pures et appliquées », de M. J. Liouville. X. Aperçu de mes titres à la candidature d'une place vacante à l'Académie des sciences dans la section de mécanique. Paris, impr. de Mallet-Bachelier, 1858, in-4 de 15 pag. Plusieurs ouvrages de M. Reech n'ont pas encore vu le jour, et nous citerons en premier lieu ses cours faits à l'École d'application du génie maritime, qui sont au nombre de sept, et qui traitent des sujets suivants : 1º la Détermination des aires, des volumes, des centres de gravité, des moments d'inertie, etc., de figures supposées données graphiquement; 2º la Stabilité des corps flottants; 5º la Résistance des maié-riaux; 4º la Corderie; 5º la Théorie des machines à vapeur; 6º l'Hydrodynamique; 7º l'Architecture navale. M. Reech a présenté quelques mémoires à l'Académie des sciences, notamment ceux-ci : 1º Principes et théorèmes généraux de la mécanique industrielle, avec une théorie complète des forces de réaction,

et le calcul du travail imprimé à des vases mobiles ou à des vehicules, par des masses liquides. molles ou pulvérulentes, présenté à la séance du 19 juin 1843; 2º Note sur l'équation de la courbe du parallélogramme de Watt, et sur l'application de cette équation à la théorie de la coulisse de Stephenson. 1838; 3º Recherches sur les propriétés calorifiques et expansives des fluides élastiques, avec des relations explicitement développées et convertibles en nombres, etc. Nouvelle rédaction. 1858. — Le département de la marine a fait figurer à l'Exposition universelle de 1855 un métier à drisses ou à cordonnet de l'invention de M. Reech, qui a attiré l'attention bienveillante de Messieurs les membres du jury.

REED (le Rév. Audrew). I. Charles Lefèrre, ou Episode de la vie d'un jeune homme. Traduction de l'ouvrage anglais « No Fiction», avec une préface de M. L. Bonnet, pasteur à Francfort. Paris, Rissler, 1838, 2 vol. in-12 (3 fr., et aujourd'hui 1 fr. 50 c.). II. Souvenirs de Marthe, écrits par son frère le rév. André Reed. Trad. de l'angl. Toulouse, Société de livres religieux, et Paris, aux libr. protestantes, 1853, in-18 (1 fr.). III. Onze années de la vie d'un enfant, histoire authentique. Trad. de l'angl. Lausanne, Bridel, in-18 (1 fr.).

REED (Rebecca-Thérèse), ex-ursuline du Mont-Saint-Benoît, à Charlestown, province des Massachussets, six mois dans un couvent. Traduit de l'anglais, par le traducteur de la «Vallée de Clusone». Lausanne, G. Bridel, 1839, in-12 de 107 p. Récit fidèle de ce qu'a vu et souffert une jeune Américaine des États-Unis pendant son séjour parmi les catholiques romains, en particulier dans le monastère de Saint-Benoît. Ce petit cérit a vivement excité l'attention du public des Etats-Unis, où il s'en est vendu 25,000 exempl. dans un seul mois. REES (de). Règle aénérale d'arithméti-

que. Lahaye, 1737, în-8.
REES (Van). Voy. VAN REES.
REES-LESTIENNR (C.-F.). Voy. la
- France littéraire, t. vii, p. 490.
Manuel complet pour la correspondance commerciale. Seconde édi-

tion, revue, corrigée et augmentée d'un nouveau mode pour dresser les comptes d'intérêts. Bruxelles, Hauman et Comp., 1839, gr. in-18 (3 fr.). — Autre édition. Ibid., 1840, in-18 (3 fr.). Reimpr. à Paris, sous les noms de MM. Rees-Lestienne et Tremery. Nouv. édit. Paris, Roret, 1840, in-18 (2 fr. 50 c.). La 1re édit. parut sous le titre de «Correspondance commerciale», etc. Lille, Bronner-Bauwens, 1831, in-8. Ce livre fut réimprimé sous le titre de «Manuel complet pour la correspondance commerciale». Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Roret, 1834, in-18. Les éditions de Bruxelles sont des contrefaçons de la seconde édition originale.

REESZ (Ferdinand), médecin inspecteur des bains de Griesbasch. Notice sur les bains de Griesbach. Griesbach, à l'établissement, et Strasbourg, Simon, 1832, broch. in-18 oblong, avec 12 lithographies.

bourg, Simon, 1832, broch. in-18 oblong, avec 12 lithographies. Reeve (H.), traducteur anglais du «Washington», de M. Guizot. Paris, Baudry, 1840, in-12.

RÉFUVEILLE (J.-A.), poëte normand, ex - pharmacien à Elbeuf. Nous connaissons de lui. I. Aux Mânes de Victor Grandin, hommage en vers. Rouen, 1849, broch. in-8. II. Qui vive ...? lambes. Ibid., 1850, broch. in-8. III. Les deux Amants, drame lyrique en trois actes, précédé du Lai des deux Amants, par Marie de France. Rouen, de l'impr. de Berdalle de Lapommeraye, 1850, grand in-8 de 30 pag. à 2 colon. IV. Alain Blanchart, ou le Siège de Rouen en 1418, drame lyrique national en trois actes, musique de M. Adrien Boïeldieu. Dédié à la ville de Rouen. Rouen, de l'impr. du même, 1830, gr. in 8 de 29 pag. à 2 colon. (1 fr. 25 c.). V. Boïeldieu, sa vie, ses œuvres. Artistes contemporains. Adr. Boïeldieu. Rouen, Dubust, et Paris, Boïeldieu, 1851, in-8 de 43 p. (1 fr. 25 c.). VI. Dix ans de solitude, poésies. Rouen, Dubust, et Elbeuf, Devisuzanne, 1851, in-8 de xxv et 159 pag. (3 fr.). Ces poésies sont divisées en vu livres dont voici les titres : Livre 1er. Poésies nationales et anti-révolu-tionnaires, parmi lesquelles Béranger, Charlotte Corday, la Mort

d'André Chénier. Livre 11. Livre grec. Livre III. Chants élégiaques. Livre IV. Rhythmes du xVIº siècle. Pléiade. Livre v. Epitres. Livre vi. Poésies diverses. Livre vII. Poème philosophique : l'Oubli. A la fin des pièces liminaires de ce volume, l'on trouve, pag. xvij et suiv., «les Conseils paternels », poésie d'E. Bérat, dédiée par l'auteur à son ami J.-A. Réfuveille. M. Réfuveille est, en outre, auteur de huit romances et ballades qui ont été mises en musique par MM. Adrien Boïeldieu, Félix Clément et Louis de Laubrière. - Les premières pro-ductions de M. de Réfuveille portent après son nom, et entre pa-renthèse, celui d'André Réloi; nous ne pouvons nous en expliquer la raison.

REGARD (J.-B.). V. la «France littéraire», t. vII, p. 491. Tarif pour la réduction des bois ronds et équarris en décistères ou solives métriques. Arbois, de l'impr. de Javel, 1840,

in-12 de 48 pag. REGGES (J.-F.). Correspondance familière. Billets et lettres, avec des notes, à l'usage des écoles. (En français et en allemand.) Nuremberg, Riegel et Wiessener, en commission, 1848, in-8. Ouvrage publié par parties: la première, la seule que nous ayons vu annoncée, forme viij et 48 pag.

Receio (le duc de). Voy. aux Additions : OUDINOT.

REGHELLINI (M.) (1). Ajoutez à «la France littéraire», t. VII, p. 492 : ancien professeur de chimie et de mathématiques, né à Schio, en 1750, de parents vénitlens, mort dans la misère à Bruxelles à la fin d'août 1853. Voici ce que « l'Indépendance belge» 'imprimait quelques jours après la mort de Reghellini: Il y a quelques mois, on avait recueilli sur la voie publique, à Bruxelles, un vieillard nonogénaire. Son nom était Reghellini; il était né à Schio, en 1750, de parents vénitiens, et avait été pro fesseur de chimie et de mathématiques. Plusieurs ouvrages scientiliques, écrits par lui à diverses époques de sa longue carrière, ont été cités assez souvent. Pendant les événements de 1848, Reghellini fut compromis dans les troubles qui éclatèrent à Venise, et, ancien proscrit, il dut de nouveau chercher un refuge loin de sa patrie. Regbellini, dit « l'Indépendance belge », entrait, il y a environ trois mois, au dépôt de mendicité de la Cambre, où il vient de mourir à l'age de 96 ans. La «France littéraire» cite les seuls ouvrages en français de Reghellini.

†Regis (Pierre de), né à Montpellier en 1656, de Jacques de Regis et de Jeanne de Focard, étudia la médecine dans les écoles de cette ville, où il fut promu au doctorat en 1678, après avoir suivi assidûment les cours de philosophie du célèbre Pierre-Sylvain de Regis, son parent, dont il sut gagner l'amitié. Peu de de temps après sa réception, il vint à Paris, y profita des leçons de Duverney et de Lemery, et forma avec quelques académiciens des liaisons qu'il entretint toujours depuis. De retour à Montpellier, il y pratiqua la médecine avec beaucoup de succès jusqu'à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. Comme il était calviniste, et qu'il ne voulut pas abjurer, il fut obligé de quitter la France, où il laissait des biens considérables. Sa succession fut ouverte et dévolue à son frère aîné (1), dont descendent les de Regis qui suivent. Amsterdam fut le licu qu'il choisit pour retraite, où son frère ainé lui fit passer sous main ce qui lui revenait. Pierre de Regis, dans sa retraite, se livra sans relache à l'exercice de l'art de guérir, jusqu'à sa mort, arrivée à Amsterdam, le 30 septembre 1726. Ses ouvrages sont : I. Lettre à M. Chauvin sur la proportion dans laquelle l'air se condense. Impri-

<sup>(1)</sup> Et non RACHELINI DE SIO, comme l'ont nommé les auteurs de « la Littérature française contemporaise » qui n'ont cité qu'un ouvrage de lui, quand « la France littéraire » en cite quatre. Du reste, ce n'était pas la première fois que le nom de ce vieux auvant était écorche : l- Contemporaise de la france-maçonnerie, nomme l'euteur : pa Schio.

<sup>(</sup>t) Ce frère Jacques de Regis de la Colombière, né à Montpellier, fut successivement caissier général des vivres de 11 marine, à Paris (1673), pramier commis de l'intendance générale sous M. de Sole prepaux, chef d'une division sous N. de Selpnetay, et, cuin, en 103, écrivain général des galères à Marseille; il mourut dans ecte ville le 17 mai

mée dans la Bibliothèque univers. de Leclerc, tome 27. II. Observations touchant deux petits chiens d'une même ventrée, qui sont nés ayant le cœur situé hors de la cavité de la poitrine. Imprimées dans le .Journal des savants, en 1681. Toutes les biographies mentionnent Pierre de Regis, et répètent un fait qu'un de ses descendants serait très-désireux de vérifier. C'est ceci : Pendant que la peste sévissait à Marseile en 1720, Pierre de Regis écrivit à son frère ainé nn recueil de conseils pour se préserver de la peste ou pour la gué-rison de cette maladie. La ville de Marseille, disent ces biographes, en aurait ordonné l'impression, et la «Biographie médicale», à l'article de Pierre de Regis, donne à cet écrit le titre d'Observations sur la peste de Provence, qui aurait été imprimé en 1721. Eh bien! nous écrit son descendant, toutes · mes recherches, soit comme pa-rent de l'auteur, soit comme bi- bliophile, recherchant tout ce
 qui peut intéresser notre ville, « en quelque manière que ce soit, · n'ont rien pu me faire découvrir, · et dans nos archives il n'y a rien; · je n'ai jamais vu figurer cet écrit « sur aucun catalogue ». Pierre de Regis a donné une édition des Œuvres posthumes de Malpighi (en latin), avec préface, supplément, corrections et commentaires. Amst., 1698, in-4, fig. Il a revu et augmenté la partie botanique et médicale du Dictionnaire de Furetière, édition de Basnage de

REGIS (Marcel). Voy. REGIS DE LA COLOMBIÈRE (Marcel).

Regis ainé, armateur à Marseille. I. A MM. les membres de la commission. Paris, de l'impr. de Juteau, 1842, in-8 de 20 pag. Il s'agit de la gomme du Sénégal. II. Côte occidentale d'Afrique. Note sur les produits exposés par Regis ainé. Paris, de l'impr. de Paul Dupont, 1856, in-8 de 8 pag.

REGIS (le P.), chanoine de Nevers et de Perpignan, missionnaire apostolique. Livre des retraites. Profession de foi des vérités que nous devons croire. Parls, de l'impr. de Pousstelgue, 1851, in-18 avec un portr. (50 c.). Pour la fondation d'une maison de missionnaires. Il existe pourtant déjà les missions étrangères.

†REGIS DE LA COLOMBIÈRE (l'abbé Jean-François de), né à Marseille, le 15 mars 1698 de Jean-Jacques de Regis de la Colombière et de Catherine d'Arzac. Il a été curé d'une localité près Marseille, et il est mort en 1732. Il a laissé un manuscrit intitulé : Recuett contenant ce qui m'a le plus touché dans la prière. in-4 de 20 feuilles. M. Marcel Regis de la Colombière (voy. plus bas) se propose de le faire imprimer avec une Notice sur l'auteur, ainsi qu'une lettre approbative du père Lacordaire, des frères prêcheurs.

REGIS DE LA COLOMBIERE (Jean-François-Pierre de), arrière-petitfils de Jean-Jacques, né à Saint-Loup, près Marseille, le 27 juin 1766, était entré dans la marine royale en qualité de volontaire de première classe; il la quitta pendant les plus mauvais jours de la Révolution. Il fut plus tard capitaine de l'intendance sanitaire à Marseille, et finit par embrasser la carrière de la marine marchande. Ce fut pendant un de ses voyages que la mort le surprit, au Brésil, le 7 déc. 1823. J.-F.-P. de Regis de la Colombière n'a jamais rien fait imprimer, mals il a laissé plusieurs ouvrages en manuscrit, et nous allons citer les principaux : Journal de la campagne de la Badine, corvette commandée par M. Duquesne, major de vaisseau. 1788 in-fol. ; - Journal historique de la campagne faite dans le Levant, par la corvette du roi la Badine, commandée par Mgr. le prince Rohan-Guéménée, lieutenant de vaisseau, 1788 à 1790, in-fol.; - Projet d'une chaloupe sans poupe à deux gouvernails, propre à empêcher un bombardement, à la protéger dans le cas d'invasion, à aller à l'abordage, et capable de mettre le desordre dans une flotte, avec 2 dessins, in-f.; - Projet d'un moyen pour jeter les bombes sans feu, et les artifices sans bruit, avec la force de deux hommes, avec un dessin;
— Plans et descriptions de presque
tous les ports de l'Archipel, de la

Morée, Corfou, Chypre, Syrie, Egypte, etc., 238 ports ou mouillages, 1800-1806, in-4, avec dessins; - Journal historique du voyage fait aux îles Bourbon et de France. 1818-19, in-4, avec dessins coloriés; -Voyage à Odessa, 1820, in-fol.; -Coup d'ail sur la guerre des Turcs et des Grecs, ou Réflexions impartiales sur les événements de l'Orient, extrait du Journal historique et nautique des voyages faits dans le Levant, par le capitaine Regis de la Colombière, de 1817 à 1824. C'est, comme on le voit, les propres voyages de l'auteur, d'abord comme volontaire dans la marine royale, ensuite comme capi-

taine de marine marchande. TREGIS DE LA COLOMBIÈRE (Marcel). fils du précédent, né à Marseille, le 3 février 1802, d'abord négociant, ensuite chef de comptabilité du Crédit foncier de Marseille, arbitre de commerce. Nous connaissons de lui : I. Connaissance commerciale des produits utiles de la nature, ou Dictionnaire de tous les articles connus du commerce. Ouvrage dédié à la chambre de commerce de Marseille. (De l'impr. de Pontier fils alné, à Aix). Paris, Gabon, et Marseille, Camoin 1828, in-8 de 450 pag. (7 fr.). Tire à 1,500 exemplaires, dont un sur papier vélin fort, un sur papier rose et un sur papier bleu. Ce Dictionnaire, fruit de nombreuses recherches, non dans les livres, mais la marchandise sous les yeux, est un manuel de chaque jour pour les négociants et les droguistes. Il ne se rattache à la science et à l'histoire naturelle que par les noms scientifiques. Les descriptions sont à la portée de tout le monde, nomenclature étrangère, emploi, provenance, description, choix à faire. Cet ouvrage est épuisé depuis quelques années, et l'auteur s'occupe d'une seconde édition qui sera augmentée du double, et formera deux volumes in-8. Cette publication a été faite sous le nom de Marcel Regis. L'auteur a depuis dû prendre les noms de famille de Regis de la Colombière, abandonnés par son père à l'époque de la Révolution, pour ne pas être confondu avec un autre M. Regis, à Marseille, grand

négociant, plusieurs fois millionnaire, et avec lequel il n'y a pas plus de rapport de parenté que de fortune ; c'est donc sous le nom de Regis de la Colombière qu'ont été imprimés les opuscules qui nous restent à citer. II. Note sur le Sesame. Impr. dans la «Gazette du Midi » en 1842. III. Marseille. Sophistications et altérations des principaux objets comestibles et combustibles, abus dans leur vente. Quelques observations sur les mar-Marseille, veuve Camoin 1854, in-8 de 48 pag. (75 c.). Tiré à 1,000 exemplaires, dont 100 sur papier très-fort. IV. Notice sur la rue Noailles, de Marseille. Feuil-leton de la «Gazette du Midi», L'auteur s'occupe depuis 1854. longtemps d'une «Histoire des rues de Marseille». V. Cherté des grains en Provence en 1748. Marseille, de l'impr. de Mme veuve Marius Olive, 1855, in-8 de 8 pages. Tiré à 30 exemplaires qui n'ont pas été des-VI. L'Eglise tinés au commerce. des Augustins réformés de Marseille, aujourd'hui Saint - Vincent - de-Paul (en reconstruction). Marseille, de l'imprimerie de la même, 1855, broch. in-12. Tiré à 30 exemplaires qui n'ont pas été mis dans le commerce. VII. Notice sur la chapelle et le fort de Notre-Dame-de-la-Garde. Marseille, Boy, Camoin, 1835, in-8 de 57 pag. (75 c.). Il en a été tiré 30 exemplaires sur papier plus fort. L'auteur en prépare une seconde édition. VIII. Notice sur la côte nord-ouest de Marseille : la Nerthe, le Rove, Carry, etc. Marseille, typographie et lithographie de Mme veuve Marius Olive, 1857, in-8 de 36 pag. (1 fr.). Il en existe 12 exemplaires tirés sur papier de Hollande fort. Cette Notice a paru d'abord l'année précédente en six feuilletons dans la «Gazette du Midi» de Marseille, sous le titre piquant que l'auteur n'a point conserve à la brochure, de «Voyage de découverte sur la côte N.-O. de la rade de Marseille ». C'est un petit travail qui a été fort pénible. L'auteur a épuisé les archives des petites communes dont il est question pour faire connaître une contrée qui, quoique à une heure de distance seulement (par mer), n'avait été jusqu'alors connue que de rares chasseurs et de quelques pécheurs. IX. Sur la coquille (terme d'imprimerie). Impr. dans la «Revue de Marseille», en juin 1837, sous le pseudonyme: un prote d'imprimerie. M. Marcel Régis de la Colombière a plusieurs ouvrages en portefeuille.

REGLET, directeur de la maison centrale du Mont Saint-Michel, memhre de la Société d'archéologie d'Avranches. Le Guide des visiteurs du Mont Saint-Michel et du Mont Tombélaine. Avranches, de l'impr. lithogr. de Flamand, 1849, in-8 de 56 pag. lithogr., avec deux pl.

RECLEY (le chevalier). I. Histoire naturelle des insectes et des reptiles. Limoges, Barbou, 1847, in-12 avec une vign. II. Histoire naturelle des mammifères. Limoges, le même, 1847, in-12 avec une grav. III. Histoire naturelle des oiseaux. Limoges, le même, 1847, in-12, avec une grav. Ces trois ouvrages qui font partie de la « Collection de la Bibliothèque morale et chrétienne»,

ont été réimpr. en 1850.

REGNARD (Jean-François), auteur dramatique. Addition à la Notice bibliographique de la « France littéraire . t. vII, p. 494.—Ouvrages séparés. — I. Satire contre les maris. Paris, 1694, in-4 de 15 pag. L'auteur, qui était alors trésorier de France, a signé cette satire des initiales : R.T.D.F. II. Le Joueur, com. en cinq actes et en vers (1700). Paris, Hachette, 1854, in-16 (75 c.). Faisant partie de la « Bibliothèque des chemins de fer », 3º série. Peu de biographes ont fait la remarque que Regnard avait volé même plus que le plan de sa pièce à Rivière du Fresny, auteur du « Chevalier joueur », com. en cinq actes et en vers (1697). Voy. à ce sujet le Dictionnaire de la conversation et de la lecture », t. xxii (1855), pag. 248-49. III. Les Folies amoureuses, comédie en trois actes et en vers (1704). Paris, Marchant, 1844, in-8 de 16 pag. (40 c.). Edition faisant partie du Magasin théatral ». IV. Voyages de Regnard (1731). Paris, Barba, 1834, in-4 de 6 feuilles à 2 colonn. (70 c.). A ajouter au Théâtre publié dans le même format (voy. plus

bas). V. Les Vendanges, ou le Bailly d'Asnières, comédie en vers (en un acte), publiée pour la prem. fois par L. Lacour. Paris, Aug. Au-bry, 1855, in-8 long (1 fr. 50 c). Cette pièce non achevée est imprimée dans l'édition des Œuvres de Regnard, publiée par Garnier, qui n'est que la contrefaçon de celle de 1731, très-incorrecte. M. L. Lacour a ignoré que l'idée de finir cette pièce était venue trente-deux ans avant lui à un auteur drama-tique, à M. Ch. Maurice (Maurice Descombes), qui l'a terminée et fait représenter au théâtre de la Porte Saint Martin, le 15 mars 1823, et cela, à ce qu'il paraît, sans succès. car la pièce achevée n'a pas été imprim.—Œuvres.—VI. Œurres de J.-F. Regnard, suivies des OEuvres choisies de Destouches, Paris, Ledentu, 1836, gr. in-8 à 2 colonnes, avec un portr. (11 fr.). Belle édition. - OEuvres de Regnard, Limoges et Paris, Ardant, 1841, 1847, 4 vol. in-18 (3 fr.). Edition commune faisant partie d'un « Répertoire des chefs-d'œuvre du Théâ-tre-Français », en 29 vol. — Théâ-tre de Regnard, suivi de ses Voyages en Laponie, en Pologne, etc., etc., et de la Provençale. Paris, F. Didot, 1843, in-12 (3 fr.). Jolie édition, qui contient sept pièces de théatre et un fragment seulement de « Démocrite ». - Théâtre de Regnard, avec Notice par Hipp. Lucas. Paris, G. Barba, 1854, in-4 de 13 feuill. 1/2, à 2 colonn. (1 fr. 90 c.). Edition faisant partie du « Panthéon populaire», chefs d'œuvre illustrés de la littérature. -OEuvres complètes de Regnard, avec une Notice et de nombreuses notes critiques, historiques et littéraires de feu M. Deuchot, des Recherches sur les époques de la naissance et de la mort de Regnard, par Beffara; précédées d'un Essai sur le talent de Regnard et sur le talent comique en général, avec un Tableau des formes comiques et dramatiques, et d'une Bibliographie complète des ouvrages concernant le rire et le comique, par M. Alfred Michiels. Paris, Delabays, 1854, 2 vol. in-8, ornes de 13 gravures d'après les dessins de Desenno (12 fr.). Belle et bonne

édition. — Biographies de J.-F. Regnard. — Aux Notices sur Regnard, imprimées dans les biographies du xviiie siècle, il faut ajouter celles-ci: 1º Regnard, par A. B-t (Beuchot), impr. dans la «Biogr. univers. », t. 37 (1824), p. 236-42; — 2º Regnard. Notice sur sa vie et ses ouvrages. S. l. n. d., in-8; 3º Recherches sur les époques de la naissance et de la mort de Jean-François Regnard; par Beffara. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1823, in-8 de 16 pag. C'est un tirage à part de la «Lettre à M. Crapelet....», qui est imprimée parmi les pièces préliminaires de l'édition de Regnard, 1823, 6 vol. in-8;-4° Regnard; par M. Sainte-Beuve. Impr. dans le journal « le Constitutionnel » du 4 octobre 1852, et réimpr. dans le tome vii, pag. 1 à 15 de ses « Causeries du lundi », 3° édit. — Le personnage de Regnard a été mis six fois à la scène, sous les titres suivants: Charles Rivière Dufresny, ou le Mariage interrompu, com. en un acte et en vers (lisez en prose), mêlée de vaudev.; par (J. Mar.) Deschamps. Paris, Barba, an vi (1796), in 8. Re-gnard est l'un des principaux personnages de la pièce.-Regnard et Dufresny à Grillon, ou la Satire contre les maris, com. en un acte et en prose, mélée de vaudev.; par Febvé, Paris, P. Mongie, Martinet, 1808, in-8.—Regnard a Alger, vaud. en deux actes; par Arm. Gouffé et Geo. Duval (1800). - Regnard esclave à Alger, ou la Provençale, vaud. en trois actes; par MM. Geo. Duval et Rochefort (1815). - Regnard à Alger, ou les Amis ne sont pas des Turcs, vaud. en trois actes; par MM. Rochefort et Lepage. -Regnard en voyage, vaud. en trois actes; par MM. Brazier et Carmouche. Les quatre dernières pièces n'ont pas été imprimées.

REGNARD (François-Etienne), né à Angers en 1780, était un jeune honme plein d'espérance et l'un des élèves les plus distingués de l'École centrale d'Angers, mort en 1804. Il avait eu deux doigts coupés à la chasse. Il est auteur de plusieurs morceaux de poésie, entre autres d'une Idylle qui fut imtre de la chasse.

primée par Boutron, à Angers, en l'an vii. Fa. Ga-le. REGNARD, auteur d'un Mémoire sur la

direction des cassis, imprimé dans le « Journal de l'Ecole polytechni-

quev.t. IV (1802).

†REGNARD (Emile), avocat, cousin de Nicolas Regnard, directeur des eaux et forêts, cité par la « France littéraire», t. v11, p. 496, et cousin germain du suivant; né le 4 mars 1794 à Montmorency (Seine-et-Oise), dont il fut le maire de 1837 à 1854. Sa démission de maire de cette petite ville causa de vifs regrets à ses habitants, M. Regnard s'y étant fait estimer et aimer. Cet honorable magistrat put, après sa démission, se livrer plus activement à ses goûts de recherches sur des hommes célèbres et remarquables, et cela avec beaucoup de modestie. puisque tous les résultats en sont imprimés dans des recueils; nous n'avons point à citer de livres de M. Regnard, mais ceux auxquels il a plus ou moins coopéré, et ce sont les suivants : 1º l'Encyclopédie des gens du monde (Paris, 1835-44, 44 vol. in-8); 2º la Biographie univer-selle de Michaud, supplément et seconde édition ; 3º le Dictionnaire général d'administration (Paris, Paul Dupont, 1847-49, 1 gr. vol. in-8, à 2 colon.); 4° l'Encyclopédie moderne, nouv. edit. (Paris, F. Didot, 1846-51, 27 vol. in-8); 5" Nouv. Dictionnaire de la conversation, etc.; par une société de littérateurs, de savants et d'artistes, publ. par Aug. Wahlen. (Bruxelles, 1842-45, 25 vol. gr. in-8 à 2 colon.); 6º Nouv. Biographie générale (Paris, F. Didot, 1852 et ann. suiv.). Cet ouvrage. actuellement en cours de publication et arrivé à son 23° vol. (fevr. 1838), en formera 45; 7º Dictionnaire universel des contemporains (Paris, Hachette, 1858, 1 tres-fort vol. gr. in-8 à 2 colon.), vol. complétement composé et qui devait parattre dans les mois de mars ou d'avril. Si tous les articles des Biographies de ces derniers temps offraient la même conscience et les minuticuses recherches que ceux de M. Regnard, nul doute que nous ne puissions posséder des Blographies plus exactes et plus correctes que celles qui ont été publiées

ou se publient. - Pour être exact au sujet de cet honorable écrivain, nous devons dire pourtant qu'il n'a eu que peu de part à la Biogra-phie universelle de Michaud et à l'Encyclopédie moderne.

\*REGNARD (Philippe-Marie-Napoléon-Nestor), cousin germ. du précédent, né à Namur (Belg.) (1) de parents français, le 16 avril 1806. Avocat et docteur en droit à Valenciennes, il faisait partie du conseil municipal de cette ville lors de la révolution de 1848 et fut envoyé à l'Assemblée constituante, élu à Lille par 177,000 voix (1848-49). Depuis il n'a plus rempli de fonctions publiques; seulement il a été compris dans la nouvelle municipalité, et est membre du bureau d'administration du collége de Valenciennes ainsi que du conseil d'administration de la Bibliothèque et des archives de la même ville. M. Regnard s'est fait d'abord connaître comme journaliste et a écrit dans divers journaux, notamment dans « le Libéral du Nord » et dans « le Propagateur du Pas-de-Calais »; il fut, en 1834, l'un des fondateurs du journal intitulé « l'Union », qui était hebdomadaire et qui ne vécut que quelques mols; enfin, il a été le directeur et le rédacteur en chef de « l'Impartial du Nord », depuis le 1er juillet 1841 jusqu'au 1er juillet 1843. M. Regnard a aussi fourni quelques articles aux « Archives historiques et littéraires du Nord de la France », entre autres un intitulé : Occupation de Valenciennes par les Autrichiens, 1793-1794. Actes officiels. Impr. dans la nouvelle série, t. 11, pag. 158 à 215 (1859); et, dans la partie de ce recueil intitulé : « Les hommes et les choses du nord de la France », une Lettre datée du 3 février 1834, ayant pour objet de proposer une souscription pour élever un monument à Froissart, projet réalisé depuls peu. M. Regnard n'est pas seulement l'un des avocats les plus distingués du barreau de Valenciennes, c'est encore un érudit bibliophile, et il a écrit sur des livres. L'ouvrage

de M. Leglay, intitulé : • Mémoire sur les Biblioth. publiques et les principales Biblioth, particulières du département du Nord » (Lille, 1841, in-8), renferme, pag. 277 à 283, une Lettre sur ma Bibliothèque, qui a M. Regnard pour auteur. Il parle dans cette lettre d'un ouvrage qu'il avait fait sur le divorce, mais qu'il n'a pas publié. Pag. xxxix et XL de l'Introduction de la nouvelle édition, donnée par M. A.-J. Marnier, du «Conseil de Pierre de Fontaines, ou Traité de l'ancienne jurisprudence française» (Paris, 1846, in-8), se trouve la description faite par M. Regnard d'un manuscrit du même ouvrage faisant partie de sa bibliothèque. Nous connaissons de M. Regnard, imprimé séparément : I. Quatrième procès de «l'Im-partial du Nord». Demande de 10,000 fr. de dommages-intérêts formée par M. Régnier, maire de Bouchain et suppléant de juge de paix. Anzin, Bouches-Moreau, 1843, in-8 de 41 pages. Plus tard, une polémique très-vive s'engagea entre le comité de surveillance dont faisait partie M, Regnard et le rédacteur de ce journal, M. Delescluse (depuis commissaire général provisoire). gouvernement M. Regnard rédigea, à la date du 10 septembre 1847, une lettre adressée aux abonnés de « l'Impartial », lettre qui fut signée par les deux autres membres du comité, M. Mangeart (bibliothécaire de Valenciennes) et M. Dupont (qui devint ensuite le collègue de M. Regnard à l'Assemblée constituante). Cette lettre a été imprimée. Valenciennes, de l'impr. de Henry, 1847, in 8 de 23 pag. Il. Examen du droit des seigneurs hauts-justiciers de Hainaut sur les mines de charbon, avant et depuis la réunion d'une partie de cette province à la France. Valenciennes, de l'impr. de Prignet, 1844, in-8 de 736 pag. (6 fr.) III. Examen du périmètre de la concession de Condé et du vieux Condé, d'après l'arrêt du conseil du 14 octobre 1749, suivi d'une Dissertation sur la nature des mainfermes du Hainaut. Paris, F. Didot, in-8 de 848 pag., avec une carte (6 fr.). IV. Examen, en ce qui concerne la seigneurie de Gagère ou du château

<sup>(1)</sup> Et non à Valenciennes, comme l'ont dit, par erreur, les auteurs de la « Littérature fran-aise contemporaine ».

de Condé, de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, du 16 juill. 1849, Paris, de l'impr. de Crapelet, 1850, in-8 de 632 p. (6 fr.) Le faux titre de ce dernier volume porte : Troisième consultation pour les sociétés réunies de Thivencelles, Fresnes-Midi et Condéenne, contre la Compagnie d'Anzin. V. Mémoire sur quelques questions d'enregistrement du plus haut intérêt pour la sucrerie indigène. Valenciennes, de l'imp. de Prignet, 1854, in-8 de viij et 540 pag., et 38 pag. à la suite, portant ce titre : Réponse au second Mémoire de l'administration de l'enregistrement contre la société Lanthiez et Norman. (6 fr.)—M. Regnard s'occupe depuis plusieurs années d'un ouvrage intitulé : Histoire des Etats-Généraux et des autres assemblées nationales depuis le commencement de la monarchie jusqu'a la révolution de 4789. Cet ouvrage a été malheureusement entrepris sur un plan trop vaste, et il est à craindre que l'auteur n'en vienne pas à bout. Il n'en sera pas de même des deux ouvrages suivants qui seront prochainement publiés : Dissertation où l'on réfute une théorie de M. Troplong, sur les donations de biens présents et à venir, précédée d'une consul-tation sur les contrats post-nuptiaux sous l'empire de la coutume de Saint-Amand et la loi du 17 nivôse an 11; et suivie de Recherches sur l'origine de la communauté de biens en France ; - Des récompenses et communautés, et des emplois en matière d'usufruit et de rentes viagères. Ces deux derniers ouvrages formeront chacun 1 fort vo-lume in-8.

REGNARD (Mme). Henry et Marie, ou les Deux orphelins. 3º édition. Tours, Mame, 1843, in-18; 8e édition. Ibid., 1856, in-18. Le nom de M. Regnard pourrait bien être un pseudonyme, car la première édition de ce petit livre, publiée en 1837, est présentée comme un ouvrage imité de l'allem. par M. Louis Friedel.

REGNARD (Charles). I. Rêves et fantaisies. Paris, Leriche, 1845, in-8 de 16 pag. II. Le Suffrage universel. Louis-Napoléon proclamé président de la République française.

Paris, Chassaignon, 1849, in-fol. de 2 pag. Quatre couplets. III. Chansons. Paris, Cassanet, 1851, in-18 de 108 pag. (75 c.).

REGNARD (A.), étudiant en droit. I. République française. Le gouvernement de 1848, suivi de la dernière séance de la Chambre des députés. Paris, de l'impr. de Lacour, 1848, in 8 de 82 pag. En société de M. E. Laloubère, M. A. Régnard a fondé et rédigé un journal quotidien intitulé : l'Impartial, journal politique, littéraire et des vrais intérêts du peuple. Le prospectus porte la date du 18 juin, et le premier nº celle du 22 du même mois. Cette feuille n'offrait aucune espèce d'intérêt, aussi n'a-t-elle vécu que ce que vivent les roses. Le prospectus et le premier no, c'est tout ce qui en a paru.

(Edouard), docteur en REGNARD droit à Châtillon-sur-Saone, I. De l'Organisation judiciaire et de la procédure civile en France. Paris, A. Durand, 1835, in-8 de 37 feuilles 1/2 (8 fr.). Voy., sur ce livre, le compte-rendu très-favorable qu'en a donné M. Th. de Benazé, dans « le Siècle », nº du 4 mars 1837. Il. Mémoire sur la télégraphie électrique, à courants combinés et à double échappement. Paris, le même, 1855,

in-8 de 48 pag. (2 fr.)

REGNART, OU RENART (Jean), gentilhomme angevin, capitaine tant en France qu'en Italie, s'est aussi distingué dans la littérature. Il a traduit l'ouvrage suivant : L'Ilistoire des faits, gestes et conquêtes des rois, princes et seigneurs, et peuples de France, composé en latin par Paul Æmile (De rebus gestis Francorum), et mise en français. Paris, Morel, 1581, in-fol. Les cinq premiers livres de cette Histoire furent imprimés dès 1553 ; les cinq derniers ne le furent qu'après la mort de l'auteur, avec une continuation par Arnoul Le Fernois. Paris, 1581. Ni Lelong, ni Fontette, ni aucun bibliographe ne parlent de Regnart, mais Bodin le mentionne dans ses «Recherches». F. GR.-LE. REGNAUD. Science du calcul des grandeurs en général, ou les Éléments de mathématiques. Paris, 1714, in-4.

REGNAUD (Ch.), docteur en médecine

de la Faculté de Paris, pharmacien de l'Ecole de Londres, etc. Histoire naturelle, hygiénique et économique du cocotier (cocos nucifera, Lin.). Paris, de l'impr. de Rignoux, 1856, in-4 de 18 feuilles. Terminée par un Vocabulaire des termes employés pour désigner le cocotier, ses organes et produits divers dans

les contrées tropicales.

REGNAUD OU REGNAULT DU PRAT. Translation des reliques de saint Vincent de Paul, le dimanche 25 avril 1830. Publié à l'occasion du 100° anniversaire de sa canonisation. (En vers). Paris, Dentu, 1838, in-8 de 32 pag. avec une lithogr. (1 fr.). Est précédé d'une Épitre dédicatoire à Mgr H.-Ch.-Fern.-Mar.-Dieud. d'Artois.

REGNAULD (A .- Al.), répétiteur d'analyse à l'École polytechnique, etc. Manuel de l'ingénieur du cadastre: précédé d'un Traité de trigonomé-

trie rectiligne. Paris, de l'impr. impériale, 1808, in-4. REGNAULD (Jules), professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris. 1. Thèse présentée à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur es-sciences. Thèse de physique. Recherches sur les forces électro-motrices et sur une nouvelle méthode propre à les déterminer. Paris, de l'impr. de Mallet-Bachelier, 1853, in-4 de 7 f., avec une pl. II. Electricité, Magnétisme. Paris, Dubochet et Chevalier, 1847, in-8 de 16 pag. (25 c.). Cet opuscule fait partie d'un ou-vrage intitulé : « Instruction du peuple ». Cent traités sur les connaissances les plus indispensables.

REGNAULD DE LA SOURDIÈRE (le . comte). Aperçu sur l'escompte du . papier du petit commerce. Aux Batignolles, r. d'Antin, nº 15,1840,

in-8 de 40 pag.

REGNAULD DE PRÉBOIS (Mme Adèle), auteur dramatique, d'une famille noble, sœur de M. (Leblanc) de Prébois, aujourd'hui lieutenantcolonel d'état-major, et femme de M. Regnault, ancien notaire de province. Nous connaissons de cette dame : 1. Trèfle à quaire feuilles. Paris, Desessart, 1859, in-8 (7 fr. 50 c.). Quatre pièces dramatiques en prose, qui sont : Un préjugé du grand monde, com.,

- Un tournoi à Madrid, com. en deux actes, - Un Amour de tête et un amour de cœur, com. en deux actes, - Scène de la vie du monde. ou la duchesse d'Argile, nouvelle dialoguée en cinq actes. II. Avec M. Laurencin [Fromage-Chapellel: Une femme charmante, com. en un acte, mêlée de chant, imitée de « die Braut aus der Residenz » (la Fiancee de la capitale), de S. A. R. Mme la princesse Amélie de Saxe. Repr. sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 11 avril 1840. Paris, Henriot, Miffliez, Tresse, 1840, in-8 (30 c.). III. Amour et dévouement. Paris, Baudry, 1842, in-8 (7 f. 50 c.). Roman. IV. Evelyne, drame en deux actes. Représ, sur le théàtre de l'Odéon, le 5 oct. 1849. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8 (50 c.). V. Les Infidélités conjugales, com. mêlée de chant, en un acte. Repr. sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 26 octobre 1850. Paris, Beck, Tresse, 1850, in-8 (50 c.). VI. Marion, com. en deux actes, mèlée de chants. Représ. sur le même théâtre, le 22 mars 1831. Paris, Beck, Tresse, 1831, in 8 (50 c.). « Marion est une vraie pastorale, une paysannerie dans la meilleure acception du mot, une élégie champêtre dont toutes les péripéties aboutissent au plus souriant dénouement ». VII. Chien et chat, com .- vaud. en un acte. Repr. sur le même théâtre, le 20 novembre 1832. Paris, passage Vendôme, 1853, in-8 (50 c.). M e Regnault de Prébois doit être auteur de plus de pièces jouées qu'il n'y en a eu d'imprimées, car « l'Entracte », no du 24 mars 1851, en rendant compte de la Marion de cette dame. dit : « Mmc Regnauld de Prébois a déjà donné au théâtre des Délassements-Comiques (à ce seul théàtre) plusieurs ouvrages qui se distinguent par la simplicité et le naturel ».

REGNAULT (le P. Antonin), religieux de l'ordre de Saint-Dominique, à Toulouse, a donné une édition du « Catéchisme du concile de Trente», précédée d'une Dissertation sur son autorité, 1648, in-12. Un plagiaire, l'abbé P. de La Haye, s'empara de cette édition, en la tronquant, et la sit imprimer sous

ses initiales à Lyon, en 1656, in-12. Voyez sur ce plagiat, aussi bien que sur les changements qui ont été faits à ce catéchisme depuis 1648, l'article LA HAYE des «Supercheries littéraires», t. 2,

pag. 337.

REGNAULT. Dialogues de la vieillesse et de l'amitié, traduits du latin de Cloéron par le sieur Claveret. Paris, 4631, in-18. Cette traduction n'est point de Claveret: c'est celle d'un anouyme, qui parut en 1640 chez la veuve Camusat; elle fut dédiée à Claveret par son ami Re-

gnault.

(l'abbé Charles-Douin), REGNAULT curé de Bezannes et chanoine de Saint-Symphorien de Reims, né à Reims, dans les dernières années du xviie siècle. I. Histoire des sacres et couronnements de nos rois fait à Reims, à commencer de Clovis jusqu'à Louis XV, avec le Recueil du formulaire le plus moderne qui s'observe au sacre. Reims, 1722, in-12. Anon. II. Dissertation historique touchant le pouvoir accordé aux rois de France de guérir les écrouelles, accompagnée de preuves touchant la sainte Ampoule... III. Relation exacte de la cérémonie du sacre et couronnement du roi Louis XV. La Biographie remoise, etc., par Henri Danton (Reims, 1855, in-8), à laquelle nous empruntons cette note, ne dit pas si les deux derniers ouvrages ont été imprimés. Comme le premier, ils ont pu l'être sous le voile de l'anonyme, et des lors ils ne sont pas faciles à citer.

REGNAULT (le P.), de la compagnie de Jésus. Lettre d'un physicien sur la Philosophie de Newton, mise à la portée de tout le monde, par M. de V. (de Voltaire). Paris, 1738, in-12. Voy. la table du t. XII des «Réflexions sur les ouvrages de litté-

rature», par l'abbé Granet.
REGNAULT (l'abbé Louis-Georges),
prêtre du diocèse de Paris. Voy.
«la France littéraire», t. vrit, p.
498. Ajoutez les nouvelles éditions
suivantes: Instruction pour la confirmation (1767). Limoges et Paris,
Ardent, 4385, in-18, avec une gravure. II. Instruction pour la première communion.... (1767). Limoges et Paris, le même, 1835, in-18,
ges et Paris, le même, 1835, in-18,

avec une gravure, et Tournai, Casterman et fils, 1857, in-18 de 304 p. REGNAULT (J. - J.). Bibliothèque du citoyen, première section, conte-nant le Catéchisme civique des droits de l'homme et du citoyen, mis à la portée de tout le monde, Bar-le-Duc, Moucheron et Duval, imprimeurs, l'an 11 de la Liberté, in-8 de xij p., dont les quatre dernières portent les chiffres i à iv et renferment la dédicace au fils du roi, Monsieur, et 62 pages. Un avis qui se trouve en regard du titre porte: « Si le public goûte « la première section de cet ou-· vrage «le Catéchisme civique», « je me ferai un devoir de le con-« tinuer ». Les sections suivantes devaient renfermer les bienfaits de la Révolution, de la Constitution, et particulièrement la réponse aux objections des anti-patriotes, etc., chaque section de 64 pages in 8.

REGNAULT (J.-Angélique-S.), élève de l'Ecole polytechnique (de 1795 à 1798), ingénieur des ponts et chaussées, membre de l'Institut d'Egypte, mort consul à Candie. I. Analyse du Nil. II. Analyse de l'eau du Nil, et de quelques eaux salées. Deux mémoires impr. dans le tome 147 de la « Décade égyptienne » (Au Caire, an vii-1 199).

REGNAULT, ancien conseiller de préfecture, membre résidant de l'Académie de Caen. I. Anecdote du Parnasse, lue à la séance publique du 5 avril 1801. Il Notice sur Moisson-Devaux (mortle 28 août 4802). Impr. parmi les Mémoires de l'Académie dont Regnault faisait par-

tie.

REGNAULT (Théodore), avocat à la Cour impériale, premier suppléant de la justice de paix du 6° arrondissement, conseil du pénitencier militaire, membre de la Commission chargée par le gouvernement de réviser les lois sur les brevets d'invention, propriétaire à Neuilly; né à Rouen, en 1796. M. Regnault a dirigé particulièrement ses études sur la législation qui régit les brevets d'invention, et, en général, sur les lois qui règlent la propriété littéraire, artistique et industrielle. On a de M. Théod. Regnault : I. Tableaux analytiques de l'esprit des

lois de Montesquieu, suivis de la Comparaison de plusieurs prin-cipes et passages de Montesquieu et de Blasckstone. Paris, Janet et Cotelle, 1824, in-fol. de 14 pag., avec 22 tableaux imprimés; ou Paris, Bavoux, 1823, in-fol. de 8 pag., avec 25 tableaux (7 fr. 50 c.). II. De la Législation et de la Jurisprudence, concernant les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. Paris, l'Auteur, Bavoux, Nève, 1825, in-8 (7 fr. 50 c.). III. De la Propriété littéraire et du Droit de copie en général, ou du Droit de propriété dans ses rapavec la littérature et les arts en Angleterre; traduction de l'anglais, suivie d'un Appendice contenant les lois anglaises sur le droit de copie et la propriété littéraire, l'opinion de Blackstone à cet égard, la législation du royaume des Pays-Bas sur cette propriété et les contrefaçons; le texte des lois et règlements relatifs au même sujet en France, et le projet de loi voté par la commission de la propriété littéraire, nommée par le roi, le 20 novembre 1825, par Théod. Regnault. Paris, Warée, 1826, in-8 (6 fr.). IV. Avec M. A. Decourdemanche: Code général progressif, par ordre alphabétique et de matières, contenant sur chaque point de la législation des dispositions textuelles des lois et actes du gouvernement qui se sont succédé depuis 1789, et de ceux antérieurs non abrogés, suivant la méthode de Pothier, dans ses pandectes. Brevets d'invention. Paris, A. Decourdemanche, J.-P. Roret, 1828, in-8 de 44 pag. (1 f.). V. De l'Ordre des avocats, considéré sous le double rapport constitutionnel et d'utilité, dans l'intérêt tant de la société en général que des avocats en particulier. Paris, Warée, Dentu, 1831, in-8 de 16 p. (60 c.) VI. Traité de la propriété industrielle des dessins, modèles, marques et enseignes de fabriques. Paris, 1836, in 8. VII. Discussion préliminaire du projet de loi sur les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, soumis par M. Martin (du Nord), ministre des travaux publics, etc., aux délibérations des conseils généraux

de l'agriculture, et du commerce des manufactures, dans leur ses-sion, ouverte le 12 décembre 1837 et close le 10 janvier 1838, par une réunion d'industriels inventeurs, convoqués et présidés par M. Théodore Regnault, Paris, Regnault, rue de Bondy, nº 23, 1839, in-8 de 16 p. VIII. Examen du projet de loi sur les brevets d'invention adopté par la chambre des pairs, et soumis à la chambre des députés. Paris, l'Auteur; Delamotte, Bouchard-Huzard, 1843, in-8 de 116 pages. IX. Petition sur l'inconstitutionnalité de la présentation à la chambre des pairs du projet de loi des brevets d'invention, avant qu'il ait été voté par la chambre des députés. Paris, de l'imprim. de Mal-teste, 1844, in-4 de 12 pag. Sup-plément à cette pétition. Ibid., 1844, in-4 de 4 pag. X. Dernier mot sur le payement de la taxe des brevets d'invention par annuités. Ib., 1844, in-4 de 4 pag. REGNAULT (E.-E.). Voy. REGNEAULT.

\*REGNAULT (Elias-Georges-Soulange-Oliva), avocat, historien et publi-ciste distingué, chef du cabinet du ministre provisoire de l'intérieur Ledru-Rollin), en 1848, jusqu'à l'installation de la commission exécutive, ensuite chef du cabinet du ministère des finances (sous M. Trouvé-Chauvel), jusqu'à l'élection du président, etc., etc.; né à Londres, le 22 avril 1801, d'un père médecin de Louis XVIII (Voy. «la France littéraire, t. v11, pag. 498). Jusqu'à ce que son esprit ent pris une invariable direction, M. E. Regnault s'est occupé de travaux littéraires de genres bien différents. Ainsi, il a trad. de l'angl, un ouvrage de médecine, et, du latin, presque en entier les œuvres complètes de Sénèque, de la « Collection des auteurs latins», publiée sous la di-rection de M. Nisard (1838); il a coopéré à la «Revue du progrès politique, social et littéraire », fondée par Louis Blanc (1839-42); au Dictionnaire politique, encyclopédie abrégée du langage et de la science politique». Paris, Pagnerre, 1839 et ann. suly. 1 fort vol. in-8 à 2 col., dans lequel les articles de M. Regnault forment 175 colonn.; aux « Français peints par eux-mêmes», pour lesquels, à notre con-naissance, il a écrit les quatre types suivants : la Chanoinesse (t. 1er), le Maître de pension (t. 11), l'Homme de lettres (t. 111), l'Editeur (t. Iv), et à plusieurs journaux de l'opinion républicaine, tels que le Réformateur, dirigé par M. Raspail; le Droit, dirigé par M. Le-dru-Rollin, et le National, sous la direction de Marrast. Après 1839, M. E. Regnault renonca à toute collaboration, et à partir de cette époque, il a fait plusieurs publications remarquables que nous allons rappeler ici avec quelques autres antérieures : I. Traité médico-chirurgical de l'inflammation, par J. Thomson. Traduit de l'anglais sur la 3e édit. (par M. Elias Regnault), avec des notes par A.-J.-L. Jourdan et F.-C. Bois-seau. Paris, J.-B. Baillière, 1827, in-8 (9 fr.). II. Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales, et des théories physiologiques sur la monomanie. Paris, Warée fils ainé; J.-B. Bail-lière, 1828, in-8 (3 fr.). Ce volume a été reproduit en 1830, avec l'adjonction de « Nouvelles Réflexions sur la monomanie homicide, la liberté morale, etc. », formant 166 pag. Paris, J.-B. Baillière, 1830, in-8 de 362 pag. (6 fr.).; l'Addition seule (3 fr.). Ill. Examen d'un Rapport de MM. Esquirol et Ferrus, sur deux homicides commis par un homme atteint de monomanie avec hallucinations. Paris, de l'imprim. Marchand - Dubreuil, 1830, de 24 pages. Le rapport de MM. Esquirol et Ferrus est imprimé dans le quatrième numéro de 1829 des «Annales publiques d'hygiène et de médecine légale ». IV. Lettre d'un ancien sénateur à Timon. La presse et le parlement. Paris, Pagnerre, 1838, in-18 (50 c.). V. La Grèce pittoresque et historique, par le docteur Christophe Wordsworth. Traduction de l'angl. (1839). (Voy. Wordsworth., VI. Catéchisme de la réforme électorale, par Jérémie Bentham. Trad. de l'angl., précédé d'une «Lettre à Timon sur l'état actuel de la démocratie en Angleterre». Paris, Pagnerre, 1839, in-32 (1 fr. 25 c.). VII. Sophismes parlementaires, par J. Bentham. Traduction nouvelle, d'après la dernière édition publice par le doc-Bowring, précédée d'une «Lettre à M. Garnier-Pagès, l'esprit de nos assemblées délibérantes», par le traducteur. Paris, le même, 1840, in-8 de 22 feuilles. (5 fr.) VIII. Procès de M. F. Lamennais devant la Cour d'assises, à l'occasion d'un écrit intitulé : «Le Pays et le gouvernement», relation complète, contenant, etc., suivi d'une «Notice biographique et littéraire sur M. F. Lamennais.» Paris, le même, 1841, in-8(1 f.). Volume qui a été publié par livrais. IX. Histoire criminelle du gouvernement anglais, depuis les premiers massacres de l'Irlande, jusqu'à l'empoisonnement des Chinois. Paris, le même, 1841, in 8 (7 fr.). X. Procès d'O'Connell et de ses coaccusés, précédé d'un Aperçu historique sur l'Union, la question de rappel, O'Connell, les meetings, et sur les principaux faits qui ont motivé la poursuite des repealers. Paris, le même, 1845, in-8, avec un portr. et cinq vign (1 fr. 50 c.). Volume publié par livraisons. XI. Histoire d'Angleterre, depuis son origine jusqu'en 1845, suivie de Notices biographiques sur ses grands hommes. Paris, le même, 1846, 2 volumes in-32 (2 fr.). XII. Histoire de l'Irlande, depuis son origine jusqu'en 1845, suivie de Notices biographiq. sur ses grands hommes. Ib., 1846, in-32 (1 f.). Ces deux derniers ouvrages font partie d'une collection de «Nouveaux Résumés» publiés par le même libraire, XIII. Histoire de Napoléon, Paris, Perrotin, Pagnerre, 1846-47, 4 vol. in-8, avec des vignettes (12 fr.). Ouvrage publié en 40 li-vraisons à 30 c. XIV. Ravensnest, ou les Peaux-Rouges (suite du «Portechaise.), traduit de l'anglais de Fenimore Cooper. Paris, Pagnerre, 1848, in-18. Traduction qui a été imprimée sous le nom d'A.-J.-B. Defauconpret, mais qui est de M. Elias Regnault. Cette édition fait partie des œuvres de Fenimore Cooper, publiées par le même édi-teur; une autre édition, en deux volumes in-8, publiée par le libraire Passard, ne porte sur les titres que : Suite de la traduction de Defauconpret. XV. Histoire gouvernement provisoire. Paris, Vict. Lecou, 1830, in-8 de 23 feuill. 1/2 (6 fr.). Réimpr. dans la même année. L'auteur a été chef du cabinet du ministre provisoire de l'intérieur. Dans le numéro du 2 juin 1850 du « Journal des Débats ». M. Cuvillier-Fleury a donné un article intitulé : «Les deux secrétaires de Ledru-Rollin, qui est un compte-rendu de deux ouvrages sur la même époque, celui de M. E. Regnault et « l'Histoire de la révolution de février », par M. Alfred Delvau. Autant le critique est sévère pour le dernier de ccs ouvrages, autant il est, quoique diamétralement opposé aux opinions des deux auteurs, favorable à celui de M. E. Regnault, et il qualifie son auteur « d'esprit sérieux et · cultivé, plume facile et ferme, républicain modéré et prudent» (1). XVI. Révolution française. Histoire de huit ans. 1840-1848. Ouvrage faisant suite à «l'Histoire de dix ans», par M. Louis Blanc, et complétant le règne de Louis-Philippe. Paris, Pagnerre, 1851-52, 3 vol. in-8, illustrés de 15 gravures et portraits sur acier (12fr.). XVII. Histoire politique et sociale des principautés danubiennes. Paris, Paulin et Lechevalier, 1855, in-8 de 35 f. et demie avec une carte (6 fr.). Trois fragments de cet ouvrage ont été insérés par M. Léon Plée dans le journal «le Siècle», en mai 1855. XVIII. La Scandinavie, ses craintes et ses espérances. Paris, E. Dentu; 1836, in-12 de vij et 404 pag., avec une carte de la Scandinavie (3 fr. 50). Ouvrage publié sous le nom de M. Lallerstedt, mais qui a été entièrement écrit par M. Llias Regnault, sur les notes de cet étranger (2). XIX. Les Neutralités. 1856. Série de sept art. remarquables qui ont paru dans «le Siècle»: les trois premiers, Suède et Danemarck, numéros des 2, 11 et

30 juin; le quatrième, la Prusse, numéro du 30 juillet; les cinquième, sixième et septième, Allemagne et la Confédération germanique, numéros des 26, 30 août et 27 octob. Les dernières études fournies au «Siècle» par M. E. Regnault sont : XX. Une Analyse de l'écrit intitulé : «Future Prospects of India». Imp. dans les numéros des 15 et 25 février 1858. L'écrit anglais a paru dans «l'Edinburg Review». XXI. Armand Marrast, sa vie et ses œuvres, dont les deux premiers articles ont paru dans les nuniéros des 28 et 29 mai 1858. XXII. Mystères diplomatiques aux bords du Danube. Paris, E. Dentu, 1858, in-8 de 60 pag. (1 fr.).

\*REGNAULT (Henri-Victor), chimiste, élève de l'Ecole polytechnique (de 1830 à 1832), ingénieur en chef des mines, de 2º classe, professeur de chimie à l'Ecole polytechnique et au Collége de France, administrateur de la manufacture de Sèvres, membre de l'Académie des sciences, section de chimie, élu en 1840, en remplacement de feu Robiquet; né à Aix-la-Chapelle, le 21 juillet 1810. L. Eléments de cristallographie, traduit de l'allem. de M. Gustave Rose (de Berlin). Paris, F. Didot, Hachette, 1834, in-8 de 17 f. un quart, avec un Atlas de 10 pl. (5 fr.). II. Etudes sur l'hygrometrie. Paris, Bachelier, 1845, in-8 de 8 f. un quart, avec une planc. (4 fr.). III. Relation des expériences entreprises par ordre de M. le ministre des travaux publics, et sur la proposition de la commission centrale des machines à vapeur, pour déterminer les principales lois physiques et les données numériques qui entrent dans le calcul des machines à vapeur. Première par-tie. Paris, F. Didot, 1847, in-4 de 96 f.; plus un cah. de 7 pl. in-fol. IV. Cours élémentaire de chimie, à l'usage des facultés, des établissements d'enseignement secondaire, des écoles normales et des écoles industrielles. Paris, Langlois et Leclercq, 1847 et années suiv., 4 vol. in-18, avec 700 figures intercalées dans le texte (20 fr.). Les quatre parties traitent successivement : la première, des métal-loïdes ; les deuxième et troisième,

XII.

<sup>(1)</sup> L'article de M. Cuvillier Fleury a été réim-primé dans ses « Portraits politiques et révolu-tionnures » Paris, Michel Lévy frères, 1851, in-18, format anglais.

<sup>(2)</sup> Cet ouvrage n'a pas été annoncé par « la Bibliographie de la France ».

des minéraux; la quatrième, de la chimie organique. Une édition, vraisemblablement une contrefaçon, a été publiée en Belgique, en 1851, par A. Pagny, in-8. Elle porte: troisième édition. Les éditeurs en ont publié la quatrième, en 1853, qui forme 4 volumes. Faisons remarquer pourtant que les deuxième et troisième n'avant pas été annoncées par la «Bibliographie de la France», ces quatre éditions originales pourraient bien n'être que celle de 1847 et années suivantes, on si l'on veut mieux, de simples nouveaux tirages (1). Le même ouvrage en espagnol (• Curso elemental de Quimica»), trad. de la seconde et dernière édition française, augmentée et publiée avec le consentement et la coopération de l'auteur, par le lieutenant-colonel Grégoire Verdu. (De l'impr. de Crapelet, à Paris.) Paris, les mêmes, 1849 et années suiv., 4 vol. in-18 (24 fr.). V. Avec M. J. Reiset: Recherches chimiques sur la respiration des animaux de diverses classes. (Ext. des «Annales de chimie et de physique., 3º série, t. 26.) Paris, Bachelier, 1849, in-8 de 14 feuilles, avec deux planches (5 fr.). VI. Premiers éléments de chimic. Paris, V. Masson, Langlois et Leclercq, 1850, 1853, 1855. gr. in-18 de 15 f. 1/2 (5 fr.). M. H.-V. Regnault, en outre, a fait quelques rapports à l'Académie des sciences sur des ouvrages de savants.

REGNAULT (Émile), éditeur des «OEuvres complètes d'Honoré de Saint-Aubin» (H. de Balzae). Paris, Souverain, 1836-40, 12 vol. in-8.

†REGNAULT (Pierre-Emile), D. M., né à Sancerre (Cher), le 16 juillet 1811, médecin inspecteur de Bourbonne-les-Bains depuis 1840. Ce médecin a été, en 1836, le directeur du journal bi-hebdomadaire, politique et littéraire «la Chronique de Paris», fondee par lui et Hon. de Balzac, impr. par Béthune et Plon. En 1850, il fut le secrétaire du comité de rédaction du «Messager de l'Allier», jusqu'en

1853. Il a publié comme ouvrages:
I. Pr/cis descriptif et pratique sur
les eaux minéro-thermales de Bourbon-l'Archambault (Allier). (De l'impr. de Desroziers, à Moulins.) Paris,
Fortic, Masson et Comp., 1842, in-8
avec fig. II. Eaux thermales de Bourbon-l'Archambault, de leurs effets
dans le traitenient des militaires
admis à l'hospice en 1843. Moulins,
P.-A. Desroziers, 1844, in-8 de 24

RÉGNAULT (P. A.), prêtre du diocèse de Metz. Arsenal du catholique, ou Preuves philosophiques du Catholicisme, suivies de réponses aux principales objections des incrédules. Paris, Gaume frères,

4842, 2 vol. in-8 (8 fr.).

†REGNAULT (Jean-Joseph), ex-professeur de mathématiques de l'Université, actuellement conducteur de ponts et chaussées au service municipal de la ville de Paris; né à Villiers-la-Montagne (Moselle), le 4 juin 1797. On a de M. J. J. Regnault les ouvrages suivants : I. Traité de géométrie pratique, comprenant les opérations graphiques et de nombreuses applications aux travaux d'art et de construction (1). Paris, Bachelier, 1842, in-8 de 16 feuilles un quart. avec 11 pl. (5 fr.). La seconde édition de cet ouvrage, revue, corrigée et augmentée d'un Traité d'arpentage, est actuellement sous presse pour paraître dans peu de temps. Il. Enseignement primaire supérieur. Précis élémentaire de géographie mathématique. Paris, Langlois et Leclercq, 1844, in-12 de 5 feuilles et demie. III. Cours de mathématiques élémentaires, théorique et pratique. Manuel à l'usage des candidats aux emplois de conducteur des ponts et chaussées et d'agent-voyer, des lycées et des écoles professionnelles; rédigé d'après le programme officiel des études mathématiques. Paris, Dupont, 1853, in-8 de 23 feuilles, avec 12 planches (7 fr.). Seconde édition, sous ce titre : Manuel à l'usage des candidats aux emplois de conducteurs des ponts et chaussées et

<sup>(2)</sup> Avec d'autant plus de raison que l'ouvrage n'était pas terminé en 1849, lorsque parut la version espagnole déjà faite sur la 2º édition originale.

<sup>(1)</sup> Et non de M.H.-V. Regnault, de l'Académie des sciences, comme le disent les auteurs de la « Littérature française contemporaine».

agents-voyers, etc. Paris, le même, 1858, in-8 de 26 f., avec 12 planch. (7 fr.). IV. Manuel des aspirants au grade d'ingénieur des ponts et chaussées. Guide du conducteur des ponts et chaussées, de l'agentvoyer, du garde du génie et de l'artillerie, rédigé d'après le nouveau programme officiel. Paris, Mallet-Bachelier, 1854-55, 1858, 4 vol. in-8, avec un atlas de 100 pl. (24 fr.). Cet ouvrage est divisé en deux parties que l'on peut se procurer séparément : la première, est la partie théorique, formant 2 vol. avec 44 planches, et la seconde la partie pratique, avec 56 planches. (Prix de chacune d'elles, 12 fr.) V. En société, M. J.-J. Regnault est le rédacteur des Annales des chemins vicinaux, Recueil de mémoires, documents et actes officiels concernant le service vicinal. Paris, Dupont. janv. 1856, in-8 avec planches. Recueil mensuel qui parait par cahiers d'environ trois feuilles, avec des planches pour l'intelligence du texte. (Le prix de l'abonnement annuel est de 10 fr.) M. J.-J. Regnault est chargé de la rédaction de la première partie de ce recueil qui traite des travaux d'art, mémoires et documents depuis l'année 1845 jusqu'en 1858; ce recueil se continue. VI. Annales des conducteurs des ponts et chaussées, recueil de mémoires, documents et actes officiels concernant le service des conduct, de ponts et chaussées. Paris, Dupont, 1857-58, in-8 avec planches. Autre publication mensuelle, qui forme à la fin de chaque année deux gros volumes in-8, l'un pour la partie technique, l'autre pour la partie administrative; chacun est suivi d'une table alphabétique. (Prix de l'abonnement annuel : 10 fr.)

REGNAULT (Amable), d'abord bibliothécaire, et plus tard archiviste du Conseil d'Etat, né à Versailles le 18 octobre 1798. L'on doit à M. Regnault, qui depuis trente ans a beaucoup voyagé, sans se poser en voyageur: L. La duchesse de Praslin, poëme élégiaque. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1847, in-8 de 16 pag. Il. Histoire du Conseil d'Éctat depuis son origine jusqu'à ce jour, contenant sa composition, son

organisation intérieure, ses attributions, etc., avec des Notices biographiques, et ornée de costumes et d'autographes. Paris, Vaton, 1851, in-8 de 32 feuilles et un quart, plus 4 lithographies et 23 fac-simile (7 fr. 50 c.). III. Voyage en Orient. Turquie, Egypte, Paris, P. Bertrand, 1855, in-8 de 32 feuil. et demie (7 fr. 50 c.). IV. Esquisses historiques sur Moscou et Saint-Pétersbourg, à l'époque du cou-ronnement de l'empereur Alexanbre II. Paris, le même, 1837, in-8 de 312 pag. (5 fr.). Ce qu'a pu-blié M. A. Regnault (1) n'est rien en comparaison de ce qu'il a écrit, car on cite de lui pour parattre successivement : 1° «Biographies des conseillers d'État de l'Empire sous Napoléon, la Restauration et sous Louis-Philippe», au nombre de vingt-cinq; 2° «le Voyage en Orient» de l'auteur, trad. en anglais par l'auteur lui-même ; 30 « un Voyage en Allemagne» en 1848 ; 40 « Coupd'œil retrospectif sur les Indes anglaises . (1838); 5° une traduction en vers français, la première, des · Chefs-d'œuvre de lord Byron », comprenant Childe - Harold, Giaour, le Corsaire, Lara, la Fiancée d'Abydos et Beppo; 5° «La Suisse pittoresque et poétique, 7,000 vers, 2 vol. in-8; 6° «Ta-«bleaux poétiques de l'Europe pittoresque», 1 vol. in-8.

REGNAULT (Hippolyte). Histoire d'un prince des régions boréales. (En vers.) Lille, de l'impr. de Lefebyre-Ducrocq, 1852, in-8 de 24 pag.

REGNAULT, maire de la Ruscade, éditeur du « Recueil des proclamations, manifestes et discours du prince Louis-Napoléon Bonaparte, président de la république»... (Bordeaux, 1852, in-16).

REGNAULT (Frédéric), médecin; né à Provins, en 1824, mort dans les premiers jours de mai 1836. On a de lui un Rapport sur la crêche de Provins et le Comple-rendu de la Société d'agriculture de cette ville. Il existe des Notices biographiques sur Fréd. Regnault par MM. E. Bourquelot et A. G., insérées dans les journaux de Provins. impr. à

<sup>(1)</sup> On cite encore du même auteur, comme imprimé : la Distribution des Aigles, poème offert à l'armée.

part. Provins, de l'impr. de Lebeau, 1856, in-8 de 12 pag.

REGNAULT (le P. Louis-Eugène), évêque de Chartres. Statuta synodi diæcesanæ ab ill. et rev. in Christo habitæ anno Domini M. D. CCC. LIV. Chartres, de l'impr. de Garnier, 1855, in-8 de 96 pag.

REGNAULT (Charles), directeur de « l'Étoile », société d'assurances contre la grêle. Observations présentées par..., en réponse au projet d'une caisse générale des assurances agricoles. (A MM. les mem-bres du Conseil d'Etat.) Paris, de l'impr. de Guyot et Scribe, 1857,

in-4 de 24 pag.

†REGNAULT DE BEAUCARON (Jacques-Edme), juge au tribunal d'Ervy avant la Révolution, député de l'Aude à l'Assemblée législative, en 1791; magistrat de sûreté à Nogent-sur-Seine, sous le gouvernement impérial; plus tard, président du tribunal de première instance de la même ville; né à Chaource (Aube), en 1759, mort à Nogentsur-Seine, en 1827. Regnault de Beaucaron versifiait facilement et abondamment. Il est auteur de quelques poëmes estimés, dit M. Letillois de Mezières, dans sa « Biographie générale des Champenois célèbres, morts et vivants. et l'on trouve un grand nombre de poésies fugitives de lui, insérées dans les différents recueils poétiques des xviiie et xixe siècles. Nous connaissons de lui, imprimé particulièrement : les Fleurs, poëme. Paris, Delaunay, 1818, in-12 de 86 pag. -On trouve une courte Notice sur Regnault de Beaucaron dans le volume intitulé : « Troyes et le département de l'Aube pendant les soixante dernières années », par M. Al. Guénin (Troyes, 1856, in-8).

†REGNAULT DE PREMARAY (Jules-Martial), l'un des auteurs dramatiques actuels les plus aimés du public et l'un des rédacteurs, depuis 1848, du journal « la Patrie » pour la partie littéraire, après en avoir été pendant quelque temps le rédacteur en chef; né le 11 juin 1819 à Pont-d'Armes, commune d'Assérac (Loire-Inférieure). Fils d'un officier supérieur de cavalerie, il se trouva, dès l'âge de seize

ans, en opposition ouverte avec sa famille, qui le voyait, à regret, songer à la carrière des lettres. Il persista néanmoins, mais il eut la douleur de perdre son père et sa mère avant de leur avoir prouvé, par le succès, que sa vocation était réelle. Cependant M. Jules de Prémaray (plus connu sous ce nom en littérature) poursuivait courageusement sa route de travailleur, frappant en vain à la porte des directeurs, qui tous se refusaient à le lire. On sait qu'au théatre il en est ainsi pour les jeunes gens sans nom, et qu'il faut, pour rompre la terrible barrière qui les sépare du public, ou un miracle, ou de grandes protections, ou la sordide bienveillance des collaborateurs. Ce fut un miracle qui sauva M. Jules de Prémaray. M.Delestre-Poirson, alors directeur du Gym-nase, venait d'entrer en guerre ouverte avec l'Association des auteurs dramatiques; il n'avait, pour soutenir son entreprise, que M. Narcisse Fournier, auteur de mérite; c'était assez pour le talent, trop peu pour la force. Dès la nouvelle de la mise en interdit du Gymnase, près de deux centsjeunes gens se présentèrent, et un seul fut accepté : M. Jules de Prémaray, qui, selon la pittoresque expression de M. J. Janin (feuilleton du «Journal des Débats» du 23 octobre 1842), entra dès lors, « toute comédie déployée », dans ce charmant théâtre, où son premier pas fut un succès. Le plus curieux, c'est que M. Jules de Prémaray avait eu auparavant huit pièces refusées au Gymnase. Lors de l'interdiction de ce théâtre par les auteurs, M. Delestre-Poirson se souvint que ce jeune homme, à qui il refusait la première de ces huit pièces, lui avait dit : « Monsieur, « dussiez-vous vivre soixante ans « tous les mois je vous apporterai « un vaudeville, jusqu'à ce que « j'aie réussi à en faire accep-« ter ». M. Delestre-Poirson vint lui demander sa neuvième pièce, qui fut jouée sous le titre du Docteur Robin. - Un incident comique est venu égayer les premiers pas de M. Jules de Prémaray dans la carrière dramatique; presque toute

la presse nia positivement son existence pendant six mois. Le jeune auteur publia, à ce sujet, dans les journaux, une lettre, avec cette épigraphe : « Je suis vivant, bien vivant, très-vivant», qui mit les rieurs de son côté, et força les plus incrédules à croire désormais son acte de naissance valable (1). M. J. de Prémaray fut nommé chevalier de la Légion d'honneur, le 1er janvier 1853, et voici en quels termes M. Edouard Thierry parla de cette nomination, dans « l'Assemblée nationale », nº du 17 du même mois : « En décorant J. de Prémaray, le gouvernement a bien mis la récompense sur le mé-« rite; mais pourquoi ne pas lais-« ser à l'écrivain ses titres tels « qu'ils sont? pourquoi les dimi-« nuer sous le prétexte de les ac-« croître? Non, J. de Prémaray « n'est pas l'auteur d'un grand « nombre d'ouvrages dramatiques « (2). A son age, et sans qu'il y eût lacune à la suite de son dé- but, le temps lui avait manqué · pour les produire. Non, M. J. « de Prémaray n'est pas même • expressément auteur dramati-« rue. Il le sera du jour où il aura · réellement, sérieusement tra-« vaillé en vue de la scène. Mais à · l'égard du théâtre, il ne recom-· mence pas: il sépare son passé « de son avenir, et je dis qu'il « commence. Sa véritable renommée est dans les lettres; c'est là que, jeune, il l'a su porter à un assez haut point. Publiciste « laborieux, critique judicieux et doux, conteur aimable, piquant, spirituel, railleur à la façon de Sterne, plus véritablement ému et plus sincère, esprit facile et gracieux, plume qui court, veine abondante et limpide, n'est-ce donc pas assez pour justifier une distinction glorieuse? Du double talent de Prémaray, le meilleur jusqu'ici, le plus mûr dans sa précocité, c'est celui du feuilletonniste. On rappelle à « regret le feuilletonniste; on ne

« lui rend pas tout ce qui lui est « dû. C'est pour lui que la décora-« tion est une récompense ; elle est un encouragement pour l'auteur dramatique». «Nous connaissons de M. Jules de Prémaray les ouvrages qui suivent: I. Les Cendres de Napoléon, ode à Mgr le prince de Joinville. Paris, Charpentier, au P. R., 1840, in-8 de 16 pages. Il Avec M. Léon Paillet : Le Cabaret de la veuve, vaudev. en un acte. Représ. sur le théâtre St-Marcel, le 20 avril 1841, et depuis à la Porte Saint-Antoine, Paris, rue du Petit-Carreau, n. 32, 1841, in-8 (30 cent.), pièce jouée avec succès. Ces deux pièces seules portent le premier nom de l'auteur; des 1842, il ne prit plus que son second, vraisemblablement pour que l'on ne le confondit pas avec M. Potron, autre auteur dramatique, qui écrit sous le pseudonyme de Regnault. Cette détermination était d'autant plus nécéssaire, que nous-même, dans nos « Su-percheries littéraires », article Regnault, avons attribué, par erreur, à M. Potron, le Cabaret de la veuve, de M. de Prémaray. III. Le docteur Robin, com.-vaud. en un acte. Représ, sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 21 oct. 1842. Paris, Tresse, 1842, gr. in-8 à deux col. (60 cent.). Faisant partie de la « France dramatique au xixe siècle ». Cette pièce, admirablement jouée par Bouffé et Mme Volnys, eut cent représentations : elle fut reprise plus tard au Palais-Royal, par M. Réné Luguet. IV. La Marquise de Rantzau, ou la Nouvelle Mariée, com. en trois actes, mêlée de couplets. Représ. sur le même théâtre, le 13 déc. 1841. Paris, le même, 1843, gr. in-8 à 2 col. (60 c.) Faisant partie de la même collection. Cette pièce fit la réputation de Mile Rose Chéri. V. Bertrand l'horloger, ou le Père Job, coméd .vaudeville en deux actes. Représentée sur le même théâtre, le 2 mars 1843. Paris, le même, 1843, grand in 8 à deux col. (60 c.). Faisant partie de la même collection. « Bertrand l'horloger » fut traduit en allemand et représenté dans toutes les grandes villes d'Allemagne, avec le même succès qu'à

<sup>(1)</sup> Félix Delhasse, Annuaire dramatique pour 1845.

<sup>(2)</sup> Le décret imprimé au « Moniteur » qualifiait M. J. de Prémaray d'auteur d'un grand nombre d'ouvrages dramatiques.

Paris. VI. Les deux Favorites, ou l'Anneau du roi, com.-vaud. en deux actes. Repr. sur le même théâtre, le 18 avril 1843. Paris, le même, 1843, gr. in-8 à 2 col. (60 c.). Faisant partie de la même collect. C'est une des 8 pièces refusées précédemment par M. Delestre-Poir-son. Mile Rose Chéri acheva de se mettre en vogue par cette pièce. VII. Julienne, Souvenir du 11 juillet 1843. Paris, Tresse, 1843, in-8 de 32 pag. (1 fr.). Pièce de vers, précédée de quelques mots sur Mle Julienne, actrice du Gymnase. VIII. Le capitaine Lambert, comed .vaud, en deux actes. Représ, sur le théâtre du Gymnase-Dramatique le 23 octobre 1843. Le second acte de cette pièce, composée pour Bouffé, fut vertement sifflé, et l'ouvrage joué tout au plus une douzaine de fois; il n'a point été imprimé. M. Jules de Prémarav ne se découragea pas; il prit une éclatante revanche en donnant la pièce suivante : IX. Manon, ou un Episode de la Fronde, com.-vaud. en deux actes. Représ. sur le même théâtre, le 24 novemb. 1843. Paris, Tresse, 1843, gr. in 8 à 2 col. (60 c.). Faisant partie de la · France dramatique au xixº siècle ». Le succès de cette pièce fut complet. X. Part à deux, comédie en un acte, mêlée de chants. Repr. sur le théatre de Beaumarchais, le 15 mai 1844. Paris, Gallet, 1844, in-8 (30 c.). XI. Sarah Walter, com.vaud. en deux actes. Représ. sur le théât. du Gymnase-Dramatique, le 12 juin 1844, pour les débuts de M<sup>II</sup>e Fargueil. La pièce sissiée ne fournit qu'une courte carrière et n'a pas été imprimée. Peu après la représentation de cette dernière pièce, M. Montigny, qui prit la direction du Gymnase, s'empressa de fermer ses portes au jeune de Prémaray, pour se rapatrier avec la Société des auteurs dramatiques. Il lui rendit une com. en 5 actes, et lui joua, à titre d'indemnité, un vaud, en un acte en collaboration avec M. Narcisse Fournier, intitulé: XII. Simplice. Paris, Tresse, 1844, gr. in-8à 2 col. (60 c.). M. J. de Prémaray était mis hors la loi-duGymnase .Il se décida à entrer dans le giron des auteurs qui prononcèrent son admission bien haut et conspirèrent tout bas sa ruine, en imposant aux directeurs de lui fermer les théâtres, sous peine de leur retirer leurs répertoires. C'est une erreur de croire que les grands auteurs protégent les petits. Le théâtre à toujours servi à la consuiration des vieux contre les ieunes (1). Cela explique pourquoi M.J. de Prémaray a été longtemps sans avoir de collaborateurs. Après son évincement du Gymnase, M. J. de Prémaray se fit jouer un peu partout, même sur les théâtres de troisième ordre, XIII. Le Tailleur de la Place Royale, drame en trois actes, précédé d'un prologue intitulé : la Taverne du Pas de la Mule. Représ, sur le théâtre Beaumarchais, le 11 juillet 1844. Paris, rue d'Enghien, n. 26; Tresse, 1844, in-8 (50 c.). Part à deux et le Tailleur furent composés pour le théatre Beaumarchais, qui venait de rouvrir, et y obtinrent un grand XIV. Une Femme laide, succès. com, en deux actes mêlée de chant. Représ, sur le théâtre du Palais-Royal, le 16 décembre 1845. Paris, Tresse, 1846, gr. in-8 à 2 col. (60 c.). Faisant partie de la « France dramatique an xixe siècle . XV. La Comtesse de Moranges, dram.-vaud. en trois actes. Représ. sur le théâtre Beaumarchais, le 7 novembre 1845. Paris, Beck; Tresse, 1846, in-8 (60 c.). XVI. Avec M. Varner : le Chevalier de Saint - Remy, drame en cinq actes. Représ, sur le théâtre de la Gaité, le 22 juin 1847. Paris, Beck; Tresse, 1847, in-8 (60 c.). XVII. L'Ordonnance du médecin, com .- vaud. en un acte. représ, sur le théâtre du Palais-Royal, le 29 octobre 1847. Paris, Mich. Levy frères, 1847, in-18, gr. raisin. (50 c.) XVIII. Le Drapeau de la République, Chanson (en 4 couplets) dédiée au peuple français. Paris, de l'impr. de Delanchy, 1848, in-8 de 2 pages. XIX. Les Proverbes menteurs. Charmants proverbes dramatiques. L'auteur en a successivement publié six de 1850 à 1853, dans le feuilleton du journal « la Patrie », et qui sont : 1º L'Amour et l'Habitude ; 2º Du côté

<sup>(1)</sup> Commerson, Binettes contemporaines ..

de la barbe est la toute-puissance, en cinq feuilletons (mars 1850); 3º Ce qui est différé n'est pas perdu, en six feuilletons (nos des 12, 14, 16, 19 et 20 août 1851); 4° Les morts ne reviennent pas, en deux actes, six feuilletons (nos des 10-15 février 1852); 50 On ne piête qu'aux riches, en deux actes, six feuilletons (nos des 20 à 25 septembre 1832); 6º le Chemin des Écoliers, en deux actes (nºs du 29 avril au 6 mai 1853). Il est surprenant que M. Jules de Prémaray n'ait pas réuni ses proverbes en vo'umes ; vraiseniblablement il compte en donner davantage. XX. Le Jour de charité, vaud. en un acte. Repr. sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 7 juin 1850. Paris, Beck, Tresse, 1850, in-8 de 16 pages (50 c.). XXI. Avec M. Varin: La Peau de mon oncle, vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre Montansier, le 20 août 1850. Paris, Giraud et Dagneau, 1850. in 18, format anglais (60 c.). XXII. Avec M. Siraudin: L'Amant de cœur, vauden un acte. Repr. sur le même théâtre, le 17 juillet 1831. Paris, les memes, 1831, in 18 angl. (60 c.). XXIII. Promenades sentimentales dans Londres et le Palais de cristal. Paris, les mêmes, 1851, in-18 angl. (3 fr.). C'est la réunion des . Lettres sur Londres», que l'auteur avait fournie à « la Patrie » dans le premier semestre de la même année. XXIV. Les Droits de l'Homme, com. en deux actes et en prose. Représ. sur le théâtre de l'Odéon. le 6 novembre 1851 (et reprise à la Comédie-Française). Paris, Michel Lévy frères, 1851, 1852, 1854, in-18 angl. (60 c.). Charmante comédie de mœurs, qui n'obtint pas moins de succès à la lecture qu'au théâtre, ainsi que le prouve la se-conde édition des l'année suivante. XXV. Avec M. Eug. Nyon : Monsieur le Vicomte, com.-vaud. en deux actes. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 10 janv. 1853. Paris, les mêmes, 1853, in 18 angl. (60 c.). XXVI. Le Chemin des écoliers, roman en trois actes. Paris, Eug. Didier, 1853, in-52 (1 fr.). L'un des proverbes dramatiques de l'auteur porte exactement le même titre. XXVII. Avec M. Léon Laya : Les

Cœurs d'or, comédie en trois actes, mêlée de chants. Représ. sur le théâtre du Gymnase, le 15 juillet 1854. Paris, Mich. Lévy frères, 1854. Paris, Mich. Levy 11710, 1854, in-18 angl. (60 c.). Pièce qui obtint cent représentations; c'est son plus bel éloge. XXVIII. Donnez aux pauvres, coméd. en deux actes en prose. Reprès. sur le theatre imp. de l'Odéon, le 1er fevr. 1855. Paris, les mêmes, 1855, in-18 angl. (60 c.). XXIX. La Boulangère a des écus, drame en cinq actes. Représ. sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 24 novemb. 4855. Paris, les mêmes, 1856, in 18 angl. (1 fr. 50 c.). M. Jules de Prémaray est auteur de quelques autres pièces de théâtre qui ont été représentées, mais non impr. Par exemple, au théât. de la P.-St-Antoine : Marquises et Mousquetaires, l'Homme dangereux. Ainsi que nous l'avons dit, M. J. de Prémaray écrit dans le journal « la Patrie», où, indépendamment du feuilleton du lundi, qu'il rédige avec un talent réel, il fourni des études spéciales. comme les « Proverbes menteurs » et les « Lettres de Londres », cités précédemment. Terminons en disant que le nom de M. Jules de Prémaray se lit sur les frontispices de la « Nouv. Galerie des artistes dramatiques vivants » parmi ceux des corédacteurs de cet ouvr. - Biographies de J. Régnault de Prémaray.-M. J. de Prémaray a une Notice dans la . Galerie de la Presse », 5º sétrie (1848). M. Nadar [Tournachon] ayant compris le portrait de cet écrivain sur son Panthéon, M. Commerson a été conduit à faire dans le t. 1er de ses « Binettes contemporaines » (1855) une charge-biographie du même auteur.

REGNAULT DE SAINT-JEAN-D'ANGELY (la comtesse), née de Bonneuil. Quelques Opuscules. Paris, de l'imp. de M<sup>me</sup> Delaconhe, 1834, in-8. Trois pièces intitulées: «La France est constante » (nov. 1835),—«Napoléon » (déc. 1831),—« L'Empire » (16 oct. 1832).

REGNAULT-WARIN (J.-B.-Jos.-Inn.-Phil.). Voy. la «France littéraire», t. vii, pag. 501. Ajoutez à cet article: mort en 1844, et à la liste de ses ouvrages les opuscules suivants: l. Romances royales, en mu-

sique et gravées. Paris, s. d., in-8. II. Discours sur les dangers que fait courir l'athéisme à la sûreté du contrat social, sur les conjurations des impies et de l'étranger, etc., pro-noncé dans le temple de l'Etre suprême, en présence du peuple, de l'administration et de la Société des Jacobins, le 2 prairial, 2º an-née républicaine. Bar-sur-Ornain, in-8 de 31 pag. III. Discours prononce le 22 avril, l'an IV de la Liberté, pour l'inauguration du buste de Mirabeau, devant la Société des amis de la Constitution. Bar-leduc, Choppin (1792), in 8 de 71 pag. IV. Jean Joseph Regnault aux administrateurs du département de la Meuse, sur le réquisitoire et l'arrêté portant dénonciation d'un prétendu libelle. Bar le-Duc, an IV de la Liberté (1792), in-8 de 32 pag. V. Les Carbonari, ou le Livre de sang; par M. W\*-R\* (J.-B.-J.-I.-Ph.). Paris, Barba, 1820, 2 vol. in-12. VI. A Caverna de Strozzi, traduzida em portugez. Pariz, de la impr. de Pillet, 1836, in-18.

\*REGNEAULT (Emile - Emmanuel), docteur ès-sciences mathématiques de la Faculté de Strasbourg, professeur de mathématiques d'a-bord au Collége royal, ensuite à l'Ecole impériale forestière de Nanci, inspecteur des forêts, membre de l'Académie de Stanislas et de la Société centrale d'agriculture de Nanci, est né le 20 avr. 1803 à Nanci, d'une famille distinguée de la Lorraine. Il est le troisième fils de Charles Regneault, magistrat honorable et distingué, qui fut successivement avocat du roi à Lunéville, puis juge au district de Blamont, membre de l'assemblée des états généraux (1789-91), élu par le bailliage de Nanci; longtemps président du tribunal civil de Nanci, nommé en l'an viii (1), mort en 1811. Le premier de ses fils fut Charles Regneault, lieute-

Ills 101 Charles Regneault, lieute(1) Voy, lo, s Biographis historque et genéalogique des hommes marquants de l'ercienne
province de Lorraine, et plus particulièrement
de ceux de la Meurthe », par M. Michel, juge
de paix... Nanci, 1889, in-12, où illest dit, j. 483,
que Regneault fut «employé pendant quatorze
aus par M. Regnier, due de Massa, son parent,
dans son ministere à Paris », ce qui n'est guère
conciliable avec la longue charge de président
du tribunal civil de Nanci, que Regneault a
rempil de 1800 à 1811; aussi ne faut-il lire que
saforze mois.

nant des grenadiers à cheval de la garde impériale, qui mourut jeune, après la campagne de 1807; le deuxième est M. J.-B -Victor Regneault, qui resta à l'École polytechnique de 1806 à 1808, en sortit le premier, et choisit l'artillerie pour son arme; il a été retraité colonel, en 1848. Le troisième est le professeur dont nous nous occupons. Nous connaissons M. E.-E. Regneault : I. Scholie sur la nature du principe des vitesses virtuelles, suivie de quelques Réflexions sur la métaphysique des calculs différentiel et intégral. Thèse de mécanique pour le doctorat ès-sciences mathématiques, soutenue à la Faculté des sciences de Strasbourg, le 25 octobre 1828. Strasbourg, 1828, in-4. II. Discussion sur les mouvements propres des étoiles. Ibid., 1828, in-4, Thèse d'astronomie. III. De l'interpolation appliquée à l'expression de la marche de la végétation dans les grandes masses de forêts. Nanci, Thomas, 1839, in-8 de 60 pages, avec un tableau. C'est un mémoire extrait du recueil de l'Académie Stanislas, où l'auteur en a fait insérer quelques autres, ainsi que divers rapports. IV. Traité de Géodésie et de topographie forestières. Nanci, Troup., 1844, in-8 de 26 feuilles et demie, avec 8 planches (10 fr.). V. Lecons de mécanique, comprenant les premiers éléments de la science des machines, et leur application aux sciences fo-restières. Nanci, Troup, 1841, in-8 de 15 feuilles et un quart. Réimp. sous ce titre : Traité de mécanique, comprenant les premiers éléments de la science des machines et leur application aux sciences forestières. Deuxième édit. Nanci, Grimblot, veuve Raybois et Comp., 1857, gr. in-8 de viij-304 p. et 9 pl. (12 fr.). VI. Cours de Stéréométrie appliquée spécialement au cubage des hois, suivi de tables pour en abrèger les calculs. Nanci, Mme veuve Raybois, Grimblot, 1848, in-8 de 14 feuilles trois quarts, avec 5 pl. (5 fr.). - M. E.-E. Regneault a sous presse ou en préparation plusieurs ouvrages spéciaux principalement destiné à l'École forestière, alnsi que divers autres

ouvrages plus généraux et d'une importance plus grande, par exemple un Mémoire sur la variation de la dépense d'eau par les orifices mobiles des turbines, qui s'imprime actuellement (mai 1858), dans le recueil de l'Acad. de Nanci. Il a présenté à l'Institut plusieurs mémoires qui ne sont pas imprimés.

REGNELLER (le professeur G.-D.). Traite complet de l'obésité et de la maigreur, de leurs causes et de leurs guérisons. Paris, Bohaire, Gosselin, Ledoyen, 1859, in-8 de 14 feuill. 1/2 (7 fr.). Ce volume porte : x1º édition ; mais nous devons avouer n'avoir trouve nulle trace des dix premières, pas plus que de publications de M. le profess. Regneller, antérieures à 1859.

RÉGNET (Jacques). L'Empire du Dia-ble. Berlin, 1707, in-8. REGNET. Exposition analytique et raisonnée de la doctrine chrétienne.

Paris, Périsse frères, 1838, 1846, in-12 de 13 feuill.

REGNIER (Mathurin), poëte satiri-rique. Addition à la « France litteraire ., t. VII, pag. 505. Œuvres complètes de Mathurin Régnier, avec les commentaires revus et corr., précédées de l'Histoire de la satire en France, pour servir de discours rréliminaire, par M. Viollet le Duc. Paris, P. Jannet, 1853, in-16 (5 fr.). Jolie édition qui fait partie de la « Bibliothèque elzevirienne » publiée par le même libraire : elle a paru juste à vingt ans de distance de la toute dernière publiée, qui n'est pas complète.— Biographies de Math. Régnier.— Aux Notices connues sur Mathurin Régnier, il faut ajouter le morceau suivant : Mathurin Régnier et André Chénier., par M. Sainte-Beuve, impr. dans l'ancienne «Revue de Paris», tome v (1829), pag. 131 à 147. des apôtres » (1789-octobre 1791). Notre poète satirique a été mis Régnien, doyen des conseillers de aussi à la scène, au moins une fois, par M. Ferdinand Dugué, sous le titre de « Mathurin Régnier», drame en trois actes et en cinq tableaux. Représ. sur le Théâtre-Français, le 22 août 1851. Paris, Mich. Lévy frères, 1851, in-18 angl. L'année suivante, M. Aug. Taver-nier a fait imprimer à Bruxelles un ouvrage intitulé: « Réalités humaines. Regnier, 3 part. in-18:

nous ne répondrions pas que ce livre, que nous n'avons pas vu, n'ait notre satirique pour sujet. RÉGNIER, sieur de LA PLANCHE. Voy.

plus bas Régnier de la Planche. REGNIER (Adrien), né en 1706, à Chéroy, en Gatinais, après avoir fait de bonnes études, fut pendant plusieurs années gouverneur du quartier Saint-Pierre de l'hôpital de Bicêtre. En 1760, le conseil du duc d'Orléans lui offrit la charge de prévôt-juge de Cheroy, dont ce prince était le seigneur. Après avoir rempli ces fonctions avec un zèle et une probité qui lui valurent l'estime et le respect de ses administrés, ce digne citoyen mourut le 28 août 1771. Il avait publié pendant son séjour à l'hospice de Bicetre, à l'usage de ses pensionnaires, un ouvrage intitulé : la Fin du chrétien (1), ou Traité de morale sur le petit nombre des élus. Paris, 1756, 3 vol. in-12. Art. communiqué. RÉGNIER (C.-F.), docteur de la Fa-

culté de théologie de Paris et directeur du séminaire de Saint-Sulpice. (Voy. la « France littéraire , t. vII, pag. 504.) Ses OEuvres complètes, publiées par M. l'abbé Migne. Paris, l'abbé Migne, 1857, gr. in 8 à 2 colon. (6 fr.).

REGNIER (Claude-Antoine), duc de MASSA, ministre, grand-juge sous Napoléon Ier, né à Blamont (Meurthe) en 1746, mort à Paris, le 24 juin 1814. Rapport du grand-juge au premier consul. (Paris, de l'imprimerie de la République fran-çaise, germinal an XII), in-8 de XIJ et 52 pag. Pièce très curieuse, sur la conspiration de Drake, alors ministre du roi d'Angleterre près la cour électorale de Bavière. C'est vraisemblablement ce Régnier qui a écrit dans le journal « les Actes

Cour à Angers, où il est mort dans les derniers jours de mai 1855. On dit que dans sa jeunesse, pour échapper à la réquisition, il s'engagea dans une troupe de comédiens. Régnier écrivait facilement, et il a fait insérer des Nouvelles, ainsi que de nombreux comptes-

<sup>(</sup>i) Nous ne connaissons sous le titre de Fin du Chrétien, que l'ouvrage de l'abbé Tro a d'Assigny, 1751.3 vol. in-12.

rendus de théâtre dans le «Journal de Maine-et-Loire ». FR. GR-LE. RÉGNIER aîné, professeur d'écriture à l'École supérieure de la ville de Paris. I. L'Art d'écrire, ou Méthode raisonnée et très-simple des écritures anglaise, ronde, bâtarde, coulée et gothique, dédiée à LL. AA. RR. les enfants de France. Paris, Giraldon-Bovinet, 1826, in-fol. de 12 pag. et 25 planches (pap. raisin, 10 fr.; pap. raisin velin, 12 fr. 50 c.; pap. jésus, 11 fr.; pap. jésus vélin, 14 fr.; et sur pap. de Chine, 20 fr.). II. Methode generale d'écriture, contenant soixante modèles gradués, etc. Paris, L. Colas, l'Auteur, r. Chabannais, n. 5, 1842, in-8 de 80 pag.; ou 1848, in-fol. oblong. Cette Méthode sert d'introduction aux deux cents modèles d'écriture, faits sur les textes du comité central d'instruction primaire de la ville de Paris.

RÉGNIER jeune, professeur d'écriture. Méthode complète d'écriture en 12 planches, demi-jésus, de 6 modèles chacune. Paris, Dezobry et Magdelaine, 1843, in-8 oblong de 20 pag. avec 72 pl. (3 fr. 60 c.). \*RÉGNIER (Hippolyte - Francois),

\*RÉGNIER ( Hippolyte - François ), connu en littérature sous le nom de Régnier Destourbet (1), frère du suivant, littérateur, appartient à une famille de robe; un de ses oncles a été juge au tribunal de la Seine; son fière est avocat à Nanci (Voy. l'art. suivant), et lui-même fut, avant 1830, juge-suppléant à Chalons-snr-Marne, H.-F. Régnier naquit à Langres, en 1804, il fit ses études d'abord au lycée de Commercy, où sa famille avait obtenu une demi-bourse, puis à Dijon. Quand il eut fini ses classes, il doubla sa rhétorique ou sa philosophie au petit séminaire de Plombières, près Dijon, où il n'acheva même pas l'année. Son père le destinant à la magistrature, H.-F. Régnier commença immédiatement à suivre les cours de droit, et fut reçu plus tard avocat. A vingt trois ans il vint liabiter Paris, où il vécut de sa plume et d'une modeste pension que lui fai-

sait son père, qui résidait à Dijon. Irrésolu sur la carrière qu'il devait suivre, H.-F. Régnier se mit encore de lui-même, et à la grande surprise de son père tout le premier, en noviciat chez les Sulpiciens. C'est pendant son séjour au séminaire que H.-F. Régnier écrivit et publia trois ouvrages sur les affaires religieuses de France que nous rappellerons tout à l'heure. Mais un jour ses directeurs spirituels, après l'avoir comblé d'amitiés, lui démontrèrent sans grand peine qu'une vocation n'est point une affaire d'imagination, ni d'enthousiasme; et quinze jours après il se remettait au droit et à la littérature, deux ennemis irréconciliables; la littérature dut l'emporter, et ses débuts littéraires furent marqués par ses « Septembriseurs », scènes historiques (1829). Manquant de fortune et de position, malgré son titre d'avocat, H.-F. Régnier ne put continuer à s'occuper toujours d'études sérieuses; il écrivit des articles pour les recueils littéraires, composa des romans, et aborda le théâtre. On a de lui, dans « la Mode », la Sœur de charité, nouvelle, qu'il y fit insérer en 4823; dans l'ancienne « Revue de Paris», une nouvelle intitulée : Sophic (t. xxx), et une Histoire de la Loterie en France (t. XXXI); il a écrit pour le «Livre des cent et un », les Demoiselles à marier (L. VI, 1832). Parmi les journaux dans lesquels il écrivait, nous citerons nommément «le Voleur», «le Messager des chambres » (1832), pour lequel il faisait les articles sur les théâtres : ce fut lui qui rendit compte dans ce dernier journal de la mort d'Escousse et Lebras. C'était un charmant garçon que ce Régnier d'Estonrbet, un génie, un cœur d'or, qui mourut à Paris, le 23 septembre 1832, à l'âge de 28 ans! Fr. Grille, qui l'avait beaucoup connu, a consacré deux pages à la vie privée de ce jeune litterateur, dans son ou-vrage intitulé: «la Fleur des pois, etc.» Paris, 1853, pages 237-38. Outre les articles que nous venons de citer, on doit à Régnier-Destourbet : I. Les Jésuites en

<sup>(</sup>i) Réguler ajoutait à son nom celui de Destourbet, parce qu'il voulait prouver à M. Destourbet, son grand-oucle paternel, sa reconnaissance pour des bontés toutes spéciales.

France. Dijon, V. Lagier, 1825, brochure in-8. II. Renaud de Mon:losier accusateur, ou les Jésuites, les Mémoires et le parti jaloux. Par un bourgeois de Paris. Paris, Bricon, 1827, in-8 de 52 pag. III. Histoire abrégée de la constitution civile du Clergé. Paris, Gaume, 1828, in-8 de 8 feuilles 3/4 (Anon.). IV. Histoire du Clerge de France pendant la Révolution. Par M. R., auteur de plusieurs articles poli-tiques et religieux. Paris, Bricon, 1828-29, 3 vol. in-12 (7 fr. 50 c.). V. Les Septembriseurs, scènes historiques. Paris, Delangle, 1829, in-8 (7 fr.) (Anon). VI. L'Histoire de tout le monde. Paris, Dureuil, 1829, 3 vol. in-12 (9 fr.). Ouvrage publié sous le pseudonyme d'Eug. Pal-man. M. Ch. Rabou a eu part au dernier volume. VII. Louisa, ou les Douleurs d'une fille de joie. Paris, Delangle, 1830, 2 vol. in-12 (6 fr.), et t vol. in-18 (3 fr.). Ouvrage trèsmoral, quoique portant un titre risque, qui a été publié sous le pseudonyme de l'abbé Tiberge, qui, comme chacun sait, est le nom de l'ami du chevalier Desgrieux dans le roman de « Manon Lescaut ». VIII. (Avec M. Ch. Dupeuty) : . Vapoléon, ou Schannbrunn et Sainte-Hélène, drame historique en deux parties et neuf tableaux. Repré-senté sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 50 octobre 1830. Paris, Bezou, 1830, in-8 de 84 pag. (2 fr.). Cette pièce a été réimpr. en 1836 et 1848 dans « la France dramatique au xixe siècle », gr. in-8 à deux colonnes. Faisons la remarque que les frontispices de ces trois éditions ne portant que le nom de Régnier, on pourrait, et ce serait un tort, attribuer ce drame à l'un des homonymes de l'auteur. IX. Un bal chez Louis-Philippe. Paris, Dumont, 1831, 2 vol. in-12 (6 fr.). Publié sous le pseudonyme de l'abbé Tiberge. X. Charlotte Corday, drame en 5 actes. Paris, Dumont, Barba, 1831, in-8 (3 fr.). XI. Charles II et l'amant espagnal. Paris, Dumont, 1831, 4 vol. in-12 (10 fr.). - Il parait que e'est à tort que l'on a attribué à H.-Fr. la rédaction des « Mémoires de la marquise de Pompadour » (1830, 2 vol. in-8), ainsi qu'un

« Manuel populaire de méthode Jacotot.... », 1831, brochure in-8 publ. sous le pseud. du doct. Peter de Brigton.

\*RÉGNIER (Joseph), frère du précédent, avocat à Nauci, ancien juge de paix, écrivain religieux, grand amateur de musique sacrée, membre de la Société de foi et de lumière de Nanci, secrétaire de la Société de musique religieuse de la même ville. On a de lui : I. Tableau de la ville éternelle. Supplément à tous les voyages d'Italie. Paris, Derivaux; Delossi, 1835, in-8 (6 fr.). II. Chronique d'Einsidtein (Notre - Dame - des - Ermites), d'après d'Achery, l'anonyme de Reicheneau (Bernon). Baronius, Bernard Bez, bettschardt, les Bollandistes, D. Calmet, Haller, D. Mabillon, Joachim Muller, etc., etc.; divers manuscrits, bulles et brefs, diplômes et cartulaires, légendes, nécrologes, etc. Paris, Gauthier frères, 1837, in-8 (5 fr.). III. Résumé de la question suisse. Mémoire sur l'opportunité d'une intervention étrangère. Paris, Oli-vier Fulgence, 1841, in-8 de 28 p. IV. Voyage à la sainte robe de Trèves. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-12 de 60 pag. (50 c.). V. Mémoire sur le maintien de la Musique à l'Église. Impr. dans le «Correspondant », t. xv (sept. 1846), pag. 667 et suiv. VI. *Le Chœur*, journal de la Société de musique religieuse. Nanci, J. Régnier, 1848-57, 9 ann. in 4 à deux colonnes. Ce journal paraît tous les deux mois. Prix de l'abonnement annuel, 6 fr. 50 c. Le Chœur . continue à paraître. VII. Garde à vous, paysans! Nanci, Vagner; Grimblot, 1849, in-16 de 16 pag. Au sujet des élections. VIII. L'Orgue. Sa connaissance, son administration, son jeu. Nanci, Va-gner, 1850, in-8 de 56 f. 3/4 (6 fr.). En 1837, il a été publié un « Robinson chrétien », qu'on a été porté à attribuer à M. Joseph Régnier, parce qu'il a paru avec le nom J. Régnier, mais l'ouvrage en question est de M. Jacomy-Régnier.

\*Régnier (Jacq. Auguste-Adolphe), hélléniste et philologue, non moins honorable que savant, successivement professeur aux colléges du Puy, de Tournon, d'Avignon, puis de seconde au collége Saint-Louis à Paris, de rhétorique au collège Charlemagne, maître de conférences à l'École normale; pendant trois ans professeur officieux de sanscrit à la demande d'Eug. Burnouf, son mattre, d'abord à la Soc. asiatique, puis au Collége de France (1833-55); précepteur du comte de Paris, d'avril 1843 jusqu'en septembre 1853 ; membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres; élu le 9 mars 1855, en remplacement de M. Sim.-Alex. Langlois; né le7 juillet 1804 à Mayence, alors chef-lieu du Mont-Tonnerre. M. Ad. Régnier est un érudit très-laborieux qui a beaucoup fait imprimer. Nous allons essayer d'indiquer les travaux remarquables qu'on lui doit, en suivant chronologiquement la marche de ses études linguistiques : l'allemand, le grec, le sanscrit; ensuite nous ferons connaître les éditions estimées d'auteurs grecs, français, allemands, qu'il a publiées, enrichies de ses observations. LINGUISTIQUE .- [Langues germaniques.]—Avec M. Lebas: 1. Grammaire allemande, à l'usage des colléges et des maisons d'éducation. Paris, Hachette, 1830, in-12, avec un modèle d'écriture (3 fr.). Grammaire estimée qui a eu plusieurs éditions ou tirages depuis 1830; la dernière est la dixième, Paris, Hingray, 1857. La quatrième a été revue, etc., par M. Hinch-cliffe. Cette édition a été contrefaite en Belgique en 1839. La sixième (1847) est augmentée d'un tableau de la déclinaison allemande, par M. Adler-Mesnard, et a deux pages d'écriture allemande. Grammaire composée au point de vue comparatif, très-propre, par suite, à faire entrer l'enseignement de l'allemand dans le cadre des études classiques, et qui est au courant du progrès des études grammaticales. Cette grammaire forme le premier volume de l'ouvrage suivant : II. Avec le même : Cours complet langue allemande. Paris, Bobée et Hingray, 1832 et ann. suiv., 5 vol. in-12 (14 fr. 50 c.). Ce cours est ainsi divisé: Tome 1er. Gram-maire (2e édit.). Tome 11. Thèmes allemands, appliques à la gram-maire. Texte français. Tome III.

Les mêmes, texte allemand (1832). T. IV. Versions allem. appliquées aux règles de la gram. En allem. Tome v. Les mêmes, traduction française. Chacun de ces volumes, qu'on a pu se procurer séparément, a eu plusieurs éditions: les thè-mes, textes français, 2º édition (1836); les versions, texte allemand, 5° édition (1852), et traduction française, 2° édit. (1846). III. Avec le même : Cours de littérature allemande, ou Morceaux choisis des auteurs les plus distingués de l'Allemagne, précédés de Notices biographiques et rangés dans l'ordre historique. Prose et poésie. Paris, Bobée et Hingray, 1833-34, 2 part. in-8, et 2 part. in-12, 4° éd. Paris, Hingray, 1844, 1 vol. in-8 (5 fr.). IV. Considérations générales sur les principaux caractères des langues germaniques, sur leur histoire et sur les études historiques et philologiques dont elles ont été et sont encore l'objet en Allemagne. Lues à l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, en 1848, et insérées dans le « Recueil des savants étrangers » de cette compagnie, 1re sér., t. 111, (1855), p. 276-340. Pour peu que l'on connaisse les immenses travaux auxquels a donné lieu, en Allemagne, l'étude historique et grammaticale de la langue, on se fera sans peine une idée des difficultés de tout genre qu'il a fallu vaincre pour mettre de l'ordre et porter de la lumière dans ce tableau géné-ral. M. Jacob Grimm, à qui l'auteur avait envoyé son ouvrage, lui adressa une longue lettre des plus flattenses sur sa publication. V. Des Monuments qui nous restent de la langue gothique, et des travaux dont ils ont été l'objet; des diverses questions qui ont été agitées au sujet de la langue de ces monuments et de l'auteur de la traduction en gothique de la Bible. Lue à l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, en 1850, et insérée dans le « Recueil des savants étrang. » de cette comp., 3e série, t. III (1853), pages 341-425). Ces deux Mémoires, surtout le second, sont des monographies bien complètes, qu'on ne peut considérer comme une introduction que parce que l'auteur continue ses recherches pour les éten

dre particulièrement désormais à l'examen comparatif de la langue même et de ses phases diverses en · rattachant cet examen à une question très-féconde de linguistique, à l'étude des modifications diverses qu'ont éprouvées dans la suite des siècles les langues indo-européennes, des influences auxquelles elles ont été soumises, etc. Un troisième Mémoire, qui est presque ter-miné, contient une étude approfondie de l'idiome d'Ulfilas, comparé aux autres dialectes germaniques et aux branches principales de la famille indo-européenne. Les suivants, dont l'auteur a déjà réuni les matériaux pendant son euseignement à l'Ecole normale, seront consacrés à l'ancien haut-allemand, au moyen haut-allemand, à l'allemand moderne. - M. Regnier a publié quelques éditions des chefsd'œuvre de la litt. allemande que nous rappelons plus loin .- [Langue grecque.] - Avec M. Lebas : Cours de versions grecques, ou Choix de phrases graduées, extraites des auteurs grecs, pour servir d'application méthodique à la Grammaire grecque de M. Burnouf, texte grec et trad. franc. Paris, Hachette, 1834, 2 vol. in-12 (5 fr.) VII. Avec le même : Cours de thèmes gree, avec Vocabulaire, ou Choix de phrases graduées, extraites et traduites des auteurs grecs, pour servir d'application méthodique à la Grammaire grecque de M. Burnouf. Texte grec et texte français à l'usage des élèves. Paris même, 1834, 2 part. in-12 (5 fr.). Chacune des parties de ces deux derniers ouvrages, avant pu se procurer séparément, il en est résulté des réimpressions pour les uns et pour les autres volumes. VIII. Traité de la formation et de la composition des mots dans la langue grecque (1). Paris, Hachette, 1840, in-8 de 160 pag. en caractères comp. (2 fr.), et Paris, le même, 1843, in-12, pag. en chiffres romains (1 fr. 75 c ). C'est un travail de grammaire comparée, qui a été accueilli trèsfavorablement, et dont Burnouf

père a rendu compte dans un long article tout rempli des appréciations les plus honorables (« Gazette spéciale de l'instruction publique », 20 mai 1841). Après avoir rangé cet ouvrage parmi les œu-vres de haute philologie, l'éminent grammairien ajoute : « Les bornes « de cet article ne suffiraient pas, « si je voulais roter, même som-· mairement, toutes les observa-« tions fines et originales semées « partout dans ce livre; » puis il termine ainsi : « Quant au déve-« loppement ultérieur qui ferait de « ce traité une grammaire compa-« rative, c'est une idée à laquelle « M. Régnier pourrait songer sans « témérité, et que nul n'exécute-· rait mieux que lui ». On trouve dans des ouvrages publiés en Allemagne des listes de suffixes, de mots rangés d'après leurs terminaisons ; mais la méthode, le plan, l'esprit du livre sont entièrement neufs, et toute sa premiere partie, surtout, est un travail à tous égards original. M. Régnier a réuni les matériaux nécessaires pour étendre son Traité de la formation des mots à cinq ou six des principaux idiomes de la famille indo-européenne. IX. Dictionnaire étymologique des mots français tirés du grec. Paris, Hachette, 1843, in-12 (1 fr. 25 c.). Ces deux derniers ouvrages ont été réunis, et l'édition in-12 du premier forme l'introduction du second. Ces deux ouvrages sont les développements de deux additions faites par M. Régnier à l'édition du « Jardin des racines grecques» qu'il a donnée (voy. plus bas). X. Traité de la formation des mots dans la langue grecque, avec des notions comparatives sur la dérivation et la composition en sanscrit, en latin et dans les idiomes germaniques. (Avec une Introduction sur les procédés synthétiques et analytiques du langage). Paris, Hachette, 1855, in 12 de 494 pag. (7 fr. 50 c.). Li-vre de philologie comparée, trèssavant et très-digne de prendre place à côté des meilleurs travaux de linguistique moderne. M. Regnier a fait précéder son livre d'une Introduction qui est à elle seule un petit traité complet. M. H. Rigault a fait l'éloge de cet ouvrage dans

<sup>(</sup>i) C'est un tirage à part de l'une des additions du « Jardin des racines grecques », édition donnée en 1840 par M. Ad. Regnier (Voy. plus loin).

un article spécial du «Journal des Débats», num. du 13 fév. 1855 (1). - [Sanscrit]. - XI. Etude sur l'idiome des védas, et les origines de la langue sanscrite. Première partie. Paris, de l'impr. de Lahure, 1853 in-4 de 28 feuilles et demie. Tiré à 100 exemplaires qui n'ont pas été mis dans le commerce. XII. Études sur la grammaire védique. Prâtiçâkhya du Rig-véda, texte sanscrit, publié pour la première fois sur un manuscrit de la Bibliothèque impériale, traduction française et commentaire perpétuel. (Chapitres t à xII.) Ext. du «Journal asiatique» de 1856-57. Paris, de l'impr. impér., 1857-58, 2 part. in-8, de 515 et 145 pag. (12 fr. 50 c.) Ce sont les deux premières lectures du Cours de l'auteur. Elles n'ont été tirées à part qu'à 50 ex. La troisième et dernière lecture (ou chapitres XIII à XVIII) est prête pour l'impression; les chap. xiii et xiv ont paru dans le cahier d'avril-mai du « Journal asiatique » de 1858. En 1838, M. A. Régnier avait entrepris la traduct. de Yadjuavalkya, le législat, indien le plus important après Manu, et en 1841, cette traduction était assez avancée pour que M. Eugène Burnouf crût pouvoir l'annoncer en ces termes dans le «Journal asiatique» (mars 1841) : « Les person-« nes qui s'intéressent à l'étude « de l'Inde ancienne apprendront « avec plaisir que M. Régnier s'occupe en ce moment de terminer « la traduction de la Mitakchara. « qu'il a commencée depuis quel-« ques années. M. Regnier se propose de publier le . texte de Yadjnavalkya avec le commen-« taire sanscrit », et d'accompa-« gner le texte d'une traduction « française et de notes relatives « aux analogies que présente le « texte de cet ancien législateur « avec le Code de Manu, et desti- nées à l'explication des difficul-« tés qu'offrent le texte et le com-« mentaire. Nous avons vu plu-« sieurs fragments de cette tra-« duction, et nous pouvons affir-· mer qu'elle satisfera, par ses « divers mérites, les juges les plus « difficiles ». En outre, M. Régnier a en manuscrit un grand travail fort avancé déjà, sur les lois de Manu. Tous les mots importants du texte, soit au point de vue de la jurisprudence, soit au point de vue de la langue, y sont expliqués par le scholiaste indien traduit en français. C'est à la fois un commentaire instructif sur le fond des choses, et une étude toute nouvelle sur la prose souvent si difficile et si abstraite des scholiastes, qui jusqu'ici in'a été l'objet, surtout au point de vue grammatical, d'aucune recherche approfondie. Des circonstances entièrement indépendantes de la volonté de M. Régnier l'ont empêché jusqu'à présent de publier ces deux ouvra-ges. — Collaborations de M. Ad. Régnier. - M. Ad. Régnier a fourni beaucoup d'articles au «Journal de l'Instruction publique» pendant les années 1833 à 1841. Ce sont, en général, des études de philologie comparée, et peut-être de nouvelles preuves de cette variété de connaissances grammaticales .et littéraires qui est nécessaire, aujourd'hui plus que jamais, pour les travaux de linguistique.—Editions dues aux soins de M. Ad. Réquier. - Aux ouvrages que nous venons de citer, il faut ajouter une série de nouvelles éditions de chefs-d'œuvre et fragments des littératures grecque, latine, francaise et allemande, publiés par M. Ad. Régnier avec des travaux on notes qui lui sont propres .-[Grecs] .- Avec M. Lebas: Conciones graca. Choix de discours et de harangues tirés des histor, grecs. (En grec.) Paris, Hachette, 1841, in-12 (4 fr. 50 c.). Démosthène, Eschyne, Euripide (Hécube, d'après l'édition de Boissonnade). 1838, in-12. Le commentaire a été depuis, dans une nouvelle édition. traduit en français. Les notes qui, sans les variantes et observations, forment 40 pages, sont à la fois critiques et exégétiques. Les explications des difficultés, des idiotismes, des faits grammaticaux les plus intéressants, contiennent beaucoup de remarques nouvelles. Le Jardin des racines grecques réunies, par C.-L. Lancelot,

<sup>(1)</sup> Pour les parties uniquement relatives à la langue grecque, c'est une nouvelle édition, avec des changements, du *Traité* cité sous le n° VIII.

et mises en vers par de Sacy. (En grec.) Nouvelle édition, augmentée i d'un Traité de la formation des mots grecs ; 20 d'un grand nombre de racines nouvelles et des principaux dérivés; 3º d'un nouveau Dictionnaire des mots français dé. rivés du grec. Paris, Hachette, 1840, in-12 (3 fr.). Edition très-estimée, par rapport aux additions de l'auteur, et qui a été réimprimée sept fois depuis (jusqu'en 1857). Platon, Plutarque (plusieurs biographies imprimées en 1835 et 1836, plusieurs fois réimprimées). Sophocle (Antigone, traduction nouvelle, accompagnées de notes en français. Paris, Poilleux, 1840, in-12). Le commentaire, qui a plus de 60 p., est fait dans le même esprit que celui d'Hécube. Xénophon. -[Latins]. - Lucretius, faisant partie de la «Nova scriptorum latinorum Bibliotheca ... » colligente J .- P. Charpentier. Paris, Panckoucke, 1835, in-8. M. Regnier est seulement auteur du commentaire qui a près de 100 p. Le texte a été. constitué par une autre personne. Les notes sont principalement exégétiques et grammaticales, et l'on peut ajouter historiques, au point de vue de la langue. L'auteur y ajoint l'indication des sources où a puisé le poëte et des philosophes qui ont reproduit la même doctrine. Justini historiæ Philippice. Ad optimarum editionum fidem edidit et brevi adnotatione instruxit. Paris., Hachette, 1836, in-12, édition souvent réimpri-mée...c. Julii Cæsaris commentarii de bello gallico et civili, selectas aliorum Mori præsertim et Mæbli suasque notas adjecit Ad. R. Parisiis, Hachette, 1837, in-12 (1 fr. 50 c.), éd. également souvent réimprim. - [Français]. - Théâtre classique, contenant le Cid, Cinna, Polveucte, de P. Corneille; Britannicus, Esther, Athalie, de J. Racine; Mérope, de Voltaire; le Misanthrope, de Molière, avec les préfaces des auteurs, etc. Nouv. édit., revue sur les meilleurs textes, par un professenr de l'Académie de Paris. Paris, Hachette, 1841, gr. in-18 angl. (2 fr. 50 c.). Réimp. en 1852, 1853 et 1855 avec le nom de l'éditeur. Ce volume renferme quatre pièces de plus que celui réimp. si souvent sous le même titre. Fables de Fénelon ..... avec. un extrait de l'Histoire de Fénelon, et des notes mythologiques, historiques et géographiques. Paris, Hachette, 1849, in 18. Edition souvent réimprimée (1851, 1852, 1856). Morceaux choisis de Fénelon...., choisis par Ad. Régnier. Paris, le même, 1849, in-18. Réimpr. en 1851, 1853, 1855, 1856. —[Allemands] .- Avec M. Lebas: Chrestomathie polyglotte, en allemand, ou Extr. des poêtes grecs, latins, espagnols, portugais, anglais et français, traduits en allemand par Voss, Schiller, A.-W. Schlegel, etc. Paris, Hingray, 1835, in-8(5 fr.). C'est un recueil très-propre à faciliter ces parallèles grammaticaux et littéraires, qui sont l'objet de l'étude comparée des langues. - Avec le même : Guillaume Tell, drame de Schiller, en allemand, accompagné de notes historiques et géographi-ques, etc., par les éditeurs, et précédé d'une analyse littéraire, par Mme de Stael. Paris, Ch. Hingray, 1840, 1846, 1852, in-18. La petite Ville allemande, de Kotzebue, avec un commentaire. Paris, le même, 1840, in-18; — l'Iphi-génie en Tauride, de Gœthe, avec l'indication bien complète des nombreux emprunts faits aux poëtes grecs. Paris, le même, 1843, in-18; - l'Ami des enfants, livre de lecture pour les écoles primai-res de P. Wilmsen (en allemand). Augmenté d'explications gramma-ticales, etc., etc. 1845, in-12. — Avec M. Lebas: Marie Stuart, tragédie de Fréd. Schiller, en allemand, accompagnée de la solution des principales difficultés que peuvent offrir les mots ou les tournures, et de renvois à la Grammaire allemande de MM. Lebas et Régnier, et précédée d'une notice historique ainsi que d'une analyse littéraire, par Mme de Stael. Paris. Ch. Hingray, 1847, in-18. - Fables de Lessing avec commentaire. Paris, le même, 1852, in-12. - Choix de poésies de Schiller, avec notice biographique, comparaisons, notes littéraires et explicatives. Paris, le même, 1855, in-32; Choix de poésies de Gæthe, avec Notice biographique, etc. Paris, le même, 1835, in-32. La majeure partie de ces éditions ne porte pas le nom de l'érudit éditeur .- Aux collaborations toutes spéciales de M. Régnier, nous avons oublié de dire qu'il a eu part au «Complément au Dictionnaire de l'Académie française». et qu'il a été le réviseur, pour la partie française, du « Dictionnaire des langues française et allemande», de C.-G.-T. Schuster, 1841-42. — A l'occasion de sa première candidature à l'Institut, M. Ad. Régnier a publié : Notice des publications et des travaux de philologie et de grammaire comparée de M. A. Régnier. Paris, de l'imprim. de Claye, 1854, in-4 de 8 pages, qui nous a été très-utile.

RÉGNIER (Auguste), peintre paysa-giste qui descend d'une ancienne famille de Bourgogne, comptant parmi ses membres Régnier de Guercy, officier de Jean sans peur, duc de Bourgogne, et Régnier de la Planche. Depuis les cents vues des Habitations des personnages les plus célèbres de la France (1832, in-fol.) cités par «la France littér.», il a été gravé deux cents autres dessins de lui pour l'ouvrage qui a paru sous le nom de Charles Nodier, intitulé : Paris historique. Promenades dans les rues de Paris (Paris, P. Bertrand, 1837-40, in-8), ainsi que quatre-vingts dessins, pris d'après nature, pour l'ouvrage les Environs de Paris, par l'élite de la littérature parisienne, sous la direction de MM. Ch. Nodier et Louis Lurine (Paris, Boizard, 1844, 1 fort vol. in-8).

REGNIER (P.-F.). I. Opuscules philanthropiques et autres. (En vers.) Paris, de l'impr. de Baudouin, 1835-36, in-8 de 48 pag. Il avait été promis douze livraisons de ces Opuscules; il n'en a paru que trois, croyonsnous, chacune d'une feuille. II. Hommage aux Invalides, poëme en trois chants. Paris, l'Auteur, quai d'Orsay, n. 23; Hénée, 1837, in 8 de 28 pag. III. En 1837, l'auteur a adressé à M<sup>me</sup> la duchesse d'Orléans, avant et après son mariage, deux pièces de vers imprimées, et formant chacune 2 pag. in-4.

REGNIER (Son Em. Mgr. René-François), évêque d'Angoulème, du

25 sept. 1842, à 1850, comte romain, prélat assistant au trône pontifical, nommé archevêque de Cambrai, le 18 mai 1850. Instructions sur la nécessité de pratiquer la religion et sur la sanctification du dimanche. Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-18 de 72 pag. - Son Eminence Mgr Régnier n'a point de Notice dans la « Biographie du clergé contemporain», par un solitaire, quoique ce recueil en renferme sur beaucoup de prélats ; mais aussitôt son élévation au siége de Cambrai, il en fut publié une dans son précédent diocèse. Notice biographique sur Mgr Régnier..., par E.-D. M. Angoulême, de l'impr. d'Hubert, 1850, in-18 de 36 pag. RÉGNIER (P.), l'un des auteurs de

Patria. La France ancienne et moderne, morale et matérielle... (1846-

47, 2 part. in-12)

REGNIER (le doct.). Traité du dessin géométrique, ou Exposition complète de l'art du dessin linéaire. de la construction des ombres et du lavis; par M. Burg. Deuxième édition, complétement resondue et augm. Trad. de l'allem. par le doct. Régnier. Paris, Corréard, 1847, in-4 de 45 feuil. et un atlas de 30 planches (25 fr.).

REGNIER (Edm.). Des Tendances des idées religieuses au XIXº siècle. (Extrait des Mém. de la Soc. d'émulation de Cambrai). Cambrai, Deli-

gne, 1849, in-8 de 48 pag. RÉGNIER (l'abbé L.), licencié ès-lettres, docteur en théologie, d'abord élève à l'École normale catholique des Carmes, à Paris, aujourd'hui l'un des professeurs de cette école. I. Recueil de jugements littéraires, extraits des auteurs latins anciens et modernes, présentant une Histoire complète de la littérature latine, et pouvant servir tout à la fois de cours de littérature et de cours de versions. En latin. Lyon et Paris, Périsse frères, 1850, in-12 (2 fr. 50 c.). Les mêmes, traduction française, par M. Hermann. Ibid., 1856, in-12 2 fr. 50 c.). II. Principes suivis par les Pères de l'Eglise dans l'interprétation allégorique de l'Ancienl'estament. Thèse de théologie. Paris, E. Belin, 1856, in-8 de 92 pag. (1 fr. 50 c.).

RÉGNIER (Jos.), artiste dramatique. Voy. RÉGNIER DE LA BRIÈRE.

REGNIER (l'abbé), curé de Salbris (Loir-et-Cher). Nouvelle Consultation pour... et réponse canonique aux allégations produites contre lui par son évêque, son métropolitain et le ministre des cultes, devant le conseil d'État. Paris, de l'impr. de Lacour, 1854, in-12 de 3 feuil. 1/2.

RÉGNIER (J.-D.), artiste peintre. I.

Mémoires colorantes (sie) et procédés
de peinture employés par F.-P.
Rubens. — Découverte faite par
J.-D. Régnier. Gand, De Busscher
frères, broch. in-8 (50 c.). Il. Cours
d'expériences chimiques sur la fixité
des couleurs de la peinture à
l'huile, donné au palais du Louvre,
en novembre et décembre 1855.
Paris, de l'impr. de Claye, 1858,
in-12 de 2 feuil. 5/6.

RÉGNIER (Jacomy). Voy. aux additions Jacomy-Régnier.

TREGNIER DE LA BRIÈRE (François-Joseph), né en 1747, était un aristocratique marchand de tableaux, et il en possédait un assez grand nombre pour avoir pu en former une galerie dont il était très-orgueilleux. Il était en même temps habile restaurateur de tableaux, d'après un procédé que lui avait fait connaître un prêtre italien. Un jour, des amateurs se présentèrent à lui pour traiter, au nom de grands sei-gneurs étrangers, de l'acquisition de sa galerie : on tomba d'accord sur le prix, et la galerie fut livrée. Régnier de la Brière avait trouvé audessous de lui de prendre aucune précaution : les acquéreurs négligèrent d'en solder le montant, et ruinèrent ainsi le propriétaire. Rémier de la Brière était lié avec Baculard d'Arnaud, de larmoyante mémoire, qui lui avait inculqué le goût de la littérature, et Régnier de la Brière écrivait. Il a composé, entre autres, quelques pièces de théâtre qui ont eu les honneurs de la représentation. Cet écrivain est mort à Paris, en 1821. Nous connaissons imprimé de lui : I. L'Honnête corsaire, ou la Femme ven-due, comèdie (en prose); par R. D. L. B. Paris, 1782, in-8 II. L'Anglaise déguisée, comédie en un acte et en prose; par M. Régnier de la B\*\*, représentée pour la première fois à Paris, sur le théâtre des Variétés-Amusantes, le 19 juill. 1783. Paris, Cailleau, 1783, in-8.

†REGNIER DE LA BRIERE (François-Joseph), petit-fils du précédent, connu sous le seul nom de Régnier, artiste dramatique, sociétaire de la Comédie-Française, professeur de déclamation au Conservatoire, nommé en 1854; né à Paris, le 1er avril 1807. M. Régnier fut élevé à Juilly; il étudia ensuite la peinture sous M. Hersent, et l'architecture sous MM. Peyre et Debret. Il abandonna successivement ces deux carrières pour en suivre une autre vers laquelle il se sentait entraîné : il s'adonna au théâtre. Il débuta au théâtre Montmartre (en 1826), fut engagé l'année suivante à Metz, où il fit jouer un vaudeville de sa composition : Une Méprise, ou le Parisien en voyage, en un acte, représenté en janvier 1828, mais qui n'a pas été imprimé. De 1828 à 1831, il joua sur le théâtre de Nantes. Dans les premiers mois de cette dernière année, il fut appelé à Paris pour faire partie de la troupe du théâtre du Palais-Royal, et concourut à son ouverture : M. Régnier ne resta que cing mois à ce théâtre. Son talent l'appelait sur une scène plus élevée; aussi fit il ses débuts au Théatre-Français, le 6 nov. 1831, et ne tarda pas à en devenir sociétaire. Nous n'avons point à parler ici des nombreux succès de cet éminent comédien, mais de l'écrivain, titre qui ne doit nullement surprendre chez un ancien élève du collége de Juilly. M. Régnier a participé à la rédaction de divers ouvr. dont on ne se doute guère, tant sa modestie prend de soin à cacher le titre d'écrivain; car, pour lui, écrire n'est qu'affaire de distraction. M. Régnier a fourni de nombreux articles de théâtre, d'archéologie, etc., au Magasin pittoresque , depuis son origine; a « l'Encyclop. nouv. » de MM. Roux et J. Reynaud; de courtes notices à la « Biographie universelle portative », etc. Mais nous citerons plus particulièrement les ouvrages suivants, qui sont ses principaux : I. Histoire du théâtre en France. Imprimée dans « Patria » (1846-47, 2 parties in-12),

colon. 2332-75. II. Avec M. Jules Sandeau : Mademoiselle de la Sciglière, comédie en quatre actes et en prose, représ. sur le Théâtre-Français, le 4 novembre 1851. Paris, Michel Lévy frères, 1851, 1852, in-18 format angl. (1 fr. 50 c.). Jolie comédie tirée du roman de M. Jules Sandeau, portant le même titre. L'exquise délicatesse de M. Régnier s'opposa à ce que son nom fût imprime ni sor l'affiche, ni sur la pièce : le principal mérite, disait - il, devait revenir à M. Jules Sandeau, l'auteur du roman d'où cette pièce était tirée. Cette délicatesse tourna contre M. Régnier, car M. Jules Sandeau, ayant en besoin un jour de s'attribuer à lui seul une pièce qui avait eu beaucoup de succès, renia son collaborateur, en des termes peu convenables (voy. sa lettre du 9 mai 1856, dans le « Journal des Débats .). Ce désaveu venait trop tard : il y avait près de cinq ans que tout le monde savait que M. Régnier était pour moitié dans la pièce. La réponse pleine de convenance et de dignité du 10 mai que fit ce dernier, et qui fut insérée le lendemain dans le même journal, est déjà péremptoire; mais il y a une autre preuve irrécusasable : c'est le « Catalogue des agents dramatiques (MM. Gnyot et Jules Dulong), de janv. 1852 (p. 52), dans lequel les droits d'auteurs pour « Mademoiselle de la Seiglière · sont ainsi établis : M. Jules Sandeau, 2/3; M. Régnier, 1/3, part que l'artiste s'était obstiné à fixer, alors que M. J. Sandeau propo-sait la moitié. A quel titre revenait donc ce tiers à M. Réguier? Ce n'était pas à celui d'acteur, car il eût fallu faire d'abord la part del l'actrice chargée du rôle de Mile de la Seiglière. Il y eut dans le temps une revendication de prétendue priorité pour le sujet, qui parut sous le titre : « Les Auteurs de 1816, ou le dernier des Rubenipré, comédie en trois actes, reçue par le comité du Théatre-Français, le 6 janvier 1848, contre le directeur du Theatre - François (M. Arsène Houssaye), 1832 ». Paris, de l'impr. de Mme Dondey-Dupré, 1832, i n-8 de 32 p. III. Notice

historique sur Talma. (Extr. du t. 83 de la « Biographie universelle »). Paris, de l'impr. de Duverger, 1853, in-8 de 16 pag. à 2 cof. H. Avec M. Paul Foucher: la Joeonde, com. en cinq actes, en prose. , Représ. sur le Théâtre Français, le 19 novembre 1853. Paris, Michel Levy freres, 1855, 1856, in-18 angl. (2 fr.). Au moment de la déconfiture du Théâtre-Historique, il y avait en répétition un drame en cinq actes et en prose de MM. Ch. Lafond et Régnier, intitulé : Antonio Perez, d'après la belle étude historique de M. Mignet : les auteurs n'ont pas renoncé à faire représenter un jour ce drame sur un antre théà-tre. M. Régnier a, de plus, mis en ordre l'opuscule publié sous le titre de « Mademoiselle Mars, sa vie, ses succès, sa mort »; par F. M. (Paris, 1857, in-8). Dans la table des « Causeries du lundi,», M. Sainte-Beuve, on lit que M. Régnier est l'éditeur de la « Correspondanced'Adrienne Lecouvreur»: c'est une erreur. M. Régnier a écrit une Notice sur cette tragédienne célèbre, considérée comme artiste, qui devait être placée à la tête de sa Correspondance, que devait publier M. Jules Ravenel, l'un des conservateurs de la Bibliothèque impériale; mais, la correspon-dance n'ayant pas paru, la Notice de M. Régnier est restée inédite .-Biographes de M. F.-J. Regnier de la Brière. - 1º L. Huart, dans la « Galerie de la presse ». Avec un portrait. - 2º Auguste Arnoult, dans le tome II de la « Galerie des artistes dramatiques ». A vec le portrait de l'artiste dans le rôle de Scapin. — 3° N. Gallois, dans la Galerie des artistes dramatiques de Paris », illustrée de 200 portr. gravés sur bois, intercalés dans le texte. Comédie-Française, 2º livr. grand-in-4. - 4º Philoxène Boyer. dans la « Nouv. Galerie des artistes dramatiques vivants », avec por-traits gravés sur acier. — 5º Antony Beraud, dans le « Foyer des salons », chronique hebdomadaire (1858, in-4°).

RÉGNIER DE LA PLANCHE (Louis), gentilhomme bourguignon, calviniste et confident du maréchal de Montmorency. I. La Légende de Charles, cardinal de Lorraine, et de ses frères de la maison de Guise, décrite en trois livres. Reims, Martin (ou Genève), 1574 ou 1576, et 1579, in-8. Publié sous le pseudonyme de François de l'Isle. Cette légende a été réimprimée dans le · Supplément aux Mémoires de Condé •, publié par l'abbé Len-glet du Fresnoy, en 1743, in 4. II. Histoire de l'estat de la France, tant de la République que de la Religion sous le règne de Franço's II. 1574, et 1576, in 8. Nouv. édition (avec notes et commentaires), pu-bliée par Edouard Mennechet. Paris Techener, 1836-37, 2 vol. in-12 (8 fr.), Cette reimpression forme les deux premiers volumes d'une · Histoire de France par les écrivains contemporains... », publiée par MM. Paulin Paris et E. Mennechet, laquelle n'a pas été poussée loin. Il en a été tiré quelques exemplaires format petit in fol. sur pap. vélin collé (15 fr.). L'Histoire de Régnier de la Planche, dans la dernière édition, est précédée d'une Notice sur l'auteur, et suivie d'un Discours de Michel Suriano, Venitien, touchant son ambassade en France, d'après le manuscrit original. - Le livre des marchands ou du grand et loyal devoir de Messieurs de Paris envers le Roy. On y rapporte quelques anecdotes des regues de François le et de Henri II, quelques faits généalogiques des maisons de Montmorency et de Guise, et du cardinal comme d'un simple gentilhomme issu de la maison de Graville, en Normandie, allié par un premier mariage aux d'Harcourt. Ce qui y est dit du cardinal de Lorraine et des de Guise est, bien entendu, emprunté au premier ouvrage cité de cet historien. L'euvrage de Régnier de la Planche a été aussi inséré dans le volume du «Panthéon littéraire» intitule : « Choix de Chroniques et Mémoires sur l'Histoire de France», avec des Notices biographiques, par J .- A .- C. Buchon; mais il est, par erreur, présenté comme formant deux ouvrages distincts, et avant chacun leur auteur : Pierre de Laplace et L. Regnier de la Planche.

\*REGNON (le marquis H. de), écri-

vain légitimiste et religieux, grand controversiste, membre de l'Académie de la religion catholique à Rome, est né en Bretagne, peutêtre à Nantes, dans ledernier siècle. Il fut, sous la Restauration, di-recteur général des postes en Espagne; au retour de l'expédition, inspecteur général en France. En 1830, il donna sa démission et, dès lors, se voua aux intérêts de l'Église catholique, et a publié plusieurs livres, revues et journaux, tendant à obtenir la liberté religieuse d'enseignement comme en Belgique. En 1848, à Nantes, M. le marquis de Regnon fut nommé membre du Conseil général de la Loire-Inférieure, avec la foule de ceux que les menées légitimistes y avaient introduits. Il n'y siègea qu'un an, et rentra dès lors dans la vie privée, afin de donner tous ses instants à ses élucubrations politiques et religieuses, jusqu'en 1855. A cette époque, il déposa les armes et depuis l'on n'a plus entendu parler de lui. Questionné sur son passé, M. le marquis de Regnon répond : «J'ai remplijadis des fonctions importantes; mais aujour-· d'hui, dit-il, je n'attache aucun « prix à la gloire humaine, qui • échappe si vite pour se perdre · dans la nuit des temps. J'ai donc pris le parti de ne point occuper
le public de ma personne. Je
suis bien vieux et je dois penser « à tout autre chose. Je suis chré-« tien, et des pensées plus sérieu-« ses doivent m'occuper pour le « moment actuel ». La gloire humaine de M. le marquis de Re-gnon n'a jamais été bien éminente : elle a été celle de tous les honimes d'ordre secondaire qui ont le privilège éphémère d'occuper l'attention publique par des écrits de circonstance. M. le marquis de Regnon est à peine connu aujourd'hui à Nantes. Dans son parti lui-même, on sait qu'il existe, qu'il est vieux, et puis c'est tout. llatons nous donc, pour empecher que son nom ne tombe tout à fait dans l'oubli, de rappeler les divers écrits dus à la plume de ce publiciste. Nous connaissons de M. le marq. de Regnon les ouvrages et opuscules suivants : I. Relation

des événements qui ont précédé et suivi l'expulsion de soixante-dixhuit Anglais, dits trappistes anglais de Meilleraye, du 8 au 15 novembre 1831. Nantes, Juguet-Busseuil, et Paris, Bricon, 1832, in-8 de 60 pag. (1 fr.). II. Nouveaux Renseignements sur l'expulsion et la déportation des trappistes anglais de Meilleraye, en novembre 1831, Nantes et Paris, les mêmes, 1832, in-8 de 76 pag. (1 fr.). III. Protestation des électeurs de la commune de Saint-Herblain contre l'arrêté de M. le Préfet, en date du 21 juin 1832, qui divise en trois sections les élections de cette commune. Nantes, de l'impr. de Busseuil, 1831, in-8 de 8 pag. Anon. IV. Commune de Saint-Herblain; M. de Regnon, électeur communal, à ses co-électeurs. Nantes, de l'impr. du même, 1831, in-8 de 2 pag. V. Pro-testațion contre l'état de siège, contre la suspension de la Charte et l'établissement des commissions militaires. Paris, de l'impr. du même, 1831, in-8 de 4 pag. VI. Opinion d'un catholique sur la cérémonie religieuse faite le 1er mai 1833, dans la cathédrale de Nantes, à l'occasion de la prétendue fête du roi Louis-Philippe. Nantes, de l'impr. du même, 1835, in 8 de 16 pag. VII. (Avec le P. André, trappiste.) Des Droits civils et religieux des trappistes dispersés de Meilleraye, Paris, Bricon, et Nan-tes, Juguet-Busseuil, 1854, in 8 de 24 pag. (60 c.). VIII. Pétition à la Chambre des Députés (contre un abus d'administration de M. Duval, préfet de la Loire-Inférieure). Nantes, de l'impr. d'Hérault, 1858, in-fol. de 2 pag. IX. Appel à l'épis-copat français pour la tenue d'un concile national. Paris, Hivert, 1843, in-8 de 39 feuill. 3/4 (6 fr.). X. Observations sur la lettre adressée par S Em. Mar le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, à M. le recteur de l'Académie de Lyon, en date du 11 octobre 1845. In-8 de 40 pag. La pagination fait suite à celle de l'ouvrage précé-dent. XI. Documents pour servir à l'histoire de l'Église catholique en France et en Irlande, Paris, Camus, 1845, in-8 de 16 pag. (50 c.). XII. Rome ou Paris, liberté ou ser-

vitude, choisissez! Lettre à Mgr l'évêque de Montpellier contre le gallicanisme développé dans sa pastorale du 1er mai 1845. Paris, Sirou, 1845, in-8 de 7 feuill. Sur le frontispice de cet écrit, l'auteur a pris la qualification de directeurfondateur de « la Liberté comme en Belgique, au nom des catholiques constitutionnels ». XIII. Humble supplique adressée à Mgr l'écêque de Chartres, au nom des pères de famille constitutionnels. Nantes, de l'impr. d'Hérault, 1846, in-8 de 16 pag. XIV. Documents historiques au sujet de la liberté de l'Église de France, Protestation contre l'enseignement universitaire, contre les rapports de l'Église avec l'Étal, et contre la violation de la Charte par les évêques. Nantes, de l'impr. du même, 1846, in-8 de 16 pag. XV. Lettre à M. de Montalembert sur l'urgente nécessité d'unir tous les catholiques de France, en les ralliant sur le terrain neutre de la Charte, Nantes, de l'impr. de Gailmard, 1346, in-8 de 44 pag. XVI. Les Catholiques de France au tribunal du pape Pie IX. Paris, Mellier frères, et Lyon, Guyot père et fils, 1847, in-8 de 36 feuill. 1/4 (6 fr.). XVII. Du Schisme gallican, ou Lettre à S. Em. le cardinal de Bonald, au sujet des articles organiques. (De l'impr. de Gailmard, à Nantes.) Paris, Mellier frères, 1848, in-8 de 9 feuill. 1/2 (1 fr. 50 c.). Avec des documents officiels et les textes du concordat et des articles organiques, entremêlés de commentaires critiques. XVIII. Demande d'un concile national à l'épiscopat français, à l'effet d'assurer la liberté de l'Église catholique et la liberté d'enseignement. Nantes, de l'impr. de Gailmard, 1848, in-12 de 12 pag. XIX. Instruction démocratique pour la tenue prochaine des conseils généraux. Nantes, Mazeau, 1848, in-12 de 58 pag. (60 c.). XX. Mémoire adresse à M. de Falloux, ministre de l'instruction publique et des cultes, au sujet de la liberté d'enseignement. Nantes, Mazeau, 1849, in-12 de 60 pag. (60 c.). XXI. Question électorale au sujet de l'administration du pays par le pays. Nantes, Mazeau, 1849, in-12 de 36 pag. XXII. Adresse à

daire. Nantes, de l'impr. de Gailmard, 1849, in-8 de 8 pag. XXIII. Appel à S. S. le pape Pie IX, au sujet du projet de loi sur la liberté d'enseignement, présenté le 18 juin 1849 à l'Assemblée législative par M. de Falloux.... Nantes, de l'impr. de Gailmard, 1849, in-8 de 48 pag. XXIV. Concile provincial de Tours (France). Très-humble supplique présentée au nom de plusieurs catholiques et pères de famille du diocèse de Nantes aux illustrissimes et révérendissimes pères composant le concile provincial de Tours, séant à Rennes. Nantes, de l'impr. de Gailmard, 1849, gr. in-8 de 52 pag. XXV. A M. de Cormenin, président de la commission de la Constitution. Nantes, 4 juin 1848. Nantes, de l'imprimerie de Gailmard, 1851, in-8 de 8 pages. XXVI. Mémoire justificatif présenté à l'éminentissime président et aux révérendissimes membres du concile provincial de la Rochelle de 1855. Nantes, de l'impr. de Carpentier, 1855, in-8 de 40 pag. Le concile de la province de Bordeaux, tenu à La Rochelle, avait condamné l'auteur comme ayant enseigné dans ses écrits, et notamment dans son rccueil intitulé : L'Unité catholique. les doctrines gallicanes, recueil que la «Bibliographie de la France» n'a point cité, et que nous ne connaissons pas. - En 1846, M.le, Regnon a émis le marquis de prospectus d'un ouvrage périodique qu'il se proposait de publier sous le titre de la Liberte, ou la Défense constitutionnelle des droits civils consacrés par la Charte, revue mensuelle, politique et religieuse. Nantes, r. du Collége, n. 9; et Paris, Camus, in-8. Le premier nº était promis pour le mois d'avril de la même année; nous ignorons s'il a paru (1).

L'épiscopat français, au sujet du projet de loi de M. de Falloux sur l'enseignement primaire et seconsuppression de cet impôt. Deuxième édition, augmentée des discours prononcés à la Chambre des. députés, dans la séance du 22 juillet 1824. Paris, Belin-Leprieur, 1824, in-8 de 20 pag.

REGNOULT, I. Creation d'un nouveau numéraire par l'émission de billets hypothèques ayant un cours forcé. Paris, de l'impr. de Mme Lacombe, 1848, in-4 de 2 pag. II. Réforme financière en France; libération de la propriété grevée ; abolition d'impois, etc., par l'organisation du crédit foncier, au moyen de l'é-mission par l'Etat et sans garan-tie, des billets hypothèques, sans cours forcé. Paris, de l'impr. de Chaix, 1849, in-4 de 4 pag-

REGODT (Honoré), professeur de phy sique à l'Association philotechnique de Paris; né à...., mort à Paris, r. Lamartine, n. 44, en en 1856. 1. Éléments d'arithmétique, par Bezout. Nouvelle édition, mise en accord avec le système dé cimal, et précédée d'un Exposé du système métrique. Paris, Delalain, 1851, in-12 (1 fr. 25 c.). II. Eléments de géométric, par Clairaut, ancien membre de l'Acad. des sciences. Nouv. édit., mise en accord avec le système décimal. Ouvrage recommandé par le ministre de l'Instruction publique pour l'enseignement de la géométrie dans les lycées. Paris, le même, 1853, in-12 de xj et 144 p. (2 fr.). III. Recueil de sujets de compositions de mathématiques et de physique, à l'usage des baccalauréats es-sciences. Paris, le même, 1853, in-12, avec grav. (1 fr. 50 c.). Ouvrage entierement épuisé. IV. Nations physiques applicables aux usages de la vie, rédigées d'après les programmes officiels. Paris, le même, 1853,1858, in-12 de 13 feuil., orné de 150 gravures intercalées dans le texte (2 fr. . V. Notions de

<sup>(</sup>t) Quoique déjà long cet article n'est pour-tait pas complet, parce que les opuscules de M. le marquis de Regno out été imprimés à Nantes; que tous ne sont parvenus à la direc-tion de l'imprimerie et de la librairie, et con-séquemment n'ont pu être tous annonces dans la «Bibliographie de la France», pas même les premiers numéros de trois Revues publiées par

Ini. 4° La Liberté comme en Belgique, au nom des catholiques constitutionnels (1844-45), re-cueil qui a paru pendant une annee; 3º La Li-berté, ou la Défense constitutionnelle des droits civils consacres par la Cherte, autre recueil qui a du paraitre en 1846; 3° L'Unité catholi-que qui paraitre in 1846; 3° L'Unité catholi-que qui paraitre.

chimie applicables aux usages de la vie, rédigés d'après les programmes officiels. Onvrage orné de gravures intercalées dans le texte. Paris, le même, 1834, 1858, in-12 de 7 fehill. 5/6 (1 fr. 50 c.). VI. Eléments d'Algèbre, extrait de Bezout. Nouv. édit., mise en rapport avec le système décimal. Paris, le même, 1857, in 12 de 140 pag. (1 fr. 50 c.).

REGOURD (le P.), de la Compagnie de Jésus, sons le pseudonyme de Saincte-Foy (le sieur Timothée de). Les Désespoirs de Chamier, ministre de Montauban, etc. Sup. littér.

6726.

REGOURD DE VAXIS (le chevalier), alors député du Lot. Son Opinion relative an projet de lai sur la censure. Paris, de l'impr. d'Everat,

1821, in-8 de 8 pag. REGRAY-BELMY (B.), ancien élève de

l'Ecole polytechnique. Il a fourni des articles au « Siècle » depuis 1855, notamment plusieurs articles scientifiques et des comptes-rendus d'ouvrages de savants. A l'occasion de l'exposition universelle, il donna, entre antres articles, celui intitule : Des Machines en par-

ticulier (22 sept. 1855).

REGUIS (l'abbé). (Voy. la « France littéraire », t. vii, pag. 507). La Voix du pasteur... Nouv. édit., revue avec soin. Lyon, Girard, 1836, in-12. La prem. édit. est de Paris, Bleuet, 1766-73, 6 vol. in-12. Cet ouvrage, qui avait été anciennement traduit en allemand, l'a été de nouveau pour une « Bibliothèque des meilleurs prédicateurs étrangers», Ratisbonne, 1815, in-8. L'ouvrage de Reguis forme le premier volume de cette Bibliothèque.

RÉGUIS (le colonel), député des Basses-Alpes. Discours prononce ... en faveur des anciens légionnaires. (Corps législatif. Session de 1856. Seance du 5 juin 1856.) Paris, de l'imp. d'Henry et Ch. Noblet, 1856,

in-8 de 12 pag.

REHMANN (le doct.). Notice sur un remède propre à remplacer le quin . quina en beaucoup de cas, découvert et publ. par le doct. Rehmann, etc.; suivied'une Analyse chimique de cette substance.

+REIBELL (Felix-Jean Baptiste), inspecteur génér, des ponts-et-chaussées, directeur des travaux maritimes, ancien élève de l'École polytechnique (de 1812 à 1814), îngenieur distingué, ex-membre de l'Assemblée nationale, nommé dans la Manche par 74,000 voix. « M. Rei-« bell s'est fait une position supé-« rieure par la direction remar-« quable qu'il a su donner aux grands travaux hydrauliques du · port de Cherbourg. C'est un hom-· me d'une capacité forte, d'une « ardeur excessive pour le tra-« vail ». M. Reibell est éditeur de la quatrieme édition, entièrement refondue et considérablement augmentée du Programme, ou Résumé des leçons d'un cours de constructions, etc., de feu J. Sgan-zin (voy. ce nom) (1859-41, 3 vol. in-4 avec Atlas). M. Reibell a fourni quelques mémoires aux « Annales des Ponts-et-Chaussées ».

REIBER (Joseph). Des Prairies artificielles et des Irrigations, d'après des principes fondés sur l'expérience, tirés des meilleurs auteurs qui ont écrit sur la matière. Strasbourg, Salomon, et Paris, Garnier frères, 1849, in 8 de 24 pag. (60 c.).

Résumé succinct d'une serie d'observations faites par les agronomes les plus distingués de l'Allemagne. REIBER-FLORIAN (l'abbé). Traité abré-

ge d'arithmétique. Epinal, Faguier; Thirion-Jouve, 1833, in-8. Une seconde édition a été publiée sous le titre de Traite d'Arithmétique. Besançon, Gauthier, et Paris, Lacroix, 1855, in-8 de 9 feuilles 1/4,

plus 2 tableaux. REICHA (Antoine), compositeur de

musique. A l'article de la « France littéraire », t. vII, pag. 507, ajoutez: mort a Paris, le 28 mai 1836. †REICHARD (R.-A.-O.), conseiller de guerre et inspecteur de la Bibliothèque privée du duc de Saxe-Gotha. (Voy. la «France littéraire», t.vii, p. 507). Son excellent « Guide du voyageur en Europe », publié en allemand, a éré non-seulement plusieurs fois traduit en frangais, mais encore de ses parties il a été formé des ouvrages; presque tous les Guides de voyageurs publiés à Paris par le libraire Audin, sous le nom de Richard, sont des parties de celui de Reichard. Voici depuis l'impression de la « France littéraire » les édi-

tions françaises qui ont paru de l'ouvrage de Reichard : I. Le Voyageur en Allemagne, en Suisse, à Venise, à Amsterdam, à Bruxelles, à Copenhague, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Stockholm, etc.; par ... Avec une Description particulière des principaux lieux de bains, des voyages aux montagnes, de la navigation sur le Danube et sur le Rhin. Manuel à l'usage de tout le monde. 10º édition, traduite de l'allem., rectifiée et corrigée avec le concours de plusieurs person-nes, par F.-A. Herbig, avec une carte itinéraire soigneusement coloriée. Berlin, Herbig, 1840, gr. in-12 de viij et 871 pag. (14 fr.). La traduction de M. Herbig a été souvent réimprimée, et toujours avec de nouvelles améliorations (12º édit., 1844; 15º, 1846). La dernière édition est la 17e, entièrement refondue et améliorée. Berlin, Herbig, 1857, 2 part. en 1 vol. in-8 (13 fr.). Cette édition est ainsi divisée. Première parue : Allemagne du Nord et du Centre. Copenhague, Saint-Petersbourg, Stockholm, le Rhin, Hollande et Belgique, Paris et Londres. Avec une carte (lith.) des chemins de fer (in-fol.), 8 cartes spéciales et 23 plans de villes (in-8 et in-4). (xvi et 448 pag.) Deuxième partie : Allemagne du sud. Tyrol, Italie septentrionale. Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole, Bohême et Moravie, Cracovie, Ofen [Bude] et Pesth. Suisse. Avec une carte (lith.) des chemins de fer (in-fol.), 8 cartes spéciales et 13 plans de ville (in-8. et in-4). (xvi et 374 p.) On peut se procurer séparément chacune de ces deux parties (9 fr.).-Le même ouvr., trad. en franç. par C. Ploetz, Illustré d'une nouv. carte itinéraire (lith.) et des plans de villes (lith.). Berlin, Herbig, 1848, 2 vol. in-8, ensemble de viij et 801 pag. (14 fr.). Cette édition porte le chiffre de 14º édition, rev., corr. et \_augmentée, ce qui nous fait penser que les chiffres des éditions en français ne se rapportent point aux versions, mais bien aux reimpressions de l'original de l'ouvrage de Reichard, sur lesquelles les traductions ont été faites, II. Manuel du voyageur en Allemagne. Iti -

néraire de l'artiste, du négociant, de l'amateur, comprenant, etc. Revu et augmenté par l'anteur du « Guide en France » (J. Audin). Paris, Audin, 1856, in-18 de 18 feuil. avec une carte (7 fr. 50 c.). Extrait de l'ouvrage précédent. III. Guide du voyageur en France, divisé en cinq régions. Heidelberg, Engelmann, 1826, in-12, avec une carte de France et une autre des environs de Paris (11 fr.). Autre extrait du grand ouvrage de Reichard. Il y a aussi des exemplaires qui portent pour titre : Description géographique et pittoresque duroyaume de France.

REICHARD (Max.). L'Idée chrétienne du Paganisme. Thèse. Strasbourg, de l'impr. de Mme veuve Berger-Levrault, 1856, in 8 de 60 pag.

REICHARDT (le ft. J.-C.). Les deux Alliances, ou Mosaïsme et Christianisme. Paris, de l'impr. de Meyrueis, 1857, in-12 de 52 pag.

REICHEL (Chretien-Henri), d'abord professeur de langues danoise et snédoise à Leipzig, ensuite professeur de frauç, au Gymnase de Zittau; né à Leipzig, le 13 avril 1754, mort le 21 avril 1807. I. Abrégé de la Grammaire allemande de M. Adelung; trad. de l'allem. et suivi de Remarques à l'usage des étrangers. Leipzig, 1794, pet. in 8 de 436 pag. ou 1802, in-8. Imprimé aussi sous le titre de : le Nouveau Maître de la langue allemande, on Abrégé de la Grammaire allemande de M. Adelung. Leipzig, 1794. Nouv. édition, revue et considérablement augmentée. Ibid., 1802, in 8. II. Noureau Dictionnaire par racines, d'apres celui de M. Adelung, à l'usage des étrangers. Leipzig, 1794, 2 vol. in-8. On doit au même beaucoup d'ouvrages écrits en allem. (Voy. « L'Allemagne savante », de Meusel).

REICHENBACH (le chev. de). Ses Lettres odiques-magnétiques, trad. de l'allem., publiées par L.-A. Cabagnet. Paris, Cahagnet, Germer-Baillière, 1853, in-12 de 5 feuill. 1/4 (1 fr. 50 c.).

REICHENBACH (G.). Correspondance mercantile française - allemande, avec modèles de quittances, d'avis, de pleins pouvoirs, de lettres de voiture et de change, suive d'une collection des expressions les plus usitées dans la correspondance, la tenue de livres et le commerce en général, pour de jeunes négociants. Canstadt, Bosbeuyer, 1855, in-8 de xij-216 pag. M. G. Reichenbach est, en outre, l'un des rédacteurs d'un ouvrage périodique d'histoire naturelle, intitulée: « Pescatorea ». Iconographie des orchidées de la collection de M. Pescatore (Bruxelles, 1854 et ann. suiv., in-8).

REICHENSPERGER (A.), membre de la Cour d'appel à Cologne, correspondant des comités historiques. L'Art et l'Archéologie sur les bords du Rhin. A M. Didron, des « Annales archéologiques ». Paris, Didron, 1849, 1854, in-4 de 16 pag. (1 fr. 75 c.). M. A. Reichensperger est l'un des auteurs du Livre des types et des modèles gothiques, qui a été traduit de l'allem. en français par E. Kolloff. Paris, Edw. Tross, 1856, in-4 avec planches.

REID (Thomas), métaphysicien anglais. Addition à là « France littéraire », t. vII, p. 509. Philoso-phie de Thomas Reid, extraite de ses ouvrages, avec une Vie de l'auteur et un Essai sur la philosophie écossaise, par l'abbé P.-H. Mabire. Première série, Essai sur les facultés intellectuelles de l'Homme. Seconde série. Essais sur les facultés actives de l'Homme. (De l'imp. de F. Didot, à Paris.) Paris, Périsse frères, 1844, 2 vol. in-12 (4 fr. 50 c.). Ces deux vol. reproduisent les deux grands ouvrages de Reid, sauf la polémique entre Locke, Berkeley et Hume. La traduction est de Th. Jouffroy. -Il a été publié en français sur Th. Reid une Critique de la philosophie de Thomas Reid, par M. Ad. Garnier. Paris, Hachette, 1840, in-8, - et, Thomas Reid et Royer-Collard, par M. Ch. de Rémusat, impr. dans le tome 11 des « Critiques et Études littéraires » de l'auteur.

REIDON (Em.), d'Alais (Gard). Filature et moulinage de la soie. Alais, Martin, 1853, in-12 de 60 pag.

REIDREW. Letwes (deux) sur la Constitution portugaise. Impr. dans le « Journal de Législation », août 1820, et réimpr. l'une et l'autre à part. (Paris, Mme Jeunehomme-Crémière, 1820, in-8.)

†REIFF (Charles-Philippe), grammairien et lexicographe, longtemps professeur en Russie, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de Russie; né à Neuchâtel (Suisse), aujourd'hui habitant de Carlsruhe. I. Helvetico-Bataves. Correspondance de Carl Reiff. Première livraison (et unique). Paris, Egron, 1815, in-8 de 20 pag. II. Grammaire russe, à l'usage des étrangers qui désirent connaître à fond les principes de cette langue; précédée d'une Introduction sur la langue slavonne. Saint-Péterbourg, 1821, in-8. Autre édition, sous ce titre : Grammaire française-russe, ou Principes de la langue russe, à l'usage des Français. 2º édition, entièrement refondue. Carlsruhe. l'Auteur: Leipzig, Kohler, et Paris, Maisonneuve, 1853, in-8 de 12 feuill. 3/4 (5 fr.). Il y a une contrefaçon francaise de cette Grammaire. Paris, Théoph. Barrois, 1851, in-8 de 17 feuill. Cette Grammaire a été traduite en polonais par A.-B. Hlebovicz, Wilna, 1823, et adoptée dans les écoles de Pologne. III. Grammaire raisonnée de la langue russe, précédée d'une Introduction sur l'histoire de cet idiome, de son alphabet et de sa grammaire, par N. Gretsch. Ouvrage traduit du russe et arrangé pour la langue française, avec l'accent tonique sur tous les mots. Saint-Pétersbourg, 1829, 2 vol. in-8. IV. Recherches sur les racines des idiomes slavons, comparées avec celles des langues étrangères, pour servir à l'étude comparative des langues, par l'a-miral Chichekof. Ouvrage traduit du russe. Saint-Pétersbourg, 1832, in-8. V. Dictionnaire russe-français. dans lequel les mots russes sont classés par famille, ou Dictionnaire étymologique de la langue russe, contenant la comparaison des racines slavonnes avec les racines sanscrites, persanes, grecques, latines, germaniques, arabes et hébraïques, etc. lbid., 1835-56, 2 vol. gr. in-8 (30 fr.). Ouvrage couronné par l'Acad. imp. des sciences. VI. Nouv. Dictionnaire de poche des langues russe, française, allemande et anglaise, à l'usage des quatre nations,

Saint-Pétersbourg et Carlsruhe. Nældeke, 1843 et ann. suiv., 4 vol. in-12.VII. Quatre nouveaux Dictionnaires parallèles des langues russefrançaise, allemande et anglaise. Saint-Pétersbourg et Carlsruhe, Nældeke, 1850-54, 4 vol. in-12 (42 f. 75 c.). On peut se procurer chaque volume séparément. Ce Diction-naire nous semble être le même que le précédent, dont les titres ont été changés lors d'une réimpression ou d'un nouveau tirage. VIII. English russian Grammar, or Principles of the russian language. 2th edit., completely remodelled. Carlsruhe, the Author; Leipzig, Kobler, 1853, in-8 de 12 feuill. 3/4. REIFFENBERG (le P. Frédéric de), de

la compagnie de Jésus, mort en 1764, auteur, sous le pseudosyme de Sarpedonius mirtisbus, de: De vera Atticorum pronunciatione ...

Suppl. litt., 7360. REIFFENBERG (le l (le baron Frédéric-Ferdinand - Thomas de), fécond polygraphe, homme d'esprit et d'érudition, alliance assez rare dont s'honore la Belgique du xixº siècle, tour à tour philologue, historien, bibliographe, et même poète; conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences, des belles-lettres et des beaux-arts de Belgique, secrétaire de la Commission royale d'Histoire (belge), créée au sein de la même académie (1); correspondant de l'Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), de l'Académie royale de Turin, des sociétés des Antiquaires de Londres, de France, de Normandie et de Morinie; l'un des vingt-neuf de la Société des bibliophiles français, de celle des bibliophiles du Hai. naut; de la Société de l'histoire de France, de l'Institut historique, des académies de Rouen et de Lyon; de la Société de statistique universelle, de celle de statistique

de Marseille; des Sociétés aslatique, polytechnique et philotechnique de Paris; de la société historique grand-ducale de Fribourg, de la Société grand-ducale d'léna, de celles de Batavia (Asie), et de Rhode-Island (Amérique du Nord), de la Soc. maritime d'Angleterre; des sociétés académiques de Leyde, Utrecht, Toulon, Evreux, Douai, Boulogne-sur Mer, Cambrai, Valenciennes, Anvers, Liége, Gand, Bruxelles et du Hainaut; membre de presque autant d'ordres de chevalerie. Le bar. Frédéric de Reiffenberg naquit à Mons, le 14 nov. 1794, d'une famille originaire de Franconie. Il fit ses études à l'Ecole normale de Paris, et embrassa plus tard la carrière militaire au service de la France. Il était officier au 1er régiment de ligne belge à l'époque de la bataille de Waterloo. A la chute de Napoléon, le baron de Reiffenberg quitta le service, et s'étant exclusivement consacré aux études littéraires, il fut, vers 1822, nommé professeur de philosophie à l'Université de Louvain, et, en 1835, professeur d'histoire à celle de Liége, d'où il fut bientôt appelé à Bruxelles en qualité de conservateur en chef de la Bibliothèque royale que le gouvernement venait de créer avec le fonds Van Hulthem. Il était déjà, depuis plusieurs années, correspondant de diverses académies et sociétés savantes étrangères, et avait été élu, le 8 juillet 1823, membre de l'Académie royale de Bruxelles, classe des lettres. Cette dernière admission lui permit de solliciter son agrégation à un grand nombre de corps savants, non-sculement d'Europe, mais encore d'Amérique et d'Asie, que nous venons d'énumèrer, et dont il n'a fait que no-minalement partie. La noblesse d'origine de F. de Reiffenberg a été longtemps contestée à Bruxelles; mais enfin il avait obtenu reconnaissance du titre de baron, par diplôme du 25 déc. 1842. Le Bon de Reiffenberg est mort à Bruxelles, le 18 avril 1950 à l'âge de 54 ans. Comme historien, le baron de Reiffenberg avait l'art de rendre la science agréable: « il y se-

<sup>(1)</sup> Cette commission était ainsi composée : Me le baron de Gerriache, président : le baron de Reiffeuberg, secreture ; Gachard, Bormans, le chanoine de Ram, le chanoine de Smet, du Mortier. A la mort du baron de Reiffeuberg, le Bergeret, instorien belge très-distingué, et qui pertaut, air spout, comme le baron, d'apreté aux tutres académiques fictifs ni aux hochets.

« mait à pleines mains ces piquan-· tes anecdotes, si propres à prêter « du charme aux études sérieuses, · pour l'homme du monde qui veut « s'amuser et s'instruire tout à la « fois »; il était très-remarquable par le goût et la sagesse qui dirigealent les laborieuses recherches qu'il a publiées. Le baron de Reiffenberg a rendu d'incontestables services qui, du reste, sont prouvés par la publication des « Bufletins de la commission d'Histoire », et celles de plusieurs volumes de Collection des chroniques belges inédites » qu'il a publiés. Comme bibliographe, il apparte-nait à l'école des Gabr. Naudé, Daunou, Ch. Nodier, hommes de grande érudition et d'un goût exquis. La poésie et le théâtre n'ont pas été les côtés les plus brillants du baron de Reiffenberg, qui était l'homnie des savantes recherches, mais littérateur ordinaire. Avant de présenter la longue liste des ouvrages si divers de ce savant, qu'il nous soit permis de donner une appréciation de son caractère, d'après lui-même. Le baron de Reiffenberg s'est déja peint dans une pièce de « Vers adressés à MM. les membres de la Société des sciences, des lettres et des arts du Hainaut, qui m'ont fait l'honneur de me nommer leur vice-président à vie, séance publique du 5 avril » (1), et dont voici deux fragments :

baron de Reiffenberg était de l'école voltairienne, et avait tous les défauts du maître, et particuliément l'orgueil et la jalousie. baron de Reiffenberg se considérait comme le premier écrivain de la Belgique au xixe siècle, et malheur à qui eût cherché à amoindrir sa prétention : son ire s'enflammait, et il décochait aussitôt ses traits acérés. Voyez dans le « Bulletin du Bibliophile » les notes contre MM. Pierquin de Gembloux, Ad. Borgnet, l'auteur d'une Notice sur Wilhem (t. III, p. 297), le poëte borain, t. vi, pag. 201), L.-A. Raoux, Aug. Wahlen, le portrait du t. vi, pag. 202. « Nous « sommes toujours sensible, nous « l'avouons, à la bienveillance, di-« sait-il, et nous ne pensons pas que, pour éviter les inconvé-« nients et le charlatanisme de la « camaraderie littéraire, il faille « nécessairement prendre un ton « rauque, pédantesque et insul-« tant. On peut douter que cette « nouvelle théorie fasse fortune, quoiqu'elle ait été prise sous « la protection de graves écri-« vains, qu'on n'aurait pas soup-« connés, il est vrai, d'un pareil · patronage. Le pamphlet ne se fait pardonner que par la légèreté, la « linesse, l'esprit, la galté et l'at-« ticisme; sans cela, c'est tout sim-« plement un libelle. La méchanceté est triste, enuyeuse et de « mauvaise compagnie; la malice « vive, spirituelle, folatre, peut « s'allier avec la bonté, et a tou-« jours ses entrées chez les honnêtes gens (1). » Et le baron de Reiffenberg empirait sur les autres. Autre analogie avec Voltaire. Ainsi que le grand homme, le baron de Reiffenberg ne se genait guère pour emprunter, même à ses compatriotes. Lui qui, sans vergogne, n'avait pas hésité à publier sous son nom, de 1829 à 1833, des Mémoires du savant P.-S. Ernst; qui, plus tard, en 1843, procédait de la même facon, en s'emparant des « Etudes sur les Loges de Ra-

qu'une imparfaite ébauche de por-

trait qui nous reste à achever. Le

Au travall tent entier, sans vanité, sans bigues, Je ne sais pouls flatier la puisanne un tre. Car il est a mes yeux un plus sare trèsor: Le talent noble et pur. Inimialde moinmene, J'estime le talent, c'est le talent que j'esime. Des biens que je n'ai pas je connast a valeur, Roseau, du ciène alter fadmire la houteur, Et si des contrisons la basesse m'hville, Je sus avec orgnell contisan du merite; A son cuite sared pro-pi à me dévouer.

A côte de ces noms, pour inscrire le men Obscurrement acquis, mes titres ne sont rica; Mais du moins y ai du cœur, un peu de fantaisie; Mais du moins y ai du cœur, un peu de fantaisie; Vos triomphes brillants, a pour de les dirat, Spectateur ignore, je vons applaudirai; rières, Henreux si, queique jour, au bout de ma carje puis, de nou pays relevant la bannière, Chsunpon courageux, mais sans témerité, Conssorer ma vieillesse à vote liberté.

Ce sont là des vers faciles, vers d'un faux bonhomme; mais ce n'est

<sup>(1)</sup> Pièce imprimée dans le « Bulletin du Bibliophile belge », t. 17 (1847), pag. 199-200.

<sup>(</sup>t) . Bulletin du Bibliophile belge, . t. 111, p. 146.

phael » de M. Edm. de Busscher. n'a pas reculé devant une dénonciation aux lecteurs de son « Bibliophile belge » (t. 1er, 1846, pag. 490) d'emprunts qui lui avaient été faits pour « l'Encyclopédie catholique». « Nous sommes loin de « nous en plaindre, dit-il; au con-« traire, nous considérons ces em-« prunts forces comme une mar-« que d'estime. Cependant, si ce procédé de fabrication était fré-« quemment employé à l'égard « d'autres individus, et cela est à « croire, il pourrait avoir des in-« convénients sérieux ; d'ailleurs, « il ne serait pas tout à fait con-« forme au principe de la probité « littéraire, dont un livre qui porte « un titre vénérable doit s'écarter « moins que tout autre». Puis le baron de Reiffenberg ajoute : «L'é-« diteur du « Dictionnaire de la « conversation », de Bruxelles, « nous a témoigné la même bien-« veillance, et n'y a pas mis plus de « façon ». Reste la question de sa brochette de hochets, de ces signes de servitude dont il était sier à si haut point. Voilà comme il en parle dans une note du « Bul. du Bibliophile belge » : « Quant aux « décorations qui lui ont été don-· nées après tant de travaux, et « qui afdigent si vivement cer-· taines personnes, il est temps « d'en finir sur ce propos. N'est-il « pas, je le demande, d'aussi mau-« vais goût de parler de ces enfan-« tillages, que si, dans une polé-· mique, on s'attaquait sur le plus « ou le moins de linesse de son « linge (1)?» Mais il advint un jour qu'un de ses compatriotes voulut courir sur ses brisées, et la jalousie lui inspira la bontade suivante, toujours dans le « Bildiophile belge », qui restera comme règle pour obtenir le plus de titres académiques ainsi que de chevalerie possible : le moyen est peu coûteux, ainsi que va nous l'ap-prendre le baron de Reiffenberg. « Figurez-vous un homme d'une « ignorance absolue, incapable « d'écrire deux lignes sans une « faute d'orthographe. Pour sortir

« de sa nullité, il veut se faire au-« teur. Il s'en va ramasser à droite « et à gauche quelques pages qu'il « fait imprimer avecélégance, qu'il « tire à 50 ou 100, et qu'il vend très-« cher. En même temps, par des fi-« nesses dont les plus sots en re-« montreraient aux habiles, il inté-« resse à sa publication des biblio-« philes en vogue, quelques hom-« mes dont le jugement a de · l'autorité, et se fait recevoir « dans des académies lilliputien-« nes. Le voilà donc au rang des « écrivains. Parvenu là, il se sent « appétit, il songe à être noble, il « rève qu'il l'est, il le dit et le fait « croire à des étrangers d'abord, « qui le répètent et trouvent de « l'écho. Ce n'est pas tout : au-« teur, savant et gentilhomme, il « lui fant des rubans; républi-« cain en petit comité, il adresse « des flatteries de courtisan à toute « la diplomatie, il dépêche ses li-« vres dans toutes les Cours que « ses amis n'ont pas révolution-· nées, et en attendant que ces « signes de servitude lui arrivent, « il les porte par avance d'hoirie, · « avec une résignation exemplaire. « Voita où conduisent les tirages à « petit nombre, secondés par une « persévérante vanité (1). » Ceci est la silhouette d'un Belge que tous les compatriotes du baron de Reiffenberg ont dû reconnaltre, silhouette tracée avec du d'un homme dont le baron de Reiffenberg a fait l'éloge dans son «Bulletin du bibliophile», et qu'il a décrié dans un livre étranger, et qui nous fait counattre le moyen employé par l'illustre comme par l'obscur pour obtenir des signes de servitude; car quels services arendus le baron de Reiffenberg aux États dont il avait obtenu des décorations, sinon d'avoir offert de gres livres au lieu de pla-quettes. Le plus piquant portrait qui ait été tracé du bibliothécaire de Bruxelles est celui inséré dans le « Bulletin du Bibliophile belge » dont il était le fondateur, au tome viii, dans l'article intitulé: « M. Quérard et ses Supercheries

<sup>(1) «</sup> Bibliophile belge », t. 111 (1846), note des pages 823-997.

<sup>(</sup>i) « Bulletin du Bibliophile belge », 4. VI (4850), pag. 203.

littéraires dévoilées ». Voici ce portrait, au bas duquel on lit le monogramme E. C.: « Ce petit « homme, couvert de décorations « c'est le comte de Romipete. Lui « aussi assiège les antichambres « et les salons des membres du « corps diplomatique, mais ce a n'est pas pour surprendre les se-« erets d'Etat: c'est pour sollici-« ter encore une croix', encore un « ruban. Son véritable nom était « Deromipete; mais, le trouvant « par trop plébéien, à l'alde d'un petit d et d'un grand R, convenablement séparés, il l'aristocra-· tisa. Quoiqu'il soit homme d'esprit, on n'en trouve guère dans « ce qu'il a écrit ; sans doute qu'il « le réserve uniquement pour le métier d'ambassadeur qu'il brigue depuis si longtemps. Peut-· être aussi ce qu'il écrit n'est pas « de lui, et, en véritab!e homme « d'esprit, ne publie-t-il que des choses moins spirituelles, mais a aussi moins connues ». — LISTE SYSTÉMATIQUE DES OUVRAGES DU BARON F. DE REIFFENBERG. -Philosophie. - 1. Oratio inauguralis qua philosophiæ fata in Acad. Lov. exposuit. Lovani, Van Lin-thout, 1822, in-4. II. Eclectisme, ou premier Principe de philosophie générale. Première partie. Psychologie. Bruxelles, Tarlier, 1822, in-8 (5 fr.). III, De la Direction actuellement nécessaire aux études philosophiques. Dédié à M. Cousin. Louvain, Michel, 1828, in-8. IV. Principes de Logique, suivis de l'Histoire et de la Bibliographie de cette science. Brux., L. Hauman e comp., 1833, in-8 (7 fr. 50 c.) science. Hauman et Sciences politiques. V. Mémnire sur la question : Quel a été l'état de la population, des fabriques, des manufactures et du commerce dans les provinces des Pays-Bas, pendant les xve et xvie siècles. couronné par l'Académie de Bruxelles. Bruxelles, P.-J. Demat, 1822, in-4 de 286 p. (12 fr.). Imp. aussi parmi les Mémoires sur les questions proposées par l'Académie de Bruxelles, vol. publié en 1820. VI. Avec M. Warnkænig : Essai de réponse aux questions officielles sur l'enseignement superieur. Bruxelles, Tarlier, 1828, in-8 (1 fr. 80 c.). VII. Qu'est-ce que le collège philosophique? Louvain. 1828, broch. in-8. VIII. Entrerai-je au collège philosophique? Ibid., 1828, broch. in-8. IX. Réponse du portier du collège philosophique. Ibid. 1828, broch. in 8. Ces trois deront été-publiés niers opuscules sous le voile de l'anonyme. X. Lettre d'un membre du côté gauche, à M. Casimir Périer. Paris, 1830, broch. in-8. L'auteur a fait réimp. à sa suite «l'Épitre du général des Jésuites à un jeune Père», qui avait paru en 1827. Xl. Essai sur la statistique ancienne de la Belgique, jusque vers le xvne siècle (première partie), lu à l'Académie de Bruxelles, dans la séance du 8 octobre 1831). Bruxelles, Hayez, 1832, in-4 de 88 pag., avec un tableau. - Fragments de la seconde partie, ou Statistique anthropologique. Population, architecture, meubles, costumes. lbid., 1833, in-4. (Extr. des tomes 7 et 8 des «Nouveaux Mémoires de l'Académ. de Brux.). XII. L'Honneur national, à propos des vingt-quatre articles; par un Luxembourgeois de la partie cédée. Bruxelles et Leipzig, C. Muquardt, 1839, broch. in-8 (75 c.). - Beaux-arts. -XIII. De la Peinture sur verre aux Pays-Bas, suivi d'un Mémoire sur les tentatives faites au sein de l'Académie pour la publication des monuments inédits de l'histoire de Belgique, lu dans la séance du 19 novembre 1831. (Ext. du tome VII des nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles). Bruxelles, Hayez, 1832, in-4 de 79 pag. XIV. Lettre à M. Fétis, directeur du conservatoire à Bruxelles, sur quelques particularités de l'histoire musicale de Belgique. Ibid., 1834, brochure in-8. Réimprimé avec des corrections, à la suite du recueil de Nouvelles de l'auteur, intitulé : « Le Dimanche ». (Voy. la section suiv.) XV. Essai sur la peinture sur verre aux Pays-Bas. Brux: Hayez, 1838, in-4 (4 fr.). Ce doit être un extrait des nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles. L'auteur avait déjà publié, en 1832, un Mémoire sur le même sujet. (Voy. le nº 13.) XVI. Les Loges de Raphaël. Bruxelles, Lacrosse, 1844, in.4. Ouvrage revendiqué

par M. Edm. Busscher. XVII. Les Loges de Raphael, gravées par un Belge, Jos.-Ch. de Meulemeester, et publiées par A. Lacrosse. Imp. dans le «Bibl. belge», t. 1<sup>er</sup> (1845), pag. 272-80, et t. 11 (1846), pages 213-34. A l'occasion de la précédente publication. XVIII. Gravure antérieure à la plus ancienne connue jusqu'ici et qui vient d'être acquise en Belgiq. Dans le «Biblioph. belge», t. 1er, p. 435-38. Le sujet est saint Christophe portant Jésus sur ses épaules. XIX. La plus ancienne gravure connue avec une date. Mémoire avec un fac-simile. Bruxelles, Vandale, 1845, in-4 (5 fr.). XX. Description de l'estampe de 1418. Impr. dans «l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles», Article reproduit par « l'Artiste », et la « Revue archéologique » de Paris. Une petite rectification a été impr. dans le « Bibliophile belge», t. i, page 479. La date de cette estampe, que l'on contestait, a soulevé une longue polémique, et le baron de Reiffenberg a dû revenir plusieurs fois à la charge pour défendre son authenticité. Le « Bulletin du bibliophile belge », L II, p. 65-66, présente des observations sur un article de M. le baron Geoffroy, inséré dans « l'Indépendance » du 18 décembre 1844, et sur une Lettre de M. A. L. (Luthereau), insérée dans le seuilleton de « l'Emancipation » du 31 du même mois. XXI. Mémoire sur la plus ancienne gravure connue avec une date. Hommage au congrès ar-chéologique de Lille. Bruxelles, Hayez, 1845, in-4 de 30 pag., avec un fac-simile (5 fr.). La polémique continua par: Quelques mots sur lagravure (sur bois) au millésime de 1418; par C. D. B. (C. de Brou), avec 7 planches. Bruxelles, Vandale, 1846, in-4 de 18 pag. En annonçant cet écrit dans son «Bibliophile belge», t. 111, pag. 219, le baron de Reiffenberg, le rédacteur, y a combattu les arguments de M. C. D. B., p. 219-22, avec la grav. au trait réduite. - Opinion d'un bibliophile sur l'estampe de 1418, conservée à la Bibliothèque royale de Bruxelles ; par M. J.-A. L. (Luthereau), rédacteur de « la Renaissance », etc. Bruxelles, de Wasme,

1846, gr. in-4 de 20 pag. (5 fr.). De Reiffenberg a rendu compte de cet écrit, qui abonde dans son sens, dans le Bulletin du Bibliophile» t. 3, p. 340. L'écrit de M. Luthereau est dirigé contre les arguments de M. de B. sur cette gravure. - Un dernier mot sur l'estampe au millésime de 1418; par M. de Brou, pour faire suite à la brochure intitulée : « Quelques mots, etc.» S. l. ni d., in-4, paginé 19 à 24. M. de Brou n'a pas cru à l'authenticité de la date. Le baron de Reiffenberg la défend de nouveau contre M. de Brou dans son « Bulletin », t. 111, pag. 405. XXII. Un Album du seiziè-me stècle. Dans le « Bull-tin du Bibliophile belge», t. 11, pag. 127-33. Réimpr. avec un autre Album, du XVII<sup>e</sup> siècle, dans « l'Annuaire de la bibliothèque royale », 7º année. XXIII. Le cabinet de M. Brizard à Gand, Impr. dans le « Bibliophile belge », t. III, p. 231-33.—Littéra-ture. — XXIV. Le Malheur imaginaire, comédie en un acte et en prose. Bruxelles, Weissembruch, 1819, in-8. Pièce qui n'est point citée par la «France littéraire», bien que l'article qui concerne l'auteur nous ait été fourni par lui-même. XXV. Epîtres à MM. Raoul, Quetelet, No-Arnault, Talma, Froment, mad. Le Normand. Imprimées d'abord séparément, puis réunies ensuite dans les «Poésies diverses ». XXVI. Les Politiques de salon, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, Hayez frères et sœurs, 1821, in 8 (3 fr.). XXVII. Les Harpes. (En vers.) Ibid., les mêmes, 1822, in-18, sur papier vélin (2 fr.). C'est la troisième édition de ces poésies qui a paru sous le titre de Ruines et Souvenirs. Bruxelles, De Mat, 1832, in-8. XXVIII. L'Ame et le corps, dialogue en vers. Brux., 1823, br. in 8. XXIX. Le Champ-Frédéric, poëme. Ibid., 1823, br. in-8. Ces deux derniers opuscules ont été réimprimés dans l'ouvrage suivant. XXX. Poésies diverses, suivies d'Epitres et de Discours en vers. Paris, Dondey-Dupré fils, 1825, 2 vol., in 18 (5 fr.). XXXI. Epître d'un Parisien à la statue d'Erasme. Paris, 1825, broch. in-8. XXXII. Epitre du général des jésuites à un jeune père. Bruxelles, Tarlier,

1827, broch. in-8. Béimpr. à la suitedu no 10. XXXIII. Le Dimanche, récits de Marsilius Brunck, doct. en philos, del'Univers, d'Heidelberg, recueillis par le baron de Reiffenberg. Ibid., L. Hauman et comp., 1834, 2 vol. in-18 (6 fr.). Ce recueil, pas plus que celui qui suit, ne se compose de Nouvelles. Ce sont des Mélanges, le plus souvent très-sérieux, dont une grande partie avait été déjà imprimée dans divers recueils. Chaque volume est terminé par des notes très étendues et remplies d'érudition. On trouve à la lin du second volume une nouvelle édition corrigée de la «Lettre à M. Fétis». (Voy. le nº 14). XXXIV. Le Lundi, nouv. récits de Marsilius Brunck. Ibid., les mêmes, 1835, in-18 de 329 pag. (3 fr.). On trouve à la fin du volume une Histoire des fous au titre d'office. XXXV. Pièce de vers lue à la Société des bibliophiles de Mons, Bruxcles, 3 avril 1842, broch. in-4. XXXVI. Au diner des bibliophiles de Mons. (En vers.) Mons, 1842, broch. in-4. Ces deux opuscules ont été réimprimés dans le « Bibliophile belge » et dans « l'Annusire de la bibliothèque royale de Bruxelles». XXXVII. Apologues. (Poésies.) Bruxelles, C. Muquardt, 1848, gr. in-18 de 184 p. (2f.). XXXVIII. Fables nouvelles, Ib., C. Muquardt, 1848, gr. in-18 de 60 pag. (1 fr.). Le baron de Reiffenberg a inséré un grand nombre de pièces de vers dans les Annuaires de Bruxelles, les recneils poétiques du libraire Janet, le Mercure du xixº siècle, la «France litté-raire» de M. Ch. Malo, le journal «la France provinciale», etc.; mais le baron de Reiffenberg n'était pas homme à laisser ainsi ses productions poétiques éparpillées. Il les a réunies et en a formé des volumes. Les derniers volumes de son « Annuaire de la Bibliothèque ». ainsi que les derniers volumes du « Bibliophile belge », sont peutêtre les deux seuls ouvrages renfermant des poésies, que la mort ne lui a pas laisse le temps de réunir en un volume avec ce qu'il pouvait encore avoir d'inédit. Le baron de Reiffenberg a composé un plus grand nombre de pièces de

théâtre que nous n'en avons cité, mais qui n'ont pas été impr. M. X. Heuschling rappelle une tragédie intitulée le Comte d'Egmont, dont il n'a donné au public que des fragments, à la suite d'un essai sous le titre de « la Victoire, l'hymen et la naissance », et dans son édit. de Vandervynckt. Il a donné aussi au théâtre un opéra-comique intituté la Toison d'or, dont la musique fut composée par M. Mesmacker.-Histoire. - XXXIX, Des Mémoires de J. Duclercq. Bruxelles, 1824, in-8 de 130 pag. Le baron de Stassart a rendu compte de cet écrit, et ce compterendu est reiniprimé à la pag. 875 de ses OEuvres. L'année précédente le baron Reiffenberg avait donné une édition des Mémoires inédits de Jacques Du Clercq, 4 v. in-8, accompagnes de tra-vaux de l'éditeur. XL. Avec M. Ch. Lecorg: Fastes belgiques . ou Galerie lithographiée des prin-cipaux actes d'héroïsme civil et militaire, et des faits mémorables qui appartiennent à la nation belge, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Bruxelles, Hayez frères et sœurs, 1823, in-fol. (13 fr.). Ouvrage publié en quatre livraisons. XLI. Résumé de l'histoire des Pays - Bas. Bruxelles, Tarlier, 1827, 2 vol. in-18 (4 fr.). Il en a été fait depuis un nouveau tirage. XLII. Memoire sur le séjour que Louis, dauphin de Viennois, depuis roi, sous le nom de Louis XI, fit aux Pays-Bas, de l'an 1436 à l'an 1461. lu dans la séance du 1er mars 1828. (Extrait du tome v du « Nouveau Recueil de l'Acad. de Bruxelles ».) Brux., M. Hayez, 1829, in-4 de 43 pages. XLII. Remarques sur deux actes de Henri II et Henri III, ducs de Brabant, lues dans la séance du 9 février 1830 (Extrait du tome vi du même recueil.) Ibid., M. Hayez, 1830, in-4 de 12 pages. XLIII. Histoire de l'ordre de la Toison-d'Or, depuis son institution jusqu'à la cessation des chapitres généraux, tirée des archives mêmes de cet ordre, et des écrivains qui en ont traité. Bruxelles, de l'imprimerie normale, 1830, in-4, orné de belles gravures et accompagné d'un Atlas

in-fol, (100 fr.). Ouvrage imprimé avec un grand luxe typographique. XLIV. Particularités inédites sur Charles-Quint et sa Cour, avec un Appendice sur l'ordre de Saint-Hubert. (Extrait du t. viii des Nouv. Mémoires de l'Académie de Bruxelles.) Bruxelles, M. Hayez, 1833, in-4 de 83 pag. XLV. Recucil héraldique et historique des familles nobles de Belgique, lithographié par H. Ropoll fils. Livr. 1 à 4. texte et planches. MM. Xavier Heuschling et A. Quetelet, dans leurs listes des ouvrages du baron de Reiffenberg, disent, le premier, qu'il n'en a paru que deux livraisons ; le second, un specimen et une livraison. La Bibliographie de la Belgique », de M. C. Muquardt, pour 1839, en annonce quatre. Le baron de Reiffenberg est aussi l'auteur d'un opuseule tiré à petit nombre et qui n'a pas été mis dans le commerce, intitulé: «Collége héraldique et équestre de la Belgique » (Statuts). Bruxelles, imprim. de L. Cramm et Cie, 1840, gr. in-8 de 20 pag. Nous en possédons un exemplaire, avec une signature à la main : le président, baron de Reiffenberg. XLVI. Discours sur Uhistoire de la Belgique. Ibid., Lacrosse, 1837, in 8 de 23 pag. (1 fr.). M. Quetelet dit que c'est la préface d'un ouvrage de M. Guizot. Nous ne comprenons pas cette remarque. Le « Journal des savants », ann. 1831, page 757, a donné une note sur ce discours. XLVII. Compte-rendu des séances de la commission royale d'Histoire, ou Recneil de ses Bulletins. Ibid., Hayez, 1837 à 1850, 12 volumes in-8. Chaque cahier de ce répertoire curieux est accompagné d'une Revue bibliographique qui fait connaître sommairement l'indication d'un grand nombre de manuscrits contenant des chroniques belges inédites et autres documents inédits. ainsi que la plupart des livres concernant de près ou de loin l'histoire de la Belgique. XLVIII. Mémoire sur quelques anciennes prétentions à la souveraineté du duché de Brabant, principalement sur les droits de la maison de Hesse. Ibid., C. Muquardt, 1838, in-4 (4 fr.). XLIX.

Notice sur le château de Mierwart, dans le Luxembourg. Ibid., C. Muquardt, 1838, in-8 (1 fr.). L. Notice sur un tableau satirique relatif au gouvernement du duc d'Albe. Ibid., C. Muquardt, 1838, in-8 (1 fr.). Ll. De quelques Solennités anciennement usitées en Belgique, tournois, carrousels, jubilés. Bruxelles, 1838, pet. in 8 (f fr.). I.II. Souvenirs d'un pèterinage en Chonneur de Schiller, avec une gra-vure sur bois. Ibid., C. Muquardt, 1839, gr. in-8 (7 fr.) LIII. Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Ibid., C. Muquardt, 1840-30, 11 vol. gr. in-18 avec planches (44 fr.). Trésor d'érudition, d'esprit et de bon gont, a dit M. Heuschling. On ferait erreur en considérant cet Annuaire comme exclusivement bibliographique: l'histoire, l'histoire littéraire et la biographie y occupent une plus grande place. Ainsi que l'a dit si judicieusement M. Arthur Dinaux, le laborieux baron de Reiffenberg était l'écrivain le plus ingénieux que l'on connût pour varier ses formes de communication avec le public. Toujours henreux, quoique inépuisable dans ses modes de publication, il avait trouvé le moyen de lancer dans le monde littéraire, tout en se jouant et sans préjudice à ses antres onvrages, un Appuaire bib!iographique, qui serait déjà un livre important pour tout autre que lui. Cet Annuaire, dont il commença la publication en 1840, fut continué par lui avec persévérance jusqu'à sa mort. Chaque volume de cet Annuaire est ainsi divisé : 1º Coup d'ail sur la Bibliothèque royale, dont la fondation ne remonte qu'en 1837, mais qui occupe déjà un rang distingué, grâce aux soins du ba-ron de Reissenberg, alors son conservateur; 2º Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale (pour faire suite au volume in-4 publié par l'auteur en 1829; 3º Mémoires pour l'histoire des lettres, des sciences, des arts et des mœurs en Belgique, section qui renferme un très-grand nombre de biographies succinctes ou étendues sur des Belges remarquables; 4º enfin, des Mélanges bibliologiques très-variés et très-curieux.

Disons pourtant que cet Annuaire est, en très-grande partie, la réunion de morceaux lus par l'auteur dans les séances de l'Académie royale de Bruxelles et celles de la Commission d'Histoire, qui avaient été tirés à part ; d'éloges, de fragments de tous genres imprimés antérieurement à la publication de l'Annuaire, et d'articles fournis par lui à divers recueils, et notamment au « Bibliophile belge ». Le baron de Reiffenberg a su habilement tirer parti, jusqu'à trois fois, de ses élucubrations scientifiques et littéraires. Par la publication de son Annuaire, le baron de Reiffenberg a voulu constituer des mélanges sans alliage, ou, pour parler sans calembourg, un recueil qui ne renfermât rien que ses propres travaux. Mais si nous en jugeons par la neuvième année de cet Annuaire que nous possédons, et qui renferme une longue production de Ph. Baert, ancien bibliothécaire du marquis Du Chasteler, il y a inséré beaucoup de choses dont il n'a été pourtant quel'éditeur. LIV. Itinéraire de l'archiduc Albert, de la reine d'Espagne Marguerite d'Autriche et de l'infante Isabelle en 1599 et 1600, tiré d'une relation contemporaine et manuscrite. (Extr. du tome xiv des Nouv. Mémoires de l'Académie de Bruxelles). Ibid., Hayez, 1841, in-4 (2 fr. 50 c.). LV. Coup d'ail sur les relations qui ont existé jadis entre la Belgique et la Savoie, avec des rectifications pour l'Histoire de la Flandre et du Hainaut. Ibid., Hayez, 1841, in-4. LVI. Coup d'æil sur les relations qui ont existé entre la Belgique et le Portugal. lbid., Hayez, 1841, in-4. Ces deux mémoires sont extraits du tome xiv des Nouv. Mémoires de l'Académie... de Bruxelles. - Addition au Mémoire sur les anciennes relations de la Belgique et du Portugal. - Peinture à l'huile. Ibid., 1848, in-8de 12 pag. LVII. Nouveaux Souvenirs d'Allemagne. Pelerinage à Munich. Ibid., 1842, 2 vol. in-8 de 295 et 325 pag. (7 fr.). LVIII. Chronologie historique des sires de Diest, en Brabant. Ibid., A. Vendale, 1844, in-4, avec deux planch. (8 fr.). Tiré à 50 exemplaires. LIX. Renseignements sur les noms de fa-mille et de lieux. Ibid., A. Van-dale, 1844, broch. gr. in-4, avoc deux planches (4 fr.). Tiré à 50 exemplaires. LX. Etablissements de l'ordre des jésuites aux Pays-Bas au commencement du xvII. siècle. Ibid., 1848, in-8 de 12 pag. LXI. Histoire du comté de Hainaut. lbid., A. Jamar, 1850, 2 volumes gr. in-18, de 216 et 252 pag. avec gravures sur bois (3 fr.). Faisant partie de la « Bibliothèque nationale ». D'après M. Heuschling, cet ouvrage devait avoir un troisième volume, qui était sous presse lors de la mort de l'auteur. - Histoire litréraire. - LXII. Mémoires sur les deux premiers siècles de l'Université de Louvain, Ibid., Hayez, 1829-32, in-4. Extraits des Mem. de l'Acad. de Bruxelles, tomes v et vII. Cette histoire littéraire d'un corps célèbre devait être continuée. L'auteur en a publié, jusqu'en 1832, quatre Mémoires de 44, 46, 44 et 112 pag.; le dernier finit avec Erasme. LXIII. Tableau des vicissitudes de la langue française. Imprimé sous forme d'Introduction à la tête d'une contrefaçon des « Leçons de littérature et de morale » de Noël et de Laplace, donnée par le baron de Reiffenberg (Brux., Méline, 1836, gr. in-8). LXIV. Notice sur le roman de Joudain de Blaye. Ibid., C. Muquardt, 1838, in-8 (1 fr.). — Version de la Légende de Joudain de Blaye, attribuée à un Belge. Ibid., 1838, in-8 (1 fr.), LXV. Des Legendes poétiques, relatives aux invasions des Huns dans les Gaules, et du poëme de Waltharius. Ibid., C. Muquardt, 1838, in-8 (1 fr.). LXVI. Observations sur la langue romane, sur les trouvères, à l'occasion d'un recueil d'anciennes poésies de la Bibliothèque royale, suivies de la Notice d'un recueil de proverbes flamands. Dédié à M. Wolff, professeur à Iena. Ibid., 1839, in-8 (1 fr. 50 c.). LXVII. Remarques sur les patois romans usités en Belgique. Ibid., 1839, in-8 (75 c.). -Nouvelles Remarques sur les patois usités en Belgique. Ibid., Hayez, 1839, in-8 (75 c.). Les Nouvelles Remarques sont tirées à part du tome vi, nº 8, du Bulletin de l'Académie royale de Bruxelles;

elles ont été reproduites dans les · Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique», nouv. série, t. 11 (1840), et dans l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles, 7º année (1846). LXVIII. Notice sur les cours d'amour en Belgique. Dédié à mon savant ami Le Glay. Impr. d'abord dans les « Archives du nord de la France et du midi de la Belgique, nouv. série, t. 11 (1840), pag. 64-76; réimprimée à part, Bruxelles, C. Muquart, 1841, in-8 (1 fr.)., et reproduite dans l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles, pour 1844. — Biographie. — Le baron de Reiffenberg a écrit un grand nombre d'articles de biographie belge et française, tant pour les recueils généraux publiés en Belgique et la · Biographie universelle · de Michaud et son Supplément, que pour des publications moins spéciales : leur réunion pourrait former 10 ou 12 gros volumes in-8. Nous ne citerons ici que les éloges et mémoires qu'il a composés pour l'Académie de Bruxelles, ainsi que les notices qu'il a écrites sur les membres résidants et les correspondants de cette académie. notices qui sont, pour la plupart, imprimées dans l'Annuaire de cette académie pour les années 1835 à 1847, et celles qu'il a insérées dans son · Bibliophile belge ». Son «Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles » en renferme encore beaucoup, de peu d'étendue, à la vérité, que nous n'énumérerons pas ici, parce que cela nous con-duirsit trop loin. LXIX. De Justi Lipsit v. inl. Vita et scriptis commentarius in studio regiæ sc. litterarumq. Acad. Brux. studio palma donatus. Brux., De Mat, 1823, in-4 de 258 pag. Cet ouvrage est terminé par une Bibliotheca Lip-siana: LXX. Notice sur Olivier le Diable ou le Dain, barbier et con-fident de Louis XI. (Extrait du tome v des Nouv. Mém. de l'Académie de Bruxelles). Bruxelles Hayez, 1829, in-4 de 23 pag. LXXI. Eloge de l'abbé Mann, lu en séance du 9 mars 1830. (Extr. du tome vi du même recueil). Brux., le même. 1830, in-4 de 38 pag. Cet éloge est TOME XII.

suivi de la liste des écrits de l'abbé Mann, tant publiés qu'inédits, au nombre de 174. Il a été réimp. avec des additions, dans « l'Annuaire de la Bibliothèque ». LXXII. Recherches sur la famille de Pierre-Paul Rubens, lues dans la séance du 3 avril 1830. (Extr. du tome vi des Nouv. Mém. de l'Acad.) Bruxelles. M. Hayez, 1850, in-12 de 12 pages, avec une table généalogique. LXXIII. Mémoire sur Jehan Molinet, historien et poëte. (Extr. des Mém. de la Société d'émulation de Cambrai). Cambrai, de l'impr. de Lesne Daloin, 1835, in-8 de 24 pag. Tiré à 60 exempl. LXXIV. Notices biographiques sur le comte Ch. de Co-bentzi, Patrice-Franç. Mac-Neny, le marquis Fr.-Gabr.-Jos. du Chasteler (et supplément dans l'Annuaire pour 1836, pag. 82-84); sur le baron Guill.-Ant.-Franç. de Feltz, C.-J.-E. Van Hulthem. Ces cinq courtes notices sont imprim. dans « l'Annuaire de l'Académie royale de Bruxelles», année 1835, pag. 85 à 114. LXXV. Nouvelles Recherches sur Rubens. Ibid., C. Muquardt, 1938, in-4 (2 fr. 50 c.). De premières Recherches sur la famille de Rubens, par le même, ont été imprimées en 1830, in-4 (Voy. le nº 72). L'auteur a encore pu-blié l'opuscule suivant sur le même artiste: LXXVI, Histoire des arts. - Philologie. Nouvelles Recherches sur Rubens, observa-tion sur Publins Victor. A.M. Alfred Michels, souvenirs d'estime. (Ext. du t. x1, nº 7 des « Bulle-tins » de l'Académie de Bruxelles.) S. l. n. d., in-8 de 12 pag. Sauf les quatorze dernières lignes, cet opuscule est consacré tout entier à Rubens. LXXVII. Notice biographique sur Henri-Florent Delmotte, Impr. dans « l'Annuaire de l'Acad. royale de Bruxelles», 3° an. (1836) pag. 74 à 84, et supplément dans . le volume de 1838, pag. 129-30. LXXVIII. Notice sur M. le professeur (Georges-Joseph) Bekker. Imprimé dans «l'Annuaire de l'Académie de Bruxelles», volume de 1838, p. 68 à 79. Réimprimé à part. Bruxelles, Hayez, 1838, in-12 (1 fr.). LXXIX. Charles-Quint considéré comme renommée populaire. Ibid., Ch. Muquardt, 1838, in-8 (1 fr.). LXXX.

Notice biographique sur Franc.-Juste-Mar. Raynouard, de l'Institut de France, correspondant de l'Académie (lue en séance publique, le 16 décembre 1838). Impr. dans « l'Annuaire de l'Académie royale de Bruxelles », 5° année, p. 93 à 103. Réimpr. à part. Brux., Hayez, 1838, in-12 (1 fr.). Cette Notice a été imprimée d'abord, mais très-incorrectement, dans « l'Indépendant » du 24 décembre 1838. LXXXI. Avec M. Nassard: Scènes de la vie des pcintres de l'école flamande et hollandaise, dessinées par Malou, avec des notes explicatives. Bruxelles, Société des beaux - arts, 1838 in-fol. LXXXII. Notice sur Micheld' Eytzing, historien des troubles de la Bel-gique au xviº siècle. (Extrait du t. v, nº 8 des « Bulletins de l'Académ. royale de Bruxel.»). Bruxelles, Hayez, 1838, in-8 de 20 pag. LXXXII bis. Mémoire sur Juan-Christoval Catvete de Estrella. (Extr. du t. v, nº 40, des «Bullet. de l'Acad. roy. de Bruxelles »). Brux., Hayez, 1838, in-8 de 20 pag. (1 fr.). Ré-imprimé dans « l'Annuaire de la Bibliothèque roy. de Bruxelles », 7º ann. (1846). LXXXIII. Notice sur Jean-François Foppens. (Extr. du t. vi des « Bulletins de l'Académ. de Bruxel.»). Dédié à M. Quérard, auteur de «la France littéraire». Brux., Hayez, 1839, in-8 de 24 p. (1 fr. 25 c.). L'auteur publia dans la même année un Supplément à cette Notice, in-8 (50 c.). LXXXIV. Notice biographique sur M. Jos.-Bas. Bern. Van Praet, conservateur de la Bibliothèque royale de Paris. Lue à la séance publique de l'Académie de Brux. le 16 déc. 1839. Imp. dans «l'Annuaire» de cette académie, 6° ann., p. 161-78, et tiré à part, Brux., Hayez, 1840, in-12 (1 fr. 23 c.). LXXXV. Notice sur frère Corneille de Saint-Laurent, ocete belge, inconnu jusqu'ici. Ibid., Hayez, 1841, in-4. LXXXVI. Notice sur Regnier, de Bruxelles (Renerus de Bruxella), poëte brabançon-latin du moyen âge, inconnu aux biographes. Ibid., Hayez, 1841, in-4. Ces deux dernières notices sont extraites du tome xiv des nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles, Elles ont

été reproduites dans « l'Annuair e de la Bibliothèque royale de Brux . , la dernière, dans la 7º ann. (1846). LXXXVII. Eloge de P.-Cl.-Francois Daunou, pair de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions ... del'Institut de France. Imprim. dans « l'Annuaire de l'Académie de Bruxelles, 7º année (1841), p. 140-49. LXXXVIII. Élog e de M. A .- P. (Adrien-Philippe) Raoux, membre de l'Acad. de Bruxelles. Impr. dans « l'Annuaire de l'Académie de Bruxelles, 8° ann. (1842), pag. 83-100, et tiré à part. Brux., Hayez, 1842, in-12 de 20 pages. LXXXIX. Eloge de Jean Des Roches, secrétaire perpétuel de l'académie imp. (sic) de Bruxelles. Impr. dans « l'Annuaire » de cette Aca-démie, neuvième année (1843), pag. 98-115, et tiré à part. Brux., Hayez, 1843, in-12 de 20 pag., et reproduit dans « l'Annuaire de la Bibliothèque royale», année 1844. XC. Etienne Hénaux. («Bul. du Bibl. belge », t. I'r (1844), pages 59-41. XCI. Un bibliophile amoureux (le baron Jacq. Leroy). Ibid., t. 1<sup>er</sup>, pag. 234-37. XCII. Jean-Baptiste Gramaye, ecrivain d'Anvers, de la seconde moitié du xvie siècle. lbid., t. 1st, pag. 464-469. XCIII. Notice sur le marquis de Fortia d'Urban, correspondant de l'Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles. (Ext. de « l'Annuaire» de cette académie, pour 1844.). Ibid., Hayez, 1844, in-12 de 32 p. Réimpr. dans le « Bulletin du bibliophile belge », t. 1 (1845), pag. 22-38, et dans «l'Annuaire de la Bibliothèque royale », année 1845. XCIV. Charles Nodier. Impr. dans le « Bibliophile belge », t. 1, 1845, pag. 124-28, et réimpr. de « l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles», an. 1845. Plus tard, le baron de Reiffenberg a inséré dans divers volumes de son «Bulletin», et sous le titre de « Nodieriana », une série de petites notes rappelant ce qui a rapport à No-dier et à ses écrits. Le tome II du « Bibliophile » contient aussi une « Lettre sur Charles Nodier», à M. de Reiffenberg, signée : Ch. Piéters (p. 263-66.) XCV. William Caxton et Albert Durer. Ibid., pag. 228-34. XCVI. Aubert le Mire (écrivain belge de la première moitié du xviº siècle). Dans le « Bulletin du Biblioph. belge», t. II (1845), p. 134-39, et Addition, t. 111, p. 253. XCVII. Jean Mielot, calligraphe et secrétaire du duc Philippe-le-Bon. Impr. dans le « Bulletin du Bibliophile belge», t. 11, 1845, pag. 381-86, et Addition, t. 111, pag. 173. Réimpr. dans « l'Annuaire de la Bibliothèque roy. de Bruxelles ., 7° année (1846). XCVIII. Portraits d'imprimeurs et de libraires. Le libraire F. de Los Rios, d'Anvers « Bibliophile belge», t. 11, p. 59%-99. XCIX. Notice sur Antoine-Reinhard Falck, membre honoraire de l'Acad, de Brux. Impr. dans «l'Annuaire de la « Biblioth. roy. » pour 1845, et reproduite en partie sous ce titre : Quelques mots sur feu M. Ant - Reinhard Falck, dans le aBulletin du Bibliophile belge», t. 1, p. 400-417. Traduite en hollandais par M. Sybrandi, professeur à Har-lem, et imprimée dans un recueil hollandais. Tome 111 du « Bulletin du Bibliophile belge», p. 265, le baron de Reiffenberg exprime le regret que M. Sybrandi n'ait pas suivi la leçon de « l'Annuaire de Bibliothèque royale » pour 1845, qui est plus correcte et plus complète. M. Quetelet avait pro-noncé l'éloge de Falck à l'Académie de Bruxelles, et son éloge est imprimé dans «l'Annuaire de l'Académie » pour 1844. C. Denis Gobet, ancien libraire à Paris. (Dans le «Bibliophile belge», t. 11, page 474.) M. Alkan a, dans le « Bullet. du Biblioph. » de Techener, fév. 1816, p. 642-43, signalé dans une nomenclature de vingt – quatre nomenclature noms propres donnée par le baron de Reiffenberg, quatre noms estropiés et cinq mal ortographiés. La rectification de M. Alkan a été reproduite par le baron dans son « Bulletin, t. III, pag. 277. Cl. A. Buchon. Impr. dans le « Bulletin du bibliophile belge », t. 111, 1846, 262-265. Les pages 317-18 de ce même volume sont composées d'un article de Fr. Grille, intitulé: Encore A. Buchon ». — Théodore Fix. CII. J .- F. Willems. Imp. dans le « Bulletin du Bibliophile belge», t. III (1846), pag. 297-307. CIII. Le feld-maréchal prince Charles-Joseph

de Ligne. (Extr. du tome xix des Nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles.) Bruxelles, Hayez, 1846, in-4 de 71 pages (4 fr.). Réimprimé dans l'Annuaire de la Bibliothèque roy., 7º année (1846). CIV. J.-B. Joffroy, de Malines. Imp. dans le « Bulletin du Bibliophile belge», t. III (1846), p. 379-82. CV. Etienne Jony. («Bibliophile belge», t. 111, pag. 385-87). CVI. Don Charles-Antoine de la Serna y Santander. (« Bulletin du Bibliophile belge », t. IV (1847), p. 169-88.) Le même vol. renferme (pag. 334-37), des « Ob-servations » sur cette Notice, si-gnées : C. C. (l'abbé C. Carton). La Notice sur la Serna y Santan-der a été réimp. dans « l'Annuaire de la Bibliothèque », 9º année, 1848. CVII. Notice sur don Emmanuel d'Aranda, de Bruges, qui fut es-clave en Afrique. (Extr. du « Bulletin de l'Académie de Belgique »). Ibid., 1848, in-8 de 19 pag. Réimp. dans « l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles », 4º an. CVIII. Sur le sculpteur belge Gabriel de Grupello. Fragment d'une biographie belge. (Extr. des Bulletins de l'Académie de Belgique.) Ibid., 1858, in-8 de 8 pag. Réimp. dans « l'Annuaire de la bibliotheque royale de Bruxelles », 9º ann. 1848, pag. 309-11. Ce fragment est de Philippe Baert ; aussi est-il imprimé à la suite de l'Éloge de Du Quesnoy. (Voy. le nº 186). CIX. J.-B.-D. Vautier. Imp. dans le «Bibliophile belge, t. IV (1847) pages 96-111. Notice réimpr. en tête des «OEuvres choisies » de cet écrivain. Brux., 1847, gr. in-18. Une note du biographe sur ce volume est à la page 114 du « Bulletin du bibliophile ». La Notice sur Vautier a été encore réimpr. dans « l'Annuaire de la Bibliothèque royale », 9º ann. (1848), pages 115-240. CX. Jean-Laurent Massau, bibliographe belge. « Bibliophile belge », t. IV, pag. 332-34. CXI. Notice sur Henri Delloye, troubadour liégeois. Liége, J. Desoer, 1819, in-18 de 60 pag. Impr. d'abord dans le « Bulletin de l'Académie, et mieux dans «l'Annuaire de la Bibliothèque royale, 9º année (1848), pages 183-214. Dans ce dernier recueil, cette biographie porte pour titre: Notice

sur Henri Delloye, pour servir à l'histoire du journalisme en Belgique.CXII.Excentricité littéraire. Bousmar, de Tournay. (« Bibliophile belge », tome v, p. 123-27.) CXII. Marie-Ant. Jullien. Ibid., pag. 437-41. CXIII. Le baron Westreenen de Tiellandt. Impr. dans le « Bulletin du bibliophile belge », t. vi (1830) pag. 46-49. CXIV. M. Auguste Wahlen. Notice nécrologique. («Biblioph. belge, t. vi, p. 198.) Notice malveillante, Déjà, dans le t. 11 du « Bibliophile », pag. 272, le baron de Reiffenberg avait inséré une note dans le même esprit, à l'oc-casion d'une médaille que Wahlen venait de faire frapper à son effigie. M. Wahlen, fils du contre-facteur belge, a protesté contre la Notice sur son père dans le . Bulletin du Bibliophile . t. vi, pag. 314-15. CXV. Jean-Benjamin de La Borde, à l'occasion de son «Essai sur la Musique ancienne et moderne ». (« Bibliophile belge. t. VII, 1850 ,p. 31-50). Pag. 94 à 99 de ce vol., on trouve une Lettre inédite de De la Borde à Champein du fond de sa prison.-Bibliographie générale. - CXVI. Dissertation sur le goût des Belges pour les livres, avant le xviie siècle. Bruxelles, 1823 in-8. C'est la 1re livr. du recueil périodique publié par ce savant sous le titre de « Archives philologiques ». « L'érudition, a dit le baron de Stassart, ne s'était jamais revêtue de formes plus piquantes que sous la plume ingénieuse et facile de M. le baron de Reiffenberg. Les gens du monde, en lisant avec un plaisir dont le titre ne leur permettait pas de se faire une idée, ce tableau des bibliothèques de nos pères, ne se doutent point des laborieuses recherches que ce travail a dû coûter à son auteur, M. le baron de Reiffenberg ne pouvait, je crois, donner une idée plus avantageuse de ses connaissances bibliographiques et littéraires ». CXVII. Archives philologiques, recueil mensuel. Louvain, 1823-26, 2 vol. - Archives pour l'histoire civile et littéraire des Pays-Bas (tom. m et IV). Ibid., 1827, 2 vol. Nouvelles Archiveshistoriques des Pays-Bas, ou Recueil pour la géographie, la statistique et l'histoire civile, mi-

litaire, religieuse, politique et lit téraire de ce royaume (tomes v et vi). Brux., C.-J. De Mat, 1829-32, 2 vol., en tout 6 vol. in-8. CXVIII. Note sur un exemplaire des lettres d'indulgence du pape Nicolas V, pro regno Cypri. (Extr. du tome v des Nouv. Mém. de l'Acad. de Bruxel-les). Brux., Hayez, 1829, in-4 de 12 pag., avec un fac-simile. C'est une édition inconnue de ces lettres imprimée, en 1457, sur peau de velin. CXIX. Notes sur des lettres d'indulgences (également en vélin) du pape Jules II, lue à l'Académie de Bruxelles, le 9 février 1830. Brux., Hayez, 1830, in-4 de 8 pag. Dans le Journal des séances de l'Acad, de Bruxelles, inséré au commencement du tome vii du nouveau recueil de ce corps savant, on lit, pag. 3, que M. de Reiffenberg lui a communiqué deux autres lettres d'indulgences pareillement inconnues : elles sont du pape Alexandre VI, et portent pour date l'année 1502; depuis, il en avait retrouvé une autre de 1480. CXX. Notice sur les archives de la ville de Louvain, lue en la séance du 7 mars 1829. (Extr. du tome vi des Nouv. Mém. de l'Académie de Bruxelles). Brux., 1830, in-4 de 12 pag. CXXI. L'Amour des livres. Impr. comme Introduction à la première année de «l'Annuaire de la Biblioth, roy, de Bruxelles » (1840) et dans le tome ler du « Bibliophile belge » (1843). CXXII. Paléographie. - Histoire littéraire.-Extraits de différents écrits du moyen âge : Centom de Falconia Proba,—Vers attribués au démon, · l'Estrif de l'aignel et du lin, -Couplets satiriques. - Manuscrit de Gemblours, - Dracontii hexaemeron, - Diplôme de Childéric, en faveur de Chrasmar, évêque de Tournai. Dédié à mon savant compatriote, M. Pierquin (de Gembloux). Ibid., Hayez, 1842, in-8 de 17 pag. (1 fr. 50 c.). CXXIII. Le Bibliophile belge, tomes 1 à 6. Ibid., 1845 à 1850, 6 vol. in-8. La première page porte : Bulletin du Bibliophile belge. Le baron de Reiffenberg fut le fondateur de ce Bulletin et le principal rédacteur depuis son origine jusqu'au moment de sa mort : la rédaction des deux

premières livraisons du tome vii appartient encore au fondateur. C'est un très-estimable recueil. meilleur que ce qui a été tenté en France dans le même genre, et dans lequel l'attrayant coudoie toujours l'érudition (1). Ses principales divisions ont presque toujours été : Histoire des livres et des bibliothèques, - Histoire des auteurs, des bildiophiles et des libraires, - Chronique et variétés, - Revue bibliographique. La partie propre au baron de Reiffenberg est, dans les premiers volnmes, formée d'écrits qu'il avait publiés antérieurement; mais le Bulletin devint plus tard l'une des sources où il puisait pour la composition de son « Annuaire de la Bibliothèque ». Nous avons fait connaître dans chacune des précédentes sections les articles les plus importants du « Bibliophile belge. dus au baron de Reiffenberg; nous rappelons dans la présente ceux qui sont particuliers à la bi-bliographie. CXXIV. Des marques et devises mises à leurs livres par un grand nombre d'amateurs. « Biblioph. belge», t. Ier, pag. 169-181. CXXV. La Presse espagnole en Belgique. Sorte d'annales de la typographie espagnole à Anvers et à Bruxelles au xvII° siècle. Ibid., t. 1er, pag. 381-83, 451-55; t. II, pag. 41-43, 234-36, 362-64; t. 111, pag. 46-48, 249-52, 366-68; 427-28; t. iv, pag. 27-32, 82-83, 154-55, 307-309; t. v, pag. 18-21, 434-37. Le dernier numéro du dernier article finit avec le 152°. Une note de bas de page dit que les sept derniers articles ont été signalés par M. Hoffmann, de Hambourg, C'est aussi cet érudit bibliographe qui a continué la publication de ce travail, à partir du tome vi, pag. 171, avec le nº 155; le baron Reiffenberg n'a fait qu'annoter les articles qui ont été imprimés depuis.

CXXVI. Suppléments aux Mémoires littéraires de Paquot, tirés en partie de ses papiers. (Ibid., t. 1er, pag. 470-72.) CXXVII. Les Tableaux parlants du peintre namurois (Florent Du Rieu). (Ibid., 11, 207-10.) Les Tableaux partants sont un livre que le baron de Reiffenberg a fait connaître. CXXVIII. Additions à la France littéraire de M. Ouérard, t. II, pag. 300, etc., etc. (lbid., t. II, pag. 390, et t. v, pag. 456. Dans le premier article, il s'agit d'un opuscule, sur procès, de 26 pag. non mentionné; le second est relatif à Iberti, médecin italien. CXXIX. Matériaux pour une bibliographie poétique de Louvain, Ib. d. t. 111,368-72. Notice sur buit ouvr., de 1544 à 1782. CXXX. Le Bouquiniste, avec un port. en pied. Impr. dans les « Belges peints par eux-mêmes ». C'est une méchanceté à l'adresse du propriétaire d'une gr. librairie ancienne à Bruxelles. CXXXI. Des Moyens de former une collection des meilleurs écrivains belges. (Brux., 1846), in-8 de 23 pag. Opuscule qui n'a été cité par aucun des biographes du baron de Reiffenberg, CXXXII. Quelq. pseudonymes et anonymes. «Bibl.belge», t. 111, pag. 387-90 .- Anonymes et pseudonymes. Notes pour l'histoire littéraire. (Ibid., pag. 463-67), 1v, pag. 244-46; t. v, pag. 51, 127, 431. Ces pseudonymes, tous belges, avaient été promis dans l'origine à l'auteur des « Supercheries littéraires dévoilées »; mais, par ré-flexion, le baron de Reiffenberg ne lui communiqua que ceux sur lesquels il avait quelque chose d'irritant à dire. CXXXIII. Livres rares, oubliés ou peu connus. Ibid., t. IV. 141-52, 238-39. CXXXIV. Quelques mots sur la Presse pendant la Révolution française. Ibid., t. IV, pag. 316-19. CXXXV. Recueil d'opuscules de Gaspar Gevaerts, d'Anvers, fait par lui-même. Impr. dans le «Bulletin du Bibliophile belge», t. 111. pag. 167-73, et Bibliothèque du meme. (lbid., t. v, pag. 47-48.) CXXXVI. De quelques ouvrages contenant des prédictions, et, en particulier, de la prophétie d'Orval. Ibid., t. v. pag. 91-113. Reimpr. à part. Brux., C. Muquardt, 1848, in-8 de 23 pag. Page 31 du même

<sup>(1)</sup> La rédaction principale du « Bibliophile beige » a changé trois fois depuis la moit de son fondateur. A prés MM. Ch. de Chénedoile et M. Adr. Sterckx, est venu M. Aug. Scheir, bibliobecare du roi des Beiges, qui a su faire terivre ce recueil, en retublissant la bonne direction que lui avait imprimée le baron de Beffenberg, aussa son aucien succès se mainient—i. Ce recueil est aujourd'hui è son quatorateur volume.

vol. du « Bulletin », on trouve déjà une note sur le même sujet, et, pag. 91, une lettre datée de Metz le 15 juin 1848, signée S., qui établit, contre la croyance du baron de Reiffenberg, que la prophétie d'Orval n'a point été interpolée. Aux pages 320-22 se trouve une lettre de M. Lecouteux, libraire de Metz, à M. le directeur du « Bulletin du Bibliophile belge ». sur une prédiction. Une autre note relative aux prédictions, à l'occa-sion d'un ouvrage de M. Phil. Chasles, est imprimée pag. 445. CXXXVII. Auteurs qui ont été ou sont encore calligraphes, imprimeurs, correcteurs, libraires, fondeurs, relieurs. Ibid., t. vt, pag. 225-34, 269-70, 409-10; t. vII, pag. 29-31. Il est vraiment déplorable de donner de la publicité à des ébauches aussi informes. Ces quatre articles prouvent une fois de plus l'impossibilité de faire quelque chose de satisfaisant lorsque l'on traite de bibliographie générale. Réunis, les articles du baron de Reiffenberg ne font connaître que trente-huit noms, parmi lesquels dominent ceux de la France, puisqu'ils sont au nombre de vingt-deux au lieu de plus de cinq cents que l'on pourrait citer pour les derniers! Et quelles omissions impardonnables, seulement parmi les con-temporains : MM. Ballanche, II. Balzac, Brunet, le bibliographe; G.-A.-Crapelet, les Didot, Lacretelle ainé, de l'Académie française; l'abbé Lamennais; Lebrun, sénateur, académicien, ancien directeur de l'imprimerie du gouvernement; Michelet, l'historien; Millevoye, les Panckoucke, A.-A. Renouard, Jules Taschereau, conservateur-administrateur de la Bibliothèque impériale, et tant d'autres non moins connus qui ont honore l'imprimerie et la librairie française; le baron de Reiffenberg n'avait qu'entrevu son sujet (1). CXXXVIII. Remarque sur une des versions du « Renard ». Id., t. VI, pag. 262-65. CXXXIX. Impositives littéraires (celles de Joseph Vella et Conde). Ibid., pages 279-83

et 411-12. CXL. Sur d'anciennes

cartes à jouer. Bruxelles, 1847, in-8. CXLI. De quelques Chroniques

monastiques des provinces de Luxembourg, de Namur et de Hai-

naut. Introduction. Brux., Hayez, 1848, in-4 de 58 pag. Cette introduction nous paraît appartenir au tome 8 de la " Collection des chroniques belg. inédites, » lequel renferme deux chroniques monastiques.—Billiographie spéciale.—
[Des manuscrits]. CXLII. Un manuscrit des ducs de Bourgogne. Brux., Wouters, Rospoet et Cio, 1842, in 8 de 14 pages (1 fr. 50 c.). CXLIII. Quelques calligraphes, enlumineurs et peintres de manuscrits. Époque carolingienne et siècles suivants. Écrivains francs. «Bibliophilé belge », t. II, pag. 423-445; t. III, 376-78; t. IV, 466; t. V, 594-98; t. VI, 475-83. L'auteur a donné un autre article sur ce sujet, qui est imprimé dans le Bulletin de l'Académie de Bruxelles, t. xv, 2º part., pag. 78. CXLIV. Les anciens manuscrits aztèques ou mexicains. (Extr. d'un art, de la « Revue britannique », févr. 1845, édition de Bruxelles, pag. 171 et suiv.). Ibid., t. 11, pag. 309-13. [Imprimerie]. CXLV. Impression liègeoise inconnue en partie, ou du moins mal connue. Ibid., t. II, pa-ges 303-9. CXLVI. Imprimeurs belges établis à l'étranger : le libraire Jean de Mey; Emm. Flon, de Brux. lbid., tom. 111, 258-60. CXLVII. Epoque de l'introduction de l'imprimerie à Liège, à Luxembourg. Ibid., t. iv, 337-39). CXLVIII. Premières impressions de Tournay. Ibid., t. v, pag. 421-22. CXLIX. Origines de la typographie anglaise, pour servir de supplément aux «Annales typographiques» de G.-W. Panzer. lbid., t. v, pag. 205-295. CL. Propagation de l'imprimerie allemande et belge en Europe, jusqu'à l'année 1500. (Ibid., pag. 296-98). CLI. De quelques ouvrages peu connus relatifs à l'histoire de la typographie (Ibid., t. vi, pag. 57 à 64, 107-110). Notice sur seize ouvrages, CLII. Etat de l'imprimerie et de la librairie en Belgique en 1781, (Ibid., t. VI. pag. 135-41). CLIII. Imprimeurs et correcteurs des Pays-Bas, dont il est

<sup>(1)</sup> Les articles du baron de Reiffenberg nous ont donné l'idée de faire un semblable travail, particulir à la France, et nous esporons pouvoir le mettre prochaînement sous presse.

fait mention dans Jo. Conr. Zeltneri past. Althenthon. et ecclesiæ Altd. Vicar. Theatrum virorum erudi-torum qui speciatim typographiis laudabilem operam præstiterunt. Norimbergæ, 1720, in-12. (Ibid., t. vi, 310-13). CLIV. Singularités bibliologiques. Imprimeries particulières. — Imprimeries imaginai-res. (Ibid., 1. vii, pag. 20-22, 65-72). Le chapitre des imprimeries particulières ne cite que trois articles; celui des imprimeries imaginaires en énumère soixante-dixhuit. Après la mort du baron de Reissenberg, M. A. de Reume a continué ces Singularités. Cette suite (3° article) est imprimée dans le même volume, aux pages 139 à 551, et est, à elle seule, composée de 113 nos. (Bibliothécographic). CLV. Catalog. des accroissements de la Bibliothèque royale (du 1er juillet 1838 jusqu'en 1848) en livres impr., en cartes, estampes, et en manuscrits. Brux., C. Muquardt, 1843-49, 11 parties in-8 (11 fr.). Ces catalogues, dont il paraissalt un cahier chaque année, servent de supplément à la Bibliotheca Hulthemiana et au catalogue inachevé des manuscrits. A la bibliothèque royale de Bruxelles, tout se fait à découvert, aux yeux du public et pour le public. Si l'on pouvait contester les progrès non interrompus de ce grand établissement, il suffirait de parcourir ces inventaires; on se convaincrait que les meilleurs livres dans toutes les langues et dans toutes les facultés y sont dé-posés journellement. Ces inventaires sont disposés suivant les dix catégories générales du catalogue méthodique, et dans chaque classe, les livres sont rangés par ordre alphabétique des titres ou des noms des auteurs; de sorte que les recherches peuvent se faire avec la dernière facilité (1). CLVI, Coup d'æil sur la Bibliothèque royale. Impr. en tête des « Annuaires de la Bibliothèque », à partir de 1846. Ce Coup d'œit a été reproduit dans auelaues volumes du « Bibliophile belge », dans les tomes II et III au moins, CLVII, Addition à la Bibliothèque dramatique de M. de So-

leinne. « Bibliophile belge », t. 111, pag. 146, 225, 233; t. IV, 77; t. V, 25-29 (Lettre du baron de Stassart); 67-77, 125, 422; VI, 8-9. M. de Soleinne n'a jamais songé à publier une Bibliographie dra-matique; M. Paul Lacroix n'a, sous ce titre, rédigé qu'un catalogue de vente. Le baron de Reiffenberg cut du, plus justement, donner à son travail le titre de : « Pièces qui manquaient à la riche collection dramatique de M. de Soleinne ». CLVIII. Bibliothèques : de Joseph Scaliger (lb., t. iv, pag. 229-33); De l'ancienne abbaye de Stavelot (Ibid., pages 233-37); de M. B. Verhelst, à Gand. (Ibid., pages 247-48); Quelques anciennes bibliothèques: celles d'Adrien Ju-nius, de Bonaventure Valcanius, de Charles Clusius et de Jacques Arminus. (Ibid., pages 309-15); Bibliothèque du chanoine Jean-François Foppens (Ibid., t. v, pages 43-45); du trésorier de Sarolea de Cheratte (Ibid., pag. 46); de G.-J. de Servais (Ibid., pag. 139-143); de Jean et de Georges Douza (lb., t. vi, pag. 115-17); de M. Guillaume Libri, membre de l'Institut, etc. (lb., pag. 219-22). Archives et Bibliothèque de l'ancienne abbaye de Saint-Ghislain, dans le Hainaut (Ibid., t. vi. pag. 243-47, 368-94. —Coopérations du baron de Reiffenberg. - CLIX. Etait-ce par suite de son excessive fécondité que le baron de Reiffenberg avait besoin d'un grand nombre de déversoirs, ou bien son amour-propre lui commandait-il que son nom figurât sur les frontispices des pu-blications importantes de la Belgique et de la France, comme il avait exigé qu'il fut du plus grand nombre d'académies, même de celles de Batavia (Asie) et de Rhode-Island (Amérique du Nord), pour lesquelles, sauf les sociétés savantes de la Belgique, il n'a pas écrit un seul mot. Quoi qu'il en soit, il n'est pas de nom que l'on retrouve aussi souvent que celui du baron de Reiffenberg sur les titres de livres : c'était une manière d'être partout et toujours en évidence. Disons donc qu'il est auteur d'un grand nombre de morceaux en prose et en vers, de dissertations

<sup>(1)</sup> Le Bibliophile belge, 1, 92.

et de critiques, répandus dans divers recueils scientifiques et périodiques du temps : il a coopéré entre autres, au · Libéral ·, publié à Bruxelles par MM. Arnault et Cauchois-Lemaire; au « Nain jaune réfugié », au « Mercure du xix» siècle », à la « Literary Gazette de Londres », à la « Revue univer-selle », à la « Revue encyclopédique », à la « France littéraire », au «Messager des Sciences et des Arts de la Belgique», au « Recueil encyclopédique belge », à « l'Ar-tiste », au « Journal de l'Histoire de France ». Les « Soirées littéraires de Paris » (Bruxelles, 1833) renferment deux contes de M. Reiffenberg, intitulés : l'Église de Saint-Christophe et le Gage touché (réimprimés dans le recueil intitulé : le Dimanche). Il a fourni de nombreuses corrections à la « Biographie univers. » et a pris une part active au « Dictionn. de la conversation et de la lecture ». MM. Heuschling et A. Quetelet, deux biographes du baron de Reiffenberg, nous fournissent une copieuse addition à cette liste, et nous y ajouterons alors : d'abord, en première ligne, les « Bulletins de l'Académie de Bruxelles », où l'on trouve beaucoup de morceaux lus au sein de cette compagnie par le baron de Reiffenberg, qui, au dire de M. A. Quetelet, ne laissait guère passer de séance sans qu'il n'y fit quelque communication. Tous ces fragments imprimés dans les « Bulletins », ne formaient-ils que 4 ou 8 pages d'impression, étaient tirés à part; il nous serait difficile d'énumérer tous ces articles (1). Puis viennent les recueils et journaux suivants : la « Revue belge », publiée par l'Association nationale pour l'encouragement de la littérature en Belgique (1835-43); le . Mercure belge », recueil mensuel; — le « Courrier des Pays-Bas», la « France provinciale » — les « Supercheries littéraires », par Quérard; — les « Annales belgiques, — le « Trésor national » (de Bruxelles); - « l'Almanach libé-

- « l'Annuaire poétique », « l'Almanach des Etudiants de Louvain », — le · Journal de l'institut historique de France ., -· l'Emancipation » (de Bruxelles) ; - le « Bulletin de la Société de l'Histoire de France », — la « Cor-respondance mathématique et physique » (de Bruxelles); - la « Renaissance », chronique des arts et de la littérature (Brux.); les « Archives historiques du nord de la France », etc. (Valenciennes). — — les « Belges illustres »,—« l'Album biographique des Belges célebres », - «l'Ermite en Belgique ». Nous avons déjà dit que le baron de Reiffenberg ne laissait point ses articles éparpillés : ceux qu'il a pu fournir aux recueils que nous venons de citer ont été reproduits plutôt deux fois qu'une dans ses propres ouvrages.—Editions dues aux soins du baron F. de Reiffenberg. - CLX. Histoire des troubles des Pays-Bas, par L.-J.-J. Vandervynkt, à laquelle il a joint un discours préliminaire et des notes (1822, 3 volumes in-8). CLXI. Mémoires inédits de Jacques Du Clerq, publiés pour la première fois, sur les manuscrits du roi, auquel l'éditeur a ajouté un Essai sur l'histoire des Pays-Bas, un Glossaire historique, héraldique et grammatical, et des Tables (1823, 4 vol. in-8). Ces deux ouvrages forment le commencement d'une collection de · Mémoires pour servir à l'Histoire des Pays-Bas», mais dont il n'a pas été publié davantage. Le second a été réimprimé avec la plupart des appendices dans la Collection des Chroniques de M. Buchon. CLXII. Petri à Thymo historia Brabantiæ diplomatica. (Bruxellis, typis normalibus, 1830, in-8, fig.). Le gouvernement des Pays-Bas avait ordonné la publication des historiens belges inédits. Ce volume, auquel il ne manque que quelques cartons pour en effacer un petit nombre de fautes typographiques, est le seul que la Ré-volution de 1830 ait permis de terminer. CLXIII. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque dite de Bourgogne, relatifs aux Pays-Bas; publiés par l'Académie royale des sciences et belles-lettres, pour

<sup>(1)</sup> Tels que: Note sur une bague ancienne, suivie d'une remarque sur Foppens (du t. v, 5° liv.), in-8 de 4 pag. — Remarques sur une monnaix ancienne, in-8 de 4 pag., etc. etc.

faire suite à ses Mémoires. Tome 1°7, première partie. (Bruxelles, Hayez, 1829, in 4). Ces Notices et Extraits sont au nombre de dix, dont voici les titres : Sur un manuscrit du xve siècle, contenant les danses à la Cour de Bourgogne; - Sur un manuscrit ayant appartenu à Marguerite d'Autriche; -Sur un manuscrit du xviº siècle, contenant une censure générale des œuvres d'Erasme: - Sur les Lettres d'Erycius Puteanus et d'autres gens de lettres; - Sur un manuscrit intitulé : Cronickes de Flandres abbroghiés; - Mémoires de messire J. Hopperus ;- Extrait d'un manuscrit du xvi siècle, contenant les antiquités de Flandres. par Ph. Wielandt; - Extrait d'anciens registres de la trésorerie de Poligny; - Les Droits de la duchesse Marie, par Jean du Fay: — Poëme contenant la Vie de Marguerite d'Autriche, par Cornelius Grapheus. Ce travail a été aussi abandonné par suite des événe-ments politiques, quoiqu'il fût digne de la sollicitude d'une administration éclairée. Depuis, le ba-ron de Reiffenberg a lu à l'Académie de Bruxelles beaucoup d'autres Notices et Extraits qui ont été insérés dans le Bulletin de la docte Académie et reproduits dans «l'Annuaire de la Bibliothèque royale». Nous avons sous les yeux un des nombreux tirages à part du sa-vant académicien, intitulé : Suite des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale : Diversarum lectionum historicarum et antiquarum farrago de Nicolas Dufief. - Un mot sur les Stampien. Extr. des Bulletins de l'Acad., t. x1, nº 4, iu-8 de 16 p. CLXIV. Lettres du prince d'Orange, Guillaume, surnommé le Taciturne, aux états génér. (Paris, F. Didot, 1853, in-8 de 8 pag.). Cette Lettre n'a été tirée qu'à 50 exempl. pour la Soc. des bibliophiles français. CLXV. Manuel du système politique de l'Europe, par Heeren, rev. et augm. par l'éditeur. (Bruxelles, Hauman, 1834, 5 vol. in-18). CLXVI. Histoire des ducs de Bourgogne, par M. A.de Barante, avec des remarques, par le B. de R. (Bruxelles, Lacrosse, 1833-36, 10 volumes. in-8, figures.) CLXVII. Mémoire sur les comtes de Louvain, jusqu'à Godefroi le Barbu. Impr. dans les Nouvelles Archives historiques des Pays-Bas, t. III ou ц, pages 29 à 56 et 69 à 93. Ouvrage de Pierre-Simon Ernst, curé d'Afsden, que le baron de Reiffenberg a eu la hardiesse d'imprimer sous son nom. Quelques passages de ce Mémoire ont également été insérés dans « le Supplément à l'Art de vérifier les dates». CLXVIII. Chronologie historique des comtes de Salm Reifferscheid, en Arden-nes. Imprime dans les « Nouvelles Archives des Pays-Bas », t. 1 ou 11, pag. 40 (1829-32). C'est encore un travail de Pierre-Simon Ernst. CLXIX. Mémoires sur les sires de Cuyk (ou de Cuych), présenté à la séance du 7 mai 1829. (Extr. du t. vi des « Nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles) ». Bruxelles, M. Hayez, 1830, in-4. Autre ouvrage de Simon-Pierre Ernst. C'est un supplém, à « l'Art de vérifier les dates ». CLXX. Sup-plément à l'Art de vérifier les dates et aux recueils diplomatiques, ou Mémoires sur quelques anciens fiefs de la Belgique. (Ext. du t. viii des Nouveaux Mémoires de l'Académie de Belgique). Ibid., Hayez, 1833, in-4 de 505 pag. C'est un ouvrage qui n'est point encore du baron de Reiffenberg, mais du chanoine Ernst et du P. Nep. Stephani. CLXXI. Chronique métrique de Chastelain et de Molinet , revue , corrigée et commentée. Ibid., Lacroix, 1835, in-4. Imprimé aussi dans l'édition de « l'Histoire des ducs de Bourgogne», de M. de Barante, donnée par M. le baron de Reiffenberg. Bruxelles, 1830-36, 10 vol. in-8. Une note a été consacrée à cette publication par le «Journal des savants », ann. 1837, pag. 758. CLXXII. Chronique rimée de Philippe Mouskes ou Mouskés, publiée pour la première fois, avec les préliminaires, un commentaire et ses appendices. Bruxelles, de l'impr. de Hayez, 1836, 2 vol. in-4 de 7 a 800 pages chacun. - Supplément à ladite Chronique. Ibid., 1846, in-4 de 50 pages, avec une planche (2 fr.) Faisant partie de la «Collection des Chroniques belges inédites ». Daunou a rendu compte de cette pu-

blication dans le « Journal des savants », nov. 1836, p. 634.CLXXIII. Walther, ou la première Expédition d'Attila dans les Gaules, légende du vie siècle, mise en vers latins par un moine du xe, avec des notes et les variantes du manuscrit de Bruxelles, publiée en français. Imp. dans la « Revue de Bruxelles », décembre 1838, pag. 1 à 35, et mars 1839, pages 28 à 49. CLXXIV. Mémoires du comte Mérode d'Ongnies (1665), avec une introduction et des notes (de l'éditeur). Mons, Leroux, 1840, in-8. Ces Mémoires sont extraits du tome 1x de la publication de la Société des bibliophiles de Mons. Les Mémoires du baron Mérode d'Ongnies, devenus très-rares, n'ont pas été reproduits dans le monde dénudé et sans parure, comme en 1665; le comte de Reiffenberg les a entourés d'un cadre brillant et scintillant de lumière. Cet habile philologue a fait précéder ces Mémoires d'une élégante introduction déjà publiée dans le « Messager des sciences », à Gand, et le «Bulletin de Teche-ner», à Paris, et les a fait suivre de notes intéressantes et de tables utiles, de telle sorte, enfin, qu'aujourd'hui l'avant - garde et l'arrière-garde valent bien mieux que le corps d'armée. Néanmoins le baron de Stassart a lu à l'Académie de Bruxelles et a fait imprimer une Note destinée à recti-fier deux faits historiques: dans le premier, il relève deux graves erreurs commises par le baron de Reiffenberg dans les notes de ces Mémoires. CLXXV. Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II, suivie des Interrogatoires du comte d'Egmont et de quelques autres pièces. Première publication de la Société des bibliophiles belges. Ibid., C. Muquardt, 1841, gr. in-8 (20 fr.). Tiré à 200 exemplaires. Le tout est annoté par l'éditeur, qui y a ajouté une introduction brillante de style et d'idées. Voyez sur cette publication une note du «Bulletin du bibliophile », de Techener, janv. 1842, page 32. Il a été tire 50 exemplaires à part des Interrogatoires du comte d'Egmont, d'après les documents qui se trou-

vent à la Biblioth. roy. de La Haye. Ibid., A. Vendale, 1843, in-8, avec un fac-simile (4 fr.). CLXXVI. Correspondance de Erycius Puteanus, de 1600 à 1646. (Extrait des « Bulletins de l'Académie royale de Bruxel.», t. vIII, 4re livr.), broch. in-8. CLXXVII. Satire guelfe énigmatique du xIII siècle. Dédiée à mon savant ami, M. A. Keller, professeur à l'université de Tubingue. Ibid., Hayez, 1842, in-8 de 20 pages (1 fr. 50 c.). Réimprimée dans « l'Annuaire de la Bibliothèque royale », année 1845. CLXXVIII. Lettres sur la vie intérieure de l'empereur Charles-Quint, écrites par Guillaume Van Male gentilhomme de sa chambre, et publiées pour la première fois. Deuxième publication de la Société des Bibliophiles belges. Ibid., C. Muquardt, 1843, grand in-8 de 120 pag. (10 fr.). CLXXIX. Poëme manuscrit sur Anne de Boleyn (femme de Henri VIII, roi d'Angleterre), par un auteur contemporain (par extrait). Dans le « Bibliophile belge », tome 1°1 (1845), pag. 455-62. CLXXX. Études sur les Loges de Raphaël, d'après les aquarelles et gravures de J.-C. de Meulemeester. Bruxelles, 1845, gr. in-4 (6 fr.). Ouvrage de M. Edmond de Busscher, dont le baron de Reiffenberg s'est fait l'auteur, ainsi qu'il l'avait fait de ceux du chanoine Ernst. CLXXXI. Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg. Ibid., 1844-49, in-4. Faisant partie des « Chroniques belges inédites ». La mort n'a pas permis au baron de Reiffenberg d'achever cet ouvrage; il n'en a publié que les vol. I, IV, V, VII et VIII. M. Adolphe Borgnet a été chargé par la Commission royale d'Histoire de le continuer. Dans sa lettre à l'éditeur, le terrible Pimpurniaux lui signale un assez grand nombre de plagiats dans le premier volume (1844). Lest. IV et v (1846-48) contiennent deux poëmes historiques, intitulés: le Chevalier au Cigne et Godefroid de Bouillon, publies pour la première fois, avec . de nouvelles légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les croisades.

Il a été tiré un petit nombre d'exemplaires à part de ces deux poëmes : le Chevalier au Cigne, Godefroid de Bouillon (poeme en vers); suite du « Chevalier au Cygne ». Avec des Recherches sur la première croisade. Bruxelles, de l'imprimerie de Hayez, 1848, in-4 de près de 200 pages. Le tome viii (1848) contient : Antiquitas ecclesiæ Andaginensis sancti Petri, - Chronique de l'abbaye de Floresse, de l'ordre de Prémontré, dans l'an-cien comté de Namur (En vers.)— Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain, par dom Pierre Baudry (de ljv 843 pag.). CLXXXII. Gilles de Chin, poeme de Gautier de Tournay, trouvère du xive siècle. Publié pour la première fois, avec une introduction et des notes. Ibid., Muguardt, 1847, in-4 de 200 pages (6 fr.). CLXXXIII. Mémoires autographes du duc de Croy. -Une existence de grand seigneur du xvir siècle, publ. pour la pre-mière fois. (Troisième publication de la Société des Bibliophiles de la Belgique). Ibid., C. Muquardt, 1846, gr. in-8 de 368 pag., avec un port. (20 fr.). CLXXXIV. Œuvres choisies de J.-B.-D. Vautier, précédées d'une Notice. Brux., de l'impr. de Parent, 1847, gr. in-18 de 340 pag. (4 fr.). CLXXXV. Mémoires sur les sculpteurs et architectes des Pays-Bas, par Ph. Baert, bibliothécaire du marquis de Chasteller. Ibid., 1848, in-8 de 160 pag. (2 fr.). CLXXXVI. Eloge historique de Francois Du Quesnoi, sculpteur. Avec un Précis de sa vie et de ses ou-vrages, de ses élèves, ses compatriotes, et des disciples que ceux-ci ont formés à leur tour et dont les descendants ont vécu jusqu'à nos jours. Ouvrage qui renferme une grande partie de l'histoire des sculpteurs flamands, par Philippe Baert. Impr. dans « l'Annuaire de la Bibliothèque royale de Brux. » 9° année (1848), pages 241-311. CLXXXVII. Laurent Delvaux, sculpteur, par le même (lbid., pag. 313-22). — Biographes et Critiques du baron F. de Reiffenberg. — 1º Notice historique sur la maison de Reiffenberg. Impr. dans la «Revue historique de la noblesse», de M. A. de Martres, gr. in-8, t. 1er

(1843), pag. 321-334, et une Note additionnelle, pag. 392-94. Cette notice paraît être tirée des «Archives du collége héraldique de Belgique » dont on lit la réclame au dessus du titre. Le baron Fr. de Reiffenberg. Dans la «Biogr. des Hommes du jour »; de M. G. Sarrut et B. St-Edme, t. v., sans date, p. 158 et suiv. Chacun sait que ce recueil est l'une des premières biographies vénales qui se sont faites en France, et que chacun s'y traitait selon les capacités de son amour-propre: nous avons lieu de penser que cette Notice est une auto-biographie; et elle n'est pas la seule écrite par le baron; car nous l'avons entendu se plaindre amèrement de la manière dont les dispensateurs de célébrité rançonnaient leurs clients. 3º Lettre à M. le baron de Reiffenberg, par Bonaventure Pimpurniaux [M. Ad. Borgnet]. Liége, N. Redouté, 1846, in-8 de 12 pag. Sur les plagiats du baron. 4º Étude des Études de M. le baron de Reiffenberg, sur les Loges de Raphaël; par M. Edm. de Busscher, Gand, 1846, in-8. Justes plaintes M. de Busscher au reproducteur de son ouvrage. 5º Le baron F. de Reiffenberg. Nécrologie. Impr. dans le journal « l'Émancipation » de Bruxelles, du 20 avril 1850, n. 110. L'auteur de cet article exagère de beaucoup les productions du baron, ne serait-ce qu'en lui prétant une quinzaine de volumes de poésies et de pièces dramatiques, quarante volumes de biographies, etc. 6º Sur la tombe d'un ami, 14 no-vembre 1795-18 avril 1830. A Frédéric-Auguste-Ferdinand-Thomas, baron de Reiffenberg; par Ad. Mathieu. (En vers). Brux., 1850, in-8 de 8 pag. Impr. aussi à la fin de la Notice ci-après. 7º Notice biographique sur F.-A.-F.-Th. baron de Reiffenberg, par M. Xav. Heuschling. Impr. dans le « Bulletin du Biblioph. belge », t. vii, pag. 152-169, avec les armes du baron. Il y a eu des exemplaires tirés à part. 8º Le baron de Reissenberg, par Phil. Kervyn de Volkaersheke, Gand, 1830, in-8; 9º Notice sur M. le baron de Reissenberg, par J.-G.-A. Luthereau. Brux., 1850, in-8; 10° Notice sur F .- A .- F .- T. ba-

ron de Reiffenberg, conservateur de la Bibliothèque royale de Belgique, etc. Mons, 1831, in-8. Tiré à 100 exemplaires. 11° Notice sur le baron de Reiffenberg, par M. Louis Schoonen. (Extr. du « Bulletin de la Société des gens de lettres belges ».) Brux., s. d., in-8. 12º Les Plagiats Reiffenbergiens dévoilés, par J.-M. Querard. (Extr. du t. 1v des « Supercheries littéraires dévoilées »). Paris, 1851, in-8. M. A. Quételet, l'un des biogr. du baron de Reiffenberg, nous reproche d'avoir rappelé avec trop de détails les plagiats de l'académicien belge. M. de Reiffenberg n'avait-il pas failli à la probité littéraire. Nous n'avons pas encore dit tout ce que nous savions : par exemple, nous avons passé sous silence des articles imprimés sous le nom du baron dans le « Supplément à la Biographie universelle » de Michaud, qui avaient paru autre part signés Bronner-Bauwens, baron de Strassart, etc., etc. Nous tenons ces particularités des véritables auteurs de ces Notices. 43º Notice sur F.-A.-F.-T. baron de Reiffenberg, membre de l'Académ. royale, par L.-A.-J. Quételet, secrétaire perpétuel de l'Académie... Brux., M. Hayez, 1852, in-12 de 88 pag. C'est incontestablement la meilleure notice sur le baron de Reiffenberg; elle est terminée par une liste des principaux ouvrages du bibliothécaire et académicien, qui forme 10 p., et cependant ce n'est que celle des principaux ouvrages; donc elle n'est pas complète. C'était le baron de Reiffenberg qui avait fourni au • Dictionnaire des gens de lettres, etc., de la Belgique » (Bruxelles, Vander Maelen, 1855, in-8), le minutieux article le concernant; les biogra-phies belges de MM. Pauwels-de-Vis et P. Roger n'ont pas été moins obligeantes. — Sur la proposi-tion de M. Ad. Mathieu la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut ouvrit en 1850 une souscription sous ses auspices et sons ceux de la Société des Biblioph. belg., séant à Mons, pour une médaille en l'honneur de M. de Reiffenberg. Elle porte d'un côté la tête de l'illustre Montois,

avec la date de sa naissance et celle de sa mort; de l'autre, une inscription rappelant les services qu'il a rendus aux lettres, ses principaux titres à l'admiration de ses contemporains et de la postérité, etc.

†Reiffenberg (le baron Frédéric-Guillaume - Eméric - Cuno - Marsi lius), l'un des deux fils da précédent, né à Louvain, le 28 août 1830, eutungoût excessivement précoce pour la littérature. Un de ses compatriotes affirme qu'il a vu de lui une petite nouvelle intitulée les Deux Roses, « qu'il écrivit vers « l'âge de neuf ans, et l'on y décou-« vre des idées que l'on ne soup-« connerait pas chez un enfant ». Vers le commencement de sa rhétorique le baron de Reiffenberg fils lança dans les journaux hebdomadaires et les feuilles périodiques des poésies qu'il avait conservées jusqu'alors dans ses portefeuilles d'écolier. La première pièce qu'il fit imprimer fut l'Orphelin, élégie qu'on a dit bien écrite et bien pensée; elle fut d'abord insérée dans le «Trésor des Demoiselles», et fut reproduite plus tard dans quelques petits journaux et dans premier volume de poésies publié par l'auteur. Le baron Reiffenberg fils fit son entrée solennelle dans la littérature, en 1848, à l'âge de dix-sept ans, alors qu'il n'était encore qu'élève à l'Athénée de Bruxelles, par la publication d'un petit vo-lume de poésies intitulé: I. Juvcnalia. Choix de poésies. Brux., Stapleaux, 1848, in-8 de 88 p. Ce précoce début devait donner de l'espoir pour son avenir littéraire. Le fils du savant académ, ne l'a réalisé que par à peu près. Après sa première production, nous avons vu paraître successivement : 11. Charlotte Corday, épisode de la Révolution française (poëme). Bruxelles, Stapleaux, 1849, in-8 de 13 p. (75 c.). III. Péchés de jeunesse, poésies. Ibid., N.-J. Slingeneyer jeune, 1851, in-8 de 100 p. (1 f. 75 c.) M. Ch. de Chênedollé, en annoncant dans « le Bibliophile belge » (v 11, 331) la prochaine publication de ce volume, disait : « Les nombreux amis et admirateurs du père, qu'ils ne cesseront de regretter, se plairont

sans doute à encourager le début poétique du jeune littérateur de vingt ans. De son côté, le nom qu'il porte lui impose un devoir sacré: nous espérons qu'il saura dignement le remplir. Sévère à lui-même, difficile sur le choix des pièces qui entreront dans son recueil, M. Fr. de Reiffenberg ne perdra pas de vue que la double noblesse du sang et des lettres oblige, et qu'il ne doit rien negliger pour se montrer le digne fils de l'auteur des « Harpes », des « Ruines », et de tant d'autres compositions gracieuses frappées au coin du goût, de l'imagi-nation et du talent poétique. Il ne voudra pas se mettre dans le cas de dire plus tard : Delicta juventutis mea ne memineris, Domine, M. Fréd, de Reiffenberg fils ne paraît pas avoir suivi les conseils de M. Ch. de Chénedollé, car ni « les Péchés de jeunesse » ni les autres ouvrages postérieurs de l'écrivain n'ont produit de sensation dans le monde littéraire, IV. Un Monsieur qui a peur, vaud. Ibid., 1848, in-8. V. De Bruxelles à Ostende, ou les Trains de plaisir, vaud. Ib., 1850. in-8. VI. Promenade au Salon. lb., 1831, in-8. VII. (Avec M. A. Lapointe) : Les Drames du foyer. Paris, Giraud, 1853, in-18 angl. (2 f. 50 c.). Nouvelles. VIII. Guillaume le Taciturne, poëme. Paris, le même, 1834, in-18 angl. de 2 feuill. 1/4 (1 f. 50 c.). Tiré à 100 exempl. IX. A Monsieur Alexandre Dumas. (Vers). Impr. dans « le Mousquetaire », n. du 16 déc. 1854. X. Le Dernier des Gnomes, 16gende. Imp. dans le journ. «le Feu-Follet » (1854). XI. (Avec M. Paul Auguez) : A propos de bottes. Paris, Dentu, 1855, in-18 (1 fr. 50 c.). Neuf nouvelles. XII. (Avec M. James Desportes): De la lumière, s'il vous plait! folie-vaud. Paris, de l'impr. de Brière, 1855, in 8 de 8 pages. Représ, pour la première fois à Bruxelles, sur le théâtre du Vaudeville, le 3 novembre 1854, et à Rouen, sur le Théâtre-Français, le 30 mars 1855. XIII. (Avec M. Eug. Berthould): Entre deux cigares, Paris, Dentu, 1855, in-12 (1 f. 50). Cinq nouvelles. XIV. Ce que c'est qu'une actrice. Paris, Mich. Lévy frères, 1855, in-8 de 4 feuilles 3/4 (50 c.). XV. (Avec M. James Desportes):

Une paire de bottes, vaud. en un acte. Représ. à Rouen, le 27 mars 1856. Rouen, de l'imp. de Renault, 1836, in-8 de 8 p. XVI. Le Poème de Nassau. Paris, de l'imp. de Pillet ainé, 1856, in-12 de 96 p. XVII. Lusitania. Paris, Vanier, 1856, in-8 de 48 pag. Vers à l'éloge du Portugal et de son roi, avec des notes (1). Terminons cette notice en disant que M. Fr. de Reiffenberg a encore écrit les préfaces de deux petits ouvrages : « Au château de Male », de M. le baron A. de Peellaert (1855, in-12), et des « Marchandes de plaisir », de M. Paul Auguez (1856, in-18). La petite presse parisienne, nom-mément « le Figaro, le Tintamarre », etc., n'a point été favo-rable à M. Fr. de Reissenberg ; bien des épigrammes ont été lancées contre lui. Mais le plus curieux, c'est de trouver parmi les épigrammatistes M. Eug. Berthould, son ancien collaborateur pour « Entre deux cigares », qui a fait insérer dans le num. du 16 mars 1857 du « Tintamarre » une pièce de vers portant pour inscription : Trombines poétiques. Première série : les Nains. Frédéric de Reiffenberg fils. On n'est jamais trahi que par les siens! Voici la pièce de M. Eug. Berthould:

> Reiffenberg, beau d'espérance, Se balance Dans un fautenil, au-dessus D'une table qui s'écroule Sons la foule De tous les journaux connus.

Plus avide qu'un vampire, Il transpire En dévorant ces papiers, Et les cris de cannibale Qu'il exhale Font éclater ses sous-pieds.

Chaque fois que la gazette Qu'il feuillette N'a point soufflé mot de lui, Il tourmente, tire, arrache Sa moustache, Sa moustache avec ennui.

Mais il aime qu'on le loue.
— Il l'avoue!
Moi, le sonssigne Berthould,
Aûn de le rendre bilare,
Je déclare
Qu'il est joli comme tout.

<sup>(1)</sup> Quelques-unes des publications que nous venons de citer semblent indiquer chez l'auteur les velléliés de décorations qu'avait son père.

Qu'il a quatre pieds un pouce, La voix douce, L'air vainqueur, un fort loyer, Qu'il vous dit souvent : \* Ma vieille! \* Et qu'on peut le lutoyer.

Mais, hélas! toutes ces choses Sont moroses
Et manquent d'un fol entrain;
Car, dans sa mélancolie,
il s'oublie

Jusqu'à burler ce refrain :

 Ah! si j'étais Mélesville Ou Clairville,
 Lamartine ou du Terrail, J'en aurais par kilogrammes Des réclames Ailleurs que dans l'Eventail (1).

Avec des billets de mille, A la file, Les éditeurs viendraient tous; Les thearres de banlleue Feraient queue Pour embrasser mes genoux.

J'appellerais Dumas père : Cher confrère! En lui tapant saus façon Sur le ventre. — Et des actrices Séductrices Franchiraient mon paillasson.

J'aurais de bien belles bottes !... Mes culottes
Ne feraient pas un seul pli ;
Plutus me prendrat en croupe...
Dans ma soupe
Je mettrais du patchouli.

Pais, —lorsque ma tête fauve Serait chauve, Au public je dirais : Zut!!! Et, sans demander non reste, D'un pas leste, J'entrerais à l'Institut! »

Ainsi parle dans son rêve Ce fils d'Eve Enivré d'un fol orgueil... Mais comment verrait-il juste?
— Il s'incruste A tout coup le doigt dans l'œil.

Cette facétie perfide de la part d'un ancien collaborateur ne détruit pas ceci : que M. de Reiffenberg fils était, dès l'âge de vingt-quatre ans, une illustration... de la Belgique, et qu'il avait déjà son Plutarque. En 1854, M. Aug. de Reume a commencé la publication d'une « Galerie contemporaine (belge) », et il a cru devoir donner, en guise d'un beau frontispice gravé, une Notice sur Le baron de Reiffenberg fils, auteur dramatique, etc. Brux... A. Florkin et Ph. Hen, 1834, grand in-8 de 16 pages, avec les armes de la famille. Disons pourtant que M. de Reiffenberg fils, au lieu de

produire une série de médiocres opascules, eut du faire un choix parmi les nombreux ouvrages de son père, les coordonner et publier des œuvres choisies : c'eût été un hommage rendu à la mémoire de son père, et un service au monde érudit.

REIFFENSTUELL (Anaclet), religieux.

Jus canonicum universum. Juxta titulos decretalium in quæstiones distributum. Editio compendiaria, ad usum seminariorum. Parisiis, Leroux et Jouby, 1854, 3 vol. in-12 (9 fr.). Le grand ouvrage d'Anaclet Reiffenstuell jouit depuis long-temps d'une grande réputation qu'il doit à sa methode, à sa science et à sa modération. Il a d'ailleurs le grand avantage d'être rédigé selon le plan des Décrétales. On a eu la pensée d'extraire de ce savant commentaire, en conservant scru-puleusement les paroles de l'auteur, un court abrégé, approprié à l'usage de nos séminaires. Cet abrégé a trois traités, dont chacun forme un petit vol. in-12. Le premier Traité, intitulé de Jure et Judiciis, répond exactement au premier livre des Décrétales qui concerne les principes généraux du droit canon et de la jurisprudence ecclésiastique. Le second Traité, intitulé de Consecratione, répond au troisième livre des Décrétales. qui a pour objet les personnes et les choses sacrées. On y a joint, par forme d'appendice, un petit Traité canonique du mariage répondant au quatrième livre des Décrétales. Le troisième Traité, intitulé de Ju-diciis, répond à la fois au second livre des Décrétales, qui traite de la procédure, et au cinquième, qui traite des jugements criminels. Quelques indications très-courtes aideront les élèves à suivre l'ordre, quelquefois un peu compli-qué, des matières, et à faire quelques recherches dans les endroits où le Droit commun aurait été modifié depuis l'époque où vivait Reiffenstuell.

REIGNIER (F.), professeur de mathématiques, secrétaire de l'Aca-démie de Poitiers, officier de l'instruction publique; ne à Moulins (Allier), en 1814. I. Cours complet d'arithmétique en cinq tableaux

<sup>(1)</sup> Titre d'un journal peu répandu.

synoptiques. Paris, Périsse frères, et Moulins, l'Auteur, 1841, in-46 2 pag. et 6 tableaux (4 fr. 50 c.). Il. Annuaire de l'Académie de Poitiers, pour 1836, publ. sous les auspices de M. le recteur. Poitiers, Oudin, 1856, in-12. Cet ouvrage contient un sommaire pratique des lois et règlements en vigueur à l'usage des fonctionnaires de l'enseignement, des délégués cantonaux, des étudiants en droit et en médecine, des candidats aux baccalauréats, des aspirants au brevet de capacité pour l'instruction primaire, etc.

REIGNY (C. de). La Bourse de Paris, nouveau Guide du capitaliste, etc. Paris, Debure, 1846, in-32 (1 fr. 25 c.).

REILLE (G.), l'un des deux annotateurs des Instructions nautiques sur les mers de la Chine, de James Horsbourg, traduites par M. Le Prédour (1831).

REMER. Kurzer und grundlicher Beschreibung die Kolonie in Afrika. Colmar, gedr. von Decker, 1854, in-8 de 6 feuilles 1/2. Ouvrage à l'usage des émigrants allemands, qui dans la même année a eu deux éditions; la première est anonyme.

REIMENS (Henri de). L'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, depuis son origine jusqu'au règne d'Alexandre les en 1807. Saint-Pétersbourg, 1807, in-8 (3 fr.) (Anon.). REIMES (Philippe de). Voy. (aux addi-

tions) BRAUMANOIR (Philippe de).

\*REINADO (Joseph-Toussaint), orientaliste distingué (1), d'abord secrét. de M. le comte Portalis, ministre plénipotentiaire de France près le St-Siège, de 1818 à 1819, ensuite conservateur des manuscr. orientaux de la Bibliothèque impériale; membre de l'Institut (Académ. des Inscript. et belles-lettres), élu en 1832, en remplacement de Chiezy; professeur d'arabe littéral à l'École des langues orientales; membre du conseil de la Société asiatique de Paris, et l'un des principaux rédacteurs de son journal;

correspondant des Sociétés asiatiques de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de la Société de statis-tique de Marseille, de la Société académique d'Aix; ne à Lambesc (Bouches-du-Rhône), le 4 décembre 1795. Nous connaissons de M. Reinaud les ouvrages et opuscules suivants : 1. Lettre à M. le baron Silvestre de Sacy, sur la collection des monuments orientaux de S. Ex. M. le comte de Blacas. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1820, in-8 de 16 p. II. Notice sur la vie de Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie. (Extr. du « Journ, asiat.)». Paris, Dondey-Duprė fils, 1824, in-8 de 44 p. Cette Notice a été imprimée aussi dans la « Biographie universelle », où l'on en trouve plusieurs autres de M. Reinaud. notamment celle du médecin arabe Rhazès, III, Explication de cinq médailles des anciens rois musulmans du Bengale, accompagnée de quelques Observations générales sur les monnaies musulmanes à figure. (Extrait du même journal.) Paris. le même, 1823, in-8 de 56 p., avec une pl. (1 fr. 50 c.) IV. Histoire de la sixième Croisade et des Arabes. Paris, Dondey-Dupré père, 1826, in-8 de 68 p. Extr. du « Journal asiatique », réimpr. dans le nº 6. V. Description des monuments musulmans, du cabinet de M. le duc de Blacas, ou Recueil de pierres gravées arabes, persanes et tur-ques, de médailles, vases, coupes, miroirs, etc. (De l'Impr. roy.) Paris, le même, 1828, 2 vol. in-8, avec 10 pl. (18 fr., et sur pap. vél., 36 f.). Cet ouvrage n'est pas seulement fait pour les personnes vouées par état ou par goût aux études orientales: sous un titre trop modeste, il renferme le tableau méthodique et complet de la religion, des mœurs, des usages et de l'histoire des peuples musulmans. M. Silvestre de Sacy a rendu compte de cet ouvrage dans le Journ. des savants, en mars 1829. Il en avait déjà été parlé dans le même journal, ann. 1828, pag. 317. Vl. Ex-traits des Historiens arabes, relatifs aux guerres des Croisades, buvrages formant, d'après les écrivains musulmans, un récit suivi des guerres saintes. Nouvelle édition,

<sup>(</sup>i) Signalons un fait aujourd'hui oublié: c'est que le premier ouvrage de cet orientaliste, sa Lettre à M. le baron Silvestre de Façy sur la collection des monuments orientaux du comte de Blacas (1820), porte pour nom d'auteur: Par N. Cabbé Reinaud.

entièrement refondue et considérablement augmentée. (De l'Impr. roy.). Paris, Ducollet, 1829, in-8 (8 fr.). Pour donner à son livre tout l'intérêt dont il était susceptible, l'auteur a mêlé au récit les faits et les anecdotes qui s'y rattachent, et qui peuvent donner une idée de l'esprit, des mœurs et des institutions des Orientaux au moyen âge. La première édition de cet ouvrage forme le quatrième volume de la « Bibliothèque des Croisades » de M. Michaud, et porte pour titre: « Chroniques arabes », traduites et mises en ordre par M. Reinaud. Elle ne differe de celle que nous venons de citer que par le titre et quelques observations préliminaires. Les exemplaires qui portent le titre «d'Extraits des Historiens arabes » ont seuls été mis dans le commerce. VII. Notice des ouvrages arabes, persans, turcs et français, imprimés à Constantinople. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1831, in-8 de 18 pages. Extrait du « Bulletin universel des sciences ». publ. par le baron de Férussac. section vii, cahier de nov. 1831, Or doit aussi à M. Reinaud une Notice des ouvrages arabes, persans et turcs, imprimés au Caire, insérée dans le « Nouv. Journal asiatique » ainsi que dans le « Bulletin de Férussac », mais dont il n'y a pas eu d'exemplaires tirés à part. Le Journ, des savants » a donné une note sur cette notice, ann. 1832, p. 332. VIII. Invasions des Sarrasins en France et de France en Savoie, en Piémont et dans la Suisse, pendant les huitième, neuvième et dixième siècles de notre ère, d'après les écrivains chrétiens et mahométans. Paris, veuve Dondey-Dupré, 1836, in-8 de xlij et 324 p. (7 fr. 50). Une note du « Journal des savants » parle de cet ouvrage, année 1836, p. 253. Cette question historique a soulevé toute une polémique, et il a paru, à l'occasion du livre de M. Reinaud : 1º Lettre à M. Reinaud, membre de l'Institut, sur les opinions émises par quelques écrivains touchant le séjour des Sarrasins en Dauphiné; suivi d'un Précis historique des invasions de ces peuples dans la même province; par Jules Ollivier.

(Extr. du tome le de la « Revue du Dauphiné »). Valence, Borel; Paris, Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 31 p. C'est un complément indispensable à l'ouvrage de M. Reinaud, 2º Lettre à Jules Ollivier, directeur de la « Revue du Dauphiné », sur l'occupation de Grenoble et du Graisivaudan par une nation païenne désignée sous le nom de Sarrasins; par J.-J.-A. Pilot. (Extr. du tome II de la « Revue du Dauphiné ».) Valence, L. Borel, 1837, gr. in-8 de 28 pag. C'est une réfutation de la lettre adressée à M. Reinaud par M. Jules Ollivier. M. Pilot prétend que ce ne sont pas les Sarrasins, mais bien les Hongres qui ont occupé Grenoble et le Graisivaudan, 3º Occupation de Grenoble par les Sarrasins; par M. Berger de Xivrey. Valence, de l'impr. de Borel, 1838, in-8 de 13 p. 4º Coup d'ail sur le Dauphiné au xº siècle; par J.-J.-A. Pilot. (Ex-trait du « Patriote des Alpes ».) Grenoble, de l'imprim. de Barnel, 1838, gr. in-12 de 12 p., tiré à petit nombre. C'est une réponse à l'article précité de M. Berger de Xivrey, qui avait pris l'engage-ment d'y répondre dans le « Journal asiatique » : nous ignorons s'il a tenu parole. IX. Rapport sur le Voyage dans l'Arabie Pétrée, de MM. Léon de Laborde et Linant. (Extrait du « Journal asiatique » .) Paris, de l'impr. roy., 1835, broch. in-8. X. Notice historique et littéraire sur M. le baron Silvestre de Sacy, lue à la séance générale de la Société asiatique, le 25 juin 1838. 2º édition. Paris, veuve Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 92 p. (2 fr.). La 1re édition est imprimée dans le « Journal asiatique », ann. 1838. XI. Notice sur les deux ouvrages de M. Girault de Prangey, intitulés : · Monuments arabes et mauresques de Cordoue, Séville et Grenade », etc., etc. « Essai sur l'architecture des Arabes ». (Extr. du « Journal asiatique », ann. 1842, nº 6). Paris, de l'Imprimerie roy., 1842, in 8 de 31 pages. XII. Fragments arabes et persons iné-dits, relatifs à l'Inde antérieurement au xiº siècle de l'ère chrétienne, recueillis par M. Reinaud. (En arabe, avec la traduction fran -

caise de ces Fragments). Paris, de l'Impr. roy., 1845, in-8 de 17 feuill. (5 fr.). Ces Fragments, qui ont d'abord paru dans le « Journal asiatique», sont réimp. avec des corrections. XIII. Relations des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde, dans le douzième siècle de l'ère chrétienne. Texte arabe, imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès; publié, avec correct. et additions, et accompagné d'une traduction française et d'éclaircis-sements, par M. Reinaud. (De l'imprimerie roy.) Paris, A. Franck, 1846, 2 vol. in-18 (8 fr.). Les deux tiers de l'ouvr. sont en arabe. Voy. un compte-rendu de cet ouvrage dans le « Journal des savants », (sept. 1846, p. 515; nov. 1846, pag. 677; déc. 1846, p. 733, XIV. Avec M. Ild. Favé, aujourd hui lieutenant-colonel et aide-de-camp de l'Empereur : Histoire de l'Artillerie. Première partie (et unique): du feu grégeois, des feux de guerre et des origines de la poudre à canon, d'après des textes nouveaux. Paris, Dumaine, 1845, in-8 de 18 feuilles 1/4, et un Atlas in-4 de 17 planches (en noir, 12 fr.; fig. col. 18 fr.). Le libraire-éditeur a constitué une deuxième partie factice à cette . Histoire de l'Artillerie », avec un volume intitulé : « Histoire et tactique des trois armes, et plus particulièrement de l'artillerie de campagne ». Paris, le même, 1847, in-8 et Atlas in-4 oblong de 48 pl. Ce dernier ouvrage est de M. Ild. Fave seul. Rien sur le frontispice ni la couverture imprimée n'indique qu'il se rattache au précédent. L'ouvrage sur le feu grégeois a donné lieu à une discussion entre MM. Lud. Lalanne et Reinaud : le premier a publié, dans la « Biblioinèque de « l'École des Chartes »: « Controverse à propos du feu grégeois » (t. viii, p. 338), et le dernier, une « Réponse aux objections de M. Lalanne • (ibid., p. 427); note de M. Lalanne (ibid., p. 440); note de M. Reinaud (p. 533). XV. Extrait d'un Mémoire géographique, historique et scientifique sur l'Inde. antérieurement au milieu du xie siècle de l'ère chrétienne, d'après les écrivains arabes, persans et chinois, lu à l'Académie des in-TOME XII.

scriptions et belles-lettres dans la séance publ. annuelle du 21 août 1846. Paris, F. Didot frères, 1846, in-4 de 20 p. (1 fr. 50 c.). Extrait du tome xvii du recueil de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Il en existe une édition qui porte pour titre : Analyse d'un Mémoire ... Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1846, in-8 de 39 p., dans laquelle l'auteur a suppr. les textes orientaux. XVI. Lettre concernant les antiquités chrétiennes de la Chine. A M. Ch. Lenormant, Impr. dans « le Correspondant », tome xv, 1846, pages 759-764. XVII. Géographie d'Aboulféda, traduite de l'arabe en français et accompagnée de notes et d'éclaircissements. Paris, Benjam. Duprat, 1848 et ann. suiv., 2 vol. in-4, avec deux cartes construites par M. d'Avezac (63 f.). On peut se procurer séparément l'Introduction, qui porte pour titre: Introduction générale à la Géographie des Orientaux, in-4 de viij-coliv p., avec 3 pl. (24 fr.). L'Introduction est composée des quatre parties suivantes: 1. Notice sur Aboulféda. 2. Géographes arabes et persans antérieurs à Aboulféda. 3. Doctrines géographiq. des Arabes et des Orientaux en général. 4. Traité spécial d'Aboulféda et plan suivi dans cette traduction. M. Reinaud a inséré dans le tom. 1er deux dissertations d'un autre auteur : Sur la navigation des Arabes dans les mers des Indes par les Moussons, et Sur un instrument d'astronomie nautique employé par les Arabes. M. Reinaud s'est beaucoup occupé d'Aboulfèda. Avant de pu-blier sa traduction, il avait déjà revu, en partie, l'édition auto-graphiée du texte de sa Géographie qu'avait entreprise M. Hipp. Jouy, en 1829, et dont il n'a paru que la 1ºº livr. Plus tard, M. Rei-naud, en société avec M. le baron Mac-Guckin de Slane, a lui-même donné une édition critique du texte arabe de cette même Géographie, impr. aux frais de la Société asiatique (1837, in-4). XVIII. Mémoire sur l'Inde, d'après les histor. arabes, persans et chinois antérieurs au xi° siècle de l'ère chrétienne. Paris, de l'imp. de F. Didot, 1849, in-4 de près de 400 p., avec une

carte (10 fr.). Extr. du t. xviii du recueil de l'Académie des inscriptions, tiré à 100. XIX. De l'Art militaire chez les Arabes au moyen âge. Paris, de l'Imprim. nationale, 1848, in-8 (2 fr.). Extr. du « Journ. asiat. » Un compte-rendu de cet ouvrage, par M. Favé, a paru dans le « Journal des Sciences militaires, nº d'oct. 1849, dont il a été tiré des exempl. à part. Paris, de l'impr. de Vrayet de Surcy, 1850, in-8 de 20 p. XX. Notice sur le Catalogue général des manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale, lu dans la séance générale de la Société asiatique, du 20 juin 1855. (Extr. du « Journal asiat., nº 9 de l'année 1855.) Paris, de l'impr. impériale, 1856, in-8 de 16 p. Nous rappellerons ici que cet orientaliste travaille depuis longtemps à un catalogue raisonné des manuscrits arabes, persans et turcs, de la Bibliothèque impériale; l'ancien catalogue, imprimé en 1739, fourmille d'erreurs; d'ailleurs, depuis cette époque, le fonds a plus que doublé. XXI. Rapport sur la chappe arabe, de Chinon, départ. d'Indreet-Loire, lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans la séance du 19 octobre 1853. (Extr. du même Journal, nº 16 de 1855.) Paris, de l'impr. imp., 1856, in-8 de 16 pag. Réimpr. dans le « Bulletin monumental », publié à Caen par M. de Caumont, en 1857, et tiré aussi à part. Caen, Hardel, in-8 de 17 pag. avec une pl. XXII, Rapp, sur le Tableau des dialectes de l'Algérie et des contrées voisines, de M. Geslin, lu à l'Acad. des inscript, et belleslettres dans les séances des 14 et 19 mars. (Extrait du « Moniteur » des 7 et 8 août.) Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1856, in-8 de 28 p. XXIII. Descript, d'un fusil oriental. (Extr. du « Journ. asiatique », nº 7 de 1856.) Paris, de l'impr. impér., 1856, in-8 de 8 p. XXIV. Mémoire sur les populations de l'Afrique septentrionale, leur langage, leurs croyances et leur état social aux différentes époques de l'Histoire. Lu dans la séance publique annuelle du 7 août 1857, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. (institut de France). Paris, de l'impr, de F. Didot frères, filset Cie, 1837,

in-4 de 18 pag. (1 fr. 50 c.). XXV . Rapport sur un Essai de grammaire de la langue des Kabyles, et sur un Mémoire relatif à quelques inscriptions en caractères touarigs, par le capitaine de génie Hanoteau... Lu à l'Acad. des Inscript., dans la séance du 26 juin 1857. (Versailles, de l'imprim. de Beau jeune, 1857), grand in-8 de 16 p. (1 franc 25 cent.).-Ajoutons que M. Relnaud a fourni des articles à « l'Encyclop, des gens du monde »; de nombreux rapports, articles et notes au « Journal asiatique », et qu'il a eu part à la rédaction du tome rer du « Catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements » (1849, in-4). Il est l'auteur des notices et traductions des manuscrits orientaux de la biblioth, de Montpellier renfermées dans ce volume. M. Reinand, en outre, a donné, comme éditeur : 1º en société avec M. Francisque Michel, le « Roman de Mahomet », en vers du xiiie siècle, par Alexandre Du Pont, et le « Livre de la loi au Sarrazin, en prose du xive siècle, par Raymond Lulle (1831). Feu Raynouard a fait l'examen critique de cet ouvrage dans le « Journal des savants » de septembre, octobre et novembre 1831; 2º en société avec M. le baron Mac-Guckin de Slane, une édition de la Géographie d'Aboulféda, texte arabe, publiée d'après les manuscrits de Paris et de Leyde, aux frais de la Société asiatique. Paris, 1837-40, 2 vol. in-4; 3° avec M. Derenbourg : les « Séances de Hariri », publiées en arabe, avec un Commentaire choisi, par Silvestre de Sacy. Deuxième édition, revue sur les manuscrits, et augmentée d'un choix de notes historiques et explicatives en français. Paris, Hachette, 1847 et ann. suiv., 2 vol. in-4.-M. Reinaud est chargé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres de publier le « Recueil des historiens orientaux des Croisades », recueil dont la première idée appartient aux bénédictins de Saint-Maur. - Biographie de M. J.-T. Reinaud. — Nous connaissons une Notice sur cet académicien, par M. Eug. Dauriac (de la Biblioth. impér.). Impr. dans la « Revue générale biographique et littéraire », de M. E. Pascallet, t. 11, 1° partie (1841), p. 147-59. REINER. Considérations générales sur

les établissements des bains de Niederbronn. Strasbourg, de l'imp. de Levrault, 1826, in-8 de 64 p.

REINER fils. Observations sur le style propre aux constructions publiques du Bas-Rhin, et sur les convenances locales auxquelles elles peuvent être soumises. Strasbourg, de l'imprimerle de Levrault, 1826, in-8 de 48 p.

Reinó (Maximilien de), membre de plusieurs sociétés savantes, cor-respondant du ministère de l'Instruction publique pour les sciences historiques. Quelques notes sur les légendes de Saint-George. Nouv. édit. (De l'imp. de Salmon, à Strasbourg,) Paris, Lecoffre et Cie, 1850, in-8 de 46 n., avec une planche.

in-8 de 16 p., avec une planche.

REINHARD (Adam-Frédéric-Christian), né en Alsace, mort le 20 septembre 1808. Le Néologiste français, ou Vocabulaire portatif des mots les plus nouveaux de la langue française, avec l'explication en allemand et l'étymologie historique d'un grand nombre. Ouvrage utile, surtout à ceux qui lisent les papiers publies français et autres ouvrages modernes dans cette langue. Sans lieu d'impression, 1796, in-8. Anon.

REINHARD (Franz-Wolkmar). Essat sur le plan formé par le fondateur de la retigion chrétienne pour le bonheur du genre humain. Trad. de l'allemand par J.-L.-A. Dumas. Nouv. édit. Valence, Marc-Aurel, 1842, in-12 (3 fr.). La première édition de cette traduction est de 1799. (Voy. le t. VII de « la France

littéraire ».)

REINHARD, de Strasbourg, correspondant de la Société de Gœttingue, et membre résidant de celle de Strasbourg. Extrait d'un Mémoire sur le stéréotypage de la musique. Impr. parmi l'es « Mémoires de la Société des sciences, agriculture et arts de Strasbourg », tome 11 (1823), p. 82 à 97. L'auteur nomme typogravure son procédé. On doit à Reinhard plusieurs ouvrages écrits en allemands et imprinés en Allemagne.

†REINHARD (le comte Charles-Frédé-

ric), diplomate distingué, né en 1762, à Balingue, dans le Wurtemberg, d'un père ministre protes-tant. Il fit son éducation en Allemagne, ensuite vint et se fixa en France quelques années avant la Révolution. Il se rendit à Bordeaux en 1787, et y fut d'abord précep-teur; puis à Paris, où son aptitude pour les affaires le sit bientôt entrer dans la diplomatie, et ne tarda pas à lui procurer des missions importantes. En 1795, il fut élu membre de la 5º classe de l'Institut national (l'Académie des sciences morales et politiques), dans laquelle place il fut rétabli par ordonnance royale du 26 oct. 1832, et fit alors partie de la section d'histoire générale et de philosophie. Le comte Reinhard est mort pair, et ambassadeur de France près la cour de Saxe, le 23 décembre 1837. Le comte Reinhard avait publié dans sa jeunesse quelques pièces de vers qui l'avaient fait remarquer par Gessner, par Wieland, par Schiller. Plus tard, obligé pour sa santé de prendre les eaux de Carlsbad, il eut le bonheur d'y trouver et d'y voir souvent le célèbre Gœthe, qui apprécia assez son goût et ses connaissances pour désirer d'être averti par lui de tout ce qui faisait quelque sensation dans la littérature française. Reinhard le lui promit. Les engagements de ce genre entre les hommes d'un ordre supérieur sont toujours réciproques, et deviennent bientôt des liens d'amitié; ceux qui se formèrent entre Reinhard et Goethe donnèrent lieu à une correspondance qui a été publiée en 1830 par les soins de son fils, le comte Charles de Reinhard, qui a suivi les traces de son père dans la carrière diplomatique: Correspondance entre Gæthe et Reinhard pendant les années 1807 à 1832 (en allemand). Stuttgard et Tubingue, Gotha, in-8. Cette correspondance consiste en 170 lettres échangées entre Gœthe et Reinhard pendant vingt-cinq ans, depuis l'époque où ils se virent pour la première fois, aux eaux de Carlsbad, jusqu'à la mort de l'illustre poëte. Il écrit de Weimar, et Reinhard de Cassel, de Francfort, de Dresde, quelquefois de Paris. Ces

lettres concernent peu la politique; ce sujet y est traité avec réserve; on voit que les deux correspondants s'entendaient, soit pendant le régime impérial, soit plus tard, pour désapprouver tous les actes qui s'écartaient de la justice et d'un sage libéralisme. Ces lettres portent principalement sur des détails de famille, d'amitié et sur les travaux de Gœthe. Il s'y présente tel qu'on le connaît d'ailleurs, esprit vaste et positif; les idées qu'il exprime sont justes, incisives, plus empreintes de bonhomie que de sensibilité. lettres de Reinhard ne font pas disparate avec celles de son illustre correspondant pour le trait et la justesse de ses pensées; il y a plus d'ame, de chaleur et un style élégant qui s'anime quelquefois pour des descriptions de la belle nature. On trouve un compte-rendu de cette Correspondance dans la « Revue des livres nouveaux », ann. 1850, pages 262-66: Le principal mérite de Reinhard, nous ne disons pas son unique titre de gloire, consiste dans une correspondance diplomatique de 40 années, nécessairement ignorée du public, qui probablement n'en aura jamais connaissance. - Biographies du comte C.-F. Reinhard.—Le comte Reinhard était un homme trop éminent pour ne pas avoir des articles dans toutes les biographies de ce siècle. Il faut y ajouter son Eloge historique, par M. le prince de Talleyrand, lu dans la séance de l'Acad. roy. des sciences morales et politiq. du 3 mars 1838. Imprimé dans le recueil de l'Académie où il a été prononcé, 2º série, t. 11, p. xcvj à ci, 1839, et que l'auteur fit réimprimer séparément gr. in-8 dans le même mois où il le prononça.

REINHARD (le comte Charles de) ministre plénipotentiaire, etc., fils du précédent. I. Souvenirs de l'exposition de Munich. (Extrait du journal « l'Investigateur », juin et juillet 1855.) Saint-Germain-en-Laye, de l'imprim de Beau, 1855, in-8 de 24 pag. II. Communication faite par M. le comte Reinhard à l'Institut historique, concernant un passage des « Mémoires du duc de Raguse sur le prince Eugène », et les réfutations auxquelles il a donné lieu. (Extr. de « l'Investigateur », mars 1857.) St-Germain-en-Laye, de l'impr. de Beau, 1838, in-8 de 12 pag.

REINHARD (J .- F.). Discours sur l'importance de remédier aux abus de la presse. Paris, Ponthieu, 1827, in-8

de 32 pag. REINNASS, d'Ivry. Mémoire sur la vie organique, présenté à l'Académie roy. de médecine de Paris. Paris, de l'impr. de Lebègue, 1841, in-4 de 16 p.

REINOLDS OU REYNOLDS (Jean-Baptiste), écrivain belge, qui n'a été connu en littérature que sous le pseud.de Guinan Laoureins (1). I. Projet d'une censure agraire à établir en France. Paris, Moussard, 1802, in-8 de 24 p. (50 c.). II. Le Classique des Dames, ou Cahiers élémentaires d'histoire, de mythologie, de langues française, italienne et anglaise, et de morale universelle. Paris, Mme Plauzoles, Firmin Didot, 1803, 3 vol. in-8 (9 fr.). III. Aura, ou Fragment de l'histoire de quelques illustres bannis de la Grèce et de leur établissement dans les montagnes de l'Ibérie, avec des notions sur les côtes méridionales de ce dernier pays, sur la Sicile et les principales îles de la mer Egée. Ouvrage orné de gravures et suivi de notes. Paris, au bureau du « Classique des Dames », et chez Moussard, an x (1802), in-8 de 256 p., fig. (3 fr.). Ce dernier ouvrage porte pour nom d'auteur : J.-B. Gui-Laoureins. IV. Des Dépôts de mendicité, et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la prospérité publique. Paris, Rosa, 1814, br. in-8. V. Tableau de Rome vers la fin de 1814. Bruxelles, Weissenbruck (\* A. Lacrosse), 1816, in-8 (6 fr.); ou Paris, Rosa, 1821, 3 vol. in 12 (10 fr.). La 2º édition porte pour titre: « Tableau de Rome en 1814 ». VI. De l'Influence anglaise. Bruxelles, Weissenbruck (\*A. Lacrosse), 1817, in-8 (4 fr. 50 c.).

REINSBERG-DURINGSFELD (le baron Otto). Les Auteurs dalmates et leurs ouvrages. Esquisse bibliographique. (Extr. du « Bull. du Biblioph.

<sup>(1)</sup> Nous devons la connaîssance de cette par-ticularité à M. l'abbé comte de Robiano.

belge».) Bruxelles, Heussner, 1856, in-8 de 60 p. (2 fr.). Cette Esquisse avait paru dans l'année 1836 du « Bibliophile belge », p. 37 à 55 et 117 à 143.

REINSBERG - DURINGSFELD (la baronne Ida), femme du précédent. Niko Veliki. Bruxelles, Kiessling, Schnée et Cie, 1836, in-32 de 180 p. (1 fr. 23 c.).

REINVILLIER (Aristide), docteur en médecine de la Faculté de Paris. 1. Notice sur les eaux thermales de Saron, canton du Valais (Suisse), par A. Reinvillier, avec l'analyse chimique, par Pyrame Morin, de Genève. Paris, de l'imp. d'Appert, 1846, in-12 de 60 p. Il. Le Médecin de la maison. Journal d'hygiène, de médecine, de pharmacie usuelle. Paris, rue du Faubourg Montmartre, 15 juillet 1850-58, in-4. Anon. Ce journal paraît le 15 et le 30 de chaque mois. Le prix de l'abonne-ment annuel est de 6 fr. pour Paris. III. Livres de la médecine et de la pharmacie domestiques. Extraits du « Médecin de la maison ». Paris, Ploche, 1852, in-32 de 2 feuilles 1/2. Ce dernier petit ouvrage fait partie d'une publication intitulée : « Bibliothèque de la maltresse de maison. » IV. Cours élémentaire d'hygiène en 25 lecons. Paris, Labé, 1854, in-12 (5 fr. 50 c.). V. Hygiene pratique femmes. Guide médical pour toutes les époques de leur vie, suivi de quelques Considérations sur les maladies des femmes. Paris, au bureau du journal « l'Ami de la maison », 1854, in-18 (3 fr. 50 c.).

REINWALD (Charles), libraire-commissionnaire à Paris, I. Bulletin bibliographique. Paris, Ch. Reinwald, janv. à août 1849, 8 nºº in-8, puis, Bulletin mensuel de librairie française, janv.-jnin 1858, in-8. Ce Bull. paraît tous les mois par numéros de 8 à 10 p., mais il n'est destiné qu'aux seuls correspond. de la maison. II. Liste des principaux journaux et des publications périodiques pour les ann. 1855-1855 (à l'exception des feuilles politiques), avec indication de l'abonnement annuel au prix de Paris. Paris, le même, 1852-54, 3 cah. in-8 de 16 p.

Reis (Paul-Henri-Louis), docteur en médecine de la Faculté de Paris,

reçu en 1822; né à Paris, le 20 février 1801. M. Reis a soutenu sa thèse inaugurale sur la Fièvre dite essentielle inflammatoire, dans un moment où il y avait du mérite à hasarder, en présence des professeurs de l'École, des opinions qui n'étaient pas complétement les leurs. On a du docteur Reis : I. Des Sympathies, considérées dans les différents appareils d'organes. Paris, Lugan, Gabon et C'e, 1823, in-8 de 192 pages (3 fr. 50 c.). Mémoire de physiologie. Il. Manuel de l'allaitement, ou Conseils aux jeunes femmes sur les différentes manières de nourrir leurs enfants. Paris, Gaillot, l'Auteur, 1843, in-8 de 8 f. 1/2. Contrefait à Bruxelles, par Deprez-Parent, en 1845, petit in-8 de 124 p. Ouvrage dans lequel est traité à fond tout ce qui tient à cette importante question, et qui renferme des principes dont les médecins peuvent faire leur profit aussi bien que les gens du monde. III. Mémoire sur l'emploi de l'extrait d'airille myrtille dans la diarrhée. Imprimé dans le journal de M. Beau, en avril 1845. IV. Notice historique et pratique sur le choléramorbus, et particulièrement sur l'épidémie de 1849. Indications des movens de s'en préserver, de le reconnaître aisément, et de s'en rendre maître en l'absence du médecin. Paris, de l'imprim. de Lange-Lévy, 1849, in-8 de 24 pag. Autre édition, suivie d'un Moyen de se préserver et de se guérir du cho-léra-morbus, indiqué et communi-qué par M. Ch. Mannerou, consul de Portugal à l'île Maurice. Nanci, de l'impr. d'Hinzelin, 1849, in-8 de 16 p. V. La Vérité sur les crèches. (Extr. de « l'Union méd. », janvier 1351.) Paris, de l'imp. de Malteste, 1851, in-8 de 8 pages. M. Reis, en outre, a fourni des articles à des journaux de médecine.

REIS - LOBATO (Antonio - José dos). Arte da grammatica da lingua portugueza. Primera edição de Paris. Paris, Aillaud, 1837, in-12 (3 fr.).

REISCHEL (F.-S.), conseiller aulique de S. M. le roi de Prusse.

Ewald Frédéric, comte de Herzberg,

avec des extraits relatifs aux événements politiques de notre temps,

traduit de l'allemand de Ern.-L.

Posselt. Berlin, 1800, in-12 de 125 pag.

†REISET (Adèle Du Temple de Mé-zières, baronne de), née à Chartres. I. Les Jolies Parisiennes. Paris, A. Eymery, 1822, 2 vol. in-12. II. Atale de Montbard, ou ma Campagne d'Alger. Paris, V. L'Huillier, 1833, 2 vol. in-8, plus deux lith. (15 fr.). III. Iolande, ou l'Orgueil au xve siècle. Galerie du moyen åge. Paris, Mercklein, 1834, 2 vol. in-8 (15 fr.). Ces trois ouvrages ont été imprimés sous le nom abréviatif de Mmº la baronne Adèle de R... IV. Emérance, ou Chronique du temps de Charles-Martel. Chartres. Garnier, 1847, in-8 de 160 pag. Ce dernier ouvrage, qui a paru sous le pseudonyme de Mme Adèle de Ravenstein, a été d'abord imprimé en feuilleton dans le « Journal de Chartres ». V. Blanche, chronique du temps de Philippe-Auguste. Le Mans, Monnoyer, 1850, in-12. Publié sous le même nom. VI. Geneviève, mémoires d'une jeune Ven-déenne. Mamers, de l'imprim. de Fleury, 1832, in 12. VII. Nathalie, ou les Cinq âges de la Femme. Paris, Plon frères, 1854, 3 vol. in-8 (15 fr.). VIII. Souvenirs de la Cour de Russie sous l'empereur Alexandre, de 1807 à 1815. Paris, Dentu, 1856, in-8 de 1v-463 p. (3 fr.). Ces trois derniers ouvrages ont été publiés sous le véritable nom de l'auteur. REISET (J.). 1. Avec M. E. Millon : Annuaire de Chimie, comprenant les applications de cette science à la médecine et à la pharmacie, ou Répertoire des découvertes et des nouveaux travaux en chimie faits dans les diverses parties de l'Europe. Paris, J.-B. Baillière, 1845-50, 6 vol. in-8 (45 fr.). MM. E. Millon et J. Reiset ont été les principaux

classes. (Extr. des « Annales de Chimie et de Physique », 3° série, t. 26.) Paris, Bachelier, 1849, in-8 de 14 feuilles, avec 2 pl. (5 fr.). REISET (Fréd.); conserv. des dessins

rédacteurs de cet Annuaire: mais

ils ont eu deux collaborateurs pour

quatre volumes : le Dr Hœfer pour le

premier, et M. J. Nicktes pour les

trois derniers. II. Avec M. V. Re-

gnault : Recherches chimiques sur la

respiration des animaux des diverses

REISET (Fréd.); conserv. des dessins au Musée du Louvre. 1. Courtes

Réfications sur une décision de l'Assemblée nationale, concernant les dessins du Louvre. 15 déc. 1848. Paris, de l'impr. de Guyot, 1849, in-8 de 40 p. 11. Description abregée des dessins de diverses écoles, appartenant à M. Frédéric Reiset. Paris, de l'impr. du même, 1850, in-8 de 7 feuilles 1/2. La dédicace est signée F. R. III. Collection de dessins originaux de grands mattres, gravés en fac-simile, par Alphonse Leroy, avec des Notices par Reiset. Paris, Alph. Leroy, Rapilly, Leconte, 1857 et ann. suiv., in-fol. Ouvrage paraissant par livraisons.

REISS (N.). Traité populaire des épidémies. Bruxelles, Grégoir, 1851, in-8 de 50 p. (75 c.). REITHMAYER (F.-X.), éditeur de la Patrologie de J.-A. Mæhler, dont il

Patrologie de J.-A. Meebler, dont il existe une traduction française par J. Cohen. Voyez (aux Additions)

MOEHLER.

REITZENHEIM (JOSEPI). I. La Pologne parmi les Slaves, et ses rapports avec la question d'Orient. Paris, Ledoyen, 1854, in-8 de 176 pages (2 fr.). II. L'Autriche dans la crise actuelle. Paris, Dentu, 1855, in-8 de 52 p. (1 fr.). III. Les Conférences de 1856 et les nationalités. Paris, le même, 1856, in-8 de 32 p. (1 fr.). IV. La Pologne et la Russie devant le nouveau congrès. Paris, le même, 1856, in-8 de 32 p. (1 fr.).

REJNA (J.). Description de l'Arc de la Paix à Milan. 2º édition, revue et augmentée. Milan, de l'imprimerie de Ronchetti, 1839, in-4 de 12 p. et

2 pl. (1 fr. 75 c.).

Rekum'(André van), administrateur central du département de Rhinet-Moselle, puis, sous-préfet à Simmern. Annuaire du département de Rhin-et-Moselle. Coblentz, 1800, in-S.

RELAND (Adrien). (Voy. t. VII, p. 513.)
Institutions du droit mohométan relatives à la guerre sainte. Dissertation... traduite du latin en français, par Ch. Solvet, magistrat.
Alger, de l'imprim. du Gouvernement, 1838, in-8 de 38 p.

RELLEZ (Van). Aventures et Confidences, roman historique. Paris, Ch. Gosselin, 1829, 2 vol. in-18 (3 fr.). RELLIER. On trouve dans le « Livre des Cent-et-Un» (tom. XIII, 1835), un article signé de ce nom, intitulé : Pèlerinage du mont Saint-Michel.

+ R BLog, ancien vérificateur des douanes à Saint-Louis (Haut-Rhin); né à Senones. Notice de Senones (sic), ci-devant principauté de Salm-Salm, réunie présentement au département des Vosges; par un voya-geur. Rovensbourg (Saint-Louis), 1809, in-18 de iij-117 pag. Cet ouvrage, que ne recommande ni le mérite du style, ni la correction typographique, ni aucune studieuse recherche sur l'histoire d'une ville gouvernée autrefois par des abbés célèbres par leur piété et leur profond savoir, et au nombre desquels on citera toujours le nom de dom Calmet, a été imprimé par l'auteur lui-même, qui possédait une petite presse portative. Il serait difficile aujourd'hui de s'en procurer un exemplaire.

RELTUERT (Paul). Londres. Guide fidèle et indispensable pour ceux qui vont visiter Londres, principalement pendant l'Exposition. Extr. des sources les plus authentiques, en langues allemande, anglaise et française. Bruxelles, 1851, in-4

(1 fr. 25 c.).

†Remacle (Jean-Laurent), homme de lettres et professeur de langue francaise, instituteur à Liège; né à Verviers, en 1769, mort à Liège, le 15 août 1849. L. Traité de la prononciation française, précédé d'un Traité des signes orthographiques. Liége, Lolandin, 1820, in-8. II. Voyage de Verriers, à Liège, tant à pied qu'en diligence (en prose), par Ignorantin Simplinet (pseudon.), avec des notes critiques, historiques, etc., par Dominique Mirlifique (autre masque de Remacle). Verviers, Charles, 1821, in-12 de 249 p. 111. Le Savant et la Poissarde, ou le Miroir de l'empereur Chusi, comédie-vaudeville. Liége, Bas-sompierre, 1822, in-8. lV. Dictionnaire wallon-français, dans lequel on trouve la correction de nos idiotismes vicieux, et de nos wallonismes, par la traduction en français des phrases wallonnes. Pour rendre cet ouvrage essentiellement utile, l'auteur a traité longuement de la synonymie de la langue fran-çaise. Llége, Bassompierre, 1823, in-8 (5 fr.). 2º édit., corrigée et augmentée de 10,000 mots. Liége, Collardin, 1838 et ann. suiv., in-8. Ce dernier ouvrage n'est pas entièrement terminé. Il avait été promis en 18 livraisons : la mort surprit l'auteur après la publication de la seizième. Le prix de chaque livraison était de 60 c. Le baron de Reiffenberg, en annonçant la mort de Remacle dans son « Bibliophile belge », vi, 351, dit qu'outre les ouvrages que nous venons de citer, Remacle a laissé un volume de Poésies, des Chansons patriotiques. Nous avouons ne point connaître ces Poésies qui, peut-être, n'ont point été imprimées. Une autre note présente Remacle comme l'auteur de différents travaux philologiques, qui nous sont aussi peu connus.

†Remacle (Bernard-Benoft), ancien magistrat, membre de l'Académie du Gard, associé correspondant de l'Institut religieux et litter. d'Aix, est né le 20 août 1805, à Avignon (Vaucluse), d'un père chapelier dans cette ville, mais d'une famille originaire de Lorraine. Le jeune Remacte fut un élève distingué du collége de sa ville natale. En quittant le collège, il vint à Paris suivre les cours de droit, fut reçu avocat et nommé substit. de proc. du roi, fonctions qu'il remplit de 1828 1830. On doit à M. Remacle : II. Des hospices d'enfants trouvés, en Europe, et principalem. en France, dep. son origine jusqu'à nos jours. Paris, Treuttel et Würtz, 1838, in-8 de 26 feuilles un quart, avec un tableau. Documents statistiques officiels. Ibid., 1838, in-4 de 28 p. (8 fr.). Ouvrage couronné par l'Académie royale du Gard, par la Société académique des sciences et belles-lettres de Macon, et par Société des établissements de Paris, et dont les journaux de Paris et de la province ont dit beaucoup de bien : nous citerons entre autres articles celui que Fr. Barrière a donné au « Journal des Débats » dans le nº du 1er oct. 1838, article remarquable. II. Rapport à M. le comte de Montalivet , pair de France, ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sur les prisons d'Allemagne. Paris, de l'Impr. rey., févr. 1839, in-4. L'au-

teur, ayant visité les prisons d'Allemagne par ordre du gouvernem. français, en septembre, octobre et novembre 1838, a consigné les résultats généraux de sa mission dans le Rapport que nous citons. A la même époque, M. L. Moreau-Christoplie en publiait un autre sur les prisons de l'Angleterre, de l'Ecosse, de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse. Un fragment de celui de M. Remacle, intitulé Une Visite à la prison du Spielberg, a été imprimé dans les « Annales religieuses, philosophiques et littéraires ». Aix, 1841, in-8, p. 171. Le même volume de ce recueil renferme aussi de M. Remacle un autre article intitulé : De l'Etat des orphelins à la sortie des hospices, p. 220. M. Re-macle a fourni des Mémoires de littérature et d'utilité publique au recueil de l'Académie dont il est membre.

REMACLED'ARDENNE, poète latin anc. de la Belgique, auquel on doit des épigranimes sur lesquelles il a paru: Notice sur les épigrammes latines de Remacle d'Ardenne; par E. Juste. Namur, 1836, broch. in-8.

REMANDET-DURY. Le Miroir de l'Agriculteur, ouvrage contenant: 1e un Traité de comptabilité agricole, etc.; 2º une Méthode faisant connaître, avec une grande exactitude, le poids brut et le poids net des animaux sur pieds, sans avoir besoin de les peser; 3º une Notice indiquant les moyens d'analyser facilement les diverses substances dont sont composées les terres cultivées, afin de les doser de l'engrais convénable. Paris, r. Guy-Labrosse, 12, 1850, in-8 de 42 p. †REMBAULT (Marie-André-Gabriel),

REMBAULT (Marie-André-Gabriel), membre titulaire de la Société des Antiquaires de Picardie, etc.; né à Amiens, le 6 novembre 1817. M. Rembault est auteur d'un assez grand nombre d'articles, non politiques, imprimés dans divers journaux, tels que : « la Publicité », « le Dimanche », « le Commerce de la Somme », « le Glaneur », « le Publicateur picard », « l'Ami de l'Ordre», le «Mémorial d'Amiens», tous journaux ayant cessé de parattre, ou paraissant encore à Amiens; le «Bien public de l'Oise», le « Moniteur de l'Oise», « l'Illustra-

tion», de Paris. Beaucoup de ses articles ont paru à Amiens sous le pseudonyme : Baron André de C.... M. Rembault est l'un des auteurs du texte d'un grand ouvrage qui a paru sous le titre de : Eglises, châteaux, beffroys et hôtels de ville les plus remarquables de la Picardie et de l'Artois. Amiens, Alfr. Caron, 1845-48, 2 vol. gr. in-8, ornés de lithographies, ouvrage auquel il a fourni les monographies de plusieurs localités. Les Bulletins et les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie renferment aussi différents articles de M. Rembault. Nous ne connaissons de cet écrivain, avant été tirés à part, que les opuscules suivants : 1. Obsèques du docteur Rigollot, décédé à Amiens le 29 décembre 1834. (Extrait du « Mémo-rial d'Amiens.)» Amiens, de l'imp. de Lechallier, 1854, in-8 de 16 p. Notice sur le docteur Rigollot. On trouve pages 13 et 16 de cette brochure la liste des écrits publiés par ce médecin. Il. Biographie de Charles Dallery, d'Amiens. Amiens, de l'impr. de Caron, 1856, in-18 de 56 p. III. Rapport sur le concours de 1857, fait à la Société des Antiquaires de Picardie, dans sa séance publique du 13 juillet 1857. (Extr. du t. xvi des « Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.). Amiens, Herment, 1857, in-8 de 7 p.-M. Rembault s'occupe d'une histoire d'une soixantaine de communes et de lieux de la Picardie.

REMENTARIA Y FIGA (D. Mariano). I. Manuale de cocinero, cocinera, repostero, confitero y botillero, etc. Traduccion. viª edicion. Paris, de la impr. de Moreau, 1835, in-18. Une autre édition, publiée en 1838, Paris, Lecointe et Lasserre, in-18 (3 fr.), ne porte que : Quinta ed. Autre édit. Paris, Rosa et Bouret, 1854, in-18. Deux édit. ontété faites en même temps, l'une imprimée à Paris, par Walder, l'autre à Poissy, par d'Arbieu. Nueva edicion, aumentada con muchos articulos, etc. Vannes, Lamarzelle, et Paris, Garnier frères, 1856, in-18 (4 fr.). II. Manual completo de juegos de sociedado o tertulia y de prendas. Quarta edicion, corregida, etc. Paris, Rosa et Bouret, 1855, in-32.

REMI (dom), bénédictin d'Auxerre, dans le Ixº siècle. Haymonis, libri VII, commentariorum in Apocalypsim B. Johannis, nunc primum editi et ad multorum codicum fidem castigati. Parisiis, Ambr. Girault, 1540; 1621, 1640; Coloniæ, 1620, in-8. Ouvrage qui a été plusieurs fois imprimé, et à tort, sous le nom d'Haymon d'Halberstadt. REMI. Science de la langue française,

Deuxième édition. Paris, Belin-Mandar, 1840, in-12 (3 fr. 50 c.). REMI-VALADE (Y.-L.). Essai sur la grammaire du langage naturel des signes, à l'usage des instituteurs des sourds-muets. Avéc planches et fig. Roret, 1854, in-8 de 9 feuill.

(2 fr.).

REMILLY (le docteur), de Versailles. De l'Amidon du marron a'Inde, etc. (1837). Voy. A. THIBIERGE. RÉMOIS (Paul) (peut-être un pseud.).

Constitution de l'enseignement. En garde contre les jésuites et les doctrinaires, leur religion et leur po-litique. Paris, tous les libraires,

1846, broch. in-12 (60 c.).
\*Remond (le baron Victor-Urbain),
général en retraite, écrivain mi-litaire, député de l'Orne sous la Restauration, grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut des provinces, etc.; né à Domfront (Orne), le 13 juillet 1773. L'on a de cet officier général : I. Plusieurs Articles dans le recueil · la Minerve » pendant la Restauration. II. De la Défense de Paris, tant sous les rapports de la fortification que sous ceux de la strategie et de la tactique. Paris, J. Du-maine, 1840, in-8 (3 fr.). III. Nouveau Modèle de fusils de guerre, permettant de quadrupler et de sextupler les feux. Paris, le même, 1842, in-8 de 16 pag. avec une pl. (1 fr. 25 c.). L'auteur propose de substituer à la charge avec baquette du fusil de munition à canon lisse la charge de la carabine par la culasse, avec dessins de fusil ap-propriés à ce tir. IV. Des Chemins de fer au point de vue de la défense du pays, et particulièrement de la zône de l'ouest, ayant pour limites la Manche, la Loire, la Seine et le méridien de Paris. Paris, le même, 1845, in-8 de 28 pag. V. Principes de stratégie élémen-

taire et de progrès. Paris, Dumaine, 1846, in-8 de 40 feuilles, avec une carte (7 fr. 50 c.). On peut se procurer séparément la carte qui est intitulée : Carte straténique de l'Europe centrale, ou Echiquier des opérations de Gustave-Adolphe, Frédéric II, Turenne. Condé, de Luxembourg, Vendôme, Villars, Catinat, Bervick, Maurice de Saxe, Eugène de Savoie et Marlborough, Moreau, Jourdan, Kléber, Saint-Cyr, Desaix et Hoche, Napoléon et ses lieutenants, Ney, Masséna, Eugène Beauhar-nais, Murat, Lannes, Davoust, Soult, Bernadotte, Suchet, le prince Charles d'Autriche, L, Welling-ton et Paskewitch. Une feuille collée sur toile (5 fr.). VI. Tactique appropriée aux carabines se chargeant par la culasse. Paris, le même, 1852, in-8 de 28 pag., avec une planche et un tableau (2 fr.). Reimpr. à la tête de l'ouvrage suivant. VII. Tactique appropriée au persectionnement des armes à seu portatives. Paris, le niême, 1835, in-8 de 481 pag., plus 3 planches et 2 tableaux (7 fr. 50 c.). — Ce général s'occupe aujourd'hui d'un ouvrage dans lequel il fait la censuredes appréciations stratégiques de nos historiens (non militaires, des guerres de la Révolution.

(J.). Polichinelle, farce RÉMOND en trois actes, pour amuser les grands et les petits enfants ; illustrée de vignettes par Mathieu Gringoire. Paris, Delarue, 1838, in-16

de 48 pag.

REMOND. Chansons communautaires. Grenoble, de l'impr. de Barnel, 1848, in-8 de 16 pag. Dix chansons

et deux hymnes.

RÉMOND. Jeu de la vie morale. Règle du jeu. Lyon, Mazuyer, 1855, in-fol. d'une feuille lithogr. On joue avec deux dés. Tout nombre impair est un vice et tout nombre pair est une vertu.

RÉMOND (Henri-Frédéric), d. m. Considération sur la fracture par écrasement du calcaneum. Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue à la Faculté de médec. de Paris. 2º édit. Paris, de l'imp. de Guiraudet et Jouaust, 1857, in-8 de 24 pag.

REMOND-TRÉBOUL (J.-B.-N.). I. Notice sur les sucres de fécule glucoses. Paris, Dentu, 1846, in-8 de 24 pag. II. De l'Amélioration des vins. Paris, de l'impr. de Dupont, 1848, in-8 de 16 pag.

REMONT (D.), écrivain belge, a fait de 1827 à 1830, avec V. Fallise, les articles de théâtre et les critiques littéraires dans le « Journal de la

province de Liége ».

RÉMONT (J.-E.), architecte de la ville de Liége. I. Avec M. F. Micha, chef de bureau près de l'administration communale de la même ville : Code belge des architectes et entrepreneurs de constructions, ou Législation et jurisprudence civiles et administratives sur les constructions et les objets qui s'y rattachent, d'a-près le Code de M. Fremy-Ligneville, avocat à la Cour royale de Paris. Liége, Dessain, 1839-40, 2 vol. in-8 (6 fr.). II. Avec le même: Code des architectes, entrepreneurs et propriétaires. Liége, Desoer, 1847, in-18.

REMONTET (Didier). Le Ménestrel roannais, chants patriotiques et romances. Roanne, de l'impr. de Sanzon, 1853, in-8 de 12 pag. EMPP (Michel). I. Mémoire sur la

REMPP (Michel). production de l'or et de l'argent, considérée dans ses fluctuations; par M. Alex. de Humboldt, trad. de l'allem., avec un avant-propos de M. Michel Chevalier. (Extr. du « Journal des Economistes», mars, avril et mai 1848.) Paris, Guillaumin, 1848, in-8 de 40 pag. (2 fr.). II. Le Danemark et l'Allemagne. Examen de la question des duchés de Schleswig et de Holstein. Paris, Amyot, 1850, in-8 de 64 pag. (2 fr.). Réunion de huit articles qui se lient et forment un ensemble homogène sur la « Question du Schleswig », pris parmi les nombreux articles publiés par l'auteur dans le journal « la Patrie ».

\*Remusat (Jean-Pierre-Abel), orientaliste, professeur au collége de France, membre de l'Institut. Addition à « la France littéraire », t. VII, pag. 151. I. Le Coup de fouet, ou Revue de tous les théâtres de Paris; par un observateur impartial. Paris, 1802, in-8. Abel Rému-sat était étudiant en médecine lorsqu'il publia ce petit volume,

qui fut alors attribué à Du Mersan. Il renfermait assez de méchancetés pour l'époque, pour que les auteurs dramatiques se coalisassent contre l'auteur auquel on attribuait le pamphlet. Aucum ne voulut plus travailler avec lui, et Du Marsan, pour éviter les cabales, fut obligé, pendant plusieurs ande se cacher sous divers nées, pseudonymes lors de la représentation de ses pièces. Du Mersan est mort en 1849, n'ayant jamais su à qui il devait son ancienne déconven ue ; de son côté, Abel Rémusat s'est éteint sans avoir confessé son péché de jeunesse, et ce serait encore un mystère, si en préparant le catal. de vente de sa bibliothèque, on n'avait trouvé un ex. de cette critique sur lequel il avait écrit son nom. II. Des Institutions littéraires de la Chine. Impr. dans la Revue de Paris », tom. II (1839). III. Observations sur l'Histoire des Mongols orientaux, de Sanang-Setsen. Paris, de l'Imprim. royale, 1832, in-8. IV. Foe Koue Ki, ou Relations des royaumes bouddhi-ques. Voyage dans la Tartarie, dans l'Afghanistan et dans l'Inde, exécuté à la fin du quatrième siècle, par Chy Fa Hian. Traduit du chinois, et commenté par Abel Rémusat. Ouvrage posthume, revu. complété et augmenté d'éclaircissements nouveaux, par MM. Kla-proth et Landresse. Paris, de l'imp. roy, 1837, in-4 de 62 feuilles, avec 5 planches et des cartes (35 fr.). Burnouf fils a rendu compte de cet ouvrage dans le « Journal des savants » de mars et juin 1837, et J.-J. Ampère a fourni à la « Revue des Deux-Mondes » une étude littéraire sur le même ouvrage, no du 15 juin 1837. C'est un fragment de cet ouvrage qui a été inséré, du vivant de l'auteur, dans la « Revue des Deux-Mondes », no du 1er janvier 1832, sous le titre de « Voyage dans la Tartarie, l'Afghanistan, et l'Inde », exécuté au rve siècle, par plusieurs samanéens de la Chine. V. Mélanges posthumes d'Histoire et de Littérature orientales. Publiés sous les auspices du ministère de l'Instruction publique, par M. Félix Lajard. Paris, de l'impr. royale, 1843, in-8 de iv

et 471 pag. (7 fr. 50 c.). Le volume est bien posthume, mais les morceaux qu'il renferme n'étaient pas tous inédits; plusieurs avaient déjà été imprimés dans les « Mémoires de l'Acad. des Inscriptions » et le a Journ. des Savants » (Vov. t. VII. p. 520-221). Ce volume renferme les dix morceaux suivants, précédés d'un Avertissement de M. F. Lajard, en iv p. : 10 « Observations sur la religion samanéenne », p. 1-64; - 2º . Essai sur la cosmographie et la cosmogonie des bouddhistes». d'après les auteurs chinois, p. 65-131; - 3° « Observations sur les sectes religieuses des Hindous », p. 132-159; - 40 « De la Philosophie chinoise », p. 160-205; — 5° « Discours sur l'état des sciences naturelles chez les peuples de l'Asie orientale », p. 206-20; — 6° « Discours sur le génie et les mœurs des peuples orientaux », p. 221-252; - 7º « Discours sur la littérature orientale», au nombre de trois, p.; 253-321; - 8° « Lettres sur le régime des lettrés de la Chine et sur l'influence qu'ils ont dans le gouvernement de l'État », au nombre de quatre, p. 322-372; - 9° « Analyse de l'Histoire des Mongols, de Sanang-Setsen (1) >, p. 373-458;-10" « Mémoire sur les avantages d'un établissement consulaire à Canton », p. 459-69. Table. VI. Des Changements que peuvent éprouver deux langues, par le mélange du peuple vainqueur et du peuple vaincu. Paris, de l'impr. de Gratiot, 1844, in-8. C'est un extrait du Discours préliminaire des « Recherches sur les langues tartares », dont le t. 1er et unique a paru en 1820 .- Aux indications que nous avons données précèdemment des publications auxquelles Abel Rémusat a pris part, il faut ajouter la « Relation des quatre voyages entrepris par Christophe Colomb », pour la découverte du Nouveau-Monde, de 1492 à 1504 (1828, 3 vol. fn-8), dans laquelle on trouve des notes de lui. - Biographies de Rémusat. - 1" « Discours proponcés aux funérailles d'Abel Rémusat par MM. Walckenaer et Silvestre de Sacy. Impr. par ex-

traits dans le « Journal des savants», ann. 1832, p. 376. 2º « De la Chine et des travaux d'Abel Rémusat », par J.-J. Ampère. Impr. dans la « Revue des Deux Mondes », 15 nov. 1832; 1er et 15 nov. 1833. 3° « Noticesur la vie et les ouvrages de J.-A.·P. Rémusat », par le baron Silvestre de Sacy. Paris, 1834, in-8. REMUSAT (Claire - Elisabeth - Jeanne GRAVIER DE VERGENNES, comtesse de). (Voy. « la France littéraire », t. VII, 518.) Essai sur l'éducation des femmes. Ouvrage posthume, publié par M. Ch. de Rémusat, son fils, avec une Préface de l'éditeur. Nouvelle (2e) édit. Paris, Charpentier, 1842, in-12 (3 fr. 50 c.). La première édition est de 1824, in-8. M. Sainte-Beuve a donné à la Revue des Deux-Mondes » une Étude sur Mme de Rémusat, numéro du 15 juin 1842. \*RÉMUSAT (le comte Ch.-Fr.-Marie

de), publiciste et philosophe, fils de la précédente et de l'ancien chambellan de Napoléon, petit-fils de Lafayette et neveu de Casimir Périer; né à Paris, le 14 mars 1797. M. Ch. de Rémusat suivit les cours de la Faculté de droit de Paris, mais les suspendit après son 1° examen (24 janv. 1816). M. Ch. de Rémusat a marqué de bonne heure parmi les meilleurs écrivains et les esprits philosophiques les plus sérieux du xixe siècle. Il a occupé des fonctions importantes, en y laissant des traces tonjours honorables, et plus tard, en dehors des affaires publiques, il est revenu, comme M. Guizot, à la littérature et à l'histoire pendant les loisirs que la politique lui fait. C'est du reste un des honneurs de ce temps, de voir que la plupart de ceux qui ont passé au pouvoir savent, au lieu de le regretter, se consoler dans le commerce des lettres. M. de Rémusat, qui a traduit autrefois Cicéron, avait pris de bons enseignements là-dessus. Un biographe ingénieux de M. de Rémusat, M. Sainte-Beuve, qui ne laisse rien perdre de la vie de ses personnages, nous a appris que l'auteur avait débuté dans la carrière littéraire par des chansons. Ce n'est pas le premier ministre à qui cela solt arrivé. C'était du reste la mode à l'époque

<sup>(1)</sup> Prince de la race des Ttchingkis, et chef de la tribu des Ordos, historien.

où M. de Rémusat entrait dans le monde, vers les dernières années de l'Empire; mais Béranger vint, et toutes les chansons s'éclipsèrent devant les siennes, comme les étoiles à l'approche du jour. La chanson n'était pas le propre de M. de Rémusat, si toutefois il chansonna : il avait fait des études pour être publiciste, et il le fut. Fort ieune, à l'age de vingt ans, M. de Rémusat débuta dans les lettres d'une manière très-remarquable; mais comme alors la loi Tinguy n'existait pas, les premiers essais de l'écrivain qui devait avoir plus tard une place si élevée en littérature et en philosophie, furent seulement de bonnes fortunes pour les recueils qui les imprimaient, mais laissèrent l'auteur inconnu à tout le monde, sauf aux rédactions des divers recueits qui les accueillaient. M. de Rémusat a écrit dans le « Lycee français » (1820-21), dans les «Tablettes historiques» (1820-24). Ce journal, connu par l'indépendance de ses principes, ayant été acheté par le ministère au commencement de 1824, M. Ch. de Rémusat et ses co-rédacteurs annoncèrent dans « le Constitutionnel » du 21 janvier 1824 qu'ils cessaient de coopérer aux « Tablettes », et qu'ils renonçaient à sa responsabilité morale. M. de Rémusat écrivit ensuite dans « le Courrier français», et il en fut l'un des principaux rédacteurs. Il écrivit dans « le Globe » (15 septembre 1824— 13 février 1830), journal fondée et dirigé par M. Paul Dubois (de Rennes), qui, comme on le sait, a exercé une puissante influence sur la marche des idées modernes. Le dernier journal, ayant une portée, auquel M. de Rémusat fournit des articles, avant 1830, fut la « Revue française », fondée en juin 1822 par MM. Guizot et Guizard. La révolution de juillet lança M. de Rémusat dans les affaires publiques. Sa position de journaliste influent, les souvenirs de sa famille, ses relations personnelles, son talent souple et délié, tout l'y appelait; il se donna avec plus d'ardeur que jamais à la politique. M. de Rémusat, qui avait été élu député à Muret (Haute-Garonne), aux premières élections après juillet 1830, appartint à l'école doctrinaire dont M. Guizot était le chef; et fut alors secrétaire général du ministère de l'intér.; mais, après la coalition, « il s'en retira avec M. Duvergier de Hauranne, pour entrer a dans le centre ganche; c'est ainsi qu'il devint ministre de l'intér. lors de la formation du ministère du 1er mars 1840. Il quitta son portefeuille le 29 octobre, et, depuis cette époque, il fit, ses anciens collègues, avec MM. Thiers et Vivien, une vive opposition à M. Guizot et à sa politique. M. de Rémusat a eu honneur d'attacher son nom à la proposition relative à l'exclu-« sion des fonctionnaires publics « du sein de la Chambre. Si cette proposition cût été acceptée, elle eût certainement donné plus de sincérité au gouvernement re présentatif; elle eût contribué à mettre un terme à la corruption politique; enfin, et par conséquent, elle cut peut-être retardé de quelques jours la sublime explosion des indignations nationales, si justement appelée « la révolution du mepris. Après avoir quitté son portefeuille en oc-tobre 1840, M. de Rémusat s'occupa encore de politique, mais plus au point d'y absorber tous ses instants. Dès cette année 1840, il se fit inscrire au nombre des rédacteurs de la « Revue des Deux-Mondes », et il en est resté jusqu'à ce jour l'un des plus fidèles et l'un des plus actifs; et publia, dans les intervalles consacrés au repos, plusieurs ouvrages de haute littérature et de philosophie. « M. de « Rémusat, avec ses joues gouffées et sa petite bouche souriante, « n'offre rien à l'extérieur qui annonce un philosophe mora-« liste; cependant il a produit « comme tel des ouvrages estimés à bon droit, qui lui ont ouvert « les portes de deux classes de « l'Institut (1) : celles de l'Académie des sciences morales et po-« litiques (section de morale), élu

<sup>(1)</sup> Profils critiques et biographiques des 900 représentants; par un vétéran de la presse, M. Le-large de Lourdoueix fils. Paris, 4848, in-18, p. 252.

en 1842, en remplacement de Jouffroy ; et de l'Académie française, élu en 1846, succédant à Royer-Collard ». Après 1848, M. de Rémusat a encore été nommé, par la ville de Toulouse, représentant aux assemblées constituante et législative. Nous connaissons de M. de Rémusat : -Droit. - I. De la Procédure par jurés en matière criminelle, Paris, Belin, 1820, in-8 de 212 pag. Le même ouvrage en espagnol, sous ce titre: Del Modo de enjuiciar por jurado, traducido en español por don L. B\*\*\*. Paris, Rosa, 1827. 2 vol. in-18 (8 fr.). Le traducteur a donné à M. de Rémusat les titres de chevalier et de pair de France : il n'était ni l'un ni l'autre.—Politique. — II. Du Paupérisme et de la Charité légale. Lettre adressée à MM. les préfets du royaume, suivie d'Observations de M. A. de Candolle, sur un Traité de la bienfaisance publique. Paris, Jules Renouard, 1840, in-18 (60 c.). III. Question d'Orient et Discussion parlementaire: Impr. dans la « Revne des Deux-Mondes », 15 déc. 1840. IV. De la Force du gouvernement. Ibid., 1° mars 1841. V. De la Réforme administrative en Angleterre. Ibid., 15 octobre 1855. Vl. L'Ancien Régime et la Révolution, à propos du livre de M. A. de Tocqueville. Ibid., 1er août 1856. — Philosophie et Littérature. —VII. De la Philosophie dans ses rapports avec l'état de la société française. Impr. dans la «Revue des Deux-Mondes», 15 février 1842. VIII. Essais de Philosophie. Paris, Ladrange, 1842, 2 vol. in-8 (15 fr.). Un examen de cet ouvrage, par M. Jules Simon, a été publié par la «Revue des Deux-Mondes », numéro du 1º mai 1841. et il a paru un écrit intitulé: « Introduction à la philosophie primitive, principalement tirée des « Essais de Philosophie», de M. Ch. de Rémusat, soumise par Demonville à l'Acad.des sciences morales et popolitiques ». Paris, l'Auteur, 1843, in-8 de 76 p. (2 fr.). IX. Fragments sur l'Histoire philosophique de la littérature franç. (Lu dans la séance publique annuelle des cinq acad. de l'Institut). (Paris, de l'impr. de F. Didot), 1844, in-4 de 14 pages.

Tiré à dart d'un volume des Mémoires de l'Institut. X. Abélard fragment. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 1er mai 1845. XI. De l'Etat actuel de la littérature en France. Article remarquable, imprimé dans le journal « le Constitutionnel », numéro du 5 no-vembre 1843. XII. Abélard. Paris, Ladrange, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.). Un article sur cet ouvrage, intitulé : « Abélard et la Philosophie au xiie siècle, par M. Jules Simon, a été douné par la « Revue des Déux-Mondes », numéro du 1ºr janvier 1846. Il paralt que le premier résultat des études de M. de Rémusat sur cet homme célèbre fut un certain drame d'Abélard, qui a préféré au grand jour de la rampe les bougies odorantes des salons doctrinaires. M. Ch. de Rémusat a lu plusieurs fois dans des réunions d'amis ce drame philosophique où l'on s'accorde à reconnaître, à côté d'une grande élévation de sentiments, des qualités réellement théâtrales, et cela n'a rien d'étonnant pour qui sait que M. de Rémusat a traduit dans la collection des théâtres étrangers plusieurs drames allemands, a fait pendant sa jeunesse une revue des théâtres, ní plus ni moins que M. Thiers, son ancien collègue au ministère de 1840. Ce drame d'A-bélard, M. de Rémusat n'a jamais voulu le publier; mais, en revanche, nous avons eu de lui une étude curieuse et approfondie de ce fameux maître du x11º siècle, dont le malheur est généralement plus connu que la philosophie. Une vive sympathie attirait M. de Rémusat vers ce professeur illustre et infortuné, qui avait fait aussi des chansons, et il en a tracé une biographie pleine d'intérêt. Avec son style élégant, qui sait tout dire d'une façon discrète, M. de Rémusat a raconté, sans omettre aucun détail, les vicissitudes de l'existence d'Abélard, et entremêlé les amours du philosophe d'observations remarquables sur ses idées et sur l'influence qu'elles eurent dans son temps. La ravissante physionomie d'Héloïse, ce type de soumission et de fidélité, soutient encore la grâce du récit. L'auteur a

restitué aux deux amants, un peu défigurés par les Héroïdes, le charme de la vérité. Il les a replacés dans leur cadre gothique et illuminés d'une teinte religieuse. C'est le jour qui tombe des vieilles cathédrales à travers les vitraux coloriés sur les tableaux des Origène et des Madeleine (1). XIII. De la Philosophie allemande. Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques; précède d'une Introduction sur les doctrines de Kant, de Fichte, de Schellinget de Hegel. Paris, Ladrange, 1845, in-8 de cljx-209 pag. (6 fr.) XIV. De l'Esprit littéraire sous la Restauration et depuis 1830. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro du 1er mai 1847. XV. Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. de Rémusat, le 7 janvier 1817. Paris, de l'imprim. de F. Didot, 1847, in-4 de 8 feuil-les 1/2. « Eloge de Royer-Collard ». La réponse est de M. Dupaty. Réimpr. dans le tome 11 des Critiques et Etudes littéraires ». de M. de Rémusat. XVI. Le Passé et le Présent. Mélanges littéraires, philosophiques et politiques. Paris, Ladrange, 1847, 2 vol. in-18, for-mat anglais (7 fr.). Le même ouvrage, sous ce titre : « Critiques et Etudes littéraires, ou Passé et Présent. Nouv. (2°) édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Didier, 1857, 2 vol. in-12 (7 fr). C'est un choix des articles fournis par M. Ch. de Rémusat aux divers recueils auxquels il a participé, L'édition de 1837 est augmentée de trois études qui sont à la fin du tome 11. Voici l'énumération des morceaux que renferment ces deux volumes, Tome 1er. Prétace, 45 pages; - De la Jeunesse (inédit, 1817); - Sur la situation du Gouvernement (inédit, 1818); - De la bonne foi dans les opinions (inédit, 1818); - La Révolution francaise (avant et après l'Empire) (1818); — Werther, René, Jacopó Ortis (1819); — Révolution du Ortis théâtre (1820). Cet article parut d'abord dans le « Lycée français », tome V. L'auteur le croit un des

sans traduire Schlegel, et sans emprunter des idées aux critiques étrangers. Il a été écrit à l'occasion d'un ouvrage digne d'être plus connu « Théâtre »; par le comte J. R. de Gain-Montaignac (Paris, 1820), in-8; - Du choix d'une opinion (1823). Impr. d'abord dans les Tablettes nniverselles », dont MM. de Rémusat et Thiers étaient les rédacteurs politiques: - De la Politique extérieure qui convient à la France (1823); - De l'Industrie et de la Liberté (1823). Tiré des « Tablettes universelles »; - La nouvelle année, ou 1824. Questions d'un révenr; - Du Théâtre de Shakspeare dans ses rapports avec la société anglaise ; — De l'Étatde la poésie française (Globe, 1825). Cet article fut un des premiers qui commencèrent à établir la doctrine littéraire du « Globe ». L'auteur ne prétend pas le défendre dans toutes ses parties; on le trouvera incomplet même pour le temps où il a été écrit. M. de Rémusat aurait dû y citer quelques noms de plus. En le lisant, on voudra bien se rappeler qu'à l'époque où it l'écrivait, M. Victor Hugo n'avait encore publié ni les « Orientales », aucun ouvrage dramatique. M. Sainte-Beuve n'avait rien fait imprimer, et M. de Musset était encore au collège. - Du Cromwel de M. Victor Hugo ( « Globe », 1828); - De l'Histoire de la poésie francaise ( « Globe », 1828); — De la poésie anglaise et de la poésie allemande (« Globe », 1827); — Des Mœurs du temps (« Globe », 1825-26). Quatre chapitres: 1º Des Opinions dans le grand monde; 2º De la Déclamation en matière de religion; 3º Des Caractères; 4º De l'Égalité; — M. de Lamennais vers la fin de la Restauration (•Globe», 1826); - Des Controverses au sein du Protestantisme («Globe», 1829). Tome II. Introduction à la « Revue française » (fondée en juin 1828 par MM. Guizot et de Guizard); - De l'Etat des opinions (« Revue franç., 1828); - Mme Guizot, née Pauline de Meulan ; — Casimir Périer (Notice historique)'; — Sur Washington (sa vie, sa correspon-

premiers où l'on ait conseillé

tentative d'une réforme théatrale.

<sup>(1)</sup> Hipp. Lucas, « le Siecle », 17 déc. 1852.

dance et ses écrits, avec une Introduction par M. Guizot), «Revue des Deux-Mondes», 1er janv. 1840; — Théodore Jouffroy (et du mouvement intellectuel sous la Restauration). Ibid., 1er août 1844; Sur Cabanis (et ses OEuvres). Ibid., 15 octobre 1844; - Adolphe Dittmer (1846); - Fragment sur l'histoire philosophique de la littérature française. (Lu dans la séance publique annuelle des cinq académies del'Institut, 1844); -Discours prononcé dans la séance publique annuelle de l'Académie des sciences morales et politiques, 17 mai 1845; - Discours de réception à l'Académie française (séance du 7 janv. 1847); — Thomas Reid et Royer-Collard (Vie de Reid); - Richelieu et les destinées de la societé française. Cette étude a paru d'abord dans le numéro du 15 février 1854 de la « Revue des Deux-Mondes», sous le titre de : Riche-lieu et sa Correspondance; — Du caractère de Cromwel. Cette dernière étude avait paru dans la • Revue des Deux-Mondes », nu-méro du 15 mars 1854, sous le titre de: De Cromwel selon M. Carvle et M. de Lamartine. M. N. Martin a fourni au «Moniteur» un examen de la première édition de cet ouvrage, XVII. Le Père Ventura et sa Philosophie. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 1er mars 1853. XVIII. Saint Anselme de Cantorbery. Tableau de la vie monastique et de la lutte du pouvoir spirituel au xie siècle. Paris, Didier, 1853; in-8 (7 fr. 50 c.). Ce livre a été le sujet de plusieurs articles : de M. Sainte-Beuve, inséré dans « le Constitutionnel . du 9 août 1852; de M. Haureau, dans «le Siècle », deux artiticles en janvier 1853, très-bon examen; de M. Em. Saisset, sous le titre « Un Moine philosophe du xie siècle », imprimé dans la « Revue des Deux-Mondes », du 1er mai 1855. Le côté scholastique trèsimportant de l'Abélard de M. de Rémusat et qui lui a valu de grands éloges, l'a engagé à ajouter à cette Vie d'Abélard celle de saint Anselme de Cantorbéry, évêque du XIº siècle, dont l'autorité a combattu celle des tils de Guillaume le Conquérant. Il a jugé digne de toutes ses recherches cette lutte du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel, qui n'est pas encore complétement terminée, quoique le protestantisme d'une part, et la révolution française de l'autre, lui aient porté de terribles atteintes. Nous craignons bien qu'ici M. de Rémusat se soit un peu égaré. La vie d'Anselme, toute pleine de miracles, manque des éléments passionnés par lesquels celle d'Abélard est animée. C'était un livre qu'il fallait laisser faire à l'auteur d'Elisabeth de Hongrie. Où diable l'esprit sceptique de M. de Rémusat est-il alle se fourvoyer! J'ai beau lire et relire tous ces miracles racontés par l'auteur, je me rappelle toujours qu'il a été chansonnier (M. Sainte-Beuve me l'a dit), et je ne sais pourquoi je vois passer la chanson en personne au milieu de ces saints récits. M. de Rémusat, avec le sourire de Voltaire sur le coin des lèvres, ne peut, quelque bonne volonté que y mette, me faire illusion. Je ne blame pas les rois d'avoir voulu être maîtres chez eux, de s'être soustraits au pouvoir de Rome, et je serais plutôt tenté de prendre leur parti que (celui de saint Anselme, malgré ses miracles et sa vertu. Croit-on, par exemple, que dans l'aimable épisode d'Edithe, le plus intéressant du livre, le lecteur ne sera pas plutôt de l'avis du roi Henri que de celui du respectable Anselme? (1) Quoi qu'il en soit, on doit convenir que M. de Rémusat a montré « pour la phi-« losophie du moyen age encore plus de passion que n'en avait inontré M. Cousin. Aux deux volumes qu'il avait publiés sur les a aventures et les écrits d'Abélard, il a joint un ouvrage spécial sur saint Anselme, et nous aimons à croire qu'il n'a pas tout à fait abandonné ses anciennes études sur Pierre le Vénérable et sur saint Bernard. Il laissera, dit-il, à d'autres le soin de mettre en scène ces illustres personnages. Nous déclarons sur-le-« champ, et sans hésiter, que d'au-« tres ne pourront tenir ce qu'il

<sup>(1)</sup> Hipp. Lucas, « le Siècle », 17 déc. 1852.

avait promis, et que nous ne sau-« rions accepter une démission « aussi mal justifiée par les cir-« constances. Où trouver, en effet. un meilleur et plus agréable re-« fuge pour la pensée que dans ces « lointaines régions? Les plus té-« méraires efforts de l'esprit de nouveauté n'y contestent que des choses auxquelles depuis long-« temps déjà nous ne voulons plus « croire; les plus énergiques ré-« sistances de l'esprit réaction-« naire n'y tendent qu'à préserver des opinions, des doctrines et des faits qu'une saine critique nous a rendus vénérables. Non. « M. de Rémusat n'a pas irrévocablement délaissé le moyen « âge. Si toutefois, malgré nos sol-« licitations et malgré l'intime penchant de son noble esprit, il. n'y veut pas revenir, il nous aura du moins fait parfaitement con-« nattre les deux philosophes les « plus intéressants des xie et xiio siècles, saint Anselme et Abé-« lard (1). » XIX. De la Réforme et du Protestantisme (à l'occasion de l'Histoire de la Réformation, de M. Merle d'Aubigné). Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro du 15 juin 1854. XX. De la Philosophie de l'Oratoire. Ibid., 15 juillet 1854. XXI. La Réforme et le Socialisme en Angleterre (Essays de W. Greg). Ibid., 15 janv. 1855. XXII. De la Critique moderne et de la Comédie antique. Ibid., 15 nov. 1835. XXIII. Du Romanesque dans l'esprit littéraire (à l'occasion des Poésies et Nouvelles de Mme d'Arbouville). Ibid., 1er février 1856. XXIV. L'Ecosse depuis la fin du xviie siècle, et la philosophie de W. Hamilton. Ibid., 1er avril 1856. XXV. Des Controverses religieuses en Angleterre. 1. L'Unitairianisme. 2. Coleridge et Arnold, Ibid., 15 sept. et 1er oct. 1856. XXVI. Bacon. sa vie, son temps, sa philosophie et son influence jusqu'à nos jours. Paris, Didier et C", 1837, 1838, in-18 angl. (3 fc. 50 c.).—Histoire et Biographie.—XXVII. Notice sur Mme Guizot (née Pauline de Meulan). Impr. d'abord dans les « Annales biographiques ..... » publiées par M. Alph. Mahul, année 1827, première partie (1828, in-8), pag. 235 à 247, puis réimpr. à la tête des « Conseils de morale » Mme Guizot et dans le tome II des « Critiques et Études littéraires » de M. de Rémusat, XXVIII. Notice historique sur Casimir Périer. Impr. dans le « Journal des Débats » du 29 octobre 1837, et reproduite à la tête des « Opinions et Discours de C. Périer > (Paris, 1858, 4 vol. in-8), et dans le t. 11 des « Critiques et Études littéraires » de M. de Rémusat. XXIX. Discours de M. de Rémusat, président de l'Académie (des sciences morales et politiques), prononcé aux funé-railles de M. Lakanal, le 16 février 1845. Paris, de l'impr. F. Didot, 1845, in-4 de 16 p. On y trouve aussi les discours de MM. Blanqui et Lelut. XXX. Notice sur la vie, les travaux et les services de M. le comte J. Cafarelli, ancien préfet maritime. Lafitte (Haute-Garonne), 10 octobre 1845. Impr. dans les « Annales maritimes et coloniales », 1845, t. 111, pag. 645 et suiv. XXXI. L'Angleterre au xvine siècle. Études et Portraits pour servir à l'histoire du gouvernement anglais depuis la fin du règne de Guillaume III. Paris, Didier, 1836, 2 vol. in-8 (14 fr.), ou 2 vol. in-12 (7 fr.). Cet ouvrage est un recueil d'articles publiés dans la « Revue des Deux-Mondes ». Ils ont été retouchés avec soin. A l'essai sur Junius, on a ajouté ce qu'il fallait pour le mettre en rapport avec les dernières recherches sur le même sujet. L'introduction tout entière est inédite; elle a été écrite, à quelques pages près, en 1852. L'introduction est un morceau capital qui ne forme pas moins de 107 pag. et est divisée en dix chapitres, dont voici les titres: La Vue de l'Angleterre, 2. L'Exemple: 3. Les Souvenirs du peuple anglais; 4. Des Principes constitutionnels: 5. De l'Aristocratie; 6. La Religion; 7. Deux siècles de la France et de l'Angleterre; 8. L'Angleterre vue de l'ancienne France; 9. Retour sur la Révolution française; 10. Des fragments qui suivent. Un seul por-

<sup>(1)</sup> B. Hauréau, le « Siècle », 11 janv. 1853.

trait compose le premier volume. celui-ci : Bolingbroke, sa vie et son temps. Imp. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », numéros des 1er et 15 août, 1er et 15 sept., et 1er octobre 1854. Le tome ii en renferme qualre autres, qui sont : Horace Walpole (1717-97). Impr. dans la Revue des Deux-Mondes, numéros des 1°r et 15 juillet 1852. Junius. Ibid., 1er et 13 décembre 1851. - Burke (sa vie et ses écrits). Ibid., 15 janv. et 1er févr. 1853. - Charles Fox (et ses Mémoires). Ibid., 1er déc. 1854 et 1er janv. 1856. A cette galerie il manque le portrait de lord Herbert de Cherbury, qui a aussi paru dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro du 15 août 1854. On trouve dans les « Critiques et Études littér. » de l'auteur (voy. le nº xvi) quelques autres notices biographiques qui ont paru là pour la première fois. - Pour compléter l'énumération de tout ce que M. Ch. de Rémusat a publié, ajoutons que cet académicien a donné la traduction de quatre pièces de Gœthe: Clavijo, Egmont, Jery et Bætly, et le Triomphe de la sensibilité, qui font partie des . Chefs-d'œuvre des théâtres étrangers », publiés par Ladvocat (1822-24), et celle : Des Lois, trad. du latin, de Cicéron. impr. dans le tome IV des Œuvres complètes de Cicéron, avec la traduction française, publiées sous la direction de M. Nisard (1841). Il a fourni des articles au . Dictionnaire de la conversation et de la lecture ». - On doit à M. Ch. de Rémusat, comme éditeur, la publication des « Essais sur l'éducation des femmes », de sa mère (1824, 1842) (voy. l'article précédent), et celle des « Lettres de Louis XVIII au comte de Saint-Priest », imprimées dans la « Revue des Deux-Mondes », 1er juillet 1847. — Biographes de M. Ch. de Rémusat. — 1. Biographie des députés, session de 1839, 1839, in-18, p. 131-32. 2. Réception de M. de Rémusat à l'Académie française; par H. Baudrillart, Impr. dans la « Revuedes Deux-Mondes », 13 janvier 1847; 3. M. Ch. de Rémusat, par M. Sainte-Beuve. Imp. dans la "Revue des Deux-Mondes". TOME XII.

numéro du 1er octobre 1847. 4. Étude sur M. Ch. de Rémusat, par M. Villemain (1857). Impr. dans le . Choix d'études sur la littérature contemporaine » de l'auteur, in-8.

REMUSAT (Pierre-François-Gilbert de), fils aîné du précédent, docteur en droit, admis le 14 mars 1855. Nous ne connaissons que sa thèse pour le doctorat : Du Prêt à

intérêt de la Rente, 1855). RÉMUSAT (Paul de), frère du précé-dent. Les Sciences naturelles. Études sur leur histoire et sur leurs plus récents progrès. Paris, Michel Lévy frères, 1837, in 18 jésus, de xjx-405 p. (3 fr.). C'est la réunion des articles fournis par l'auteur, de 1854 à 1856, à la « Revue des Deux-Mondes », et qui avaient été impr. sous ces titres : Des races humaines (15 mai 1854); — Des Atômes et d'une révolution tentée dans la Chine (1er février 1855); - Hippocrate, sa vie et ses écrits (1er août 1855); - L'Aluminium (1er novembre 1855); — Physiologie expérimentale. De la production du sucre dans l'économie animale (100 mars 1856). - Newton, sa vie, ses écrits et ses découvertes (1er et 15 décembre 1856). — Un bon article sur ce livre, par M. Ferd. de Lasteyrie, a paru dans « le Siècle ». numéro du 1er février 1858.

REMY (Saint), apôtre des Francs. archevêque de Reims, mort en 533. (Voy. la « France littéraire », t. vii. pag. 521). Les écrits qui nous sont parvenus de lui ont été réimprimés dans le tome Lxv de la «Patrologie» publ. par M. l'abbé Migne (1847).-Hagiographes français de Saint Rémy .- 1. Vie de saint Remy, par Rivarel, Barcel., 1609, in-12:-2. Les Heureux commencements de la France chrétienne sous l'apôtre de nos rois, ou la Vie de saint Remi: par Renéde Cerisiers. Reims, 1633, in-4, et 1647, in-8; — 3. Le Tombeau du grand saint Remy, par Guillaume Marlot. Reims, 1647, in-8; — 4. De gloria S. Remigii, proprii Francorum apostoli, libri Iv. Auctore And. Du Saussay. Tull. Leucor., 1661, iu-4; — 5. Vie de saint Remy, par le P. Jean Dorigny. Châlons (Paris), 1714, in-8;-6. Histoire de saint Remy, pour servir à l'étude des origines de la monarchie française (436-532); par Alex. Aubert. Plancy, 1849, in-18; — 7. Histoire de saint Remi, precédée d'une Introduction et suivie d'un Aperçu historique sur la ville et l'église de Reims; par M. Ta\* Prior Armand. Paris, par Met, 1847, in-8 de 28 feuill. 1/4 (7 fr. 50 c., et avec des grav. infol., en noir, 45 fr., et color., 120 fr.).

+Remy (Charles-Honoré), auteur et artiste dramatique, connu au théàtre sous le nom d'Honoré; né à Mennecy (Seine-et-Oise, le 16 mai 1793, mort à Paris, dans les derniers jours de mars 1858, à l'âge de soixante-cinq ans. Remy a composé, seul ou en société, un trèsgrand nombre de pièces, mais elles sont loin d'avoir été toutes imprimées: nous ne connaissons que les suivantes qui aient obtenu cet honneur : 1. La Petite Guerre, comédie en un acte et en prose. Représ. sur le théâtre de l'Odéon, le 22 avr. 1816. Paris, Fages, 1816, in-8 (1 fr. 25 c.). Impr. sous le nom de Charles. II. Les Fantômes, ou la Veillée interrompue, com. en un acte et en prose, mêlée de couplets. Paris, J.-N. Barba, 1817, in-8. III. A M. le propriétaire du « Mémorial bordelais». Bordeaux, de l'impr. de Lawalle, 1817, in-8 de 4 pag. L'auteur était alors acteur à Bordeaux. IV. M. Terre à Terre, ou l'Aérien de la rue Fondaudège et l'Hercule du cours Tourny, folie-épisodique en un acte, mélée de couplets. Représ, pour la première fois à Bordeaux, sur le Théâtre-Français, le 26 juillet 1819. Bordeaux, Teycheney, 1819, in-8. V. Avec M. Gabriel : Le Gascon à trois visages, folie-parade, mêlée de vaudevilles. Représ, sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 24 décembre 1823, Paris, Mme Huet; Barba, 1824, in-8 (50 c.). Remy ne s'est fait connattre que sous le nom d'Honoré. VI. Le Château vert et la réserve, ou la Bouillabaisse et les Oursins, promenade par terre et par mer, mêlée de couplets. Représ. sur le grand théâtre de Marseille, le 11 juin 1823. Marseille, Terrasson, 1823, in-8 (75 c.). On a nommé sur l'affiche M. Clovis et Mile Lemoule.

deux noms de coquillages du pays, et M. Coupart, dans son « Almanach des spectacles » de 1823, a pris ces deux noms pour les véritables. VII. La Dame noire, ou le Tambour et la grisette, pièce de carnaval, imitation burlesque de la « Dame blanche », en deux actes et demi, mêlée de couplets. Représentée pour les quinze premières fois sur le Théatre-Français, à Bordeaux, en février 1827. Paris, Barba, 1828, in-8 (1 fr. 50 c.). Imp. sous le nom de M. H....é. VIII. Bonardin dans la Lune, ou la Mono-manie astronomique, folie en un acte et en prose. Représentée sur le théatre de la Porte-Saint-Martin. le 12 février 1830. Paris, Barba, 1830, in 8. IX. Avec Simonnin : Le Te Deum et le Tocsin, ou la Route de Rouen, vaud. en un acte. Représ, sur le théâtre de la Gatté, le 5 sept. 1830. Paris, Barba, 1830, in-8. X. Avec Du Mersan : Le Lendemain de la fin du monde, ou la Comète de 1832, folie en trois tableaux, mélée de couplets. Représ. sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 7 févr. 1831. Paris, Riga, Barba, 1831, in 8 (1 fr. 50 c.). XI. La Sonnette et le Paravent, ou le Médecin sans médecine, com, en un acte, mêlée de couplets. Représ, sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 4 juin 1837. Paris, Barba, 1837, in-8 (1 fr.). XII. Avec M. Michel Delaporte : La Fille de l'air dans son menage, vaud. en un acte. Représ, sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 21 décembre 1837. Paris, Marchant, 1837, in-8. Il y a une seconde édition de la même année, sans que rien l'indique, mais qui porte : vaudeville-féerie. XIII. Trois gobe-mouches, folie vaud, en un acte. Représ, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin. le 13 janv. 1839. Paris, Barba, Bezou, 1839, gr. in-8 à 2 colon. Faisant partie de la « France dramatique au xixº siècle ». Cette pièce avait été jouée à Bordeaux, le 19 novembre 1835, sous le titre de : Il est à la Chartreuse, et à la Gaité le 13 février 1836, sous le titre de : Il est a Montmartre. XIV. L'Assassin par humanité, ou le Drame à l'envers, innovation tragi-bouffonne. Représ. sur le théâtre de la

Porte-Saint-Martin, le15 nov. 1841. Paris, de l'impr. de Mme Dondey-Dupré, 1842, in 8 de 8 pag. Frag-ments. XV. Une morale au cabaret, ou Qui a bu boira, proverbe mêlé de couplets. Représ. sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 22 fevrier 1846. Paris, 1846, in-8. XVI. Artequin mort et vivant, pantomime en deux tableaux. Représ. au Spectacle-Concert, le 6 juillet 1847. Paris, de l'impr. de Bénard, 1847, in-8 de 8 pag., avec une gravure. Cette pièce porte le nom de Rémy, et c'est peut-être la seule, XVII. Une mauvaise nuit est bientôt passée, com.-proverbe en un acte. Représ. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 16 octobre 1849. Paris, Marchant, 1849, in-8 de 12 pag. (60 c.). XVIII. Avec M. Michel Delaporte: L'Ile des bêtises, vaudevillerevue de 1849, en trois actes et en cing tableaux. Représ, sur le même théatre, le 9 janv. 1850. Paris, rue de Grammont, nº 14, 1850, in 8 de 24 pag. (60 c.). XIX. Une allumette entre deux feux, vaud. en un acte. Représ, sur le même théâtre, le 23 mars 1852. Paris, Michel Lévy frères, 1852, in-18, format anglais (60 c.). XX. Un papa charmant, com.-vaud. en deux actes. Représ. sur le même théâtre, le 25 septembre 1852. Paris, les mêmes, 1852, in-18, format angl. (40 c.). XXI. Une femme qui s'ennuie, vaud. en trois actes. Représ. sur le même théâtre, le 25 avril 1854. Paris, Mi-Diez, Barba, 1854, in-8 (50 c.). XXII. Les domestiques de Paris, vaud, en deux actes, Représ, sur le même théâtre. Paris, Milliez, 1855, in-8 de 20 p. (50 c.). XXIII. Aide-toi, le Ciel t'aidera, vaud. en un acte. Représenté sur le même théâtre, le 15 sept. 1855. Paris, le même, 1855, in-8 de 8 pag. (30 c.). XXIV. Une action d'éclat, vaudev. en un acte. Représ. sur le même théâtre, le 16 oct. 1855. Paris, le même, 1855, in-8 de 12 p. (20 c.). XXV. Masque et visage, vaud. en un acte. Représ. sur le théatre des Folies Dramatiques, le 24 juillet 1836. Paris, Miliez, 1836, in 8 de Remy (J.-F.), grammairien. I. Dic-8 pag. (50 c.). Toutes ces pièces, tionnaire des onze cents locutions sauf deux ou trois exceptions que nous avons indiquées, portent le nom d'Honoré. Une liste mss. que

nous possédons porte le nombre des pieces de M. C. H. Remy jouées dan s nos provinces et à Paris, de 1818 à 1845 seulement, qui n'ont pas été imprimées au chiffre de 37.

\*Rémy (Alexandre-Athanase), écrivain légitimiste, fort honnéte homme, fondateur de la « France historique», revue qui n'a eu qu'une courte existence (1852), ensuite rédacteuren chefdujourn. «la Mode»; né à Saint-Gobain (Aisne), le 29 février 1816, mort à Montrouge, le 9 octobre 1855. I. Anna, avec une Préface de l'auteur des « Mémoires de la mort». Paris, Bazouge-Pigoreau, 1839, in-8 (7 fr. 50 c.). II. L'Aigle et la Colombe, précédé d'une Dissertation littéraire adressée à l'auteur par M. le vicomte d'Arlincourt. Paris, Lachapelle, 1840, et Paris, Cadot, 1848, 2 vol. in-8 (15 fr.). III. Études sur Jésus-Christ. Paris, de l'impr. de Delanchy, 1841, in-8 de 16 pag. IV. La Rose mystique. Paris, Mansard et Heuguet, 1844, in-18 de 36 pag. (25 c.). V. La Crêche de Beihléem, Paris, les mêmes, 1845, in-18 de 6 feuil. 1/2 (2 fr. 50 c.). VI. Les Femmes devant la guillotine. Paris, Moutonnet, 1848, in-52 de 32 pag. (25 c.). VII. Dieu le veut.... Procès de MM. d'Arlincourt, Jeanne et Garnier. Plaidoiries de MM. Fontaine (d'Orléans) et Aug. Johannet. Paris, tous les libr., 1848, in 18 de 54 pag. VII. La Faction orléaniste. Philippe-Egalité. - Louis-Philippe Ier, roi des Français. — La Régence. — La Fusion. Paris, Desloges, 1852, in-8 de 12 feuilles 1/2 (2 fr. 50 c.). VIII. Un mot sur la lettre et la politique des ducs. Paris, tous les libr., 1852, in-8 de 16 pag. (60 c.). IX. Hugues-Capet. Leçon d'Histoire au « Constitutionnel ». Paris, Dentu, 1853, in-8 de 16 pag. (50 c.). X. Anniversaires royalistes. Paris, Dentu, 1854, in-18 (3 fr.). XI. Mensonges révolutionnaires. Paris, l'Auteur, les principaux libraires, 1854, in-18 (3 fr.). Réunion des articles publiés dans le journal « la Mode ».

propositives, conjonctives, adverbiales, et d'autres façons de parler qui ne se trouvent classés

par ordre alphabétique dans aucun Dictionnaire français; expliquées par 9,000 exemples puisés aux sources les plus pures, et suivies d'une Table alphabétique générale des matières. Paris, Belin-Mandar; Mine veuve Nyon, 1839, in-12 (2 fr.). U. Science de la langue française, suivie d'une Table alphabétique générale des matières. Paris, Belin-Mandar, 1839, in-12 (3 fr.).; III édit. Paris, Dusillion (Boiste), 1842, in-12 (5 fr. 50 c.). III. Exercices français, sur un plan nouveau. Paris, l'Auteur, 1840, in-12 ( ). IV. Le Savant commerçant et le capitaliste universel. Paris, l'Auteur, Bruneau, 1842, in-12 ( ). V. Science des ). V. Science des conjugaisons françaises, précédée d'un Traité sur les modes, les temps et les participes. Paris, Hachette, 1842, in-12 (2 fr.). 2e édit. Paris, Dusillion (Boiste), 1843, in-12 (3 fr. 50 c.) ve édit., Montmartre, de l'impr, de Pilloy, 1847, in-18 de 180 p.; 1858, in-12 (1f. 25 c.).VI. Abrègé de la Science des conjugaisons, précédé des éléments de la Grammaire française de Lhomond, etc. Paris, L. Hachette, 1843, in-12 (2 fr.). VII. Méthode de français sur un plan tout nouveau. Deuxième édition, perfectionnée et augment. Paris, Mme veuve Maire-Nyon, 1844, 3 vol. in-12 (6 fr.). VIII. Dictionnaire des 2,800 comparatifs et superlatifs de la langue latine, avec leurs définitions françaises. Paris, Hachette, 1850, in-12 de 48 pag. (1 fr.). RÉMY (Mme). Dictées sur l'orthographe

usuelle et les principales difficultés de la Grammaire. Paris, Mme veuve Maire-Nyon, 1856, in-12 (1 fr. 50 c.).

REMY (le docteur). De la vie et de la mort. Considérations philosophiques sur la vie de la terre et des êtres qui en dépendent; en particulier, de la vie et de la mort de l'homme, et de son avenir, comprenant la géogénie, concordant avec l'interprétation du 1er chapitre de la Genèse; la géologie, l'histoire naturelle philosophique, la vie humaine particulière et sociale. Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, 1847, in-8 (7 fr. 50 C.)

RÉMY (Jules). Analecta Boliviana, seu nova Genera et species plantarum

in Bolivia crescentium. Pars prima. Parisiis, ex typis Martinet, 1847, in-8 de 558 p., avec une planche. Remy (Eugène-J....), officier d'in-

fanterie. Biographie du colonel de Montagnac. Paris, de l'imprim. de Cosson, 1847, in-12 de 36 pag.

RÉMY (Antoine), auteur et chanteur de Paris. Avec M. Spitalier, son associé : Les Napoléoniennes. Album national. Paris, Aubert, rue du Plâtre-Saint-Jacques, nº 19, 1852, in-12 de 8 pag. II. La Lyre momusienne, Album lyrique. Paris, le même, 1852, in 12 de 12 pag. III. Avec MM. F.-E. Pecquet et Achille Remy : La Gaudriole française, Paris, de l'imprim. de Gaittet, 1854. in-12. Preni, livr. de 12 pag.

RÉMY (Jean). I. Apologues (en vi livres). Paris, de l'impr. de Brière. 1855, in-18 de 180 pag. Recueil de 126 fables, etc. II. Pavots, poésies ; suivies de : Un brigand, nouvelle. Paris, de l'impr. de Caron-Noël,

1854, in-12 de 6 feuill.

RÉMY (J.), pêcheur de la Bresse. Voy.

(aux Additions) Haxo, d'Epinal. Rémy (Charles). Cadres d'histoire universelle, à l'usage des cours encyclopédiques de M. Charles Rémy. (De l'impr. lith. de Chris-tophe, à Nanci). Paris, rue Saint-Honoré, 334, 1857, in-4 de 89 pag.

RENAL (Antony), pseudon. de M. Cl. Billet, de Lyon. Voy. les « Supercheries littéraires dévoilées », à

RENAL.

RENALDI (le révérend chanoine Laurent), à Turin. Obsèques célébrées par la congrégation des prêtres théologiques au « Corpus domini », chanoine de la très sainte Trinité. à l'honorée mémoire du prêtre théologien D. J. Cottolingo, etc. Éloge historique. Trad. de l'italien par un légiste savoisien. Lyon, de l'impr. de Périsse frères, 1843, in-8 de 64 pag. (2 fr. 40 c.), Le catalogue de MM. Périsse frères donne à cet écrit le titre d'Eloge historique prononcé aux obsèques de D. Joseph Cottolengo (sic), chanoine, le 10 juin 1842.

†RENAN (Joseph-Ernest), orienta-liste, linguiste et philosophe de l'école hegelienne, agrégé de philosophie, attaché à la Bibliothèque impériale (département des manuscrits) depuis 1850; l'un des rédac-

teurs ordinaires du « Journ, asiatique », de la « Revue des Deux-Mondes » et du « Journal des Débats», membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), élu en remplacement d'Augustin Thierry, le 5 décembre 1856; né à Tréguier (Côtes-du-Nord), le 28 février 1823. M. Renan a d'abord fait des études dans un séminaire, avec l'intention d'entrer dans les ordres. Assez tôt il put s'apercevoir que son activité intellectuelle ne pourrait s'arranger de calmes méditations ascétiques, et alors il s'adonna tout entier à l'étude de l'origine des langues et à la philosophie, «M. Renan représente en France l'école nouvelle de philosophie allemande, celle de Hegel, et il la représente avec éclat. A peine eut-il fait son apparition dans le monde de la science, qu'il y conquit une des premières places par des ouvrages qui resteront. Son étude sur l'Averroïsme est un chef-d'œuvre; son Histoire générale des langues sémitiques est un des monuments les plus remarquables de la philologie comparée, et son traité de l'Origine du langage, dont la seconde édition vient de paraître, n'est pas indigne de ses autres écrits. M. Renan est une bibliothèque dont le bibliothécaire est un critique supérieur. Rarement I'on sut tant et l'on sut si bien, et multa et multum. Son érudition surprend, et il en dispose avec une aisance plus surprenante encore; elle ne l'incom-mode jamais; il la manie sans effort; il n'en sent pas le poids et ne le fait pas sentir à ses lecteurs. Les millionnaires de naissance ont meilleure grâce que les parvenus à disposer de leur fortune; aussi serait-on porté à croire que M. Renan est né érudit, à moins d'admettre qu'il a vécu deux fois; il emploie sa première vie à amasser son savoir; il consacre la seconde à s'en servir. Esprit d'une admirable clarté, les problèmes les plus compliqués ne sauraient le rebuter; il n'est pas de date où il ne se retrouve aisément et dont il ne démêle bientôt les tours et les détours. Tant qu'Aladin tenait en main la lampe merveilleuse, il

pouvait évoquer sans crainte les formidables génies de la nuit; ces esclaves frémissants s'inclinaient » devant lui et obéissaient à ses caprices. Dans le domaine de la science, l'esprit philosophique remplit l'office de la lampe d'Aladin : celui qui le possède peut se commettre, sans craindre d'en être écrasé, avec les problèmes les plus ardus; les vastes matériaux confusément entassés par l'érudition moderne ne l'effraient pas; il les a à son commandement; il exerce sur eux un magique pouvoir; il les remue et les manie à son gré. Seul, le philosophe est toujours maître de sa science; il peut dire comme Aristippe : « Je possède Laïs, mais Laïs ne me possède pas ». Chez M. Renan, l'esprit de méthode se trouve allié à un remarquable esprit de mesure et d'équilibre; il ne craint pas les har-diesses, mais il évite les aven-tures, et les équipées hasardeuses ne sont pas pour lui plaire; il connaît la limite qui sépare les théories fondées en raison et les théories mensongères, et il ne la franchit jamais. Académicien de fraîche date, il a porté à l'Insti-tut ce qu'on va ordinairement y chercher, nous voulons dire une antipathie prononcée pour les chimères et pour les témérités de tout genre; mais ce qu'il n'aura garde d'y prendre, ce sont les capitulations de conscience, les compromis avec les prejugés en vogue, les respects de commande pour les idoles consacrées, les tempéraments prudents par lesquels on s'efforce à servir discrètement la vérité sans la brouiller avec l'er-reur. La critique est le dieu de M. Renan, et elle doit agréer le culte qu'il lui rend, car ce qu'elle demande avant tout à ses serviteurs, c'est le courage et le désintéressement de l'esprit. Ajoutons, pour compléter le portrait, que dans cet académicien il y a une académique. M. Renan ne croit guère aux systèmes; il les étudie, les analyse et leur fait d'importants emprunts ; mais il sourit de leurs prétentions à tout ramener à un principe unique. Il a écrit quelque part qu'à ses yeux la vérité est toujours

une nuance; partant, la science de l'absolu lui doit être suspecte. Tous les faits l'intéressent et la métaphysique est un fait; à ce titre, elle se recommande à son attention: mais qu'elle ne se flatte pas de lui donner des chaînes! Ciceron le curieux comptait jusqu'à trois cents Jupiter; mais Cicéron l'académique prenaît avec eux de grandes libertés! Nous connaissons de cet académicien : 1. De l'Origine du langage. (Extr. de «la Liberté de penser »). Paris, 1848, in-8 de 32 p., 2º édit., revue et considérablement augm. Paris, Michel Lévy frères, 1857, in-8 de lxj et 258 p. (6 fr.). La « Revue critique des livres nouveaux», mai 1838, a donné, à l'occasion de la seconde édition de cet ouvrage, un article très-re-marquable sur M. Renan et ses savants ouvrages, article signé V. C. et qui ne remplit pas moins de 19 pages. Nous lui avons emprunté le portrait de l'académicien que nous venons de donner. II. Les Historiens critiques de Jésus. (Extr. de « la Liberté de penser », nºs 16 et 17, mars et avril 1849). Paris, de l'impr. de Thunot, 1849, in-8 de 38 p. III. Eclaircissements tirés des langues sémitiques sur quelques points de la prononciation grecque. (Extr. du Journal de l'instruction publique, juillet 1849). Paris, Franck, 1849, in-8 de 40 p. (2 fr.). IV. Rapport adresse au ministre de l'Instruction publique sur une mission en Italie. (Imp. dans les « Archives des missions scientifiques », mai, juillet et août 1850). V. Articles de critique philosophique, historique et littéraire, imprimés plus particulièrement dans le « Journ. des Débats » de 1851 à 1855. Les principaux sont les suivants : 1º Sur les Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie, de M. Ozanam (« Journal des savants », avril 1851); - 2º Sur les Séances de Hariri (« Journal des Débats, 8 juin 1853); — 3º Sur les travaux de Reinhard Dozi (ibid., 22 oct. 1853); — 4º Sur Ibn-Batouta (ibid., 14 dec. 1855); - 50 Sur les Souvenirs d'un vieux professeur, de Creuzer (ibid., 22 février 1854); - 6° Sur Apollonius Discole (ibid., 7 avril 1834); - 7º Sur le Désert

et le Soudan, de M. d'Escayrac de Lauture (ibid., 17 oct. 1854); — 8° La Poésie de l'Exposition (ib., 27 nov. 1855); — 9° Sur Pathelin (ibid., 29 févr. 1856); — 10° Sur l'Histoire des religions de la Grèce antique, de M. Maury (ib., 19 mai 1857); - 11º Sur l'Histoire secrète de Procope (ibid., 19 juillet 1857); -12º Sur l'Art religieux en Italie, de M. Ath. Coquerel fils (ibid., 20 mai 1858) (1). VI. Mahomet et les Origines de l'Islamisme, Imp. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 15 dec. 1851, et tiré à part. Paris. de l'impr. de Claye, 1851, in-8 de 32 b. VII. De Philosophia peripatetica apud Syros commentationem historicam. Parisiis, Aug. Durand, 1852, in-8 de 80 p. (2 fr. 50 c.). VIII. Averroès et l'Averroîsme, essai hist. Paris, le même, 1852, in-8 (6 fr.). Ces deux derniers ouvrages ont été présentés à la Faculté de Paris comme thèses pour le doctorat èslettres. IX. Lettre à M. Reinaud sur quelques monuments syriaques du Musée britannique, contenant des traductions d'auteurs grecs profanes et des traités philosophiques. (Extr. du « Journal asiat. », avril 1852). Paris, de l'Impr. imp., 1852, in-8 de 42 p. X. Des Religions de l'antiquité et de leurs derniers historiens. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes, , nº du 15 mai 1853, et tiré à part. Paris, de l'impr. de Claye, 1855, in-8 de 32 p. XI. Sur les découvertes de M. Layard (dans le « Journal de l'Instruction publique, du 15 oct. 1855). XII. Fragment du livre gnostique intitulé : Apocalypse d'Adam, ou Pénitence d'Adam, ou Testament d'Adam; publié d'après deux versions syriaques. (Extr. du « Journ. asiat. ». (De l'impr. impér.). Paris, Franck, 1854, in-8 de 48 pag. (2 fr.). XIII. De la Poésie des races celtiques. « Revue des Deux-Mondes », ier février 1834, et tiré à part. Paris, de l'imp. de Claye, 1854, in-8 de 36 p. XIV. Channing et le mouvement unitaire aux Etais-Unis. Ibid., 15 déc. 1834. XV. Melitonis, episcopi Sardium, Apologia ad Marcum Aurelium im-

<sup>(1)</sup> On a de M. Renau, dans les recueils que nous avons cités, un plus grand nombre de notes et d'articles que nous n'en rappelons : nous avons dù borner notre énumération aux principaux,

peratorem fragmentum e syriaco vertit. (Extr. du t. 11 du « Spicilége de Solesmes. ») Paris, F. Didot, 1855, gr. in-8 de 20 p. XVI. Note sur l'identité des Elchasaïtes et des Sabiens (dans le « Journal asiatique, août-sept. 1855). XVII. Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. Ouvrage couronné par l'Institut. Première partie. Histoire générale des langues sémitiques. De l'impr. impér.). Paris, Benj. Duprat, Aug. Durand, 1855, in-8 de 32 fenilles (12 fr.). Deuxième édit. (De l'Imp. imp.). Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-8 de 33 feuilles (12 fr.). Il a paru, au sujet de cet ouvrage: Questions relatives aux antiquités des peuples sémitiques, à propos de « l'Histoire générale des langues sémitiques », ouvrage de M. Ernest Renan, couronné par l'Institut; par M. le baron d'Ecktein. (Extr. de la « Revue archéologique », 12° année.) Paris, Leleux, 1836, in-8 de 96 pag. (4 fr.). XVIII. La Tentation du Christ, de M. Ary Scheffer. Imprim. dans le · Journal des Débats », nº du 25 avril 1855. XIX. Du Peuple d'Israèl et de son histoire. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », n° du 15 novembre 1855. A l'occasion de « l'Histoire du Peuple d'Israël », par H. Ewald, en allemand. XX. Note sur le nom de Sanchoniathon (dans le « Journal asiatique », janv. 1856). XXI. Note sur Boud le Périodente (dans le « Journal asiatique », février-mars 1856). XXII. Observations sur une inscription araméenne du Sérapéum de Memphis. (Extr. du « Journal asiat. », nº 6 de 1856). Paris, de l'Imprim. imp., 1856, in-8 de 20 pag. XXIII. Sur quelques noms arabes qui figu rent dans les inscriptions grecques de l'Auranitide. (Extr. du Bull. archéol. franç. », num. de sept. 1856). Paris, de l'impr. de Thunot, 1856, in-8 de 12 p. XXIV. Etudes d'histoire religieuse. Paris, Michel Lévy frères, 1857, in-8 de xxxii-435 pag. (7 fr. 50 c.). 20 et 3º éditions, revues et corrigées. Paris, les mêmes, 1837, 1838, in-8 de xxxij et 433 p. Ces Etudes sont composées de la réunion d'essais publiés précédemment dans divers recueils. Ces essais, précédés d'une préface remarquable, sont au nombre de dix, et en voici la liste : 1º les Religions de l'Antiquité (de la « Revue des Deux-Mondes ); - 2º l'Histoire du peuple d'Israël (du même recueil); -3º les Historiens critiques de Jésus (de « la Liberté de penser »); -4º Mahomet et les Origines de l'Islamisme (de la « Revue des Deux-Mondes »); - 5º la Vie des Saints (du « Journal des Débats » ); 7º l'Auteur de « l'Imitation de Jésus » (du même journal). A l'occa-sions du Mémoire de M. Paravia, professeur à l'Université de Turin, qui a ressuscité la vieille opinion que « l'Imitation de J.-C. » est de Jean Gersen, abbé de Verceil, personnage dont l'existence a été présentée comme douteuse (1); ce qui n'empêche pas M. Renan de partager l'opinion de M. Paravia, que du reste MM. de Gregory et le chanoine Weigl avaient émise avant lui.—8º Jean Calvin (du même journal). A l'occasion des « Lettres (trançaises) » de Jean Calvin, publiées par M. Jules Bonnet. -9° Channing et le Mouvement unitaire aux Etats-Unis (de la « Revue des Deux-Mondes»; -10° M. Feuerbach et la nouvelle Ecole hegelienne; - 11° la Tentation du Christ (de M. Ary Scheffer). Ces deux derniers morceaux sont tirés du « Journal des Débats ». Il est hon de joindre à ce volume l'opuscule suivant qui a été publié à l'occasion des « Études d'histoire religieuse », de M. Renan : « De quelques discussions récentes sur les origines du Christianisme. Le docteur Baur, le doct. Neander, et M. Ernest Renan, membre de l'Institut »; par M. l'abbé Cruice, supérieur de l'École ecclésiastique des hautes études. Paris, Périsse frères, etc., 1858, in-8 de 86 pag. Nous avons dit que M. Renan avait commencé des études ecclésiasti ques. Ce n'est pas sans un secret dépit que les théologiens ont dû compter comme transfuge un savant qui devait jeter de l'éclat parmi eux :

<sup>(1)</sup> Voy. dans nos · Supercheries littéraire » dévoilées », article Thomas a Kempis, la liste de 91 Mémoires et Dissertations sur la question de l'auteur de l'Imitation.

ils le censurent. M. l'abbé Cruice + RENARD (Athanase), qui, pour se s'est surtout attaché à combattre les opinions émises par le philosophe hegelien, d'abord dans la préface de son volume, ensuite, et plus particulièrement, dans le chapitre intitulé : « les Historiens critiques de Jésus ». Page 25 de son écrit, M. l'abbé Cruice dit qu'il aura l'occasion de parler ailleurs des autres ouvrages de M. Renan. XXV. Lettre sur les études philologiques et orientales en Allemagne. Imprim. dans la première livraison de la « Revue germanique » (1858). XXVI. Mémoire sur l'origine et le caractère véritable de l'histoire phénicienne qui porte le nom de San-choniathon. (Extr. des « Mém. de l'Acad, des Inscriptions et Belles-Lettres », t. xxIII, 2º partie.) Paris, de l'Impr. imp., 1858, in-4 de 114 p. — Études biographiques. — XXVII. Ramus. (« Journal des Débats », 5 juin 1856.) XXVIII. 4ugustin Thierry. (Ibid., janvier 1857, deux articles.) XXIX. M. Cousin. (Étude.) Imp. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 1º avril 1857. XXX. Lamennais. (Etude.) Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 15 août 1837. XXXI. M. Quatremère. (« Journal des Débats »; 20 octobre 1857.)—On annonce la publication prochaine d'un nouvel ouvrage de M. Renan, intitulé: Essais de morale et de critique, 1 vol. in-8.

RENARD (Ambroise), du Vernois; mort à Liesle, près de Quingey, en 1782. Il avait inséré dans une feuille hebdomadaire de Besançon une Description du Mont-d'Or. On a de lui des lettres critiques et quelques opuscules imprimés en Hollande. Doué de grandes dispositions pour la science, il se serait fait un nom, s'il eût mieux châtié son style, D. Monnier, « les Jurassiens re-

commandables ».

RENARD (D.-M.), administrateur. Discours prononcé le 24 pluviôse (an v) par le citoyen (D.-M.) Renard, administrateur, sur la tombe du citoy. Fabri. Liege (1797), in-12 de 3 pag.

RENARD (Honoré). Les trois grades uniformes de la M. . Paris, 1778, pet. in-8. Publié sous l'anagramme Nerard Hérono.

distinguer de ses nombreux homonymes, a pris quelquefois le nom de Renard-Athanase, néà Bourbonne (llaute-Marne), le 29 avril 1796 : docteur en médecine de la Faculté de Paris, médecin des eaux de Bourbonne, maire de cette ville (du commencement de 1832 à la fin de 1848), membre du Con-seil général (de 1837 à 1851), membre de la Chambre des députés (de 1837 à 1843), élu par l'arrondissement de Bourbonne. Le ministéralisme de Virey, cette plante rampante de l'herbier législatif. comme l'a dit Timon, fatigua les électeurs de Bourbonne; ils lui donnerent pour successeur M. Renard, maire de Bourbonne, qui passait pour indépendant. A son arrivée à la Chambre, M. Renard prononca un discours remarquable sur les affaires d'Espagne, qui fut refuté et commenté par M. Thiers. Depuis lors, le député de Bourbonne passa ouvertement au ministère, et vota pour la politi-que Molé; il fut un des 221. Pendant sa législature, M. Athanase Renard vota pour la dotation Nemours, les fortifications et le recensement; contre les incompta-bilités et les capacités. M, Athanase Renard a écrit sur divers sujets, et nous allons faire connaître les divers ouvrages qu'il a pro-duits:-Politique.-I. Observations relatives au projet de l'établissement d'un hôtel de ville à Bourbonne. Chaumont, Cousot, 1823, in-8 de 28 pag. 11. Observations sur un projet de loi relatif à l'exercice de la médecine. Paris, Baillière, 1834, in-8 de 16 pag. III. De la situation parlementaire actuelle. Mai 1838. Paris, de l'impr. de Dupont, 1838, in-8 de 16 pag. IV. De l'Esprit de parti, considéré dans ses rapports avec le mouvement de la dernière législature. A MM. les électeurs de l'arrondissement de Bourbonne. Paris, de l'impr. du même, 1839, in-8 de 20-pag. V. Le Gouvernement étudié dans les sessions de 1839 à 1841. A MM. les électeurs du collége de Bourbonne. Paris, de l'imprimerie du même, 1841-42, in-8 de 93 p. Publié en denx livraisons. M. A. Renard avait eu l'intention

de réunir en un volume ses écrits sur la politique, sous le titre de : « Études politiques et parlementaires »; mais il y a renoncé plus tard.—Médecine.—VI. Essai physiologique sur les facultés intellectuelles, dissertation inaugurale. Paris, 1819, in-4. Réimprimé avec plus de développements dans le « Journal complém. des sciences médicales », et tiré à part sous le même titre. Paris, Crochard, Corréard, 1819, in-8 de 64 pag. (1 fr. 25 c.). Écrit imprimé sous le nom de R. Athanase. Cet Essai n'est que le prospectus très-imparfait d'un volume que l'auteur se proposait de publier sous le titre d'Essais philosophiques sur l'intelligence humaine, ou Eléments de philosophie générale : les fonctions publiques qu'a rempli M. A. Renard l'ont empêché de donner suite à son pro-jet. — Littérature. — VII. Remarques sur Athalie, sur le danger de quelques doctrines sacerdotales et sur Talma, au sujet de la représentation donnée à l'Opéra le 8 mars. Paris, Corréard, etc., 1819, in-8 de 20 p. Impr. sous le nom de R. Athanase. VIII. Thyeste, tragédie en 4 actes, Paris, Barba, 1822, in-8 (2 fr. 50 c.). L'auteur a, depuis, remanié cette tragédie, l'a mise en cinq actes, et l'a fait imprimer sous le titre de les Pélopides, dans ses · Études littéraires et dramatiques». IX. De l'Imitation théâtrale à propos du roman-tisme. Paris, H. Feret, 1830, in-18 de 144 pag. (Anon.) Réimp. dans les « Études littéraires et dramatiques ». X. Etudes littéraires et dramatiques. Paris, Guyot, 1842, in-8 de 259 pag. (3 fr.). On trouve dans ce volume : deux tragédies : les Pélopides, en cinq actes, et les Vepres Siciliennes, en trois actes, précédées d'un Examen, et de l'Imitation théâtrale à propos du romantisme, etc. XI. Jeanne d'Arc, ou la Fille du peuple au xve siècle, drame histor, et critique, 1re part. Jeanne d'Arc, drame histor, en vers libres, en 7 tableaux. (Du 3 janv. 1429 au 18 juill. suiv.) Paris, Furne, 1851, in-18 (2 f.). Deuxième partie : Commentaires historiques et littéraires, et examen du caractère général des compositions poétiques dont Jeanne d'Arc a été le sujet. Paris, Garnier frères, 1855, in-18, paginé 145 à 292 (2 fr.) - Histoire. - XII. Mémoire en forme d'introduction, pour servir à l'histoire de Bourbonne-les-Bains. Paris, de l'imprim. de Gauthier-Laguionie, 1825, in-8 de 48 pag. Formant la première livraison d'une « Statistique générale de Bourbonne-les-Bains v. XIII. Bourbonne et ses eaux thermales. Paris, de l'impr. de Gauthier-Laguionie, 1826, in-18. Les pages 7-22 contiennent la bibliographie. Deux ans plus tard, l'auteur a publié un supplément à ce vol. (16 p. in-18). XIV. Souvenirs du Bassigni champenois. Jeanne d'Arc et Domremi. Impr. pour la pre-mière fois, en 1831, dans le « Re-cueil de la Société historique • et archéologique de Langres» et imp. à part. Paris, Claye, 1857, in-8 de 25 p. XV. Jeanne d'Arcétait-elle française? 11º réponse au Mémoire de M. Henri Lepage, intitulé : Jeanne d'Arc est-elle Lorraine? Chaumont, Renard-Charlet, etc., 1853, in-8 de 36 pag. Deuxième Réponse. Paris, 1855, in-8. 3e et dern. Réponse. Paris, J. Claye, 1857, in-8 de 29 pag. XVI. Du nom de Jeanne d'Arc. Examen d'une opinion de M. Vallet de Viriville. Paris, Garnier frères, 1834, 1856, in-8 de 20 pag. La question examinée dans cette brochure est celle-ci : Faut-il une apostrophe au nom d'Arc, ou n'en faut-il point? XVII. La Mission de Jeanne d'Arc. Examen d'une opinion de M. Jules Quicherat. Paris, les mêmes, 1833, in-8 de 36 pages. L'opinion de M. Jules Quicherat est formulée dans son travail intitulé: « Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc ».

d'Arc ».

\*\*RENARD (Jean-Bapt.-Emile), frère du précédent, avocat à la Cour de cassation (il exerça dix années), membre de la Société de l'histoire de France, aujourd'hui membre du conseil général de la Haute-Marne; né à Bourbonne (Haute-Marne), le 15 juillet 1800. Nous connaissons de M. Emile Renard: — Jurisprudence. — I. Manuel de procédure civile, contenant, etc. Paris, Delaforest, Warée ainé, 1828, in-8 (10 francs 50 cent.).

II. Code annoté des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque. Paris, les mêmes, 1828, in-8 (2 fr. 50 c.). III. Code du jury, contenant les dispositions combinées et classées par ordre du code d'instruction criminelle, et des lois postérieures, concer-nant le jury et les cours d'assises, avec notes et commentaires, d'après la discussion des Chambres et la jurisprudence. Paris, Am. Costes, 1831, in-18 (1 fr. 50 c.). IV. Code de la garde nationale, avec des notes et commentaires, d'après l'exposé des motifs, la discussion des Chambres, la jurisprudence et les instructions ministérielles. Paris, le même, 1831, in-18 (1 fr. 50 c.). V. Code des élections, avec des notes et des commentaires, d'après l'exposé des motifs, la discussion des Chambres; la jurisprudence et les instructions ministérielles. Paris, le même, 1831, in-18 (1 fr. 50 c.). VI. Mémorial des Chambres, contenant les lois votées dans chaque section, avec le ré-sumé de l'exposé des motifs, etc. précédé de la liste complète des pairs et députés, 1831-32. Paris, le même, Planche, 1833, in-8 (5 fr. 50 c. - Session de 1832. Précédée du discours du roi, des opérations préliminaires et des adresses des Chambres. Paris, Ladrange, 1833, in-8 (5 fr. 50 c.). VII. Loi sur l'expropriation, pour cause d'utilité publique, avec des notes et commentaires, d'après la discussion des Chambres. Paris, Ladrange, 1834, in-8 de 44 pag. (1 fr.). VIII. Recueil des lois municipales, contenant, etc., avec des notes et commentaires, d'après la discussion des Chambres, la jurisprudence des tribunaux et les instructions ministérielles. Paris, Dupont, 1840 in-8 (9 fr.). IX. De l'Invasion des députés dans l'administration, et particulièrement dans l'administr. aux emplois publ. Paris, au Comptoir des imprimeurs unis, 1844. in-8 de 40 pages. — Littérature. -X. Les Etudiants à Paris, scènes contemporaines; par M. E. R\*\*\*. Paris, Schwartz et Gagnot, 1836, Deuxième édition, avec le nom de l'auteur. Paris, Allouard, 1842, in-8 (7 f. 50 c.). IX. Le Cultivateur à

Paris, drame en quatre actes et en prose. Paris, Durandin, 1858, gr. in 18 de viij et 91 pag. (1 fr.). - Histoire. - XII. Histoire de la Restauration, suivie d'un Précis de la révolution de juillet. Paris, Allouard, 1842, in-8 (6 fr.). +RENARD (Bruno-Jean-Bapt.-Christian), architecte, professeur de dessin et d'architecture à l'Académie des beaux-arts de la ville de Tournai, chevalier de l'ordre de Léopold, membre de la commission royale des monuments de Belgique, membre de l'Académie royale de Bruxelles (classe des Beaux-Arts), de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Amsterdam, de l'Institut

roval des architectes britanniques, de la Société historique et littéraire de Tournai; né à Tournai, en 1781. On lui doit les con-structions de la salle des concerts, des boucheries et abattoirs, des ponts et des quais de Tournai. Un grand nombre de châteaux ont été élevés dans le Tournaisis sur ses dessins. Comme auteur, M. Renard a publié : I. Notice historique sur le baromètre. 1825. II. Cours de dessin linéaire, à l'usage des écoles d'arts et métiers, des écoles de dessin et des écoles primaires. Paris, Engelmann; Chaillou-Potrelle, 1828, in-fol. oblong, avec 20 planches au trait (20 fr.). III. Monographie de N. D. de Tournai, plans, coupes, élé-vations et détails de cet édifice. levés, mesurés et dessinés par -Tournai, J. Casterman et fils, 1852, in-fol. de 15 p. de texte à 2 col. et 21 planches. (20 fr.).—2° édition. Bruxelles, E. Flateau, 1857, grand in-fol. de 21 planches, avec texte (20 fr.). IV. Cours de dessin linéaire, à l'usage des jeunes filles. Tournai, in-4 de 2 pag. de texte et 10 planches (3 fr.).

TRENARD (le général Bruno-Jean-Bapt.-Joseph), fils du précédent (1), docteur ès-sciences, écrivain militaire et historien, aide de camp de S. M. le roi des Belges, chef du corps d'état-major, décoré de la croix de fer et officier de l'ordre de Léopold, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Aigle-Rouge de Prusse, de la Couronne

(1) M F. Bourquelot n'a point consu ces deux écrivains, pas plus que celui qui suit. de fer et de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, commandeur du Christ de Portugal, de l'Epée de Suède, d'Albert - le - Valeureux de Saxe-Royale, et du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, membre de la Société de l'Hist. de France, de la Société historique et littéraire de Tournay, etc., etc.; né à Tournai, le 14 avril 1804. Le général Renard est auteur des ouvrages suivants : I. Monographie de la ville de Tournai. Insérée dans le t. 2 (1844) de « la Belgique monumentale ». (Bruxelles, gr. in-8.) L'ar-ticle de M. le général Renard forme 25 pag. 11. Considérations sur l'infanterie légère. Tournai, Hennebert, 1840, in 8 (2 fr.). III. Considérations d'un officier sur la neutratralité de la Belgique en cas de guerre. Insérées dans le journal · l'Emancipation ·, en 1841. IV. Quelques Observations historiques à propos de 14 chapitres inédits de Georges Chastellain, découverts par l'auteur parmi les manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne. 1842, in-8 de 50 pag. V. Nouvelles Observations historiques à propos du 4º volume inédit de la grande Chronique de Georges Chastellain, découvert par l'auteur dans le même dépôt. Bruxelles, 1842, in-8 de 67 pag. Les deux dissertations de M. le général Renard à l'occa-sion de l'importante découverte qu'il a faite ont été imprimées en 1842, dans le «Trésor National», publié par M. Wouters. VI. De l'artillerie en Belgique au XIVe siècle. 1843, in-8 de 35 pag. Extrait du « Trésor national ». Čette brochure, épuisée depuis longtemps, avait pour but d'établir que la Belgique a précèdé les autres nations dans l'emploi des armes à feu. VII. Manuel des reconnaissances militaires. Gand, Vanderhaeghe - Maya, 1845, in-12 de xxj-325 pag. avec 5 pl. (4 fr. 50 c.). Toute l'édition a été épuisée en deux mois. VIII. Réponse de M. le colonel Renard aux nouvelles recherches de M. le chan. David sur le cours primitif de l'Escaut. Écrit de 48 pag. impr. dans les Bulletins de l'Académie de Bruxelles, tome 19, nº 9. M. le chanoine David ayant voulu établir qu'avant le xe siècle l'Escaut se rendait directement de Gand à la mer, sans passer par Termonde et Anvers, M. le général Renard a écrit sa brochure pour combattre cette opinion. IX. Rapport du jury institué pour décerner le prix quinquennal d'Histoire (section des lettres). Impr. dans les Bulletins de l'Acad. de Bruxelles, 23 (1856). Le jury avait nommé M. le général Renard son rapporteur. X. Histoire politique et militaire de la Belgique. Première partie. Prem. étude : Origines nationales. Bruxelles, Stienon, 1847, gr. in-8de 268 p. avec pl. (4 f.). 2e étude : La Belgique sous les Romains. Bruxelles, le même, 1850, in-8 de 564 p. avec pl. (4 fr ) Les 3º et 4º études, traitant des Francs et des Carolingiens, paraîtront successive-ment. Cet ouvrage mériterait d'étre plus connu en France; le peu d'exemplaires qui y sont parvenus n'ont point fixé l'attention des critiques spéciaux. Hors de la Belgique, on n'a pas du tout tenu compte à M. le gén. Renard de ces deux dernières publications pour lesquelles il a dépensé son érudition et tous ses soins. L'auteur y a attaqué de front les opinions de la plupart des écrivains en renom, et des lors on ne pouvait parler de lui sans le réfuter. En Belgique, ses études, très-sérieuses dans leurs formes, et destinées seulement à des hommes instruits, ont trouvé plus de 600 acquéreurs! XI. Réponse aux allégations anglaises sur la conduite des troupes belges en 1815; par un officier général (avec des notes et des pièces justificatives). Bruxelles, C. Muquardt, 1853, gr. in-8 de 96 pp. (1 fr. 50 c.). Un mensonge infame répandu contre les troupes belges avait grandi dans l'opinion publique, toujours avide de scandale. Le nom des Belges était livré à la risée et au mèpris du peuple anglais. Des historiens sérieux et des membres du Parlement n'avaient pas rougi de propager une calomnie qui déshonorait cette nation. Les Belges, disait-on, se sont montrés lâches aux Quatre-Bras et à Waterloo! Mais il s'est trouvé dans l'armée belge un homme de cœur et de talent, M. le général Renard, qui a

su dignement venger l'honneur de la nation. Trois lettres écrites avec une énergique modération ont ré- futé victorieusement des attaques mensongères et des sarcasmes immérités, et la patrie reconnaissante a vivement applaudi le chaleureux et noble plaidoyer du général Renard. Ces lettres ont d'abord paru dans les journaux et ont été ensuite réunies en une brochure. XII. De l'Identité de race des Gaulois et des Germains. Lettres adressées à l'Académie royale de Belgique (classe des lettres). (Extrait du tome 23 des Bulletins de l'Académie.) Bruxelles, C. Muquardt, 1856, in-8 de 110 pp. (1 fr. 50 c.). La lutte que soutient l'auteur est très-rude et sera longue. Les écoles historiques de France, d'Angleterre et d'Allemagne ont admis, comme un point acquis à l'Histoire, que les Celtes et les Germains sont de race différente, tandis que les Gallois et les Bas-Bretons sont les représentants des vieux Gaulois. L'auteur croit que cette théorie est une hérésie historique. Il l'a déjà attaquée dans sa première étude de son « Histoire politique et militaire de la Belgique » (1847). Le premier savant qui s'est rallié à M. le général Renard est le professeur Holtzmann, de Heldelberg, qui a publié à ce su-jet une brochure intitulée : « Kelten und Germanen » (Stuttgard, 1855, in-8). Depuis ce temps, la lutte est entamée en Belgique et en Allemagne. L'auteur attend avec impatience que les historiens français viennent s'y mêler. XIII. Con-sidérations sur la factique de l'infanterie en Europe. Paris, Dumaine, 1857, in-8 de xxjv-223 pp. (5 fr.). L'auteur de cet ouvrage insiste avec force sur l'importance de la tactique. Il la regarde comme l'élément principal de la victoire sur le champ de bataille, et ne croit pas que les grandes manœuvres de la stratégie puissent impunément négliger son secours. Cette opinion est, du reste, appuyée sur l'auto-rité des plus illustres écrivains militaires. M. le général Renard cite, entre autres, plusieurs passages remarquables tirés des Mémoires de Napoléon, Dans l'art de la

guerre, plus que dans nul autre. la théorie doit être constamment subordonnée aux exigences de la pratique. On ne saurait prévoir d'avance toutes les difficultés qui surgiront. L'instrument est trop multiple et trop variable pour qu'on puisse déterminer d'une manière absolue l'emploi qu'on en fera dans les innombrables circonstances diverses qui se présentent. C'est pourquoi l'application des principes de la stratégie risquerait souvent d'échouer, sans les pré-cieuses ressources que lui fournit la tactique. En effet, celle-ci répond plus directement au but de la guerre, qui est la bataille, tandis que l'autre a pour objet de préparer cet acte décisif. « La bataille, dit M. le général Renard, constitue l'action principale d'une opération et n'en est pas un acte séparé. Une seule pensée domine; il n'y a pas une idée pour la manœuvre et une idée pour le combat : ce qui a été conçu stratégiquement est exécuté et poursuivi tactiquement ». Ce sont deux sciences tellement né-cessaires l'une à l'autre, qu'elles semblent en réalité n'en former qu'une seule, comme le pensait sans doute Napoléon, qui n'employa jamais le mot de stratégie. Il · convient donc de faire une large part à la tactique et d'en favoriser l'étude autant que possible. Or, les règlements de l'armée française sont sur ce point fort en arrière de la science. M. le général Renard les regarde même comme les plus incomplets qui existent. Pour le prouver, il passe en revue les guer-res de la République et de l'Empire, et signale l'influence qu'elles ont exercée sur les règlements de manœuvres d'infanterie, soit en France, soit dans les autres États de l'Europe. La guerre de Crimée lui fournit également des exem-ples dont il se sert pour montrer que les armées alliées ont dû la victoire aux inspirations d'une tactique improvisée sur le champ de bataille, devant laquelle la savante théorie des Russes voyait échouer toutes ses combinaisons. esquisse rapide est très-intéressante, et les vues de l'auteur en recoivent une confirmation bien

propre à les faire accueillir avec

confiance » (1). †Renard (E.-Laurent), publiciste et archéologue belge, né à Liége, le 17 juillet 1784. Ses études terminées, à l'école centrale du département de l'Ourthe, Renard fut employé dans diverses maisons industrielles jusqu'en 1827, époque à laquelle il vint définitivement s'établir à Liège, et reprit l'imprimerle et la librairie de P.-J. Collardin. Le 11 février 1842, le conseil municipal de Liége nomma Renard, professeur d'archéologie et d'histoire de l'art moderne à l'Académie de Liége, et il devint le secrétaire, et membre de la commission administrative de cet établissement. En 1848, Renard céda son imprimerie et sa librairie à ses enfants (2), et mourut dans sa ville natale, le 25 octobre 1852, dans l'exercice de ses fonctions professorales. Renard, qui a beaucoup écrit, était doué d'une promptitude de conception remarquable, et, si nous pouvons ainsi dire, d'un esprit essentiellement assi-milateur. Il lui suffisait d'un entretien avec une personne possédant des connaissances spéciales sur sa matière, pour être initié aux complications de la question, et, au moven de quelques recherches, il se trouvait bientôt en mesure de rédiger un Mémoire sur la question posée. Cette aptitude explique la variété, en quelque sorte encyclopédique, des œuvres qu'il a publiées. Littérature, instruction publique, économie sociale et politique, beaux-arts, commerce, religion, industrie, polémique, tous ces sujets ont alternativement, et souvent simultanément, exercé sa plume. — Son style est généralement facile, élégant et correct. Peut-être y remarque-t-on un peu trop d'uniformité. Les recherches érudites n'étaient pas le propre de Renard, mais il y suppléait par une

mémoire prodigieuse. Il est regrettable qu'il n'ait pas spécialisé son talent en le concentrant de préférence sur quelques branches de la science ou des arts, car sa grande facilité n'excluait ni la patience; ni l'application soutenue des travaux d'une nature ingrate. Nous connaissons de E.-L. Renard : I. Almanach supputé sur le méridien de Liège, par maître Mathieu Laensberg, mathématicien; pour les années... Liége, P.-J. Collardin, 1829-50, in-32. De 1829 à 1850, Renard a composé pour cet almanach les poésies wallonnes, précédemment écrites par M. Bourguignon fils. Depuis 1850, époque à laquelle M. Duvivier Sterpina repris la publication de ce livre, la rédaction de la partie wallonne est conférée à M. J. Dehin. II. Réponse à la Lettre pastorale de Mgr. R.-C.-A. Van Bommel, par la miséricorde divine, etc., évêque de Liége (datée du 14 février 1830); par un laïc. (Liége, P.-J. Collardin, 1830), in-8 de 27 pag. Attribuée à L. Renard. Cette brochure est dirigée contre la pastorale publiée par l'évêque de Liége en 1830. III. Eclaircissements sur l'organisation de l'Académie des Beaux-Arts. Liége, P.-J. Collardin, 1836, in-8 de 6 pp. Anon. Dans cette courte brochure, Renard combat l'opinion des personnes qui prétendent qu'une académie de peinture est un luxe superficiel à Liége, et qu'une école de peinture y serait suffisante. IV. Quelques Réflexions sur les concours, particulièrement sur leur application au choix des professeurs des académies de peinture. (Extr. de la « Revue belge », 1836, t. 4, pag. 445 et suiv.). Liége, Jeune-homme frères, 1856, in-8 de 14 p. Renard réfute dans cette brochure les arguments de ceux qui propo-sent le concours pour l'obtention des chaires dans les académies de peinture. V. Lettre d'Eustache Lefranc (E.-L. Renard), a Mgr. Van Bommel, pour la plus grande uti-lité du Saint-Siège, pour la mortification et le châtiment du clergé wallon, etc. (Première édition.) Liège, Collardin, 1838, in-8 de 107 pag. Deuxième et troisième éditions. Ibid., 1838, in-8 de 107 pag.

 <sup>(1)</sup> Revue critique des livres nouveaux. Un autre compte-reudu a paru dans « le Military Spectator » (january 1838».
 (2) Les nombreux ouvrages sortis des presses de Reuard ont eté publies, jusquien 1818, sous la raison de commerce P.-J. Collardin, qui jouissait du privillege d'imprimeur de l'intérertié de Liège. Ces impressions sont correctes et généralement soggmées. lement soignées.

et xi de réponse à un article du «Courrier de la Meuse» du 5 avril 1838. Cette lettre, qui a fait grand bruit lors de son apparition, et qui a eu successivement trois éditions tirées chacune à 1,500 exemplaires, est dirigée contre le Mandement de carême de l'évêque de Liège pour 1838. L'auteur s'occupe successivement des mariages mixtes, de l'infaillibilité du Pape, du pouvoir spirituel et temporel, du libre-arbitre, des francs-maçons, etc., le tout avec beaucoup de verve et d'esprit, mais aussi avec un laisser-aller et un ton sarcastique que l'on doit condamner dans la discussion de matières aussi graves. Ajoutons encore que l'auteur, mû par des sentiments évidemment anti-religieux, étaie son travail de citations et de pièces à l'appui qui, souvent, n'ont pas toutes l'authenticité désirable, et sont puisées à des sources plus ou moins contestables. Cette lettre est pétillante d'esprit et de malice, mais il est regrettable qu'elle ait été écrite sous l'influence d'un parti pris. Ce fut particulièrement pour ré-pondre à cette brochure que l'évêque de Liége publiason «Sermon sur la primauté du souverain Pontife». La lettre d'Eustache Lefranc a été traduite en flamand et imprimée à Anvers, pour H. Ratinckx, 1838, in-18 de 151 et xvj pag. En 1838, on a publié à Gand, au sujet de cette Lettre, dont la presse belge s'est longuement occupée, cette facétie intitulée : Complainte à LL. GG. Messeigneurs les archevêques et évêques de la Belgique, sujet de la lettre d'Eustache Lefranc adressée à Mgr. Van Bommel, évêque de Liége», par Xavier Capellary. Gand, 1838, broch. in-8. VI. La Population et le Clergé, à propos d'un refus de sépulture à un habitant du Visé, qui avait été administré. (Liége, P.-J. Collar-din, 1838), in-8 de 20 pag. Anon. VII. Notice nécrologique sur le docteur T.-D. Sauveur, prof. émérite à l'Université de Liége, etc., suivie d'une Note sur la congrégation de l'Oratoire; par E.-L. R....d. Liége, P.-J. Collardin, 1838, in-8 de 56 p. Cette Notice, pleine de faits

et de renseignements curieux sur la carrière si bien remplie de l'un des meilleurs praticiens que Liége alt produits, parut d'abord dans la «Revue belge», 1838, t. 8, pag. 24 et suivantes. Renard en donna une nouvelle édition à laquelle il ajouta une Note sur les Oratoriens, qui occupe les pag. 25 à 36. VIII. Examen d'un projet de réforme maconnique, proposé par la R. . . de la Parfaite union, à l'Or. . de Mons, délibéré et amendé par le G... Or... de Belgique (par le F... R...., R.:. †, orat.:.). Liége, le même, 5839, in-8 de 29 pp. IX. Discours prononce à la fête solsticale, le dix-huitième jour du dixième mois de 5838 à la R.: L.: de la Parfaite intelligence et de l'Etoile réunies; par le F.· R... R.· +, orat. Vallee de Liége (P.-J. Collar-din), 5839, in 8 de 16 pag. X. Quelques mots sur les expositions de tableaux en général, et particulièrement sur celle que la Société pour l'encouragement des beaux-arts vient de faire à Liège (du 9 mai au 21 juin); par R .... d. Liège, Jeunehomme, 1840, in-8 de 15 pag. Dans cette brochure (tirée à part de la « Revue belge », 1840, t. xv, p. 203 et suiv.), l'auteur, après avoir fait l'historique des moyens émancipateurs employés depuis l'Antiquité pour mettre en relief les œuvres artistiques, essaie de démontrer que les expositions provinciales sont peu propres à encourager les artistes, à stimuler le zèle et à former le talent. XI. De l'Instruction publique en Belgique, dans ses rapports avec les institutions et les mœurs du pays, ou Réponse d'un catholique constitutionnel à l'ou-vrage publié par Mgr. l'évêque de Liége, sous le titre «d'Exposé des vrais principes de l'instruc-tion; par Eustache Lefranc (E.-L. Renard). (Première partie et unique). Liége, P.-J. Collardin, 1840, in-8 de 281 et lxx. pp. Dans ce volume, Renard réfute seulement la première partie de l'ouvrage de l'évêque de Liége. Il examine les questions de théorie, et recherche les faits qu'il croit propres à éclaircir la discussion. La seconde partie devait contenir la critique des deuxième et troisième livraisons

de «l'Exposé», discuter les movens d'application et d'organisation pratique, et examiner la loi française du 28 juin 1833, ainsi que le proet soumis en 1840 aux Chambres belges. Renard combat l'adoption du système proposé par l'évêque, comme contraire aux saines doctrines du catholicisme et aux lois constitutionnelles qui régissent le pays; en un mot, comme uniquement concu dans des vues de domination ultramontaine et dans l'intérêt exclusif de la prépondérance épiscopale. Les 70 dernières pages du volume renferment une statistique morale des jésuites, que Renard nous dit avoir écrite d'après des sources officielles, et des documents authentiques. Nous ferons sur ce travail les mêmes objections que sur la Lettre d'Eustache Lefranc. La vérité y est souvent obscurcie par l'esprit de parti. XI. Le Chemin du paradis facile et économique; par l'abbé C..., constitutionnel (E.-L: Renard). Liège, le même, 1841, in-18 de 43 pp. Dialogue entre un lord anglais et un curé de campagne, sur différents usages religieux, et particulièrement sur les sommes prélevées par l'Eglise catholique, lors des baptêmes, des mariages, des services funèbres. XII. Refus de sépulture. Liége, le même, 1841, in-8 de 10 pag. Anon. Mathieu Leloup, docteur en médecine et en chirurgie, mourut à Chênée le 25 novem-bre 1841, administré du sacrement de l'Extrême-Onction, mais sans avoir abjuré son titre de francmaçon ; pour ce motif, le clergé de l'endroit se refusa à accompagner ses restes mortels au lieu du repos. Ce fut pour protester contre cet acte que Renard publia cette brochure maç.. XIII. De l'Art en Allemagne, de sa rénovation et de ses progrèsjusqu'à nos jours. 1842. Impr. sous le voile de l'anonyme à la fin d'une contresaç, belge, de «l'Essai sur l'histoire générale de l'Ar-chitecture... » de Durand. (Liége, Avanzo et Ce, in-8). XIV. Appel à l'opinion sur la question des sucres en Belaique, Liága la mama 4815 en Belgique. Liège, le même, 1842, in-4 de 80 pag. et 2 tableaux. Anon. Ce mémoire, écrit au nom des délégués des fabricants de sucre indigène, est dirigé contre les raffineurs de sucre exotique, qui demandaient le maintien de la législation existante, tandis que les adversaires en réclamaient la modification. XV. Observations sur le projet de loi sur les sucres présenté à la chambre des représentants, le 5 mars 1842. Bruxelles, Jorez-Hoeberechts, 1842, in-8 de 42 p. Anon. Mémoire réfutant certains points du projet de loi présenté à la chambre au nom et en faveur du comité des fabricants de sucre indigéne. XVI. Fête solsticale du huitième mois du onzième jour de l'année 5842, à la R. de la Parfaite intelligence et l'Etoile réunies. A l'Or... de Liége. Allocution du F... R....d R... †, orat... Liége, P.-J. Collardin, 5843, in-8 de 20 pp. XVII. Essai sur l'union douanière de la France et de la Belgique. Liége, le même, 1843, in-4 de 80 pp. Anon. Dans ce travail, jus-tement apprécié lors de son appa-rition, l'auteur défend la liberté de production, de circulation et d'échange, et essaie de démontrer combien l'union douanière entre la France et la Belgique serait utile et désirable pour les deux pays, pourvu toutefois que les Belges ne soient astreints à sacrifier aucun droit de leur nationalité. Après une introduction étendue, Renard aborde son sujet qu'il divise en quatre parties : d'abord il donne un aperçu de la Belgique industrielle et commerciale en 1843, fait ensuite l'historique du Zollverein et termine par l'examen détaillé des motifs dont on peut se prévaloir pour et contre l'union francobelge. XVIII. *Le nouvel Collège de Liège*. Liége, Desoer, 1843, in 8 de 8 pp. Description artistique de cet établissement. XIX. De l'Expression dans les arts, et particulièrement dans la Musique, à propos du con-cert de M<sup>me</sup> Pleyel; par R...d. (Extr. de a la Tribune», de Liége du 13 mars 1843.) Liège, 1845, in-8 de 11 pp. Ces quelques pages, d'une appréciation facile et délicate, font regretter que l'auteur n'ait point traité plus souvent les questions de ce genre, qui rentrajent si bien dans le cadre de ses études et de ses goûts. XX. Obser-

vations adressées aux chambres législatives par les fabricants de tabac de Liége, sur le projet de loi soumis le 16 janvier à la chambre des représentants par M. Mercier, ministre des finances. Liége, P.-J. Collardin, janvier 1844, in-8. Ce Mémoire a été reproduit dans le numéro suivant, dont il occupe les pages 63-80. XXI. Examen de la loi sur les tabacs proposée par M. Mercier, ministre des finances, adressé aux chambres législatives au nom des fabricants et débitants de tabac, conformément à la déci-sion de l'assemblée générale te-nue à Malines le 29 janvier 1844, suivide pièces justificatives. Liége, le même, mars 1844, in-4 de 80 pp. Dans cet examen, Renard combat le projet de loi au point de vue du commerce en général, dans ses rapports avec l'agriculture, et en ce qui touche la fabrication et le débit, relativement aux produits qu'en attend le fisc. XXII. Mémoire présenté au gouvernement belge au nom du commerce et de l'industrie de la province de Liége, à l'appui du rétablissement de nos relations avec la Hollande. Liége, le même, 1846, in-4 de 64 pag. Anon. Ce Mémoire, rédigé avec une clarté et une précision remarquables, fut publié au nom du commerce et de l'industrie de la province de Liége, dont Renard était l'un des membres. XXIII. (Avec M. Rob. Moritt): Grains de santé à l'usage du conseil permanent et quelques pilu-les détersives pour M. le commissaire du district de Liége; par un médecin malgré lui. Première botte (et unique). Liége, le même, 1846, in-12 de 40 pp. Renard a pris part à la rédaction de cette brochure, écrite avec esprit, et dirigée contre la députation permanente et le commissaire du district de Liége, à propos d'une réclamation de M. R. Morritt, Anglais domicilié à Ninane, relative à la répartition des charges locales de la commune de Chaudfontaine (1). XXIV. Prospectus pour l'association des intérêts

commerciaux, agricoles et industriels de la ville de Liége. Liége, le même, 1846, in-8de 8 pp. Anon. XXV. Briève analyse des matières composant le cours préliminaire de théorie et d'histoire de l'Art, donné à l'Académie de Liége, par M. Renard, professeur d'archéologie. Liége, le même 1846, in-8 de 12 pag. Cette analyse, dont on n'a imprimé que les 12 premières pages, embrassant trente-trois leçons, devait être continuée à la fin du semestre de 1846, mais elle ne l'a pas été dans cet aperçu. Renard indique la marche qu'il a suivie et la méthode dont il s'est servi pour coordonner les éléments d'une théorie, aussi rapprochée que possible de la pratique de l'art. Comme membre de la commission administrative de l'Académie de Liége et comme secrétaire de cet établissement, Renard a encore prononcé, lors des distributions annuelles des prix, quelques discours remarquables où il développe différents points relatifs à l'histoire et à l'importance des beauxarts. Ces discours ont été publiés par le «Journal de Liége», et reproduits en tête des «Programmes des prix et médailles · décernés chaque année aux élèves de cet établissement. — Renard a encore écrit un nombre considérable d'articles dans différents journaux de Liége, sur l'économie publique, les arts, les lettres, les travaux publics, le commerce et l'industrie, etc., particulièrement dans «l'Industrie», journal commercial, politique et littéraire, dont il a été le fondateur et le principal rédacteur, de 1851 à 1835. MM. J.-B. Teste, avocat, et Ch. Teste, son fils, contribuèrent aussi à la rédaction de ce journal jusqu'à leur rentrée en France; dans le «Journal de Liége », de 1855 à 1841; la «Revue belge», de 1836 à 1840, où il a fourni quelques articles, dont nous avons mentionné plus haut les tirés à part; « la Tribune», de 1844 à 1847; «la Voix du Peuple», revue politique, historique et littéraire, du 1er novembre 1844 au 1er janvier 1846, et dans «le Travail», organe des inté-rêts nationaux, du 51 décembre

<sup>(</sup>t) Réclamation de M. Moritt à la députation permanente du conseil provincial de Liège, avec consultation et pièce à l'appoi (par M. Moritt et E.-L. Renard). Liège, Collardin, 1845, in-8 de 14 pag.

1848 au 30 mars 1851. Renard a été le fondateur et le rédacteur principal de ces deux derniers journaux. - Il a prononcé dans diverses solennités publiques des discours dont plusieurs ont été publiés. Nous mentionnerons celui du 7 septembre 1828, que Re-nard fit au nom de la société Grétry, lors de la remise du cœur de Grétry, et qui est insérée dans la brochure intitulée : Remise solennelle du cœur de Grétry. Liége, 1829, in-8, pp. 29.35. Les discours qu'il prononça sur la tombe de Vottem (« Journal de Liége », du 6 juin 1843), et sur celle-du bourgmestre Jamme (Ibid., du 16 février 1843), etc. — Biographe de E.-L. Renard. — M. Ulysse Capitaine, dans son Nécrologe liégeois, pour 1852, Liége, 1852, in 12, pp. 75 à 95. C'est de cette bonne notice que nous avons extrait celle que nous donnons ici.

RENARD (J.-A.). Histoire naturelle chimique et médicale du lichen d'Islande, contenant les préparations pharmaceutiques et économiques de cette plante, considérée comme aliment et comme médicament. Paris, Crochard, 1836, in-8 de 73 pag., avec une pl. (2 fr. 50 c.).

RENARD, alors professeur au collége Bourbon. Constantine. Ode à l'armée, aux jeunes princes. Paris, Delaunay; Saint-Jorre, 1838, in-8 de 16 pag. Publiée sous le pseu-donyme de Charles Erivanne.

RENARD (P.-J.-M.). Avec M. L. Ron-Les Grelots de la Folie, jon: chansonnier de 1838. Paris, Le Normant, Dufey, 1838, in-18 de 4 feuilles. Réimpr. dans la même année. Les deux auteurs étaient compositeurs dans l'imprimerie Lenormant ; l'un et l'autre sont morts.

RENARD (l'abbé J.-F.), curé de Corlier, né à Ars (Ain), le 17 mai 1796. Méditations politico-philosophiques d'un vrai citoyen. Lyon, Pelagaud, 1841, in-12 de 530 pages. (2 fr.). II. Bouquets à Marie pour le mois de mai. Lyon, Guyot, et Paris, Mellier, 1843, in-18 (1 fr.). III. Ars et la Sainte-Vierge, ou Bouquets à Marie conçue sans péché, pour le mois de mai. Ouvr. dédié aux serviteurs de la mère de Dieu, orné

d'un très-grand nombre de traits historiques sur Ars et ses pèlerinages. Deuxième édition, revue et augmentée. Lyon, Guyot, 1853, in-18 (1 fr.). Deuxième édition de l'ouvrage précédent. Lyon et Paris, Perisse frères, 1835, 1838, in-18 (1 fr.). La première édition a été contrefaite à Bruxelles, par Vanderborght, en 1847, in-18. Cet ouvrage a été réimp, par les frères Périsse, deux fois en 1856, toujours comme seconde édition.

RENARD (Charles), de Caen. Dumouriez et les marguilliers de Cherbourg. Lettres inédites et autographes (de 1778 et 1779). Caen, Rupalley, et Paris, France, 1843, in-8

de 16 pag. (75 c.).

RENARD (F.-A.), architecte à Paris, cousin du suivant et des frères Athanase et Émile Renard, des pag. 104 et 103. I. Vignole centésimal, ou les Règles des cinq ordres d'architecture de J. Barrozio de Vignole, établies sur une division du module en harmonie avec le système actuel de mesures, suivi du tracé des moulures, etc. Paris, Ladrange, 1842 et ann. suiv., in-8 avec 31 pl. (7 fr.). Publiéen quatre livraisons. II. Architecture décimale. Parallèle des ordres d'architecture et de principales applications, suivant Palladio, Scamozzi, Serlio, Vignole, Philibert de l'Orme et Perrault, établi sur une division du module en harmonie avec le système décimal. Paris, le même, Carilian-Gœury et Dalmont, 1845-48, gr. in-4 de 12 feuilles et demie, avec 42 planches. (30 fr.). L'ouvrage avait été promis en trois parties, chacune de 10 li-vraisons à 2 fr. La première livr., publiée en 1845 avait de feuil. de texte et 4 planches.

†Renard (J.-Pierre), ancien banquier à Versailles, aujourd'hui gérant de la maison de banque de MM. Cailliez, Debacque et Beau, à Paris, homme d'esprit qui, par délasse-ments d'affaires de finances, s'est fait auteur dramatique, et a ob-tenu plusieurs succès sur les théâtres de troisième ordre, lorsqu'il aurait pu en obtenir tout aussi bien sur des scènes plus élevées, s'il l'eût voulu. Né à Paris, le 15 mars 1815. Voici la liste des pièces de théa-

tre imprimées de M. J. Renard : I. Banquets fraternels de la garde nationale (3° et 7° légions). Discours en vers. Paris, Chezaudet et Brau-lard, 1848, 2 broch., chacune de 16 pag. L'auteur était alors sergent dans la septième légion. Il. Sur Toussaint-Louverture, de M. A. de Lamartine. Extrait des « Tablettes théâtrales», numéro spécimen, 10 avril 1850. Paris, de l'impr. de Chaix, 1850, iu-8 de 8 pages. III. Le Chemin des Amoureux, comédie-vaudeville en deux actes. Représentée sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 15 novembre 1831. Paris, pass. Ven-dôme, nº 19, 1831, in 8 (50 c.) IV. Un mari dans l'embarras, comédievaudeville en un acte. Représentée sur le même théâtre, le 19 juin 1831. Paris, même adresse, 1832, in-8 (50 c.). V. Avec MM. Ch. Potier. A. de Jalais et Andeval : Le Bonhomme Dimanche, revue feerique en quatre actes et vingt tableaux dont un prologue. Représentée sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 24 décembre 1852. Paris, Dechaume, 1853, in-8 (60 c.). VI. Chérubin, ou la Journée aux aventures, comédie en 5 actes et en 6 tableaux, précédée d'un prologue. Représentée sur le même theatre, le 7 novemb. 1852. Paris, Milliez, 1853, in-8 (60 c.). VII. Un Monsieur qui voit tout en jaune, comédie-vaud. en 3 actes. Représ, sur le même théâtre, le 29 sept. 1854. Paris, Milliez, 1855, in-8 (30 c.). VIII. Ronde des filles de l'Opéra, chantée dans « le Parapluie homicide » (vaud. en 3 act.), de J. Renard et Marquet. (Représenté sur le théâtre des Delassements-Comiques, non imprimé). Paris, 1855, in-8. IX. Monsieur est de la noce? vand, en trois actes. Représenté sur le théatre des Folies-Dramatiques, le 2 décembre 1856. Paris, Miffiez, 1856, in-8 (50 c.). X. Allons-y tout d'même, revue de 1856 en trois actes et en seize tableaux. Représentée sur le théatre des Délassements-Comiques, le 3 janvier 1837. Paris, librairie théatrale, 1857, in-4 de 15 pag. à 3 colonnes, XI. Un million dans le ventre, vaud. en 3 actes. Représ, sur le théâtre des FoliesDramatiques, le 18 mai 1837. Paris, boulevart Saint-Martin, nº 20, 1837, in-4 de 16 pages à trois colonnes (20 c.). XII. Guyon, artiste d'amatique. (Notice biographique.) Paris, de l'impr. de Pimard, 1837, in-8 de 4 pag. XIII. La Lorynette, comédie-vandeville en un acte. Représentée sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 13 janvier 1837. Paris, Miliez, 1837, in-8 à deux colonnes (50 c.).

RENARD (Hyacinthe), attaché à l'établissement de la Vieille-Montagne, à Angleur (Liège). L'Ange des Beiges. Liège, Renard et frères, 18M, gr. in-8 de 110 pag. et 9 planches. Travail anonyme, publié, avec luxe, à propos de la mort de Marie-Louise d'Orléans, première reine des Beiges. M. Renard a fait, de 1848 à 1831, la critique théâtrale du journal « le

Travail ». Liege, 1849.

RENARD (Jules). De l'influence des faisifications sur la prospérité et la morale publique. Troisième édition. Paris, l'Auteur, 1858, in-8 de 36 pag, Nous ignorons les dates des deux précédentes éditions.

RENARD (Lucien), grand commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, mort en 1856. Histoire d'Espagne. Temps primitifs. Domination carthaginoise, romaine, visigothe, arabe. Paris, Furne, 1855, in-8 de viij, v et 368 pag. (5 fr.).

RENARD, professeur de mathématiques au lycée de Coutances (Manche). Thèses présentées à la Faculté des sciences de-Paris, pour obtenir le grade de docteur ès-sciences. Paris, Mallet-Bachelier, 1936, in 4 de 44 pag. Thèse d'analyse. Courbure des surfaces. Thèse d'astronomie sur le mouvement des planètes dans le cas de perturbations.

RENARD (Louis), rédacteur-gérant du Bulletin agricole de l'arrondissement de Doullens, revue mensuelle

(juillet 1856).

†RENARD-ROHART, brasseur, adjoint au maire d'Arras, mort dans cette ville, les premiers jours d'avril 4833, dans sa 63° année. Il avait été l'un des rédacteurs du journal le « Progrès du Pas-de-Calais », et avait publié l'opuscule suivant : Rapport sur le chemin de fer. Ligne principale de Paris à Lille, par

Amiens, Arras, et Douai. Arras, de l'impr. de Degeorge, 1838, in-4 de

12 p., avec un plan.

RENAUD. Plaidoyer contre le procureur du roi et M. Dupérou (désigné comme étant de la police). Grenoble, 1820, broch, in-8. Dans l'affaire Didier.

RENAUD (Eugène). Avec M. Eugène Devaux: Monsieur de la Rocambole, comédie-vaudeville en deux actes. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint-Antoine, le 18 juin 1838. Paris, Barba, 1838, in-8 (1 f.

50 c.).

RENAUD (E.). Avec M. A. Bourla: Mémoire pour servir à l'appui des demandes de la compagnie John Cocherill, tendantes à obtenir la concession des chemins de fer ciaprès: 1º celui de Paris à la frontière de la Belgique, passant par Amiens, Donai et Lille; 2º celui de Domfront, près de Montdidier, à la Belgique, par Saint-Quentin, Cambrai et Valenciennes; 3º celui de transit de l'Angleterre à la Belgique, de Calais et Dunkerque, par Watten-sur-Lille, avec embranchement d'Aire sur Arras. Paris, de l'impr. de Mms Poussin, 1838, in-4 de 12 feuilles 1/2, avec une planche.

une pianche.

RENAUD (l'abbé). Les Fleurs de l'Éloquence, ou Recucil en prose des
plus beaux morceaux de la litte
rature francaise, depuis Joinville
jusqu'à nos jours, avec une courte
Notice sur chaque auteur. Tours,
Mame, 1841, in-8 de 24 feuilles
(3 fr.). « Moilère, y dit-on, p. 37,
« est le plus parfait auteur conique dont les ouvrages nons
« sont connus; mais la morale est
« souvent blessée dans ses pièces,
« et son théâtre peut être consi« déré comme une école de vices
« et de mauvaises mœurs ». Troisième édition. Ibid., 1853, if-8.
Quatrième édition. Ibid., 1853, if-8.
Quatrième édition. Ibid., 1857,
In-8 de 354 pag., avec frontispice
et portraits (3 fr.) Ouvrage destiné
à toutes les maisons d'éducation.
RENAUD (Cl.-Hél.-Hippolyte), ancien

élève de l'Ecole polytechnique (de 1823 à 1828), alors capitaine d'artillerie, attaché à la direction de Besançon, aujourd'hui chef d'escadron, I. Antidote, Réponse à une compilation anonyme, de M. J.

Crestin, intitulée « le Monde phalanstérien». Besançon, de l'impr. de Sainte-Agathe, 1841, in-8 de 16 pag. II. solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Charles Fourier. (De l'imprim. du même). Paris, rue de Tournon, 1842, in-12 de 12 femilies 1/2 (3 fr.). Denxieme édition. Paris, rue de Seine, nº 10, 1843, in-8 de 21 f. (3 fr.). Troisième édition. Paris, même adresse, 1816, in-18 de 6 feuilles 2/3 (1 fr. 25 c.). Il a été fait l'année suivante un deuxième tirage de cette troisième édition, et un troisième en 1831. RENAUD. Almanach du duché de Sa-

voie pour l'année 1843. Chambéri, de l'impr. du Puthod, 1842, in-12 de 276 p. et cartes géographiques.

RENAUD (Alb.), alors diacre de l'Église française de Berne. Discours évangélique sur la Régénération, sa nécessité pour le salut, sa nature, et la manière dont le Saint-Esprit l'a produit en nous. 1834, brochin-8 (1 fr.).

RENACO. L'Eclaireur en matière d'assurances contre l'incendie. Dangers des assurances mutuelles. Comparaison des deux systèmes. Paris, boulevard Montmartre, n° 9, 1843, in-18 de 72 pag. (50 c.).

RENAUD (Jules), pseudonyme de M. Banès, auteur dramat. (Voy. les «Supercheries littéraires», au

premier de ces noms.

RENAUD (Alexandre). Au Congrès et au peuple des Etats-Un's. Paris, de l'impr. de Duverger, 1847, in-8 de 16 pag.

RENAUD fils (H.). Méthode pour suppléer aux instruments dans les opérations de géométrie pratique. Paris, de l'impr. de Benard, 1847, in-4 de

8 pag., avec une pl.

RENAUD, licencié en droit, notaire lionoraire de première classe, et ancien maire de la commune de Burgille-les-Marnay. Renaud.... à ses en lants. Besançon, de l'imprime de Mae veuve Déis, 1848, in-8 de 72 pages. L'auteur qui, en 1848, avait 79 ans, fait le recit de toutes les vexations et de toutes les injustices qu'il a éprouvées, dit-il, pendant l'exercice de ses fonctions de notaire à Besançon, etc.

RENAUD, pseud. de M. L. Desloges, libraire à Paris. (Voyez ce premier nom dans les «Superchèries littéraires »).

RENAUD, vérificateur de l'enregistrement à Bourg-en-Bresse (Ain); né à Pont-de-Vaux. Tableau-Précis des dispositions législatives et des décisions judiciaires administratives concernant le timbre des pièces de la comptabilité municipale et des établissements publics. Bourg, de l'impr. de Milliet-Bottier, 1849, in-plano d'une feuille

RENAUD (Frédéric), receveur de l'enregistrement (A.-C.), peut-être le même que le précédent. Précis et table des instructions concernant la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques, du 1er janvier 1854 au 1er janvier 1852. Toul, de l'imp. de Bastien, 1852, in-8 de 17 f.

1/2 (5 fr.).

RENAUD DE ROUVRAY, hagiographe. 1. Histoire de Ste Clotilde, reine de France, Paris, rue de Sèvres, 1840, in-32, avec une grav. II. Histoire de sainte Elisabeth, reine de Portugal. Paris, même adresse, 1841, in-32, avec une grav. III. Histoire de sainte Catherine de Sienne. Paris,

même adresse, 1842, in-32, fig. RENAUD DE VILBACK. I. Voyages dans les départements formés de l'anc. province de Languedoc. Esquisse de l'histoire de Languedoc, description de l'Hérault. Paris, Delaunay, 1825, in-8, avec 6 cartes géographiques, et 20 dessins lithogra-phies. Il. Des Courbes de chemins de fer. Paris, de l'impr. de Locquin,

1840, in-8 de 48 pag.

†RENAUDIERE (Em.-Xav.), professeur à l'Ecole centrale de commerce et d'industrie à Bruxelles. I. La Tenue des livres à partie double. Cours pratique en dix leçons. Ouvrage entièrement neuf. Brux., J. Jamar, 1838, in-8 de 136 pag. (2 fr.). II. Arithmétique usuelle, à l'usage du commerce et de la banque. Bruxell., le même, 1841, in-18 (2 fc.). III. L'Arithmétique mise à la portée des enfants, en cinq cahiers. Bruxelles, Simon et Sacré, 1842, 5 cahiers in-18 (1 fr. 50 c.). IV. Théorie générale du Commerce, de la banque et de l'industrie, avec des Apercus sur les banques en général, la législation commerciale, la

contrefaçon littéraire, les impôts. les douanes, l'organisation du travail, etc. Ouvrage à l'usage des classes de commerce et de tous ceux qui s'intéressent à la banque, au commerce et à l'industrie. Brux., Jamar, 1845, in-8 de 149 p. (2 fr.).

RENAUDIÈRE (Mmc Thérèse), femme du précédent. Cours complet de tenue des livres en partie double, cing leçons. Méthode simplifiée et spécialement destinée aux demoiselles qui se destinent au commerce ou à l'industrie. Bruxelles, Hen, 1836, in-12 de 54 pag. RENAUDIN. Avec M. E. Henriquet:

Géographie historique, statistique et administrative du département de la Meuse. Stenay, Renaudin, 1839,

in-12 de 15 feuil.

\*Renaudin (L.-F.-E.), docteur èssciences et en médecine, successivement directeur des asiles d'aliénés de Stephansfeld, de Fains, et aujourd'hui de Maréville, près de Nanci Nous connaissons de ce médecin : I. Considérations sur les formes de l'aliénation mentdle observées dans l'asile départem. d'aliénés de Stephansfeld, pendant les ann. 1836 a 1839. Strasb., Derivaux, et Paris, Baillière, 1841, in-8 de 11 feuilles 1/4 (2 fr. 50 c.). II. Département de la Meuse. Rapport sur le service des alienes. Exercice de 1843. Revue clinique. Compte administratif. Bar-le-Duc, de l'impr. de Rolin, 1844, in-8 de 13 feuill .-Exercice de 1844. Bar-le-Duc, de l'imp. du même, 1845 in 8 de 64 p. Quatrième Rapport sur le ser-vice des aliénés. Ibid., 1846, in-8 de 101 pages avec six tableaux. Sixieme Rapport sur le service des aliénés. Compte administratif de l'exercice de 1847. Projet du budget de l'exercice 1849. (Dé-partement de la Meuse. Asile de Fains). Bar-sur-Ornain, de l'impr. de Numa-Rolin, 1847, in-8 de 104 pag. avec 5 tableaux. III. De l'Administration des asiles d'aliénés. Extrait des « Annales médico-psychologiques ». Paris, de l'imp. de Martinet,1845, in-8 de 160 p. IV. Considérations sur les conditions hygiéniques de l'isolement, ou Coup d'œil sur l'a-sile de Maréville en 1850. Nanci, Lepage, 1850, in-8 de 24 pages.

V. Notice administrative et médicale sur l'assile public d'aliénés de Maréville. Extraite des rapports présentés à la commission de surveillance. Nanci, le même, 1831, in-8 de 35 pages. VI. Eudes médico-psychologiques sur l'aliénation mentale. Paris, J.-B. Baillière, 1853, in-8 de 51 feuilles 1/4 (12 fr.). VII. Notice sur le docteur Follet, directeur médecin de l'assile d'aliénés Saint-Athanase à Quimper (Finistère). Extrait des «Annales médico-psychologiques). Paris, de l'impr. de Martinet, 1857, in-8 de 7 nages.

RENAUDIN (J.-L.-C.), instituteur public et maître de pension. I. Le Système métrique démontre en action, ou Quatre cents exercices simples et faciles, mis à la portée des enfants de sept à dix ans. Paris, Larousse et Boyer, 1856, in-18 de 72 p. (40 c.). II. Petite Histoire sainte du jeune âge, ou Trois cent soixante questions simples et faciles, mises à la portée des enfants de sept à neuf ans. Paris, les mêmes, 1856, 1857, in-16 de 64 pages (30 c.). Rédigée sur un plan neuf et méthodique, enrichie de cartes géographiques et de notions historiques. III. Histoire sainte des écoles primaires, faisant suite à la « Petite Histoire sainte du jeune âge ». Rédigée sur un plan neuf et méthodique, enrichie de cartes géographiques et de notions historiques. Paris, les mêmes, 1856, in-18 (1 fr. 50 c.). IV. Système métrique des écoles primaires, faisant suite au « Système métrique démontré en action », contenant des exercices oraux, des exercices écrits et des problèmes de récapitulation, enrichi de figures intercalées dans le texte et mis à la portée des enfants de dix à treize ans. Paris les mêmes, 1858, in-16 de viij-264 pag. (1 fr. 10 c.).

RENAUDIN, de Metz. Ode à S. M. l'Empereur Napoléon III. Metz, de l'imp. de Gangel, 1854, in-fol. de 4 pag. lithographiées.

RENAUDOT (l'abbé Eusèbe). Ses ouvrages sur la Perpétuité de la foi de l'Bglise catholique (1711 et 1713, 3 vol. in-4) ont été réimprimés dans une collection d'ouvrages sur lemême sujet, publiée par M. l'abbé M\*\*\* (Migne), et portant le même titre (1841, 4 vol. gr. in-8). RENAULDIN (Léopold-Joseph), l'un

des docteurs en médecine de la Faculté de Paris, des plus distingués; né à Nanci (Meurthe), le 27 juin 1775. Après avoir été employé, en 1793, à l'hôpital militaire de sa ville natale, en qualité de chirurgien sous-aide major, il servit à 'armée de la Moselle en 1795, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce de Paris en 1796, et à l'armée du Rhin en 1799. Reçu docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1802, il n'en fut pas moins employé aux armées de Pologne et d'Espagne en 1807, et l'année suivante il eut la direction du grand hôpital de Berlin après la paix de Tilsitt. A son retour en France, le docteur Renauldin fut nommé médecin titulaire des dispensaires de Paris, en 1809. Après la Restaura-tion, il fut médecin assermenté près la Cour royale de Paris, médecin consultant du roi, et médedecin en chef de l'hôpital Beaujon (1816), de l'asile royal de la Providence et de la Société maternelle, membre des sociétés médicales de Paris, Nanci et Stras-bourg, membre titulaire de l'A-cadémie royale de médecine (sect. d'hygiène publique et de police médicale), depuis la réorganisation de cette compagnie, « Homme à caractère élevé, praticien aussi «habile que prudent, et littéra-rateur distingué, M. Renauldin-est un des médecins dont peut · et doit se glorisser la généra-« tion médicale qui précède celle « qui est aujourd'hui dans la force « de l'age ». On a de ce savant médecin: I. Dissertation sur l'éry-sipèle. Paris, 1802, in-8. Thèse inaugurale. II. Traité du diagnostic médical, trad. de l'allemand de Dreyssig, avec un Discours préliminaire, des notes et des additions du traducteur. Paris, 1804, in-8. III. Mémoire sur le diagnostic de quelques maladies organiques du cœur. (Extrait du «Journal de médecine » de Corvisart, janv. 1806). Paris, 1806, in-8. IV. Esquisse de l'histoire de la médecine, depuis son origine jusqu'en l'année 1812. Paris, de l'imp. Panckoucke, 1812, in-8.

Cet ouvrage, généralement estimé. sert d'Introduction au « Dictionnaire des sciences médicales », en 60 volumes. V. Bapport fait au nom d'une commission et lu par M. Renauldin , à l'Académie rovale de médecine, sur un mémoire intitulé : « Mahomet considéré comme aliénè », par Jean-Jacques Beaux. (Extrait des « Bulletins de l'Académie royale de médecine. ») Paris, J.-B. Baillière, 1842, in-8 de 40 pag. VI. Etudes historiques sur les médecins numismatistes, conte-nant leur biographie et l'analyse de leurs écrits. Paris, J.-B. Bail-lière, 1851, in-8 (7 fr. 50 c.). Les médecins dont l'auteur a donné la biographie et catalogué les ouvrages qu'ils ont publiés sur les médailles sont au nombre de 61, Outre les ouvrages que nous venons de citer, on doit au docteur Renauldin des articles imprimés dans divers journaux de médecine, dans la · Biographie universelle » de Michand, où, parmi beaucoup d'autres articles, on remarque ceux de : Buret , Erasistrate , Esculape , Fernel, Fois, Fracastor, Gallien, Hippocrate, Morgagni, Paracelse, etc.; le « Dictionnaire des sciences médicales », pour lequel le docteur Renauldin a écrit, outre l'Introduction dont nous avons parlé, un grand nombre d'articles de pathologie interne; et le « Journ. univ. des sciences médicales » (1846). - Biographes du doct. L.-J. Renauldin. - G. Sarrut et B. Saint-Edme, « Biographie des hommes du jour », in-4, t. v, p. 128; - Michel, « Biographie..... » de la Meurthe, 1829, in-12, p. 438. RENAULT (Eugène), vétérinaire, successivement professeur de clinique et de médecine opératoire à l'École d'Alfort, nommé en 1838 directeur de cette école, et en même temps professeur de législation et de jurisprudence vétérinaires, membre de l'Académie impériale de médecine et de la So-cieté centrale d'agriculture; officier de la Légion d'honneur, che-

valier de l'ordre du Mérite de Fran-

çois-Joseph d'Autriche; né en 1805,

à Pontoise (Seine et Oise). M. Re-

nault est un de nos praticiens les plus distingués; aussi a-t-il été

sions qu'il a remplies à la satisfaction du Gouvernement. La science lui est redevable de plusieurs écrits dont les titres suivent : 1. Lettre à M. le rédacteur du . Journal pratique de médecinevétérinaire ». Paris, de l'impr. de Gueffier, 1828, in 8 de 16 pages. Il. Traité du javard cartilagineux. Paris, Béchet jenne, 1830, in-8 (3 fr. 50 c.). III. Discours prononcé sur la tombe de J.-B. Huzard, 1839. Imp. à la suite des « Notices biographiques » de MM. le bar. Silvestre et F.-V. Mérat, 1839, in-8 de 19 p. IV. Ganarène traumatique. Mémoire et Observ. cliniques sur une des causes les plus fréquentes dans les animaux domestiques. Paris, Bêchet jeune et Labe, 1840, in-8 (2 fr. 50 c.). V. Quelques Considérations à l'appui du projet de loi présenté à la Chambre des Pairs, sur un changement dans la position des vétérinaires militaires. Paris, del'impr. de Locquin, 1842, in-8 de 48 pages. VI. Examen critique de la législation actuelle sur la garantie due aux bouchers de Paris, par les marchands de bœufs, sur les marchés de Sceaux et de Poissy, Rap, adressé au ministre de l'agriculture et du comme ce. Paris, de l'impr. de l'enaud, 1850, in-8 de 48 pag. VII. Sommaire d'un Mémoire avant pour titre : Études expérimentales et pratiques sur les effets de l'ingestion des matières virulentes dans les voies digestives de l'homme et des animaux domestiques. Paris, de l'impr. du même, 1852, in-8 de 16 pag. VIII. Traitement mercuriel de la rage. Paris, de l'imprim. du même, 1852, in-8 de 32 pag. Rapport lu à l'Académie de médecine sur le travail de M. Dezanneau. d.-m. IX. Eugène Renault, directeur des études et professeur à l'École vétérinaire d'Alfort, à M..., membre de l'Académie des sciences. Paris, de l'impr. de Remquet, 1859, in-8 de 68 pag. Candidature à l'Académie des sciences. X. Vices rédhibitoires. Délai de garantie. Paris, de l'impr. de Penaud, 1834, in-8 de 16 pag. Xl. Typhus contagicux du gros betail .- Le typhus contagieux des bêtes bovines (pestis bovina des Italiens, rinderpest des Alle-

chargé à plusieurs reprises de mis-

mands) peut-il nattre spontanément sur les animaux de l'espèce bovine étrangers à la race des steppes? Paris, Labé, 1856, in-8 de 32 pag. XII. Éloge de M. (Éloy) Barthélemy ainé, membre de la Société centrale de médecine vétérinaire, de l'Académie de médecine.... ancien professeur à l'École vétéripaire d'Alfort, Paris, de l'impr. de E. Penaud, 1857, in 8 de 22 pag.-M. E. Renault, en outre, a fourni des articles au « Recueil de médecine vétérinaire pratique ».

RENAULE (Mile Pauline). Les Vengeances du duc d'Alcantara. Paris, Pougln, Corbet, etc., 1836, 2 vol. in-8

(15 fr.).

RENAULT (Ernest), pseud. de M. Léon Pillet pour l'Obstiné, ou les Bretons, com. vaud. en unacte. Représ. sur le théâtre du Gymnase-Dramatique le 12 nov. 1837. Paris, Mar-

chant, 1837, in-8

†RENAULT, juge d'instr. à Coutances (Manche), membre del'Association normande et de l'Institut des provinces, etc. l. Essai historique sur Contances. St-Lo, de l'impr. d'Elie fils, 1847, in-8 de 52 pag. II. Essai historique sur l'abbuye de Lessay, arrondiss. de Coutances. (Extr. de « l'Annuaire de la Manche » de 1831). Saint-Lô, de l'impr. d'Elie fils , 1851, in-8 de 40 pag. III. Esquisses historiques sur les feux et les chants de Noël et de la Saint-Jean, sur les étrennes et le gâteau des rois. Contances, de l'impr. de Salettes, 1856, in-8 de 32 pag. IV. Revue monumentale et historique de l'arrondissement de Coutances. Imp. dans l'Annuaire du départ, de la Manche (St-Lô, gr. in-8). Les 4 premiers articles ont parudans les ann. 1847, 1853, 1856 et 1858 : le dernier forme à lui seul 61 pag. L'auteur se propose de réunir ses articles et d'en faire une publication spéciale en 4 livraisons.

RENAULT (A.), d'Aix en Othe. Chansons politiques et populaires (au nombre de dix-sept); précédées de lettres de Béranger et de Louis-Napotéon Bonaparte à l'auteur. Troves, Laffrat, Febvre, 1849, in-18 de 36 pag.

RENAULT (B.). 1. Histoire du prince Louis-Napoléon, président de République. Sa famille, sa nais-

sance, son exil, ses entreprises. sa captivité, ses ouvrages, etc., d'après des documents particuliers et authentiques. Paris, Ruel ainé, 1852, in-8 de 17 feuilles, plus un portr. et un fac-simile (3 fr.). Ce volume a eu 4 éditions, ou plutôt tirages, dans la même année. II. Histoire de la présidence et de la dictature de Louis-Napoléon, Portr. politique de l'élu du peuple. Tableau des conspirations parlementaires et de la révolution du 2 décembre 1851. Génie des institutions impériales. Lois, décrets et actes de la dictature. Le prince président devant la nation et les partis. Retour de la France aux grandeurs de l'Empire. Paris, le même, 1852, in-8 de 17 feuilles, plus une gravure et un fac-simile (4 fr.). 111. Histoire du gouvernement de Louis-Napoléon et rétablissement de l'Empire franç. Paris, le même, 1832, in-8 de 17 feuilles 1/2, plus un portrait et un fac-simile (4 fr.). IV. Histoire de Napoléon 1er, empereur des Français. Son enfance. sa famille, sa vie privée, etc., par (B.) Renault. Précédée de Considérations générales sur Napoléon, par M. l'abbé Orsini. Paris, Ruel atné, 1853, 1834, 1857, in-8 de 24 feuilles 3/4, plus un portr. (3 fr.). V. Histoire de Napoléon III, empereur des Français. Premières années de Louis-Napoléon.... Mariage de l'empereur avec la comtesse de Montijo. Paris, le même, 1852, in-8 de 18 feuill., plus une grav. (3 fr.). Volume qui a eu 4 éditions ou plutôt tirages, de 1852 à 1855.

RENAULT (A.), chirurgien, etc. Observations sur la propogation de la vaccine dans le département de l'Orne. Alençon, de l'imprim. de Bonnet, 1853, in-8 de 16 pag.

RENAULT DE LOUENS (fière), traducteur d'une partie du « Ménagier de Paris », publié pour la première fois par la Société des Bibliophiles

français (1846-47, 2 vol. in-8). RENAULT DU MOTEY (le doct. Jules), Mémoire sur les fractures des os du métacarpe. Paris, Germer-Baillière, 1834, in-4 de 128 pag. (2 fr.). Thèse.

RENAUX (l'abbé). Pratique des sacrements de pénitence et d'eucharistic. Nanci, Raybois, 1844, in-18 de 54 pag.

RENCUREL. Petit Recueil grammatical et arithmétique. Senlis, de l'impr. de Régnier, 1843, in-18 de 36 pag. \*RENDU (L.-M.-Abel), fils de Sébastien Rendu II, anc. chef de bureau du ministère de l'instruction publique, fils ainé du notaire Rendu I. d'une famille originaire de Lancrars, dans le pays de Gex, dont une branche vint s'établir à Clermont (Oise), puis à Paris, et l'autre demeura dans son pays natal, où elle donna le jour à Mar Rendu, évêque d'Anneci (voy. plus bas), et à la sœur Rosalie Rendu, Nous connnaissons de M. Abel Rendu: I. Des Maîtres d'étude et de l'importance de leurs fonctions. Paris, Delalain, 1845, in-8 de 92 pages (1 fr. 50 c.). II. Menton, Roquebrune et Monaco (ex-principauté, Italie). Histoire, administration et description de ce pays. Paris, Comon, 1848, in-12 de 7 feuill. 1/2, plus une carte (2 fr.). III. Les deux Républiques, ou Etats-Unis et France. Paris, le même, 1850, in-8 de 64 p. Ouvrage qui a été impr. d'abord en 8 feuil-letons dans le journal « le Pays » du 29 octobre au 8 novembre 1850. C'est sous sa direction que se publie aujourd'hui l'Ami de l'enfance, journal des salles d'asile, fondé par MM. Cochin et Batelle dès 1835. Ce petit journal paraît le 15 de chaque mois.

RENDU III (le baron Louis-Athanase), né à Paris, en 1777, de Rendu I, notaire dans cette ville, fut admis à l'École polytechnique à l'âge de dix-sept ans, y resta de 1794 à 1796, et en sortit pour avoir refusé, ainsi que six de ses camarades, le serment de haine à la royauté; il suivit ensuite les cours de droit. Il était notaire à Paris, et se défit de sa charge à la rentrée de Napoléon en 1815, plutôt que de lui prêter serment. Il fut, après la Restauration, nommé adjoint de la mairie du 1er arrondissement, secrétaire général de la préfecture du département de la Seine, puis maître des requêtes, procureur général du roi à la Cour des comptes, et, le 20 août 1817, vice-président d'un collège électoral de la Seine. Rendu fut nommé conseiller d'Etat et créé baron par la Restauration. Démissionnaire en 1830.

par suite de refus de serment, il a été depuis membre du conseil général du départ, de Seine-et-Oise, et est encore aujourd'hui maire de la commune qu'il habite, Ennery, près Pontoise. Nous ne connaissons de lui qu'un Discours, prononcé à la rentrée solennelle de la Cour des comptes, le 5 novembre 1826. Paris, de l'impr. de Marchand-Dubreuil . 1826. in-8 de 16 p.

breuil, 1826, in-8 de 16 p. RENDU IV (Ambroise-Modeste-Marie) (1). frère du précèdent, né le 25 octobre 1778, à Paris, fut, ainsi que son frère, élève de l'Ecole polytechnique, où il entra à l'âge de seize ans, et y resta de 1794 à 1796; il en sortit par le même motif que son frère et suivit les cours de droit. Il fut reçu docteur en droit et avocat à la Cour royale de Paris, et obtint, en 1808, la place d'inspecteur gén. de l'Université. Il s'était déjà fait connaître comme professeur et comme administrateur de plusieurs lycées. En 1814, il adhéra à la déchéance de Napoléon, et exprima son vœu pour le retour des Bourbons. Lors du retour de l'Empereur, en 1815, il déclara son attachement au roi par une énergique déclaration qui fut insérée dans les journaux, avec sa signature et comme grenadier de la première légion de la garde nationale, inscrit pour le service actif. On y remarquait les passages suivants: « Chassons, exterminons, « au nom de l'honneur, l'homme dénaturé qui, pour assouvir son ambition, assassina le descen-· dant du grand Condé; qui, à

pagne la scélératesse et la fourbe;
 qui, pour prix de vingt années
 de victoires, réduisit la France à
 souffrir l'invasion des étrangers;
 l'homme enfin que nous avons

« l'insu des trois cent mille braves

« qu'il dévouait à la mort, épuisa « contre la famille royale d'Es-

- « vomi du milieu de nous, il n'y a « pas un an, et qui, dans ce moment « même, viole toutes les lois de
- « l'honneur, se confie au parjure, « espère le crime, invoque la tra-
- hison, et, dans son profond mépris pour le genre humain, se

<sup>(1)</sup> Chef de la branche des Rendu qui , depuis longtemps, s'est infécdée l'Université.

. flatte que la France sera le prix · de la course ». M. Rendu, après un tel acte de dévouement royaliste. dut se soustraire au ressentiment de Napoléon. Il reparut après les Cent-Jours pour reprendre sa place à l'Université (1). Après la Restauration, M. Rendu fut non-seulement inspecteur-général de l'Université, jusqu'en 1820, mais encore conseiller au Conseil royal de l'instr. publique, et simultanément substitut du procureur général près la Cour royale de Paris. En 1846, M. Rendu était commandeur de la Légion d'honneur, maître des requêtes au Conseil d'Etat, conseiller au Conseil royal, trésorier de l'Université. et président de la Commission supérieure des salles d'asile. Il demanda sa retraite en 1850. Nous avons de M. Ambroise Rendu les ouvrages suivants : Pédagogie. I. Excerpta, ou Morceaux choisis de Tacite, avec des sommaires et des notes en français, précédés d'une Notice sur cet historien; ouvrage prescrit et adopté pour la classe des belles-lettres dans les lycées. Paris, 1805, in-12. Anonyme. Souvent réimprimé sous le nom de l'éditeur, et avec l'adjonction de la Vie d'Agricola, traduite par M. Rendu, notamment en 1822. Paris, Ch. Gosselin, in-12 (1 f. 60 c.). II. Vie de Julius Agricola, par Tacite, traduction nouvelle. Paris, 1806, 1822, in-18. Anon. III. Traité de morale, à l'usage des écoles primaires; par un membre de l'Université. Paris, Dupont, Hachette, 1834, 1848, in-18. Réimpr. depuis avec le nom de l'auteur. La dernière édition est la quatrième. Paris, Hachette, 1853, in-12 de 10 feuilles 1/3 (1 fr. 50 c.). IV. Petit Traité de morale religieuse; par un membre de l'Université. Paris, Dupont, 1834, in-18 de 36 p. Réimpr. avec le nom de l'auteur. Paris, Hachette, 1836, 1845, in-18 (15 c.). C'est un extrait de l'ouvrage précédent. Il en existe une édit. avec une version italienne en regard. Bastia, de l'impr. de Batini, 1843, in-12 de 96 p. V. Robinson dans son ile, ou Abrégé des Aventures de

Robinson. Nouvelle édition. Paris, Hachette, 1845, 1849, 1851, 1853, 1837, in-18 (30 c.). Ouvrage autorisé par le Conseil de l'Instruction publ. - Jurisprudence. - VI. Considérations sur le prêt à intérêt; par M\*\*\*, juriscons. Paris, Eberhart, 1806, in-8. VII. Réflexions sur quelques parties de notre législation civile, envisagée sous le rapport de la religion et de la morale, le mariage, le divorce, les enfants naturels, l'adoption, la puissance paternelle, etc. H. Nicolle, 1814, in-8 de 88 p. 2º édit. Paris Videcoq fils alné; Hachette, Têtu, 1848, in-8 de 8 feuilles 3/4 (3 fr.). VIII. Un mot sur l'ordre legal. Paris, de l'impr. de Boucher, 1828, in-8 de 16 p. Instruction publique .- IX. Quelques Observations sur l'ordonnance royale du 17 février 1815, concernant l'instruction publique; p M\*\*\*, membre de l'Université. Paris, Delaunay, 1815, in-8 de 20 pages. X. Observations sur les développements présentés à la Chambre des députés par M. de Murard de Saint-Romain, député du département de l'Ain, dans la séance du 31 janvier 1816, sur l'instruction publique et l'éducation; par un membre de l'Université. Paris, Nicole, 1816, in-8 de 36 pag. 2º édit., augmentée d'un Supplément contenant le parallèle des deux Universités de France et de Turin. Paris, Nicolle, 1816, in-8 de 96 p. (Anon.). L'auteur a publié depuis, pour faire suite : 1º Premier Supplément aux Observations sur le discours prononcé à la Chambre des députés dans la séance du 31 janvier 1816, concernant l'instruction publique et l'éducation. Paris, Nicolle, 1816, in-8 de 60 pag. 2º Système de l'Université de France, ou Plan d'une éducation nationale essentiellement monarchique et religieuse, formant le second « Supplément aux Observations sur le discours de M. de Saint-Romain ., concernant l'instruction publique et l'éducation. Paris, Nicolle, 1816, in-8 (3 fr.). 3º Quelques Réflexions sur la rétribution universitaire établie par décrets, maintenue par ordonnances royales, et confirmée par une loi (le budget de 1816), for-mant le troisième « Supplément

<sup>(1)</sup> Biogr. des Hommes vivants, 1816-19, t. v, pag. 175.

aux Observations concernant l'instruction publique ». Paris, Nicolle, Le Normant, 1816, in-8 de 24 pag. XI. Ouelques Reflexions à propos des «Précurseurs de l'Ante-Christ» (de M. Wurtz), sur l'Université, etc. Paris, Brunot Labbe, 1817, in-8 de 42 pag. XII. Essai sur l'instruction oublique, et particulièrement sur l'instruction primaire, où prouve que la méthode des écoles chrétiennes est le principe et le modèle de la méthode d'enseignement mutuel. (Première partie.) Paris, H. Nicolle, 1819, 3 vol. in-8 (10 fr. 50 c.). XIII. Code universitaire, ou Lois et statuts de l'Université roy, de France, recueillis et mis en ordre par Ambroise Rendu. Paris, Hachette, 1827, in 8. 2º édit., Paris, Hachette, Brunot-Labbe, 1835 , in-8 (15 fr.). 3º édit. Paris , Hachette, 1846, in-8 (7 fr. 50 c.). XIV. Un mot sur l'Université, ou Lettre au rédacteur du « Lycée ». au sujet de l'ordonnance qui sépare l'instruction publique du ministère des affaires ecclésiastiques. Paris, de l'impr. Duverger, 1828, in-8 de 16 pag. XV. Considérations sur les écoles normales primaires de France. Paris, Dupont, 1838, in 8 de 104 p. (1 f. 50 c.). Deuxième édit. Paris, Delalain, 1849, in-8 de 100 p. (1 fr. 50 c.). XVI. Des Images dans les écoles. Paris, de l'impr. de Gratiot fils, 1829, in-8 de 4 p. XVII. Un mot sur les Frères des écules chrétiennes. Paris, de l'imp. du même, 1859, in-8 de 16 p. XVIII. De l'Instruction secondaire, et spécialement des écoles secondaires ecclésiastiques, ou de l'Alliance naturelle du Clergé et de l'Université pour l'éducation de la jeunesse. Paris, Hachette, 1842, in 8 (6 fr.). XIX. De l'Association en général, et spécialement de l'association charitable des frères des écoles chrétiennes. Deuxième édition. Paris, Têtu et Cie, 1845, in 8 de IV et 224 pag., avec un tableau (3 fr.). Dédie au cardinal Orioli. Nous igno- 🐃 rons la date de la première édition de cet ouvrage, si toutefois il y en a une précédente. M. F. Bourquelot, dans sa « Littérature française contemporaine », prétend que c'est une seconde édition de l'opuscule de 16 pag. publie en 1839 sous le

titre : « Un mot sur les frères des écoles chrétiennes »: c'est peu probable. L'auteur dit bien dans l'avant-propos qu'il a eu l'occasion de rendre un juste et public hommage à l'excellente congrégation des frères des écoles chrétiennes ; mais c'était en 1819, et il ne parle pas de l'opuscule de 1839. XX. Un mot sur les salles d'asile. - Un mot sur Rome. Paris, Ed. Têtu et Cie, 1847, in-18 de 56 pag. (23 c.). XXI. Quelques Réflexions sur les dons et legs faits à des établissements publics. Paris, Jules Delalain, 1847, in-8 de 36 p. (1 fr.). XXII. De l'Université de France et de sa juridiction disciplinaire. Paris, Hachette, 1847. in-12 de 5 feuill. 1/6 (1 fr. 23 c.). XXIII. Lettres à un instituteur primaire sur les droits et les devoirs d'un citoyen. Paris, E. Tétu, 1848, in-18 de 18 p. (20 c.). XXIV. Essai d'instruction morale et religieuse, à l'usage des instituteurs catholiques. Paris, Ed. Têtu et Cie, 1848, in-18 de 66 pag. (40 c.). Opuscule d'un républicain du lendemain. reproduit avec un carton en 1849. 3º édition. Paris, le même, 1849, in-18. Seule et unique édit. XXV. La Vérité sur le décret du 17 mars 1808, mai attaqué, mai défendu. Paris, Hachette, 1849, in-12 de 24 p. (30 c.). XXVI. Caisse de retraite pour les instituteurs communaux. Rapport adressé à M. le ministre de l'instruction publ. et des cultes. Paris, de l'impr. de Dupont, 1830, in-4 de 28 p. et 12 tableaux. - Ajoutons que, comme éditeur, M. Ambroise Rendu a donné, en société avec M. Guéneau de Mussy, une édition du « Traité des Études », de Rollin. Nonv. édit., stéréotype d'Herhan, précédée de la Vie de l'auteur, accompagnée de notes historiques et suivie d'une table des matières. Paris, 1811. 4 vol. in-12. Les éditeurs se sont cachés sous les initiales : G. de M. et A. R. - On impr. dans ce moment de M. Ambroise Rendu, une traduction, sur le texte hébreu, des Fsaumes, en latin et en français, avec un commentaire sur chaque psaume, qui formera un volume grand in-8. — Biographes de M. A.-M. M. Rendu-MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme dans la « Biographie des Hommes

du jour », t. vi, prem. part. (1841), p. 200-01.

\*RENDU(Ambroise-Augustin-Eugène-Charles-Louis-Marie), fils aîné du précédent, docteur en droit, admis le 22 avril 1845, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassat., pédagogue et jurisconsulte; né à Paris, le ter juill. 1820. On doit à M. Rendu les ouvrages suiv. : - Pédagogie. I. Avec M. Fel. Ansart : Cours d'Histoire et de Geographie. Paris, Delloye, 1859-40, 4 vol. in-12 (6 fr.). C'est le premier des nombreux Cours publies par M. Rendu. Il est ainsi composé : Tom. 1er, Histoire ancienne et Hist. romaine. Tem. 11, Histoire du moyen âge et Histoire moderne. Tom. III, Hist. de France. Tom. IV, Géographie historique. Ces divers volumes ont été réimp. plusieurs fois II. Avec M. Victor Rendu, son cousin : Nouveau Spectacle de la Nature, on Dieu et ses œuvres. Paris, Langlois et Leclercq, 1839, 1852-53, 10 pet. vol. in-18 (10 fr.). (Voy. Part. Victor Rendu). III. Cours de Pédagogie, ou Principes d'éducation publique. Paris, les mêmes, 1841. - 4º édit. Paris, les mêmes, 1845, in-12 (1 fr. 10 c.). Réimpr. en Belgique, sur la première édition, et sous ce titre : Cours de Pédagogie à l'usage des écoles primaires de France, approprié à la Belgique, et augm. de notes et d'une préface, par J. Pieters. Bruxelles, Desprez-Parent, 1841, in-8 (2 fr.), et de nouveau en 1848; traduit en espagnol, et trois fois en italien, par MM. Paravicini (1846), Fulcheri (1857) et d'Ossola (1858). IV. Modèles de leçons pour les salles d'asile et les écoles élémentaires, ou premiers Exercices pour le développement des facultés intellectuelles et morales. Imités de l'angl. Paris, Langlois et Leclercq (\* Hachette), 1842, in-12 de 6 feuilles (1 fr.), Anonyme, V. Histoires saintes, racontées aux retits enfants des salles d'asile et des écoles élémentaires. (Ancien et Nouveau Testament). Paris, les mêmes, 1842, 2 parties in-18, ensemble de 8 feuilles (1 fr. 20 c.). VI. Avec M. Félix Ansart : Cours d'Histoire et de Géngraphie, à l'usage de tous les établissements d'instruction secondaire. Autorisé par le Conseil de l'instruction publique. Paris, Tétu, et plus tard Fouraut, 1843 et années suiv., 7 vol. in-12. Ce Cours est ainsi composé : Tome 1er, Histoire ancienne, par M. A. Rendu, 2º édit., 1843; tom. 2. Histoire romaine, par le même, 1842; réimp. en 1844 et 1846; t. 3, Histoire du moyen âge, par MM. A. Rendu et Fel. Ansart, 1842, 1846; tom. 4, Histoire moderne, par M. A. Rendu, 1842; réimprim. en 1844 et 1846 ; Géographie hist., par M. F. Ansart, 3º edition, 1848; tom. 6, Histoire de France pendant le moyen age, par M. Fél. Ansart, 1843; 3º édit., 1819; t. 7, Histoire de France pendant les temps modernes, par le même, 1843; 3º édition, 1849. On peut se procurer chaque volume séparément. (Prix de chaque, 2 fr. 25 c.). VII. Exercices gradues pour la lecture courante des manuscrits. Paris, Têtu. 1847, in-8 de 4 p., plus 10 feuilles autogr. (1 fr. 50 c.). Nouv. édit., Paris, Fouraut, 1852, 1855, in-8 de 128 p. (1 fr. 50 c.). Ouvrage autorisé pour les écoles normales et les écoles primaires. Ce recueil est divisé en quatre parties, composées chacune de 32 pag., et renfermant les matières suivantes : 1" partie, Beaux traits d'Histoire et Anecdotes morales; 2e part., Notions de droit commercial, modèles d'actes, factures, etc.; 3º partie, Notions d'agriculture; 4º partie, Notions de style épistol. VIII. Récits moraux et instructifs, à l'usage des écoles prim. Paris, Ed. Têtu, 1848. Nouv. édition. Paris, Fouraut, de 1850 à 1858, in-18 cartouné (1 fr. 50 c.). Ouvrage autorisé par l'Université. C'est un livre de lectures, avec des exercices à la suite de chaque morceau, et qui est divisé en trois parties : 1re part., Récits moraux et historiques; 2º partie, Récits sur les institutions de notre pays; 3º partie, Récits sur les principales inventions et déconvertes appliquées à l'industrie. Ce volume, qui est réimprimé trois et quatre fois par an, comple au moins 24 édi-tions de 1848 à la fin de 1857. Il a été approuvé par plusieurs prélats, notamment par le cardinalarchevêque de Lyon, par l'archevêque de Paris et les évêques de

Versailles, de Carcassonne et de Pamiers, IX. Avec M. Chapsal: Méthode pour faire l'application des principes de la Grammaire au moyen d'exercices construits régulière. ment. Paris, Maire-Nyon, Roret, Hachette, Delalain, 1850, in-12 (1 fr. 50 c.). X. Petit Cours d'Hist., in-12 à l'usage des écoles élémentaires et des maisons religieuses d'éducation. Paris, Fouraut, 1850-32, 6 vol. in-18, chacun de 6 feuilles, avec une carte. Ce petit Cours est composé des histoires ancienne, romaine, du moyen age, moderne, de l'Eglise (revue pour la doctrine par M. l'abbé Blanc), et de la mythologie. (Prix de chaque vol. cartonné: 90 c.). Ces petits volumes, dont les cinq premiers ont été ap-prouvés par l'évêque de Versailles, comptent plusieurs réimpressions de 1855 à 1857. Dans ce nouveau Cours, destiné à la première étude de l'Histoire, l'auteur s'est attaché à présenter, dans le style le plus simple, les faits marquants et les personnages illustres de l'Histoire; mais à les présenter avec ces détails frappants, ces particularités intéressantes qui se gravent d'une manière profonde dans l'esprit des enfants. Ce n'est donc pas un résumé de tous les événements et de toutes les dates qui fatiguerait la mémoire des jeunes élèves sans l'enrichir, et dont l'exposition est réservée aux Cours ultérieurs; c'est le récit animé et attachant des parties saillantes de l'Histoire. XI. Lectures manuscrites (en quatre parties). Paris, de l'imp. de Claye, 1851, in-8 de 128 p. (1 fr. 50 c.). Ceci nous semble être une nouv. édition du nº 7 sous un autre titre. XII. Beaux traits d'histoire et anecdotes morales. Paris, de l'imprim. de Dondey-Dupré, 1831, in-18 de 96 pag. (60 c.). Exercices gradués pour la lecture courante des manuscrits; texte pour le maître, se rattachant au nº 7. XIII. Avec M. Félix Ansart : Cours d'Histoire et de Géographie, rédigé pour l'u-sage des écoles normales et des écoles primaires supérieures (d'après les nouveaux programmes prescrits par arrêté ministériel du 31 juillet 1851). Ouvrage autorisé par le Conseil royal de l'instruct.

publique. Paris, Fouraut, 1832-53, 5 vol. in-12. Cet autre Cours est ainsi composé : 1º Histoire ancienne et Histoire romaine mises en rapport avec l'Histoire du peu-ple juif, par M. A. Rendu, 1 vol. (1 fr. 50c.). Réimp en 1857 (8°édit.). 2º Histoire de France, mise en rap-port avec l'Histoire du moyen age et des temps modernes, par M. F. Ansart, 1 vol. Il y a une réimpr. (6 édit.), augmentée d'un Questionnaire par M. Ed. Ansart fils (1 fr. 75 c.). 3° Précis de Géo-graphie moderne, par M. F. An-sart, 1 vol. (1 fr. 60 c.). M. Ambroise Rendu, ayant voulu que son Cours répondit constamment aux programmes de l'instruction publique, en a fait jusqu'à trois nouvelles publications qui different les unes des autres dans leur contexture, et qui ont été successivement améliorées et augmentées. Nous allons les faire connaître ici. A). Avec M. Ed. Ansart fils, Enseignement historique et géographique. d'après le nouveau plan d'études et les programmes arrêtés par le ministre de l'instruction publique, le 30 août 1852. Paris, Fouraut, 1853, 6 vol. in-12, avec des cartes coloriées. Ce nouveau Cours est ainsi distribué: Tome 1er, Notions générales d'Histoire et de Géographie anciennes, pour servir à l'Histoire de France, et Histoire de France jusqu'à la fin de la première race (classe de 6°). 1853, in-12 de 19 feuill. 1/3 (3 fr. 25 c.). Réimpr. en 1854 et 1856. Tome 11, Histoire de France, depuis l'avénement de la seconde race jusqu'à François ler; par MM. Fél. Ansart et A. Rendu; suivi de la Géographie physique de la France (classe de 5°). 1853, 1857 (3 fr. 75 c.). Tome 3, Histoire de France, depuis François I'r jusqu'en 1815; par les mêmes; suivi de la Géographie administrat. de la France (classe de 4°). 1853, 1854, 1 vol. (3 fr. 75 c.). Tome 4, Histoire ancienne, depuis l'origine du monde jusqu'à la chute de l'empire d'Occident; par MM. Ansart et Rendu; suivie de la Géographie physique du globe (objet du Cours, - grandes divisions) (classe de 3°). 1833, 1835, 1857, in-12 (3 fr. 75 c.). Tome 5,

Histoire du moyen âge; par les mêmes; suivi de la Géographie politique et statistique des Etats européens (la France exceptée) (classe de 2°). 1853, 1855, 1 vol. (3 f. 75 c.). Tome 6, Histoire des temps modernes (1453-1815) (classe de 2°). 1853, 1855, 1 vol. (3 fr. 75 c.). Tous les traités de géographie ajoutés à la fin des cinq derniers volumes ont leur pagination particulière, et peuvent se procurer séparément au prix de 75 c. chaque; ils forment aussi une suite qui a été publiée sous ce titre : Cahiers de Géographie, rédigés conformément aux programmes du 30 août 1852, pour l'enseignement dans les lycées; par MM. Ed. Ansart et A. Rendu. Paris, Fouraut, 1833, 5 brochures in-12 (3 fr. 75 c.). Autre éditon, sous ce titre : Cahiers de Géographie, rédigés spécialement d'a-près les programmes arrêtés par M. le ministre de l'instruction publique, le 12 août 1857, pour l'enseignement dans les lycées. (Nouvelle édit.). Fouraut, 1857, 6 cab. in-12 (4 fr. 50 c.). Ces Cahiers, qui répondent exactement aux questions des programmes précités, sont divisés comme suit : 1° Géographie physique du Globe et Géographie génér. de l'Asie moderne (classe de 6º), de 104 pag.; 2º Géographie générale de l'Europe et de l'Afrique moderne (classe de 5°), de 119 pag.; 3º Géographie générale de l'Amérique et de l'Océanie (classe de 4º), de 80 pages; 4º Description particulière de l'Europe (classe de 3°), de 140 pages; 5º Description particulière de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Ocèanie (classe de seconde), de 140 p.; 6º Géographie physique et politique de la France (classe de rhétorique), de viij et 108 p. Ces divers cahiers ont eu plusieurs édit. B). Avec M. Félix Ansart : Cours complet d'Histoire et de Géographie, d'après le nouveau programme (12 août 1837), à l'usage de tous les etablissements d'instruction sccondaire. Autorisé par le Conseil de l'instruction publique. Paris, Fouraut, 1857, 6 vol. in-12 (19 fr. 15 c.). Voici la composition de ce dernier Cours : Tome 1er, Histoire ancienne, 1 e part., 6 édit. Tome 2,

Histoire ancienne, 2º part., 6º édition. Tome 3, Histoire romaine. 5° édit., augm. Tome 4, Histoire du moyen-age, 5° édit. Tome 5, Hist. des temps modernes, 4º édit. Tome 6, Histoire de la France pendant le moyen age, par M. Ansart; 1<sup>46</sup> part., 4<sup>e</sup> édit. Tome 7, Histoire de France pendant les temps modernes; par le même. 2º part. C). Le même Cours, sous le même titre, d'après les nouveaux programmes arrêtés par M. le ministre de l'instruction publique, pour l'ensei-gnement dans les lycées. Paris, Fouraut, 1837, 6 vol. in-12, avec des cartes géogr. coloriées (21 fr.). Cette édition est ainsi divisée : Classe de 6º. Histoire ancienne, suivie de la Géographie physique du Globe et de la Géographie générale de l'Asie moderne. Classe de 5°. Histoire grecque, suivie de la Géographie générale de l'Eu-rope et de l'Afrique moderne. Classe de 4º. Histoire romaine, suivie de la Géographie gén. de l'Amérique et de l'Océanie. Classe de 3e. Histoire de France et Histoire du Moyen Age, du ve au xive siè-cle, suivies de la Description particulière de l'Europe. Classe de 2º. Histoire de France, Histoire du Moyen Age et des Temps modernes, du xive siècle au milieu du xvite, suivies de la Description particulière de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie. Classe de rhétorique. Histoire moderne depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815, suivies de la Géographie physique et politique de la France. On peut se procurer chaque volume séparém. (3 fr. 50 c.). XIII. Histoire ancienne. Ouvrage autorisé par le Conseil de l'instruction publique, à l'usage des lycées, des collèges et des aspirants au baccalauréat ès-lettres. 7° édit. Paris, Fouraut, 1852, 1857, in-12 (2 fr. 23.). 6° et 7° édit. Volume comprenant, dans des proportions un peu plus restreintes, l'ensemble des matieres traitées dans les deux premiers du « Cours d'Histoire et de Géo-graphie » cité sous le nº 13. — Jurisprudence. - XIV. Traité de la responsabilité des communes, ou Commentaire de la loi du 10 vend. an IV. Paris , Ed. Tetu , Cosse et

N. Delamotte, P. Dupinont et Cie, 1847, in 8 de 128 p. (2fr. 75 c.). XV. Au p. ince président de la République, en Conseil d'État (sect. du contentieux). Recours pour M. le Cte Napoléon de Saur (agissant comme héritler de son père, fils de l'ancien sénateur), contre une décision de M. le ministre des finances, en date du 15 oct. 1851, portant rejet d'une demande contre l'Etat et le Trésor public, à fin de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la disparition d'une décision royale. Paris, de l'imp. de Le Normant, 1852, in-4 de 36 pag. XVI. Eu collabora-tion de M. Ch. Delorme, avocat à la Cour impériale de Paris. Traité pratique de droit industriel, ou Exposé de la législation et de la jurisprudence des établissements industriels, les brevets d'invention, la proprieté industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulières à l'industrie, avec un Répertoire alphabétique et les formules des principaux actes industriels. Paris, Cosse, 1855, iu-8 de 41 feuill. (8 fc.). XVII. Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence délovale, ou Commentaire sur la loi du 23 juin 1837 sur les marques, et de la loi du 28 juillet 1824 sur les noms, et Exposé de la jurispru-dence relativement aux divers objets de la propriété industrielle. Paris, Cosse et Dumaine, 1858, in-8 de xxij et 489 pag. (7 fr. 50 c.). -M. Ambr. Rendu a publié, en outre, un grand nombre de Consultations et de Mémoires adressés à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. +RENDU (Eugène-Marie-Victor), frère du précédent, aucien attaché au cabinet du ministre de l'instruction publ. et des cultes, sous M. de Parien, depuis inspecteur de l'instruction primaire de l'Acad. de Paris, et aujourd'hui chef du premier bureau de la division de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique; né à Paris, le 10 janvier 1824. Nous connaissons de M. Eng. Rendu : I. L'Italie devant la France, précédé d'une Lettre à M. le marquis Massimo d'Azeglio. Paris, Comon, 23 mars 1849, in-18. II. Conditions de la paix dans les Etats ro-

mains. Paris, le même, 1849, in-8 de 7 feuill. (1 fr.). III. De la Loi de l'Enseignement. Commentaire historique et administratif, précédé d'une Introduction. Paris, Fouraut, 1851, in-8 de 55 feuill. 3/4 (5 fr. 50 c.). IV. De l'Etat de l'Instruction prima re à Londres. Rapport adres-sé à M. le ministre de l'instruction publique. (Extr. du . Journ. gén. de l'instruction publique). Paris, de l'impr. de Dupont, 1852, in 8 de 108 p. Deuxième édition, sous le titre de : De l'Instruction à Londres dans ses rapports avec l'état social. Augm. de documents nouveaux, d'un appendice et d'une introduction. Paris, Hachette, 1853, in-8 de 16 feuilles. 3/4 (4 fr.). Un compte-rendu de cet ouvrage, par M. P. Rendu, inspecteur de l'Université, a paru dans le « Moniteur » du 20 janvier 1835. V. De l'En-Mémoire seignement obligatoire. présenté à l'Empereur. Paris, Hachette, 1853, in-8 de 76 p. (2 fc.). VI. De l'Education populaire dans l'Allemagne du Nord, et de ses rapports avec les doctrines philosophiques. Paris, Hachette, 1833, in-8 de 28 feuilles 1/2 (7 fr.). — Ajoutons qu'après 1848, M. Eugene Rendu a écrit dans « l'Ere nouvelle », et qu'il a fourni au « Dictionnaire de l'Administration française », de M. Maur. Block (1835), l'article instruction pri-maire, formant 19 pag. gr. n-8 à 2 col. (p. 979-97), et qu'enfin il a complète la 3° édition du « Manuel de l'enseignement primaire », de MM. Lorain et Lamotte, en le mettant au courant des méthodes et des règlements nouveaux (1857), in-12.

\*RENDU (...... Victor), fils d'Achille Rendu V, et petit-ilis du savant Vict. Yvart, inspecteur général de l'agriculture; né à Paris, le 3 mai 1809. I. New Lessons of english literature. Nouv. Legons anglaises de littérature et de morale. Paris, Brunot-Labbe. 1829, in-12 (3 fr. 50). 2° édit. Paris, Hachette, 1843, in-12. 3° édit., augm. de notes littér. et histor. Paris, le même, 1832, in-12 (4 fr.). La deuxième édition a été faite par M. Gust. Masson, qui fait aujourd'hui le Courrier anglais du « Bulletin du bouqu'miste », de

M. A. Aubry. II. Lecons espagnoles de littérature et de morale, précédées d'une Notice sur la littérature castillane. Paris, F. Didot, 1830, in-8 (6 fr.). La Notice sur la littérature espagnole est en français. III. The Juvenile Instructor, ou Cours de versions graduées, à l'usage des personnes qui se livrent à l'étude . de la langue anglaise. Paris, Le Normant, 1851, in-12 (2 fr. 50 c.). Anonyme. IV. Avec M. Ch. Leblond : Botanique, ou Notions élèmentaires et pratiques sur l'bistoire naturelle des plantes. Paris, Just Rouvier et E. Lebonvier, 1834, in-8 (2 fr. 50 c.). V. Mattre Pierre, ou le Savant de village, Notions sur l'Agriculture. Strasbourg, Levrault, 1835, 1836, in-18 (50 c.), et Paris, Langlois et Leclercq, 1846, 2 part. in-18, ensemble de 8 feuill. (1 fr. 20 c.). VI. Traité pratique des abeilles, à l'usage des cultivateurs et des écoles prim. Paris, Angé, 1838, in-12, avec 2 pl. (2 fr. 50 c.). VII. Botanique, ou Histoire naturelle des plantes, etc. Paris, le même, 1838, in-12, avec 4 pl. (2 fr. 50 c.). VIII. Zoologie descriptive, on His-toire naturelle appliquée à l'agriculture. Paris, le même, 1838, 2 vol. in-12 (6 fr. 50 c.). IX. La Pravidence révélée par ses moindres ouvrages, ou Tableau des mœnrs des insectes. Paris, le même, 1838, in-12, avec 14 planches (4 fr.). Ouvrage adopté par le Conseil de l'instruction publique pour les écoles primaires et les écoles normales primaires. X. Manuel d'Agricul-ture. Paris, le même, 1838, in-12 (1 fr.). Ouvrage couronné par la Société royale et centrale d'agriculture. Autre édition, sous ce titre : Nouveau Manuel élémentaire d'Agriculture. Paris, Roret, 1814, in-18 de 4 feuilles 1/3 (1 fr. 25 c.). XI. Assolements et culture des plantes de l'Alsace, par J.-N. Schwerz. Ou-vrage traduit de l'allemand, et annoté par Victor Rendu. Paris, M<sup>me</sup> Huzard, 1859, in-8, avec une carte (3 fr.). XII. Avec M. Ambr. Rendu, son cousin: Nouveau Spec tacle de la Nature, ou Dieu et ses œuvres. Paris, Pitois - Levrault, 1859, 1832-53, 10 petits vol. in-18 (10 fr.). On a pu se procurer chaque vol. (de 4 feuilles) séparément,

contenant un sujet distinct : Astronomie, Physique, la Géologie, la Botanique, l'Homme, les Mammi-fères, les Insectes, les Mollusques, les Oiseaux, les Reptiles et les Poissons. Plusiours parties ou volumes ont été réimprimés. XIII. Lectures choisies, à l'usage des écoles pri-maires. Versailles, Faur, et Paris, Bar, 1840, in 18 (1 fr). XIV. Agri-culture du département du Nord. Paris, Bouchard-Huzard, 1840, in-8 (3 fr.). XV. Agriculture du royaume Lombardo-Vénitien, par Jean Burger. Ouvrage traduit de l'allemand et annoté par Victor Rendu. Paris, Bouchard-Huzard, 1842, in-8(5 fr.). XVI. De la Fabrication du fromage, par le doct. F. Gera, de Conegliano. Traduit de l'italien. Paris, Roret, 1843, in-8 de 16 feuilles 1/4, avec une planche (5 fr.). XVII. De la Maladie de la vigne dans le midi de la France et le nord de l'Italie. Rapport présenté à M. le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. (De l'impr. impér.) Paris, Hachette, 1853, in-8 de 164 pag., avec 2 planches (3 fr. 50 c.). XVIII. Principes d'Agriculture, à l'usage des établissements d'instruction agricole et des cultivateurs. Paris, Hachette, 1853, in-12 de 15 feuilles (2 fr.). XIX. Pomme de terre, charbon. Rapport de M. Rendu..., à S. E. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Paris, de l'imprimerie de Mme Dondey - Dupré. 1856, in-8 de 8 p. XX. Ampelographie française, comprenant, la statistique, la description des meilleurs cépages, l'analyse chimique du sol, et les procédes de culture et de vinification des principaux vignobles de la France. Paris, V. Masson, 1837, in-tol., avec un atlas de 70 pl., dessinées d'après nature et color, avec soin (360 fr.), Tiré à 200 exempl., dont 118 seu-lement ont été mis dans le commerce. Deuxième édition. Paris, le même, 1837, gr. in-8 de xx-376 et une carte viticole de la France (9 fr.) .- M. Vict. Rendu est en outre l'éditenr de l'ouvrage de son grand-père, Vict. Yvart, intitulé : « Assolements, jachere et succession des cultures », auquel l'éditeur a ajouté des notes. (Paris,

Roret, 1842, in-4, ou 3 volumes in-18).

†RENDU (Mgr Louis), prélat savant, évêque d'Anneci (Savoie), cousin du baron Ambroise Rendu, et de la même famille que la pieuse fille connue sous le nom de la sœur Rosalie, de la congrégation de Saint-Vincent de Paul (morte à Paris, le 7 fév. 1856); membre de l'Académie royale de Savoie, chevalier du mérite civil de Savoie, commandeur des ordres SS. Maurice et Lazare. Mer Rendu est né le 9 déc. 1789, à Meyrin, pays de Gex (France), successivement du département du Léman, de celui de l'Ain, et enfin du canton de Ge-nève. La paroisse de Meyrin fut d'abord de la circonscription ecclésiastique d'Anneci, des 1803, du diocèse de Chambéri, et en 1816, du diocèse de Genève. Après avoir commencé ses études de latinité. en 1805, sous le curé de Meyrin, M. Betemps, mort chanoine de St-jean de Lyon (1), le jeune Rendu alla les continuer au petit séminaire de Chambéri, où on lui confia, dès le 1er novembre 1807. l'enseignement d'une classe de latinité élémentaire. A partir de ce moment, il n'a plus quitté la capitale de la Savoie. Devenu, en 1815, professeur de belles-lettres au collège royal de cette ville, il y continua cet enseignement jusqu'en 1821. Préset et directeur spirituel du collége en 1822, il fut en outre nommé professeur de physique. En 1830, il remit la direction du collége aux RR. PP. Jésuites, et fut nommé chanoine de la métropole de Chambéri. Avec le titre de réformateur des études et inspecteur des collèges du duché de Savoie, M. Rendu rentra en 1838, et avec bonheur, dans la carrière de l'enseignement qu'il avait toujours aimée. L'instruction publique ne l'avait pas empêché de s'occuper des sciences physiques et naturelles d'une manière distinguée; aussi M. Rendu avait-il été appelé à faire partie de la Société académique de Savoie des sa formation, en 1819, et il en fut élu le secrétaire perpétuel à la

mort de G.-Marie Raymond; c'est à ce titre qu'il a écrit quelques éloges et précis historiques des travaux de cette société. En 1842, non-seulement la Société académique, mais encore la Savoje perdirent un savant qui était appelé à se faire un beau nom, surtout en géologie : M. Rendu fut nommé par S. M. Charles-Albert à l'évêché d'Anneci, et fut sacré le 9 avril 1813, et dès lors la politique religieuse l'absorba tellement, qu'il n'eut plus un souvenir pour la science qui, jusque-là, avait falt ses délices. La nature a favorisé M. Rendu de ses dons les plus précieux : l'esprit et le physique; une éducation solide et le monde en ont fait un homme d'élite. M. Rendu devait réussir dans toutes les carrières, et l'on nous a affirmé même que s'il se fût adonné au théâtre, M. Scribe ent pu trouver en lui un rival redoutable. Mais il tourna ses vues vers l'état ecclésiastique, et fut un profes-seur distingué. Devenu dignitaire de l'Eglise, il crut devoir grossir le nombre des ultramontains que la Sardaigne a vus nattre. Contrairement à son supérieur, Mgr A. Billet, l'archevêque de Chambéri, qui est resté l'un des membres les plus actifs de la Société académ. de Savoie, M. Rendu, depuis son élévation à l'épiscopat, s'est attaché exclusivement à soulever des questions plus brulantes les unes que les autres sur la société actuelle. Nous connaissons de Mgr l'évêque d'Annecy les mémoires et ouvrages suivants : - Théologie. I. Lettre pastorale de M. l'évêque d'Anneci. Chambéri, 1843, broch. in -8. Il. Du Commerce des consciences et de l'agitation protestante en Europe, ouvrage dédié aux mômiers de Genève, et principalement à ceux qui viennent en Savoie. Nos 1 à 4. Anneci, Ch. Burdet, 1854-56, 4 cah. in-18, chacun d'environ 90 p. (Anon.) III. Des Efforts du protestantisme en Europe, et des moyens qu'il emploie pour pervertir les ames catholiques. Paris, Louis Vives, 1855, in-18 de 9 feuill. (3 fr.). C'est, pensons-nous, une nouvelle édition de l'ouvrage précédent. IV. Mandements et Instruc-

<sup>(1)</sup> Auteur de quelques ouvrages ascétiques.

tions pastorales de Mar Rendu (recueillis et publiés par M. l'abbé Migne). 1856. Impr. dans le tome LXXXV de la « Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés», 2º série, publiée par l'éditeur. Ces mandements sont au nombre de 12. et en voici les sujets : 1º Lettre pastorale sur le ministère épiscopal (vraisemblablement celle de 1843). Mandements: 2º Sur les confréries. 3º Sur la sanctification du dimanche. 4º Sur la pénitence. 5º Sur la liberté de l'Église. 6º Sur le sacerdoce. 7º Sur l'Eglise. 8º Sur les processions. 9º Sur la messe. 10º Sur le soin des pauvres. 11º Sur l'immaculée conception. 12° Sur les associations religieuses. En tête de ces mandements est une notice sur l'évêque, en vingt-huit lignes. Mer Rendu est auteur de plusieurs petits ouvr. de controverse religieuse, publiés sans nom d'auteur; nous ne citons ici que les deux plus importants. — Sciences physiques et naturelles. — V. Méthode d'enseignement pour les sciences physiques .... Cette méthode consiste à réduire la science en propositions courtes, simples, claires, à en dicter chaque jour aux élèves quatre ou cinq, les expliquer, les démontrer, y joindre les expériences ou les figures, et exiger des rédactions pour chaque classe. VI. Des Effets que la fumée peut produire dans l'atmosphère, pour préserver la végétation d'un abaissement de température capable de la détruire. Împr. dans les « Mémoires de la Société académique de Savoie, t. II (1827), pag. 48 et suiv. VII. Mémoire sur la cause de l'irrégularité des vents dans la partie inférieure de l'atmosphère. Impr. dans le tome 1er (1825), pag. 120 et suiv. VIII. Observations qui tendent à prouver que toute cristallisation est un phénomène électrique. Impr. dans le même recueil, t. 111 (1828). IX. Extrait d'une Lettre de M. Rendu à M. Biot ..., sur quelques phénomènes magnétiques. Impr. dans les · Mémoires de la Société royale académique de Savoie », t. tn (1828), pag. 100 et suiv. Cette lettre est suivie d'une réponse de M. Biot et d'une seconde Lettre de M. Rendu au savant français. X. TOME XII.

Aperçus géologiques sur la vallée de Chambéry. Impr. dans le même recueil, t. vir (1835), pag. 185 et suiv. Il en a été tiré des exempl. à part. XI. Lettre à M. de Luc, sur quelques points de géologie, et en particulier sur le soulevement des couches dans la formation des montagnes. Impr. dans le même recueil, tome viii (1856), pag. 149 et suiv. XII. Lettre à M. Lecocq, sur l'age des volcans éteints d'Auvergne. Ibid., t. viii (1836), pag. 159 et suiv. L'on trouve après une réponse de M. Lecocq à la lettre précédente, pag. 163 et suiv. XIII. Analyse de deux mémoires de M. Duplan, sur la géologie des Alpes. Ibid., t. ix (1839), pag. xj et suiv. XIV. Traits principaux de la géologie de la Savoie. Ibid., t. IX (1839), pag. 123 et suiv. Il en a été tiré des exempl, à part. XV. Théorie des glaciers de la Savoie. Ib., t. x (1840), pag. 39 et suiv. Impr. aussi à part. Chambéri, Puthod, 1840, in-8. Contient l'explic., tout-à-fait neuve, du creusement des puits qui traversent de part en part les glaciers. XVI. Analyse d'un mémoire sur la cause de l'extension qu'ont dû avoir les glaciers, pour déposer autour du massif des Alpes les blocs erratiques qui s'y trouvent à une grande distance. Ibid., tome xiz (1816), pag. xxxv et suiv. Ce mémoire contient des données sur la formation des collines et des vastes dépôts tertiaires des vallées des Alpes, XVII. Mémoire sur les terrains volcaniques de l'Auvergne, et l'époque relative de cette forma-tion, XVIII. Des Glaciers considérés comme véhicules des blocs erratiques. Lu à la Société royale académique de Savoie, le 16 juillet 1852. Impr. dans le « Bulletin de l'association florimentane d'Anneci », t. 1er (1852), pag. 95 et suiv. XIX. L'article Géologie du « Dictionnaire de la conversation et la lecture » , 1 re édit., t. xxx (1856), pag. 141-60.—Philosophie et Politique. - XX. Discours sur l'influence des gouvernements monar-chiques sur les arts et les sciences. Anneci, 1832, in-8. Ce petit ouvrage contient deux pensées qui firent alors une certaine sensation: 1º que les républiques ne peuvent

ni ne doivent favoriser les élans du génie; 2º que cette vérité philosophique, historique et politique ne peut être comprise de la société de cette époque nourrie de l'enseignement païen. Ce discours fut condamné par l'Acad. de Savoie aussi bien que par le public. XXI. De l'Influence des mœurs sur les lois et des lois sur les mœurs; par M. X\*\*\*. Lyon, Rusand, et Paris, Gaume, 1833, in-8 de 496 p. (5 fr.). MM. Dugas - Montbel et Matter avaient publié des ouvrages sous le même titre, l'un en 1830, l'autre en 1832. XXII. Lettre d'un Savoisien à un Français. - Anneci, ..... in . 8. XXIII. Lettre à S. M. le roi de Prusse. Paris, Lecoffre, 1848, in-8 de 307 pag. (3 fr. 50 c.). Sur le retour à l'unité. XXIV. De la Liberté et de l'avenir de la République française; par l'auteur de la « Lettre à S. M. le roi de Prusse ». Paris, Lecoffre, 1849, in-8 de xlviij-398 pag. (4 fr.). 34 lettres avec préface. Cet ouvrage, destiné à prouver que le régime républicain est impossible en France, en annonçait la chute. XXV. Du Libre echange. Anneci, 1831, in-8. XXVI. Lettre à M. le Cte de Montalembert ... Cette lettre a pour but de montrer que la liberté n'existe pas et ne peut exister avec les institutions vraiment démocratiques. XXVII. Lettre à M. l'abbé Mermillod .... Elle avait pour but de montrer que les laïcs doivent anssi travailler à la défense du principe religieux. XXVIII. Lettre à M. l'abbé Martinet, sur cette question: Qu'est-ce que le droit? s'il n'y a pas de droit divin, il ne peut y avoir de droit pour personne; le mot est vide de sens... L'abbé A. Martinet, chanoine de Moutier (V. ce nóm) est un ultramontain de l'école de « l'Univers ». XXIX. Lettre à S. M. le roi de Prusse; par l'évêque d'Anneci. Paris, Lecoffre, 1856, in-8 de p. (3fr. 50c.). Cet ouvrage composé au moment où S. M. le roi de Prusse assemblait un concile de toutes les sectes protestantes pour les unir entre elles, avait pour but de lui demander de les réunir à l'Église catholique. Il a été traduit en allemand et en italien. L'auteur avait publié, avant 1849, une prem. lettre adressée au même sonverain. XXX. Lettre sur cette question : Où en est la Révolution? 1837. Longue lettre imprimée dans « l'Univers » à la fin de février et les premiers jours de mars. C'est une virulente diatribe contre la liberté, les gouvernements représentatifs, les institutions libérales. « Au nombre « des États qui rivalisent de zèle pour le succès de la Révolution, « Mgr l'évêque d'Anneci met en a première ligne le Piémont. De « ses déclamations contre les gou-« vernements constitutionnels en « général, et contre celui de son « pays en particulier, le « Journal « des Débats » tire une conclusion · que les feuilles ultramontaines · n'avaient pas prévue : c'est qu'il « faut que le gouvernement du « Piémont soit vraiment libéral, « il faut que le pays jouisse d'une · bien grande liberté, pour qu'un « évêque puisse se livrer à de pa-· reilles attaques contre la constia tution et les lois sous la protec-« tion desquels il vit et écrit (1)». Mgr Rendu est l'un des auteurs de la Lettre adressée à S. Exc. M. le président du conseil des ministres par NN. SS. les évêques de la province coclésiastique de Savoie, datée du 3 juillet 1856. Chambéri, Puthod fils, in-8 de 8 p. Relative à la circulaire du ministre de l'intérieur, contenant divers reproches au clergé. - Littérature. - Mer Rendu débuta dans les lettres par quelques pièces de vers sans importance. On ne se souvient plus guère que d'une pièce qui a remporté le prix de poésie proposé par l'Académie de Lyon en 1816. Plus tard il a fait : XXXI. Ode au roi de France. Chambéri, 1817, in-8. XXXII. Traité de versification française.... XXXIII. Rapport sur les différentes pièces de vers transmises à la Société (roy. acad. de Savoie), pour le concours de 1840. Impr. dans les Mémoires de cette société, tome x, pag. 1 et suiv. - Histoire et Biographie. — Mar Rendu, n'étant encore que chanoine, a fourni au « Dictionnaire de la Conversation » tous les articles qui concernent l'histoire de

<sup>(1)</sup> a Siècle », 4 mars 1957.

la Savoie et de sa dynastie. C'est †René (Adolphe), frère de René-Pude lui que sont les articles Savoie, Piémont, Genes, Philibert-Emmanuel, etc., etc. Il avait contume de dire qu'il n'écrivait dans ce recueil qu'afin de mettre quelques bons livres dans une mauvaise bibliothèque. On a de lui, imprimé sé-parément: XXXIV. Oraison funèbre de M<sup>gr</sup> Ant. Martinet, archevêque de Chambéri. Chambéri, Puthod, 1839, in-8 de 170 p. XXXV. Notice historique sur G .- M. Raymond (professeur de mathémat, et l'un des fondateurs de l'Acad. roy. de Savoie), lue dans la séance du 6 juillet 1833. Chambéri, le même, 1839, in-8. Extr. du t. 1x des « Mémoires de la Société académique de Savoie, pag. 177 et suiv. XXXVI. Notices historiques sur les travaux de la Société roy, acad, de Savoie (pendant les années 1840 à 1843), Imp. en tête des tomes ix, x et xi des Mémoires de cette société. XXXVII. Notice historique sur M. le comte Paul François de Sales, lieutenantgénéral des armées sardes, ancien ambassad., ministre d'État, grand de Cour, décoré, etc. Paris, Le-coffre, 1855, in 8 de 238 pag. avec portr. (3 fr.) (Anon.). XXXVIII. Oraison funebre de S. M. Charles-Félix, roi de Sardaigne. Chambéri.

RENDU (le docteur Alphonse), I. Etudes topographiques, médicales et agranomiques sur le Brésil. Paris, J.-B. Baillière, 1848, in-8 de 7 feuil-les 1/4 (4 fr.). II. Remarques sur l'épidémie du choléra de 1849. Compiègne, de l'imp. d'Escuyer, 1849, in-8 de 16 p.

RENDU (P.), inspecteur de l'Université. M. P. Rendu écrit dans « le

Moniteur universel ».

RENDU (Zacharie), architecte. Essai sur les anciennes monnaies frappées à Compiègne. (Extr. de « la Picardie », revue littéraire et scientifique). Amiens, de l'imp. de Lenoël-Hérouart, 1856, in-8 de 8 p. II. Notice historique et archéologique sur le palais, l'abbaye et les deux églises de Choisy-au Bac, près Compiègne (Oise). Compiègne, Dubois, 1857, in-4 de 35 p.

RENÉ, auteur dramatique. Voy. PE-

RIN (René).

RENÉ (Antoine). Voy. RENÉ-PUGIN.

gin (voy. plus bas), ancien imprimeur-éditeur à Paris, aujourd'hui directeur de la fonderie générale de cette ville ; né à Paris, le 21 juin 1809. M. A. René faisait ses études d'une manière distinguée, s'essayant déjà, à l'âge de quinze ans. en poésie et en littérature; mais des malheurs de famille l'enlevèrent à ses dispositions littéraires. En 1824, M. Ad. René entra chez Adr. Egron, imprimeur et homme de lettres, qui conserva à son ancien apprenti son amitié jusqu'à la mort. En 1830, n'étant encore que compositeur, M. Ad. René adressa au baron Fain, secrétaire du cabinet de Louis-Philippe, un Projet, imprime, de Bibliothèque univer-selle, qui fut l'origine du « Panthéon littéraire ». M. de Girardin prit dans ce Projet des phrases tont entières pour son prospectus publié quelque temps après, et ne nia pas le plagiat lorsque M. Ad. René lui reprocha de lui avoir pris ses idées sans s'inquiéter de connaître celui qui les avait émises. Μ. Adolphe René a été prote de l'imprimerie de M. Duverger, de 1833 à 1837 ; imprimeur à Sèvres de 1837 à 1839, et à la résidence de Paris, de 1839 à 1849. En 1848, ruiné par des faillites nombreuses et par le bris de ses machines, it liquida honorablement et se mit à écrire, Dès 1850, M. Ad. René avait commencé à imprimer. mais non pour le public, quelques pièces de vers, dont l'une lui valut de Béranger une lettre qu'il conserve précieusement, parce qu'elle peint bien son parfait bon sens, en même temps qu'elle donne d'excellents conseils au jeune poëte; plus tard, il avait publié plusieurs articles sur la typographie dans « l'Encyclopédie des gens monde»; et, pendant plusieurs années, il s'était occupé, n'étant encore que prote, de refaire le style, et souvent l'agencement de plusieurs ouvrages sans y mettre son nom; son principal travail en ce genre a été : « Neuf années à Constantinople... », par le docteur Brayer (1855, 2 vot. in-8), qu'il refondit complétement, c'est encore M. Ad. René qui a été le rédacteur des tomes in et iv des · Mémoires de Marie Cappelle, veuve Lafarge » (1844), dont le woces l'avait impressionné vivement en sa faveur; et, devenu le centre des efforts faits pour cette infortunée par sa famille et ses nombreux amis, il est peut-être l'homme de France le mieux informé sur cette ténébreuse affaire. M. Ad. René n'a fait que la préface des deux premiers volumes (1841), écrits tout entiers par Mme Lafarge. M. Ad. René n'était donc pas un intrus en littérature, lorsque, après la révolution de 1848, qui le ruina, il commença à se nommer. Il fut journaliste pendant quelques mois. écrivit plusieurs articles de critique littéraire pour le « Correspondant », fut pendant deux mois l'Atlas de la rédaction du journal « la Bonne foi », premier titre du journal • le Pays », et publia quel-ques écrits que nous allons rappe-ler tout à l'heure. Nommé en 1837 à la direction de la fonderie générale, M. Ad. René ne fait plus que quelques vers à ses moments perdus. Outre ce que nous venons de citer, on doit encore à M. Ad. René : I. Quelques mots sur la crise actuelle et sur les moyens d'y remédier, adressés au peuple et à l'Assemblée nationale; par un travailleur. Paris, René, 1848, in-8 de 16 pag. Écrit qui a eu une deuxième édition dans la même année. Voyez un compte-rendu, imprimé dans « le Correspondant », tome XXII (1848), p. 250 et suiv. II. La Mort de Monseigneur Denis-Auguste Affre. Poëme. (En vers.) Paris, René, 1849, in-8 de 16 pag. III. A l'armée d'Orient. (En vers.) Paris, de l'impr. de Duverger, 1854, in-8 de 8 pag. IV. Avec M. Liersel: Nouv. Traité de la chasse et de la pêche, orné d'un grand nombre de figures. Pa-Langlumé, 1855, in-18 de 12 feuilles (2 fr. 50 c.). La première partie est tout entière de M. Ad. René. Cet écrivain, en outre, a fait pour des éditeurs quelques compilations anonymes qui n'ont aucune importance littéraire; il a annoté une édition des Fables de Florian ( Paris, Langlumé, 1856. in-18). - Comme imprimeur-éditeur, M. Ad. René a publié, de

1840 à 1848, des ouvrages qui ont beaucoup de succès: la Galerie des Contemporains illustres, par un homme de rien; — les Mémoires de Marie Cappelle;—deux volumes de M. Tanski, sur l'Espagne et sur la Chambre des députés de France; — deux volumes de Poésies de M<sup>mo</sup> Guinard-Demante, etc., etc.

RENÉ. Marie Touchet, drame en un acte et en vers. Montpellier, de l'impr. de Jullien, 1848, in-8 de

30 pag

RENÉ (L.), de Bourdeaux (Drôme). Essai sur la tentation de Jésus-Christ au désert. Thèse. Montauban, de l'impr. de Forestié neveu, 1835, in-8 de 48 pag.

RENE (l'abbé). Abrégé de la vie de saint Rêné, évêque d'Angers. Paris, de l'impr. de la veuve Smith, 1837, in 32 de 16 pag. avec une figure.

\*René D'Anjou, duc de Lorraine, roi de Sicile, duc d'Anjou, comté de Provence, fils de Louis II d'Anjou et d'Yolande d'Aragon, né au château d'Angers, le 16 janv. 1409, porta d'abord le nom de comte de Guise. Après avoir été dépouillé de ses États, ce prince vertueux, que l'amour de ses sujets surnomma le bon roi René, mourut le 10 juillet 1480. René n'était pas seulement un brave chevalier, un souverain occupé du bonheur de ses sujets; c'était un écrivain, un poète, un bibliophile, et, qui plus est, un calligraphe, un miniatu-riste et un peintre d'un talent fort distingué. On conserve encore des manuscrits ornés de sa main, et c'est sous ces rapports surtout qu'il nous intéresse, bibliographes que nous sommes. Ses manuscrits sont décrits dans ses Œuvres complètes, publiées par M. le comte de Quatrebarbes, qui contient, en outre, des fac-simile et des copies exactes. René d'Anjou avait composé un grand nombre de pièces de vers, telles que rondeaux, ballades en vers et en prose : Le Mortifiement de vaine plaisanterie, ou Traité d'entre l'âme dévote et le cœur; la Conquête de doulce Mercy; l'Abusé en court; imprimé quatre fois au xve siècle, analysé dans la «Bibliothèque des romans»,

tion de son « Manuel », a mis l'Abuzé en court en tête de sa liste

des ouvrages anonymes de l'épo-

que et ne dit pas que ce poeme est du roi René. Le comte de Quatre-

barbes l'a inséré dans son édition

des Œuvres du roi René, avec une

analyse et des remarques. II. La

Conqueste qu'ung chevalier, surnommé le Cœur d'amour espris, fit

d'une dame appelée Doulce-Mercy,

1503, in-4 (1). III. Les Tournois du roi René, d'après le manuscrit et

les dessins originaux de la biblio-

thèque roy. Publiés par MM. Cham-

pollion-Figeac, pour le texte et les

notes explicatives; L.-J.-J. Dubois, pour les dessins et les planches

coloriées; Ch. Motte, lithographe,

éditeur de l'ouvrage. Paris, Ch. Motte, F. Didot, J.-J. Dubois, 1826,

in-fol. de 20 planches coloriées,

dont plusieurs de format double,

avec 20 feuilles de texte. Tiré à

mars 1778; en prose, le Livre des tournois, etc., etc. Il avait travaillé à plusieurs Mystères, On lui attribue, en outre, l'idylle des Amours du berger et de la bergère, idylle pastorale (impr. sous le titre de Regnaud et Jeanneton, dans le tom. 11 de ses OEuvres, publiées par M. le comte de Quatrebarbes) et le Doctrinal de Court, divisé en douze chapitres, composé par P. Michault, par lequel on peut être clerc sans aller à l'escole. Genève, Jacq. Vivian, 1522, pet. in-4 goth. Voy. l'analyse de cet ouvrage dans la . Bibliothèque universelle des romans », mars 1786, pag. 30. On y soutient que René, roi de Sicile, s'est caché sous le masque de P. Michault. Cet ouvrage n'a point été inséré dans les Œuvres de René. Ouvrages de René d'Anjou. – I. L'Abusé en court, etc. : Cy commence un petit traité intitulé : l'Abusé en court, fait nagaires et composé par très-haut et trèspuissant prince René, roi de Si-cille, de Naples et de Jherusalem, en prose et en vers. S. d., in-fol. goth., fig. Impr. vers 1480. L'Abusé en court a été aussi attribué par quelques personnes à dom Jehans, moine de l'abbaye de Haute-Selve. Suivant l'auteur de la « Bibliographie instructive», on doit trouver dans le même volume les deux ouvrages suivants, qui paraissent imprimés pour en faire partie: 1º Les Evangiles des que-nouilles, failtes à l'onneur et exaulcement des dames. S. d., goth. (1); 2° Livret contenant plu-sieurs honnêtes demandes et réponses sur le fait et métier d'amour, et aussi touchant le fait des. dames. S. d., goth. Il y a encore une édition assez rare du premier de ces ouvrages, qui a paru sous ce titre: L'Abuzé en court. — Cy finie ce présent liure.... imprimé Vienne, par maistre Schenck, l'an mil cece lxxxiiii, pet. in-fol. de 29 ff., signés a-din, y compris le feuillet de frontispice. M. Brunet, dans la dernière édi-

<sup>200</sup> exemplaires (300 fr.). IV. Le Pas d'armes de la bergère, maintenu au teurnoi de Tarascon; publié d'après le manuscrit de la bibliothèque du roi, avec un Précis de la chevalerie et des tournois, et la Relation du carrousel exécuté à Saumur, en présence de S. A. R. Madame, duchesse de Berri, le 20 juin 1828. (Publié) par G.-A. Cra-pelet, imprimeur. Paris, Crapelet, J. Renouard, 1828, gr. in-8 de 10 feuilles sur pap. vélin, plus une planche de miniature et fac-simile (prix, cartonné: 17 fr.). Seconde èdition, conforme à la première de 1828. Paris, Bohaire, 1835, in-8 de 10 feuill. (18 fr.). Ce volume forme le tome v d'une « Collection des anciens monuments de l'histoire et de la langue française », publiée par G.-A. Crapelet, 1826-34, 13 vol. grand in-8, collection que M. Bourquelot a présentée comme si Crapelet était l'auteur des ouvrages qui la compose, et par conséquent n'a point cité l'édition du (1) Lenglet Dufresnoy cite un manuscrit qui porte pour titre : Conquele de la Irés-douce Mercy au cœur d'amour epris, en suivant les termes de la Conquete du Saint-Graal; par René d'Anjou, roy de Sicile. Le roman rappelé sons ce titre est initulé : · Histoire du Saint-Graal, traduite en françois par Lucas, chevalier, sieur du chastel de Salesbieres (ou Salisbert), In-fol. Deux manuscrits en étaient connus: l'un était dans là bibliothèque d'Anet, en 1724, et l'autre à la bibliothèque d'Anet, en 1724, et l'autre la la bibliothèque d'Anet, en 1724, et l'autre l'autre

<sup>(</sup>i) Ce charmant petit ouvrage a été réimpr, en 1835 dans la · Bibliothèque Elzévirienne , publiée par le libraire P. Janet, M. Alfred Michiels a donné trois articles au · Siècle · à l'occasion de cette réimpression.

Pas d'armes de la bergère, qui en fait partie, à l'article de René d'Anjou. V. OEuvres complètes du roi René, avec une Biographie et des Notices, par M. le comte de Quatrebarbes, et un grand nombre de dessins et ornements d'après les tableaux et manuscrits originaux, par M. Hawke. (De l'imp. de Cosnier, à Angers.) Paris, le Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1844 et ann. suiv., 4 vol. in-4, sur grandjésus, avec 72 planches au trait (60 fr.). Voici la distribution de cette édition : tome 1er, une Biographie du roi René, par l'éditenr; les Statuts de l'ordre du Croissant, déjà publiés par les héraldistes; les Testaments de René et de Jeanne de Laval, sa seconde femme : quelques comptes de dépenses. Tome 11. le Livre des tournois, composé et illustré par le prince; le Pas d'armes de la bergère; Renaud et Jeanneton (les Amours du berger et de la bergère), d'après un mapuscrit unique et inédit de la Bibliotheg. de Saint-Pétersbourg (1). Tome III, la Conquête de la douce Mercy, avec une Introduction. des notices, quelques rondeaux. Tome 1v, le Mortifiement de vaine plaisance; l'Abusé en court. Le comte de Quatrebarbes a enrichi les deux premiers volumes nonseulement d'une bonne Biographie de René, mais encore d'une Notice sur la chevalerie. Le bénétice de cette édition était destiné à une statue qui devait-être érigée dans les murs d'Angers au bon prince dont l'Anjou révère et chérit toujours la mémoire. « Le papier devait devenir marbre », comme dlsait le prospectus. On trouve un . compte-rendu de cette publication dans la « Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», deuxième série. t. 1er, pag. 567-68, et un Examen des peintures du roi Repe, même série, t. III, pag. 67 et 448. -Historiens et Biographes de René d'Anjou. - 1º Vic de Bené. roi de Naples et de Sicile, duc

d'Anjou et comte de Provence. Angers, 1731, in-4. 2º Précis historique sur René d'Anjou, roi de Naples, comte de Provence: par Christophe Villeneuve de Bargemont. Marseille, de l'impr. d'A-chard, 1817, în-8 de 51 p., et Aix, G. Mouret, 1820, in-8. Selon son habitude de confusion, M. OEttinger a fait de ce Précis deux ouvrages différents, et de deux auteurs. L'édition de Marseille, il la donne au marquis L.-Fr. de Villeneuve de Bargemont, tandis que l'ouvrage est de son frère, le comte Christophe Villeneuve de Bargemont; l'édition d'Aix est présentée comme un ouvrage anonyme qui, d'après lui, est de M. Boisson de Lasalle. et notre bibliographe imprime sérieusement, à l'occasion de cette reproduction, une petite remarque qu'il croit piquante : « Omis par Querard. » O weh, Herr OEttinger, sie sind oft gar leichtfertig! 3º Essai sur l'histoire des comtes souverains de Provence....., par M. Boisson de Lasalle. Aix, Mouret, 1821, in-8. 4° Sur René d'Anjou, dans le « Journal des Savants », juillet 1821, octobre 1823. 50 Sur René d'Anjou, dans les « Recherches historiques sur Angers », par J.-F. Bodin. Saumur, 1823, in-8. 6º Quentin Durward, ou l'Ecossais à la Cour de Louis X1; roman historique par W. Scott, en anglais, 1823, et traduit en français, Paris, 1823, 4 v.in-12. Hest beaucoup parlé du roi René dans une partie de ce roman. 7º René d'Anjou; par V.-B. (Villeneuve-Bargemont). Notice impr. dans la « Biogr. univ. » t. 37 (1824), p. 559-47; 8º Histoire de René d'Anjou, roi de Naples, duc de Lorraine. comte de Provence, 1408-1443; par le marquis L.-Fr. Villeneuve de Bargemont. Paris, J.-J. Blaise, 1825, 3 vol. in-8, ornés de 17 planches, de portraits, vues, fac simile et musique; 9º Notice sur l'Histoire de René d'Anjou, par M. de Villeneuve, lue à l'Académie de Besancon, le 24 août 1826; par M. P.-E. Guillaume. S. l. n. d. (Besancou, 1826), in-8. 10° Relation du siège de Metz, en 1444, par Charles VII et René d'Anjou, publiée sur les documents originaux; par MM. d e Saulcy et Huguenin. Metz, Troubat,

<sup>(1)</sup> Lentlet Defresnoy, dans sa « Bibliothèque des romans », cite un masuscrit portant pour lite » les simonrs de Rene d'Arigio, » roy de Sicile, et de Jeanne de Lavad, qu'il épousse en seconder noces, In-fol. Communicat était alors dans la Bibliothèque Ségaier.

1835, gr. in-8, enrichi de 9 cartes et plans. 11º René d'Anjou (le bon roi René); par Ch. Du Rozoir. S. I. n. d. (Paris), in-8 de 12 pag. Article extrait des « Hommes utiles ». 12º René d'Anjou; par la marq. F. de Villeneuve-Trans. Avec un beau portrait. Notice imprimée dans le Plutarque français, » publ. par M. Ed. Mennechet, t. 2 (1846), p. 119-29. 13° René d'Anjou, par Cordellier-Delanoue. Tours, Mame, 1851, in-12. Ouvrage à l'usage de la jeunesse. Reparlons, avec regret, d'une nouvelle erreur de M. Œttinger. Dans les ouvrages relatifs à René d'Anjou qu'il a cités, il y a compris l'opuscule de M. Ferd. Schutz, qui est relatif à René II, duc de Lorraine. 14º Les Peintres et les Enlumineurs du roi René. - Une Passion de 1446. Suite de gravures au burin, les premières avec dates; par Jules Renouvier. (Extr. des publicat de la Société archéologiq. de Montpellier, nºs 24 et 25.) Montpellier, Jean Martel atné, 1857, in-4 de 34 et 12 pag., avec une photographie. - Le personnage de René d'Anjou a été pris plusieurs fois pour sujet de compositions dramatiques; ainsi, nous citerons : 15º Une journée du bon rei René, com.; par J.-Jos. Marius Diouloufet. Ni représentée, ni imprimée. 16º René d'Anjou, comte de Provence, vaud en trois actes qui ne parait pas avoir été imprimé. 17º Le roi René, ou la Provence au xve siècle, opéra-comique en deux actes; par MM. Sewrin et Belle. Paris, Duvernois, 1824, in-8. 18º La Fille du roi René, dram .- vaud. en un acte; par Gust. Lemoine. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1851, in-18 gr. raisin. Le roi René est le principal personnage de cette pièce. Il existe en danois un drame lyrique en vers, de Henrik Hertz, portant le même titre, et dont il a èté fait deux traductions allemandes, l'une par Fr. Breseman; il en a paru une troisième édition en 1831 (Berlin, A. Duncker, in-16 de viij et 88 pag.); l'autre par F.-A. Leo, qui était en 1857 à sa cinquième édition. (Leipzig, Wiedemann, in-16 de 107 pag.). Cette pièce, dont nous ignorons la date de l'original et des premières édi

tions des versions allemandes, ne serait-elle pas le modèle de celle de M. Gust. Lemoine?

RENÉ D'ISLE. Sous ce nom, qui est peut-être un pseudonyme, on trouve dans la « Collection de la bibliothèque religieuse, morale et littéraire, pour l'enfance et la jeunesse », di-rigée par M. l'abbé Roussier (Limoges et Paris, Ardant, 1853 et ann. suiv., in-18, in-12 et in-32), tous les petits ouvrages dont l'énumétion suit : I. Les Arabes Bédouins, suivis des jeunes Russes, 1858, in 18. II. Le Charbonnier de la Forêt-Noire, suivi de Malice et Bonté. 1853, in-18, et 1857, in-32. III. Les Chinois, ou Devoirs des enfants. 1853, in-18. IV. Les Contes de fées sont des histoires. 1853, in-18. V. L'Ecole des jeunes gens, ou la Gym-nastique. 1853, in 18. VI. L'Hospice du mont Saint-Bernard et le chien de Terre-Neuve. 1835, in-18. VII. Les Ombres chinoises et la Fantasmagorie. 1833, in-18. VIII. Le petit Chasseur du Calabar, suivi des Abeilles et frelons, 1853, in-18. IX. La petite Fille désobligeante. 1853, n-18. X. La petite Ménagère, suivie de l'Aveugle-née, 1853, in-18, X1. La première Communion, suivie du Sourd-muet. 1853, in-18. XII. La Présence d'esprit d'un enfant. 1853, in 18. XIII. Voyages dans les iles de la Grèce, de M. Savary. Edition revue et corr. 1853, in-12, avec une grav. XIV. La Fête des enfants, ou les Deux convives. 1853, in-32. XV. L'Hospice des enfants malades, suivi de l'Enfant égaré. 1833, in-32. XVI. La Famille savoyarde, suivie de l'Abeille et les frelons. 1854. in-32. XVII. La Fête des Rogations, suivie du Sourd-muet. 1854, 1857, in-32. XVIII. Le petit Moraliste. 1854, in-32. XIX. Petites Leçons pour le jeune âge. Extrait du « Miroir de la jeunesse ». 1854, in-18. XX. Les petits Gourmands, suivis de l'Aveugle-née. 1834, 1857, in-32. XXI. La Promenade aux Champs-Etysées, suivie de Malice et Bonté. 1854, in-32, XXII. Sixte-Quint enfant et pape, suivi de Talent et Ignorance. 1854, in-52. XXIII. L'Enfant égaré et la salle d'asile, suivi d'autres épisodes. 1854, et 1856, in - 32. XXIV. Abrégé de l'Histoire de France. 1857, in-18 de

36 pag. XXV. Les Naufrages célèbres. depuis 1700 jusqu'à nos jours, ou Aventures les plus remarquables des navigateurs. 1857, in-12. Chacun de ces petits ouvrages est orné d'une gravure. (Prix de chaque volume : in-12, 1 fr. 50 c.; in-18, 1 fr.; in-32, 50 c.)

RENÉ DE MONT-LOUIS, Sous ce nom, qui est peut-être déguisé (1), on trouve, ainsi que de l'auteur précédent, dans la « Collection de la bibliothèque religieuse, morale et littéraire, pour l'enfance et la jeunesse», dirigée par M. l'abbé Roussier (Limoges et Paris, Ardant, 1852 et ann. suivantes), tous les petits ouvrages suivants qui ont paru dans les formats in-18, in-12 et in-32. Chaque volume est orné d'une gravure : I. Fanfan, le petit Tambour de la Garde. 1852, in-18. II. Gauthier et Richard, ou la Croisade des enfants, 1853, 1856, in-18. III. Histoire d'un singe de IV. Jeanne qualité. 1853, in-18. d'Arc, ou l'Héroïne de Vaucouleurs. 1853, in-18. V. Sultan, ou Histoire d'un chien. 1833, in-18. VI. Geneviève de Paris (légende). 1833, in-12. VII. La sainte Famille de Raphaël. 1853, in-18. VIII. Lambert, ou le Bon curé. 1853, in-12. IX. Maurice, ou l'Ombre sur le mur. 1853, in-32. X. Adrien Brawer, ou le petit Peintre flamand, 1853, in-12, XI, Bayard à Lyon, ou Un tour de page. 1853, in-12. XII. Le jeune Duguesclin, histoire du xive siècle. 1853, in-12. XIII. Les trois Légendes. 1853, in-12. XIV. La Veillée des vendanges, 1853, in-12. XV. Nicolas, ou l'Art de faire fortune. 1853, in-12. XVI. Les petits Voleurs de Paris. 1853, iti-12. XVII. Voyage à travers le jardin AVII. Voyage à travers le jardin des Plantes. 1853, in 12. XVIII. La petite Mère de douze ans. 1853, in-18. XIX. Les petits Marchands de la foire. 1853, 1857, in-18. XX. Le Dauphin de France. 1853, in-12. XXI. Le petit Mécanicien. 1853, 1857, in-18. XXII. Robert le mousse. 1853, in-12. XXIII. La Famille Blanchon, ou les Effets de la colère. 1854, in-12. XXIV. William, ou les Enfants du prisonnier, 1854, in-12. XXV. Maxime, ou l'Enfant volé.

50 c.). †RENÉ-PEGIN (Antoine), frère ainé d'Adolphe René (voy. ci-dessus), né à Paris, en juillet 1806, fut successivement agrégé de l'Université et professeur suppléant de 4° au collége d'Henri IV, professeur de rhétorique au collége de Toulouse, de 1837 à 1839. Il est mort en septembre 1839, par suite d'une chute dans un précipice des Pyrénées. René-Pugin a donné quelques éditions d'ouvrages latins à l'usage des colléges; des traductions interlinéaires de Discours choisis de Quinte-Curce (1829), de frag-ments de la guerre de Jugurtha, de Salluste, et revu la traduction française, de Wailly, du Discours de Cicéron contre Verrès, sur les supplices (1829). Il a, de plus, participé à la rédaction de divers recueils, entre autres à «l'Encyclopédie des gens du monde », où il a fourni quelques articles d'histoire ancienne. Nous ne connaissons de lui, comme publication spéciale. que le volume suivant : Petite Rhéthorique à l'usage de la jeunesse des deux sexes. Paris, Ducrocq, 1837, in-12 de 120 p. (1 fr.), petit volume très-estimé, que la mort de l'auteur empêcha de développer comme il le voulait, et qui est épuisé depuis bien des années.

RENEAUME (Alfr.). I. Avec M. Eugène Mathieu: Les deux Tuiles, vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre des Délassements-Comiques, le... 1854. Paris, Mifliez, Tresse, 1854, in-8 (30 c.). II. Avec M. Edouard Montagne : Ne touchez pas à l'échelle, vaud, en un acte. Représ, sur le même théâtre, le 27 mars 1858. Paris, Mifliez, 1858, in-8 de 9 pag. à 2 colon.

(1) On dit que c'est le masque de M. Ch. Farine, magistrat à Lyon.

<sup>1855,</sup> in-18. XXVI. Le grand hiver de 1789. 1855, in-32. XXVII. Les Vendanges en Bourgogne. 1856, in-18. XXVIII. Les Violettes, petites Nouvelles morales. 1856, in-18. XXIX. Le Jardin des Plantes, ou petite histoire des animaux. 1857. in-18. XXX. Charles, ou l'Enfant égaré. 1837, in-32. XXXI. Louise, ou la Croix d'or. 1857, in-52. Tous ces petits ouvrages sont, outre le sujet principal, suivis d'autres épisodes. (Prix de chaque volume : in-12, 1 fr. 50; in-18, 1 fr.; in-32,

RENEAUME (Alphonse). Avec M. Montagne: Dans une ile déserte, folievaud. en un acte. Représ. sur le théatre de l'Ambigu-Comique, le 26 février 1837. Paris, Charlieu, 1837, in-8 de 14 pag. (60 c.). \*RENÉE (Lambert-Amédée), histo-

rien et publiciste, membre du Corps législatif, et de l'Académie des sciences et lettres de Caen. l'un des écrivains sérieux les plus marquants de notre époque, né à Caen (Calvados), le 8 mai 1808, a d'abord été attaché aux travaux de « l'Histoire du tiers État » de M. Augustin Thierry. En 1835 et 1836, il a publié dans le « Journal de l'Institut historique » divers morceaux, particulièrement un travail étendu sur l'Esclavage dans l'Antiquité. Rédacteur en chef du « Journal de l'instruction publique » de 1837 à 1839, M. Renée y a inséré de nombreux articles de critique littéraire et historique. Deux pièces de poésie de lui, Un amour d'Allemagne et Iwan VI (Romanof), parurent en 1838, dans la Revue du XIXº siècle » dela nouvelle série. En 1840, M. Renée commença à prendre part à la rédaction de l'ancienne « Revue de Paris », et y fournit entre autres articles ceux intitulés : Les Bonaparte littérateurs (11 oct. 1840); Louis XVIII littérateur; Lord Chesterfield ; Maurs des classes laborieuses en Angleterre; puis à celle de · l'Encyclopédie des Gens du monde » à laquelle il a donné les biographies suivantes: Bonaparte (Napoléon), Catherine de Médicis, Cromwell, François I<sup>re</sup>, Grégoire VII, Henri IV, Louis XIV, Louis XV, etc. En 1841 et 1842, M. Renée a travaillé à la partie politique et littéraire du « Constitutionnel »; il a donné ensuite des articles de critique littéraire au « Siècle ». De 1844 à 1846, il fut le rédacteur en chef du journal « La Flotte » et il y travailla activement. M. Renée a été bibliothécaire du palais de Meudon, puis de la Sorbonne jusqu'en 1853. Le 1er décembre de cette dernière année, il fut nommé secrétaire général du service du grand-maréchal du palais, en remplacement de M. Maigne, appelé à d'autres fonctions. Le 15 mai 1856,

il devint directeur politique du « Constitutionnel » et du « Pays ». et l'année suivante, député du Calvados. Les articles de M. Renée, que nous venons de rappeler, ne sont que la plus faible partie de ses études historiques; il nous reste à citer la plus importante, celle de ses publications spéciales, et voici de quels ouvrages elle se compose : I. Heures de poésie. Paris. Delloye; Labitte, 1841, in-18 (3 fr. 50 c.). II. Notice sur la vie et les ouvrages de lord Chesterfield. 1842. Impr. à la tête d'une édition des Lettres de ce lord à son fils Philippe Stanhope, traduction française (Paris, Labitte, 2 vol. in-12). Cette Notice se recommande par une grande finesse' d'appréciation et une parfaite connaissance de la langue anglaise (1). C'est celle qui avait été imprimée dans la « Revue de Paris ». III. Tahleau des services de guerre des princes issus de Robert le Fort, duc de France, chef de la dynastie capétienne, etc. Paris, de l'Imprim. roy., 1843, in-plano. Le « Moniteur universel » du 15 mai 1843, et le « Moniteur de l'Armée » ont rendu compte de cette publication. IV. Histoire des Français depuis l'avénement de Louis XVI jusqu'à la convocation des états généraux. Paris, Treuttelet Würtz, 1844, in-8. Formant le 30° volume de l'ouvrage de Simonde de Sismondi. V. Les Princes militaires de la maison de France , contenant les états de services et les biographies de près de 300 princes, l'histoire généalogique et héraldique des diverses branches de la dynastie capétienne, depuis Robert le Fort jusqu'à la révolution française. Paris, Amyot, 1848, in-8 de 39 feuill. 1/4, avec plus de 250 écussons gravés sur bois, imprimés dans le texte (15 fr.) VI. Histoire de cent ans, de 1750 à 1850 (histoire, sciences, lit-térature, beaux-arts). Traduite de l'italien de Cantù, avec notes et observations. Paris, F. Didot, 1852-

<sup>(1)</sup> Nous avons vn cette édition des Lettres de lord Chesterfield, présentée comme une nouvelle traduction de M. Am. Revée; mais la ébillographie de la France », année 5832, sous le n° 4233, dit positivement : traduction revue, corrigée et augmentée de notes, Or, ce doit être celle de 1716, à vol. în 14, qui est estimes.

53, 4 vol. gr. in-18 (14 fr.). VII. Les Nièces de Mazarin. Études de mœurs et de caractères au xvii siècle. Paris, F. Didot, 1856, in-8 (6 fr.). Réimp, dans la même année, 3'édit., enrichie de nouveaux documents. Paris, le même, 1837, in-8 de 560 p. (6 fr.), et sur grand papier, édition de luxe, avec portraits photographiés, et une Notice iconographique (25 fr.). Cet ouvrage a d'abord paru dans la « Revue contemporaine ». VIII. Madame de Montmo-Mœurs et caractères au xv11e siècle. Edition revue et augmentée d'un Appendice. Paris, F. Didot frères, fils et Cie, 1857, in-8 de 339 p. 2º édition, augmentée de divers documents et d'une table analytique. Paris, les mêmes, 1857, in - 8 (6 fr.). Cet ouvrage a aussi paru pour la première fois dans la « Revue contemporaine ». La duchesse de Montmorency qui est le sujet de ce livre est Marie-Félicie des Ursins, née à Rome en 1600, veuve du maréchal de Montmorency, que Richelieu fit décapiter à Toulouse; réputée sainte après sa mort, arrivée en 1666. Ces deux derniers ouvrages de M. Am. Renée ont été loués par toute la presse parisienne. M. H. Rigault vient de publier dans le feuilleton du « Journal des Débats », nº du 22 juillet 1858, un éloge de « Madame de Montmorency ». - M. Amédée Renée est en outre l'un des réviseurs de la seconde édition de la traduction française de « l'Histoire universelle » de Cantu (1855 et années suiv.). Cet écrivain a maintenant sous presse deux ouvrages qui parattront prochainement à la librairie Firmin Didot : Louis XVI et sa Cour, mœurs et caractère du xviiie siècle, un vol. in-8, et Biographies et Portraits, un vol. in-8.

RENEL. L'Élève des écoles primaires.
Alphabet. Constantine (Algérie), de
l'impr. d'Abadie, 1831, in-8 de 56 p.
\*RENESSE-BREIDBACH (le comte Clèment-Venceslas de), numismatiste
belge, né à Liége, en 1774, fit partie des états généraux sous le gouvernement de Guillaume I<sup>er</sup>, et s'y
fit remarquer par sa noble indépendance et son patriotisme. Numismatiste instruit, il s'occupa

aussi avec fruit de l'étude des antiquités et des sciences naturelles. On a de lui : I. Histoire numismattque de l'évéché et principauté de Liége, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la réunion de ce pays à la république française, enrichie des principales médailles, médaillons, jetons et monnaies. Bruxelles, 1830-31, 2 vol. in-8, avec un cahier de 79 planches lithogr. (18 fr.). II. Mes Loisirs, amusements numismatiques. Anvers, 1835-36, 3 vol. in-8 (15 fr.). III. Analyse critique de la collection des diplômes, sceaux, cachets, etc., formant une partie du cabinet du comte de Renesse, rédigée par lui-1836, in-8. De même. Anvers, Renesse-Breidbach avait presque entièrement terminé l'Histoire numismatique des électorats ecclésiastiques d'Allemagne, quand il mourut, en 1853, dans son château de S'heeren-Elderen, laissant un cabinet précieux à tous les titres. RENETTE, l'un des édit. du Répertoire

de l'industrie étrangère (1838, in-8). \*RENIER (Charles-Alphonse-Léon) philologue et épigraphiste, savant d'une profonde érudition et d'une grande modestie, bibliothécaire de la Sorbonne, membre de la Société des Antiquaires de France, du comité de la langue, de l'histoire et des arts, près le ministère de l'instruction publique, correspondant de l'Institut archéologique de Rome : élu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le 12 décembre 1856, en remplacement de M. Hippolyte Fortoul; né à Charleville (Ardennes), le 2 mai 1809. Avant de s'adonner à l'épigraphie dans laquelle il s'est rendu célèbre, puisque c'est par cette science qu'il s'est fait ouvrir les portes de l'Institut, M. Renier s'est occupé de travaux historiques et philologiques. Il a pris part à la rédaction de « la France », publiée par M. Le Bas, dans « l'U-nivers pittoresque ». Paris, 1839 et années suivantes, 14 vol. in-8; à celle de la « Biographie portative universelle ». Paris, Dubochet, 1842, 1 gr. vol. in-12; il a publié des éditions de fragments et d'opuscules d'auteurs grecs, à l'usage des classes, enrichis de ses notes, à

partir de 1841. Il à communiqué à la Soc. des Antiquaires de France plusieurs travaux qui ont été impr. parmi les Mémoires et dans les Annuaires de cette société savante. entre autres, le texte de la Géographie de Ptolémée, qui regarde la Gaule, imprimé dans « l'Annuaire pour 1848, et une édition des Itinéraires romains de la Gaule, publiés avec les variantes des manuscrits, destables de concordance et des notes, impr. dans « l'Annuaire » de 1850, et dont il y a en des exemplaires tirés à part. Paris, de l'imp. de Crapelet, in-12 de 6 feuilles, avec 2 planches. M. Renier a dirigé la « Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. Paris, 1844-47, grand in-8, et la troisième édition de « l'Encyclopédie moderne», de Courtin, Paris, F. Didot, 1846 et ann. suiv., 27 vol. in-8 de texte, et 3 vol. de planches, édit. à laquelle il a fourni de nombreux articles. M. Renier est encore l'un des trois directeurs du « Complément » de ce dernier ouvrage. Pa-ris, F. Didot, 1836 et années suiv. D'autres publications sont encore redevables à M. Renier de beaucoup d'articles d'érudition, parmi lesquelles nous citerons : le Bulletin et les Annales de l'Institut de correspondance archéologique de Rome, l'Athenœum français et le Bulletin archéologique du même recueil; le Journal général de l'instruction publique, le Bulletin et la Revue des Sociétés savantes. Tels sont les travaux de M. Renier en dehors des publications spé-ciales dont suit la nomenclature. I. Théocrite, en grec, expliqué lit-téralement, traduit en français et annoté par M. L. Renier. Paris, Hachette, 1847, in-12 de 25 feuilles (7 fr. 50 c.). II. OEurres de Théocrite, traduites en français; avec le texte grec en regard, revu et annoté. Paris, le même, 1847, in-12 de 15 feuilles 5/6 (4 fr.). Il y a un autre édition qui porte pour titre : Idulles choisies de Théocrite, texte grec, nouv, édition classique avec un choix de notes en français.... publice par M. Renier. Paris, le même, 1847, in-12 (1 fr. 25 c.). vius Maximus, préfet de la légion III

Auguste. - Sur une inscription chrétienne découverte à Sétif. Paris, de l'imp. de Crapelet, 1850, in-8 de 8 pag., avec 1 pl. Ces deux articles sont extraits de la « Revue archéologique », des 15 mars, 15 juin et 15 septemb. 1850. M. Renier a été le fondateur de cette Revue. IV. Rapports adressés à M. le ministre de l'instruction publique et des cultes , par M. L. Renier .... chargé d'une mission scientifique en Algérie. (Extr. des « Archives des missions scientifiques »). Paris, de l'Impr. nationale, 1851, in 8 de 64 pages, avec une planche. V. Mélanges epigraphiques. (Extrait du tome xxii des « Mémoires de la Société des Antiquaires de France ».) Paris, de l'impr. de Lahure, 1832, in-8 de 64 pages. VI. Note d'un voyage archéologique au pied de l'Aurès. (Extr. de la « Revue archéologique », huitième année). Paris, Leleux, 1852, in-8 de 24 p. VII. Trois inscriptions grecques de Constantine, relatives à un légat impérial de la province d'Arabie. (Extr. de la « Revue archéologique ... dixième année. Paris. Leleux, 1854, in-8 de 16 pages. VIII. Mélanges d'épigraphie, Paris, F. Didot, Klineksieck, 1854, gr. in-8 de 18 feuilles 3/4, avec 1 pl. (10 fr.). IX. Sur une inscription du Musée de Lyon. (Extr. de la Revue archéologique », x1º année). Paris, de l'impr. de Lahure, 1855, in-8 de 4 pag. X. In-scriptions romaines de l'Algérie, recueillies et publiées sous les auspices de S. Exc. M. Hipp. Fortoul. ministre de l'instruction publique et des cultes, livr. 1 à 15. (Tom. 1er.) (De l'Impr. impériale.) Paris, Gide et Baudry, 1855-57, gr. in-4. Ce volume est terminé par les Index épigraphiques. Le recueil « Inscriptions romaines de l'Algérie » formera 2 vol. gr. in-4, distribués en 25 ou 30 livraisons, au prix de 6 fr. 40 c. l'une ; le deuxième volume qui contiendra l'explication des inscriptions est sous presse. Ces inscriptions, publices presque toutes pour la première fois, sont an nombre de 4417, savoir : inscriptions de la Numidie, 3263; inscriptions de la Mauritanie sitifienne, 291; inscriptions de Mauritanie cesarienne, 514; inscrip-

tions découvertes pendant la publication de l'ouvrage, 228; inscriptions des bornes milliaires de la Numidie, 119. « Jamais, depuis le xviº siècle, a dit un des épigraphistes contemporains les plus compétents, la science de l'épigraphie romaine ne s'était enrichie, en une seule fois, d'un nombre aussi considérable de documents nouveaux». (M. Mommen dans le « Gerhard's Archœologischer Anzeiger », avril 1857, p. 57). XI. Sur quelques Inscriptions latines récemment exposées dans la salle du Zodiaque de la Bibliothèque impér. XII. Sur quelques inscriptions des villes de Thagaste et de Madaure. (Extr. de « la Revue archéologique», quatorzième année.) Paris, Leleux, 1837, in-8 de 16 p. XIII. Oservations sur un article de M. J.-P. Rossignol, intitulé: Explication et restitution d'une inscription lat. découverte à Mdaourouche. (Extr. de la même «Revue», 14º année.) Paris, le même, 1857, in-8 de 15 pages. — M. Renier outre l'annotateur des est en · Recherches sur l'ancienne ville de Lambèse », par M. de La Marre. Paris, 1851, in-8. Il a dirigé la publication du 5e volume des Cata-combes de Rome, par M. L. Perret (Paris, Gide et Baudry, 6 vol. trèsgrand in-fol.), volume qui se compose de 78 planches lithographiées, où sont reproduites en fac-simile 430 inscriptions chrétiennes; et il est l'auteur de l'explication de ces planches, qui termine le 6e volume de l'ouvrage, et forme 22 feuilles (Paris, de J. Claye, 1833). Comme éditeur, M. Renier a aussi publié, en société avec M. J.-B. Monfalçon, une nouvelle édition de la Recherche des antiquités et curiosités ville de Lyon, par Jacob Spon. Lyon, de l'impr. de L. Perrin, 1858, in-8 de 28 feuilles, accompagné d'une trentaine de planches, représentant des inscriptions en fac-simile, des monuments, des médailles, etc. Cet ouvrage a été publié aux frais de la ville de Lyon. M. Renier y a ajouté un supplément et un grand nombre de notes. - Disons enfin que l'académicien dont nous parlons est chargé par le ministre de l'Instruction publique de publier la Recueil des inscriptions romaines

de la Gaule, recueil qui se composera d'environ 6000 monuments, et dont la 1<sup>re</sup> livraison, comprenant les inscriptions de la province narbonnaise, sera prochainement mise sous presse à l'Imprimerie impériale,

RENIER (F.-A.). Conversion des poids et mesures de l'ancien système en système métrique décimal. Nantes, Jacob, 1840, in-8 de 36 pages (50 c.).

RENNER (J. - G. - Frédéric). Petite Ecole, ou Livre élémentaire destiné à faciliter aux commençants l'étude de la langue française. Gœttingue, Kübler, 1848, in-8.

RENNEVILLE (Sophie de Senneterre, dame de), auteur d'un grand nombre d'ouvrages pour la jeunesse. (Voyez tome vii, pag. 533). Réimpressions et traductions de ses ouvrages, de 1827 à 1857 : I. Le petit Charbonnier de la Forêt-Noire, suivi de Didier, ou le Bonhomme Patience, et d'Edwige et Antony, ou la Meilleure des leçons. 6º édit. Paris, Ledentu, 1835, in-18, avec 4 grav. (1 fr. 50 c.). La 1re édit. est de 1811. II. Contes à ma petite fille et a mon petit garçon. 150 édit., augmentée du Prince Adolphe, par Mme W... Paris, Langlumé, 1847, in-12 avec 12 grav.; 16º édition. Ibid , 1851, in-12, fig. (3 fr.). Il y a une édition qui porte pour titre: " Historiettes ", etc. Paris, Lavi-gne, 1836, in-12, fig. La première édition est de 1812. Ces contes ont été traduits en espagnol (Cuentecitos a mi nino y a mi nina). Paris, de la impr. de Pillet, 1837, in-18; et en portugais: Contos a meus meninos, traduzido de la 10 edição francesa. Pariz, de la impr. de Pillet, 1837, in-18. III. Conversations d'une petite fille avec sa poupée, snivies de l'Histoire de la poupée. 5º éditon. Paris, Ledentu, 1837, in-18, avec 3 gravures (1 fr. 50 c.). La première édi-tion est de 1813. IV. La Fée gracieuse, etc., 1813, en espagnol : La Hada benefica, buena amiga de los ninos. Paris, de l'imprim. de Pillet, 1837, in-18. Vl. Lecons de l'amour maternel, ou la Récompense du travail, contes. 4º édit. Paris, Denn, 1835, in-18, fig. (1 fr. 50 c.); 50 et 6º éditions. Rouen , Mégard ,

1852, 1854, in-12, avec 4 vignettes. La 1re édition, in-18, est de 1816. VII. Tableau de l'enfance, ou Revue des défauts et des qualités des enfants. Anecdotes recueillies dans la société. 4º édit. Paris, Lavigne, 1837, in-18, avec 3 gravures (1 fr. 50 c.). La première édition est de 1817. VIII. Le Livre du second âge. Dixième édition. Paris, Lavigne, 1836, in-12, avec gravures (3 fr.). Les précédentes éditions de cet ouvrage, qui n'est pas de Mme de Renneville, portent pour titre : Le Précepteur des enfants, ou le Livre du deuxième age. La première édition (la 3º du livre) publiée par Mme de Renneville est de 1818. (Voy. le t. vii de « la France littéraire », p. 734.) IX. Contes pour les enfants de cinq ou six ans. Dixième édition. Paris, Lehuby, 1858, in-18, avec 5 gravures (1 fr. 25 c.). La première édition est de 1820. X. charles et Eugénie, ou la Bénédic-tion paternelle. 4º édition. Paris, Lavigne, 1837, in-12, avec i grav. (3 fr.). La première édition est de 1821. XI. Nouvelle Mythologie du jeune êge. (Nouv. édition.) Limoges et Paris, Ardant, 1847, in-12, avec 4 vignettes. La première édition, publiée en 1821, porte pour titre : Nouvelle Mythologie des demoiselles. XII. Les Caprices de l'enfance, ou Etrennes aux petits enfants, composés de contes et historiettes. Deuxième édition. Paris, M'le Des. Eymery, 1839, in-12, avec 35 grav. (3 fr.). La première édition est do 1821. - Nous avons dit au t. vii, qu'en 1834, douze ans après la mort de M= de Renneville, arrivée en 1822, on avait imprimé cinq petits duvrages, dont nous doutions que cette dame fût l'auteur ; ils ont été réimprimés sous son nom, et nous allons les citer ici : XIII. Le Petit Savinien, etc., en portugais: Cypriano, ou Historia d'un menino orphao. Traducção da terceira edição franceza. Pariz, de l'impr. de Beaulé, 1839, in-18. XIV. Antony, ou la Conscience, suivie de petites historiettes morales et instructives. Paris, Delavigne, 1838, in-18 (1 f. 50 c.) XVI. Lise, ou les Avantages d'un joli caractère, suivie de petites historiettes racontées à mes petites nièces. Paris, Lavigne, 1837, in-18, avec 3 grav. (1 fr. 50 c.). XVII. Justin, ou le Petit Auvergnat, suivi de quelques contes. Paris, Lavigne, 1837, in-18 avec 4 grav. (1 fr. 50 c.). Celui-ci a été publié pour la pre-mière fois en 1837. XVIII. René, ou l'Elève reconnaissant (2º et 3º édit.). Limoges, Barbou, 1844, 1852, in-32, fig. La 1re édition est de 1836.

RENNEVILLE (la vicomtesse de), pseudonyme de Mme Descubes de Lascaux. (Voyez ce premier nom dans les « Supercheries »).

RENNOIR (François-J.), l'un des rédacteurs de la « Revue de Liége » (janvier 1844-décembre 1847), qui succéda à la «Revue belge». Fr. Rennoir était né à Gosselies, 2 avril 1820 ; il est mort à Liége. le 30 septembre 1844. Il a été publié : Aux parents de F .- J. Rennoir et à tous ceux qui l'ont aimé (par Emile Frensdorff). Liége, 1844, in-8 de 47 pages.

†RENOIR (R.), membre de la Société géologique de France. Nous connaissons de lui : I. Observations géologiques sur les environs de Belfort (Haut-Rhin), et Carte topographiq. de cette contrée. Imprimées dans le « Bullet. de la Société géologique de France », 1<sup>re</sup> série, t. 1x (1838), p. 369 et suiv. II. Sur les glaciers qui ont recouvert anciennement la partie méridionale de la chaîne des Vosges. Ibid., t. x1 (1840), p. 53 et suiv. III. Sur la cause probable de l'ancienne existence des glaces générales. Ibid., t. x1 (1840), p. 148 et suiv., et t. xIII (1842), p. 43 et suiv. IV. Sur les traces des anciens glaciers qui ont comblé les vallées des Alpes et du Dauphiné et sur celles de même nature dans la Russie septentrionale. Ibid., t. xII (1841), p. 68 et suiv., 40f et suiv. V. Eléments de géognosie. Besançon, Ou-thenin-Chalandre, 1855, in-8 de 16 feuil. (3 fr.).

\*Renon (le R. P. dom François), moine bénédictin de la congrégation de France, auparavant vicaire de Notre-Dame de l'Espérance, de Montbrison; correspondant du ministère pour les travaux historiques, membre de plusieurs sociétés savantes; né à Roanne (Loire) le 26 mars 1815. Dom Renon a fait des communications bistoriques et archéologiques aux journaux de Lyon et de Montbrison, de 1840 à 1847; il y en a fait d'autres au ministère de l'instruction publique, de 1844 jusqu'à ce jour (août 1858); ensin, il a participé à la rédaction de la «Revue de l'Art chrétien», qui se publie à Amiens, sous la direction de l'abbé J. Corblet. Comme publications particulières, nous connaissons les deux ouvrages suivants qu'il a publiés comme éditeur : I. La Diana, au point de vue historique et héraldique. Montbrison, de l'impr. de Bernard, 1844, in-8 de 78 pag., avec un atlas in-fol. de 48 feuilles coloriées au pinceau (30 f.): Cette monographie contient en 48 feuilles in-plano la description et les dessins de 48 écussons que Jean Ier, comte de Forez, fit répéter trente-six fois dans la décoration de la voûte ogivale de la magnifique salle appelée Diana, qui existe encore dans l'ancien cloître. vis-à-vis l'abside de Notre-Dame de l'Espérance de Montbrison. Ces peintures datent de 130Q. II. Chronique de Notre-Dame de l'Espérance, de Montbrison. Montbr., de l'impr. de Farine, 1847, in-8 de 600 pag. avec gravures. Volume édité aux frais de la fabrique.

RENOU (D.-J.), d'Augers, capitaine de chasseurs, poête républicain.

I. Hymne pour la fête de l'Étre-Suprême. An 11, in-4 et in-8. 11. A tons les fanatiques qui ont encore un peu de raison, et en particulier à ceux de la Vendée, couplets sur l'air du Pauvre Jacques. 111. A tous les despotes ligués contre la République.

potes ligués contre la République.
RENOU (F.]. Exposé de la méthode suivie pour la triangulation du département de la Sarthe. Le Mans, de l'impr. de Monnoyer, 1836, in-4 de 8 pages, avec un plan (1 fr. 50 c.). Tiré à 125 exempl.

\*RENOU (Emilien-Jean), savant-qui s'est occupé plus particulièrement

'Renou' (Emilien-Jean), savant-qui s'est occupé plus particulièrement de géographie physique et de météorologie, né à Vendôme (Loiret-Cher), le 8 mars 1813. M. Renou a fait ses études au collége de sa ville natale, devenu collége royal en 1847, et plus tard lycée impérial. Il entra à l'École polytechnique en 1832, et en sortit en 1834, sans avoirdemandéde place. Immédiatement il se fit admettre comme

élève externe à l'École des mines de Paris, dont il suivit les cours, de 1834 à 1837. Plus tard, il fut choisi pour faire partie de la commission académique nommée pour l'exploration scientifique de l'Algérie, commission dont il a été l'un des membres les plus actifs, de 1840 à 1842. Ses recherches et observations ont été imprimées dans une publication spéciale, dont nous parlerons tout à l'heure, et qui a été publiée par ordre du gouvernement, M. Renou a fait un second. voyage en Algérie, en 1852 et 1853, principalement dans le but de déterminer astronomiquement les positions d'un certain nombre de points importants pour la géographie de l'Afrique. Comme de tant d'autres savants, l'on a beaucoup de travaux imprimés de M. Renou : mais ils ne l'out été que dans la seule vue de la science, sans en faire l'objet de publications spéciales, et par conséquent sont tous consignés dans divers recueils scientifiques que nous allons faire connaître. On a de M. Renou : I. Notes sur les mines de l'Algéria (dans les « Aunales des mines », Ive série, t. 111, pag. 63). II. Notice géographique sur une partie de l'Afrique septentrionale, 1845. Impr. dans le t. 11 de l'ouvrage intitulé : « Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 ». Publiée par ordre du Gouvernement et avec le concours d'une commission académique. (De l'Impr. roy.) Paris, Fortin, Masson et Comp.; Langlois et Leclercq, 1844 et ann. suiv., 17 vol. in-8. Les deux, ouvrages suivants font aussi partie de la même publication. III. Description de l'empire de Maroc, 1840, in-8 de 63 f. avec une carte au 1/2000000, gravée sur pierre par Bouffard. Ce volume forme le t. viii de l'ouvrage. Il est principalement consacré à la discussion des documents épars dans un grand nombre d'ouvrages très divers, et est terminé par un « Catalogue des ouvrages relatifs à l'histoire et à la géographie de l'empire de Maroc ». IV. Géologie de l'Algérie, par E. Renou, ac-compagnée d'une Notice minéralogique sur le massif d'Alger,

par M. Ravergie. Premier fas-cicule. 1848, in-8 de 25 feuilles, avec cinq planches et une carte au 1/2000000, gravée sur cuivre, par Hacq et Delsol. La carte est le premier essai qui ait été fait d'une carte géologique de l'Algérie. V. Observations météorologiques, Notes et Mémoires, imprimés dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris, de 1847 à 1836, et dont voici l'énumération : 1º Note sur une température anormale qui s'est produite au centre de la France, en mars 1847, et Note sur un arc-en-ciel observé sur le sol (t. xxiv, 1847, pag. 178). 2º Anomalies de température dans les mois de janv. 1850 (t. xxx, 1850, p. 81). 3º Note sur quelques halos et parhélies, vus à Vendôme en février, mars et avril 1830. Ibid., p. 329.
4º Halos et parhélies, observés
à Vendôme les 5 et 6 juin 1851, t. xxxII, 1851, pag. 861. 5º Belipse de Soleil du 21 juillet 1851, observée à Vendôme, t. xxxIII, 1851. pag. 160. 6º Observations sur les différences de température entre la ville et la campagne, t. xxxtv, 1852, pag. 914. 7º Comparaison des températures de l'air et du Loir à Vendôme, en 1851. Ibid., pag. 946. 8° Positions astronomiques dans l'Algérie méridionale, d'après les observations de M. Renou, calculées par M. Goetze, t. xlii, 1856, page 399. VI. Avec M. Prax (voy. ce nom). Carte de la régence de Tripoli, 1849. Carte où se trouve le voyage de M. Prax de Tunis à Tougourt et à Biska. VII. Avec M. Panet: Carte du voyage de M. Panet, de Saint-Louis du Sénégal, à Soueira ou Moga-dor, 1851. Impr. dans « la Revue coloniale «. VIII. Observations météorologiques, Notes et Mémoires, publiées d'abord dans · l'Annuaire météorologique de France , publié par MM. Haegens, Martins et Bérigny, et ensuite dans « l'An-nuaire de la Société météorologique de France », qui l'a continué, les articles dont la liste suit : 1º Observations météorologiques faites à Vendôme en 1831. Avec des tableaux météorologiques. · Ann. de la Société météorologique de France, t. IV, 1852, p. 237.

2º Observations faites à Vendôme. en 1852. (« Annuaire de la Société météorologique de France », t. 1er, 1853, tableaux, p. 179.) 3° Sur les hauteurs moyennes des baromètres à Paris et à diverses latitudes suivant les saisons. Même volume, « Bulletin », p. 20. 4° Notes (deux) sur le climat de l'Algèrie. Même volume, pages 8 et 188. 5° Sur des documents météorologiques recueillis en divers lieux. Ibid., pag. 138. 6 Résumé des observations météorologiques faites à Biskra (Algérie), de 1843 à 1853. Ibid., tableaux, pag. 293. 6° Ob-servations météorologiques faites à Vendôme en 1854, L. III, 1855, tableaux, p. 25. 8º Anomalies de température observées dans quelques vallées. Ibid., « Bulletin », p. 53. 9° Note sur l'hiver de 1855. Ibid.. « Bulletin, p. 195. 10° Note sur un abaissement extraordinaire de la température observée au Caire (Ibid., p. 246.) 11º Observations relatives à la comparaison des instruments de météorologie employés en France. Ibid., «Bulletin, pag. 317. 12º Note sur l'acclimatation, et Essai d'une classification rationnelle des climats, t. v, 1857, « Bulletin », pag. 156. IX. Calendrier algérien, indiquant l'heure du lever et du concher du soleil à Alger, pour tous les jours de l'année, et les moyens d'obtenir cette heure pour tous les points de l'Algérie, et de la faire servir au réglement des horloges. Alger, de l'impr. du journal « l'Akhbar », 1853, broch. in-12. X. Instructions météorologiques. (Ext. du t. 111 des « Annales de la Société météorologique de France .. ) Paris, 1854, gr. in-8. Ce travail de 88 pag., composé de deux parties, dont l'une est consacrée à la critique, à la discussion des observations faites jusqu'ici, et l'autre au perfectionnement des observations à venir. Il sera sous peu complété par 110 p. de tables usuelles, c'est-à-dire des tables les plus utiles aux météorologistes, contenant des calculs tout faits.

RENOU DE CHEVIGNÉ (J.-B.-Michel), plus connu sous le nom de JAIL-LOT. (Voy. ce dernier nomau t. IV de la « France littéraire »). RENOVARD (Antoine-Augustin), ancien libraire, bibliographe distingué; après la révolution de 1830. maire du onzième arrondissement de Paris pendant quelques années. (Voy. t. VII, pag. 535-38.) Ajoutez à cet article : mort à Saint-Valerysur-Somme, le 15 décembre 1853, et à la liste de ses ouvrages : I. Annales de l'imprimerie des Estienne, ou Histoire de la famille des Estienne et de ses éditions. Paris, J. Renouard, 1837-38, 2 part. in-8 (4 fr.). Deuxième édition, corrigée et augmentée. Paris, le même, 1843, in-8 de 37 feuilles 3/4 sur papier mécanique, fort et collé, avec un fac-simile d'une lettre de Henri Estienne (13 fr.), et in-4 (32 fr.). Ouvrage très-important pour l'histoire de l'imprimerie en France. M. Ch. Labitie en a donné un compte-rendu à la « Revue des Deux-Mondes », nº du 13 no-vembre 1839, et M. Ch. Magnin un autre dans la même Revue, en janvier et mars 1841, l'un et l'autre très-favorables, de la 1re édit. Depuis la publication de cet utile ouvrage, l'auteur n'avait cessé d'y donner de nouveaux soins; aussi la réimpression est-elle entièrement rectifiéee augmentée. Nous croyons pouvoir assurer avec confiance que cette seconde édition est aussi supérieure à la première des « Annales aldines » du même auteur, ouvrage bien connu des bibliophiles et des bibliothécaires, l'emporte sur la publication primitive de 1803. L'auteur n'a voulu tirer de la réimpression qu'un très petit nombre d'exemplaires, et du format in 4, il n'en a été tiré que seize. II. Alde l'ancien, Aldus Pius Romanus, et Henri Estienne, Stephanus secundus. Henricus Ibid., 1838, in-8 de 16 pag. III. Cataloque d'une précieuse collection de livres, manuscrits autographes, dessins et gravures composant actuellement la bibliothèque de M. R., précédé d'nn Avertissement des éditeurs, signé J. T. [Jules Tar-dieu]. Paris, J. Renouard, 1853, in-8 de 27 feuilles (4 fr.). Catalogue Frédigé avec beaucoup d'habileté par le propriétaire même de cette collection, dans la prévision de sa vente après lui. Une seconde édition,

précédée d'une préface par M. L. P. [Potier] a été imprimée en 1834 (in - 8 de 29 feuilles 1/4) pour servir à la vente qui a eu lieu à Paris, à partir du 20 no-vembre, et s'est continuée les trente jours suivants. Cette bi-bliothèque a rapporté plus de 200,000 francs, et pourtant elle ne contenait que le restant d'une collection de livres beaucoup plus considérable dont des parties avaient été successivement vendues. Ainsi, feu Renouard avait réuni à grands frais la collection presque entière des ouvrages sortis des presses des Alde, les fameux imprimeurs vénitiens, dont il avait fait l'objet de ses judicieuses et persévérantes recherches. Il prit la résolution de se défaire des livres qu'il avait rassemblés, et deux ventes publiques faites à Londres en 1828 et en 1830 dispersèrent sa collection aldine, M. Gust. Brunet, de Bordeaux, est auteur d'un ar-ticle intitulé : « Collection aldine de M. Renouard», impr. dans le « Bulletin du bibliophile belge », t. vin (1851), pag. 18-22. On a dit Renouard avait préparé une édition comparée des « Maximes de La Rochefoucauld », mais elle n'a pas vu le jour. - Biographies de A.-A. Renouard. -Comme remarquable citoyen, feu Renouarda des articles dans presque toutes les biographies contemporaines. A ces articles il faut ajouter une Notice nécrologique, par M. Jules Tardieu, ancien associé et ami de la maison J. Renouard, qui a paru dans la « Bibliographie de la France » du 6 janvier 1834, et dont il a été tiré des exemplaires à part. Paris, de l'impr. de Pillet, in-8 de 4 pages. RENOUARD (Augustin-Charles), jurisconsulte, fils ainé du précédent, né à Paris en 1795, ancien élève de l'École normale, avocat à la Cour royale de Paris, avant la révolution de 1830; depuis et successivement conseiller à la Cour de cassation, conseiller d'État, secrétaire géné-ral du ministre de la justice, député sous Louis-Philippe; aujourd'hui, seulement conseiller de la Cour de cassation. On doit à M. A.-C. Renouard : I. Dissertation sur le

style des prophètes, Paris, 1814, in-4. II. De Identitate personali. Ibid., 1814, in-4. Deux thèses pour le baccalaureat ès-lettres. III. Projet de quelques améliorations dans l'éducation publique. Paris, A.-A. Renouard, 1815, in-8. IV. Eléments de morale. Paris, le même, 1818, 1820, in-12 (3 fr.). Cet ouvrage concou-rut pour le prix proposé par la Société d'enseignement mutuel : il n'obtint point le prix, parce que l'auteur s'était éloigne du programme; mais la Société décerna une médaille d'or à l'auteur pour les remarquables de cette beautes composition. V. Mélanges de morale, d'économie et de politique, extraits des ouvrages de Benjamin Franklin, et précédés d'une Notice sur Paris, Jules Renouard, sa vie. 1824, 1826, 2 vol. in-18, avec un fac-simile (4 fr.); 3e édition, revue et augmentée. Paris, le même, 1853, in-18 (3 fr. 50 c.). VI. Considérations sur les lacunes de l'éducation secondaire en France. Paris, A.-A. Renouard , 1824, in-8 (2 fr. 50 c.) VII. Notice pour M. F. Didot. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1825, in-4 de 10 pages. Mémoire sur procès. VIII. Traité des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, suivi d'un appendice contenant le texte des lois et règlements rendus en France, un prècis de la législation anglaise, les lois des États-Unis de l'Amérique septentrionale et des cortès d'Espagne. Paris, J. Renouard, 1825, in-8 (5 fr.). Edition entièrement nouvelle. Paris, Guillaumin, 1844, in-8 de 34 feuilles 1/2 (7 fr. 50 c.). Les matières que renferme cet ouvrage sont ainsi présentées. Première partie : Théorie de la législation sur les inventions industrielles, histoire de cette législation, anciennes corporations d'arts et métiers en France; - Reglements et privilèges de fabrication et condition des inventions dans l'ancien droit français; - Législation anglaise sur les inventions industrielles avant les lois françaises de 1791; - Droit français sur les brevets d'invention, de 1791 à 1844; - Loi du 5 juillet 1844 et Notice sur les travaux et discussions qui l'ont préparée; - Légis-XII.

lations étrangères; — Bibliogra-phie française et Statistique. — Seconde partie. Principes généraux de la législation, et division de la seconde partie; - Droits ré-sultant des brevets; - Objet des brevets; - Sujets des brevets; -Formes des brevets, leurs transmissions, leur publication; - Durée des brevets; - Actions en nullité et en déchéance ; — Actions en contrefacon. IX. Rapport fait au nom de la commission nommée pour l'examen des ouvrages envoyés au concours ouvert par la Société pour l'enseignement élémentaire, Paris, de l'impr. de Fain, 1826, in-8 de 16 pag. X. Des Brevets d'invention et de la législation relative aux découvertes industrielles. Paris, J. Renouard, 1826, br. in-8. XI. Examen du projet de loi contre la presse. Paris, Jules Renouard, 1827, in-8 de 80 pag. XII. Aide-toi, le ciel t'aidera, Il faut semer pour recueillir. — Aux électeurs et aux éligibles. Paris, de l'impr. de Barthélemy, 1827, in-8 de 16 pag. XIII. Mémoires sur la vie de Benjamin Franklin, écrits par lui-même. Traduction nouvelle. Paris, Jules Renouard, 1828, 2 vol. in-18, avec les portr. de Franklin et de Washington (6 fr.). Traduction anonyme. XIV. L'Education doit-elle être libre? Paris, le même, 1828, broch. in-8. Dissertatation morale qui a obtenu la première mention honorable de l'Académie française. XV. Rapports au nom des commissions de la Chambre des Députés, de 1831 à 1842, sur les sujets suivants: Demande d'autorisation de poursuites contre M. le marquis Gaëtan de La Rochefoucauld-Liancourt. 18 août 1831; -Projet de loi de l'instruction primaire. 4 mars 1833; - Projet de loi sur la vente des récoltes pendantes par racines. 3 avril 1853;

— Projet de loi sur les effets de la séparation de corps. 18 mars 1834; - Projet de loi sur les faillites et banqueroutes. 26 janvier 1835; - Projet de loi relatif aux justices de paix. 29 mars 1837; -Projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers. 25 mai et 12 déc. 1840; 6 mars 1841; - Projet de loi relatif aux portions de routes roya-10

les abandonnées. 26 mars 1842. Tous ces Rapports ont été impr. dans le « Moniteur » et les journaux du temps. XVI. Discours aux obsèques de M. Marchand-Dubreuil, préfet de l'Ain. Paris, de l'impr. de Le Normant, 1834, in-8de 4p. XVII. Lettre à MM. les électeurs de l'arrondissement d'Abbeville extra - muros. Paris, de l'impr. de P. Renouard, 1834, in-8 de 16 pag. XVIII. Mémoire sur la statistique de la justice civile en France, lu à l'Académie des sciences morales et politi-ques, le 18 janvier 1834. Paris, 1835, in-8 de 15 pag. XIX. *Traité* des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et beaux-arts. Paris, J. Renouard, 1858-59, 2 vol. in-8 (15 fr.) Cet ouvrage est ainsi divisé : Le premier volume contient : l'histoire des droits des auteurs, l'état de la législation française et étrangère, et les textes de tous les décrets, lois et ordonnances quis'y rattachent; enfin la théorie philosophique de ce droit. Le second volume contient l'exposé de la jurisprudence, et traite toutes les questions qui peuvent se présenter sur cette matière. Il est terminé par l'analyse raisonnée de la discussion qui a eu lieu en 1839 à la Chambre des pairs, et p**ar le** projet de loi que cette Chambre a adopté. Le « Journal des savants », ann. 1838, page 382, a donné une note sur le premier volume de cet ouvrage. XX. Traité des faillites et des banqueroutes, Paris, Gnillaumin, 1842, 2 vol. in-8 (15 fr.). Seconde édition, revue et augmentée d'une table analytique. Paris, le même, 1844; 3º édition, 1857, 2 vol. in-8 (15 fr.). XXI. Rapport à la Cour de cassation, au nom de la commission spéciale chargée de l'examen du projet sur les prisons. Paris, de l'impr. de Grapelet, 1845, in-8 de 48 pag. XXII. Rapport fait à la Cour des Pairs sur l'affaire des mines de Gouhenans. Paris, de l'impr. royale, juin 1847, in-4. XXIII. Mémoire sur le contrat de prestation de travail, lu à l'Académie des sciences morales et politiques. Inséré dans les Comptesrendus de cette Académie, publiés par M. Vergé, en février et mars 1854. - Outre les ouvrages et

opuscules de M. A.-Ch. Renouard que nous venons de citer, on a encore de ce juriscensulte des articles dans la « Thémis », ou « Bibliothèque du jurisconsulte » (1819 et années suiv.); un grand nombre de comptes-rendus dans la « Revue encyclopédique»; des articles dans le journal « le Globe », la « Revue de législation », le « Journal des économistes » et dans le « Dictionnaire de l'économie politique », Paris, Guillaumin, 1855, 2 vol. in-8. — Biographie de M. A.-C. Renouard. — Nous ne connaissons qu'une Notice sur M. A.-C. Renouard : celle de la « Biographie des hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, insérée au tom. v, pag. 135.

†RENOUARD (Jules), frère du précédent, libraire, successeur de A.-A. Renouard, son père, en 1826, l'un des fondateurs du Cercle de la librairie et de la Société formée pour la défense de la propriété littéraire et artistique, juge au tribunal de commerce, et plus tard membre de la Chambre de commerce; né en 1798, à Paris, où il est mort, le 20 février 1854. Il a publié, comme auteur, un écrit intitulé: Progrès de la contrefaçon. Dénonciation et protestation. Les éditeurs de « l'Histoire des peintres » à MM. les membres du conseil du Cercle de la librairie. Paris, Jules Renouard, 1851, in-4 de deux pages. - Une courte Notice nécrologique sur J. Renouard, de feu Pagnerre, lue au Cercle de la librairie, a été imprimée dans la « Bibliographie de la France, de 1854, feuilleton, pag. 286. — RENOUARD (Paul), troisième fils d'Antoine-Augustin Renouard, imprimeur à Paris pendant plusieurs années, aujourd'hui attaché à un consulat d'Orient. Nous ne connaissons aucun écrit de lui.

RENOUARD (P.), alors bibliothécaire de la ville du Mans. Essais historiques et littéraires sur la ci-devant province du Maine. Le Mans, Fleuriot, 1811, 2 vol. in-12. Renouard était savant. Un de ses Mémoires sur les antiquités fut, en 1821, mentionné honorablement dans un rapport de l'Académie des Inscriptions. +RENOUARD (Pierre-Victor), docteur en médecine de la Faculté de Paris. reçu en 1831 ; né à Mende (Lozère), le 16 mars 1798. Nous connaissons de ce médecin : 1. Du Charlatanisme en médecine. (Extr. de la « Revue médicale », avril 1839). Paris, impr. de Béthune et Plon, 1839, in -8 de 23 pag. Il. Histoire de la Médecine, depuis son origine jusqu'au x 1xe siècle. Paris, J.-B. Baillière, 1846, 2 vol. in-8 (12 fr.). III. Lettres philosophiques sur la Médecine au xixe siè . cle. Paris, le même, 1850, in-8 de 9 feuill. (2 fr. 50 c.). Publiées par « l'Union médicale ». Deuxième édition, revue et corrigée. Paris, le même, 1857, in-8 de 154 pag. (2 fr. 50 c.). L'Histoire de la Médecine et les Lettres philosophiques, rennies, ont été traduites en anglais par le docteur Cornelius Comegys, et imprim. à Cincinnati, en 1856, 1 vol. gr. in-8. IV. Quelques Remarques théoriques et pratiques sur la fiere typhoide. (1er à 3e Memoires. Extraits de la « Revue médicale » (15 août 1855, 1857 et 1858). Paris, J.-B. Baillière, 4855-57, 2 broch. in-8 de 47 p., plus quatre autres pour une lettre à M. le docteur Sales-Girons, directeur de la « Revue médicale » et 25 pages.

RENOUARD (E.). Eloge d'Evagoras, par Isocrate. Traduit en français avec le texte grec en regard et des notes. Paris, Hachette, 1849, in-12

(1 fr.).

RENOUARD (E.), ing. agr., pent-être le même que le précédent. 1. Comptes balancés d'exploitation. Paris, M=e Bouchard-Huzard, 1852, in-12 de 24 pag. (75 c.). II. Relevés spéciaux du travail des matières. Ordre général de la matière des comptes d'exploitation. Paris, de l'imp. de M=e veuve Bouchard-Huzard, 1852, in-8 de 20 pag.

\*RENOTARD DE BUSSIERRE (Marie-Théodore), successivement haron et vicomte, plus connu en littérature sous le dernier de ces noms (1), historien religieux et hagio graphe; né à Strasbourg, en juin 1802. M. le vicomte Renoüard de Bussierre remplit, sous le règned du roi Charles X. les fonctions de se-

crétaire d'ambassade. Après la révolution de 1830, il se retira à son château de Reichshoffen (Bas-Rhin), et il ne s'occupa plus que de lettres. Nous connaissons de lui : I. Lettres sur l'Orient, écrites pendant les aunées 1827 et 1828. Strasbourg, Levrault, 1829, 2 vol. in-8, avec deux cartes (12 fr.) et avec un Atlas de 8 planches (36 f.). II. Lettres sur la Sicile. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 15 novembre 1835. III. Séligonte. Ibid., 15 février 1836. IV. Voyage en Sicile. Paris, 1837, in-8 (7 fr. 50 c.). Ouvrage cité par M. Bourquelot, mais que nous n'avons pas trouvé annoncé dans la « Bibliographie de la France ». V. L'Enfant de Marie. Un frère de plus. Avignon, Seguin ainé, 1849, in-18 de 108 pag. Ré-cit de la conversion d'Alphonse Ratisbonne. VI. Relation authentique de la conversion de M. A.-M. Ratisbonne, suivie de deux Lettres sur les derniers moments et sur les dernières années de M. le comte de Laferronnays. Paris, de l'impr. de Vrayet de Surcy, 1812, in 18 de 180 pag. 3° édit., suivie de la Lettre de M. Marie-Alphonse Ratisbonne à M. Dufriche-Desgenettes. Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-18 de 216 pages, avec une gravure. 4º édition. Ibid., 1850, in-18, fig.; 5° édition, 1855, in-18, fig. (60 c.). VII. La Foi de nos peres, ou la Perpétuité du Catholicisme. Le Mans, Gallienne, et Paris, Poussielgue-Rusand, 1844, in-8 (7 fr. 50 c.). VIII. Histoire de la ligue formée contre Charles-le-Teméraire. Paris. Sirou, 1845, in-8 de 30 feuil. 1/4 (5 fr.). IX. Les sept Basiliques de Rome, ou Visite des sept églises. Paris, Sirou, Lecoffre, 1845, 2 vol. in-8, avec 3 planch. (10 fr.). X. Vie de sainte Françoise Romaine, fondatrice des oblates de Tor di Specchi; précédée d'une Introduction sur la mystique chrétienne, Paris, Gaume, 1848, in-8 de 32 feuil. 1/2, plus 1 grav. (6 fr.). XI. Histoire de saint Vincent de Paul, tirée des biographies les plus anciennes et les plus authentiques du saint. Plancy, Société de Saint-Victor, et Paris, Waille, 1850, 2 vol. in-8 (6 fr. ). XII. Histoire de la querre des pausans (xviº siècle). Plancy et Arras.

<sup>(</sup>t) Ce qui fait que M. F. Bourquelot lui a conseré un article à Bussierre (t. 11) et un autre à Renouard de Bussierre (t. vi).

Société de Saint-Victor; Paris, Sagnier et Bray, 1832, 2 vol. in-8, ornés de 3 portr. et d'une carte (6 fr.). XIII. Les Anabaptistes, histoire du luthérianisme, de l'anabaptisme et da règne de Jean Bockelsohn, à Munster. Plaucy, Arras et Paris, mêmes adresses, 1873, in-8 de 30 feuill. 1/2 (4 fr.). Cet ouvrage, qui renferme quelques-uns des épisodes les plus intéressants de l'histoire de la Réforme en Allemagne, est une suite de celle de la « Guerre des Paysans », publiée par le même auteur. Le draine saisissant de Jean de Levde est tracé de main de maître; les tableaux les plus émouvants s'y succèdent sans interruption : en lisant les barbaries, les délires, les orgies de ce roi des anabaptistes, son élévation si étrange, son couronnement, ses succes, ses revers, son supplice, d'ailleurs si mérité, on pourrait se croire transporté dans une des cours despotiques de l'Orient, si l'on ne savait à quelles folies se sont abandonnés de prétendus réformateurs de la religion. XIV. Histoire de sainte Odile, patronne de l'Alsace. 2º édition. Ibid., 1853, in-12, orné de gravures (1 fr. 50 c.). Nous ignorons la date de la première édition. Il existe un Abrégé de cette Histoire, in-32 (30 c.). XV. Histoire du schisme portugais dans les Indes. Paris, Lecoffre, 1854, in-18 (2 fr. 50 c.) XVI. Œuvres de sainte Catherine de Gênes (traduction), précédées de sa Vie. Plancy, Société de Saint-Victor, et Paris, rue de Tournon, nº 16, 1854, in-8 de 33 feuil., avec 1 portr. (3 f. 50 c.). XV. Histoire de l'établissement du Protestantisme à Strasbourg et en Alsace, d'après des documents inédits. Paris, Vaton; Strasbourg, Derivaux, Leroux, 1856, in-8 de 33 feuil, (6 fr.). XVIII. Histoire de sainte Radegonde, reine, et de la Cour de Neustrie, sous les rois Clotaire let et Chilperic. Plancy, Société de Saint-Victor, et Paris, Waille, 1836, in-8 de 33 fenill. 1/4 (2 fr. 50 c.).—M. le vicomte Renouard de Bussierre a pris part à la rédaction de plusieurs journaux consacrés à la discussion catholique.

TRENOUARD DE BUSSIERRE (le baron

Alfred), frère du précédent, directeur de l'hôtel des monnaies de Strasbourg; député du Bas-Rhin sous la monarchie de Juillet, aujourd'hui (1838) député au Corps législatif pour l'arrondissement de Strasbourg; né à Strasbourg, le 14 juin 1804. I. Examen critique de la législation relative à la commission mixte des travaux publics, de ses inconvénients sous le rapport militaire et des obstacles qu'elle oppose au développement de la richesse nationale. Paris, de l'imprimerie de Dupont, 1841, in-8 de 20 pag. II. Considérations militaires et commerciales sur les chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique et de Paris à Strasbourg. Châlons, de l'impr. de Boniez-Lambert, 1842, in-8 de 20 pag. III. Discours de M. de Bussierre, dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de l'aris à la frontière de l'est. Séance du 1er juillet 1844. Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1844, in-8 de 24 pag. Impr. à la demande des délégués du commerce de Compiègne, Soissons et Reims. IV. Le Commerce extérieur et la Politique de la France. Paris, de l'impr. de Marc Aurel, février 1848, iu-8 de 32 pag. V. Lettre sur les fondations de saint Thomas, adressée à M. Coulaux, maire de Strasbourg, et député de Saverne. Strasbourg, 10 juillet 1854. Paris, de l'impr. de Meyrueis, 1854, in-8 de 16 pages-Deux éditions. L'auteur était alors député de Strasbourg. RENOUARD DE BUSSIERRE (le baron Léon), frère des deux précédents,

Léon), frère des deux précédents, conseiller d'État, ancien chef du cabinet du ministère de la justice, en 1841, et ancien député du Baselhin en 1842; né à Strasbourg, le 6 janvier 1808. Nous connaissons de M. Renoüard de Bussierre: L'Oyage en Russie. Lettres écrites en 1829. Strasbourg, Levrault, 1851, in-8, avec les plans de Saint-Pétersbourg et de Moscou (6 fr.). Ce voyage renferme un grand nombre de données exactes, d'observations justes, de jugements fondés sur les établissements, la population et la société de cet immense Empire, et offre surtout un ta-

bleau peu étendu, mais fidèle, des deux capitales, si différentes entre elles, et presque appartenant à deux genres de civilisation; de la célèbre foire de Nijni-Nowgorod, et de quelques autres points plus obscurs. Il. Rapport lu à la 24° assemblée générale de la société biblique protestante de Paris, par M. Léon de Bussierre, l'un des assesseurs du comité, le 24 avril 1844. Paris, de l'impr. de Smith, 1844,

in-8 de 84 pag.

†RENOUARD DE SAINTE CROIX (le marq. Carlom.-Louis-Franc -Fél.), voyageur et économiste, né à Besancon, le 12 février 1773, était officier de cavalerie des 1786, et militaire de nouveau sous la République. En 1804, il fut chargé par legouverneur généralespagnol des lles Philippines de l'organisation des troupes pour la défeuse de ces iles; sous la Restauration, il fut chargé par son gouvernement de plusieurs missions outre-mer, et. en 1831, d'une nouvelle mission à Alger. Le marquis Renouard de Sainte-Croix était membre de la Société philotechnique de Paris, des académies de Besançon et de La Rochelle, de la Société de Statistique de Paris et de celle de Marseille, etc. Il est mort à Paris, le 27 février 1840, à l'âge de 67 ans. On a de lui. I. Voyage commercial et politique aux Indes orientales, aux iles Philippines et à la Chine. avec des notions sur la Cochinchine et le Tonquin, pendant les années 1803-07; contenant des observations et des renseignements tant sur les productions territoriales et industrielles que sur le commerce de ces pays; des tableaux d'importations et d'exportations du commerce d'Europe, depuis 1804 jusqu'en 1807; des remarques sur les mœurs, les contumes, le gou-vernement, les lois, les idiomes, les religions, etc.; un aperçu des moyens a employer pour affranchir ces contrées de la puissance anglaise. Paris, Clament frères, 1810, 3 vol. in-8, avec deux cartes de l'Inde et de la Chine, par Mentelle et Chanlaire (18 fr.). Tout ce que dit le voyageur de l'état physique et moral des peuples de l'Inde, et de l'influence qu'exercent sur eux

les dogmes religieux et la superstition; tout ce qu'il dit aussi des fautes que le gouvernement français a commises dans l'Inde, de notre inaptitude à former des établissements coloniaux jusqu'alors, prouve la justesse de ses observations et la rectitude de son jugement. Mais ses citations sur les révolutions de l'Inde sont peu exactes et ne paraissent pas puisées à de bonnes sources. Le premier volume est terminé par une traduction du Shasta, livre sacré des gentils, et hase de la croyance des Mahrattes. Le tome II, consacré entièrement aux Philippines, contient l'histoire la meilleure et la plus complète que nous ayons de ces îles. Le troisième renferme peu de choses vraiment neuves sur Cachemire; mais l'auteur y a joint un mémoire intéressant et curieux sur les dernières révolutions de la Cochinchine et du Tonquin. Le style de ce voyageur est simple, familier et négligé, défaut que rend moins saillant la forme épistolaire adoptée par lui. Il est fâcheux que les cartes qu'il y a jointes ne soient pas originales et sur une plus grande échelle. II. Ta-Tsing-leu-lée, ou les Lois fondamentales du Code pénal de la Chine, avec le choix des statuts supplémentaires, originairement imprimé et publié à Pékin, dans différentes éditions successives, sous la sanction et par l'autorité de tous les empereurs Ta-Tsing, composant la dynastie actuelle; traduit du chinois, et accompagné d'un appendice contenant des documents authentiques et quelques notes qui éclaircissent le texte de cet ouvrage, par Geor-ges-Thomas Staunton, baronnet; mis en français, avec des notes, par M. Félix Renouard de Sainte-Croix. Paris, Le Normant; Laloy, 1812, 2 vol. in-8 (12 fr.). III. L'Hindoustan, ou Religion, mœurs, usages, arts et métiers des Hindous; Ouvrage orné de cent quarante planches, gravées la plupart d'après les dessins faits sur les lieux pour fen M. Léger, préfet colonial à Pondichery; redigé d'après les notices manuscrites explicatives de ces dessins, et augmenté de ce que les voyages et les mémoires les plus

récents ont pu fournir d'authen-tique; par P. Paris, Nepveu, 1816, 6 vol. in-18 (fig. noires, 24 fr.; avec les fig. color., 36 fr.; et sur papier vélin, grav. color. plus soigneusement, 72 fr.). Avant de quitter l'Inde, M. Renouard de Sainte-Croix avait laissé entre les mains de M. Léger, préfet de l'île de France, le manuscrit d'un ouvrage considérable sur l'Inde. A la mort de M. Léger, ce manuscrit fut vendu avec les autres effets de sa succession, et c'est ce manascrit qui a été imprimé et publié sous le titre qu'on vient de lire, sans que M. P. (Pannelier) ait fait au texte d'autres changements que des suppressions. M. Renouard de Sainte-Croix, n'étant revenu en France qu'en 1817, ne put ni empêcher ce plagiat ni publier son propre ouvrage. IV. Statistique de la Martinique, ornée d'une carte de cette lle, avec des documents authentiques de sa population, de son commerce, de sa consommation annuelle et de ses revenus. Paris, Chaumerot, 1822, 2 vol. in-8, avec une carte et 12 tableaux (12 fr.). Cette statistique est la première qui ait été publiée sur les colonies. . Pétition à la Chambre des dénutés, à l'effet d'obtenir le paiement des dettes coloniales, contractées principalement envers les habitants du sol français. Paris, de l'impr. de Selligue, 1828, in-8 de 16 pag. VI. Pétition à la Chambre des députés, sur le régime intérieur des esclaves aux Antilles françaises, etc. Paris, 1829, in-8. VII. Mémoire sur la situation financière de l'Espagne. Des ressources intérieures et extérieures applicables à la liquidation de sa dette, et de la mesure proposée d'une banqueroute nationale et étrangère pour consolider le crédit de cet Etat. Présenté à S. M. la reine et régente, par Pebrer, Trad. de l'esp. par le marq, de Sainte-Croix, Paris, Bellizard, 1834, in-8 de 84 pages. VIII. Emancipation des esclaves aux colonies françaises. Mémoire présente au gouvernement. Paris, L. Rosier, 1835, in-8(1 fr. 50), IX. Projet de M. le marq. de Sainte-Croix. Paris, de l'impr. de Dupont, 1833, in-8 de 12 pag. X. Des Chemins de

fer, considérés comme moyens de défense du territoire français; orné d'une carte de la France. Explication du projet. Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1837, in-8 de 56 pag.,

avec une carte.

†RENOUARD DE SAINTE-CROIX (le marquis Louis-Marie-Philibert-Edgar), très-honnête homme, mais faible administrateur, l'un des fils du précédent, est né en mer, à bord d'un navire français, le 22 mai 1812. Élève de l'École militaire de Saint-Cyr, il entra, en. 1832, au corps royal d'état-major et donna sa démission de lieutenant en 1838, pour aller prendre soin de ses propriétés situées à la Martinique. A la suite de fréquents voyages aux Antilles, il publia le résultat de ses observations pour appeler l'attention publique sur l'industrie presque exclusive de ces îles, la fabrication du sucre. De là les brochures suivantes. I. Manière d'estimer le rendement des cannes en sucres. Paris, 1841, in-8. II. Question des sucres. Ibid., 1842, in-8. 111. De la fabrication du sucre aux colonies françaises et des améliorations a y apporter. Paris, Aug. Mathias. 1843, in-8 de 100 pag. (2 fr. 50 c.). IV. Principes fondamentaux d' Agriculture. Paris, 1846, in-8. V. Question coloniale en 1847. Tables des matières. Paris, de l'impr. lithogr. de Decan, sept. 1847, in-4 de 4 pag. lithogr. VI. Mémoire pour accompagner la table des matières sur la question coloniale en 1847. Paris, de l'impr. du même, 1847, in-4 de 4 pag. Ces divers opuscules ont été imp, sous le nom abrév, de marquis de Sainte-Croix. En décembre 1848, M. Renouard de Sainte-Croix, appuyé par quelques représentants de la droite, fut nommé préfet de la Dordogne; il y donna, après le coup d'Etat, des preuves énergiques de son dévouement à la cause napoléonienne et fut placé depuis à la tête du département de l'Eure, mais il a été mis en disponibilité par suite d'un zèle outré dans ce dernier département. RENOUF. Cantate chantée sur le théâtre de Sainte-Geneviève, le mardi 18 septembre 1855, à l'occasion de la prise de Sébastopol. Rouen, de l'impr. lithogr. de Le-

cointe, 1855, in-4 de 2 pag. lithogr. †Renoul (Jean-Charles), économiste, né au Loroux-Bottereau (Loire-Inférieure), le 25 avril 1798, conseiller municipal de Nantes, conseiller général de la Loire-Inférieure, adjoint au maire de Nantes, président de la Société académ, de cette ville, juge au Tribunal de commerce, directeur de la Caisse d'épargnes de Nantes, administrateur du Comptoir d'escompte, président de la Société industrielle, membre du Conseil général de l'instruction publique, etc. Tout en remplissant ses nombreuses fonctions, M. Renoul, dont l'activité est très-grande, a encore trouvé le temps d'écrire une série d'opuscules sur l'économie sociale : nous connaissons de lui les suivants: 1. De la Production, Nantes, de l'impr. de Cam. Mellinet, 1846, in-8 de 20 pag. II. De la Législation des sucres. Ibid., 1847, in-8 de 35 pag. III. Honille et Industrie. Ibi J., 1848, in-8 de 22 p. IV. Compterendu des travaux de la Société académique de Nantes. Ibid., 1847, in-8 de 59 pag. V. Discours comme président de la Société académique. Ibid., 1850, in-8 de 28 pag. V. Mou-vement de la population de la ville de Nantes, Nantes, de l'impr. de Mms Cam. Millinet, 1852, in-8 de 32 pag. VI. Mouvement comparé de la population des villes et des campagnes en France. Nantes, de l'impr. de la même, 1852, in-8 de 36 pag. VII. Statistique morale de la France. Nantes, de l'impr. de la même, 1854, in-8 de 40 pag. VIII. Octroi et Concommations de la ville de Nuntes. Nantes, impr. de Gué-raud, 1855, in-12 de 304 pag. IX. Natice statistique sur les hospices de Nantes et le mouvement de leur population. Nantes, de l'impr, de Mms veuve Cain. Mellinet, 1856, in-8 de 104 pag. X. Kérision du tarif de l'actroi (de Nantes). Rapport de M. Renoul. Nantes, de l'impr. de Mme venve Mangin, 1856, pet. in-8 de 14 feuill. XI. Explosion de la poudrière du Château de Nantes, Nantes, de l'impr. de M<sup>me</sup> veuve Cam. Mellinet, 1857, in-8 de 42 pag. XII. Colonne de la place Louis AVI. Nantes, de l'impr. de la même, 1838, in-8 de 30 pag. XIII. Mouvement maritime et commercial du port

de Nantes. Nantes, de l'impr. de la même, 1858, in-8 de 44 pag. XIV. Incendie du grand théâtre de Nantes en 1796. Nantes, de l'impr. de la même, 1858, in-8 de 50 pag. — Complétons cette énumération en disant que M. Renoul a fourni depuis quinze ans au journal « le Breton », de Nantes, un grand nombre d'articles sur les questions

économiques.

RENOULT (Jean-Baptiste), cordelier converti au protestantisme. Après avoir déposé le froc, qu'il avait porté quatre ans, Renoult se retira à Londres en 1695, et fut attaché, en 1706, comme lecteur et prédicateur, à la chapelle de Hungerford. En 1710, il desservait l'église de la Pyramide; plus tard, il fut ministre en Irlande. Telles sont les seules particularités que l'on connaisse de sa vie. On a de lui quelques ouvrages qui annoncent un théologien instruit et un controversiste très-modèré. I. Le Vrai tableau du papisme, ou Exhortation faite à un prosélyte abjurant les erreurs de Rome dans l'église franç, de Leicesterfields, le 24 mars 1698. Londres, 1698, in-8; Amsterdam, 1700, in-12. II. Taxes de la chancellerie romaine. Traduit de l'aucienne édition latine, avec des remarques, et augmentée d'une nouvelle préface (par J.-B. Renoult). Londres, 1701, in-8; et Rome, 1744, in-12. Ce sont de nouvelles éditions des « Taxes des parties casuelles de la boutique du Pape », d'Antoine Du Pinet (Lyon, 1564, in-8). III. Les Aventures de la Madona et de Francois d'Assise, écrites d'un style récréatif: Amsterdam, Nic. Chevalier et J. Tirel, 1701, pet. in-8, fig.; 1707, in-12, fig. Troisième édit. Amsterdam, héritiers de Daniel la Feuille, 1745, pet. in 8; Amsterdam, 1730, in 8 (3 à 4 fr.). IV. Le Protestant scrupuleux, Amsterdam, 1701, in-8. Réponse à une attaque contre l'ouvrage précédent. V. La Corruption de l'Éylise romaine prédite par l'Ecriture. La Haye, 1703, in-8. VI. L'Antiquité et la perpétuité de la religion protestante démontrée eu forme de manifeste à tous les Franciscains ou Cordeliers, au sujet de l'excommunication fulminée contre lui dans leur chapitre, ouvrage dans lequel on fait voir : 1º que la religion protestante est aussi ancienne que le Monde et que Dien en est l'auteur : 2º que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui elle a toujours subsisté, qu'elle durera autant que les siècles, et qu'à la fin du Monde elle passera de la Terre au Ciel, où elle n'aura jamais de fin. Amsterdam, Jacq. Desbordes, 1703, in-8. Denxième édition. Genève, 1737, in-8. Nouvelle édition. Neuchâtel, 1821, in 8 (80 c.). VII. Histoire des va-riations de l'Eglise gallicane, en forme de lettres écrites à M. de Meaux (Bossuet), pour servir de réponse, par voie de récrimination, à son livre « des Variations des protestants ». Amsterdam, 1703, in-12. Nouvelle édition, publiée par les soins de C.-L. Trivier, ministre du saint Evangile. Paris, Delay, 1847, in-12 (1 f. 75 c.). VIII-L'Incrédulité judaïque confondue, et la Bête et le Faux prophète jetés au feu, en deux sermons. Londres, s. d., in-18. IX. Le Vrai et le Faux jubilé, en deux sermons sur Lev. xxv. 12. Genève, 1737, in-8. Nous trouvons, en outre, indiquée dans le catalogue du libraire réfugié Duchemin, la Répanse de M. Renoult à son père, pour se justifter d'heresie, in-12, dont nous n'avons pu nous procurer aucun exempl., et que les bibliographes ne citent même pas, bien que cet opuscule ait eu plusieurs éditions en Angleterre et en Hollande. Par contre, la plupart des bibliographes attribuent à notre moine converti une traduction de « l'Histoire de dona Olympia Maldachini », par Gregorio Leti, qui a été publice à Leyde, 1666, in-12. Cette date doit suffire pour convaincre qu'il n'en est pas l'autenr. En 1666, Renoult était à peine né. MM. HAAG, France protestante.

MM. HAAG, France protestante, ENOULT (Dominique), ancien notaire. On a de lui : I. Usage de la ville et des environs de Rambonillet pour les locations verbales. Rambouillet, de l'impr. de Raynal, 1836, in-4 de 32 pag. (1 fr.). Il. De l'usage des lieux, spécialement pour les locations verbales des maisons et des biens ruraux, suivi du modèle d'un bail de ferme et de moulin. Rambouillet, Raynal, et Paris. Pissin, 1836, in-4 de 40 pag. (1 fr.). III. Avec M. Besnard, ancien notaire: Note sur le revenu du domaine de Rambouillet, adressée à MM. les membres de la Chambre des députés. Paris, de l'impr. de Mantlet 1837, in-4 de A. pag.

Maulde, 1857, in-4 de 4 pag.
RENOLT (Marie-Joséphine-Eugénie),
née à Marseille, le 21 décembre
1805, morte le 21 janvier 1829.
Eugénie. Vie et Lettres d'une orpheline, morte à l'âge de vingttrois ans. Paris, Adr. Lectère,
1839, 2 vol. in-18 (2 fr. 25 c.).

RENOULT (Alfred), de Versailles, menuisier et ébéniste. Vingt ans de travail permanent, et, par suite, 2,000,000 de rentes annuelles, par un système d'association fraternelle entre 400 ouvriers et leurs familles; association composée de diverses professions et industries, d'après le citoyen Renoult (Alfred). Paris, de l'impr. de Martinet, 1848. in-8 de 32 pag. Le frontispice de cet écrit porte: L'Union laboricuse. Association contre la misère, L'Introduction est signée: Léopold:...

RÉNOULT (1.). Avec M. Henry Monnier: Peintres et bourgeois, coméd. en trois actes et en vers. Représ. sur le théâtre impér. de l'Odéon, le 29 décembre 1855. Paris, librairie nouv., 1856, in-18 (1 fr. 50 c.).

RENOUS (P). Etudes sur le sermon. Thèse. Strasbourg, de l'imp. de Berger-Levrault, 1853, in-8 de 68 pag.

\*Renouvier (Jules-Maurice-Barthélemy), savant archéologue, né le 13 décembre 1804, à Montpellier (Hérault), d'un père député de l'opposition sous la Restauration, et l'un des trois auteurs d'une traduction de « l'Iliade » d'Homère (1810). Plusieurs biographies ré-centes ont fait de M. Jules Renouvier un ancien élève de l'École polytechnique, tandis que c'est à son frere (voy. l'article suivant) que cette qualification est applicable. Comme archéologue, M. J. Renouvier est auteur de plusieurs ouvrages très-estimés. Il a été, avant 1848, inspecteur divisionnaire des monuments historiques, correspondant du ministère de l'instruc-

tion publique pour les travaux historiques; il n'est plus que meubre de la Société archéologique de Montpellier, associé correspondant de la Société des antiquaires de France et de celle de Normandie. membre résidant de l'Académie des sciences. La révolution de 1848 enleva momentanément M. J. Renouvier à ses études favorites : le Gonvernement provisoire fit preuve de tact en le nommant commissaire de la République dans le département de l'Hérault. Il fut ensuite élu représentant de ce département, nommé par 41,000 voix. Homme des plus honorables, dont la modestie égale le savoir, ce ne fut point à ses intrigues ni à ses efforts personnels que M. J. Renouvier obtint son mandat. Il fallut que les suffrages de ses concitoyens vinssent le chercher pour en faire un représentant. 1852 rendit ce savant à ses intéressants travaux, mais il a donné après le coup d'État sa démission des fonctions bonoritiques qu'il remplissait. Voici la liste des ouvrages dont il est l'auteur : I. Notices archéologiques, extr. du « Bulletin monumental » de M. de Caumont : 1º Du Style ogival et de son introduction dans le sudest de la France. 2º Excursion monumentale dans les Pyrénées. 3º Essai d'une classification des églises d'Auvergne (28 pag.). 4º Notice sur la peinture sur verre et sur mur dans le midi de la France. Caen, 1834-39, in-8. II. Des vieilles maisons de Montpellier. Montpellier, 1835, in-8 de 24 pag. avec deux planches. III. Notice sur les manuscrits de la commune de Montpellier. Montpellier, de l'impr. de Mme ve Picot, 1855, in 8 de 32 pag. Anon. IV. Monuments de quelques anciens dioceses du bas Languedoc, expliqués dans leur histoire et leur architecture, par J. Renouvier, dessinés d'après nature et lithographies par J.-B. Laurens. Montpellier, Mme veuve Picot, Castel, Sevalle, Virenque; et Paris, Techener, 1836-41, in-4 avec planches lithog. Ce bel ouvrage n'a été tiré qu'à 100 exemplaires. Il devait se composer de douze livraisons, mais il n'en a été publié que six, qui renferment chacune une monogra-

phie, que l'on peut se procurer séparément. Les six livraisons qui ont vu le jour contiennent les monographies suivantes : Première livraison : Histoire, antiquités et architectonique de l'abbaye de Sainte-Marie de Valmagne. 1835, de 16 pag., avec 8 planches. Deuxième livraison : de Maguelonne, première partie. 1856, de 24 pag., avec 6 planch. Troisième livraison : de l'Abbaye de Saint-Guillem du Désert, 1837, de 48 pag., avec 15 planches. Quatrième livraison : les Monastères du Vignoul et de Saint-Félix de Montseau. 1838, de 24 pag., avec 7 planches. Cinquième livraison: l'Eglise de Lodève et le prieuré de Saint-Michel de Grandmont. 1840, de 32 pag., avec 7 planches. Sixième li-vraison : l'Abbaye de Villemagne et le prieuré de Redy. 1841, de 20 pag., avec 8 planches. Ensemble de 184 pag. et 56 planches. (Prix de chaque livraison, 6 fr., sauf la première, qui est de 12 fr.) M. R. Thomassy a pris part à la rédaction des deux premières livraisons de cet ouvrage. V. Monuments divers pris dans les anciens diocèses du bas Languedoc. Montpellier, 1841, in-4 de 20 pag., avec 8 planches lithogr. par J.-B. Lau-rens. VI. Notices archéologiques, extraites des publications de la Société archéologique de Montpellier: 1º Des anciennes églises du département de l'Hérault. 110 et 2º parties. 2º Sur les fenètres de la rue des Bayles. 3º Des fonts de Vias. 4º Sur une figurine en terre cuite du cabinet archéologique de Montpellier. Montpellier, 1836-40, in-4. VII. Notes sur les monuments gothiques de quelques villes d'Italie, Pise, Florence, Rome, Naples. (Août, septembre et octo bre 1859). Caen, Hardel, 1841, in-8 de 18 feuilles (4 fr.). Extraites du Bulletin monumental, t. vii. VIII. Notice sur Philippe de Saint-Paul. Montpellier, 1841, in-8. IX. Avec M. Ad. Ricard: Des maîtres en pierre et des autres artistes gothiques de Montpellier. (Extr. des Mémoires de l'Acad. des sciences et lettres de Montpellier). Montpellier, et Paris, Dumoulin, 1844, in-4 (7 fr.). Ce volume est ainsi divisé :

corps de métiers; ouvriers de la commune clôture; maîtres de pierre; fustiers; peintres, ima-giers; verriers, vitriers, etc.; argentiers; senhers (fondeurs de cloches); mattres d'horloges, serralhiers (serrurlers); organistes. A ces divisions se rapportent un grand nombre de documents inédits, où l'on trouve des renseignements curieux sur les statuts des ouvriers et des artistes, les différents ouvrages qu'ils ont été chargés d'exécuter, le prix de la matière et de la main-d'œuvre à diverses époques, etc. Le volume est terminé par un vocabulaire des termes d'art employés dans les documents, X. Idées pour une classification générale des monuments. (Extr. des Mémoires de l'Acad. de Montpellier.) Montpellier, 1847, in-4. XI. Rapport sur le chapitre du ministère de l'Intérieur, relatif aux musées nationaux. Paris, de l'imp. de l'Assemblée constituante, 1848. in-4 de 20 pag. C'est la seule pièce que, comme homme politique, le savant M. Jules Renouvier ait publiće pendant sa législature. Les Crisettes de race. Montpellier, de l'impr. de L. Christin, s. d. (1851), in-8 de 8 pag. Anon. C'est une étude de mœurs qui a paru dans un recueil, et dont il y a en 50 exemplaires tirés à part. XIII. Des types et des manières des maîtres graveurs, pour servir à l'histoire de la gravure en Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas et en France, du xvº au xviie siècle. (Extrait des Mém. de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier). Montpellier, de l'impr. de Bœhm, 1833-56, 4 cahiers in-4 (20 fr.). Ces cahiers ont paru ainsi: xv° siècle, 1853, 15 fenilles; xv1° siècle, 1854, 29 feuill. xv1° et xvII<sup>6</sup> siècles, 1855-56, 2 part. de 17 et 21 feuill. 1/2. XIV. Les Peintres de l'ancienne Ecole hollandaise. Gérard de Saint-Jean de Harlem et le tableau de la Résurrection de Lazare. (Extrait de la publication de la Société archéologique de Montpellier). Montpellier, del'imp. de Martel, 1857, in-8 de 20 pag., avec une pl. Tiré à 50 exemplaires. XV. Les peintres et les enlumineurs du roi René. — Une passion de

1446. Suite des gravures au burin. les premières avec date. (Extr. des publications de la Société archéologique de Montpellier, nºs 24 et 25.) Montpellier, Jean Martel ainé, 1857, in-4 de 34 et 12 pag., avec une photographie (4 fr.). Tiré à 50 exemplaires. XVI. Le Musée de Montpellier, Montpellier, 1834, broch. gr. in-8, avec des grav. sur hois (1 fr.). L'une des deux premières livraisons (et uniques) d'un onvrage qui a été commencé par M. J.B. Laurens, sous le titre:
Du Rhône à la Méditerranée. XVII. Des Gravures en bois dans les livres d'Anthoine Verard, maître libraire, imprimeur, enfumineur et tailleur sur bois, de Paris. 1485-1512. (De l'impr. de L. Perrin, à Lyon). Paris, Aug. Aubry, 1859, in-8 de 48 p., sans la table et la marque de L. Perrin, avec grav, sur bois ). - M. J. Renouvier a fourni quelques travaux à la Société archéol, de Montpellier et des articles à la « Revue du Midi », qui paraissait à Montpellier : nous avons trouvé de lui, dans le tom. " de la 2º série de ce dernier recueil (1843), les deux morceaux suivants : Raphaël, ou Ghirlandaio (pag. 82-89); Études, mœurs et modes archéologiques (p. 181-99). - M. J. Renouvier s'occupe dans ce moment de trois onvrages, dont l'un on l'autre ne tardera pas à paraître; ils sont intitulés : Exposé de l'origine et du développement de la gravure à impression pendant le XVe siècle. 2 vol. in-8; - Les Médailles et les Gravures de la Révolution, de 1789 à 1804, 1 vol. in-8; - Des Graveurs de province au XVIIe siècle. - On trouve une courte notice sur M. J. Renouvier dans le « Dictionnaire universel des Contemporains », publ. par M. Vapereau. †RENOUVIER (Charles-Bernard-Jo-

RENOUVIER (Charles-Bernard-Joseph), philosophe et publiciste, frère du précédent, né à Montpellier (Hérant), le 4e janvier 1815, fut élère de l'École polytechnique, de 1831 à 1856, et en sortit admissible à un service public; mais n'ayant pu en obtenir un à son choix, M. Renouvier s'adonna à l'étude de la philosophie : aussi lui doit-on plusieurs ouvrages estimés de philosophie et de haute critique, dont

voici les titres: I. Manuel de Phi-tosophie moderne. Paris, Paulin, 1842, in-12 (3 fr. 50 c.). Ce début heureux fit apprécier M. Renouvier de M. J. Reynaud, qui sans autrement le connaître que par son « Manuel », lui demanda l'article « Descartes » pour l'Encyclo-pédie dite d'abord Pittoresque (au tome 1er), puis Nouvelle qu'il dirigeait avec M. P. Leroux (1833 et années suivantes). M. Renouvier, prit part, après 1842, à la rédaction de cet ouvrage, demeuré si bizarrement incomplet (il n'en a paru que les cinq premiers volumes et le tome viii et dernier), à l'époque où M. P. Leroux cessant d'y travailler laissait retomber presque tout le poids de la rédaction sur M. J. Reynaud : M. Renouvier y a fourni plusieurs articles capitaux. II. Articles de l'Encyclopédie nouvelle: Descartes, Euler, Expérience, Fa-talisme, Fermat, Fichte, Ficin, Force, Panthéisme, Philosophie. Ce dernier est tout un livre, 11 feuil, in-4 à deux colonnes. La dernière page n'a pas paru, non plus que les dernières de l'article Force. III. De la Philosophie de Rabelais, 1843. Impr. dans la « Revue du Midi », que publiait M. Ach. Jubinal a Montpellier, IV. Ouclques mots sur le retour des idees religieuses en France. Imprimé dans la Revue indépendante », nº du 25 juillet 1845. M. Renouvier a aussi fourni à la même « Revue » divers articles de critique philosophique dans le «Bulletin biblio-graphique», signés : C. R. V. Manuel de Philosophie ancienne. Paris, Paulin, 1844, 2 vol. in-12 (7 fr.). M. Carnot, ministre de l'instruction publique sous le gouvernement provisoire de 1848, avait créé une commission de hautes études, près de son ministère, et en avait nommé président M. J. Reynaud; celui-ci à son tour appela M. Renouvier, son collaborateur, pour en être le secrétaire. Cette commission n'exista que ce que dura le ministère, mais assez pourtant pour que M. Renouvier laissat, par l'opuscule suivant, trace de son passage. VI. Manuel republicain de l'homme et du citoyen. Publié sous les auspices du mi-

nistre provisoire de l'instruction publique. Paris, Pagnerre, 1848, in-8 de 16 pag. (20 c.). Deuxième édition, avec une préface. Paris, Comptoir des imprimeurs, 1848, in-32. Opuscule publié à la demande du ministre de l'instruction publique. Une particularité curieuse et peu connue se rattache à la publication de cet opuscule : c'est que le susdit Manuel, première édition, fut communiqué par l'auteur à Béranger, sur l'invitation de MM. Carnot et J. Revnaud, qui «n'avaient pas le temps» d'en prendre connaissance. Béranger le trouva bon et convenable de tout point. On n'a point oublié que le ministère Carnot fut renversé sur la dénonciation faite de ce petit livre à la tribune de l'Assemblée. Le ministre ne l'avait certainement pas lu. VII. Avec M. Ch. Fauvety : Gouvernement direct. Organisation communale et centrale de la République. Projet présenté à la nation pour l'organisation de la commune, de l'enseignement, de la force publique. de la justice, des finances, de l'Etat. Paris, rue des Petits-Augustins, nº 5; Gabriel, 1851, in-8 de 26 feuil. 1/2 (5 fr.). Le frontispice porte plusieurs autres noms : MM. H. Bellouard, Benoît (du Rhône), F. Charassin, A. Chouippe, Erdan, Gilardeau, F. Sergent, etc., mais l'ouvrage a été rédigé par MM. Fanvety et Renouvier, ainsi que le prouvent les signatures de l'adresse aux Lecteurs, quoique plusieurs de ces autres messieurs, et très-particulièrement M. Charassin, aient travaillé à l'élaboration du fond. VII. Essais de critique genérate. Premier essai. Analyse générale de la connaissance. Bornes de la connaissance. Plus un appendice sur les principes généraux de la logique et des mathématiques. Paris, Ladrange, 1854, in-8 de 59 feuill. (7 fr. 50 c.). Deuxième essai. L'Homme : la raison, la passion, la liberté. - La certitude, la probabilité morale, Paris, le même, 1858; in-8 de 45 feuil. (9 fr.). Ces Essais sont promis en quatre volumes. IX. De la Question de la langue universelle au XIXe siècle. Impr. dans la « Revue philosophique et religieuse » publiée par M. Ch. Fauvety, num. d'août 1855. X. Polémique entre M. Lemonnier sur la question du libre arbitre. Ibid., novembre 1855 et janv. 1856. XI. De la Trinité au point de vue philosophique. Ibid., numéro du 1er septemb. 1856. XII. Uchronie. Tableau historique apocryphe des révolutions de l'empire romain et de la fondation d'une fédération universelle. Impr. en trois articles dans la « Revue précitée », num. de mai, juillet et septembre 1857. A la fin du troisième article, on lit : Fin du second tableau. trois articles sont signés X... XIII. Objurgation criticiste sur la nature de Dieu, Ibid., num. de juin 1857. - Terminous en disant que M. Renouvier a fourni de 1849 à 1851 des articles à quelques feuilles quotidiennes. - On trouve aussi une Notice sur M. Ch. Renouvier, dans le « Dictionnaire univ. des Contemporains », publ. par M. Vape-

RENOUVILLE (la comtesse de), pseudonyme. On a sous ce nom: l. Mirithm ret, contes pour le premier âge. Paris, Courcier, 1853, in-16 de 2 feuil. 1/2(1 fr. 50). ll. Le père Contestanjons. 2º édit. Paris, le même, 1856, in-4 de 48 pag., avec 9 gravures à 2 teintes, riche carton. (3 fr. 50 c.). lll. Le jeune Matelot, Marie Jeanne. Illustré de 9 grava deux teintes. Paris, le même, 1856, in 8 de 48 pag. riche carton. (3 fr. 50). Ces trois petits ouvrages font partie d'une « Bibliothèque récréative et morale ».

RENOUX (Clement). I. Les Ferges de fer, satire politique. (En vers.) Paris, de l'impr. de Bajat, 1841, in-8 de 8 pag. Prospectus-specimen. II. La Gaizotaille, on le Triomphe de la corruption. (En vers.) Paris, les march. de nouv.. 4847, in-8 de 16 pag. III. Avec M. Léon Godard: Le Bavard, comédie en trois actes et en vers. Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1855, in-8 de 80 pag. Cette pièce, tirée à petit nombre, n'a pas été mise dans le commerce. †RENSON (Nicolas-Louis), alors chef

RENSON (Nicolas-Louis), alors chef de la 2º division au gouvernement de la province de Brabant; né à Bruxelles, le 15 décembre 1781. M. Renson a fait insérer dans dimie po'itique, de statistique morale, de legislation, etc. Comme livre, il a publié: Le Guide des jeunes employés. Bruxelles, de l'imprimerie de M. Hayez, 1828, in-12 de 242 pag. (2 fr. 50 c.). Le baron de Stassart a dit, en rendant compte de ce volume: « Il était « difficile de concevoir un ouvrage » plus éminemment utile et de « l'exècuter d'une manière plus « satisfaisante que ne l'a fait « M. Renson. Ses trente-cinq cha- « pitres s'enchaînent avec un order « pass éval et ie ne sais par

vers journaux des articles d'écono-

pitres s'enchament avec un ordre sans égal, et je ne sais par
quel art l'auteur a su jeter un
véritable intérét sur une matière
qui semble en comporter si peu;
cela tient indubitablement a ses

 vues toujours morales, et qui « décèlent partout l'homme de « bien, non moins que l'adminis-« trateur instruit ».

RENUARD (Placide). La Démocratie. Discussions critiques et Pensées diverses. Brux., Decq, 1848, in-8 de 114 pag. (2 fr.).

de 114 pag. (2 fr.). †RENUCCI (Francesco-Ottaviano), écrivain corse distingué; né le 15 août 1767 à Pero, chef-lieu du can-ton de Pero et Casevecchie, arrondissement de Bastia (Corse), abandonna la cacrière ecclésiastique après la Révolution, et fut successivement membre et président de l'administration centrale du Golo, principal du collège de Bastia, et professeur d'éloquence et de poésie au même collège, l'un des fondateurs et secrétaire de la Société d'instruction publ. du Golo, entin bibliothécaire communal de Bastia, membre de plusieurs sociétes savantes et littéraires d'Italie. Comme administrateur, M. Renucci a fait imprimer des discours prononcés dans les solennités de la République, des proclamations aux administrés; et, comme secrétaire de la Société d'instruction publique, des procès-verbaux des seances publiques, rédigés par lui et publiés avec l'analyse des productions qu'on y lisait. Les principaux ouvrages de M. Renucci sont les suivants : 1. Osservazioni critiche sopra la Storia di Corsica, colla Descrizione storico-geograiica della medesima. Milano;

Luigi Veladini, 1796, in-8. Publiées dans le but de redresser les erreurs que l'avocat Galanti, Napolitain, avait commises dans sa nouvelle Géographie de la Corse. 11. Règlement pour l'organisation des écoles primaires, précèdé d'un Discours sur le même sujet. Bastia, de l'imp. de Battini, 1797, in 8. III. Oraison funèbre de Paul Pompei, représentant du département du Golo an Conseil des anciens. En italien et en français. Bastia, de l'impr. de Battini, 1799, iu-12. IV. Novelle Storiche corse. Bastia, G. Fabiani, l'Autore, 1827-28, in-8; Venezia, 1828, in-12. Le medesime, rivedutte, corrette ed accresciute di sei Novelle inedite. 3ª edizione. Bastia, dalla tipografia Fabiani, 1838, in-12. — Nouvelles corses de F.-O. Renucci, traduites de l'italien par A. Filippi (de Bastia); précédées d'une Introduction par A. Aumetaver. Paris, Hachette, 1841 in-18 (3 fr.). Ces Nonvelles ont été composées afin de présenter à la jeunesse corse des modèles de hautes vertus sociales. La première édition ne contient que dixsept nouvelles; la troisième est augmentée de six autres que l'anteur a tirées des faits remarquables de l'Histoire ancienne de la Corse. V. Storia di Corsica. Bastia, fratelli Fabiani, 1855-34, 2 vol. in-8, con quatro titrati (8 fr.). La Corse manquait tout à fait d'histoire depuis 1769 jusqu'a nos jours. M. Renucci a essayé le premier de remplir cette lacune jusqu'en 1850 inclusivement, enfaisant précéder son ouvrage d'un Abrégé de l'Histoireanciennedupays, qui malheureusement est plein d'inexactitudes et d'omissions. Les quatre portraits qui ornent ces deux volumes sont ceux de Sampiero, de Pascal Paoli, de Napoléon et de Salicetti, Quoique estimable, l'Histoire de la Corse de M. Renucci n'est pas répandue en France, parce que, presque aussitôt terminée d'imprimer, un de ses com-patriotes, M. J.-M. Jacobi, en commença une en français, qui devait être continuée jusqu'en 1835, et former 3 vol. in-8; mais il n'en a paru que les deux premiers qui s'arrêtent à 1769 (Paris, 1835).-

Les ouvrages que nous venons de citer ne sont pas les seuls que M. Renucci ait écrits, mais les autres sont restés inédits, et pourtant plusieurs parmi ces derniers présentent de l'importance et beaucoup d'intérêt. Nous donne rons ici la liste des ouvrages de cet écrivain distingué qui sont restés manuscrits; tons sont en italien : 1º Cours d'éloquence et de poésie, professé à la Société d'instruction publique du Golo; - 2º Eloges historiques de Sampiero, avec notes; du maréchal de France Alphonse Ornano, avec notes; de Noël Salicetti, médecin de Pie VI, avec notes;—3º Statistique de Bastia, et des cantons de Pietrobugno, Sagro, Campoloro, Moriani et Tavagua; -4º Oraison fune-bre de Louis XVI, prononcée le 22 juillet1814, dans la paroisse de St-Jean-Baptiste, par ordre supérieur; — 5º Détails historiques sur les monuments religieux du département du Golo, détruits depuis 30 ans, ou qui ont recu une autre destination: Mémoire écrit à la demande du ministre de l'intérieur, et déposé à la Bibliothèque impériale; it a été cité par quelques écrivains, et surtont par M. Robiquet dans sa « Statistique de la Corse »; - 6º Notices sur les monuments et les hommes illustres de l'arrondissement de Bastia: 7º Notices nécrologiques sur Cambiagi, de Florence, auteur d'une Histoire de la Corse; sur Graziani, médecin de Bastia; sur Vincent Biadelli, homme de lettres et chef de bataillon; sur Jos.-Mar. Giacobbi, conseiller à la Cour de Bastia, savant légiste et littérateur distingué; 8º plusieurs discours prononcés aux ouvertures des classes et aux distributions des prix, ainsi que d'autres écrits en prose et en vers. Renucci est mort à Bastia, le 23 juin 1842.—Biogra-phies de F. O. Renucci.—Un petit volume intitulé « Novelle corse ., Trieste, J. Papsch e Co, tipogr. del Llyod Austr., contient à la page ix une Notice sur Renucci qui avait été ébauchée par M. Sauveur Alessandri, mais refaite dans sa forme actuelle par M. Salvador Viale, et fut publiée avec la signature de l'illustre auteur de la « Dioromachia », S. Viale, qui a cru nécessaire d'effacer son nom de tous les exemplaires qui lui sont tombés dans les mains. Le journal de Bastia, « l'Insulaire », a consacré un article à Renucci à l'époque de sa mort.

RENUCCI (G. Andrea), de Cozzano, village du canton de Zicavo, arrondissement d'Ajaccio (Corse). La Malaspina, poema Bastia, della tipograf, di Savelli, 1851, in-16 de 32 pag. II. Orrido sogno di Simone Farucci. Versi. Bastia, dai torchi di Fabiani, 1838, in-16.

†RENZI (Angelo-Mario), né à Rome, en 1799, professeur de langue et de littérature italiennes à Paris. membre et administrateur de l'Institut historique et en même temps directeur du recueil « l'Investigateur », publié par cette docte société, membre de plusieurs autres académies et sociétés françaises et étrangères. Jeune, M. Renzi avait étudié la statuaire, mais ne se sentant pas de grandes dispositions pour cet art, il y renonça. Il lui fallait pourtant une position lucrative. M. Renzi alla voir le docteur Gall pour lui demander quelle aptitude il reconnaissait en lui; le docteur, tout en courant, tâta le crâne de son visiteur, auquel il déclara qu'il avait la bosse des langues, et lui donna sa femme pour première élève. Depuis lors, M. Renzi n'a cesse de s'occuper de laugues, et il est devenu l'un des professeurs, d'italien surtout, les plus suivis de la capitale. Nous connaissons de M. Renzi : I. De l'Origine et du mérite de la langue italienne. Paris, de l'impr. de Gauthier-Laguionie, 1829, in-8 de 28 p. Il. La Guerre de Spartacus en trois campagnes. Paris, l'Aut., Favolle, 1832, in-8 de 136 pag., avec une grav. et une carte d'Italie (3 fr.). Cet ouvrage qui a paru avec le nom de M. Renzi n'est point de lui: c'est une traduction de l'allemand d'Auguste-Théodore Meissner, et qui plus est, une traduction qui avait été déjà imprimée. (Voy. les « Supercheries littér. », nº 6535). Il est à croire que cette édition n'a été publiée que pour faire connaître la statue de Spartacus de M. Foyatier, dont la gravure qui accompagne ce volume est la représentation. III. Vie politique et littéraire de F. Salfi, an-cien professeur dans les universités de Bréra, de Milan, de Naples, etc., auteur-continuateur de « l'Histoire littéraire d'Italie », de feu Ginguené, de l'Institut. Paris, l'Auteur, Fayolle, 1834, in-8 de 52 pag., avec portrait (1 fr. 50 c.). Cette brochure est autant le récit des principaux évènements de l'Italie, de 1799 à 1815, auxquels le continuateur de Ginguené avait eu une grande part, qu'une blo-graphie littéraire. IV. A Sua San-tita B. P. (In versi.) Parigi, dai torchi di Pollet, 1839, in-4 de 4 p. Impromptu satirique, ou comme le disent les Italiens, Scherzo, composé en omnibus, sur le prétendant que l'on a qualifié en France de bipède, la fameux don Carlos-V. Le Polyglotte improvisé, ou l'Art d'écrire les langues sans les apprendre. Dictionnaire italien-français-anglais, français-anglais-ita-lien, anglais-italien-français, avec 3,000 verbes conjugués. Langue des signes, Paris, l'Auteur, 1840, in-12 de 59 feuilles 1/4 (10 fr.). VI. Dictionnaire général italienfrançais de Buttura, entièrement refait sur un nouveau plan et augmenté de plus du double pour la partie italienne (de 85,000 mots), d'après les dernières éditions des grands dictionnaires de l'Académie de la Crusca, d'Albergati, Cardinali, Manuzzi, de Padoue, de Livourne, de Vérone, et surtout d'après le « Vocabulario universale », publié tout récemment à Naples, en 7 vol. in-folio, par Tramater, etc., et, pour la partie française, d'après la dernière édition de l'Académie française et de son Complément, et les Dictionnaires de Laveaux, Boiste et autres. Paris, Baudry, 1850, in-8 de 87 feuill. 1/2 (13 fr. 50 c.). Ce Dictionnaire composé d'après celui de Tramater, le plus complet des grands dictionnaires italiens, n'en renferme pas moins 600 mots de plus. Il est précédé d'une intéressante Introduction qui présente une histoire succincte de la langue et de la littérature italiennes. VII. Jeanne d'Arc, sa

mission et son martyre, avec le plan du siège d'Orléans et la photographie équestre de M. Foyatier. Paris, E. Dentu, 1857. Deuxième édition, revue, corrigée et augm. par l'auteur. Paris, E. Dentu, etc., 1857, gr. in-8 de 128 pages, avec une grav. et un plan (1 fr. 50 c.). VIII. Précis historique sur la panification ancienne et moderne, (Extr. du « Journ. de la Soc. de la morale chrétienne », t. vii). Paris, E. Dentu, etc., 1857, in-8 de 43 pag. Aux ouvrages de M. Renzi que nous venons de citer, nous devons ajouter les articles qu'il a fournis. de 1842 à 1851, à « l'Investigateur», journal de l'Institut historique, dont il est membre : Des Relations de l'Institut historique avec les Sociétés savantes. -- La Société des antiquaires de l'Amérique du nord (partie linguistique). - Des Peuples et des arts primitifs de l'Italie. - Les Ouolofs (Sénégal) et leur langue. Deuxième série, t. 11 (1842). — Le Fleuve des Amazones (Amérique). - Les Incas et les langues Aymara-Quichua (Pérou). Ibid., t. III (1843). - Histoire de la république de Florence (Pitti). - La Confession laterraine de la basilique de Saint-Marc de Rome. Ibid., t. v (1845). — La grotte de Collepardo (Italie). — Les Congrès scientifiques des Italiens, Ibid., t. vi (1846). - Histoire des Basques, traits de la vie intérieure. - Abnégation d'un citoyen américain (San Martin). - Histoire de l'indépendance. Ibid., t. x (1850). - Les Bohémiens (histoire et langue). Ibid., troisième série, t. 1°7

(1851), etc., etc. †Répécaud ( Jean-Marie ), né à Salins (Jura) en 1769, fit ses études chez les oratoriens et se fit luimême oratorien, mais sans s'engager dans les ordres. A la Révolution il fut réquisitionnaire et chef d'un bataillon de volontaires. Il fut plus tard président de l'administration départementale Jura, puis professeur au collège de Salins, de 1804 à 1809. Lors de la création de l'Université, Répécaud fut nomnié inspecteur de l'Académie de Besançon, fonction qu'il remplit jusqu'au 1er juil. 1824. Répécaud est mort à Salins, en 1831. On lui doit : Eléments des preuves de la religion, en forme de dialogue entre un père et ses enfants, à l'usage des colléges et des écoles primaires. Besançon, Petit, 1820, in-12 de 6 feuill. (Anon.). Répécaud était parent de l'abbe Frère (voy. ce nom), qui avant de commencer ses études ecclésiastiques était employé sous les ordres de M. Epailly (de Dôle), ami de Répécaud, et ingénieur géographe distingué. C'est cet emploi, momentanément occupé par Frère, qui a fait croire à l'un des biographes de ce dernier (dans «le Pays», nº du 21 av. 1858) qu'il avait été officier du génie. Répécaud avait donné à son jeune parent le goût de l'étude, et, par son exemple et ses conseils, l'avait préparé fructueusement.

\*RÉPÉCAUD (Claude-François-Marie), l'un des frères du précédent (1), né à Besançon, le 14 nov. 1782, fut élève de l'Ecole polytechnique, de 1799 à 1801; il en sortit pour entrer dans le génie militaire. Après avoir servi avec distinction, M. Répécaud fut retraité colonel de cette arme. Retiré à Arras, il se délasse des fatigues de la guerre en s'occupant de questions d'utilité publique et de quelques faits historiques. Admis à l'Académie d'Arras, M. Répécaud en a été le président à diverses reprises. On a de ce brave officier supérieur les opuscules suivants, qui ont été lus à l'Académie d'Arras, imprimés dans ses Mémoires et tirés à part : 1. Mémoire sur l'emploi de la pression atmosphérique sur les chemins à rails. Lu à la Société académique d'Arras dans ses séanc. du 19 juil. et 2 août 1844. Arras, de l'impr. de Degeorge, 1845, in-8 de 76 pag. II. Observations sur l'insalubrite des habitations de la classe ouvrière, et proposition de construire des bàtiments spéciaux pour y loger des familles d'ouvriers, par le colonel... Répécaud. Rapport sur cette proposition, faite à l'Académie d'Arras, au nom d'une commission, par M. A. d'Héricourt. Arras, del'impr. de J. Degeorge, 1849, in 8 de 40 p. III. Napoléon à Ligny et le maréchal

<sup>(</sup>i) Les deux MM. Répécaud que nous citons ont au dix-sept frères et sœurs.

Nev à Quatre-Bras. Notice historique et critique. (Extr. des Mém. de l'Acad. d'Arras, ann. 1847). Arras, de l'impr. de Mme veuve Degeorge, 1849, in-8 de 48 pages. IV. Notes sur le drainage et le clapissage, lues dans la séance de la Société académique du 29 juillet 1850. Arras, de l'impr. de la même, s, d. (1810), in-8 de 24 pages, V. Hupothèses sur le cours primitif de l'Escaut, discutées par M. Répécaud... (Extr. du 26º vol. des « Mémoires de l'Académie d'Arras »). Arras, de l'impr. de la même, s. d. (1851), in-8 de 50 pag. Deux ans plus tard, l'auteur a fait imprimer une Nouvelle Discussion des hypothèses sur le cours primitif de l'Escaut, in-8 de 10 pages. C'est une rélutation de l'opinion émise par M. le chanoine David, de l'Académie de Bruxelles. M. le général Renard (voy. ce nom) a également réfuté l'abbé David, VI. Quelques Observations sur les movens proposés pour améliorer le sort des ouvriers agricoles, et mettre un terme à la dépopulation des campagnes. Arras, de l'impr. de la même, 1851, in-8 de 40 pag. VII. historiens. Chateau-Les Paètes briand. — Waterloo. Lu dans la seance publique de l'Académie d'Arras, pendant la tenue du Congrès scientifique de 27 août 1853. (Arras, de l'impr. de la même, 1853), in-8 de 58 pag. Réfutation du récit errone que Châteaubriand a fait de la bataille de Waterloo. VIII. Discours d'ouverture prononcé le 27 août 1857, à l'Académie d'Arras, comme président. (Extrait des « Mémoires de l'Academie »). Arras, de l'impr. de Courtin, 1857, in-8 de 32 pag. Sur les découvertes nouvelles, sur l'isthme de Panama et celui de Suez, etc. Ajoutons que c'est sur des docunients fournis par M. Répécaud an ministre de l'Instruction publique, que M. Ach. Comte a rédigé son précis sur l'Académie d'Arras dans «l'Annuaire des Sociétés savantes»

(1846, gr. in-8).

REPRLEN (l'abbé). Le petit Paul, ou
Un heureux de plus, drame en
trois actes. Grenoble, de l'imp, de
Prudhomme, 1851, in-18 de 36 pag.

†REPLAT (Antoine), ancien élève de

l'Ecole centrale, à Paris, sous le Consulat, puis élève de l'Ecole des mines de Moutiers, sous le premier Empire; né à Chambéry, mort en 1850 à Annecy, directeur des mines de la Savoie, membre correspondant de l'Académie de Savoie et chevalier de l'ordre des saints Maurice et Lazare. A. Replat a fait imprimer un mémoire sur les fourneaux à réserbères, qui est inséré aux « Annales des mines » de France.

†Replat (Jacques), neveu du pré-cédent, avocat au Sénat de Savoie, à Annecy; né à Chambery, le 14 décembre 1807, docteur en droit de l'Université de Turin, reçu le 4 mai 1827; membre agrégé de l'Académie rovale de Savoie, correspondant de l'Institut genevois. section littéraire; associé correspondant de la Commission royale des recherches historiques; président de l'Association florimontane d'Annecy; membre associé de la Société d'Histoire de la Suisse romande; chevalier de l'ordre des saints Maurice et Lazare. Nous connaissons de cet avocat savoisien, homme distingué, les ouvrages suivants : 1. Duingt, Menthon et Montrottier, chronique du temps du Comte Vert et autres bluettes. Genève et Paris, Cherbuliez, 1835. in-18. C'est un petit volume de poésies, II. Esquisse du comté de Savoic au XIe siècle. Annecy, Prévost; Paris, Legrand et Bergougnioux, 1836, in-8 de 16 feuill. 3/4 (4 fr.). III. La Maison de Rousseau. (Extrait de la « Revue du Danphiné»). Annecy, F. Saillet, 1837, in-8 de 8 pag. IV. Manuel du Jurisconsulte savoisien. Annecy, 1838, in-8 ( 6 fr. ). V. Le sanglier de la forêt de Lonnes, esquisse du comté de Savoie à la fin du quatorzième siècle. (Extr. du t. v de la «Revue du Dauphiné»). Annecy, F. Saillet, 1840, in-8 de 208 et 30 pag. VI. Note sur le passage d'Annibal. (Extrait du « Bulletin de l'Associat, florimontane»). Annecy, 1851, broch, in-8. L'auteur y combat l'opinion de De Luc, et soutient que le passage des Carthaginois s'est effectué par le col de la Seigne et l'allée Blanche au revers du Mont-Blanc. M. Ch. Schaub a pu-

blié une Réfutation de l'ouvrage de M. J. Replat, intitulé « Sur le passage d'Annibal», et défense de l'opinion de De Luc. Genève, 1854, in-12, avec une carte du petit Saint-Bernard. VII. Esquisse du vieux Annecy. Annecy, Jules Philippe, 1854, in-8. VIII. Note sur Mme de Warens. Ibid., 1855, broch. in-8. IX. Voyage improvisé au Semnoz. Annecy, J. Philippe, 1856, in-8 de 32 pag. Extr. du « Bulletin de l'Association florimontane », tiré à 150 exemplaires. Reproduit dans le « Moniteur savoisien » et la « Ga-« zette de Savoie ». X. Etude sur la poésie des Alpes. Annecy, Jules Philippe, mars 1857, in-8 de 20 pag. Extr. du « Bulletin de l'Association florimontane », de décembre 1856, qui n'a paru que pendant l'année 1857. Ce travail, qui a été lu à la séance tenue à Annecy par la « Société savoisienne d'histoire et d'archéologie », en 1856, contient des détails sur les mœurs et les coutumes des montagnes de la Savoie. Les no. 3, 5, 6, 8 et 9 sont extraits du · Bulletin de l'Association florimontane ». XI. Voyage au long cours sur le lac d'Annecy. Annecy, Jules Philippe, 1858, in-8. M. Replat a fait imprimer, en outre, une Lettre inédite du président Favre à François de Sales. Annecy, J. Philippe, 1854, in-8. - Il existe une Notice bibliographique sur M. l'avocat Replat », par M. Francisque de Lachenal. Chambéry, Bachet, 1857, in-8 de 7 pag.

REPOS (E.), imprimeur-libraire à Digne. Simple réponse aux appréciations de M. Théod. Nisard, sur les tivres de chant romain édités à Digne. Digne et Paris, Repos, 1857, in-8 de 51 pag. L'auteur est éditeur de livres liturgiques et de chant

†REQUIEN (Esprit), conservateur du Musée d'histoire naturelle (Muséum Calvet) et de la bibliothèque d'Avignon, fondateur-directeur du mont-de-pièté de la même ville, né a Avignon, le 6 mai 1788, jouit, romme botaniste, d'une réputation européenne : c'est lui qui a observé, en grande partie, les espèces qui composent, au nombre de 700, la Flore du département de Vaucluse, dans le livreque M. J. Guérin

a donné sur la Fontaine de Vaucluse (2º édition, 1813, pag. 203-258). Non-seulement il a rectifié la description de plusieurs plantes peu connues ou vicieusement signalées avant lui, mais encore il en a découvert quelques-unes qui portent aujourd'hui son nom (notamment le Rubia Requienti). Aussi bon citoyen que savant désinté-ressé, il a enrichi le musée Calvet de ses précieuses collections de livres, de manuscrits, de dessins, de médailles, de tableaux, de coquillages, de végétaux et de minéraux (1), et n'a cessé de se montrer chaque jour dévoué à la prospérité des établissements scientifiques, artistiques et philantropiques de sa ville natale. Ce généreux citoyen est mort d'une apoplexie foudroyante, le 29 mai 1851, à Bonifacio (Corse), où il était allé pour compléter la Flore inconnue de ce pays, travail auquel il avait consacré beaucoup de temps et plusieurs voyages. N'ayant rien publié lui-même sur la science phytologique, il s'est contenté de fournir des matériaux aux savants qui lui en ont demandé. Toutefois, on connaît de lui : I. Bibliographie des journaux publiés à Avignon et dans le département de Vaucluse. Avignon, Seguin alné, 1837, in-8 de 39 pag. (Anonyme.) L'auteur annonçait dans l'avant-propos, signé E. R., qu'il s'occuperait plus tard d'une suite comprenant les écrits périodiques publiés dans le midi de la France, et plusieurs autres, dont Deschiens, de Ver-sailles, a omis de parler dans son ouvrage : cette suite n'a pas paru. II. Numismatique de l'ancien Comtat-Vénaissin et de la principauté d'Orange, publiée sur les notes de M. Requien, par M. Cartier. (Extr. de la « Revue numismatique », ann. 1839). Blois, E. Desairs, s. d., in-8 de 22 pag., avec 4 planches. Dans ce travail, Requien a eu surtout en vue de faire connaître ce que possède en ce genre le musée Calvet, et ce qui lui manque, en

<sup>(</sup>i) On peut prendre une idée de la générosité de Requien, dans une brochure intitulée : Dons faits au Muséum Calvet depuis sa fondation jusqu'un 31 décembre 1838. Aviguon, Seguin ainé, 1839, in-8 de 36 pag.

sollicitant des collecteurs movens de compléter dans ce même établissement la suite des monuments relatifs aux contrées du Comtat-Vénaissin et de la principauté d'Orange. Il se proposait d'ajouter à cette monographie les nouvelles monnaies qu'il aurait pu se procurer depuis la publication de cette brochure, ainsi que les assignats, les médailles autiques et modernes, et les sceaux en plomb du département de Vaucluse que l'on voit audit musée. III. Catalogue des médailles romaines de la collection du musée Calvet, d'Avianon. Avignon, Seguin ainé, 1840, in-8 de 33 pag, imprimé par les soins de l'administration de ce musée. Requien, dont la signature se lit à la fin de l'avant-propos, a dressé lui-même ce catalogue d'après les auteurs classiques les plus récents. IV. Système bibliographique du Catalogue de la Bibliothèque d'histoire naturelle donné à la ville d'Avignon. Article imprimé dans le « Bulletin du bibliophile », de Techener, numéro d'avril 1843. -Auteurs qui ont parlé d'E. Requien.— M. J. Guérin, Panorama d'Avignon, pag. 107; le même, Mesures barométriques, etc., pag. 89-92; — M. de Blégier. Rech. sur 163-92; — M. de Biegier, Rechi Sur les vic. d'Avignon, pag. 10; An-nuaire de Vaucl., de 1838, pag. 162, et celui de 1840, pag. 140; le Messager de Vaucluse du 12 mai 1839, et les ouvrages des naturalistes les plus distingués, qui rendent à Requien un tribut d'hommage bien mérité; — M. C.-F.-H: Barjavel, Dict. hist., biogr. et bi-bliogr. du dép. de Vaucluse, t. 11 (1851), pag. 316-17, notice que nous reproduisons ici avec quelques additions; — M. Cam. Reybaud, Epitro a Moussu Requien. Nyons (Drôme), 30 déc. 1850. Avignon, de l'impr. de Seguin ainé, 1831, in-18 de 18 pag.; — le baron d'Hombres-Firmas, Notice nécrologique sur Esprit Requien. Nîmes, typogr. C. Durand-Belle, 1832, in-8 de 7 p. \*REQUIN (Achille-Pierre), docteur en médecine de la Faculté de Paris, reçu en 1829, a d'abord professé avec distinction à l'Athénée l'hygiène et la physiologie, de 1829 à

1832: il a été ensuite médecin des hôpitaux de Paris et. en dernier lieu, de la Pitié, professeur de pathologie médicale à la Faculté de médecine de Paris, nommé en 1851, et membre de l'Académie impériale de médecine, élu en 1853; né à Lyon, le 15 août 1803, mort à Paris, le 31 décembre 1854, des suites d'atteintes d'une fièvre typhoïde. Requin a publié, indépendamment de sa thèse inaugurale, soutenue sous le titre modeste de Ouelques propositions de philosophie médicale, un très-grand nombre de mémoires, parmi lesquels on remarque surtout une Notice savamment écrite sur la ville de Naples; plusieurs articles d'anatomie, de physiologie et d'hygiène dans « l'Encyclopédie du XIXº siècle » et dans la « Gazette médicale ». Il a rédigé tout le deuxième volume des Leçons de M. Chomel, dont il s'honorait d'avoir été l'élève. Ce deuxième volume est consacré au Rhumatisme et à la Goutte, et il l'a enrichi d'une foule de notes et d'observations qui lui appartiennent en propre. Le docteur Requin a concouru quatre fois pour l'Ecole, et a été présenté plusieurs fois à l'Académie, entre autres pour la section d'hygiène et de médecine légale. Nous allons rappeler les thèses soutenues par ce docteur, à l'occasion de ses concours pour le professorat, et les ouvrages et opuscules qu'on lui doit : I. Concours pour la chaire de physiologie, ouvert le 2 mai 1851 à la Faculté de médecine de Paris. Généralités de la physiologie, plan et méthode à suivre dans l'enseignement de cette science. Thèse. Paris, de l'impr. de Mie, 1831, in-4 de 4 pag. II. Notice médicale sur Naples (en forme de lettres). Paris. 1833, broch. in-8 (1 fr. 50 c.). Extr. de la « Gazette médicale », 1853. III. Concours pour la chaire d'hy-giène, ouvert le 3 novembre 1837, à la Faculté de médecine de Paris. Hygiène de l'étudiant en médecine et du médecin. Thèse composée et soutenue par A.-P. Requin. Paris. de l'impr. de Locquin, 1837, in-4 de 72 pag. IV. Des Purgatifs et leurs principales applications. Paris, Germer-Baillière, 1839, broch. in-8.

V. Concours pour la chaire de pathologie externe, ouvert le..... 1840. Des Prodromes dans les maladies. Thèse. Paris, le même, 1840, broch. in-8. VI. Eléments de pathologie médicale. Paris, le même, 1845-52, 3 forts vol. in-8 (24 fr.). L'ouvrage devait avoir 4 volumes. VII. M. le docteur Requin à M.M. les membres de l'Académie nationale de médecine. (Candidature pour la section de pathologie médicale.) Paris, de l'impr. de Martinet, 1850, in-4 de 4 pag. VIII. Homoopathie. Paris, Germer-Baillière, 1851, in-8 de 16 pages. (Extrait du Supplément au Dictionnaire des Dictionnaires de médecine. 1X. De la spécificité dans les maladies. Thèse pour le concours de pathologie médicale, à la Faculté de médecine de Paris, composée et soutenue par A.-P. Requin. Paris, le même, 1831, in-8 de 72 pag. X. Notice sur Fonquier (Pierre-Eloi). Paris, le même, 1852, in 8 de 24 pag. Extr. des . Actes de la Société médicale des hopitaux de Paris», 2º fascicule. XI. M. le docteur Requin à MM. les membres de l'Académie impériale de médecine. (Candidature pour la section d'anatomie pathologique.) Paris, de l'impr. de Martinet, 1853, in-4 de 20 pag. Toutes les thèses du docteur Requin portent le cachet irrécusable d'un talent capable de se prêter aussi bien aux discussions théoriques qu'à l'exposé rigoureusement exact et minutieusement détaillé des faits qui sont du ressort essentiel de la pratique. Les diverses épreuves de A. P. Requin, dans ses divers concours, ont pleinement justifié le choix honorable qu'avait fait de lui la Faculté en lui confiant, en 1836, la suppléance du cours d'hygiène, professé alors par Desge-nettes, et, en 1838, celle du cours de thérapeutique. - Biographies d'A .- P. Requin . - Le docteur Requin a un article dans « les Médecins de Paris », par C. Sachaile (Lachaise), dont nous avons fait usage; la . Gazette des hôpitaux » en a donné un nouveau dans son numéro du 5 janvier 1854, et le docteur Natalis Guillot, son remplacant comme professeur, est auteur d'une Notice sur lui, qui a été imprimée dans le compte-rendu de la séance publique de la Faculté de médecine, le 15 novembre 1856.

(Paris, 1856, in-4).

RÉROLLE (D.-A.), ingénieur civil, professeur de génie rural à l'École impériale d'agriculture de la Saulsaie. I. Institut national agronomique. Concours pour la chaire de génie rural. Programme d'un cours présenté par D.-A. Rérolle. Paris, de l'impr. de Martinet, 4850, in-8 de 32 pag. II. Nouveau système de drainage. Lyon, de l'impr. de Barret, 1856, in-8 de 16 pages, avec une planche.

RÉROLLE (le B.), employé à la préfecture de Nevers. Légères Observations sur la quadrature du cercle et son application pratique. Sur les verbes français et la cosmographie. Nevers, Béjat, 1852, in-8 de

16 pag.

RÉROLLE (le doct.), médecin-inspecteur de Lyon. Observations recueillies aux eaux de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire). De l'action de quelques agents thérapeutiques nouveaux, de leur influence pour seconder le traitement thermal. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1854,

in-8 de 40 pag.

†RESAL (Victor-Bernard), avocat, membre du conseil général des Vosges, représentant du peuple à l'Assemblée nationale, de 1849 à 1852, membre de la Société d'émulation du département des Vosges; né à Remirémont, le 8 mars 1807. Nous connaissons de lui : I. Considérations sur la mendicité et les moyens de la détruire. Epinal, de l'impr. de Faguier, 1855, in 8 de 60 pag. II. Un mot sur la Situation. Humbles conseils à mes concitoyens. Paris, Gerdes, 1849, in 8 de 16 pag. III. Examen du projet de loi sur l'Administration intérieure. 1er mars 1851. Paris, de l'impr. de H. Noblet, 1851, in-8 de 48 pag. -M. V.-B. Resal, en outre, a fourni plusieurs dissertations et mémoires sur des sujets d'utilité publique aux « Annales de la Société d'émulation des Vosges », depuis leur origine, en 1833.

†RESAL (Amé-Henri) (1), cousin issu

<sup>(</sup>i) Les pères du membre du Conseil général des Vosges et de l'ingénieur étaient cousins germains.

de germain du précédent, né à Plombières (Vosges), le 27 janvier 1828, élève de l'Ecole polytechnique, de 1817 à 1819, ensuite ingénieur ordinaire des mines de troisième classe, en 1853, et de 2º, en 1856; professeur à la Faculté des sciences de Besançon, officier de l'instruction publique, correspon-dant du ministère de l'Instruction publique, membre de l'Académie de Bordeaux, de la Société industrielle de Mulhouse, et des Sociétés d'émulation et d'agriculture du Doubs. On a de ce savant : I. Mémoire sur le frottement des engrenages côniques et de la vis sans fin. (Extr. du Journ. de l'Ecole polytechn., 33° cahier). Paris, Bachelier, 1850, in-4 de 24 pag., avec une planche. Il. Blémenis de Mécanique, suivis d'additions relatives à la mécanique des systèmes de points matériels. Paris, F. Didot, 1831, in-8 de 231 pag., avec 4 pl. (4 fr. 50 c.). Ces Eléments sont rédigés en conformité des nouprogrammes d'admission veaux pour l'Ecole polytechnique. Ils contiennent dans un cadre resserré tout ce qui est indispensable pour subir les examens de cette école. En prenant pour guide les écrits et les leçons de M. Poncelet, l'auteur a eu principalement pour but d'initier les jeunes gens aux principes qui servent de base à la science des moteurs et des machines, enseignée à l'Ecole polytechnique et dans les différentes écoles de services publics. Ill. Mémoire sur les mouvements relatifs. Impr. dans les « Annales des mines », année 1852. IV. Note sur la stabilité des locomotives. Ibid., même année. V. Théorie de l'électro-dynamique. 1853. Imprimée dans les « Mémoires de la Soc. d'émulation du Doubs ». VI. Essai sur l'influence des coudes dans les conduites. VII. Note sur la pompe Perrin. VIII. De la valeur industrielle des schistes bitumineux liasiques du Doubs, IX. Note sur le principe de la transmission de travail dans les machines en ayant égard aux ébranlements des molécules. Ces trois derniers mémoires ont été aussi insérés dans le recueil de la Société d'émulation du Doubs. X. Mé-

moire sur les ventilateurs à force centrifuge. Imp. dans les « Annales des mines », 1854, XI. Mémoire sur les mouvements vibratoires des balles des locomotives. Imprimé dans les mêmes Annales, 1835. XII. Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur es-sciences. Paris, de l'impr. de Mallet-Bachelier, 1855, in-4 de 7 feuilles. Thèse de mécanique : sur les équations polaires de l'élasticité et leur application à l'équilibre d'une croûte planétaire. Thèse d'astronomie : sur les oscillations des fluides qui recouvrent la surface des planètes. XIII. Considérations géométriques sur les conditions de stabilité de l'équilibre des systèmes matériels. (Extr. des « Mém. de la Société d'émulation du Doubs »). Besancon, de l'imp. d'Outhenin-Chalandre, 1856, in-8 de 8 pag. XIV. Recherches sur la loi des oscillations du pendule à suspension à lames des chronomètres fixes. (Extrait du même recueil.) Besançon, de l'impr. du même, 1856, in-8 de 12 pag. XV. Détermination du ravon de courbure des courbes hélicoïdes tracées sur des surfaces développées (cinématique). (Extr. du même recueil.) Besançon, de l'impr. du même, 1856, in-8 de 7 pag. XVI. Mémoire sur le marteau pilon hydraulique de M. Guillemin de Casamène. Impr. dans les « Annales des mines », en 1856. XVI. Mémoire sur les mouvements relatifs aux corps solides. Ibid., année 1857. XVIII. Note sur les épreuves des essieux de l'artillerie. Ibid., ann. 1858. M. Ré-sal a présenté à l'Académie des sciences deux mémoires qui n'ont pas été imprimés, mais dont on trouve des extraits dans les Comptes-rendus de cette académie sur le roulement et le glissement des corps (1858), et sur les suraccélérations (1858). On annonce de ce savant comme devant paraître sous peu : un Mémoire sur les accélérations dans le mouvement des systèmes invariables (dans le 36e cahier du « Journal de l'Ecole polytechn. »); un Traité de cinématique pure, ou Théorie des mouvements géométriques (chez Mallet-Bachelier): - un Mémoire sur la rotation des

corps (dans les « Bulletins de l'Académie de Bordeaux); - une Statistique géologique et minérallurgique du Doubs.

\*RESBECQ (Adolphe-Charl.-Théodose de FONTAINE DE), d'une ancienne famille de la Flandre, sous-chef du personnel de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique, né à Lille (Nord), le 3 avr. 1813. Cet écrivain débuta dans les lettres, à l'âge de vingt et un aus, par la publication de petits ou-vrages d'instruction morale et religieuse; plus tard, comme attaché au ministere de l'instruction publique, il a fait paraître deux travaux utiles concernant l'enseignement en France. Nous connaissons de M. Ad. de Fon-taine de Resbecq : - Pédagogie. --1. Histoire de l'empereur Napoleon, racontée par une grand'mère à ses petits enfants. Paris, Mmc Brégeaut, 1854, 1835, in-18 avec une grav. Ce petit volume a été publié sous le nom de M. Casimir Roqueplan, qui n'est auteur que du dessin. II. Conseils à une femme chrétienne sur les devoirs de son état. Paris, Delaunay, rue Saint-Dominique; Jeanthon et Mazurier, 1856, in-18 (1 fr. 25 c.). 111. L'Enfant religieux, suivi de l'Histoire de l'Eglise, racontée aux enfants. Paris, Debécourt, 1836, in-12 (1 fr.). IV. Catéchisme d'éducation, etc. Paris, Hortus, Delaunay, 1836, in-18 de 72 pag. (Anon.). V. Ernest et Louis, ou Douceur et Colère. Paris, Gaume frères, 1836, in-18 (80 c.). VI. La Mer, nonvelle Histoire des naufrages. Paris, les mêmes, 1836, 2 vol. in-18 (1 fr. 60 c.). VII. Adalbert, ou l'Anacharsis chrétien au XIII siècle. Paris, les mêmes, 1836, 2 vol.

in-18 (1 fr. 60 c.). VIII. Almanach

de la Jeunesse pour 1837. Manuel d'éducation, de récréation et d'é-

mulation, Paris, rue des Beaux-

Arts, 12, 1857, in-32, et Paris, les

march. de nouv., 1840, in-52. IX.

Alger et les côtes d'Afrique. Paris,

Gaume frères, 1836, in-18 (80 c.). X. Histoire de la Religion (avant et

après N. S. J.-C.), racontée aux enfants. Paris, Bricon, 1837, in-18

(1 fr.). Xl. Les Jours de bonheur.

Paris, Marcilly aine, 1837, in-32

avec 7 grav. XII. La Vie des Saints

racontée aux enfants. Paris. Debécourt, 1837, in-12 (1 fr.). XIII. Le Fénelon des écoles primaires. Manuel d'instruction et d'éducation sur le Télémaque, les Fables, etc., de Fénelon, destiné à servir de lecture dans les écoles primaires. Paris, Delloye, 1837, 1839, in-18 (75 c.). Troisième édition, sous ce titre : Le Fénelon des classes élémentaires. Paris, Têtu, 1844, in-18 (75 c.). On cite aussi un Fénelon des campagnes, mais qui est encore inédit. XIV. A la Table de Dieu! correspondance édifiante de plusieurs enfants à l'époque de leur precommunion. Paris . mière Sainte-Anne, 76, 1837, in-18 de 36 pag. XV. Vie de Jean-Baptiste de Lasalle. Paris, même adresse, 1838, in-18 de 36 pag. XVI. Les Vies des Saints, racontées aux enfants, snivies de l'Histoire des fêtes de l'Eglise. Paris, Debécourt, 1838, in-12 (1 fr.). XVII. Manuel des personnes charitables, rédige sur les principes de Bossuet, de Massillon, de Fléchier, de Bourdaloue et des plus illustres avocats des pauvres, avec des renseigne-ments officiels sur la charité légale. Paris, le même; Paquis, 1838, in-18 de 126 pag. (Anon.). XVIII. Les Deux Apprentis. Paris, Société reproductrice des bons livres, 1832, in-32 de 192 pag. (Anon.). XIX. L'Anacharsis des ateliers, ou Lettres à Célestin sur le choix d'un état. Paris, même adresse, 1838, in-12 (80 c.). XX. Les Aventures de Polichinelle. Paris, Marcilly, 1838, in-32, fig. XXI. Contes fraternels. Paris, Langlumé, 1839, in-12. XXII. Les Contes en voyage, ou Une Histoire par relais. Paris, Marcilly ainé, 1839, in-32 oblong de 96 pag., avec 12 grav. (1 fr. 50 c.). XXIII. Souvenirs d'un Pantin. Paris, Desrez, 1840, in-32, avec une lithographie. Deuxième édition, sous ce titre : Le Jouel merveilleux, ou les Aventures d'un pantin. Paris, Desessarts, 1841, in-8 oblong, avec 8 lithogr. (4 fr.). XXIV. Les Abeilles, livre-manuel de philosophie populaire. Paris, le même, 1840, in 52. C'était un recueil périodique qui devait former 2 vol. par an, distribués en 12 livraisons, chacune de 64 pag. La

première livraison porte la date de janvier 1840. La publication fut arrêtée dès le premier numéro par des mauvaises affaires du libraire. XXV. Les Conteurs en prison, souvenirs de la vie de pension. Paris. Marcilly, 1841, in-4 oblong de 32 pag., avec gravures. M. Bourquelot en cite une édition de 1838, qui n'est point annoncée par la a Bibliographie de la France ». XXVI. Mémoires du petit Poucet. Paris, Marcilly, 1842, in-52 oblong de 52 pag., avec 8 lithogr. XXVII. Histoire d'un Navire, récits d'un jeune marin. Paris, Wild, 1843, in-4 oblong de 32 pag., avec 12 lithogr. (6 fr.). XXVIII. Les Soirées du jeune navigateur, Paris, le même, 1844, in-4 oblong, avec des figures (6 fr.). XXIX. Pie IX! régénérateur du Monde. Paris, Garnot; Barba, 1848, in-8 de 16 pag. (25 c.). XXX. L'Arbre de la Liberté (d'après Grégoire). Paris, les mêmes, 1848, in-8 de 16 pag. (25 c.). Ces deux derniers opuscules sont anonymes. M. de Resbecq en a fait paraître un ou deux autres dans la même de l'anonyme. XXXI. André, ou année, également sous le voile le Prix municipal. Rouen, gard, 1854, 1856, in-12, avec une gravure (i fr.). XXXII. La Vertu pour héritage. Rouen, le même, 1854, 1856, in-12, avec une gravure. Ces deux derniers ouvrages font partie d'une « Bibliothèque morale de la jeunesse », publiée par le même éditeur. M. A. de Fontaine de Resbecq, en outre, a pris part, dit-on, à la rédaction des divers recueils destinés à la jeunesse, et nommément au « Journal de la ieunesse » de l'abbé Théod. Perrin (1835). — Histoire littéraire et Bibliographie. - XXXIII. Notice sur le Doctorat en droit, avec un tableau de l'enseignement et des études dans les neuf Facultés de droit, et une Analyse chronologique des lois, statuts, décrets, règlements et circulaires relatifs à cet enseignement, de 1791à 1837 : suivie de la Liste générale des docteurs admis depuis 1806 jusqu'à 1857, et du Catalogue des thèses soutenues de 1850 à 1857. Paris, Aug. Du-rand, 1857, gr. in-8 de lxij et 199 pag. (6 fr.). Un homme compétent,

M. Raymond Bordeaux, docteur en droit, a donné une juste appréciation de cetie publication dans le « Bulletin du bouquiniste », année 1858, pag. 361-62. Afin de vendre son catalogue au public, l'éditeur a eu l'idée de réimprimer la première partie du travail de M. de Resbecq, qu'il a placée en tête de ce catalogue, et il a lancé le tout sous le titre assez fallacieux de « Notice sur l'Enseignement et les Études dans les neuf facultés de droit de l'Empire; Guide des étudiants, suivi d'une Analyse chronologique des lois, status, décrets, règlements et circulaires relatifs à l'enseignement juridique de 1791 à 1858 »; par A. de Fontaine de Resbecq. Paris, Aug. Durand, 1858, in-8 (2 fr.). La partie du travail de M. de Resbecq forme les cinquanteneuf premières pages; vient en-suite le catalogue de l'éditeur, du reste présenté d'une manière utile, sous le titre de « Répertoire des ouvrages de législation, de droit et de jurisprudence (1789-1853), en 122 pag., suivi de deux extraits de catalogues, chacun de 24 pages. XXXIII. Voyages litte-raires sur les quais de Paris, ou Lettres à un bibliophile de pro-vince. Paris, le même, 1857, in-18 de 245 pag., titre et fauxtitre impr. rouge et noir (2 fr.). Les lettres sont au nombre de 27. Ce petit volume, qui renferme d'excellentes choses, n'est extrait de nul autre livre. Ce sont des comptesrendus des joies qu'a éprouvées l'auteur des trouvailles qu'il à faites, d'ouvrages propres à former le cœur, à charmer pieusement l'esprit. M. de Resbeca a voulu inspirer l'amour des livres à ses lecteurs, non en bouquinomanes, mais dans la vrai acception du mot, en bibliophiles. Aussi, dixsept ou dix-huit journaux et re-cueils ont-ils été unanimes pour faire l'éloge de ce petit volume. Nous citerons entre autres le « Bulletin du Bibliophile belge », de janvier 1858, dans lequel on trouve une juste appréciation de M. Gustave Brunet (de Bordeaux), ce si fin dégustateur des productions de la presse. Néanmoins une critique très-piquante, de M. G. Du Fresne

de Beaucourt en a paru dans « le Correspondant », numéro de septembre 1858-1859, p. 188-189. On a fait un reproche, fondé, à M. de Resbecq sur son livre : c'est d'avoir écrit trop fréquemment l'éloge de tous les étalagistes de la capitale. On dit, du reste, que l'auteur prépare une seconde édition de son ouvrage, qui sera beaucoup augmentée, et dans laquelle il fera disparattre cette pluie de compliments, quand même, dont la première est inondée, « ce qui donne « au livre un « cachet d'uniformité « qu'il serait assez agréable de voir rompre de temps en temps». XXXIV. Notice sur l'enseignement de la Médecine, de la l'harmacie, etc. Paris, V. Masson et comp., 1859, in-8 (Sous presse.) Terminons cette notice en disant que M. A. de Fontaine de Resbecq a revu la 5° édi-tion du « Conducteur général de l'étranger dans Paris », par (Person de) Teyssèdre, et que l'on annonce un nouveau livre de lui, intitulé : La Vie ouvrière à Paris, statistique, mœurs et anecdotes.

Resch (Théodore), de Strasbourg. De l'Authenticité de l'Épître aux Philippiens. Strasbourg, de l'imprimerie de Dannbach, 1850, in-8

de 24 pag.

RESCHASTELET (A.), pseudonyme.

Voy. TESTE (Ch.).

RESCOSSIER. Relation de la mort de M. Pubbé de Langlade du Chayla et de plusieurs autres personnes qui ont été massacrées par les fanatiques des Cévennes du diocèse de Mende. Toulouse, de l'impr. de Cazraux, 1835, in-18 (50 c.).

\*Resie (Lambert-Elisah). d'AUBERT, comte de), écrivain en matières religieuses et historien, né à Pesmes (Haute-Saône), le 8 nov. 1785. M. le comte de Resie entra, en 1805, dans le corps de la marine, et fit, comme attaché à ce corps. des voyages en Amérique, en Afrique et dans l'Inde. En 1814 il passa dans l'armée de terre, remplit sous Louis XVIII et Charles X plusieurs missions de confiance, et plus particulièrement celle, trèstriste, de rapporteur devant les conseil de guerre, pour faits de conspirations militares, et fut rapporteur entre autres dans celle de Saumur. Il se retira en 1834 avec le grade d'officier supérieur de cavalerie. M. le comte de Resie est officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et de plusieurs ordres étrangers, membre de différentes sociétés savantes. Nous connaissons de cet ancien officier supérieur : I. Plaidoyer religicux, ou le Dogme de la confession attaqué par un vieil officier et défendu par un jeune avocat. Le Mans, 1828, in-18. avocat. Le Mans, 1828, in-18. (Anonyme). Les cinq premières éditions de cet écrit, faites à Lille et autres villes, portent ce titre, mais il a été réimprimé sous celui de la Divinité de la confession, attaquée, etc., suivie du récit de la mort chrétienne de Napoléon à Ste-Hélène. 10e éd. Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1846, in-12. Le nom de l'auteur ne se lit sur le frontispice qu'à partir de la septième édition. Cet ouvrage a été traduit en italien, en espagnol et en anglais. II. Le bon Catholique, sclon le conseil d'Etat, ou M. de Montlosier jugé par ses ouvrages. Clermond-Ferrand, et Paris, Adr. Leclère, Bricon jeune, 1839, in-8. Cet ouvrage fait suite à la « Défense de l'évêque de Clermont ». par Timon [Cormenin]; c'est la partie sérieuse de cette polémique qui occupa la presse à cette époque. III. Examen critique des Mémoires de Fléchier (sur les grands jours tenus à Clermont, en 1665 et 1666). Paris, Perrodil, 1845, in-8. IV. Lettre à M. le professeur Gonod, sur sa réponse à l'Examen critique des Mémoires (tenus à Clermont) attribués à Fléchier. Paris, Perrodil, 1845, in-8 de 80 p., plus 3 fac-simile. Dans cette polémique qui a beaucoup occupé la presse, M. de Resie s'est attaché à prouver que les Mémoires de Fléchier avaient reçu de nombreuses additions aux dépens de la morale et de la religion (1). V. Du Ca-

<sup>(</sup>t) Les auteurs de la · Littérature françoise contemporaine · ont attibué au comte de Reste un autre cert sur la même question : Lo Mot à M. le professeur Gonod, sur l'édition des Memoires de l'étéchier, et sur a réponse de l'Examen critique (du comte de Reste) de l'Examen critique (du comte de Reste). 1885, in-18. Cet opusteule publie sous les nom d'un et to pi île est du docteur Imbert-Goubeyrt, médecin du comte

tholicisme et de l'Enseignement universitaire, ouvrage contenant l'examen du livre de M. Michelet contre la confession, et la réfutation de celui de M. Aimé Martin sur l'éducation des mères de famille, couronné par l'Académie française. Paris, Lecosfre, 1846, in-18 de 3 feuilles (50 cent.). VI. Lettre aux électeurs du Puy-de-Dôme, sur la liberté de l'Enseignement. Paris, Jacq. Lecoffre, 1846, broch. in-8 (50 c.). VII. La Savoie, Voyage à Chambery et aux eaux d'Aix, avec des remarques sur les institutions, la politique, les mœurs, etc.; des détails historiques, géographi-ques, artistiques et géologiques sur cette partie des États du roi de Sardaigne. Paris, Maison; Lyon, Chambet; Turin, Bocca, et Chambéry, Perrin, 1847, 2 vol. in-8 (10f.). VIII. Lettre à M. l'abbé Croizet, curé de Neschers, etc., sur le magnétisme et les tables tournantes. Clermont-Ferrand, de l'impr. de Hubler, 1853, in-8 de 16 p. (50 c.). IX. Histoire de l'Eglise d'Auvergne, contenant les événements religieux, civils et politiques, la vie des saints de l'Auvergne, du Velay et du Bourbonnais, la fondation des principales églises, des abbayes, des prieurés, etc., de ces trois provinces, depuis saint Aus-tremoine jusqu'à l'année 1360, époque du commencement des guerres religieuses. (11º partie, jusqu'à 1560). Clermond-Ferrand, rue du Terrail; Saint-Flour, Viallefond, et Paris, Lhulllier, 1855, 3 vol. in-8 (12 fr.). Le quatrième et dernier volume, qui comprend depuis l'année 1560 jusqu'en 1833, s'imprime actuellement (oct. 1858). X. Histoire et Traité des sciences occultes, ou Examen des croyances populaires sur les êtres surnaturels, la magie, la sorcellerie, la divination, etc., depuis le com-mencement du monde jusqu'à nos jours. (De l'impr. de Bouchardie, a Périgueux). Paris, Vivès, 1857, 2 vol. in-8 (12 fr.). XI. Conversion de M. Thayer, ministre puritain de Boston en Amérique. Clermont-Ferrand, libr. cathol., et Caen, Chesnel, 1838, in-8. XII. Histoire des guerres religieuses des XVIº et XVII. siècles, en Auvergne, Forez,

Velay, Gevaudan, Rouergue, Lan-guedoc, Quercy, Limousin, Bour-bonnais, depuis l'année 1560 jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes et la guerre des Camisards. Paris, Louis Vivès, 1858, 2 vol. in-8 (12 fr.). — M. de Resie qui est un très-laborieux écrivain, a plusieurs autres ouvrages importants terminés, et qui peuvent être mis sous presse d'un moment à l'autre, Ces ouvrages sont : XIII. Etudes sur les contrastes existant dans les mæurs des anciens Grecs, 1 vol. XIV. Examen de quelques institutions liturgiques de l'Église de France (l'apostolat de saint Martial, de sainte Marthe et de sainte Marie-Madeleine en Provence, et autres), 1 vol. XV. Histoire de quelques châteaux d'Auvergne, 1 vol. XVI. Des volcans d'Auvergne, considérés sous le rapport de la probabilité de lenr réapparition. XVII. Notice historique et généalogique sur la maison des cointes de Bourbon Busset, XVIII. Le Pêcheur anglais, ou Traité de la pêche à la ligne, au moyen d'insectes artificiels, ouvrage écrit pendant un séjour dans les montagnes d'Ecosse; suivi de l'Histoire naturelle des poissons qui se pêchent dans nos climats. Entin, M. le comte de Resie met la der-nière main à l'ouvrage suivant : Souvenirs d'un septuagénaire, sur le premier Empire, la Restauration, le règne de Louis-Philippe, la République de 1848 et le second Empire, mêlés de récits de voyages dans l'Inde, l'Afrique et l'Amérique. RESIMONT (Charles de), docteur en médecine de la Faculté de Paris, membre de la Société d'histoire naturelle de la Moselle, correspondant de la Société médicale de Lyon. Le Magnétisme animal, considéré comme moyen thérapeutique, son application au traite-ment de deux cas remarquables de névropathie. Paris, Germer-

Baillière, 1843, in-8'(5 fr.).
RESPOUR (de). Rares Expériences sur l'esprit minéral pour la préparation et transmutation des corps métalliques, où est enseignée la manière de faire les agents nécessaires, qui ont été jusqu'aujourd'hui inconnus et cachés au public. Nouv, édition, revue et corr. par

Chr.-Fréd, Keller, Leipzig et Paris, Barrois le jeune, 1777, pet. in-8. RESSEGUIER (le marquis Albert de). d'une ancienne famille noble du Rouergue, qui a fourni une longue suite de magistrats au parlement de Toulouse, est le fils ainé du marquis de Ressèguier, dernier procureur-général du parlement de Toulouse, petit-neveu du comte de Puysegur, ministre de la guerre sous Louis XVI, et du chevalier de Malte de Rességuier (cité au t. vII, p. 542), connu à la Cour de Louis XV par son esprit brillant et ses vers satiriques. Nous connaissons de lui : Affaires de Cologne; Athanase; par J. Gærres... Trad. de l'allemand d'après les 2º et 5º éditions, Paris, Debécourt, 1838, in-8 de 12 feuilles (2 fr. 50 c.). Traduc-

tion anonyme. RESSÉGUIER (le comte Jules de), frère du précèdent, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-lem, né à Toulouse, vers 1789. La carrière que suivit d'abord M. le comte de Rességuier fut celle des armes. Il entra à l'Ecole militaire en 1805, et fit plus tard, en qualité d'officier de cavalerie, les campagnes de Pologne et d'Espagne. En 1814, il quitta le service pour se hyrer à la culture des lettres. Ses travaux en ce genre ne furent nas sans résultat. Il fut nommé membre de l'Académie des jeux floraux, et dès 1821 il prononça l'éloge de M. Poitevin - Peitavi, mort secrétaire perpétuel de cette académie. En 1823, il fonda en société avec M. Victor Hugo « la Muse française », laquelle accueillait les productions des poètes de l'école romantique. En 1828, il publia ses Tableaux poétiques. On sait le brillant succès qu'obtint cet ouvrage, écrit avec une verve et une fidélité de couleur remarquables, succès qui fut bien constaté par plusieurs éditions promptement épuisées. M. le comte de Rességuier exerça, sous la Restauration, les fonctions de maître des requêtes au conseil d'Etat. Il fut l'ami particulier du comte de Peyronnet pendant toute la durée de son ministère, et lui resta fidèle dans ses malheurs. Démis-

sionnaire par refus de serment à

l'avénement de la Monarchie de juillet, il s'occupa plus que jamais de littérature; mais il fut aussi l'un des principaux agents du parti légitimiste dans le Midi, ce qui lui valut d'être élu, en 1849, représentant des Basses - Pyrénées à l'Assemblée législative, où il vota avec la majorité monarchique. Depuis le coup d'Etat de 1851, il est rentré dans la vie privée. M. le comte de Rességuier a coopéré à la rédaction de plusieurs recueils littéraires. On cite de lui des contes charmants, des nouvelles, et des articles critiques pleins de sel, de justesse et d'àpropos. On trouve de lui des morceaux dans le « Livre des Cent-et-Un » (Les Chevaux de poste, t. IX, 1832; Tours et Tourelles, t. XV, 1834), dans le « Livre des Conteurs », dans les « Souvenirs du vieux Paris » (1835) et des poésies dans la « Muse française », recueil poétique fondé par lui en société avec M. Victor Hugo, en 1823. Les pièces de M. de Rességuier imprimées dans ce recueil sont au nombre de quatre : L'Odalisque, t. 1er, p. 85-87; Le Punch, ode, t. 11, p. 40-41; L'Etoile, ibid., p. 216; Rlégie, ibid., p. 269-70. D'autres poésies de lui ont été imprimées dans la « France littéraire », publiée par M. Ch. Malo. On trouve d'autres morceaux de lui dans « les Femmes de Shakespeare » (le Marchand de Venise), dans le Journal des jeunes personnes, etc., etc. M. de Rességuier a pris part aux descriptions ou explications de la « Galerie d'Orléans », publiée par M. Ch. Motte. On a dit qu'il avait fourni des types aux « Français peints par eux-mêmes », mais c'est une erreur : son nom ne se trouve pas à la table des auteurs qui ont participé à ce recueil. Il a été imprimé séparément de M. de Rességuier : I. Eloge de M. Poitevin-Peitavi, secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux floraux, pro-nonce dans la séance du 12 fé-vrier 1821. Toulouse, de l'impr. de Dalles, 1821, in-8 de 20 pag. II. Le Convoi d'Isabeau de Bavière. Paris, de l'impr. de Tastu, 1826. in-8 de 8 p. Vers sur le tableau de M. Truchot. III. Tableaux poétiques.

Paris, Urb. Canel, 1828. - 3º édit., augmentée de Mazeppa et de plusieurs autres tableaux. Paris, le même, 1829, in-8 avec une grav.: ou 1829, in-12, fig. Premier vol. des Poésies de l'auteur. La seconde édition ne paraît être que la reproduction de la première. IV. Almaria. Paris, Allardin, 1835, in-8, avec une grav. (7 fr. 50 c.). Roman. V. Les Prismes poétiques. Paris , le même, 1838, in-8 (8 fr.). Deuxième volume des Poésies de l'auteur. Dans la même année, les deux volume ont été contrefaits en Belgique sous le titre de « Prismes poétiques, précédés de Tableaux poétiques ». Bruxelles, in-18 (2 fr.). VI. Le Chemin du Ciel. (En vers.) Toulouse, de l'impr. de Douladoure, 1851, in-8 de 4 pag. A MM. les ouvriers de Toulouse, de l'association de Saint-François-Xavier. On a dit, il y a longtemps, que M. de Rességuier a composé une tragé-die dont le sujet est tiré d'une chronique du moyen âge; quand donc la fera-t-il représenter?

RESSEGUIER (le comte Fernand de). frère des précédents, troisième fils du marquis, l'un des mainteneurs de l'Académie des Jeux floraux. secrétaire des assemblées. I. Remereiment à l'Académie. Toulouse, de l'impr. de Douladoure, 1849, in-8 de 20 pag. II. Résumption , compte rendu des travaux de l'Académie des Jeux floraux durant les années 1852, 1853 et 1854. Toulouse, de l'impr. de Douladoure, 1853-55 . 5 cah. in-16. Il. Rapport sur le concours des ouvrages présentés à l'Académie des Jeux floraux. 5 mai 1858. Ibid., 1858; in-8 de 25 pag.

RESSÉGUIER (P.-U.). Réflexions sur le génie de l'Europe. Dénoûment de la guerre d'Orient. Les lettres. les arts, l'agriculture, la grandeur des peuples et la prospérité des Etats. Montpellier, de l'impr. de Gelly, 1855, in-8 de 7 feuilles 1/4 (2 fr.).

RESSONS (de). Méthode pour tirer les bombes avec succès. (Extr. des Mém. de l'Académ. des sciences.) Paris, Corréard, 1846, in-8 de 12 pag.

RESTEAU (B.). Traité des droits de succession et de mutation par décès, et des règles de la perception. suivi d'un formulaire des déclarations et actes auxquels l'application de la loi du 27 décembre 1817 peut donner lieu. Bruxelles, Decq. 1848, in-8 de 372 pag. (5 fr.).

RESTIF DE LA BRETONNE. Voy. Ré-TIP.

RETEAU DU FRESNE (Mme), Histoire de Cherbourg et de ses antiquités. qui découvre des faits très-importants sur l'histoire de Normandie. Paris, Ballard, 1760, in-12.

RETAUX DE VILETTE (Louis-Marc-Antoine), ancien gendarme, condamné dans l'affaire du collier. 1. Requête pour le sieur Marc-Antoine Rétaux de Vilette..., accusé, contre M. le procureur général, accusateur, en présence de M. le cardinal de Rohan, de la dame de La Motte-Valois, du sieur Cagliostro, de la demoiselle d'Oliva et antres, tous co-accusés. S. l., 1780, in-8 de 26 pag. II. Mémoires historiques des intriques de la Cour et de ce qui s'est passé entre la reine, le comte d'Artois, le cardinal de Rohan, madame de Polignac, madame de La Motte, Cagliostro et MM. de Breteuil et de Vergennes. Venise, 1790, in-8 de 75 pag.

RETIP DE LA BRETONNE, OU RES-TIF... (1) (Nicolas-Edme), l'un des plus singuliers et des plus féconds auteurs du xviiie siècle, écrivain cynique et bizarre par système, que, sur l'étiquette du sac, l'on a présenté, à tort, ainsi que nous l'établirons dans cet article, comme le plus singulier des réformateurs que produisit le siècle précédent, puisqu'il est douteux qu'il soit le véritable auteur des Idées singulières qu'il s'attribuait ou se laissait attribuer. Rétif de la Bretonne était né a Sacy, près de Noyers (Yonne), le 22 novembre 1734, d'honnètes

<sup>(4)</sup> L'on écrit indifférenment le nom de ce zarre écrivain Restif et Rétif; nous avons Dizarre ectivan Reatif et Rétif; nous avons adopte la derintere maniere d'orthographier son nom, parce que c'est celle suivie par ses petits enfants. M. Ch. Mouselet a vu plusieurs actes dans lesquels ce nom et cerit Rétif.—Cette Note et celle imperiment dans le tome vut efforme, de celle imperiment dans le tome vut et control de la con glissées; nous avons voulu les reparer, et, le fai-sant, nons avons mis à profit la consciencieuse étude de M. Ch. Monselet sur Rétif, ainsi qu'un article tres-curieux de M. Paul Lacroix sur le même écrivain.

cultivateurs. La faiblesse de sa santé décida de sa vocation; ses parents résolurent, vu son incapacité pour les travaux champétres, de lui faire faire ses études afin de le mettre en état de remplir quelque emploi. Il fut placé à cet effet chez son frère ainé, respectable ecclésiastique, qui lui donna des leçons de grammaire française et latine. Ses progrès furent rapides : il montrait le plus grand désir d'apprendre, dévorant tous les livres qui lui tombaient sous la main, et dès l'âge de dix ans, il composait des petits romans qui n'étaient pas sans intérêt. Malheureusement le tempérament de Rétif se développa de bonne heure, et il fut libertin bien jeune : A quinze ans, il comptait douze maîtresses et commettait, en lenr honaeur, un poëme enflammé. Cette vie scandaleuse fit prendre à son père la détermination de l'envoyer en apprentissage chez un imprimeur d'Auxerre, que Rétif a fait connaître sous le nom déguisé de Parangon, car ce nom est celui d'un caractère d'imprimerie. Là, n'ayant sous la main que la femme de son patron, il s'empresse de la séduire, et se fait chasser de la maison. Auxerre était un trop petit théâtre pour ses ébats. En 1755, à peine a-t-il atteint vingtet-un ans, qu'il prend la route de Paris et court s'attabler dans les caveaux du Palais-Royal, entre deux nymphes de l'humeur la plus gaillarde. Dès lors il ne mena plus qu'une vie vagabonde, fut réduit à la plus affreuse misère, et obligé de former des liaisons crapuleuses et de contracter des habitudes avilissantes, dont il conserva l'empreinte toute sa vie; elles eurent la plus grande influence sur ses productions. It s'ennuya enfin d'un état aussi misérable, et finit par demander et obtenir d'être compositeur d'imprimerie, état dont il avait les premières notions. Il entra à l'imprimerie royale, sous la direction d'Anisson-Duperron, au prix de 50 sous la journée. Tout le temps que lui laissait libre l'imprimerie royale, il le passait soit aux cafés du Palais-Royal, ou au cabaret de la Grotte Flamande.

L'administration à laquelle Rétif était attaché dut bientôt ouvrir les yeux sur la conduite de l'ouvrier, et Rétif dut changer plusieurs fois d'imprimeries. En 1767, il était correcteur chez Quillau. Se croyant déjà le talent d'écrire, parce qu'il en avait le goût, il avait profité de sa position de compositeur et de correcteur pour ébaucher quelques romans : ils étaient mal écrits et mal digérés; mais on y remarquait de la sensibilité, de l'imagination, un style quelquefois naturel et énergique. Le premier ouvrage publié par Rétif fut sa Famille vertueuse, qui parut en 1767; ce roman lui fut payé 763 livres. Dès lors, il se crut un homme supérieur, et il quitta l'imprimerie pour faire des livres qui lui coûtaient d'autant moins qu'il imagina peu, n'imprimant que ce qu'il avait vu, pensé ou appris. L'age ne changea rien aux goûts que Rétif avait contractés dans la force des passions; c'étaient toujours les tavernes, les petits spectacles, les lieux de débauches qu'il fréquentait de préférence. Il y cherchait, disait-il, des sujets de composition, qu'il traitait avec une chaleur et une rapidité inconcevables. Ses ouvrages d'une certaine époque, absolument nuls par le fond, sont écrits d'un style bas et trivial, et remplis de détails ignobles. Ces productions ont eu quelques succès, surtout dans les pays étrangers, où on les regardait comme des peintures fidèles des mœurs de Paris, tandis qu'elles ne représentent le plus souvent que les scènes dégoûtantes de la plus basse classe, et ne sont en général que des répertoires d'anecdotes scandaleuses. Rétif se vanta d'avoir préparé la Révolution par ses écrits; mais deux banqueroutes qui le priverent du fonds de toutes ses économies, et les contrefacons sans nombre qu'on fit alors de ses derniers ouvrages, le dégoûtèrent bientôt d'un ordre de choses dont il devenait la victime, ce qui l'obligea lors de la Révolution de reprendre son état d'imprimeur et de travailler comme un simple ouvrier. Dans l'Avertissement de son « Théâtre », il dit

« qu'il est le seul qui s'occupe de littérature dans ces temps de trouble. J'ai le cœur serré aujourd'hui en composant ceci sans copie ». Effectivement, les personnes qui ont connu Rétif affirment qu'il composait souvent des passages entiers sans manuscrit, et ces morceaux étaient, à son avis, les mieux écrits, les mieux pen-sés. Rétif était d'une organisation singulière, et sa conduite, comme ses écrits, offre un mélange continuel de folie et de sagesse, de sottise et de raison. Mercier déclare, dans son « Tableau de Paris». que le génie original et créateur de Rétif de la Bretonne était, après lui-même, ce qu'il admirait le plus. Rétif lui donna de grands éloges à son tour. Voyez sertout, dans les Nuits de Paris, le morceau qui commence par ces mots : « Mercier! o rare et sublime courage!...» On ne peut refuser à Rétif ni de l'esprit, ni du talent; mais il en fit le plus déplorable usage, par suite de son manque d'éducation et de son excessive vanité. Il ne communiquait ses plans à personne, pas même à son ami Mercier, son plus grand admirateur, et ne corrigeait jamais ses ouvrages. Quoiqu'il se vante souvent de son imagination, et qu'il s'étonne « qu'une seule tète humaine ait pu produire tant de choses sans être épuisée . , il a fait un aveu qu'on doit recueillir : « Je n'ai presque rien imaginé; je me suis raconté. Ma vie est si remplie d'événements que j'en ai fait plus de vingt-quatre volumes (Drame de la Vie, page 1201) ». Rétif se croyait au moins l'égal de Voltaire: il pensait que, si ce grand écrivain, au lieu d'être né à Paris, fût né dans la Basse-Bourgogne, il aurait surpassé tous les grands écrivains de l'antiquité. Son unique défaut, dit-il, je l'ai vivement senti, est d'être né Parisien: c'est ce qui l'a frivolisé, agrementé, superficiellisé, etc. (Théâtre . t. 111, p. 418.) Quant à Ruffon , Rétif se croyait bien supérieur à lui ; et il l'appelle quelque part une taupe. On ne se doute pas, dit-il, que j'ai le plus beau des systèmes, plus raison-nable que celui de Buffon, plus

hardi, plus vraisemblable que celui du géomètre Newton... (Drame de la Vie, p. 1176). Rien n'est plus plaisant que la fureur qu'il manifestait contre ceux qui hésitaient à le proclamer le premier génie du xviiie siècle. Suivant M. de Kératry, dans un article intitulé : « les Gens de Lettres d'autrefois », inséré au t. 11 du Livre des Cent-et-Un, « il était peut-être permis de « dédaigner Rétif, il y a quarante ans, et il serait aujourd'hui présentement une puissance litté-« raire, pour peu que l'on s'avisât · de mettre ses conceptions, aussi bizarres que hardies, en parallèle avec celles de la plupart des romanciers modernes. Le prin-« cipal tort de cet écrivain est, en « effet, d'avoir pris le sujet de ses « tableaux dans un monde auquel « il ne devait pas emprunter des a modèles. Il existait bien une corruption profonde au sein de la « haute société , lorsqu'il a tenté de la peindre : mais, pour ne l'a-voir pas fréquentée, il lui a don-« né des formes trop hideuses. Ne « se serait-il pas trompé d'étage? on pourrait lui reprocher d'a-« voir mal écouté aux portes, ou mal regardé aux serrures... Rétif de la Bretonne a été admirable dans la peinture du village : c'est « là qu'il a excellé ». Un écrivain spirituel qui a pris à tâche de réhabiliter quelques écrivains du xviiie siècle injustement oubliés, d'après lui, M. Ch. Monselet, a, dans une étude littéraire toute spéciale, mis tous ses efforts à faire revivre Rétif, dans la mesure du possible, pièces en mains, et forcé le lecteur, par des raisons concluantes, de rendre la justice qui est due à ce romancier aux bras nus qu'on a appelé le Rousseau des halles, le Voltaire des femmes de chambre, et qui est tout simple-ment un héros de Balzac venu avant terme. Il l'a caractérisé d'un mot : « Ce n'est pas un homme de talent, mais c'est presque un homme de génie ». Rétif eut deux fois de hautes prétentions : en 1795, il se flattait d'être député à la Convention par le département de l'Indre; mais il assure que ses ennemis empéchèrent son élection.

Quand, en 1795, la Convention annonca des récompenses aux gens de lettres, Rétif se présenta et obtint un secours de 2,000 livres. comme auteur de plusieurs écrits de morale. Lors de la création de l'Institut, Rétif se présenta pour faire partie de la seconde classe; mais il fut repoussé généralement avec indignation. Il s'en vengea en faisant placarder dans Paris, en 1796, une affiche qui est conservée dans le Magasin Encyclopédique, tom. 111, pag. 551. Elle se termine ainsi: « M. Rétifa été sans doute oublié dans la première formation de l'Institut national. On avait oublié l'article Paris dans l'Encyclopédie ». Quand les infirmites de Rétif ne lui permirent plus d'écrire, il obtint un emploi subalterne dans une administration, et mourut presque inconnu dans Paris, l'un des premiers jours de février 1806, à l'âge de 72 ans. Voici la liste de ses ouvrages imprimės. — Philosophie sociale, Morale, Economie politique. — 1. Le Pornographe, ou Idées d'un honnête homme sur un projet de règlement pour les prostituées, propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le publicisme des femmes, avec des notes historiques et justificatives; avec cette épigraphe : « Prenez le moindre mal pour un bien ». Machiavel, livre du « Prince », chap. xxi. (Idées singulières. Première partie.) Londres, Jean Nourse, et Paris, Delalain, 1769, in-8 de 368 p. A la p. 283, il y a un titre ainsi conçu: Le Pornographe, ou la Prostitution réformée. Seconde partie, contenant les notes. Autres éditions. Londres, Jean Nourse, et la Haie, Gosse junior et Pinet, libraires de S. A. S., 1770, in 8 de 215 pag. ( cart. 18fr.; Catal. Alvares); 1774, in-8. Ces trois éditions sont anonymes. Au tre édition, avec le nom de Rétif de la Bretonne. Londres et la Haie, les mêmes, 1776, 2 part. en un vol. gr. in-8, de 492 pag. La seconde partie, contenant les notes, commence à la pag. 167. Cette édition présente, à la pag. 180, un travail particulier de quelques pages avec ce titre: « Remontrances à mylord Maire, etc. ». Plus loin, à la page 388, on rencontre encore un nouveau titre, ainsi conçu: · Lit-de-Justice d'amour, ou le Code de Cythère ». A Erotopolis, chés Harpocrates, seul imprimeur de Cupidon, à la Coquille de Vénus. et aux ruines du temple de l'Hymen; nec-non au treizième des travaux d'Hercule, l'an du monde VII. CID. IDCC. I-XXVI. « Le Lit-de-Justice » se termine, avec une table particulière, à la pag. 477. Les notes du Pornographe reprennent à la pag. 477. Cette dernière édition est incontestablement la plus complète et la meilleure. Il a des contrefaçons de province. C'est celui des ouvrages de Rétif qui fit le plus de bruit : il y propose de donner une espèce d'existence légale aux filles publiques, pour prévenir les suites de la dé-bauche. Le silence que garda la police sur ce livre, rempli de dé-tails obscènes, fit croire assez généralement qu'elle n'était pas étrangère à sa publication. Cet ouvrage, dit Rétif, dans son « Drame de la Vie », p. 639, si mal apprécié par nos puristes, demandait des recherches; celles que je sis étaient dangereuses. « Le Pornographe » est l'un des ouvrages contestés à Rétif (voy. plus loin). Julia de Fontenelle, p. 10 et 11, note 1, d'un nº du « Journal des Sciences physiques, chimiques et industrielles de France », dit que cet ouvrage (que l'on croit de Rétif de la Bretoune) a été publié en 1770 (lisez 1769), sans nom d'auteur, et qu'il est de Linguet. J'en possède, dit-il dans cette note, un exempl. qui m'a été remis par mon honorable ami, M. le chevalier Gérard, dans lequel on trouve la note suivante : « Cet ouvrage de Linguet, si con-« nu par ses paradoxes et la docte « opinion qu'il avait de lui-même , est une de ses folies; on pouvait dire et proposer de fort « bonnes choses sur cette matière, « c'est ce qu'il n'a pas fait. Son « plan est absurde, inexécutable « et faux dans tous ses résultats ; « ce n'est pas même le rêve d'un « bon citoyen. J'ai étudié avec lui; « c'était le garçon le plus doux, · le plus honnête, le plus in-« struit. Quantum mutatus ab illo! » II. Contr'avis aux gens de lettres: par un homme de lettres qui entend ses intérêts. Paris, Humblot, 1770, in-12 de 56 pag. (Anon.). C'est la réfutation d'une brochure de Fenouillot de Falbaire, intitulée: Avis aux gens de lettres, et dirigée contre les libraires. Cet écrit a été reproduit dans la cinquième partie de l'ouvrage de l'auteur, intitulé « Adèle de Com...., ou Lettres d'une fille à son père ». III. La Mimographe, ou Idées d'une honnête-femme pour la réformation du théâtre national. Avec cette épigraphe: Le plaisir est le baume de la vie.... Le plaisir.... c'est la Vertu sous un nom plus gai. Young. (Idées singulières. Tome second). Amsterd., Changuion, et la Haie, Gosse et Pinet (Paris), 1770, in-8 de 466 pag. (v. m. 7 fr.; Catal. Alvarès). En tête de la pag. 297, on lit : Seconde partie. Notes. Rétif ne tira aucun profit de cet ouvrage, non plus que du Pornographe: il avait entrepris l'impression des deux ouvrages de compte à demi avec un ouvrier allemand qui le frustra. Aussi les réimprima-t-il ensemble presque aussitôt. IV. Idées singulières. Première partie, contenant « le Pornographe » ; la seconde, «la Mimographe », etc. Londres (Paris), 1770, in-8. Réunion des nº 1 et 3. V. Le Marquis de T\*\*\*, ou l'Ecole de la jeunesse, tiré des Mémoires recueillis par N.-E.-A. Desforets, homme d'af-faires de la maison de T\*\*\*. Londres et Paris, Lejay, 1771, 4 part. in-12 (4 parties en un volume, v. m., 10 fr. 50 c., Catal. Alvarès). Il y a des exemplaires avec la même date qui ne portent pour titre qu'Ecole de la Jeunesse. On lit dans « Monsieur Nicolas » . ce livre extraordinaire, qui commence à être connu et apprécié, t. xvi, p. 4561 : « En 1771, avant traité avec le libraire Costard . pour un ouvrage intitulé « le Nouvel Émile », à un sou la feuille, de 2,000 exempl., je me proposai d'y faire entrer le Marquis de Tavan . comme exemples historiques; mais je ne tardai pas à m'apercevoir qu'ils gateraient un ouvrage pour lequel ils n'avaient pas été faits. J'en fis donc un petit roman, que

i'imprimai pour mon compte, mais que je changeai complétement de fond et de forme, en le composant moi-même à la casse, aidé néanmoins par le jeune Ornefuri, fils de Parangon. Je le surchargeai de morale et de discours : l'action y manquait déjà, je l'étouffai en-core: ce fut un traité symétriquement divisé en quatre parties, assez platement raisonné pour être digne de Guinguenet, qui, cependant, n'en eût pas fait l'Epitre dédicatoire à la Jeunesse; ce morceau est un petit chef-d'œuvre d'élégance et de raisonnement. Aussi, mon ami Renaud me dit-il, en achevant de la lire: « Voici votre meilleur ouvrage? Un moment! l'Epitre dédicatoire ne répond que pour elle!... Il trouva ensuite l'ouvrage moral médiocre, mais amusant par ses épisodes, c'est-à-dire par ses défauts ». J'ai souligné dans cette citation tout ce qui semble indiquer que l'ouvrage n'est pas de Rétif, dit M. Paul Lacroix, qui nous fait connaître cet aveu de l'auteur prétendu (1). Ce qui lui appartient, c'est un petit roman; ce qui ne lui appartient pas, c'est un Traité de morale assez platement raisonné. L'auteur de ce traité de morale n'est autre que Ginguené, que Rétif appelle ici Guinguener, parce qu'il était alors brouillé avec lui. Rétif serait donc seulement l'auteur de l'Epitre dédicatoire à la jeunesse. Dans son second article, M. Paul Lacroix complète son explication au sujet du « Marquis de T\*\*\*, etc. », et en donne un autre sur « l'École des Pères » qui suit: « Nous ajouterons, dit-il en parlant du premier de ces deux livres, que Rétif, en imprimant cet ouvrage, hésitait encore à y mettre son nom, car on lit cette annonce derrière le titre du premier volume : « On trouve chez le même libraire quelques autres ouvrages amusants, tels que · la Famille vertueuse », 4 parties; » Lucile, ou les Progrès de la Vertu », 1 partie »; « la Confidence nécessaire, lettres anglaises », 2 parties, etc.

<sup>(4)</sup> Le véritable auteur de quelques ouvrages de Rétif de la Bretonne.

Ce sont là les ouvrages de Rétif ou du moins ceux qu'il s'était chargé de publier sous sa responponsabilité, et dont il ne s'attribuait pas encore tout l'honneur. Il n'en est pas moins démontré que des écrivains, qui voulaient se faire imprimer incognito, avaient recours à l'intermédiaire officieux de Rétif, en raison de ses rapports avec l'imprimerie, la censure de police et la librairie de colportage ». L'opinion de M. R. Merlin, bibliothécaire au ministère d'Etat, est que les ouvrages de Rétif de la Bretonne, imprimés avec une orthographe régulière, ne sont pas de lui. M.Ch. Monselet luimême a reconnu que Rétif n'était pas fort en grammaire et qu'il se glorifiait presque de ne pas écrire orthographiquement sa langue. VI. L'Ecole des Pères. Avec cette épigraphe : Forme ton fils comme ta femine voudrait qu'on t'eût formé; élève ta fille comme tu voudrais qu'on eût élevé ta femme. En France et à Paris, chés la veuve Duchesne, Humblot, Le-Jai et Doréz, etc., 1776, 3 vol. in-8, sur grand papier fort, de 480, 192 et 372 pag. (3 tom. en 2 vol. demi-rel., 4 fr. 50 c., Catal. Alvarès); et 3 vol. in-12. Trad. en allemand. C'est une espèce de traité sur l'éducation, une singerie d'Emile, dont le seul résultat est de faire sentir la supériorité de Roussean, » Voici ce que nous lisons (1) dans la « Revue des ouvrages de l'auteur », placée à la suite de la description des figures du · Paysan perverti », édition de 1788: «L'E-cole des Pères (Paris, veuve Du-chesne, imprimée à 1,500 exempl.) parut en mai 1776, 3 vol., après avoir été retenue fort longtemps. L'auteur l'avait rachetée du libraire Costard, pour la mettre à la rame et en extraire le meilleur pour son Nouvel Emile; mais il en fut détourné par quelqu'un de ses amis, qui le conseilla mal. Cet ouvrage est bien supérieur à l'Ecole de la Jeunesse, publiée cinq ans auparavant ». Il résulte de ce passage assez obscur aujourd'hui, que Rétif acheta l'édition entière d'un livre qui ne pouvait paraltre, faute de privilége, et qui était arrêté depuis longtemps par la censure et la police. Rétit, au lieu de détruire cette édition, y fit des cartons et la rendit par la susceptible d'être autorisée, du moins tacitement. Il n'hésita pas ensuite à se donner pour l'auteur de l'ou-vrage, qu'il avait publié seule-ment, à ses risques et périls. En parlant de cet ouvrage avec certaines réticences obligées, Rétif n'a pas même l'air de savoir qu'une partie de son Marquis de T\*\*\*, ou l'Ecole de la Jeunesse, publiée en 1771, se retrouve textuellement dans l'Ecole des Pères, publiée en 1776, il est vrai, mais imprimée six ans auparavant! L'Eccle des Pères, que Rétif fit paraître en 1776, sous son nom, avec cette rubrique : En France et à Paris, chés la veuve Duchesne, Humblot, Le-Jai et Doréz (on peut certifier, à en juger d'après l'orthographe, que Rétif est du moins l'auteur du titre) forme 3 vol. in-8 sur papier fort : le premier volume a 480 pag.; le deuxième 192, et le troisième 372. Or, l'édition originale, dont nous avons un exemplaire sous les yeux, ajoute M. Paul Lacroix, devait porter d'abord ce titre : Le Nouvel Emile, ou l'Education pratique, avec cette épigraphe: Res eadem vulnus opem-que feret. Ovid. 11, Trist. v. 20; fleuron: un aigle sur des attributs de musique, dans une couronne. A Genève, et se trouve à Paris, chez J.-P. Costard, libraire, rue Saint-Jean-de-Beauvais, 1770. Sur le faux titre : Idées singulières. L'Educographe, Rétif ne soupconnait pas que cet ouvrage était destiné à faire partie des Graphes. Le premier volume a 480 pages, de même que l'Ecole des Pères, mais les pages suivantes ont été remplacées par des cartons : 1-2, 3-4, 9-10, 31-52, 41-42, 51-52, 53-54, 57-58, 63-66, 79-80, 81-82-86 (deux pages au lieu de six), 87-88, 211-212, 247-248, 355-356. Le second volume offre des différences bien plus importantes : il a 480 pages, tandis qu'il n'en a plus que 192 dans l'École des Pères. Il paraît que le censeur exigea d'abord des

<sup>(1)</sup> M. Paul Lacroix.

cartons aux pages suivantes : 1-2, 59-60, 122-128 (en supprimant ici six pages), 189-190, 191-192, 419-420, 433-436, 437-438, 439-440, 441-442. Puis, de tout le volume, on ne conserva que les 192 premières pages, en supprimant tout le reste. Le troisième est également mutilé; de ses 476 pages, il n'en est resté que 372 dans l'Ecole des Pères. On demanda des cartons depuis la première page jusqu'à la 48°, et, sans doute, lorsque ces cartons furent présentés, on refusa de les admettre, et on retint définitivement le permis de publier. C'est six mois plus tard que Rétif acheta l'édition pour la mettre à la rame, c'est-à-dire au piton; mais il connaissait intimement plusieurs censeurs, et il proposa de nouveaux cartons qui furent acceptés après plusieurs re-maniements successifs. L'ouvrage parut enfin avec son nom, mais tellement défiguré, que le véritable auteur ne voulut pas reconnaître son ouvrage. Il n'y eut donc pas de débat de paternité entre le vrai père et le faux père pour l'Ecole des Pères : Rétif resta seul maître de l'enfant, ou plutôt de l'avorton, qu'il avait mutilé ». (1) VII. Les Gynographes, ou Idées de deux honnêtes femmes sur un projet de règlement proposé à toute l'Europe, pour mettre les femmes à leur place, et opérer le bonheur des deux sexes; avec des notes historiques et justificatives, suivies des noms de femmes célèbres; recueillis par N.-E. Rétif de la Bretonne, éditeur de cet ouvrage. Avec cette épigraphe :

A d'austères devoirs le rang de femme engage, Et vous n'y montez pas, à ce que je pretends, Pour être libertine et prendre du bon temps. Ecole des Fem., ut act., 2 sc.

La Haie, Gosse et Pinet, et Paris, Humblot, 1776, 2 part. en un vol. gr. in-8 de 567 pages. Anonyme (demi-rel. 7 fr., Catal. Alvarès); mais il y a des exemplaires sous la rubrique de La Haie, et avec la date de 1777, qui portent le nom de l'auteur, présenté tel que nous venons de le donner. ViII. Adèle de Com<sup>ex</sup>, ou Lettres d'une fille à son père. Avec cette épigraphe : Forme ta fille comme tu voudrais qu'on eût élevé ta femme. En France, et se trouve à Paris, chez Edme Rapenot, 1777, 5 part. in-12 (20 à 25 rel., Catal. Alva-rès). Dans le 5° volume, Rétif a reuni plusieurs brochures, dont quelques unes avaient déià paru séparément, et pour lesquelles, après une préface de l'éditeur, il a composé ce nouveau titre: Pièces singulières et curieuses, relatives aux Lettres d'une fille à son père, savoir: (G) La-Cigale-et-la-Fourmi; (H) Le-Jugement-de-Paris; avec des Réflexions sur l'Ambigu-Comique; (1) Il-recule-pour-mieux-sauter; (1) Contr'avis aux Gens de lettres, cité précédemment. Chacune de ces pièces a un titre, et une pagination particulière. «La Cigale et la Fourmi » et « le Jugement de Paris », sont deux pièces de théâtre que l'auteur a souvent réimprimées. Gardel, à qui il envoya la seconde, en fit plus tard un ballet. Les « Réflexions sur l'Ambigu-Comique» fournissent des renseignements qu'on chercherait en vain autre part, sur le répertoire du théâtre enfantin dirigé par Audinot. « Il recule pour mieux sauter » est un conte graveleux. Nous avons dit précédemment ce que c'est que « le Contr'Avis aux gens de lettres ». La vente de cette 5e partie fut contrariée par la censure; aussi cette partie est-elle de toute rareté. Admirateur passionné de J .- J. Rousseau, dont il affectait toutes les singularités, ce qui lui valut le surnom de Rousseau du ruisseau, Rétif l'accusa pourtant d'avoir perdu l'éducation en France, par le relâchement de l'autorité paternelle, et il eut la vanité d'opposer à « l'Emile » les Lettres dont nous venons de donner le titre, en déclarant que cet ouvrage était un présent inestimable qu'il faisait à son siècle et à la postérité. « Ces lettres, dit Rétif, sont « un système d'achèvement d'édu-« cation capable de produire les « fruits les plus heureux ; mais ce

« n'est pas le seul mérite de la cor-

« respondance que j'ai publiée; « elle est un chef-d'œuvre de sen-« sibilité, un tissu de lumières et

<sup>(1)</sup> M. Paul Lacroix.

· de vertus ». Rétif ne croit cependant avoir éclipsé Rousseau, puisqu'on trouve dans la liste des ouvrages qu'il se proposait de composer: le Contre-Emile et la Contre-Nouvelle Héloïse, en autant de lettres que la véritable; et Claire d'Orle, ou le Pendant de la Nouvelle Héloïse. IX. Le Quadragénaire, ou l'Age de renoncer aux passions; histoire utile à plus d'un lecteur. Avec cette épigraphe : Turpe senilis amor, Genève, et Paris, veuve Duchesne, 1777, 2 vol. in-12, avec 15 gravures (broch. 8 fr., Catal. Alvarès). Les faux titres portent : Le Quadragénaire, ou l'Homme de XL ans. Dans son avant-propos, l'auteur dit : « Dans un siècle où il y a tant de célibataires. qui souvent ne continuent à l'être que parce qu'ils l'ont été, n'est-ce pas rendre service à l'Etat que de donner au public nos observations sur les mariages tardifs des hommes, et de prouver qu'ils sont presque toujours les plus heureux? etc. ». X. L'Andrographe, ou Idées d'un honnête homme sur un projet de règlement, proposé à toutes les nations de l'Europe, pour opérer une réforme générale des mœurs, et, par elle, le bon-heur du genre humain: avec des notes historiques et justificatives. Recueillies par N.-E. Rétif de la Bretonne, éditeur de l'ouvrage. Avec cette épigraphe: Maudit celui qui, le premier, entourant un champ d'un fossé, dit: Ce champ est à moi! J.-J. R. La Haie, Gosse et Pinet; Paris, veuve Duchesne, Belin, Mérigot, 1782, 2 part. en l vol. gr. in 8 de 475 pag. (rel. en veau, 7 fr., Catal. Alvares). Rétif avait d'abord annoncé cet ouvrage sous le titre de l'Anthropographe, ou l'Homme réformé; ce titre se retrouve en tête du texte (après les seize premières pages formant introduction), et au commencement de la seconde partie. Ce n'est qu'après coup qu'il y a substitué celui de l'Andrographe. XI. Les Veillees du Marais, ou Histoire du grand prince Oribeau, roi de Mommonie, au pays d'Evinland; et de la vertueuse princesse Oribelle, de Lagenie. Tirée des anciennes Annales irlandaises, et récemment

translatée en français par Nichols-Donneraill, du cointé de Korke, descendant de l'auteur. Imprimé à Waterford, capitale de Mommonie, et se trouve à Paris, chés la veuve Duchesne, 1785, 4 part. en 2 vol. in-12 de 496 et 560 p. (demirel., 8 fr. 50 c., Catal. Alvares). Ces deux volumes forment deux abécédaires. Rétif regardait cet ouvrage, ennuyeux et mal écrit, comme très-propre à diriger l'éducation d'un prince destiné au trône: il a été reproduit sous le titre d'Instruction d'un prince royal, tirée d'un ouvrage irlandais, Paris, 1771. L'auteur y a fait quelques cartons. Il existe, on ne sait en quelles mains, un exemplaire, unique, des Veillées du Marais, orné de 52 dessins; Rétif l'a offert, dans les catalogues de ses ouvrages, au prix de 724 livres. XII. Tableaux de la bonne compagnie, ou Traits caractéristiques, anecdotes secrètes, politiques, morales et littéraires, recueillies dans les sociétés du bon ton pendant les années 1786-1787, accompagnées de planches en taille douce, dessinées par Moreau jeune, etc. Paris, 1787, 2 vol. in-18. (Broch. 10 fr., catalogue Alvarès). Les figures sont les mêmes que celles de l'ouvrage suivant; les chapitres portent aussi en partie les mêmes titres, mais le livre est tout à fait différent. M. Ch. Monselet n'a pas connu cet ouvrage. XIII. Monument du costume physique et moral de la fin du dix-huitième siècle, ou Tableaux de la vie, ornés de figures dessinées et gravées par M. Moreau le jeune, dessinateur du cabinct de S. M. T. C., et par d'autres artistes. Neuwied-sur-le-Rhin, Soc. typogr., 1789, gr. in-fol. de 36 pages de texte et 26 gravures. Cet ouvrage, dit M. Ch. Monselet, très-beau et très-cher, véritable livre de fermier général, est devenu aujourd'hui d'une rareté excessive, surtout le texte. Les gravures sont des chefs-d'œuvre; elles se vendent séparément et sont vivement recherchées, Autres éditions : 1° Sous le même titre. Londres, C. Dilly, Poultry, 1790, 2 vol. in-12 à belles marges, papier fort, avec une gravure excessivement jolie au com-12

TOME XII

mencement de chaque. 2º Sous le litre de Tableaux de la Vic, ou les Mœurs du dix-huitième siècle, avec 17 figures en taille douce. Neuwied sur-le-Rhin, Société typogr., et Strasbourg, J.-G. Treuttel, sans date, 2 vol. in-18 (demi-rel. mar., n. rogné, doré en tête, 7 fr. 50 c., Catalog. Alvarès). Avis des éditeurs: « Nous ne donnons point cette galerie pour une collection de tableaux originaux. « Le Monument du Costume » de M. Rétif de la Bretonne, et quelques autres ouvrages récents nous en ont fourni les matériaux. » - Nouv. édit. Neuwied-sur-le-Rhin, Soc. typogr., 1791, 2 vol. in-18 de 168 et 186 p., sans gravures. Même avis des éditeurs. XIV. Le Thesmographe, ou Idées d'un honnête homme sur un projet de règlement proposé à toutes les nations de l'Europe, pour opérer une réforme générale des lois; avec des notes historiques. Avec cette épigraphe : Salus populi suprema lex esto. XII. Tab. La Haie, Gosse Junior et Changuion, et Paris, Maradan, 1789, 2 part. en un fort vol. de 590 pag. (rel. en v. 6 fr. 50c., Catal. Alvarès). Par une de ces extravagances sérieuses dont il avait le monopole, Rétif plaça à la fin du « Thesmographe » une farce de théâtre intitulée : 1° le Boule-dogue, en le Congé, comédie en deux actes, destinée au théâtre des danseurs de corde. le sujet étant trop bas pour les Variétés; pièce dirigée contre son propriétaire qui venait de lui donner congé ; 20 l' An deux mille, comédie béroïque, mêlée d'ariettes, en trois actes; 3º plusieurs morceaux tant en vers qu'en prose. XV. L'Andrographe, les Gynographes et le Thesmographe, ou Idées singulières sur la réforme des hommes, des fem-mes et des lois. (Paris), 1790, 3 vol. in-8. Réunion des nos vii, x et xiv. Nous avons dit que plusieurs ou-vrages attribués à Retif, ou qu'il se laissait attribuer, ne sont pas de lui. Le très-érudit, mais un peu conjectural M. Paul Lacroix, a publié dans « le Bulletin du bouquiniste », première année (1857), deux articles intitulés : « le Véritable auteur de quelques ouvrages de Rétif de la Bretonne », p. 37274 et 393-94, dans lesquels il conteste à Rétif, non-seulement la paternité du « Marquis de T\*\*\*, ou l'École de la jeunesse », dont nous avons parlé plus haut, mais encore celle des quatre premiers volumes des Idées singulières. Nous reproduisons ici l'opinion de M. Paul Lacroix sur les Graphes de Rétif: « Nous croyons que Rétif n'est pas l'auteur des quatre premiers volumes des Idées singulières, comprenant le Pornographe. la Mimographe, l'Andrographe, les Gynographes et le Thesmographe; nous sommes certain que Rétif a été seulement l'éditeur responsable de ces différents ouvrages, dans lesquels il a fait des interpolations qui tranchent d'une manière marquée avec le reste, notamment dans le Thesmographe, où il a inséré des essais dramatiques, des lettres de famille, des pamphlets personnels, etc. Il faudrait, pour établir notre opinion sur des bases solides, proceder par la voie de citations et de rapprochements littéraires. La place nous manquerait ici pour entrer dens de longs développements, et pour démon-trer, « Monsieur Nicolas » à la main, que Rétif était absolument incapable de traiter avec connaissance de cause les matières sur lesquelles roulent ces ouvrages de philosophie sociale et d'économie politique. On y trouve une érudition qu'il n'avait pas, le pauvre homme; on y trouve surtout des idées qu'il n'a jamais eues. Aussi était-il tellement embarrassé de la pseudopaternité des Graphes (c'est le nom qu'il leur donnait), que son « Monsieur Nicolas » en parle à peine, et toujours avec une sorte d'hésitation, si ce n'est quand il s'agit du Pornographe, qu'il avait adopté plus ouvertement, par affection et par habitude. Je me bornerai donc à révéler le véritable auteur des Graphes, n'en déplaise à Rétif et à ses biographes ». M. Paul Lacroix veut que les quatre premiers ouvrages soient de Pierre-Louis Ginguené, alors fort jeune homme. Nous avons fait connaître l'opinion du chevalier Gérard, qui attribue à Linguet, le premier, c'est-àdire le Pornographe, opinion qui

n'en enlève pas moins à Rétif la paternité de ce volume. « Pierre-Louis Ginguené, ajoute M. Paul Lacroix, était arrivé à Paris en 1770, âgé de vingt-deux ans, sans ressources que son esprit naturel, son instruction très-étendue et son envie de réussir. Il fut placé dans les bureaux du contrôle général; il fit connaissance avec Rétif. chez G.-M. Butel-Dumont, tresorier de France, qui s'était fait l'ami et le Mécène de « Monsieur Nicolas ». Ginguenê se piquait d'être philosophe et d'imiter J.-J. Rousseau; il confia donc ses élucubrations à Rétif, qui se chargea de les publier, et même de les imprimer lui-même. Telle est l'origine des Graphes, qui figurent d'abord sans nom d'auteur, et que Rétif finit par s'approprier, en s'imaginant peut-être qu'il les avait écrits, parce qu'il les avait peut-être composés à la casse. Cependant, il avait eu l'imprudence de promettre à ses lecteurs le Glossographe, quoique Ginguené ne lui cût remis que quelques fragments de cet ouvrage; pendant vingt ans, il annonca que le Glossographe allait voir le jour, et enfin, de guerre lasse, il imprima ce qu'il en avait, dans le 16° vol. de son « Monsieur Nicolas ». Voyez p. 4689 et suiv. de ce volume. Rendons à Ginguené ce qui est à Ginguené, en demandant pardon de la liberté grande à " Monsieur Nicolas ». XVI. Le Brame de la Vie (contenant un homme tout entier, pièce en treize actes des Ombres, et en dix pièces régulières). A vec cette épigraphe : Vita data est utenda. Imprimé à la maison, et se trouve chés la veuve Duchesne, Mérigot, Louis, 1793, 5 vol. in-12, avec un grand portrait de l'auteur. (Broché 27 fr.; v. m. 15 f. Catal. Alvares). " Le Drame de la Vie » a la forme dramatique, et est entremélé de dix pièces, qui sont: Tome 1er, Mme Parangon, ou le Pouvoir de la Vertu, en cinq actes. Tome II, Zéfyre, en trois ac-tes; Agnès et Adélaïde, ou le Dangereux exemple, comédie en trois actes. Tome III, Rose et Eugénie, on les Inconvénients d'un imprudent mariage, pièce en trois actes; Elise, ou l'Amante du mérite, comédie en trois actes; Louise et Thérèse, ou l'Amour et l'Amitié, comédie en trois actes; Virginie, ou la Nature fécondant l'Amour, pièce en trois actes. Tome IV. Sara. ou la Fausse tendresse, drame en quatre actes; Félicité, ou le Dernier amour, comédie en trois actes: Fillette reconnue, comédie en trois actes. L'auteur a fait précéder cet ouvrage de ce court avertissement : « Lecteur, lisez le plus intéressant des ouvrages sans craindre le scandale ». Dans la préface de ce livre, Rétif déclare que c'est l'ouvrage le plus extraordinaire qui ait encore paru. Dans ce prétendu drame, dont il est lui-même le héros, il fait la longue énumé-ration de toutes les turpitudes dont il s'était couvert dans le cours de sa vie : c'est ce qu'il appelle se mettre au-dessus des petitesses et de la sottise chatouilleuse de l'ancien régime. On trouve parmi les pièces justificatives, impri-mées à la suite de ce livre, et qui forment la seconde moitié du t. v. des poésies hasardées, et une Lettre de l'auteur à Grimod de la Reynière, dans laquelle le cynisme et la vanité de Rétif sont peints avec beaucoup d'effronterie. Cet ouvrage est le seul des Idées singulières que l'on recherche encore : les autres, qui composent cette collection, sont : l'Andrographe, le Pornographe, la Mimographe, les Gynographes et le Thesmographe, Ce dernier volume est rare. Ces six onvrages devaient être suivis d'un septième, intitulé : le Glossographe, ou Projet de réforme de la langue, qui n'aurait sans doute pas été le moins curieux. « J'ai, dit Rétif, dans son « Andrographe », p. 15, sur notre langue et sur notre orthographe, des idées absolument neuves, qui n'entrent pas dans toutes les têtes ». On trouve un échantillon de son orthographe dans « les Nuits de Paris », t. x411, p. 3006 et suivantes, dans tout le « Théâtre » de l'auteur, et dans « le Drame de la Vie ». XVII. Philosophie de M. Nicolas; par l'auteur du « Cœur humain dévoilé ». Paris, de l'impr. du Cercle social, l'an v de la République française (1796), 3 vol. in-12, orthographe

régulière. (Broché, 9 fr., Catalogue Alvarès.) Tout ce que l'on peut dire de cet ouvrage, c'est que ce n'est pas la philosophie du sens commun. «Le Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts », rédigé par A.-L. Millin, a, dans la seconde année, tom. 111, de l'an 1v (1796), consacré un article très-acerbe à la « Philosophie de Monsieur Nicolas », et à une affiche par laquelle Rétif ou son éditeur annonçait dans les rues son ouvrage, ainsi que le « Monsieur Nicolas ». Rétif de la Bretonne fut très-blessé des railleries du « Magasin encyclopédique », et il à souvent depuis laissé éclater sa rancune contre A.-L. Millin, qu'il désigna d'habitude sous ce nom: Ane-Licol Malin. -Littérature. - XVIII. La Famille vèrtueuse. Lettres traduites de l'anglais. Paris, veuve Duchesne, 1767, avèc approbation ét pèrmission, 4 parties en 4 vol. in-12. (4 tomes en 2 vol. v. m. 8 fr., Catalogue Alvarès.) Les épigraphes sont différentes sur les titres de chacun des volumes. A la fin de l'ouvrage, on lit : « De l'imprim. de Quillau, M. DCC. LXVII ». Cette mention n'était alors ni exigée ni usitée. Ce roman est le premier ouvrage de Rétif: il a 51 feuilles, et fut vendu à Mme Duchesne à raison de 15 livres la feuille, soit 765 liv. Jamais si grosse fortune n'avait appartenu à Rétif; aussi s'empressat-il de quitter la place de prote qu'il occupait chez l'imprimeur Quillau, pour se livrer exclusivement à la littérature, XIX. Lucile. ou les Progrès de la Vertu; par un mousquetaire. Québec, et Paris, Delalain, Valade, 1768, in-18. (V. m. 8 à 10 fr., Catal. Alvarès.) Editions suivantes et contrefaçons : A). Sous le même titre, La Haye, et se vend à Francfort, chez J.-G. Esslinger, 1769, in-18 de 174 pag. B). Sous celui-ci : la Fille enlevée, entretenue, prostituée et vertueuse, ou les Progrès de la Vertu; par R. D. L. B. Avec cette épigraphe : Un petit moment plus tard... La Haye et Paris, De-Hansy, 1774, in-18. (Dem.-rel., 20 fr., Catal. Alvarès.) Cette édition a des changements et un chapitre de plus, chapitre

dédié aux manes de Lucette la libertine (par allusion à l'ouvfage de Félix Nogaret). C). L'Innocence en danger, ou les Evénements extraordinaires. Liége, de Boubers, 1779, in-12 de 124 pag. Cette contrefaçon porte le nom de Rétif de la Bretonne. D). Les Crises d'une jolie fille. C'est. Lucile que Rétif a replacée dans le sixième volume des « Contemporaines » sous ce nouveau titre. E). Zoé, ou les Mœurs de Paris; par F.-P.-A. Malencon. Paris, an vi (1798), et 1800, 2 vol. in-12, de 119 et 118 pag. Ou c'est un plagiat, ou c'est une spécula-tion de Rétif, dit M. Ch. Monselet; car cette Zoé n'est que la Lucile, mot pour mot, avec les noms travestis, et accommodée au goût de Tivoli, de Feydeau et du boulevart de Coblentz. Le nom de Malençon n'est connu par aucun autre ouvrage. XX. Le Pied de Fanchette, ou l'Orpheline française; Histoire intéressante et morale. Avec cette épigraphe : Une jeune Chinoise avançant un bout du pied couvert et chaussé, fera plus de ravage à Pékin que n'eût fait la plus belle fille du monde dansant toute nue au pied du Taygète. Œuvres de J.-J. Rousseau, t. IV, p. 268. La Haie, et se trouve à Paris, chez Humblot, 1769, 3 vol. in-12 de 158, 146 et 192 pag. Edition originale : titres, notes et tables sont imprimés en rouge. Ce roman a été plusieurs fois réimprimé. La deuxième édition, de 1776, est augmentée d'un Epilogue. La cinquième porte pour titre · le Pied de Fanchette, ou le Soulier couleur de rose ». Paris, Cordier et Legras, 1801, 3 vol. in-18. Il existe, de plus, une contrefaçon, sous le titre de l'édition originale, Francfort et Leipzig, en foire, 1769, 2 part. en 2 vol. in-12; une traduction allemande, et une autre espagnole, sous ce titre: El Pié de Frasquita. Traducido libremente al castellano. Paris, Rosa, 1834, 2 vol. in-18 (8 fr.). On y trouve de l'originalité, et des situations attachantes. Dans le t. 1er de l'édition originale (page 10), Rétif annonce toutes ses prétentions : « Héritier du cynisme de Mézerai, dit-il, j'ai la modestie de me croire ridicule». XXI. La Confi-

dence nécessaire, ou Lettres de my-lord Austin de Norfolk, à mylord Humfrey de Dorset (suivi d'O-Ribo. conte). Avec cette épigraphe: Quæ fecisse juvat, facta referre pudet. Ovid. La Haie (Paris), 1769, 2 part. en 2 vol. in-8 de 116 et 194 pag. Le conte d'O-Ribo commence à la page 109 du second volume. Ce conte est un peu libre. Deuxième édition (en cicéro non interligné). 1778, 2 vol. in-8. XXII. La Fille naturelle. Avec cette épigraphe : Magna est veritas, et prævalet. (Esdras, livre III, chap. IV, v. 41.) La Haie, et Paris, Humblot, Quil-lau, 1769, 2 vol. in-12 de 170 et de 202 pag. Fréron a vanté cet ouvrage, qui se vendit fort bien. Deuxième édition (augmentée de 60 pages). Ibid., 1774, 2 vol. in-8. Un catalogue des œuvres de Rétif, placé à la fin de « l'Andrographe ». fait mention d'une troisième édition de « la Fille naturelle », et le « Monsieur Nicolas » (page 2723) en signale une quatrième. La Fille naturelle a été replacée par Rétif dans « les Contemporaines » sous les titres de la Sympathie paternelle et de la Fille reconnue. Il en a fait, en outre, un draine : la Mère impérieuse, ou la Fille natu-relle. XXIII. La Femme dans les trois états de fille, d'épouse et de mère. Histoire morale, comique et véritable. Londres, et Paris, De Hansy, 1773, 3 vol. in-12 de 252, 202 et 202 p., titres encadrés. (Broché, 12 fr.; v. m. 20 fr., Catalogue Alvarès.) Chaque volume a une épigraphe en rapport avec son Deuxième édition. Paris, sujet. veuve Duchesne, 1778, 3 volumes in-12. C'est de cet ouvrage que La Chabaussière a tiré sa pièce des « Maris corrigés », jonée aux Ita-liens, en 1781. XXIV. Le Ménage parisien, ou Deliée et Sotentout. La Haie et Paris, 1773, 2 vol in-12, titres rouges et noirs (Anon.). (2 t. en 1 vol. v. m. 8 fr., 8 fr. 50 c., Catalogue Alvarès.) Mauvaise production. L'auteur critique la presque totalité des littérateurs de l'époque. La dédicace : « A mes pairs en sotise », est imprimée tout entière en caractères rouges. · Autant pour vous récréer la vue que pour fixer votre attention,

lorsque vous passerez sur quais, j'ai fait imprimer en rouge les frontispices et cette dédicace; j'espère, confrères sotissimes, que ces petits enjolivements vous donneront autant de plaisir que l'histoire même ». Cette dédicace est signée: Morille Dindonet. . Le « Ménage parisien est, dit M. Ch. Monselet, rempli de vivacité
en même temps que de naïveté
et de coloris. C'est un ouvrage
à avoir, parmi les premiers de
Rétif. Il fut suspendu un instant, à cause des notes criti-« ques qui le terminent; puis on le repermit ». XXV. Avec l'avocat J.-H. Marchand : Les Nouveaux Mémoires d'un homme de qualité; par M. le M\*\* de Br\*\*. Avec cette épigraphe : Ludit in humanis divina potentia rebus. Ovidius, De Ponto, eleg. 3.) Impr. à La Haie. et se trouve à Paris, chés la veuve Duchesne, De-Hansy, 1774, 2 vol. in-12 de 212 et 208 pag. (2 part. en 1 vol., demi rel. 3 fr. 50 c., Catalogue Alvarès. Traduit en allemand. Le premier volume est de l'avocat Marchand, à l'exception de l'Histoire de Zoé; les vingt-cinq premières pages sont aussi de lui. A la fin du deuxième volume, on trouve deux publications distinctes, ayant chacune leur pagination particulière : les Beaux Rêves et le Secret d'être aimé après quarante ans, et même à tous les ages de la vie, fût-on laid à faire peur. Il y a eu quelques exem-plaires des Beaux Rêves tirés à part, avec ce titre : les Beaux Rêves. les Idée d'une fête intéressante. Il La Panacée, ou le Préservatif, par M. R. D. L. B. Avec ces épigraphes: 1. Prona venis cupidis in sua vota fides. (Ovid., de Arte.) 2. Castigat ridendo... Rideau des Italiens. A Plutonopolis, chés Fo-bétor, Fantase et Morfee, 1774, in-12 de 50 pages. Dans la dédicace à Mme D\*\*\*, on lit: « Madame, l'hommage de ces Mémoires vous était dù à tous les titres, etc. » A la p. 23 de cette même brochure, se pré-sente un nouveau titre : Thèse de médecine, soutenue en Enfer; pré-cédée de la Lettre d'un excorporé à son médecin. A Plutonopolis, chés Alecto-Tisiphone-Mégère l'Envie,

veuve de feu Ascalaphe le Dépit, libraire en Enfer, à la tête de Méduse, et au grand Cerbère, l'an de Pluton, C clo clo clo, etc. ou 1774. Cette thèse (c'est un plaidoyer en faveur du docteur de Préval) est en latin, avec la traduction en regard; elle porte sur cette ques-tion: Un médecin peut-il prévenir les maladies, ou ne doit-il que les suivre? et elle conclut en faveur des préservatifs (1). XXVI. Avec Vaquetted'Hermilly, censeur royal: Le Fin Matois, ou Histoire du grand Taquin. Traduite de l'espagnol de Quévédo; avec des notes historiques et politiques, nécessaires pour la parfaite intelligence de cet auteur. Imprimé à La Haie, 1776, 3 part. in-12 de 207, 214 et 276 p. (Broché 14 fr., Catalogue Alvarès.) Après la préface, le premier volume contient un second titre ainsi concu: Œuvres choisies de don François de Quévédo. Traduites de l'espagnol; en trois parties. Contenant : le Fin Matois . les Lettres du chevalier de l'Épargne, la Lettre sur les qualités du Mariage. Avec cette épigraphe : Castigat ridendo mores. Impr. à La Haie, et se trouve à Paris, chés les libraires indiqués après la fin de la 3º partie. Les Lettres du chevalier de l'Epargne, très-curieuses, sont tout entières de l'invention de Rétif. Le libraire Costard, à qui les auteurs cédèrent 500 exemplaires du Fin Matois, fit changer sur ces exemplaires le titre en celui de l'Aventurier Buscon, ou Histoire, etc. (3 tomes en 1 vol. dem. rel. 8 fr. 50 c., Catalogue Alvarès.) XXVII. Le Paysan perverti, ou les Dangers de la ville; Histoire ré-

mise au jour d'après les cente. véritables lettres des personnages. Paris, veuve Duchesne, 1775, 4 volumes in-12, sans gravures. Tirage à 3,000. Paru à la Toussaint, épuisé à Noël. Il existe une douzaine d'exemplaires qui ne portent pas le nom de l'auteur; ce sont ceux que Rétif, qui avait im-primé lui-même l'ouvrage, destinait au lieutenant de police et à ses agents. Autres éditions : (Deuxième.) Imprimée à La Haie, èt se trouve à Paris, chés Esprit, 1776, 8 part. en 4 vol. in-12. Rétif a ajouté près de vingt lettres à cette édition, à laquelle il adapta 81 estampes qui ne furent gravées que plus tard. Ces estampes sont accompagnées de quatre cahiers indicatifs destinés à être placés à la fin de chaque volume. Chacun d'eux porte ce titre : « Les figures du Paysan perverti ». Rétif de la Bretonne invenit. Binet delineavit. Berthet et Leroi incuderunt. (Troisième édition.) Ibid., 1780, 8 part, en 4 vol. in-12. Celle-ci, qu'on pouvait acheter avec ou sans gravures, s'écoula lente-ment, parce que la province était inondée de contrefaçons (tant de la première que de la deuxième). Rétif, dans sa vanité, en portait le chiffre incroyable de dix en province, quatre en Allemagne et quarante-deux à Londres! Quelques-unes des contrefaçons de province sont tombées entre les mains de M. Ch. Monselet, qui les a trouvées atroces, surtout en ce qui concerne les estampes. La quatrième édition originale (4787) a paru réunie à la « Paysane pervertie » (Voy. le nº XI.). Le Paysan perverti a été traduit en allemand par Charles-Christophe Nencke (1). C'est le meilleur ouvrage de Rétif, et celui qui a fait sa réputation. Dans ce roman, dit La Harpe, dans sa « Correspondance russe », rien n'est digéré, rien n'est motivé, rien n'est bien écrit; et cependant, au milieu de ce chaos, on est étonné de trouver des morceaux qui prou-vent de la sensibilité et de l'ima-

<sup>(1)</sup> A cette même date de 1774, nous devons rapporter un recueil intitulé sinsi : Contes, Poéme, Epithalame, le Secret d'être aimé, lié-flexions sur l'Ambigu-Comique, Fers et Cou-plets, suivis du conte et proverbe : Il recule pour mieux-sauter, ou le Carosse-de-Voiture, La Haie 1773.

micus-auster, ou le Carosse-de-Voiture, La Haie, 1713.
Tout n'est pas de Rétif dans ce Recueil; on y trouve à la Bequeule, de Votaire des Vers de Marmoniel et la faueuse chanson : Quand on va boire à l'Ecu ». La pagination n'est pas soivie; et pour le conte, l'Irceule, il y au n'itre particulier : « Il recule pour mieux sauter Proverbe et conte en vers. Impr. à La Haie, et se trouve à l'aris, chez Edme Le Jay, 1772.
La description des « Nouveaux Memojiere d'un homme de qualité », aiusi que la note qui précède, sont empruntees à la monographie de M. Ch. Monselet.

<sup>(</sup>i) Auteur de plusieurs ouvrages, et dont parle l'abbé Denina, dans sa « Prusse littéraire », et dont t. 111, p. 98.

gination. Il y a, dans ce mauvais roman, de quoi en faire deux ou trois bons, si les matériaux avaient été mis en œuvre par un homme de vrai talent. XXVIII. Le Nouvel Abailard, ou Lettres de deux amans qui ne se sont jamais vus. Avec cette épigraphe: They live (Letters), they speack, they breathe what love inspires, etc. (Pope, Epit. d'Héloise à Abailard.) Un fleuron contenant cette autre épigraphe : Vitam impendere vero. Neuchâtel, et Paris, veuve Duchesne, 1778 4 vol. in-12 de 370, 464, 472 et 423 pag., titres rouges et noirs, avec 10 grav. (Anon.). (8 à 10 fr. relié, Catalogue Alvarès). L'épigraphe latine n'est que sur le premier volume. Contrefaçon sous le même titre, avec l'épigraphe anglaise. En Suisse, chez les libraires assoc., 1779, 4 vol. in-12. Composition bizarre, excellente morale, on y trouve des épisodes charmants. XXIX. La Malédiction paternelle : Lettres sincères et véritables de N\*\*\*\*\*\*, à ses parents, ses amis et ses maîtresses, avec les réponses. Recueillies et publiées par Timothée Joly (masque de Rétif), son exécuteur testamentaire. Imprimé à Leipsick, par Büschel, et se trouve à Paris, chés la dame veuve Duchesne, 1780, 3 part. in-12, en-semble de 850 pag., avec un froutispice allégorique au commencement de chaque volume. La pagination se continue pour tout l'ouvrage. (Broché 12 fr., dem.-rel. 8 fr., Catalogue Alvarès) XXX. Les Contemporaines, ou Avantures des plus joties femmes de l'âge présent. Recueillies par N. E. R. de la B., et publiées par Timothée Joly, de Lyon (masque de Rétif). Paris, venve Duchesne : 1º Les Contemporaines mélées, ou Avan-tures des plus jolies femmes de l'âge présent. 1780-82, 17 volumes; 2º Les Contemporaines communes, on Avantures des belles marchandes, ouvrières, etc., de l'àge présent. 1782-83, 13 voi. (un mille a été tiré sous le titre des Jolies Femmes du commun); 3º Les Contemporaines graduées, ou Avantures des jolies femmes de la Noblesse, de la Robe, de la Médecine et du Théatre. 1783-85. En tout 42 vol. in-12, avec plus de 300 gravures. (42 t. en 21 vol. demi rel. 50 fr., Catalogue Alvarès.) Chaque Contemporaine ou Nouvelle est accompagnée d'une gravure. Il est peu d'ouvrages de Rétif à la fin desquels on ne rencontre pas une table explicative des « Contemporaines » : elle ne comporte pas moins de 12 pages, en caractères très-serrés. Les huit premiers volumes ont eu une seconde édition, dont voici le titre : « Les Contemporaines, ou Avantures des plus jolies femmes de l'âge présent ». Recueillies par N.-E. R\*.-d\*.-L\*.-B\*\*\*, et publiées par Timothée Joly, de Lyon, dépositaire de ses manuscrits. Imprimé à Léïpsick. par Büschel, et se trouve à Paris, chés la dame veuve Duchesne, 1781. Il y a des volumes aux dates de 1786, 1787 et 1788; quelques-uns portent l'indication du libraire Belin. Le vingt-neuvième volume contient un choix de Chansons badines. . Les Contemporaines» sont un immense recueil de plus de quatre cents histoires, presque toutes vraies au fond, et qui offre une variété de sujets remarquables. Une bonne édition des «Contemporaines » a, dit M. Ch. Monselet, beaucoup de prix en librairie. Quelques exemplaires d'amateurs contiennent des esquisses et des épreuves avant la lettre. En 1825, le libraire Peytieux, se trouvant propriétaire d'un certain nombre de . Contemporaines », fit faire une nouvelle couverture et en annonca la vente, 38 volumes. Les Contemporaines ont été traduites en allemand par Christ .-Sigismond Mylius. Les Contemporaines, ainsi que l'Année des Dames, et plusieurs autres compilations du même genre, ne sont que des répertoires d'anecdotes scandaleuses où le cynisme semble le disputer au mauvais goût. A des noms obscurs et méprisables, Rétif a eu l'impudence de joindre ceux de plusieurs femmes que des erreurs de jeunesse n'empêchaient pas d'être estimables, et dont quelques-unes moururent de chagrin d'avoir vu révéler des fautes qu'elles croyaient cachées, et qu'elles avaient d'ailleurs expiées par un

long repentir et une conduite à l'abri de tout reproche. Cependant. on doit convenir que Rétif avait un but utile, et qu'en peignant les désordres qui sont la suite de mauvaises mœurs, il se proposait de les corriger; et, enfin, qu'il dut être persuadé le premier que ses livres n'offraient rien de répréhensible, puisqu'il ne les publia qu'avec l'autorisation de la police. Rétif dit quelque part de ses Contemporaines : « C'est un ouvrage de médecine morale; si les détails en sont licencieux, les principes en sont honnêtes, et le but en est utile. Qu'est-ce qu'un romancier? le peintre des mœurs. Les mœurs sont corrompues, devais-je peindre les mœurs de l'Astrée. » XXXI. La Découverte australe, par un homme volant, ou le Dédale français; nouvelle très-philosophique, suivie de la Lettre d'un singe, etc. Avec cette épigraphe : Dœdalus interea Creten, etc. Imprimé à Léïpsick, et se trouve à Paris, chés la veuve Duchesne, sans date (1781), 4 vol. in-12, dont la pagination est suivie jusqu'à la p. 624 du troisième volume, et ornés de 23 gravures d'un genre extraordinaire. (Anon.) (9 à 10 fr., Catalogue Alvarès). Nous emprunterons à M. Ch. Monselet la description de cet ouvrage, singulier non-seulement par son sujet, mals encore par sa contexture. Les faux titres de l'ouvrage portent : « Œuvres posthumes de N\*\*\*\*\*\*\* OEuvre Sde. La Découverte australe, ou les Antipodes; avec une estampe à chaque fait principal ». A.-A. Barbier, sous le nº 3310 de son « Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes », 2º édit., a transcrit le complément des faux titres au lieu du titre véritable que nous donnons. A la page 566, on lit : « Fin de la Découverte aus-« trale. Un nouveau travail inti-· tulė: Cosmogénies, ou Systèmes « de la formation de l'Univers, « suivant les Anciens et les Mo-· dernes, continue la pagination. « 567 à 624. La page 624 est oc-« cupée par ce titre : « Suite du

« III volume. Lettre d'un Singe,

a aux animaux de son espèce, avec

« des notes historiques. Disser-

« tation sur les hommes-brutes. La

a posée de vi diatribes : 1º l'Homme de nuit; 2º l'Iatromachie; · 3º la Raptomachie; 4º la Lo-« terie; 5° l'Olympiade, Armide, • etc.; 6° Gluck, et les Loups ». Après la pag. 624, la pagination recommence; elle s'arrête pour cette suite du troisième vol. à la a pag. 92. Le t. IV commence à la pag. 95 et finit à la pag. 334 : il contient les Notes sur la Lettre a d'un Singe, la Dissertation sur les a hommes-brutes et la Séance chés une amatrice: le dernier mor-« ceau est l'Homme de minuit. Quant aux autres indiqués, l'Ia-« tromachie, la Raptomachie, etc., « ils n'y sont pas. La base du sys-« tème physique développé dans cet ouvrage est qu'originaire-ment, il n'y eut qu'un seul animal et qu'un seul végétal sur notre globe. Ce sont les différences de sol et de température qui ont amené la variété des êtres et produit des animaux mixtes. La description de la machine inventée par Victorin pour s'élever dans les airs, et faite pour intéresser beaucoup « de personnes ». En résumé, « la Découverte australe » n'est qu'une imitation des Voyages de Gulliver et de l'Ile inconnue (par Swift et Grivel): elle n'eut aucun succès. L'auteur s'en plaignit sans se dé-courager : « J'ai entendu dire à « quelqu'un que, dans ce siècle « esprité, personne ne l'avait com-pris à Paris, excepté deux mé-« decins, MM. Guibert de Préval, « et Lebègue de Presle ». XXXIV. La dernière Avanture d'un homme de quarante-cinq ans. Avec cette épigraphe: .... Venit magno tardus amor. Prop. (à la première partie) et Turpe senilis amor (à la seconde). Genève, et Paris, Regnault, 1783, 2 part. en un vol. in-12 de 528 p.; avec un frontispice gravé à chaque partie. (Br., ou dem.-rel. m. 8 fr., Catal. Alvares) La première partie renferme une pièce de théâtre : L'Amour et la Folie, ou le Rosier retrouvé, pastorale mêlée de symfonies (sic) et de danses. Elle commence à la p. 138 et finit à la 172. « Cette pièce n'est qu'une vraie misère », dit Rétif dans la note qui

« Séance chés une amatrice, com-

la précède. On trouve à la fin du tome it de l'ouvrage suivant une Suite du Quarante-cinquenaire (ou livre intitulé : la dernière Aventure d'un homme de quarante-cinq ans). XXXV. La Prévention nationale, action adaptée à la scène; avec deux variantes, et les faits qui lui servent de base. La Haie, et Paris, Regnault, 1784, 3 v. in-12, ornés de 10 gravures. (dem.-rel. 6 fr. 50 c.; dem.-rel. mar. 12 fr., Catal. Alvares) Le premier volume contient « la Prévention nationale ». comédie en cinq actes et en prose, son analyse, la seconde variante de « la Prévention nationale » (en cinq actes et en prose), rendue à la manière de Shakspear, c'est-àdire sans unité-de-temps ni de lieu, afin de pouvoir tout mettre en tableaux vivants, sous les ïeux des spectateurs. Le second volume contient la première variante de la Prévention nationale », comédie en cinq actes et en prose, et les Faits qui servent de base à «la Prévention nationale», qui sont continués dans le tom. 111, dernier volume dans lequel on trouve, en outre, l'analyse de « la Dernière Aventure d'un homme de quarantecinq ans (Voy. le nº précédent). A la fin de ce troisième volume, ou trouve une correspondance de Mile Minette de Saint-Léger, plus tard Mes de Colleville, auteur de pièces de théâtre et de romans. Cette personne est désignée dans ces lettres sous le pseudonyme de Félisette. Ce n'est que plus tard, dans le « Monsieur Nicolas », que Rétif a cru devoir lui restituer son vrai nom. M. Ch. Monselet nous apprend que sur les instances de l'astronome Lalande, qui s'inté-ressait à Mile de Saint-Léger, Rétif consentit à faire des cartons pour le restant de l'édition de « la Prévention nationale » et il retrancha une lettre latine qui avait trait à cette jeune personne. Les Faits qui servent de base à la Prévention nationale ont été tirés à part. Genève, et Paris, Regnault, 1784, in-12. XXXVI. (La Paysane pervertie, ou les Dangers de la ville), ou Histoire effrayante et morale d'Ursule, dite la Paysane-pervertie. mise-nouvellement-au-jour, d'a-

près les véritables lettres des personnages, fournies par Pierre P\*\*\* frère-ainé d'Ursule ét d'Edmond : et publiée par l'auteur du «Paysanperverti». Imprimé à La Haie, et se trouve à Paris, chés le libraire indiqué au frontispice de la Ir partie du Paysan, 1784, 8 parties formant 4 vol. in-12, ornés de 36 gravures, très-belles. (Cart. non rog. 20 fr., Catal. Alvarès) Chaque vol. contient à la fin une table explicatives des gravures, avec ce titre : « les Figures de la Paysane pervertie. Le 4e volume contient (p. 301): la Complainte du Paysan et de la Paysane chantée dans leur pays; elle a cinquante-six couplets, sur l'air de la romance de Gabrielle de Vergy. Elle est suivie d'une Revue des ouvrages de l'auteur. « Bien que « datée de 1784, « la Paysane » ne parut qu'au mois d'août de l'année suivante, à cause des difficultés de la censure. Sur le
compte-rendu de l'abbé Terras-« son , elle avait été rayée du re-« gistre des permissions par le garde des sceaux Miromesnil. Ce fut M. de Villedeuil, alors ministre, qui l'autorisa sous le « titre des Dangers de la ville, que « nous venons de transcrire. Il « faut cependant que des exem-» plaires portant le titre de « la Paysane « se soient glissés dans « le commerce, et, en outre, que « Rétif ait fait plus tard imprimer « d'autres couvertures, car le bel exemplaire non rogné sortant · de la bibliothèque de Guilbert « de Pixérécourt, et également daté de 1784, porte ce titre : La · Paysane pervertie, ou les Dangers · de la ville, etc. Avec 114 estampes. « Par l'auteur du « Paysan per-« verti ». Imprimé à La Haie, et « se trouve à Paris, chés la dame Ve Duchesne, 1784. Au verso de ce titre, on lit, après un avis de l'é-« diteur au lecteur : « Cet ouvrage « complète « le Paysan ». Les deux « ont ensemble 114 estampes ». « Enfin, sur le titre du quatrième « volume, au lieu de: « avec 114 estampes », il y a : « avec 116 es-tampes ». La Revue des ouvrages · n'existe pas sur l'exemplaire de « Guilbert de Pixérécourt. Sur l'é-

a dition autorisée par le ministre,

« un carton très-bien fait a été · appliqué sur le titre primitif « (on le distingue en le présentant « au grand jour), auquel il sub-« titue celui-ci : « Les Dangers de la ville, on Histoire d'Ursule R\*\* « faite sur les véritables lettres « des personnages ». Imprimé à · La Haie, 1785. Ce sont ces con-« tradictions, résultant de nom-« breux trafics de Rétif et de la « facilité que lui donnaient ses « connaissances pratiques en typographie pour tirer parti plu-« sieurs fois de la même mise en « œuvre, ce sont ces contradic-. tions, disons-nous, qui ont tou-« jours égaré les bibliophiles dans « la classification de ses ouvrages. « Il existe une autre Paysane per-· vertie, ou les Mœurs des grandes « villes; elle est de Nougaret, et « parut en 1777 • (1). XXXVII. Théâtre de N.-E. Rétif de la Bretonne. Paris, veuve Duchesne, 1770-95,5 vol. in-12. Ce Théâtre se compose de dix-huit pièces de diffé-rents genres (2), dont quelques-unes ont été essayées sur les théàtres forains, mais sans succès. L'auteur n'en était pas moins persuadé qu'elles étaient des chefsd'œuvre. En prenant, dit-il, les pièces de mon théâtre, deux bagatelles exceptées, les comédiens auront du monde et de l'argent, encore que je tombe à chaque représentation. Ces dix-huit pièces sont: tom. 1er, 1º la Prévencion-nacionale, action adaptée à la scène, en ciuq actes et en prose, la même, sans réimpression, que celle imprimee sous ce titre en 1784, mais sans les deux variantes ni les faits; 2º la Fille-naturelle, ou la Mère impérieuse, drame en cinq actes, en prose; 3º la Cigale et la Fourmi, fable dramatique en cinq actes, en prose; 4º le Jugement de Paris, ballet parlé en cinq actes (en prose). Tom. 11, 50 les Fautes sont personèlles, drame en cinq

actes: 60 Sa Mère l'alaita, comédie en quatre actes; 7º la Marchande de modes, ou le Loup dans la bergerie, comédie mêlée d'ariettes, en quatre actes; 8° la Matinèe du père-de-famille, bagatelle en un acte; 9° Epiménide, pièce en trois actes, mélée de chants et de marches. Tom. 111, 10° la Sage Journée, ou le Nouvel-Epiménide, comédie en cinq actes (le cinquième acte est formé du « Miroir des familles », comédie en un acte); 11º le Pèrevalet, ou l'Epouse aimée dans son fils (sic), com. en trois actes ; 12º le Boule-Dogue, ou le Congé, comédie en deux actes. Tom. IV, 13° le Libertin-fixé, comédie en cinq actes; 14º l'Amour-muet, ou le Prétendu clairvoyant, comédie cinq actes, avec des scènes gazées ; 15° Edmond, ou les Tombeaux, tragédie en cinq actes et en prose. Tom. v, 16º Sa Mère l'alaita , pièce en trois actes et en prose, même pièce que celle du second volume. réduite de quatre en trois actes; 17º l'Epouse comédiène, ou la Scénomane, comédie en trois actes. avec des ariettes; 18º l'An-deux mille, comédie hérorque, mélée d'ariettes, en trois actes. XXXVIII. Les Françaises, ou xxxiv Exemples choisis dans les mœurs actuelles, propres à diriger les filles, les femmes, les épouses et les mères. Neuchatel, et Paris, Guillot, 1786, 4 vol. in-12 de 272, 312, 312 et 324 pag., avec 34 gravures numérotées (broch. 12 fr., Catal. Alvarès). Chaque volume est particulier à l'une des situations indiquées du beau sexe. L'adresse de Guillot, libraire, n'est que sur le premier volume; les trois autres ne portent que cette indication: A Neuchâtel, et se trouve à Paris. XXXIX. Les Parisiennes, ou XL Caractères généraux pris dans les mœurs actuelles, propres à servir à l'instruction des personnes du sexe : tirés des Mémoires du nouveau « Lycée-des-Mœurs ». Neuchâtel, et Paris, Guillot, 1787, 4 vol. in-12 de 300, 388, 392 et 380 pag., avec 20 grav. numérotées (broch. 15 fr., cart. non rogné 12 fr., Catal. Alvarès). Le premier volume contient les Jeunes Filles et les Filles à marier; le deuxième, les Niles Ma-

<sup>(1)</sup> M. Ch. Monselet.

<sup>(2)</sup> Nous en donnons lei la nomenclature dans l'erdre de l'exemplaire que nous avons judis vu dans la bibliotheque de M. de Solenne, unnaculement il différait de celai donné par M. Ch. Monselet, mais encore il contensit une pièce de plus que n'en indique le biographe de Résif: la première version de sa Mére l'allaita, en quatre Actes.

riées, les Mariées depuis 3 ans: le troisième, les Epouses à imiter : à fuir: le quatrième, les Jaes Mères, et de Grands-Enfants. L'adresse de Guillot n'est encore que sur le premier volume. XL. Le Paysan et la Paysane pervertis, ou les Dangérs de la ville; Histoire récente, mise au jour d'après les véritables lettres des personnages. Imprimé à La Haie, 1784, 8 vol. in-12, avec 120 gravures (broch. 38 fr., demirel. mar. 50 a 55 fr., Catal. d'Alvarès). « Ce sont deux romans augmentés, entièrement rema-niés et fondus ensemble. Cette « édition, bien que datée de « 1784, ne vit le jour qu'en fé-« vrier 1787. Afin de faire tomber « les contrefaçons, Rétif l'imprima en petits caractères, 33 lignes à « la page. Elle est surchargée d'in-· cidents oiseux et de morceaux « détachés, intitulés: Juvénales ». Nous lui préférons les deux versions distinctes (1). XLI. Les Nuits de Paris, ou le Spectateur nocturne. Avec cette épigraphe :

Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent; Illa pudore vacat, liber amorque metu. Ov.

Londres, et Paris, chés les libraires nominés en tête du catalogue, 1788-94, 16 parties en 8 vol. in-12, avec 18 gravures. La pagination est suivie jusqu'à la fin de la 14e partie, qui s'arrête à la pag. 3359, et qui, dans l'esprit de l'auteur, devait être la dernière, car après la table on lit : Fin de la quatorzième et dernière partie . Ce furent les événements qui engagèrent Rétif à continuer les Nuits. La quinzième partie a ce titre spécial : La Semaine nocturne : Sept Nuits de Paris, qui peuvent servir de suite aux III-CLXXX déjà publices. Ouvrage servant à l'Histoire du Jardin du Palais-Royal. Avec cette épigraphe : Les Extrêmes se touchent. Paris , Guillot , 1790, in-12 de 164 pag. La seizième partie est extraordinairement rare; elle a peu circulé, à cause des frayeurs du libraire, qui finit par la retirer de la vente. En voici le titre : Les Nuits de Paris, ou le Spectateur nocturne. Avec cette épigraphe : Je ne m'apitoye pas sur un Roi: Que les Rois plaignent les Rois; ie n'ai rien de commun avec ces Gens-là; ce n'est pas mon prochain. « Drame de la Vie », p. 1332. Tome huitième. Seizième partie. Paris, 1794, in-12. La pagination continue « la Semaine nocturne », 269 à 564; avec une introduction de 4 pages, après laquelle est annoncée : « l'Estampe , Marieanne Charlote Cordai exécutée ». Cette estampe est la même qui figure dans « l'Année des Dames nationales ». Au bas de la p. 560, après la suite de la table, on lit: Fin de la xvie partie, tom. viii. Les pages suivantes sont remplies par des corrections et additions. La dernière ligne de ce volume est : Vive la République et la Montagne. Le libraire Mérigot ayant acquis, en 1791, l'édition des Nuits, fit faire de nouveaux titres à son nom. avec la dernière date. Les Nuits de Paris ont été contrefaites à Londres, en 1789, et ont été traduites en allemand, par extraits. Quelques critiques ont jugé cet ouvrage un recueil d'anecdotes insipides et scandaleuses; pourtant, les « Annales patriotiques », en annonçant les Nuits de Paris, à l'époque de leur publication, en parlèrent en ces termes: « Nous croyons faire « un présent agréable au public « que de lui présenter cet utile « ouvrage dans les circonstances « actuelles. Il éclairera les admi-« nistrateurs et les citoyens sur « tous les abus de la police dans · les grandes villes». M. Ch. Monselet, qui, dans son étude sur Rétif, a consacré six pages intères-santes aux Nuits de Paris, dit que, quoique mat ordonnées, elles renferment des parties saisissantes; qu'elles abondent en détails sur les choses et sur les hommes du temps, sur les journaux, sur les cafés, sur les promenades. La Semaine nocturne (quinzième partie), qui a été présentée à tort comme une production infâme, donne très au long les détails de l'arrestation de Rétif, à la suite d'une dénonciation faite au Comité du district de Saint-Louis-la-Cuiture, par son gendre Augé, qui l'accusait d'être l'auteur de trois libelles infames, entre autres du « Dom B. aux Etats-

<sup>(4)</sup> M. Ch. Monselet.

Généraux ». Traduit devant la Commune, Rétif se justifia aisément, tandis que son gendre fut reconnu coupable de calomnie. Toutes les pièces relatives à cet événement sontrapportées à la fin de la « Semaine nocturne ». Rétif est représenté dans presque toutes les gravures des « Nuits de Paris », avec son manteau et son chapeau à larges bords. XLII. Le Palais-Royal. Avec cette épigraphe : O tempora! ô mores!..... Cicero et Martialis. A Paris, au Palais-Royal d'abord; puis, partout, même chés Guillot, 1790, 3 vol. in-12, avec 3 grandes gravures, se pliant en trois (broch, 25 fr. , Catal. d'Alvarès). Rétif apportait de la bizarrerie jusque dans la construction des frontispices de ses ouvrages. Il lui est souvent arrivé de leur donner des faux-titres qui ne ressemblent point aux titres, ce qui a donné sujet à confusion chez les bibliographes qui ont eu à décrire ses livres : ils ont fait trois ouvrages différents du «Palais-Royal», parce qu'ils ont copié indifféremment titres et faux-titres. Voici les titres des trois parties qui composent cet ouvrage : Tom. 1er, les Filles de l'Allée des Soupirs, Tom. 11, les Sunamites. Tom. III, les Converseuses. Les faux-titres portent au con-traire: Tom. 1et, les Filles du Pa-lais-Royal. Gravure: les trentedeux Filles dans l'Allée des Soupirs. Tom. 11, les Sunamites au Palais-Royal. Gravure : le Cirque. 48 femmes; des musiciens jouant sur une estrade drapée. Tom. III, les Exsunamites au Palais-Royal. Gravure : la Colonade. 43 femmes. Cet ouvrage est autant recherché pour les trois grandes gravures, qui sont la reproduction piquante des modes du temps, que pour le texte. « Les faiseurs de dictionnaires, dit M. Ch. Monselet, ne manquent jamais d'ajouter à la mention du Palais-Royal ces mots: « production infame ». Il serait au moins convenable qu'ils n'exprimassent pas leur opinion sur un livre qu'ils n'ont pas lu. Le Palais-Royal n'a rien de plus « infâme » que « le Paysan perverti » et « les Contemporaines ». XLIII. La Semaine nocturne, etc. 1790. (Voy. le

nº XLI.) XLIV. L'Année des Dames nationales, ou Histoire, jour par jour, d'une femme de France. A Genève, et se trouve à Paris, chés les libraires indiqués à la tête de mon catalogue, 1791-94, 12 vol. in-12, dont la pagination se continue de 1 à 3825, ornés de 42 gravures, dont une représentant l'exécution de Charlotte Corday (broch. 22 fr., Catalogue Alvares). Cet ouvrage est divisé par mois et en zones, M. Ch. Monselet a consacré six pages à la description de ce livre; nous ne lui emprunterons que ce qui suit : « Cette collection est peut-être plus inouië que les Contemporaines » par la variété et l'originalité des sujets. Rétif y a replacé les historiettes du « Monument du Costume » (V. le nº xIII); elles forment les quatre ou six prem. nouvelles des prem. six mois de l'année. Il y a un assez grand nombre d'exemplaires qui portent ce titre cartonné par dessus l'ancien : Les Provinciales, ou Histoire des filles et femmes des provinces de France, dont les Aventures sont propres à fournir des sujets dramatiques de tous les genres. Avec « cette épigraphe : Nulla diù Fœmi-« na pondus habet, Propert, Paris, « Ha politus habet, fropers, a., y. S. Garnery 1797 » (d. rel. 35 f., Catal. Alvarès). XLV. L'Anti-Justine, ou les Délices de l'Amour, par M. Linguet, avocat au et en Parlement. Avec cette épigraphe: Casta placent superis. - Manibus puris sumite (cunnos). Avec 60 figures. Au Palais-Royal, chez la veuve Girouard, très-connue, 1798, 2 part. in-12, dont la première va jusqu'à la page 204, et la seconde de 207 à 252. Ouvrage que M. Ch. Monselet a fait connaître le premier. C'est un livre obscène, que Rétif a eu l'infamie de publier comme un livre posthume de l'avocat Lin-guet. Il n'a pas été terminé d'im-primer, car l'exemplaire qu'a vu M. Ch. Monselet, qui le croit unique, a deux feuilles d'éprenves, corrigées de la main même de Rétif, reliées à la suite de la p. 252, qui comprennent des variantes de la première partie, de plus, deux dessins (obscènes) à l'encre de Chine, portant les nos 15 et 21, et

une gravure (décente) entièrement terminée. « Rétif, dit M. Ch. Monselet, a composé sans doute l'Anti-. Justine à la casse, dans le silence de sa pauvre petite imprimerie. Quoi qu'il en dise,
c'est une éruption de désirs · odieux, où l'on trouve cynique- ment dramatisés des épisodes · de sa propre vie, obscène supplément de Monsieur Nicolas (Voy. · le n° LII). Espérons, pour l'honneur de sa mémoire, que Rétif
a rêvé la plupart des aventures · où il se montre comme le héros : c'est assez, du reste, son habi-« tude, comme nous l'avons dit, de suppléer par l'imagination à · la réalité. Mais n'allons pas plus · loin : il est impossible de citer · quatre lignes de ce livre.... » XLVI. Les Nouvelles Contemporaines, ou Histoire de quelques femmes du jour. Paris, Soc. typogr., 1892, 2 vol. in-12, avec le portrait de l'auteur (broch. 12 fr., Catal. Alvares. Le prix originaire était 5 fr.). Histoires libres, choisies des œuvres de Rétif. Orthographe régulière. XLVII. Les Posthumes; Lettres reçues après la mort du mari par sa femme, qui le croit à Florence; par feu Cazotte. Avec cette épigraphe : Lhetum non omnia finit. Propert. Impr. à Paris, à la maison; se vend chés Duchesne, 1802, 4 vol. in-12, avec une gravure en tête de chacun d'eux (celle du 4º est assez nue) (7 fr. 50 c.). « Cet ouvrage est « terminé par une série d'une in-« vention étrange: les Revies, Ilis-· toire de M. Nicolas, refaites sous · un autre hypothèse. Selon Rétif, · pour que l'homme pût être heu-· reux, il lui faudrait deux vies connexes et sans intervalles : reviere serait sa véritable vie, et son expérience rectifierait alors les mêmes circonstances par lesquelles il repasserait avec les · mêmes personnes. D'après ce · point de départ, Rétif recom- mence quelques unes de ses · aventures, et leur donne un dé-· nouement à son gré. Je ne crois · pas que la personnalité puisse être poussée plus loin que cela. · Ces Revies sont pour la plupart · d'un genre graveleux (1) ». Les (1) M. Ch. Monselet

Posthumes furent saisies par la police, qui ne saisissait alors que très-rarement. XLVIII. Histoire des campagnes de Maria, ou Episodes de la vie d'une jolie femme. Ouvrage posthume publié (avec une Vie de Rétif de la Bretonne), par Cubières-Palmezeaux. Paris, Guillaume, 1811, 3 vol. in-12 (broch. 15 fr. 50 c., Catal. Alvarès. Le prix originaire était de 6 fr.). La Vie de Rétif remplit le premier volume. M. Ch. Monselet pense que les Episodes de la vie d'une jolie femme ont été, pour la plu-part, choisis dans « l'Année des Dames nationales », ainsi que cela avait été déjà pratiqué pour les « Nouvelles Contemporaines ». Biographies de famille. XLIX. La Vie de mon Père; par l'auteur du « Paysan perverti ». Avec cette épigraphe :

Omnia non pariter rerum sunt omnibus apla, Fama nec ex æquo ducitur ulla jugo. Prop. Neuchatel, et Paris, veuve Du-chesne, 1779, 2 vol. in-12 de 152 et 139 pag., avec 14 gravures et 2 jolis médaillons. Cet ouvrage parut à la Saint-Martin de 1778, sous la date de 1779. Deuxième édition. 177... On ne trouve pas l'annonce de cette deuxième édition dans le « Catalogue hebdomadaire de 1780 à 1787. Troisième édition. Neuchâtel, et Paris, Ve Duchesne, 1788. 2 vol. in-12 de 232 et 222 pag., avec les 2 médaillons et les 14 gravures (broch. 10 fr., Catalog. Alvarès). C'est une quatrième édition de cet ouvrage qui a été imprimée sous le titre de Monsieur Rétif, ou la Vie de mon père, sans nom d'auteur. Paris, librairie et imprimerie de De Soye et Bouchet, 1853, in-4 de 32 pages à 2 colonnes, avec gra-vures sur bois imitées de l'originale. Cette réimpression fait partie d'une « Bibliothèque des poètes et des romanciers chrétiens ., publication à 4 sous la livraison, commencée par M.M. De Soye et Bouchet. La Vie de mon père a été traduite en allemand par Guill .-Christ. Sigismond Mylius, et imprimée à Berlin. Quoique le fond de cet ouvrage soit d'une grande simplicité, la lecture en est très-attachante. On y trouve des détails pleins de vérité, et d'une naïveté

précieuse. L. La Femme infidelle. La Haie, et Paris, Maradan, 1788, 4 vol. in-12, ensemble de 979 pag., dont la pagination se suit. Orthographe a peu près régulière. Un avant-propos de 10 pag. est signé : Maribert - Courtenay. Roman qui contient le tableau le plus hideux des désordres de la femme de Rétif (Agnès Le Bègue), et dans le-quel elle est traitée d'une manière odieuse; ce roman a pourtant été, par une erreur bien singulière, attribué à cette femme. Ll. Ingénue de Saxancour, ou la Femme séparée : Histoire propre à démontrer combien il est dangereux pour les filles de se marier par entétement, ét avec précipitation, malgré leurs parents. Ecrite par elle même. Liége, et Paris, Maradan, 1789, 3 part. in-12 de 248, 240 et 260 p. Chaque volume contient, en manière d'intermède, une pièce de théâtre; le premier volume : le Loup dans la bergerie; le deuxième volume : la Matinée du père de famille et, en outre, la Lettre de Piron, ainsi que son Ode sur son Voyage à Beanne; le troisième volume : Epiménide, comédie en trois actes. Ingénue Saxancour est l'histoire de la fille ainée de Rétif de la Bretonne, histoire désolante et sans doute exagérée à dessein. On a peine à concevoir comment Rétif ose ainsi dévoiler les turpitudes de son ménage et de sa famille. L'immolation personnelle a ses bornes; et dans Ingénue, comme dans la Femme infidèle, il les a franchies sans véritable intérêt pour le lecteur. M. Alex. Dumas a aussi pris la fille ainée de Rétif pour sujet d'un roman qu'il a publie sous le titre de Ingenue (voy. le no LXVIII). LII. Monsieur Nicolats. ou le Cœur humain dévoile. Publié par lui même. Avec cette épigraphe : 'Eên 'ékâstos mandáken komizai. Suam quisque pellem portat. Imprimé à la maison, et se trouve à Paris, chés le libraire indique au frontispice de la dernière partie, 1794-97, 8 tomes en 16 vol.in-12,ensemble de 4,840 p., car la pagina-tion est suivie (20 à 24 fr.). Le titre du premier volume annonce des gravures qui n'ont jamais étéfaites. C'est une autobiographie de l'auteur. Cet ouvrage a été jugé contradictoirement. Les critiques sévères ont dit que c'était un tissu de sottises; et pourtant, après l'a-voir terminé, l'auteur écrivit sur une pierre de l'île Saint-Louis: « Je puis mourir, j'ai fini mon grand ouvrage. La vanité de Rétif brille particulièrement à l'occasion de son « Monsieur Nicolas»; il a été jusqu'à mettre pour adresse de vendeurs sur les 14e, 15e et 16e vo-lumes : Se trouve à Paris, et chès tous les libraires de l'Europe; car cet ouvrage est pour toute la terre! Les résurrectionnistes d'un engouement passé pour les ouvrages graveleux, ainsi que les adentes de l'école réaliste, ont jugé celui-ci au-trement. M. Ch. Monselet n'hésite pas à dire que « de tous les ouvrages de Rétif de la Bretonne, Mon-· sieur Nicolas est sans contredit le plus extraordinaire. D'ailleurs, il les résume tous. Dans le genre « roman, je n'hésite pas à placer « presque au même rang et à considerer comme trois productions phénomenales : les Confessions de J .- Jacq. Rousseau, Monsieur « Nicelas et les Mémoires de Casa-« nova. On sent bien que les ques-· tions de morale sont ici réser-« vees ». - On ne doit pas se dissimuler que ce sont les récentes études littéraires sur Rétif de la Bretonne, par Gérard de Nerval, MM. Ch. Monselet et Matharel de Fiennes, qui ont fait naître chez un certain nombre d'amateurs de crudités la curiosité de lire les ouvrages de ce fécond livrier qu'ils avaient cent fois rencontrés sur les quais sans songer à les ouvrir. De là aussi les prix presque fabuleux auxquels les a portés un libraire collectionneur. Grace aux proneurs de Rétif, ses livres, imprimés avec des têtes de clous, sur papier à sucre, ont aujourd'hui, comme les médailles greeques et romaines, une valeur qui se cote d'après leur rareté, et nous avons fait connaître le prix de chacun d'eux dans le conrant de cet article. — Ouvrages tirés de ceux de Rétif de la Bretonne. - LIII. Les Dangers de la seduction et les faux pas de la beauté; par R. de L. B. Paris, les marchands de nouveautés, 1846,

in-18 de 5 feuill, (3 fr.). LIV. Les Roses et les Epines du Mariage; par R. de la B. Ouvrage revu et corrigé. Paris , les march. de nouv., 1847, in-18 de 5 feuill. (3 fr.). LV. La Belle Cauchoise, ou les Aventures d'une Paysanne pervertie. Ouvrage revu et corrigé. Paris, les mêmes, 1847. in-8 de 5 feuill. (3 fr.). LVI. Haine aux Hommes, ou les Dangers de la séduction; par M. R. de la B., etc., etc. « Spéculations des « colporteurs, dit M. Ch. Monselet, · qui ont fait copier et défigurer · par leurs commis quelques Nouvelles de Rétif, pour en compo-· ser ces petits livres, grossière-· ment imprimés et illustrés avec · des images d'almanachs. La « même historiette est souvent · reproduite par eux sous trois ou quatre titres différents. Mais · notre investigation ne descendra « pas plus avant dans ces bour-· biers de la librairie ». LVII. Les Communistes de 1780 (d'après le roman de Rétif de la Bretonne, intitulé: « les Contemporaines », etc.), par M. Xavier (Aymon) de Monté pin. Impr. en feuilletons dans le journal « l'Assemblée nationale » no des 26 et 28 avril, 1er et 2 mai 1849. Dans ces feuilletons, M. X. de Montépin raconte que, passant sur le quai des Augustins, il acheta à l'étalage d'un bouquiniste le premier volume des · Contemporaines ., où se trouve une nouvelle portant ce titre : « les Associés, nouvel ordre de maçons, plus utile que l'ancien ». Selon lui , · cette nouvelle contient en germe tout ce qui s'est dit depuis le 24 février à propos des associations de travailleurs, au Luxembourg, dans les banquets, dans les journaux et jusqu'à la tribune de l'Assemblée constituante». C'est cette Nouvelle que M. X. de Montépin a repro-duite, en l'arrangeant, pour en tirer des analogies et des allusions politiques. - Sur Rétif de la Bretonne et sur ses Ouvrages. -LVIII. Notice sur Rétif de la Bretonne, Impr. en trois colonnes dans · le Journal de Paris » du 9 février 1806. Notice très-peu bienveillante, et dans laquelle on di-sait : « M. Nicolas Rétif de la Bretonne vient de mourir à Paris, âgé

de 68 ans, dans la misère et l'obscurité. Sa vie elle-même ne fut qu'un triste roman, dont la moralité pourrait être celle-ci : que le taient sans conduite est un mauvais présent du ciel ». Les deux filles de Rétif de la Bretonne, Mme Vignon . et Mme venve Rétif-d'Annay, publièrent dans le nº du 15 une courte lettre critique de cette Notice anonyme, lettre que M. Ch. Monselet a reproduite pag. 80 de son Etude sur Rétif. LIX. Notice sur Restif de la Bretonne; par A .- J .- Q. Beuchot. Impr. dans « la Décade philosophique», du 11 avril 1806. Le nº du 16 juin du même journal contient une lettre de Jouvneau-Desloges sur le même personnage. LX. Vie de Réif de la Bretonne; par Michel Cubières. 1811, in-12. Formant le 1er vol. de « l'Histoire des Campagnes de Maria ., etc., ouvrage posthume de Rétif (Voy. le nº XLVIII). LXI. Restif de la Bretonne; par W-s. (Ch. Weiss), avec des notes de A.-J.-Q. Beuchot. Notice imprimée dans « la Biographie universelle », tom. xxxvii (1824), pag. 391-97. LXII. Causeries sur la Littérature et sur les Arts : Restif de la Bretonne; par M. S .- Henry Berthoud. Impr. dans le journal « la Presse », nº du 4 septembre 1836. . Dans cet article, le plus mensonger qui ait été écrit sur l'auteur des « Contemporaines », au dire de M. Ch. Monselet, M. Berthoud répète « cette étrange erreur commise par plusieurs Biographies générales : La femme de Rétif ayant été assassinée par son gendre, le 30 juin 1795, il se remaria l'année suivante, avec une femme de 65 ans; M. Berthoud fait mourir Rétif dans la rue Pastourel: il le fait s'enivrer dans des verres sales; il le représente malmenant une vieille femme et vomissant des invectives contre ses deux files. Le cœur se soulève de dégoût à la lecture de ces invectives. Hâtons-nous de dire toutefois que « la Presse » publia, dans son no du 27, une rectifica-« tion, envoyée par un des petitsa fils de Rétif de la Bretonne ». LXIII. Restif de la Bretonne (par un anonyme). Notice impr. dans « la Biographie univers, et port, des

contemp. », tom. tv (1838), p. 1086-88, et que nous avons mise à profit. LXIV. Rétif de la Bretonne; par M. Ch. Monselet. Impr. en feuilletons dans « le Constitutionnel », nºº des 17, 18 et 19 août 1849. Esquisse qui a servi de base à l'étude publiée par l'auteur, en 1854. LXV. La Vie littéraire au XVIIIº siècle. Les Confidences de Nicolas (Rétif de la Bretonne), par Gérard de Nerval. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », du 15 août au 15 sept. 1850. Voici les titres de chacun de ces articles : 1° Les Années de jeunesse de Nicolas (15 août); 2º les Amours et les Mariages (1er sept.); 3º les Romans, les OEuvres confidentielles, la Vieillesse de Restif (13 sept.). Réimprimé dans «les Illuminés, récits et portraits», de l'auteur (1832, in-12). « Ces Con-« fidences disent l'homme plutôt « que l'écrivain, et plutôt l'a-« moureux que l'homme; elles « ne montrent qu'un côté de Rétif « de la Bretonne. En outre, M. de « Nerval (Gérard Labrunie) partage avec les biographes la « croyance dans le troisième ma-« riage avec Jeannette Rousseau; « mais cette part accordée aux « susceptibilités de la critique, il · ne reste qu'à mentionner la grace de son récit et sa bonne volonté manifeste à remettre en « question la valeur méconnue du « romancier » (1). LXVI. Rétif de la Bretonne; par Ch. Matharel de Fiennes. Notice impr. en feuilletons dans « le Siècle » en 1851, et reproduite dans le journal « l'Entr'Acte », no des 29 et 30 octobre de la même année. LXVII. Rétif de la Bretonne. Sa vie et ses amours; documents inédits; ses malheurs, sa vieillesse et sa mort; ce qui a été écrit sur lui, ses descendants : catalogue complet et détaillé de ses ouvrages, suivi de quelques extraits; par M. Ch. Monselet. Paris, Alvarès fils, 1854; ou avec un nouveau titre, Paris, A. Aubry, 1838, in-16 de 212 pages, avec un joli portrait et un fac-simile. Tiré à 520 exemplaires : 400 sur papier vergé, 6 fr.; 60 sur papier vélin, 9 fr.; 40 sur papier de

Hollande, 12 fr., et 20 sur papier rose, 15 fr. Monographie faite avec un très-grand soin, et dans laquelle les ouvrages de Rétif de la Bretonne, que M. Ch. Monselet a tous vus, sont décrits avec une précision presque trop minutieuse; car, l'exactitude requérait-elle que M. Monselet mentionnat les épigraphes et les sleurons que Rétif changeait plusieurs fois sur les titres d'un ouvrage composé de plusieurs volumes? la liste des gravures qui ornent telles ou telles productions, etc.?LXVIII. Ingénue; par Alex. Dumas. Impr. en feuilletons dans le journal « le Siècle » du 30 août au mois d'octobre 1854, en 2 vol., et publiés séparément dans la même année par le libraire Cadot, en 7 vol. in-8, au prix de 52 fr. 50 c. C'est l'histoire de la fille ainée de Rétif et de son mari, mélée à celle de toute la famille. Ce roman renfermant des faits blessants pour la mémoire du gendre de Rétif, les petits-enfants de celui-ci signifièrent à M. A. Dumas d'avoir à suspendre sa publication. Rétif ayant écrit lui-même l'histoire de sa fille sous le titre de l'Ingénue de Saxancour, etc. (voy. le no LI), il serait curieux de vérifier ce que M. A. Dumas, ou ses secrétaires, ont emprunté à l'ou-vrage de Rétif. LXIX. Rétif de la Bretonne, drame-vaudeville en trois actes. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, vers 1855. Pièce qui a été jouée une vingtaine de fois, et qui, pourtant, ne paraît pas avoir été imprimée. Le rôle de Rétif était rempli par M. Manuel, le même qui a tenu depuis le rôle de Philippe d'Autriche dans « la Moresque » de M. Gab. Hugelmann, en remplacement de M. Luguet. LXX. Le Véritable auteur de quelques ouvrages de Restif de la Bretonne; par P. L. Jacob (bibliophile) [M. Paul Lacroix]. Impr. en deux articles dans « le Bulletin du Bouquiniste », année 1857, pag. 372-74, 393-94. Recherches reproduites dans l'article que nous venons de donner. RÉTIF DE LA BRETONNE (L.), neveu du précédent. 1. Le Vade-Mecum maçonnique, extrait des statuts, rituels et règlements de l'ordre au

<sup>(1)</sup> M. Ch. Monselet.

rit écossais; esquisse historique sur la maconnerie. Discours d'initiation, poésies, etc. Paris, de Pimpr. de Lebègue, 1840, in-12 de 54 pag. II. Suite du Vade-Mecum maconnique. 2º degré. Idem, du 3º degré. Paris, de l'impr. du même. 1841, in-12 de 48 et 28 p. III. L'Universaliste, chant maconnique. Paris, de l'impr. de Fournier, 1843, in-8 de 4 pag. IV. L'Inauguration au temple maçonnique, le 24 juin 1843. (En vers.) Paris, de l'impr. de Lebègue, 1843, in-8 de 4 pag. V. Le Chroniqueur populaire. Episodes de l'armée d'Italie. Première livraison. Vaugirard, Delacour, 1845, in-8 de 32 pag. L'ouvrage avait éte promis en 16 livraisons, à 30 c. VI. Le Barde de la grande famille. Paris, René, 1847, in-18 de 36 pag. Vers et chansons. XII. La Liberté de 1848. (Chanson.) Paris, de l'imprimerie de Mae Bouchard-Huzard, 1848, in-8 de 2 pag. VIII. Epître sur les causes de la situation morale et matérielle de la Maçonnerie francaise. Paris, de l'impr. de Lebon, 1852, in-8 de 12 pages. IX. Vade-Mecum du premier degré de l'ordre maconnique au rit écossais. Paris. de l'impr. de Lebon, 1833, in-8 de 7 feuil. X. Il faut. (En vers.) Paris, de l'impr. de Soupe, 1835, in-8 de 2 pag. Qualités qu'il faut posséder pour être franc-maçon. Voy. aussi Vignon Rétif de la

BRETONNE.

RETS DE SERVIES (le comte Émile de). Examen et réfutation de la péréquation adoptée par le Conseil général du Gard, session de 1845. Demande d'une nouvelle réparti-tion de l'impôt dans le département du Gard. Alais, de l'impr. de Veirun, 1846, in-8 de 80 pag.

†Retsin (F.-J.), docteur en sciences mathématiques et physiques, d'abord professeur de mathémat. supérieures à l'Athénée royal de Bruges, et depuis le mois de sep-tembre 1857 à celui de Gand; né à Bruges, en décembre 1821. Nous connaissons de M. le doct. Retsin. 1. La Théorie atomique, considérée dans ses bases et ses rapports avec des équivalents chimiques. Mémoire couronné au concours universitaire de 1845-46. Bruxelles, Lesigne, 1847, in-8. II. Théorèmes

TOME XII.

et Problèmes de géométrie et de trigonométrie rectiligne, Bruges, A. Bogaert, 1851, in-8. 2º edition. Première partie. Enoncés. Bruges, A. Bogaert, 1857, in-8 de 72 pag. (1 fr.). Deuxième partie. Démonstrations. Ibid., 1858, in-8 de 24 pages et 2 planches (60 c.). Troisième partie. Solutions des pro-blèmes. (Sous presse.) III. Exercices de mathématiques élémentaires (arithmétique et algèbre), suivis de nombreuses applications à la géométrie, à l'usage des athénées et des colléges. Livre premier. Bruges, Alph. Bogaert, 1854, in-12 de v-216 pag. (2 fr. 50 c.). V. Essai d'un cours élémentaire de trigonométrie rectilique. Bruges, A. Bogaert, 1857, in-8 de 54 pag., avec une pl. (80 c.). VI. Tables des carrés des nombres de 1 à 1000. Ibid., 1858, in 8 de 20 pag. Extraites de la troisième partie, encore inédite, des Théorèmes et problèmes de Géométrie. VII. Théorie nouvelle des asymptotes de l'hyperbole, impr. dans la « Revue de l'instruction en Belgique », en juillet 1858.

†RETSIN (Auguste), frère du précédent, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement à Bruges, agrégé de la Faculté de Médecine de l'université de Gand, médecin en chef de l'hospice d'aliénés (Saint-Julien) et de la maison de sûreté civile et militaire à Bruges; membre de la Société médico-chirurgicale et du conseil communal de la même ville; secrétaire de la commission médicale provinciale de la Flandre occidentale; né à Bruges, le 23 juillet 1823. On a du docteur Retsin : 1. De la structure intime du système nerveux central, périphérique et grand sympathique. Mémoire couronné au concours universitaire de 1845-46. Bruxelles, Lesigne, 1847, grand in-8 de xiv-256 pag., avec un Atlas de 27 pl. II. Rapport adressé à M. le ministre de l'intérieur de Belgique, sur l'enseignement de la médecine en France. Impr. dans les « Annales des universités de Belgique », t. x (1851). III. Des Maladies organiques et des troubles fonctionnels de l'estomac; lecons faites au King's Collège de Londres, par le docteur G. Budd; 13

traduites de l'angl. Bruges, Van Hee-Wante, 1854, in-8 de vj-185 pag. (1 fr. 50 c.). Extrait des « Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges », nonvelle série, 1. 2. IV. Mémoires et Observations, au nombre de sept. Imprimés dans les Annales de la Société médicochirurgicale de Bruges, première et nouvelle séries (1850-58).

RETTICH (J.-B.-V.). Die echte Freiheit. (Im verse.) Paris, gedruckt bei F. Didot, 1856, in-8 de 4 pag.

RETZ (Jean-François-Paul de Gondi cardinal de). Addition à l'article du t. vII, p. 548. I. Le Manifeste de M. de Beaumont. Paris, 1652, in-4. Voy. les « Mémoires de Retz », Genève, 1777, t. 11, p. 247. Il. Ses Mémoires. Edition collationnée sur les manuscrits authentiques de la Bibliothèque royale (avec les fragments restitués), augmentée de lettres inédites et de fac-simile, et publiée avec l'autorisation de M. le ministre de l'instruction publique. (Publiée par M. Gerusez, avec une Notice par l'éditeur). Paris, Heuguet, Comon, 1842, 2 vol. in-12 (7 fr.). III. La Conspiration de Fiesque. Réimprimée, en 1846, dans un volume intitulé « Petits Chefs-d'œuvre historiques » (Paris, F. Dilot, in-12). - Biographies particulières du cardin. de Retz. 1º Histoire de la détention du cardinal de Retz, et de ses suites; par J.-B. Durey de Meynières et L.-A. Le Paige. Vincennes (Paris), 1755, in-12. 2º Recherches historiques sur le cardinal de Retz; par V.-D. Musset. Paris, 1807, in-8. RECBELL (A.-M.), dép. de la province

d'Alsace. Lettre d'un Alsacien sur les Juifs d'Alsace. Paris, 1790, in-8. REUCHLIN (Jean). Comædia nova quæ Veterator inscribitur, aliás Pathelinus : ex peculiari linguá in romanum traducta eloquium ab Alex. Conniberto (masque de Reuchlin). Paris., 1512, in-18. Il existe de cette traduction une autre édition faite dans le même siècle; elle porte pour titre : « Patelinus, nova comœdia, alias Veterator, e vulgari lingua (Petri Blanchet), in latinum traducta eloquium» (per Alex. Conbertum). Parisis, 1543, in-8.

REUCHLIN (Frédéric-Jacques), docteur et professeur de théologie.

I. Clementis Romani extentiora doctrinæ monumenta. Argentorati, 1758, in-4. II. Systema morate hujus universi, sive de extremo terum omnium fine, commentatio philosophico-theologica, etc. Argentorati, J. Lorentz, 1767, in-4 de 51 p. REULIMET, pédicure, à Toulouse.
1. Traité des maladies cutanées des pieds, telles que cors, ognons, durillons, verrues, ongles, etc., dédié à la jeunesse, Toulouse, Corne, l'Auteur, 1852, in-8 (5 fr.). II. Manuel du Taupier parfait et universel, etc. Toulouse, Reulihet et Senac, 1854, in-12 de 30 p., avec 2 pl. (1 fr. 50 c.). III. Insecticide domestique. Procédés pour détruire toutes sortes d'insectes. Toulouse, Reulihet et Senac, 1854, in-12 de 8 p. (50 c.). TREUME (de) ou DEREUME (1) (Augre-Joseph), bibliographe belge, në à Maestricht (et non a Mons, comme on l'a dit), en 1807, fut crée capitaine d'artillerie dans l'armée belge, par suite de la révolution de 1830, fut mis peu de temps après en disponibilité; en 1835, il fut nommé officier de place à Charleroi; il a été depuis élevé au grade de capitaine à l'état-major places, et attaché au départ. de la guerre. Cet officier, pour occuper les loisirs que lui laissait son service, se mit, vers 1843, à s'occuper de bibliographie, en amateur. et fournit quelques petits articles et des notes à trois ou quatre recueils de la Belgique, tels que la « Revue belge », les « Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique », le « Bulletín du Bibliophile belge », etc. Nous lisons dans la « Biographie générale des Belges » (1850), que M. de Reume est membre de plusieurs sociétés savantes de Belgique et de France: ce scrait alors à ses petits articles et à ses notes qu'il devrait ses admissions, et en vérité il serait

<sup>(4)</sup> Feu le haron de Beiffenberg, qui n'eimait pas que l'on contestà l'origine ancienne, pourtant très-douteuse, de sa famille, se plaisant à décanoblir les autres : il contestait à M. de Reume la particule qualificative. La «Biographie générale des Beiges» (par M. P. Roger, anc. sous-priéct), Broxelles, C. Moquordt, 1850, in-8, p. 471, nous apprend pourtant que le père du isibliographe dont nous nous occupons, M. Pierre-Joseph de Reume, chef d'escudron au 300 de diagons, sous l'Emplie, appartient à une famille patricleme du Hainaut; mais la biographie contemporaine est si accommodante!

devenu académicien avec un bien léger bagage! Les articles de M. de Reume ayant presque tous été à part, nous allons les citer ici avec les opuscules qu'il a publiés. Nous connaissons de ce confrère en bibliographie : I. Recherches historiques sur Louis Elsevier et sur ses fils. 1846. Imprimé dans « le Bulletin et Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, année 1846, 5° livr. Anvers, Froment, in-8. II. Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier. (Traduites librement du hollandais de M. W.-J.-C. Rammelman-Elsevier.) Bruxelles, Wahlen et comp., 1847, gr. in-8 de 119 pages, avec portrait, armoiries, fleurons elseviriens et facsimile des signatures de tous les Elsevier (5 fr.). Quoique les Elsevier aient perdu de leur vogue, que la bibliomanie ait aussi ses modes et ses caprices, et que ces célèbres imprimeurs en aient subi les conséquences, ils resteront toujours les modèles de l'élégance et du goût en fait de typographie. Adry, Bérard, Charles Nodier, Motteley; MM. Ch. Pieters, J.-W.-C. Rammelman-Elsevier, auquel M. de Reume a dédié son livre, avaient frayé la voie à ce dernier. M. Rammelman a fourni particulièrement au zélé capitaine d'artillerie les bases de son travail, les principales recherches et la plupart des pièces jus-tificatives; mais celui-ci a glané encore avec bonheur, malgré ses devanciers, et a ramassé quelques épis qu'ils avaient négligés. Nous ne le chicanerons pas sur certaines formes de style, sur quelques fau-tes d'impression, qu'il faut plutôt imputer à M. Wahlen, et nous le louerons sans réserve pour avoir présenté dans une langue universelle des renseignements qui risquaient de rester inconnus à beaucoup de personnes même instruites. Inspiré par un amour sincère, il n'a oublié aucun moyen en son pouvoir pour relever l'hommage qu'il vient de rendre à la mémoire des Elsevier. Les Belges surtout lui doivent des remerciments, puisqu'il s'est occure d'une noble famille d'industriels originaires de la Belgique, attendu que le pre-

mier de ses membres établi en Hollande est désigné comme un relieur de Louvain, et qu'il commença, en qualité de libraire, par vendre les livres qu'imprimait Plantin. M. de Reume n'en restera pas là. Il promet des Annales elséviriennes, sur le plan adopté par M. Renouard à l'égard des Aldes. Nous ne saurions trop encourager de pareilles entreprises, et c'est avec une vive satisfaction que nous voyons un officier, dédaignant l'oisiveté des garnisons, utiliser ses loisirs (1). III. Variétés bibliographiques et littéraires. Bruxelles, Dewasme, 1847, gr. in-8 de 204 pag.,

(1) Telie est l'opinion qui a été écrite pour

(4) Telle est l'orinion qui a été écrite pour paraître avec une signature; mais en voici une autre qui devait paraître anonyme dans nos Supercheries. Nous ne sommes pas faché de les rapprocher icl, pour que l'on aperçoise une fois de plus le rôle peu honorable que joue souvent le critique à conscience double:

« M. A. Dereume (sic.), capitaine d'artillerie ar saite des événements de 3850, ayant eté mis par saite des événements de 3850, ayant eté mis de lettres, le critique à conscience de lettres, de l'estre de lettres de lettres de lettres en bibliographe, quoique étranger aux premiers étément de la selence: il a commencé par traduire librement du holiandais un meuce par traduire librement du holiandais un meuce par traduire librement du holiandais un meuce par traduire librement du holiandais un mence par traduire librement du holiandais un ouvrage de M. W.-J.-C. RAMMELMAN-ELSEVIER, lieutenant d'infanterie dans l'armée hollandaise, intuité la lieutenant d'infanterie dans l'armée hollandaise, ileutenant d'infanterie dons l'armee hollardaise, inituité: Étikométer van een onderzock omtrens de Elseviers. Utrecht, 1885, in-8 de 54 et 40 pp. qui n'a pas eté mis dans le commerce. Cette traduction accompagnée de vignettes, de portraits, de fac-simile, et currichie de quelques notes insignifiantes et de fautes du cri du tratist, de fac-simile, et leuris flecher sistematics. Est est est de la leuris de la leuristic de la le intitule : Uitkomsten van een onderzoek omtrent

rent également dupes; mais, à L'trecht, on fut moins indulgent, comme on peut le voir par les remarques que M. Drieling a insérées dans la Kronyk vasihet historish geselachap le Utrecht (Billetin de la societé historique d'Utrecht), 1847, pages 106-114. « M. le capitaine Dereume, flatté du compli-ment que lui a adresse M. Motteley pour ses Recherches historiques dans la preface de l'opus-culad de ce dernier mitnité : « Aperqu sur les er-reurs de la bibliographie spéciale des Elzevirs et l'eurs annexes, avec que ques découveres cur-rent production de la complexion de la companya-tion de la contra de la companya de la companya de la une élégante contrefaçor dans la reviel becont d'impressions atribuées aux Elzevis sont restituées à F. Forpens, ce Bruxelles. El grasirestituées à F. Forpens, de Bruxelles. (Bruxel-les, imprimerie de la Société des Beaux-Arts, petit ln-12 de 45 pages et deux feuillets supplé-

Devine si tu peux, et choisis si tu l'oses.

avec un grand nombre de planches xylographiques représentant des marques d'imprimeurs (17 f. 50 c.). Cet ouvrage, qui n'a été tiré qu'à \* cent exemplaires, a été publié en quatorze livraisons. Fidèle à son culte pour la bibliologie, M. Derenme veut, dans une suite de courtes publications, recueillir les marques des anciens imprimeurs belges, qu'il copie lui-même avec une heureuse fidélité. Le texte est une compilation de ce qui lui a paru de mieux sur chaque sujet. Le premier cahier est une seconde édition corrigée de notices sur l'origine de l'imprimerie et sur Ouwerk et Strel, imprimeurs liégeois, lesquelles ont paru d'abord dans a la Renaissance (1) ». IV. Notices sur les imprimeurs belges, avec des planches xylographiques. Bruxelles, C. Muquardt, 1848-49, 6 fascicules formant ensemble 42 pages in-8 (4 fr. 75 c.). Tiré à vingt-cinq exemplaires. Voici les noms des imprimeurs que concernent ces notices : 1er fascicule ... Nous ignorons ce que renferme ce premier fascicule; mais il est vraisemblable que ce sont les deux notices suivantes qui ont d'abord paru dans le tome v du « Bulletin du bibliophile belge » (1848): Gérard Salenson ou de Salenson, avec marque; Guillaume Silvius, avec marque. 2º Jean de Loë, J. Trogensius, G. Van Parys, G. Vosterman et Henri Hastenius, 8 pag. avec 4 pl. xylogr. 3º Pierre Zangrius, Jacob Van Ghelen, Jean Van den Steene, Barthélemy de Grave, Jean Maes. 8 pages avec 6 planches xy-logr. 4e Egide Coppenius, Michel de Hamont, Pierre Colonaeus. 4 pages avec planches xylogr, 5° Servais Pasenas, Philippe Van Dormale, Jacob Mesens. 6 pages avec planches xylogr. Les notices qui composent ces quatre fascicules ont encore paru dans les tomes v et vi du « Bulletin du bibliophile belge ». 6º J. Bellere, Corneille Verschueren, Jean Ouwerx fils. 4 pages avec planches xylogr. Un ouvrage plus savant et moins aride. qui peut servir de suite aux notices de M. de Reume, ce sont les « Recherches sur la vie et les travaux de quelques imprimeurs belges établis à l'étranger, pendant les xv° et xvi° siècles », par P.-C. Van der Meersch. Gand, L. Hebel-lynck, 1846-50, in-8. V. Notes sur quelques imprimeurs étrangers. Jean Froben, Bruxell., Muquardt, 1849, in-8 de 2 pages, avec une planche xylogr. (50 c.). Tiré à 40 exempl. VI. Biographie belge. 1º Adolphe Mathieu, de Mons, avec un portrait. Bruxelles, 1849, in-8 de 16 p.; 2º Notice sur M. Gyseleers-Thys, archiviste de la ville de Malines. Ibid., C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 pages (1 fr. 25 c.); 50 Notice sur Louis Schoonen. Ibid., C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 pages, avec un portrait (1 fr. 25 c.). Ces notices n'ont été tirées qu'à 50 exempl. La première n'a pas été destinée au commerce. La seconde avait paru d'abord dans le tome vi du Bulletin du Bibliophile belge » (1849), p. 141 à 145, sous le titre de Notice biographique et bibliographique, etc. VII. Ouvrages im-primés à petit nombre. Imprimé dans le « Bulletin du Bibliophile belge », tom. v, pag. 164-65. VIII. Souvenirs d'Allemagne, Biographie de Carl-Ant. Schaab. Bruxelles, C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 pag. sur vél. (1 fr. 25 c.). Tiré à petit nombre d'exemplaires. IX. Bibliographie des ouvrages contenant des fac-simile, pour faire suite au « Manuel de l'amateur d'autographes ». Imprimé dans le « Bulletin du Bibliophile belge », tom. vII (1850), pages 56-64 et 152; deuxième série, tom. v (1858), pages 191-98. Les trois articles donnent la liste de 189 ouvrages. Les nomenclatures bibliographiques de M. de Reume, en général, indiquent qu'elles ont été dressées à bâtons rompus, et imprimées trop prématurément, car dans plusieurs d'elles il n'y a ni ordre chronologique, ni systématique, ni ordre alphabétique. Si notre confrère a l'intention de faire imprimer à part ses recherches, nous l'engageons

<sup>(4)</sup> Une note inédite du même dit :

« M. Dereume, continuant son rôle, publie par
cahier des Variétés bibliographiques, où il n'y
a de bon que les marques d'imprimours gravées

sur bois.

La ville de Mons a eu l'honneur de donner le jour à ce docte rival des Brunet, des Auguis, des Barbier, etc.

à leur donner, au préalable, l'une des classifications que nous venons d'indiquer. Dans sa Bibliographie de quelques ouvrages contenant des fac-simile, M. de Reume a été jusqu'à présenter comme fac-simile les signatures qui ont été données au bas d'un grand nombre de portraits : c'est, ce no is semble, aller trop loin, d'autant plus qu'une simple signature fait rarement bien connaître l'écriture de quelqu'un. Dans tous les cas, un recueil de telles signatures ne peut faire suite au « Manuel de l'Amateur d'autographes». X. Singularités hibliologiques (3º et 4 articl.): Imprimerie particulière. Imprimeurs et imprimeries imaginaires. Imprimé dans le tome vii (1850), pag. 139-51 et 213-15. Les deux premiers art, sont du baron de Reiffenberg, et ont été imprimés au t. vii, pages 20-22, 65-72. Le chiffre des ouvrages mentionnés par le baron est de 78. M. de Reume a pour ses deux articles commence une nouvelle série de chiffres qu'il a conduite jusqu'au numero 168. Puis est venu M. Arthur Dinaux, qui a ajouté à ce travail un cinquième et un sixième articles (tome VII, pag. 280-84, 347-54), en continuant la série de numéros de M. de Reume (169) et qui s'est arrété au 321. Ce travail de MM. de Reiffenberg, de Reume et Arthur Dinaux n'est qu'un catalogue trèssec qui n'offre même pas la curiosité d'une publication semblable faite en Allemagne l'année suivante, sous le titre de « Katalog der seit dem 17 Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit unter falscher Firma erschienenen deutschen schriften », Leipzig, petit in-8 de 60 p., et dont l'auteur, M. Emile Weller, vient de donner une seconde édition, considérablement augmentée. Leipzig, 1858, gr. in-8 de 148 pages à longues lignes, et très compactes. Au moins dans ce dernier catalogue s'est-on attaché à faire connaître les noms des véritables lieux d'impressions, ainsi que ceux des imprimeurs et libraires. Il y aurait à faire dans chaque nation un travail instructif et piquant sur les ouvrages imprimés sous de fausses rubri-

ques, genre de supercherie peutêtre plus blamable qu'aucune autre, mais qui ne trompe pourtant personne, car, à qui persuader que tels livres français et surtout allemands sont imprimés à Pondichéry, New-York et autres lieux d'outre-mer? Les livres imprimés sous de fausses rubriques sont généralement des diatribes d'Etat à Etat, ou contre les nationalités, des livres de philosophie audacieuse ou de théologie peu orthodoxe, des ouvrages dans lesquels les mœurs ne sont pas toujours respectés, et pour lesquels les gouvernements où ils ont paru, souvent sur demande, n'ont accordé que des permissions tacites, afin de ne pas se faire d'ennemis parmi leurs voisins. Les catalogues dont nous venons de parler sont attrayants surtout pour les bibliophiles qui recherchent les livres singuliers, mais ils gagueraient en intérêt s'ils étaient accompagnés d'annotations historiques politiques et critiques. XI. Imprimeurs, libraires, fondeurs, qui se sont fait connaître à divers titres, principalement comme écrivain. (troisième article). Imprimé dans le même volume, tome vii (1850), pages 174-73. C'est encore feu de Reiffenberg qui est l'auteur des deux précédents articles insérés au « Bulletin », t. vi, . 409 et suiv., et t. VII, p. 29-31. p. 409 et suiv., et ..., XII. Imprimeurs, libraires, correcteurs, compositeurs, fondeurs, etc., qui se sont fait connaître à divers titres, principalement comme écrivains. (Nouvelle série. Articles 1 à 3 A.-Mau.). Impr. dans le « Bulletin du bibliophile belge », nouvelle série, t. v (1858), p. 282-293, 356-374 et 402-406. Cette nouvelle série, qui vaut mieux que la première, est toute entière de M. de Reume, qui cette fois a donné à son travail la forme alphabétique. Les trois prem. art. comprennent ensemble 101 courtes notices, à la fin desquelles le bibliographe a rappelé, quant il y a eu lieu, les notices et les portraits des personnes dont il a parle. A l'article du baron de Reiffenberg (t. xII, p. 70, nº cxxxvII), nous avons dit que la France seule

pouvait fournir plus de 500 noms. Les recherches de MM. de Reiffenberg et de Reume, embrassant toutes les nations, ne donnent encore que le chiffre de 139. ne donnent Les Belges nous semblent au complet, mais parmi les Français on remarque un grand nombre d'omissions; citons-en quelques-unes d'entre les plus graves : MM. Ballanche, H. de Balzac, J.-L. Brunet, le bibliographe; Crapelet, Dezobry, Jeudy Dugour, mort dignitaire de l'instruction publique en Russie; le maréchal Abraham Fabert, Fiévée, Furne, Cas. Gide, compositeur de musique; l'artiste Grandville, Ach. Jubinal, aujourd'hui député; Lacretelle ainé, de l'Académie française; le marq. de La Maisonfort, l'abbé Lamennais et nous en passons beaucoup d'autres non moins cébres. XII. Généalogie de la noble famille Elsevier. Avec ses armes et quatre marques. Imprimée dans le t. vii (1850), p. 220 à 243, et tirée à part sous le même titre. Bruxelles, impr. d'Em. Devroye et Cie, 1850, grand in-8 de 24 pages avec marques d'imprimeurs (1 fr. 25c.), XIV. Le baron de Reiffenberg fils, auteur dramatique, etc. Bruxelles, A. Florkin et Ph. Hen, 1854, grand in-8 de 16 pag., avec les armes de la famille, grav. sur bois. C'est la première livraison d'une « Galerie contemporaine · qu'annonce M. de Reume. L'auteur en publiant cette notice a donné à son héros une importance qu'il n'a point encore. Sur le revers de la couverture de cet opuscule, nous trouvons indiquées, comme étant sous presse, des notices biographiques sur MM. André Van Hasselt et Ed.-Mar. OEttinger. Ces deux notices devraient être piquantes si elles étaient écrites avec impartialité : il y a tant de choses à dire sur ces deux hommes; mais elles le seront avec la même complaisance que pour le baron F. de Reiffenberg fils. XV. Nécrologe des officiers de l'armée belge. Bruxelles, Demanet, 1857, in-8 de 32 pages. Cet opuscule n'a pas été destiné au commerce. — Nous avons passé sous silence des articles d'une page fournis par M. de Reume au « Bulletin du Bibliophile belge », tels que Livres à la reliure de Grolier, tome VIII, page 224; Marque d'imprimeur de Jacob Pictersz Wachter, 2° série, t. 1er (1853), pag. 227, et autres. On annonçait, en 1850, que M. de Reume s'occupait d'une Histoire des sociétés savantes de la Belgique: nous n'en avons rien vu paraître; ce sujet, traité dans « le Moniteur de l'Enseignement», de F. Hennebert, l'a sans doute arrêté.

+Reuss (Edouard-Guillaume-Ernest), érudit théologien protestant, qui n'a guère écrit qu'en allemand, mais que la France revendique comme l'un de ses enfants, et à juste titre, car M. Reuss est né à Strasbourg, le 18 juillet 1804. A vingt-quatre ans (en 1828), il était déjà privat docens au séminaire protestant de sa ville natale; depuis il est devenu professeur au même établissement (1834), et à la Faculté de théologie de la même ville (1838). On doit à ce savant théologien: I. De slatu literarium theologicarum per sæcula VII et VIII. Argentorati, Heitz, 1825, in-4. II. De libris Veteris Testamenti apocryphis perperam plebi negati. Argentorati, Ibid., 1829, in-4. III. Epistola gratulatoria ad Isaacum Haffner, nomine candidatorum. A. C. in Gallia degentium in Viri Dm sacris sæcularibus scripta. Argentorati, ibid., 1850, in-4. IV. Blaetter, etc. (Mémoire biographique sur J.-J. Bochinger). Strasb., Heitz, 1832, in-8. V. De sensu vocum paulinarum λόγου σοφίας λόγου γρέσίως rectius constituendo. Argent., Heitz, 1834, in 4. VI. Denk-schriften, etc. (Mémoires sur la Société théologique de Strasbourg). Strasbourg, Heitz, et Jena, Mauke, 1840, 1847, 1853, 3 broch. in-8. Trois mémoires dont le premier a été imprimé à Strasbourg, et les deux autres à Jena, VII. Etudes théologiques sur l'évangile selon saint Jean. (En allemand). Deux articles imprimés dans les Mémoires de la Société théologique de Strasbourg, ann. 1840, 1847. VIII. Geschichte der heitigen Schriften, etc. (Histoire des écritures sacrées du N. T.). Halle, Schwets-chke, 1842, in-8. Sec. édit., con-sidérablement augmentée. Ibid.,

1853, in-8. La troisième édition est actuellement sous presse (octobre 1858) pour paraître à Brunswich, chez Schwetschke. IX. De l'Etat des sciences et des études théologiques parmi les protestants de France. (En allem.). Imprimé dans les «Studien » de Heidelberg, 1844, premier cahier. X. Histoire des débats concernant la liberté de l'enseignement secondaire en France. (En allem.). Impr. dans les « Annales littér. », Jena, février 1846. XI. Mémoire sur la législation relatire aux consistoires. (En allem.). Impr. dans les « Archives de la conférence pastorale de Strasbourg (par MM. Cunitz, Heydenreich et Reuss). XII. Der 68to Psalm., etc. (Le psaume 68 et ses interprètes). Jena, Mauke, 1851, in-8. XIII. Parallèle entre Paul et Jean considérés comme théologiens. Impr. dans la « Revue de théologie et de philosophie chrétienne», publ. sous la direction de T. Colani (Strasbourg), t. 1 (1851), p. 24-43. XIV. Frayments littéraires et critiques sur l'histoire de la bible francaise. Deux séries d'articles impr. dans la « Revue théologique de Strasbourg, de 1831 à 1837. Ces articles, au nombre de sept, sont intitulés: 1º Les prétendues Bibles de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire (t. 1, p. 1-21); les Versions vaudoises et cathares (t. 11, p. 321-343; t. v., p. 321-49; t. vi, p. 63-96); 3° une Bible française au XIII° siècle (t. IV, p. 1-26); · 4º Pierre-le-Mangeur et Guiars des Moulins (t. xIV, p. 1-48 et 73-104); 5º Julien Macho et Jean de Rely (ibid., p. 129-160). XV. La seconde captivité de saint Paul (Revue théol. de Strasbourg, t. 11, 1851, pag. 150-71). XVI. La Glosolalie, chapitre de psycologie évangélique (Ibid., t. 111, 1851, pag. 65-97). XVII. Le Pharisaïsme et le Sadducéisme (ibid., p. 193-211). XVIII. Le Judaïsme depuis la destruction du second temple (ibid., t. v, pag. 215-25). XIX. Histoire de la Théologie chrétienne au siècle apostolique. Strasbourg et Paris, Treuttel et Wurtz, 1852, 2 vol. in-8 (12 fr.). L'ouvrage est Treuttel et Würtz, 1852, divisé en six livres. Le premier offre un tableau du Judaïsme, tel

qu'il s'est développé depuis l'exil jusqu'à l'époque de l'apparition de Jésus-Christ; le second expose l'enseignement du Seigneur luimême ou l'Evangile, en le considérant à la fois dans ce qui le distingue des doctrines antérieures et comme point de départ de la théologie chrétienne. Les quatre autres livres s'occupent de cette dernière et de ses destinées pendant le siècle apostolique. Chacune des parties qui forment la collection canonique du Nouveau Testament est l'objet d'une étude à part, et l'enseignement formulé par les divers auteurs est reproduit sous une forme systématique et d'après sa conception propre et authentique. L'Histoire de la Théologie au siècle apostolique pourrait donc être appelée le premier chapitre d'une Histoire du Dogme chrétien. Le nom du savant auteur est suffisamment connu dans le monde théologique pour que nous puis-sions nous dispenser d'entrer dans d'autres détails pour recommander son ouvrage, qui a été traduit en hollandais, et dont une seconde édition de l'original s'imprime actuellement (octobre 1838). XX. Calvin, considéré comme exégète. Impr. dans la « Revue de théologie et de philosophie chrétienne, tome vi (1855), pages 223-248. XXI. L'Eglise et l'Ecole. Discours. Strasbourg, Treuttel et Wurtz, 1854, in-8. XXII. S. Bochart (Rev. de théol. et de philos. chrét., t. VIII (1854), p. 129-156). XXIII. Die deutsche historienbibel, etc. (Les Bibles historiées allemandes avant l'invention de l'imprimerie). Jena, Mauke , 1855, in-8. XXIV. Etudes comparatives sur les trois premiers évangiles au point de vue de leurs rapports d'origine et de dépendance mutuelle. Série d'articles imprimés dans la «Revue théologique de Strasbourg », de 1855 à 4858 (t. x, pag. 65-85; t. x1, pag. 465-88; t. xy, p. 1-52). XXV. De l'Enseignement de l'hébreu. (Ibid., t. XII, 1853, pag. 193-216). XXVI. Le psaume 42 et les traductions françaises de la Bible. (Ibid., 1858). XXVII. Chants de pèlerinage sous le second temple de Jérusalem. On trouve encore du professeur dans

la même Revue, une Bibliographie des sciences bibliques (t. 11, p. 289; t. v, p. 303; t. vii, p. 216; t. xv, p. 262) et plusieurs articles de critique. Les recueils que nous avons cités précédemment ne sont pas les seuls auxquels M. le professeur Reuss ait activement participé: il a encore fourni beaucoup d'articles de critique littéraire à la « Gazette littéraire universelle de Halle » (1839-49), à celle de Jéna (1844-48), et à la « Revue de Strabourg » (1850-58); il a rédigé des articles nombreux pour « l'Encyclopedie universelle d'Ersch et Gruber» (dite de Halle), section II. tome xix a xxxi; pour l'Encyclopédie théologique de Herzog; il à coopéré à la rédaction des · Archives de la conférence pastorale de Strasbourg » (1841-58); ensin il a pris part à plusieurs autres publications périodiques allemandes. Comme éditeur, M. le professeur Reuss a publié : 1º con-jointement avec M. Ed. Cunitz : · des Mélanges de théologie » (Beitraege), Jena, Mauke, 1847 et ann. suiv., 6 vol. in-8, contenant des mémoires de divers théologiens alsaciens contemporains; 2° seul, « les Poésies allemandes » de G. D. Hirtz (tourneur à Strasbourg), avec une preface de l'éditeur (1838), etc.

REUTER (G.-F.). Catalogue détaillé des plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève. Genève, 1832, in-12. — Supplément. Ibid., 1841, in-12.

REUTER (le R. P. Jean), de la compagnie de Jésus. Nei-confessarius pratice instructus, seu Methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant, publice proposita à R. P. J. Reuler. Editio novissima, Parisiis, vid. Poussielgue-Rusand, 1850, in-12 (2 fr. 25 c.).

REUTLINGEN (R.-H. de), pasteur. Tableau synoptique des principaux cultes exercés par les habitants actuels de la terre, particulièrement de ceux qui sont en vigueur dans le monde chrétien, suivi d'un Tableau de la propagation du Christianisme dans les cinq parties de la Terre. Zurich, 1840, 24 tableaux in-folio (15 fr.).

REUVENS (Gaspard-Jacob-Christian),

archéologue bollandais, né en 1793, mort le 22 juin 1835. Nous connaissons de lui en français : 1. Lettres à M. Letronne, sur les papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égypt, du Musée d'antiquités de l'Université de Leyde. Leyde, Luchtmans, 1830, in-4 et atlas in-folio de 6 planches, dont 5 lithogr. Il. Notice et plan des constructions romaines trouvées dans les fouilles faites en 1827-29 sur l'emplacement présumé du Forum Ha-driani, à la campagne nommée Arentsburg, commune de Voorburg, près de La Haye. Leyde, Luchtmans, 1830, in-fo d'une feuill. avec ure pl. (2 fr. 50 c.). Anon.— La vie de Reuvens a été écrite en hollandais par J.-T. Bergman (Har-lem, 1835, in-8) et en latin par Carel Leemans (Leyde, 1838, in-8). †REVEIL (Étienne-Achille), graveur distingué, à Paris, d'abord éleve de Girodet, ensuite de Gros, né à Paris, le 26 décembre 1800. On doit à M. Reveil l'exécution au trait de plusieurs collections de gravures, et nous citerons entre autres les suivantes, comme les principales: 1º Salons de 1822 et de 1824, publ. par Landon; 2º l'Œuvre de Canova. Paris, Audot, 1823, in-8 de 100 pl.; 3º Musée de peinture et de sculpture, ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs de collections pu-bliques et particulières de l'Europe, dessiné et gravé à l'eau forte... avec des Notices descriptives, critiques et historiques (en français et en anglais), par Duchesne ainé. Paris, Audot, 1828-33, 16 volumes in-8, ouvrage qui renferme près de 1,200 gravures de M. Reveil. Collection dont on s'est servi pour en former deux autres qui ont été livrées au public sous les titres de « Musée religieux » et de « Galerie des arts et de l'histoire ». Paris, Hivert, 1834; 4º l'OEuvre de Jean Goujon. Paris, Audot, 1835, in-8 de 100 planches; 5º l'Œuvre complet de Flaxman. Recueil de ses compositions gravées au trait. Paris, le même, 1833, grand in-8 oblong, de 268 planches; 60 les Antiquités d'Athènes, et autres

monuments grecs, d'après les mesures de Stuart et Revett, enrichis de nouvelles découvertes. Édition portative en 71 planches, dessinées et décrites par M. Nolan, architecte, gravées par MM. Hibon et Reveil. Paris, le même, 1835, in-32 de 64 pages, plus 71 plan-ches; 7º les OEuvres de J.-A. Ingres, membre de l'Institut, 1800-1851, gravées au trait sur acier, par A. Reveil, avec un texte explicatif (par M. Magimel, pein-tre, éditeur de l'ouvrage). Paris, Firmin Didot, 1851, in-4 de 8 feuilles, avec 102 planches (30 fr.). Un compte-rendu de cette publi-cation qui a paru dans « le Moniteur » du 28 novembre 1851 a été tiré à part, in-8 de 8 pages ; 8º Galerie de la Reine, dite de Diane, à Fontainebleau, peinte par Am-broise Dubois, en 1600, sous le règne de Henri IV, publice par Gatteaux et Baltard (1858, in-fol.). M. Reveil a encore fourni beaucoup de planches à diverses publications illustrées.

†REVEIL (le docteur P.-O.), professeur particulier de chimie et de matière médicale, agrégé à l'École supérieure de pharmacie médide l'hôpital des cliniques, et aujourd'hui de celui des enfants. I. Avec M. Trousseau, professeur de thérapeutique et de matière médicale à la Faculté de Paris. Traité de l'art de formuler, comprenant des notions de pharmacie, la classification par familles des médicaments simples les plus usités, leur dose, leur mode d'administration, etc.; suivi d'un Formulaire magistral avec indication des doses pour adultes et pour enfants; terminé par un Abrégé de toxi-cologie. Paris, Béchet jeune, 1851, in-12 de 19 feuilles 1/2 (4 fr. 50 c.). 2º édit., rev., corr. et augm. d'un Précis sur les eaux minérales. Paris, Béchet jeune 1859, in 18 jésus, de lxxxy-499 p. (5 fr. 50 c.). II. Discussion des procédés employés pour l'analyse élémentaire des composés organiques, et détermination de leur équivalent; thèse présen-tée et soutenue à l'École de pharmacie de Paris, le... janvier 1853, au concours pour l'agrégation.

Paris, 1853, in-4, III. Avec M. A. Chevallier : Notice sur le lait, les falsifications qu'on lui fait subir; instructions sur les moyens à employer pour les reconnaître. Paris, Salleron, 1856, in 8 de 40 pag. Avec des tables de corrections pour les écrémés et pour le lait avec sa crème, in-8 de 16 pag. lithogr. IV. Avec J. Salleron : Essai des vinaigres par l'acétimètre de O. Reveil. Paris, le même, 1836, in-8 de 4 pag. V. Concours pour l'agrégation pour les sciences physiques (pharmacie et toxicologie). Du lait. Thèse. Paris, typ. Lacour, 1856, in-4 de 140 p. Les pages 125 à 140 sont remplies par une Bibliographie du lait. VI. Sur la culture du pavot à æillette et sur l'extraction de l'opium indigène. (Extr. du Bul-letin de la Société botanique de France, avril 1857). Paris, de l'imp. de Martinet, 1857, in-8de 10 p. VII. Avec M. A. Moguin-Tandon: Mémoires à consulter dans l'affaire de MM. Laurens et Béchade, éleveurs de sangsues. Déclarations relati-ves à la nutrition, au dégorge-ment, à la qualité et au commerce de sangsues. Paris, de l'impr. de Lacour, 1856, in-4 de 33 pages.

cale, d'abord pharmacien en chef de l'hôpital des cliniques, et aujourd'hui de celui des enfants. I. Avec M. Trousseau, professeur de 1837, in-8 de 48 pages (75 c.).

REVEILHAC, missionnaire de Saint-Flour. Le Bonheur des familles et de la Société. Paris, de l'impr. de Briere, 1844, in-8 de 24 feuill. 1/4.

+REVEILLE-PARISE (Joseph-Henri-Gabriel), médecin philosophe, né le 14 septembre 1782 à Nevers (Nièvre), de Claude-Louis Reveillé, garde général, collecteur et receveur de la maîtrise d'Orléans et forêts du Nivernais, et de Louise-Madelaine Guyot, son épouse. Il fit ses études à Paris, et venait d'y commencer ses cours de médecine quand le service militaire l'enleva : il avait à peine vingt ans. Depuis lors, jusqu'à la paix générale, il suivit partout nos armées : en Autriche, en Espagne, en Hollande, en Dalmatie; il assista à la bataille de Waterloo, et quelque temps avant sa mort, il promettait d'écrire pour le Moni-teur ses souvenirs de cette fatale

campagne. Revenu à Paris, il soutint sa thèse, qui avait pour sniet une relation médicale du siège de Saragosse, et fut reçu docteur en 1816. Reveillé-Parise exerca la médecine, fut nommé médecin à l'hôpital militaire du Gros-Caillou, puis chirurgien major de la gendarmerie d'élite, emploi qu'il perdit à la révolution de 1830. Depuis cette époque, il se livra tout entier à la pratique de son art et à des travaux littéraires qui lui assurent un rang élevé parmi les médecins comme parmi les hommes de lettres. Indépendamment des traités qu'il a composés, il a répandu dans les recueils de médecine une fonle d'articles toujours goûtés et souvent reproduits : il a enrichi « le Moniteur » de notices et d'observations qui sont restées dans la mémoire de tous les lecteurs (1). Plusieurs ouvrages estimables dus aux observations et à la plume de Reveillé-Parise, firent ouvrir les portes de l'Académie de médecine au docteur, et il fut élu le 4 octobre 1831, dans la section de pathologie chirurgicale; depuis, son érudition et la parfaite considération dont il jouissait l'avalent fait choisir à différentes reprises, notamment en 1841, 1842, 1847 et 1850, pour juge dans des concours ouverts devant la Faculté de médecine de Paris. Les mêmes raisons avaient fait songer à en faire le successeur d'Et. Pariset comme secrétaire perpétuel de l'Acadé-mie de médecine; mais son âge et sa santé débile firent rejeter sa candidature par la majorité. Cet honorable académicien a été plutôt écrivain que praticien. Outre plusieurs ouvrages importants, on a de lui un grand nom-bre d'articles de philosophie et de critique médicales et des notices biographiques dans divers journaux qui l'ont placé à un rang distingué parmi les spirituels critiques de l'époque. Les journaux auxquels Reveillé-Parise a fourni des articles sont : la Bibliothèque médicale, de Royer-Collard; le Journal général de médecine, de

Sédillot; les Archives générales de médecine; les Transactions médicales; la Gazette médicale de Paris (de 1830 à 1852) ; le Bulletin général de thérapeutique: la Revue médicale (1839); le Journal hebdomadaire des sciences médicales, etc., recueils spéciaux auxquels il faut ajouter le Moniteur universel, depuis 1844 jusqu'en 1852. Mais de tous les journaux que nous venons de citer, il en est un que Reveillé-Parise affectionnait plus particulièrement, qu'il regardait plus spécialement comme sien, que, pendant plus de vingt années, il a enrichi des précieux produits de sa plume spirituelle et savante, la Gazette médicale. Quoique collaborateur assidu de plusieurs journaux, Reveillé-Farise n'était point un homme de presse proprement dit : il aimait à voir figurer ses écrits parmi les éphémérides de la science, parmi les improvisations de chaque jour : mais ce n'était pas comme soldat de cette milice avancée, dont la mission est de signaler les progrès dès qu'ils se manifestent et de combattre l'erreur dès qu'elle fait mine de vouloir pénétrer dans la science. S'occupant moins des hommes que des idées, il aimait à se mêler au mouvement des unes sans s'exposer au froissement des autres; ou bien s'il acceptait la périlleuse mission de rendre compte des travaux des contemporains, il s'occupait surtont de l'œuvre et très-peu de l'ouvrier. Ainsi que l'ont remarqué tous les hommes de l'art médical, durant sa longue collaboration à divers journaux de médecine, il s'est soigneusement renfermé dans l'exposition des doctrines, dans la peinture des mœurs médicales, dans la défense des intérêts professionnels, dans la critique des abus généraux ; ne touchant pour ainsi dire aux personnes que quand elles n'étaient plus de ce monde, que quand elles ne pouvaient plus s'émouvoir de ses critiques, ou lire l'éloge qu'il consacrait à leur mémoire. Reveillé-Parise n'improvisait pas mais il travaillait sans cesse. Ainsi qu'il convient à la spécialité de ses écrits, c'était un homme d'observation plus que d'imagination : non qu'il ne réunit à une conception élevée et à un esprit étendu une grande fécondité d'aperçus, mais ces qualités il les tempérait par une raison calme et un caractère sérieux. Chacun de ses ouvrages l'atteste. Son Traité d'hygiène des gens livrés aux travaux de l'esprit est le produit le plus heureux de cette réunion de qualités. Dans cet ouvrage, où la perfection du style le dispute à la finesse d'observation, l'auteur envisage l'homme de cabinet dans ce qu'il a de plus caractérisé : c'est l'esprit qui fonctionne au détriment et presque à l'exclusion des autres fonctions, avec excès, avec abus. Reveillé-Parise s'empare de cette idée; il la creuse, l'analyse dans ses moindres détails, l'étudie à tous ses points de vue, l'enri-chit de mille observations puisées dans sa longue fréquentation des hommes de plume, et dans sa plus longue et plus féconde fréquentation de lui-même. Il fait un livre où tout s'enchaîne, où les principes partent d'une idée juste et féconde, et où les règles sont rigoureusement empreintes de la justesse des principes. Cet ouvrage, que tous les gens de lettres devraient posséder, restera comme un modèle du genre, et aussi comme la fidèle expression de l'intelligence, du savoir et du talent de l'auteur. Parler ici de tous les écrits de Reveillé-Parise nous conduirait trop loin : la partie bibliographique de cette notice les fera connaître. Disons pourtant que son édition de Guy-Patin, où les trésors de l'érudition sont fondus sur la palette de l'écrivain, et où la malice contenue de l'éditeur a quelquefois aimé à se faire jour sous les allures plus vives de la verve mordante de l'original; ses Galeries et Portraits, où l'on a revu les plus célèbres médecins contemporains relevés avec finesse dans ce qu'ils offraient de distinction et de talent, et toujours amoindris avec art dans ce qu'ils avaient de faiblesse ou de défauts, et cette quantité innombrable d'articles consacrés à la peinture des mœurs médicales, à la défense des droits de la corporation et à la glorification de la profession médicale (1). Parleronsnous du Traité de la vieillesse de Reveillé-Parise, son dernier ouvrage. « Certes, dit M. A. Dechambre, il y a d'utiles re-marques à faire sur les facultés intellectuelles, les sentiments, les passions, les illusions, le moi du vieillard, et l'auteur y reussit à merveille. Imprégné, on le « sent, du traité de Cicéron, il est loin pourtant de tomber dans le subtil éloge du vieil age que l'orateur romain met « dans la bouche de Caton. Cette partie du livre est pleine de vérité et de goût ; mais la partie purement médicale ne paraitra pas suffisante à ceux qui ont suivi les progrès de l'inves-« tigation moderne; si le cadre en « est assez complet, il est loin de « réunir tous les éléments qui « eussent pu et dù y entrer. Sous ce rapport, un autre traité de la vieillesse ne serait pas de trop, « et, comme il est à présumer, s'il se produit, que son côté le plus « brillant ne sera pas celui que « nous venons de louer à l'in-« stant, l'œuvre de Reveillé-Parise gardera toujours une précieuse « valeur ». Tous ces, écrits où brillent à un si haut degré la perfection du style, tous les trésors d'une lecture savante incorporès dans les produits d'une observation patiente et fine, sont encore plus remarquables par les dons du cœur et du caractère de l'homme que par les rares qualités de l'écrivain. Toutes les personnes qui ont eu le bonheur de voir Reveillé-Parise, non pas à l'œuvre, mais avant l'œuvre, savent quelle était la noblesse, l'élévation, la sûreté et la moralité de l'ouvrier. Plein d'abnégation pour lui-même et de dévouement pour les intérêts de tous, on peut dire qu'il n'a eu dans sa longue carrière qu'un orgueil et qu'une haine : l'orgueil du corps médical, et la haine du charlatanisme. Ces deux sentiments planent sur tous

<sup>(1)</sup> M Jules Guérin, discours prononcé sur la tombe de Revelilé-Parise.

écrits comme ils ont été la préoccupation de sa vie entière. Reveillé-Parise est mort à Paris, le 27 septembre 1852, à l'âge de 70 ans, à la suite d'une longue et douloureuse maladie, après une carrière bien dignement et bien laborieusement remplie. Doué de toutes les qualités affectueuses du cœur et des dons à la fois les plus brillants et les plus solides de l'esprit, Reveillé Parise était un de ces hommes d'élite que Dieu semble avoir créés pour interposer au milieu des passions humaines cette douceur, cette tolérance, cette bienveillance dont les précieux éléments, fécondés par la foi et soutenus par l'espérance, concourent à former la base de cette sublime vertu révélée au monde par la religion catholique, la charité. Les vertus de Reveillé-Parise le retenaient nécessairement dans une honorable médiocrité; mais les qualités éminentes de son esprit suffisaient à le faire distinguer de la foule. Ses écrits. si nombreux et si recherchés, attestaient une tolérance éclairée, une science profonde et variée, un esprit judicieux et ferme, allié à des sentiments de délicatesse et de générosité qui le portaient plutôt à s'affliger qu'à s'irriter des erreurs et des torts de l'humanité, Si quelquefois une douce ironie et même quelque peu de mélancolie et de découragement se faisaient sentir dans ses articles critiques, toujours sa bonté native savait tempérer l'expression de ces sentiments, si naturels à tout écrivain philosophe, et particulière-ment au médecin » (1). Il nous reste à faire connaître et les ouvrages de Reveillé-Parise, et les nombreux articles qu'il a donnés pendant sa longue carrière (de 1816 à 1852) aux journaux auxquels il a le plus constamment collaboré, la « Gazette médicale de Paris » et le « Moniteur universel», en déclarant, toutefois, que nous passerons sous silence les comptes-rendus qu'il a donnés à ces mêmes journaux, et dont la réunion, qui ne manquerait pas d'intérêt pour la science, pourrait former plusieurs volumes : cette dernière énumération nous conduirait trop loin. Nous connaissons Reveillé-Parise (1). - CHIRUR-GIE. - I. Nouvelle Observation d'épispadias, imp. dans le Journ. gén. de méd. de Sédillot, t. LV (1816), p. 350. II. Observation sur une plaie grave à la poitrine. Journ. de méd. de Leroux, t. xxxix (1817), pa-ges 183-85. III. Deux Observations sur des corps étrangers qui ont séjourné dans la poitrine, à la suite de plaies pénétrantes de cette partie; lues à l'Acad. de méd.. section de chirurgie, le 28 octebre 1824. Arch. gén. de méd., t. VIII (1825), pag. 539-42. IV. Mémoire sur la sciatique, ou névralgie fémoro-poplitée; lu à la même académie. Ibid., t. 1x (1825), pag. 471-80. V. Mémoire sur une nouvelle méthode du pansement des plaies et des ulcères qui tendent à se cicatriser. Lu à l'Académie de médecine (section de chirurgie). (Extr. du Journ. gé-néral de Médecine.) Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1827, in-8 de 28 pag. (1 fr.). Ce mémoire a été reproduit par l'auteur dans ses « Études de l'Homme » (voy. le nº xxv). — MÉDECINE : PHYSIOLO-GIE ET HYGIENE. - VI. Relation médicale du siège de Saragosse, en 1808 et 1809, ou Tableau des maladies qui ont régné à cette époque dans la ville et dans les camps de l'armée française. Thèse pour le doctorat en médecine. Paris, de l'imp, de Didot Je (18 janv.) 1816, in-4 de vij et 73 p. VII. Hygiène oculaire, on Avis aux personnes dont les veux sont faibles et d'une grande sensibilité, avec de nouvelles Considérations sur les causes de la myopie ou vue basse, sur l'action des verres concaves et des verres convexes. Paris, Méquignon-Marvis, 1816. Seconde édition, soigneusement revue et corrig. Ibid., 1823. Troisième édition, Ibid., 1845, in-12 (1 fr. 50 c.). Contrefaite en 1845 à Bruxelles, par Wahlen, in-8

<sup>(</sup>t) Discours prononcé sur la tombe de Reveillé-Parise, par M. le docteur Gibert, secrétaire annuel de l'académie de médecine.

M. J.-B. Buillière est aujourd'hui le tropriétaire de tous les ouvrages du doct, Reveille-Parise.

de 129 pag. La troisième édition. au moins, porte pour second titre Conseils au lieu d'Avis que porte la première. Cet ouvrage a été traduit en italien par un anonyme, et impr. à Milan, Stella, 1825, in-12 de 161 pag. VIII. Examen de pathologie, ou Choix de questions et de réponses sur cette partie de la médecine, avec des tableaux synoptiques de chaque maladie. Paris, Croullebois, 1817, in -8 (7 fr. 50 c.). IX. Rapport sur les vaccinations pratiquées en France pendant les années 1815 et 1814. Journal; général de médecine de Sédillot, t. LVII (1823), p. 158. X. Nouvelle Observation d'un empoisonnement occasionné par l'œnan-the crocata. Ibid., p. 298. XI. De l'Abus des vésicatoires chez les enfants, et incidemment, de quelques superstitions médicales. « Gazette médicale de Paris », nºs des 27 mars et 10 avril 1830. XII. Influence de la peur dans l'épidémie du choléra-morbus de Paris. Ibid., 3 no-vembre 1832. XIII. Visite à l'éta-blissement fondé à Vauvres, près Paris, par MM. Falret et Voisin, pour le traitement des aliénés. Ibid., 31 août 1855. XIV. Visite à l'établissement gymnastico-orthopédique du docteur Pravaz. Ibid., 8 mars 1834. XV. Physiologie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou Recherches sur le physique et le moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens de lettres, artistes, savants, hommes d'Etat, jurisconsultes, administrateurs, etc. Paris, Dentu, 1834, 2 vol. in-8; 2º édition, revue et corrigée. Paris, Dentu, 1837, 2 vol. in-8 (14 fr.); 3º et 4° éditions. Paris, le même, 1839, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.). Contrefait en 1839 à Bruxelles, par Mary-Muller, en 1 vol. in-8. Cet ouvrage qui a obtenu, en 1855, le prix Monthyon de 1,500 fr., a été traduit deux fois en allemand : sur la première édition, par le docteur M. Kalisch, Berlin, Hirschwald, 1835, in-8 de viij et 368 pag.; sur la troisième édition, par le docteur Wilh. Weissenborn, Weimar, B.-F. Voigt, 1810, gr. in-8 de xij et 507 pag.; et deux fois en italien : par le docteur Giov. Capsani, Milan. 1836, 2 vol. in-8; par un anonyme, Naples, 1836, in-8. XVI. De l'Onanisme et des autres abus vénériens, à l'occasion de l'ouvrage de M. Deslandes sur ce sujet. «Gazette médic. » du 7 févr. 1835. XVII. mente. » du l'evr. 1893. Avri. Visite à l'institut orthopédique de Paris. Ibid., 7 juin 1833. XVIII. Esquisse sur les eaux mirrales. Ibid., n° des 13, 29 août et 15 sep-tembre 1853. XIX. Hygiène des enfants : 1º Point de vue général ; 2º Inductions du principe posé. Ibid., 19 nov. et 10 décembre 1856. XX. Guide pratique des goutteux et des rhumatisans, ou Recherches sur les meilleures méthodes de traitement curatives et préservatives des maladies dont ils sont atteints. Paris, Dentu, 1837, in-8 (5 fr.). Traduit en italien par And. Bianchi. Milan, 1839, in-16 de xvj et 186 pag. — XXI. De l'Organisation médicale projetée. « Gaz. méd. », nº4 des 23 et 30 nov. 1839, et 31 oct. 1840. XXII. Hygiène du corset. Lettres à Mme C. de B. Ibid., 11 déc. 1841, 22 janv. et 5 mars 1842. Cet ouvrage a été reproduit par l'auteur dans ses « Etudes de l'Homme » (voy. le nº xxv). XXIII. Une saison aux eaux minérales d'Enghien, considérations hygiéniques et médicales sur cet établissement. Paris, Dentu, 1842, in-18, avec 5 lithog. (3 fr.). XXIV. Des Associations de médecins dans les départements. « Gazette médicale » du 5 août 1844. XXV. Études de l'Homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie. Paris, Dentu, 1844, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.). « Il y a dans · ces deux volumes, dit l'auteur « dans son avertissement, des mor-« ceaux inédits et d'autres qui ont « été publiés. Par déférence pour « la vérité, pour le public, et par suite de nouvelles recherches ces derniers morceaux ont été modifiés, changés et même re-« faits en totalité. Conformément a à l'excellent précepte, j'ai ajouté quelquefois, et souvent effacé.
 C'est ainsi que j'ai retouché « beaucoup de portraits de la Ga-« zette médicale, divisés en deux « séries. Cette galerie, j'ose le · dire, est une véritable étude de « l'Homme, car dans la vie de cer-

« tre époque, j'ai moins cherché « des souvenirs qui intéressent que des enseignements qui pro-« fitent et des exemples qui in-« struisent. Ainsi, à l'imitation de plusieurs de nos contemporains, recueillir ce qu'on a semé cà et « là, lier sa gerbe et faire sen li-« vre, tel a été mon plan, toua jours animé par l'espoir que ce travail sera utile et nécessaire, « qu'on pourra le lire avec fruit. A quoi bon sans cela mettre la plume à la main? Ce livre est le « résultat de plus de vingt ans de « recherches, d'efforts et de ré-« flexions, bien que les fragments « qui le composent n'aient que « des rapports très-indirects, à cause de la variété des sujets traités.... » Voici l'indication des écrits qui composent les « Études de l'Homme » : Tome Ier. Avertissement. 1º De la Santé, en trois chapitres. 2º De l'Éclectisme en médecine, et de ses caractères. 3º Principe général et inductions pratiques relatives à la convalescence dans les maladies aigues. 40 De l'Imagination comme cause du progrès scientifique, en deux let-tres adressées au docteur V\*\*\*. 5º Mémoire sur l'emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation. 6º Galerie médicale. Première série (sept notices). 7º Les deux médecins, deux dialogues en-tre la science et la profession. Tome II. 8º Essai de médecine morale, en quatre chapitres. 9º Mémoire sur une nouvelle méthode de hâter la guérison des plaies récentes, 10º Galerie médicale. Deuxième série (huit notices). 11º Mémoire sur l'existence et la cause organique du tempérament mélancolique. 120 Hygiène du corset, en deux lettres à Mme C\*\*\* de B\*\*\*. 13º Base du progrès de la science de l'Homme, en deux méditations. Dans un passage de l'Avertissement de cet ouvrage, Reveillé-Parise s'est révélé tout entier à ses lecteurs. « J'i-gnore quel sera le sort de cet « ouvrage, qui n'est soutenn ni « par l'autorité d'un nom imposant, ni par celle de la position. « bien moins encore par un patro-

« tains médecins célèbres de no-

« nage d'école ou de doctrine. Je « n'alfirme qu'une chose, c'est « que, guidé par un sincère amour du bien, je n'ai négligé « ni les recherches, ni les soins, « ni le temps, ni les vérifications « de l'expérience, pour rendre mes travaux dignes de l'attention publique. Puisse ce motif « disposer favorablement l'esprit « du lecteur et tempérer la sévé-« rité de la critique ». XXVI, Le Pauvre dans la campagne atteint de maladie. Lettre au docteur D\*\*\*. Gaz. médic., nº du 16 nov. 1844. XXVII. Comment les yeux s'affaiblissent. 1º Principe fondamental des soins qu'ils exigent. 2º Principes relatifs au choix des verres concaves, convexes, colorés. « Moniteur univ. », nº des 7 juillet et 4 août 1845. XXVIII. Considérations hygiéniques et philosophiques sur les huitres. Impr. « Moniteur univ. » des 9 et 25 févr. 1846, et Gaz. médic., le 14 du même mois. XXIX. La Goutte et le Régime. « Moniteur universel », nºs des 28 déc. 1846 et 24 janv. 1847. XXX. Consultation de Fagon, premier méde-cin de Louis XIV, pour Bayle. Ibid., 20 juillet 1847. XXXI. Éducation hygiénique des enfants. Principe fondamental. Ibid., 8 nov. 1847. XXXII. Conseils hygieniques, ou Conseils sur le choléra-morbus asiatique, en trois articles. Ibid., nos des 12 et 16 avril, et 3 sept. 1849. Réimpr. dans la « Gaz. médic. de Paris », sous le titre de Souvenirs.-Choléra-Morbus, etc. nº des 19 mai et 30 juin de la même année. XXXIII. De l'Assistance publique et médicale dans les campagnes, en quatre articles. « Moniteur univ. », ann. 1849, p. 4112, et 1840, p. 68, 176 et 400. XXXIV. Considération sur la mort sénile ou physiologique (fragment d'un ouvrage inédit). « Moniteur univ. », ann. 1850, p. 1463, et Gaz. médic., sous le titre « de la Mort sénile », etc., le 24 août 1850. XXXV. Physiologie et hygiène des femmes. « Gaz. médic. de Paris », nº du 6 septembre 1851. XXXVI. Physiologie morale. - La vieillesse. - Balance de jouissances et de privations. « Gaz. méd. » du 1er mai 1852, et dans le « Mo-

niteur univ. », ann. 1852, p. 774. C'est un fragment de l'ouvrage suivant. XXXVII. Traité de la vicillesse, hygiénique, médical et philosophique, ou Recherches sur l'état physiologique, les facultés morales, les maladies de l'age avancé. et sur les moyens les plus sûrs, les mieux expérimentés, de soutenir et de prolonger l'activité vitale à cette époque de l'existence. Paris, J.-B. Baillière, 1853, in-8 de 31 feuil. (7 fr.). C'est par ce dernier ouvrage que Reveillé-Parise a clos sa longue et laborieuse carrière; il en a corrigé les épreuves pendant la maladie à laquelle il a succombé. — LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE MÉDICALES. — XXXVIII. De l'Eclectisme en médecine, et de ses caractères. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1827, in-8 de 32 pag. (1 fr.). Écrit réimprimé dans les . Études de l'Homme », de l'auteur (voy. le nº xxv). XXXIX. Lettre d'un médecin de province au rédacteur (de la Gazette médicale). Gaz. médic., nº du 16 janv. 1830. XL. Réponses à un ami. Six lettres sur divers sujets appartenant à la médecine, impr. dans la Gazette médicale. La première, qui a paru dans le nº du 5 février 1831, est sur la position des médecins de la capitale au milieu du tourbillon politique; la sixième et dernière, qui a paru dans le nº du 29 mars 1834, est un Coup d'œil général sur la discussion du projet d'organisation médicale (voy. le nº xx1). XLI. Mémoire sur l'existence et la cause organique du tempérament mélancolique, lu à l'Académie des sciences (Institut), le 17 mai 1830. (Extr. des « Transactions médicales » ). Paris, J.-B. Baillière. 1831, in-8 de 40 pag. (1 fr. 50 c.). Réimprim. dans les « Études de l'Homme », de l'auteur (voy. le no xxv). XLII. Des vieux et des jeunes Médecins. « Gazette médicale », nºs des 20 septembre et 4 octobre 1834. XLIII. Miscellandes. C'est une suite de treize feuilletons de la « Gazette médicale », qui parut dans les nos des 7 mars, 4 et 25 avril, 6 juin, 31 octobre et 19 novembre 1835; 5 et 19 mars 1836 (sur les probabilités médicales dans les divers états morbides); 21 mai (sur les scepti-

ques); 4 juin (sur les spécialités); 30 fuillet, 27 août et 10 sept. 1836 (l'Amour sous le rapport physiologique, sous le rapport moral ou du sentiment, et de l'amour social et politique). XLIV. Les Médecins d'autrefois, les Médecins d'au-jourd'hui. 1° et 2°, corporation; 3º et 4º, mœurs et coutumes. Gaz. médic., nºs des 24 décemb. 1836 ; 7 janv., 4 et 25 févr. 1837. XLV. Comment sinissent les systèmes. Paris, 1837, broch. in-8 (75 c.). XLVI. De l'Imagination cause du progrès scientifique. Lettre au docteur V\*\*\*. Impr. dans la Gazette médic., nos des 3 et 17 nov. 1838. Reproduit dans les « Études de l'Homme », de l'auteur. (Voy. le nº xxv). XLVII. Esquisses. (Réflexions sur la médecine et les médecins). Gaz. médic., nos des 4 avril, 2 mai, 27 juin, 1er et 22 août 1840. XLVIII. Un concours (Étude de mœurs). Ibid., 19 déc. 1840. XLIX. Le docteur Mathanasius, Ibid., 6 mars, 3 avril, 1er et 22 mai 1841. « Sorte d'œuvre hu-« moristique où l'auteur se donnant « pour interlocuteur un vieux fa-« natique de l'antiquité, lui laisse, « par la faiblesse calculée de la « défense, tous les avantages. « C'est, a dit M. A. Dechambre, un habile morceau de critique que « la conversation de maître Ma-« thanasius; du sel larga manu. de l'érudition à foison, une con-« naissance approfondie des anciens, un sentiment élevé de la · dignité professionnelle ». L. Le tableau de Girodet (Hippocrate refusant les présents du roi de Perse). Ibid., 6 août 1842. Ll. Réponses à un jeune critique. Ibid., 27 août 1842, LII. Varia, Série de dix feuilletons composés de morceaux décousus qui ent paru dans ceaux decousts qui chi paru dani la Gaz. médic., nºs des 3 sept. 1842; 20 mai 1843; 16 mars, 22 juin, 23 nov. 1814; 3 mai et 23 août 1845; 11 avril, 27 juin et 22 août 1846. LIII. Les Ressources (médicales). Ibid., 24 décemb. 1842. LIV. Des Préjugés populaires relatifs à la médecine. Ibid., 11 mars 1843. LV. De l'Hémospasie. Ibid., 22 juillet 1843. LVI. Les deux Mé-decins. Dlalogues : 1º la science; 2º la profession. Ibid., nºs des 15 juillet, 5 et 12 août 1843. Réimp. dans les « Études de l'Homme », de l'auteur (voy. le nº xxv). LVII. Coup d'æil rétrospectif. Ibid., 23 déc. 1843 et 5 janv. 1844. LVIII. De l'Alienation mentale de Don Quichotte, tiré d'un médecin espagnol, don Antonio-Hernandez Moréson. Ibid., 1er juin 1844, et dans le Moniteur univ. du 24 octobre de la même année, sous le titre de : « De la folie de Don Quichotte ». LIX. Esprit des anciennes institutions de médecine. Ibid., 4 janvier 1845. LX. Le nouveau Musée de la Faculté de médecine. Monit. univ., nº de 14 nov. 1856. LXI. Souvenirs. - Le Charlatanisme sous la première République française. Gaz. médic., nº du 3 mai 1848. LXII. Conscience et responsabilité médicales. Ibid., 10 juin 1848. LXIII. Mêmes causes, mêmes effets. Ibid., 2 déc. 1848. LXIV. Petit Commentaire sur une expression d'Hippocrate (Experimentum periculosum). Ibid., 1er janv. 1849. LXV. Grandeur et décadence des systèmes en médecine. Ibid., 10 et 17 mars 1849. LXVI. Un contraste affligeant. Ibid., 7 juillet 1849. LXVII. Un Médecin comme il y en a peu. lbid., 13 sept. 1848. LXVIII. Médecins de l'antiquité. De leur position sociale. Ibid., 29 sept. et 6 oct. 1849. LXIX. A défaut de la loi, le châtiment moral. Ibid., 10 nov. 1849. LXX. Miscellanées (nouv. suite). (Voy. le nº XLIII). Cette nouvelle suite se compose de sept feuilletons qui ont paru dans la Gaz. médic. », nº8 de 8 déc. 1849; 16 févr. et 19 oct. 1850; 8 févr., 10 juill., 27 sept. 1851; 7 févr. 1852. LXXI. Les temps mis à profit. - L'étude et la pratique. - Etrennes aux amis de la science. Au docteur B\*\*\*. Ibid., 29 déc. 1849. LXXII. Fragment d'un Dictionnaire de médecine et de philosophie. (Petit supplément au Dictionnaire de médecine.) Ibid., 20 juill. et 30 août 1850. LXXIII. Impressions de lectures. - Un vieux catalogue. Ibid., 5 octob. 1850. LXXIV. Erudition. - Impressions de lectures. Ibid., 20 déc. 1850. LXXV. Des Médecins gastronomes. - Fin de leur règne. - De la gastronomie dans ses rapports so-

ciaux. Ibid., 12 avril 1851. LXXVI-Essai d'une nouvelle application des tois physiologiques. Ibid., 24 mai 1851. LXVII. Le vrai Philosophe moderne. Ibid., 21 juin 1851. LXXVIII. Caractère général de l'aliénation mentale. - Effets des événements politiques sur cette maladie. — Travaux du docteur Fairet. « Moniteur univ. », du 1er janv. 1851. LXXIX. Les deux médecins, ou le pour et le contre. Gaz. médic., nos de 18 oct. et 1er nov. 1851. Boutade charmante, différente du nº LVI. LXXX. Une fin d'année. Regrets. - Vœux et espérances. [bid., 27 déc. 1851. LXXXI. Recherches, réflexions et méditation à propos d'un très-petit objet (un ciron). Ibid., 20 mars 1852, et reproduit par le « Moniteur univ. », nº du 8 oct. 1852. Personne ne s'entendait mieux que Reveillé-Parise à commenter, à développer un thème, si maigre qu'il fût, parce que sa prompte sagacité avait bientôt saisi tous les tenants et les aboutissants d'une question. L'opuscule que nous venons de citer a été très-remarqué sous ce rapport et méritait de l'être. L'auteur l'avait écrit depuis les premières atteintes du mal qui l'a enlevé; il est empreint d'une sorte de mélancolie réveuse qui n'était pas ordinaire à cet esprit habituellement enjoué jusque dans ses plus sérieuses méditations. Y avait-il là un pressentiment? LXXXII. Des Avantages d'une grande clientelle. Ibid., 29 mai 1852. Dernier article fourni à la Gaz. médic. par Reveillé-Parise. - A cette longue énumération des ouvrages et articles que nous venons de donner du médecin distingué dont nous nous occupons, il faut ajouter encore quelques Mémoires et plusieurs Rapports lus à l'Académie de médecine (1). BIOGRAPHIES. - LXXXIII. Notice nécrologique sur J.-B.-F. Leveillé, en tête de son Mémoire sur la folie des ivrognes ou sur le délire tremblant (1832, in-8). LXXXIV. No-tice biographique sur A.-P. De-

<sup>(1)</sup> Selon son habitude de confusion, M. F. Bourquelot a attribue à Reveille-Parise un opuscule intitulé De l'Osteophile costal pieurétique, etc., 1849, in-8, qui est de M. J. Parise.

mours. Impr. dans la « Gazette médicale de Paris », 5 nov. 1836. LXXXV. Galerie médicale. — 1º Jean-Nic. Corvisart. Ibid., 25 nov. 1837; - 2º Jean-Noël Halle, Ibid. 16 dec. 1837 ; - 3º Alexis Boyer. lbid., 23 déc. 1837; - 4º François Chaussier. Ibid., 28 avril 1838: 50 Edme-Joachim Bourdois de la Motte. Ibid., 12 mai 1838; -6º Antoine Portal. Ibid. , 2 juin 1838; - 7º Guillaume Dupuytren. lbid., 11 août 1838; — 8° J. L. All-bert. Ibid., 30 mars 1839; — 9° A.-N. Dufriche Desgenettes. Ibid., 4 mai 1839; — 10° F. J. V. Broussais. Ibid., 8 juin 1839; - 11° Ch .-Chr. H. Marc. Ibid., 18 juill. 1840; - 12º Anth.-Balt. Richerand. Ibid., 10 juillet 1841; - 13° Franc. Jos. Double. Ibid., 19 nov. 1842. (Il y a eu des exemplaires tirés à part, in-8 de 12 pag.); — 14° J.-Dom. Larrey. Ibid., 14 janv. 1843; — 15° Nic. Chervin. Ibid., 10 févr. 1844; — 16° Franç. Ribes. Ibid., 7 juin 1845; - 17° Julien-Jos. Virev. Ibid., 31 oct. 1846; — 18° Jacq. Lisfranc. Ibid., 7 avril 1849; — 19° Etienne Pariset. Ibid., 20 avril et 5 mai 1830. Les quinze premières Notices ont été réimprimées sous ce titre de Galerie médicale, et dans le même ordre, dans les · Études de l'Homme », de Reveille Parise (voy. le nº xxv). Il est regrettable que l'on n'ait pas reproduit à leur suite une Lettre de l'auteur de la « Galerie médicale » au rédacteur de la « Gazette médicale », et imprimée dans cette Gazette, nº du 13 juillet 1839. après la publication de sa dixième Notice, celle sur Broussais, lettre très-sensée qui a pour but de dé-montrer l'impossibilité de la biographie contemporaine, à propos d'un reproche qu'on avait fait à l'auteur de ne s'être occupé que de médecins morts. Depuis la publication de cette « Galerie médicale », Reveillé-Parise a fait paraltre les autres biographies qui suivent, toutes imprimées dans la Gazette médicale de Paris » : LXXXVI. Du médecin Juan Huarte el de Jourdain Guibelet, 1er janv. 1842 : - LXXXVII. Jérôme Fracastor (fragment biographique), 9 juillet 1842); — LXXXVIII. Un souvenir TOME XII.

(sur Louis C\*\*\*). Lettre au docteur D\*\*\*, 19 juillet 1845; — LXXXIX. Notice biographique, historique, philosophique et littéraire sur Guy Pa-tin. 1846. Impr. à la tête d'une bonne édition des Lettres de Guy Patin, donnée par Reveillé-Parise, avec de nombreuses notes scientifiques, historiques et littéraires, publ. dans la même année (Paris, J.-B. Baillière, 2 vol. in-8). XC. Galerie médicale. Jul .- Jos. Virey. Gaz. médic., 31 octobre 1846; — XCI. Claude Perrault, 15 et 29 avril 1848; - XCII. Étude biographique. François Quesnay, 8 et 22 juill. 1848; - Notice reproduite par le « Moniteur universel », dans ses nºs des 23 nov. et 14 déc. de la même année. XCIII. Souvenirs. Le père Maublanc, ancien chirurgien de la Gabelle. (Gazette médic., 26 août 1848). - Principes, maximes et menus propos du père Maublanc (16 sept. 1848). XCIV. Galerie médicale. Jacq. Lisfranc (7 avril 1849). Notice reproduite par le « Moniteur universel », dans son nº du 19 juillet suivant. XCV. Galerie médicale. Étienne Pariset (Gaz. méd., 20 avril et 5 mai 1850). Notice reproduite encore par le « Moniteur universel », quelques mois après. XCVI. Étude biographique. Le docteur Joseph-Ignace Guillotin. Impr. dans la Gazette, nº des 16 et 23 novembre 1850, et reproduite par le « Moniteur universel », dans ses nos des 25 févr. et 10 mars, et par le journal « l'Estafette », nº des 17 et 18 avril 1851. Cette notice n'est signée dans la Gazette que des initiales de l'auteur. XCVII. Note sur Antoine - Germain Labarraque. Impr. dans « la Gazette médicale de Paris », à la fin de l'article in-titulé « Une fin d'année », du 28 déc. 1850. XCVIII. Étude biographique. Guillaume Lamy. Ibid., 9 août 1851). — BIOGRAPHES DE RE-VEILLE-PARISE : - 10 M. Philarète-Chasles, dans le « Journal des Débats », n° du 5 octobre 1852, Notice très-succincte; 2° M. A. Grün, Notice biographique (Moniteur univ., nº du 6 oct. 1852, p. 1563; 3º M. A. Dechambre, Reveillé-Parise, feuilleton de la « Gazette médicale de Paris », du

30 octobre 1852; c'est moins une notice qu'un éloge académique : on n'y trouve point de faits biographiques, et l'auteur n'a parlé que de quatre ouvrages de Reveillé-Parise : sa « Physiologie des gens de lettres », et son « Traité de la vieillesse »; de son « docteur Mathanasius », et de son avantdernier écrit, ses « Méditations sur un très-petit objet : (voy. le n° LXXXI); 4° M. Jules Guérin. Discours prononcé sur la tombe de Reveillé-Parise, au nom de la presse médicale, dans « l'Union médicale », n° du 7 oct. 1852. — Chose assez extraordinaire, l'éloge de Reveillé-Parise n'a point été prononcé à l'Académie de médecine.

REVEL (Charles), jurisconsulte du xvii<sup>a</sup> siècle, avocat au bailliage de Bresse, né à Courmangoux en 1663. L'Usage des pays de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, par Ch. Revel. Mascon, 1663, in-4. 2º édit., avec des notes par J.-B. Chossat de Montessuy, célèbre jurisconsulte de l'Ain. Bourg-en-Bresse, Jos. Ravoux, 1729, în-4. 5e édition. Bourg, Besson, 1775, 2 vol. in-fol. Très-belle édition. Le deuxième volume contient les deux premières parties des pays de Bresse, Bugey ..., par Samuel Guichenon, et une Notice des pays de Bresse, Gex ..., par Collet.

(A. SIRAND, Bibliogr. de l'Ain). REVEL ( ). Réflexions sur l'art de bien draper les figures. Impr. dans les Mémoires de l'Académie de

Turin, t. 11 (1805).

REVEL (Th.-F.-N.), de Lorient. Notice sur Hippolyte Bisson, enseigne de vaisseau. 2º édit. Nantes, de l'impr. de Mellinet-Malassis, 1828, in-8 de 20 pag. (1 fr. 50 c.). 5º édit. Paris, de l'impr. de Ducessois, 1836, in-8 de 16 pag. 7° édition. Paris, de l'impr. de Wittersheim, 1848, in-8 de 16 pag.

REVEL (Max), pseudon. Voy. REVE-

LIERE (Maxime).

REVEL, ritou de Bilomagno (en français : curé de Vilmagne). Récréations de moussu l'Ritou et de los brabos gens. Toulouse, de l'imprimerie de Labouisse-Rochefort, 1846, in-8 de 23 feuill. 3/4, avec un portrait.

REVEL (Léonard). Eloge de Socrate.

Discours. Vienne, de l'impr. de Timon, 1850, in-8 de 24 pag.

REVEL (J.-F.), ancien maître de pension. Récréations dramatiques, comédies en prose, discours, dialogues en vers et autres poésies, à l'usage des familles et des maisons d'éducation. La Rochelle, Deslandes, et Paris, Hachette, 1853, in-12. On a extrait de ce volume : Un Voyage aux Pyrénées, dialogue en vers, in-12 de 12 pag,

REVELIÈRE (Louis), ancien admi-nistrateur de la marine, né le 3 avril 1775, à Cholet (Maine-et-Loire), commissaire général de la marine à Nantes, en 1821; député de la Loire-Inférieure, de 1821 à 1826; commissaire général de la marine à Lorient (en 1824) et à Rochefort (en 1826); administrateur des subsistances de la marine à Paris, de 1827 à 1835; maître des requêtes en 1829; retraité, à compter du 1er janv. 1836, par ordonnance du 27 déc. 1835. On a de lui, imprimées, les opinions suivantes: I. Opinion sur le chapitre IV du budget de la marine. Paris. de l'impr. de Gœtschy, 1821, in-8 de 16 pag. Il. Opinion contre la répartition du dégrèvement. ris, de l'impr. du niême, 1821, in-8 de 8 pag. III. Observations sur l'amendement à la loi des douanes présenté par M. Lainé, et adopté par la Chambre, dans la séance du 4 juillet dernier. Paris, de l'impr. de Pillet ainé, 1822, in-8 de 16 p. IV. Opinion sur la réconciliation des biens ravis aux Français émigrés. Paris, de l'impr. d'Egron. 1825, in-8 de 52 pag. V. Opinion sur la proposition de MM. Boucher et Jankowitz, tendante à soumettre à une réélection les députés appelés à des fonctions publiques. Paris, del'impr. de Pihan-Delaforest, 1826, in-8 de 12 pag.

†REVELIERE (Victor-Maxime), connu en littérature sous les noms abréviatifs de Max Revel, second fils du précédent, directeur de l'ancien Théâtre Historique, créé par M. Alex. Dumas père. [M. Re-velière est auteur de beaucoup de Nouvelles et de morceaux de littérature imprimés dans les journaux ainsi que dans « l'Almanach prophétique », alors qu'il

appartenait à M. Eug. Bareste. Nous ne connaissons de lui, imprimés séparément, que les ou-vrages suivants : I. Avec M. J.-H. Alfred Bayard : Léonce, ou un Propos de jeune homme, comédie-vaudeville en trois actes. Représ. sur le théatre des Variétés, le 4 août 1838. Paris, impr. de Don-dey, 1838, in-8. M. Revelière s'est caché, pour cette pièce, sous le pseudonyme de Victor Doucet, qu'il ne faut pas confondre avec le nom de Camille Doucet, qui est justement porté par un autre écrivain dramatique. II. Avec M. Ro-che: le Chevalier de Kerkaradec, comédie-vaudeville en un acte. Représ, sur le théâtre du Palais-Royal, le 5 août 1840. Paris, Hen-riot, Tresse, 1840, in-8 (30 c.). III. Philosophie et Poésie de la Pipe. Paris, de l'impr. de Worms, 1841 in-18 de 72 pag. Cet opuscule a été imprimé sous le nom de M. Ferdínand Wolf, à qui M. Revelière avait fait l'abandon du manuscrit. Ce M. Ferdinand Wolf travaillait pour MM. Nisard, Bareste, Audin et autres, qui le rémunéraient as-sez mal pour que M. F. Wolf courut les risques de mourir de faim : M. Revelière voulut, en lui don-nant son mannscrit, lui venir momentanément en aide (1). IV. Avec M. J. Numa [Armand Jautard] : Les petits Mystères du jardin Mabille dévoilés. Paris, rue d'Enghien, 10. 1844, in-32.

REVELIERE (Louis-Marie-Léon), frère du précédent, sous-chef de bureaudu personnel du ministère de la marine (2), homme d'esprit qui a fourni des articles de critique à plusieurs petits journaux sans se faire connaître, notamment dans le « Paris élégant », où, sous le pseudonyme de Croutemann, il a donné, outre divers articles, un salon de Paris.

†REVELLAT (Jean-Pierre), ingénieur civil, né à Trèbes (Aude), le

2 mars 1817, fut élève à l'École centrale des arts et manufactures de Paris, de 1836 à 1839, ensuite ingénieur civil et agent-voyer . d'arrondissement dans les départements de l'Aude, de la Drôme et du Gard, du 1er janvier 1840 au 1er octobre 1853; à cette dernière époque, il fut nommé agent-voyer en chef du département de l'Ardèche. M. Revellat est membre de la Société de statistique des arts utiles et des sciences naturelles du département de la Drôme, de la Société linnéenne de Lyon et de l'Académie Delphinale de Grenoble. Nous connaissons de lui : 1. Mémoire sur les divers projets proposés pour l'établissement de fontaines jaillissantes à Valence (Drôme). Impr. dans le « Courrier de la Drôme et de l'Ardèche », année 1840. II. Mémoire sur la route du Vercors, dite des Grands-Goulets. Nyons, de l'imprim. de Gros, 1850, in-8 de 40 pag. III. Appendice au Mémoire sur la route de Vercors, dite des Grands-Goulets. ou Réplique à l'écrit que vient de publier M. Bernard, agent-voyer en chef, sous ce titre: Réfutation du Mémoire publié par M. Revel-lat, agent-voyer ordinaire. Nyons (Drôme), de l'imprim. de Louis Cros, 1850, in-8 de 40 pag. Ces deux Mémoires sont cités dans plusieurs recueils, et notamment dans l'Illustration (nº du 28 nov. 1851), vol. xvIII, pag. 347-49. IV. Instruction générale sur la rédaction des avants-projets et des projets définitifs concernant le service des chemins vicinaux de l'Ardèche. (Extr. des « Annales des chemins vicinaux », nº de mai 1853). Paris, de l'impr. de Paul Dupont, 1856, in-8 de 32 pag., avec une planche. V. Recherches physico-mathématiques sur la loi de la répartition des pressions dans le contact des corps solides, (Extr. des . Annales des chemins de fer vicinaux », n. de juin et juill. 1856). Paris, de l'impr. de Paul Dupont, 1856, in-8 de 32 pag., avec une planche. VI. Plusieurs Rapports sur le service vicinal de l'Ardèche. (Extraits des procès-verbaux des séances du conseil général de l'Ardèche pour les ses-

<sup>(</sup>i) M. F. Bourquelot a présenté cette facétie comme étant du grave M. Ferdunand Wolf, l'un des conservateurs de la bibliothèque imperiale de Vienne. Cette confusion a dù le faire bien rire.

<sup>(2)</sup> La table alphabétique de « l'Annuaire de la Marine et des Colonies», pour 1835, fait connaître quatre messieurs Revelière appartenant à ce ministère.

sions de 1856-58). Privas, de l'imp. de Roure, in-4. VII. Mémoire sur le mouvement de l'eau dans les confluents, ou Recherches physico-mathématiques sur la courbe de contact de deux rivières qui se rencontrent, avec des applications à l'endiguement des cours d'eau et aux ensablements des rivières, au point de vue de la navigation et de la défense des rives. (Sous presse, paraltre prochainement). M. Revellat a encore un autre ouvrage inédit, intitulé : « Tables destinées à abréger les calculs relatifs à la stabilité et au métrage des murs de soutennement et des ponts en plein cintre et surbaissés; précédées d'une Notice sur l'équilibre des voûtes et la poussée des terres ». (Voir le procès-verbal imprimé des délibérations du conseil général de l'Ardèche, pour les sessions de 1855, p. 85).

†REVELLIERE (Victorin LA), fils de La Revellière, conseiller au présidial d'Angers, mort sur l'échafaud, ayant été condamné par le tribunal révolutionnaire comme fédéraliste, et neveu du membre du Directoire exécutif, né à Angers, le 9 avril 1791, a fait partie, en août 1830, de la commission municipale provisoire qui administra la ville d'Angers pendant quelques jours. Depuis cette époque, il a été maire d'Avrillé (Maine-et-Loire), membre du conseil général de ce département et du conseil académique, et enfin membre de la chambre des députés. Il ne remplit aucune fonction publique depuis le coup d'État de 1851. On a de lui : I. Aux électeurs de Maineet-Loire. Nantes, impr. de Victor Mangin, 1829, in-8 de 15 pag. Critique de la marche du gouvernement d'alors. Cette brochure fit une certaine sensation à Angers. II. Discours de M. Victor (sic) La Revellière, député de Maine-et-Loire. Angers, impr. de Ernest Lesourd, sans date (1831), in-8 de 6 pag. Ce discours fut prononcé au moment où M. La Revellière venait d'être proclamé député. III. Extrait du Moniteur du 10 mai 1837. Discours de M. Victorin La Revellière. Paris, impr. de Mme veuve Agasse, in-8 de 7 pag. Ce discours fut prononcé

aux obsèques de Félix Bodin, député de Maine-et-Loire. IV. Messieurs les électeurs du collège extramuros d'Angers. 10 février 1839. Sans nom de lieu ni d'imprimeur, in-4 de 5 pag. M. Victorin La Revellière est auteur d'un ouvrage encore inédit, intitulé: Les Fédéralistes de Maine-et-Loire en 1795.

E. R.-g. REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie LA) (1), I'un des hommes les plus honorables de la Révolution française, membre du Directoire exécutif de la République française, et plus tard son président, en l'an vi; membre de l'Institut national, classe des sciences morales et politiques (depuis la création de cette classe jusqu'en 1804), de l'Acadé-mie celtique, après Société des Antiquaires de France, et de la Société centrale d'agriculture, d'abord comme associé ordinaire, le 19 août 1798, et puis comme associé libre, le 19 septembre 1804; naquit à Montaigu, en bas Poitou, aujourd'hui département de la Vendée, le 25 août 1753, d'un père juge au siège des traites a Montaigu et maire de cette ville. La Revellière enfant eut pour maître d'école un brutal, qui, par ses mauvais traitements, le fit devenir bossu. Il fut mis plus tard au collége de la petite ville de Beaupréau, et enfin, il entra au collége des Oratoriens d'Angers : ce fut là que vraiment il fit et termina ses études. Il eut pour condisciples J.-B. Leclerc et Pilastre, qui de-meurèrent ses deux plus intimes devint la patrie amis. Angers adoptive de La Revellière. Il fit son droit à l'Université, et, pour sa-tisfaire ses parents, se fit recevoir licencié en droit dans la même

<sup>(</sup>f) D'après une expédition authentique de son acte de naissance, que M. E. Reguard, am de la famille, a teun entre les mains en 1856, il se nommait de La Revellière. Ses parcats, pour le distinguer de son frère alle, jui donnerent, suivant l'usage de l'epoque, le nom de Lépeaux, qui viait celui d'un petit domaine de la famille. C'est pourquoi on le trouve inscrit sur la liste des membres de l'assemblée constituante et des membres de l'assemblée constituante et des membres de l'assemblée constituante et de l'aprendique de l'aprendique de l'aprendique, il ne signa plus que lievellière-Lépeaux. M. E. Regnard, déjà nomme, possède plusieurs lettres de cet homme celèbre, qui sont toutes signées ainsi.

ville, vint à Paris en 1776, et s'v fit recevoir avocat au parlement: mais son goût l'entrainait vers d'autres études, et il ne se livra jamais aux affaires du barreau. Il retourna à Angers, et épousa, en 1781, Mne Boileau de Chandoiseau, fille d'un conseiller au présidial d'Angers. Mue Boileau était instruite en botanique : elle correspondait avec Burolleau et Laricherie et leur envoyait des plantes. Ce fut elle qui inspira à son mari le goût de l'histoire naturelle, et lui enseigna les premiers éléments de botanique, dont il a toujours depuis fait ses délices; il fut bientôt recu membre de la Société des botanophiles d'Angers, et y professa la botanique avec assez de succès en 1788, et fut l'un des fondateurs du Jardin de botanique dans le faubourg Bressigny, puis dans la vallée Saint-Samson. M. et Mme La Revellière allaient partir pour l'Amérique quand sonna l'heure de la révolution en France. En 1789, La Revellière fut nommé député de la sénéchaussée d'Anjou aux États-Généraux; il prononca une opinion sur le veto, ne fut l'homme d'aucun parti, et retourna à Angers avec sa famille à la clôture de l'Assemblée. Il fut tour à tour député à l'Assemblée législative, haut juré près la haute Cour nationale d'Orléans, plus tard chef de légion ou adjudant général des gardes nationales du district de Vihiers, enfin administrateur de Maine-et-Loire; il fit des ex-cursions dans les Mauges, et y organisa des clubs ambulants, ensuite nommé député de Maine-et-Loire à la Convention nationale, où il vota la mort de Louis XVI. Il s'opposa constamment aux mesures et aux projets de la Montagne, protesta contre le fameux 31 mai, et ne cessa depuis cette époque de demander l'appel nominal sur chaque délibération, afin de constater son opposition aux mesures tyranniques; ne pouvant obtenir ce qu'il demandait, il finit par déclarer en pleine assemblée qu'il s'en retirait des ce moment. Il s'éleva alors de toutes parts, dans la Montagne, des cris pour le faire décréter d'accusa-

tion, et l'envoyer au tribunal révolutionnaire. Il avait depuis longtemps un crachement de sang et une fièvre lente; une voix s'èleva lorsqu'on allait prononcer son accusation, et fit entendre ces mots : Pourquoi voulez-vous occuper le tribunal révolutionnaire de ce b.....-là. Ne voyez-vous pas qu'il va crever? Il ne vaut pas le coup. La chose en resta là; La Revellière-Lépeaux a toujours pensé que cette brutalité d'un membre, qu'il n'a jamais pu connattre, n'était qu'apparente, et qu'elle partit de quelqu'un qui voulait le sauver. Cependant, quelque temps après, le Comité de sûreté générale lança contre lui un mandat d'arrêt, et le fit mettre hors la loi. Il se cacha d'abord dans l'ermitage de Sainte-Radegonde, au fond de la forêt de Montmorency, où le célèbre naturaliste Bosc, son ami, proscrit lui-même, lui donna asile; bientôt il ne fut plus sûr pour lui d'y rester; il se retira à Buire, près Péronne, chez un ancien membre de l'Assemblée constituante (M. Pincepré de Buire, ancien officier d'artillerie, mort à Paris en 1816), avec lequel il avait contracté une intime liaison, et qui le fit sommer, au nom de l'amitié, de venir se réfugier chez lui. Mme La Revellière-Lépeaux et sa fille étaient à Angers pendant le siège, et alors que leur mari et père était proscrit, les républicains les menaçaient de la guillotine et les royalistes de les pendre. La Revellière-Lépeaux demeura à Buire jusqu'après le 9 thermidor et fut ensuite rappele à la Convention sur la motion de Thibaut, évêque du Cantal. Il se montra plusieurs fois, dans la discussion de la Constitut. de l'an III, dont il avait contribué à rédiger le projet, en qualité de membre de la commission des onze. Lors de la mise en activité de cette constitution, il entra au Conseil des anciens, le présida, et fut membre du Directoire exécutif à sa formation, nommé le premier, et à l'unanimité moins deux voix (la sienne et celle de son ami Pilastre, qu'il avait prié de ne pas voter en sa faveur); il eut la principale part à l'événement du

18 fructidor an v, et quoique le parti qui fut abattu à cette époque tendit principalement au renversement du Directoire, il s'opposa de toutes ses forces à ce qu'on profitât de la circonstance pour prolonger la durée des fonctions des directeurs. Après la journée du 30 prairial de l'an vii, résultat des intrigues des frères de Bonaparte, qui cherchaient à tout désorganiser pour favoriser les projets de leur frère, La Revellière-Lépeaux donna sa démission dans la vue d'éviter de nombreux massacres, dont une faction puissante, appuyée par le directeur Barras, menacait la capitale; il se retira à Andilly, près de Montmorency, dans une petite maison de campagne que son peu de fortune ne lui permit pas de conserver. Dénoncé alors par les Jacobins qui renaissaient, il leur fit de vertes réponses par son écrit publié en l'an viii. Le Conseil des Cinq-Cents repoussa ces attaques et les mit au néant. Lorsque Napoléon Bonaparte, devenu empereur, exigea le serment des membres de l'Institut, dont La Revellière-Lépeaux faisait partie, il donna sa démission de sa place. Dégagé de toute fonction, il vendit Andilly et ses livres, et acheta un petit bien dans les déserts de la Sologne, où il se retira avec sa famille, et s'y occupa principalement de l'éducation de ses en-fants. Six ans après, en 1809, La Revellière-Lépeaux revint à Paris avec sa femme et ses enfants pour compléter cette éducation. 1811, l'empereur Napoléon, s'étant peut-être souvenu que l'ancien Directeur avait fait l'éloge du général Bonaparte dans son Discours sur la paix de l'an VI, lui fit alors offrir une pension qu'il refusa, continuant de vivre avec les siens et un très-petit nombre d'amis dans une parfaite obscurité et dans un état très-médiocre, n'ayant même aucune espèce de domestique (1)! Dans les Cent-Jours, La Revellière-Lépeaux ne prit

parti, ne signa pas l'acte additionnel. Il n'eut aucune fonction et par conséquent ne fut pas obligé de sortir de France à la seconde Restauration. Sa famille a fait ressortir avec soin ces circonstances, mais elles tiennent toutes à un seul fait : Carnot était ministre de l'intérieur, et il n'aimait pas La Revellière-Lépeaux. Ils avaient été ensemble au Directoire : l'un avait fait proscrire l'autre; La Revellière-Lépeaux avait vaincu. Carnot au pouvoir n'y offrit pas de place à son ennemi, et, par là, il le sauva de la proscription (1). La Revellière-Lépeaux est mort à Paris, le 27 mars 1824. On ne peut refuser à cet homme une probité sévère, et sa réputation est toujours restée intacte; ses ennemis même n'ont pu lui reprocher que d'avoir été l'instituteur et le chef de la théophilanthropie, encore ce fait est-il matériellement faux; car si les principes de la philanthropie furent

(1) F. Grille, auquel nous empruntons ces deraires puricularités, était un très honnète homme; matsendin, il avait été che de division sous Carnot, avec lequei il avait eu de frequents et intimes rapports; il en était résulté une graude admiration de F. Grille pour son clet, qui le rendait partial, à son insu, vis-à-vis de l'aucien colègue de Carnot, La situation de La Revellière-Lépeaux dans les Centa-Jours est évidemment presentée sous un faux jour. La Revellière fut dans les Centa-Jours ce qu'il avait été sous le premier Empire: à ses yeux, Napoleon n'était pas changé; il continua donc à vivre dans la retraite, et ne fut pas plus appelé à prendre parti, comme dit i la notice,

appele à prendre parti, comme dit la notice, que tous les hommes qui ne voulaient point sortir de leur obscurité.

sortir de leur obscurité. La famille de La Revellière n'ayant rien publié sur lui, n'a pu faire ressortir avec soin cette double circonstance qu'il n'avait ui signé l'acte additionnel, ni occupé de fonction pendant les Cent-Jours. Rien dans le caractère et les opi-Cent-Jours. Rien dans le caractère et les opi-nions de La Revellière n'autorise à penser à dire que cela tient à un seul fait; l'entrée de Carnot au ministere. Loin de solliciter ou de désirer des fonctions publiques, La Revellière avait refiné à pension que Napuléon tul avait offerte par l'intermédiaire de Fouché et de Daunou, et ou ne voit pas comment, devenu-plus que sexagénaite et ayant toujours professé les mêmes opinions, il aurait désèré un emploi ou une fonction publique. Carnot, par des rai-sons qu'il serait inutité d'exposer let, pouvait devenir conte et ministre, La Revellière ne pon-vait sortir de la retraite à l'aquelle il s'etait con Jamé pour la vie. Ancun biographe n'a cherché à expliquer dans

condamé pour la vie.
Ancun biographe n'a cherché à expliquer dans
un sens défavorable pourquoi Lafayette, Pilastre, J.-B. Leclerc (de Maine-et Loire,) l'ancien
directeur Gobi-r., l'ancien tribun Ginguené ne
emplirent aucune fonction publique pendant
les Cent Jours. On pouvait en effet avoir eu de
l'éloignement pour la Restauratiou, sans approuver pour cela les actes du Gouvernement établi le 20 mars 1815.

<sup>(1)</sup> La fortune de La Revellière était sans (1) La fortune de la nevembre etait said doute modique; son revenu était même variable comme le produit des viguobles qui formaient une partie de son avoir, cependant on a toujours vu chez lui une servante.

les siens, toujours est-il vrai qu'il n'en fut point le fondateur : ni lui ni personne de sa famille ne suivirent les assemblées de cette association. Les sectaires déclarèrent eux-mêmes, après le 30 prairial an v1, que La Revellière-Lépeaux n'était ni le promoteur ni le soutien du nouveau culte. Cette déclaration du 5 messidor an vIII se trouve dans une brochure imprimée en 1801, intitulée : « Qu'estce que la théophilanthropie? Mémoire en réponse aux questions proposées par la Société teylérienne de Harlem (1) . Il est auteur d'un petit écrit lu à la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national, dont il était membre, ayant pour titre : Réflexions sur le culte, sur les cérémonies civiles et sur les fêtes nationales. C'est cet écrit peut-être qui a donné lieu à la prétendue accusation de chef de théophilanthropes. On prétend que la théophi-lanthropie avait été fondée sur la fin de la Convention par des Jacobins. Plus tard, adoptée par Dupont, de Nemours, Le Couteulx de Canteleu, Goupil de Prefeln, elle prit de la consistance (2). Nous connaissons de La Revellière-Lépeaux les opuscules suivants : - Écrits de M. L. La Revellière-Lépeaux. -[1° Écrits politiques].l. Doléances, vœux et apétitions pour les représentants des paroisses de... aux assemblées de la nation pour les Etats-Généraux. Rédigés par un laboureur [Pilastre de la Brardière,

bourgeois], le syndic [La Revellière-Lépeaux, propriétaire], le bailly [La Revellière, conseiller au prési-dial, frère de Lépeaux]. 1789, in-8. II. Opinion sur la sanction royale, prononcée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 1789. III. Lettre aux amis de la constitution d'Angers, 20 juillet 1791. Louis-Marie Revellière (rédacteur); signée : Urbain Pilastre, Brevet Beaujour et Des Mazières. IV. Rapport du voyage des commissaires de la Société des amis de la Constitution d'Angers au club ambulant établi dans les Mauges. S. l., 1er avril an IV de la Liberté (1792), in-4. V. Discours de Revellière-Lépeaux pour la cérémonie funèbre faite à Angers en l'honneur de Jacques-Guil-laume Simonneau, maire d'Etampes, mort pour le maintien des lois. (Fête du 10 avril 1792). An IV de la Liberté française (1792). Impr. dans le « Procès-verbal » de cette cérémonie. La Revellière y fait le tableau de l'Assemblée constituante et de la France, et attaque vivement le parti de la Cour et des ambitieux. Le procèsverbal renferme aussi un discours d'Urbain Pilastre, maire d'Angers. VI. Opinion sur la question de savoir si Louis XVI peut être mis en jugement. 1er décembre 1792. Paris, de l'impr. nation. (1792), in-8. VII. Opinion de L.-M. Revellière-Lé-peaux, député de Maine-et-Loire, sur la question de l'appel au peuple du jugement de Louis. 7 janv. 1793. (Paris), impr. nation., in-8. VIII. Lettre à la Société des amis de la liberté et de l'égalité de l'Est (séante à Angers), sur une dénonciation de cette société contre Pache, ministre de la guerre, et sur la nécessité de voler aux frontières pour la défense de la patrie. Paris, 3 février 1795, in-8. On lit dans cette lettre: « J'ai combattu, j'ai souffert, · j'ai beaucoup souffert pour la li-

berté et le bonheur de mon pays.

La dernière campagne a été faite « au milieu des pluies et des gla-

<sup>·</sup> ces. La campagne nouvelle sera "une campagne d'été. » IX. Le Cromwellisme. Article de la « Chronique de Paris », répété par « le Moniteur » (février 1793). Contre Marat et la Montagne. X. L.-M.

<sup>(</sup>t) I'n écrivain, dont les opinions ne seront pas suspectes au parti qui sontient encomando de la constitue pas suspectes au parti qui sontient encore au-jourd'hui les doctrines politiques de l'ancien était reellement leur chef. » Biogr. unir. (1842).

<sup>(2)</sup> Cette notice est celle de l'ancien sénateur Lambrechts, amendée et complétée d'après de hombreuses rotes inédites d'un compatriote de La Revellière-Lépeaux, Fr. Grille, ancien bibliobleaire d'Angers.

Revellière-Lépeaux à ses commettants. 28 mai 1793. Sur la journée du 27. Il s'agit de la commission des douze, qui suspendit le mou-vement que Robespierre et Marat dirigeaient et qui fut repris le 31. XI. Rapport des commissaires chargés de présenter à la Convention nationale l'adresse arrêtée le 29 mai 1793 par les citoyens de la ville d'Angers et par les réfugiés des quatre districts d'Angers, Vihiers, Chollet et Montglone. - Déclaration de Revellière-Lépeaux, Pilastre, Leclerc et Lemaignan sur les événements du 31 mai 1793. Laval, Dariot (1793), in-8. XII. Discours prononcé dans la séance (de la Convention), du 27 fructidor an viii (septembre 1795). Sur le secret des lettres. XIII. Proclamation du 18 fructidor an V (7 février 1798). Le Directoire exé-cutif aux Français. (Proclamation rédigée par La Revellière-Lépeaux). Le premier article de cet arrêté porte : « Tout individu « qui se permettrait de rappe-« ler la royauté, la constitution de 1793, ou d'Orléans, sera « fusillé à l'instant, conformément « à la loi. » XIV. Des Dangers de la résolution proposée sur l'enceinte des deux Conseils. Paris, de l'impr. de Gareau, nivôse an vi, in-8 de 22 pag. (Anon.). L'auteur combat le projet d'attribuer à des commissions d'inspecteurs, la police de l'enceinte des Conseils législatifs établis par la Constitution de l'an 111, et de déterminer légalement les limites de cette enceinte. XV. Discours prononcé, comme président du Directoire exécutif, à la fête de la République, le 1er vendémiaire an VI. In-8 de 8 pag. XVI. Discours prononcé à la cérémonie funèbre exécutée en mémoire du général Hoche, au Champ-de-Mars, le 10 vendémiaire an vi, par L.-M. La Revellière-Lépeaux, président du Directoire exécutif. (Paris), impr. de Lemaire, rue d'Enfer, an vi, in-8 de 8 pag. XVII. Discours prononcé par le président du Directoire exécutif, sur la paix de l'an vi, 10 brumaire an VI. Ce Discours, adressé à Berthier et à Monge, renfermait un éloge complet du général Bonaparte. XVIII. Au citoyen Texier-Olivier, membre du Conseil des Cinq-Cents. Signé : N.-E. Lacour, rue Notre-Dame-de-Nazareth. C'est une justification du système suivi par le Directoire, contre le parti démocratique, système qu'un député d'Indre-et-Loire avait critiqué, dans un écrit adressé au directeur Merlin. XIX. Discours prononcé aux Invalides, par le président du Directoire exécutif, le 21 septembre 1797. (Paris), an vi (1797), in-8. XX. Procès-Verbal de l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français, célébré à Paris, dans le temple de la Victoire, le 2 pluviose an vII. Discours de Revellière-Lépeaux. XXI. Réponse de La Revellière-Lépeaux aux dénonciations portées au Corps législatif contre lui et ses anciens collégues, 15 thermidor an VIII, Paris, de l'impr. de H.-J. Jansen, an viii, in-8 de 91 pag. [20 Ecrits a cadémiques]. XXII. Réflexions sur le culte, sur les cérémonies ci-viles et sur les fêtes nationales. lues à l'Institut, le 12 floréal de l'an v de la République, dans la séance de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national. Paris, H.-J. Jansen, an v, in-8 de 45 pages. On trouve un compte-rendu de cet ouvrage dans la « Décade philosophique » ; 3° trimestre, page 403. Ces Ré-flexions ont été traduites en allemand. 1797, in-8. XXIII. Essai sur les moyens de faire participer l'universalité des spectateurs à lout ce qui se pratique dans les fêtes publiques, lu à la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national, le 23 vendémiaire an vi. Paris, H.-J. Jansen, an vi (1797), in-8 de 26 pag. XXIV. Du Panthéon et d'un Théâtre national. Paris, H.-J. Jansen, frimaire an vi (1798), in-8 de 15 pages, XXV. Discours sur divers sujets de morale et sur les fêtes nationales, précédés de Réflexions sur le culte, etc. Paris, Desessarts, an vii (1799), in-12. On retrouve dans ce volume, avec quelques opuscules de J.-B. Leclerc, les cinq opuscules de La Revellière : Rénexions sur les cultes, - Essai sur les moyens de faire participer l'universalité des spectateurs.. ses deux Discours à la fête de la

République et à la cérémonie funèbre de Hoche, et l'écrit intitulé : Du Panthéon et d'un Théâtre national, XXVI. Notice sur divers objets trouvés dans une tourbière de la commune de Buire (Somme), Impr. natur., tom. VII, 1807. XXVII. Notice des monuments celtiques visités dans le département de Maine-et-Loire, en octobre 1806, avec plan-ches. Impr. dans les Mémoires de l'Acad. celtique, tom. 11, 1808. XXVIII. Notice du patois vendéen. suivie de Chansons et d'un Essai de vocabulaire vendéen. Impr. dans le même recueil, t. III, 1809. -L.-M. La Revellière-Lépeaux a laissé trois ouvrages inédits qui sont entre les mains de son fils, M. Ossian La Revellière. Ce sont des Mémoires écrits de 1820 à 1823. Ils ont été écrits par l'ancien Directeur lui-même, et non dictés par lui à son fils, ainsi qu'on l'a dit par erreur. Un double de cet ouvrage existe aux États-Unis d'Amérique, entre les mains d'un ami. D'après les intentions de l'auteur, son fils ne doit publier ces Mémoires qu'à une époque encore éloignée : des Mémoires historiques sur la Vendée, et un Traité de Morale. -Biographes de L.-M. La Revellière-Lépeaux. - Aux Histoires générales de la Révolution, ainsi qu'aux Histoires particulières du Directoire exécutif, et aux Biographies des Contemporains, notamment les suivantes : Biogr. des hommes vivants, art. signé U., t. v (janv. 1819), p. 180 83; la Biogr. des contemporains, par MM. Ar-nault, Jay, Jony et Norvins; la Biogr. univ. et port. des contemporains t. IV (1854), pag. 1088-89, 4 col. ; le Diction. de la conversation, art. de Léon Gallois; la Biogr. univers., art. de D-r-r (Du-rozoir), t. LXX (1812), p. 267-84; il faut ajouter les suivantes, qui ont été publiées depuis la mort de l'ancien Directeur : 1º Notice, par N. E. X. Impr. dans « l'Annuaire nécrologique » de M. A. Mahul, ann. 1824, p. 252-66, à 2 colonn. Cette Notice est intéressante. L'auteur y a intercalé des fragments de quatre lettres du poëte Ducis à La Revellière (de 1806 à 1810).

L'éditeur a cru devoir ajouter à cette biographie une note très-sé-vère; 2º Notice sur La Revellière-Lépeaux, par l'ancien sénateur Lambrechts (mort en 1823), impr. dans un article du baron de Stassart, intitulé : A Monsieur le rédacteur de « l'Oracle ». 14 novembre 1824, et réimprimée dans les Œuvres du baron de Stassart, Brux., 1854, gr. in-8, p. 888; 3º La Revellière-Lépeaux. Essai sur sa vie et ses ouvrages (par Fr. Grille). Angers, Cosnier et Lachèse, 1840, in-8 de 24 pag.; 4º Notice sur La Revellière - Lépeaux (par un anonyme). Imprimée dans « le Journal de Maine-et-Loire », nº du 7 février 1843, Parmi les matériaux que nous devons à l'obli-geance de feu notre digne ami Fr. Grille, ancien bibliothécaire d'Angers, nous trouvons une lettre de lui, écrite ab irato à M. Léon Cosnier, au sujet de cette dernière Notice. Ne sachant pas si cette lettre a été imprimée (elle ne peut l'avoir été que dans « le Journal de Maine-et-Loire»), nous la donnons ici : « A Léon Cosnier. Angers, le 9 février 1845. Mon ami, je viens de lire la Notice in-« sérée dans « le Journal de Maineet-Loire » d'avant-hier, sur La Revellière-Lépeaux. Il m'est impossible de ne pas vous dire combien elle me paraît lourde, perfide, insidieuse, entortillée à dessein, et pleine de réticences « funestes. La haine du Conven-« tionnel et du Directeur pour « Choudieu et Carnot perce, éclate « et se retrouve encore brûlante « et âcre dans les récits que le « fils et le neveu ont extraits de ses Mémoires secrets. On recon- naît là le triumvirat angevin : La « Revellière, Leclerc, Pilastre, qui, « des 90 et 92, était signalé et redoutable. On fait à Carnot un crime d'avoir, sous Bonaparte, touché son traitement de géné-« ral, et l'on met en regard Re-« vellière qui refuse une pension « qui, déclare-t-on, lui avait été · offerte. L'heureuse comparaison! « Et c'est par elle, pourtant, qu'on accuse lachement l'homme le plus généreux, mais le moins
 charlatan qui fût au monde. · Rappelez-vous ceci : c'est que Carnot organisait la victoire sur · nos frontières au même instant « où La Revellière-Lépeaux organisait des clubs ambulants dans les Mauges. Je vous demande, ami, de m'apprendre lequel exigeait le plus de vertu, de patriotisme et degénie? C'était Carnot qui avait désigné Bonaparte pour l'armée d'Italie, comme il avait précédemment tiré Hoche de l'obscu-· rité, pour lui donner la place que réclamait sa valeur et son mérite. J'ai fait un jour l'éloge de La Revellière, mais je l'ai renfermé dans de justes bornes; et je n'ai pas créé une idole pour sacrifier à ses pieds des victimes. Carnot était un républicain droit et ferme, qui laissait à chacun
(comme il l'a dit dans un écrit · fameux) sa conscience et sa manière d'adorer Dieu; tandis qu'il n'est pas bien certain que La Revellière ne se soit pas fait le ridicule prêtre et le demi-dieu d'un nouveau ciel aussi persécuteur que l'autre. L'imputation faite à Choudieu d'avoir causé la perte · de quatre de nos illustres com-· patriotes est ici sans l'ombre d'une preuve; c'est à dire qu'elle est odieuse. Tout ce qui a vécu à l'époque rappelée n'a gardé dans le souvenir aucune trace d'une aussi abominable machination. Tout le monde repous-« sera cette assertion gratuite et pourtant si grave. Choudieu avait été le condisciple de Brevet, de Conraudin, de Tessié du Clozeau, de Dieusie même; il · les voyait sans cesse, il était leur ami, et la Notice en fait leur assassin! Prouvez donc! · criai-je. Et si vous n'avez pas de témoignages, écrits, parlant, irrécusables, savez-vous ce que vous êtes? Des calomniateurs! Vous reculez; mais jugez! Quant aux faits plus légers, ils sont faux également. Dom Brault n'a point · fondé la bibliothèque d'Angers avec des livres venus de Paris et choisis sur la prière de La Revellière. Pas un volume en ce temps- là n'est venu de Paris. La biblio-· thèque d'Angers, comme toutes · celles de France, fut créée par

sortaient des abbayes et des châteaux de l'émigration. Il veut des doubles et des triples. M. Mardou, préfet, les sit vendre pour en appliquer le produit au haras. On dit que Dom Brault en mourut de chagrin. Il eut mieux fait d'en mourir de honte. S'il avait eu du cœur, on le lui eût plutôt arraché que de lui enle ver ses livres, entendez-vous cela. Brault mourut en ex-bénédictin : d'excès de table et de femmes (1). Voilà qui est plus sûr. J'ai pris note des erreurs de votre journal et je les redresserai dans mon Catalogue en faisant l'histoire de nos établissements desciences et d'arts. Je ne suis pas l'homme des coteries, mais de la ville, et chacun dans mes Mémoires à moi aussi aura sa part. » 5º Notice sur La Revellière-Lépeaux, par M. Bougler, conseiller à la Cour impériale d'Angers. Impr. dans la « Revue de l'Anjou et de Maine-et-Loire, en 1856. Notice malveil-lante. Le fils de l'ancien Directeur (voy. l'art. suivant) adressa une lettre à l'éditeur de cette Revue à l'occasion de cette Notice. La plus récente Notice sur La Revellière-Lépeaux est celle de M. E. Regnard, ancien maire de Montmorency, impr. de la « Biographie générale » des MM. Didot, t. xxix (1859). L'auteur, lié avec le fils de l'ancien Directeur, a pu avoir en communication le manuscrit des Mémoires qu'à laissés le père. Le portrait de La Revellière-Lépeaux a été peint par Gérard, il y a cinquante ans environ; et le statuaire David a reproduit, en 1823, avec une fidélité parfaite, traits dont les artistes n'étaient pas les seuls à reconnaître l'expression à la fois ferme et douce. †REVELLIERE-LEPAUX (Ossian LA), fils du précédent, né à Paris, le 1er avril 1797. M. Ossian La Revel-

« une loi, et formée des livres qui

<sup>(1)</sup> Une fin tragique plus certaine fut celle de dom Abrassard, Dom Abrassard, benedictia, qui succéda à dom Marquet dans les fonctions de bibliothécaire de Marmoutler; il y ctait à la Révolution. La bibliothèque renfermait vingtcing mille volumes tres-beaux. Quand on la transporta à Tours, Abrassard en fut tellement afflige, que, de désespoir, il se jeta dans la Loire et s'y noya.

lière-Lépeaux fit des études pour le barreau et fut reçu licencié en droit à la Faculté de Paris. Il se présenta, en 1820, pour prêter le serment d'avocat devant la Cour royale de cette ville; mais le premier président Seguier et le procureur général Bellart, aveuglés par leur roya-lisme, s'opposèrent à son admis-sion, 'prétextant que la loi ne permettait pas de porter le prénom qu'il avait reçu à sa naissance (1). Une réclamation de M. La Revellière, adressée au garde des sceaux de Serre, resta sans réponse, et la censure ne permit pas aux journaux de parler de cette affaire. L'étude des langues vivantes, celle de la botanique et de la géologie ont occupé en partie les loisirs de M. La Revellière. Il est membre des Sociétés géologique et botanique de France. Il a visité l'Inde anglaise et a fait de nombreux voyages en Europe. Après avoir pris part à la rédaction des journaux le Miroir et la Pandore, il a été l'un des fondateurs du journal politique quotidien l'impartial, et lui a donné très-fréquemment des articles de fond écrits avec talent. Il a inséré dans « l'Encyclopédie des gens du monde . (Paris , 1833-44, 44 vol. in-8) d'importants articles, tels que Chambres législatives (17 colonnes), Comité de salut public (7 colon.), Egalité (3 colon.), Elections (16 colon.), Enquête parlementaire (5 colon.), le général Foy (14 colon.), Garde nationale (17 colonnes), le ministre anglais Huskisson (21 colon.), etc. Il est auteur de la Préface de la Belgique et la Révolution de juillet, par M. Le-febvre de Bécour. Paris, 1855, in-8. Il a traduit en français les deux ouvrages suivants que son ami le général O'Connor avait écrits en anglais, et qu'il a publiés sous son seul nom : Lettre au général Lafayette sur les causes qui ont privé la France des avantages de la révolution de 4830, in-8 de 130 p.; - Le Monopole, cause de tous les

maux. Paris, 1849-1850, 3 vol. in-8. Il a revu et corrigé la traduction, publiée sous les initiales J. C. P\*\*\* (Pages), De l'Examen historique de la Révolution espagnole, par Edward Blaquière. Paris, 1823, 2 vol. in-8. Une lettre de lui a été imprimée en 1844, dans le « Journal de Maine-et-Loire », en réponse à des attaques de M. Freslon, avocat, dans le « Précurseur de l'Ouest ». Enfin, il a adressé une lettre à l'éditeur de la « Revue de l'Anjou et de Maineet-Loire , année 1856, p. 124, à l'occasion d'une Notice malveillante sur son père, insérée dans le même recueil, par M. Bougler, ancien procureur du roi à Beau-préau, démissionnaire pour cause de refus de serment après la révolution de 1830, et aujourd'hui conseiller à la Cour impériale d'Angers. E. R-g. REVER (Marie-François-Gilles), ar-

chéologue, né à Dol (Ille-et-Vi-laine), le 8 avril 1753, embrassa l'état ecclésiastique, et était curé de la commune de Conteville, arrondissement de Pont-Audemer, département de l'Eure, au moment où la Révolution éclata. Son instruction et le crédit que ses bienfaits et son obligeance lui avaient attiré dans le pays, contribuèrent à le faire nommer, au commencement de la Révolution, à la place de procureur-syndic du département de l'Eure. A l'époque du Consulat, il quitta la carrière administrative pour entrer dans celle de l'instruction. Nommé bibliothécaire et professeur de physique de l'École centrale d'Evreux, il proposa peu après un projet qu'on aurait dû généralement exécuter : c'était celui de faire voyager les élèves du pensionnat pendant les vacances, et de leur faire rédi-ger, sous l'inspection d'un homme éclairé chargé de les conduire, un journal historique. Le Conseil d'instruction de l'École centrale adopta à l'unanimité un plan aussi profitable, et chargea, en l'an viii, Rever de le mettre lui-même à exécution. Il emmena ses élèves, leur fit explorer avec fruit une partie du département, mit en ordre le journal de leur voyage,

<sup>(</sup>t) Aucune disposition de la loi française ne défend de porter le prénom d'Ossian.

et le fit paraître bientôt sous le titre de : Voyage des élèves de l'École centrale du département de l'Eure, pendant les vacances de l'an VIII. On y trouve des détails instructifs et amusants et des notes historiques fort intéressantes. Un amour prononcé pour l'étude et la retraite firent abandonner à Rever la carrière du professorat; il rentra dans sa propriété de Conteville, et s'y livra totalement à son gout pour les sciences et l'archéologie. Il était membre ou correspondant des sociétés ou académies d'Evreux (Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Eure), de la Société des antiquaires de Normandie , à Caen , de Rouen, de Nantes, de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres), etc. Ce savant correspondant est mort à Conteville, le 12 nov. 1828, agé de plus de 75 ans. On lui doit : 1. Règlement pour le pensionnat de l'Ecole centrale d'Evreux. Evreux (vers 1802), in-8. (Anon.). II. Voyage des élèves du pensionnat de l'Ecole centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du département. Evreux, Ancelle, an x (1802), in-8. (Anon.). III. Mémoire sur l'ancien aqueduc et les ruines qu'on trouve dans la commune du vieil Evreux, lu à l'Académie de Caen, avant 1811. (Analysé dans le Rapport gén. de 1811). IV. Notice sur les ruines de Juliobona, capitale de Calctes ou Caleti, lue en 1813. V. Description des autels de l'ancienne chapelle du Mont-Dol, canton de Dol, arrondissement de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ces deux dernières pièces sont ana-lysées dans le volume de Rapports publié en 1816. VI. Mémoire sur les ruines de Lillebonne, arrondissement du Havre (Seine-Inférieure), avec un Appendice contenant la description de quelques cachets inédits d'anciens oculistes. Evreux, de l'impr. d'Ancelle, 1821, in-8 de 9 feuill. 1/2, avec 4 planches (y compris l'Appendice de 56 pag.). VII. Description de la statue fruste, en bronze doré, trouvée à Lillebonne. Seconde édition. Evreux, de l'impr. d'Ancelle, 1824, broch. in-8 avec 3 planches. La première édition a dù paraître dans les Mémoires

d'une des sociétés dont Rever était membre. VIII. Lettres à MM. les membres résidants de la Société d'a-. griculture, sciences et arts du département de l'Eure; 1° relativement aux médailles de Sainte-Croix-sur-Aiziers: 2º sur un météore lumineux observé dans l'arrondissement de Pont-Audemer, le 10 décembre dernier. Evreux, de l'impr. d'Ancelle, 1825, in-8 de 20 pag. IX. Description de deux cachets, l'un trouvé à Vieux, et l'autre déposé au Muséum des antiquités de la Normandie. Imprimé parmi les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. 16r, 1825. X. Notice sur l'emploi des chaînes de briques dans les constructions romaines. (lbid., tom. 11, 1825.) XI. Extrait d'une Notice sur les pavés émaillés de Calleville (Eure). (id., id.). XII. Extrait d'un Mémoire sur quelques figurines antiques, en terre cuite, découvertes à Baux (Eure). (id., id.). XIII. Extrait d'une Notice sur deux objets du moyen âge découverts dans l'ancienne abbave de Saint-Samson-sur-Rille (Eure). (id., id.). XIV. Lettre à MM. les membres de la Société.... d'Evreux, sur des figurines découvertes dans la forêt d'Evreux, commune de Baux-Saint-Croix, et sur quelques autres objets du moyen age. Evreux, de l'impr. d'Ancelle, 1827, in-8 de 26 pag. XV. Discussion sur l'antiquité de la découverte et de l'usage du platine : citations de divers auteurs anciens à ce suiet. Rouen, Renault, et Paris, Bachelier, Mme Huzard, 1827, in-8 de 4 feuill. 3/4. XVI. Mémoire sur les ruines du vieil Evreux, département de l'Eure. Evreux, Ancelle: Rouen, Mme Renault, et Frère; Paris, Mme Huzard, Bachelier, 1827, in-8 de 21 feuill. 3/4, avec 15 pl. (6 fr.). A la pag. 247 commence un Appendice à l'opuscule précédent, sur l'ancienneté de la connaissance et de l'usage du platine. Le Mémoire sur les ruines du vieil Evreux a remporté la grande médaille d'or de l'Institut. XVII. Lettre à MM. les membres de la Société.... de l'Eure, à Evreux, sur la conformation des yeux du crocodile et du caiman. Evreux, Ancelle fils, 1828, in-8 de 8 pag. XVIII. Lettre sur

Monfort (Ille-et-Vilaine), Impr. dans. « le Lycée armoricain », tom. vIII. pag. 113. Le même volume renferme une Lettre sur Montfort à M. Rever, par M. Blanchard de la Musse. Quoique cette liste soit déjà assez longue, on doit à Rever un plus grand nombre de Notices sur divers points d'antiquités. d'histoire naturelle, etc., que nous n'en citons. - Biographie de M. F.-G. Rever. - Notice biographique et littéraire sur F. Rever, correspondant de l'Institut (Académie des inscriptions et belleslettres), membre des sociétés d'agriculture et de médecine de l'Eure, etc.; par Armand Fresnel. Paris, de l'impr. de Mie, 1850, in-8 de 48 pag.

†REVERCHON (François-Alexis Éle) membre du Conseil-d'Etat (auditeur, ensuite maître des requêtes), de 1838 à juillet 1832, depuis, avocat au Conseil-d'Etat et à la Cour de cassation; né à la Ferrière-sous-Jougne, le 10 mai 1811. On a de lui : I. Des Autorisations de plaider nécessaires aux communes et établissements publics. Paris, Cotillon, Guyot et Scribe, 1841, in-8 (7 fr. 50 c.). 2º édit. Paris, Cotillon, 1853, in-8 (7 fr.) II. Notice sur M. Martin du Nord (ancien garde des sceaux). Paris, Guyot et Scribe, 1849, in-8 de 160 pag., avec un portr. (2 fr. 50 c.). III. Notice sur M. Maillard, ancien président de sec-tion au Conseil-d'Etat. Paris, de l'imprimerie de Raçon, 1855, in-8 de 44 pages. IV. De la Taxe des biens de mainmorte, (Extr. du Bulletin des Contributions directes et du cadastre de 1835.) Paris, Du-pont, 1855, in-8 de 48 pag. M. E. Reverchon, en outre, a fourni au Dictionnaire de l'Administration française », de M. Maur. Block (1855, grand in-8), les articles: Conflit, — Expropriation pour cause d'utilité publique, - Mainmorte (droit de).

REVERCHON (Marc-Emile), ex-huissier. L'An mil huit cent quarantehuit, poëme historique en XII chants. Paris, de l'imp. de Schneider, 1846, in-8. Cet ouvrage était promis en 12 livraisons, avec 150 vignettes dessinées par Charles Mettais. Nous croyons qu'il n'en a paru que les deux premières livraisons. II. Essai de littérature. Paris, Garnier frères, 1849, grand in-16 de 48 pag. Lettres, préface en prose et en vers. L'An mil huit cent quarante-huit, poëme historique, fragments.

REVERCHON (Célestine). I. Le comte Frédéric, ou l'Exilé polonais. Paris, Souverain, 1844, 3 vol. in-8 (22 fr.

REVERCHON (J.-J.), membre de l'Académie agricole, manufacturière et commerciale. I. Question agricole et financière. Paris, de l'impr. de Pollet, 1848, in-8 de 16 p. II. Noureau Système de direction aérienne. Paris, de l'impr. de Simon Dautreville, 1850, in-8 de 8 pag. Rapport sur le système Petin.

REVERDIL (Elie-Salom.-Franc.), conseiller d'État du roi Chrétien vii (V. t. vii, p. 553). Ajoutez à cet article : Struensée et la Cour de Copenhague, 1760-1772, Mémoires de Reverdil...., précédés d'une courte Notice sur l'auteur, et suivis de Lettres inédites publiées par A. Roger. Paris, Meyrueis et C'e, 1838, in 8 (6 fr.). Les Mémoires de Reverdil renferment beaucoup de détails sur les rapports de Struensée avec la reine; ils offrent de l'attrait aux lecteurs, et leur valeur historique est rehaussée par le ton de parfaite sincérité qui les distingue.

RÉVEREND DU MESNIL (Édmond). Don Ovando, essai dramatique en cinq actes, en prose. Roanne. de l'impr. de Ferlay, 1858, in-8 de x-120 pag. Scènes de mœurs espagnoles de la féodalité du quin-

zième siècle.

†REVERS (l'abbé). I. Pastorale Parisiense illustrimi et rever. DD.-Ant. Eleonoris-Leonis Leclère de Juigné, archiep. Paris., etc., auctoritate editum. Parisiis, Simon, 1786, 3 vol. in-4. Ce pastoral fut dans le temps attribué à Leclère de Juigné, mais il a été composé par l'abbé Revers : le catalogue des évêques et archevêques est de l'abbé Charlier, secrétaire et bibliothécaire de M. de Juigné. Jamais aucun ouvrage de liturgie n'a soulevé autant de critiques que ce Pastoral. Nous allons rappeler ici, et dans leur ordre chronologique

de publication, les divers écrits qui parurent à son sujet : 1° Observations sur le Pastoral de M. de Juigné, archevêque de Paris (par Larrière). S. l. n. d. (28 octobre 1786), in 12 de 40 pages. 2º Secondes Observations sur le Pastoral de M. de Juigné, archevêque de Paris (par le même). S. l. n. d. (28 novembre 1786), in-12 de 70 pages. 3º Dénonciation du nouveau Rituel de Paris aux chambres assemblées; par M\*\*\* (Robert de Saint-Vincent), du mardi 19 décembre 1786. S. d., in-12 de 34 p. 4º Troisièmes Observations sur le Pastoral de M. de Juigné, archevêque de Paris (par Larrière). S. I. n. d. (14 janvier 1787), in-12 de 72 pag. On trouve pag. 56 et suiv. : Extraits de l'Instruction pastorale de M. de Bezons, évêque de Car-cassonne, contre le Pere Pichon. 5° Réflexions préliminaires sur le nouveau Rituel de M. de Juigné (par le P. Jabineau, de la doctrine chrétienne). S. l. n. d. (1786), in-12 de 62 pag. 6º Lettre à l'auteur des Observations sur le nouveau Rituel de Paris (par l'abbé Clément, depuis évêque constitutionnel de Seine et-Oise (Versailles). S. l. n. d. (1° mars 1787), in-12 de 56 pag. 7º Secondes Réflexions sur le nouveau Rituel de Paris, Empêchements dirimants du mariage (par le P. Jabineau, de la doctrine chrétienne). S. l. n. d. (2 mars 1787), in-12 de 143 pages. 8º Seconde lettre à l'auteur des Observations sur le nouveau Rituel de Paris (par l'abbé Clément, depuls évêque constitutionnel de Seineet-Oise (Versailles). S. l. n. d. (50 mars 1787), in-12 de 47 pages. On trouve pag. 40 et suivantes, un post-scriptum de cette deuxième lettre. 9º Tradition de l'Église opposée aux opinions du nouveau Rituel de Paris sur la Conception immaculée de la sainte Vierge et sur son Assomption au ciel en corps et en âme (par l'abbé Clément, depuis évêque constitutionnel de Seine-et-Oise (Versailles). S. l. n. d., in-12 de 126 pages. 10º Examen des principes du Pastoral de Paris, sur le sacrement de l'ordre (par Maultrot). S. l. n. d. (1788), in-12 de 158 pages. 11° Examen des

principes du Pastoral de Paris, sur le ministre du sacrement de pénitence et son pouvoir (par le même) S. I. n. d. (1788), in-12 de 128 pages. 12º Examen des principes du Pastoral de Paris sur les censures et les cas réservés (par le même). S. I. n. d. (1788), in-12 de 236 pages. 13º Examen des principes du Pastoral de Paris sur le sacrement de mariage (par le même), S. l. n. d. (1789), in-12 de 128 pages. 14º Nouvel Examen des principes du Pastoral de Paris sur le sacrement du mariage, et récit de la dispute qui subsiste entre les Cours de Rome et de Naples, sur une question matrimoniale (par le même). S. l. n. d. (1789), in-12 de 348 pag. 15° Examen des principes du Pastoral de Paris sur les dispenses de mariage (par le même). En France, 1789, in-12 de 243 pages. II. Poëme de la Religion, de Louis Racine, trad. en vers latins, par l'abbé Revers, avec le texte en regard, publié avec beaucoup de changements, par l'abbé Charlier. Paris, Barbou, 1802, in-12 (2 fr. 50 c.). REVERT (l'abbé). Histoire de Bayle et

de ses ouvrages. Amsterdam, 1716, in-12. Imprimée sons le nom de La Monnoye. Auger, dans son arti-cle Bayle de la « Biographie Universelle », dit que cette Histoire est de l'abbé Revert. Elle se retrouve en tête du Supplément au Dictionnaire de Bayle, publié à Genève, chez Fabri et Barillot, en 1722, in-fol., mais revue et augmentée. Là, on dit que la première édit. est de 1715 (au lieu de 1716). REVERT (J.), I. Géométrie industrielle. Traité pratique des engrenages, contenant les calculs relatifs à leur puissance, à leur vitesse et à leur construction. Paris, de l'imp. de Morris, 1854, in-8 de 24 pages, avec 13 planches. II. Memento pratique du comptable, contenant le résumé des leçons faites aux cours publics et gratuits de l'association philotechnique, à l'école Turgot. Paris, Leclère, boulevart Saint-Martin, 1855, in-8 de 9 feuil 3/4, plus un tableau.

REVEYRON (P.). Appréciation des principes qui ont dirigé et des fails qui ont accompagné le mouvement républicain des volontaires savoyards, aux mois de mars et d'avril 1848. Lyon, de l'imprimerie de Boitel, 1848, in-8 de 92 pages.

††RVIL (Alexandre), avocat à Chambéry, né à Novalaise en Savoie-Propre. M.; A. Revil est, en société avec M. Louis Pillet, l'éditeur de la Jurisprudence Savoisienne. Collection d'arrêts de la cour d'appel et de la cour de cassation. Chambéry, Puthod fils, 1836-37, 2 vol. in-4, ouvrage publié par vol. de 24 feuilles in-4, paraissant chaque mois par livraison de 2 feuilles.

REVILLE (A.), anc. vérificat. des douanes au Havre. I. Traité d'arithmétique, classé dans un nouvel ordre, suivi de Notions élément. d'algèbre, pour servir d'introduct. à cette science et à celle de la géométrie, d'après Bezout, Francœur, Suzanne, Reynaud, Bourdon, etc. Lille, Vanackere, et Paris, Babeuf, Bachelier, 1850, in-8 de 13 feuilles 1/2 (3 fr.). II. Avec M. Gressin: Tableau synoptique de l'Histoire de Pologne depuis son origine jusqu'à nos jours (avril 1851). Lille, Vanackère, et Paris, les marchands de cartes géographiq., 1831, in-plano d'une feuille (2 fr.). III. Tablettes chro-nologiques de l'Histoire de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'au règne de Louis-Philippe Ier, suivies d'un Traité des principes généraux de géographie, d'une Statistique de la France. Lille, Vanackère fils, et Paris, Hachette, 1831, in-12 de 7 feuill, avec une carte (1 fr. 50 c.). Ce volume a obtenu une seconde édition en 18... IV. Guide pratique des poids et mesures et du système décimal. Ingouville, Lepetit, et Paris, Renard, 1839, in-12 de 56 pag. avec une planche (75 c.). V. Nouveau livre de cubage, ou Tables métriques de deux en deux centimètres, indiquant en mètres cubes l'encombrement à bord des navires de caisses et futailles de toutes dimensions, avec des tables de conversion en tonneaux français, anglais ou américains. Le Havre, Lemale, et Paris, Renard, 1840, gr. in-8 (12 fr.). VI. Tarif commercial des douanes françaises, précédé des traités de commerce, des tarifs des grains, des droits acces-soires, d'un tableau des tares et des marchandises jouissant de la prime, et d'une grande quantité de notes explicatives. Deuxième édition. Le Havre, Lemale, 1840, in-4 (13 fr.). VII. Avec M. P. Morin: Guide du commerce sur la place du Havre. Le Havre, Faure, et Paris, Guillaumin, 1841, in-8 de 18 feuilles (7 fr.).

†RÉVILLE (Jean), ministre du Saint-Évangile, né à Limeray, commune de l'arrondissement de Dieppe, le 17 septembre 1794, d'abord pas-teur de Limeray, de 1816 à 1825, ensuite pasteur à Dieppe, aujourd'hui président du consistoire. M. le pasteur Réville a été et est encore le collaborateur de plusieurs journaux protestants, notamment du « Disciple de Jésus-Christ » et du « Lien. » Nous connaissons de lui, imprimé séparément : I. De l'Excellence des livres saints et de l'utilité de leur lecture pour toutes les classes de la société. Discours prononcé dans la séance annuelle de la Société biblique auxiliaire de Rouen, en 1822. Paris, Cherbuliez, 1822, in-8. II. Discours sur l'autorité religieuse et morale des protestants, prononcé... dans la séance annuelle de la Société biblique de Paris, le 20 avril 1836. Paris, Cherbuliez, 1836, in-8 de 28 pag. (1 fr. 50 c.). III. Le vieux Pasteur de campagne, ou la Prudence chrétienne aux prises avec le méthodisme. Paris, Marc-Aurel, 1842, in-12 de 48 pages (50 c.). IV. La veuve du vieux Pasteur. Ibid., 1844, in-8 de 119 pag. (60 c.) V. Pierre le dia-cre. Paris, Cherbuliez, 1845, in 12 de 120 pages (75 c.). VI. Discours sur la prédestination, seton saint Paul. Paris, Cherbuliez, 1845, in-8 de 19 pag., écrit qui a eu deux éditions. VII. Quelques idées sur l'organisation des églises réformées de la France. Dieppe, Marais, in-8 de 8 pages. VIII. Lettre à M. l'archevêque de Dublin, suivie d'un Discours sur la dépravation humaine. Dieppe, Marais, 1847, in 8 de 61 pag. IX. Le Progrès. Paris, de l'impr. de Gratiot, 1851, in-8 de 16 p. X. Lettres d'un pasteur français à un pasteur allemand, sur la détermination des rapports entre la lettre et l'esprit des livres saints. Lettres 1 à 3. (Extrait du « Disciple de Jésuse Christs). Paris, de l'imprimerie de Gratiot, 1856, 3 broch. in-8. Xl. Guide religieux à l'usage des bai-gneurs protestants; par un protestant. Dieppe, Marais, 1857, in-12

de 16 pag.

†Réville (Albert), fils ainé du précédent, pasteur de l'Église francaise à Rotterdam, ne à Dieppe, le 4 novembre 1826. M. le pasteur A. Réville a déjà beaucoup écrit, mais ce qu'il a fait imprimer est en plus grande partie imprimé dans trois journaux ou recueils religieux, qui sont « le Lien », journal des Eglises réformées, paraissant à Paris sous la direction de MM. les pasteurs Ath. Coquerel et Martin - Paschoud. A partir de 1849, M. A. Réville y a fourni un grand nombre d'articles traitant de sujets religieux et surtout de critiques de livres religieux : sa collaboration a été sans interruption et dure encore. En 1855, il commença à écrire pour la « Revue de théologie et de philosophie chrétienne », publiée à Strasbourg sous la direction de M. T. Colani, et en 1857, pour le « Disciple de Jésus-Christ », publié à Paris sous la direction de M. le pasteur Martin-Paschoud. Nous allons indiquer chronologiquement les ouvrages et les principaux articles que l'on doit à M. le pasteur A. Réville : Introduction à l'histoire du culte, par le docteur Whately, archevêque anglican de Dublin, traduit de l'anglais. Paris, Cherbuliez, Marc Aurel, Delay, 1849, in-8 de 14 feuil. 5/8 (2 fr.). Il. Authenticité du Nou-H. Olshausen, profes. à l'Univ. de Kænigsberg. Ouvrage traduit de l'allemand. Paris, Grassart, 1851, in-12 (2 fr.) (1). III. Solutions évan-géliques. Trois sermons. Paris, le même, 1853, in-8 (1 fr. 25 c.). IV. Jean le prophète et Jean l'évangéliste. Impr. dans la « Revue de théologie et de philos. chrét. », t. 1x (1855), p. 529-363, et t. x (1855), p. 1-24. V. Néron l'Antechrist (Ibid., t. x, p. 1-18 et 65-92). VI. Causeries

théologiques. Imp. dans « le Lien », années 1855-56. VII. La Religion et la Philosophie (Ibid., ann. 1856). VIII. Le quatrième Evangile et la controverse pascale du second siècle. Impr. dans la « Revue de théol, et de philos, chrétienne », t. XIII (1856), p. 1-34. IX. Quelques Réflexions sur l'histoire du dogme (Ibid., p. 231-55). X. Le Cantique des Cantiques. Ibid., t. XIV (1857), p. 201-21, 289-318. XI. Etudes sur Tertullien, en quatre articles. Ibid., t. xv (1857), et t. 1er de la nouv. série. Ces quatre articles sont intitulés ainsi : le premier, Principes et Tendances, t. xiv, p. 65-100; le second, Théologie proprement dite et Christolopie. Ibid., p. 105-37; le troisième, An-thropologie et Sotérioligie. Ibid., p. 289-318, et le quatrième, Ecclésiologie et Eschatologie, t. 1er de la nouv. série (1858), p. 49-111. XII. Études critiques sur des contemporains, I. Ernest Renan. Impr. dans le « Disciple de Jesus Christ », nº de juin 1857, p. 169-192. XIII. Avez-vous vraiment foi en Jésus-Christ? Ibid., mois de juillet 1857, p. 345-70. XIV. La Légende aux bords du Rhin. Impr. dans « le Lien », années 1857-58. XV. De la Rédemption, études historiques et dogmatiques. Ce travail formera cinq parties : la première a paru dans le « Disciple de Jésus Christ », nº de novembre 1858; les autres paraîtront successivement dans le même recueil.

†RÉVILLE (Henri), frère du précédent, pasteur à Limeray (Seine-Inférieure), né à Dieppe, le 51 janvier 1828. On lui doit : Démonstration de l'inspiration des aphres. Thèse. Strasbourg, de l'impr. de M<sup>me</sup> veuve Berger-Levrault, 1856,

in-8 de 40 pages.

†REVILLOD (Gustave), estimable écrivain suisse et l'un des bibliophiles les plus distingués de son pays, né le 8 avril 1817, à Genève, d'une noble et ancienne famille. D'une fortune indépendante, M. G. Revilliod s'est livré de bonne heure à la culture des lettres et à une passion très-prononcée pour les livres. Il a écrit dans divers recueils et journaux de la Suisse, mais plus particulièrement dans le

<sup>(</sup>t) M. Bourquelot ayant confondu le père avec le fils, se trouve avoir donné ces deux ouvrages au président du consistoire de Dieppe.

« Journal de Genève », et la « Bibliothèque universelle de Genève » : sa collaboration à ces deux recueils a été même assez active depuis quelques années. Non moins agréable poëte que prosa-teur élégant, M. G. Revilliod a fourni aux recueils littéraires de sa ville natale des pièces de vers (la Rose mousseuse, le Sommeil et la Mort entre autres) qui ont eu l'honneur d'être insérées dans diverses chrestomathies : elles ne sentent nullement le terroir suisse. On en trouve encore dans la « Nouvelle Bibliothèque littéraire » de Genève, à côté de nouvelles en prose. Toutes ces pièces n'ont point assez d'étendue pour que nous puissions les citer ici; nous ne mentionnerons alors que les plus importants écrits de ce littérateur. - OUVRA-GES DE M. G. REVILLIOD. - I. Contes orientaux, traduit de l'al-lemand de Hauff. Genève, 1836-37, in-12. (Traduction anonyme.) Il. Le docteur Hoffmeister. Lettres sur l'Inde. (Tirées de la Bibliothèque univ. de Genève, avril, mai et juillet 1831). Genève, impr. de fern. Ramboz et C'e, 1831, in-8 de 89 pag. M. J. Cherbuliez, dans sa · Revue critique des livres nouveaux », a quelquefois revendiqué pour d'autres des articles qui ont été réimprimés à Paris avec le nom de M. Phil. Chasles (1). Voici un autre cas. Quelques mois après l'apparition de sa Notice, l'anteur lisait dans le « Journal des Débats » le compte-rendu d'un voyage anglais dans l'Inde; un M. Oliphant, s'il ne se trompe, traversait toute la Péninsule et se rendait notamment au Népaul. Ici chaque chose devenait tout à coup familière à M. Revilliod; chaque phrase lui était connue; l'article, en un mot, n'était que la reproduction de sa Notice, légèrement paraphrasée, le tout signé Philarète Chasles. III. Les premiers beaux jours. A ma mère. Morceau de poésie, en 146 vers alexandrins, impr. de la « Nouvelle Bibliothèque littéraire ». (Genève, 1852, in-8), t. 1er, p. 366-70. Facilité, pureté et sentiment, voilà les qualités que l'on remarque dans cette pièce. IV. La Chapelle de Saint-Ferdinand. Ibid., 1853, signée : G. R. V. Notes sur la famille. des de Tournes, imprimeurs à Lyon et à Genève. Impr. dans le « Bulletin du Bibliophile » de Techener, année 1856, pages 917-31. VI. La Fille d'airain, nouvelle, trad. du romancier hongrois Maurice Jokay. Impr. dans la « Bibliot. univ. de Genève », janvier 1857. VII. Le comte Ostermann Tolstoi. Tiré du « Journ. de Genève », du 6 avril 1837. Genève, impr. Ramboz et Schuchardt, 1857, in-8 de 13 pag. VIII. Scènes de la vie californienne, traduites de l'allemand de Fréd. Gerstæcker. Impr. en 1837, dans le même journal, en une trentaine de feuilletons. IX. Bâle au quatorzième siècle. Tiré de la · Bibliothèque universelle. » (Genève, de l'impr. des mêmes, 1858, in-8 de 36 pag. Morceau historique qui a été écrit pour la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. X. Iean Gvienberg, premier maître imprimevr, ses faits et discours dignes d'admiration et sa mort. Ce récit sidèle, écrit par Fr. Dingelstedt, a été traduit par Gus-tave Revilliod. Genève, impr. de de J. G. Fick, 1859, petit in fol. de 72 p., orné de six eaux fortes de M. Gandou (6 fr.). Le titre reproduit la première marque de Josse Badius, Prelium Ascenscianum, 1520, et les six chapitres, six lettres illustrées de ce célèbre typographe. Est-ce un roman, est-ce une histoire? Les amateurs de roman y trouveront peut-être trop d'histoire, tandis que les historiens s'y plaindront de la fiction, et à force d'avoir voulu contenter tout le monde, M. Revilliod peut presque craindre de ne réussir à satisfaire personne, sinon les bibliophiles, car cette der-nière publication n'est point audessous de ses atnées, dont nous allons parler tout à l'heure. M. OEttinger n'a pas cité M. Fr. Dingelstedt parmi les biographes alle-mands de Gutenberg (1). — EDI-

<sup>(</sup>i) M. Fr. Dingelsted, intendant de spectacles d'abord à Munich, aujourd'hui à Weimar, a profité de l'occasion du quattieme anoiversaire séculaire de la découverte de l'imprimerie

TIONS DUES AUX SOINS DE M. GUST. REVILLIOD. - C'est surtout par son amonr pour les livres que M. G. Revilliod n'est pas moins connu en France qu'en Suisse, amour qui l'a porté à faire imprimer et à éditer à ses frais quelques onvrages du xviº siècle; mais ses choix ont été plus raisonnables que ne le sont ceux que l'on fait en France depuis plusieurs années dans la reproduction de livres futiles, le plus souvent oubliés avec justice. Les éditions faites par M. G. Revilliod présentent au contraire un grand intérêt pour l'histoire de la Suisse au temps de la Réforme, se recommandent par une belle exécution typographique, et reproduisent avec une grande correction et sidélité les éditions princeps avec le cachet du temps, de vérifac-simile. Les Sditions dues à M. G. Revilliod sont au nombre de quatre, et en voici les titres : 1º Le Levain du Calvinisme, ov commencement de l'hérésie de Genève faict par reverende sœur leanne de lvssie, lors religieuse à Saincte Claire de Genèue, et après sa sortie abbesse au couvent d'Anyssi, Réimpression faite sur l'édition de 1611. Genève, impr. de Jules-Gme Fick, 1853, in-8. C'est le même ouvrage que Saint-Réal avait déjà reproduit, d'après une édition fautive, sous le titre de : Apostasie de Genève. L'édition donnée par M. G. Revilliod est entièrement conforme à celle de 1611 des frères Dufour, regardée comme la seule reproduction sidèle du manuscrit. volume, bien imprimé, est peut-être inférieur, comme œuvre typographique, aux publications faites depuis par le même bibliophile, mais n'en présente pas moins une ornementation plus soignée qu'on ne la donne d'ordinaire; il est enrichi de dessins de M. Gandon, dans le genre de ceux de Fromment (voy, l'art. suivant). La Revne de Geneve, 10 août 1853, et le Bulletin du bibliophile, de Techener, ont été unanimes pour faire l'éloge de ce volume. 2º Les

pour publier sa legende de Gutenberg, composition de sa jeunesse, dans un Taschenbuch (almanach) publié il y a quatre ou cinq ans. Actes et Gestes merveilleux de la cité de Genève, nouvellement convertie à l'Évangile, faictz du temps de leur réformation, etc., etc., par Antoine Fromment. Genève, 1854, in 8, imp. sur papier cha-mois, orne de gravures, et relié en parchemin (15 fr.). Les soins apportes par M. Revilliod à cette intéressante publication en re-haussent encore le prix. Il en a fait un beau livre, digne de figurer dans les bibliot. des amateurs, une véritable curiosité bibliographique qui n'a pas tardé à devenir rare et recherchée. L'exécution typographique est remarquable, ainsi que les charmants dessins de M. Gandon qui ornent le volume et les lettres illustrées de l'imprimeur Badius, beau frère d'Henri Estienne, que M. Revilliod a fait graver exprès. Enfin, il a complété le travail de Fromment, en y joignant les « Extraits des registres publics de Genève », par Jacques Flourpois, qui fournissent de curieux détails sur l'histoire de cette période. 5° Avec M. J.-J. Chaponnière : Advis et devis de la sorree de l'Idolâtrie et de la Tyrannie papale. par quelle practique et finesse les papes sont en si haut degré montez, suivis des difformes Réformateurz de l'aduis et deuis de menconge et des faulx miracles du temps présent; par François Bonivard, ancien prieur de Saint-Victor. (Avec un court préambule des éditeurs). Genève, chez Jvles-Gvill. Fick, 1856, in-8 de xiv et 189 p., orne de 11 portr. sur bois, d'après Platina, édition de Venise, et de lettres illustrées, relié en parchemin, avec lanières en cuir (12 fr.) Cet ouvrage de F. Bonivard était inédit. En le publiant, les éditeurs ont fait tous leurs efforts pour rappeler, par l'impression et l'ornementation, la typographie telle qu'elle était lorsque Bonivard aurait pu faire gémir les presses genevoises; les grandes capitales illustrées sont celles d'un des imprimeurs les plus distingués de la fin du xvie siècle, la Rovière, imprimeur genevois. Le Moniteur universel, du 2 mai 1857, en rendant compte de cette publication, a dit : « Nous comprenons et nous

approuvous cet amour de cha-« que pays pour les monuments « de son histoire; ce sont ses tie tres de gloire auprès de la pos-« térité, ce sont les témoins du « rôle qu'il a joué dans le passé, et il convient à tous de se mon- trer les dépositaires vigilants de ce patrimoine commun... Quant « à l'exécution, elle ne laisse rien » à désirer. » MM. le docteur Cha-ponnière et M. G. Revilliod se proposent de publier, avec le même luxe, les autres ouvrages de Bonivard, savoir : la suite des Advis et Devis et les Chroniques. 4º Satyres chrestienes de la cuisine papale. Imprimé par Conrad Badius, MDLX, avec privilége, in-8 de 132 pag., avec un titre orné d'un fleuron encadré (7 fr.). A la dernière page on lit : Réimpression faite à Genève, pour M. Gus-tave Revilliod par Jules-Guillaume Fick, MDCCCLVII. Ces Satyres, en vers, au nombre de huit, sont suivies de cinq épigrammes. On attribue le tout à Conrad Badius, l'imprimeur. Ces quatre ouvrages n'ayant été tirés qu'à petit nombre, les amateurs de beaux et curieux livres se sont empressés de se les procurer : déjà « le Levain du Calvinisme » est entièrement épuisé, et les autres ne peuvent manquer de se trouver prochainement dans le même cas.

REVILLON (Denis), chansonnier, exvoltigeur de la garde impér., qui prend le qualificatif d'élève de Béranger. 1. Petit Recueil de romances. Paris, de l'impr. d'Appert, 1855, in-12 de 12 p. II. Six romances du progrès. Ibid., 1853, in-12 de 12 pag. III. Souvenir de la Crimée. Siège de Sébastopol en 1835. Chansonnier nouveau pour 1856. (Trois chansons). Paris, de l'imp. de Boisseau, 1856, in-4 de 2 pag. IV. Le Retour de la Gaieté, ou les Beaux jours. Chansonnier nouveau de 1857. Paris, de l'impr. de Boisseau et Augros, 1857, in-12 de 12 pag. V. La Lyre de France, ou les Beaux jours de l'Empire. Chansonnier nouveau, contenant trois chansons patriotiques, populaires et nationales. Paris, de l'impr. de Walder, 1858, in-fol. d'une pag. VI. La Prière du Conscrit, romance; Dix ans de service, ou le Rétour du soldat, chanson guerrière. Paris, impr. d'Appert-Vavasseur, 1858, in-fol. d'une page.

REVILLON (Thomas), horloger-mécanicien, à Mâcon. (Voyez tom. vin. p. 556). Notice sur le nouveau pressoir à vin et à cidre, inventé par M. Thomas-Revillon. Lyon, impr. de Perrin, 1839, in-8 de 28 pag. REVILLON (Louis). La Boucle de che-

veux, épisode du xIVe siècle. Paris, Prévot, 1840, 2 vol. in-8. (12 fr.)

REVILLOUT (le docteur Victor), médecin honoraire des eaux minérales de Luxeuil, médecin-inspecteur des bains du Croisic. 1. Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux de Luxeuit (Haute-Saône). Paris, Béchet jeune, 1838, in 8 (2 f. 50 c.). II. Notice sur les bains de mer de Croisic. Tours, de l'impr. de Ladeveze, 1856, in-8 de 40 pages. III. Notice sur les caux minerales de Luxeuil. Besançon, de l'impr. de Mme veuve Deis, 1836, in-8 de 24 p. IV. Notice biographique sur M. le docteur R .- J .- F. Leclerc. Besançon, de l'impr. d'Outhenin-Chalandre. 1837, in-8 de 9 pages.

REVILLOUT (Charles-Jules), fils du précédent, docteur ès-lettres, professeur d'Histoire au lycée împ. de Grenoble. I. De Romani exercitus delectu et supplemento ab actiata pugna usque ad ævum Theodosianum. Disquisitio historica. Paris. Joubert. 1849, in-8 de 60 p. II. De l'Arianisme des peuples germaniques qui ont envalui l'empire romain. Paris, veuve Joubert, 1850, in 8. Reproduit sous le titre d'Histoire de l'Arianisme ... Paris, Aug. Durand, etc., 1856, in-8 de 395 pag., sans la table (4 fr.). Deux ouvrages présentés à la Faculté comme thèses pour le doctorat ès-lettres. III. Etude sur l'histoire du colonat chez les Ro-mains. (Extrait de la « Revue hist, de droit français et étras. ger »). Paris, Aug. Durand, 1856. in-8 de 48 et 64 pages (2 fr.). Cett/ étude a paru en deux articles das. la « Revue ».

REVILLOUT (Victor), frère du préce dent, professeur à la Faculté des lettres de Besançon. I. Etudescritiques sur la découverte d'Alesia. Besançon, de l'impr. de M=° Ch. Deis, 1836, in-8 de 36 pag. Contre l'ouvrage de M. Rossignol. II. Alaise, Alise, ni l'une ni l'autre ne peut être Alesia. Études critiques d'histoire et de topographie. Ibid., 1836, in-8 de 72 pag. Reproduction de l'écrit précèdent, et 2° partie de ce travail (1).

REVILLOUT (Victor), d'Issoudun. Des effets des obligations par rapport aux biens du débiteur. Thèse pour la licence, soutenue à la Faculté de droit de Paris. Paris, de l'impr. de Mourgues frères, 1837, in-4 de 35 pages.

Révoit (Pierre-Henri), peintre et littératt, ancien profes. de l'école des Beaux-Arts de Lyon, depuis sa création, en 1808, membre correspondant de l'Institut (Académie des Beaux-Arts). Voy. tome vii, p. 556. A cet article, ajoutez: né à Lyon, le 12 juin 1776, mort à Paris, le 19 mars 1842. — Biographie de P.-H. Révoil. — Eloge

(1) La question du siège et de l'emplacement de l'ancienne Alesia, qui fut prise par Cesar sur vercingstorix pendant la septieme campagne des Gaules, a ete fort discutec dans res derniers temps; elle a eté particulierement l'occasion d'une controverse intéressante entre deux provinces de France, la Bourgogne et la Franche-Coule, qui out fait valor l'une après l'autre, et erudits, les arguments de rogane de quelques erudits, les arguments de controlles soit à l'étude des textes et des origunes, soit à l'exame des loculiés.

Pune contre l'autre, par l'organe de quelques erudits, les arguments de toute sorte empruntés soit à l'étude des textes et des origines, soit à l'etude des textes et des origines, soit à l'examen des localiés.

Le librog apette question topographique fait partie d'un outroge publié par M. Ernest Desjardins, pour réfuter celui (de M. le duc d'Aumale) qui a paru dans la Revue des Deux-Mondes, du 1" mai 1858, réimprimé à part, avec une preface linédite, sous le titre d'Alesia. Etude sur la septiéme campagne de César dans les Gaules, Paris, Mich. Levy frères, 1858, in-3 de 249 pag-set deux cartes (Alise et Alaise). L'ourrage de M. E. Desjardins est intuite : Alesia (septiéme campagne de Jules César. Rècades Deux-Mondes du 1" mai 1853 a Revan suivie d'un appendice renfermant des notes inédites ecrites de la main de Napoleon 1" sur les Commentaires de Jules César. Paris, Didieret C'i, 1851, in-3 de viji et 186 pag. C'est une étude modifiée de huit articles publiés dans e « Montleur universel » du 12 au 19 octobre 1858. Le prince est pour l'Alesia bourguignonne, tontiers M. E. Desjardins est pour la franction et M. E. Desjardins est pour la franction de M. E. Desjardins est pour la franction et M. E. Desjardins est pour la franction de M. E. Desjardins est pour la franction et M. E. Desjardins et M. E. Desjardins et de M. E. Desjardins est pour la franction et M. E. Desjardins est pour la franction et M. E. Desjardins et M. E. Desjardins est pour la franction et M. E. Desjardins est

historique de Pierre Révoil, correspondant de l'Institut. Lyon, de l'impr. de Barret, 1842, in-8 de 32 pages. Cet éloge contient une énumération de ses tableaux et de ses écrits.

REVOIL (MIIe Louise). V. COLRT (MIIe). RÉVOIL (Benedict-H.), littérateur, qui a écrit dans divers journaux, notamment dans l'Illustration, la Gazette de France, le Monsquetaire, de M. Alex. Dumas, et dont nous connaissons : I. Histoire et Recherches succinctes sur l'origine des ports d'armes, et de la nécessité d'en diminuer le nombre. Paris, de l'impr. de Proux, 1839, in-8 de 8 pages. II. Religions bizarres aux Etats-Unis (Quakers trembleurs, Méthodistes, Mormons). Impr. dans l'Illustration, prem. sem. de 1850, pag. 212-14, 251. III. L'Aqueduc du Croton à New-York. Ibid., pag. 363-64. IV. Inauguration de la fontaine de l'Esplanade à Nîmes. Ibid., prem. sem. de 1831, p. 373. V. Les Harems du nouveau monde. Vie des femmes chez les Mormons, trad. (de l'angl.). Paris, Michel Lévy frères, 1856, 1858, in-18 angl. (1 fr.). M. Révoil annonce dans la préface qu'il n'a point traduit littéralement, par égard pour les oreilles chastes des lecteurs français, l'ouvrage américain intitulé : « Female Life among the Mormons ». VI. Chasses et Pêches de l'autre monde. Paris, Alexandre Cadot, 1856, in-16 (1 fr.). VII. Les Pirates du Mississipi, par Frédéric Gerstæcker. Roman allem. traduit avec la permission de l'auteur. Paris, L. Hachette et Ci°, 1857, 1859, in-18 jésus, de viij et 412 pages (2 fr.). VIII. Le roi d'Oude. Mœurs de l'Inde. Récit arrangé de l'anglais, par B.-H. Révoil, suivi d'un Précis de l'histoire et de l'insurrection de l'Inde, par Aug. Challamel. Paris, G. Havard, 1857, In-18 jésus, de 320 pag. (1 fr.). IX. Abigaïl, ou la Cour de la reine Anne, roman historique, par W. Harrison Ainsworth, trad. de l'anglais. Paris, L. Hachette et C., 1837, in-18 jesus, de 383 pag. (2 fr.). X. L'Inde à vol d'oiseau. Paris, impr. de Dubuisson, 1837, gr. in-8 de 75 pag. à 2 colon. Publication de « la Gazette de France ». XI. Les deux

Convicts, par Fréd. Gerstaeker. Roman allemand, traduit avec l'autorisation de l'auteur. Paris, Hachette, 1838, in 18 jésus, de 384 p. (2 fr.). Volume faisant partie, ainsi que les nos vii et ix, d'une « Bibliothèque des meilleurs romans étrangers ».

REVOL (J.-A.), typographe maconnais, défenseur officieux à Bourg, en 1810. Grammaire analytique, ou nouvelle Méthode pour apprendre l'orthographe en très-peu de temps. Bourg, Vernarel, 1809, in-12 de

132 pages.

REVOL-ANNISSON. La Religion prouvée autant par la raison que par l'Ecriture. Grenoble, Robin alné, 1842, 3 vol. in-8 (12 fr., mis au ra-

bais à 2 fr. 50 c.).

REVOLAT père (le docteur E.-B.). I. Considérations sur l'hôpital des aliénés de Bordeaux. Bordeaux, de l'imprim. de Gazay, 1838, in-8 de 50 pages. II. Aperçu statistique et nosographique de l'asile des aliénés de Bordeaux, Bordeaux, Ch. La-

walle, 1846, in-4 de 44 pages. REXES (F.-G.-E.). I. De la Théorie de la fermentation, et plus spécialement de celle de la fermentation alcoolique. Paris, de l'imprim. de Thunot, 1854, in-8 de 68 pages. II. Morceaux d'architecture du F. Rexès, 33°, grand officier de l'ordre, etc. Paris, de l'imp. de Lebon, 1857, gr. in-8 de 32 pages.

REY (l'abbé Joseph), ne à Rumilly (Savoie), a été successivement prieur de Draillans en Chablais, curé de Notre-Dame de Chambéry, et en dernier lieu, depuis 1807 jusqu'en...., curé et chanoine de la cathédrale de la même ville. Le chanoine Rey a honoré Rumilly où il est né, non-seulement par le zèle et les vertus qui caractérisaient l'exercice de son ministère, mais encore par son érudition peu commune, par la connaissance de plusieurs langues, et surtout par son talent pour la poésie latine et française. Pendant sa jeunesse, s'étant occupé à Paris de l'étude des belleslettres, son goût particulier pour la belle latinité le fit rechercher par une société de savants qui se proposaient de faire connaître aux nations étrangère, les chefs-d'œuvre de la littérature française, en

les publiant en latin. Mgr Biord, dont il fut le secrétaire, se servit plusieurs fois de sa plume élégante, pour la rédaction de divers mémoires adressés à la Cour de Rome. Le chanoine Rey a composé: Ode latine et française présen-tée au pape Pie VII, lors de son passage à Chambéry, en 1804. II. Les Hymnes pour le bréviaire des Trappistes. III. Eloge de la Philosophie, en vers latins, récité dans le collége d'Annecy... IV. Poème burlesque sur la perruque de M. (N.)... V. Plusieurs poésies fugitives sur divers sujets, etc., etc.

(GRILLET, Dictionnaire du Mont-

Blanc et du Léman).

REY (Antoine-Gabriel-Venance), général français, né le 22 septembre 1768. Exposé de la conduite du géneral divisionnaire Rey. Chinon,

s. d. (1793), in-4.

REY (Gabriel), professeur de langues à Paris, membre de la Soc. des méthodes, qui a enseigné plusieurs années dans le gymnase de M. Liautard; né à Mont-Aimon en Maurienne (Savoie), en 1782. On a de lui : I. Prosodie latine, et principes de la poésie latine, etc. Ouvrage adopté par l'Université impériale. Paris, Périsse, 1810, in-8; Paris, Moronval, 1813, in-12 de 154 pag., quatrième édition. Paris, le même, 1828, in-12 (75 c.). C'est la plus claire et la plus méthodique, et en même temps une des plus sérieuses et des plus complètes. (Voy. le « Journal des curés », des 19 et 20 septembre 1810, pag. 4). Il. Notes ou Remarques sur la Grammaire de Lhomond. Formant les pages 85-124 de l'édition in-12 dont il a été sans doute l'éditeur. Ouvrage profond, savant, mais hors de la portée des élèves et de la plupart des maîtres. On peut y trouver quelques erreurs. L'auteur s'est montré plus systématique encore dans son Livralire et autres ouvrages non imprimés, dans lesquels son plus grand tort est d'avoir trop raison. III. Adresse aux deux chambres et à la nation française, touchant l'occupation du trône, ou le seul moyen de sauver la patrie. Paris, Plancher, Pélicier, l'Auteur, juin 1815, in-8 de 24 pag. L'auteur a publié cet opuscule sous

les noms de Gabriel Rey de Montaimont. IV. Grammaire française élémentaire et analytique, Paris, l'Auteur, A. Eymery, 1822, in-12 (2 fr.). Voy. sur cette Grammaire le « Journal des savants », 1822, et «la Revue encyclop.», t. XII (1824), p. 698. V. Grammaire des commencants, ou Abrégé analytique des principes de la langue française, mis à la portée de la jeunesse et des étrangers. Paris, A. Eymery, 1824, in-12 (1 fr. 25 c.). Voy. sur cette Grammaire « l'Ami de la Religion », du 24 juillet 1824. VI. Enseignement de la lecture par l'écriture, méthode dédiée aux pères et mères. Paris, Maire-Nyon, 1837, in-8 de 5 feuill. 5/8 (1 fr. 50 c.).

REY (Nicolas), menuisier et poëte français, né à Anneci (Savoie). Note inédite de C. M. Pillet sur le Dict. de Grillet, mais n'indiquant

aucun ouvrage de ce poëte. REV (Joseph-Philippe-Étienne) (1), publiciste, ancien magistrat, ne à Grenoble (Isère), le 24 octobre 1779 (2), de Jean Rey, marchand confiseur de cette ville, et de Françoise-Marie Chenavier, son épouse. Après avoir été, pendant un certain temps, président du tribunal civil de Rumilly, il vint à Paris exercer la profession d'avocat, et fut attaché à la Cour royale. Sans être précisément dénué de mérite comme jurisconsulte, il n'occupa qu'une place très-secondaire au barreau, et le bruit de son nom n'aurait pas franchi l'enceinte du palais, si ce n'eût été la violence de ses opinions politiques. Ardent ami de la liberté, et non moins ardent en-nemi d'un gouvernement dont il avait personnellement à se plaindre, il s'abandonna à ce double sentiment avec toute l'impétuosité des passions méridionales. A l'occasion des troubles de Grenoble et des mesures qui avaient

été prises dans le département de l'Isère, il signa et publia, sous le nom d'un sieur Regnier et de quelques autres habitants du département, une plainte contre le commandant militaire et le préfet, MM. Donnadieu et de Montlivault. Cette publication eut un grand éclat, et sa conséquence immédiate fut de faire tomber sur son auteur le plus rigoureux des chàtiments disciplinaires. Le conseil de l'ordre des avocats, assemblé sur le réquisitoire du procureurgénéral près la Cour royale, qui était alors le célèbre M. Bellart, décida que le nom de Rey serait rayé du tableau. C'était une peine sévère, puisqu'elle équivalait, pour celui qui en était frappé, à la perte de son état. La décision du conseil fut, à son tour, jugée non moins sévèrement par le public, et, dans quelques feuilles libérales, les critiques allèrent jusqu'à l'exécration. Quelle que fût, au fond, la vérité sur les faits de la déplorable affaire à l'occasion de laquelle Rey avait écrit, une chose est certaine et ne saurait être niée par quiconque a connu le palais de cette époque : les membres du conseil devaient être nécessairement de mauvais juges pour le prévenu. On pense bien que la disgrace de Rey ne con-tribua pas à modérer l'ardeur de ses opinions. Il se fit carbonaro et dirigea, dit-on, l'un des comités de cette association mystérieuse, qui travaillait plus de bonne volonté que de force au renversement des Bourbons. Il se trouva donc naturellement impliqué dans la conspiration militaire de 1820. et une condamnation à mort fut prononcée contre lui. Heureusement il ne s'était pas laissé atteindre, et on le condamna par contumace. Obligé de fuir sa patrie, il alla chercher un refuge en Angleterre, et profita de son sé-jour forcé dans les trois royaumes pour en étudier la législation. Le fruit de ces études fut un ouvrage en deux volumes in-8, qu'il fit paraitre sous le titre : d'Institutions judiciaires de l'Angleterre. Rey rentra en France après la révolution de 1830, et fut nommé con-

<sup>(4)</sup> Et non Joseph-Auguste, comme le disent les auteurs du : Dirti mnaire universel des Contemporains », ce qui leur a fait attribuer à l'an-cien conseiller un ouvrage publié sous les noms de Joseph-Auguste Rey, qui est l'un de ses nom-

be Joseph-Auguste Rey, qui est un de ses nom-breux homonymes.

(2) Et non en 1790, comme le disent les au-teurs du « Dictionnaire universel des Contem-porains », ni en 1790, comme le dit M. Bourque-loi dans la « Litterature française contemporaiine.

seiller à la Cour royale d'Angers, et plus tard à celle de Grenoble, sa ville natale. Aigri par les per-sécutions qu'il avait souffertes, Rey donna dans les utopies politi-ques qui ont failli être si fatales à la France : ancien magistrat, il s'était rangé parmi les socialistes de la plus pire espèce, les communistes. Démissionnaire de sa place de conseiller à la Cour royale de Grenoble des 1844, il n'en resta : pas moins inscrit au tableau des avocats de sa ville natale. Joseph Rey, après une vie l'une des plus remplies de péripéties que l'on puisse imaginer, est mort à Grenoble, le 18 décembre 1855, à l'age de 96 ans. Jos. Rey a beaucoup écrit, et nous allons donner l'énumération des ouvrages qu'on lui doit. I. De l'état de la France sous le rapport des idées politiques; par M. J. R\*\*\*, de Grenoble. Paris; Delaunay, 1814, in-8 de 23 p. Ex-trait du «Censeur», de MM. Comte et Dunoyer, t. vi. II. Adresse à l'Empereur. Grenoble, mars 1815. Paris, Eymery, 1815, in-8 de 16 pag. Cet opascule a eu trois éditions, et a été trad. en allem. Strasbourg, Kænig, 4815, in-8 de 8 pag. III. Des Bases d'une constitution, ou de la Balance des pouvoirs dans un Etat. Paris, les march, de nouv., 1815, in-8 de 111 pag. IV. Defense du colonel Michel, traduit au conseil de guerre pour la capitulation d'Auxonne. Dijon, impr. de Frantin, 1815, in-8 de 8 pages. (Anon.). V. Réflexions sur l'état présent de la France, moyen de remédier à ses maux, ou le Retour de l'âge d'or, dédiées à tous les Français. Paris, l'Auteur, Nepveu, 1816, in-8 de 28 pag. VI. Discours sur le sujet présenté par l'Académie de Lyon pour le concours de 1817. Paris, de l'imprim, de Renaudière, 1818, in-8 de 20 pages. VII. Catéchisme de la charte constitutionnelle. à l'usage de toutes les classes de citoyens, ou Dialogues entre un cure vendéen, devenu constitutionnel, et un grenadier de l'exgarde, redevenu cultivateur. Paris, L'Huillier, 1818, in-8 de 92 p. VIII. Défense du père Michel, prononcée par M. Tartarin, auteur; M. Rey (de Grenoble), avocat; et M. Pou-

let fils, éditeur; précédée de la Plainte rendue par M. l'avocat du roi. Paris, Poulet fils, 1818, in-18 de 3 feuill, 4/9. IX. De la Responsabilité des agents du pouvoir d'après nos lois actuelles, et du droit de défense et d'indemnité des citoyens envers les agents du pouvoir. Paris, L'Huillier, 1813, in-8 de 81 p. X. Quelques Vues sur l'équilibre politique des nations, et de l'Europe en particulier. Paris, le même, 1818, in-8 de 80 pages. XI. Préliminaires du Droit, ou Intro-duction à un traité de législation générale. Paris, Poulet; Aimé Comte, 1819, in-8 de 9 feuilles 1/2 (3 fr.). La «Revue encyclopédique» a rendu compte de cet ouvrage au tom. 11, pag. 576. XII. Pétition adressée à la chambre des députés pour Pierre-François Regnier et autres habitants du département de l'Isère. (Paris, impr. de Poulet, 1819), in 4 de 59 pag., signée: J. Rey. XIII. Requête à M. le garde des sceaux, tendant à décliner la inridiction du conseil d'État. Pour Pierre-François Regnier et autres habitants du département de l'Isère, en suite de la plainte par eux portée contre M. le vicomte Donadieu et ses complices, accu-sés d'assassinat. 8 juin 1819 (Paris, de l'impr. de Renaudière, 1819), in-4 de 25 pag., signées : J. Rey, avocat à la Cour royale de Paris. XIV. Mémoire pour Joseph Rey, de Grenoble, avocat à la Cour royale, contre une décision du royale, contre une décision du conseil de discipline des avocats, près la même cour, qui pro-nonce sa radiation du tableau de l'ordre. Paris, de l'imprim. de Renaudière, 1819, in-8 de 108 pages. Ce qui fit rayer Rey du tableau des avocats, ce fut d'avoir signé et publié les deux derniers écrits que nous venons de citer. XV. Quelle est la classe de citoyens la plus intéressée au maintien du gouvernement? Paris, à la libr. politique, 1820, iu-8 de 20 pag. XVI. Des Institutions judiciaires de l'Angleterre, comparées avec celles de la France et de quelques autres Etats anciens et modernes. Paris, Nève, 1826, 2 vol. in-8 (12 fr.). Deuxième édit., entièrement refondue. Paris, 1839, 2 vol. in-8 (12 fr.). La « Revue en-

cyclopédique » a rendu compte de la première édition, tomes xxxII (p. 730) et xxxv (p. 323). C'est le plus important ouvrage de l'auteur, et le seul peut-être qui ne doit pas être considéré comme un livre de circonstance. Il est fait consciencieusement, et la conscience était ici une chose méritoire; car on sait quelle es-pèce de labyrinthe inextricable forme le droit public comme le droit privé de nos voisins d'outre-mer. Toutefois, l'éloge ne doit pas être sans restriction. L'œuvre de Rey porte trop l'empreinte de ses passions politiques, et plus d'une erreur historique s'y est glissée. C'est ainsi, par exemple, sous le premier rapport, qu'il essaie de réhabiliter la mémoire de cette assemblée trop fameuse, connue sous le nom de Long-Parlement, qui n'eut pas seulement, comme notre Convention, le mérite d'être, jusqu'au bout, menaçante et terrible, et qui mourut par le ridicule et le mépris, après avoir vécu par le crime et la terreur. C'est ainsi, sous un autre aspect, qu'il se trompe sur l'époque de l'inst. du jury, création du génie d'Alfred le Grand, et dont il reporte l'origine à un siècle beaucoup plus rapproché de nous. Le séjour forcé de Rey en Angleterre lui a permis de revoir entièrement son premier travail, et de le mettre en harmonie avec les changements survenus dans ces dernières années. XVII. Du Perfectionnement des études légales dans l'état actuel de la société. Paris, Treuttel et Würtz, 1827, in-8 de 128 p. (1 fr. 75 c.). Voy. un compte-rendu de cet ouvrage dans la . Revue encyclopédique », t. xxxiv, pag. 753. XVIII. Lettres sur le système de la coopération mutuelle et de la communauté de tous biens, d'après le plan de M. Owen. Paris, Sautelet. 1828, in-18 (2 fr.). La « Revue encyclopédique », t. xL, p. 187, contient encore un compte-rendu de cet ouvrage. XIX. Traité des principes généraux du Droit et de la Législation. Paris, Alex.-Goblet, 1828, in-8, avec un tableau (6 fr.). Le « Journal des Savants» a donné une courte note sur cet ouvrage. année 1829, pt. 63. XX. De la mé-thode Jacotot. Paris, Pichon et Didot, 1829, in-8 de 64 p. (1 f. 25 c.). XXI. Pétition à la chambre des députés pour l'adoption d'un nouveau plan d'éducation nationale, suivie d'un Essai d'un projet de loi et de l'exposé des motifs. Paris, A. Mesnier, 1830, in-8 de 196 pag. XXII. Adresse au roi. Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1832, in-8 de 16 p. XXIII. Du Perfectionnement des modes actuels de l'enseignement primaire. Angers, de l'impr. d'Ernest Lesourd, s. d., broch. in-8 (30 c.). S'est vendu au profit de la salle d'asile d'Angers. XXIV. Statistique des prisons de Maine-et-Loire.... XXV. Lettres à ma femme sur les écoles de la première enfance, dites salles d'asile. Grenoble, Prudhomme, 1836, in-8 de 13 feuilles, avec une plan. (3.fr.). XXVI. Des Bases de l'ordre social. Angers, Lesourd, et Paris, Vide-coq, 1837, 2 vol. in-8 (15 fr.). M. Brothier a fait insérer, à l'occasion de cet ouvrage, des Considérations philosophiques fort remarquables dans la « Revue de Toulouse ». XXVII. Avec M. J.-A. Barre : Traité d'éducation physique, intellectuelle et morale, suivi d'Essais de cours sur les diverses branches de l'enseignement du premier et du second degré. Tom. 1er. Partie gén. Grenoble, Prudhomme, et Paris, Delloye, 1841, in-8 de 22 feuil. 1/4, avec 3 planch. (6 fr.). Autre édit., sous ce titre : • Traité complet d'éducation physique, intellectuelle et morale », comprenant : 10 une partie générale, consacrée à l'examen théorique des principes et à l'exposé des moyens l'organisation des établissements d'instruction publique: 20 une partie spécialement pratique. comprenant plusieurs essais de cours sur les diverses branches de l'enseignement du premier et du second degré. (Impr. de Prudhomme, à Grenoble). Paris, Dezo-bry et E. Magdeleine, 1852, in-8 de 42 feuil. 3/4, avec un atlas de 10 tableaux et 8 pl. (9 fr.). XXVIII. Histoire de la conspiration de Grenoble en 1816, avec un fac-simile des dernières lignes écrites par Didier au moment de sa condam-

nation à mort. Grenoble, Barnel, 1847, in-8 de 246 pages, avec un fac-simile. C'est un tirage à part du journal le « Patriote des Al-pes. » XXIX. Appel au ralliement des socialistes. Paris, aux bureaux de la « Démocratie pacifique », 1847, in-16 de 32 pag. Cet écrit est une lettre de Rey, de Grenoble, communiste, ancien conseiller à la cour royale, aux rédacteurs de la «Démocratie pacifique», suivi de : « les Deux Communismes ». Observations sur la lettre de M. Rey, par M. V. Considérant, phalanstérien. Cet écrit s'est distribué gratis. XXX. Profession de foi électorale. 1849, in-8. Ajoutons que Rey a participé à la rédaction de quelques recueils et journaux : à la « Revue encyclopédique », par des articles de critique; au « Journal de Maine-et-Loire », par des articles sur le théâtre d'Angers, dont il était grand amateur; au « Producteur », par des articles politiques (1). - Biographies de M. Jos. Rey. - Nous ne connaissons que celle imprimée dans la « Biographie univ. et port. des contemporains » de Rabbe, Boisjolin et Sainte-Preuve.

REY (Charles-Louis), poëte et auteur dramatique, membre de l'Académie rovale du Gard, né à Nimes, le 3 avril 1774, partit de sa ville natale à l'âge de 19 ans, volontaire forcé par la première réquisition, le 21 septembre 1793 ; il occupa un emploi dans les vivres à l'ar-mée des Pyrénées-Orientales jusqu'à la fin de 1795. Plus tard, il alla en Italie, où il fit le commerce. de 1796 à la fin de 1808. De retour dans sa ville natale, il s'y maria, et continua le commerce, de 1809 à 1813; il devint propriétaire à Nîmes et à Lacamp, commune de Saint-Jean du Gard, et vécut alternativement dans ces deux domiciles. Retiré des affaires, Rey s'adonna à la culture des lettres, vers laquelle ses goûts le portaient depuis longtemps : il composa des satires et des comédies. Plusieurs fois il soumit ses compositions dramatiques au Théâtre-Français; mais, quoique sa versification fut facile et abondante, il ne parvint jamais à se faire représenter. Ces refus, ce dédain qu'il trouvait injustes et cruels aigrirent son caractère qui était naturellement ouvert et bon. Il protita de ses longs loisirs et des avantages qui lui assuraient une fortune plus que suffisante pour ses besoins pour continuer néanmoins à cultiver les lettres. Il fournit un grand nombre d'articles, soit politiques on littéraires, à divers journaux de Paris, notamment dans ceux de Nîmes, et aussi dans une Revue italienne; lut diverses pièces de vers à l'Académie du Gard, qui sont imprimées dans les Notices et Mémoires de cette Compagnie. Enfin, Ch. Rey composa plusieurs ouvrages et les fit imprimer à ses frais. Nous connaissons de lui : I. Le Double écueil, ou Philoso-phisme et Hypocrisie, comédie en cinq actes, en vers; par M. C. R. Paris, P. Didot, 1817, in-8 de x et 452 pag. II. Epitre. Géronte cadet a M. Victor Hugo. (En vers alexandrins). Paris, de l'impr. de Le Normant, s. d. (1830), in-8 de 15 pag. III. Epître. Géronte cadet à M. Viennet sur les écoles. Paris, Ledoyen, 1831, in-8 de 17 p. IV. Adresse d'un candidat à MM. les électeurs de toute la France. Paris, Alex. Mesnier, 1831, in-8 de 40 p. Anon. V. Biographie de quelques futurs grands hommes; par un petit homme passé. Paris, Delaunay; Ledoyen, 1834, in-8 de 231 pag. (4 fr.). VI. Adresse à mes pairs, les hommes doués du bon sens le plus vulgaire, sur notre système financier et spécialement sur la conversion des rentes. Nimes, Blanquisdes rentes. Atlines, branquis-dignoux, et Paris, Pl. Justin, Le-doyen, 1837, in-8 de 123 pag. VII. La Typocratiade, poëme (en tv li-vres). Nimes, de l'imprim. de Du-rand-Belle, 1843, in-8 de 88 pag. Deuxième édition, rev., corr. et diminuée. Se vend au profit des victimes des désastres de la Guadeloupe. Nimes, Bianquis-Gignoux, et Paris, Ledoyen, 1843, in-S de 84 pag. VIII. De la Resonte des

<sup>(1)</sup> Les auteurs de la « Littérature française contemporaine » n'ont pas cité nos n° « 1, 42, 13, 3, ni le n° 30, opuscule extraordinaire pour un ancien conseiller de cour; mais, par coutre, ils out attribué à Rey (a Philosophie de lous les dges (1833), qui est d'un de ses homonymes, curé à Goncelin (sère).

monnales de cuivre et de billon, d'après le projet de loi présenté à la chambre des députés, et dis-cuté les 29, 30, 51 mai, 4° et 2 juin. Nimes, de l'impr. de Ballivet, 1844, in-8 de 142 pag. Cet ouvrage n's pas été destiné au commerce. IX. Œuvres dramatiques. (De l'impr. de Durand-Belle, & Nimes). Paris, Allouard, 1847, in-8 de 19 feuil. 1/4 (4 fr.). Ce volume contient trois pièces : l'École des Soubrettes, comédie en cinq actes et en vers, de xvj et 109 pag.; l'Homme timide, comédie en un acte et en vers, de 48 pag.; et le Bourgeois anobli, comédie en cinq actes et en vers, de 129 pag. L'anteur n'a pas reproduit dans son théâtre la comédie imprimée des 1807, intitulée : « Le Double Écueil », etc. (voy. le nº 1). Un fait qui mérite d'être signalé, à cause de sa rareté, c'est que Ch. Rey fit l'abandon des droits pécuniaires réservés aux auteurs par les lois, aux entrepreneurs de spectacles, à tous les libraires, éditeurs, imprimeurs et rédacteurs de journaux à qui il plairait de reproduire les trois pièces composant le volume, sous les seules conditions de les représenter ou de les réimprimer conformes au texte du volume, et avec le nom de l'auteur. X. La Néomanie, ou la Manie des projets. comédie en cinq actes et en vers. Nimes, de l'impr. de Durand-Belle, 1849, in-8 de 96 pag. XI. Henri et Marie Stuart, tragédie en cinq actes. (En vers). Nimes, Borelly, 1852, in-8 de 73 pag. (1 fr.). XII. Poésies diverses. Nimes, Durand-Belle, et Paris, Allouard, 1852, in-8 de 276 pag. (1 fr. 50 c.). XIII. L'Ours et l'Aigle, fable allégorique en deux parties. Nîmes, de l'impr. de Baldy, 1833, in-8 de 7 p. Reproduit dans le vol. suivant. XIV. Elucubrations poétiques, suivies de Réflexions morales et philosophiques. Nîmes, de l'impr. de Baldy, 1855, in-8 de 176 pag. (1 fr.). Ce recueil se compose de deux parties : 1° de poésies, faisant suite aux « Poésies diverses », publiées en 1852 (voy. le nº xII); 2º de prose, consistant en pensées, réslexions philosophiques, etc.

XV: Myrrha, tragédie en cinq actes, avec des chœurs, imitée d'Alfléri, suivie de Mi-rat, parodie en quatre actes. (De l'impr. de Baldy, à Nimes). Paris, Ledoyen, 1855, in-8 de xiij-171 pag. (2 fr.). XVI. Satire contre la prétendue perfectibilité infinie de l'esprit humain, et sur les dangers de tout système absolu et exclusif qu'on essaierait de prendre pour bases des institutions sociales. Nimes, de l'impr. de Baldy, 1856, in-8 de 16 p. XVII. Boutade satirique sur le livre de M. Victor Hugo, intitulé : « Les Contemplations », lue à l'Académie du Gard (séance du 21 juin 1836). Nimes, de l'imp. de Baldy et Roger, 1836, in-8 de 13 pag. (1). Rey est mort à Nimes, le 22 décembre 1856, ne laissant pas d'enfants; mais des parents très-connus, entre autres M. Ch. Meyrueis, son neveu, impr.-libr. à Paris ; M. Angliviel, son cousin, neveu de l'adversaire de Voltaire, ancien bibliothécaire du dépôt de la marine, etc. Rey a laissé plusieurs ouvrages manuscrits, notamment une traduction du Théàtre d'Alfieri, la Vie d'un frère ainé, homme très-remarquable qui sacrifia tout à la science et mourut non récompensé; quel-ques pièces de théâtre et des fragments d'un poëme.

REY (Jean), et non Joseph, comme nous l'avons dit par erreur, au tom. vii, pag. 559 (2), économiste,

<sup>(1)</sup> Les auteurs de la « Littérature française contemporaine » ont grossi la liste des ouvr. de Ch. Rey, de la mention d'un opuscule inti-tule: Projet d'une école d'agriculture pratique pour les départements de l'Est, 1810, iu-8, qui est de M. Ch. Rey, du Doubs.

est de M. Ch. Rey, du Doubs.

(2) Le professer adjoint de l'Ecole des chartes que vous savez, l'auteur de la · Littérature se que vous savez, l'auteur de la · Littérature de notre port à l'article Rey de notre tome vit, p. 559. Le prénom de cet écrivain étoit Jean; mais il n'a jamais sigué que J. Rey, et plus souvent Rey seulencant. Or nous avons pris l'initiale J. pour celle du prénom Josephi. Ce redressement de la part de M. F. Bourquelot ferait revire a une sèvère exacitude, la, au moins; mais, hélias il il vien est rien : c'est Gros-Jean en renontraut à son curé. La notice de M. E. Cartier sur yeux, M. F. Bourquelot n'en a pas moins attribué cinq ouvrages de Jean Rey a quatre de ses homogymes : ce sont les n'e 3v. Xvit, XXII, XXV et XXVI du présent article.

Puisque nous pations des ouvrages de Jean Rey, aisons qu'il a eté publié en 1859 un opacule initiel d'intoire du l'audalisme en France depuis le XVI siecle; plan de l'ouvrage. Caen,

historien et archéologue, écrivain légitimiste, ne à Montpellier, le 19 mai 1773, fabricant de châles, à Paris, membre du Conseil général des manufactures et du Conseil municipal du 6° arrondissement du département de la Seine, en 1825, membre du Jury central de l'Exposition de l'industrie, en 1827; membre de la Société des antiquaires de France et de dix autres académies et sociétés savantes, françaises et étrangères. « La Révolution de Juillet, qui fut le · triomphe de quelques ambitions · privées, vint blesser profondé-« ment les affections politiques de Rey. Il se démit des fonctions « qu'il remplissait, et s'isola sur-· le-champ du Gouvernement nouveau, et ne perdit aucune occa-sion d'exprimer publiquement ses sympathies pour les princes exilés. Ce fut surtout dans ce but qu'il entreprit son grand ouvrage intitulé : Histoire du dra-· peau, des couleurs et des enseignes · de la Monarchie française. L'His-· toire de la captivité de François Ier, qui fut publiée dans la même an-« née que l'Histoire du drapeau, s est écrite dans le même esprit « et les mêmes intentions ». A partir de 1837, Rey ne publia aucun grand ouvrage. Des échecs survepus dans sa fortune ne lui en permettaient plus la dépense. Ce savant homme est mort à Paris, le 23 juillet 1849. On a de lui : I. Essais historiques et critiques sur Richard III, roi d'Angleterre. (De l'impr. de Crapelet, à Paris.) Paris, A.-A. Renouard, Potey; 1818, in-8 de 23 feuill. 3/4 (5 fr.). Le sujet était une de ces causes difficiles que recherchent les avocats au début de leur carrière pour en faire le fondement de leur réputation. Rey plaida les circonstances atténuantes avec conscience et talent. Il chercha la vérité à travers les récits contradictoires des historiens, et s'efforça, pour l'honneur de l'humanité, de corriger le hideux portrait que les partisans des Tudor laissèrent d'un ennemi vaincu. Ce livre, écrit avec méthode et pureté de style, peut être cité comme un modèle de discussion historique. II. Le Vieux Drapeau, dédié à la garde royale; par un membre de la Société des bonnes lettres. Paris, Trouvé, 1822, broch. in-8. III. Études pour servir à l'his-toire des Châles. (De l'impr. de Cra-pelet, à Paris.) Paris, Potey; Lecointe et Durey, etc., 1823, in-8 de 16 feuill. 3/8 (4 fr.). Ce travail, qui demandait des recherches du savant unies à l'expérience du fabricant, est peut-être l'ouvrage le plus parfait de Rey. La partie archéologique y est traitée avec beaucoup d'esprit. L'auteur y fait remonter les châles presque au delà du déluge; il discute tous les textes qui peuvent s'y rapporter dans la Bible, dans Homère et dans les auteurs anciens. La partie géographique offre des recherches trèsétendues sur la vallée de Kachemyr, sur sa population, son industrie et la provenance des laines qu'on y emploie. La partie politique, enfin, est écrite avec une rare modestie et un grand bon sens; on y trouve un plaidoyer du cachemire français contre le cachemire indien, des appréciations commerciales importantes, et des observations très-judicieuses sur la naturalisation impossible de certains animaux en France. Cet ouvrage valut à Rey beaucoup d'éloges et surtout beaucoup d'amis, mais n'en donna pas moins lieu à la publication de l'opuscule suivant : « Plainte portée par les Schals de Cachemire contre M. R.... (Rey) et quelques autres fabricants », présentée par Martin Augan, marchaud de cachemires de l'Inde. Paris, Delaunay, 1825, in-8 de 48 pag. IV. Discours prononcé à la distribution des prix aux enfants des écoles israélites, le 18 novem-

et Paris, Derache, M. A. Eeroy, qui en a rendu compte dans les « Archives historiques et littéraires du nord de la France et dui littéra Begique », noue la france et dui littéra Begique », noue la littéra de la l

bre 1825. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré père, 1826, in-8 de 16 p. V. Mémoire sur la brebis du Sifan. Paris, de l'impr. de Huzard-Courcier, s. d. (1826), in-8 de 25 pag. VI. Mémoire sur le mouton Purick. Ibid., 1826, broch. in-8. VII. Mémoire sur la nécessité de bâtir un édifice spécialement consacré aux expositions générales des produits de l'industrie. Paris, Bachelier, 1827, in-8 de 32 pag. Rey est mort trop tôt pour avoir vu son vœu réalise d'une façon grandiose. VIII. Discours prononcé à l'occasion de la distribution des prix aux élèves des écoles israélites. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré père, . 1828, in-8 de 32 pag. IX. Industrie agricole et manufacturière. Mémoire sur la Société royale, anonyme, de la Savonnerie, ses produits et les avantages qu'elle présente à l'agriculture et aux manufactures. (Extr. des « Annales mensuelles de l'industrie manufacturière et des beaux-arts ».) (Paris, 1828), in-8. Nous pensons que c'est le titre exact d'un ouvrage qu'une note autographe de J. Rey présente sous celui de · Mémoire sur la nouvelle Savonnerie, fondée pour l'emploi des laines longues » (1826). X. Dissertation sur l'emploi du vinaigre à la guerre, comme agent de destruction et comme moyen de défense. Paris, de l'impr. de Huzard-Courcier, 1829, in-8 de 138 p. Dans cette dissertation, extraite d'un recueil industriel, l'auteur combat savamment et victorieusement les auteurs, et montre la fausseté du récit de Tite-Live au sujet des procédés chimiques employés par Annibal pour passer les Alpes. XI. Consolation à ma femme. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1830, in-8 de 12 feuill. 1/4, XII. Fragment d'un ouvrage inédit, intitulé: Recherches sur la formation du langage politique en France. Paris, de l'impr. de Dentu, 1831, in-8 de 8 pag. (Anon.). XIII. Le Meunier sans souci, en mai 1829. Conte historique. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1835, in-8 de 16 pag. Pièce de vers sur une anecdote de 1829. Rey se reposait de ses travaux industriels et de ses études sérieuses en se livrant à des amusements litté-

raires dont il égayait les réunions de ses amis. C'étaient des chansons, des contes en vers, des discours et proverbes qu'il n'eut jamais la pensée de rendre publics. Quelques couplets politiques et la charmante. pièce « le Meunier sans souci » furent seuls imprimés. La versification en est toujours pure et facile. XIV. La Source et le Glacier du Rhône, en juillet 1834. Paris, Pihan-Delaforest, 1835, in 8 de 60 p. XV. Dissertation sur Bérénice. Impr. dans les « Mém. de la Soc. des Antiquaires de France », nouv. série, tom. 1er (1835). XVI. Les quatre Sources de la Reuss au Saint-Gothard. Paris, de l'impr. de Pihan-Delaforest, 1835, in-8 de 4 feuill., avec une carte. (Ext., ainsi que le nº xiv, des Nouv. Annales des Voyages ».) XVII. Origine française de la boussole et des cartes à jouer. 1836, in-8. XVIII. Dissertation sur Régulus. Impr. dans les Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, nouv. série, tom. II (1836), dissertation formant 48 p. XIX. De la Neige au grand Saint-Bernard. 1836, XX. Histoire du Drapeau, des couleurs et des insignes de la Monarchie française, précédée de « l'Histoire des enseignes militaires chez les Anciens ». (De l'impr. de Crapelet, à Paris.) Paris, Techener, Delloye, 1837, 2 vol. in-8, ensemble de 65 feuill. 1/8, avec un Atlas de 24 planches (12 fr.). La publication en fut retardée par les lois de septembre ; les entraves mises à la liberté de la presse obligèrent l'auteur à refondre un grand nombre de passages et à adoucir ce qui pouvait, dans ses Philip-piques, blesser les susceptibilités royales. Rey dédia son livre à la France. L'Académie des Inscriptions accorda à cet ouvrage la première mention honorable au concours des antiquités nationales. Cet ouvrage intéressant et curieux est en même temps historique, littéraire et bibliographique. Il renferme des incidents curieux, des faits tout à fait inconnus et qui ne se trouvent que là. Il commence par les enseignes militaires chez les anciens; - les enseignes militaires antérieures au moyen age; · les enseignes nationales de dévotion en France; - histoire mi-

litaire de l'oriflamme ; — emblèmes des drapeaux français; — ancien-neté des fleurs de lis; — couleurs nationales de la Monarchie francoise, etc., etc. Tels sont les titres qui recommandent l'histoire publiée par Rey. XXI. Histoire de la captivité de François Ier. (De l'impr. de Crapelet, à Paris). Paris, les mêmes, 1837, in-8 de 23 feuill. 3/4 (5 fr.). Un des meilleurs ouvrages que l'on a fait sur ce sujet, où se trouvent des détails intimes négligés par les plus célèbres historiens. C'est un plaidoyer plus henreux et plus utile que (voy. le n° 1), et les travaux de M. Champollion - L'icera Champollion - Figeac en ont confirmé depuis les conclusions. La liste des ouvrages consultés et cités par l'auteur témoigne de l'étendue de ses recherches et du soin qu'il apportait à ses études. XXII. Des Compagnies d'assurances pour le remplacement militaire et les remplaçants. Paris, Anselin et Gaultier Laguionie, Techener, 1839, in-8 de 15 feuill. (2 fr.). C'est l'histoire de ces compagnies depuis leur origine, et l'auteur les fait remonter à l'antiquité. XXIII. Rapports (deux) sur l'ouvrage de M. Mauduit, intitulé : « Découvertes dans la Troade ». Impr. dans les Mém. de la Société des Antiquaires de France, nouv. série, tom. v (1840) et tom. v (1843). XXIV. De la Loi sur le recrutement de l'Armée. (Projet lu à la Chambre des députés le 21 janvier 1841.) Paris, de l'impr. de Delanchy, 1841, in-8 de 24 p. XXVI. Le Puits artésien de Grenelle. (Extr. de la Revue de province et de Paris, nº de décembre 1843.) Paris, Mathias, 1844, in-8 de 56 p. XXV. Mémoire sur la montagne du grand Saint-Bernard, et sur cette mème montagne pendant la domination sarrasine. Impr. dans le recueil [de la Société des Antiquaires de France, nouv. série, tom. vi et viii. Ce sont des chapitres d'une Histoire de la Montagne et de l'Hospice du mont Saint-Bernard, 2 vol. in-8, restée inédite par suite de la mort de l'auteur .-Outre les ouvrages et opuscules que nous venons de citer de J. Rey, l'on doit encore à ce savant des articles qui ont paru dans les « Nouvelles Annales des Voyages», dans « la Revue médicale », dans des recueils industriels, ainsi que dans des dictionnaires, des encyclopédies, que leur peu d'éten-due n'a pas permis de faire tirer à part. - J. Rey a laissé six ouvrages manuscrits sur lesquels M. E. Cartier, dans sa « Notice », a donné quelques détails. — Biographie de J. Rey. — Notice sur la vie et les travaux de M. J. Rey, mem-bre honoraire de la Société des Antiquaires de France; par E. Cartier. Extr. de l'Annuaire de la Société pour 1850. Paris, au secrétariat, Dumoufin (1850), in-18 de 16 pag. Bonne notice à laquelle nous avons fait des emprunts.

REY (Étienne), peintre, élève de Pierre Révoil, né à Lyon, le 29 janvier 1789, fut d'abord directeur du Musée d'antiquités et professeur de dessin à l'École publique et municipale de Vienne (Isère), de 1814 à 1821, ensuite professeur de dessin à l'École royale des beaux-arts de Lyon depuis 1821; directeur provisoire de ladite école de septembre 1830 en mai 1831: il fut admis à la retraite pour cause de santé et pensionné de ladite ville en 1852. M. E. Rey est membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon (élu en 1828) et de plusieurs autres sociétés savantes et artistiques. Un long enseignement et les travaux de son art n'ont laissé à M. E. Rey que de très-courts loisirs pour s'occuper de littérature artistique, et pourtant nous con-naissons de lui les ouvrages et opuscules suivants, tous impri-més à ses frais. 1. Guide de l'étranger à Vienne (Isère), Apercu sur ses monuments anciens et modernes, ses établissements " et manufactures. (De l'impr. de Lambert-Gentot, à Lyon). Vienne, l'Auteur, 1819, in-8 de 170 pag., avec plan et trois vues lithographiées et imprimées par l'artiste. II. Monuments romains et gothiques de Vienne en France, ancienne et puissante colonie romaine, dessinés et publiés par E. Rey; suivi d'un texte historique et analytique, par E. Vietty, statuaire, l'un

des membres de la commission scientifique de Peloponèse. (De l'impr. de F. Didot, à Paris). Paris, l'Auteur, Treuttel et Würtz, 1821-31, gr. in-fol. de 72 planch., avec deux vignettes, et le texte de 86 pag. Publié en 18 livraisons, à 12 fr., sur colombier ; porté à 15 fr. après la publication. Les exemplaires sur papier grand-aigle, tirés à petit nombre, étaient du prix de 24 fr. la livraison. III. Exposé succinct d'une méthode analytique, mnémonique et synthétique pour l'enseignement du dessin, brevetée par ordonnance du roi, du 24 avril 1834, précédé de quelques Considéra-tions sur cet art. Paris, Hachette, Colas; et Lyon, l'Auteur, 1834, in-8 de 54 pag. (1 fr.). IV. Cours de Géométrie élémentaire, avec sujets amusants à l'appui des figures. Première série d'un cours de dessin. Lyon, l'Auteur, 1834, in-4 de 44 feuill. V. Nouvelle Collection d'études de dessin, lithographiée d'après des bustes et statues antiques, des pierres gravées, des médailles grecques et romaines et · des sculptures et peintures des artistes les plus renommés de toutes les écoles; avec des notes biographiques et mythologiques imprimées au bas de chaque sujet, propres à orner la mémoire des jeunes élèves et entretenir leur émulation et tirées de l'histoire sacrée, de l'histoire profane et plus particulièrement de celle des beauxarts. Lyon, l'Auteur, 1856, in-fol. de 12 sujets (24 fr.). Cette collection devait être considérable, mais il n'en a paru que les deux premières livraisons composées chacune de six sujets. VI. Dissertation sur la peinture encaustique. Lyon, 1840, in-8 de 26 pag. VII. Construction d'un édifice d'utilité publique en face de l'Hôtel-de-Ville de Lyon. Paris, 1842, in-4. VIII. Relation du voyage fait en 1843-44 en Grèce et dans le Levant, par A. M. Chenavard, architecte, et E. Rey, professeur à l'École royale des beaux-arts de Lyon, et J. M. Dalgario, architecte; (publié) par Ant.-M. Chenavard. Lyon, de l'impr. de Boitel, 1846, in-8 de viii pages non chiffrées et 176 p.

(Voy. l'art. Ghenavard). IX. Notice sur L. Butavand, graveur. Lyon, impr. d'Aimé Vingtrinier, 1853, in-8 de 16 pag. X. Projet de promenades au bas-port Combalot et à la place Napoléon, ancien faubourg de la Guillotière. Lyon, l'Auteur, rue Passet, n° 7, 1854, in-8 de 16 pag., ayec un grand plan. XI. Album de la grotte de Balme. Lyon, l'Auteur, rue Passet, 7, etc. 1855, in-8 oblong de 32 pag. et 18 pl. (4 fr., et sur pa-pier de Chine, 6 fr.). M. E. Rey a en porteseuille: XII. Cours complet de dessin linéaire géométral et perspectif, pour servir à l'étude de l'architecture, de la topographie, de la mécanique et de la peinture, suivi d'études sur les ombres à la plume et au lavis, à l'usage des écoles primaires, colléges et de toutes les personnes qui veulent avoir une idée exacte des préceptes de cet art, comprenant plus de six cents sujets d'exercices repartis en cent cinquante leçons, in-4 avec texte. XII. Notes d'un artiste, écrites en parcourant la Grèce, les côtes de l'Asie-Mineure et l'Égypte, avec vues nombreuses de monuments et lieux célèbres (1).

), vétérinaire alors à Castres. I. Considérations sur la maladie des bestiaux, qui règne dans quelques communes du dé-partement du Tarn. Castres, Vidal frères, 1827, in-8 de 19 pag. Cet écrit donna lieu à une polémique entre son auteur et M. Amédée Pradal, et voici ce qui fut publié dans cette querelle : Réponse à un écrit intitulé : Considérations sur la maladie des bestiaux, par Rey; par Amédée Pra-dal. Castres, Auger, 4827, in-8 de 32 pag. A quoi M. Rey répliqua par : II. Réplique à une diatribe ayant pour titre: Réponse à un écrit intitule..... Castres, Vidal frères, 1827, in-8 de 36 pag. A son tour, M. Amédée Pradal fit paraître : Mon dernier mot à un libelle, ou Rey châtié. Castres, Auger, 1827, in-8 de 74 pag. III. Observations

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquelot a fait fleax articles pour cet artiste au tome vi de son livre, pages 164 et

sur la maladie régnante parmi les bestiaux de l'arrondissement de Castres; suivies d'un Mémoire sur l'amélioration et la multiplication de la race des chevaux dans le département du Tarn. Castres, Vidal, 1832, in-8 de 48 pag. Presque aussitôt la publication de ce nouvel écrit de M. Rey, M. Amédée Pradal en fit paraître un autre sous le même titre. Castres, Auger, 1852, in-8 de 30 pag.

ger, 1832, in-8 de 30 pag. REY (Alexandre), homme de talent, et très-consciencieux journaliste né à Marseille, en 1814. Il était le neveu de l'ancien professeur de ce nom au lycée de Marseille, mort à la fin de novembre 1858 (1). M. Alex. Rey débuta en littéra-ture, des l'âge de quinze ans, par une ode intitulée : Le Jugement dernier, ode à Sa Sainteté Léon XII. souverain pontife. Paris, de l'impr. de Barthélemy, 1829, in-8 de 16 p., qui fut suivie d'un Chant lyrique, dédié à S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux. Paris, de l'impr. de Locquin, 1830, in-8 de 16 pag. Plus tard, il fit paraltre le Jugement dernier, poëme. Paris, l'Auteur, 1839, in-8 de 32 pag. (2 fr.) (2). M. A. Rey abandonna plus tard la poésie et écrivit pour les journaux démocratiques. Comme journaliste. il a été l'un des collaborateurs du journal « le Monde », dirigé par » M. de Lamennais; il fut aussi un des écrivains les plus actifs de la « Revue indépendante », fournit » quelques articles au tom. v de la « Revue du progrès politique, social et littéraire » de M. L. Blanc. M. Rey entra à la rédaction du National » après la Révolution de février 1848, et on a dit que « c'est aux modestes services ren-« dus à la feuille de la rue Lepelletier que cet écrivain doit son « premier et le plus éclatant de · ses titres ». Il a été pendant

quelque temps attaché au secrétariat du Gouvernement provisoire. Elu à la Constituante par les électeurs des Bouches-du-Rhône aux élections complémentaires de juin 1848, en remplacement de M. de Cormenin, il ne fut pas réélu à la Législative. Il votait avec le parti républicain modéré. M. A. Rey fournit aujourd'hui des articles à divers recueils littéraires (1). Rev (l'abbé), curé de Goncelin (Isère).

La Philosophie de tous les âyes (2).
Grenoble, Prudhomme, 1835, in-18.
REY (Charles), du Doubs. Projet
d'une École d'agriculture pratique
pour les départements de l'Est.
Paris, de l'impr. de Guiraudet,
1840. in-8 de 16 pag. (3).

REY. Histoire du Vandalisme en France depuis le XVI° siècle; plan de l'ouvrage, Caen, et Paris, 1839. Cet opuscule n'a point été annoncé par la « Bibliographie de la France ». M. A. Leroy, de Valenciennes, qui en a rendu comple dans les « Archives hist, et littér. du Nord de la France et du Midi de la Belgique », nouv. série, tom. II (1840, in-8), pag. 321, l'attribue à Jean Rey, ancien fabricant de châles. Nous avons dit à l'article de ce dernier les raisons qui nous font douter de cette assertion.

REV (A.), de Chypre. I. Le Maroc et la question d'Alger. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », n° du ler décembre 1840. II. Souvenirs d'un voyageur au Maroc. Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 33, 1843, i n-8 de 11 feuill., avec une vignette. «

REY (P.). Traité du chanvre du Piémont de la grande espèce (cannabis gigantea), sa culture, son rouissage et ses produits. Grenoble. Bara-

et ses produits. Grenoble, Baratier, 1840, in-12 de 5 feuill. 1/3. REY (M<sup>ma</sup> Anaîs de). I. Stances sur le baptême du comte de Paris. Paris, de l'impr. d'Appert, 1841, in-8 de 8 pag. II. Ode sur la mort de S. A. R.

Ce professeur, dont nous ne connaissons rien d'imprimé, a laissé plusieurs ouvrages manuscrits.

auscrits.

(2) En 1849, il a encore paru un poème intitule : le Jugement dernier, qui est pout-être
un réimpresson de ceiul de 1839 et de 1839;
pourtant il porte pour noin d'auteur : M. Augasie Rey, ex-officier d'artillerie. Se trouve à
Paris, ciez le reverend père Andre de Lavaj.
Rien sur le titre n'indique que ce soit une nouvelle édition.

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquelot a attribué à cet écrivain la redaction de la Table de la Réimpression du Moniteur (1845), qui est de M. Auguste Ray (et non Rey), de Tours.

<sup>(2)</sup> Et non de Jos. Rey, de Grenoble, comme le disent les auteurs de la « Littérature française contemporainé ».

<sup>(3)</sup> Et non de M. Ch. Rey, de Nimes, comme le disent les anteurs de la « Littérature française contemporaine ».

Mgr le duc d'Orléans, prince royal. Paris, de l'impr. du même, 1842,

in-8 de 8 pag-

REY (Joseph-Auguste). I. Théorie et pratique de la Science sociale, on Exposé des principes de morale, d'économie publique et de politique et application à l'état actuel de la société de moyens généraux, immédiats et successifs d'améliorer la condition des travailleurs et même des propriétaires. Grenoble, Prudhomme, et Paris, rue Maza-rine, 20, 1842, 3 vol. in-8 (13 fr. Annonce depuis à 3 fr. 75 c.). II. Organisation du travail au moyen de sociétés de prévoyance, 1850. Ouvrage socialiste que nous ne connaissons pas, mais dont M. Félix Mornand a rendu compte dans « l'Illustration », nº du 30 mars 1850. M. Rey n'ayant pas été satisfait de ce compte-rendu, adressa une lettre à M. F. Mornand qui en imprima la substance dans le nº du 4 mai suivant du niême journal, en la commentant.

REY (Barthélemy), né à Montauban, le 29 juin 1799, était rédacteur du Journal ecclésiastique » de Toulouse, en 1825; du 1er noyembre 1828 jusqu'au 1er mai 1843, il fut régent de sixième au collége de Montauban, ensuite chef d'institution, et nommé, le 1er novembre 1831, sous-bibliothécaire de la même ville. M. B. Rey est mem-bre correspondant des académies d'Aix, Agen, Béziers, La Rochelle, Marseille, Rodez et de Tarbes. Nous connaissons de lui : I. Panorama du Christianisme à l'usage de la jeunesse, dédié à Mgr de Trélissac, évêque de Montauban. (De l'impr. de Forestié, à Montauban.) Paris, quai Malaquais, 15, 1843, in-18 de 7 feuill. 1/9 (5 fr.). II. Galerie biographique des personnages célèbres de Tarn-et-Garonne, dédiée à M. Le Provost de Launay, préset, et à MM. les membres du conseil général. Montauban, Forestié père et fils, 1857, in-8 de 323 pag., avec gravures (6 fr.). M. B. Rey a sous presse dans ce moment (novembre 1838) un nouvel ouvrage intitulé : Album national.

REY (Alfred-Auguste), vétérinaire, professeur de clinique, pathologie chirurgicale, jurisprudence et de maréchalerie à l'École vétérinaire de Lyon; néà Grenoble (Isère), le 26 novembre 1813, de Jean-Baptiste Rey, maréchal-ferrant dans cette ville, et de Magdelaine Pellat, sa femme. M. A. A. Rey commença a écrire sur l'art qu'il professe par la rédaction principale du Journal de médecine vétérinaire, publié par l'École de Lyon, rédaction dont il s'est chargé depuis 1846 jusqu'à ce jour. Ce recueil n'absorba pas la grande activité de ce savant vétérinaire au point de l'empêcher de préparer et de mettre au jour plusieurs ouvrages, dont deux surtout, tres-importants, qui font autorité parmi les gens de l'art. Nous connaissons de ce professeur : I. Avec MM. Lecoq, Tisserant et Tabourin : Dictionnaire général de médecine et de chirurgie vétérinaires et des sciences qui s'y rattachent, etc. Lyon, Savy, et Paris, Labé, 1849, 2 vol. in-8 (12 fr.). Il. Traité de maréchalerie vétérinaire, comprenant la ferrure du cheval et des autres animaux domestiques, sous le rapport des défauts d'aplomb, des défectuosités et des maladies du pied. Lyon et Montpellier, Savy; Paris, Labé, 1831, in-8 de 32 feuill., orné de 134 fig. sur bois intercalées dans le texte (8 fr. 50 c.). Ce volume renferme aussi la Bibliographie de la maréchalerie. III. De l'Epizootie charbonneuse qui a régné dans l'arrondissement d'Embrun, département des Hautes-Alpes, en 1833. Lyon, Savy, et Paris, Labé, 1853, in-8 de 80 pag., avec une carte de l'arrondissement d'Embrun (1 fr. 75 c.).

Rey, réntier, rue Guérin-Boisseau, 8, à Paris. La plus grande Affaire du monde, ou sa moralité, son honneur, sa félicité, sa joie pure, et son encore plus pure liberté et prospérité, etc., contre le rénisme qu'amènent l'erreur et le sophisme, ou la fausseté, qui, grâce à Dieu, n'a qu'un temps. Paris, de l'impr. d'Appert, 1814, in-8 de 16 pag. La couverture porte: « Reproches des ans 89, viii, 1814 et 1830, qui ont régénère le monde aux invisibles corps, qui pour eux et devant eux, l'ont réduit à rien».

Pièce peu académique, ainsi que †Rey (William) (1), écrivain suisse' le dénote son titre.

pé à Genève. Je 17 août 1821

REV (Antony), auteur de feuilletons dans « le Mauricien » , journal de l'île Maurice, de 1846 à 1848.

REY (J.-L.), alors commissaire principal au Mans. Des Prostituées et de la Prostitution en général, des moyens d'en atténuer les résultats, de moraliser les femmes qui s'y livrent, et de combattre l'invasion des maladies syphilitiques, suiv d'une Notice sur les règlements de police concernant la prostitution. Le Mans, Lanier, 1847, in-32 de 3francs.

\*Rev (Edouard - Gabriel - François -Victor), professeur privé, fils de Gabriel Rey, de Mont-Aimon (Savoie), cité page 229; né à Paris, le 27 juin 1820. M. Ed. Rey a, fort jeune, cultive la poésie. Dès l'âge de vingt ans, il avait composé un Brennus, tragèdie qui fut reçue, et que, néanmoins, l'auteur retira. Nous connaissons imprimé de lui : 1. Réponse aux vers de Mmc Emile de Girardin, intitulés: 24 juin-24 nov. Paris, impr. de Schneider, 1848, in-8 de 20 pag. Les vers de Mme E. de Girardin, née Delphine Gay, ont été insérées dans le feuilleton du journal « la Presse», nº du 18 nov. La réponse de M. Rey n'est pas la seule qui ait été imprimée. Voy, la « Bibliogr de la France », année 1848, nos 6685 et 6686.) Il. La Question d'Orient. (En vers.) Paris, de l'impr. de Gros, 1854, in 8 de 4 p. III. Amour et Charité, poëme (religieux, en deux chants). Nevers, de l'impr. de Bégat, 1847, in-18. 2º édition, soigneusement retouchée. Paris, Vermot, 1836, grand in-18 de 214 pag. (2 fr.). Le poëme est précédé de deux pièces de vers et d'un avant-propos; à sa suite, on en trouve quelques autres, dont les principales sont : les Orphelines, qui avaient été imprimées, dès 1844. dans les journaux, et la Mort de Mgr Affre, archeveque de Paris. Des notes occupent les pages 161 à 209 du volume. M. Ed. Rey a en portefeuille plusieurs volumes de poésies, et entre autres un recueil de satires (au nombre de 16 à 17), d'après un nouveau point de vue. Ce volume sera mis prochainement sous presse.

TOME XII.

né à Genève, le 17 août 1821' commença ses études à l'Académie de Genève, et a la les terminer à l'École polytechnique de Vienne (Autriche). M. W. Rey a été successivement employé de la Compagnie autrichienne de navigation sur le Danube, ingénieur géographe pour la carte militaire de la confédération suisse, directeur de la Compagnie d'assurances sur la vie, « la Suisse », fondée à Lau-sanne en 1858. M. W. Rey a été l'un des rédacteurs les plus actifs du « Journal de Genève », pendant les années 1849 à 1851, et a fourni quelques articles à la « Bibliothèque universelle », section des sciences, de 1854. Nous connaissons de lui : Autriche, Hongrie et Turquie. 1839-1848. Paris, Joel Cherbuliez, 1849, in-12 de viij et 557 pag. (3 fr. 50 c.) Quelques-uns des chapitres de ces voyages ont paru, comme morceaux detachés, dans la « Bibliothèque de Genève ». nos de novembre et décembre 1848. février et mai 1849. Voy. sur cet ouvrage un article de la « Revue critique des livres nouveaux », si-gné J. A., année 1849, p. 353-56. II. Excursions suisses. Les Grisons et la Haute-Engadine. Genève, 1830, in 8 (2 fr.). Esquisse très-joliment faite d'une partie des Alpes, en général assez peu connue parce qu'elle n'est guère fréquentée des touristes. III. Les Calculs du système décimal améliorés et simplifiés, avec des exemples tirés de la pratique. Nouvelle méthode plus expéditive à l'usage des commerçants, des ingénieurs, etc. Genève, 1850, broch. in-8 (1 fr. 50 c.). IV. Sur les Mémoires du général Gorgei. Impr. dans la « Bibliothèque universelle » de Genève, ann. 1832. V. Vie et Voyage de William Allen, membre de la Société des amis ou quakers (né en 1770 et mort en 1843). Toulouse, Société des livres religieux, 1833, in-18 de 7 feuil. 2/9 (1 fr.). VI. L'Amérique protestante. Notes et observations d'un voya-

<sup>(1)</sup> Sous ce nom, les auteurs de la « Littératue française contemporaise » ont cité trois ouvrages : le premier est de Jean Rey; le second de M. A. Rey, de Chypre; le troi-lème est effec livement de M. W. Rey.

geur. Paris, Joel Cherbuliez, 1856. 2 vol. in-18 augl. (6 fr.). Sur ces divers ouvrages, voy. la « Retue critique des livres nouveaux » ann. 1850, 1853 et 1856. On doit en outre à M. W. Rey quelques écrits et des art, dans divers journaux sur la politique de la Suisse. REY (F.). Le Pape et mon voisin Ro-cher, écrit de circonstance. Paris,

libr. protest., rue Tronchet, 2, 1849, in-12 de 12 pag. (15 c.)

REY (Martin), ex-représentant du peuple à l'Assemblée constituante. elu à Macon par 26,000 voix, en remplacement de M. Ledru-Rollin. Abrège historique des services et des travaux de la légion étrangère (suivi d'un Mémoire en faveur de la légion étrangère). Paris, impr. de Simon Dautreville, 1849, in-8 de 32 pag.

REY (Auguste), ex-officier de cava-lerie. Voy. plus haut: REY (Alex.). REY (Victor-P...), maire d'Autun. I. Résumé des travaux de la Société d'agriculture et de la ferme-modèle de Tavernay, pendant l'année 1849. Autun, de l'impr. de Dejussieu, 1850, in-8 de 60 p. II. L'Agriculteur praticien. Autun, de l'impr. du même, 1851, in-18 de 11 f. (2 fr.).

REY (Bernard), d'Autun, docteur en médecine, etc. I. Coup d'æil philosophique et politique sur les hommes et les choses de ce temps-ci. Paris, Garnier frères, 1850-52, 4 part. en 3 vol. in-8. II. Réponse aux Débats (nºs du 14 et du 16 mars). Paris, Dentu, 1851, in-18 de 24 p. 111. Lettre d'un journaliste amateur à un journaliste de profession. Paris, Dentu, 1853, in-8 de 16 pag.

Rey (Pierre), né à Saint Cyr au Mont-d'Or (Rhône), le 8 novembre 1800, avoué à Châlon-sur-Saône, de 1826 à 1842; directeur du contentieux des établissements de Blanzy, du Creuzot, de Monchanin, etc., de 1842 à 1858; aujourd'hui suppléant du juge de paix à Chalon. Chargé, pendant ans, des intérêts des propriétaires de mines, M. Rey est arrivé à reconnaître que personne n'a hien interprété la loi du 21 avril 1810 qui regit la matière, et que la Cour de cassation appelée plusieurs fois à se prononcer sur la question de propriété des mines, Rev (C.), anc. élève de l'École poly-

l'a fait contradictoirement à la loi dont elle n'a pas étudié suffisamment l'esprit. C'est pour élucider cette question très-importante pour les intérêts privés que M. Rey a publié les cinq ouvrages suivants : I. Notice sur la servitude légale de passage et sur le règlement des indemnités en matière de mines. Châlon-sur-Saône, da l'impr. de Dejussieu, 1851, in-8 de 80 pag. Il. Examen de la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Châlon-sur-Saône, de l'impr. du même, 1853, in-8 de 30 feuilles. III. De la Propriété des mines et de ses conséquences, d'après les principes de la loi du 21 avril 1810. Châlon-sur-Saône, Dejussieu, et Paris, Vict. Dalmont. 1855-57, 2 vol. in-8. Dalmont, 1855-57, 2 vol. in-8. IV. Dissertation sur l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Paris, de l'impr. de Brière, 1856, in-8 de 40 pag. V. Observations supplémentaires sur la propriété des mines. Châlon-sur-Saône, impr. de J. Dejussieu, 1859, in-8 de 12 feuil.

REY (F.-Pascal), de Toulouse. Essai sur les passions tristes. Thèse. Strasbourg, de l'impr. de M. Vo Berger-Levrault, 1852, in-4 de 7 feuill. 1/2.

REY (Moe). Le Prêtre et le Soldat, ou l'Évangile mis en pratique. Rouen, Mégard, 1852, in-12 (1 fr. 50 c.).

REV (E.-Eléonor-G.), général d'ar-tillerie, élève de l'École polytechnique, de 1804 à 1806, ancien officier d'ordonnance de Napoléon. Napoléan proscrit à Corps, empereur à Grenoble, mars 1815. Grenoble, de l'impr. de Redon, 1852, in-12 de 56 pag.

REV (H.), quelque temps l'un des rédacteurs du « Moniteur universel ». M. Rey a fourni à ce journal des articles de critique littéraire, parmi lesquels nous citerons ceux-ci: sur les Voyageurs anciens et modernes..., de M. Edouard Charton (nº des 20, 25 novembre 1853, et 24 janvier 1854);—surl'Histoire du Mexique, de don Alvaro Tezozomoc, traduite par M. Ternaux-Compans (nos des 27 mars et 16 avril 1854); - sur les Lavoirs et Bains publics gratuits et à prix réduits, de M. Al. Bourgeois d'Orvanne (nº du 3 avril 4834).

technique, de 1835 à 1837, d'où il est sorti pour entrer dans l'administration des tabacs, aujourd'uu inspecteur-expert, membre correspondant de la Société impér. d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon. De l'Influence du vent sur la forme des nuages. Notice présentée à la Société....... dans sa séance du 6 juillet 1855. (Extr. des Annales de la société.) Lyon, de l'impr. de Barret, 1855, in-8 de 8 pag.

Rey (Jean-Jacques), avocat à Cham-béri (Savoie), sa ville natale. I. Formulaire de procédure sarde, contetenant tous les actes de la procédure civile suivant l'ordre adopté par le législateur, avec observations et notes explicatives, et renvoi aux articles correspondants du Code, du règlement et du tarif. Chamberi, Puthod fils, 1856-57, in 8 de 1419 pag. (20 fr.). Ouvr. publié en 5 livr. Il est terminé par une table générale des matières. Imprimé avec trois caractères : le cicero ou le onze pour les formules, le petit-romain ou le neuf pour les explications, et le petit-texte, sept et demi, pour les articles du Code qui sont reproduits. C'est une œuvre typographique remarquable par une correction scrupuleuse et par la netteté de l'impression; ces qualités que l'on remarque dans les ouvrages sortis des presses de M. Puthod se présentent d'une manière saillante dans le Formulaire du Code de procédure civile. Tous les journaux de Chambéri ont fait le plus grand éloge de ce livre indispensable. II. Chambéry au 29 juin 1834. Chambéry, Bachet, 1854, in 8 de 15 pag. (Anon.). Récit de la manifestation faite en l'honneur de M. l'intendant géné-ral Magenta, le jour de sa fête. III. Manifeste électoral (signé par le comité électoral constitutionnel et liberal, et redigé par M. J .- J. Rey). Chambéry, de l'impr. du même, 1857, in-8 de 7 pag. IV. Electeurs libéraux constitutionnels de Chambéry! (signé par les membres du comité, et rédigé par M. J.-J. Rey). Ibid., 1857, in-4 d'une page à 2 col., sur papier rose. Fr. Rabut, Bulletin bibliographique de la Savoie, ann. 1856 et 1857. REY (Joseph), négociant; nè à Rumilly, le 7 février 1821. La Montagnarde, par Jos. Rey, musique de Meynardi. Anneci, J. Philippe 1856, in-4 d'une page à 2 colon.

REY (le docteur Eug.). Concours régional de Monibrison. (Extr. de « l'Illustration » du 13 juin 1887.) Paris, de l'impr. de F. Didot frères, fils et C'e, 1837, in-4 de 2 pag. à 3 col., avec lig. Lettre.

REY, pseudon. de M. Meyer, l'un des rédacteurs de la « Revue con-

temporaine ».

REY (Jules). Chemin de fer de Paris à Cherbourg. Ithéraire technique, géographique, historique, statistique, industriel et commercial. Montmartre, de l'impr. de Pilloy et Perrault, 1838, in-18 de 76 p. et deux cartes (1 fr.).

Rev (Arm.), docteur en médecine de la Faculté de Paris, directeur de l'établissement du Bouquéron (Isère). Des procédés hydrothéropiques et des bains de vapeur térébenthinée. Grenoble, de l'impr. de Maisonvillé. 1858, in-8 de 96 pag. Extrait des Comptes-rendus des Mémoires du congrès scientifique, 21° session.

REV (1.-A.), banquier à Alger. A propos d'une adresse de la chambre de commerce d'Alger. Réflexions. Alger, Dubos frères, etc., et Paris, Challamel alné, 1838, in-8 de 11-26 pag. (1 fr.). Ecrit vendu au profit des sociétés de secours mutuels constituées à Alger.

REY DE FORESTA, chef de bureau du chemin de fer de Rouen. I. Avec M. Guinot: Trois ans à Paris, ou l'Education à la mode, comédievaudeville en un acte représ. sur le grand théâtre de Marseille, le 29 juin 1829. Marseille, Anfonce, et Paris, Lecointe, 1829, iu-18 de 3 feuil. (Anon.). Il. Du nouveau droit de timbré sur les actions et les obligations. 28 mars 1837 (Budget de 1838). Paris, de l'impr. de Paul Dupont, 1837, in-8 de 14 pages.

REY DE JOUGLA (le docteur). Guérisons radicales obtenues aux consultations gratuites de la médecine chimique. Paris, l'Auteur, rue du Bac,. n° 106, 1842, in-12 de 5 feuil. 1/6, avec un portr. (2 fr.). La pagination recommence maintes

REV DE MORANDE (A.-J.). Voy. REVDEMORANDE.

REY-DUSSEUIL (Antoine - François-Marius), né à Marseille, le 12 juillet 1800, fit ses études dans sa ville natale, et se rendit ensuite à Aix, où il commença un cours de droit qu'il alla terminer à Paris. La mort de sa mère l'ayant rappelé à Marseille, il y fonda, en 1821, avec M. Méry, la Caducée, qui n'eut qu'une durée éphémère. Rey-Dusseuil y ayant publié un article sur un discours de M. Elicagaray, on n'osa pas attaquer le journal pour ce fait, mais on le poursuivit comme ayant traité de matières politiques sans cautionnement, et M. Mery fut condamné à trois mois de prison pour quelques lignes sur l'insurrection de la Morée. Rey-Dusseuil revint à Paris, où les conseils de son compatriote, Raynouard, qui avait encouragé ses premiers essais, le déterminèrent à se fixer. Une petite comédie, le Jeune Tuteur, fut reçue à l'Odéon, en 1824, par les soins de l'auteur des « Templiers ». Mais comme au bout de six mois elle n'avait pu être représentée, Rev-Dusseuil ent encore recours an crédit de Raynouard, qui lui dit : « Si vous aviez soixante ans. il faudrait périr par la : mais vous avez mieux que cela dans la tête; on a voulu vous encourager. Rey-Dusseud venait de se marier. Il accepta de coopérer à l'entreprise des « Résumés historiques », et y fournit le Résumé de l'histoire d'Egypte. Rey-Dusseuil s'était chargé aussi du Résumé de l'hist, de Malte, qui n'a point paru. Il s'attacha, vers 1826, à la rédaction du « Mercure », auquel il travailla trois on quatre ans, et il y donna, entre autres articles, des Leures sur les théâtres lyriques. Sous le ministère de M. de Martignac, M. Hyde de Neuville, parent de Mme Rey-Dusseuil, offrit un emploi à son mari, qui le refusa tant par amour de l'indépendance que parce qu'il lui préférait l'amour des lettres. Quoique Rey-Dusseuil ait pris les armes en juillet 1830, il s'est abstenu de produire ses titres à une déco-

ration trempée dans le sang francais. Il a donné quelques articles au « Figaro », à « la Révolution » et à la « Gazette littéraire ». Vers la même époque, il a fourni quelques morceaux à des publications toutes littéraires, telles que « le Salmigondis », dans lequel il a donné un Déjeuner d'huîtres, inséré au tom v; « le Livre des Cent et un », auquel il a donné le Siècle au bal, inséré au tome x (1852); la « Revue de Paris », où l'on trouve de lui le Grand saint Antoine, imprimé dans le tom. xxxvIII (1852). Le dernier journal à la rédaction duquel Rey-Dusseuil ait participé a été « la Tribune ». Outre les collaborations que nous venons d'indiquer, on a de Rey-Dusseuil : I. Résumé de l'histoire d'Egypte, depuis les temps fabuleux jusqu'a nos jours. Paris, Lecointe et Durey, 1826, in 18 (3 fr. 50 c.). Ce serait peu dire que cet ouvrage est un des meilleurs de ceux qui composent cette macédoine appelée Collections de Résumés. L'auteur en a soigné le style et les recherches avec toute la conscience qu'on pouvait attendre de sa jeunesse, et l'on s'aperçoit qu'il est bon helléniste et qu'il a mis à profit les leçons d'arabe qu'il avait prises au lycée de Marseille. II. Les Fianrės, hist. milanaise du xviii siècle, découverte et refaite, par Alex. Manzoni. Traduite de l'italien sur la troisième édition. Paris, Ch. Gosselin, Sautelet, 1828, 5 vol. in-12, ou Paris, le même, 1830, 6 v. in-12 (18 fr.). Cette traduction élégante d'un livre estimé n'a point souffert de la concurrence de deux autres versions qui sont venues après; elle a été réimprimée en 1840, 1855, 1857. Paris, Charpentier, in-12 angl. (3 fr. 50 c.). III. La Confrérie du Saint-Esprit, chronique marseillaise de l'an 1828. Paris, Ch. Gosselin, 1829, 5 vol. in-12 (15 fr.). IV. Samuel Bernard et Jacques Bogarelli, histoire du temps de Louis XIV. Paris, le meme, 1830, 4 vol. in 12 (12 fr.). V. La Fin du Monde, histoire du temps présent et des choses à venir. Paris, Renduel, 1830, in-8 (6 fr. 50 c.). VI. Le Monde Nouveau, histoire faisant suite à « la Fin du

Monde». Paris, le même, 1831, in-8 (7 fr. 50 c.). VII. Les Trois Amis, histoire du temps présent. Paris, Denain, 1831, in-8 (7 fr. 50 c.). VIII. Andréa, histoire du temps de l'Empire. Paris, Ch. Gosselin, 1831, in-8 (7 fr.). IX. Le Clottre Saint-Méry. Paris, Ambr. Dupont, 1832, in-8 (7 fr. 50 c.). Reproduit dans la même année, avec un frontispice de deuxième édition. X. L'Angelus, opéra-comique en un acte, paroles de M. J. Ader (et M. Rey-Dusseuil), mus. de M. Cas. Gide. Représenté sur le théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 7 juil-let 1854. Paris, Marchant, 1854, in-8 de 16 pag. (15 c.). Malgré le succès mérité qu'obtinrent les romans de Rey-Dusseuil, cet écrivain semblait décidé à renoncer à ce genre, et à cultiver la littérature dramatique. On ne connaît pourtant que cette pièce de lui. XI. Estrella. Paris, Ch. Gosselin, 1843, in-8 (7 fr. 50 c.). Rey-Dusseuil cultivait avec talent la poésie; il a laissé en manuscrit un poëme héroi-comique intitule Nostradamus. Rey-Dusseuil, nous allions l'oublier, est l'auteur de la préface du roman intitulé «Une Réaction», par Amédée (André) Cochut (1832, 2 vol. in-8), et a été l'un des collaborateurs de « l'Histoire scientifique et militaire de l'expédition des Français en Egypte , ouvrage dirigé par M. Xavier Saintine. Cet écrivain est mort le 3 mai 1850. Il était fou depuis longtemps, et, sans les secours qui lui étaient accordés par le ministère de l'intérieur, il se serait trouvé dans la plus affreuse misère. La Société des gens de lettres, qui consacre toutes les ressources dont elle peut disposer au soulagement de ses membres, et qui, depuis longtemps, secourt de nombreuses infortunes, s'est chargée, au commencement de 1851, de l'éducation, jusqu'à leur majorité, des deux jeunes filles que Rey-Dusseuil a laissées.

†REYBARD (J.-F.), du Coisiat, docteur en médecine, d'abord à Annonay, ensuite à Lyon. I. Mémoire sur le traitement des anus artificiels, des plaies des intestins et des plaies pénétrantes de la poitrine.

Paris, Baillière, 1827, in-8 (4 fr. 50 c.). II. Procédé nouveau pour quérir par l'incision les rétrécissements du canal de l'urêtre. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1833, in-8 de 68 pag., avec une pl. (3 fr. 50 c.). III. Mémoire sur un nouveau procédé de traitement de la fistule lacrymale. (Extr. de la « Revue médico-chirurgicale de Paris»). Paris. de l'impr. de Dupont, 1848, in-8 de 12 pag. IV. Traité pratique des rétrécissements du canal de l'urêtre. Paris, Labé, 1853, in-8 de 39 feuil. 1/2, avec 2 planches (7 fr. 50 c.). L'Académie de médecine a décerné à M. le docteur Reybard, de Lyon, dans les premiers jours d'octobre 1832, le prix de 12,000 fr. fondé par le testament du marquis d'Argenteuil, pour le perfectionnement le plus utile apporté au traitement des rétrécissements. «Ce qui frappe tout d'abord dans le travail de ce chirurgien, est-il dit dans le rapport, c'est la hardiesse et la nouveauté de son opération. Jamais, en effet, jusqu'à ce jour, les incisions intra-urétrales n'a- vaient été faites dans des proportions aussi vastes, ni d'après « des principes aussi avancés ». Parmi les compétiteurs à ce prix, se trouvait M. Leroy-d'Etiolles. Voici les conclusions du rapport qui le concernent : « Si l'Académie était appelée à récompenser des efforts persévérants, des travaux nombreux et variés, une pratique riche de procédés in-génieux et de modifications utiles, sans doute le nom de M. Leroy-d'Etiolles devrait sortir victorieux de la lutte. Mais s'il est vrai que, par leur ensemble, les travaux de ce chirurgien con-« stituent des titres scientifiques imposants et réels, aucun des perfectionnements qu'il a apportés dans la cure des rétrécissements, isolément considérés, « ne peut mériter la récompense instituée par le marquis d'Are genteuil. Par ce motif, votre commission se voit, avec regret, « obligée d'écarter ce concurrent». Aucun des procédés de M. Leroyd'Etiolles, applicables aux diffé-rentes variétés des rétrécisse-

ments, n'a, en réalité, le caractère

de la hardiesse, sinon de la nouveauté, au même degré que celui du chirurgien de Lyon. M. Leroyd'Etiolles a été, comme l'on sait, proclamé par l'Académie des sciences le principal inventeur de la lithotritie; mais la découverte de cette méthode, ayant été l'objet de prix décernés il y a vingt ans, était hors de concours. V. Traitement palliatif des fistules vésico-vaginales. Lyon, de l'impr. de Vingtrinier, 1856, in-8 de 16 pag. VI. Réflexions sur l'uretroplastie. Nouvelle méthode d'autoplastie appliquée au traitement de l'hypospadias et des fistules urétrales. Lyon, de l'impr. du même, 1856, in-8 de 40 pag. VII. Mémoire sur l'urétrotomie, en réponse à une lettre de M. Syme, d'Edimbourg, dans laquelle ce chirurgien compare l'urétrotomie externe avec l'urétrotomie interne. Nouvelles Considérations sur la première de ces opérations. Mémoire adressé à l'Académie pour le prix d'Argenteuil (1856). (Extr. du « Moniteur des Hôpitaux »). Paris, de l'impr. de Remquet, 1837, in-8 de 36 pag.

REYBAUD (Marie-Roch-Louis), publiciste et littérateur, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, écrivain du plus grand mérite, né le 15 août 1799, à Marseille, où son père était négociant. M. L. Reybaud fit ses études au collège de Juilly, en même temps que quelques-uns de ses compatriotes devenus célèbres aussi, notamment MM. Thiers et Mignet (1810 à 1815); mais, destiné au commerce, son père lui fit faire, dans le Levant et dans l'Inde, de nombreux voyages : il y acquit une certaine aisance dans l'exportation des marchandises, et n'aborda la carrière des lettres qu'en 1829, époque où il vint se fixer à Paris. M. L. Reybaud débuta dans les lettres par quelques pamphlets politiques; mais il ne tarda pas a prendre rang parmi les journalistes libéraux les plus distingués qui surgirent après 1830. Le nombre des journaux dans tesquels M. L. Reybaud a écrit est grand, et nous citerons entre autres les suivants : « l'Indépendant des Bouches-du-Rhône », le « Voleur politique »,

la « Révolution de 1830 », la « Tribune », le « Constitutionnel », le « Corsaire », la . Revue Maritime». recueil qui commença à paraître en 1834; le «Navigateur», la « Revue des Deux-Mondes», dans laquelle il fit parattre son plus important ouvrage, ses Etudes sur les Réformateurs contemporains; la « Revue britannique », la « Revue du progrès politique, social et littéraire », publiée par L. Blanc; « le National », où, indépendamment d'une série d'études littéraires (au nombre de douze) sur les écrivains les plus distingués de l'époque, qu'il signait du pseudonyme de Léon Durocher, il insera son charmant roman de Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale; le « Journal des économistes », dont il a écrit l'introduction, et auquel il a fourni un grand nombre d'articles importants; puis dans un autre genre, des petits journaux de morale tels que la « Gazette des enfants », dans laquelle il donna entre autres compositions, en société avec F. Soulié, un Voyage autour du Monde; al Etoile de la jeunesse, etc.; ensuite il a participé par des articles scientifiques à la publication de plusieurs grands ouvrages, tels que le « Dictionnaire de la Conversation », où il a fourni beaucoup d'articles; le « Dictionnaire de l'Economie politique » (Paris, Guillaumin, 1855), « l'Encyclopédie du Commerçant, Dictionnaire du Commerce et des Marchandises, (1855), etc., etc. M. Louis Reybaud était député des Bouches-du-Rhône depuis 1846, lorsque survint la révolution du 24 février 1848. Il fut nommė, peu de temps après, représentant du peuple à l'Assemblée nationale, élu à Marseille en remplacement du P. Lacordaire, et renvoyé a l'Assemblée législative. Pendant cette dernière législature, M. L. Reybaud fit partie d'une commission instituée par le ministère de la guerre, par arrêté du 20 juin 1849, chargée de se rendre en Algérie afin d'y inspecter les colonies agricoles fondées en exécution de la loi du 19 septembre 1848. Nomme rapporteur dans cette commission, M. L. Rey-

baud fit, à son retour en France, le rapport au ministre de la guerre sur l'inspection des membres de rapport qui la commission, été imprimé en novembre 1849, Plusieurs travaux sérieux, parmi lesquels il faut compter ses Etudes sur les Réformateurs contemporains, ainsi que son Jérôme Paturot , esquisse piquante des vices et des travers de notre société morale et politique, qui lui avaient déjà acquis une légitime popularité, lui firent encore ouvrir les portes de l'Institut. M. Louis Revbaud fut élu le 28 décembre 1850, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, section de morale, en remplacement du vicomte de Villeneuve-Bargemont. L'honorable membre fut élu à l'unanimité par les 22 académiciens présents. La présentation des candidats par la section de morale était ainsi formulée : « Au premier rang et hors ligne, M. Louis Reybaud; an 2º rang et ex æquo, M.M. Dufau, Frégier, Ad. Garnier et Cauchy ». Nous n'avons encore parlé que des collaborations de M. L. Reybaud, citons maintenant ses ouvrages. Nous connaissons de lui : - Sciences Morales et Politiques. - 1. Etudes sur les réformateurs contemporains ou socialistes modernes. Paris, Guillaumin, 1840-45, 2 vol. in-8 (15 fr.). Première édit. de cet ouvrage, dont le premièr volume a eu jusqu'à quatre édit. Autre édition (3º du 1er vol., 3e du second), précédée du Rapport de M. Jay, membre de l'Académie française. Paris, Guillaumin, 1847, 2 vol. in-12 (7 fr.); 1849, 2 vol. in-18. Nouvelle édition, précédée d'une nouvelle Préface, du Rapport de M. Jay, de l'Académie française, et de M. Villemain, secrétaire perpétuel. Paris, le même, 1856, 2 vol. in-18 angl. (7 fr.). Ouvrage contrefait trois fois à Bruxelles, pour Wahlen, 1841 et ann. suiv., 1850, 2 vol. in-8, et pour Wouters et Cie, 1843, 2 vol. grand in-8 de 276 et 229 pag. (4 fr.). Get ouvrage a obtenu, en 1841, le grand prix Montyon décerné par l'Académie francaise. Il contient des généralités sur la science de l'organisation,

l'histoire des sociétés au point de vue moral, religieux, industriel; l'exposé des origines et de la Illiation des utopies sociales, dans e l'ordre des théories et dans l'ordre des faits. Le tom. 1er de chaque édition contient : l'Esquisse de la vieet des doctrines de Saint-Simon et des saint-simoniens, de Ch. Fourier et son école, de Robert Owen, trois études qui avaient déjà paru dans la « Revue des Deux-Mondes »; du 1er août 1836 au 1er avril 1838. Les études du second volume ont pour objet : la société et le socialisme, les idées et les sectes communistes, les chartistes, les sectes utilitaires et Jérémie Bentham, les humanitaires, conclusions, appendice et no-tes. Les deux premières études de ce volume avaient été aussi imprimées dans la « Revue des Deux-Mondes », no des 1er juillet 1842 et 1er mars 1845. L'auteur a exprimé le regret de s'être montré trop indulgent pour « ces destruc-« teurs de tout principe social ». Un fouriériste a publié, à l'occa-sion d'un chapitre du livre de M. L. Reybaud, un opuscule intitulé : « Défense du fouriérisme contre M. Reybaud et l'Académie française, MM. Rossi, Michel Chevalier, Blanqui, Wolowski, M. de Lamartine »; par P. Forest. Paris, 1843, in-12 de 108 p. 11. Mœurs et Portraits du temps. Paris, Michel Lévy, 1853, 2 vol. in-18, format anglais (6 fr.). La peinture des mœurs du jour, des caractères contemporains, a été de tout temps, depuis Théophraste jusqu'à notre époque, l'œuvre la plus goûtée du public. La société aime à voir passer sous ses yeux l'image de ses vices, de ses passions, de ses ridicules, surtout quand ils lui sont présentés sous une forme spirituelle et amusante; peu lui importe que dans ces miroirs elle ne se voie pas en beau, pourvu qu'elle s'y recon-naisse. Sous ce rapport, jamais écrivain ne fut mieux doué que Louis Reybaud, l'auteur de « Jérôme Paturot ». Son livre , Mœurs et Portraits du temps, est d'une vérité et d'une actualité on ne peut plus saisissantes, sous une forme pleine de charme et de

finesse; c'est la comédie du moment. III. Articles sur la Marine, imprimés dans la «Revue des Deux-Mondes . : 1º Avenir de notre marine, 1er mai 1840; 20 la Flotte française en 1841, 15 octobre 1841; 3º la Note sur les forces navales de la France, le prince de Joinville et ses contradicteurs, 15 juin 1844; 4º les Puissances navales du second ordre vis-à-vis de la France, 1er juillet 1844; 5º de la Marine de la France en 1846, 1er mars 1846. IV. Mémoire sur les associations entre ouvriers ou entre patrons et ouvriers, fondés avec subvention de l'Etat. Lu dans les séances des 29 mai, 5 et 26 juin et 10 juillet 1832. Impr. dans le recueil de l'Acad. des sciences morales et politiques, t. 1x (1855), p. 809-886. V. Industrie et Commerce. Articles imprimés dans la «Revue des Deux-Mondes » : 1º l'Industrie de la soie depuis son origine et les soieries à l'Exposition universelle, 1er novembre 1835; 2º l'Exposition de l'industrie de 1853 et ses conséquences économiques, 15 décembre 1835. VI. L'Industrie en Europe. Paris, Michel Lévy frères, 1856, in-18 angl. (3 fr.). VII. Rapport présenté au ministre de la guerre par la Commission d'inspection des colonies agricoles de l'Algérie, le 16 novembre 1849. (Rédigé par M. L. Reybaud, rapporteur de la Commission.) Paris, impr. nation., nov. 1849, in-4 de 75 pag. Réimprimé à la fin des « Marines et Voyages » de l'auteur. (Voy. le numero XL.) VIII. Une visite au couvent de la Trappe de Stavuéli, en Afrique. Lu dans la séance annuelle des cinq classes de l'Institut de 1833. Impr. dans le compte-rendu de cette séance, et, précédée d'un court préambule de M. Rape tti, dans « le Moniteur universel », nº du 13 mai 1853. « On remar-« quera çà et là dans cette re-· lation, dit M. Rapetti, quelques · traits qu'on ne retrouverait e pas, par exemple, dans une elettre édifiante. Mais nonobstant « quelques appréciations ou expressions intempérantes qui tra- hissent peut-être des habitu-« des encore bésitantes d'ortho-« doxie, et qui, certes, n'accusent

« ni l'esprit, ni l'imagination, ni « le talent de l'auteur, la relation de M. Louis Reybaud est telle, à coup sûr, qu'elle doit prendre place parmi les pages les plus intéressantes consacrées par les écrivains modernes à l'illustration de cette grande histoire que nous continuons en Afrique, et qu'un chroniqueur, au temps des croisades, commencaitainsi: « Gesta Dei per Francos ». Ce morceau a été réimprimé en tête des «Marines et Voyages» de l'auteur (Voy. le nº xL). IX. Etudes sur le régime des manufactures. Condition des ouvriers en soie. Paris, Mich. Lévy, 1859, in-8 de xxxij et 396 pag. (7 fr. 50 c.). C'est un tra-vail lu par l'auteur à l'Académie des sciences morales et politiques; mais il y a ajouté une In-Littérature. troduction. X. Béranger-Thénis. (Couplets.) Paris, 1828, in-4 d'un quart de feuil. lithogr. XI. Epître à M. de Martignac. Paris, les marchands de nouv., 1829, in-8 de 36 pages. XII. (Avec M. Barthélemy) : La Dupinade, ou la Révolution dupée, poëme héroï-comique en 3 chauts. Paris, A.-J. Denain, 1831, in-8 de 88 pag. (2 fr. 50 c.). (Anon.). C'est par erreur qu'à l'article de M. Méry, nous lui avons attribué cette satire, en société avec M. Barthélemy; M. L. Reybaud a été le seul collaborateur de ce dernier. Ce n'est pas, du reste, la seule fois qu'il l'ait été, car les six premiers numéros de « la Némésis » ont été faits, en commun, par MM. Bar-thélemy et L. Reybaud; M. Méry ne participa à ce recueil satirique qu'à partir de la septième livraison, et succéda à M. L. Reybaud. XIII. Aventures de Robinson Crusoé. Traduction nouvelle, précèdée de la Vie de Daniel de Foë et de Notices historiques sur le matelot Selkirk et sur saint Hyacinthe. Paris, Moutardier, 1835, grand in-8 orne de 25 grav. (10 f.). XIV. Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale; par M\*\*\*. Paris, Paulin, 1842-43, 3 vol. in-8 (22 fr. 50 c.). 3° et 4° éditions, avec le nom de l'auteur. Paris, le même, 1814, in-12 (3 fr. 50 c.). 5° édition, illustrée par J .- J. Grandville. Paris,

Dubochet, 1845, gr. in-8 (15 fr.). Publié en 30 livraisons. 6º édit. Paris, Paulin, 1845, in-12 (3 fr. 50 c.). 7º édition. Paris, le même, 1846, 2 vol. in-16. Nouvelle édit., entièrement revue et corrigée. Paris, Michel Lévy frères, 1852, in-18, format anglais (3 fr.), et in-18 angl. (1 fr.); 1838, in-18 jésus de xiij et 426 p. (1 fr.). Ce roman, que l'on a dit n'être rien moins que le « Gil Blas » du xixº siècle, a paru en feuilletons dans « le National ». Il a été contrefait trois fois en Belgique, d'abord sous le titre de l'édition originale. Bruxelles, Wahlen, 1843, in-18 de 239 p. (1 f. 50 c.). avec le nom de M. H. Rolle, comme auteur. Ce n'était pas assez qu'on volât la propriété de M. Reybaud, l'ignorance du contrefacteur lui a encore fait voler son nom : c'en était trop à la fois. M. Reybaud a réclamé contre cette dernière perfidie dans « le Constitutionnel » du 14 mars 1845. Pour les deux autres contrefaçons, les éditeurs belges n'ayant pas trouvé, vraisemblable-ment, le titre à leur goût, l'ont changé en ces deux-ci : • Quelques chapitres des mémoires de Jérôme Paturot, patenté, électeur et éli-gible . Bruxelles, Wahlen, 1843, 2 vol. in-18. Contrefacon publice aussi avec le nom de M. H. Rolle, comme auteur ; « Mémoires de Jérôme Paturot, patenté, électeur et éligible ». Bruxelles, Méline, 1843, 2 vol. in-18 de 278 et 319 p. (6 fr.). Il existe deux versions allemandes de ce roman : l'une, d'après la 3º édition, par un anonyme. Stuttgart, Halberger, 1843, 2 part. pet. in-8, traduct. faisant partie d'une collection intitulée : « Aula der Scheenen Literatur »; l'autre, d'après la 5e édition; par J. Lasker. Berlin, Reichardtet Cie, 1845, 3 vol. in-8. XV. Marie. Bruxelles, Méline, 1843, in-18 de 265 pag. (3 fr.). Réimpression d'un feuilleton d'un journal de Paris. XVI. Pierre Mouton; par l'auteur de « Jérôme Paturot ». Paris, Michel·Levy frères, 1844, 2 vol. in-8 (15 fr.). Impr. d'abord en feuilletons dans « le National » en juin et juillet 1843, sous le pseudon. de Paul Clisson. Ce roman a été contrefait à Brux. par C. Muquardt, 1844, 2 vol. pet.

in-18 de 182 et 187 pages (1 fr.), sous le nom de Ch. Reybaud (sic). auteur de «Jérôme Paturot». XVII. César Falempin, ou les Idoles d'argile; par l'auteur de « Jérôme Paturot ». Paris, les mêmes, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.). Imprimé d'abord en feuilletons dans « le National », en janvier 1853, sous le second titre, et signé: « Jérôme Paturot ». Ce roman a été reproduit, sous le second titre, dans les « Nouvelles de l'auteur » (v. le no XXV). XVIII. Le Dernier des Commis-Voyageurs (suivi de Claire de Mer-sanne, du Capitaine Martin, ou les Trois croisières, et des Aventures d'un fifre); par l'auteur de « Jérôme Paturot ». Paris, Michel Lévy frères, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.). Autre édition, suivie (seulement) des « Aventures d'un fifre ». Paris. les mêmes, 1856, in-18 angl. (3 f.). Sauf . Claire de Mersanne », les romans dont se compose ces deux volumes ont été aussi insérés dans les « Nouvelles de l'auteur » (voy. le nº xxv). « Le Dernier des Commis-Voyageurs » a été traduit en allemand par Ludw. Eichler, sous le titre de : « Der letzte Probereiter . Berlin, 1846, 2 parties in-8. XIX. Le Coq du clocher; par l'auteur de « Jérôme Paturot». Paris, Mich. Lévy fr., 1846, 2 vol. in-8 (15 fr.). Nouvelle édition. Paris, les memes, 1836, in-18 anglais (1 fr.). Impr. d'abord en feuilletons dans le National » de juin à août 1845, et signé : Jérôme Paturot, XX. Edouard Mongeron: par l'auteur de « Jérôme Paturot ». Paris. Michel Lévy, 1846, 5 vol. in-8 (37 fr. 50 c.). Contrefait deux fois à Brux., pour C. Muquardt, 1846, 5 vol. pet. in-18 (2 fr. 50 c.), et pour Mé-line, 1846, 5 vol. in-18 (15 f.) XXI. Germain. (Roman); par \*\*\*. Ce ro-man a paru en feuilletons dans « le National » en décembre 1847 et jany, 1848. La révolution du 21 février détourna M. Reybaud de son achèvement: il est resté incomplet. XXII. Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques. Paris, Michel Lévy frères, 1848, 4 vol. in-18 angl. (4 fr.). Édition publiée en douze livraisons. Nouvelle édition, entièrement revue et corrigée par

l'auteur. Illustrations de Tony Johannot. Paris, les mêmes, 1848, gr. in-8 de 37 feuil., avec 30 dessins, et types tirés à part (15 fr.). Paris, les mêmes, 1838, in-18 jesus, de viij et 416 pag. (1 fr.). Deux contrefaçons de cet ouvrage furent faites à Bruxelles dans la même année. XXIII. Marie Brontin; par l'auteur de « Jérôme Paturot ». Paris, les mêmes, 1850, 2 v. in-8 (12 fr.). Impr. d'abord en feuilletons dans « le Constitution- » nel. » Ce roman a été contrefait dans la même année, à Bruxelles, in-18. XXIV. Athanase Robichon, candidat perpétuel à la présidence de la république. Paris, les mêmes, 1851, 2 v. in-18 ang. (4 f.). XXV. Nouvelles. Paris, les mêmes, 1852, in-18 format angl. (5 fr.). Ce volume renferme les quatre nouvelles suivantes : « Le Dernier des Commis-Voyageurs, les Idoles d'argile, le Capitaine Martin, ou les Trois Croisières, les Aventures d'un fifre ». C'est la réunion de nouvelles qui avaient déjà paru. (Voy. les nos XVII et XVIII). XXVI. La comtesse de Mauléon. Paris, les mêmes, 1853, in-18, format angl. (3 fr.). XXVII. La Vie à rebours. Paris, les mêmes, 1854, in-18 angl. (3 fr.). Roman qui a paru d'abord en feuilleton dans « le Constitutionnel » des mois de marset avril 1852.XXVIII. La Vie de corsaire. Paris, les mêmes. 1834, in-18 angl. (3 fr.). XXIX. La Vie de l'employé. Paris, les mêmes, 1835, in-18 angl. (3 fr.). XXX. Scènes de la vie moderne. Paris, les mêmes, 1856, in-18 angl. (3 fr.). XXXI. Ce qu'on peut voir dans une rue. Impressions d'un gardien de Paris. Paris, les mêmes, 1858, in-18 jésus de 310 pag. (1 fr.). Ge roman a été réimprimé des 1856, sur les feuilletons, à Leipzig, par Gerhard, 4 vol. in-16, sous le même titre. A sa suite, on a imprimé les « Scènes de la vie italienne », par Paul de Musset, et «Schnell-Post,» par Georges Bisse. Deux autres contrefaçons ont été publiées, au contraire, sous le ti-tre de « Mémoires d'un gardien de Paris ». Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1837, 3 vol. in-18 de 204, 196 et 198 p. (3 fr. 75 c.); Leipzig, A. Dürr, 1857, 4 vol. in-16 (8 fr.).

Roman publié d'abord en feuilletons dans « le Constitutionnel », en juin 1836, sous ce titre : « Ce que l'on peut voir gratis dans une rue. Impressions d'un garde de Paris. Le nº 20 ». Complétons cette section en disant que M. Louis Reybaud est l'auteur de la préface des « Poésies genevoises » de Chaponnière (1830, 3 vol. in-18); de l'avant-propos des 3º et 4º éditions de « Bluettes et boutades » de M. J. Petit-Senn (1846, 1856), et de portraits de la « Galerie des Femmes » de W. Scott. — Géographie et Voyages. — XXXII. Scènes de la vie maritime. Le bonhomme la Ligne, Impr. dans la « Revue de Paris », tom. xxxv, 1832. XXXIII. Un bal à bord du Majestic. Impr. dans le tom. jer des « Cent-et-une nouvelles de centet-un (1833). XXXIV. Voyage pittoresque autour du Monde; résumé général des voyages de découvertes de Byron, Wallis, Carteret, Bou-gainville, Gook, Lapérouse, Vancouver, d'Entrecasteaux, Baudin, Freycinet, Duperrey, Krusenstern, Kotzebue, Beechey, Dumont d'Urville. Laplace, etc.; rédigé par une société de voyageurs et d'hommes de lettres, sous la direction de M. Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau. Paris, Tenré, H. Dupuy, 1833 et années suiv., 2 vol. trèsgrand in-8, impr. à deux colonnes, avec gravures sur acier, et quatre cartes (30 fr.). (Anon .). Ces deux volumes ont été publiés en 150 livraisons d'une fenille de texte et de 3 ou 4 gravures. XXXV. Voyage pittoresque dans les deux Amériques; résumé général de tous les voyages de Colomb, Las Casas, Oviedo, Gomara, Garcilazo de la Vega, Acosta, Fresier, La Conda-mine, Ellis, Ulloa, Phipps, Adlar, Chastellux, Molina, Bartram, Stedman, Mackensie, Mongomery, Pike, Azara, Humboldt, Bradbury, Antonio del Rio, Frankliu, Beltrami, Collot, Long, Mawe, Miers, Hamilton, Cochrane, Clarke, Rengger, Aug. de Saint-Hilaire, Spix et Martins, (le prince de Wied) Neuwied, etc.; par les rédacteurs du Voyage pittoresque autour du sous la direction de Monde » . M. Al. d'Orbigny, Paris, L. Tenré,

H. Dupuy, 1835-36, très-gr. vol. in-8, impr. à 2 colonnes, orné de plus de 300 vignettes et de cartes gravées sur acier (15 fr.). (Anon.). Ainsi que le Voyage précédent, celui-ci a été publié par livraisons, au nombre de 75, chacune de 16 p. de texte et 4 vignet. XXXVI. Avec M. le baron Taylor : La Syrie, l'Egypte, la Palestine et la Judée, considérées sous leur aspect historique, archéologique, ethnologique, descriptif et pittoresque. Paris, L. Mame, 1835-39, in-4, avec des fig. dessinées par MM. Dauzats, Mayer, Cicéri tils, et grav. par MM. Finden, et les premiers artistes de Londres (124 fr. 50 c.). Cet ouvrage avait été promis en 50 livraisons, mais il n'a été terminé qu'avec la 83e. Le prix de chaque livraison, composée d'une feuille de texte. sur papier vél., et deux gravures, était de 1 fr. 50 c. XXXVII. Voyageurs et Géographes modernes. Impr. dans la «Revue des Deux-Mondes»: 1º Balbi, 15 janvier 1839; 2º Histoire et colonisation de la Nouvelle-Zélande. 15 janvier 1840; 3º l'Artémise à Taïti, 15 août 1840; 4º Expédition de l'Astrolabe et de la Zélée, 1er mars' 1841; 5º l'Abyssinie méridionale, journal inédit de Rochet d'Héricourt, 1er juillet 1841; 6º Voyage de M. Dupetit-Thouars autour du monde sur la Vėnus, 15 mai 1843. XXXVIII. La Polynésie et les îles Marquises. Voyages et Marines, accompagnés d'un Voyage en Abyssinie et d'un Coup d'œil sur la canalisation de l'isthme de Panama. Paris, Guillaumin, 1843, in-8 de 32 feuilles (7 fr. 50 c.). Plusieurs, au moins, des articles qui composent ce volume (sinon tous) ont paru dans la Revue des Deux-Mondes ». Le Voyage en Abyssinie et le Coup d'œil sur la canalisation del'isthme de Panania ont encore été réimprimés dans les « Marines et Voyages » de l'auteur. XXXIX. Avec M. F. Lacroix : Géographie, Introduction. Découvertes maritimes et continentales. Géograph. générale. Paris, Dubochet, Leclievalier, 1847, 2 cahiers in-8, ensemble de 32 pag. (50 c.) formant les livrai-sons 25 et 30 de « l'Instruction pour le peuple. Cent traités sur

les connaissances les plus indispensables». XL. Marines et Voyages. Paris, Michel Lévy frères, 1834, in-18 anglais de 401 pages (3 fr.). Ce volume, qui n'est guère qu'une nouvelle édition du no xxxvi, contient : 1. Une Visite au couvent de la Trappe de Staouéli en Afrique: 2º Parlement des lles de la Société (Taïti) ; 3º Voyage autour du Monde, de M. Abel Dupetit-Thouars. Occupation des îles Marquises et des îles de la Société. Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », no du 15 mai 1843; 4º Histoire et coloni-sation de la Nouvelle-Zélande. Impr. d'abord dans la même Revue, nº du 15 janvier 1840; 5º Coup d'œil sur la science géogra-phique; 6º Voyage dans l'Abyssinie méridionale, Journal inédit de M. Rochet d'Héricourt. Autre reproduction d'un article de la Revue des Deux-Mondes ». 1er juillet 1841; 7º De la Canalisation de l'isthme de Panama; 8º Des colonies agricoles de l'Algérie. Rapport fait à M. le ministre de la guerre. Les nos 5 et 8 sont les seules choses inédites de ce volume. - Histoire. - XLI. Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Egypte; précé-dée d'une Introduction présentant le tableau de l'Egypte ancienne et moderne, depuis les Pharaons jusqu'aux successeurs d'Aly-Bey, et suivie du récit des événements survenus en ce pays depuis le départ des Français et sous le règne de Mohammed-Ali. Paris, Denain, 1830-36, 10 vol. in-8 et 2 vol. d'atlas in-4 oblong (270 fr.). Cet ouvrage devait primitivement se composer de 60 livraisons, mais il a été terminé en 54; chaque livraison, texte et planches, a coûté 5 fr. L'Histoire de l'expédition française en Egypte est le produit d'un travail collectif. Il y a deux sortes de coopération à distinguer dans la part des rédacteurs de cet ouvrage : l'une de rédaction proprement dite, et qui est due à M. L. Reybaud, en grande partie : l'autre de matériaux fournis, de manuscrits, de mémoires, de pièces officielles, de plans, de cartes, de journaux, rédigés sur les lieux, toutes pièces

qui ont concourn à faire de cette histoire une œuvre riche en documents nenfs. Tous ces documents ont été fournis par les notabilités scientifiques ou militaires qui ont figuré comme acteurs ou comme témoins dans la campagne d'Egypte. Les éditeurs ayant fait connaître, dans un avis placé en tête de la 48º livraison, les noms des savants qui, par la communication des documents dont nous venons de parler, out plus ou moins participé à cette importante publication, nous les reproduisons ici : Le général Belliard a fourni des notes sur la campagne de la Haute-Egypte; le colonel Bory de Saint-Vincent des aperçus zoologiques, la description des plantes et des animaux particuliers à cette contrée; le marquis de Chateaugiron les mémoires et correspondances de Kléber; M. le comte d'Aure. ordonnateur en chef de l'armée d'Egypte, a non-seulement pris la peine de classer par écrit ses souvenirs anecdotiques, mais il s'est encore dessaisi, en faveur de l'o-pération, de pièces uniques, existant dans ses mains seules, et dont Bonaparte avait, sous l'Empire, vainement demandé communication. A ces précienx documents il a joint la collection complète des ordres du jour, imprimés ou manuscrits, et la copie de sa correspondance journalière, soit avec le général en chef, soit avec les commissaires des guerres sous ses ordres; MM. Desgenettes et Larrey ont, par leurs concours éclairés, fixé des points historiques qui, jusqu'alors, étaient restés dans le vague; les éditeurs ont acquis de M. Dutertre, premier dessi-nateur de l'expédition, la belle collection de portraits d'après nature, gravés en Égypte même, et dont aucun n'avait encore été publié; M. le marquis de Fortia d'Urban a communiqué ses recherches profondes sur l'histoire ancienne de l'Égypte; M. Geoffroy Saint-Hilaire, et son fils, M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, non con-tents de revoir toute la partie scientifique de l'ouvrage, ont fourni un volume entier de texte sur l'histoire naturelle et la géologie;

cette histoire doit, en outre, au général J. Miot, auteur d'un vo-lume sur cette campagne, une foule de détails que lui avaient fait supprimer dans le temps les susceptibilités consulaires; aux généraux d'Anthouard, Digeon, Dode et Sabathier, les récits d'événements dans lesquels ils furent acteurs; au général Gonrgaud des notes sur cette campagne, écrites en entier de la main de Napoléon; au comte Rampon de nombreux renseignements sur les affaires où. chef de la brave 32º demi-brigade, il paya si bien de sa personne; au colonel de génie Moret, un journal écrit dans la tranchée de Saint-Jean d'Acre; à M. Peyrusse, secré. taire intime de Kléber, et longtemps secrétaire de l'administrat. des finances, une Relation de son séjour en Egypte, et une copie de la traduction de l'Histoire de l'occupation de l'Egypte par les Francais, composée par Abd-er-Rah-man, effendi du Kaire. M. Pous-sielgue, qui fut administrateur général des finances de l'Égypte, a confié aux rédacteurs des pièces officielles de la plus haute importance, entre autres sa correspondance avec Bonaparte pendant sa campagne de Syrie, et le dossier complet du traité d'êl-Arych, dans lequel il figura comme négociateur principal. M. le général Michaux, chef d'état-major du génie sous Kléber, possesseur d'une foule de pièces importantes qui se rattachent soit à son commandement de Katieh, soit aux siéges de Jaffa, d'Acre, du Kaire, d'Aboukir, d'A-lexandrie, a bien voulu en faire dresser des copies pour les rédacteurs. L'ouvrage lui est aussi redevable des vues, cartes et plans de siéges, tels qu'ils existent au dépôt des fortifications. La famille du prince Berthier a communiqué un recueil complet de mémoires sur les mœurs, les monuments et les arts de l'Égypte; au général Tromelin et au comte Noé, des renseignements sur les opérations militaires du grand vizir, sur les forces musulmanes venues Rhodes, et sur les troupes anglaises accourues de l'Inde au bruit de la descente; à MM. Dutertre.

Redouté, baron Taylor, Legentil, Vinache et Coste, architecte de Mohammed-Aly, des dessins originaux de monuments anciens et modernes, tous pris sur les lieux mêmes. Tout était préparé à l'avance et depuis longtemps pour les cartes, plans et vues qui accompagnent le texte, et dont la plupart ont été exécutés par les artistes les plus distingués, Fauchery, Frilley, Laderer, Tardieu, etc. Propriétaires de l'ouvrage iconographique de Denon, les éditeurs en ont extrait les plus importantes productions pour procurer aux souscripteurs les gravures précieuses de Pillement et de Duplessis-Bertaux. Ce n'est pas tout encore : comme il fallait à côté de tant d'appréciations privées prendre le point de vue officiel, le gou-vernement a ouvert aux rédacteurs les archives des dépôts de la guerre et des fortifications, et jusqu'aux cartons des affaires étrangères. La rédaction, proprement dite, de l'ouvrage s'est circonscrite dans un plus petit nombre de mains. Les 54 livraisons publiées forment 12 volumes, composés des parties suivantes : 1° Histoire ancienne de l'Egypte, sous les Pha-raons, les Ptoleinees, les Perses, les Grecs et les Romains, par MM. L. Reybaud, J.-J. Marcel, et le marquis Fortia d'Urban, 1 vol.; 2º Histoire ancienne depuis Mahomet, sous les Arabes et les Turcs. jusqu'à l'expédition française, par MM. L. Reybaud et J.-J. Marcel, 1 vol; 3º Histoire scientifique et militaire de l'expédition sous Bonaparte, Kléber et Menou, par L. Reybaud, 6 vol.; 4º Histoire moderne de l'Egypte, depuis le départ des Français et sous le gouvernement de Mohammed-Aly, par M. A. de Vaulabelle, 2 vol. Le dernier volume contient les tables alphabétiques des noms propres et de lieux; 5º Planches, vues, cartes et plans, au nombre de 324, avec leur explication, 2 vol. in-4 oblong. L'orientaliste M. J.-J. Marcel a surveillé la géographie, la technologie et l'orthographe orientale. Le grand ouvrage d'Égypte, ce précieux travail que Napoléon fit établir à si grands frais, n'offre

pas, dans son ensemble, un résultat aussi complet et aussi satisfaisant. Formé de parties isolées, sans plan général, fatigant de détails, hérissé de citations arabes, produit de la science et destiné à la science seule, cet ouvrage ne restera que comme une collection de savants mémoires; trop coûteux d'ailleurs, et exécuté dans un format incommode, l'élévation de son prix ne le laissera jamais qu'à la portée d'un petit nombre de fortunes. L'ouvrage plus récent a su se défendre de tous ces inconvéniens : coté à un taux modéré, complet, portatif, populaire, avec un atlas commode, et un choix remarquable de gravures; scientifique et militaire à la fois, empruntant aux livres qui l'ont devance tout ce qu'ils ont de vrai, de bon, de substantiel; conduit, à force de soins, presqu'à l'authenticité absolue, abondant en faits nouveaux, riche de détails stratégiques et de recherches savantes, ennemi des lourdes élucubrations, et visant à intéresser tout le monde, il a cherché à réunir dans les mêmes pages une histoire merveilleuse comme un roman, et une science poétique comme le ciel qui l'a vu nattre. - Biographie. - XLII. Notice sur Barthélemy et Méry. Imprimée en tête de leurs OEnvres. Paris, 1831, 4 vol. in-18. XLIII. M. Rossi. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 15 août 1844. XLIV. John Stuart Mill et l'Economie politique en Angleterre. Impr. dans la même «Revue», nº du 1er avril 1855.

†RETBAUD (Joseph-Charles) (1), publiciste, frère du précédent, né à Marseille, le 10 janvier 1801, fit, comme son frère, ses premières études au collège de Juilly, où il resta de 1810 à 1816, et commença immédiatement son cours de droit à la Faculté d'Aix, au moment où MM. Thiers et Mignet faisaient leur troisième année. Mais M. Reybaud avait le goût des voyages et voulait même se faire marin; il abandonna

<sup>(1)</sup> M. Charles Reybaud n'a point d'article dans la « Littéraure française contemporaine»; celui que lui a consacré M. Vapereau, dans son « Dictionnaire universel des Contemporains» est erroné d'un bout à l'autre.

la Faculté et satisfit à ses goûts par deux voyages aux 1les Bourbon et Maurice, de 1818 à 1820. Au retour de ses courses maritimes, il reprit ses études en droit, et eut alors pour condisciples MM. Barthélemy, Am. Pichot et autres méridionaux qui se sont fait des noms. M. Reybaud fut recu avocat en 1822. Il vint à Paris après la révolution de 1830 pour s'occuper de politique. Sa première publication fut les Mémaires prétendus authentiques de Max. Robespierre, qui lni avaient été demandés. M. Reybaud n'acheva pas cet ouvrage et se livra résolument au journalisme. M. Reybaud a été successivement le rédacteur en chef de six journaux, dont voici les titres : « la Révolution de 1830 », qui succédait à la feuille intitulée « le Pour et le Contre », et qui prit plus tard le titre de « la Révolution de 1830. Courrier des éle-teurs » (1831 et années suiv.); « le Courrier de la Sarthe » . imprimé au Mans, de 1832 à août 1834); « le Constitutionnel », depuis décembre 1834 jusqu'au moment où M. Véron en devint le propriétaire, au mois de mars 1844; « la Patrie », depuis la fin de 1844 jusqu'au mois de février 1847; • le Conservateur », journal fondé par la majorité parle-mentaire de l'époque (15 sept. 1847 au 24 févr. 1848); «le Constitutionnel napoléonien», journal quotidien fondé par des méridionaux, dont le premier numéro parut en juin 1848 et ne vécut que huit jours; M. Reybaud a été rédacteur, après le 10 décembre, du « Bulletin politique » de l'agence Havas, bulletin qui a été trois fois l'objet de questions de cabinet sous les Assemblées constituante et législative. Voilà quelle a été la carrière de journaliste de M. Ch. Reybaud. Il nous reste à faire connaître les ouvrages et écrits que l'on doit à ce publiciste en dehors de la politique quotidienne. Nous connaissons de lui. I. Mémoires authentiques de Maximilien Robespierre ( composés par M. Ch. Reybaud), ornés de son portrait et du fac-simile de son écriture, extraits de ses Mémoires.

Paris, Moreau-Rosier, 1830, 2 vol. in-8 (15 fr.). Ces Mémoires avaient été promis en quatre volumes, mais il n'en a paru que deux. Dans le premier volume, après un avis de l'éditeur, qui a 12 pages, est une Introduction qui en a 152: les sept premiers chapitres, qui ont 128 pag., sont suivis de 136 p. de pièces justificatives. Dans le second volume, dix chapitres remplissent 237 pages, et les pièces justificatives, 192. Il La Salle des pas perdus. Impr. dans le « Livre des « Cent-et-Un », t. x111, 1833. III. Révolution et République (n° 1 et unique). Avril 1848. Paris, l'Éditeur, 1848, in-8 de 24 p. (75 c.). IV. Le Brésil et Rosas. Paris, Guillaumin, 1851, in-8 de 60 pag. (50 c.). Écrit signé : C. R. Depuis quelques années, M. Ch. Reybaud a tourné son attention vers l'Amérique méridionale, et, depuis 1834, il fournit tous les mois au « Journal des Débats » un résumé des événements et de la politique de ces contrées, d'après des données et des renseignements officiels. V. Le Brésil. Paris, Guillaumin, 1856, in-8 de 15 feuilles 1/2 (4 fr.). Traduit en allemand, avec des remarques et des additions (par M. Getchen, chargé d'affaires de Hambourg à Berlin). Hambourg, Nolte et Kühler, 1837, gr. in-8 de 120 p.VI. La Colonisation du Brésil. Documents officiels. Paris, le même, 1858, in-8 de 167 pag. (2 fr.).
\*REYBAUD ( Henriette - Etiennette -

Fanny Arnaud, dame), femme du précédent, l'une des meilleures et des plus fécondes romancières de ce temps-ci; née le 13 décembre 1802, à Aix (Bouches-du-Rhône), de Henri Arnaud, docteur en chirurgie de cette ville, où il exerça sa profession avec la plus grande distinction et le plus grand désintéressement. Les pauvres l'appelaient leur bientaiteur. Mile Arnaud connut, dans sa ville natale, MM. Mignet et Thiers lors de leurs débuts au barreau. Mariée à M. Charles Reybaud, elle vint à Paris avec lui après la révolution de 1830, et le suivit au Mans lorsqu'il alla momentanément s'y établir. Mme Reybaud débuta dans les lettres par la Protestante, qui fut

imprimée dès 1828 sous le voile de l'anonyme. Près de huit années s'écoulèrent sans qu'elle fit rien paraître; mais enfin, en 1836, elle publia deux romans, les Aventures d'un renégat et Pierre, qui parurent sous son nom de demoiselle. H. Arnaud. M. Cb. Reybaud étant rédacteur en chef du « Constitutionnel » depuis 1834, sa dame put facilement faire admettre dans ce journal des feuilletons qui la firent connaître; elle fournit, plus tard, à divers recueils littéraires, notamment à la « Revue des Deux-Mondes », des romans publiés ensuite en volumes; des art. au «Journal des connaissances utiles ». Depuis quelques années, elle a abordé plus spécialement, en dehors de l'influence et des relations de son mari, les études de mœurs et le roman historique. Personne n'a peut-être plus eu à se plaindre des contrefacteurs belges que M. H. Reybaud. Tous ses charmants ouvrages ont été réimprimés à Bruxelles, avant même qu'ils ne fussent terminés dans le journal ou le recueil de Paris où cette dame les publiait. Il y a cela de plus fort, c'est qu'on a imprimé, comme livres, en Belgique, plusieurs romans et nouvelles de cette dame qui sont restés à Paris à l'état de feuilletons; ainsi : la Pauvre Paysanne, Marie d'Enambuc, Lucie et Alonzo, Léna, l'Oblat, les Lambert, Dona Mariana. Non moins bien goûtés en Allemagne que chez nous, presque tous les romans de Mee H. Reybaud ont été traduits en allemand. Voici l'énumération des ouvrages de cette dame : I. La Protestante, ou les Cévennes au commencement du dix-huitième siècle, précédée d'une Introduction historique sur la guerre des Ca-misards (par M. Ambr. Senty). Paris, Ponthieu, 1828, 3 vol. in-12 (9 fr.). Anon. Roman réimpr. en 1844, sous le titre de Géraldine. 11. Les Aventures d'un Renégat, écrites sous sa dictée. Paris, Ladvocat, 1836, 2 vol. in-8 (15 fr.). Traduit en espag., sous ce titre: Aventuras de un Renegado espanot », relacion verderada, dictada por el mismo, escrita en frances por M. H. Arnaud, y traducida al castellano, par D. Fr.-Zav. Maeztu. Paris, Rosa, 1836, 4 vol. in-12 (12 fc. 80 c.). III. Pierre. Paris, Ladvocat, 1836, 2 vol. in-8 (15 fr.). Le même ouvrage, en espagnol: « Pedro,..... » trad. al castellano, par D. Fr. Zav. Maeztu. Paris, Rosa, 1836, 4 vol. in-12 (12 fr. 80 c.). IV. Elys de Sault, ou la Cour des Papes au milieu du xive siècle. Paris, Mme Charles-Béchet; Legrand et Bergounioux, 1836, 2 vol. in-8 (12 fr.). Composé en société avec Fr. d'Antonelle. Le premier volume porte au moins ce nom; le second est de Mme Reybaud. V. Le. Château de Saint-Germain. Paris, Ladvecat, 1836, 2 vol. in-8 (15 fr.). VI. Deux à Deux. Paris, le même, 1837, 2 vol. in-8 (15 fr.). VII. Espagnoles et Françaises. Paris, le même, 1837, 2 vol. in-8 (15 fr.). Recueil de neuf nouvelles, qui sont : Tome 1er. 1º Claude Stocg; 2º le comte de Peñaparda; 3º Théobald. Tome 11. 4º Un Mariage: 5º l'Avocat Loubet; 6º Les deux Perles; 7º l'Ame en peine; 8º les Amants de Terruel, chronique espagnole du 13º siècle; 9º Lazarilla. VIII. La comtesse de Servy. Paris, Charpentier, 1838, 2 vol. in-8 (15 fr.). IX. Madeline, nouvelle. lmpr. dans la « Revue de Paris», nº du 14 avril 1839. X. Mézelie. Paris, Ladvocat, 1839, 2 vol. in-8 (15fr.). Contrefait à Brux., pour Méline et Hauman, 1839, 2 vol. in-18. XI. Valdepeyras. Paris, Dumont, 1839, 2 vol. in-8 (15 fr.). Valdepeyras est le nom d'une maison de campagne aux environs d'Arles. Les habitants de ce séjour se réunissent et racontent aux veillées des nouvelles. Ces deux volumes en renferment cinq : 1° une Famille de parias; 2º Salvador; 3º les Epaves; 4º le Fada; 5º dona Luisa, épisode du règne de l'astucieux Philippe II, roi d'Espagne, lors des catastrophes des malheureux don Sébastien et don Antoine, rois de Portugal, auxquels il enleva le trone; 6º les Amours d'un vo-leur. Ces nouvelles ont eu trois contrefaçons faites à Bruxelles dans la même année; l'une par Hauman , l'autre par Méline , la dernière par Wahlen; chacune en 2 vol. in-18. XII. Avec M. Auguste

Arnould: Romans du cœur. 1º Thérésa; 2º la Mère folle. Paris, Olivier Cassanet; Pastori, 1840, 2 vol. in-8 (15 fr.). Le premier volume, contenant Thérésa, est seul de Mme Reybaud. Il a été contrefait à Bruxelles par Hauman, 1840, in-18 (2 fr. 50 c.), et les deux volumes par Méline, dans la même année, en 1 vol. in-18. XIII. Georges (suivi de Fabiana). Paris, Dumont, 1840, 2 vol. in-8 (15 fr.). «Fabiana » commence avec la pag. 61 du tom. 11. « Georges » a été contrefait dans la même année, à Bruxelles, par Wahlen, in-18, ainsi que « Fabiana », par Méline, in-18. XIV. La pauvre Paysanne (suivie de Georges). Bruxelles, Méline, 1840, in-18 (3 fr.). XV. Marie d'Enambuc. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », no des 15 mai et 1er juin 1840. Contrefait à Bruxelles, par Hauman et par Méline, 1840, in-18 (2 fr.50 c.) XVI. Madame de Rieux. Paris, le même, 1841, in-8 de 327 pag. (7 fr. 50 c.). XVII. La petite Reine. Paris, le même, 1841, in-8 (7 fr. 50 c.). Ces deux derniers romans n'ont point été annoncés par la « Bibliographie de la France ». XVIII. Clémence. Paris, Berquet et Pétion, 1841, 2 vol. in-8 (15 fr.). Contrefait à Bruxelles par Hauman, 1841, 2 vol. in-18 (6 fr.). XIX. Lucie (suivie de Alonzo). Bruxelles, Méline, 1841, in-18 (2 fr. 50 c.), volume formé de deux teuilletons que l'auteur n'avait pas encore publiés en livre. « Lucie » a été réimprimée seule, par Hauman, a Bruxelles, 1841, in-18 (2 fr.). Léna, nouvelle. Bruxelles. Méline, 1841, in-18 (2 fr.); et Bruxelles, Simon et Sacré, 1842, in-18 de 170 pag. (60 c.). XXI. L'Oblat. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nos des 1er avril, 15 mai et 1er juin 1842. Contrefait à Bruxelles, par Méline, sous le titre de : « le Dernier des Oblats», 1842, 2 vol. in-18 de 257 et 260 pag. (6 fr.). XXII. Gabrielle et Lucie. Paris, Dumont, 1842, 2 vol. in-8 (15 fr.). « Gabrielle et Lucie » a été contrefait à Bruxelles, par Méline, 1843, in-18 de 163 pag. (2 fr.), et de nouveau pour Ch. Muquardt, 1843, in-18 de 158 pag. (1 fr.). Lucic avait été contrefaite

deux ans auparavant (voy. le no xix.) XXIII. Coralie l'inconstante. Paris, Berquet et Pétion, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.). Contrefait à Bruxelles, par Méline, 1843, 2 vol. in-18 de 528 et 514 pag. (6 fr.). XXIV. Misé Brun. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », no des 1er et 15 septembre 1843. Il a été fait à Bruxelles jusqu'à trois contrefacons de cette nouvelle, par Méline, Hauman et Muquardt, toutes trois dans le format in-18. Le même ouvrage. Paris, L. Hachette et Cie, 1858, in-18 jésus, de 176 pages (1 fr.). XXV. Le Moine de Chaalis. Paris, Dumont, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.). XXVI. Mademoiselle de Chazeuil. Paris, Dumont, 1844, in-8 (7 fr. 50 c.). Ce roman avait été impr. à Bruxelles, par Hauman, dès 1841, in-18. Une autre contrefaçon de les Lambert. Bruxelles, Méline, 1841, in-18. XXVII. Dona Mariana. Bruxelles. Hauman, 1844, in-18 de 217 pag. (2 fr. 50 c.); ibid., Méline, 1844, in-18 de 217 pag. (2 fr. 50 c.), XXVIII. Rose. Paris, Dumont, 1844. in-8 (7 fr. 50 c.). XXIX. Géraldine. Paris, Michel Levy frères, Pétion, 1844, 2 vol. in-8 (15 fr.). C'est une nouvelle édition de la Protestante (Voy. le n° 1.). Contrefait à Bruxelles, par Méline, et par Hauman, 1844, 2 vol. in-18 de 268 et 259 pag. (5 fr.), et traduit en allemand par L. Fort. Leipzig, Liter. Museum, 1844, 2 vol. in-18. XXX. Les Deux Marguerites. Paris, Michel Lévy frères, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.). Contrefait à Bruxelles, pour Méline, et pour Hauman, 1845, in-18 de 269 pag. (2 fr. 50 c.), et encore pour C. Muquardt, 1845, petit in-18 de 175 pages (50 c.), et traduit en allemand par L. Fort. Leipzig, Liter. Museum, 1845, in-18 de 240 pag. XXXI. Sans Dot. Paris, Michel Levy frères, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.). Contrefait à Bruxelles, pour Méline, 1845, 2 vol. in-18 de 249 et 246 pag. (5 fr.), et pour C. Muquardt, 1845, 2 vol. in-18 de 175 et 176 pag. (1 fr.). Il existe deux traductions allemandes de ce roman, l'une par L. Fort, sous le titre: « Ohne Mitgabe », Leipzig, Liter. Museum, 1845, 3 vol. in-18 de 180, 164 et 172 pag.; l'autre,

par Friedr.-Wilh. Bruckrän. Augsbourg, 1843, gr. in-12 de 404 pag. XXXII. L'Habitation de Kernadec. Nouvelle, Impr. dans les tomes vii et viii (1846) de la « Revue nouvelle, sous le pseudonyme de Claude Ablvan, et réimpr., en 1852, sous le titre de Sidonie, avec le nom véritable de l'auteur, XXXIII. Les Anciens Couvents de Paris : 1º Le Cadet de Colobrières, Paris, Michel Lévy, 1848, 2 vol. in-8 (13 fr.); 2º Clementine et Felise. Paris, les mêmes, 1850, 4 vol. in-8 (30 fr.). « Les Anciens Couvents de Paris » se composent de trois récits qui ont paru d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes » du 13 novembre 1845 au 15 mars 1848. Le premier récit, le Cadet de Colobrières, a été réimprimé séparé-ment. Paris, Hachette, 1847, in 16 de 287 pag., et 1858, de 328 pag. (1 fr.), pour la « Bibliotheque des Chemins de fer . L'ouvrage entier a été contrefait à Bruxelles, pour Méline, en 1845 et années suiv., 3 vol. in-18 (9 fr.). XXXIV. Hélène. Paris, Cadot, 1850, 2 vol. in-8 (15 fr.). Impr. d'abord en feuilletons dans le journal « le National », en juillet et août 1849. Il en fut fait cette même année un tirage à part, in-fol. de 12 pag. Il a été fait deux contrefaçons belges de ce roman, en 1849, d'après les feuilletons du « National ». XXXV. Faustine et Sidonie. Paris, A. Cadot, 1832, 3 vol. in-8 (22 fr. 50 c.). Faustine et Sidonie sont deux romans; le premier est une réimpr. du no xxxII; à leur suite, on trouve: Juan de Montemor, et le Fada; cette dernière nouvelle avait déjà été imprimée dans « Valdepeyras » (Voy. le nº x1). Le même ouvrage. Paris, Hachette, 1858, in-16 de 316 pag. (1 fr.). Edition faisant partie de la « Bibliothèque des Chemins de fer ». XXXVI. La dernière Bohémienne. Imprimée dans la « Revue des Deux-Mondes », nº des 15 juin et 15 mars. Réimpr. à Berne, en 1854, in-12 (1 fr. 50 c.), et à Paris, Hachette, 1856, in-16 (1 fr.). XXXVII. Mademoiselle de Malpeire. Paris, Hachette, 1856, in-16 (1 fr.). Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », nos des 15 décembre 1854 et 1er jany, 1855.

XXXVIII. Le Cabaret de Gaubert. Paris, le même, 1838, in-18 iésus, de 192 pag. (1 fr.). « La dernière Bohémienne », de l'édit. d'Ha-chette, ainsi que « Mademoiselle de Malepeire », « le Cabaret de Gaubert », font partie de la « Bibliothèque des Chemins de fer ». Les premiers romans de Mª Reybaud ont paru sous son nom de demoiselle, A. Arnaud.

REYBAUD (Pierre-Camille), poëte, né à Carpentras (Vaucluse), le 12 ventôse an xiii, s'est fait connaître par des poésies estimées. Bien qu'il n'ait pas encore donné au public son recueil de compositions fugitives, on se rappelle avec plaisir son Epitre au duc d'irléans (à l'occasion de la naissance du comte de Paris), et son Poëme sur la conquête d'Alger, insérés l'un et l'autre dans les journaux de la capitale. On cite aussi de lui avec éloge un drame inédit, intitulé : l'Horloge des morts, et quelques autres productions. Quant à ses œuvres patoises, on peut voir, entre autres. dans le « Messager de Vaucluse », du 11 février 1841, celle qui est intitulée : Ma muso; lettro oou poueto Désanat, et, dans le « Tambourinaïre », du 22 mai 1841, une pièce sur son compatriole, ami et collaborateur M. C.-J. Dupuy, dans le pensionnat duquel il a enseigné plusieurs années avant d'aller continuer cette carrière à Marseille, où il est actuellement, depuis 1841 (1). Nous ne connaissons de M. P.-C. Reybaud, imprimé séparément, que les trois opuscules suivants : I. A.S. A. R. Mgr le duc d'Orléans. Lacrimæ rerum, poé-sies. Paris, Ebrard, 1838, in 8 de 16 pag. (50 c.). II. Epitro a Moussu Requien. Nyons (Drôme), 30 décembre 1850. Avignon, de l'impr. de Seguin, 1851, in-18 de 18 pag. III. Epitre à M. Keller, chef d'institution. Paris, de l'impr. de Moquet, 1855, in-8 de 8 pag.

†REYBERT (Antoni-M.), ancien chef de division de préfecture, secrétaire général et sous-préfet, l'un des fondateurs de la caisse d'épargne de Marseille. I. Daguerréotype des

<sup>(</sup>t) M. Barjavel, Dict. histor., biographique du départ. de Vaucluse.

Reines, Histoire universelle de tous les peuples civilisés. Paris, Mme Lepaige, 1840, in 8 de 80 pag. Cette brochure contient l'Introduction et l'Histoire de France. II. Moyen d'empêcher tout débarquement sur les côtes de France et d'Angleterre, et d'utiliser les vaisseaux de ligne, on Réponse à la Note de M. le prince de Joinville sur les forces navales de la France. Paris, l'Auteur, 1845, in-8 de 8 pag. (50 c.). III. Bluettes badines. Paris, même adresse, 1845, in-8 de 8 pag. (1 fr.). IV. Effets de la concession du chemin de fer du Nord faite à M. le baron de Rothschild et autres banquiers. Paris, Ledoyen, 1845, in-8 de 8 p. (50 c.). V. Daguerreotype de l'Histoire de tous les peuples civilisés, à l'usage des dames et de la jeunesse. Première livraison. Histoire de France. Paris, l'Auteur, rue Sainte-Anne, 16, 1845, iu-8 de 69 pag., avec 9 tableaux (2 fr.). Chaque livraison devait être l'histoire complète d'un Etat, d'un Royaume ou d'un Empire. Nous ne pensons pas qu'il ait été publié rien au delà de cette première livraison. VI. Notice historique sur le pape Pie IX, ornée du portrait de S. S. Pie IX. Paris, Ledoyen, l'Auteur, 1847, in-8 de 8 pag., avec un portr. (i fr.).

RÉYBERT, D.-M., inspecteur de l'instruction primaire pour l'arrondissement de Lyon. Mémoire sur la maladie de la vigne. Lyon, de l'impr. de Mme veuve Ayné, 1853, in-8 de 16 pag.

REYDELLET (Ed.), ancien officier de marine. Observations sur le projet du nouveau port du Havre mis à l'enquête. Le Havre, de l'impr. de Brindeau et C'e, 1858, in-8 de 7 pag.

†REVDEMORANDE (1) (Antoine-Joseph), savant agronome méconnu, né à Mâcon (Saône-et-Loire), le 16 janvier 1791. Il fit ses études au lycée de Dijon, fut destiné au barreau et exerça, pendant les années 1817 et 1818, la profession d'avoué à Châlon-sur-Saône. Parta pour les Antilles pour le règlement d'affaires de succession, il fixa sa résidence dans ces contrées et y est demeuré, une première fois, de 1818 à 1830. Pendant son séjour, il s'y livra à la culture comparative des nombreuses plantes importées d'Europe dans ces climats intertropicaux, avec celles qui sont indigenes; il examina aussi ces régions sous le point de vue de la physique du Globe, de la climatologie et de la physiologie végétale. De ces observations et des notions précédemment acquises sur l'agriculture et sur les climats tempérés de l'Europe, il en tira la conclusion que Napo-léon les était dans le vrai, lorsqu'il avait dit, à l'époque du blocus continental, que « la science pouvait parvenir à mettre les Indes en France ». Sans prendre cetteassertion à la lettre, M. Reydemorande avait acquis la conviction que quantité de plantes exotiques d'utilité et d'agrément provenant des deux Indes pouvaient être vulgarisées avec avantage dans notre agriculture française, et notamment plusieurs racines alimentaires à fécule, dont quelques-unes sont supérieures à la pomme de terre. Mais, selon lui, cette vulgarisation ne pourrait être considérée comme possible, et encore moins se réaliser, qu'autant qu'on y procéderait avec les connaissances préalables de culture pratique et comparative dont nous venons de parler, connaissances qui auraient du être acquises sur les tieux où les plantes exotiques sont indigenes; et, en outre, si l'on ne possédait pas de notions réelles et sufficamment étendues en physique du Globe et en physiologie végétale. M. Reydemorande a toujours été convaincu que, sans l'accomplissement de ces principales et essentielles conditions, nos agriculteurs européens feraient constamment fausse route dans leurs essais et dans leurs tâtonnements infructueux pour acclimater et ensuite vulgariser certaines plantes exotiques. M. Reydemorande fit deux nouveaux voyages sous les climats intertropicaux, de 1833

<sup>(1)</sup> Nous avons quelquefois trouvé le nom de cet agronome érrit REY DE MONANDE. Un ancien élève de l'És de polytechnique ecrit le même nom Bey Demorande. Nous donnous ici la vraie manière d'écrire le nom du savant dont nous nous occupons.

à 1840, où il fit de nouvelles observations. C'est avec ces idées préconçues et pour mettre autant que possible l'Europe, et plus particulièrement la France, sur la voie de ses essais, que M. Reydemorande publia successivement, lors de ses trois retours d'Amérique en France, les écrits dont les titres suivent : L. De la facilité et des avantages de l'introduction en France de la culture en grand du coton, du café, et notamment de la canne à sucre, ainsi que plusienrs autres plantes des tropi-ques. Paris, Mme Huzard, août 1850, in-8 de 7 feuilles (2 fr.). II. Réussite de la culture de la canne à sucre en France, démontrée infaillible, ou Précis sur la canne à sucre, sa culture, ses produits, etc., pour servir de supplément au traité du même auteur sur la facilité et les avantages de l'introduction en France.... Paris, la même. 1831, in-8 de 16 pag. (75 c.). III. Nou-velle Source de richesse pour la France, ou les deux Indes reconquises. Paris, la même, 1851, in-8 de 52 pag. (1 fr.). Ces trois écrits portent pour nom d'auteur : un propriétaire français qui a habité douze ans les Antilles. IV. Turpitudes académiques et ministérielles. on nouveaux Documents sur l'incomparable justice et l'éclatante protection accordées en France aux sciences et à l'industrie, avec notes et pièces justificatives à l'appui, et un Mémoire sur les effets de la température dans la végétation. Ouvrage instructif et moral, par un amateur de l'industrie et de la science, et qui n'a jamais été sous le joug ni sous l'influence d'aucune colerie, auteur d'une nouvelle théorie de la végétation. Paris, la même; Meil-bac, 1833, in-8 de 64 pag. (2 fr.). Le . Mémorial encyclopédique » le journal « le Temps » , « le Courrier de Paris», le « Journal de l'Académie de l'industrie agricole » et autres feuilles, ont rendu compte des quatre écrits que nous venons de citer, à fur et à mesure de leurs publications. V. Du Mécanisme de l'Univers et du principe vital dans lestrois règnes, avec une nonvelle Théorie des marées, etc.; par l'auteur de la nouvelle théorie de la végétation. Paris, M. Bonchard-Huzard, 1840, in-8 de 24 pages. (1 fr.). Cet ouvrage fut reproduit par la « Revue synthétique » de M. Victor Meunier. VI. Aux Chambres. Plus de famines, plus de disettes, etc. Paris, la même, 1840, broch. in-8 (50 c.). VII. Examenteritique du Cosmos de Humboldt. avec l'Exposé d'un nouveau sys-tème de l'Univers basé sur une loi unique et donnant l'explication physique et rationnelle des principes newtoniens. Paris, la même, 1846, in-8 de 40 p. (1 f. 25 c.). VIII. La vraie Réforme sociale, pour assurer immédiatement et sans secousses les plus grands progrès humanitaires et matériels possibles. Paris, Paulin, Mme Bouchard-Huzard, 1847, in-8 de 24 pag. Imp. sons le nom de M. Aülas de Courtigis. IX. Des Inoudations en France et des moyens de s'en préserver. Système complet, contenant l'ex-posé d'une méthode pour opérer le reboisement sans frais, par la culture préparatoire de l'igname, racine alimentaire à fécule, variété Discorea alata, de Linné. Dédié au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-blics. Paris, l'Auteur, juillet 1856, in-8 de 32 pag. (50 c.). C'est la réunion de plusieurs articles fournis par l'anteur au journal « le Siècle industriel ». Cet opuscule s'est vendu aux frais des inondés, Indépendamment des écrits que nous venons de citer, on doit à M. Reydemorande un très-grand nombre d'articles dans des journaux et recueils particuliers aux sciences agricoles, et dans nos journaux politiques quotidiens, entre autres dans « la Presse », depuis 1830. Les derniers auxquels il ait participé sont : 1°le Protecteur des animaux», revue mensuelle rédigée par M. Godin, avocat à la Cour impériale de Paris (1856-57) ; 2º « le Siècle industriel (1836) »; 3º « l'Avenir industriel et artistique (1858-59)», dans les récents numéros duquel nous avons remarqué les articles suivants : Régénération de l'Agriculture. Des substances alimentaires et particulièrement de quelques nouvelles racines à fécule (20 no-vembre 1838). Sur Parmentier et la pomme de terre. - Grande Question agricole, Maladie de la pomme de terre. Son vrai remède (29 janv. 1859); - Sur les ovulistes et les panspermistes (5 et 19 février 1839), deux lettres à M. le directeur du journal « l'Avenir ». Trèsmordante critique scientifique de quelques membres de l'Académie des Sciences; 4º le Journal des cultivateurs », publié par MM. Clau-don et Cie, etc. Tous les articles de M. Reydemorande ont pour but de faire progresser la science agricole et d'en amener la régénéra-tion complète. Mais ses idées trop avancées et trop philosophiques à cet égard n'ont servi qu'à faire mettre à l'index et l'auteur et son système scientifique, nonobstant la véracité et la supériorité des données qui lui servent de base. Les amours-propres que son système et ses discussions dans les journaux ont froissé, ont été cause que l'on n'a jamais pu lui pardonner sa supériorité acquise par une longue expérience pratique. C'est pourquoi M. Revdemorande a toujours été impitoyablement repoussé par les coteries scientifiques et ministérielles, chaque fois qu'il a offert de mettre ses lumières à l'épreuve, en lui facilitant les moyens de réalisation sur ce qu'il avait constamment soutenu. En outre, le reproche fondé fait par lui à l'Europe d'avoir commis une énorme faute et, pour ainsi dire, un crime de lese-humanité, en n'adoptant dans son agriculture qu'une seule racine alimentaire à fécule, loi a attiré une animadversion générale, encore plus grande que celle éprouvée précédemment par Parmentier et Fulton. M. Revdemorande pense donc que sa carrière, dejà bien avancée, se terminera sans avoir pu, selon ses dé-sirs, faire profiter son pays du fruit de son incontestable expérience pour parvenir à introduire dans notre agriculture quantité de plantes exotiques très-utiles. Pour rendre hommage à la vérité, il faut pourtant dire que les efforts de M. Reydemorande, dans cette pénible lutte, n'ont pas été

entièrement stériles, tout en sui-vant la ligne qu'il s'était tracée; car voici en abrégéles avantageux résultats qu'ils ont produit dans un intérêt général : 1º Par suite des observations consignées dans sa première brochure de 1830, le ministère de la marine se décida à faire obtenir à nos militaires envoyés aux colonies l'adoption de l'usage des gilets de flanelle sur la peau, comme cela avait déja lieu depuis fort longtemps pour les troupes anglaises. Cette mesure hygiénique, provoquée par M. Reydemorande, a en pour résultat de préserver des milliers de nos soldats des atteintes mortelles de la dyssenterie et de la sièvre jaune. 2º M. Reydemorande a été le promoteur de la loi Grammont, sur les mauvais traitements envers les animaux. C'est ce qui est prouvé par la brochure de M. Reydemorande : Plus de famines, publiée en 1840, et par la déclaration formelle faite par M. Godin, avocat à la Cour impériale de Paris, dans son journal « le Protecteur des animaux. » 3° M. Reydemorande a été le promoteur de la Société d'acclimatation de Paris, en soutenant de vive voix et dans des centaines d'articles de journaux, depuis plus de vingt ans, que des essais isolés d'acclimatation des plantes exotiques n'amèneraient aucun résultat utile pour leur vulgarisation; que, pour atteindre ce but, il fallait, avant tont, la création d'un grand établissement. modèle spécial, situé dans des conditions normales et conduit avec les connaissances voulues. On a donc essayé de se conformer à cette prescription en créant, par actions, l'établissement dans le bois de Boulogne, et qui a été mis sous la direction de la Société d'acclimatation, c'est-à-dire d'agriculteurs en gants jaunes et en bottes vernies, et entièrement dépourvus des connaissances voulues. Aussi, ne cessent-its de faire fausse route et d'induire le public en erreur, ainsi que M. Reydemorande l'a constamment et publiquement prouvé. Néanmoins, M. Victor Meunier, dans ses « Essais scientifiques » et ailleurs, ainsi

que plusieurs autres écrivains et publicistes recommandables, ont rendu pleine justice à la partie des connaissances spéciales de M. Reydemorande; ils ont de plus reconnu que ses efforts et ses propositions méritaient, dans un haut intéret public et pour la gloire et la prospérité du pays, d'être accueillis favorablement, au lieu d'ètre dédaignés et repoussés comme ils l'ont été par des habiles en faveur, toujours opposés à tont grand progrès, lorsqu'il ne vient pas d'eux, et qu'il ne peut servir de piédestal à leur ambition et à leur orgueil, ni fournir une pâture à leur industrialisme. Dans ces derniers temps, M. Reydemorande avait révé l'établissement de serres rustiques agricoles qui devaient assurer d'immenses progrès à l'agriculture européenne. Il y a eu un programme imprimé, que nous avons sous les yeux, qui démontre les nombreux avantages que l'on pourrait retirer de l'exécution de ce projet. M. Godin, avocat à la Cour impériale de Paris, s'exprimait ainsi dans le numéro de juin 1837, de la revue mensuelle qu'il a publiée, intitulée : « le Protecteur des animaux » : « Nous ne saurions « trop vivement provoquer l'at-« tention publique et l'appui des · praticiens éclairés sur les dé-· convertes d'un homme obscur qui a, jusqu'ici, usé sa vie sans résultat dans des travaux d'une « si hante utilité générale. De « tous côtés on demande la vie à bon marché pour tous, et la science officielle semble fermer « les yeux à ce qui peut la faire · naître. L'entraînement indus-« triel et l'esprit de spéculation qu'il surexcite détournent aussi de l'agriculture, si arriérée sur « tant de points, les capitaux et · l'intelligence qui, seuls, peuvent faire progresser .. aussi, sur le même sujet, les nos de cette Revue, des 1er septembre, 1°r novembre 1856, et 1°r janvier 1857, p. 71, 154 et 219.) Mais, hé-las! si M. Reydemorande avait plus de savoir-faire et moins de connaissances, il arriverait à quelque chose.

REVER (C.), professeur à l'Hospice-

Français à Berlin. Histoire de la colonie française en Prusse, traduit de l'allem. par Phil. Corbière, pas-teur. Paris, Joel Cherbulicz, 1835, in-18 anglais (3 fr.). L'Hospice-Français n'est pas un établisse-ment de charité, comme son nom pourrait le faire croire, c'est un établissement d'instruction publique. Voici la table des matières traitées dans ce volume : 1º les Vaudois et les Albigeois; 2º Jean Wiclef, Jean Huss, Jérôme de Prague; 5º les réformateurs du xvie siècle; 4º du commencement de la réforme en France jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes: 5º arrivée, installation et progrès des réfugiés dans le Brandebourg, leur influence sur le pays, industrie, manufactures, commerce, agriculture; 6° établissements d'ubienfaisance fondés par la colo-

tilité publique, d'éducation et de REYER (Ern.), auteur d'une Notice sur les Chants et Chansons de Pierre Dupont, imprimée en tête de ces « Chants et Chansons» (1856, 3 v.) Reves (Evaristo), bolivien, prof. espa-gnol d'arts mécaniques. Nous connaissons de lui, publié en France : I. Nuevo Tratado de Carpinteria de las obras de afuera, ó Vignola para el uso de los carpinteros y de todos los constructores; por Demont, arquitecto, grabado por Guiguet; traducido y aumentado con un Tratado acerca de las maderasy de la cola. Paris, Bernard, 1857, in-4 de 28 pag. et 40 pl. (10 fr.). II. Compendio de Geometria industrial, extractado para los colegios de artes y escuelas primarias. Sec. edic., mejorada en su texto, y aumentada con varias figuras. Paris, Bernard, 1877, in-12de viij-52 pag., avec 12 pl. (2 fr.). III. Colecion de escaleras de piedra, madera y hierro colado, para el uso de los constructores de edificios; dibujada por Thierry, y traducida al castellano. Paris, Bernard, 1837, in-4 de 12 pag., avec 24 pl. (5 fr.). IV. Tratado de los cinco ordenes de arquitectura y de los primeros elemento s de construccion, por Thierry. Tra ducido al castellano. Paris, el mismo, 1837, in-4 de 13 pag., ave 54 pl. (10 fr.).

REVIAL (J.), mécanicien - dentiste. De l'usage des dents, de leur importance chez les gens du monde et de la nécessité de les faire remplacer quand on les a perdues. Anzin, de l'impr. de Boucher-Moreau, 1838, in-8 de 12 pag.

REVEOWSKI (Evariste). Ostrzezenie. Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1845, in-8 de 24 pag.

REVMENANS, pharmacien à Malines. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Gaspard-Joseph de Servais. Malines, 1808, in-8 de

xvj et 440 pag. (Anon.)

REYMON. Nouveau Manuel de l'art de bâtir. Partie de la maçonnerie, contenant, etc.; rédigé d'après Bullet et les ouvrages les plus modernes publiés sur cette matière. Paris, rue du Battoir, 3, 1838, in 18 de 6 feuill. (1 fr. 50 c.)

REYMOND ( ), premier adjoint du maire d'Issoire (Puy-de-Dôme). I. La Bienfaisance de Madame Adélaide de France, Clermont-Ferrand. Limet , 1785 , in-8. II. La bataille d'Austerlitz, poëme dramatique en trois actes (et en vers). Riom, J.-C.

Salles, 1806, in-S.

REYMOND (J.-L.-A.), fils du précédent, avocat, ancien maired'Issoire (Puy-de-Dôme), membre de l'Académie de Clermont-Ferrand, I. La Fée de Royat. (En vers alexandrius). Clermont-Ferrand, de l'impr. de Thibaut-Landriot, 1821, in-12 de 24 pag. La même en italien: « la Fata di Roja », libera traduzione dal francese da Carlo Culhat. Ibid., 1826, in-8 de 32 pag. II. Les Quatre Temps politiques. (En vers.) Paris, de l'impr. de Tastu, 1826, in-8 de 16 pag. III. Le Jour, poème en quatre parties, de Joseph Parini. traduit en vers français. Paris Ponthieu, 1826, in-18 (4fr.). IV. Réprise à quelques circulaires administratives et électorales. Clermont-Ferrand, de l'impr. de Veysset , 1828 . in-8 de 8 pag. V. Macédoine poétique, ou Entretien litté-raire et moral d'un poête avec son ami, lu le 25 août 1829, dans la séance publique et solennelle de l'Académie des sciences, hell-slettres et arts de Clermont-Ferrand. (En vers.) Ibid., de l'imp. de Vaissière, 1829, in-8 de 16 pag. VI. Belmont, ou les Voluptés de

l'âme, poëme en sept tableaux. Clermont Ferrand, de l'impr. de Thibaud-Landriot, 1830, in-8 de 16 pag. VII. La Fête patronale d'Issoire, poëme. Clermont-Ferrand, 1836, in-8 de 16 pag. VIII. Le Barbu, conte historique. (En vers). Clermont-Ferrand, de l'impr. de Veysset, 1839, in-8 de 16 pag. vicaire

REYMOND (l'abbé Pierre), général du diocèse et curé de la cathédrale de Clermont; né à Sauxillanges, en 1760, mort en 1802. Nouveau Traité des études pour un jeune homme. Clermont, 1802,

in-8.

REYMOND (Claude-Marie), chirurgien à Thônes. Manuel théorique et pratique sur les accouchements difficiles et contre nature. A l'usage des jeunes débutants qui veulent s'adonner à cette honorable profession. Moutiers, de l'impr. de J.-B. Blanc, 1838, in-12 de 214 pag.

†REYMOND (William', littérateur et écrivain politique, attaché à la légation suisse à Paris, membre de la Société d'Histoire de la Suisse romande, né à Lausanne, canton de Vaud, le 23 mai 1823. M. W. Reymond étudia la médecine à Kœnigsberg (Prusse orientale) pendant quatre ans, et un an à Paris; retourné en Suisse, il fut nommé conservateur de la bibliothèque cantonale de Lausanne, pendant trois ans (1851 à 1853). Il fut ensuite appelé à Neuchâtel comme rédacteur en chef du « Républicain neuchâtelais » (1854 et 1855). Deux ans après, ce journal ayant passé à La Chauxde-Fonds, sous le titre de « National suisse », M. W. Reymond revint à Paris en mai 1856, et s'y fixa définitivement; en 1857, il fut attaché à la légation suisse dans cette capitale. M. W. Reymond a déjà beaucoup écrit, quoique jusqu'a ce jour on n'ait de lui que peu d'ouvrages proprement dit : tout ce qu'il a fait imprimer est éparpillé dans un certain nombre de recueils et journaux suisses et français, et nous allons faire connaître les uns et les antres. M. W. Reymond a fourni des articles sur la peintare dans la . Revue suisse » de Neuchâtel, et dans le « Musée suisse » de Genère. Il

fonda, en 1851, avec la collabora-tion de M. Ferdinand Lecomte, sons-préfet de Lausanne, et du peintre Bocion, un journal charivarique, « la Guêpe », qu'il continua pendant trois ans. Il fit représenter, par la troupe française du théâtre de Lausanne, en 1853, une comédie en deux actes : Gib-bon à Lausanne. C'est l'épisode des amours platoniques du célèbre historien anglais et de Mile Curchod. depuis Mme Necker, femme du ministre de Louis XVI; la pièce est restée inédite. A la nième époque, M. W. Reymond faisait joner sur le théâtre de la Société artistique et littéraire de Lausanne une bluette : la Chasse aux dames, restée également inédite. La même année, il fait paraître un Guide de l'exposition de peinture de 1853 à Lausanne. Lausanne, impr. de Cor-baz et Rouiller fils, 1853, in-12 de 48 pag., et l'année suivante : La Harpe et sainte Beuve. Coup d'œil sur le développement de la critique littéraire en France au dixneuvième siècle. Lausanne, de l'impr. des mêmes, 1854, in-8 de 75 pag. Publié à l'occasion d'un concours pour la chaire de littérature française à l'Académie de Lausanne. M. W. Reymond n'oblint pas la chaire. Ces deux opuscules étaient les seuls que M. W. Reymond ait fait jusqu'alors imprimer séparément : le dernier est tout à fait épuisé. Après ces deux opuscules cet écrivain n'a plus rien fait paraître que dans les journaux. Il a publié : le Treffle de Geihsemané, nouvelle, et Sur la montagne, idylle genevoise, impr. l'une et l'autre dans le « Livre des familles, almanach de la Suisse française à Genève » (Genève, Laufter et Cie, années 1836 et 1837, in-12); des articles de critique littéraire dans «l'Athenæum»; l'Ambition de Jean Louis, nouvellé, imprimée dans le • Journal pour tous » (1838); des articles d'esthétique et de philosophie dans la « Revue française »; des articles politiques et historiques ner la question de Neuchâtel, dans · le Siècle »; des correspondances suisses, dans . le Courrier de Paris » et « le Courrier des dimanches . ; une Notice sur Petitot,

peintre en émail. Premier article d'une série de peintres suisses. Impr. dans « l'Artiste » ; Biographies de Kern, du président de la confédération suisse Fornerod : sur l'Exposition suisse des produits de l'industrie de 1857; sur le tir fédéral, etc. Impr. dans « l'Illustration »; une charmante nouvelle intitulée : le Fond du perre. Impr. en feuilletons dans « le Siècle ». nos des 28 et 29 janvier 1859, l'Art dramatique et la Réforme du théâtre en Allemagne. Impr. dans la « Revue contemporaine », nº du 15 sept. 1858; des Notices biographiques suisses, allemandes, etc., dans la Biographie générale des MM. Didot; ensin M. W. Reymond correspond avec les journaux suisses : le Nouvelliste vaudois, de Lausanne, la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève, auquel il a fourni le Salon de 1857 à Paris, un article sur le Divicon du peintre Gleyre, et une chronique de la quinzaine, signée du pseudonyme Niemand (personne). Il a paru de cet écrivain à la librairie Cherbullez : la Peinture alpestre. Genève et Paris, fin de ( ) 1838, in-12 de 50 p. (1 fr. 50c.). Cet écrit avait été accepté par la « Revne des Deux-Mondes », qui décidément ne l'a point publié. Voici quelle est sa composition. Introduction: la Peinture alpestre; chap. 1er : Artistes isolés: Petitot, Thouron, Arlaud, Liotard, Huben -L'ancienne Écolegenevoise. Chap. II: l'École alpestre; Paysagistes: Diday, Calame, Guigon. Chap. 111. Peintres d'histoire: Constantin, Chaix, Lugardon, Hornung.-La jeune École genevoise. La notice sur Petitot de ce petit volume est toute différente et beaucoup moins étendue que celle que l'auteur a précédemment publiée dans « l'Artiste ». L'Artiste a reproduit le deuxiène chapitre de « la Peinture alpestre», en mars 1839. M. W. Reymond a en portefeuille les Faiseurs, comédie en trois actes, en vers.

REYMOND (l'abbé L.-A.). Flore utile de la France, d'après le système de Linné, modillé par Richard, comprenant la description de tous les genres et de toutes les espèces de plantes employées en médecine dans les arts et dans l'économie domestique, avec un *Dictiognaire* des noms vulgaires, mis à la portée de tous par la suppression des termes scientifiques remplacés par des mots vulgaires. Lyon, Guyot. et Paris, rue Saint Sulpice, 23, 1834, in-12 de 593 pag. (5 fr.).

REYMONG (A.). Catéchisme ou instruction chrétienne faisant suite à l'étude de l'histoire biblique. Lausanne, G. Bridel, 1837, in-12. Ce catéchisme renferme un exposé clair et succinct de la doctrine chrétienne. On y trouve une instruction religieuse, au point de vue protestant, nettement formnlée, qui se prêtera sans peine à tous les développements nécessaires.

†Reymond des Ménars (Jacques-Antoine-Jean-François-Régis), exjournaliste légitimiste ; né à Paris, le 28 octobre 1802. Avant 1830, M. Reymond des Ménars a été successivement rédacteur du « Constitutionnel de l'Aube », du « Druide » (de Dreux) et de «la Paix» (de Troyes). Nous connaissons de lui : l. Ferdinand, ou les Ecoliers bienfaisants, suivi de « Auguste-Frédéric ». Paris, Masson et Younet, 1827, in-18, avec 4 vign. II. Les Paëtes au chemin de la gloire. (Ode). Paris, les march. de nouv., 1841, in-18 de 8 pag. III. Miomandre de sainte Marie, ou les 5 et 6 octobre 1789. Ode dédiée à M. le comte de C.... et à Mme la comtesse de M.... Paris, de l'impr. de Bautruche, 1847, in-8. IV. Epitre au Roi. Paris, de l'impr. de Charles, 1847, in 8. V. Le faubourg Saint-Antoine, du 23 au 27 juin 1848. Paris, del'impr. de Bonaventure, 1848, in-8 de 16 pag. VI. Guide du Touriste en train de plaisir, de Troyes à Paris. Troyes. de l'impr. d'Anner-Année, 1851, in-18. VII. Les Foires troyennes. Ibid., 1831, broch. in-8. VIII. La véritable Histoire de Louise Fleuriot (de Lusigny). Ibid., 1851, in-8. Publiée sous le pseudonyme d'Antme Chaligues. IX. Etat civil de la famille Napoléon. Ibid., 1832, in-8 (Anon.).

†REYMOND DES MÉNARS (M<sup>nc</sup> Joséphine-Claudine Bechérand, dame), femme du précédent, auc. institutrice à Troyes; née à Dijon, en juin

1800. Cette dame a publié dans le journal «la Paix » (de Troyes), dont son mari était l'un des rédacteurs, plusieurs lettres, feuilletons et articles, dont voici l'énumération : I. Lettre a M. Wauthier d'Halluwin, sur ses brillantes et savantes lecons d'Histoire. Cette lettre est signée Jne B., institutrice. II. Compterendu de l'exposition de l'horticulture de l'Aube, dans lequel l'auteur a su éviter la sécheresse d'une nomenclature scientifique, n'offrir au lecteur que des fleurs aussi belles et plus durables que celles exposées à leurs yeux. III. Un Feuilleton où l'esprit et les sentiments religieux se montrent avec les saines opinions politiques. Cette œuvre a pour but de démontrer que l'église et le presbytère sont deux sources fécondes de civilisation; que nos institutions municipales ne datent pas d'hier seulement et que l'instruction publique a été des longtemps distribuée au peuple largement, selon l'époque, gratuitement très souvent, par le clergé, dans les écoles monastiques et dans les cathédrales. M ... R. des Ménars a fait, dans ce feuilleton, preuve de bon goût et d'érudition. IV. Lettres (deux) sur l'instruction publique primaire, où elle a parfaitement mis en évidence ce qu'une longue pratique lui avait acquis d'expérience. V. Lettre à Mgr le comte de Chambord, en réponse à l'insolente diatribe de Félix Pyat. Cette lettre est un acte de courage. VI. Nécrologie de Marie - Thérèse de France, duchesse d'Angoulême, morte reine de France. Cet article très-remarquable est empreint des sombres coulcurs du sujet et tout plein des larmes du Temple et de l'exil. VII. La sœur saint Laurent, religieuse hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Paris, nouvelle. C'est un tribut d'hommage à sa belle-sœur et à son beaupère que l'anteur avait en vue de rendre, et en même temps à son mari. VIII. Les Fêtes chrétiennes et de famille : Noël, le Jour de l'an, les Rois; trilogie où brillent la foi et la charité, et se manifestent les plus doux sentiments de cette bienveillance qui doit toujours unir les familles chrétiennes.

REYMONENQ (Eusèbe). Fables, Contes et Historiettes en vers provençaux. Toulouse, Baume, 1836, iu-8 de 80 nag.

REYNAERT (Karel), pseudon. Voy.

Joly (Vinc.-Vict.).

†REYNAL (Jean), vétérinaire, né à Vic-Fezensac (Gers), le 31 octobre 1816, fit ses études à l'école d'Alfort, comme élève militaire, d'octobre 1834 à 1838, et obtint son diplôme dans cette dernière année. Nommé vétérinaire en second du 1er régiment de lanciers en octobre 1833, il passa vétérinaire en premier du 6º régiment de la même arme, en janvier 1843. M. Reynal devint, au concours de juin 1847, chef de service de cli-nique à l'École d'Alfort, et fut nommé en 1852 chevalier de la Légion d'honneur, sur la proposition du ministre de la guerre, en récompense de services rendus à l'hygiène vétérinaire militaire. M. Revnal est membre titulaire de la Société impériale et centrale de la médecine vétérinaire, de la Commission d'hygiène hippique près du ministère de la guerre, et correspondant de dix sociétés savantes françaises et étrangères, ayant pour spécialités l'agriculture et l'art vétérinaire. Ce savant est auteur d'un grand nombre de mémoires, d'observations, de notes sur différentes questions concernant l'hygiène, les remontes, et l'organisation de sa profession dans l'armée; de rapports sur les ouvrages qui en traitent. Plusieurs de ses mémoires lui valurent dans le temps des médailles : l'un sur les causes de la mortalité des chevaux de cavalerie (impr. dans le «Recueil de médecine vétérinaire», année 1842, p. 490 et 555), lui valut une médaille d'argent de la Socié centrale d'agriculture; des Recherches sur les causes de la cécité chez les solipèdes, suivies de l'histoire d'une ophthalmie purulente (impr. dans le même recueil, ann. 1811, p. 669, 733 et 813) obtinrent une médaille d'or de la même société, au concours de 1814; un troisième mémoire de M. Reynal obtint une médaille d'or comme premier prix de la Société vétérinaire du Calvados et de la Manche en 1842. Rien de tout cela n'a encore été réuni jusqu'à ce jour en corps, et se trouve épars, d'abord dans le « Recueil de médecine vétérinaire » dont M. Revnal a été le collaborateur ordinaire pendant dix ans, et est, depuis dix autres années, le rédacteur adjoint; ensuite dans les mémoires des académies et sociétés savantes dont M. Reynal fait partie, tels que ceux de la Société centrale d'agriculture à partir de 1842; de l'Académie Stanislas, de Metz, depuis 1843; de l'Association vétérinaire du Nord et du Pas-de-Calais. M. Reynal a aussi présenté plu-sieurs mémoires à l'Académie de médecine, depuis 1852. On trouve quelques articles de lui dans le · Moniteur des Hôpitaux ». La liste exacte des travaux de M. Reynal, parmi l'esquels de très-importants et ayant de l'étendue, mais qui n'ont pas été imprimés à part, trouve, dans la brochure publiée par l'auteur sous le titre de Exposé des titres de M. Reynal, chef de clinique à l'École vétérinaire d'Alfort, candidat à la place vacante à l'Académie..... de médecine (section de médecine vétérinaire). Paris, de l'imprimerie de Remquet, 1852, in-4 de 16 pages, et 1853, in-4 de 24 pages. M. Reynal a souvent eu pour collaborateur M. H. Bouley, le rédacteur en chef du « Recueil de Médecine vétérinaire ». Nous ne connaissons de ce savant, imprimés à part, que les ouvrages et opuscules suivants : I. Un mot sur les causes de la mortalité des chevaux dans la cavalerie française. Paris, de l'impr. de Locquin, 1842, in-8 de 36 pag. Il. De la Saumaure et de ses propriétés toxiques (Extrait du « Recueil de Médecine vétérinaire)». Paris, de l'imprim. de Penaud, 1855, in-8 de 16 pages. Personne en France ne s'était occupé de cette question si importante pour l'hygiène publique. III. Avec M. H. Bouley : Nouveau Dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, publié avec la collaboration d'une Société de professeurs vétérinaires et de vétérinaires praticiens. To-mes 1<sup>er</sup> à 1v. (A-Dia). Paris, Labé; Lyon, M<sup>me</sup> Savy; Toulouse, Gimet, 1855-58, 4 vol. in-8. L'ouvrage est promis en 8 vol. qui devaient paraître de six mois en six mois. (Prix de chaque volume : 7 fr. 50 c.) L'ouvrage sera plus considérable, si l'on en juge par le développement des quatre premiers volumes. Terminons en disant que M. Reynal est l'un des éditeurs, 1º en société avec MM. Renaud, Delafond, H. Bouley et Verheyen de la « Bibliothèque vétérinaire, ou Collection des principaux mémoires vétérinaires » (t. 1 et unique) (1833); 2º avec M. H. Bouley, du « Bulletin de la Société centrale de médecine vétérinaire», t. 1 à x11 (Paris, Labé, 1847-57, 12 vol. in-8)

REYNAL (Jules). Bagatelles. (Poésies). Paris, Dentu, 1857, gr. in-18 de viij

et 152 pag. (2 fr.).

REYNALD (H.), ancien élève de l'Ecole normale. I. Fotx d'un légitimiste. Dien le veut! Dieu le veut! Paris, de l'impr. de Lacour, 1849, in-16 de 16 pag. II. Samuel Johnson. Etude sur sa vie et ses principaux ouvrages. Thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris: A. Durand, 1836, in-8 de 15 feuill. (2 fr. 50 c.). « La « Thèse de M. Reynald est une « étude intéressante; on regret-« tera seulement qu'elle ne soit « pas mieux écrite. Le style man-« que de vigueur et d'élégance ». III. Libertati apud veteres Græcie populos qui defuerit. Has theses Facultati Parisiensi proponebat H. Reynald, in eadem Facultate licentiatus. Parisiis, A. Durand, 1856, in-8 de 80 pag. (1 fr.).

REYNARD (le chevalier). Stances éléginques sur l'assassinat du duc de Berry. Bourges, 1820, in 4.

REYNARD (J.). Abanture de Margoutille et Pieroutet, arribada à la feyra de mars 1840. (En vers.) Bordeaux,

1840, in-8 de 16 pag.

†REINARD, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées du département de l'Allier. Nous connaissons de lui : l. Tracé des routes et des chemins de fer. Essai d'une méthode qui pourrait être employée pour déterminer l'influence des pentes. Paris, Carilan-Gœury, 1841, in-8 avec pl. (2 fr.). Il. Chemins de fer. Essai théorique sur le mouvement des wagons dans les courbes. Paris, le même et Vict. Dalmont, 1843, in-8 de 52 pages (2 fr. 50 c.). III. Développement de quelques idées sur l'administration des cours d'eau, Paris, les mêmes, 1850, in-8 de 88 p. (2 fr. 25 c.). Ces trois mémoires sont extraits des « Annales des ponts-etchaussées », où l'on en trouve quelques autres du même auteur de moins d'étendue et qui n'ont pas

été tirés à part. REYNARD (M" Claire). I. Sur la Grève. Réveries. (Poésies). Paris, de l'imp. de Plon, 1815, gr. in-8 de 10 feuill. 1/2, texte encadré. II. Le Berceau impérial. Réverie dédiée à S. M. l'impératrice Eugènie (16 mars 1856). (En vers.) Montpellier, impr. de Boehm, 1856, in-4 de 4 pag. III. Stances sur l'attentat du 14 janvier 1858. Montpellier, impr. de

Boehm, 1838, gr. in-8 de 7 pages. REYNART (Ed.), conservateur du Musée de Lille. Notice des tableaux, bas-reliefs et statues exposés dans les galeries des tableaux de Lille. Lille, de l'impr. de Danel, 1850, in-16 de 4 feuill. 5/8. Deuxième édition. Lille, de l'impr. de Lefebvre-Ducroq, 1856, in-12 de 6 leuil. 5/6. Catalogue comprenant 292 numéros. Précédé d'une Notice sur

le Musée de Lille.

REYNAUD (François-Dominique de), comte de Montlosier. Voy. Mont-LOSIER.

REYNAUD (le baron Antoine-André-Louis), mathématicien distingué, né à Paris, le 12 sept. 1777, fut admis à l'Ecole polytechnique en 1796, à l'âge de dix-neuf ans, en sortit en 1798 pour entrer dans les ponts-et-chaussées qu'il ne tarda pas à abandonner pour se livrer à l'instruction publique. Il fut au commencement de ce siècle, professeur d'analyse au Cadastre, à l'Athénée de Paris, au Lycée impérial, à l'Ecole polymatique, à l'Ecole polytechnique, enfin répétiteur et examinateur des candidats de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, des écoles de la Marine et des Forêts. Le baron Reynaud fut mis à la retraite en 1837. Il était docteur de la Faculté des sciences, membre de plusieurs académies et chevalier de plusieurs

ordres. Il est mort le 24 févr. 1844. On lui doit les ouvrages suivants, dont plusieurs sont classiques et adoptès par l'Université. I. Traité d'Algèbre. Paris, Courcier, janvier 1800. Dixième édition. Paris, Bachelier, 1839, in-8 (5 fr.). II. Fragments sur l'Algèbre et la Trigonométrie, précédés du Programme d'un cours complet de mathématiques élémentaires, à l'usage des élèves de l'Ecole polymatique, et particulièrement de ceux qui se destinent à l'Ecole polytechnique. Paris, Courcier, 1801, in-8 (2 fr. 50 c.). III. Traité d'Arthmétique, à l'usage des élèves qui se destinent à l'Ecole polytechnique, à la Marine, à l'Ecole militaire de St-Cyr et à l'Ecole forestière. Paris, Courcier, vers 1802, in-8. Vingt-sixième édition, revue et annotée par M. Gerono. Paris, Mallet-Ba-chelier, 1835, in-8 (4 fr.). Ouvrage adopté par l'Université. L'auteur a fait des additions à plusieurs des premières éditions. IV. Traité d'Arithmétique, à l'usage des ingénieurs du cadastre et des élèves qui se destinent à l'Ecole polytechnique, à la marine, à l'artillerie et au commerce. Paris, l'Auteur, Cour-cier, an XII (1804), in-8 de xlviij et 377 pag., plus 7 tableaux de chif-fres (6 à 7 fr.) V. Introduction à l'Algèbre. Seconde édition, augmentée d'un grand nombre de problèmes. et d'une collection fort étendue de tours amusants qui peuvent s'exécuter en société. Paris, Courcier, 1804, in-8. « L'Introduction à l'Algèbre » a été réimprimée à la tête des « Eléments d'Algèbre », 1808. VI. Eléments d'Algèbre, précédés de l'Introduction à l'Algèbre, et suivis d'une collection de tours amusants. Paris, 1803, in-8. Dixième édition. Paris, Bachelier, 1838, in-8 de 18 feuilles 1/2 (5 fr.). VII. Traité de trigonométrie rectilique. Paris, de l'impr. impér., 1808, in-4. Imprimé en tête du « Manuel de l'ingénieur du cadastre», par Pommiès (voy. ce nom). Ce traité a été reproduit, avec beaucoup de changements, dans la Trigonométrie rectiligne et sphérique de Reynaud (voy. le nº 1x). VIII. Trigonométrie analytique, précédée de la Théorie des logarithmes, etc. Paris,

Courcier, 1818, in-18 (3 fr.), IX. Trigonométrie rectiligne et sphérique, suivie des Tables de logarithmes, des nombres et des lignes trigonométriques de Jér, Lalande. revues par le baron Reynaud. Troisième édition. Paris, veuve Cour-cier, 1818, in-18 (3 fr.). La pre-mière édition de cette Trigonométrie a été imprimée en 1808, à la tête du « Manuel de l'ingénieur du cadastre », de Pommiès (voy. le nº vii). X. Traité d'application de l'Algèbre à la Géométrie et à la Trigonométrie, à l'usage des élèves qui se destinent à l'École revale polytechnique. Paris, venve Courcier, 1819, in-8 (6 fr.). XI. Notes sur l'Algèbre (de Bezout), à l'usage des élèves qui se destinent à l'Ecole polytechnique, à la Marine, à l'Ecole militaire de Saint Cyr et à l'Ecole forestière. Paris, Bachelier, 1822. Septième édition. Paris, le même, 1834, in-8 (4 fr.). Ce sont des additions à l'un des volumes du « Cours de mathématiques » de Bezout, dont il a été constamment tiré des exemplaires à part deouis 1822. Ouvrage adopté l'Université. XII. Avec M. Duhamel : Problèmes et développements sur diverses parties des mathématiques. Paris, Bachelier, 1823, in-8, avec 11 planches (6 f.). XIII. Notes sur la Géométrie de Bezout, des Éléments de géométrie descriptive et des Problèmes. Dixième édit. Paris, Bachelier, 1858, in-8 avec 15 pl. (3 fr. 50 c.) extraites de la « Géométrie» de Bezout. XIV. Traité élémentaire de mathématiques et de physique, suivi de notions sur la Chimie etsur l'astronomie, à l'usage des élèves qui se préparent aux examens pour le baccalauréat ès-lettres. Paris, Bachelier, 1824, in-8, avec 14 plunches (6 fr.). Seconde édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Bachelier et fils, 1831, un tome en 2 volumes in-8. Troisième édition, revue et augmentée de notes et additions sur la chimie. Paris, le même, 1836-39, 2 vol. in-8, avec 3 tableaux et 21 pl. (17 fr.). Quatrième édition, tome 1er. Paris, le même, 1845, in-8 de 28 feuil. 1/4, avec 3 tableaux et 10 planches (5 fr.). On peut se procurer séparément le premier

volume, contenant l'Arithmétique, l'Algèbre, la Géométrie rectiligne et sphérique. XV. Notes sur l'Arithmétique de Bezout, Paris, Bachelier, 1826, in-8. Vingtième édit. Paris, le même, 1839, in-8 (2 fr.). Imprimées pour la première fois avec la douzième édition de « l'Arithmétique » de Bezout, et tirées à part. XVI. Instruction dans laquelle on fait connaître les limites des erreurs qui peuvent résulter de l'emploi des logarithmes des nombres et des lignes trigonométriques. 1829. Imprimée à la tête des « Tables de logarithmes », de Lalande, étendues à sept décimales par F.-C.-L. Marie, édition stéréotypée des 1829, qui a eu douze tirages depuis, toujours avec . l'Instruction » du baron Revnaud. XVII. Avec MM. J .- M. Nicollet et C. Gerono : Cours de Mathématiques, à l'usage de la Marine. Tom. 1er, Arithmétique et Algèbre, par le baron Reynaud. 1838, 1 vol. Tome 11, Géométrie, Trigonométrie, applications diverses; par M. J.-M. Nicollet. 1830, 1 vol. Tome III, Traité élémentaire de Statique; par MM. le baron Reynaud et C. Gerono. 1838. Paris, Bachelier, 1830-38, 3 vol. in-8 (18 fr.). On peut se procurer chaque volume séparément. XVIII. Théorèmes et problèmes de Géométrie, suivis de la Théorie des plans et des préliminaires de la Géométrie descriptive, comprenant la partie exigée pour l'admission à l'Ecole polytechnique. Paris, Bachelier, 1858, in-8, avec 21 pl. (5 fr.). Dixième édit., aug-mentée des Problèmes de géometrie qui ont été proposés dans les concours des collèges royaux. Paris, le même, 1838, in-8 de 14 feuil. 1/2, avec 21 planches (5 fr.). Ouvrage adopté par l'Université. XIX. Théorie du plus grand commun diviseur et de l'élimination, précédée de la Règle des signes de Descartes. Paris, Bachelier, 1833, in-8 de 106 pag. (2 fr.). XX. Petit Traite d'arithmétique élémentaire (en deux parties). Paris, Bachelier, 1855, in-12, avec 2 planches (2 fr.). L'Arithmétique, l'Algèbre, le Traité de l'application de l'Algèbre à la Géométrie, comprenant la Trigonométrie, les Notes sur l'Algèbre et sur

la Géométrie, sont particulièrement destinés aux élèves qui se proposent d'entrer à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole spéciale militaire. Les divers ouvrages du baron Reynaud ont été adoptés pour l'instruction publique en Pologne et en Russie, et ont été traduits en russe en 1832. Le baron Reynaud a publié en outre, de nouvelles éditions des ouvrages suivants : « Manuel de Trigonométrie pratique » de l'abbé de Lagrive. revn et augmenté de tables de logarithmes (1806, in-8); de « l'A-rithmétique, de l'Algèbre et de la Géométrie » de Bezout, ouvrages auxquels il a ajouté des notes assez importantes pour être imprimées à part, et que nous avons précédemment citées : des « Tables des logarithmes » de Lalande, revues (1828, in-18), édition souvent réim-primée. — Biographes du baron Reynaud. — G. Sarrut et B. Saint-Edme, Biographie des hommes du jour, t. 111, deuxième partie, pag. 156.

REYNAUD (J.-B.), fabricant à Saint-Jean du Gard. 1. Des vers à soie, et de leur éducation selon la pratique des Cévennes, suivi d'un Précis sur les divers produits de la soie, et sur la manière de tirer les fantaisies et les filoselles; avec des Notions sur la fabrique des bas de Ganges; par Reynaud..., avec des notes par P.-F.-F.-J. Giraud. Paris, Bailleut, 1812, in-12 (3 fr.), et Paris, Renard, 1824, in-12 (3 fr.). II. Le Magnanier infaillible, ou Traité de l'éducation des vers à soie, et de l'art pratique de cultiver le mûrier, comprenant les moyens d'assainir et de rendre fèconds les appartements dans lesquels il existe une sorte d'antipathie stérilisante pour l'insecte. Paris, Maison, 1858, in 8 (2f. 50 c.).

REYNAÚD. Lettre à M.M. Judoyer et Bernardet sur leur manière d'enseigner l'écriture en luit leçons, d'après la méthode américaine. Paris, Lecaudey, 1825, in-8 de 8 p. Opuscule publié sous le pseudonyme de Prococurante, directeur d'une école d'enseignement mutuel dans un village au pied des Pyrénées. Il a eu dans la méme année trois éditions ou tirages: il se vendait au profit des incendiés de Salins.

REYNAUD ( ), professeur au collége de Marseille. Discours sur l'élogneuce profane et sacrée chez les Grecs, depuis Périclès jusqu'à saint Chrysostòme, et quelques-uns de ses contemporsins, qui a obtenu le prix proposé par la Socièté d'agriculture, sciences et arts de Limoges. 1829. Des fragments en ont été imprimés dans le «Correspondant», deuxième 'année (1830), page 155.

REYNAUD (François-Léonce), inspecteur général des ponts et chaussées, né à Lyon, le 1er novembre 1803, fut admis à l'École polytechnique en 1821 et en sortit volontairement au bout d'un an, s'occupa pendant quelques années d'architecture, et fut nommé, en 1830, ingénieur des ponts et chaussées; il se livra des lors spécialement à la construction des phares, et établit celui de Bréa, sur les côtes de la Bretagne. En 1837, il fut nommé professeur d'architecture à l'École polytechnique et, en 1840, chargé du même cours à l'École des ponts et chaussées. Il est maintenant chargé, en qualité d'inspecteur général, de la direction des phares, après l'avoir été années des édifices plusieurs diocésains. On a de M. François-Léonce Reynaud : I. Traité d'Architecture, contenant des notions générales sur les principes de la construction et sur l'histoire de l'art. Première partie : Elèments des édifices. Paris, Carilian-Gœury et V. Dalmont, 1850, in-4 de 66 feuilles 1/2, avec un Atlas in-fol. de 3 feuil. 1/2 et 82 pl. (60 fr.). Deuxième partie, Edifices. Paris, Vict. Dalmont, 1858, in-4 de 632 pag., avec un Atlas in-fol. de 6 pages et 86 planches (75 fr.). Les deux parties ensemble : 135 f. Ouvrage très-remarquable et d'une belle exécution. M. L. A. Boileau, architecte de l'église Saint-Eugène de Paris, a fait un bon examen de la première partie de cet ouvrage, inséré dans le journal «le Siècle», nos des 4 août et 11 septembre 1853, et M. Ed. Charton en a fait un autre, sur les deux parties, dans « la Presse », nº du 17 février 4839. La première partie a été contrefaite à Liége, pour D. Avanzo et Cis, in-4 avec les 82 planches, et traduite en italien par M. Lorenzo Urbani. Venezia, in-fol.; 2° ediz., 1837, in-fol. II. Lettres (deux) adressées à MM. les membres de la 1½ classe du jury national de l'Exposition universelle de 1833 au sujet des réclamations de M. Th. Stevenson. (Extr. des « Annales des ponts et chaussées). Paris, Victor Dalmont, 1836, 2 broch. in-8. — Dix-huit lignes ont été consacrées à M. Fr.-Léonce Reynaud dans le « Dictionnaire universel des contemporains ».

REYNAUD (Georges), avocat, fils du précédent, né à Paris, le 12 avril 1832. De la possession. Thèse pour la licence. Paris, de l'impr. de Mourgues frères, 1838, in-8 de 68 pag.

(Jean-Ernest), frère de REYNAUD M. François-Léonce Reynaud, naturaliste et philosophe, membre de la Société géologique de France, de celle des sciences naturelles, etc., etc.; né à Lyon, le .. fé-vrier 1806. Après de brillantes au collège de faites études Thionville, il fut élève de l'Ecole polytechnique de 1824 à 1826, et en sortit ingénieur ordinaire des mines. M. Reynaud est un publiciste distingué, auteur de plusieurs écrits philosophiques où se révèlent une ame généreuse, en même temps qu'un esprit profond. Des hommes du mé-rite de M. Reynaud trouveraient sans peine une place éminente dans quelque ordre de société qui prévalût; mais lui, moins entraîné par l'ambition que soumis à l'empire des idées auxquelles son intelligence est acquise, exempt de tout contact avec les pouvoirs, il a su attendre, comme disait M. Thiers, que le flot des événements montat jusqu'au sommet où reposait son navire. M. Reynaud fut saint-simonien après 1830, et à ce titre fut l'un des plus actifs rédacteurs des recueils publiés par les sectaires, tels que « l'Organisateur », fondé par eux; « le Globe » et la « Revue encyclopédique », deux recueils qu'ils acquirent pour propager leurs doctrines. M. Reynaud

a eu part à la publication des « Prédications saint-simoniennes » (1832, 2 vol.) auxquelles il a fourni trois prédications; il a aussi donné des articles aux « Missions de province ». Après la révolution de février 1848, M. Reynaud fut représentant du peuple à l'Assemblée nationale, élu dans la Moselle par 77,000 voix sur 112,000 suffrages. Des les premiers jours de la République, de hautes fonctions lui avaient été confiées : il avait été nommé président de la commission des hautes études, par M. Carnot, son ami et ancien condisciple saintsimonien, partisan comme lui des doctrines socialistes. M. Reynaud a été rayé du cadre des ingénieurs des mines en 1851, dont il était démissionnaire depuis 1848. Nous connaissons de ce savant : I. Coup d'æil sur les formations volcaniques des bords du Rhin. (Extr. des « Annales des mines »). Paris, de l'impr. de Fain, 1833, in 8 de 40 pag. II. En société avec M. Pierre Leroux : Encyclopédie nouvelle, ou Dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, offrant le tableau des connaissances humaines au xixe siècle, par une société de savants et de littérateurs. Paris, Ch. Gosselin, 1833 et ann. suiv., ouvrage qui devait former 8 vol. in-4, et dont il n'a encore paru que les tomes 1 à v et vIII. M. Reynaud a fourni beaucoup d'articles scientifiques, géographiques et ethnologiques; biographies scientifiques, des articles de philosophie à cette « Encyclopédie », mais qui n'avaient pas une étendue suffisante pour en faire faire des tirages à part, comme pour les nos vi et vii. Le non-achèvement de cet ouvrage vient de ce que M. Pierre Leroux après avoir laissé à M. J. Reynaud tout le poids de sa rédaction, finit par y rester étranger. M. Ch. Renouvier (voy. ce nom), que M. J. Reynaud s'adjoignit, a été trèsutile à cette publication, mais n'en a pas empéché la suspension. III. Mémoire sur la constitution géologique de la Corse. Impr. dans le recueil de la Société géologique de France, t. 1° (1833), p. 1 à 22. IV. La Minéralogie des gens du

monde, ou Notions générales sur les minéraux les plus utiles à la société; par M. R\*\*\*. Paris, Mou-tardier, 1836, in-18 (5 fr. 75 c.). V. Fondation de la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris; brumaire an x1 (novembre 1802). Impr. dans le a Magasin pittoresque », t. v1 (1838), p. 106. Cet article, qui est une analyse complète des idées philosophiques et des services rendus aux sciences zoologiques, par Et. Geoffroy-Saint-Hilaire, fondateur de la ménagerie, a été reproduit par ce dernier dans le volume qu'il a publié dans la même année, sous le titre de « Fragments biographiques ». Paris, in-8, pag. 267 et suiv. VI. Discours sur les conditions physiques de la terre. (Extrait de « l'Encyclopédie nouvelle »). Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1840, in-8 de 7 feuilles 1/2. VII. Les Eaux de Francesbad. Imprimé dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 15 novembre 1845. VIII. Considérations sur l'esprit de la Gaule. Paris, de l'imprimerie de Martinet, 1847, in-8 de 15 fenil. 1/4. Formant l'article Druïdisme de « l'Encyclopédie nouvelle ». IX. Madame de Beau-Soleil, auteur de la Restitution de Pluton » (1640). Etude imprimée dans le « Magasin pittoresque », t. x (1842), p. 2, 21 et 34. Martine de Bertereau, baronne de Beau-Soleil, est auteur de plusieurs ouvrages de minéralogie qui ont été reproduits par Nic. Gobet, dans les « Anciens minéralogistes de la France », publiés par lui, avec des notes (Paris, 1779, 2 vol. in-8). X. Mémoire sur les embouchures de Pontrieux, sur le littoral de la Man-che, l'île Bréa et côte de Breta-gne (Finistère). Impr. dans les Comptes - rendus de l'Académie des sciences, t. xxvi (1848), pages 218 et suiv. XI. Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes, sur l'École d'administration établie au collège de France. Impr. dans « le Moniteur universel » et dans les feuilles quotidiennes de la capitale, dans la première quinzaine d'avril 1848; et notamment dans « le Siècle » du 12, en tête de l'arrêté du ministre

Carnot. M. J. Reynaud a fait à cette époque plusieurs autres Rapports sur les hautes études qui ont été aussi imprimés dans les journaux. XII. Philosophie religieuse. Terre et Ciel. Paris, Furne, 1834, in-8 (7 fr.). Réimpr. dans la même anuée. Troisième édition. Paris, Furne, 1838, in-8 de 482 p. (7 fr.), à laquelle on ajoute : Réponse au concile de Périgueux. Paris, le même, 1838, in-8 de 31 p. A la brochure est joint le texte des décrets fulminés par le concile: elle se distribue avec la troisième édition de Terre et Ciel. M. Henri Martin a donné à la « Revue de Paris » presque aussitôt la publication de la première édition, un Examen de cet ouvrage, dont il y a eu des exempl. tirés à part. (Paris, de l'impr. de Pillet aine, 1834, in-8 de 24 pag.) XIII. Notice biographique sur Joseph Montanelli, ex-président du conseil des ministres, ex-triumvir du gouvernement provisoire toscan. 1836. Impr. en tête des « Mémoires sur l'Italie », de Jos. Montanelli, traduits par F. Arnaud (de l'Ariège), 1837, 2 vol. in-18. XIV. Vie et Correspondance de Merlin de Thionville. Paris, Furne, 1839, un fort vol. in-8, sur pap. caval. (7 fr.). Terminons en disant que M. J. Reynaud a fourni beaucoup d'articles aux recueils philosophiques et politiques, à «l'Encyclopédie des gens du monde», ainsi qu'à «l'Almanach républicain », etc. On trouve une très-courte Notice sur M. J. Reynaud dans le « Dictionnaire universel des contemporains », mais qui ne dit pas qu'il est le frère de M. Fr.-Léonce. Une faute plus grave de M. Vapereau, c'est l'omission d'un troisième frère, M. Aimé-Félix-Saint Elme Revnaud, né en 1808, capitaine de vaisseau, qui, après s'être distin-gué dans la guerre de Crimée, a puissamment contribué à la prise de la presqu'île de Touranne.

†REYNAUD (Aug. - Adolphe - Marc), médecin et naturaliste, né le 7 mai 1804 à Toulon (Var) d'un père administrateur de la Marine, à qui l'on a dû l'organisation des bagnes en France. Après avoir terminé ses études médicales avec

une grandedistinction, M. A.-A.-M. Reynaud a été successivement chirurgien de première classe de la Marine au port de Toulon, directeur du service de santé de la Marine, et est depuis le 10 nov. 1858 inspecteur général du même service, en remplacement de M. Quoy, admis à faire valoir ses droits à la retraite, commandeur de la légion d'honneur, etc. Nous connaissons de M. Reynaud : I. Recherches sur la tempé ature humaine, considérée sous le rapport des âges, des tempéraments, des races et des climats. Impr. dans les « Annales des sciences naturelles », t. xx (1830), p. 45 et suiv. II. Observations sur l'animal de la Harpe (de la famille des mollusques). Impr. dans les Mémoires de la Soc. d'hist. natur. de Paris, t. V (1834), p. 33 et suiv. III. Traité des maladies vénériennes. Toulon, Monge, et Paris, Labé, 1845, in-8 (7 fr. 50 c.). M. A.-A.-M. Reynaud, en outre, a fourni un nombre d'articles de médecine et d'histoire naturelle au Journal hebdomadaire de médecine, au Journal des Connaissances médicales, dont le 1er numéro porte la date de juillet 1833, mais qui n'eut pas une longue existence; aux Illustrations de zoologie, de R.-P. Lesson (1833-35), enfin aux Annales

maritimes et coloniales.
REYNAUD (J.-E.), alors substitut du procureur général à la Cour royale de Montpellier. Traité de la péremption d'instance en matière civile, revu par M. Dalloz. Paris, Cotillon,

1837, in-8 (7 fr.). REVNAUD (l'abbé Joseph), prêtre du diocèse de Grenoble, curé archiprêtre de Goncelin (Isère). I. Grammaire méthodique et complète, selon les règles de l'Académie et les écrivains les plus distingués. (De l'imprim, de Baratier, à Grenoble). Paris, Hachette, 1846, in-12 de 9 feuilles 1/3 (1 fr. 50 c.). II. Méditations spéculatives et pratiques ou dogmatiques et morales pour tous les jours de l'année, précé-dées de la vie du saint le plus remarquable, etc. Grenoble, Baratier, 1846, 8 vol. in-12 (12 fr.). III. Manuel eucharistique, ou nou-velles Visites de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le saint sacrement, pour chaque jour du mois, accompagné d'exemples édifiants formant un traité suivi et complet de l'eucharistie joint à un traité de la fréquente communion et des indulgences attachées à la dévotion au saint sacrement, avec des cantiques analogues. Ouvrage approuvé par Mgr l'évêque de Grenoble, et destiné à toutes les écoles chrétiennes et aux membres des confréries. Lyon, Girard et Josserand. Paris, Douniol, 1838, in-18 de 322 pag. (1 fr. 50 c.).

REYNAUD (Jean-Charl .- Louis), poëte, néà Vienne (Isère), le 16 mai 1821, mort à Paris, le 22 août 1853. On a de lui : 1. D'Athènes à Balbec (1840). Paris, Furne, 1846, in-12 de 13 feuil. 1/8 (3 fr. 50 c.). Réunion de deux morceaux intitules Athènes et Syrie, fournis par l'auteur à la « Revue nouvelle », t. vi et vii (1846). II. Poésies. Imprimées dans la « Revue des Deux - Mondes »: 1º Une Fantaisie d'Alcibiade, 1er février 1851; 2° A un Peintre, la Ri-vière, la Fleur du blé, 15 avril 1851; 3° A une jeune Maronite, le Chant du crapaud, La Haie, 13 dé-cembre 1851; 4º Souvenirs d'Orient, 1er juillet 1852; 5° Elégies, 1er décembre 1832; 6º Paysages, 13 janvier 1853. III. Au sultan Abdul-Medjid, ode. Paris, Michel Levy frères, 1852, gr. in 8 de 20 pages. IV. Epitres, Contes et Pastorales. Paris, les mêmes, 1853, in-18 anglais (3 fr.). V. Récits de chasses. Un hiver en Corse, scènes de la vie des maquis. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 1er juillet 1853. V. OEuvres inédites, précédées de Documents historiques, littéraires et biographiques, mis en ordre et annotés. Vienne, de l'impr. de Timon frères, 1834, pet. in-8 de 18 feuilles 1/2, avec un frontispice.

REYNAUD (Hippolyte). Le 24 Février 1848 (4 couplets). Paris, de l'impr. de Benard, 1848, in-8 de 4 pag.

REYNAUD (Joseph). De l'Olivier, et de ses produits dans le Gard. Nimes, l'Autenr, 1851, in-12 de 48 pages. REYNAUD (J.-J.). De la Télégraphie électrique. Résumé historique des divers systèmes de télégraphie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à ce jour, contenant un apercu sur l'électricité, etc. Marseille, de l'impr. de Carnaud, 1831, in-8 de 44 pages.

REYNAUD (B). I. L'Assaut de Mala-koff, chant béroïque. Lyon, de l'impr. de Bajat fils, 1855, in-4 de 2 pag. II. Chant héroïque, dédié à l'armée d'Orient. Lyon, de l'impr. du même, 1853, in-4 de 2 pag.

REYNAUD (E.), ancien élève de l'Ecole polytechnique. Licence ès-sciences mathématiques. Résolution des questions relatives à l'épreuve pratique, d'après le programme officiel du 20 avril 1853. Paris, Victor Dalmont, 1835, in-8 de

8 feuilles (2 fr. 25 c.).

REYNAUD, vicaire general capitulaire. Eloge (unebre de Myr Pierre-Marie-Joseph d'Arcimoles, archeveque d'Aix, d'Arles et d'Embrun. comte romain, etc., prononce dans la métropole d'Aix, le 12 février 1857. Aix, Vitalis, 1857, in-8 de 32 pages.

REYNAUD (le R. P.), supérieur général des pères jésuites en Algérie. Oraison funèbre de Mgr Antoine-Adolphe Dupuch, ancien et pre-mier évêque d'Alger, prononcée le 5 novembre 1836, à la cathédrale d'Alger, Alger, impr. de Bastide,

1857, in 8 de 19 pages.

REYNAUD (Étienne-Léonce). Des divers ordres de successions. Thèse pour la licence, soutenue à la Fa-culté de droit de Paris. Paris, de l'impr. de Paul Dupont, 1857, in-4 de 40 pages.

REYNAUD (l'abbé), ancien missionnaire. La Science du chrétien, ou la Religion expliquée, avec de nom-breuses citations de l'Écriture sainte. Paris, de l'impr. de F. Didot freres, fils et C'e, 1838, in-18

de 48 pag.

REYNAUD (Jacques). Sous ce pseudonyme, le « Figaro » a publié une série de Portraits contemporains écrits avec esprit et avec beaucoup de convenance, l'on pourrait dire même élogieux quand meme, ce qui contraste assez, sous le dernier rapport, avec la rédaction habituelle du journal dans lequel ils ont été imprimés. L'auteur paraît avoir eu en vue de faire la contre-partie des «Contemporains » de M. Eug. de Mirecourt. Par exemple, il ne faut y

chercher ni détails biographiques, ni appréciations littéraires; l'auteur a dépeint ses personnages comme il les a vus dans les salons. Tels qu'ils sont, ces portraits ont été lus avec plaisir, et plusieurs des biographies ont cru devoir adresser des remerciments publics à l'auteur pour les termes flatteurs employés à leurs égards: MM. II. de Saint-Georges et Paul Lacroix, entre autres, ont fait insérer les leurs dans le « Figaro ». On fait un mystere du nom de cet aimable Plutarque : la direction du « Figaro » a donné à entendre qu'ils pouvaient être d'une grande dame; mais il y a à la rédaction de ce journal tant de gens d'esprit, qu'il ne serait pas impossible que l'un d'eux, mettant momentanément de côté la causticité habituelle du journal, ne se fût étudié à donner à l'auteur des «Contemporaius» une bonne lecon de convenances. Les portraits pu-bliés depuis le 13 mai 1858 jusqu'au 3 mars 1839 sont au nombre de vingt-six, et en voici la no-menclature: 1. M. de Lamartine (13 mai 1858); 2. Alexandre Dumas (27 mai) ; 3. Alex. Dumas fils (1er juillet); 4. Jules Barbey d'Aurevilly (8 juill.); 5. M. H. de St-Georges (18 juil.); 6. Alfred de Musset (8 200t); 7. Georges Sand (15 août); 8. M. de Courchamps (26 août); 9. Alphanse Karr (2 sept.) ; 10. Le vicomte d'Arlincourt (9 sep.); 11. Paul Lacroix (bibl. Jacob) (12 sept.); 12. Mile Augustine Brohan (23 sept.); 13. Le comie Alfred de Vigny (50 sept.); 14. Roger de Beauvoir (3 oct.); 15. Méry (10 oct.); 16. Gavarni (14 oct.); 17. Mme Arnould-Plessy (20 oct.); 18. Marie Taglioni (31 oct.); 19. Le vicomte Arthur de La Guéronnière (7 nov.); 20. Émile de Girardin (21 nov.); 21. François Pon-sard (2 déc.); 22. Le comte de Morny (6 janv. 1839); 23. Meisson-nier (27 janv.); 24. Thiers (20 février); 25. Villemain (3 mars); 26. Mme la comtesse d'Agnult (Daniel Stern) (3 mars). Le « Figa o » du 17 février 1859 contient un article intitulé : Jacques Reynaud, et signé B. Jouvin, qui est une appréciation des « portraits contemporains, » Cet article doit servir de TOME XII.

préface à la réunion de ces portraits que va publier dans quel-ques jours le libraire Amyot, en un beau vol. in 8 de 300 p.; seulement l'éditeur, restreignant la contemporanéité, ainsi que l'a fait M. Vapereau, aux seuls hommes vivants, en a élagué les portraits d'alfred de Musset et du vicomte d' Arlincourt.

REYNAUD LESCURE (Bernis). Ceci tuera cela... ou la République démocratique et sociale devant la Cour d'assises de la Dordogne. Périgueux, au bureau du « Républicain de la Dordogne », 1850, in-16 de 64 pag. (50 c.).

REYNERI. Description d'un fœtus pétrifié, avec une planche. Imprimée dans le tom. 1er (1786) des « Mémoires de l'Académie de Turin ».

REYNES. Avec M. de Rouville : Géologie de l'arrondissement de Suinte-Afrique (Aveyron) et des parties limitrophes des départements de l'Avevron et de l'Hérault. Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1858, in-4 de 17 pag., et une carte. Extr. des Mém. de l'Acad. des sciences et lettres de Montpellier, section des sciences, t. IV, 1858. REYNIE (J.-B.). Dissertation sur la rage... Paris, de l'impr. de Didot

jeune, 1815, in-4 de 26 pag. REYNIER (J .- F). I. Le Louvet, maladie du bétail; ses causes, ses remèdes et les moyens de les prévenir. Lausanne, Marc Chapuis, 1762. pet. in-12. Il. Nouvelle Voiture de sûreté... Ce dernier ouvrage est cité dans la table de la troisième partie du Catalogue de la biblio-thèque de J.-B. Huzard, mais avec un chiffre de renvoi faux.

REYNIER (Augu-tin-Benoît), secrétaire perpétuel de la Société libre d'émulation de Liége, l'un des quatre rédacteurs du . Journal patriotique liégeois », publié du 22 août 1789 au 4 juillet 1790, et l'un des rédacteurs de « l'Esprit des journaux ». Reynier était né à Liège, le 9 janvier 1756; il est mort à Cologne, dans l'exil, le 18 mai 1792. On a de lui : I. Eloge de feu S. A. C. Mar F. C. des comtes de Velbruck, prince-évêque de Liége. Discours d'ouverture pronoucé à la séance publique de la Société d'émulation de Liége, le 25 février 1783. Liége, de l'impr. de la Société, 1783, in-4 de 10 pag. II. Exposé de la révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet S. M. le roi de Prusse; par M. de Dohm. Trad. de l'allem. Liége, Soc. typographique, 1790, in-8 de vij, 176 et lxxij pag. III. Rapport de MM. Reynier et Henkart, députés des Liégeois vers l'Assemblée nationale de France, à leurs commettants, avec le discours que Reynier a prononce devant l'Assemblée. Liege, Soc. typogr., 1790, in-4 de 16 p. IV. Poésies d'Augustin-Benoît Reynier, de Liége. Liége, Latour, 1812, in-8 de 115 p. Pos-thume. V. Loisirs de trois amis (1), ou Opuscules de A.-B. Reynier, N. Bassange et P.-J. Henkart (publiés par MM. Ansiaux, Destrivaux et H. Fabry). Liége, Haleng (1823),. 2 vol. in-8. Comme éditeur, A.-B. Reynier a publié : VI. Mémoires pour servir à l'Histoire de Liége, ou Collection des discours historiques qui ont concouru à la Société d'émulation depuis son établissement. Maestrecht et Liége, Lemarié, 1785, in-8 de 107 pag. Ce volume, le seul qui ait paru de cette collection, fut publié par les soins de Reynier, alors secrétaire perpétuel de la Société. VII. Almanach de la Société d'émulation établie à Liège pour les sciences et les beauxarts, sous la protection de S. A. Liége, de l'impr. de la Société, in-18. Cet Almanach a paru de 1783 à 1789 inclusivement. Il était publié par Reynier. On y trouve les procès-verbaux des séances publiques, le tableau des membres, les questions mises au concours, différentes notices, pièces de vers,

etc. U. Capitaine.
REYNIER (Jean-Louis-Antoine), agronome et botaniste. Ajoutez à la
liste de ses ouvrages cités au t. vii,
pag. 569, de « la France littéraire »,
les quatre suivants : 1. Considérations sur les anciens habitans de l'Egypte. Paris, 1803, in-8. Elles parurentd'abord dans « la Décade philosophique ». II. Sur les Sphinx qui accompagnent les pyramides d'Egypte.

REYNIER (J.-B.), tailleur d'habits à Tallard (Isère). Les Villageois intrépides. Poëme, précédé de trois Epitres adressées au curé, sujet du poëme. Gap, Beraud, et Tallard, l'Auteur, 1837, in-18 de 103 pag., plus un errata. Les trois épîtres sont adressées à M. Génant, curé d'Urtis. Nous avons eu jusqu'ici des menuisiers, des boulangers, des perruquiers poëtes : voici venir M. J.-B. Reynier, tailleur d'habits à Tallard, sa patrie. Il est bien loin d'avoir le talent de maître Adam, de Jasmin et de Reboul; mais il est fort modeste, ainsi qu'on pourra en juger par le début de sa préface : « Ce n'est « pas un chef-d'œuvre, dit-il, que « je présente au lecteur, mais un « petit poëme construit par un « auteur qui n'a jamais connu ce « que c'est que d'être enseigné, « et qui ne possède d'autre science que celle que la nature lui a « donnée ». Des villageois, à l'approche d'un orage, sonnent les cloches sans l'autorisation du curé, qui, ne pouvant les empêcher, quitte l'église furieux : tel est, selon l'auteur, le sujet tout historique du poeme. M. Reynier annonçait sous presse un Recueil de Chansons et de Romances.

REYNIER (le capitaine Ignace). Gli ultimi fatti di Livorno, narrati.... Bastia, della tipogr. di Savelli, 1819, in-8 de 52 pag.

REYNIER. Notice sur l'olivier de Crimée et l'olivier Palma. Avignon, de l'impr. de Jacquet, 1835, in-8 de 8 pag.

REYNIER (Paul), poëte religieux, fils du conservateur de la bibliothèque de Marseille; né à Marseille, le

Paris, 1805, in-8. (Extr. de « la Revue philosophique ».) C'est par erreur que quelques personnes ont attribué ces deux écrits au frère de l'auteur. III. Observations sur le palmier-dattier et sur sa culture. Paris, M<sup>me</sup> Huzard, s. d. (vers 1807), in-8 de 30 p. IV. Précis d'une collection de médailles antiques (appartenant à l'auteur), contenant la description de toutes celles qui n'ont pas encore été publiées ou qui sont peu connues. Genève et Paris, s. d. (1818), in-8 avec 3 planches (4fr.).

<sup>(4)</sup> Les auteurs de la · l.ittérature française contemporaine · ont nommé cet écrivain Reynière, et n'ont cité de uni que les Loisirs de trois années, au lieu d'amis.

10 mai 1832, est auteur de poésies dont la plupart ont été couronnées par l'Académie des Jeux floraux. Quoique tort jeune, l'Académie de Marseille venait de l'admettre parmi ses membres, lorsque, peu de jours après sa réception, il fut enlevé à sa famille et aux lettres, dans sa ville natale, le 11 mars 1856, à la suite d'une courte maladie qui ne faisait pas prévoir ce dénouement fatal. Paul Reynier n'avait que vingt-quatre ans. On a de lui : I. La Guerre d'Orient. (En vers.) Marseille, de l'impr. de Mme veuve Marius-O ive, 1855, in-8 de 8 pag. (Extr. de la « Revue de Mar-seille ».) II. L'Arbre de la Vierge à Matarié, hymne à la Vierge. Pièce qui a remporté le prix à l'Académie des Jeux floraux en 1856. III. Ses Œuvres choisies, précédées d'une Notice biographique, par labbé A. Bayle. Marseille, l'impr. de Mme veuve Marius-Olive, 1856, in-12 de 14 feuill. (3 fr.). Ce volume est composé de 49 pieces en vers, divisées en trois livres. Deuxième édition, sous le titre de *Poésies de.....* Paris, Ambr. Bray; Dentu, 1837, in-18 jésus de 351 pag., avec un portr. (3 fr. 50c.). On a extrait de ce volume : Hymnes pieux, précédés de la Notice biographique, par l'abbé A. Bayle. Paris, Ambr. Bray, 1857, in-18 jésus de 172 pag. (80 c.). Paul Reynier a fourni quelques morceaux à « l'Almanach populaire des Alpes et du Midi », 3º année (Digne, Repos, 1855, in-18).

REYNIER (Frédéric), de Vernoux (Ardeche). Etude sur la doctrine de Molinos, prêtre espagnol du xviie siècle. Thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, pour obtenir le grade de bachelier en théologie. Strasbourg, de l'impr. de Silbermann. 1856, in-8 de 30 pag.

REYNIER DE GUERCHY (le marquis

Louis). Voy. GUERCHY.

REYNIES (Paul de). Lettre à M. Moquin-Tandon, sur quelques mollusques terrestres et fluviatiles. Toulouse, de l'impr. de Douladoure, 1844, in-8 de 8 pag,, avec une planche.

REYNOARD, prêtre. Neuvaine et Cantiques en l'honneur de saint Théodore, martyr et patron de Gri-mand (Var). Brignoles, de l'impr. de Perreymond-Durfort et Vian,

1858, in-12 de 72 pag. REYNOLD-CHAUVANCY (le Cte Charles de), officier de port; né à Pont-de-Veyle (Ain), le 21 mai 1810. On a de lui : I. Télégraphie nautique polyglotte, dédiée à la Ma-rine. (De l'impr. de Mareschal, à La Rochelle.) Paris, Ledoyen, 1853, in-8 de 6 feuill. 3/4, plus 6 planch. (2 fr. 50 c.). II. Le Pape en tous les temps et spécialement au XIXº siècle, par le docteur don Juan Gonzalez, examinateur synodal de l'archevêque de Tolède et autres diocèses, etc. Trad. de l'espag. Paris, Vaton, 1854, in 18(5f. 50c.). III. Code Reynold. Télégraphie nautique polyglotte internationale, réglementaire pour les bâtiments de guerre et de commerce français, publiée sous les auspices et par les ordres de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies, acceptée par les gouvernements d'Angleterre, des Pays-Bas, de Sardaigne, de Grèce, etc., pour les relations internationales. Paris, Victor Dal-mont, 1855, in-8 de 24 feuill., avec 9 planches color, des signaux télégraphiques français et étrangers (15 fr.). Suivi de : Vocabulaire, par ordre alphabétique et par numéros. des noms des bâtiments de guerre et de commerce à voiles et à vapeur, extrait du registre veritas. communiqué par le Lloyd français. du Mercantil Navy list, et autres documents officiels communiques par l'amirauté anglaise. In-8 de 12 feuill. 1/2. Cet ouvrage a eu une seconde édition dans la même année. On trouve chez l'éditeur, à Paris, des éditions du Code Reynold en anglais, italien, espagnol, allemand, norwegien, etc. Troisième édition, sous ce titre : Code des Signaux. Télégraphie nautique polyglotte, à l'usage des armées navales et de la marine de commerce. Publiée sous les auspices et par les ordres de S. Ex. M. le ministre de la marine et des colonies. Paris, Hachette, 1856, in-8 de 16 feuill. 3/4, avec 12 planches (15 fr.). - Le même ouvrage en anglais: International nautical te-

legraph for use of men-of-war and

of merchant vessels. Accepted by the english admiralty for international communications and by the governments of Austria, Belgium, Chili, Denmark, France, Greece, Hamburg, Holland, Naples, etc. Seconde édition. Paris, L. Hachette et C'e, 1857, 2 vol. in-8 de xlvj-732 pag., avec 24 planches (25 fr.). - On trouve une courte Notice sur M. de Reynold-Chauvency dans le « Dictionnaire universel des contemporains ».

REYNOLDS (J. B.). Voy. REINOLDS. REYNOLDS (Georges-William - Mac-Arthur), a été quelque temps gérant de la librairie des étrangers, rue Neuve-St-Augustin, fondée par M. Hector Bossange. I. The Youthful impostor, a Novel Paris, Bennis, Baudry, 1835, 3 vol. in-12 (7 fr. 50 c.). Le même ouvrage en français: « Le jeune Imposteur », trad. de l'anglais, par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Renduel, 1836, 2 vol. iu-8 (15 fr.). II. Songs of Twiligth, translated from the french of Victor Hugo. Paris, Reynolds, Galignani, Amyot, 1836, in-8 (5 fr.). REYNOLDS (Thomas). The Life of Tho-

mas Reynolds; by his son .... Paris, Reynolds, 1838, 2 vol. in-8, avec un portr. (30 fr.).

REYNOSO (Alvaro). Mémoire sur la présence du sucre dans les urines et sur la liaison de ce phénomène avec la respiration. Paris, Victor Masson, 1853, in-8 de 40 pag. Il. Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur ès-sciences. 1" thèse, de chimie: Recherches sur la formation de l'éther; - 2º thèse: Propositions de physique, données par la Faculté. Paris, de l'impr. de Mallet-Bachelier, 1856, in-4 de 13 feuill. 1/2. III. De l'Embaumement chez les Indiens américains. Paris, de l'impr. de Remquet, 1837, in-8 de 4 pag.

REYNTIENS (N.). I. Débats de l'Assemblée de Francfort sur les questions de l'Église et de l'Instruction publique; trad. de l'allem. Bruxelles, A. Decq, 1849, gr. in-8 de 231 pag. II. M. Guizot et la Belgique. Gand, Vyt, 1857, in-8 de 11 pag.

REYNE (l'abbé Joseph). Voy. le t. VII, p. 572. Réimpressions de quelquesuns des ouvrages de cet ecclésias-

tique. I. L'Ecole des jeunes demoiselles, ou Lettres d'une mère vertueuse à sa fille, avec les réponses de la fille à sa nière. Recueillies et publiées par l'abbé Reyre. Lyon et Paris. Périsse frères, 1836, 1838, 1844, 1856, 2 vol. in-12 (2 fr.); Limoges, Barbou, 1846, 1849, 1850, in-12, avec une grav. ; Lille, Lefort, 1854, in-12 de 8 feuill., avec une grav. La première édition est antérieure à 1786, époque où parut la seconde. Il. Le Mentor des enfants et des adolescents, Nouv. édit. Mirecourt, de l'impr. de Mme veuve Fricadel-Dubiez, 1837, in-12; Carpentras, Devillario, 1841, in-12; Besançon, Bintot, 1843, in-12; Limoges, Barbon, 1846, 1852, 1856, in-12. La première édition fut publiée, en 1786, sous le titre de: le Mentor des enfants. Depuis la mort de l'auteur, les libraires en ont modifié le titre à diverses reprises, d'abord sous celui que nous venons de donner; puis, sous celuici : Le nouveau Mentor desenfants et des adolescents, ou Maximes, traits d'histoire et fables nouvelles en vers. Paris, Belin-Mandar, 1824, in 18. Nouvelles éditions, Limoges. Ardant fils, 1856, 1847, 1856, in-12, avec six grav. (3 fr.); Nanci, Grimblot, 1844, in-12; et encore sous celui-ci : Le nouveau Trésor des enfants et des adolescents, ou Maxi-mes, etc. Limoges et Paris, Ardant, 1854, 1853, in-12 de 12 feuill. Une contrefaçon belge porte le titre de : Mentor de la jeunesse, III. Anecdotes chrétiennes, ou Recueil de traits d'histoire choisis. Nouv. édition, augmentée d'une Notice sur l'auteur. Lyon et Paris, Périsse frères, 1836, 1853, 1856, 1857, 2 vol. in-12 (2 fr. 50 c.); Paris, Saintin, 1837, in-12. Edition avec une Notice sur l'auteur. Tours, Mame, 1837, 1843, 1851, 1852, 1856, 1838, in-12 (1 fr. 25 c.); Limoges, Martial Ardant, 1841, 1848, 1853, 1855, 1857, in-12, avec un frontispice et une grav. (1 fr. 40 c.); Le Mans, Gallienne, 1849, in-12. La première édit. est de 1801. La librairie a tiré de ce volume : Choix a'Anecdotes chetiennes, extraites des meilleurs auteurs. Lille, Lefort, 1853, 1854, 1855, in-12 de 6 feuill... avec une grav.; Rouen, Mégard,

1853, 1855, 1857, in-12 de 120 pag., avec une grav. IV. Le Fabuliste des enfants et des adolescents, ou Fables nouvelles pour servir à l'instruc-tion et à l'amusement de la jeu-nesse, suivi du Temple de l'hon-neur. Nouv. édit., augmentée d'un Choix de fables de Florian. Lyon, Pélagaud, Lesne et Crozet, 1836, in-12, avec 9 grav.; Lyon et Paris, Périsse, 1839, 1844, in-12, avec 8 grav. La première édition est de 1803. V. Année pastorale, ou Prones nouveaux en forme d'homélies. Lyon et Paris, Périsse, 1859, 1844, 1846, 1850, 1853, 2 vol. in-12 (2 fr. 50 c.). Autre édit. Lyon et Paris, Perisse, 1856, 5 vol. in-12 (5 fr. 50 c.). Ces divers ouvrages ont été plusieurs fois contrefaits en Belgique.

REVRE (Clément), d'abord délégué des compagnies de navigation, puis président du conseil de surveillance de la compagnie générale de navigation. On lui doit : I. Chemin de fer de Paris à Avignon. Navigation à vapeur du Rhône et de la Saone. Paris, del'impr. de Proux, 1850, in-8 de 8 pag. Lettre adressée au « Journal des Chemins de fer », et non insérée. II. Chemin de fer d'Italie. Lyon, de l'impr. de Nigon, 1852, in-4 de 32 pag., avec une carte. Sur la nécessité d'un chemin de fer unissant la France et l'Italie. III. Chemins de fer. Tarifs différentiels. L'abus qui est fait de ces taxes par les compagnies n'exclut-il pas toute concurrence contre les voies ferrées? Les tarifs différentiels peuvent · ils être maintenus vis-à-vis de la navigation intérieure? Y.a-t-il lieu d'accorder de nouvelles faveurs aux compagnies des chemins? Lyon, de l'impr. de Nigon, 1858, in-8 de 35 pag.

REYSSIER, de Villefranche (Rhône).

Destruction des pyrales, des chenilles et de toute espèce d'insectes.

Villefranche, l'Auteur, 1844, in-8
de 49 per (500).

de 12 pag. (50 c.). RHALLY (G.). Voy. ROLLIN.

RHAYB (Pascal). Les condamnés de Versailles. Paris, l'Éditeur, rue du faubourg Montmartre, 38, 1850, in-18 de 5 feuill. 1/2.

RHÉAL (Sébastien), pseudon. Voy. GAYET.

RHÉAL (L.). L'Esclave du mari, comédie en un acte et en prose. Représentée sur le théâtre du Gymnase, le 27 août 1857. Paris, Michel Lévy frères, 1857, in 18 jesus de 35 pag. (60 c.)

RHEIN (G.-J.), professeur. Souvenir ou Recueil de quelques poèmes français de la composition du professeur G.-J. Rhein, et autres Poésies choisies, tirées des meilleurs auteurs. Géra, 1855, in-8 de 96 pag. (2 fr.)

RHEINA-WOLBECK (le comte de Lannoy, depuis prince de). Voy. Po-

LAIN (M.-L.)

Ruéville (Afred de), employé démissionnaire de la Chambre des députés, avant 1830. Nous connaissons de lui : I. Plus de banqueroute!!! la rente ne peut être remboursée. Paris, au Palais-Royal, 1829, in-8 de 16 pag. (1 fr.). II. Les Écoliers en voyage. Contes du moyen âge. Paris, Corbet ainé, 1835, in-18, avec 4 grav. (3 fr.). III. Les Ecoliers en vacances depuis Montereau jusqu'au Havre. Paris, le même, 1835, in-18, avec 4 grav. (3 fr.). IV. Le nouveau Parfait jeune homme. Manuel instructif et moral. Paris. Maumus, 1836, in-12, avec 2 grav. (3 fr.). V. La France illustrée par ses grands hommes. Traits d'héroïsme et de dévouement, paroles et actions remarquables, recueillis et présentes dans l'ordre chronologique, etc. Paris, de l'impr. de Rignoux et Baudouin, 1836, 2 vol. in-12, avec 4 grav. (6 fr.). VI. Métamorphoses d'Ovide. Nouvelle traduction. Paris, de l'imp. de Mme Huzard, 1836, 2 vol. in-12, avec 24 grav. (8 fr.). En outre, M. de Rhéville a été le réviseur du « Nouveau Manuel de chronologie uni-verselle », par M. Descottez (1838, in-18).

RHEVILLE (Alexandre). Histoire de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire, suivie d'un Précis de la Restauration et de l'établissement du Gouvernement de 1830. Paris, Renand, 1842, in-8 de 18 feuilles, avec des gravures.

de 18 feuilles, avec des gravures. RHIND (W.-G.), officier de la marine anglaise. Le Tabernacle dans le déserl, ombres des choses célestes. Quatre planches gravées, coloriées et ornées d'or, d'argent et d'airain, conformément aux textes de l'Ecriture, avec des notes explicatives. Trad. de l'anglais sur la troisième édition. Lausanne, Bridel, 1843, in-fol. broché (8 fr. 50 rap.). L'auteur s'attache à montrer, d'après le « Nouveau Testament » et en particulier d'après «l'Entire oux Hébreux», que tout, dans le tabernacle et dans ses sacritices. rend témoignage du Christ, le commencement et la fin de toute révélation. Les quatre planches, gravées et coloriées à Londres, sont d'une exécution

magnifique.

RHODES (le P. Alexandre), de la compagnie de Jésus, missionnaire en Chine, à la Cochinchine, au Tonkin et en Perse. Né à Avignon, le 15 mars 1591, il entra dans la compagnie de Jésus en 1612, avec le désir de se consacrer à la conversion des infidèles. Après avoir sollicité longtemps et avec de vives instances la mission des Indes, cette faveur lui fut enfin accordée par le R. P. Vitelleschi, général de la compagnie. Ayant recu la bénédiction du pape Paul V, il se rendit par terre à Lisbonne, où il s'embarqua le 4 avril 1619. Arrivé à Goa après une traversée de six mois, il travailla quelque temps avant de se rendre à la Cochinchine et au Tonkin, théâtre de ses immenses travaux pendant près de trente années. Le P. de Rhodes, se sentant vieillir, et incapable de cultiver plus longtemps un champ si vaste et si fertile, se décida à revenir en Europe demander des ouvriers assez nombreux pour achever la conquête de ces royaumes que son zèle venait d'ouvrir à l'Evangile. « Après trois ans e et demi de voyages, comme il · le dit lui-même, parmi tant de « dangers par terre et par mer, « tant de tempêtes, tant de nau-« frages, tant de prisons, tant de · lieux déserts, tant de barbares, · tant de païens, taut d'hérétiques et tant de Turcs, toujours porté · sur les ailes de la Providence (1) », le 27 juin 1649, le P. de Rhodes rentraît dans Rome; il venait se jeter aux pieds du souverain pontife, et lui demander des évêques et des prêtres pour ses chères missions de l'Orient. Chargé par lunocent X et par ses supérieurs de venir prêcher une nouvelle croi-sade, il fut accueilli avec bienveillance par toutes les classes de la société. Le vénérable missionnaire, par sa présence et ses discours, anima de son zèle un grand nombre de prêtres. Parmi ces nouveaux apôtres, on remarque trois des principaux enfants spirituels du P. Bagot, directeur de cette pieuse congrégation, regardée par Boudon comme le germe du séminaire des Missions étran. gères. . M. Olier lui-même, suivant « le récit de son historien, s'offrit de grand cœur au P. de Rhodes pour l'accompagner. Mais ce qu'il craignait arriva. Ce religieux, ne doutant pas que Dieù n'eût destiné M. Olier à travailler « en France au renouvellement de l'ordre sacerdotal, refusa ses services. Le serviteur de Dieu lui fit néanmoins de nouvelles instances; et, tout accablé qu'il était d'infirmités, il se jeta à ses genoux, et le conjura de l'agréer, par tous les motifs que pouvait lui inspirer son grand amour pour le salut des âmes. Tout fut inutile, le P. de Bhodes demeura inébranlable. Reconnaissant alors la volonté de Dieu dans le refus « de ce missionnaire, et dans la réponse uniforme des personnes qu'il voulut consulter, il se soumit humblement, se reconnaissant indigne d'une telle grâce, Il y a huit jours,-écrivait-il,que je fis paraltre la superbe de mon cœur, témoignant le désir que j'avais de suivre ce grand apôtre du Tong-King et de la Cochinchine. Mais après lui avoir parlé à fond de ce dessein, ou plutôt de ce projet, ce saint homme, ou Notre-Seigneur en « lui, m'en a jugé indigne (1) ». Le P. de Rhodes, heureux d'avoir trouvé des ouvriers propres à continuer son œuvre dans la Cochinchine et le Tonkin, alla, malgré

<sup>(1)</sup> Foyages et Missions, p. 434.

<sup>(1)</sup> Vie de M. Olier, fondateur du séminaire aint-Sulpice (par M. l'abbé Faillon), 2º édit., t. II, p. 470.

son grand age, ouvrir une nouvelle mission dans un vaste royaume qu'il n'avait fait que traverser en revenant en Europe. Il partit pour la Perse au mois de novemb. 1654, et après 4 années de tra-vaux, il mourut à Ispahan, le 16 nov. 1660, plein de jours et de mérites. Ouvrages du P. Alexandre de Rhodes: 1. Relatione de' fel ci successi della santa fede predicata da' padri della Compagnia di Gesù nel regno di Tunchino, del P. Alessandro de Rhodes, Roma, 1650. Le P. de Rhodes publia aussi cet ouvrage en latin, sous ce titre: Tunchi-nensis historiæ, libri II, quorum altero status temporalis bujus regni, altero mirabiles evangelicæ prædicationis progressus referuntur, cœptæ per patres Societatis Jesu ab anno 1627 ad annum 1646. Lugdoni, 1652. Le P. Henry Albi, de la Compagnie de Jésus, a donné, peu de temps après, une traduction de cet ouvrage sous ce titre : Histoire du royaume de Tunquin et du progrès de la prédication de l'Evangile. Lyon, 1631, in-4. Un extrait de cette Histoire, d'après la version latine du P. A. de Rhodes, a été inséré dans l'ouvrage intitulé : « Missions dans la Cochinchine et dans le Tonkin », publié par MM. J.-M. de Montezon et Ed. Estève (Paris, Ch. Douniol, 1859, 1 vol. in-8, 5 fr.). II. Dictionnarium annamaticum, lusitanum et latinum. Romæ, typogr. Sacræ Congr. de Propag. Fide, 1651. Hervas, page 125, parle d'une grammaire annamatique ou Ton-kinoise, composée par le P. de Rhodes. III. Catechismus pro iis qui volunt suscipere Baptismum, in octo dies divisus. Phép. giàn tam ngày cho he muam chiu rica toi ma Aeao dao thanh dwc chùa blài. Ope Sacræ Congregationis de Propaganda Fide in lucem editus. Romæ, typis Sacræ Congr. de Propag. Fide, 1651. On a mis sur deux colonnes, en regard, le texte latin, et la traduction en langue Tonkinoise. Ce Catéchisme a été traduit en siamois par M. Laurent, fils du Barkalor, ex-premier mi-nistre du roi de Siam, sur la fin du règne de Louis XIV. On ignore s'il a été imprimé. (Voy. le Catal.

d'Abel Rémusat, nº 98). IV. Relations des progrès de la foi au royaume de la Cochinchine vers les derniers quartiers du Levant, envoyées au R. P. général de la Compagnie de Jésus, par le P. Alexandre de Rhodes, employé aux missions de ces pays. Paris, 1652. V. Breve relazione della gloriose morte, che il P. Antonio Rubino della Comp. di Giesu, visitatore della provincia del Giappone, e Cina, sofferse nella città di Nangasacchi dello stesso regno del Giappone, con quatro altri padri della medesima Compagnia. Cioè: Il. P. Antonio Pacece, il P. Alberto Micischi, il P. Dieggo Morales, ed il P. Francesco Marquez. Con tre Secolari. Roma, 1632. On publia l'année suivante, à Douai, nne édition du même ouvrage en français. VI. La glorieuse mort d'André, catéchiste de la Cochinchine, qui a le premier versé son sang pour la querelle de Jésus-Christ en cette nouvelle Église, par le P. A. de Rhodes, qui a tonjours été présent à cette histoire. Paris, 1633; Douay, 1634. Cette relation, écrite en italien, avait déjà paru à Rome en 1632. VII. Divers Voyages et Missions du P. Alex, de Rhodes en la Chine, et autres royaumes de l'Orient, avec son retour en Europe par la Perse et l'Arménie : le tout divisé en trois parties. Paris, Sébastien Cramoisy, 1653, 1666, 1685, in-4. Autre édition, sous ce titre : Voyages et Missions du P. Alexandre de Rhodes... en la Chine et autres royaumes de l'Orient 'avec son retour en Europe par la Perse et l'Arménie). Nouvelle édition (publiée avec une courte Notice sur l'auteur) par un pere de la même compagnie (le P. A. Cadrès). Paris, Julien, Lanier et Cie, 1834, in 8 de vij et 448 pag. (4 fr.). Edition conforme à celle de 1653, publiée sous les yeux de l'auteur. VIII. Relation de ce qui s'est passé en l'année 1649, dans les royaumes où les Pères de la Compagnie de Jésus de la province du Japon publient le saint Evangile. Paris, 1655. IX. Relation de la mission des Pères de la Compagnie de Jésus, établie dans le royaume de Perse par le P. Alex. de Rhodes. Dressé et mis au jour

par un Père de la même Compagnie. Paris, 1639. Cet ouvrage a été composé par le P. Machault, sur les notes du P. de Rhodes. (Voy. Aug. et Alois de Backer, Bibl. des Berin. de la Compagnie de Jésus). RHODES (Jean-Baptiste), médecin vétérinaire à Plaisance (Gers), naturaliste et versificateur, né à Plaisance (Gers), le 16 décembre 1793. Voilà certes un nom entièrement inconnu à Paris, et combien de savants de nos provinces meurent, comme Rholes, sans que la capitale ait jamais our parler d'eux! Rhodes était-il un savant dans la vraie acception du mot, on n'était-ce qu'un réveur, un novaleur, un excentrique? nous ne pouvons en juger, puisque nous n'avons pas ses ouvrages sons les yeux; mais leurs titres déjà décèlent un néologue passionné, et peut-être un partisan de nouveautés. Le savant Bosc est à peu près le seul qui ait parlé de J.-B. Rhodes, dans le « Journal de physique » du mois de mars 1819, en faisant un rapport sur un nouveau genre de vers intestinaux, déconvert, dessiné et décrit par ce vétérinaire. J.-B. Rhodes séjourna quelques années en Angleterre, pratiquant son artet s'occupant d'invention: il inventa une machine hydranlique d'une force considérable, et fut le père de la nouvelle télégraphie. Pour bien constater ses droits à cette dernière déconverte, sa famille conserve une lettre qui lui fut écrite de l'amirauté anglaise en 1827. Mais S. A. R. le grand amiral le traita comme s'il sortait de Bedlam, et le pauvre inventeur revint en France avec cette dure leçon. J.-B. Rhodes est mort dans sa ville natale, le 26 mars 1856. On a de lui : 1. Mémoire sur une herse composée, suivi d'un autre mémoire sur un instrument qui mériterait le nom de Moissonneur universel... précédés d'un Discours sur l'Agriculture. Tarbes, Lagarrigue, 1822, in-8 de 32 pages et 2 planches. Brochure tirée à petit nombre, et qui n'a pas été mise dans le com-merce. II. Les Céréalivores, suivi des Céréalipupivores, ou Mémoires sur des insectes qui dévorent les

grains dans les greniers et qui

détruisent les céréales sur pied pendant l'époque de la végétation. Toulouse, de l'impr. de Mee Tisslet, 1825, in 8. III. The Anglivorous. or Tea mixed with Milk, considered philosophycally with the mischievous destructive or even mortal effects that it produces in certain circumstances on the organisation and the lives of the English people. London, printed under the inspection of the author, by J. Collins George Yard, 1827. IV. The Prism of Nature, followed by a succinct instruction on the use and direction of the new curious, magic and extraordinary instrument. London, printed for and under the inspection of the author, by J. Shackell, etc., 1827. V. La Paix universelle, ou le Mariage philosophique du Commerce avec l'Agriculture, et sa famille entière. Tarbes, de l'imprim. de Lagarrigue, août 1830, in 8 d'en-viron 100 p. Vl. Succinct extrait de quelques fragments de Théocosmorhodie, ou nouveau Système de la nature. Tarbes, de l'impr. de Lavigne, nov. 1830. VII. Le Conservateur de la santé, ou l'Art de pré venir, sans remèdes ni dépenses, les maladies des chevaux, mulets, bœufs, moutons, porcs et de tous les autres animaux domestiques, ainsi que des personnes. Bagnères, Dossun, 1858, gr. in-8 (2 fr.). VIII. Les Etangs du bas Armagnac (chanson) sur l'air : Un castel d'antique structure, etc., suivis de la Céphalite ou fièvre endémique de ce même Armagnac (en prose). Condom, de l'imprim. de Dupony jeune, 1843, in-8 de 48 pages. IX. Le Bopseudohelminthe, ou le Diépithėlium, nouveau produit organique, qualifié de ver extraordinaire, de 13 mètres et 1/2 ou 60 empans de long, expulsé du corps d'un bœuf, le 22 octobre 1852, et qui peut se développer dans tous les autres animaux domestiques. ainsi que dans les personnes, avec les moyens de le prévenir et de le guérir. Auch, de l'impr. de Foix, 1852, in-8 de 24 pages. X. L'Epi-géonosie, ou la Peste universelle qui règne depuis quelques années sur le globe terrestre, spécialement dans l'air, l'eau, la terre, les minéraux, etc.; mais où sont particulièrement traitées la maladie dite vénérienne des étalons et des juments, la maladie des pommes de terre, et surtout la maladie des vignes, etc. Plaisance, l'Anteur; Auch, Brun, 1855, in-8 de 27 feuil. 1/2, avec un portrait et 2 planches (10 fr.). Ce volume a été publié en 57 ligraisons. XI. Le Chant napoléonien, ou le Président de la République française, cantate sur l'air rhodien, en musique, air et paroles de l'auteur, autographié par Joubert. Tarbes, 1852. J.-B. Rhodes a laissé en manuscrit : 1º Rhodes sur le Pic du Midi, ou Voyage dans les hautes montagnes des Pyrénées, 1 vol.; ouvrage que l'on dit très-curieux; 2º La Généosarchie, ou nouveau Système de Gouvernement; 2º La Lucomotologie, l'Histoire de voyager et de transporter les objets terrestres, depuis l'origine du Monde, et terminé par le Rhoda, nouveau sys-tème locomoteur qui, chargé de forts poids, peut parcourir sans danger d'une à cent lieues par

RHODES (Cléobule de), professeur de philosophie. Lettres patitiques dédiées aux jennes gens. Avignon, de l'impr. d'Offray, 1848, in-8 de

64 pag. Neuf lettres.
RHODES (Antoine-Louis-Jules). Priviléges et hypothèques. Acte public pour la licence. Faculté de droit de Toulouse. Toulouse, impr. de Troyes, 1858, in-4 de 56 pages.
RHOSE (P.-M.). Un trait du tzar

RHOSE (P.-M.). Un trait du tzar Ivan III, anecdote historique, etc. Moscon, 1818, in-4.

RIAMBOURG (Jean-Baptiste-Claude), philosophe religieux, né à Dijon, le 24 janvier 4776, fut éleve de l'École polytechnique de 1793 à la fin de 1798; il en sortit pour suivre les cours de droit, et après avoir rempli plusieurs fonctions magistrales, il fut nommé, sous le règne de Charles X, président de la Cour royale de Dijon; il était membre honoraire de l'Académie de cette ville, élu le 24 janvier 1816. M. de Riambourg est mort dans sa ville natale, le 16 avril 1836. On a du président de Riambourg une série d'articles contre la philosophie de l'abbè de Lamennais, et les

principaux ouvrages de MM. Cousin, Jouffroy, Damiron, insérés dans divers recueils, tels que « le Correspondant, les Annales de la philosophie chrétienne, la Dominicale, etc. » Nous connaissons de lui les ouvrages et opuscules dont voici les titres : 1. Les Principes de la révolution française définis et discutés. Paris, Le Normant, Foucault, Delaunay, 1820, in-8 de 124 pag. (Anon.) Cet ouvrage n'a pas eté réimprime dans les œuvres de l'auteur. II. Rapport lu dans la séance du 23 juillet 1823 (à l'Académie de Dijon), sur la réfutation qu'a faite M. Suremain de Missery du système de M. de Lamennais. (Extrait des « Mémoires de l'Académie de Dijon »). Dijon, de l'impr. de Frantin, 1824, in-8 de 36 pag. III. Du Beau et du Goût, lu à l'Académie de Dijon, dans la séance du 20 août 1825, et impr. dans les Mémoires de cette compagnie. IV. Fragment d'un ouvrage inedit. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des mystères dans la religion. Ludans la séance publique du 17 déc. 1827. Ibid. V. Le Problème insoluble. (Morceau de philosophie religieuse). Lu à la séance publique du 23 août 1829. Ibid. VI. L'Ecole d'Athènes, ou Tableaux des variations et contradictions de la philosophie ancienne. Ouvrage couronné par la Société catholique des bons livres ... Paris, Bricon, 1830, in-8 de 284 p. (5 fr.) VII. Du Rationalisme et de la Tradition, ou Coup-d'OEil sur l'état actuel de l'opinion philosophique et de l'opinion religieuse en France. Paris, le même, 1834, in-8 de 252 pag. (3 fr.). L'auteur avait laissé beaucoup de notes et additions pour une seconde édition qu'il préparait et que M.Th. Foisset a utilisées pour la réimpression qui fait partie du recueil suivant, en y ajoutant quelques ob-servations de lui. VIII. OEuvres philosophiques, publiées par MM. Th. Foisset, juge à Beaune, et l'abbé S. Foisset, ancien supérieur de séminaire. Paris, Débecourt (aujourd'hui Mulot), 1837, 3 vol. in-8, ensemble de 91 feuil. (15 fr., et aujourd'hui 10 fr.). C'est la réunion de tout ce qui avait été impri-

mé jusqu'alors du président de Riambourg et des manuscrits qu'il avait laisses à M. Th. Foisset. On trouve dans ces trois volumes : Tome ver. Vie de M. Riambourg : -Introduct. génér. à ses Œuvres ; Brole d'Athènes. - Brole de Paris : Avant-propos. Eclectisme: - Ecole écossaise. Tome 11. Ecole de Paris: Ecole progressive, ou Saint-Simonisme. Mélanges de philosophie chrétienne. Avant-propos : 1° Problème insoluble; 2º Faut-il s'étonner qu'il y ait des mystères? 3° De la Certitude, à propos du système de M. de La Mennais; 4° Esquisse du cours de philosophie chrétienne ; 5° Du livre d'instruction morale et religieuse de M. Cousin ; 6º Un chapitre de l'Apocalypse commenté par M. Cousin; D'une théorie nouvelle sur l'Histoire. Fragments. 1º Plan d'un cours d'histoire pour un petit séminaire; 2º Du Beau et du Goût. Tome III. Rationalisme et Tradition, en trois parties, suivi d'un Appendice, traitant des traditions chinoises rapprochées des traditions bibliques, des traditions scandinaves rapprochées des traditions bibliques, et d'une direc-tion à donner à la polémique chrétienne. L'ouvrage est terminé par une table analytique des matières. Œuvres très-complètes de Riambourg. Nouv. édit., augmentée d'un ouvrage sur les mystères, très-important, mais inédit, du célèbre président; revue, annotée et corrigée par M. Th. Foisset, publiée par M. l'abbé Migne. Au Petit-Montrouge, 1850, très-gr. in-8 de 43 feuilles 3/4 (7 fr.). — Biographie de Riambourg. — M. J.-T. Foisset. Notice lue à l'Académie de Dijon, et imprimée dans la partie littéraire de l'année 1835 des travaux de cette compagnie. RIANCEY (Henri-Léon CAMUSAT DE), publiciste distingué, l'un des écrivains actuels, aussi bien que son frère (voy. l'article suivant), les plus chaleureux défenseurs des gouvernements théocratique et de droit divin, des gentilshommes complétement moyen - âge, sauf par leurs formes et leur extérieur, qui appartiennent à l'élégance du dix-neuvième siècle, MM, de Rian-

cey sont d'une famille d'ancienne noblesse de Champagne, distinguée dans les armes, l'Église et les lettres, et dans laquelle on doit citer : 1º Nicolas Camusat, chanoine de Troyes, où il était né en 1575, prêtre très-charitable qui, ayant dirigé toutes ses lectures et ses recherches du côté de l'Histoire, et fouillé un grand nombre de bibliothèques, a l'aissé plusieurs ouvrages savants, dont la plupart sont en latin; mort dans sa ville natale, le 20 janvier 1655 (1); 2º le comte de Villepatour, cordon rouge, un des meilleurs géné-raux d'artillerie de Louis XV et Louis XVI; 30 J.-B. Camusat de Riancey, chevalier de Saint-Louis. des derniers créés Louis XVI, mort capitaine d'ar-tillerie, à l'armée de Condé, en 1798. Ce dernier était le grand-père des deux MM. de Riancey (2). M. Henri-Léon de Riancey, celui qui est le sujet de cet article, est né à Paris, le 24 octobre 1816 : il fit ses études au collège royal de Henri IV avec distinction, et remporta le premier prix de discours français en rhétorique. Son discours a été imprimé dans l'un des volumes des « Annales des concours généraux ». Après avoir fini ses études de collège, M. Henri de Riancey suivit les cours de la Faculté de droit de Paris, fut reçu licencié le 24 juillet 1840, et avocat l'année suivante. Il partagea des lors son temps entre le barreau et la littérature religieuse, écrivit non - seulement dans plusieurs journaux, que nous rappellerons tout à l'heure. mais encore publia seul, ou en société avec son frère Charles, deux ouvrages importants entre autres: L'Histoire du Monde (1838-41), et l'Histoire critique et législative de l'Instruction publique, etc. (1844), qui lui appartient en entier. Comme avocat, M. Henri de Rian-

<sup>(1)</sup> Nic. Comusat a un article dans la Biographio universelle de Michaud.
(2) Le père de ces deux Messieurs, M. Adrien Camusat de Riancey, mort au château de Bourville, près de Fontaine-le-Dun, en juin 1833, a êté depuis l'Empire jusque sous la deuxeme république chef de section au ministere des finances (nouvement des fonds) : il avait été mis à la retraite en 1851.

cey a plusieurs fois prêté l'appui de son talent à la défense d'ecclésiastiques qui ont attaque l'Université. En 1844, il plaida pour M. l'abbé Combalot devant la Cour d'assises de la Seine, et pour le journal «l'Univers » et M. Louis Veuillot devant la même Cour, à l'occasion des poursuites dirigées contre l'article de M. l'abbé Combalot intitulé: « Mémoire adressé aux évêques de France et aux pères de famille sur la guerre faite à l'Eglise et à la Société par le monopole universitaire. (Paris, impr. de Sirou, 1844, in-8 de 68 p.) C'est un des écrits violents lancés par le clergé contre l'Université, à laquelle on voulait et on veut encore arracher l'enseignement de la jeunesse. L'abbé Combalot s'est montré dans cette affaire le digne émule de MM. Védrine et Desgarets. Les poursuites furent renouvelées à propos de la préface ajoutée à la publication des débats par M. Veuillot, préface publiée par le journal « l'Univers ». Ni les sympathies de M. Henry de Riancey pour l'inculpé, ni son talent, ne purent sauver l'abbe Combalot d'une condamnation à un mois de prison. Le precès n'en fut pas moins imprimé. (Paris, Waille, avril 1815, in-8), et vendu, dit-on, à plusieurs mil-liers d'exemplaires! L'année suivante, M. Henri de Riancey cut à défendre une autre cause semblable devant la Cour d'assises du Calvados, audience du 15 février 1845. L'abbé Souchet, chanoine de Saint-Brieuc, avait aussi publié une diatribe contre l'Université, intitulée : « Avertissement aux catholiques sur les dangers qui menacent leurs enfants . Les efforts de M. H. de Riancey pour faire acquitter le chanoine furent vains, et la Cour le condamna à quinze jours de prison et 100 fr. d'a-mende. Ce procès a été publié par le comité de la liberté religieuse (Paris , 1845 , in-18). La même année, M. H. de Riancey reparut au barreau pour défendre · l'Univers » contre une poursuite qui était dirigée par M. Busch, de Strasbourg. Dans un opuscule sous le titre de : « Découvertes d'un bibliophile, ou Lettres (adressées à M. l'abbé \*\*\*) sur différents points de morale enseignés dans quelques séminaires de France . (Strasbourg, 1843, in-8, deux éditions), M. Busch dénonçait un « Compendium theologiæ moralis... », imprimé à Fri-bourg en 1834, 2 vol. in-8, comme un de ces livres que nos anciens parlements faisaient brûler par la main du bourreau, et qui, néanmoins, était adopté dans le séminaire de Strasbourg. M. Veuillot ne fut point de l'avis de M. Busch; une polémique très-violente s'éleva, et M. Busch eut le tort de n'être pas plus modéré que M. Veuillot ; en sorte que, quand l'affaire fut plaidee, les 22, 23 mai, et 5 juin 1845, M. H. de Riancey obtint par sa plaidoirie l'acquittement du journal, qui fut prononcé le 10 ou 11 juin, et M. Busch fut condamné aux dépens (1). · Compendium » continua d'être étudié dans nos séminaires. procès a été publié par « l'Univers ». Nons ne savons pas si M. II. de Riancey a abandonné le barreau, mais nous ne retrouvons plus de plaidoiries de lui depuis cette époque. En 1846, lors de l'organisation du comité électoral de la liberté religieuse, dont M. le comte Ch. de Montalembert fut le président et M. H. de Vatimesnil le vice-président, M. H. de Riancey en fut nommé le secrétaire. Nonseulement il publia plusieurs ouvrages sous les auspices de ce comité, mais encore, comme son secrétaire, il fut l'un des rédacteurs des circulaires, au nombre de plus de 23, que le comité adressait à ses correspondants et souscripteurs (1846-49, in-4). M. H. de Riancey fut élu, en 1849, représentant à l'Assemblée législative pour le département de la Sarthe, nommé bien entendu par le parti monar-chique. M. H. de Riancey déploya un grand zèle pendant sa législature, fut choisi plusieurs fois pour rapporteur par des commissions

<sup>(</sup>t) M. Busch ayant public sa brochure sous la qualification d'un Bibliophile, nous avans d'û le citer deux nos « Supercheries littéraires », et sous le n° 644, nous avons fait connaître les phases de cette polèmique.

et prononca quelques discours, et voici à peu près la liste de ses travaux à cette époque : Rapport au nom de la commission d'assistance publique sur le projet de loi relatif à l'assainissement des logements insalubres. Publié dans « le Moniteur », dans les comptesrendus de l'Assemblée et dans les publications officielles, gr. in-8. -Rapport sur une proposition tendant à supprimer le traitement des chanoines. Ibid. - Rapport sur la loi de la garde nationale. Ibid. — Rapport de la commission d'enquête sur la liberté de la boucherie. Tout le tome 11, in-4, de cette enquête, comprenant les dépositions des agriculteurs et éleveurs des départements de l'Eure, de la Manche, du Calvados, d'Illeet - Vilaine, de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire, a été recueilli et rédigé par M. II. de Riancey. Voici maintenant l'indication des discours prononcés par le représentant de la Sarthe : Sur la loi d'enseignement du 15 mars 1850; — Sur les logements insalubres; — Sur la loi d'appren-tissage; — Sur la garde natio-nale, etc. Tous ces discours ont été imprimés dans le « Moniteur universel » et tirés à part. (Paris, de l'impr. de Panckoucke, in-8.) A l'avenement de Napoléon III M. de Riancey est resté ce qu'il avait été avant et pendant, un journaliste très-distingué dans son parti. Jusqu'à présent nous n'avons parlé que de l'homme public, il nous reste à parler de l'écri-vain. M. H. de Riancey a écrit dans plusieurs journaux et re-cueils organes de la théocratie et de la légitimité, tels que ceux-ci : « l'Encyclopédie du xix sie cle », à laquelle il a fourni quelques notices; « l'Université catholique », dans laquelle il a inséré plusieurs articles et plusieurs leçons d'un cours sur l'Idée de Dieu dans l'Antiquité; « l'Union catholique », dont il a été le rédacteur en chef pendant sa durée (1841 à 1845); « l'Univers », à la rédaction duquel il a participé de 1843 à 1848 : « le Correspondant »: l'Election populaire. Paris, Adr. Leclère, 3 au 20 avril 1848, in-fol. Feuille

dont presque toute la rédaction est due à M. H. de Riancey avec son frère Charles. Cette feuille, dont il n'a paru que cinq numéros, fut tirée à 50,000 exemplaires, et distribuée dans les provinces ; « l'Ami de la Religion », à la redaction duquel M. H. de Riancey a participé denuis le 16 octobre 1848 jusqu'au 1er mars 1858; enfin « l'Union », dont il est un des principaux rédacteurs depuis 1852 jusqu'à ce jour. A toules ces collaborations que nous venons de citer, il faut ajouter les ouvrages et opuscules suivants, qui sont en dehors de la polémique quotidienne. Nous connaissons de M. H. de Riancey: 1. Première Apologie de saint Justin, trad. du grec. Il. Lettre encyclique aux évêques d'Enypte et de Syrie, trad. du grec. III. Discours contre les Ariens de saint Athanase, trad. du grec. Ces trois traductions sont imprimées dans les tomes 1 et 111 des « Chefs-d'Œuvre des Pères de l'Eglise » (1838 et ann. suiv.), qui font partie de la « Bibliothèque ecclésiastique ». IV. Avec M. Ch. de Riancey : Histoire du Monde depuis la création jusqu'à nos jours. Paris, rue de Vaugi-rard, 60, 1838-41, 4 vol. in-8 (20 fr.), faisant partie d'une «Bibliothèque ecciésiastique ». Voy. un compterendu de cet ouvrage, par M. F. Chassériau, dans « le Moniteur universel », nº du 5 mai 1839. V. Avec le même : Histoire résumée du moyen-âge, ouvrage admis pour l'enseignement de l'Histoire dans le petit séminaire de Paris. Paris, Poussielgue-Rusand, 1841, in-18 (1 fr. 50). Deuxième édition (avec une dédicace à Mer Dupanloup, archevêque d'Orléans, et une lettre de ce prélat). Paris, veuve Poussielgue-Rusand, 1859, in-18 de xij et 515 p. (1 fr. 50). Ouvrage contrefait en Belgique en 1844, in-18 de 211 pag. VI. Mémoires pour servir à l'histoire d'une forêt (celle de Frétoy). Imprimés dans « le Correspondant », tomes i, iv et vi. VII. Lettre à M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, ctc., sur l'éloge d'Etienne Pasquier. Paris, rue du Vieux-Colombier, décemb. 1843, in-8 de 24 pag. (50 c.). Réimpr. dans le même

mois. VIII. Histoire critique et législative de l'Instruction publique et de la liberté de l'enseignement en France, Paris, Sagnier et Bray, 1844, 2 vol. in-8 (10 fr.). IX. Du Compagnonnage passé, présent et à venir. Impr. dans « le Correspondant ., t. XII, p. 45 et 202. X. La Loi et les Jésuites. Paris, Poussielgue-Rusand, 1845, in-8 de 64 pag. (1 fr.). Réimpr. dans la même année, 3º édit. Paris, veuve Poussielgue-Rusand, 1839, in-18 jésus de 484 p. (1 fr. 25 c.). XI. Les Religieuses hasiliennes de Pologne et la Diplomatie russe. Paris, Lecoffre, 1846, gr. in-18 de 112 pag. (80 c.). Ex-trait du t. xiv (10 mai 1846) du « Correspondant », avec addition. Toute la chrétienté, tous les peuples civitisés, ont été saisis d'horreur à la nouvelle des persécutions et des tortures souffertes par les religieuses Basiliennes de Minsk. La diplomatie russe, forcée de s'expliquer sur des atrocités qu'elle ne pouvait ni justi-fler ni pallier, a répondu et fait répondre par des dénégations. M. de Riancey, appuyé sur des pièces authentiques, y trouve les arguments les plus décisifs en faveur de l'anthenticité du récit qu'on a voulu contester. Le récit de la sœur Makréna termine le volume (1). XII. Compte-rendu des élections de 1846, avec des pièces justificatives, contenant les professions de foi, declarations on engagements des candidats et des députés en faveur de la liberté religieuse. Paris, Lecoffre, 1846, gr. in-18 de 11 feuill, (1 fr. 50). XIII. Les Méditations de la vie du Christ, par saint Bona-venture de l'ordre des frères-mineurs, etc. Traduites en français avec le texte en notes. Paris, PoussielguelRusand, 1846, 2 vol. in-12 (6 fr.). Deuxième édition, sans le texte. Ibid. Troisième édition,

sans le texte. Paris, veuve Rusand, 1859, in-12 (3 fr.). Contrefait en Belgique en 1846. XIV. La Liberté de l'enseignement primaire devant la Cour de cassation. Publié par le Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse. Paris, Lecoffre, 1847, gr. in-18 de 96 pages (60 c.). XV. Monseigneur Affre, archevêque de Paris. Esquisse biographique. Paris, Plon, 1848, in-18 avec un portr. et deux lithograph. (1 fr.). XVI. Sur la liberte religieuse. Lettre à M. le docteur Buss, ancien représentant au parlement de Francfort, imprimé dans le « Correspondant » (1846). XVII. Compte-rendu de la réception de M. John O'Connell à Paris (10 fev. 1848). Ibid. XVIII. Discours prononcé à l'institution de Notre-Dame-de-Sainte-Croix dans la séance académique du 15 avril 1849. Le Mans, impr. de Gallienne, 1849, in-8 de 8 pag. XIX. Notice sur l'église paroissiale de Saint-Germainl'Auxerrois. Paris, de l'impr. de Bailly, 1852, in-8 de 46 pag. Précédemment, M. H. de Riancey avait déjà écrit une Notice sur l'église Saint-Séverin, qui a été imprimée en 1842 dans « les Églises de Paris sous les auspices du clergé de la capitale » (un vol. in-8 orné de gravures). XX. Les Deux Psautiers de la bienheureuse vierge Marie, par saint Bonaventure. Traduction nouvelle. Paris, veuve Poussielgue-Rusand, etc., 1852, in-32 (80 c.). XXI. Le Grand saint Bernard. (Extrait de . l'Ami de la religion ».) Paris, de l'impr. de Bailly, 1832, in-8 de 40 pages. XXII. Fête du Couronnement de l'image de la Très-Sainte - Vierge dans l'église de Notre-Dame-des-Victoires, le 9 juillet 1853. Paris, Sagnier et Bray, 1834, in-8 de 48 pag., avec une vignette. (75 c.). XXIII. Des Joies et des espérances présentes de l'Eglise. (Extrait de la . Chronique de l'Onest. du 16 décembre 1855.) Le Mans, de l'impr. de Gallienne, 1856, in-18 de 36 p. XXIV. L'hospice de Saint-Michel - à - Ripa - Grande, à Rome. (Extrait de « l'Ami de la religion »). Paris, de l'impr. de Soye, 1836, in-8 de 24 pag. XXV. Le général comte de Coutard. Étude historique

<sup>(</sup>t) Ce récit a paru à part, chez le même libraire, sous ce titre: Récit de Makrena Mieczapianecka, subbe-se des Basileinnes de Misis, ou lits orce "bus persecution de sept ans, souffers sous sa dictee par le R. P. Maxem lien Ryllo, recteur de la Propagande, à Rome, l'abbé Alexande Ielowicki, rec ur de l'egiis S-ini-Claude, à Rome, l'abbé Alova Leitner, élève en theologie de la Propagande, à Rome; commerne le 6 novembre et termine le 6 dereubre 1845, dans le cuvernt de la Trinité, à Rome. Er gr. in-th.

sur la République, l'Empire et la Restauration. Paris, Dentu, 1857, in-8 de 29 feuilles 1/2 avec un portrait (6 fr.). Ce volume est terminé par trois notices biographiques : 1º sur Pierre-René Huard, chanoine honoraire de Saint - Denis, curé de Notre-Dame-de-la-Couture, au Mans; 2º Pierre-André-Armand, vicomte de Coutard, lieutenant-colonel d'état-major, neveu du général ; 30 le général Lefebvre-des-Vaux, ami du général Coutard, et beau-père de l'auteur. XXVI. La Liberté religiouse en Suède, Impr. dans « le Correspondant » en 1858. Nous connaissons encore de M. H. de Riancey un article sur les « Mémoires de la baronne d'Oberkirch », impr. dans la « Revue contemporaine ». - M. H. de Riancey est, en outre, l'édi-teur du « Recueil des actes de N. T. S. P. le pape Pie IX (texte et traduction), contenant les actes de Pie IX depuis le commencement de son pontificat jusqu'au 17 avril 1830. Publié par le Comité pour la défense de la liberté religieuse. Paris, Lecoffre, 1848-50, 3 vol. in-12; et du « Recueil des actes épiscopaux relatifs au projet de loi sur l'instruction secondaire », publié par le même comité. Paris, 1845, 4 vol. in-18.

RIANCEY (Charles - Louis CAMUSAT DE), frère du précédent, écrivain légitimiste et religieux; né à Paris, le 19 octobre 1819, fut, ainsi que son frère, membre du Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse, et publia plusieurs ouvrages en faveur de cette cause. M. Ch. de Riancey a été avant 1848, l'un des principaux rédacteurs de « l'Union catholique » (de 1841 à 1843), de « l'Univers » (de 1843 à 1848) : il a écrit aussi dans quelques autres journaux religieux, entre autres « le Correspondant », « l'Université catholique » où, dans ce dernier recueil, il a fait inserer parmi d'autres articles plusieurs leçons d'un cours d'Histoire législative de l'Église. M. Ch. de Riancey a été, de 1845 à 1848, gérant et l'un des propriétaires de « l'Ami de la Re-ligion », journal dans lequel il a beaucoup écrit. En 1848, il fit,

avec M. H. de Riancey, son frère, presque toute la rédaction d'une feuille électorale intitulée « l'Élection populaire » Paris, Adrien Le-clère), du 3 au 20 avril, en tout cinq numéros qui furent tirés à 50,000 exempl. et distribués dans les provinces. De tout ce qu'a écrit M. Ch. de Riancey et qui se trouve en grande partie disséminé dans les journaux et recueils que nous venons de rappeler, nous ne citerons particulièrement que les ouvrages et écrits suivants : I. Avec M. H. de Riancey : Histoire du Monde, depuis la création jusqu'à nos jours. Paris, rue de Vaugirard, nº 60, 1838-41, 4 vol. in-8 20 fr.), faisant partie d'une « Bibliothèque ecclésiastique » (Voy. l'article précèdent). Il. Avec le même : Histoire résumée du moyenâge, ouvrage admis pour l'enseignement de l'Histoire dans le petit séminaire de Paris. Paris, Poussielgue-Rusand, 1841, in-18 (1 fr. 50 c.). Deuxième édition (avec une dédicace à Mer Dupanloup, évêque d'Orléans, et une lettre de ce prélat). Paris, Poussielgue-Rusand, 1859, in-18 de xij et 315 pages (1 fr. 50). Ouvrage contrefait à Bruxelles, en 1844, in-18 de 211 pages). III. Du Jésuitisme, ou du Mouvement religieux à notre époque. Paris, rue de Grenelle St-Germain, nº 39, 1843, in-18, de 72 p. IV. Action électorale. Du Droit électoral, de ses conditions, de ses garanties. Paris, Lecoffre, 1845, gr. in-18 de 4 f. 1/3 (60 c.). Publié par le comité pour la défense de la liberté religieuse. V. Persécution des religieuses de saint Joseph d'Avignon. Impr. dans « le Correspondant », t. xIII. VI. De la Situa-tion religieuse de l'Algérie, par Ch. de Riancey. Mémoire de Monseign. l'évêque démissionnaire d'Alger. Publié par le Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse. Paris, Lecoffre, 1846, gr. in-18 de 40 pag. (25 c.). Extrait du « Cor-respondant ». VII. Le Congrès libéral de la Belgique. Impr. dans « le Correspondant », t. XV. VIII. Du renouvellement des pétitions en faveur de la liberté d'enseignement, de leur nécessité et de leur efficacité. Publié par le Comité électo-

ral pour la défense de la liberté religieuse. Paris, Lecoffre, 1847, gr. in-18 de 48 p. (50 c.). IX. Notice sur Henry Affre de St-Rome, suivi de sa Correspondance pendant son pèlerinage en terre sainte et son voyage en Orient. Saint-Cloud, de l'imp. de Mme ve Belin, 1858, in-8 de 113 p., avec un portrait. Notice qui n'a pas été mise dans le comm. -M. Ch. deRiancey est, en outre, l'aut. de plusieurs comptes-rendus d'ouvrages, imprimés dans « le Correspondant » tels que de « l'Hist. du royaume des Pays-Bas », de M. le baron de Gerlache; de « Quinze ans (1830-45) ., de M. P. de Decker, etc. RIAND (David), de Salins (Jura). Du Caractère messianique de Jésus-Christ d'après Jean-Baptiste. Thèse soutenue à la Faculté de théologie de Montauban. Toulouse, impr. de Chauvin, 1858, in-8 de 64 pag.

RIANS (le révér. P. Pierre de). reli-gieux minime. La Rhétorique de l'Eglise, mise en abrégé. Avignon, Girard, 1743, in-12. Il. Des saintes croix du monde, et du bon usage qu'elles en doivent faire. Avignon, Seguin alné, 1854, in-12 de 8 f. 1/2. RIAUX (Francis-Marie), litt. et prof. de philosophie, né le 2 décembre 1810, à Rennes (Ille-et-Vilaine), fit ses classes au collège de cette ville, entra à l'Ecole normale en 1830, fut recu agrégé de philosophie en 1834 et docteur ès-lettres en 1810. Professeur de philosophie aux colléges de Bourges (1834), et de Rennes (1837), puis à la Faculté de la dernière ville, il vint à Paris professer le même cours aux lycées Charlemagne (1846) et Bonaparte (1856-58). M. Riaux a fourni un certain nombre d'articles: au « Dictionnaire des sciences philosophiques » notamment ceuxci: Eléates, encyclopédistes, empirismes, expérience, Helvétius, Levesque de Pouilly, Massias, Montes-quieu, Parménide, Raynal, Turgot; au « Plutarque français », publié par Mennechet, où il a fourni une notice Turgot, différente de celle qui est insérée dans le dictiounaire que nous venons de citer; au « Siècle», de 1849 à 1851, où il a examiné la discussion sur la loi de l'Instruction publique à l'Assemblée législative, et fait les

comptes rendus de l'Académie française, de l'Académie des sciences morales et politiques, et une appréciation de l'Histoire de la Révolution de février », de M. de Lamartine, en trois articles; au « Constitutionnel », de 1853 à 1857, pour lequel il a écrit des comptes-rendus des séances académigues, des réceptions à l'Institut, une douzaine d'examens de livres nouveaux en philosophie, et un feuilleton, intitulé: Bains de mer de Trouville, impr. dans le n° du 26 septembre 1835. M. Riaux écrit aujourd'hui dans le journal « la France coloniale et maritime », publié par la maison Hachette. Indépendamment de ses diverses collaborations, M. Riaux est aussi auteur de plusieurs ouvrages de philosophie et de littérature, et éditeur de quelques autres, et nous allons citer plus particuliè-rement les suivants : I. Discours sur « l'idée de la philosophie et de con histoire », prononcé à l'ouverture du cours de la Faculté de Rennes. Rennes, imp. de Marteville, 1839 in-8 de 24 p. Ce'discours n'a point été annoncé dans la « Bibliographie de la France; le Journal des savants », annnée 1839, p.61, donne une note sur lui. Il. De vero Ontologiae fundamento, Parisiis, Joubert, 1840, in-8. Thèse. III. Essai sur Parménide d'Elée, suivi du texte et de la traduction des fragments. (De l'imprimerie de Marteville, à Rennes). Paris, Joubert, 1840, in-8 de 17 f. (3 fr. 50 c.). L'Essai forme la plus grande partie du volume. Le texte grec est en regard de la traduction française de Parménide. Thèse, dédiée à M. Dubois (de la Loire - Inférieure), etc. IV. Discours sur la philosophie du XVIIIº stècle, 1844, in-8. V. Notice sur Montesquieu. (Extr. du Dictionnaire des sciences philosophiques). Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1849, in-8 de 20 pages. VI *Théo-dore Jouffrey*. (Notice philosophique et littéraire.) Impr. dans « le Moniteur universel », n° du 17 juillet 1853. M. Riaux a publié, en outre, comme éditeur : 1º Les Niebelungen, ou les Bourguignons chez Attila, roi des Huns. Poème traduit de l'ancien idiôme teuton,

par Mme Ch. Moreau de La Meltière, institutrice en Russie. (Avec une introduction et des notes de l'éditeur). Paris, Charpentier, 1837, 2 vol. in-8; 20 les Œuvres de Bacon, traduction revue, corrigée et pré-cédée d'une Introduction. Paris, le même, 1842, 2 vol. in-12 auglais; 3º les Mémoires de Mme de Motteville sur Anne d'Autriche et sa-Cour. Nouv. édition, d'après le manuscrit de Conrart, avec une annotation faite principalement d'extraits de Monglat, Omer Talon, Gourville, M. de Montpensier, etc.; des éclaircissements et un index, par l'éditeur, et une Notice sur Mue de Motteville, par M. Sainte. Beuve. Paris, le même, 1855, 4 vol. in-12 angl. Ces édit, sont estimées.

RIAZ (Charles). Discours pronoucé au Conseil national suisse le 18 juillet 1853. Berne, 1853, in-12.

RIBADEAU DU MAINE (Mme). Fra Stephen, ou une Vocation, Paris, Lehuby, 1846, in-12 (1 fr. 50 c.)

RIBADENEIRA (le R. P. Pedro de), jesuite espagnol, biographe, l'un des compagnons de saint Ignace; néà Tolède, en 1527, mort en 1611. - Éditions et Versions françaises des ouvrages de ce jésuite. - 1. Vie du P. Jacques Laines, jésuite, trad. par d'Esno. 1597, in-8, et Avignon, 1599, in-8. II. Vie de François Doria, général des jésuites. 1603, in-8. III. Les nouvelles Fleurs de la Vie des saints, Paris, 1686, 2 vol. in-fol., et Rouen, 1692, 2 vol. in-fol. — Les mêmes, sous ce titre : « Collection des Vies des saints et saintes de toute l'année. T. 1er (et unique). Vie de N.-S. J.-C. Paris, de l'impr. de Poussielgue-Rusand, 1829, in-19 et in-18. Les mêmes, sous ce titre : « Les Vies des saints, ou Fêtes de toute l'année; » par le R. P. Ribadeneira. Traduction française, revue et augmentée des lêtes nouvelles, des vies des saints et bienheureux nouveaux, par M. l'abbé E. Daras, Paris, L. Vivès, 1855-58, 12 vol. in-8 (60 fr ). IV. Vie de la très-sainte Vierge. Paris, rue des Postes, 1829, in-18 (30 c.). V. Vie de saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus. Trad. du latin, par Mile Evelina de Tressan : précédée d'une Introduction par

M. de B\*\*\*. Paris, Toulouse, 1844, in-12 de 7 feuilles 2/3 (2 fr.). VI. Soliloquios y Manual del glorioso doctor de la Iglesia san Agustin; trad. del latin por el R. padre de Ribadeneira. Nueva edicion. Paris, de la impi. de Pillet alné, 1846, in-18. VII. Medicaciones del mismo. Nueva edicion. Paris, de la impr. de Pillet alné, 1846, in-18. VIII. Manuel des ames affligées, ou Traite des tribulations; trad. du latin par l'abbé B\*\*\*. Nancy, Wagner, 1853, in-18 de 5 feuill. (1 fr. 50 c.).

RIBADIEU (Henry). Les Négociateurs de Bordeaux. Bordeaux, de l'impr. de Ragot, 1856, in-12 de feuil. Episodes et récits du temps de la grande Fronde. Première partie : Bordeaux et Londres; Deuxième partie : Aventures du père Berthod. II. Esope peintre. (De l'impr. de Dupuy et Cie, a Bordeaux). Paris, Dentu, 1838, in-16 de 124 pag. (1 fr.). III. Un voyage au bassin d'Arcachon. (De l'impr. de Poinsot, a Bordeaux). Paris, Tardicu, 1858,

in-16 de 103 pag. (1 fr.).

RIBARD (Louis-Clément), du Vigan (Gard). Thèse historique sur la revocation de l'édit de Nantes. Montauban, de l'impr. de Forestié, 1847, in-8 de 44 pag.

RIBARD, pasteur de l'Église réformée de Saint Sauvant (Vienne), A Monsieur le ministre des cultes. Ma justification, ou Mémoire contre l'arrêté du général Cavaignac, du 1er septembre 1848, prononçant la révo-cation de M. Ribard. Poitiers, de l'impr. d'Oudin, 1849, in-8 de 32 p. RIBARD (Louis). Essai historique et

critique sur l'irvingisme. Thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg pour obtenir le grade de bachelier en théologie, Strasbourg, de l'impr. de Silbermann, 1856, in-8 de 36 p.

RIBAULD DE LA CHAPELLE (Jacques), d'abord connu sous le nom de Rebauld de Rochefort, avocat et archéologue, né en 1785, à Gannat (Allier) fut un des membres les plus laborieux de la Société littéraire et scientifique de Clermont-Ferrand, qui existe encore aujourd'hui sous le titre d'Academie des sciences, belles-lettres et arts. Ribauld de la Chapelle est mort

dans sa ville natale en 1781. On a de lui : I. Dissertation sur l'époque de l'établissement de la religion chrétienne dans le Soissonnais, en latin. 1737, in-12. Peut-être la traduction de l'ouvrage publié en français par l'abbé Lebeuf, sous le même titre. II. La quatrième églogue de Virgile. traduite en français, avec des notes critiques; par M. R. D. R. Clermont-Ferrand, 1739, in-12. III. Dissertation sur le règne de Clovis. 1741, in-8. IV. Dissertation sur l'exil d'Ovide. Moulins, 1742, in-8. V. Dissertation sur la Félicité, ou la Philosophie des hounêtes gens. 1744, in-8. VI. Explication de la quatrième églogue de Virgile. Paris, Chaubert, 1745, in-12. VII. Disser-tation sur l'origine des Francs, sur leur établissement dans la Gaule. sur la tombe de Chilpéric Ier, sur la milice des anciens Francs, sur les dons gratuits de l'ancienne noblesse, sur une lettre de saint Rémi à Clovis, et réfutation du système de M. Ecard, sur l'autorité des premiers rois. Paris, Chaubert, 1748, in-8. A.-A. Barbier dit que cette dissertation renferme aussi une histoire abrégée des rois de France, en vers. Ces sept dissertations ont paru sans nom d'auteur. VIII. Dissertation sur des armes anciennes et des trophées de cuivre trouvés à Jensac en Bourbonnais sur les confins de l'Au-vergne. Lue, en 1759, à l'Assemblée publique de la Société litté-raire de Clermont, et conservée dans ses registres. Un extrait de cette dissertation a été imprimé dans le Mercure de 1760. IX. Histoire de Vercingétorix, publiée par J.-B. Peigue, avec une Notice sur l'auteur et sur ses écrits. Gannat, F. Baurroux, 1834, in-8 de 28 pag. C'est, vraisemblablement, la publication d'un mémoire manuscrit que l'auteur avait intitulé : « Mémoire historique et politique sur le caractère et les actions de Vercingétorix. » La notice de M. Peigue est très-intéressante. Ribault de la Chapelle a laissé en manuscrit les opuscules suivantes : Mémoire sur le port Itius de César; Dissertation sur l'époque de l'établissement du Christianisme en Auvergne; - Lettre écrite par

M. R. D. G. (Ribauld de Gannat), en Bourbonnais, au sujet du jour la première croisade, prononcée dans la salle d'assemblée de la Société littéraire de Clermont-Ferrand, le 25 du mois d'août 1753, en présence de MM. du Parlement; — Dissertation sur l'origine du culte de Mercure dans les Gaules; — Dissertation sur l'origine et les progrès de la nation française. / G.-N.-A. Ripoud.

† RIBAULT DE LAUGARDIERE (Jules-Vincent-Hippolyte), magistrat, né à Louvigny-Bavay (Nord), le 18 octobre 1823, nommé substitut à Coulommiers (26 août 1848), en-suite à Lons-le-Saulnier (le 12 juin 1851), procureur de la République (31 mai 1852), enfin avocat-général près la Cour impériale de Bastia (le 13 novembre 1859). On a de ce magistrat : I. Guide de l'officier de l'état civil. Lure, de l'impr. de Bettend, 1854, in-8 de 9 feuilles. Publié sous les noms de Jules de Laugardière. L'auteur alors procureur impérial à Lure. La « Gazette des Tribunaux » a rendu un compte favorable de cet ouvrage, aujourd'hui épuisé, dont l'auteur prépare une nouvelle édition augmentée. II. Du Travail. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1860, de la Cour impériale de Bastia. Bastia, de l'impr. de Fabiani. 1860, in-8 de 34 pag.

† RIBAULT DE LAUGARDIERE (Marie-Sylvain-Charles), magistrat, cousin germain du précédent, né à Bourges (Cher), le 18 janvier 1833; d'abord avocat à Bourges, puis substitut à Clamecy, et remplissant actuellement les mêmes fonctions à Nevers; membre de la commission historique du Cher, de la Société du Berry et de la Société nivernaise, conservateur des médailles et antiques au musée nivernais. M. Ribault de Laugardière a écrit dans les journaux de Bourges « le Droit commun » (qui a cessé de paraître en 1861), le « Courrier de Bourges », auxquels il a fourni d'intéressants fragments d'archéologie et de piquantes études sur la poésie populaire du Berry; comme bibliophile, il fournit aussi des articles au « Bulletin du bouquiniste », publié par le libraire Aug. Aubry, et nous y avons remarqué, dans l'un des numéros des dernières années, un article de lui, intitulé : Une complainte sur Cartouche (15 fév. 1859). Nous citerons ici les opuscules publiés jusqu'à présent par M. Ribault de Laugardière, qui, presque tous, sont des tirages à part des journaux où il a écrit : I. La rue de Fontmorigny. Etude sur les possessions de l'abhaye de Notre-Dame-de-Fontmorigny dans la ville de Bourges. Bourges, de l'impr. de Pigelet, 1855, in-8 de 36 pag. (1 fr. 50 c.). Tirage à part, à petit nombre, de deux séries d'articles du « Droit commun », journal publié à Bour-ges, n°s de juin et de juillet 1858. Il. Les Noces de campagne en Berry, et principalement à Bengy-sur-Graon, Mémoire lu à la Commission historique du département du Cher, dans la séance du 14 décembre 1855. (Extrait du « Courrier de Bourges »). Bourges, de l'imprimerie de Mme veuve Ménagé, 1856, in-8 de 24 pag. (1 fr.). L'auteur a l'intention de compléter ce travail, car il a fait appel à toutes les personnes qui auraient à lui signaler des usages ou des chants do Berry, ayant trait aux noces, qui lui seraient restés inconnus, ou même des variantes, les priant de vouloir bien lui adresser leurs communications relativement à ce sujet. III. La Fête des Rois à Azy. (Extrait du · Courrier de Bourges »). Bourges, de l'impr. de la même, 1856, in-8 de 8 pages. IV. Lettres à M. le rédacteur du Droit commun sur quelques prières populaires du Berry. Bourges, de l'imp. de Pigelet, 1856, in 8 de 64 pages (1 fr. 50 c.). Ces lettres ont paru d'abord dans le « Droit commun ». en 1853 et 1854 V. La Bible des Noëls. Etude hibliographique et litteraire. Bourges, et Paris, Aug. Aubry, 1837, in-8 de 100 pag. (3 fr.). Tiré à 40 exempl. numérotés. VI. Noëls nouviaux sus des vieux airs (en patois berrichen). Bourges, cheux E. Pigelet, et Paris, cheax Aug. Aubry, 1857, petit

in-8 (2 fr.). Anon. M. F. Fertiault a fait un éloge mérité des trois dernières publications de M. Ribault de Laugardière dans deux articles insérés au « Bulletin du bouquiniste »; le premier, à l'oc-casion des « Lettres » et de la « Bible des Noëls », année 1857, pag. 309-312; et le second, à l'oc-casion des charmants Noëls nouviaux, ann. 1858, p. 154-153. VII. Notes historiques sur la ville de Bourges, son origine, ses fortifications, ses monuments gallo-romains civils. Bourges, 1858, in-12. Ces Notes historiques sont extraites de « l'Almanach du département du Cher » pour 1858; l'auteur qui doit les continuer ultérieurement, a publié dans les années 1859 à 1861 du même Almanach, des réimpressions, et avec notices introductives, d'anciennes pièces relatives à l'histoire de Bourges. VIII. Compte-rendu d'un Rapport de M. H. Boyer sur Noviodunum Biturigum et ses Graffiti. Paris, Aug. Aubry, 1862, in-8 de 11 pag. (50 c.). Tirage à part à 100 exempl. d'un article inséré dans le « Bulletin du bouquiniste », 1862, p. 5-10. De plus, M. Ribault de Laugardière a commencé en 1861 à donner avec M. Hippolyte Boyer, dans « le Courrier de Bourges », une réimpression, par ordre alphabétique, des notices biographiques sur les hommes illustres du Berry, pu-bliées pèle-mèle par M. Chevalier (de Saint-Amand) dans les « An-nonces berruyères », « le Novateur » et le « journal de Bourges » ; les additions et corrections manuscrites de l'auteur sont fondues dans le texte nouveau produit par éditeurs qui, dans un supplément, ajouteront les notes et additions résultat de leurs recherches personnelles. Ce travail sera tiré à part en un ou plusieurs volumes. Enfin, M. Ribault de Laugardière a été l'un des principaux collaborateurs de M. le comte Jaubert, pour son « Glossaire du centre de la France», dont la quatrième édition, revue et considérablement augmentée, est actuellement sous presse.

RIBBE (Marie-Charles de), économiste, avocat à la Cour impériale

d'Aix, membre de l'Académie de cette ville, de l'Académie de législation de Toulouse, etc.; né à Aix (Bouches-du-Rhône), le 7 mai 1827, a publié : 1. Pascalis. Etude sur la fin de la constitution provençale, 1787-1790. Paris, Dentu, 1854. in-8 de 330 pag., avec le portrait de Jean-Joseph-Pierre Pascalis, avocat, accesseur d'Aix, procu-reur du pays de Provence, lithogr. de Reinaud, à Aix (3 fr. 50 c.). Parmi les pièces justificatives de ce volume, se trouvent la liste de rang des magistrats composant le Parlement et la Cour des comptes, Aides. Finances de Provence, à l'époque de la suppression de ces deux corps judiciaires; les noms des membres du barreau d'Aix en 1788; une Notice sur la Compagnie du conseil charitable établie dans Aix pour assister les pauvres qui étaient ruinés par des procès injustes, etc. « On doit savoir gré à l'auteur de ce livre, dit M. Philarète Chasles, d'avoir exposé avec une netteté d'analyse parfaite, avec une grande connaissance des événements, des causes, des effets et des personnages, les origines de la constitution provençale, ses variations et ses phases, ses sources... Pour se faire une idée juste de la Provincia romana, de sa vie politique, des différences qui sé-paraient les pays d'états et les pays d'élections, pour comprendre les rôles curieux et complexes joués par Mirabeau et par le fameux abbé Rive en 1789, il faudra toujours consulter cet excellent volume, dont le style est net et ardent, et où la couleur dramatique n'enlève rien à la vérité des caractères et à la précision du détail. Nous ne pouvons trop recommander ce livre à tous les amateurs de la vérité en histoire. » (Journ. des Débats, 5 oct. 1854.) II. La Provence au point de vue des bois, des torrents et des inondations, avant et après 1789. Paris, Guillaumin, 1857, gr. in-8 de 206 pag. (3 fr.). Cet ouvrage a été l'objet d'un rapport écrit, présenté à l'Académie des sciences morales et politiques, par M. le baron Baude. (Compte-rendu par Charles Vergé, 3° série, t. xx, mai 1857.) III. A

messieurs les membres des Conseils généraux des départements du Sud-Est. 16 août 1857. Aix, de l'impr. de Pardigon, 1857, in-8 de 11 pag. Sur la question forestière. Des vœux conformes aux conclusions de cette lettre furent adoptés dans la même année par les Con-seils généraux des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Al-pes. IV. Des corporations et de la juridiction des prud'hommes pê-cheurs de la Méditerranée. (Extr. de la «Gazette du Midi»). Marseille, de l'impr. de Marius Olive (décembre) 1857, in-12 de 14 pag. V. Le Deboisement et le reboisement. (Extr. du « Correspondant » du 25 mars 1558). Paris, Ch. Douniol, 1858, in-8 de 32 pag. (1 f.). VI. Un Journal et un journaliste à Aix avant la Révolution. Etude de mœurs sur la ville d'Aix, vers la fin du xviiie siècle. Aix, de l'impr. de Pardigon, 1859, in-8. — Autre édition, avec un appendice sur l'Etat de la population d'Aix avant et après 1789. 1859, in-8 de 56 pag. Une troisième édition, corrigée et augmentée de ce travail a paru dans le tome viiie des Mémoires de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix, et il y a eu des exemplaires tirés à part. Aix, de l'impr. de Marius Illy, 1861, in-8 de 77 pag. VII. La nouvelle Ecole liberale et la Centralisation. (Extr. de la « Gazette du Midi »). Marseille, de l'impr. de Marius Olive, 1859, in-8 de 26 pag. VIII. Statistique de la ville d'Aix. Article inséré dans le « Dictionnaire universel historique et pratique du commerce et de la navigation ». (Paris, Guillaumin 1859.) IX. Le Reboisement des montagnes. Article de 33 pag. imprimé dans la « Revue contemporaine », nº du 31 mars 1860.X. L'Histoire en province. (Extrait du « Correspondant », 25 juillet 1860). Paris, Ch. Douniol, 1860, in-8 de 27 pag. (1 fr.). XI. Rapport au nom de la commission nommée par l'Académie d'Aix, pour examiner les mémoires présentés sur la question forestière. Aix, de l'impr. de Marius Illy, 1860, in-8 de 32 pag. Au sujet du concours ouvert par l'Académie d'Aix en 1859. XII. Les Embellisse-

ments d'Aixet le cours Saint-Louis, il v a deux siècles. Etude de mœurs de la ville d'Aix. Aix, Makaire, 1861, in-8 de 79 pag. (3 fr.). Tiré à 309 exempl. : 300 sur pa-pier carré ordinaire, 2 pap. bleu d'eau, 3 pap. brique, 4 pap. rose. XIII. Le conseiller Rouchon. Notice biographique. Aix, de l'impr. de Marius Illy, avril 1861, in-8 de 16 pag. XIV. L'Ancien Barreau du Par-lement de Provence, ou Extrait correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decormis et Pierre Saurin, avocats au même Parlement; suivi d'une étude sur l'Eloquence judiciaire au barreau du Parlement de Provence dans les commencements du XVIIe siècle. Marseille, Marius Olive, et Paris, Aug. Durand, 1861, in-8 de 176 pag., non compris la table générale et alphabétique des matières (5 fr.). L'étude qu'a publiée M. Ch. Ribbe sur le barreau du Parlement de Provence n'avait pas en-core été faite; elle nous montre ses origines, sa discipline, ses illustrations, son rôle social, politique et administratif, dans un pays d'états remarquable par ses institutions municipales et où les jurisconsultes eurent de tout temps une haute part d'influence. La correspondance jusqu'à ce jour iné-dite des deux avocats d'Aix, est un des rares documents qui serviront à éclairer et à compléter l'histoire du barreau français. Elle est aussi un des vestiges les plus précieux et les plus curieux de nos anciennes mœurs judiciaires. Decormis et Saurin ont voulu imiter les « Dialogues » de Loisel : ils en sont sous bien des rapports les continuateurs. L'auteur a joint à son travail un aperçu sur l'éloquence judiciaire au Parlement de Provence vers les commencements du xviie siècle. Il l'a terminé par une table alphabétique et analytique des matières qui permet d'embrasser d'un coup d'œil l'ensemble desfaits et des idées, les anecdotes même dont le piquant in-térêt recommande la correspondance à la curiosité des bibliophiles et des érudits. - L'on a encore de M. de Ribbe quatre travaux

sous forme de notes insérées dans le tome m des « Ouvriers du monde » (Paris, Guillaumin, 1861), annexés à la monographie du « Paysan savonnier de la Basse-Provence », par M. Focillon : 10 Sur les anciennes institutions municipales de la Provence; 2º Sur l'organisation et la transmission de la propriété chez les paysans de l'ancienne Provence dits Ménagers: 3º Sur les conséquences du régime nouveau des successions en ce qui concerne la condition des ménagers de Provence: 4° Sur l'organisation de l'assistance mutuelle à Marseille et dans plusieurs communes des Bouches-du-Rhône.

RIBBING (le comte Frédéric), grand maréchal de la reine douairière Louise-Ulrich de Suède, né à Gothenbourg, le 23 avril 1721, avait dix-neuf ou vingt ans à la mort de Gustave III. Il n'avait pas été seulement compromis dans le procès qui suivit la mort de Gustave III, comme l'ont dit les jour-naux de Paris, quelques jours après la mort du comte Ribbing, il avait été reconnu pour un des complices de l'assassinat commis par Ankastroëm sur la personne du p rince, ainsi que le comte de Horn. Les trois conspirateurs dont le crime eut pour principe de venger les droits violés de la noblesse suédoise vivaient dans la familiarité du roi. Ils avaient concerté avec lui la soirée du bal de l'Opéra où il fut assassiné. Tous quatre s'y rendirent dans un déguisement convenu. Les conjurés s'étaient distribué ainsi les rôles. Le comte de Horn devait ouvrir la foule au milieu de laquelle était confondu le roi, le comte Ribbing lui mettre la main sur l'épaule, et Ankastroëm, armé d'un pistolet à vent chargé jusqu'à la gueule, devait porter le coup. On raconta à ce sujet l'anecdote vraie ou fausse d'une devineresse avant prédit à Gustave III encore jeune que sa fin viendrait au moment où un grand homme noir lui mettrait la main sur son épaule. Le comte Ribbing, en effet, était vêtu de noir des pieds à la tête, au mo-ment où il aborda le roi. Gustave tomba, frappé d'un coup mortel,

mais auquel il survécut quinze ou seize jours. Des troupes environnèrent la salle de l'Opéra et la justice informa à la porte de sortie avant de caisser la foule s'écouler. Les indices n'atteignirent d'abord personne en particulier; mais un armurier reconnut le pistolet qui avait servi à commettre le crime pour l'avoir vendu à Ankastroëm. Les comtes Ribbing et de Horn avouèrent leur complicité avec l'auteur principal de l'assassinat. Tous trois furent condamnés à mort. Gustave sollicita leur grâce et obtint que la peine des deux complices serait réduite à un bannissement perpétuel. La mère du comte Ribbing, femme d'un haut mérite et d'une grande vertu, allant visiter son fils en prison pendant son procès, trouva celuici occupé à crayonner de sangfroid sur la muraille de sa prison les apprêts de son supplice, sa personne très-ressemblante à côté. et près de le recevoir; elle était tombée évanouie. Un mois après la mort de Gustave, la peine du bannissement fut mise à exécution. Le comte Ribbing voyagea sous le nom de Van Lawen. On l'appelait dans sa jeunesse le Beau régicide. En 1819, il était un des rédacteurs du Vrai libéral, à Bruxelles, où il eut pour collaborateur Pochol, ancien conventionnel, et un moment Cauchoix-Lemaire. C'était, au surplus, une feuille d'opposition assez modérée pour laquelle le comte Ribbing traduisait surtout les journaux allemands et anglais, et où il a même écrit plu-sieurs feuilletons qui avaient l'intention d'être plaisants. Ribbing, après son bannissement, s'était retiré en Suisse, où il se maria. A l'époque de l'amnistie qui ramenait à Paris Regnault de Saint-Jean d'Angély, réfugié à Bruxelles, Ribbing, qui y vivait dans sa société, vint lui-même en France et se fixa à Paris. Il continua obscurément de traduire des journaux anglais pour le Courrier français, et cela pendant vingt ans. Tout Paris a rencontré pendant vingt ans, sans le connaître, le comte Ribbing, faisant sa promenade quotidienne, de deux à trois heures, sur le bou-

levard des Italiens et dans le passage de l'Opéra, uniformément vêtu d'une redingote et broyant opiniatrement dans sa bouche la plume d'un cure-dent. Il avait beaucoup maigri, mais on reconnaissait en lui, avec un peu d'attention, l'homme du Nord dans toute sa beauté. Il était encore, en 1819, très-remarquable, très-imposant. A la première représentation du ballet de Gustave, le comte Ribbing voulut voir, dit-il, si la couleur locale avait été bien observée : il monta en cabriolet pour s'y rendre et sit un faux pas; on le releva gravement blessé. C'est tout ce que nous savons de son histoire, à laquelle d'autres contemporains auront sans doute beaucoup à ajouter. Le comte Ribbing est mort à Paris, dans la première quin-zaine d'avril 1843. Le comte de Horn, de son côté, mort à Copenhague, en 1823, a laissé des poésies. Plusieurs biographies ont annoncé la mort du comte Ribbing il y a trente ou quarante ans. (Semaine littéraire, supplément à la Quotidienne, 13 avril 1843. — On trouve dans le Supplément à la « Biographie universelle » (t. LXXIX de la collection (1846). p. 32), une Notice sur le comte Ribbing, signée G-R-D.) [Guérard.] RIBBING (le comte Adolphe), fils du précédent, fécond auteur dramatique, connu en littérature sous le nom d'A d o l p h e d e L e u v e n, est né à Paris, en 1800. Sa fa-mille, dévouée à la cause bona-partiste, dit M. Vapereau dans l'insignifiant article qu'il a consacré à cet auteur dans le « Diction-naire universel des Contemporains » qui porte son nom, sa famille, disons-nous, s'était retirée, en 1815, à Villers-Cotterets. Là, M. de Leuven connut très-jeune M. Alexandre Dumas, né dans cette ville, n'ayant que peu d'années de plus que ce dernier (trois ans), et ils se lièrent intimement. Lorsque M. Alex. Dumas arriva à être employé au secrétariat du duc d'Orléans, il obtint d'y faire entrer peu après son ami de Leuven, qui suivit plus longtemps la fortune du duc, devenu roi des Français, en 1830, et fut attaché à la liste

civile du nouveau roi (section des domaines), jusqu'à la révolution de février 1848. M. de Leuven a témoigné publiquement de sa gratitude envers la famille royale par diverses pièces en son honneur, telles que : le Collége de la Suisse (1830), le Moulin de Jemmapes (1830), le Roi des Français et sa famille (1833), le Comte de Paris (1838). M. de Leuven eut de bonne heure le goût de la littérature dramatique. L'on pourrait se demander si c'est M. A. Dumas qui le lui inculqua, ou si ce ne fut pas M. de Leuven qui l'inculqua à son ami. Un fait certain, c'est qu'ils débutèrent dans ce genre par une pièce faite en com-mun, intitulée : la Chasse et l'Amour, vaudeville qui fut joué sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 22 septembre 1825. Plus tard, de 1841 à 1846, M. A. Dumas s'est souvenu de son utile collaborateur de 1825 et l'a fait participer à la composition de quelques-unes de ses pièces, néanmoins sans le faire connaître au public, ainsi que c'est dans les habitudes du fécond romancier. M. de Leuven à eu part à Un mariage sous Louis XV, Lorenzino, les Demoiselles de Saint-Cyr, Louise Bernard, le Laird de Dumbicky, Une fille du Régent, ainsi que nous l'a appris le catalogue des agents dramatiques, et peut-être à d'autres encore. Les deux amis ont snivi deux routes différentes : M. A. Dumas est devenu l'inépuisable romancier que nous connaissons, ne s'occupant du théâtre que par boutades, ou quand on lui présente des canevas qui lui plaisent. M. de Lenven a suivi sa route d'auteur dramatique, et et s'y est fait aussi un nom. Seulement on est surpris que M. de Leuven, avec de l'esprit et de l'imagination n'ait produit seul, depuis trente-six ans, que trois pe-tits opéras-comiques : l'Automate de Vaucanson (1840), Murdoch le bandit (1851), et les Charmeurs (1). C'est que, sans doute, ne voulant

a préféré s'associer à des auteurs qui avaient fait leurs preuves, et il a eu à compter avec eux un assez grand nombre de succès. De 1825 à 1861, M. de Leuven a eu part, par moitié ou par tiers, à quatrevingt-six vaudevilles imprimės; les quatorze ou quinze premiers ne portent que le nom d'Adolphe ou Adolphe de L\*\*\*. Parmi ces nombreux vaudevilles beaucoup ont obtenu à la représentation des succès mérités, nous citerons entres autres : Rabelais (1830), Vert-Vert (1832), Sophie Arnould (1833), Un voyage sentimental (1848), la Foire aux idees (1849), quatre pièces à tiroir, dans lesquelles les auteurs ont mis en scène, avec beaucoup de courage, les excès et les ridicules des hommes de cette époque inqualifiable née du 24 février 1848; Boccace, etc. Lorsqu'à par-tir de 1835 M. de Leuven s'associa à des auteurs d'une scène plus élevée, sa part de succès ne fut pas moindre; poëmes et musique ont fait de beaucoup de leurs opéras - comiques des spectacles qui ont attiré et attirent encore la foule. Citons entre autres: le Luthier de Vienne (1836), le Pos-tillon de Lonjumeau (1836), le Bras-seur de Preston (1838), le Songe d'une nuit d'été (1850), le Bijou perdu (1853). M. Adolphe de Leuven a épousé la fille de M. Eug. de Planard, l'un de ses collaborateurs. Voici la nomenclature complète des pièces, imprimées, auxquelles M. de Leuven a eu part : le chiffre est de 144, par conséquent plus élevé d'un tiers que celui qu'accuse le « Dictionnaire universel des contemporains », qui ne présente pas que cette seule inexactitude à l'article de M. de Leuven. - 1. Comédies - Vaudevilles. - 1. Avec MM. Rousseau et Davy [Alex. Dumas, père]: la Chasse et l'Amour, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. de l'Ambigu-Comique, le 22 septembre 1825. Paris, Duvernois, Sétier, 1825, in-8 de 40 pag. (1 f. 50 c.). II. Avec MM. Dartois et Alfred [A. Pitaud, de Forges] : Mon ami Pierre, Comédie en un acte, mêlée de cou-plets. Repr. sur le théât. des Nou-

pas courir les risques de chutes, il

<sup>(</sup>i) On dit même que les Charmeurs sont une ancienne pièce retouchée par M. Ad. de Leuven: tes Ensorceles, ou Jeannot et Jeannette, parodie des « Surprises de l'Amour » (opèra de Gentii Bernard); par Mass Favart. Guerin et Barny (1788).

veautés, le 8 septembre 1827. Paris, cour des Fontaines, 7, 1827, in-8 de 32 pag. (1 fr. 50 c.). III. Avec MM. Dartois et Deforges A. Pitaud] : le Porteseuille , com. en deux actes, mèlée de couplets. Repr. sur le théât, des Nouv., le 29 décembre 1827. Paris, cour des Fontaines, 7, 1828, in 8 (2 fr.). IV. Avec M. Charles [de Livry] : le Coup de pistolet, comédie vaudeville en un acte. Repr. sur le théât, des Variétés, le 17 mars 1828. Paris, cour des Fontaines, 7, 1828, in-8 de 36 pag. (1 fr. 50 c.). V. Avec MM. Charles [de Livry] et Alph. Signol : l'Ecole de natation, tableau - vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. des Variétés, le 5 août 1828. Paris, cour des Fontaines, 7, 1828, in-8. (1f. 50 c.). VI. Avec MM. Théaulon et Deforges [A. Pitaud, de Forges]: la Perle de Marienbourg, comédie-anecdote mélée de chants, en deux journées. Repr. sur le théât. du Vaudeville, le 11 octobre 1828. Paris, cour des Fontaines, 7, 1828, in-8 (1 fr. 50 c). VII. Avec M. \*\*\* [MM. Cave et Dittmer] : Un Tableau de famille, ou la Maison paternelle, comédie en un acte, mèlée de couplets. Repr. sur le théât du Vaudeville, le 10 mars 1829. Paris, Pal.-Roy., gal. de Chartres, 1829, in-8 (4 fr. 50c.).VIII. Avec MM. Théaulon et Charles [de Livry] : la Tyrolienne, comédie-vaudeville en un acte, imitée de Gœthe. Repr. sur le théât. des Nouveautés, le 7 juillet 1829. Paris, faub. Poissonnière, 4, 1829, in-8 (1 fr. 50 c.). IX. Avec MM. Charles [de Livry] et Julien [de Mallian] : la Barrière du Com-bat, ou le Théâtre des animaux, deux tableaux mêlés de bêtes et de couplets. Repr. sur le théât. des Variétés, le 4 août 1829. Paris, boulev. Poissonnière, 4, 1829, in-8 (1 fr. 50 c.). X. Avec MM.Charles [de Livry] et Masson : le Tir au pistolet, vaudeville en un acte et en deux tableaux. Repr. sur le théat. du Vaudeville, le 18 août 1829. Paris, rue du Faub-Poissonnière, 1, 1829, in-8 (1 fr. 50 c.). XI. Avec MM. Philippe D. Dumanoir et Julien de M. [Mallian] : le Voyage de la mariée, imitation contemporaine de la « Fiancée du

roi de Garbe », en cinq tableaux, mêlés de couplets. Repr. sur le théât. des Variétés, le 12 septembre 1829. Paris, Vente, 1829, in-8 (1 fr. 50 c.). XII. Avec MM. Dartois et de Forges : le Brigand napolitain, vaudeville en deux actes. Repr. sur le théât, du Vaudeville, le 25 septembre 1829. Paris, Pal.-Roy., gal. de Chartres, 1829, In-8 de 44 pag. (1 fr. 50 c.). XIII. Avec MM. Varia et Desvergers | Chapeau] : l'Hydrophobe de Marcoussis, folie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théâtre du Vaudeville, le 8 octobre 1829. Paris, de l'impr. de David, 1829, in-8 (1 fr. 50 c.). XIV. Avec MM. Ferdinand Langlé et Charles [de Livry] : Un Tour en Europe. cauchemar en quatre actes, avec prologue et épilogue. Repr. sur le théat. des Variétés, le 9 mars 1030. Paris, rue du Faub.-Poissonnière, 1, 1830, in-8 (2 fr.). XV. Avec M. Louis Jolly: le Mariage du défunt, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. de l'Ambigu-Comique, le 26 mars 1850. Paris, Malaisie, Marchant, 1830, in-8 (1 fr. 50 c.). Pour toutes les précédentes pièces, M. Ribbing s'est dissimulé sous le prénom d'Adolphe, quelquefois d'Adolphe de L\*\*\*. XVI. Avec MM. [Vallou] de Villeneuve et Mich. Masson: le Collège de \*\*\*. Souvenirs de la Suisse, en 1794, comédie-vaudeville. Repr. sur le théât. du Gymnase-Dramatique, le 27 novembre 1830. Paris, Barba, 1850, in-8 (1 fr. 50 c.). XVII. Avec les mêmes : le Moulin de Jemmapes, vaudeville historique en un acte. Repr. sur le théât. des Variétés, le 4 décembre 1830. Paris, Barba, 1830, in-8 (1 fr. 50 c.). XVIII. (Avec MM. Mich. Masson, Rochefort e: Vallou de Villeneuve) : les Pilules dramatiques, ou le Choléra-Morbus, revue critique et politique. Repr. sur le théât, des Nouveautés, le 11 février 1831. Paris, Riga, 1831, in-8 (4 fr. 50 c.). Cette pièce a été imprimée sous le pseudon, du doct. Mesenthere. XIX. Avec M. Paul de Lussan [A. Pitaud, de Forges] : le Guerillas, épisode des dernières révolutions d'Espagne, en un acte, mêlé de couplets. Repr. sur le

théât. du Palais-Royal, le 11 juillet 1831. Paris, Barba, 1831, in-8 (1 fr. 50 c.). Sous le nom d'Ad. Deleuven (sic). XX. Avec M. Charles |de Livry]: Rabelais, ou le Presbytère de Meudon, comédie-anecdote, mélée de couplets. Repr. sur le théat. du Palais Royal, le 3 septembre 1831. Paris, Barba, 1831, in-8 (1 fr. 50 c.); Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1835, 1844, gr. in-8 à 2 col. Sous le nom d'Ad. de Leuven. Les deux dernières éditions font partie de « la France dramatique au XIX. siècle ». XXI. Avec MM. de Forges [A. Pitaud, de Forges] et Charles [de Livry]: Scaramouche, ou la Pièce interrompue, anecdote de 1669, en deux actes mêlée de couplets. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 12 nov. 1831. Paris, Barba, 1831, in-8 (1 fr. 50 c.). XXII. Avec M. Deforges [A. Pitaud, de Forges] : Vert-Vert, comédievaudeville en trois actes. Repr. sur le théat. du Palais-Royal, le 15 mars 1832; suivie du Vert-Vert. poëme, par Gresset. Paris, Barba, 1832, in-8 (2 fr. 50 c.); Paris, Barba, 1834, 1840, gr. in-8 à 2 col. (60 c.), éditions faisant par-tie de « la France dramatique au xix° siècle ». XXIII. Avec MM. Brazier et Charles [de Livry] : la Famille Jabutot, ou la Veuve sans enfants, comédie en un acte, mêlée de couplets. Repr. sur le théâtr. des Variétés, le 9 juillet 1832. Paris Barba, 1832, in-8 (1 f. 50 c.). XXIV. Avec MM. [Vallou] de Villeneuve et Mich. Masson: Sara, ou l'Invasion, conte allemand en deux actes, mêlé de vaudevilles. Représenté sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 9 juillet 1832. Paris, Barba, 1832, in-8 (2 fr. 50 c.). XXV. Avec M. de Forges [A. Pitaud, de Forges]: la Tentation de maître Antoine, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 21 juillet 1832. Paris, Barba, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). XXVI. Avec M. Ph. Dumanoir : Crédeville, on le Serment du gabelou, vaudeville en deux actes. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 6 décembre 1832. Paris, Barba, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). XXVII. Avec MM. Léon Halévy et Jaime : Grillo, ou le Prince et le

Banquier, comédie-vaudeville en deux actes. Repr. sur le théât. des Variétés, le 22 décembre 1832. Paris, Barba, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). XXVIII. Avec MM. de Forges [A. Pitaud, de Forges] et Ph. Dumanoir : Sophie Arnould, comédie en trois actes, mêlée de coúplets. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 11 avril 1833; précédée d'une Notice sur Sophie Arnould. Paris, Barba, 1833, in-8 (2fr. 50 c.); Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1837, gr. in-8 à 2 colon. (60 c.). Edi-tion faisant partie de « la France dramatique au xixe siècle ». XXIX. Avec MM. Deforges [A. Pitaud] et Ph. Dumanoir : Sous clé, comédievaudeville en un acte, jouée par Mle Déjazet toute seule, et repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 22 mai 1833. Paris, Barba, 1833, in-8 de 16 pag. (1 fr. 50 c.). Ce monologue ne porte aucun nom d'au-teur, mais il a été imprimé, en 1841 et 1844, à la suite de « les Economies de Cabochard, » vaudeville en un acte de MM. Dumanoir et Paul Siraudin, avec les noms des trois auteurs. XXX. Avec MM. Roche et Antonin [Davrecour] : Poëte et maçon, comèdie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théat. du Palais-Royal, le 3 août 1833. Paris, Barba, 1833, in-8 (1 fr. 50 c.) XXXI. Avec MM. Vander-Burch et Deforges [A. Pitaud, de Forges] : les Baigneuses, ou la Nouvelle Suzanne, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 27 août 1833. Paris, Barba, 1833, in-8 (1 fr. 50 c.). XXXII. Avec MM. Deforges [A. Pitaud, de Forges] et Roche : l'A/cove, comédie-vaudeville. Repr. sur le théât, du Palais-Royal, le 21 novembre 1833. Paris, Barba, 1833, in-8 (1 fr. 50 c.). XXXIII. Avec plusieurs autres: la Tour de Babel, revue épisodique en un acte. Repr. sur le théât. des Variétés, le 24 juin 1834. Paris, Marchant, 1834. in-8 de 16 pag. à 2 colon. (15 c.). XXXIV. Avec M. Lhèrie: les Sej./ péchés capitaux, ou la Famille du quaker, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. des Variétés, le 25 juillet 1834. Paris, Marchant, 1834, in-8 d'une feuille à 2 colon. (15 c.), ou in-8 de 2 feuii-

les et demie à longues lignes (1 fr. 50 c.). XXXV. Avec MM. Deforges A. Pitaud, de Forges] et Charles [de Livry]: la Tempête, ou l'Ile des bossus, folie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théat. du Palais-Royal, le 17 octobre 1834. Paris, Marchant, 1834, in-8 à longues lignes (1 fr. 50 c.), et in-8 de 16 pag. à 2 col: (15 c.). XXXVI. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges: le Bal des Variétés, folie-vaudeville en deux actes. Repr. sur le théâtr. des Varié-tés, le 28 janvier 1835. Paris, Marchant, 1835, in-8 (1 fr. 50 c.) XXXVII. Avec le même et M. De-forges [A. Pitadi]: Farinelli, ou le Bouffe du roi, com. histor. en trois actes, mêlée de chants. Repr. sur le théat. du Palais-Royal, le 17 février 1835. Paris, Marchant, 1835, in-8 de 24 pag. à 2 colon. (40 c.) et in-8 de 4 feuilles à longues lignes (2 fr.). Le titre de cette der-nière édition porte que la pièce a été représentée pour la première fois le 3 février, tandis que la première porte le 17. XXXVIII. Avec M. Deforges [A. Pitaud] : Une femme est un diable, comédie-vau-deville en un acte. Repr. sur le théât. des Variétés, le 1er avril 1835. Paris, Barba, Marchant, 1835, in-8 (1 fr. 50 c.). XXXIX. Avec le même et M. Roche : Esther à Saint-Cyr, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 12 septembre 1835. Paris, Barba, Marchant, 1835, in-8 (2 fr.). XL. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges : l'Aumonier du régiment, comédie en un acte, mêlée de couplets. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 1er octobre 1833. Paris, Marchant, 1835, in-8 d'une feuille à 2 colon. (40 c.), et in-8 de 48 pages à longues lignes (2 fr. 50 c.). XLI. Avec MM. F. Langlé et Deforges [A. Pitaud] : le Mari honoraire, ou Une idée de femme, comédie-vaudeville en deux actes. Repr. sur le théât. de la Porte-Saint-Antoine, le 3 dé-cembre 1835. Paris, Marchant, 1836, in-32 (15 c.). XLII. Avec M. Deforges [A. Pitaud]: le Père Latuille, ou le Cabaret de la barrière de Clichy. Souvenir de 1814 en un acte. Joué au théât, de la Porte-Saint-Antoine, le 3 décem-

bre 1835. Paris, Marchant, 1836, in-32 (15 c.). XLIII. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges : Léona, ou le Parisien en Corse, comédie en deux actes. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 14 janv. 1836. Paris Barba, 1836, in-8 (2 fr. 50 c.). XLIV. Avec le même : Laurette, ou le Cachet rouge, comédie vaudeville en un acte. Repr. sur le théât, nation. du Vaudeville, le 28 janvier 1836. Paris, Barba, 1836, in-8 (2 fr. 50 c.). XLV. Avec MM. Théau-Ion et Duvert : Actéon et le centaure Chiron, farce mythologique mêlée de couplets. Repr. sur le théâtr. du Palais-Royal, le 10 mars 1836. Paris, Marchant, 1836, in-32 (15 c.), et in-8 (1 fr.). XLVI. Avec M. Lhérie: Mistress Siddons, ou Une actrice anglaise, com.-vaudev. en deux actes. Repr. sur le théâtr. du Gymnase-Dramatique, le 1er août Gymnase-Dramatique, ic 1e août 1836. Paris, Marchant, 1836, in-8 de 24 pag. a 2 colon. (40 c.), et in-8 de 48 pag. a longues lignes (2 fr. 50 c.), XLVII. Avec M. De-forges [A. Pitaud]: le Premier lorges (A. Friand); te friends pas de Son Altesse, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. de la Galté, le 19 novembre 1836. Paris, Nobis, 1836, in-8 (20 c.). XLVIII. Avec MM. Barthélemy [Troin] et Lhérie : la Page 24, ou les Souvenirs de ma grand'mère, comédie - vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. de la Gaîté, le 10 janvier 1837. Paris, Nobis, 1837, in-8 (20 c.). XLIX. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges : Riquiqui, comédie en trois actes, mêlée de chants. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 11 mars 1837. Paris. Marchant, 1837, in-8 de 24 pag. à 2 colon. (40 c.). L. Avec MM. Ph. Dumanoir et Dennery [Philippe]: l'Hôtel des haricots, ou Il vaut mieux monter sa garde. Tableau vaudeville en un acte. Repr. sur le théat. du Palais-Royal, le 9 août 1837. Paris, Barba, 1837, in-8 (40 c.). Li. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges : la Maîtresse de langues, comédie en un acte, mêlée de chants. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 21 février 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 16 pag. à 2 colon. (20 c.). LII. Avec le même et M. Vanderburch : la Suisse à Trianon, comédie en un

acte mêlée de chant. Repr. sur le théat. des Variétés, le 9 mars 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 16 pages à 2 colonnes. (60 c.). LIII. Avec le même et M. Deslandes : Dagobert, ou la Culotte à l'envers, drame historique et drolatique en trois actes et en vers, précédé d'un discours-prologue en vers. Repr. sur le théât. des Variétés, le 24 janvier 1839. Paris, Barba, Delloye et Bezou, 1839, gr. in-8 à 2 colon. (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique au xixº siècle ». LIV. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges : Mademoiselle Nichon, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le même théât., le 28 janvier 1839. Paris, les mêmes, 1839 gr. in-8 à 2 colon. (30 c.). Faisant partie de la même collection. LV. Avec M. Deforges [A. Pitaud]: Manon Giroux, comédievandeville en deux actes. Repr. sur le théât, du Palais-Royal, le 26 août 1839. Paris, Marchant, 1839, in 8 de 24 pag. à 2 colon. (40 c.). LVI. Avec MM. Brunswick [Lhérie] et Dennery [Philippe] : l'Amour en commandite, comédievaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 8 no-vembre 1840. Paris, Henriot, Tresse, 1841, in-8 de 12 pag. à 2 colon. (30 c.). LVII. Avec M. Brunswick [Lhérie] Floridor le choriste, comédie-vaudeville en deux actes. Repr. sur le théât. du Vaudeville, le 10 mai 1841. Paris, Ch. Tresse, 1841, gr. in-8 de 20 pag. à 2 colones (60 c.). Paisant partie de « la France dramatique au xixe siècle ». LVIII. Avec le même : le Bon moyen, comèdie en un acte, mélée de couplets. Repr. sur le théat. du Vaudeville, le 4 août 1841. Paris, Ch. Tresse, 1841, gr. in-8 de 16 pag. (30 c.). Faisant partie de la même collection. LIX. Avec le même : la Chasse aux maris, comédie en trois actes, mêlée de couplets. Repr. sur le theat. des Folies-Dramatiques, le 4 janvier 1843. Paris, Ch. Tresse, 1843, grand in-8 de 28 pages (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique au xixe siècle ». LX. Avec le même (et M. Alex. Dumas père) : le Mariage au tambour, comédie en trois actes mêlée de chant. Repr.

sur le théât. des Variétés, le 9 mars 1843. Paris, rue Feydeau, n. 13; Ch. Tresse, 1843, in-8 de 32 pag. (60 c.). Voy. le nº 1982 de nos « Supercheries littéraires dévoilées ». LXI. Avec le même : les Sirènes, vaudeville en deux actes. Repr. sur le theat. des Variétés, le 23 avril 1844. Paris, Henriot, Tresse, 1844, in-8 de 16 pag. (40 c.) LXII. Avec M. Dumersan : les Bédouins de Paris, comédie en un acte, mêlée de couplets. Repr. sur le théât. des Variétés, le 11 juillet 1844. Paris, Henriot, Ch. Tresse, 1844, in-8 de 16 pag. à 2 colon. (40 c.). d.XIII. Avec le même et M. Brunswick [Lhérie]: les Aventures de Télémaque, vaudeville en trois actes. Repr. sur le théât. des Variétés, le 22 août 1844. Paris, les mêmes, 1844, in-8 de 24 pag. à 2 colon. (50 c.). LXIV. Avec M. Siraudin : le Chamboran, comédie en un acte, mêlée de couplets. Repr. sur le théât. des Variétés, le 4 décembre 1844. Paris. les mêmes, 1845, in-8 de 20 pag. à 2 colon. (40 c.). LXV. Avec M. Dumersan : Biribi le mazzourkiste, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât, du Palais-Royal, le 2 février 1845. Paris, Ch. Tresse, 1845, gr. in-8 de 12 pages à 2 colon. (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique au xix° siècle ». LXVI. Avec M. Brunswick [Lhèrie] (et M. Alex. Dumas père) : le Garde forestier, comédie en deux actes et deux époques, mèlée de couplets. Repr. sur le théât. des Variétes, le 15 mars 1845. Paris, de l'impr. de Boulé, 1845, in 8 de 28 pag. (60 cent.). LXVII. Avec le même (et M. Alex. Dumas père): Un Conte de fées, comédie en trois actes, mélée de chants. Repr. sur le théât. des Variétés, le 29 avril 1843. Paris, de l'impr. du même, 1845, in-8 (60 c.). Le même sujet a servi pour le Roman d'Elvire (Voy. le nº 133). LXVIII. Avec le même (et M. Alex. Dumas, père) : Sylvandire, roman d'Alexandre Dumas, mis en quatre chapitres. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 7 juin 1843. Paris, Marchant, 1843, in-8 de 32 pag. à 2 celon. (50 c.) LXIX. Avec le même et M. Siraudin : le Diable à quatre,

vaudeville en trois actes. Rép. sur le theat. des Variétés, le 13 octo-bre 1845. Paris, de l'impr. de Boulé, 1845, in-8 de 16 pag. à 2 colon. (60 c.). LXX. Avec M. E. Vanderburch : Marie Michon, comédie-vaudeville en deux actes. tirée de la seconde partie des Mousquetaires », d'Alex. Dumas. Repr. sur le théat. du Pal.-Royal. le 11 mars 1846. Paris, de l'impr. Boule, 1846, in-8 de 26 pag. à 2 col. (60 c.). LXXI. Avec M. Brunswick | Lhérie] : le Corbeau rentier, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 10 août 1846. Paris, rue de Grammont, n. 14, 1846, in-8 de 16 pag. à 2 colon. (50 c.). LXXII. Avec le même : le Suisse de Marly, comé-die-vaudeville en un acte. Repr. le 15 septembre 1847. Paris, de l'impr. de Boulé, 1847, in-8 de 16 pag. à 2 colonnes (60 c.). LXXIII. Avec P. Vermond [Eng. Guinot] : le Lion et le Rat, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Vaudeville, le 12 janvier 1848. Paris, rue de Grammont, n. 14, 1848, in-8 de 16 pag. à 2 colon. (60 c.). LXXIV. Ayec MM. Varin et Brunswick [Lhérie] : Un Voyage sentimental, comédie-vaudeville en deux actes. Repr. sur le théât. de deux actes, hepr, sur le theat, de la Montansier (Palais-National), le fer avril 1848, Paris, Mich. Lévy frères, 1848, in-18, format angl. (60 c.); 1857, in-4 de 12 pag. à 2 colon., avec vignette (20 c.). LXXV. Avec MM. Brunswick [Lhérie] et Circulin. (M. Miller L. Description 1988) Siraudin : le Mobilier de Rosine, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. de la Montansier (Palais-Royal), le 25 août 1848. Paris, rue de Grammont, n. 14, 1848, in-8 de 12 pag. (60 c.). LXXVI. Avec M. Brunswick [Lhérie]: la Foire aux idées, journal-vaudeville en plusieurs numéros. Premier numèro, présenté aux abonnés du théat, du Vaudeville, le 16 janvier 1849. Paris, Mich. Lévy frères, 1849, in-18 angl. (60 c.). — Deuxième numéro, en trois actes, pré-senté aux abonnés du théât. du Vaudeville, le 22 mars 1849. Paris, les mêmes. 1849, in-18, format angl. (60 c.). — Troisième numéro, présenté aux abonnés du Vaudeville, le 23 juin 1849. Paris, les mêmes, 1849, in-18, format angl. (60 c.). Quatrième numéro, présenté... le 13 octobre 1849. Paris, les mêmes, 1849, in-18 angl. (60 c.). LXXVII. Avec le même: la Faction de M. le curé, comédie-vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Gymnase-Dramatique, le 10 novembre 1819. Paris, Marchant, 1849, in-8 de 12 pag. à 2 colon. (23 c.). LXXVIII. Avec le même et M. Arthur de Beauplan [Rousseau]: Un coup d'Etat, vandeville en un acte. Repr. sur le théât. du Gymnase, le 25 février 1850. Paris, Mich. Lévy frères. 1850, in-18 angl. (60 c.). LXXIX. Avec les mêmes : Suffrage Ier, ou le Royaume des aveugles , journal-vaude-ville. Repr. sur le théât. du Vaudeville, le 9 mai 1850. Paris, les mêmes, 1860, in-18 angl. (60 c.). LXXX. Avec M. Brunswick [Lbérie] : la Volière, ou les Oiseaux politiques, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât, du Gymnase, le 16 mai 1860. Paris, Mich. Lévy frères, 1860, in-18 augl. (60 c.). LXXXI. Avec le même : la Maison du garde, comédie - vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Vaudeville, le 5 mai 1830. Paris, les mêmes, 1850, in-18 anglais (60 c.). LXXXII. Avec MM. Brunswick [Lhérie] et Arthur de Beauplan [Rousseau]: les Pavés sur le pavé, revue-vaudeville en un acte. Repr. le 2 septembre 1850. Paris, les mêmes, 1850, in-18 angl. (60 c.). LXXXIII. Avec MM. Siraudin et Arthur de Beauplan [Rousseau] : les Baignoires du Gymnase, vaudeville en un acte. Repr. sur le théât. du Gymnase, le 31 octobre 1850. Paris, mêmes, 1850, in-18 angl. (60 c.). LXXXIV. Avec MM. Brunswick Lhérie] et Arthur de Beauplan [Rousseau] : le Regne des escargots, revue-vaudeville en trois actes. Repr. sur le théât. du Vaudeville, le 23 novembre 1850. Paris, les mêmes, 1850, in-18 angl. (60 c.). LXXXV. Avec MM. Bayard, Brunswick [Lhérie] et Arthur de Beau-plan [Rousseau] : Boccace, ou le Décaméron, comédie en cinq actes, mêlée de chant. Repr. sur le théát. du Vaudeville, le 23 février 1853. Paris, Mich. Lévy frères, 1833, in-18 angl. (1 fr.). LXXXVI.

Avec M. Prilleux : la Poularde de Caux, opérette en un acte. Repr. sur le théât. du Palais-Royal, le 17 mai 1861. Paris, Librairie nouvelle, 1861, in-18 angl. (80 c.). -2. Opéras-Comiques. (1) - LXXXVII. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges: la Marquise, opéra-comique en un acte. Repr. le 28 février 1835. Paris, Marchant, 1835, in-8 de 16 pag. (40 c.), et in-8 de 2 feuill. 1/2 à longues lignes (2 fr.). LXXXVIII. Avec le même : le Luthier de Vienne, opéra-comique en un acte. Repr. le 30 juin 1836. Paris, Marchant, 1836, in-8 de 16 pag. à 2 colon. (40 c.), et in-8 de 40 pag. à longues lignes (2 fr. 50 c.). LXXXIX. Avec M. Brunswick [Lhérie] : le Postillon de Lonjumeau, opéra-comique en trois actes. Repr. le 13 octobre 1836. Paris, Barba, Delahante, 1836, in-8 (3 fr.); Paris, Marchant, 1837, in-8 de 24 pag. à 2 colonnes (50 c.). XC. Avec le même: Un Conte d'autrefois, opéra-comique en un acte. Repr. le 20 février 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 12 pag. à 2 colon. (40 c.). XCI. Avec le même : le Brasseur de Preston, opéra-comique en trois actes. Repr. le 31 octobre 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 28 pag. à 2 colon. (40 c.), et 1839, in-8 de 4 feuill. 1/2 à lonrues lignes (2 fr.). XCII. Avec E. de Planard : Thérèse, opéra-comique en deux actes. Repr. le 26 septembre 1838. Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1838, gr. in-8 à 2 colon. (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique auxixe siècle ». XCIII. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges: Lady Melvil, ou le Joaillier de Saint-James, comédie en trois actes, mélée de chants. Repr. sur le théât. de la Renaissance (salle Ventadour), le 15 novembre 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 28 pag. à 2 colon. (40 c.). Remis au théâtre, avec quelques changements, sous le titre du Joaillier de Saint-James, opéra-comique en trois actes, et représenté sur le théâtre impérial de l'Opéra-Comique, le 17 février 1862. Paris,

Michel Lévy frères, 1862, grand in-18 de 92 pages. (1 fr.). XCIV. Avec M. Brunswick [Lhérie] : le Panier fleuri, opéra-comique en un acte. Repr. le 6 mai 1839. Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1839, gr. in-8 à 2 colonnes (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique au xixe siècle ». XCV. Avec le même: Eva, drame lyrique en deux actes. Repr. le 9 décembre 1839. Paris, Miffliez, 1840, in-8 de 16 pag. (30 c.). XCVI. Avec le même: Cartine, opéra-comique en trois actes. Repr. le 24 février 1840. Paris, Henriot, Barba, etc., 1840, in-8 (50 c.). XCVII. L'Automate de Vaucanson, opéra-comique en un acte. Repr. le 2 septembre 1840. Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 de 10 pag. à 2 colon. (30 c.). XCVIII. Avec M. Brunswick [Lhérie]: la Reine Jeanne, opéra-co-mique en trois actes. Repr. le 2 octobre 1840. Paris, Henriot, 1841, in-8 de 24 pag. à 2 colon. (40 c.). XCIX. Avec M. Dennery [Philippe]: la Rose de Péronne, opéra-comique en trois actes. Repr. le 12 décembre 1840. Paris, Ch. Tresse, 1841, gr. in 8 de 26 pag. à 2 colonnes (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique au xixe siècle. C. Avec M. Brunswick [Lhérie]: les Deux voleurs, opéra-comique en un acte. Repr. le 26 juin 1841. Paris, Aubert, Tresse, 1841, in-8 de 16 pag. (50 c.). Cl. Avec M. Eug. Scribe : la Main de fer, ou un Mariage secret, opéra-comique en trois actes. Repr. le 26 octobre 1841. Paris, Beck, 1841, in-8 (60c.). CII. Avec M. Brunswick [Lhérie]: Mademoiselle de Mérange, opéracomique en un acte. Repr. le 14 décembre 1841. Paris, Tresse, 1842, gr. in-8 de 16 pag. (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique au xixº siècle ». CIII. Avec le même : les Dix, opéracomique en un acte. Repr. le 23 août 1842. Paris, rue Neuve-Saint-Marc, n. 6, 1842, in-8 de 16 pag. (60 c.). CIV. Avec le même : le Roi d'Yvetot, opéra-comique en trois actes. Représenté le 13 octobre 1842. Paris, Marchant, 1842, in-8 de 32 pag. à 2 colon. (50 c.). CV. Avec M. Eug. Scribe : le Puits d'amour, opéra - comique

<sup>(1)</sup> Les pièces de cette section qui ne portent pas d'indications de théâtres où elles ont été representées, l'ont été sur le theâtre de l'Opéra-Comique.

en trois actes. Repr. le 20 avril 1843. Paris. Ch. Tresse, 1843, in-8 (1 fr.). CVI. Avec M. Brunswick [Lhérie] : les Quatre fils Aimon, opéra - comique en trois actes. Repr. le 15 juin 1844. Paris, Henriot, Barba, 1844, in-8 de 32 pag. à 2 col. (60 c.). CVII. Avec M. E. de Planard : le Caquet du couvent, opéra-comique en un acte. Repr. le 5 août 1846. Paris, rue de Grammont, 1846, in-8 de 16 pag. (50 c.). CVIII. Avec M. Brunswick [Lhérie]: Gibby la cornemuse, opera-comique en trois actes. Repr. le 19 novembre 1846. Paris, de l'impr. de Lacrampe, 1847, in-18 angl. (4 fr.). CIX. Avec M. E. de Planard : le Bouquet de l'infante, opéra-co-mique en trois actes. Repr. le 27 avril 1847. Poissy, de l'impr. d'O-livier, 1847, in-18, format angl. (1 fr.). CX. Avec M. Vanderburch: le Braconnier, opér.-com. en un acte Repr. le 27 octobre 1847. Paris, rue de Grammont, n. 11, 1847, in-8 de 12 pag. (60 c.). CXI. Avec M. Brunswick [Lhérie]: il Signor Pascarello, opéra-comique en trois actes. Repr. le 24 août 1848. Paris, rue de Grammont, n. 14, 1848, in-8 de 24 pag. (60 c.). CXII. Avec M. Rosier: le Songe d'une nuit d'été, opéra-comique en trois actes. Repr. le 20 avril 1850. Paris, Mich. Lévy frères, 1850, in-18 angl. (1 fr.). CXIII. Avec M. Eug. Scribe: la Chanteuse voilée, opéra-comique en un acte. Repr. le 26 novembre 1850. Paris, Giraud et Dagneau, 1850, in-18 angl. (75 c.). CXIV. Avec M. Rosier: Raymond, ou le Secret de la reine, opéra-comique en trois actes. Repr. le 5 juin 1851. Paris, les mêmes, 1851, in-18 angl. (1 fr.). CXV. Murdoch le Bandit, opéra comique en un acte. Repr. le 21 octobre 1851. Paris, les mêmes, 1851, in-18 angl. (60 c.). CXVI. Avec M. Arthur de Beau-plan [Rousseau] : la Poupée de Nuremberg, opéra-comique en un acte. Repr. le 21 février 1852. Paris, les mêmes, 1852, in-18 angl. (60 c.). CXVII. Avec Ch. Delys: Flore et Zéphir, opéra-comique en un acte. Repr. sur le Théâtre-Lyrique, le 2 octobre 1852. Paris, les mêmes, 1852, in-18 angl. (60 c.). CXVIII. Avec M. Arthur de Beau-

plan [Rousseau] : Guillery le trompette, opéra-comique en deux actes. Repr. sur le Théâtre-Lyrique, le 8 décembre 1852. Paris, Mich. Lévy frères, 1853, in-18 angl. (1 fr.). CXIX. Avec F. Langlé: le Sourd, opéra-comique en trois actes, d'après la pièce de Desforges. Repr. pres la piece de Desiorges. Repri-le 2 février 1833. Paris, les mêmes, 1833, in-18 angl. (1 fr.); 1860, gr. in-8 de 13 pag. 2 colon. (20 c.). CXX. Avec M. Brunswick [Lhérie]: le Roi des halles, opéracomique en trois actes et quatre tableaux. Repr. sur le Théâtre-Lyrique, le 11 avril 1853. Paris, Dagneau, 1853, in-18 anglais (60 c.). CXXI. Avec M. de Forges A. Pitaud] : le Bijou perdu, opéra-comique en trois actes. Repr. sur le même théâtre, le 6 octobre 1833. Paris, Mich. Lévy frères, 1853, in-18 angl. (1 fr.). CXXII. Avec M. Brunswick | Lhérie]: Elisabeth, ou la Fille du proscrit, drame lyrique en trois actes, tiré du ro-man de M™ Cottin. Repr. sur le même théâtre, le 31 décembre 4853. Paris, Giraud, Escudier, 4874, in-18 angl. (1 fr.). CXXIII. Avec le même: la Promise, historiette provençale, opéra-comique en trois actes. Repr. sur le même théatre, le 16 mars 1854. Paris, Mich. Lévy frères, 1854, 1855, in-18 angl. (1 fr.). CXXIV. Avec le même: le Billet de Marguerite, opéra-comique en trois actes. Repr. sur le même théâtre, le 7 octobre 1854. Paris, les mêmes, 1854, in-18 angl. (1 fr.). CXXV. Avec M. Mi-chel Carré: Schahabaham II, opérabouffe en un acte. Repr. sur le même théâtre, le 31 octobre 1834. Paris, les mêmes, 1855, in-18 angl. (60 c.); 1857, in-4 de 9 pag. à 2 colon. avec vignette (20 c.). CXXVI. les Charmeurs, opéra-comique en un acte. Repr. sur le même théâtre, le 7 mars 1835. Paris, les mèmes, 1855, in-18 angl. (1 fr.). CXXVII. Avec M. [Vernois] de Saint - Georges : Jaguarita l'Indienne, opéra-comique en trois actes. Représenté sur le Théatre-Lyrique, le 14 mai 1855. Paris, Lévy frères, 1855, in-18 anglais (1 fr.); 1858, in-4 de 26 pages à 2 colon., avec vignette (20 c.). CXXVIII. Avec le même : la Fan-

chonnette, opéra-comique en trois actes. Repr. sur le même théâtre. . le 1er mars 1856. Paris, Tresse, 1856, in-18 angl. (1 fr.). Deux éditions de ce format dans la même année, et une in-8 de 8 feuilt. 5/8. CXXIX. Avec le même : Margot, opéra-comique en trois actes. Repr. sur le Théâtre-Lyrique, le 5 novembre 1837. Paris, Mich. Lévy frères, 1838, in-18 anglais (1 fr.), et in-4 de 20 pages à 2 colonnes, avec vignette (50 c.). CXXX. Avec M. F. Langlé: Maitre Pathelin, opéra-comique en un acte. Repr. le 21 décembre 1856. Paris, Tresse, 1857, 1860, in-18 angl. de 76 pag. (1 fr.). CXXXI. Avec M. Moineaux: les Désespèrés, opéra-comique en un acte. Repr. le 26 janvier 1838. Paris, Mich. Lévy frères, 1838, in-18 angl. de 15 pag. (1 fr.), et in-4 de 8 pag. à 2 colon., avec vignette (20 c.). CXXXII. Avec T. Sauvage: Don Gregorio, opéra-comique en trois actes. Repr. le 17 décembre 1859. Paris, Tresse, 1860, in-18 angl. de 87 pag. (1 fr.). CXXXIII. Avec M. Alex. Dumas père : le Roman d'Elvire, opéra - comique en trois actes. Repr. le 14 fev. 1860. Paris, Mich. Lévy frères, 1860, in-18 angl. de 101 pages (1 fr.). Même sujet que la pièce intitulée Un Conte de fées (Voy. le n° 67). CXXXIV. Avec M. Sirandin: le Jardinier galant, opéra-com. en deux actes et trois tableaux. Repr. le 5 mars 1861. Paris, Librairie nou-velle, 1861, in-18 angl. (1 fr. 50 c.). CXXXV. Avec M. [Vernois] de Saint-Georges : Maître Claude , opéra-comique en unacte. Repr. le 19 mars 1861. Paris, même adresse, 1861, în-18 angl. (1 fr.). — 3. Comėdies et Drames. — CXXXVI. Avec M. Ph. Dumanoir : Dolorida, drame en trois actes. Repr. sur le théât, du Panthéon, le 5 octobre 1836. Paris, Marchant, 1836, in-32 (15 c.). CXXXVII. Avec MM. Alex. Dumas et Léon Lhérie : Un Mariage sous Louis XV, comédie en cinq actes. Repr. sur le Théâtre-Français, le 1e juin 1841. Paris, Marchant, Ch. Tresse, 1841, in 8 de 144 pages (2 fr.), et gr. in-8. de 48 pag. à 2 colon. (50 c.). Voy. le nº 1977 de nos « Supercheries littéraires dévoilées ». CXXXVIII.

Avec les mêmes : Lorenzino, drame en cinq actes et en prose. Repr. sur le Théâtre-Français, le 24 février 1842. Paris, Marchant, 1842, in-8 de 3 feuill. (50 c.). Voy. le nº 1979 de nos « Supercheries littéraires dévoilées». CXXXIX. Avec les mêmes : les Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq actes (et en prose). Repr. sur le Théâtre-Français, le 25 juillet 1843. (Suivie d'une Lettre de M. Alex. Dumas à M. Jules Janin, date du 23 juillet 1843.) Paris, le même, 1843, gr. in-8 de 48 pag. à 2 colon. (1 fr.). Vov. le nº 1983 de nos « Supercheries littéraires dévoilées ». CXL. Avec les mêmes : Louise Bernard, drame en cinq actes (en prose). Repr. sur le théât. de la Porte-Saint-Martin, le 18 povembre 1843. Paris, Marchant, 1843, gr. in-8 de 52 pag. à 2 col. (50 c.). CXLI. Avec les mêmes : le Laird de Dumbicky, comédie en cinq actes (en prose). Repr. sur le théat. royal de l'O-déon, le 30 décembre 1843. Paris, Marchant, 1844, gr. in-8 de 44 pag. à 2 colon. (50 c.). CXLII. Avec les mêmes : Une fille du Régent, comédie en cinq actes, dont un prolo-gue (en prose). Représ. sur le Théâtre-Français, le 1" avril 1846. Paris, le même, 1816, gr. in-8 de 35 pag. à 2 colon. (1 fr.). Voy, le n. 1992 de nos « Supercheries littéraires dévoilées . M. Alexandre Dumas n'a pas fait connaître de collaborateurs pour ces six dernières pièces; mais les catalogues des agents dramatiques nous ont révélé qu'il en a pourtant eu. --4. Ballets. -- CXLIII. Avec M. Mazilier : le Diable à quatre, balletpantomime en deux actes. Repr. sur le théât. de l'Académie royale de musique, le 11 août 1845. Paris, veuve Jonas, 1845, in-8 de 24 pag 1852, in-8 de 16 pag. (1 fr.). CXLIV. Avec le même: Vert-Vert, ballet-pantomime en trois costa. pantomime en trois actes. Repr. sur le même théâtre, le 24 novembre 1851. Paris, la même, 1851, 1832, in-8 de 24 pag. (1 fr.). — M. Ribbing est encore auteur de plusieurs pièces jouées, mais non imprimées. Parmi celles-ci, nous citerons : 1º la Cour du roi Pétaud, vaudeville à tableaux, repr. sur le theat. du Vaudeville, le 28 fé-

vrier 1829. C'est une parodie de « Henri III et sa Cour » de M. Alex. Dumas père. A la première représentation, on nomma pour auteurs de cette pièce MM. Alexandre et Henri, qui cachaient les noms de MM. Alexandre Dumas, lui-même, Cavé, Langlé et A. Ribbing; 2º les Commères, opéra-comique en un acte, représenté en 1847, sous le pseudonyme de Granval; 3º la Bacchante, opéra-comique en deux actes, repr. à l'Opéra-Comique en novembre 1858, composé en société avec MM. Arthur de Beauplan et \*\*\*. - 5. Ouvrages non dramatiques. -Adolphe de Leuven débuta en littérature en coopérant à la rédaction de l'Opinion, journal des mœurs, de la littérature, des théâtres et de l'industrie (1825-27). Il fournit des articles à un recueil plus grave dont il était le directeur : le Journal des voyageurs et des étrangers (10 juin 1827 au 1er janvier 1829, 3 vol. in-4). Depuis, il a fait imprimer à part : CXLV. Le Réveit du lion, ou Paris dans les immortelles journées des 27, 23, 29 juillet 1830. Précis des événements heure par heure, et récapitulation des nombreux traits de courage, de patriotisme, de désintéressement et d'humanité qui honoreront à jamais la population parisienne; suivi d'un Chant triomphal. Paris, Lerosey, 1830, in-18 de 7 feuill. (1 f. 50 c). Le frontispice porte : Par un patriote de 1789. CXLVI. Le Roi des Français et sa famille. Paris, Barba, 1833, in-18 de 9 feuill. 1/3, avec 3 portraits (2 fr.). Publié sous le même pseu-donyme. CXLVII. Le Comte de Paris, stances. Paris, de l'imp. d'Everat, 1838, in-8.

RIBEAUCOURT, éleveur, rue du Regard, nº 10, à Paris. Avec M. Gérard, autre éleveur. Santé des faisanderies et poulailleries. Paris, de l'impr. de Carré, 1855, in-8 de 8 pages (25 c.).

RIBEAUCOURT (E.), médecin. Traitement curatif des scrofules, humeurs froides, écrouelles, maladies strumeuses. Paris, Joudé, 1858, in-12 de 24 pag.

RIBEIRO-SARAÏVA (Antonio). Actes des décisions des trois Etats du royaume de Portugal, assemblés en cortès dans la ville de Lisbonne, rédigés le 11 juillet 1828, fidèlement traduits de l'édition authentique portugaise. Paris, Delaforest, 1828, in-8 de 60 pag.

RIBEIRO DOS SANTOS (he commandeur José), consul général à Hambourg. Avec M. José-Feliciano de Castilho-Barreto, vice-consul: Traité du Consulat. Hambourg, 1839, 2 vol. in-8. (14 fr.).

RIBBLLE (Charles de), pseud. de M. Amédée Rigaud, libraire éditeur

(voy. ce nom).

Ribeña (le P.). Vie de sainte Thèrèse, écrite par elle-même, suivie de ses Méditations sur le Pater, de l'Histoire des quatorze dernières années de sa vie, par le P. Ribéra, et d'un Choix de ses Lettres. Nouv. édit. Paris, Albanel et Martin, 1839, in-8 (2 fr. 75 c.). Lyon et Paris, Perisse frères, 1853, in-12.

RIBERT (Louis). La Démocratie selon M. E. Vacherot. Bruxelles, Lacroix, Van Meenen et Cie, 1861, in-8 de

42 pag. (1 fr.).

RIBES (François), médecin militaire, reçu docteur à Paris en 1803, médecin en second de l'Hôtel royal des Invalides au mois d'août 1828, plus tard médecin en chef, mis à la retraite avant l'age, en 1842; membre de l'Académie de mêdecine (section d'anatomie et de physiologie); né à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), le 4 sep-tembre 1765, mort à Paris, le 21 février 1845. I. De l'Articulation de la mâchoire inférieure. Paris, an ix (1801), in-8. Thèse. II. Mémoire sur la fracture du tiers moyen du fémur, compliquée de plaie, et produite par les armes à feu. Paris, de l'impr. de Dezauche, 1831, in-8 de 24 pag. III. Histoire de l'ouverture et de l'embaumement du corps de Louis XVIII. Paris, de l'impr. de Plassan, 1834, in-8 de 40 pag. IV. Expose sommaire des recherches faites sur quelques par-ties du cerveau. Paris, 1839, in-8 (2 fr. 50 c.). V. Mémoires et Observations d'anatomie, de physiologie, de pathologie et de chi-rurgie. Paris, J.-B. Baillière, 1841-44, 3 vol. in-8 avec 9 planches (22 fr. 50 c.). Indépendam -

ment des ouvrages que nous venons de citer, Ribes a publié un grand nombre de mémoires et d'articles dans les « Mémoires de la Société médicale d'émulation », dans les « Bulletins de la Faculté », dans les « Archives de médecine ». dans la «Revue» et la «Gazette médicale», dans le «Journal de psychologie» de Magendie, dans «l'Encyclopédie méthodique», et le Journal de Leroux et Corvisart. Il a fourni aussi au grand «Dictionnaire des sciences médi-cales » plusieurs articles qu'il primitivement composés avait pour être insérés parmi les Mémoires de la Société médicale d'émulation. Parmi ces articles on remarque ceux qui sont consacrés aux maladies des os maxillaires, à la nécrose des os longs, à la description du périnée, de la pupille, de la rate, des symphises, de l'opération du trépan, au mot vertèbre, etc. Le dernier écrit du docteur Ribes, inséré en août 1842 dans la « Gazette médicale de Paris », est une Lettre qu'il adresse à ses anciens collègues de la Société médicale d'émulation, pour leur faire connaître ce qu'il appelle avec raison sa disgrâce, et les mettre à même, par l'exposé de sa vie tout entière, de juger combien il était dans son droit en la croyant peu méritée. — Biographes de F. Ribes. — C. Sachaile [Lachaise], les Médecins de Paris jugės par leurs œuvres, 1845, in-8, p. 549-51; — Réveillé-Parise, In-8, p. 349-31; — Revenue-Parisk, Gazette médicale, 7 juin 1845; — L. J. Bégin, Discours prononcé le 24 février 1845 sur la tombe de Franç. Ribes. Impr. dans le Bull. de l'Acad. de méd., tom. x (1845), et dans les Mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, tom. LVIII

(1845), p. 382.
†Ribes (François), D. M., néà Truil-laz, canton de Thuir (département des Pyrénées- Orientales), en 1788; agrégé par le concours en 1825; nommé professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Montpelier, en 1828, à l'âge de 30 ans; doyen de la même faculté, nommé par le ministre Salvandy en janvier 1845, et destitué de cette

année par la république; ancien saint-simonien, président des jurys de médecine de la Faculté de Montpellier pendant une série d'années, membre de la commis-sion administrative des hospices de la ville de Montpellier, pendant plusieurs années, également ; membre de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. On a de ce professeur : I. Résumés de clinique médicale. Impr. dans le « Journal des sciences médicales », en 1827. Il. De l'Anatomie pathologique considérée dans ses vrais rapports avec la science des maladies. Paris, J.-B. Baillière; Just Rouvier et E. Lebouvier, 1828-34, 2 vol. in-8 (13 fr.). III. Discours sur la physiologie : 1º Discours sur l'éclectisme médical, prononcé à l'ouverture du cours d'hygiène de la Faculté de Montpellier. Paris, J.-B. Baillière, et Montpellier, Sevalle, 1829, in-8 de 56 pag. (1 fr. 50 c.); 2º Discours sur la vie de Pindividu, prononcé... Montpellier, Sevalle et Castel, 1835, in 8 de 84 p. (2 fr.); 3° Doctrine médicale de la vie universelle. Discours pro-noncé... Montpellier, r. du Jardin Royal, nº 6, 1836, 2 part. in-8, ensemble de 10 feuill. 1/2. Faisant partie de la « Bibliothèque méridionale », 2° ann.; 4° Discours sur la vie de la Femme, prononcé. Montpellier, Sevalle et Castel, 4836, in 8 de 72 pag. 5° Discours sur les rapports de l'homme avec le monde extérieur. Ibid., in-8. 6º La Vie de l'espèce humaine, Discours prononcé... Ibid., in-8. IV. Fondements de la doctrine médicale de la vie universelle. Tome 1er (et unique). Montpellier, Sevalle et Castel, 1836, in-8 de 18 feuill. (4 fr.). V. Discours au cercle médical: 1º Sur l'association intellectuelle et les principes généraux de la science. Montpellier, Sevalle et Castel, 1836-37, 2 part. in 8. 2° Sur Porganisation de Penseignement et de la pratique de la médecine. Ibid., 1838, in-8 de 104 pag. VI. Enseignements généraux d'hygiène faits à l'ouverture des lecons d'hygiène de la Faculté de Montpellier. Montpellier, Sevalle et Castel 1837-49, 3 part. in-8. VII. Dis-

fonction en février de la même

cours sur l'éducation morale et littéraire considérée dans ses principaux rapports avec la médecine; prononcé à l'ouverture des travaux des Facultés (16 nov. 1846). Montpellier, les mêmes, in-8 de 52 pag. VIII. Discours sur l'individualité scientifique de Montpellier. Prononcé à l'ouverture de la première séance publique de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Juillet 1847. Montpellier, 1847, in-4 de 15 p. IX. Traité d'hygiène thérapeutique, ou Application des moyens de l'hygiène au traitement des maladies. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860, in-8 (10 fr.). — On doit encore au professeur F. Ribes des articles sur la thérapeutique, dans les « Annales de la clinique médicale de Montpellier, »; et des Conseils prophylactiques adressés aux cominunes du département de l'Hérault, pendant que le choléra régnait dans le Midi; par M. Ribes, de la commission rapporteur nommé par l'administration préfectorale de ce département. Insérés dans les Mémoires de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier.

RIBES (A.), avocat, frère du précédent. I. Études sur la commune. A MM. les représentants de l'Assemblée nationale. Paris, René, 1848, in-8 de 48 pag. (50 c.) II. Etudes pratiques et sommaires sur la methode positive. Paris, Ladrange, 1856, in-8 (6 fr.). III. Enseignements sur la methode positive, suivis de Réflexions sur la méthode catholique, la méthode de Descartes et l'analyse de Con-dillac. Paris, le même, 1858, in-8 de 124 pag. (2 fr.). IV. Aperçus elémentaires sur la méthode positive, ou la Véritable analyse. Paris, le même, 1858, in-8 de viij et 71 p. (1 fr.). V. Catéchisme scientifique et société transitoire suivant la méthode positive. Paris, le même, 1839, in-8 de 172 pag, avec 4 tableaux (2 fr.).

RIBET (Emilien). Cinq Élégies. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1842, in-8 de 16 pag.

RIBEYRE (Félix), homme de lettres et journaliste, est né, le 6 juin 1831, à Pont-du-Château, charmante petite ville de la Limagne d'Auvergne. Son père, F. Ribeyre, ancien officier de l'Empire, compte de glorieux services militaires et a pris part aux grandes luttes de l'épopée impériale. Par sa mère, M. Felix Ribeyre appartient à la vieille noblesse d'Auvergne, à la famille des de Layras de Verdonnet. Après des études très-complètes, cédant plutôt à sa vocation littéraire qu'aux vœux de ses pa-rents, M. Félix Ribeyre débuta, non sans succès, dans le journa-lisme départemental. Il fit ses pre-mières armes au Journal du Cher, l'un des organes les plus anciens et les plus importants de la France centrale, et sa collaboration à cette feuille ne tarda pas à être remarquée. Bientôt il fut appelé à la rédaction du Mémorial de la Loire qui se publie à Saint-Etienne. et dans ce poste difficile il sut se concilier d'honorables sympathies. En 1857, on offrit à M. Félix Ri-beyre la rédaction en chef du Journal de Saint-Quentin, que des écrivains de mérite avaient porté à un haut point de prospérité. Le jeune rédacteur en chef sut maintenir le journal dans la voie du progrès. Il développa même son importance par son concours intelligent et actif. Les questions d'industrie, d'agriculture et d'économie politique furent l'objet de sa sollicitude, et sans négliger la politique ni la littérature, M. Félix Ribeyre fit pendant quatre ans du Journal de Saint-Quentin une œuvre de vulgarisation et le défenseur des intérêts du pays. Ces quotidiens amenèrent travaux M. Ribeyre à jeter le plan d'un ouvrage de longue haleine sous ce titre : L'Industrie dans le département de l'Aisne, et en particulier dans le rayon de Saint-Quentin. Ce monument patriotiqué élevé à l'industrie picarde, et dédié à la Chambre de commerce de Saint-Quentin, forme un fort volume grand in-8 édité par Dentu. Le même éditeur a également publié deux éditions d'une brochure politique écrite par M. Félix Ribeyre, en 1859, sous ce titre : La Paix et l'opinion. Cette étude, jugée trèsfavorablement par la presse pari-

sienne et départementale, renfermait, outre une appréciation judicieuse des difficultés diplomatiques, une histoire intéressante de la domination autrichienne en Italie. Mentionnons aussi, comme se rapportant au séjour de M. Félix Ribeyre à Saint-Quentin, un opuscule écrit, a-t-on dit, « avec autant de cœur que de talent », sur l'Institution des petites Sœurs des pauvres. Trois éditions de ce livre, imprimé à Saint-Quentin chez M. Moureau, et édité par Adrien Leclère, Paris, rue Cassette 29, ont établi son succès. Un grand nombre de recueils en ont publié des extraits plus ou moins étendus et les « Annales de la charité », après en avoir obtenu l'autorisation de l'auteur, reproduisirent in extenso, vers 1859. cette histoire émouvante qui portait pour épigraphe ce vers :

L'aumône, c'est de l'or pour acheter les cieux.

antécédents littéraires de M. Félix Ribeyre lui ouvraient naturellement la porte du journalisme parisien. Il réalisa ce vœu en 1860. Déjà, il avait publié dans l'Avenir commercial des études sur l'industrie, et le Dictionnaire de la navigation et du commerce. de M. Guillaumin, le comptait au nombre de ses collaborateurs. Enfin il figurait parmi les publicistes qui prétaient leur concours à la Chronique universelle illustrée. Nous citerons une curieuse monographie publiée dans ce recueil par M. Félix Ribeyre, sous ce titre : Le Sport et les sportsmen. Mais l'œuvre principale de l'écrivain dont nous nous occupous, celle qui a posé sa réputation dans le monde des lettres, c'est le re-cueil périodique qu'il a fondé, en 1861, et qu'il dirige de concert avec M. Jules Brisson, sous le titre : Les grands Journaux de France. C'est une revue historique, biographique et anecdotique de la presse contemporaine. Retracer sous une forme piquante et instructive l'origine des divers organes de la presse, leur développement et leur situation actuelle, faire pénétrer le public dans l'intérieur de ces bureaux de

la pensée et initier les profanes aux mystères du journalisme contemporain; en un mot, écrire avec une plume loyale, honnête et indépendante, la biographie de cet être collectif qu'on nomme le Siècle, le Constitutionnel ou le Figaro, et esquisser le portrait des rédacteurs, telle est le but de . cette publication dont le succès va croissant avec chaque livraison. Nous ne pouvons résister au désir de citer ici le jugement de la « Revue curopéenne » sur le recueil dirigé par MM. Félix Ribeyre et Jules Brisson : « Les Grands Jour-« naux de France. Quatre livraisons : le Siècle, la Patrie, la Presse, l'Opinion nationale, ont déjà paru de cette publication intéressante qui se trouvera former un jour la biographie complète du xixe siècle. Qui donc, en effet, pourrait se vanter, aujourd'hui, de n'avoir pas de près ou de loin collaboré à cette œuvre collective et bizarre qu'on appelle un journal? C'est donc à ce titre que les Grands Journaux de France sont une publication vraiment intéressante. Mais ce qui la rend particulièrement recommandable, c'est l'esprit hon-nête, loyal, dans lequel elle est dirigée, et, nous nous plaisons à le noter, les auteurs n'ont pas pour cela abdiqué leurs opinions, ménagé leurs critiques; seulement ils ont su trouver le ton juste, garder cette qualité précieuse que l'on n'estime pent-être pas assez et qui s'appelle la mesure. Nous reparlerons plus longuement dans quelque temps de l'entreprise de MM. Jules Brisson et Félix Ribeyre; nous n'avons voulu aujourd'hui que l'annoncer et définir en quelques mots le caractère de cette œuvre délicate ». Ajoutons, en terminant, que M. Félix Ribeyre a fait représenter avec succès, sur le théâtre de Saint-Quentin, une pièce militaire en collaboration avec M. Besombes: L'Invasion autrichienne, ou les Français en Italie. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, entre autres de la Société des antiquaires de Picardie, de la So-

ciété archéologique, historique et scientifique de Soissons, de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, etc. Résumons ici les publications spéciales de M. Félix Ribeyre, en suivant leur ordre chronologique: I. L'Insti-tution des petites Sœurs des pauvres (maison de retraite pour les vieillards). Saint-Quentin, impr. de Moureau, 1857, in-8 de 31 pag.; et Paris, Dentu, 1860, in-8 (1 fr.). II. Avec M. Besombes : L'Invasion autrichienne, ou les Français en Italie (mai 1859), à propos patriot. en un acte. St-Quentin, de l'impr. de Hourdequin, 1859, in-12 de 40 pag. III. La Paix et l'Opinion. Paris, Dentu, 1859, in-8, avec une carte d'Italie (1 fr. 50 c.). IV. Industrie des cotons. Filature de Roupy, fondée en 1808, par M. Jacques Arpin. Saint-Quentin et Paris, Dentu, Guillaumin et Cie, 1860, in-8 de 16 pag. (1 fr.). Extrait de l'ouvrage suivant : V. L'Industrie dans le département de l'Aisne, et en particulier dans le ravon de Saint-Quentin, Parls, Dentu, 1860, grand in-8. VI. Avec M. Jules Brisson: Grands Journaux de France. Paris, aux bureaux, rue de Hanovre; Lucien Marpon (1861), grand in-8. Cette publication paraît par livraison, renfermant chacune l'histoire d'un journal. Onze ont paru, et contiennent les histoires du Siècle, de la Patrie, de la Presse, l'Opinion nationale, du Moniteur (en deux livraisons), du Constitution-nel (en deux livr.), du Journal des Débats (en deux livraisons), et du Charivari, avec portraits: Prix de l'abonnement annuel, 10 fr., ou de chaque livraison séparée, 1 fr. Quoique jeune et n'ayant point atteint encore le degré de célébrité où il peut parvenir plus tard, M. Félix Ribeyre a déjà deux notices biographiques dans deux recueils qui ne sont point appelés à être souvent consultés, parce que à tort ou à raison on les considère comme des auto-biographics, toujours trop louangeuses pour etre impartiales : la « Biographie et Dictionnaire des littérateurs, et des savants contemporains », par M. Guyot de Fère (1861, in-4), et le journal « la Célébrité. Célébrités

contemporaines », art. par M. Georges d'Apremont. Paris, 1861, in-8 de 15 pag.

RIBEYRE DE VILLEMONT (le marq. de). Ethnologie de l'Europe. Origine, migrations et établissements des différentesraces qui ont peuplé l'Europe. Paris, Dentu, 1856, in-18 (2 fr.). On lit en note à la fin du volume : « La publication de la seconde partie reste suspendue, pour ne pas blesser des susceptibilités que nous devons respecter. Cette première partie forme; du reste, un traité complet. »

† RIBEYROLLES (Charles), écrivain politique de l'opinion républicaine très-avancée; né en 1812, à Martel (Lot), d'une famille noble, et qui comptait les comtes de Marqueyssac parmi ses parents. Ribeyrolles étant destiné à l'état ecclésiastique, fit ses études dans un séminaire, mais il renonça à la soutane pour prendre la plume de journa-liste. Il vint à Paris et commença à écrire dans « le Bon sens », « le Peuple », avec Dupoty. En 1842 il alla à Toulouse prendre la rédaction de « l'Emancipation ». L'aunée suivante il fut à Pau pour y prendre celle du « Mémorial des Pyrénées ». En 1845, il revint à Paris, et écrivit des feuilletons pour « l'Esprit public » et pour « la Patrie »; il a fourni à ce dernier journal entre autres feuilletons celui intitulé les Compagnons de la mort. En 1846 il entra à « la Réforme », dont il prit la rédaction en chef en 1848, C'est dans ce journal que parut, en feuilletons, une Histoire des Jacobins, d'après l'Histoire inédite de la Société des Jacobins de Léonard Gallois, à laquelle prirent part plusieurs rédacteurs de « la Réforme ». Cette histoire ne fut point achevée, ce qui n'a point empêché nos voisins les Belges d'en commencer une contrefaçon faite sur les feuilletons. Bruxelles, Tarride, 1848-49, pet. in-4 à 2 colon., dont trois livraisons ensemble de quinze feuilles ont été publiées. Ribeyrolles se présenta en 1848, aux électeurs du Lot, mais quoique républicain de la veille, le candidat à l'Assemblée constituante échoua. Arrêté

le 13 juin 1849, lors de l'échauf-

fourée républicaine du Conservatoire des arts et métiers, il parvint à s'échapper trois mois après, s'enfuit à Londres, où il travailla au « Proscrit, journal de la république universelle », dont le premier numéro avait paru à Paris, le 15 juillet 1830, puis y fonda le journal « l'Homme », feuille trèsviolente contre l'élu de décembre. En 1858, Ribeyrolles partit pour Rio-Janeiro chargé de faire le texte du Brésil illustré, en français. Ce démagogne est mort à Rio-Ja-neiro, le 13 juin 1860, deux jours avant le départ du navire qui devait le ramener en Europe. Ribeyrolles n'était que journaliste : il n'a point laissé d'ouvrages. Nous ne connaissons de lui que deux publications spéciales : 1. Réponse à Barthélemy.Paris, Rouannet, 1832, in 8 de 32 pag. Cet écrit, en vers alexandrins, est une réponse à la « Justification du poète ». II. Histoire de l'Empire, de la Restaura-tion et du règne de Louis-Philippe, 1844-1848. Paris, Michel, 1850, in-8. Cet ouvrage forme le tom. 111 et dernier d'une « Histoire complète de la Révolution française », publiée sous le nom de F. Tissot.

RIBEYROLS (V.-P.). Epizootie de l'espèce bovine. Aurillac, de l'impr. de Ferrari, 1849, in-8 de 2 pag. (10c.). Lettre extraite de la « Revue élémentaire de médecine et de pharmacie domestique ».

RIBIERE (l'abbé). Recueil de poésies patoises et françaises. Limoges, Blondel, 1841, in-12 (1 fr.). La 1<sup>re</sup> satire d'Horace y est traduite en vers patois.

+ RIBIÈRE (Charles-Hippolyte), né le 1er mars 1822 a Champlay, canton et arrondissement de Joigny (Yonne), avocat, ancien conseiller de préfecture de l'Yonne, mem-bre du conseil d'arrondissement d'Auxerre, de la Soc. des sciences historiques et natur. de l'Yonne, membre et secrétaire-adjoint de la Société centrale d'agriculture du même département. Nous connaissons de M. C.-H. Ribière : I. Coulange-la · Vineuse. Notice historique. (Extr. du Bull. de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, année

1850). Auxerre, de l'impr. de Perriquet et Rouillé, 1850, in-8 de 50 pag. Cette notice a été imorimée aussi dans « l'Annuaire de Yonne, ann. 1851. II. Compte-rendu de l'ouvrage intitulé : Fables nouvelles, ou Leçons d'un maître à ses élèves, par M. l'abbé L.-M. Duru Impr. dans le Bull. de la Soc. des scienc. hist. et nat. de l'Yonne. année 1855. III. De la Poésie auxerroise au xve et au xvie siècles. Mémoire lu au Congrès scientifique de France tenu à Auxerre, au mois de sept. 1858. (Extr. du Bull. du Congrès scient. de France, xxv° session, 2° vol.). Auxerre, de l'impr. de C. Gallot, 1859, in-8de 29 pages. IV. Essaisur l'histoire de l'imprimerie dans le département de l'Yonne, et spécialement à Auxerre, suivi du Catalogue des livres, brochures et pièces imprimés dans cette ville, de 1580 à 1857. (Extr. du Bull. de la Soc. des sciences hist. et natur. de l'Yonne, ann. 1858.) Auxerre, de l'impr. de Perriquet et Rouillé, 1858, in-8 de 378 pages, avec gravures. Tiré à part à 50 exempl. sur pap. vergé.

RIBIÈRE (A). Àvec E. Desmartin: Mystères du cœur, poésies. Périgueux, Lenteigne et Baylé, 1852, in-16 de 160 pag. (3 fr., au profit du malheur).

RIBIERE (E.-A.-J.), de Montagne, instituteur. I. Nouvelle Granmaire française, à l'usage des écoles primaires. Tarbes, Fouga, 1855, in-12 de 28 pag. 11. L'Ere impériale. A Sa Majesté Napoléon III, empereur. Poésie. Périgueux, Dupont, 1856, in-8 de 8 pag. 111. La Lecture en cinq leçons. Condat-sur-Cole (Dordogne), l'Auteur, 1856, in-8 de 16 pag. (40 c.)

RIBIERE (Auguste), instituteur. La plus simple, la plus complète et la plus rationnelle de toutes les méthodes de lecture, en 10 tableaux. Angoulème, Goumard, 1861, in-12 de 12 pag. (30 c.).

RIBON (Marius), receveur de l'enregistrement et des domaines. *Une* inspiration poétique. Sisteron, de l'impr. de Bourlès, 1862, in-16 de 15 pag.

RIBOT (A.). Mi Deportacion trobas maritimas y americanas. (Poesias). Marseille, impr. de Mossy, 1839, in-18 de 144 pag.

RIBOUD (Thomas-Philibert), l'un des hommes les plus érudits de nos provinces; ne à Bourg (Ain), en 1765, fut d'abord procureur du roi au bailliage de Bresse, député du tiers-état du Bugey, avant la Ré-volution; et depuis, l'un des administrateurs du département de l'Ain, membre du conseil des Cinq-Cents, député au Corps législatif pour le département de l'Ain, de 1800 à 1814, président honoraire de la Cour royale de Lyon. Th. Riboud fonda, en 1778, la Société littéraire de Lyon, et peu après la Société d'émulation de l'Ain, dont il fut le secrétaire perpétuel, et l'un des membres les plus actifs; plus tard il fut admis dans les académies de Bordeaux, Dijon, nomme correspondant de l'Institut (Académie des inscriptions) et de l'Académie celtique, plus tard Société royale de France. Th. Riboud est mort à sa campagne de Jasseron, près de Bourg, le 6 août 1833. — Législation. — Politique. Économie politique .- I. Mémoire pour le sieur Gravier, négociant à Marseille. 1777, in-8. II. Mémoire pour les sieurs Béroujon et Picard. 1778, in-8. III. Sur la sensibilité dans le magistral, discours prononcé à la rentrée du bailliage. 1779, in-8, IV. Discours prononcés à la rentrée du bailliage et siège présidial de Bourg, en 1779 et 1781. In-8. V. Discours prononcé à l'assemblée générale du tiers-état de Bresse, tenue à Bourg, les 23 et 24 avril 1781. In-8 de 55 pages. VI. Réglement de la Société politique de Bourg. Bourg, Goiffon, 1783, in-4 de 10 pag. VII. Discours lu à l'assemblée générale du tiers-état, le 27 avril 1784. 1784, in-8. VIII. Discours sur l'administration ancienne et moderne de la Bresse, prononce à l'assemblée générale du tiers-état de cette province, le 10 août 1787, avec des notes historiques à la suite, 1787, in 8. IX. Discours prononcé à l'ouverture de l'assemblée des trois ordres... Cahier des doléances. Bourg, 1789, in-8. X. Lettre d'un député du tiersétat du Bugey, à l'assemblée générale des trois ordres de cette pro-

vince. Bourg, 19 mars 1789, in-12 de 12 pag. XI. Proclamation de l'Assemblée administrative du département de l'Ain. Bourg, Phili-pon, 1790, in-4 de 7 pag. Rédigée par Th. Riboud. XII. Opinion présentée au conseil du département de l'Ain, sur la question relative à la réduction des districts dudit département. Bourg, Philipon, 1790, in-4 de 42 pag. XIII. Mémoires sur les principaux objets d'administration dans le département de l'Ain. Bourg, Philipon, 1790, in-4 de 40 pag. XIV. De l'Influence que doit avoir la nouvelle forme d'administration sur le département de l'Ain. Bourg, L.-H. Goyon, 1790, in-4 de 10 pag. XV. Rapport concernant les détails principaux de la gestion du directoire du département de l'Ain, jusqu'au 1er ..... 1790. Bourg, Philipon, 1790, in-4. XVI. Essai sur les moyens à employer pour subvenir aux be-soins publics. 1er mars 1790. Bourg, Vernarel, Robert et Gauthier, 1790, in-8 de 46 pag. XVII. Discours sur l'enseignement dans les écoles centrales et les effets qu'on peut attendre de leur établissement. 1er nivose an v (21 dec. 1797), in-8 de 19 pag. XVIII. Extraits et Frag-ments d'observations sur quelques points de la procédure et de la législation criminelle. Suppl. au nº 37 du « Journal de l'Ain ». Bourg, Josserand et Janinet (1799), in-4 de 4 pag. XIX. Opinion de Th. Riboud, sur le projet de résolution relatif à l'Ecole polytechnique, séance du Corps législatif du 19 vendémiaire an VIII. Paris, de l'impr. nation., an VIII (1800), in-8 de 24 pag. XX. Lettre de Th. Riboud, député de l'Ain, membre du conseil des Cinq-Cents, à un fonctionnaire du même département. 8 frim. an viii. Paris, an viii (1800), in-8 de 6 pag. XXI. Observations sur les contributions du département de l'Ain. Bourg, Dufour et Josserand, germinal an 1x, in-4 de 8 pag. Anon. XXII. Rapport fait au nom de la commission de législation (sur le titre 2 du livre 11 du Code d'instruction criminelle). 9 décembre 1808. In-8 de 40 pag. XXIII. Rapport fait au nom de la commission de législation sur le

2º projet de loi formant le titre 11 du Code pénal. 13 février 1810. Paris, Huzard, 1810, in-8 de 24 p. XXIV. Rapport fait au nom de la commission de la législation civile et criminelle, sur le projet de loi concernant les expropriations pour cause d'utilité publique. Du 8 mai 1812. Paris, Hacquart, 1812, in-8 de 28 pag. XXV. Discours prononce par Th. Riboud, député de l'Ain, en annoncant au Corps législatif la mort du général Dallemagne, le 24 décembre 1813. Paris, Hacquart, 1813, in-8. XXVI. Considérations sur la confection d'un Code rural, suivies de Notes... (Bourg, 1813), in-12 de 124 pag. Ce travail se rattache au suivant qui n'en est qu'une refonte, bien qu'il porte le titre de deuxieme partie. XXVII. Observations sur la confection d'un Code rural en France. (Bourg , 1826), in-8 de 78 pag. XXVIII. Dis-cours prononcé par M. le chevalier Riboud, en faisant hommage au Corps législatif d'un ouvrage d'Arnold, sur le droit romain. Paris, Hacquart, 1813, in-8 de 7 pages. XXIX. Sur le projet de loi relatif à la Cour de cassation. Paris, Hacquart, 1814, in-8 de 36 pag. Anon. XXX. Exposé et développement des motifs de la proposition présentée à la Chambre des députés. 8 juillet 1814. Paris, Hacquart, 1814, in-8 de 38 pag. Indemniser ceux qui ont souffert du passage de l'étranger. XXXI. Rapport sur le projet de loi relatif à la circonscription du pays de Gex et au département du Mont-Blanc. Paris, Hacquart, 1814, in-8 de 27 pag. XXXII. Opinion de Th. Riboud sur le projet relatif aux finances. Séance du 30 août 1814. Paris, Hacquart, 1814, in-8 de 47 pag. XXXIII. Observations soumises à la chambre des représentants sur une réclamation contre les opérations du collège électoral de l'Ain, par M. Gauthier. Paris, Hacquart, 1815, in-4 de 8 pag., avec une Note additionnelle de 4 pag. XXXIV. Chambre des représentants. Election de l'Ain. Note additionnelle. 1815, in-4 de 4 pag. Anon. — Histoir naturelle. — Économie rurale.-- Histoire XXXV. Mémoire sur les causes de la cristallisation de la glace en filets perpendiculaires à la surface de la

terre. Impr. dans les Mémoires de l'Acad. de Dijon, en 1784. XXXVI. Etrennes littéraires, ou Almanach offert aux amis de l'humanité. 1783, in-8. Anon. XXXVII. Observations sur la durée de la vie de certains insectes, contenant la découverte d'un fait intéressant en histoire naturelle. Imprimé dans le « Journal de physique » en mars 1787. XXXVIII. Exposition et emploi d'un moyen intéressant de disposer des eaux pour les travaux publics, l'agriculture, les arts, etc. Paris, Ch. Pougens, an vi (1798), in-4 de 56 pag., avec 2 planches XXXIX. Memoire sur la topogra-phie du département de l'Ain, sur sa culture générale et quelques espèces d'arbres qui y deviennent rares. S. l. n. d. (Paris, 1800), in-8 de 49 pag. Extrait de « l'Appuaire de l'Ain », pour l'an ix. XL. Vues et projet de résolution présentés au conseil des Cinq-Cents, sur les moyens de rendre les incendies plus rares et moins funestes. Paris, de l'impr. nation., an viii (1800), in-8 de 134 pag. XLI. Dessechement et mise en valeur des marais situés dans le territoire de Polliat, canton de Bourg, Bourg, Bottier, s. d. (1801), in 8 de 48 pag. XLII. Recherches sur les substances minérales inflammables qui peuvent exister dans le département de l'Ain, et être appliquées à divers usages utiles. Bourg, Janinet, an XII (1804), in-8 de 42 pag. Extrait de « l'Annuaire de l'Ain». XLIII. Observations sur quelques objets principaux d'amélioration en agriculture et économie rurale dans le département de l'Ain. Bourg, Janinet, 1804, in-8 de 101 pages. XLIV. Essai sur la minéralogie du département de l'Ain. Bourg, Janinet, 1807, in 8 de 55 pag. XLV. Notice sur les plantations d'été et description d'une plantation de ce genre, lue à la Société d'émulation de l'Ain. Bourg, Janinet, 1809, in-8 de 23 pag. XLVI. Mémoire sur différentes espèces de haies et clôtures usitées dans le départ. de l'Ain, lu à la Société d'émulation. Paris, Huzard, 1810, in-8 de 33 p. XLVII. Mémoire sur le desséchement d'un marais dans la commune de Polliat. Bourg, Bottier, 1818, in-8

de 48 pag. XLVIII. Examen d'un fait historique relutif à la minéralogie du département de l'Ain et pays circonvoisins. Bourg, 1819, in-8 de 24 pag.. XLIX. Observations sur la présence de grains de mais à l'intérieur d'un grand nombre de bourses ou nids de chenilles, dans les bois de Treffort (Ain), au printemps de 1820. Bourg, Bottier, 1820, in 8 de 17 pag. L. Rapport et Observations sur les secousses de tremblements de terre éprouvées dans le département de l'Ain dans le mois de février 1822. Bourg, Bottier, 1822, in-8 de 32 pages. -Histoire. — Biographie. — Archéologie. — LI. Tableau du règne de Louis XVI. Bourg, 1784, in-8. LII. Dissertation sur un instrument de musique très-ancien, qui est au pouvoir des Chartreux de Portes en Bugey. Impr. dans le « Journal des savants », en mars 1785. LIII. Eloge d'Agnès Sorel, surnommée la belle Agnès, lu à la Société d'émulation de Bourg en Bresse, le 23 septembre 1785. Lyon, 1785, in-8. LIV. Notice sur Théodore Brossard de Montanai, agriculteur, homme de lettres et magistrat à Bourg, dans le xvie siècle; par J.-B. Bourg, Bottier, an v (1797), in-8 de 8 pag. LV. Discours sur le général Joubert. Impr. dans l'opuscule intitulé : Honneurs funèbres rendus au général Joubert ... Paris, an VII, in-8. LVI. Considérations et Recherches sur les monuments anciens et modernes du territoire de Brou, commune de Bourg, département de l'Ain. Bourg, Bottier, s. d. (1801), in-8 (75 c.). Autre édition. Ibid., le même, s. d. (1816), in-8 de 60 pag. lbid., 1823, in-8 de 60 pag. LVII. Mémoire statistique et historique sur la ville de Boury. Bourg, Bottier, 1801, in 4 de 49 pag. LVIII. Indi-cation générale des monuments et antiquités du département de l'Ain. An xi (1802), in 8 de 51 pag. LIX. Mémoire sur les monuments d'Izer. nore, arrondissement de Nantua. An xi (1802), in-8. LX. Essai sur l'étude de l'histoire des pays composant le département de l'Ain. S. d. (1802), 3 part. in-8. - Discours sur l'étude de l'histoire des pays composant le département de l'Ain, etc. Deuxième partie. Bourg,

Bottier, 1823, in-8 de 67 pag. -Troisième et dernière partie d'un Essai sur l'étude de l'histoire des pays composant le département de l'Ain. Ibid., 1827, in-8 de 64 pag. LXI. Recherches sur l'origine, les mœurs et les usages de quelques communes du département de l'Ain, voisines de la Saône. Paris, 1810, in-8 de 43 pag. Extr. du 5e vol. des Mémoires de l'Académie celtique. LXII. Observations sur le cours et la perte du Rhône entre le fort de l'Écluse et Seyssel... et sur les moyens proposés jusqu'ici pour le rendre navigable en cette partie. 1812, in-8 de 67 pag. LXIII. Projet de formation d'un musée départemental à Bourg. Bourg, Jani-net, 1816, in-8 de 24 pag. LXIV. Rapport sur les vestiges d'antiquités reconnus dans la démolition de la prison de Bourg. Bourg, Bottier, 1817, in-8 de 33 pag. LXV. Recherches sur les monuments découverts dans la démolition de la prison de Bourg en 1817. (Extr. de l'An-nuaire de l'Ain.) Bourg, Bottier, 1818, in-8 de 65 pag. — Nouvelles Recherches sur les monuments découverts à Bourg dans le cours de la démolition et la construction d'une prison. Supplément au mémoire inséré dans l'Annuaire du département de l'Ain pour 1818. (Bourg, Bottier), 1818, in-8 de 46 pag. LXVI. Description d'un olyphant cu grand cornet chargé de bas-relief... Bourg, Bottier, 1819, in-8 de 60 pag. - Eclaircissements, confirmatifs sur l'olyphant... Ibid.. le même, 1819, in-8de 12p. LXVII. Archéologie, Histoire. (Bourg, 1821), in-8 de 15 pages. LXVIII. Erection d'un monument à la mémoire de Xav. Bichal. Ouverture d'une souscription. Bourg, Bottier, 1824, in-4 de 4 pag. — Histoire littéraire. — LXIX. (Société d'émulation de l'Ain, 1783-1822) : 1º Discours lu à la première séance de la Société d'émulation de l'Ain sur l'utilité de cet établissement, le 24 février 1783. Lyon, Faucheux, 1783, in 8 de 46 pag. 2º Mémoire sur l'origine, le but et les travaux de la Société (d'émulation) de Bourg. Lyon, 1783, in-8. 3º Indication des principaux objets qui peuvent fixer en Bresse l'attention

et les travaux de la Société d'émulation, et des personnes qui lui adressent des ouvrages. 1789, in-8 de 12 pag. 4º Notice des travaux et de la situation de la Société d'émulation de l'Ain, années x1 et x11. Bourg, Janinet, 1804, in-8 de 54 p. 5º Compte-rendu des travaux de la Société d'émulation et d'agriculture du département de l'Ain, pendant les années xII et XIII. Bourg, le même, 1805, in-8. 6° Société d'émulation de l'Ain. Avis concernant les prix à décerner en 1816... et à la formation de diverses collections d'objets provenant du département de l'Ain. Bourg, Janinet, 1816, in-4 de 4 pag. 7º No-tice des travaux de ladite Société, denuis novembre 1805, jusqu'en septembre 1806. Bourg, le même, 1806, in-8 de 84 pag. 8º Notes historiques et statistiques sur les travaux et la situation de la Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain, depuis septembre 1813 jusqu'au 1er novembre 1816. Bourg, Bottier, 1817, in-8 de 72 pages. 9º Compte-rendu des travaux de la Société libre d'émulation de l'Ain, années 1817 et 1818. Bourg (Bottier), 1819, in-8 de 79 pages. 10° Exposé historique et statis-tique des travaux de la Société d'émulation de l'Ain, pour 1819 et 1820. Bourg, Bottier, 1820, in-8 de 120 pag. 11° Procès verbal de la séance publique de la Société d'émulation, avec compte-rendu. Ibid., 1822, in-8. — Th. Riboud, en outre, a fourni des Mémoires à l'ancien recueil de l'Académie de Dijon, au Journal d'agriculture du département de l'Ain et à l'Annuaire du même département (1). - Biographes de T.-P. Riboud. - 1° Notice sur M. Thomas Philibert Riboud, ancien député, président honoraire de la Cour royale de Lyon, officier de la Légion d'honneur, et secrétaire de la Société d'émulation de l'Ain. Bourg,

de l'impr. de Bottier, 1838, in-8 de 20 pag. 2º Notice sur Thomas Riboud, par Et. Millet. Bourg, de l'impr. de Bottier, 1838, in-8. Tirée à 30 exempl. 3º Thomas Riboud et la Société littéraire de Lyon, de 4778; par M. Philibert Leduc. Lyon, de l'impr. de Vingtrinier, 1852, in-12 de 12 pages.

RIBOULET (Ignace), professeur au collège de la Flèche; né dans cette ville en 1723, mort en 1774. D'après des notes inédites de F. Grille il est auteur de Dissertations sur des sujets de Littérature et

d'Histoire. (Imprimées?)

RIBOULET, médecin militaire de première classe, secrétaire du Conseil de santé des armées, est, en société avec MM. Jacob et Boudin, médecin en chef de l'hôpital militaire du Roule, rédacteur du « Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, rédigés sous la surveillance du Conseil de santé », dont la première série, qui a paru de 1816 à 1846, forme 61 vol. y compris la table; et la seconde, commencée en 1846, forme jusqu'en 1862, 26 vol. M. Riboulet est auteur de plusieurs Mémoires imprimés dans ce recueil.

RIBOULOT (Edme-Nicolas), de la vallée d'Aillant-sur-Tolon (Yonne). Poème sur la prise de Sébastopo), batailles d'Inkermann et de la Tchernaïa, et sur la question d'Orient. Paris, l'Auteur, 1856, in-8

de 24 pag. (1 fr.).

RUBOURT. ÁVEC M. Loriol: Géographie mathématique, physique et politique, divisée par bassins, d'après Balbi et les auteurs les plus estimés, et sur les documents les plus récents. Paris, Bazouge et Pigoreau, les Auteurs, 1836, in-18, avec 6 cartes (2 fr. 50 c.).

RIBOURT (F.), colonel d'état-major. Le Gouvernement de l'Atgérie, de 1852 à 1858. (Extr. de la «Revue européenne», avril et mai 1859). Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1859, in-8 de 94 pag. (1 fr. 50 c.).

RIBOUT (E.). Episode de la campagne de Russie, nouvelle historique. Senlis, de l'impr. de Duriez, 1843, in-18.

RICANT. VOY. ROUSSEAUX.

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquelot a perdu une belle occasion de faire la critique de cet article de la France hiteraire a, ou l'on ne trouve cités que douze ouvrages, au lieu de soixante-huit! que nons mentlomons anjourd'hui. Noire continuateur s'est borne à emprunter à nos « Supercheres hiteraires dévoices » le titre d'un ercit de quelques pages qui a paru avec des initia'es, et la s'est borne son addition.

RICARD (l'abbé Dominique). Voy. le tom. VII, à PLUTARQUE, Vies.

RICARD (Joseph-Paul de), né en 1794, archiviste du département des Bouches-du-Rhône, mort à Marseille, en avril 1858, d'une attaque d'apoplexie fondroyante. Issu d'une noble famille qui, pendant plusieurs siècles, rendit au pays de bons et loyaux services, et dont les membres se distinguèrent tour à tour dans l'Eglise, la magistrature et l'armée, de Ricard était allié aux de Tourre, de Barbeyrac, de Lièvre, de Lauthier, de Gazille, de La Touloubre, d'Audier, et à d'autres familles également recommandables. Agé de 64 ans, et exempt d'infirmités, de Ricard remplissait depuis 30 ans avec un zèle et une activité dignes d'éloges, les fonctions d'archiviste en chef à la préfecture. Il était entré en qualité d'employé à la sous-préfecture de Marseille en 1812, et lorsque cette administra-tion fut supprimée, il demeura attaché aux bureaux de la préfecture, où il fut bientôt nommé sous-archiviste. Nous devons faire observer que les ancêtres directs de de Ricard avaient eu, pendant quatre générations consécutives, la garde de nos archives provencales, ayant possédé depuis 1793 la charge de greffiers en chef, soit de la Cour souveraine des Comptes, aides et finances de Provence (appelée communément archives du Roi), soit des archives de l'ancienne administration provinciale. Le père de de Ricard avait rempli les fonctions de secrétaire en chef de l'administration centrale du département; et lors de l'institution des préfectures, il a été le premier secrétures, il a cue le pagniture des la regénéral de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En appelant Ricand (Auguste). Lettre sur le re-fus de l'impôt à M. de Richemond fus de l'impôt à de l'impôt. de Lottin M. de Villeneuve, alors préfet, sembla vouloir continuer une tradition dans cette honorable famille. C'est aussi dans ce but que M. de Ricard avait fait admettre plus tard auprès de lui M. Eugène de Ricard, l'un de ses fils, qui le secondait avec dévouement dans ses importantes fonctions. Doué d'un

caractère affable et doux, d'un esprit conciliant, d'une bienveillance peu commune, de Ricard comptait au nombre de ses amis toutes les personnes qui ont eu des rapports avec lui. Les sincères regrets que sa mort a causés parmi nos concitoyens, prouvent mieux encore que nos paroles les vives sympathies que le défunt avait su s'attirer. De Ricard faisait partie de plusieurs sociétés de bienfaisance. Il était, en outre, membre de la commission cantonnale de statistique, où il apportait assidûment le concours de ses lumières et de son expérience, et appartenait à la délégation cantonnale de l'instruction primaire. Il fut l'un des fondateurs de la Société de statistique de Marseille, et figurait parmi les membres correspondants de l'Académie

d'Aix. (Cas. Bousquet).

RICARD (Eugène de), fils du précédent, agent des inhumations à Marseille, travaille depuis dix ans à écrire la vie d'un chartreux qui a joué un grand rôle à Marseille pendant la révolution de 1789 (dom Joseph Martinet).

RICARD, professeur de mathéma-tiques au Lycée de Caen, associé de l'Académie de cette ville. On trouve de ce professeur, dans le recueil de l'Académie dont il faisait partie : I. Mémoire sur une nouvelle méthode de diviser l'aréomètre à graduation, avec fig., analysé dans le Rapport décennal des travaux de l'Académie, publié en 1811. II. Rapport fait à l'Académie sur un petit ouvrage de M. Dubois-Maisonneuve, intitulé : Essai sur la configuration géométrique à donner aux caractères numériques vulgairement appelés chif-

(sic). Paris, de l'impr. de Lottin de Saint-Germain, 1830, in-8 de 16 pag. Un second tirage fait dans la même année porte pour sub-scription à M. le cointe de Montlosier. Paris, de l'impr. du même. † RICARD (Aug.), fécond romancier populaire, était né à Lyon, en février 1799, dans une maison voisine du grand théâtre. Il était fils

du commandant François Ricard, depuis général et baron de l'Empire, et d'une comédienne qui s'acquit, à Rouen, une éclatante réputation. Auguste Ricard fit ses études au lycée Napoléon, et le quitta pour entrer à l'école de Saint-Cyr, d'où il sortit sous-lieutenant de dragons, à l'âge de seize ans. Il commença sa carrière militaire par la campagne de France, dans laquelle il donna des preuves de bravoure. Il avait toutes les qualités d'un bon soldat, moins la plus essentielle, peut être, aux yeux des chefs, la subordination: son humeur indépendante et poétique se ployant mal aux exigences de la discipline. Cependant il demeura longtemps au service, fit avec honneur la guerre d'Espagne, et fut nommé lieutenant. Son caractère indomptable, et surtout ses opinions politiques fort exaltées, l'obligèrent à donner sa démission en 1825. Dépossédé de son grade, Ricard se trouva bientôt dans un cruel dénûment, car sa sa solde était sa seule ressource. Comme un grand nombre d'hommes de lettres, il se lança dans la littérature, autant par goût que par nécessité. Il débuta par un pot - pourri sur la tragedie de Jeanne d'Arc (la Tulipe à Jeanne d'Arc); ensuite il se livra à des travaux historiques. Parmi les nombreux ouvrages de ce genre qu'il n'a pas signés, on peut citer avec honneur un Résumé de l'histoire de la littérature espagnole, livre remarquable par l'érudition du fond et la rapidité de la forme. Puis enfin, Ricard entama cette longue série de romans populaires. dont il suffit de donner les titres, car il serait superflu d'en constater le grand succès. Il n'est personne qui ne connaisse et qui n'apprécie ces peintures de mœurs si faciles, si animées, où l'esprit d'observation se joint à une intarissable gaîté. La collection des romans de Ricard dépasse cent volumes. On peut diviser ses ouvrages en deux séries. La première, qui s'arrête à : Comme disent les bonnes gens (1836), est peu littéraire, quoiqu'elle soit amusante et qu'elle renserme d'utiles enseignements moraux. Le style en est facile, plein de verve, mais souvent incorrect; et puis des trivialités, des invraisemblances, des plaisanteries graveleuses déparent les premiers romans de Ricard (1). A partir d'Aînée et Cadette, l'écrivain grandit; son style devient pur, elégant, plus rapide, plus spirituel, plus original; les intrigues sont plus habilement conduites, ses caractères sont mieux tracés, ses dénouements plus heureusement amenés; les détails de mauvais goût disparaissent; Ricard prend une place importante dans la littérature. Ainée et Cadette, Mes grands parents, Pierre Giroux le parisien, Ni l'un, ni l'autre, Octavie et Françoise, Ma petite Sœur, le Viveur, J'ai du bon tabac dans ma tabatière, le Tapageur, étaient ses œuvres de prédilection, et sont assurément les meilleures qui solent sorties de sa plume. Dans tous ses ouvrages, il s'est at-taché au but moral; il a prouvé qu'il avait du cœur, et qu'il savait arracher les larmes aussi bien que le rire. Il eût grandi encore, il se fût placé au premier rang parmi nos écrivains les plus distingués. Tout ce qu'il avait produit n'était pour lui qu'un essai, qu'une étude dont il allait recueillir les fruits. Chaque nouvel ouvrage qu'il publiait attestait un nouveau progrès; la mort a donc frappé Ricard au moment où il prenait son essor, Il était doué d'une facilité prodigieuse. Si l'on rassemblait, dit M. Eug. Deligny, son biographe, tout ce qu'il a écrit, sans signer, on formerait aisément cent vingt autres volumes! Il n'était pas seulement un romancier remarquable, il était journaliste habile. Il a travaillé à plusieurs feuilles quotidiennes et périodiques, et particulièrement au Corsaire, qu'il a enrichi d'une foule d'articles fort piquants. Il a écrit dans les « Français peints par eux-mêmes », le Garçon de café et le Champenois;

<sup>(</sup>i) On a dit que presque tous les romans publices sous le seul non d'Auguste Ricard sont d'une société composée de MM. Mary Ayeard, Raym. Brucker, Ferd. Flocon et Aug. Ricard : dans chacun de ces romans en quatre volumes, chacun de ses quatre écrivains est auteur d'un quart de la composition.

ces deux types sont admirablement bien étudiés, et méritent d'être cités, car la publication de M. Curmer ne renferme pas un grand nombre d'articles faits avec plus de conscience et d'esprit. Ricard était modeste, gai, bienveillant, essentiellement bon; mais il avait les nerfs très irritables, et lorsqu'il souffrait, il devenait morose, querelleur, intraitable; il ne ménageait personne et se livrait à des sarcasmes qui lui ont valu beaucoup d'ennemis. Il se passionnait facilement; il cédalt volontiers aux impressions qu'il recevait; aussi était-il d'une versatilité incroyable; il défendait un jour ce qu'il avait combattu la veille, et combattait ce qu'il avait défendu. On raconte un fait de Ricard qui confirme cette versatilité. Le 5 juin 1832, il sortit fermement résolu à prendre part à l'insurrection. Il est reconnu par un capitaine, un ami d'enfance, un camarade de l'Ecole militaire, qui l'attira à lui, et le fait se battre avec la troupe. Dégagé et rentré chez lui, il s'accabla d'injures, et, était résolu d'aller chercher la mort au milieu des insurgés, si les supplications de sa femme ne l'en avaient empêché. Ricard est mort après une année de souffrance, le 30 janvier 1841. Et, chose étrange! son convoi fut plutôt composé de créanciers que d'amis. — Ouvrages divers. — 1. La Tulipe à Jeanne d'Arc, pot-pourri en cinq actes, précédé d'un prologue. Paris, Barba, 1825, in-8 de 32 pag. II. Résume de l'histoire de la littérature espagnole. Paris, L. Janet (vers 1827), in-18 (3 fr.). Anonyme. III. Plainte au Roi sur les maisons de jeux de hasard. Paris, de l'imprim. de Goetschy fils, 1831, in-8 de 16 pag. IV. Epitre à M. Jacques Lassitte. Paris, Baudouin, 1838, in-8 de 16 pag. V. Le Garçon de café et le Champenois, deux types, imprimés dans le tome 11 des « Franromans. — VI. Le Portier, roman de mœurs. Paris, Pigoreau, Tenon, 1826, 1829, 3 vol. in-12 (9 fr.); Paris, Lecointe, Corbet, Necessaria (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 (1924), 1828 Pigoreau, 1833, 4 vol. in-12(12 fr.); Paris, Gust. Barba, 4851, in-4 à

2 colonnes avec vignettes (90 c.). VII. La Grisette, roman de mœurs. Paris, Lecointe et Durey, Corbet, etc. 1827, 4 vol. in-12 (12 fr.). Sec. édit. Paris, Tétot, Lecointe, 1829, 4 vol. in-12 (9 fr.); Paris, Gust. Barba, 1850, in-4 à 2 colon., avec vignettes (90 c.). VIII. Le Cocher de fiacre, ou Quarante aus sur le pavé de Paris, roman de mœurs. Paris, Lecointe et Durey, 1828, 4 vol. iu-12 (12 fr.). 2º édit., revue, etc. Paris, les mêmes, 1829, 4 vol. in-12 (12 fr.); Paris, Gust. Barba, 1852, in-4 à 2 colon., avec vignettes (90 c.), et Paris, G. Havard, 1858, in-4 de 64 p. à 2 colon., avec vignettes (50 c.). IX. *Julien*, ou le Forçat libéré. Paris, Lecointe, Corbet, 1828, 1830, 4 vol. in-12 (18 fc.) (12 fr.). Autre édition, sous le titre du « Forçat libéré ». Paris, Gust. Barba, 1854, in-4 à 2 colon., avec vignettes (90 c.). X. La Vi-vandière de la Grande-Armée, ou Encore une contemporaine, roman de mœurs. Paris, Lecointe, Corbet, 1828, 1832, 4 vol. in-12 (12 fr.); Paris, Gust. Barba, 1854, in-4 à 2 col., avec vign. (70c.). XI. Le Chauffeur. Paris, Lecointe, Corbet, 1829, 4 vol. in-12 (12 fr.); Paris, Gust. Barba, 1854, in-4 à 2 colon., avec vign. (70 c.). XII. Florval, ou le Capucin malgré lui, roman de mœurs. Paris, Tétot, Lecointe, 1829, 4 vol. in-19 (19 fr.) etc., 1829, 4 vol. in-12 (12 fr.). XIII. Le Marchand de coco, roman de mœurs, Paris, Lecointe, Corbet, 1829, 5 vol. in-12 (15 fr.); Paris, Gust. Barba, 1850, in-4 à 2 colon., avec vign. (90 c.); Paris, Hipp. Boisgard, 1858, in-18 jésus (1 fr.) XIV. La Sage-Femme, roman de mœurs. Paris, Lecointe, Corbet, etc., 1830, 4 vol. in-12 (12 fr.); Paris, Gust. Barba, 1850, in-4 à colonnes avec vignettes (90 c.). XV. Le Drapeau tricolore. Paris, Lecointe, Corbet, etc., 1830, 4 vol. in-12 (12 fr.). XVI. M. Mayeux. Paris, Lecointe, Corbet, 1831, 4 vol. in-12 (12 fr.). XVII. L'Ouvreuse de loges. (Histoire de 1829). Paris, Lecointe, Corbet, 1832, 5 vol. in-12 (15 fr.); Paris, Gust. Barba, 1854, in-4 à 2 colon., avec vignettes (90 c.). XVIII. La Diligence, ou le Coupé, l'intérieur, la rotonde et la banquette. Paris, Le-

cointe, Corbet, 1832, 4 vol. in-12 (12 fr.). C'est par erreur que sur les titres de ce roman on a imprimé l'initiale du prénom de l'auteur H au lieu de A. Paris, Gust. Barba, 1854, in-4à 2 col., avec vign. (90 c.). XIX. Aînée et Cadette. Paris, Baudouin, Silvestre, Lecointe et Pougin, etc., 1833, 1834, 4 vol. in-12 (12 fr.). Le même roman, avec le Cigare, de Marie Aycard. Paris, Gustave Barba, 1854, in-4 à 2 colonnes, avec vignettes (90 c.). XX. Avec M. Marie Avcard : l'Actrice et le Faubourien, roman de mœurs. Ibid., Lecointe et Pougin, 1833, 4 vol. in-12 (12 fr.). XXI. Les Etrennes de mon oncle. Ibid., Bau-douin, Silvestre, 1833, in-12 (3 fr.); Paris, Gust. Barba, 1852, in-4 à 2 colonnes avec vignettes (50 c.). Réimpr. aussi comme tome iv de l'ouvrage intitulé : « Mes grands parents». (Voyez le nº XXV). XXII. Celui qu'on aime. Paris, Baudouin, Lecointe et Pougin, 1834, 4 v. in-12 (12 fr.). Le même roman, suivi de : le Pistolet anglais, par Marie Aycard. Paris, Gust. Barba, 1854, in-4 à 2 col., avec vignettes (90 c.). XXIII. Maison des cinq étages, ou le Terme d'avril. Paris, Baudouin, 1833, 4 vol. in-12 (12 fr.). XXIV. Avec M. Marie Aycard: Comme on gâte sa vie : esquisse de mœurs. Paris. Lachapelle, 1835, 5 vol. in 12 (15 f.). Le même roman, suivi du: Domino noir, par le même. Paris, Gust. Barba, 1855, in-4 à 2 col., avec vignettes (90 c.). XXV. Mes grands parents. lbid., Pougin, Corbet, 1836, 4 vol in-12 (12 fr ). Les tomes i et ii contiennent : le Carême de ma tante; le tome III : le Carnaval de mon père; et le tome IV: les Etrennes de mon oncle. 1849 (sans les Etrennes de mon oncle), in-4 à 2 colonnes, avec vignettes (70 c.). XXVI. Comme disent les bonnes gens! Proverbes pop. Ibid., Pougin, Corbet, 1836, 4 vol. in-12 (12 fr.). XXVII. Etudes populaires : Pierre Giroux le Parisien. Paris, Baudouin, Legrand et Descauriet, etc., 1837, 2 vol. in-8 (15 fr.); 4 vol. in-12 (12 fr.). XXVIII. La Chaussee d'Antin : esquisses contemporaines. Le Marquis de Sainte-Suzanne. Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8 (15 fr.), et 4 vol. in-12

(6 fr.); Paris, Gust. Barba, 1854, in-4 à 2 colonnes, avec vignettes (90 c.). XXIX. Ni l'un, ni l'autre, roman de mœurs. (Suite du précédent.) Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8 (15 fr.), et 4 vol. in-12 (6 fr.). Le même roman, avec : la Fouine .- Une passion profonde. Paris, Gust. Barba, 1834, in-4 à 2 col., avec vignettes (90 c.). XXX. La Vierge Marie. Paris, Lachapelle, 1838, 2 v. in-8. (15 fr.) Roman qui paraît avoir été reproduit sous le titre de : la Statue de la Vierge, XXXI. Octave et Françoise. Roman cité par M. Eug. Deligny, dans sa bio-graphie d'Auguste Ricard, à la tête du « Tapageur » (1841), mais que nous ne connaissons point, et qui n'a pas été annoncé par la « Bibliographie de France ». XXXII. Ma petite Sœur. Paris, Lachapelle, 1839, 2 vol in-8 (15 fr.), et 4 vol. in-12 (6 fr.). XXXIII. Avec M. le baron de Bilderbeck : Jadis et aujourd'hui. Paris, le même, 1839, 2 vol. in-8 (15 fr.). XXXIV. Avec M. Maximilien Perrin : Les Vieux péchés, esquisses de mœurs. Paris, le même, 1839, 2 vol. in-8 (15 fr.), et 4 vol. in-12 (6 fr.). XXXV. Le Viveur. Paris, G. Barba, 1839, 2 vol. in-8 (15 f.); 1841, 4 vol. in-12 (6 fr.); 1849, in-4 à 2 colon., avec 25 vign. (90 c.). Paris, Havard, 1838, in-4 de 64 p. à 2 colon., avec vign. (50 c.). XXXVI. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Paris, Gust. Barba, 1840, 2 vol. in-8 (15 fr.); 1841, 4 vol. in-12 (6 fr.). XXXVII. Le Tapageur. Paris, le même, 1811, 2 vol. in-8 (13 fr.); 1842, 4 vol. in-12 (6 fr.). Roman posthume, terminé par M. Eugène Deligny, qui a mis en tête une « Biographie d'Auguste Ricard ». XXXVIII. Le Brigand de la Loire. Paris, L. de Potter, 1844, 2 vol. in-8 (15 fr.). XXXIX. La Lisette de Béranger. Histoire véritable de ses amours, ses plaisirs, ses aventures, sa dévotion, son pelerinage, sa vertu et ses succès dans le monde, etc. Paris, Renault, 1846, in-18 (50 c.). XL. La Frétillon de Béranger, sa naissance, etc., racontées pour la première fois. Paris, le même, 1846, in-18 (50 c.). XLI. Madame Pichard. Paris, Gust. Barba, 1850, in-4 à 2 colon., avec vignettes (90 c.). XLII. Ses Œuvres.

Paris, G. Barba, 1841-42, 12 vol. in-12. Edition qui n'a pas été continuée; elle ne contient que trois romans : le Viveur, J'ai du bon tabac dans ma tabatière et le Tapageur, chacun en quatre volumes. XLIII. Œuvres complètes. Paris, Gust. Barba, 1850 et ann. suiv., 3 vol. et une partie du 4°, in-4 à 2 colon., avec vignettes de Bertall (14 f. 50). Edition faisant partie des « Romans populaires illustrés. » dont l'on peut se procurer chacun séparément. Cette édition renferme plusieurs romans de l'auteur qui n'avalent point été imprimés isolément. - Ricard a laissé en manuscrit : le Champenois et l'Histoire du théâtre des Variétés et du théâtre du Vaudeville, ouvrages composés en 1840, au milieu des douleurs les plus aiguës; on en

fait espérer la publication. +RICARD (Jean-Baptiste-Marius), officier de l'Université, né à Aix (Bouches-du-Rhône), le 5 mai 1807, après avoir terminé ses études se prépara à entrer dans l'Instruction publique. A l'âge de dix-neuf ans (en 1826), il fut lauréat du premier prix de dissertation française (aujourd'hui prix d'honneur de philosophie), au concours général de l'Université. Deux ans plus tard il fut nommé élève de l'Ecole normale supérieure, et admis parmi les trois premiers (promotion de 1828), à la suite d'un concours ouvert dans toutes les académies de France (10 novembre 1828); licencié ès-lettres (25 janvier 1830), bachelier ès-sciences. A l'âge de vingttrois ans il fut nommé professeur de philosophie au collége de Toulon (6 octobre 1830), d'où il passa, dans la même qualité, au collége royal de Limoges (20 octobre 1831). puis revint au collége de Toulon (10 décembre 1839). M. Ricard prit part au concours ouvert par la Société royale des sciences, arts, belles-lettres et agriculture de la ville de Saint-Quentin, sur la question suivante : « Par quelles causes, chez les peuples de l'An-« tiquité, la corruption a-t-elle « marché du même pas que la civi-« lisation? Comment les Sociétés « modernes peuvent-elles échapper

« à cette triste coïncidence, de

« telle sorte que les progrès de la « morale privée et publique « soient aussi assurés que ceux « du bien-être et des lumières? » Le mémoire qui obtint le prix fut celui de M. Ricard, mais il est resté inédit. Pendant l'année 1839-1840, ce professeur fut, au collége de Toulon, chargé (par autorisa-tion rectorale) de l'enseignement de la langue allemande. Depuis cette dernière année M. Ricard a été souvent déplacé. Successivement professeur de philosophie au collège de Marseille (5 oct. 1840), principal du collège d'Albi (4 oct. 1841), principal et régent de philosophie au collége de Château-roux (25 août 1843), chargé successivement des chaires de philosophie au collége royal d'Auch (8 mai 1845), et au lycée de se-conde classe de Rodez (15 janvier 1849), il permuta, sur sa demande, ces deux chaires contre celle du collége de Toulon (8 mai 1845, et 10 févr. 1849); professeur de philosophie au lycée de seconde classe d'Avignon (6 octobre 1851); inspecteur de l'Académie de Grenoble, en résidence à Grenoble (23 août 1854). Là s'arrêtèrent les pérégrinations universitaires de M. Ricard, qui, sur sa demande, fut nommé inspecteur de l'Académie d'Aix, en résidence à Draguignan, par arrêté du 8 novembre 1855, fonctions qu'il remplit encore au-jourd'hui. M. Ricard est membre titulaire de l'Institut d'Afrique, par délibération supérieure de cet Institut, du 20 mai 1843, et secrétaire-général de la Société des sciences, lettres et arts du département du Var (élu en 1845). Nous connaissons de ce professeur les opuscules suivants : I. Eloge historique du jurisconsulte provençal J. Dubreuil, ancien assesseur d'Aix et procureur du pays de Provence. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1826, in-8. J. Dubreuil était l'oncle de l'auteur. Il fut maire d'Aix, nommé par Napoléon Ier, en 1815, Son dévouement, l'ascendant de ses vertus et de son caractère ferme et conciliant, sauvèrent sa ville natale, à cette époque mémorable. II. Dissertation française sur le sujet de logique suivant : Qu'est-ce que le Jugement? Quels sont les rapports de l'Idée et du Jugement? Quels sont les objets du Jugement? (Couronnée au concours général de l'Université, en 1826.) Imprimé dans les « Annales des concours généraux (Philosophie), » publiées par MM. Belin et Roche. Paris, Hachette, 1828. III. Fragments historiques de Schiller, traduits pour la première fois de l'allemand. Toulon, Baume, 1833, in-8. IV. Première Etude sur l'Eloquence de la Chaire : le P. Maccarthy. Impr. dans le « Bulletin de la Société des sciences, etc., du départ. du Var», ann. 1833. V. Idées sur la Providence. Impr. dans le même Bulletin, ann. 1833. VI. Essai sur les idées et mœurs de l'Empire romain. depuis le deuxième siècle de l'ere chrétienne jusqu'à la chute de l'empire d'Occident, d'après des documents jusqu'ici negliges. Toulon, Canquoin, 1834, in-8. VII. Frag-ments de critique littéraire et Traductions de quelques articles de la « Revue d'Edimbourg ». Insérés en divers recueils périodiques de Paris et de Toulon, de 1835 à 1839. VIII. Discours sur l'histoire universelle, trad. de Schiller, 1835. (Impr. dans quel recueil?) IX. Discours sur les principes de l'Educa-tion, et sur l'alliance des sciences et des lettres dans les collèges, prononcé au collège de Châteauroux, le 5 novembre 1843. Châteauroux, de l'impr. de ve Teisserenc-Bayvet, 1843, in-8. X. Allo-cution du principal du collége de Châteauroux, à la distribution de ce collège, en août 1844. Châteauroux, Migné, 1844, in-8. Dans ce discours, le principal, après avoir retracé l'action qu'exercent les scènes de la nature sur le développement de l'Imagination, continuait en ces termes : « Que dirai-je, « jeunes élèves, des excitations qui « vous arrivent du monde de l'hu-· manité, et de la peinture des « grands caractères que vous offre « l'Histoire? Ici, je n'ai pas besoin « d'aller chercher bien loin des « exemples. Vos plus récents sou-« venirs vous reportent, je le sais, · vers ce nom illustre à tant de a titres, auquel vous avez rendu · naguère un douloureux hom-

« mage. » (L'illustre général Bertrand, qui avait donné au collège de Chaicauroux, sa patrie, des preuves de sa bienveillance). « Quel « plus bel idéal de toutes les qua-« lités qui font les grands cœurs, « pourriez-vous contempler? Puisse « désormais le nom du général Ber-« trand s'associer, dans votre es-« prit, aux plus héroïques noms • de l'Epopée antique! Ami de « cœur de l'Alexandre des temps « modernes, n'y eut-il pas aussi « quelque chose de merveilleux et « de surhumain dans les destinées « si diverses, dans la vie si agitée, « et pourtant si simple et si droite, « de votre illustre compatriote? Et « ne sera ce pas honorer encore « son nom, mêlé désormais aux « plus beaux récits de notre his-« toire nationale, que de faire ser-« vir le souvenir de cette vie si « belle et si pure à élever vos « ames aux plus poétiques con-« ceptions?... » Tel était, il y a déja bien des années, l'hommage public rendu par M. Ricard à l'indestructible nationalité des idées napoléoniennes, dans la personne du plus fidèle aini de l'Empereur. XI. Les Héraclides d'Euripide. Traduction nouvelle, acte 1er, précédé d'une Introduction. Toulon, Bau-me, 1845, in-8. XII. Avec M. Louis Peisse: Eléments de la philosophie de l'esprit humain, de Dugald Stewart. Tome III, traduit pour la première fois en français. Paris, Ladrange, Hachette, 1843, in-12. XIII. Del'Education dans ses rapports avec le perfectionnement moral de la Societé. Discours prononcé, le 26 août 1846, à la distribution des prix du collége de Toulon, Toulon, Laurent, 1847, in-8. XIV. Allocations. comme président de la distribution des prix du collége de Draguignan, de 1856 à 1861. Imprimées dans le « Journal de Tou-lon».— En 1852, M. Ricard a publié un Etat de ses services. Avignon, de l'impr. de Fischer ainé, 1/2 feuille in-fol. plano, impr. à 4 colonnes, sur laquelle se trouvent mentionnées six dissertations, thèses, etc., de philosophie, de philologie et d'archéologie qui sont inédites; et son Mémoire couronné par la Société roy, de S1-Quentin.

RICARD (A.), membre de la Société RICARD (Adolphe), pseudon. Voyez archéologique de Montpellier, correspondant de celle des antiquai-res de France. Voyez RENOUVIER (Jules).

RICARD (Isidore). Monsieur Robineau. folie-vaud. Bruxelles, Aug. Jou-haud, 1837, in-32.

RICARD (F.). Anselme et Célestine, ou Souffrance et Charité. Paris. Perisse frères, 1840, 2 vol. in-12. (5 francs.).

RICARD (J.-J.-A.), magnétiseur. I. Traité théorique et pratique du magnétisme animal, ou Méthode facile pour apprendre à magnétiser. Paris, Germer Baillière, 1840, in-8 (6 fr.). II. Physiologie et hygiène du magnétiseur, régime diétique du magnétisé. Mémoires et aphorismes de Mesmer, avec des notes par J.-J.-A. Ricard. Paris, Germer Baillière, 1843, in-12 (3 fr. 50 c.). III. Lettres d'un magnétiseur. Paris. l'Auteur, 1843, in-18 de 180 pag. (2 f.). IV. Almanach populaire du magnetiseur praticien, pour 1846. Paris, Bréauté, 1843, in-18 (1 fr.). Almanach qui a eu trois édit. dans la même ann.; la première a paru sous le titre du Magnétiseur véridique, almanach révélateur. V. Esquisse de l'histoire du magnétisme humain, depuis Mesmer, jusqu'à 1848. Bordeaux, a l'Institut magnétologique, 1848, in-18 de 36 p. VI. Vade-mecum du magnétiseur. Bordeaux, r. Judaïque, nº 20, 1848, in-18 (1 fr.). VII. Doctrine du magnétisme humain et du Somnambulisme. Marseille, de l'impr. de Vial, 1856, in-18 (2 fr.). - M. J.-J.-A. Ricard a eu maille à partir avec les tribunaux, à juger d'après le mémoire judiciaire suivant : Cour d'assises des Deux-Sèvres (Niort). Présidence de M. Mevolhon. Audience du 22 août. M. Ricard, magnétiseur. Prévention de diffamation et d'outrages envers M. le procureur du roi et le tribunal de Bressuire. Paris de l'impr. de Guiraudet, 1845, in-8 de 104 pag. Il y eut acquittement.

RICARD (D.). Sur l'utilité du rétablissement des maisons de jeux de hasard. Paris, r. Saint-Merry, nº 41, 1846, in-8 de 20 pag. (1 fr.).

SANDRÉ.

† RICARD (Jean-Marie-Emile), économiste, ancien élève de l'Ecole des Chartes, chef de la première division à la préfecture des Bouches du Rhône; né à Marseille, le 8 septembre 1820. On doit à cet écrivain : I. De la Souveraineté individuelle. Paris, Garnier frères, 1850, in-18 (1 fr. 50 c.). C'est une critique de la souveraineté des majorités. L'auteur a cherché à poser les principes du droit politique, en indiquant les bornes qui sont posées au pouvoir des majorités. Il n'a paru aucun compte-rendu de ce livre, mais le journal « la Presse » en a tiré bon parti sans avoir l'honnêteté d'indiquer la source. II. Théorie de l'Impôt. Marseille, de l'impr. de Gravière, 1859, in-16 de 127 pag. (1 fr. 50 c.). Critique du principe qui préside à la répartition de l'impôt en France. L'auteur établit que si l'impôt est proportionnel à la fortune, les droits politiques doivent être également proportionnels à la fortune. Si la France est plongée depuis soixante ans dans un état d'agitation politique presque incessant, c'est, dit-il, parce que ses législateurs ont constamment méconnu la loi du rapport qui existe entre la dette politique (l'impôt) et les droits politiques. Dans un pays où l'impôt est proportionnel à la fortune, les droits politiques doivent être également proportionnels à la fortune. Cependant comme cette aristocratied argent blesserait le sentiment de l'égalité, l'anteur a été amené à se demander s'il était bien vrai que l'impôt dût être proportionnel à la fortune. Si ce principe était vrai, ne faudrait-il pas en effet en accepter toutes les conséquences, M. Ricard a donc analysé ce principe de la proportionnalité de l'impôt, qui est le seul peut-être. sur lequel tous les partis soient d'accord dans notre France. Il lui a paru que loin d'être équitable, comme on le suppose, il constituait une atteinte à la propriété: que l'Etat ne donnait pas à chacun en raison de ce qu'il lui prenait; que cette rente ou dime était

un dernier vestige de l'asservissement de la propriété, et qu'aujourd'hui que cette propriété est libre ou plutôt censée libre, nous ne devions payer l'impôt à l'Etat qu'en raison de ce qu'il fait pour nous et non en raison de notre fortune. L'impôt est une contribution et non une assurance. Cet ouvrage a fait l'objet de quelques comptes-rendus insignifiants, publiés à Paris et à Marseille.

RICARD (Anselme). Le Serpent du Paradis, ou les deux Breughel de Flandre, comédie en trois actes et en vers. Rocroi, de l'impr. de Co-

chard, 1853, in-8.

†RICARD(l'abbé Esprit-Antoine-Char-les), gradué en Sorbonne, professeur au petit séminaire et collège catholique de Marseille; né à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), le 2 décembre 1834. M. l'abbé Ricard est auteur d'un grand nombre d'ouvrages de piété et de science ecclésiastique, dont voici la liste : I. Explication du Symbole des apótres, traduite (du latin) du cardi-dal Bellarmin. Publiée avec l'approbation de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille. Paris, Paulmier, 1853, in-18 (1 f. 25). Cet ouvrage fait partie des traités de la « Bibliothèque religieuse de Paris ». II. Œuvres complètes de saint Louis de Gonzague, recueillies et traduites pour la première fois en français, avec l'approbation de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille. Paris, Victor Sarlit, 1858, in-18. 2º édition, revue avec soin, augmentée de documents nouveaux et suivie de la Pratique des six dimanches en l'honneur du Saint. Paris, Victor Sarlit, 1859, in-18 de xxxij-327 p. (1 fr. 25 c.). II. Nouveau Mois de Marie, de l'enfance et de la jeunesse, ou Dialogues entre Marie et son jeune disciple sur les principales circonstances de la Vie de la T.-S.-Vierge. Paris, le même, 1860, in-18 (1 f. 25 c.). Revêtu de la même approbation épiscopale. IV. Notice sur la vie de messire J. Marius Barthélemy (ancieu vicaire de la Ciotat, mort curé d'Auriol). Vassy, de l'impr. de Mougin-Dallemagne (et Paris, Sarlit, 1860, in-18) (60 c.). V. La Religieuse en oraison, méditant sur la vie et l'esprit

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cours de méditations pour chaque jour de fête de l'année chrétienne, composé selon la méthode de saint Ignace, d'après les mattres de la vie spirituelle et les ascétiques modernes les plus autorisés. (A l'usage des communautés religieuses contemplatives, hospitalières et enseignantes. Avec les appro-bations de six archevêques et quatorze évêques). Paris, le même, 1860-61, 4 gros vol. in-12 (12 fr.). Cet ouvrage paraît appelé au plus grand succès; déjà tous les journaux religieux en ont rendu un compte élogieux; 80 maisons-mères l'ont adopté, et l'épiscopat français a adressé plus de vingt lettres fort laudatives à l'auteur. Ce résultat vient surtout de la méthode simple adoptée, consistant à ne donner dans cet ouvrage que la substance des grands maitres de la vie spirituelle et des ascétiques modernes les plus autorisés. VI. L'Adoration perpétuelle, ou Nouveau Manuel très-complet de dévotion envers le T.-S. Sacrement des autels. Publié avec l'approbation de Mgr de Mazenod, évêque de Marseille. Paris, le même, 1861, in-18 de 214 p. (1 fr.). VII. Nouveau Psautier complet des écoles primaires, divisé selon le rit romain; précédé d'une Méthode facile pour la lecture du latin, et suivi d'exercices de piété à l'usage des enfants. Paris, le même, 1861, in-18 de xvj-272 pag. (70 c.). Outre les ouvrages que nous venons de citer, M. l'abbé Ricard a coopéré à diverses grandes publ. religieuses, aux suivantes entre autres : 1º l'Encyclopédie théologique, publiée par M. l'abbé Migne. Dans le « Dictionnaire des hérésies », de Pluquet, augmenté par l'abbé J.-J. Claris, qui forme les tomes xi et xii de la première série de cette grande Encyclopé-die, il a fourni pour le Supplément à l'ouvrage de Pluquet un bon nombre d'articles, qui sont signés : l'abbé Ant. Dr\*\*\*. Dans le « Dictionnaire des anecdotes chrétiennes », par M. l'abbé Paul Jouhanneaud, qui forme le tome x de la seconde série de cette Encyclopédie, il a fourni, sous le voile de l'anonyme un Supplément à cet

ouvrage. 2º La « Revue de l'art chrétien, » publiée par M. l'abbé Corblet, où parmi d'autres articles il a fourni un Essai resume du symbolisme architectural, réimprimé depuis par plusieurs Revues de province, et nommément par celles d'Avignon et de Toulouse. 3º Diverses Revues de théologie et de prédication, et y a publié des Conférences sur toute la doctrine catholique, un Mois de Marie paroissial, une série d'Homélies sur les évangiles des dimanches et fêtes, sujets de circonstance, etc., etc. M. l'abbé Ricard a en cours de publication ou en préparation diverses Nouvelles morales et quelques Romans religieux. Mgr de La Bouillerie, évêque de Carcassonne, l'a chargé de développer ses célèbres sujets de Méditations sur l'Eucharistie, et de publier ce travail.

RICARD (A.). Conservation des céréales. Détails explicatifs de deux procédés infaillibles pour la destruction des charançons. Châtellerault, Varigault, 1854, in-18 de 36 pag.

RICARD (A.), professeur au collége d'Avesnes. Méthode facile pour apprendre les principes nécessaires à l'étude du solfège. Avesnes, de l'impr. lithogr. de Bouteau, 1855, in-4 de 20 pag.

RICARD (Ad. de). I. Euvres d'Adrien Ricard. Le Bouquet de fête. Etude de mœurs. (Nouvelles et Poésies). Vienne, de l'impr. de Timon, 1855, in-8 de 22 feuilles. II. La Sainte Messe, traduite en vers français. Paris, Poullet, 1858, in-18 de 107 p. RICARD (D.). I. Nouveau Traite d'ar-

pentage et de géodésie pratique, par demandes et par réponses, à l'usage des écoles primaires et des pensionnats. Paris, E. Belin, 1856, in-12 (1 fr. 50 c.). II. Recueil de modèles d'actes sous seiny privé, renfermant des annotations tirées du Code Napoléon, à l'usage des écoles primaires. Paris, le même, 1836, in-12 (50 c.). Ill. La Vraie arithmétique des écoles primaires et des pensionnats, par demandes et par réponses, à l'usage des deux sexes. Paris, le même, 1856, in-12 (1 fr. 75 c.).

RICARD, Simples esquisses physiologiques. Toulouse, de l'impr. de Pradel et Blanc, 1862, in-8 de 24 pag. RICARD-CHARBONNET, né à Lyon, en 1777. Mémoires d'un Lyonnais de la fin du dix-huitième siècle. Précisde la vie de l'auteur; par R. C. Lyon, de l'impr. de Deleuze, 1838, 2 part. in-8, ensemble de 19 feuilles. On a broché avec la 2º partie la liste générale des victimes et martyrs mis à mort à Lyon, en 1793 et 1794, en vertu des jugements du tribunal révolutionnaire.

et une suite d'Allocutions sur des + RICARD DE MONTFERRAND (Aug.), architecte, qui ne se nomma d'a-bord que A. de Montferrand, mais dont le véritable nom était Commarieu, de Montferrand, fils d'une sage-femme; né en France, il alla en Russie dans les premières années de ce siècle, et fut assez heureux d'être chargé et de conduire à bonne fin la magnifique cathédrale de Saint-Isaac, de Saint-Pétersbourg, d'après les plans d'Antoine-François Mauduit (1), autre architecte français. Cette construction et quelques monuments, entre autres la colonne Alexandrine, lui valurent les faveurs du gouvernement russe. De Montferrand (Commarieu) fut créé chevalier des ordres de Sainte-Anne, en brillants, de Saint-Vladimir, et nommé conseiller d'Etat : il était aussi chevalier de la Légion d'honneur. Il est mort à Saint-Pétersbourg, le 11 juillet 1838, à l'âge de 74 ans. I. L'Eglise de Saint-Isaac restaurée et augmentée, d'après les ordres de l'empereur et roi (de Russie). Saint-Pétersbourg, 1820, in-fo'. de 21 planches (120 fr.). Le faux-titre du volume porte : Pétersbourg et ses Monuments sous le règne d'Alexandre. II. Notice de l'exploitation des trente-six colonnes en granit, destinées à la construction de l'église de Saint-Isaac (de Saint-Pétersbourg). Saint-Pétersbourg, 1820, in-fol. avec 10 planches (10 fr.). III. Description de la colonne monumentale érigée à la mé-

<sup>(</sup>t) « Dont les fondements terminés sur les « observations de Maudult, consiguées aux déli-« bérations du conseil des bâtiments , ont épargne à la Russie une dépense énorme ell'é-c croulement de ce magnifique édifice, dont l'achèvement a coûté plus de 160 millions de roubles. (Le Quérard, t. I", p. 23.)

moire de l'empereur Alexandre Irr, par A, de M. Avec la figure géométrale de la colonne. Saint-Pétersbourg, de l'impr. de veuve Pluchart et fils, août 1834, in-8 de 80 pag., avec une fig. Réunion des articles sur cette colonne, publiée dans le Journal politique et littéraire de Saint-Pétersbourg. IV. Plans, détails et description de la colonne Alexandrine. (De l'impr. de F. Didot, à Paris.) Saint-Pétersbourg, ..., in-fol. V. Eglise cathédrale de Saint-Isaac. Description architecturale, pittoresque et historique de ce monument. (Plan de l'ouvrage.) (De l'impr. de Duverger, à Paris). Saint-Pétersbourg, 1842, in-4 de 24 pag., avec une planche. Ces quatre publications portent pour nom d'auteur : A. de Montferrand. VI. Eglise cathédrale de Saint-Isaac, à St-Pétersbourg. Description architecturale, pittoresque et historique de ce grand monument. (De l'impr. lithogr. de Thierry frères, à Paris.) Saint-Pétersbourg, Bellizard, etc., 1846-48, in-fol. maximum de 64 p., avec 61 planches, dont queiques-unes in-tercalées dans le texte, et une belle chromolithographie de saint Isaac. Ce dernier ouvrage a été publié sous le nom de A. Ricard de Montferrand.

RICARD DE SAINT-HILAIRE, poète et romancier, né à Saint-Hippolyte en 1799. I. Juliette et Dalmer, ou les Amants des Cévennes. Paris, Lepetit, Ch. Pougens, an VII (1799), 2 vol. in-12 avec 2 grav., ou 2 vol. in-18, fig. II. Le Héros, ode. Paris, Duprat-Duverger, 1806, in 8 de 16 pag. (30 c.). III. La Mélancolie, poème. Paris, 1807, in-18. IV. Le Moine et le Philosophe, ou la Croisade et le bon vieux temps, ouvrage critique et philosophique. Paris, Leroy, et Lyon, Manel, 1820, 4 vol. in-12 (10 fr.). V. Les Larmes du poète, poëme en six chants, précédé de Souvenirs historiques. Paris, Ebrard; Eymery, 1837, in-18 (5 fr.). VI. Constantin, tragedie en cinq actes. Paris, de l'impr. d'Appert, 1844, in-12, Non destinée au commerce. VII. A Sa Sainteté Pie IX. Stances. Paris, de l'impr. de Bénard, 1848, in-8

de 8 pag.

RICARD-FARRAT (E.). (Voy. t. VIII, pag. 13.) Essai sur l'organisation d'une armée régulière en Grèce, et sur l'emploi des forces qui s'y trouvent présentement; par un philhellène français, etc. Paris, Anselin et Pochard, janvier 1829, in-8 de ij et 128 pages, avec une planche.

RICARDO (David), économiste anglais, l'un des plus distingués du xixe siècle; mort le 11 septembre 1823. - I. Des Principes de l'Economie politique et de l'impôt, traduit de l'angl. par F.-S. Constancio; avec des notes explicatives et critiques par J.-B. Say. Paris, Aillaud, 1818, 2 vol. in-8 (12 f.). Seconde édition, revue, corrigée et augmentée d'une Notice sur la vie et les écrits de Ricardo, publiée par sa famille, Paris, le même, 1833, 2 vol. in-8 (15 fr.). M. Say ne partage pas toujours les opinions de Ricardo, auquel il reproche souvent de donner à ses propositions trop de généralité. Il. Ses Œuvres complètes, traduites en français par MM. Constancio et Alc. Fonteyraud; augmentées des notes de J.-B. Say, de nouvelles notes et commentaires par Malthus, Sismoudi, MM. Rossi, Blanqui, etc., et précédées d'une Notice biographique sur la vie et les travaux de l'auteur, par M. Alcide Fonteyraud. Paris, Guillaumin et C'e, 1847, gr. in-8 de xlviij et 572 pag. (12 fr.). Les Œuvres de Ricardo se composent: 1º des Principes de l'Économie potitique et de l'impôt, traduits par M. Constancio, revus et complétés sur la dernière édition originale, publiée en 1846, par Alcide Fonteyrand; 2º des ouvrages ci-après qui n'avaient pas encore été traduits en français : De la protection accordée à l'Agriculture. — Plan pour l'établissement d'une banque nationale. - Essai sur l'influence du bas prix des blés sur les profits du capital. - Proposition pour l'établissement d'une circulation monétaire et sûre. - Le haut prix des lingots est une preuve de la dépréciation des billets de banque. -Essai sur les emprunts publics, avec des notes et une Notice sur la vie et les travaux de Ricardo, par Alcide Fonteyraud, remplissant 48

pag. Ce volume forme le t. XIII de la « Collection des principaux économistes », publiée par le libraire Guillaumin. Des notes de Ricardo ont été ajoutées à une nouvelle édition des « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations , d'Adam Smith (1843).

RICAUD (Joseph - Innocent), aucien curé de la paroisse Saint-Vincentde - Paul, de la ville de Mar-seille, etc.; né à Marseille, le 17 août 1756, mort le 11 février 1831. Cours d'homelies sur les évangiles des dimanches et fêtes. Pu-bliées et précédées d'une Notice historique sur la vie de l'au-teur, etc., par M. l'abbé Julien. Avignon, Seguin ainé, 1847, 1853, 4 vol in-12 (12 fr.).

RICAUD (J .- P.). Arithmetique methodique selon les procédés du jour, contenant, etc. Tarbes, de l'imprimerie de Fouga, 1847, in-8 de

56 pag.

RICCARDI (el preboste Antonio). Deheres y Espiritu de los eclesiasticos, para uso de los seminarios. Obra escrita en italiano... Traducida al castellano de la ultima edicion publicada en Milan. Paris, Rosa y Bouret, 1850, 1852, in-12 (3 f. 75 c.). RICCARDI DEL VERNACCIA (le marq.

chevalier Fr.-M.). Mémoire sur la nécessité, en Toscane, d'un institut d'agriculture et d'économie rurale. Traduit de l'ital. Paris, de l'imp. de P. Renouard, 1840, in-8 de 16 p. Ricci (le chev. Ange-Marie). Septe-

naire, ou Sept allegresses de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Paris. Ad. Leclère, 1839, in-8 de 20 pag.

RICCIARDI (Giuseppe - Napoléone) poête et historien italien, né le 19 juillet 1808, à Naples, de François Ricciardi, comte de Camaldoli, ministre sous Joachim Murat, luimême député au parlement de Naples, en 1848, chef de l'insurrection des Calabres en 1848, con-damné à mort par le gouvernement napolitain en 1853. I. Pochi Versi. Parigi, della tipogr. de Tho-massin, 1837, in 32 de 32 pag. II. Conspiration de Menotti. Impr. dans la « Revue du progrès » de L. Blanc, 13 février 1839. III. Gloria e Sventura, canti republicani. Parigi, tipogr. di Mme Delacombe, 1839, in-32. IV. Due nuovi Canti (in versi). Parigi, tipograf. della medesima, 1840, in-32 de 16 pag. V. Poesie, per la prima volta riunite, con aggiunta di vari inedite. Parigi, Baudry, 1844, in-12 (3 fr.). VI. Alla santa memoria di Attilio ed Emilio Bandiera, Domenico Moro, Niccolo Riccioti, Anacharsi Nardi, Francesco Berti, Jacopo Venerucci, Jacopo Rocca e Domenico Lupa-telli, morti per la liberta italiana in Cosenza a 25 luglio del 1844. Epicedio. Parigi, tipograf, de la medesima, 1815, in-12 de 44 pag. Mazzini a publié l'année suivante un écrit sur le même sujet. VII. Vues sur l'Italie. Les gouvernements et les forces révolutionnaires au delà des Alpes. Impr. dans la « Revue indépendante », août 1847, p. 463-87. VIII. Protestation du peuple des Peux-Siciles. Document traduit de l'italien, par M\*\*\*, avec une préface de M. J. Ricciardi. Paris, les marchands de nouveautés, 1848, în-8 de 80 pag. (2 fr.). IX. Lettera agli elettori di Capitanata. Bastia, tipogr. di Fabiani, 1848, in-12 de 48 pag. X. Histoire de la révolution d'Italie en 1848, suivi d'un Aperçu sur les événements des six premiers mois de 1849. (Avec une pref. par M. Alfred Boullenot.) Paris, Souverain, 1850, in-8 de 168 pag. (3 fr.). XI. Drammi storici. Parigi, Stassin e Xa-vier, 1855, in-12 (5 fr.). Ce volume contient quatre pièces : la Lega lombarda, — il Vespero. — Masaniello et la Cacciata degli Austriaci de Genova, études patriotiques qui n'ont pas été écrites pour la scène. XII. Histoire d'Italie. Troisième série de l'Histoire contemporaine, illustrée par Charles Mettais, accompagnée d'une carte d'Italie, par A.-H. Dufour. Paris, G. Barba, 1838, in-4 de 144 pag. à 2 colon., avec vignettes (2 fr. 40 c.). XIII. Histoire d'Italie et de ses rapports avec l'Autriche de 1815 jusqu'à nos jours. Illustrations de Charles Mettais, — carte d'Italie dressée par A.-H. Dufour. Paris, le même, 1859, 1861, in-4 de 144 pag. à 2 colon. (2 fr. 10 c.). XIV. Histoire de l'indépendance italienne, guerre d'Italie, 1848-1849. Illustrations de Charles Mettais. Carte des Etats pontificaux, dressée par A .- H. Du-

four. Paris, le même, 1861, grand in-8 de 80 pages. (1 fr. 50 c.). — M. Ricciardi, en outre, a écrit dans plusieurs journaux et revues de la France, entre autres la « Revue du progrès » de Louis Blanc (1839), la « Revue indépendante ». En 1848, il a publié à Paris le prospectus d'un journal politique quotidien « l'Independenza italiana » qui devait paraître à Naples. Le « Siècle » a recu plusieurs communications de M. Ricciardi sur les affaires d'Italie. On cite deux autres ouvrages principaux de cet écrivain, écrits en italien et imprimés bors de France : Martirologio italiano dal 1732 al 1847 (Torino, 1856) et Memorie autografe d'uno ribelle (1857, in-12). - On trouve une notice sur M. G .-N. Ricciardi dans le journal « l'Illustration », t. XI, avec son portrait, et une autre dans le « Dictionnaire universel des contemporains » publié sous le nom de M. Vapereau.

RICCOBONI (Mme Marie-Jeanne). (Voy. t. VIII, p. 17). Nouvelles éditions de ses ouvrages : 1. Lettres de milady Juliette Catesby, suivies d'Ernestine. Paris, Hiard, 1835, in-18 (65 c.). Faisant partie de la · Bibliothèque de l'ami des lettres ». Ernestine a été réimprimée, en 1853, suivie de Caliste, par Mme Charière, et d'Ourika, par Mmº la duchesse de Duras. (Paris, Hachette, in-16.) - Ernestine, ou les Malheurs d'une jeune orpheline. Paris, Lebailly, 1858, in-18 de 110 pag., avec fig. (40 c.). II. Lettres de mistress Fanny Butlerd à milord Charles Alfred. - Histoire du marquis de Cressy. - Lettres de milady Juliette Catesby à lady Henriette Campley. Paris, Desrez, 1835, in-12 (1 fr. 30 c.). III. Histoire d'Ernestine-Amélie. Imitation libre de Fielding. Paris, Desrez, 1833, in-12 (1 fr. 60 c.). IV. Histoire de miss Jenny, écrite et envoyée par elle-même à milady comtesse de Rescomond, ambassadrice à la cour de Danemarck. Paris, le même, 1835, in-12 (1 fr. 60 c.). V. Lettres d'Adélaïde de Dammartin, comtesse de Sancerre, à M. le comte de Nance. - Histoire de deux jeunes amies. Paris, le même, 1835, in-12

(1 fr. 15 c.). VI. Lettres d'Elisabeth' Sophie de Vallière à Louise-Hortense de Canteleu, son amie. Paris, le même, 1835, in-12 (1 fr. 40 c.). VII. Lettre de milord Rivers à sir Cardigan. Paris, le même, 1835, in-12 (85 c.). Les éditions de Desrez forment les tomes VII à XII d'une « Bibliothèque économique et périodique des meilleurs romans ».

Riccous. Le Bougainville de la jeunesse, ou nouvel Abrégé des voyages dans l'Amérique, contenant la description des mœurs et coutumes de ce vaste continent, et les aventures les plus remarquables des voyageurs qui l'ont parcouru, extraits des voyages de Bougain-ville, Cook, le P. Labat et autres voyageurs célèbres. Paris, D. Be-lin, 1827, in-12 avec 3 grav. (3 fr. 50 c.). 4° édition. Paris, le même 1834, in-12 (3 fr. 50 c.). La troisième porte, par erreur : onzième édition. Une réimpression, faite en 1835, porte encore quatrième édition, ainsi qu'une autre faite à Limoges, Ardant, 1839, in-12, avec 4 gravures, tandis que l'on devrait lire sur cette dernière : sixième édition.

edition.

RICH (Anthony). Dictionnaire des antiquités romaines et greeques, accompagné de 2,000 gravures d'après l'antique, représentant tous les objets de divers usages d'art et d'industrie des Grecs et des Romains. Trad. de l'angl. sous la direction de M. Cheruel. Paris, F. Didot frères, fils et C'e, 1859, 1861, gr. in-12 de xij-740 pag. à 2 colon. (10 fr.).

RICHARD, CODIU SOUS le nom de Richard le pèlerin, poète français du xir siècle: La Chanson d'Antioche, composée au commencement du xir siècle, par le pèlerin Richard; renouvelée sous le règne de Philippe-Auguste, par Graindor, de Douai. Publiée pour la première fois par Paulin Paris, Paris, Techener, 1848, 2 vol. petit in-8 (16 fr.). Ouvrage tiré à 500 ex. sur papler de Hollande, et 23 sur pap. vèlin. Le faux titre porte: « Romans des douze pairs de France ». La Chanson d'Antioche n'est pas un ouvrage d'imagination; c'est le récit des événements

de la première croisade fait par un témoin oculaire, et dont les assonances ont été converties en rimes régulières par un écrivain du xitir siècle, nommé Grindor, de Douai. L'éditeur de ce beau poème le considère comme la plussincère et la plus intéressante relation qui nous soit restée de la première croisade. — La même, traduite par la marquise de Sainte-Aulaire. Paris, Didier et Cie, 1862, in-18 jésus, de xvij-452 pag. (3 fr. 50 c.). Chroniques des croisades.

RICHARD (l'abbé René), né à Saumur, le 23 juin 1654, entra dans la congrégation, dont il sortit, et fut pourvu d'un canonicat de Sainte-Opportune. Son goût et son talent pour les belles-lettres lui procurèrent le titre de censeur royal et le brevet d'historiographe de France. L'abbé Richard est mort à Paris, le 21 août 1727. (Voyez le t. VIII. p. 20.) A la liste de ses ouvrages ajoutez : I. Maximes chrétiennes pour les demoiselles de Saint-Cyr. II. Lettre de consolation à une dame de qualité sur la mort de son directeur. III. Dissertation sur l'indult du Parlement. IV. Dissertation sur la pratique de la primitive Eglise de n'enterrer les morts, etc. V. Lettres sur le retranchement de la coupe. VI. Critique ou Exa-men des Préjugés légitimes contre le papisme, etc., par P. Ju-rieu. Paris, 1690, et Amst., Leers, 1690, in-4. L'ouvrage de Jurieu est de 1685. VII. Histoire de la vie du P. Joseph (Le Clerc du Tremblay), capucin, substitut du cardinal de Richelieu. Paris, 1702, et La Haye, 1705, in-8.

RICHARD. Le Jour ténébreux et les jours lumineux, contes anglais. Amst., 1706, in-12, avec fig. RICHARD (le P. Charles-Louis), do-

RICHARD (le P. Charles-Louis), dominicain, fusillé à Mons, en Hainaut, en 1794. (Voy. t. VIII, p. 20).
A la liste de ses ouvrages ajoutez:
Histoire du couvent des dominicains et de celui des dames dominicaines de Lille. Lille, 1781, in-8. Ses Eurres oratoires ont été insérées dans le tome Lxvu de la « Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du premierordre» publiée par M. l'abbé Migne (1836, vgr. in-8 à 2 colon.)

RICHARD (Jean), de Verdun, avocat. (Voy. t. VIII, p. 19.) Ses (Euvres complètes. Paris, l'abbé Migne, 1845, 3 v. gr. in-8, à 2 col. (18 fr.). Formant les t. xvII à xIX de la Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du premier et du second ordre », publiée par le même éditeur. Le t. xvii de cette Collection commence par les orateurs sacrés : Maboul. évêque d'Aleth (Oraisons fun.); Mascaron, évêque d'Agen (Oraisons fun.); Nicolas, de Dijon (Sermons choi-sis); La Chambre (Oraison fun.); puis viennent à la suite, de Richard l'avocat : les Discours moraux sur les Evangiles des dimanches de l'année. Composés sur les idées, principes, raisonnements, exemples, comparaisons, figures, paroles de l'Ecriture-Sainte et des Pères.T. xvIII. Suite des Sermons. -Exordes et Introductions pour faire servir les Sermons que nous avons donnés sous le titre de « Discours moraux » à un dessein d'Avent et aux évangiles du Carême : — Exordes et Introductions pour les féries du Carême; - Discours moraux sur les mystères de Notre-Seigneur; — Mystères et Panégyriques pour le cours de l'année (des éloges en plus grande partie). T. III. Suite; - Dictionnaire moral; - Supplėment au Dictionnaire moral. Les deux premières éditions de ce dernier ouvrage ont paru sous le titre de « la Science universelle de la chaire, ou Dictionnaire moral ».

RICHARD (Jean-Claude), abbé de Saint-Non, et conseiller au Parlement, etc. (Voy. t. VIII, p. 360, à SAINT-Non.)

RICHARD (l'abbé Jean-Pierre), chanoine de Paris, prédicateur ordinaire du roi, ex-jésuite; né à Belfort (Haut-Rhin), le 7 février 1743, mort à Paris, le 29 septembre 1820. Ses Œuvres complètes (précédées d'une Notice biographique). Ces Œuvres font partie du 73° vol. de la 2° série de la « Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés », publiée par M. l'abbé Migne (1836); elles contiennent des sermons pour l'Avent, le Carème, des sermons sur les Mysteres et des Panégyriques. A leur suite on trouve les Œuvres oratoires de Legris-Duval, du cardinal de La Luzerne et de Perret de Fontenailles (6 fr.). La première édition des Sermons de l'abbé Richard est de Paris, Ad. Leclère, 1832, 4 vol. in-12 avec un por-

RICHARD (Nicolas-Louis-Antoine), bibliothécaire de la ville de Remiremont (Vosges), correspon-dant de la Société des antiquaires de France, etc. Né à Saint-Dié (Vosges), le 10 septembre 1780. (Voy. le t. VIII, p. 23.) Ajoutez : Mort à Remiremont, le 6 juin 1855, et à la liste de ses ouvrages, les suivants : 1. Contes populaires, traditions, croyances superstitieuses, proverbes et dictons applicables à des villes et villages de la Lorraine. Epinal, Gérard, 1836, in-12 de 23 pag. - Autre édition, très-augmentée, sous ce Traditions populaires, croyances superstitieuses, usages et coutumes dans l'ancienne Lorraine, 2º édition. Remiremont, Mougin, 1848, in-16 (3 fr. 50 c.) II. Coutume particulière, mœurs et usages de la commune de Bresse. Mirecourt, de l'impr. d'Humbert, 1837, in-8 de 16 pag. Extrait des Mémoires de la Société royale des antiquaires de France, t. IX. III. Les Kyrioles de Remiremont. Epinal, Gérard, 1837, in-12 de 11 pag. IV. Extraits d'une petite biographie des savants et littérateurs nés dans l'arrondissement de Remiremont. Epinal, Gley, 1841, in-12 de 12 pag. Richard, qui était un de nos collaborateurs pour la « France littéraire », nous a adressé une cinquantaine de notes inédites dont la réunion ferait plus que doubler ces Extraits. V. Le Grief de Vittel. Epinal, 1841, in-12. VI. Notice sur l'ancienne justice sei-gneuriale du ban de Longchamp, arrondissement de Remiremont. Epinal, 1841, in-12. Impr. d'abord dans le t. X, pag. 230 des « Mémoires de la Société royale des antiquaires de France v. VII. Voyage dans les Vosges, par l'abbé Grégoire (extrait de l'ouvrage intitulé : « Correspondance sur les matières du temps »), avec des notes de M. Richard. Epinal, Gley, 1844, in-12 de 12 pag. VIII. Le Fiel colonger d'Hochstatt. Impr. parmi des « Mémoires de la Société roy. des antiquaires de France », 2º série, 1. VI. IX. L'Echapenoises, ou Transaction faite entre le duc de Lorraine, Ferri III, et le chapitre de Remirement, le 18 juillet 1295. Nanci, de l'impr. de Mme v° Raybois, 1850, in-8 de 16 pag. X. Notes historiques relatives aux anciennes fortifications, à la défense et aux différents sièges subis par la ville de Remiremont. Extrait du « Mémorial ou livre du doyenné des comptes des échevins » et de Documents inédits ». Nanci, de l'impr. de Lepage, 1853, in-8 de 36

pag.

RICHARD (Achille), médecin et naturaliste, professeur de botanique et d'histoire naturelle médicale, à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences (section de botanique), etc., etc., né à Paris, le 27 avril 1794. (Voy. le t. VIII, p. 24-26.) Ajoutez à cet article : Mort à Paris, le 5 octobre 1852, et à la liste de ses ouvrages, les nouvelles éditions et les publications qui suivent : I. Formulaire de poche, à l'usage des praticiens, ou Recueil de formules les plus usitées dans la pratique médicale, avec l'indication des doses exprimées en poids décimaux et en poids anciens. 7º édition, refondue sur un plan entièrement neuf. Paris, Béchet jeune et Labé, 1839, iu-32 (3 fr.). La première édition est de 1819. Il. Nouveaux Eléments de botanique et de physiologie vegetale. 6º édition, revue, corrigée et augmentée des caractères des familles naturelles du règne végétal. Ornée de 5 pl. nouvelles gravées sur acier et de 163 grav, intercalées dans le texte. Paris, Berhet jeune, 1838, in-8 (9 fr.). 7º édition, revue, corrigée et entièrement refondue, ornée de 800 figures intercalées dans le texte. Ouvrage adopté par le Consed royal de l'instruction publique. Paris, le même, 1845-46, 2 part. in 8 (9 fr.). La première édition est de 1819. L'auteur a donné plus tard à cet ouvrage une forme nouvelle simplifiée, et en a publié la

8º édition sous ce titre : Précis de botanique et de Physiologie végétale, contenant l'organographie, l'anatomie et la physiologie végétales, les caractères de toutes les familles du règne végétal. Ouvrage orné d'un grand nombre de vignettes dans le texte. Paris, le môme, 1852-53, 2 vol. gr. in-18 (6 fr.). HI. Eléments d'histoire naturelle médicale. 4º édition. Paris, Labé, 1849, 3 vol. in-8, avec gravures intercalées dans le texte (20 fr.). La première édition parut en 1822-23, sous le titre de « Botanique médicale, etc. », 2 vol. in-8. lV. lconographie végétale, ou Organisa-tion des végétaux, illustrée au moyen de figures analytiques; par P.-J. Turpin. Avec un texte explicatif raisonné et une Notice biographique sur M. Turpin. Paris, Panckoucke, 1841, in-8 (37 f. 50 c.). Ouvrage publié en 15 livraisons, chacune de 4 planches avec texte au prix de 2 fr. 50 c. V. Tentamen floræ Abyssinicæ. (Flore de l'Abyssinie, énumération de toutes les plantes qui, jusqu'à présent ont été observées dans les diverses provinces d'Abyssinie, avec une description complète des espèces nouvelles et intéressantes). Parislis, A. Bertrand, 1847-48, 2 vol. in-8, sur pap. vélin (30 fr.), et avec un Atlas de 103 planches grand in-fol. (270 fr.). Formant la troisième partie du « Voya-ge en Abyssinie », de MM. Thêophile Lefebvre, intitulée « Histoire naturelle, botanique ». VI. Avec M. A. Payen, de l'Institut : Prétis d'agriculture théorique et pratique, à l'usage des écoles d'agriculture, des propriétaires et des fermiers. Paris, Hachette, 1851, 2 vol. in-8 (15 fr.). - Comme editeur, A. Richard a publiéune édit. des Œuvres complètes de Buffon, mises en ardre et précédées d'une Notice sur Buffon par l'éditeur (Paris, Pourrat frères, 1835-1837, in-18, fig.); une autre édition, suivie de la classification complète de Cuvier, Lesson, etc. Paris, Pourrat frères, 1837 et années suivantes, in-8, et 1851 et aun. suiv., 10 vol. in-8, avec 80 grav. color. — Biographies d'Ach. Richard. - Discours funèbres prononcés aux obsèques de

M. Ach. Richard, par MM. Ad. Brongniart, Duméril et Decaisne (au nom de l'Institut, de la Faculté de médecine et de la Société d'agriculture de Paris). Paris, 1852, 3 pièces in-4, chacune de 4 pag. Le journal « l'Institut » a reproduit dans son tome xx, pag. 384, le Discours de M. Bron-- 2º Eloge historique gniart; d'Ach. Richard, par M. Bouehardat, lu à l'Ecole de médecine , le 7 novembre 1853. Séance publique. Paris, 1853, in-4. L'Eloge d'A. Richard par M. Bouchardat a été réimprimé à la suite de celui de (Hippolyte) Royer-Collard dans le . Moniteur des hôpitaux », et il a été tiré à part des exemplaires des deux éloges réunis, Paris, 1853, in-8; - 3º Notice historique sur M. A. Richard, par M. Ad. Brongniart, lu à la Société centrale d'agriculture, le 8 novembre 1854. Impr. dans les Mém. de ladite société, ann. 1855, p. 166 et suiv., et reproduite dans le « Bulletin de la Société de botanique de France, t. 1er (1854), p. 373 et suiv.; — 40 Eloge de M. Ach. Richard, par M. Fred. Du-bois (d'Amiens), lu à l'Académie imp. de médecine, le 11 décembre 1860. Impr. dans les Mém. de cette académie, t. xxv (1861), pag. 1 et suiv.

RICHARD, conventionnel. Avec P. Choudieu: Rapport sur la guerre de la Vendée, présenté à la Convention nationale. Paris, de l'imprationale, an 11 (1793), in-8. Contre Philippeaux. Richard fournit les notes, mais Choudieu fut le principal rédacteur de ce 1apport.

Richann (le docteur), de Nanei, ancien chirurgien en chef de la Charité de Lyon, aujourd'hui directeur de l'Ecole de médecine de la même ville. I. Discours inaugural sur les fonctions du chirurgien en chef de la Charité de Lyon, prononcé en séance, et en présence de l'administration, le 27 soût 1823. Lyon, Durand et Perrin, 1823, in-8 de 68 pag. II. Discours sur les études du médecin, et sur les études du médecin, et sur les études du médecin, et sur les études du médecin, de sur les études du ficultification de l'Ecole de médecine de Lyon, dans la séance publique du 10 décembre

1824. Lyon, impr. Durand et Perrin, 1825, in-8 de 56 pag. III. Essai sur l'éducation physique des enfants du premier âge. Lyon, L. Babeuf, 1829, in-32 (3 fr.). IV. Traité pratique des maladies des enfants, considérées dans leurs rapports avec l'organogénie et les développements du jeune âge. Paris, Germer Baillière, 1839, in-8 (8 fr.). V. Traité sur l'éducation physique des enfants, à l'usage des mères de famille et des personnes dévouées à l'éducation de la jeunesse. (Impr. de Dumoulin, à Lyon). Paris, Bailière, 1843, in-12 (4 fr.); Lyon et Paris, F. Savy, 1860, in-12 (4 fr.).

Paris, F. Savy, 1880, in-12 (4 fr.).
RICHARD (J.-B.), ingénieur-géographe, employé des postes (voy) tome vii, p. 27). Tel est le nom, suivant l'opinion générale, sous lequel s'est caché le libraire J.-M. Audin, pour l'arrangement par lui-même de plusieurs guides de voyageurs qu'il vendait. Les premiers furent tout simplement le morcellement de l'ouvrage, trèsestimé, de M. R.-A -G. Reichard, conseiller de guerre et inspecteur de la bibliothèque privée du duc de Saxe-Gotha (voy. t. x11, p. 54), intitule : « Guide du voyageur en Europe », qu'il a même deux fois réimprimé complet sous le nom de Richard. Pour former une collection, il emprunta ensuite de divers autres auteurs de guides spéciaux de nouveaux volumes. C'est ainsi qu'il réimprima successivement, avec de légères modifica-tions, les ouvrages de Schreiber sur les bords du Rhin; de N. A. sur la Belgique; de Mariana Strarke sur l'Italie; d'Ebel et Lütz sur la Suisse et la Savoie, etc., etc. Les titres de premières éditions rappelaient aux lecteurs les noms des auteurs originaux; mais dans les réimpressions on leur substitua celui de Richard. Plus tard J .- M. Audin fit faire de nouveaux guides par des Français, et le nom de Richard, qu'il y eût part ou non, était accolé aux leurs. Les Guides-Richard ont été souvent réimprimés, maisils ont fait leur temps; ceux de M. Ad. Joanne leur sont préférés. -Réimpressions et nouveaux Guides publiés depuis 1835. -I. Guide classique du voyageur en

France, etc. Paris, Audin, 1824, in-12, avec une carte et 4 plans (5 fr.). 24º édition. Paris, Maison, 1854, in-16, avec la carte routière générale, celle des chemins de fer et de la navigation à vapeur, et les plans des principales villes (5 fr.). 25e édit. Paris, L. Hachette et Cie, 1861, in 18 jésus de xv-667 pag. (8 fr.). II. Guide classique du voyageur en France et en Belgique, etc. 24º édition. Paris, Maison, 1854, in-12, avec cartes et plans (8 fr.). III. Guide du voyageur en Europe. Ouvrage indispensable aux artistes, négociants et voyageurs. 2º édit., entièrement refondue. Paris, Maison, 1851, in-12, avec 2 cartes (15 fr.). La 1º édit est 1828-29, 2 vol. in-12. IV. Manuel du voyageur en Belgique, itinéraire artistique, industriel et manufacturier, compre-nant, etc.; par Boyce et Richard. 6° édit. Paris, Maison, 1844, in-18, avec une carte, 2 plans et une grav. (8 fr.). 7° édit., sous le titre de « Guide pittoresque du voyageur en Belgique, etc. » Paris, le même, 1854, in-18, avec une belle carte routière de la Belgique et de la Hollande, dressée par A.-H. Dufour (6 fr.). La 1re édition, publiée en 1828, portait pour titre : « Guide pittoresque et manufacturier du voyageur en Belgique », comprenant, etc.; par N. A., revu par Ri-chard. V. Guide du voyageur en Italie, comprenant : 1º un Aperçu sur l'Italie, etc., avec un tableau complet de Rome, de Florence, de Naples, Venise, etc., revu et mis en ordre par Richard. Paris, Maison, 1837, in-12, avec 5 cartes (8 fr.). 11° édit. Paris, le même, 1851, in-12, avec cartes (9 fr.). La 1re édition parut en 1826, sous le titre de « Guide du voyageur en Italie », ou Itinéraire complet de cette terre classique, etc. Peu de temps après on lui substitua celui de Promenades du voyageur en Italie, 1829-30. VI. Manuel du voyageur sur les bords du Rhin, itinéraire artistique, pittoresque et historique, etc.; par et d'après Schreiber, Gray, Fearnside et John Watts, revu et mis en ordre par Richard. Paris, le même, 1836. in-18, avec 2 cartes et 2 gravures

(7 fr.). Nouv. édit., considérablé-ment augmentée. Paris, Maison, 1844, in-18 (8 fr.). On a supprimé sur le titre de cette édition les noms qu'on lisait sur celui de la précédente. La 1<sup>cc</sup> édition, publiée en 1827, portait le titre de Guide classique du voyageur sur les bords du Rhin, etc.; par Schreiber, avec le panorama des bords du Rhin (in-12). VII. Guide du voyageur en Hollande, itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier. 6º édit. Paris, Maison, 1852, in-18, avec une carte et deux plans (4 fr. 50 c.). Ce Guide parut d'abord avec les 12º édition et suivantes du « Guide classique du voyageur en France et en Belgique ». VIII. Manuel du voyageur en Suisse, contenant, etc.; par Ebel et Lütz. Revu, coordonné, mis en ordre et augmenté, par Richard. Paris, Audin, 1833, 1835, in-18, avec une carte (7 fr.). Réimprimé aussi sous les titres de : « Manuel du vovageur en Suisse», comprenant, etc. Revu, coordonné, mis en ordre et augmenté, par Richard. Paris, Maison, 1837, in-18 de 17 feuilles (7 fr.); et de « le Nouvel Ebel», Manuel du voyageur en Suisse, comprenant, etc. Revu, coordonné, mis en ordre et augmenté, par Richard; suivi du Guide complet dans le Tyrol. Paris, le même, 1837, 1841, in-12, avec une planche (9 fr.). La dernière édit. ne porte que : Manuel, etc. Il existe aussi un Guide du voyageur en Suisse, 1824, in-12, orné d'un frontispice gravé et de planches. IX. Guide aux Pyrénées. Itinéraire pédestre des montagnes, comprenant, etc. Paris, Audin, 1834, in-18, avec carte. 2º édit., considérablement augm. Paris, Maison, 1838, in-12, avec 4 vign. et une carte (7 fr.). Autre édition, sous ce titre : Guide pittoresque et artistique du voyageur. du géologue et de l'homme du monde aux Pyrénées, indiquant, etc., 3º édit., revue, etc.; par Richard et Quétin. Paris, Maison, 1844, in-18 (8 fr.). 5e édit. Paris, le même, 1851, in-18, avec 5 cartes (9 fr.). Autre édition, sous ce titre : Guide du voyageur aux Pyrénées. Itinéraire descriptif et historique, à l'usage des touristes et des bai-

gneurs pour les bains des Hautes et Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne. Paris, Maison, 1855, in-18, avec 5 cartes et une vignette (7 fr.). Le nom de M. Quétin a disparu des frontispices des deux dernières éditions. X. Guide du voyageur en Savoie et en Piemont, comprenant : 1º un Aperçu sur la Savoie, ses habitants, ses mœurs et son histoire, etc., d'après Bertolotti; suivi de la Description topographique, routière et industrielle, artistique du Piémont, par Richard. Paris, le même, 1835, 1839, in-18, avec une carte (5 fr.). XI. Conducteur de l'étranger en France, itinéraire descriptif et topographique de la France. Paris, Maison, 1837, in-32 (3 fr.). Autre édition, sous le titre de « Guide du voyageur en France ». 24e édit., avec la carte routière générale et celle des chemins de fer. Paris, le même, 1854, in-32 (3 fr.) XII. Guide du voyageur dans le Tyrol, à travers le Wurtemberg, la haute Bavière, par Schaden, trad. de l'allem. par M. Henry Viger; revu et augm. par M. Richard. Paris, le même, 1837, in-12 (3 fr.). XIII. Guide du voyageur à Londres et dans ses environs, précédé d'un ltinéraire topographique des diverses routes de Paris à Londres, et comprenant, etc., par Lake; revu et corr. par Richard. Paris, Maison, 1839, in-18, avec une carte (5 fr.); 1844, in-18, avec une carte (7 fr. 50 c.); 1851, in-18, avec 2 pl. et 4 vign. (2 fr. 50 c.); XIV. Nouveau Guide, ou Itinéraire du voyageur en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, etc. Paris, Maison, 1839, in-18, avec une carte (8 fr.). Autre édition, sous ce titre : ltinéraire descriptif et historique de la Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, Irlande); par Richard et Ad. Joanne. 2º édition, avec cartes et plans. Paris, le même, 1853, in-18 (8 fr.). Autre édition, suivie d'un Voyage d'agrément aux endroits les plus pittoresques de chaque contrée, etc., ouvrage en-tièrement neuf, orné d'une excellente carte routière. Paris, Maison, 1849, in-18 (8 fr.). XV. Guide en Espagne et en Portugal, compre-

nant, etc., par Quétin; revu par Richard. Paris, Maison, 1841, in-18. avec un plan et un tableau (8 fr.). Sec. édit., refondue, corrigée et augm. Paris, le même, 1850, in-18, avec une carte routière des deux royaumes (9 fr.); 1833, in-18, avec une carte routière, et des vues et costumes (9 fr.). Un premier Guide du voyageur en Espagne et en Portugal, portant le nom de M. Richard, et la date de 1828-29, avait été publié chez Ponthieu, in-12 de 60 pages. XVI. Manuel complet du voyageur en Allemagne, etc. Paris, Maison, 1841, in-18 (8 fr.). Autre édition, contenant des Dialogues allemands-français, etc.; enrichi de longues notices sur Berlin, Vienne, Pétersbourg...., avec l'indication de tous les bains d'Allemagne; ouvrage original fait sur les lieux, par Richard et Quétin. Paris, le même, 1848, in-18, avec une belle carte routière (9 fr.) XVII. Londres tel qu'il est, précédé de l'Itinéraire de Paris à Londres par les chemins de fer et les bateaux à vapeur, suivi d'une Description sommaire des environs de Londres, accompagné du panorama colorié de Londres, etc.; par Lake et Richard, avec une Introduction, par M. Emile Begin, Paris, Maison, 1852 in-18, avec 3 gravures et un plan (2 fr.). XVIII. Conducteur de l'é-tranger dans Marseille, suivi de l'Itinéraire de Paris à Marseille. 3º édition, entièrement refondue. Paris. Malson; et Marseille, tous les libraires, 1854, in-18, avec un plan de Marseille et des vues sur acier (3 fr.). XIX. Nouveaux Dialogues familiers et progressifs français-allemands; par Richard et Konig. Paris, Maison, 1842, 1854, in-32 (3 fr.). La seconde édition porte les noms de Richard et Wolters. XX. Nouveaux Dialogues familiers et progressifs françaisespagnols; par Richard et don J. M. de Corona. Paris, le même, 1842, 1834. in-32 (3 fr.). XXI. Nouveaux Dialogues familiers et pro-gressifs français-anglais; par Richard et Quétin. Paris, le même, 1842, 1851, 1859, in-32 (3fr.). XXII. Nouveaux Dialogues familiers et progressifs français et italiens; à l'usage

des voyageurs, etc.; par Richard et Boletti. Paris, Maison, 1842, 1831, in-32 (3 fr.). XXIII. New Dialogues (familiar and progressive) in english (by Richard and Laran) and spanish (by don J. M. Corona), for the use of travellers of the two nations and of persons studious either language. A new edition, rev., corr. and enlarged. Paris, Maison, 1852, in-32 (1 fr. 50 c.). XXIV. Les Chemins de fer. Chemins de fer du Nord; de Paris à la frontière de Belgique par Lille et Valenciennes, avec continuation indicative du réseau belge, etc. Paris, Maison, 1846, in-18, avec 2 cartes (1 fr.). XXV. Guide du voyageur sur le chemin de fer de Paris à Orléans et à Tours, contenant, etc. Paris, le même, 1846, in-18, avec une carte (1 fr.). XXVI. Guide du voyageur sur le chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre, etc. Paris, le même, 1847, in-18 (1 fr.).

RICHARD (Paulin), conservateur-ad-joint à la Bibliothèque impériale (département des imprinés), né à Rodez (Aveyron), le 17 juin 1798. Longtemps employé de l'établissement auquel il appartient, on ne laissa guère à M. Richard le temps de beaucoup écrire; mais il s'est rendu très-utile à des gens de lettres et à des savants par les recherches des matériaux qui leur étaient nécessaires pour leurs publications, et nous citerons, parmi plusieurs autres, M. Eug. Sue, pour son « Histoire de la marine ». M. P. Richard a dirigé pendant plusieurs années le premier et malheureux essai d'un nouveau Catalogue de Bibliothèque impériale, annulé par l'administrateur actuel. On doit à M. Paulin Richard comme écrivain : 1º des articles imprimés dans plusieurs petits journaux. 2º Les Notices biographiques des huit premières livraisons des « Contemporains étrangers », recueil iconographique, etc., litho-graphié par MM. Mauzaisse et Grevedon (1826 et ann. suiv., in-fol.). Comme éditeur, il a publié, sous le voile de l'anonyme : la Bibliothèque du roi, Note publiée en 1839 par M. Ch. Dunoyer, nommé administrateur général par l'ordonnance royale du 22 février, démissionnaire le 20 juin. Nouv. édit., enrichie de quelques pièces justificatives, accompagnée de quelques notes explicatives (par l'éditeur). Paris, de l'impr. de La-crampe, avril 1847, in-8 de 47 p. On lui attribue aussi, en société avec M. Jules Ravenel, la publication d'une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé : De Tribus Im-postoribus M. DIIC. Texte latin collationné sur l'exemplaire du duc de La Vallière, aujourd'hui à la Bibliothèque impériale, augmenté de variantes de plusieurs manuscrits, etc., et d'une Notice philologique et bibliographique, par Philomnestre junior. Paris, 1861, in-12 (1).

RICHARD (Georges), artiste et auteur dramatique, fils du précédent. I. Les Avocats du mariage, comédie. Marseille, de l'imprim. d'Arnaud et C°, 4860, in-16. II. Pommes mures et femmes vertes, comédie en un acte. Ibid., de l'impr. des mêmes, 1861, in-8 de 47 pages.

† RICHARD (Albert), d'abord profes-seur de littérature française à l'Université de Berne, de 1835 à 1848, ensuite de littérature comparée à l'Académie de Genève, depuis 1848; né à Orbe, en Suisse, le 1er décembre 1801. I. Deux helvétiennes (en vers, précédées d'une préface en prose); au profit des Grecs captifs. Genève, Barbezat et Delarue; et Paris, Ponthieu, 1827, in-8 de 31 pages. Les deux helvétiennes sont intitulées : Aloys Réding, ou la Bataille de Rothenthourm, et l'Hemvé. II. Le Massacre du Nidwald, poëme. Genève, 1831, in-8. III. Poemes helvetiques. Berne, 1835, in-8. IV. Coup d'eil sur les caractères généraux de la littérature française dans le xviie, le xviire et le xixe siècle. Imprimé dans la « Bibliothèque universelle de Genève », ann. 1837. V. Manuel de prononciation. Berue, 1845, in-8. Il en a été fait une contrefaçon plus tard. VI. Poésies. Genève, Va-

ney, impr.-libr., 1851, gr. in-8 de 327 pag. Ce volume contient, outre des poésies originales, un certain nombre de traductions en vers et en prose de diverses langues. M. Alb. Richard a fait plusieurs traductions, et les plus importantes sont : Du Théâtre en Espagne jusqu'à Lope de Vega, trad. de l'esp. de don Leandro Fernandez de Moratin, imprimé dans la « Revue Suisse », t. 11, pag. 490 à 513; le Crieur de nuit, nouvelle hava-naise, par un auteur anonyme, trad. de l'esp.; le Gardien vigilant, intermède trad. de Cervantes; trois peisos, trad. de l'esp. de Lope de Rueda. Ce professeur a encore écrit dans « le Fantasque », journal littéraire publié à Genève de 1833 à 1836.

†RICHARD (Georges Tom), ingénieur civil, professeur au Conservatoire impérial des arts et métiers, né à Paris, le 17 mars 1800; successivement chargé, par le préfet et le conseil général de l'Ariége, des essais tendant au perfectionnement des forges de ce départe-ment (1832 à 1836); ingénieur de la Compagnie agricole industrielle du Migliaciaro, Corse (1838-39); de la Compagnie corse (1839 à 1840); directeur des forges de Framont, Vosges (1843 à 1846); directeur des forges de Banca et Mendève, Basses-Pyrénées (1847 à 1830); chargé du cours de mécanique (1832-53), et du cours de géodésie au Conservatoire impérial des arts et métiers (1856). L'on a de ce savant : I. Manuel d'applications mathématiques, usuelles et amusantes, etc. Paris, Roret, 1828, in-18, avec un tableau et une planche (3 fr.). Il existe de nou-velles éditions de cet ouvrage sous trois autres titres différents : a) La Science enseignée par les jeux, ou Théorie scientifique des jeux les plus usuels, accompagnée de Recherches historiques leur origine, servant d'introduction à l'étude de la mécanique, de la physique, etc. ; imitée de l'angl. Paris, Roret, 1829, 2 vol. in 18 (7 fr.). b) Nouveau Manuel complet des jeux, enseignant la science, ou Introduction à l'étude de la mécanique, de la physique, etc., etc.,

<sup>(1)</sup> Le père de ce hibliothècsire, Geo ges Richard, nè à Rodes (Aveyron), était agronome; il a évrit uses plosseurs mémoires sur divers sujets d'agronomie, dont un, au moins, a obtenu me mésille de la Societé centrale d'agriculture. Yoy, la Table générale des Mémoires de cette Societé, p. 12.

contenant des théories scientifigues et des recherches historiques sur les jeux les plus usuels. Paris, Roret, 1837, 2 vol. in-18 (7 fr.). c) Nouveau Manuel de mathématiques appliquées. 4º édition, revue, corr. et augm., et ornée de gravures. Paris, le même, 1836, in-18 (3 fr.). De 1828 à 1856 ce Manuel a été réimprimé à plusieurs reprises, pendant les longues absences de l'anteur de Paris, et sans qu'il en ait revu les épreuves. Ces réimpressions sont donc trèsfautives jusqu'à celle de 1856, qui a été complétement refondue et revue par M. G. T. Richard. II. Traité pratique de chimie appliquée aux arts et manufactures, à l'hygiène et à l'économie domestique, par S. F. Gray; trad. de l'angl. et considérablement augmenté et mis en harmonie avec nos besoins, nos usages ou les matières que nous pouvons employer. Paris, Anselin, 1828-29. 3 vol. in-8, avec 100 pl. (32 fr. 50 c.). III. Notions élémentaires de perspective linéaire et théorie des ombres. Paris, Audot, 1828, in-18, avec 2 planches. (1 fr.). Faisant partie de « l'Encyclo-pédie populaire ». IV. Mécanique des solides, renfermant un grand nombre de développements neufs et d'applications usuelles et pratiques, à l'usage des personnes les moins versées dans les mathématiques, des gens de lettres, des médecins, et de tous ceux qui ne se sont pas livrés d'une manière spéciale à l'étude des sciences, par Neil Arnott; trad. de l'angl. sur la 3º édition; augmentée de notes d'additions mathématiques. Paris, Anselin, 1829, in-8, avec 6 planches, représentant 69 fig. (5 fr. 50 c.). V. Mécanique des fluides, renfermant un grand nombre de développements neufs et d'applications usuelles et pratiques, à l'usage des personnes les moins versées dans les mathématiques, des gens de lettres, des médecins, et de tous ceux qui ne se sont pas livrés d'une manière spéciale à l'étude des sciences, par Neil Arnott ; trad. de l'angl. sur la 3º édition, augmentée de notes et d'additions mathématiques. Paris,

Anselin, 1830, in-8, avec 4 pl. (7 fr.). Ces deux derniers ouvrages forment les tomes i et ii d'un ouvrage qui a paru d'abord sons le titre de Cours complet de philosophie naturelle, qui devait avoir quatre volumes. Le libraire, sur la demande de beaucoup d'acquéreurs, a fait faire pour le premier volume un nouveau titre portant : Eléments de philosophie naturelle, qui est celui que porte le second volume, et qui est conforme au titre de l'ouvrage anglais. Le tome III, contenant la Physique proprement dite, et le tome iv, l'Astronomie, n'ont pas paru. VI. Etudes sur l'art d'extraire immédiatement le fer de ses minerais sans convertir le métal en fonte. Paris, Aug. Mathias, 1838, in-4 de 48 feuilles, avec un Atlas in-fol. de 9 planches (30 fr.). VII. Quelques Idees sur l'exploitation des bois et la fabrication du fer en Corse. Paris, l'Auteur, 1840, in-8 de 36 pages. Ecrit qui n'a pas été destiné au commerce. Le journal « le Na-tional » et « le Moniteur industriel » ont reproduit plus ou moins complétement ce travail, qui était le résultat de deux missions de l'auteur en Corse. VIII. Table de sinus, cosinus, tangentes et cotangentes naturels, de minute en minute, le rayon du cercle étant de 10,000,000. Paris, Dumaine, 1843, 1857, in-8 de 28 pages. Extrait de « l'Aide-Mémoire des ingénieurs ». IX. Rapport fait .... sur un système de chemin de fer mécanique, inventé par M. Pierre Cuiller, mécanicien en chef du théâtre des Variétés. Paris, de l'impr. de M<sup>mo</sup> Lacombe, 1847, in-4 de 8 pag. X. Aide-Mémoire général et alphabétique des ingénieurs. Paris, Dumaine, 1848-54, 2 vol. in-8, avec Atlas in-4 de 112 planches (30 fr.). XI. Note sur la possibilité de démontrer le mouvement de rotation de la Terre par les phénomènes que la force centrifuge produit à sa surface. Paris, Dumaine, 1854, in-8 de 20 pages, avec une planche (1 fr.). XII. Note sur un nouveau principe de cinématique, sur son emploi, et sur le théorème de M. Chasles. Paris, Dumaine, 1856, in-8 de 16 pag.,

avec une pl. Tirée à 100 exemplaires, mais réimprimée à peu près textuellement dans le nº 5 juillet 1861) des « Annales du Conservatoire impérial des arts et métiers ». On a encore de ce savant une trentaine d'articles sur la science pure et sur l'industrie, imprimés dans « le National » de 1836 à 1840. Comme éditeur il a publié : 1º la 4º édition du « Manuel de physique, etc., par C. Bailly; enrichie de notes et additions mathématiques, par l'éditeur. Paris, Roret, 1828, in-18; 2º la 4º édition du « Cours de mathématiques», rédigé pour l'usage des Ecoles militaires; par MM. Allaize, Billy, Boudrot, professeurs de mathématiques, et M. L. Puis-sant, membre de l'Institut et de plusieurs Sociétés savantes, revue et augmentée par T. Richard. 1853, in-8.

RICHARD (Louis-Auguste), de Saint-Etienne (Loire). Vocographie: art de représenter habilement la voix dans toute la purcté de son expression, s'identifiant avec celui d'imprimer le français, selon sa bonne prononciation, au moyen de quarante types mobiles d'une valeur positive. Edition rectifiée, contenant la concordance de ces deux arts nouveaux. Par l'auteur, breveté, de la Vocotypographie (De l'impr. de Boyer, à Saint-Etienne). Paris, Lecointe et Durey, 1832, in-8 de 70 pag., avec 2 planches.

RICHARD (L.), capitaine de corvette, en 1832. I. Lettre adressée à S. Ex. le comte de Rigny, vice-amiral, ministre...., sur la détermination de la longitude par les distances lunaires et le passage de la Lune au méridien, avec des règles certaines pour reconnaître et apprécier les erreurs d'observations. Rochefort, Faye, 1832, in-4 de 8 pag. II. Essai sur les instruments et sur les tables de navigation et d'astronomie, c'est-à-dire sur différents moyens de prendre hauteur pendant la nuit et la brume; d'augmenter indéfiniment la stabilité et la précision dans la mesure distances luni-astrales; de perfectionner l'héliomètre; boussole, les tables de logarithmes et les tables de Mendoza

(pour la très-prompte réduction des distances). Brest, Anner, 1841, in-8 de 10 feuil. 3/4, avec 8 tableaux et 6 pl. (2 fr.). III. Principales Tables de M. de Mendoza (pour la très-prompte réduction des distances de la Lune), revues, corrigées ou refaites avec soin, avec des titres et des explications en français et en anglais. Brest, Anner-André, 1844, in-4 de 57 feuil. (7 fr. 50 c.).

RICHARD (David), secrétaire particulier du préfet de la Gironde, ensuite directeur de l'asile des aliénés de Stephensfeld (Bas-Rhin), membre résidant et plus tard correspondant de l'Académie de Bor-deaux. On a de M. Dav. Richard, dans le recueil de l'Académie dont il fait partie, les rapports suivants: 1. Rapport sur l'Ecole gratuite des mousses et novices, fondée en 1833 par MM. Laporte frères. (Séance publ. du 22 sept. 1837), II. Des Systèmes pénitentiaires. Rapport Systèmes pénitentiaires. sur les diverses propositions de M. Bentzien, fait au nom d'une commission, dans la séance du 13 septembre 1838; rapporteur : M. David Richard (Actes, tom. 1er, 1839). III. Du Régime moral dans les asiles d'alienes, et de la nècessité d'un patronage pour les aliénés indigents guéris. (Discours prononcé au congrès scientifique de Strasbourg.) Impr. dans la « Revue indépendante », tom. v (1842), p. 587-94.

†RICHARD (Charles-Victor-Louis), préfet du Finistère, ancien archiviste de la ville de Rouen, membre de l'Acad. de cette ville et de la Société des Antiq. de Normandie, né à Toulouse, le 25 février 1803, d'un père préfet de l'Hérault sous le premier Empire. Son père ne lui ayant pas laissé de fortune, M. Ch. Richard dut chercher dans le commerce des moyens d'existence. Il alla à Rouen, vers 1835, pour ses affaires, y sit connaissance de la nièce du maître d'hôtel de la Pomme-de-Pin, jeune personne très-remarquable par la distinction de son langage et de ses manières; il l'épousa, et devint co-gérant de l'hôtel. M. Richard avait fait d'excellentes études. Son esprit, d'une activité prodigieuse, le

portait surtout vers la satire, genre dans lequel il excellait. Il débuta par des lettres de critique, en vers, qu'il fit insérer dans la Normandie, journal légitimiste rédigé par le vicomte de Walsh, et dans un autre petit journal, paraissant le di-manche, intitulé la Clochette; ces lettres étaient signées : l'Hermite du mont Sainte-Catherine. Il écrivit encore dans d'autres petits journaux, toujours sous le voile de l'anonyme, des petites pièces de vers remarquables par leur esprit et leur facilité. Cela dura environ un an après son mariage. Cette existence était trop futile pour M. Richard, et d'ailleurs elle ne lui rapportait absolument rien, ce qui ne convenait pas à l'oncle de sa femme, homme positif et intéressé. Une circonstance changea tout à coup la destinée du jeune poëte, et lui ouvrit, à lui totalement inconnu, les portes sinon de la fortune, du moins des honneurs. et le mit tout à fait en évidence, ce que son amour-propre désirait le plus ardemment. Vers 1836, la Revue de Rouen et de la Normandie, fondée en 1833, par Nicétas Pé-riaux, imprimeur et ami des lettres, perdit son gérant, M. Ollivier, qui quitta Rouen. M. Ch. Richard fut présenté au propriétaire de cette Revue, à laquelle il avait fourni, en 1833, des lettres piquantes sur Mme Dorval et Frédéric Lemaître, interprètes du drame moderne, et le même jour M. Ch. Richard, au comble de la joie, devint gérant de la Revue de Rouen, fonction qu'il remplit jusqu'au moment de sa nomination à la sous - préfecture de Châteaulin (Finistère), en 1849. La part que prit M. Ch. Richard à la rédaction de la Revue fut d'abord très-faible; il ne faisait que la chronique et des comptes-rendus d'ouvrages nouveaux. Mais s'occupant toujours de poésie, de poésie satirique surtout, il inséra dans la Re-vue, en 1836, l'Académiade, satire fort spirituelle, mais dont tous les traits sont sanglants. Jamais auteur n'avait osé s'attaquer à une académie et persifler ses membres avec une telle audace, aussi souleva-t-elled'indignation l'illustre corps contre l'auteur, et malgré les efforts de quelques chauds amis, surtout M. de Pettier, le bibliothécaire de la ville et académicien en faveur du malheureux satirique, rien ne put calmer la fureur des célèbres académiciens, si pleins d'amour-propre et d'orgueil. La position de gérant responsable avait mis en évidence M. Ch. Richard, et lui avait fait obtenir ses entrées dans tous les salons · c'était ce qu'il ambitionnait le plus. Quelque temps après, la place d'archiviste de la ville devint vacan'e par la mort du titulaire, M. Beauvet, employé à la mairie, qui avait exercé gratuite-ment ces fonctions : M. Ch. Richard, aidé de son ami M. Pottier, très-influent auprès du maire, obtint cette place avec les émoluments de 1,200 fr. A partir de ce moment, le gérant de la « Revue de Rouen » imposa silence à ses velléités satiriques et n'écrivit plus pour la Revue, qu'il dirigeait, que des articles d'histoire et d'archéologie. Les recherches auxquelles il s'est livré sur l'histoire de Rouen, recherches qui nous ont valu des publications pleines d'intérêt, notamment ses Recherches historiques sur Rouen (1834), son plus important ouvrage, ont puissamment contribué à développer le goût des études normandes. M. Ch. Richard, désormais bien posé, désirait arriver à l'Académie de Rouen; mais il y avait déjà plusieurs années que la rancune de ses membres durait, et rien ne pouvait faire présager qu'elle dût cesser, quand dans les entrefaites, un ami de M. Ch. Richard eut besoin de venir à Paris. Il vit Ch. Nodier, qui lé questionna sur Rouen et sur le gérant de sa Revue, qu'il tenalt en grande estime : l'ami parla du désir de M. Ch. Richard, et de la difficulté qui s'élevait pour sa réalisation, par suite de la publication de la satire contre la savante compagnie rouennaise : j'ai écrit contre l'Académie française, dit Ch. Nodier, ce qui ne m'a pas empêché d'y être reçu; il en sera ainsi pour M. Ch. Richard : j'écrirai à Rouen, à deux ou trois de mes amis à ce sujet. Quelques

mois après, l'Académie, sur les instances de Ch. Nodier, et peut-être aussi pour l'avoir plutôt avec elle que contre elle, admettait M. Ch. Richard dans son sein, et le nommait secrétaire perpétuel pour la section des lettres. Les titres de gérant de la « Revue de Rouen », d'archiviste de la ville et d'académicien, et d'autres encore, n'auraient pas suffi pour conduire à des fonctions administratives l'ancien commercant, sans une circonstance particulière, totalement étrangère aux lettres. Un haut fonctionnaire de la marine descendit un jour à l'hôtel tehu par la femme de M. Ch. Richard; c'était quelque temps avant la révolution de 1848. Il fut charmé de l'esprit de l'archiviste de Rouen, qui faisait les honneurs de sa table d'hôte d'une manière particulière, assaisonnée d'une foule de traits d'esprit, de plaisanteries, de bons mots et de calembourgs. Le célèbre marin devint, en 1849, ministre de la marine : il s'appelait M. Verninac Saint-Maur. Le nouveau ministre se souvint de M. Ch. Richard, qui l'avait tant charmé, et le fit nommer dans la même année sous-préfet de Chateaulin (Finistère) : de là son entrée dans l'administration; il passa ensuite à Morlaix. M. Charles Richard soutint le coup d'Etat avec énergie, ce qui lui valut un avancement rapide. Il fut nommé, en décembre 1851, à la préfecture du Finistère, et l'Empereur, lors de son voyage en Bretagne, en 1858, l'a décoré du titre d'efficier de la Légion d'honneur. Nous connaissons de M. Ch. Richard les ouvrages et opuscules suivants, extraits en très-grande partie de la « Revue de Rouen et de la Normandie. » -Littérature et Beaux-Arts. -I. Lettres au directeur de la Revue de Rouen. Le Drame. Mme Dorval; - Frédéric Lemaître, avec une grav. Revue de Rouen et de la Normandie, t. 11 (1833). II. Inau-guration de la statue de Pierre Corneille. Revue de Rouen..., ann. 1834, p. 249-66. III. L'Académiade, poëme en deux chants, suivis de notes. Ibid., t. VIII (1836), p. 325-41, et t. 1x (1837), p. 195-238. C'est une satire contre l'Académie des

sciences, arts et belles-lettres de Rouen. Elle a été tirée à part. Rouen, Legrand, 1837, gr. in 8 de 68 pag. Il faut joindre à cet opuscule une lithographie (sorte d'affiche) représentant les principaux personnages cités dans le poeme. IV. La Fièvre électorale, ou Prenez mon ours. Scènes détachées d'une grande comédie en 459 tableaux. Revue de Rouen, t. x (1837), pag. 160-176. V. Musée de Rouen. Exposition de 1838. Ibld., t. x11 (1838), p. 37-56, 73-84. Tire à part, Rouen, N. Périaux, 1838, gr. in-8 de 20 et 12 pag. VI. Musée de Rouen. Exposition de 1839. Ibid., t. xIV, p. 36-48, 96-100. Tiré à part, Rouen, N. Périaux, 1839, grand in-8. VII. Exposition de 1840. Ibid., t. xiv (1840), p. 50-53. VIII. Sur les Esquisses sur Navarre, de M. d'Avan-nes, par X. (Extr. du Journal de Rouen, 23 janvier 1840). Rouen, de l'impr. de D. Brière, 1840, in-8 de 8 pag. IX. Inauguration des tombeaux de E.-H. Langlois et de Marquis. Avec une planche. Revue de Rouen..., t. xvii (1841), p. 257-66.

— Outre ces articles, M. Richard en a fourni un certain nombre sur divers sujets, la revue-chronique, la bibliographie, qu'il a signés : Ch. R. X. Notice sur l'ancienne bibliothèque des échevins de la ville de Rouen. (Extr. de la Revue de Rouen.) Rouen, de l'imprim. de Péron, 1845, in-8 de 56 p. (2 fr.). Quelques exemplaires ont été tirés sur papier vélin. « La bibliothèque des échevins de Rouen ne se composait en 1647 que de 21 volumes manuscrits et de 28 imprimés, Colbert se falsait une bibliothèque : les présents lui arrivaient de toutes parts; les échevins de Rouen ne furent pas en reste. Le premier président au parlement de Normandie, Claude Pellot, parent de Colbert, trouvait moyen de faire sa cour sans frais, en leur arrachant un cadeau précieux. Mais peut-être que cette spoliation a sauvé ces manuscrits, qui se trouvent aujourd'hui à la bibliothèque nationale de Paris, et qui, sans cela, auraient pu disparattre. Dans sa Notice, M. Richard a decrit très-pertinemment ces manuscrits, dont le 10e est intitulé

à Rouen. Revue de Rouen... t. xxi

(1843), p. 59-61. XVII. Recherches historiques sur Rouen. Fortifica-

tions. - Porte Martinville. Rouen,

A. Péron, 1844, in-8 de 327 pag.,

avec une vue de la porte Martin-

ville (6 fr.). Quelques exemplaires ont été tirés sur fort papier cava-

lier. Des extraits de cet ouvrage

ont paru dans les tomes xxi et xxif

(1843) de la Revue de Rouen, sous le titre de Notes et Documents sur

l'histoire de la ville de Rouen. XVIII. Présent offert à la ville de Rouen, par le duc de Somerset, gouverneur de la Normandie, pour

Henri VI, roi d'Angleterre, le 23

júin 1449. Impr. dans le Journal

des savants de la Normandie, 1844, p. 385-88. Pièce extraite des Registres des délibérations, archives municipales de Rouen. Ce présent consistait dans deux grands vases

« la Conqueste de la Terre-Sainte, par Geoffroy de Bouillon » (1). Notice sur l'ancienne Bibliothèque des archives de la ville de Rouen. Rouen, Alfred Péron, 1845, broch. in-8. XI. Album Rouennais, édifices remarquables de la ville de Rouen, dessinés par M. Dumée fils, avec des Notices historiques par M. Ch. Richard. Paris, Chamerot, et Rouen, Edet, 1846, gr. in-8 de 60 planches lithogr. avec texte (25 fr.). Publié en vingt livr., de 3 pl. et 3 pag. de texte. — His-toire et Archéologie. — XII. Recherches sur Rouen. I. A propos du changement de la place des exécutions. Revue de Rouen..., t. vii (1836), p. 264-81. II. Le Vieux mar-ché. Ibid., t. vIII (1836), p. 91-104, 279-96. Tirées à part, Rouen, Le-grand, 1836, gr. in-8 de 64 pag. et 2 pl. lithogr. XIII. Cour d'assises de la Seine-Inférieure. Assassinats de Douvrend, Saint-Martin-le-Gaillard et Saint-Pierre-des-Jonquières. Revue de Rouen..., mars et juin 1838, et tirés à part, Rouen, Legrand, 1838, broch. gr. in-8. XIV. Rapport adressé à M. Henry Barbet, maire de Rouen, sur les archives municipales de cette ville (juillet 1841). Rouen, N. Périaux, 1841, in 8 de 32 pag. XV. Passage des cendres de l'empereur Napoléon. à Rouen. Procès-verbal. Rouen, N. Périaux, 1842, gr. in-8 de 40 pag. Ilen a été tiré 3 exempl. sur gr. pap. vert. Ce procès-verbal a été dressé d'après l'ordre de M. le maire de Rouen, par le conservateur municipal (M. Richard) et le secrétaire général de la mairie (M. Mauduit). Pour perpétuer le souvenir du passage des cendres de Napoléon par Rouen, le 10 décembre 1840, il a été frappé, par souscription, une médaille de grand module, qui a été gravée par M. Depaulis. Elle représente, sur l'avers, la tête de l'Empereur sans vie, reposant sur un coussin, et sur le revers, le moment où le bateau à vapeur, dépositaire du cercueil impérial, franchit la passe du pont suspendu transformé en arc triomphal, XVI. Notice sur la porte Jean-le-Cœur,

d'argent et une coupe en même métal. XIX. Episodes relatifs à la vie privée et publique, et à l'histoire religieuse, politique, administrative et militaire, de la ville de Rouen, aux xive et xve siècles. Extraits des Registres de délibérations du Conseil municipal, de 1389 à 1471. Revue de Rouen..., tome xxv (1843), p. 30-46, 69-83, 142-154, 197-210 et 296-306. Tiré à part, sous le titre d'Episodes de l'histoire de Rouen. xıv et xv. siècles. Rouen, de l'imprim. de Péron, 1845, gr. in-8 de 80 p. XX. Le duc d'Orléans à Rouen (1492). (Extr. des Registres des délibérations du conseil de la ville). Rouen, de l'impr. de Péron, 1845, in-8 de 27 p. (1 f. 50 c.). XXI. Réponse à l'Essai sur l'époque de construction des diverses enceintes militaires de Rouen, de M. L. Fallue. (Extr. de la Revue de Rouen.) Rouen, de l'impr. du même, 1846, gr. in-8 de 33 pag. XXII. Note à propos de quelques documents sur l'histoire de Caen et de Rouen, extrait des Archives municipales de cette dernière ville; lettre adressée à M. A. Duméril. (Extr. des Mém. de la Soc. des Antiq. de Normandie, tome xiv, 1846.) Caen, de l'impr. de Hardel, 1847, gr. in-8 de 32 pag. Note concernant la rivalité qui existe entre ces deux villes au sujet de la suprématie sur la province de Normandie. XXIII. Clo-

<sup>(1)</sup> Barou F. de Reiffenberg, Bull. du biblio-phile belge, t. YI, p. 98.

ches du beffroi de Rouen (la Rouvel, la Cache-Ribaud). Extrait d'une lecture faite à l'Académie de Rouen (et impr. dans la Revue de Rouen). Rouen, de l'impr. de Péron, 1847, gr. in-8 de 11 pag. Les notes et manuscrits relatifs à ce travail, sous le titre de : « Recherches sur l'anc. beffroi de Rouen, sur les cloches de ce beffroi, sur l'arcade, l'horloge, la porte Massacre et l'ancien hôtel de ville , ont été acquis par la bibliothèque de Lyon. XXIV. Société des Antiquaires de Normandie. Session de 1847. Compte-rendu à mes confrères de Rouen. (Extrait de la Revue de Rouen, août 1847.) Rouen, de l'imprim. de Péron, 1847, gr. in-8 de 14 pag. XXV. Le clerge de Normandie au xIIIº siècle, d'après le Journal des visites pastorales Journal des visites pastorales d'Eude Rigaud, archevêque de Rouen. Quatre articles, impr dans la Revue de Rouen, en 4848. — Biographie. — XXVI. Nêcrologie. D'Ornay, de l'Académie de Rouen, mort le 25 novembre 1834, à l'age de 105 ans. Rev. de Rouen et de la Normandie, t. IV (1834). M. Richard y a inséré une pièce de vers, intitulée « Mes adieux, » composée par l'académicien à l'âge de 95 ans. XXVII. Adrien Pasquier, ouvrier cordonnier et écrivain, ne à Rouen. Revue de Rouen et de la Normandie, t. v (1833), p. 298-304, 352-77. Tire à part, Rouen, Périaux, 1835, gr. in-89 de 32 pages. XXVIII. Bibliographie des fous. A M. Ch. Nodier. Avec 2 facsimile. Impr. dans la Revue de Rouen..., t. v (1835), p. 332-45, et tirée à part. Rouen, N. Périaux, 1835, gr. in-8 de 16 pag. Le fou dont il est ici question s'appelait J. Bruno Chevallier, cultivateur à Limetz, près de Vernon. XXIX. Biographie normande. Théodore Lebreton. Avec portrait lithogr. Ibid., t. viii (1836), p. 477-86. Cette Notice a été reproduite en tête des « Heures de repos d'un ouvrier ». XXX. Biographie normande. Notice sur E.-H. Langlois, de Pont-de-l'Arche. Avec un portr. lithogr. d'après le médaillon de M. David, Ibid., t. x (1837), p. 242-86. Cette Notice a été tirée à part à 118 exempl., dont 6 sur papier

de couleur, sous le titre de Notice sur la vie et les travaux de E.-H. Langlois, de Pont-de-l'Arche. Rouen, Legrand, 1838, gr. in-8 de 80 pag., avec un portr. gravé sur bois, par H. Brevière, d'après le médaillon de David (3 fr.), et a été réimprimée en tête de la description des « Stalles de la cathédrale de Rouen », par E. H. Lan-glois (1838). XXXI. Biographie normande. Louis Brune (le petit plongeur). Avec un portr. Revue de Rouen, t. x1 (1838), p. 46-49. XXXII. Richard-Cœur-de-Lion. Sa vie et son tombeau. Ibid., t. XII (1838), p. 317-28, et t. XIII (1839), p. 26-43, 99-104, 225-243. Tiré à part, à 100 exempl., sous le titre de Notice sur Richard - Cour - de - Lion. Rouen, Legrand, 1839, gr. in-8 de 61 pag., avec une planche (3 fr.). Il y a eu quelques exemplaires tirés sur papier de couleur. La planche, gravée sur bois, qui accompagne cette Notice, représente la statue de Richard, découverte en 1838 dans le chœur de la cathédrale de Rouen. Voyez, sur cette découverte, le Rapport de M. Deville, dans la Revue de Rouen, août 1838. dans la nevueue nouen, aou 1800. XXXIII. Biographie. Teresa Mila-nollo. Avec un portr. Ibid., t. XIII (1839), p. 214-20. XXXIV. Biogra-phie. L'abbé de La Rue. (Extr. de la Notice de M. Vauthier). Ibid. t. XVIII (1841), p. 99 105. XXXV. Nécrologie. M. Ch. de Stabenrath. Ibid., t. xvIII (1841), p. 237-244 (1). - Pendant son séjour en Normandie, M. Ch. Richard avait formé une assez belle bibliothèque, composée en grande partie d'ouvrages anciens et modernes sur cette province : elle fut vendue, en 1852, par M. François, alors libraire à Rouen. Le Catalogue forme xii et 156 pag. in-8.

RICHARD (Antoine), docteur en médecine de la Faculté de Strasbourg, ancien directeur de l'Ecole des haras, ancien représentant du peuple, aujourd'hui cultivateur, vice-président de la Société impériale d'acclimatation, né à Pierre-

<sup>(</sup>i) La partie bibli-graphique de cet article est empruntée au « Manuel du bibli-graphe normand « de Ed. Frère; seulement, sous les n° 1, 4, 7, 26, 33, 34, nous avons repare six omissions d'articles imprimes dans la « Revue de Rouen et de la Normandie».

fort près de Saint-Flour (Cantal). le 2 février 1802 (et non en 1809, comme l'a dit M. Vapereau), fut d'abord élève de l'École d'Alfort. Médecin vétérinaire au premier régiment d'artillerie, il mit à profit son séjour à Strasbourg, où son régiment était en garnison, pour suivre les cours de la Faculté de médecine, et s'y fit recevoir docteur en 1833. Il passa ensuite quatre ans en Algérie, professa plus tard, à Grignon, un cours d'économie de bétail; fonda, vers 1833, en Auvergne, une école d'a-griculture, et fut attaché, de 1840 à 1848, à l'Ecole royale des baras, en qualité de directeur et de professeur d'histoire naturelle. Ce fut dans l'exercice de ces dernières fonctions qu'il fonda les Annales des haras et de l'agriculture, publication commencée en 1845 et qui a cessé de paraître en 1848, lorsque les événements politiques eurent conduit son principal auteur aux assemblées nationales. Républicain de la ligne politique du « National », M. Richard, après la révolution de février, fut envoyé comme sous-commissaire du gouvernement provisoire dans le Cantal. Elu représentant du peuple par ce département, il fit, à l'Assemblée constituante, partie du comité de l'agriculture et vota constamment avec la fraction modérée de l'opinion démocratique. Il fut chargé du rapport sur le projet de loi de 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture en France. Son mandat lui fut renouvelé pour l'Assemblée législative, et il y suivit la même ligne de conduite. Les autres rapports dont M. A. Richard fut chargé par les Assemblées constituante et législative sont ceux : Sur l'organisation du haras de Saint-Cloud. Le projet de loi fut adopté comme celui de l'enseignement professionnel de l'Agriculture; Sur la production du cheval de guerre en France, et sur les moyens de le multiplier et de le propager; Sur l'épizootie, connue sous le nom de péripneumonie contagieuse des espèces bovines en France. Ces quatre Rapports ont été imprimés à l'époque dans les

feuilles quotidiennes et dans les journaux d'agriculture. Ecarté des affaires par le coup d'Etat de 1831, M. A. Richards'est depuis consacré entièrement à ses études favorites. Médecin, pratiquant à Saint-Flour avant 1848, il a abandonné la médecine pour se faire agriculteur. et dirige lui-même une ferme importante qui lui appartient, celle de Souliard, près Pierrefort (Cantal). Les travaux estimés de M. Richard, en agriculture, en firent rechercher l'auteur par la direction du journal « le Siècle », qui lui demanda de lui fournir des articles spéciaux. M. Richard y consentit, et commença, vers la fin de 1855, a écrire pour ce journal, toujours sur des questions d'économie rurale et d'application des sciences naturelles à l'exploitation du sol; il a traité aussi, dans ce journal, de la question de l'enseignement professionnel de l'agriculture; il a eu part aussi à divers autres journaux de Paris et de la province, qui lui demandent quelquefois des articles sur l'agronomie, et qu'il leur donne volontiers quand le temps lui permet de le faire. M. Richard a pris, dans ces dernières années, une part importante à la fondation de la Société zoologique d'acclimatation, et il est vice-président de cette Société, ainsi que président de la commission permanente de l'Algérie. Il a été chargé, par la première de ces Sociétés, de divers rapports insérés dans son bulletin mensuel, auquel il collabore. M. Richard est membre de plusieurs Sociétés d'agriculture et des sciences naturelles, nationales et étrangères. Nous connaissons de M. A. Richard: I. Essai sur la phthisie tuberculeuse, comparée dans l'homme et les autres vertèbres des deux premières classes du règne animal. Strasbourg, 1833, in 4 de 49 pag. (2 fr.) 11. Le Propagateur agricole. Revue générale des ou-vrages, des journaux d'agriculture, des mémoires, des travaux des sociétés et des comices agricoles de France; publié par la So-ciété mutuelle d'agriculture pratique. (De l'impr. de Picut, à Auril-lac). Paris, Mme Huzard, 1838-39,

1 vol. in-8, avec pl. Recueil mensuel qui a paru pendant une année par livraisons de 2 feuilles, avec planches. III. Annales des haras et de l'agriculture, publiées par une Société d'éleveurs, de professeurs et d'anciens élèves de l'école royale des haras. Paris, Bureau, 1845-48, 48 livr. in-8, chacune de 4 feuilles, formant 4 vol. IV. De la Conformation du cheval, suivant les lois de la physiologie et de la mécanique. Haras, courses, types reproducteurs, améliorations des races, vices rédhibitoires. Paris, au Comptoir des imprimeurs - unis, 1847, in-8 (8 fr.). - Seconde édition, sous ce titre : Etude du cheval de service et de guerre, suivant les principes élémentaires des sciences naturelles. Paris, Hachette, 1856, pet. in-12. — 3° édit., précéde de Lettres du gén. Dau-mas et de l'émir Abd-el-Kader, sur le cheval arabe, et de réflexions à ce sujet (par M. Richard). Paris, L. Hachette et Cie, 1859, in-18 jésus, de lj-476 pag. (3 fr. 50 c.). Ce volume traite des haras, courses, types reproducteurs, amélioration des races, vices rédhibitoires, etc. Les principes qui sont développés dans cet ouvrage différent de ceux qui ont été publiés par les auteurs en général. M. Richard en a fait connaître le motif, ainsi que la cause des divergences d'opinions émises de tout temps par ceux qui se sont occupés du cheval en France, de son élevage et de son amélioration. L'auteur en prépare une 4º édition. V. Mémoire lu à l'Institut, le 28 février 1848, sur les courses considérées au point de vue de la production du cheval de guerre en France. Ce mémoire a eu les honneurs d'un rapport favorable et détaillé par M. Du-vernoy, professeur du Muséum d'histoire naturelle et membre de l'Institut. VI. Simple rectification d'une méprise de M. de Dampierre, représentant des Landes, au sujet du rapport présenté au nom des comités de l'Agriculture et de la Guerre, à l'Assemblée nationale, le 23 mars 1849, sur les haras et les remontes. Paris, de l'impr. de Proux, 1849, in-8 de 16 pag. VII. Frincipes généraux sur l'amélioration des races de chevaux et autres animaux domestiques, à l'usage des écoles d'agriculture et de l'armée. Paris, Comptoir des imprimeurs-unis, 1850, in-8 (1 fr. 50 c.). Quatrième partie de l'ouvrage intitulé : « De la Conformation du cheval », etc., et aussi paginé 401-534. (Voy. le nº IV.) VIII. Proposition relative aux moyens de préserver l'agriculture des ravages faits par les maladies contagieuses des animaux domestiques et les épizooties. Paris, de l'impr. de Malteste, 1850, in-8 de 8 pag. IX. Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail, suivant les principes des sciences naturelles appliquées. Paris, Guiraudet et Jouaust, 1834 et ann. suiv., 2 forts vol. gr. in-8, avec gravures dans le texte (18 fr.) (1). Son auteur, après avoir étudié l'agriculture dans ses rapports avec les sciences naturellés appliquées, rend compte de ce qu'il a observé lui-même dans sa longue pratique. C'est là ce qui caractérise spécialement le « Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail », et il n'est pas un agriculteur sérieux qui ne le reconnaisse en le lisant. X. Note sur les moyens d'augmenter la production animale de la France. Paris, de l'impr. de Martinet, 1856, in-8 de 16 pag. Extrait du « Bulletin de la Société impériale d'acclimatation ». XI. Avec M. Albert Geoffroy Saint-Hilaire : Rapports sur les races animales domestiques de l'Algérie. (Extr. du « Bulletin de la Soc. impér. d'acclimatation. ») Paris, de l'impr. de Martinet, 1837, in 8 de 75 pag. XII. Lettres sur le cheval arabe, par M. le gén. Daumas et l'émir Abd-el-Kader, et Observations par M. Richard (du Cantal). Paris, r. de Lille, nº 19, 1838, in-8 de 24 pag. Extr. du « Bull. de la Soc. impér. d'acclimatation ». Réimpr. à la tête de la 3º édition du nº IV. XIII. Rapport sur les haras de M. F. de Lesseps. Parls, r. de Lille, nº 19, br. in-8. Extrait du « Bulletin de la Société impériale d'acclimatation». Nous avons dit que M. A. Richard

<sup>(</sup>i) Le . Siècle , l'a donné pendant quelque temps à ses lecteurs à prix réduit et en prime, à y france.

a fourni au « Siècle », un assez grand nombre d'articles pour pouvoir en former 5 ou 6 gros vol. in-8, et un jour ou l'autre l'auteur cédera aux désirs des amis des sciences agronomique et hippiques, et les publiera en corps. Si nous ne pouvons donner ici l'énumération de tous ces articles, ce qui prendrait trop de place, au moins voulons nous en citer quelques-uns, afin que l'on juge du haut intérêt des questions abordées par l'écrivain : - le Cachemire indigene (1er sept. 1855); - Création du mérinos indigene, de 1766 à 1776. Acclimatation du mérinos d'Espagne en France (15 septembre 1835); — le Pain et la Vie à bon marché. Qu'avons nous fait, que devons nous faire pour les obtenir? (Quatre articles impr. dans les nos des 9 octobre, 2, 3 et 4 nov. 1855);- Exposition horticole, en deux articles (octobre 1855); - Exposition universelle. Concours général agricole de Paris en 1855 (3 juin 1856); Sur le concours universel de 1855 (9 juin 1856). C'était le premier concours qui avait été observé en France et même en Europe. Le « Moniteur universel » du jour précédent avait donné un article, anonyme, a l'occasion de la distribution des prix; - de l'Instruction professionnelle dans nos campagnes (17 fevr. 1857); - la Dépopulation des campagnes, signalée à l'Académie des sciences morales et politiques. Moyen de la prévenir. Deux articles (1er et 18 avril 1857); - Agriculture : La vaine pâture, ses avantages et ses inconvenients (8 avril 1857): — des Fourmis et de leurs mœurs, deux articles (2 et 3 avril 1858); - PEtude, la nature et l'exploitation du sol (24 juin 1858); - des Animaux et des machines employées pour l'exploitation du sol (29 juin 1858); - l'Etude raisonnée de la production animale, et les travaux anatomiques du docteur Auzonx (8 juillet 1858); - les Animaux domestiques : du Mouton, en deux articles (24 juillet et 26 octobre 1858); l'Agriculture dans l'Afrique française, en plusieurs articles (fevrier 1859). - M. Richard a aussi fourni et fournit encore des articles au

« Bulletin de la Société impériale d'acclimatation ».

RICHARD (R.-A.), docteur en médecine, à Colmar. I. Histoire d'Alsace. Colmar, L. Raiffinger, 1836, in-8. II. Sur « Der Pfingmontag » (le lundi de la Pentecole), comèdie d'Arnold, illustrée par Théophile Schuler. Colmar, de l'imprim. de Mª Decker, 1831, in-8 de 20 pag. Extrait de la « Revue d'Alsace».

RICHARD (A.), avocat, ancien souspréfet. I. Législation française sur les mines, minières, carrières, tourbières, salines, usines, établissements, ateliers, exploitations, où se traite la matière minérale, tels que forges, hauts-fourneaux, lavoirs, etc., indiquant toutes les formalités à remplir par les exploitants et les industriels, dans leurs rapports nécessaires avec l'administration. Paris, l'Auteur; Carilian-Gœury, 1838, 2 vol. in-8 (15 fr.). Il. Monopole du sel dans les départements de l'Est. Paris, Carilian - Gœury, 1839, in-4 de 24 pag.

RICHARD (L.). Manuel des langues mortes et vivantes, contenant les alphabets, la numération et l'Oraison dominicale, en 190 langues. Paris, Mansut fils, l'Auteur, 1839, in-8 de 7 feuill. 1/4, lithogr.

RICHARD, de Saint-Amour. De la Culture du mûrier. 1839, in-8.

†RICHARD (l'abbé Jean-François-Nicolas), curé de Dambelin (Doubs), correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques, membre de l'Academie de Besancon, etc., né à Pierrefontaine-la-Varans (Doubs), le 23 avril 1799. I. Recherches historiques et statistiques sur l'ancienne seigneurie de Neufchâtel, au comté de Bourgogne. Besançon, Deis et Cornu, 1840, in-8 de 439 p. (5 fr.). Cet ouvrage a obtenu une mention honor, dans la 8º session du congrès scientifique de France, tenu à Besançon, en sept. 1840. II. Histoire des diocèses de Besancon et de Saint-Claude. Besançon, Deis et Cornu, 1849-51, 3 vol. in-8 de 637, 536 et 94 pag. (12 fr.) Le 3° volume, beaucoup plus mince que les autres, ne renferme que des biographies et des tableaux statistiques. Cette histoire a obtenu une

mention honorable de l'Institut impérial, dans sa séance du 12 novembre 1852. III. Monographie de l'Isle-sur-le-Doubs. Besançon, Jacquin, 1856, in-8 de 32 p. (75 c.). IV. Monographie de St-Hyppolyte-surle-Doubs. Besançon, Jacquin, 1837, in-8 de 42 pag. (1f.). V. Histoire de l'abbaye de la Grâce-Dieu, au diocèse de Besançon. Besançon, le même, 1857, in-8 de xij-315 p., avec une gravure sur acier, un plan de la Grace-Dieu et plusieurs lithogr. (5fr.). Ouvrage qui a obtenu une mention hon. de l'Institut impér... dans sa séance du 12 décembre 1858. VI. Monographie de Pont-de-Roide, chef-lieu de canton, arrondissement de Monthéliard, département du Doubs. Besançon, même, 1858, in-8de31 p.(75c.).VII. Essai sur l'histoire de la maison et de ta baronnie de Montjoie. Besançon, le même, 1860, in-8 de 88 p. (1 fr. 50 c.). - Les ouvrages que nous venons de citer sont loin de constituer le budget historique de M. l'abbé Richard. Il a envoyé au concours de l'Académie de Besançon trois memoires restés inédits : le premier, sur l'Influence de l'empereur Frédéric Barberousse en Franche-Comté, sur les lettres, les sciences et les arts; le deuxième, sur l'Histoire de l'industrie au comté de Bourgogne; le troisième, sur les Euvres historiques de Dunod. L'analyse et le compte-rendu de ces mémoires sont imprimés dans les recueils des séances publiques de l'Académie de Besançon, pour les mois d'août 1834, 1835 et 1836; et ils ont été couronnés, le premier par une médaille de bronze de la valeur de 150 fr.; le deuxième par une médaille d'argent de la valeur de 200 fr.; et le troisième a obtenu le premier accessit. Pendant les années 1840 à 1842, M. l'abbé Richard a été collaborateur du journal suisse « l'Helvétie » de Porrentruy, et y a fourni 14 à 15 articles sur divers points de philosophie, de politique religieuse et d'histoire. Les Bulletins du comité pour l'histoire de France, près du ministère de l'Instruction publique, mentionnent fréquemment les envois concernant nos annales nationales que lui fait M. l'abbé

Richard, et en rendent compte. Cet érudit ecclésiastique a eu une bonne part à la confection et rédaction du « Dictionnaire de géographie aucienne et d'archéologie du département du Deubs », dont la prochaine mise sous presse est annoncée dans la « Revue des Sociétés savantes », publiée par le ministère. Enfin, un nouvel ouvrage de M. l'abbé Richard doit paraltre dans le courant de l'année 1862 : ce sont des Recherches sur l'histoire de la terre et baronnie de Maiche.

RICHARD (Jules-François), avocat, membre de la Société de statistique (ou plutôt des antiquaires) de la ville de Niort, représentant à la Convention nationale pour le département des Deux-Sèvres, en 1848; né en 1810, à La Mothe-Saint-Heraye (Deux-Sèvres), fit ses études en droit à la Faculté de Poitiers. Après sa thèse de licence passée, en juillet 1833, il rentra dans sa famille. C'est par errenr que M. Vapereau a présenté M. Richard comme ayant fourni, dès 1830, des articles à « l'Echo du peuple », journal démocratique de la Vienne, qui s'imprimait à Poitiers, parce que d'abord ce journal ne fut fondé qu'en 1831, et qu'ensuite, ce ne fut que dix ans plus tard, en 1840, que M. Richard commença à se mêler à la lutte des évenements contemporains, et qu'il composa les biographies d'un grand nombre d'anciens représentants du peuple de la Vienne et des Deux-Sèvres, et écrivit des articles politiques, dans lesquels il s'attacha à propager de tous ses efforts l'instruction primaire dans son département, et prit une part très-active aux luttes électorales du règne de Louis-Philippe. Le tout fut envoyé à « l'Echo du peuple » de Poitiers, pendant quatre années, jusqu'en 1843, date de la cessation de ce journal. M. Richard était alors jeune, sinon d'âge, du moins d'expérience des doctrines et des hommes. Nous savons pertinemment qu'il a regretté plus tard d'avoir publié ses études biographiques. Des presses de Poi-tiers, M. Richard passa à celles de Niort, où déjà il faisait partie de

la Société de statistique de cette ville; il y publia encore des biographies et des mémoires. C'est du recueil de la Société de statistique de Niort qu'est extrait un Mémoire biographique sur le générat Chabot, imprimé en 1844. En 1845, M. Richard lit paraître le premier volume de son Histoire de l'administration supérieure du département des Deux-Sevres. L'année suivante il fonda, en société avec son ami Baugier, la Chronique des Deux-Sèvres, recueil bimensuel, dont le premier numéro porte la date du 1er janvier 1846. En 1848, M. Richard fut l'un des huit représentants envoyés par le département des Deux-Sèvres à la seconde Assemblée constituante, élu par 38,600 suffrages : il fit partie de l'administration départementale, qui le choisit pour secrétaire, et vota en général avec la gauche. Non réélu en 1849, il se retira dans son pays natal, où, sitôt son arrivée, il publia sur la part qu'il lui avait été donné de prendre à la session si tourmentée de la Constituante, un Compterendu très-circonstancié et fort intéressant. C'est à tort que M. Vapereau a dit que, retiré dans ses foyers, M. Richard . s'est livré exclusivement à la culture de ses propriétés ». M. Richard n'entend rien en agriculture, et quoique honorant et estimant très-fort de tels travaux, il ne les pratique d'aucune manière. Il y continue sa vieille vie d'étude et d'affections de famille, voilà la vérité. Nous. connaissons de M. J.-F. Richard : I. Mémoire biographique sur le géneral Chabot. Niort, Robin, 1844. in-8 de 92 pag. II. Histoire de l'administration supérieure du département des Deux-Sèvres, depuis 1790 jusqu'à la révolution de 1830. Niort, Robin, et Saint Maixant, Reversé 1846-48, 2 vol. in-8 (10 fr.). Malgre ce qu'annoncent les frontispices, cet ouvrage ne va pas au delà de 1815 : les mille travaux parlementaires de l'auteur, en 1848, le for-cèrent de s'arrêter là. III. Compterendu parlementaire. La Mothe-Saint-Héray, le 14 juillet 1849. (Niort, de l'impr. de Robin et Cie, 1849.) In-8 de 24 pag. IV. Quelques Mots sur la situation actuelle. Melle, impr. de Moreau, 1830, in-12 de 24 pag. V. L'armée française en Italie. Ses généraux, ses officiers, ses régiments. Paris, Deniu, 1839, in-16 de 92 pag. (1 fr.). VI. Napoléon III en Italie. Deux mois de campagne. Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solferino, Villafranca. Paris, F. Sartorius, 1839. in-18 de 177 p. (1 fr.). Réimpr. dans la même année.

RICHARD (J.-B.-Prosper), à Tournon (Ardèche). Notice sur les avantages du nouvel appareil de magnanerie, inventé par J.-B.-P. Richard, et description de cet appareil. Tournon, de l'impr. de Guillet. 1842, in-4 de 16 pag., avec

une planche.

RICHARD (C.-M.). Exercices élémentaires sur la langue lutine, ou Phrases extraites des auteurs de la plus pure latinité, graduées et choisies pour préparer à l'étude des auteurs de 6° et de 5°. Brest, Anner, 1842, in-12 (1 fr. 75 c.).

RICHAND (Auguste), lithogéographe, a Paris. Avec M. T. Ogier, la France par canton. Prem. livraison. Le départ. de la Seine. Paris, Jacob, 1843, in-8 de 64 pag. RICHAND. Le Déluge à Bruxelles, ou

NCHARD. Le Detuge à Brazers, ou profondes impressions de voyages de Noé (Polydor-Auguste), officier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de fer, membre de la Légion d'honseur et de la Société de la grande harmonie, ancien officier de la marine et représentant de Blankenberghe. Bruxelles, Geruzet, 1843, in-8 oblong. Facctie. Ce volumé a dû paraltre en vingtliv., chacune composée de 2 grav., avec texte au bas de chaque dessin. Il en paraissait six en 1843, à 30 c. l'une.

RICHARD, doyen des notaires de l'arrondissement de Meaux, etc. Observations et propositions relatives à la célébration de la féte du roi. Observations nouvelles et renouvellement de la proposition relative à la célébration de la fête du roi. Paris, de l'impr. de Proux, 1844, In-4 de 20 pages.

† RICHARD (Charles-Louis-Florentin), officier supérieur du génie, né à Toulon (Var), le 21 octobre 4815, fut admis à l'Ecole poly-

technique en 1834, à l'âge de 19 ans, et en sortit en 1836 officier du génie; il parcourut les divers grades de son arme, fut envoyé en Algérie, devint capitaine et chef du bureau arabe d'Orléansville, ensuite chef de bataillon en résidence à Avignon, jusqu'à la fin de 1861, officier de la Légion d'honneur. On a de cet officier : I. Etude sur l'insurrection du Dhara (1845-46) (comprenant l'histoire de Bou-Môza). Alger, de l'impr. de Bezancenez, 1846, in-8 (3 fr. 50 c.). II. Du Gouvernement arabe et de l'institution qui doit l'exercer. Alger, Bastide, 1848, in 8 de 7 feuil. 1/4 (2 fr.). Le premier manuscrit de ce travail a été volé à Paris. Voyez les journaux judiciaires de la fin de l'année 1847. III. De l'Esprit de la législation musulmane. Alger, Bastide, et Paris, Challa-mel, 1850, in-8 de 16 pag. (50 c.). IV. Algérie. Scènes de mœurs arabes. Paris, libr. phalansté-rienne, Challamel, 1830, in-18 (75 c.). 2º édition (sous le titre de Scènes de mœurs arabes)». Paris, Challamel, 1859, in-18 de vj-200 p. (1 fr.). V. De la Civilisation du peuple arabe. Alger et Paris, Dubos frères, 1850, in-8 de 72 pag. (2 fr. 50 c.). VI. Les Lois de Dieu et l'Esprit moderne. Issue aux contradictions humaines. Paris, Pagnerre, 1858, in-18 jésus de 252 p. (2 fr.) « Le livre de M. Ch. Richard n'est rien moins qu'une œuvre mystique, malgré les apparences trompeuses du titre, dit M. Louis Jourdan, dans le compte-rendu de cet ouvrage. (Siècle, 15 oct. 1838). C'est un excellent livre, dont l'étrangeté n'a rien de choquant, et dont l'inspiration générale toute chrétienne peut se résumer en deux mots : Amour et dévouement ». VII. Les Mystères du peuple arabe. Paris, Challamel ainé, 1860, in-12(4 f.). VIII. Les Révolutions inévitables dans le Globe et l'Humanité. Paris, Pagnerre, 1861, in-18 jésus de 300 pag. (2 fr. 50 c.). « Bien des progrès réalisés aujourd'hui furent longtemps traités d'utopies. Mais il ne faut pas en conclure que toutes les utopies doivent se réaliser un jour. M. Ch. Richard nous paraît aller un peu trop loin

quand il prétend que le système de Ch. Fourier repose sur des principes auxquels appartient l'avenir. C'est supposer des révolutions qui changeraient compléte-ment la nature humaine. Cette hypothèse nuit au reste de l'ouvrage, car elle montre que l'auteur se laisse dominer par l'idéal le moins compatible avec les instincts, les penchants et les passions de l'Homme. « Les attractions proportionnelles destinées », et « la série distribuant des harmonies », voilà suivant lui des conquêtes spirituelles qui « serviront éternellement de base aux recherches ultérieures de la Philosophie ». Le phalanstère est donc l'idéal auquel arrivera la Société par des révolutions inévitables. Heureusement que M. Richard permet d'espérer qu'une nouvelle création sera nécessaire pour cela » (1). — M. le chef de bataillon Richard s'est aussi occupé de littérature proprement dite, et il a en porteleuille les trois ouvrages suivants: Le bon Célime et la Réalité, saty-ricon anodin à l'usage de qui il appartiendra (en vingt-six chants) ;-Une loi méconnue, drame en cinq actes: - Le Comte Sophony, ou le Choix d'une sin, pièce en quatre actes. Tome viii du journal « l'Illustration», pag. 161, on trouve une Notice sur les services de M. Richard en Afrique, avec son portrait.

RICHARD (Gabriel). Avec M. C. Duvergier. I. Ariel, drame fantastique en trois actes et un prologue, avec chœurs. Destiné à servir de cadre aux exercices de Mile Prudence, somnambule, sous la direction de M. Laurent. Bordeaux, de l'impr. de Lazard-Levy, 1846, in-8 de 20 pages. - II. Avec M. Ch. Monselet : les Trois gendarmes, parodie en un acte et en vers des « Mousquetaires » de MM. Alex. Dumas et Maquet. Bordeaux, de l'impr. de Causserouge, 1846, in-4 de 12 pages. III. Voyage autour de ma maîtresse. (De l'impr. de Duviella, à Bordeaux). Paris, Mich. Levy frères, 1851, in-18 angl. (2 fr.).

(t) Revue critique des livres nouveaux, août

RICHARD (Victor). Notes explicatives sur la fondation du Comptoir des arts parisiens. Paris, de l'impr. de Boulé. 1846, in-8 de 16 pages.

RICHARD (Alphonse). Droits et devoirs de l'Homme, mis en vers. Le Puy, de l'impr. de Gaudelet, 1847, in-18 de 8 feuill. avec un portr.

RICHARD (l'abbé F.), poête patois limousin, né en 1730, à Limoges, où il est mort, le 14 août 1814. Ses Œwres complètes, formant le t. II de l'ouvrage intitulé: Poésies en patois limousin. Œuvres complètes de J. Foucaud, F. Richard, etc. Nouv. édition, rev., corr., augmentée de pièces inédites et d'une Notice sur le patois limousin (et de Notices sur Foucaud, Richard, etc.). Limoges, Decourtieux, Marmignon, 1848. 2 parties in-12 (3 fr. 50 c.). Les Œuvres de J. Foucaud avaient déjà été imprimées en 1809, 2 vol. in-12, et 4833, 1 vol. in-8; celles de F. Richard paraissent être imprimées pour la première fois.

RICHARD (le docteur O.), secrétaire de la Société anatomique. Compterendu des travaux de la Société anatomique pendant l'année 1848. Paris, de l'impr. de Moquet, 1849, in-8

de 48 pag.

RICHARD (Numa), d'Uzès (Gard), De la communauté des biens chez les premiers chrétiens de Jérusalem. Thèse, Strasbourg, de l'impr. de Muc veuve Berger-Levrault, 1850,

in-8 de 40 pag.

RICHARD (Adolphe), chirurgien des hôpitaux, etc. I. Sur la composition de la tumeur des monstres pseudencéphalieus. Patis, de l'impr. de Thunot, 1831, in-8 du 4 pages. II. Sur un symptôme négligé de certaines tumeurs du sein (l'écoulement par le mamelon). Paris, de l'impr. de Dupont, 1832, in-8 de 16 pages. Extrait de la « Revue médicale de Paris ». III. Notes sur les kystes tubo - ovariens. Batignolles, de l'impr. de Hennuyer, 1837, in-8 de 8 pages.

RICHARD (Antoine), mattre de pension à Aubigny-sur-Nère (Cher), Vie de J.-B. Leclère (d'Aubigny), avocat, membre de plusieurs sociétés savantes, mort le 17 avril 1850. Paris, Perisse frères; Bourges, Bernard, etc., 1851, in-12. RICHARD (Xavier). Des Jeux d'enfants. Paris, Ploche, 1852, in-32 de 32 pag. Faisant partie de la « Bibliothèque de la maîtresse de maison».

RICHARD (C.), T. O. S. D. Abrègé des vies des saints, pour tous les jours de l'année. Ouvrage revu et considérablement augmenté. Paris, F. Didot, 1854, 2 vol. gr. in-18 (6 f.).

RICHARD, pseudonyme de M. Delaru e, libraire, éditeur d'une Académie des jeux (1834) et du Magicien des salons (1836, 1860). (Voy. l'art. Richard, dans la seconde édition des «Supercheries littérat-

res dévoilées.

RICHARD (Ennemond), membre du Conseil général du commerce de Saint-Etienne (Loire). I. Expo-sition universelle de 1855. Lettres adressées au « Mémorial de la Loire et de la Haute - Loire ». Saint-Etienne, de l'impr. de Théolier aine, 1834, in-8 de 32 pag. II. Lettres sur l'Exposition universelle de Paris en 1855. (Extrait du journal « le Progrès industriel » de Lyon). Lyon, de l'impr. de Boursy, 1856, in-8 de 52 pag. III. Lettres de Saint-Chamond, adressées au Journal de Montbrison et de la Loire ». Montbrison, Bernard, 1836, in-8 de 8 feuill. 3/4. Lettres industrielles, extraites du Journal de Montbrison, etc. IV. Histoire de la rivière du Gier. Saint Etienne, de l'impr. de Théolier, 1858, in-8 de 47 pag. V. Recherches historiques sur la ville de Saint-Chamond. Nouvelle sèrie. Ibid., de l'impr. du même, 1859, in-8 de 35 pages. M. E. Richard, en outre, a fourni des articles à plusieurs journaux et recueils du Lyonnais et du Forez, qui ne sont pas toujours signés de son nom mais de son anagramme.

RICHARD, de Thorame. Deux Chansons, l'une de ses quarante pièces formant l'analyse des Contes de Marmontel. (Annette et Lubin, l'Honnête Ivrogne). Digne, de l'impr. de Repos, 1835, in-12 de 12 pag. II. Les Églogues de Virgile traduites en vers français, ayant en regard le texte éclairei par quelques notes. Digne, le même, 1853, in-12 de 132 pag. (1 fr. 50 c.). RICHARD (Gaston-Edouard), avocat; né à Tours. In jus romanum de dote restituenda. - De la Séparation de biens judiciaire en droit français. Dissertations pour obtenir le grade de docteur. (Sontenues à la Faculté de droit de Poitiers.) Tours, de l'impr. de Ladeveze, 1835, in-8 de 80 pag.

RICHARD, de Toulouse. De l'Hysteroptose et de son traitement. Imperfections et inconvénients des pessaires connus jusqu'à ce jour. Efficacité et avantages du pessaire-Richard ....; par son auteur. Toulouse, de l'impr. de Chauvin, 1856, in-8 de 12 pag., avec une pl.

RICHARD, avocat. De l'Influence des chemins de fer sur le commerce et l'industrie, ou les Modifications qu'ils devront exercer dans les habitudes industrielles et commerciales. Le Mans, de l'impr. de Monnoyer, 1856, in-8 de 8 pages. Extrait du « Bulletin de la Société d'agric., sc. et arts de la Sarthe ».

RICHARD (l'abbé), de Gordes (Vaucluse), ancien directeur de l'Ecole secondaire d'Avignon. I. Avec M. J.-F. Allier : Cours complet d'in-struction et d'éducation. Avignon, Seguin, 1857, in-12. Il a paru de ce cours les diverses parties suivantes, que l'on peut se procurer séparément : 1° Dialogue sur l'analyse logique, sur l'analyse grammaticale et sur les premières règles de la syntaxe, 1857, de 235 p. (1 fr. 25 c.); -2° Dialogue sur les signes orthographiques et les dix parties du discours de la langue française. 1857, de 209 pag. (1 fr. 25 c.); — 3º Dialogue sur la géographie, sur la splière, sur l'épacte et sur les différents phénomènes aériens et terrestres. 1857, de 352 pag. (1 fr. 50 c.); — 40 Dialogue sur la rhétorique et la versification. 1857, de 223 pag. (1 fr. 50 c.); -50 Dialogue sur l'arithmétique et sur quelques notions d'arpentage et de dessin linéaire. 1857, de 255 pag. (1 fr. 25 c.); -6º Dialogue sur la tenue des livres en partie double, mise à la portée de tout le monde. 1857, de 248 p. (2 fr.); - 7º Dialogue sur les éléments de la philosophie. 1857, de 340 pag. (2 fr.); — 80 Dialogue sur l'Histoire de France. 1857, de 378 pag. (2 fr. 50 c.). II. Moyen infaillible et à la portée d'un chacun pour faire produire l'olivier tous les ans, ainsi que pour affaiblir, sinon detruire entièrement, la maladie de la vigne. Avignon, de l'impr. de Jacquet, 1857, in-8 de 31 pag. III. Moyens faciles pour faire parvenir à faire une lettre, dresser un acte sous seing privé et écrire les effets de commerce, ou Méthode simple pour la gestion de ses affaires. Avignon, de l'impr. de Jacquet, 1858, in-8 de 40 pag.

RICHARD (Eugène), maître d'études au Collège Saint-Louis, à Paris, né à La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres), et parent de l'ancien représentant du même nom, en 1848. Bourgelat, fondateur des Ecoles vétéringires, Impr. dans le « Siècle »,

nº du 18 août 1858.

RICHARD, chirurgien et mécanicien dentiste à Lyon. Guide des pères et mères de famille sur la dentition de leurs enfants. Lyon, de l'impr. de Lépagnez, 1859, in-12 de 23 p.

RICHARD (l'abbé Etienne), docteur en théologie, successivement curé de Parthenay, et cure-doyen de Moncoutant (Deux-Sèvres) (25 mai 1861); né à Thouars, le 23 juin historique sur le Etude schisme d'Anaclet en Aquitaine, de 1130 à 1136. Poitiers, de l'impr. d'Oudin, 1859, in-8 de 104 pag. C'est la thèse que soutint l'auteur devant les évêques de la province de Bordeaux, réunis en concile à Agen au mois de sept. 1859, pour obtenir le grade de docteur en théologie.

RICHARD (Louis), directeur gérant de la Ville de Paris, journal de la France nouvelle, créé en 1861, et supprimé par arrêt du Tribunal de police correctionnelle, du 29 novembre 1861, parce que, paraissant sans autorisation et sans cautionnement, il s'occupait de politique; il fut ensuite rédacteur en chef et directeur du Moniteur des travaux publics, qui succéda au précédent journal, et les abonnés à l'ancien turent servis par le nouveau.

RICHARD (Jules). Voyage agricole dans le midi de la France. (Extr. du « Journal d'agriculture de l'Ain »). Bourg, de l'impr. de Millet-Bottier, 1862, in-8 de 23 p.

RICHARD. Leçons pratiques de langue française et de calcul simplifiées et mises à la portée des enfants. Lyon, de l'impr. de Bajat et Chanoine, 1862, in 8 de 134 p. et pl.

RICHARD (Edouard). Le Cœur et la Raison, proverbe. Redon, Richard, 1862, in-32 de 48 pag.

RICHARD (E.), capitaine au 88º de ligne, ancien professeur-adjoint à l'École de Saint-Cyr. Cours de législation et d'administration militaires, d'après le programme des matières professées à l'Ecole impériale speciale militaire. Paris, Cosse et Dumaine, 1862, 2 vol. in-8(16 f.).

RICHARD (H.), écrivain suisse, a fourni des articles aux recueils littéraires de son pays, et nous citerons entre autres celui intitulé Michel Lermontof , impr. dans la « Bibliothèque et Revue suisse », janv. 1862.

RICHARD-BAUDIN (F.). Marie, notre modèle, ou Nouveau Mois de Marie. Baume-les-Dames, de l'impr. de

Simon, 1845, in-32.

RICHARD-BAUDIN, maître ès-jeux floraux, membre des académies de Besançon, de Reims et de Toulouse, peut-être le même que le précédent. Ses Poésies. Pièces lyriques, cent. Ses Freezes, Freezes stratues, épitres et fables. Besançon, Breitenstein et Valluet jeune, 1852, in-16, avec 2 grav. (5 fr.).

RICHARD DE FOORNIVAL, poëte français du xive siècle. I. Le Bestin de la Marcha de la Companya de l

tiaire d'amour, suivi de la Réponse de la dame, enrichi de 48 dessins gravés sur bois, publié pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, par C. Hippeau. Paris, Aubry, 1860, in-8 (8 fr.). Tiré à 350 exempl. Au moyen age, le symbolisme jouait un grand rôle. On le retrouve mêlé plus ou moins à tous les souvenirs de cette période. Il servit de base à l'art héraldique, figurait dans l'architecture civile et religieuse. s'alliait aux coutumes populaires, et trouvait son emploi jusque dans la galanterie. Le Bestiaire d'amour en offre un curieux exemple. Richard de Fournival, voulant attendrir le cœur de sa dame, lui fait un véritable cours d'iconographie zoologique. C'est de l'histoire naturelle passablement fantastique, car le goût du merveilleux tenait

alors dans la science plus de place que l'observation. Les animaux représentent certaines propriétés à eux attribuées, dont l'auteur tire parti pour exprimer les souffrances et les vœux de son amour. Le coq, l'ane, le lion, le chien, l'éléphant, la licorne, la wivre, la grue, etc., etc., viennent tour à tour lui fournir des arguments, dont quelques-uns fort étranges, surtout dans la bouche d'un amoureux. Ces fadeurs de mauvait goût étaient sans doute à la mode parmi les beaux diseurs de l'époque, mais elles ne paraissent faire aucune impression sur la belle, qui persiste dans son indifférence, et réfute article par article le plaidoyer de l'amant. Sa réponse est même assez ironique pour donner à croire qu'elle sort d'une plume autre que celle de Richard de Fournival. « Il y règne, comme dit M. Hippeau, une animation et une verve railleuse qui semblerait indiquer l'œuvre d'une femme, prenant au sérieux la requête qui lui est adressée, et bien décidée à dire non ». Du reste, ce sont deux pièces très-médiocres, que leur mérite littéraire n'aurait sauvées de l'oubli; mais elles offrent de l'intérêt au point de vue archéologique, et peuvent fournir de précieuses données pour l'explication de ces allégories si fréquentes dans les monuments du moyen age. On y rencontre aussi des détails propres à satisfaire la curiosité. L'analyse et les notes de M. Hippeau rendront d'ailleurs cette lecture non moins instructive qu'accessible à tous. L'élégance du Bestiaire d'amour en fait de plus un volume tout à fait digne d'attirer l'attention des bibliophiles (1). II. La Vieille, ou les derniers amours d'Ovide, poëme français du xive siècle. Traduit du latin de Richard de Fournival par Jean Lefevre. Publié pour la première fois et précédé de Recherches sur l'auteur de « Vetula », par Hipp. Cocheris.... Paris, Aubry, 1861, pet. in-8. de liv et 295 pag. Ouvrage formant le 19° vol. du « Trésor des pièces rares

(1) Revue critique des livres nouveaux , ann.

350 exempl., savoir : 331 sur pap. vergé (12 fr.); 8 sur pap. vélin (20 fr.); 8 sur pap. de Chine (25 fr.), et 3 peau de vélin. Ovide est un des auteurs que nos bons aïeux ont le plus goûtés; et pour qui connaît les œuvres d'Ovide cela n'a rien qui doive étonner; non-seulement on a beaucoup lu ses œuvres, mais on a voulu, pour la plus grande satisfaction des lecteurs, y ajouter toutes sortes d'écrits qui se rapprochent de ses ouvrages. Au xiiie et au xive siècle, des versificateurs plus ou moins habiles ont fabrique des rapsodies qu'ils ont mis sous le nom du poëte favori; c'est ainsi que Richard de Fournival a écrit le Vetula (la Vieille). L'ouvrage est divisé en trois chants : Comment Ovide vivait quand il n'était pas amoureux; comment il vivait quand la vieille lui ménage de faux rendez-vous; enfin comment il vivait quand il ne fut plus amoureux. - Au premier acte, Ovide se livre à toutes sortes de jeux innocents; - au second, il faut tirer le rideau, tout réservé que veuille parattre l'auteur; - au troisième, le poëte se livre à des méditations philosophiques, astrologiques et religieuses. - Le Vetula a é'é traduit en français au xive siècle par Jehan Lefevre. C'est cette traduction, ou plutôt cette imitation, fort curieuse à plus d'un titre, que M. Cocheris, attaché à la bibliothèque Mazarine, vient de publier en un délicieux volume à la librairie Aubry. C'est un document important à consulter pour l'histoire littéraire et pour l'histoire des mœurs; c'est en même temps un véritable livre d'amateur. On ne peut tenir ce volume sans souhaiter de se voir imprimé dans cet élégant format et avec ces beaux caractères. L'introduction de M. Cocheris est instructive et érudite; le texte est publié avec beaucoup de soin. Pour toutes ces raisons, nous recommandons volontiers la Vieille, qui fait partie de la collection des Pièces rares ou inédites publiées à la même li-brairie. (M. Daremberg, « Journal des Débats », 30 déc. 1861).

et inédites ». Il n'a été tiré qu'à Richard de Hautesierck, baron (François - Marie d'Uberhernn Claude), chevalier de l'ordre de Saint-Michel, premier médecin des armées du Roi, inspecteur-général des hôpitaux militaires, médecin consultant de S. M., et ordinaire des grandes et petites écuries; de l'Académie de Gottingue. Voyez le tom. VIII, pag. 29. Ajoutez : mort à Paris, le 28 déc. 1789.

RICHARD DE LAPRADE (Marin), né à Viverols (Auvergne), docteur en médecine de la faculté de Montpellier, conseiller-médecin ordi-naire du Roi, inspecteur des eaux minérales du Forez, membre de l'Académie des sciences, belleslettres et arts de Lyon; mort vers la fin du siècle dernier. Analyse et vertus des eaux minérales du Forez et de quelques autres sources. Lyon, aux dépens des asso-

cies, 1778, in-12.

RICHARD DE LAPRADE (Jacques-Julien), fils du précédent, né à Montbrison (Forez), le 11 juin 1781, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, fut d'abord médecin des hospices de Montbrison, et médecin des épidémies du département de la Loire. Il vint à Lyon, en 1816, et fut successivement médecin du Collège royal et de l'Hôtel-Dieu, professeur de clinique à l'Ecole secondaire de cette ville, membre, et plusieurs fois président, de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, de la Société de médecine, etc., etc. Il renonça, en 1830, à toutes les positions d'où lui venait l'aisance de sa jeune famille plutôt que de prêter un serment qui répugnait à sa con-science. Richard de Laprade est mort à Aix (Bouches-du-Rhône), le 19 octobre 1860, mais ses dépouilles mortelles ont été ramenées à Lyon, où il a été inhumé dans le cimetière de Loyasse le 30 décembre du même mois. Un orateur (M. Léopold de Gaillard), a dit sur sa tombe : « La vie de « M. de Laprade fut un exemple « public d'honneur et de vertu.

- Si j'avais à juger d'une parole cet homme excellent et distin-
- « gué, je dirais qu'il ne fut pas
- seulement ce que l'on appelle

a partout un homme d'honneur, il fut l'homme de l'honneur ». Nous connaissons de cet ancien professeur : I. Quædam de systemate Browniano. Monspelii, ex typis Joannis Martel, anno xII, in-4. Thèse de l'auteur. II. Mémoire sur cette question : La Nuit exerce-t-elle une influence sur les maladies? Y a-t-il des maladies cù cette influence est plus ou moins manifeste? Quelle est la raison physique de cette influence? Couronné par la Société de médecine de Bruxelles, Impr. dans les Actes de ladite Société, tom. 1er (1806), p. 267-320. III. Memoire qui a obtenu la mention honorable, en 1809, au jugement de la Société..... sur la question proposée en ces termes : 1º Quels sont les effets que produisent les orages sur l'homme et sur les animaux? 20 De quelle manière ces effets ontils lieu? 3º Quels sont les moyens de s'en garantir et de remédier aux désordres qu'ils occasionnent? Imprimé dans le même recueil, tom. II (1810), p. 179-312. IV. Compte-rendu des travaux de la Société de médecine de Lyon, depuis le mois de juillet 1818 jusqu'au mois de septembre 1820. Lyon, de l'impr. de Ve Culty, 1821, in-8. V. Discours sur l'institution du médecin, suivant Hippocrate. Lyon, de l'impr. de Ballanche, 1822, in-8. VI. Compte-rendu des travaux de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Lyon, de l'impr. de Rusand. 1823, in-8. VII. Discours sur l'union des sciences médic, et de leur indépendance réciproque, prononcé à l'ouverture des cours de l'Ecole de médecine établie près des hôpitaux de Lyon. Lyon, de l'impr. de Louis Perrin, 1827, in-8 de 48 pag. VIII. Rapport fait à l'Academic royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, dans sa séance du 3 juillet 1836, au nom de la comnission de la Martinière, com-posée de MM. Achard, James, Boulée, de Montherot, et de La-prade, rapporteur. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1836, in-8 de 80 pag. IX. Rapport sur une question de responsabilité médicale, fait à la Société de médecine de Lyon,

le 19 juin 1837, au nom d'une commission composée de MM. Janson, Rougier, Gensoul, Laroche, Montain, et de Laprade, rapporteur. Lyon, de l'impr. du même, 1837, in-8 de 36 pag. X. Observations de l'Académie de Lyon sur le Mémoire publié au nom de la commission exécutive de la Martinière. Lyon, de l'impr. de Boitel, 1840, in-8. XI. Observations d'un académicien de Lyon sur la seconde partie du Mémoire publié par la commission exécutive de la Martinière. Lyon, de l'impr. du même, 1840, in-8. (Anon.). XII. Avant-propos du Journal de médecine de Lyon, publié par la Société de médecine de Lyon. 1841, in-8. XIII. Ebauche d'une leçon sur la nature des maladies. Impr. dans le Journal de médecine de Lyon, juin 1842. XIV. Rapport sur un arrêté du conseil général des hôpitaux de Lyon, relatif au service médical fait à la Société de médecine. Lyon, de l'impr. de Marle, 1842, in-8. XV. Rapport sur un cas d'hydrophobie, fait à la Société de médecine de Lyon, 1843. XVI. Ani-misme et vitalisme, rapport lu dans la séance de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, Lyon, ue i ..... nier, 1861, in-8 de 16 pag. LAPRADE (Pierre-

RICHARD DE LAPRADE Marin-Victor) (1), fils du précèdent, né à Montbrison (Loire), le 13 janvier 1812, poēte distingué, membre de l'Académie française, que l'on a surnommé le Lamartine de province, « poëte à sa manière, « parce qu'il est élevé, recueilli,

- ami de la solitude et de la nature,
- parce qu'il écoute l'écho des · bois, la voix des monts agita-· teurs des feuilles, et qu'il l'in-
- terprète avec dignité, avec largeur et harmonie, bien qu'à la
- « facon des oracles. Cela ne fait « pas sans doute un poëte très-« varié, très-émouvant, très-diver-
- tissant; mais c'est eucore, et
   sous une de ses plus nobles
   formes, un poëte (2) , M. Vict. de
- Laprade (nom sous lequel ce poëte

<sup>(1)</sup> Et non Pierre-Marin-Richard-Victor de Laprade, comme l'a dit M. Vapereau. (2) M. Sainte-Beuve, « Constitutionnel » du 16 sept. 1861

est connu), a été reçu avocat, et a rempli les fonctions de bibliothécaire du Palais des arts de Lyon. En 1845, il fut chargé par M. de Salvandy d'une mission en Italie pour des recherches historiques dans les bibliothèques : mais il l'abrégea, ne dépassant pas Gênes, pour rentrer en France, et n'en fut pas moins décoré à son retour. En 1847, M. Victor de Laprade, qui a fait de bonnes études, inais n'a jamais appartenu à l'Université, fut, par suite des influences cléricales de son clocher, nommé professeur de littérature française à la Faculté de Lyon. Vers la même époque il épousa la sœur de M. Esquirou de Parieu, ancien ministre de l'Instruction publique. Noblesse et sagesse ont été de tout temps au nombre des qualités académiques les plus prisées. Aussi l'Académie a-t-elle distingué d'assez bonne heure M. de Laprade. Il commença en 1833 à figurer et à être dans le concours des prix Montyon pour ses Poëmes évangéliques, une idée fausse d'ailleurs, et qui consiste a paraphraser l'E-vangile en vers. Mais ce furent bientôt ses Symphonies qui obtinrent les plus éclatants éloges que l'Académie ait jamais décernés à un poëte non inscrit encore parmi ses membres (1856). Plusieurs causes, indépendamment des mérites du livre, contribuèrent à ce succès inusité. L'Empereur avait fondé un prix de 30,000 fr. pour l'œuvre ou la découverte que l'Institut jugerait la plus propre à honorer le génie national. On avait a decerner ce prix pour la première fois; plusieurs académiciens soutenaient avec beaucoup de vivacité que la disposition dans les termes du décret était inexécutable, qu'il n'y avait aucune comparaison possible à établir entre des œuvres littéraires, par exemple, et des découvertes de sciences ou d'érudition. Cependant l'Académie des sciences prétendait avoir une découverte digne de la récompense proposée, dans les travaux de M. Fizeau sur la lumière. L'Académie française n'avait pas d'œuvre à opposer, qu'elle esti-mat elle-même à la hauteur de

la récompense; car il ne pouvait tomber dans l'esprit de personne que les Symphonies de M. de Laprade pussent y atteindre ou y as-pirer. Toutefois, on fit semblant de croire qu'elles auraient pu sérieusement concourir, et l'on se mit dès lors à les pousser et à les louer un peu plus que de raison. Elles eurent les honneurs des prix Montyon de cette année, et obtinrent de la bouche du plus éloquent des académiciens ces éloges délicats qui, même sobrement donnés, sont un à-compte de gloire, et qui, cette fois, s'épanchèrent plus abondamment que de coutume. Après de tels éloges, décernés solennellement, et qui ressemblaient à des avances marquées, il n'y avait plus pour l'Academie qu'à élire M. de Laprade à la première vacance : elle n'y manqua pas, et la mort d'Alfred de Musset fournit une triste et prochaine occasion, avec l'à-propos du contraste, et peut-être aussi avec l'appui de son beau-frère, élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1856. M. Vict. de Laprade fut donc élu, le 11 février 1858, sans que l'on songeat à faire une difficulté de cette non-résidence à laquelle l'obligeait sa chaire. Il eut l'honneur d'être le premier académicien nommé dans ces conditions; car jusqu'alors (à moins d'être évêque) tout académicien était censé résider à Paris (1). M. Victor de Laprade était depuis longtemps membre de la Société littéraire de Lyon. Nous connaissons de cet académicien : - 1. Les Parfums de Poésies. Magdeleine, poëme. (Extrait de la « Revue du Lyonnais»). Lyon, de l'impr. de Boitel, 1839, gr. in-8 de 24 pag. Réimpr. dans le nº XI. Le tour harmonieux et mélancolique indiquait un nouveau disciple de Lamartine. Remontant à des inspirations plus élevées, il puisa dans la lecture des livres sacrés des sujets vraiment originaux, tels que : II. La Colère de Jesus, poëme. (Extr. de la même Revue.) Lyon, de l'impr. de Boitel, 1840, gr. in-8 de 20 pag. Réimpr. dans

<sup>(1)</sup> Sainte-Beuve, ut supra.

le nº XI. III. Psyché, poëme (légende spiritualiste) en 3 livres. Paris, Labitte, 1841, in-18 (3 fr. 50 c). Ce poëme est précédé d'une Invocation, et chaque livre est précédé d'un argument et suivi d'un épilogue. Psyché a été réimprimée à la suite des Odes et Poëmes de l'auteur, édition de 1857. (Voy. le no vi). IV. Eleusis. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », du 1er juillet 1841, Réimpr. dans le nº VI. Contre le repus, poésie. Re vue indépendante, t. V (1842), pages 515-18.VI. Odes et Poëmes. Paris, Labitte, 1844, in-18 angl. (3 fr. 50 c.). Ce volume renferme tout ce que l'anteur avait lu jusqu'à cette époque à la Société littéraire de Lyon, depuis 1839, et les pièces de vers qu'il avait fournies aux revues du « Lyonnais », « aptésienne », à la « France littéraire », a la « Revue de Paris » à la « Revue des Deux-Mondes », ct à la « Revue indépendante », car, il fant bien qu'on le sache, M. Vict. de Laprade, aujourd'hui légitimiste et clérical, a écrit naguere dans cette revue républicaine (1842 et années suivantes). Ces Odes et Poëmes sont divisés en trois livres, plus un livre détaché. Voici les pièces qui y sont rassemblées : Livre premier : 1º Antée, 2º les Corybantes, 3º Eleusis, 4º les Argonautes, 5º Sunium. Livre deuxième: 1º le poëme de l'Arbre (en trois chants), 2º la Chanson de l'alonette; Alma parens. C'est sous ce titre que cette pièce a été lue à la Société littéraire de Lyon, le 3 juillet 1839, mais elle fut imprimée dans la « Revue de Paris » sous celui d'Au pied des Alpes. Dans ce volume, l'auteur lui a restitué son titre primitif, 3° A la Terre, 4º Contre le repos, 5º la Cigale, 6º Hermia. Livre troisième : 1º Amitié, 2º Invocation sur la montagne, 3º A une branche d'amandier, 4º Limpidité, 5º Horos-cope, 6º Aux absents, 7º Dans les roseaux, 8º la Coupe, 9º Au Printemps, 10º le Baptême de la cloche, 11º Adieux sur la montagne. Livre détaché : 1º Fausta, 2º A la Provence, 3º Bénédiction nuptiale, 4º A Lyon, 5º Utopie. - Nouv. édition avec le poëme de Psyché,

en tête. Paris, Mich. Lévy frères, 1857, in-18 de 324 pag. (1 fr.). Ibid., 1860, in-18 jésus de 378 pag. (1 fr.). VII. Le Précurseur. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 1er avril 1847. Réimpr. dans le nº XI. VIII. Le Bûcheron. Impr. dans la . Revue des Deux-Mondes, nº du 15 juin 1847, et réimpr. dans les Odes et Poëmes de l'auteur. IX. L'Ange nouveau. (Extr. de la « Revue du Lyonnais ».) Paris, de l'impr. de Boitel, 1847, gr. in 8 de 24 pag. X. La Tentation. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 1er mars 1848, et réimpr. dans l'ouvrage suivant : XI. Poemes evangeliques. Paris, Charpentier, 1852, in-18 anglais (3 fr. 50 c.). 3e édition, augmentée d'un chapitre de la Poétique chrétienne. Ouvrage couronné par l'Académie française. Paris, Michel Lévy frères, 1860, in-18 jésus de 333 pag., non com-pris la table (3 fr.). Ce volume renferme les vingt pièces suivantes : 1º Préface. Un chapitre de la Poétique chrétienne, 2° Dédicace à la mère de l'auteur, 3° Invocation, 4º le Royaume du monde, 5º le Baptême au Désert, 6º le Précurseur, 7º la Tentation, 8º les Œuvres de la foi, 9º l'Évangile des champs, 10º la Tempête, 11º la Samaritaine, 12º la Résurrection de Lazare, 13º Larmes sur Jérusalem, 14º la Colère de Jésus, 15º les Parfums de Magdeleine, 16º le Calvaire, 17º la Cité des hommes, 18º la Cité de Dieu, 19º Actions de grâce, 20º Consécration. XII. Les Symphonies. (En trois livres.) Paris, Mich. Levy freres, 1855, in-18 anglais (3 fr.). Ce volume renferme vingt-cinq pièces publiées pour la première fois. - Les Symphonies. Idylles heroïques. Nouv. édition, revue et corrigée. Paris, les mêmes, 1862, in-18 jésus, de 3 6 pag. (3 fr.). XIII. Au pays de Forez, poésie. (Extrait de la «Revue du Lyon-nais»). Lyon, de l'imprim. de Vingtrinier, 1837, gr. in-8 de 4 pag. Réimpr. comme dédicace dans le vol. suiv. XIV. Idylles héroïques. Paris, Mich. Lévy frères, 1858, in-18 jésus de 278 pag.; ou 1859, in-18 jesus de 264 pag. (3 fr.).

Après une longue préface en faveur du lyrisme religieux qui ne remplit pas moins de 57 pag., on trouve dans ce volume : Dédicace · Au pays de Forez, et les trois idylles suivantes : Frantz, en quatre chants, avec prologue et épilogue; Rosa mystica, en cinqlivres, et Herman, en cinq livres. Idylles héroïques ont encore été réimprim., en 1862, à la suite des Symphonics (Voy. len° XII). XV. Pro aris et focis. (Extr. du Correspondant). Paris, Douniol, 1860, gr. in-8 de 16 pag. (50 c.). Satire, dans laquelle l'auteur s'est complu à intervertir les rôles des membres de la société actuelle.

..... Tartuffe , aujourd'but s'est fait libre penseur.

XVI. Une statue à Machiavel. (Extrait du « Correspondant », n° du 25 janvier 1861). Paris, Ch. Dou-niol, 1861, gr. in 8 de 15 pages (50 c.). Satire. Dans cette poésie, M. de Laprade s'est étonné et indigné de ce que l'Italie une et libre avait voté une statue à la mâle et patriotique figure de Machiavel. M. de Laprade ne comprend pas plus cela qu'il ne comprendrait sans doute que l'Allemagne saluat son Luther. C'est dans les mêmes vers où il propose (ou peut s'en faut) de décerner une épée de connétable à Lamoricière, qu'il insulte au grand Italien Machiavel.

..... Nous d'une ferme voix, Rendons gloire à nos morts couches sur leur pavois; Dans l'or et d'ans l'airain gravons d'une en main fière, un mont, d'ivosse le tien, Lamonicière : Toi qui, fett à juger ces hasards d'un coup

d'œil, Offrais plus que ta vie à ce pontife en deuil.

Tout cela se tient et s'enchaine. Politique Lamartinien, retour-nez rever dans vos bois. XVII. Jeunes fous et jeunes sages. (En vers.) (Extr. du Correspondant, du 25 avril 1861). Paris, Dou-niol, 1861, in-8 de 15 pag. XVIII. Resurrections, Aux Polonais. (Extrait du Correspondant.) Paris, Douniol, 1861, gr. in-8 de 15 pag. Trad. en polonais par Wlad. T. Ramingo (?). Paris, de l'impr. de Martinet, 1861, in-8 de 15 pag. XIX. Les Muses d'Etat. Avec cette épi-

graphe : Circenses. Satire en 226 vers, impr. dans « le Correspondant ». Nouv. série, t. XVIII (25 nov. 1861), p. 527-36. En rendant compte des « Questions d'art et de morale » de M. Vict. de Laprade, M. Sainte-Beuve avait occasionnellement parlé des poésies du même auteur, en faisant l'éloge du talent du poëte, mais en disant aussi que son genre n'était ni très-varié, ni très-émouvant, ni très-divertissant. Ce jugement, de la part d'un confrere, blessa M. Vict. de Laprade, qui écrivit ab irato sa satire les Poëtes d'Etat, qui n'était pas seulement dirigée contre M. Sainte-Beuve mais encore contre la société actuelle et le gouvernement. Si M. Vict. de Laprade n'eût pas été si connu, sa diatribe eût suffi pour le faire connaître, car elle a produit un grand scandale, dont, au définitif, le poëte s'est trouvé la victime. Le dernier vers de cette pièce méchante est celui-ci:

Fais tonner Jupiter!... pour tuer des punaises.

Presque aussitôt l'apparition de cette satire, le « Constitutionnel » dans son numéro du 6 décembre 1861, fit paraltre un article signé A. Grenier, et intitulé : De la poésie insecticide de M. de Luprade, dans lequel le poëte y est à son tour vertement tancé. Nous reproduisons ici cet article, parce qu'il dépasse de beaucoup, en fait d'appreciations, celui de M. Sainte-Beuve, qui a excité le courroux de M. V. de Laprade. « S'il est un homme que nous ne devions pas nous attendre à rencontrer dans la mélée des luttes politiques, c'est assurément M. de Laprade. Réveur, mystique, accoutumé à prier. à pleurer, à exhaler de vagues et gémissantes mélodies, à errer dans les solitudes infréquentées, à converser avec les aigles, les torrents, les sources, les chênes, les glaciers et les nuages, il n'était pas à prévoir qu'il parût jamais sur la scène tumultueuse des partis aux prises. L'y voilà, cependant; le voilà, sa lyre jetée au loin, sa main sénile de faux Juvénal armée d'un fouet, frappant à gau-che, à droite, à perte d'haleine,

sur la politique, sur les arts, sur la littérature, sur les mœnrs; le voilà éperdu de colère et criant à son tour, raca à notre pauvre siècle! - Qu'a donc fait notre siècle à M. de Laprade? Quelles raisons ont pu transformer cette chaste et platonique nature en énergumène? Pourquoi Orphée est-il subitement devenu Archiloque? - Personnellement, nous ne pensons pas que M. de Laprade ait le moindre sujet de se plaindre de son siècle. Les vers qu'il a faits étaient excellents sans doute; mais le siècle n'est pas tellement de fer qu'il les ait inéconnus et mal récompensés. Le siècle a ménagé à M. de Laprade une douce, commode et avantageuse place dans l'Université, à laquelle M. de Laprade n'appartenait ni par ses antécédents, ni par ses études, ni par ses services. Les alliés et parents de M. de Laprade auraient-ils eu à souffrir de l'inclémence des temps? Non, que nous sachions ; quelques-uns même sont dans les plus hautes dignités. - La première remarque que nous sommes donc obligés de faire sur la diatribe si peu attendue de M. de Laprade, est celle-ci : de telles manifestations, pour être honorables, ont besoin d'être précédées d'une formalité qui s'appelle la démission. - Loin de nous la pensée d'exiger d'un fonctionnaire qu'il force sa conscience pour être passionnément, pleinement, perpétuellement l'approbateur de tous les actes du gouvernement dont il est le serviteur attitré; mais les dissidences et les désapprobations doivent se tenir en de certaines limites et garder une mesure. Dans aucun cas, elles ne peuvent s'étaler avec cynisme ni se donner insolemment carrière; dans aucun cas, elles ne peuvent se traduire en outrages et en cris de haine. Autrement elles constituent un acte d'ingratitude et de forfaiture. - Nous dirons plus. Eh quoi! à vous entendre, le régime actuel est la corruption l'incarnation du principe du mai sur la terre; il exerce sa malfaisante puissance à tout souiller et à tout pervertir ; il n'a rien laissé debout des choses qui ont

été jusqu'ici sacrées pour les hommes; le régime actuel est pour vous comme le puits de l'abime de l'Apocalypse, d'où sort une fumée pestilentielle qui obscurcit et infecte le monde; et vous consentez à rester à son service! N'est-ce pas prêter les mains à votre avilissement? - Nous ne sommes pas médiocrement embarrassès vant le réquisitoire rimé de M, de Laprade. Analyser une telle pièce? Il n'y faut pas songer; c'est une confusion de cris. La réfuter en général? Ce serait lui faire trop d'honneur. A quoi bon prendre au sérieux des violences dont l'intention est venimeuse sans contredit, mais dont l'effet est puéril? Nous les tenons si bien pour inoffensives que nous ne craindrons pas d'en citer les traits les plus forts. Nous les rangerons sous des chefs généraux; en brisant le rhythme, nous respecterons religieusement le texte et le langage. — Voici donc les appréciations et jugements de l'auteur sur la religion, sur la politique, les arts et la littérature de notre temps, qui est l'âge d'or des badauds, au dire de M. de Laprade. - Religion. - « On a sup-« primé Dieu, après l'avoir fait « sonsset par des valets; on a « fait croire à César qu'il était · pape; les premiers-Paris canon-· nent le Vatican, etc. » - Politique. - « On a supprimé l'honneur, · la liberté, le droit et on cherche « à les remplacer par la gaité. Le gouvernement persécute les gens qui ne passent point leur temps « à rire. Les hommes tristes et « mal portants sont dénoncés à la « police par les journalistes. On « aménage un peuple d'électeurs « en lui donnant Bobeche; on a fondé l'égalité; les conscrits peuvent devenir colonels et généraux, etc. » - Les arts. · Les arts aignisent de fard les « vieilles nudités des Muses. Mu-« nis d'un visa du parquet, ils « s'emploient à élever un temple à « Apollon-Bilboquet. » - La litté-· rature. - « Elle fouille du nez « dans toutes les alcoves; elle « traine tout le fumier de la na-« ture humaine pour féconder le · roman; elle accroche des quarts

« d'heure et des sous au pas-« sant. etc. » — En finissant. M. de Laprade adresse aux Muses une prière surprenante. Il désirerait que le vieux groupe des neuf sœurs s'appliquât à créer un genre nouveau de poésie, dont la destination serait de tuer les punaises, c'est-à-dire la poésie insecticide; pourquoi lui refuser le nom qui lui convient naturellement? - Un reste de pitié et d'égards pour M. de Laprade nous interdit d'étendre ces citations. Celles que nous avons faites suffisent à démontrer que le talent de l'auteur n'a pas gagné à s'essayer dans des voies nouvelles, à contraindre sa bouche pudique et sereine aux vociferations et aux grimaces de la colère. Nous n'avons jamais été des admirateurs de M. de Laprade. si tant est que M. de Laprade ait quelque part des admirateurs; mais nous estimions l'honnéteté de son talent; nous n'étions pas loin de penser qu'il méritait l'hon-neur qu'on lui fit un jour de l'appeler un Lamartine de province. Son style était pesant, obscur et mal lié; mais il avait des aspira-tion méritoires à l'élégance. Nous ne pouvons donc nous défendre d'une douloureuse surprise en voyant un esprit qui désirait être attique se laisser aller aussi complaisamment à de grossières et répugnantes trivialités. - Il est inutile d'ajouter que la satire de M. de Laprade a été éditée par le Correspondant, qui se galvanise de temps en temps pour faire quelque manifestation scandaleuse. Le scandale Laprade n'a pas été sans un petit succès, grace à l'entremise diligente de compères politiques qui allaient par les rues et les salons abordant les gens avec ces mots : « Lisez donc les vers « de M. de Laprade ». — Nous aussi nous dirons à nos lecteurs : « Lisez les vers de M. de Laprade». Il y verront comment une mauvaise pensée fait naturellement pousser de mauvais vers ». A. Grenier. M. de Laprade n'avait point donné sa démission avant la publication de sa satire, ainsi que l'eût désiré M. A. Grenier; mais le poëte n'attendit pas longtemps sa révoca-

tion de professeur. « Le Moniteur » du 17 décembre 1861 donnait le Rapport suivant adressé à l'Empereur : Sire, M. Victor de Laprade, membre de l'Académie française et professeur à la Faculté des lettres de Lyon, vient de publier dans le Correspondant une pièce de vers que je mets sous les yeux de Votre Majesté. Le poête a peut-être des priviléges qu'on refuserait à tout autre écrivain; mais, si grands qu'ils soient, il ne sauraient aller jusqu'à l'impunité d'allusions injurieuses envers le souverain issu du suffrage universel et envers la nation qu'il gouverne glorieusement. - Je regrette, Sire, que la violence des partis trouve des organes chez des hommes qui devraient, par respect pour euxmêmes, se défendre de tout excès: mais M. de Laprade semble aimer la célébrité qu'on acquiert par l'invective politique. Je doute donc que ce professeur puisse désormais enseigner à la jeunesse l'amour du pays qu'il outrage et la fidélité au gouvernement qu'il insulte. Lorsqu'un honnête homme a le malheur de nourrir dans son cœur et de manifester publiquement de pareilles haines, il doit, s'il est attaché au service de l'Etat, rompre les liens d'un serment dont la violation est flagrante et renoncer à des fonctions et à un salaire qu'il reproche si amèrement à autrui. - M. de Laprade ayant trop oublié ce devoir, je n'hésite pas à lui en rappeler toute la moralité. C'est pourquoi, Sire, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté le décret ci-joint qui révoque M. de Laprade de ses fonctions de professeur à la Faculté des lettres de Lyon. - Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant et très-fidèle servitenr, le ministre de l'instruction publique et des cultes. Rouland. Suivait le décret de révocation de M. V. de Laprade, en date du 14. Là ne s'arrétèrent pas les rigueurs contre l'auteur et son audacieuse pièce. Le même jour « le Correspondant » qui l'avait insérée recut l'avertissement suivant : -« Le ministre de l'intérieur, - vu

le numéro du 25 noyembre du iournal « le Correspondant », contenant une pièce de vers intitulée les Muses d'État, sous la signature de M. V. de Laprade, de l'Académie française; - considérant que la pièce de vers susvisée est une diatribe injurieuse dirigée à la fois contre l'ordre de choses établi et contre le souverain que la France s'est donné; - considérant en outre que ces attaques, inspirées par un esprit de dénigrement haineux, ont pour but bien évident de provoquer au mépris des institutions impériales et de porter atteinte au respect dû au chef de l'Etat : - vu l'article 32 du décret organique sur la presse, du 17 février 1852, - arrête : art. 1er, un premier avertissement est donné au journal « le Correspondant » dans la personne de M. Douniol, gérant de cette feuille, et dans celle de M. V. de Laprade, auteur de la pièce de vers incriminée; art. 2, le préfet de police, chargé de la direction générale de la sûreté publique, pourvoira à l'exécution du présent arrêté. - Fait à Paris, le 14 décembre 1861. F. de Persigny ». Un journal de province, le « Journal de Rennes », s'étant avisé de publier des extraits de la pièce de M. Laprade, et peu après des réflexions sur la destitution du poëte, recut un autre avertissement ainsi formulé : « Le préfet d'Ille-et-Vilaine, officier de la Légion d'honneur, - vu le numéro du « Journal de Rennes » du 4 décembre, publiant des extraits de la pièce de vers de M. de Laprade, intitulée : les Muses d'Etat; — vu également l'article inséré dans le numéro de cette fenille, en date du 18 courant, commençant par ces mots : « Le « Moniteur qui nous parvient ce a matin, » et se terminant par ceux-ci : « M. Victor de Laprade · jouit d'une réputation assez glo-« rieusement établie pour résister au a coup qui vient de le frapper ; n vu enfin le numéro du même journal, sous la date du 20 courant, contenant un article qui débute par ces mots : « Il est convenu que · le dix-neuvième siècle, » et finit par ceux-ci : « qui annoncent un

« bouleversement général à la vieille « Europe; » — considérant que la publicité donnée par cette feuille à l'œuvre poétique susvisée et les réflexions dont elle a accompagné, dans son numéro du 18 précité, l'insertion du décret impérial portant révocation de M. de Laprade, rendent le « Journal de Rennes » complice des attaques dirigées dans la diatribe contre le souveverain et l'ordre de choses établi; considérant que l'article du 20 renferme non-seulement les appréciations les plus fausses et des prédictions de nature à jeter l'alarme et le trouble dans les esprits, mais démasque, en outre, de la façon la plus évidente, la pensée hostile à nos institutions qui inspire la rédaction habituelle de cette feuille; - vu l'article 32 de la loi organique sur la presse, du 17 février 1852; - vu la dépêche du ministre de l'intérieur, en date du 27 courant, - arrête : un deuxième avertissement est donné au . Journal de Rennes », dans la personne de M. Guillé, gérant de cette feuille et dans celle de M. P.-S. Vert, signataire des articles incriminés. Rennes, le 29 décembre 1861. Féart ». — Le « Siècle » avait autrefois (le 4 juin 1855) rendu un compte favorable de trois ouvrages de M. de Laprade. Il ne voulut point rester indifférent à la censure du poete, ni a la rigueur qui l'atteignait. Dès le 7 décembre, M. Taxile Delord y publiait les lignes suivantes : « Le Constitutionnel », qui a déjà lancé un grand article Varietés contre M. de Laprade (1), lui décoche aujourd'hui un premier-Paris intitulé : De la poésie insecticide. Le crime de M. de Laprade est d'avoir publié une pièce de vers dans laquelle il se montre assez mécontent de son époque. D'où vient cette grande colère du « Constitutionnel »? Il y a eu et il y aura toujours des Juvénals de coterie... M. de Laprade fait partie de ce petit groupe de libres penseurs et de panthéistes convertis qui baisent la mule du pouvoir temporel et qui parlent de s'ensevelir sous

<sup>(1)</sup> Celui de M. Sainte-Beuve.

les ruines du Vatican, que personne ne songe à détruire; laissez ces messieurs se lamenter en prose et en vers, et n'exigez pas qu'un honnête professeur de littérature donne sa démission parce qu'il se trouve en désaccord avec vous sur la littérature moderne. Quant à la question romaine, si le « Constitutionnel » jetait un regard sur les fonctionnaires plus voisins que M. de Laprade du Gouvernement, il s'apercevrait qu'il y aurait peutêtre plus d'une démission à demander avant celle de l'auteur de Psyché. - Nous avons lu les vers de M. de Laprade; il y en a de bons, il y en a de médiocres et de mauvais; c'est de la poésie fort mêlée; comme toute la poésie de ce temps-ci; elle dépasse souvent le but, elle est parfois boursouflée: mais nous nous demandons comment elle justifie l'épithète d'inserticide ». Le 18 décembre, à l'occasion de la révocation de M. de Laprade, il disait encore : M. de Laprade, professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres de Lyon, et membre de l'Académie française, vient d'être destitué à cause d'une pièce de vers qui a paru dans le « Correspondant ». Il nous semble que c'est se montrer bien rigoureux; la Muse en France a toujours eu des immunités. Quand il s'agira de punir, ne fera-t-on pas bien traiter les professeurs comme les évêques? Pourquoi ne pas porter leur poésies devant le conseil de l'instruction publique, qui prononcerait contre la muse de la satire la peine de l'appel comme d'abus, et les frapperait d'un de ces avertissements que le conseil d'Etat inflige quelquefois à l'éloquence turbulente des mandements épiscopaux? » Le bruit qui se faisait autour de M. de Laprade ue finit pas là. M. A. Grenier le raviva par l'article suivant qui parut dans le « Constitutionnel », numéro du 20 décembre : « Les féuilles cléricales exploitent avec passion la révocation de M. de Laprade. Leur acharnement à insister sur cette affaire nous rend notre droit de parler librement; nous en userons. - Nous n'avons

à nous occuper ici ni du talent ni du caractère de M. de Laprade. C'est à ceux qui connaissent l'un et l'autre, à loner l'un et l'autre; cela ne nous regarde en rien. Nous considérons le fait en lui-même, et indépendantment de la personne : un professeur a été destitué. - Eh bien! les amis de M. de Laprade ont dirigé l'Université pendant cinq on six ans; qu'on tâche de compter les professeurs qu'ils ont destitués, réduits à la misère, à l'exil, même an suicide! Les destitutions, les disgrâces se multipliaient alors et tombaient dru sur le corps enseignant, implacables, à outrance, soudaines et d'une inconcevable brutalité! Les amis de M. de Laprade, instruments aveugles de la réaction orléano - légitimiste, ont choisi homme par homme quatre-vingtsix recteurs avec la mission de surveiller, båillonner, persécuter, avilir, tuer l'enseignement en France! Les amis de M. de Laprade ont fait régner dans l'Université une terreur blanche que nous ne flétrirous jamais assez! Nous le disions récemment : tout ce qui était jeune a déserté l'enseignement pour se jeter dans d'autres carrières, afin de se dérober à l'administration la plus inique et la plus lâche qui fût jamais sous le ciel! - Et maintenant, parce que l'un d'eux est frappé pour une insulte furieuse au gouvernement auquei il a juré fidelité et qui le paye grassement, voilà qu'on s'attendrit, qu'on se récrie, qu'on se scandalise! Allons donc! - Est-ce que les ministres cléricaux de ces temps odieux avaient besoin de raisons pour nous destituer, nons, en 1849 et 1850 ? Estce qu'ils délibéraient trois semaines pour vouer à la misère un professeur, fût-il innocent? Est-ce qu'ils s'inquiétaient de la justice et de l'humanité? Est-ce qu'ils ne faisaient pas victimes sur victimes? C'est pour celles-là et pour leurs familles que nous réservens notre pitié, et non pour M. de Laprade ». - « Le Siècle » en reproduisant ces lignes dans son numéro du 22, les fit suivre des réflexions suivantes, assez mordantes, contre le « Constitutionnel » : « Voilà une indignation qui ne nous déplait certainement pas sur quelques points; mais sur qui retombe t-elle en définitive? non pas seulement sur les journaux cléricaux qui étaient dans leur rôle, mais sur le « Constitutionnel », journal voltairien, qui dans « ces temps odieux » soutenait bel et bien « l'administration la « plus inique et la plus lâche qui · fût jamais sous le soleil ». Les amis de M. de Laprade, s'écrie le « Constitutionnel » de 1861, ont fait régner dans l'Université une terreur blanche que nous ne flétrirons jamais assez? » Que va dire le « Constitutionnel » de 1849 et 1850 qui n'a rien flétri du tout? Il entend pourtant tous les reproches qu'on lui adresse, ce pauvre vieux « Constitutionnel » de 1849: il a repris sa place au fauteuil de la direction, et il s'incline modestement sous la correction que lui inflige le jeune « Constitutionnel ». - Ah! les réactions! Il vient toujours un moment où, gouvernements et particuliers, on voudrait bien ne pas les avoir faites. Que n'auraient pas donné certains royalistes en 1825 pour n'avoir point approuvé les fureurs de leur parti en 1815? Il n'est pas commode de blâmer les excès d'une réaction dont on a fait partie. C'est précisément ce qui arrive au « Constitutionnnel » tonnant en 1861 contre cette réaction orléano-légitimiste dont il se défendrait vainement d'avoir été l'un des organes en 1849 et 1850. -Acceptons cependant l'amende honorable du « Constitutionnel », et ne désespérons pas de le voir renouveler encore plus d'une fois cet acte. Ce n'est pas seulement contre l'Université qu'a sévi la réaction de 1849. Nous qui l'avons combattue en tout temps sur ce point comme sur tous les autres, et qui n'avons cessé de prêcher la modération dans les actes du pouvoir, nous sommes fâchés que le « Constitutionnel » ne se joigne pas à nous pour regretter l'arrêt dont vient d'être frappe M. de Laprade, et qu'il essaye même de le justifier par les mêmes arguments

que le « Pays », c'est-à-dire par la iurisprudence du talion ». - On trouvera peut-être que nous nous sommes trop étendu sur cet incident littéraire ; mais il a occasionné un de ces bruits qui sont assez rares en littérature, et dont il est bon de conserver l'histoire. — Les poésies de M. Richard de Laprade ont été le sujet de plusieurs articles. Citons-en quatre que nous connaissons : « La Psyché, de M. de Laprade», par Louis Pernet. Impr. dans la « Revue indépendante », t. 11 (1842); - « Barthélemy Tisseur (poëte, né à Lyon, le 24 août 1812, mort à Neuchâtel, en Suisse, le 28 janvier 1843) et Victor de Laprade ». Impr. dans la · Revue du Lyonnais », t. XIX (1844), pag. 208 a 216. L'auteur y montre une préférence très-mar-quée pour B. Tisseur. M. V. de Laprade a dédié ses Odes et Poëmes: A mon ami Barthélemy Tisseur (11 pag. en prose); un article de M. Louis Alloury sur le poëme de « Psyché », dans le « Journal des Débats », en août ou septembre 1843. L'OEuvre de Victor de La-prade : Psyché, Odes et Poëmes, Symphonies, par Louis Jourdan, long article imprimé dans le « Siècle », numéro du 4 juin 1855. - Prose. - XIX. De la Question littéraire, Impr. dans la « Revue indépendante ». XX Des Habitudes intellectuelles de l'avocat. (Extrait de la « Revue du Lyonnais »), Lyon, de l'impr. de Boitel, 1840, broch. grand in-8. XXI. Le Père Seraphin, nouvelle. Impr. en deux parties dans la « Revue indépendante », 2° série, t. xIII (1848). XXI\*. Du Principe moral dans la République. 1848, broch. in-8. (Extr. de la « Revue de Lyon »). XXII. Ballanche, sa vie et ses écrits. (Extr. de la « Revue de Lyon »). Lyon, 1848, gr. in-8. Réimprimé dans les « Questions d'Art et de Morale », sous le titre de : Union de la métaphysique à la poésie. L'œuvre de Ballanche. XXIII. Le Génie littéraire de la France. Discours prononcé à l'ouverture du cours de littérature française à la Faculté des lettres de Lyon en décembre 1847. (Extr. de la « Revue du Lyonnais »). Lyon, de

l'impr. de Boitel, 1848, gr. in-8 de 40 pag. Réimpr. dans les « Ques-tions d'Art et de Morale » sous ce titre : « Du Respect comme élément d'inspiration. La poésie et le style au dix-huitième siècle ». XXIV. Du Sentiment de la Nature dans la poésie d'Homère. Paris, Comon, 1848, in-8. Thèse pour le doctorat ès-lettres, soutenue de-vant la Faculté d'Aix, en Provence. XXV. De l'Unité des arts. de leur division, de leurs limites. Discours préliminaire d'une « Histoire comparée de la poésie et des beaux arts ». (Extr. de la « Revue du Lyonnais », nov. 1850). Lyon, de l'impr. de Boitel, 1850, in-8 de 40 pag. Réimpr. dans les « Ques-tions d'Art et de Morale ». XXVI. De l'Enseignement des langues anciennes, considéré comme base des études classiques. Discours prononcé à l'ouverture du cours de littérature française à la Faculté des lettres de Lyon, novembre 1851. (Extrait de la « Revue du Lyonnais ».) Lyon, de l'impr. de Boitel, 1852, in-8de 24 pag. Réimpr. dans les « Questions d'Artet de Morale », sous ce titre : « De l'Education par les langues anciennes. Le Débat des sciences et des lettres ». XXVII. Considérations sur le génie des Grecs. 1854. Impr. à la tête du « Voyage dans le royaume de Grèce , par M. Eug. Yemeniz (in-8). Réimpr. dans les « Questions d'Art et de Morale » sous ce titre : « De la Croisade contre l'Antiquité et du génie de la Grèce ». XXVIII. Alexandre Dufieux. (Extr. de la « Revue du Lyonnais »). Lyon, de l'impr. de Vingtrinier, 1858, gr. in-8 de 7 pag. Notice sur Al. Dufieux, poëte. XXIX. Les deux Esprits français. (Extrait du « Correspondant », t. L.) Paris, Douniol, 1860, in-8 Réimpr. dans les « Questions d'Art et de Morale ». XXX. De l'Ironie et du genre comique. Impr. dans le même volume, et réimpr. aussi dans les « Questions d'Art et de Morale ». XXXI. Questions d'Art et de Morale. Paris, Didier, et Co. 1861, in-8 de 455 pages (7 fr.), ou in-12 de 451 pages (3 fr. ou in -12 de 451 pages (3 fr. 50 c.). « Ce volume ou se trouvele discours de réception de l'auteur, n° 29 et 30.

est un recueil de prose; il se compose d'une douzaine de morceaux de diverses provenances et dont plusieurs paraissent avoir été de premières leçons, des discours d'ouverture de Facultés. Quelques-uns ont dû être accommodés, par quelque trait final qui n'est pas toujours sans aigreur, au goût de la revue catholique et royaliste sous couleur libérale, le Correspondant, qui les a insérés (1). » On trouve dans ce volume les fragments suivants : Préface : De la Sincérité littéraire, pag. 1 à 10. L'auteur débute par nous prévenir que « ce livre provient pour la plus grande part d'un enseignement oral : presque toutes ces pages ont été écrites pour être parlées ». Ce sont effectivement des leçons du cours fait à Lyon par M. de Laprade : 1º Prolegomenes d'une Histoire des arts. Unité de l'Art. Division et limites des genres, en quatorze chapitres, p. 11 à 58. 2º Union de la Métaphysique à la Poésie. L'OEuvre de Ballanche, en treize chapitres, pag. 59 à 115. 3º Des Préceptes en matière d'Art et des facultés de l'artiste, en sept chapitres, pag. 117 à 152. 4º De la Croisade contre l'Antiquité et du génie de la Grèce, en cinq chapitres, pag. 153 à 191. 5º De la Hiérarchie dans les œuvres de l'esprit. En quoi la poésie diffère de la prose, en treize chapitres, pages 193 à 249. 6° Du Respect comme élément d'inspiration. La Poésie et le style au dix-huitième siècle, en six chapitres, pag. 251 à 272. 7º De l'Education par les langues anciennes. Le Débat des sciences et des lettres, en trois chapitres, pag. 273-299. 8" De l'Ironie et des genres comiques, en dix chapitres, pag. 301 à 344 :

Un bon mot n'a jamais rendu les gens meilleurs.

Je parle scrieux, et me contieus à peine;
Grâce à Dieu! j'ai garde la vertu de la
haine.

Honte à ces ricaneurs, ces soi disant
Gaulois, Oul se moquent de tout, prudemment toutefois.

## 358 RICHARD DE LAPRADE. —

Leur rire empoisonné, c'est une arme d'esclave. O venimeux bouffons, qui prenez ect air brave Toujours on vous a vus, les vivan's et les

morts, Hardis contre les faibles et vils avec les forts.

a dit M. V. de Laprade dans sa satire Pro aris et focis. 9º De la Tradition française en littérature, en huit chapitres, pag. 345 à 377, 10° La Poésie et l'Industrie. L'Art devant le suffrage universel, en six chapitres, p. 379 à 410. MM. Prévost-Paradol et Sainte-Beuve ont dans leurs critiques des Questions d'Art et de Morale, appuyé particulièrement sur les morceaux intitulés : De l'Ironic et des genres comiques, et la Poésie et l'Industrie, 11º Les deux Esprits français, en cinq chapitres, pag. 411 à 430, 12° Discours de réception à l'Académie française, Eloge d'Alfred de Musset, pag. 431 à 449. Cet ouvrage de M. Vict. de Laprada a été l'objet de plusieurs comptes-rendus parmi lesquels nous citerons ceux de MM. L.-B. Jourdan, feuilleton du « Progrès » de Lyon, du 27 avril 1861; Prévost-Paradol, dans le « Journal des Débats », du 26 juillet suivant; Sainte - Beuve, dans le « Constitutionnel », du 16 septembre de la même année. M. Vict. de Laprade, comme poëte. et comme critique, surtout, y est jugé sévèrement par les trois écrivains que nous venons de nommer. « Les derniers écrits de « M. de Laprade, dit M. Sainte-« Beuve , sont empreints d'une « certaine hostilité générale con-« tre le développement de la so-« ciété moderne ; il y perce même « des accents d'une aigreur par-« ticulière encore plus marquée... « Le volume de « Questions d'Art « et de Morale » ne se termine pas non plus sans une pointe de « dénigrement politique..... Au « reste, quand le plus froid même « et le plus sage est une fois pi-« qué de cette mouche qu'on ap-« pelle l'esprit de parti et de « coterie, il peut commettre des « fautes d'entraînement.... » M. Sainte-Beuve termine ainsi son article. « Ma conclusion sera « courte, et je la donne nette-« ment : M. de Laprade est un

## - RICHARD DE RUFFEY.

« poëte distingué, dont la lyre a deux ou trois cordes. Le vo-« lume de prose qu'il vient de pu-« bliern'indique pas qu'il y ait en « lui l'étoffe d'un critique: tout le « contraire ». L'article de M. « Sainte-Beuve, d'un collègue à l'Académie française, irrita M. de Laprade, qui s'oublia au point d'y répondre par son pamplet les Muses d'Etat (voy. plus haut.) Au verso du faux-titre des « Ouestions d'Art et de Morale » (1861), on annonce un autre ouvrage de l'auteur : Histoire du sentiment poétique de la Nature, 2 vol. XXXII. Prix de vertu fondés par M. de Montyon. Discours prononce par M. de Laprade, directeur de l'Académie française, dans la séance publique du 21 août 1861, sur les prix de vertu. Paris, F. Didot frères et fils, 1861, gr. in-18 de 50 pages. XXXIII. Du Sentiment de la Nature dans la poésie du moyen-âge. Impr. dans le « Correspondant », t. LIV (1861), p. 5 et suiv. XXXIV. Le Naturalisme de la Renaissance. Impr. dans le même vol., pag. 571 et suiv. RICHARD DE RADONVILLIERS (J.-B.).

I. Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mots nouveaux, système d'éducation, pensées politiques, morales et sociales. Paris, Pilout, 1842, in-8 de 416 pag. (8 fr.). 2º édit., considérablement augmentée. Paris, Léautey, 1845, in-8 (8 fr.). - Supplément à la seconde édition. Paris, le même, Pilont, 1845, in-8 (2 fr. 50 c.). II. Du veritable Gouvernement constitutionnel et du droit des peuples. Paris, Pilout, 1844, in-12 de 24 pag. (25 c.). III. Lettre aux contribuables non élec-teurs. Paris, Desloges, 1846, in-16 de 32 pag. (25 c.). IV. Lettre électorale. Paris, le même, 1846, in-16 (25 c.). V. Les Causes d'une revo-lution. Un gouvernement représentatif et un mode électoral. Paris, Comptoir des imprimeurs unis, 1848, in-12 de 72 pag. (1 fr.).

RICHARD DE RUFFEY (Germain-Gilles), président à la Chambre des comptes de Dijon, philologue instruit, poëte fécond, ami des beaux-arts et versé dans la science des antiquités, membre de l'Académie de Dijon; né à Dijon, le 17

octobre 1706, mort en 1794. Pres-que tous les écrits du président Richard de Ruffey ont paru dans le « Mercure », de 1729 à 1767, quelques autres dans un seul volume de l'Académie de Dijon, celui de 1769 : en voici la liste complète. - Poésies. - I. Ode sur le camp de la Saone, commandé par le duc de Lévy. (Extr. du « Mer-cure », novembre 1727). Dijon, M. de la Monnoye, poème héroïque latin, du P. Oudin, mis en vers françois. Dijon, Defay, 1728, in 8. III. Antiochus, poëme héroïque, tiré de l'Ecriture-Sainte. Imprimé dans le « Mercure », juin 1729. IV. Ode sur la naissance du Dauphin. (Extr. du « Mercure », oct. 1729.) Dijon, Dufay, 1729, in-4. V. La Beauté, ode. Impr. dans le « Mercure », en juin 1730. VI. Stances sur la fièvre. Ibid., 1731. VII. Epithalame de Mile de La Briffe et de M. le comte de Morges, Ibid., août 1732. VIII. Devises et Inscriptions de la pompe fu-nèbre de S. A. S. Mgr le Duc, faite à Dijon, le 7 décembre 1740. Dijon, Dufay, 1741, in-4. IX. Vers à Buffon sur la reproduction du « Miroir d'Archimède ». Imprim. dans le « Mercure » , en mai 1747. X. Vers à Messieurs de l'Académie de Nanci. Ibid., février 1755. XI. Vers à Voltaire sur la prise de Port-Mahon. Ibid., sept. 1756. XII. La Vigne et le Laurier, fable allégorique, adressée au prince de Condé. Ibid., novembre 1756, et dans les « Mémoires de l'Académie de Dijon », en 1769. XIII. Epître à Voltaire. Impr. dans le « Mer-cure », en sept. 1757. XIV. Stan-ces sur la gloire, traduites de l'allemand de Haller. Ibid., mars 1759. XV. Epître familière en vers au président de La Marche. Ibid., juillet 1759. XVI. Epître en vers sur l'esprit. Ibid., février 1760. XVII. Traduction en vers des 2º et 6º élégies du livre ler de Tibulle et de la 8º élégie du livre II de Properce. Ibid., 1763, et de la 12º élégie du livre II de Properce. Ibid., 1766. XVIII. Histoire lyrique des eaux de Plombieres, pour l'année 1764. Ibid., août 1765. XIX. Tra-duction en vers de la 1<sup>re</sup> ode du

livre Ier d'Horace. Ibid., 1765. XX. Vers contre les gravures inutiles. Ibid., avril 1771. XXI. Vers sur la statue de Buffon. Ibid., avril 1777. XXII. Traduction en vers des livres des rois David et Salomon. Le président Richard de Ruffey a composé d'autres poésies qui sont restées manuscrites entre les mains de son fils. — Ecrits en prose. — XXIII. Réponse à la Lettre de l'abbé Leblanc sur la réception du comte de Clermont à l'Académie française. Dijon, De-fay, 1753, in-4. XXIV. De la Nécessité du courage d'esprit dans tous les états de la vie. Impr. dans le « Mercure », mai 1758. XXV. Observations sur la variété des couleurs des animaux domestiques. Impr. dans le « Mercure », en juillet 1759. XXVI. Discours sur la prévention. Ibid., janvier 1760. XXVII. Eloge du pape Benoît XIV. Ibid., mars 1760. XXVIII. Eloge du cardinal Quirini, trad. de l'ital. Ibid., mars 1763. XXIX. Essai historique sur les académies, en deux part. Ibid., 1763 et 1766. XXX. Observations sur les rinceaux formés par la glace sur les vitres. Ibid., janv. 1764. XXXI. Discours sur les médailles. Ibid., nov. 1764. XXXII. Mémoire sur le goût de ter-roir de certains vins. Ibid., déc. 1764. XXXIII. Réflexions sur la végétation spontanée de la moutarde dans les terres nouvellement remuées. Ibid., janv. 1765. XXXIV. Dissertation sur les causes qui empéchent la sonde de parvenir au fond des mers trop profondes. Ibid., fév. 4765. XXXV. Observation sur une végétation glaciale qui s'est formée dans un tas de neige. Ibid., févr. 1767. XXXVI. Mémoire sur les bois fossiles trouvés près de Lons-le-Saulnier. Impr. dans les « Mém. de l'Acad. de Dijon, ann. 1769. XXXVII. Explication d'une petite galère en bronze, trouvée près de Chanceaux. Ibid. XXXVIII. Mémoire sur des statuettes de bronze, trouvées près de Loubans. XXXIX. Essai historique sur le siège de Dijon, par les Suisses en 1513. Ibid. RICHARD DE SOULTRAIT (le comte Georges). Voy. SOULTRAIT.

RICHARD LAHAUTIERE, ou peut-être mieux Lahautière (Richard), poëte

et écrivain socialiste. Avec M.Choron : rédacteur de l'Intelligence. Journal de la réforme sociale, qui parut mensuellement à Paris, en 1837 et 1838, et fut supprimé par l'autorité. En 1839 ces deux messieurs émirent le prospectus d'un autre journal, l'Egalité, revne démocratique mensuelle. Nous ne pensons pas qu'il en ait paru même le premier numéro. Ils ont publié ensemble : I. Petit Catéchisme de la réforme sociale, par Richard Lahautière; snivi de la relation du procès, et de quelques notes extraites des défenses présentées en faveur de « l'Intelligence »; MM. Richard Labautière et Choron, Senlis, de l'impr. de Fessart, 1839, In-8 de 24 pag. (30 c.). M. de Lahautière, seul, a publié depuis : II. Etudes et Souvenirs, poésies. Précédées d'une Lettre à l'habitant des Landes. Paris, Rouanet; Lyon, Paquelet, 1840, in-12 de 96 pag. 111. Deux sous pour les bastilles, s'il vous plait. Paris, Fiquet, 1840, in-8 de 8 pag. (10 c.). A l'occasion des fortifications de Paris. IV. Avec M. Cabet : Biographie populaire de l'Armée. Livr. 1 et 2. Paris, Prévot, Rouanet, 1840, in-8 de 16 pag. Cette publication devait avoir 6 ou 8 livr. V. Boulets rouges. Paris, Figuet, 1840, in-32. L'ouvrage devait avoir six livraisons, non périodiques ni régulières. Nous ignorons s'il a paru plus que la première livraison, de 32 pag. VI. De la Loi sociale. Paris, Prévot, 1841, in-32 de 96 pag. (50 c.). Réimpr. dans la même année. VII. Les Déjeuners de Pierre, dialogue. Paris, l'Auteur, Prévot, 1842, in-8. Cet ouvrage devait être publié en dix livraisons, chacune de 16 pag. Nous croyons qu'il n'a paru que la première.

RICHARD DE LA HAUTIÈRE (A.), vraisemblablement de la famille du précédent, malgré l'adjonction de la particule qualificative. Le Guide vers le Ciel. Traité contenant l'esprit des Pères de l'Eglise et des Philosophes de l'Antiquité; par le card. Jean Bona. Traduction nouvelle. Paris, Julien, 1851, in-18 (1 fr 25 c.).

RICHARD L'AMING. De l'Application des axiomes de la mécanique et

du calcul géométrique aux phénomènes de l'électricité. Paris, de l'impr. de Belin, 1838, in-8 de 39 p. RICHARD-LENGIR (François), dont le véritable nom était Richard, celui de Lenoir était celui de son associé, célèbre industriel, né au Trélat, commune d'Epinay-sur-Odon (Calvados), le 16 avril 1765, fut d'abord gardeur de dindons, puis garçon de café, négociant et ma-nufacturier; il acquit une trèsgrande fortune, et donna un essor considérable en France à l'industrie du filage et du tissage du coton. Sous le premier Empire il fut fait colonel de la 8º légion de la garde nationale. Richard-Lenoir est mort à Paris, le 19 octobre 1839. I. Sa Lettre à M. Juge. Paris, de l'impr. de Decourchant, 1829. in-4 de 12 pag. Il. Ses Mémoires, renfermant des détails curieux sur l'histoire de l'industrie cotonière sous Louis XVI, le Directoire, la République, l'Empire et la Restau-ration. Tome les (et unique). Paris, Delaunay, 1837, 1 vol. in-8 (7 f. 50 c.). Le « Journal des Débats » du 8 mai 1837, qui a rendu compte de ces Mémoires qui, quoique publiés sous le nom de Richard-Lenoir, ne sont pas de lui, dit qu'à travers de notions futiles, ils offrent des détails curieux sur les efforts que fit ce célèbre industriel pour ravir l'Angleterre le monopole de l'industrie cotonière, qui lui valut sous l'Empire de grandes richesses. - Il a paru sur cet habile manufacturier, l'un des fondateurs de la filature de coton à la mécanique en France, une Notice de M. F. Fayot, « Portraits et histoire des hommes utiles » année 1840, p. 483-502; une Notice dans « l'Annuaire normand » de 1840, . 531-32, et une autre Notice en forme d'appel au commerce français, pour former une souscription en faveur de Richard-Lenoir. (Paris, de l'impr. de Ducessois, 1838, in-8 de 15 pag.) Ed. Frère, « Man. du bibliographe Normand. »

RICHARD MAISONNEUVE (H.), interne des hôpitaux de Paris, éditeur de Leçons cliniques de M. le docteur Bouvier. (Paris, 1857, in-8.)

RICHARDIERE (Armand). Les Primeveres. Premieres poésies. Poitiers, Hilleret, 1862, in-18 jésus de 215

RICHARDIN (C .- J.), professeur sourdmuet à l'institution des sourdsmuets, à Nanci. I. Réflexions et citations sur l'état moral des sourdsmuets sans instruction, sur celui des sourds-muets qu'on instruit, et sur les méthodes en usage à Paris et à Nanci, suivies d'un Exposé succinct de la dactylologie, ou moyen d'apprendre à converser à l'aide de l'alphabet manuel, d'une petite histoire de l'abbé de l'Epée, et d'une notice sur l'enfance du sourd-muet Massieu. Nanci, Vidart et Julien, et Paris, Hachette, 1834, in-8 de 60 pag. (1 f. 50 c.). II. Dac-tylologie, ou l'Art de converser avec les sourds-muets, instruits au moyen de l'alphabet manuel, précédé d'un Coup d'œil général sur l'instruction des sourds-muets. Nanci, a l'Institut des sourds-muets, 1842, 12° édit. Ibid., 1861, in-32, avec 2 planches. III. Exercices de grammaire, à l'usage des jeunes sourds-muets. Nanci, l'Auteur, a l'institution des sourds-muets, 1844, 2 vol. in 12. IV. Sentences de morale et de religion, choisies pour l'usage de la jeu-nesse des deux sexes, in-16 (1 fr. 50 c.).

+RICHARDOT (Charles), officier supérieur d'artillerie à cheval, écrivain militaire, né le 31 janvier 1771 à Valley (Haute Saône), entra au service à l'âge de vingt-deux ans, dans le 8<sup>e</sup> bataillon de la Côted'Or (12 septembre 1793), et fut canonnier au 2º régiment d'artillerie à pied (27 février 1794), puis conducteur d'artillerie dans l'organisation de l'armée d'Angleterre, devenue armée d'Orient. Il fit, pendant la période du 27 février 1794 au 31 décembre 1801, les campa-gnes de l'armée du Rhin, de Rhin et Moselle, d'Egypte et de Syrie. Richardot fut pris pour secrétaire par le général d'artillerie Dommartin, à la date du 19 mai 1798, à bord du vaisseau amiral l'Orient, fut admis, par suit d'examen, élève de l'Ecole polytechnique en Egypte, le 17 août 1799, et passa dans la même année lieutenant en second dans le 1er régiment d'artillerie à cheval (11 nov. 1799), et

en premier, en 1803. Il fit avec ce dernier grade la campagne de Naples, dans les années 1804 et 1805. et celle d'Italie, du 22 sept. 1805 au 31 décembre 1806; il avait été promu capitaine en second au 2º régiment à pied (4 octobre 1806), il passa au 5° à cheval, le 10 mars 1808. Richardot était en août 1809 en résidence à la manufacture d'armes de Saint-Etienne, lorsque le 15 du même mois il recut l'ordre de se rendre à l'armée du Nord. dont il fit partie jusqu'en 1810 : il fut attaché à l'état-major de l'équipage de siége destiné à agir contre Flessingue. Richardot , par suite de douleurs rhumatismales qui le privaient de l'usage de ses jambes, fut détaché à la sixième division du ministère de la guerre. le 26 juin 1810, et créé chevalier de la Légion d'honneur, le 1er août 1812. Le 8 janvier 1814, il fut pro-mu au grade de chef de bataillon d'artillerie, et nommé, le 1er juillet de la même année, chef du bu-reau du personnel de l'artillerie au ministère de la guerre ; fut ensuite commandant de l'artillerie à Langres, du 18 avril 1816 jusqu'au moment de sa retraite, qu'il prit le 7 septembre 1829, obtenant la pension du grade de lleutenant-colonel. Richardot, qui avait été attaché pendant plusieurs années aux bureaux du ministère de la guerre y rentra, après sa retraite, comme auxiliaire, toujours à celui du per-sonnel de l'artillerie, et l'habi-tude a fait désigner longtemps son bureau parson nom. Richardot finit là ses jours, dont le dernier fut le 21 janvier 1852, à l'âge de 82 ans. Richardot a écrit : il a été surtout l'un des actifs rédacteurs du « Journal des sciences militaires des armées de terrre et de mer », publié par la librairie Corréard. C'est de ce journal que sont, en grande partie, extraits les opuscules de Richardot. En 1839 et 1840, il soutint une polémique avec le général Rogniat, au su-jet des fortifications de Paris. Nous connaissons de Richardot : Mémoire sur l'emploi de la houille dans le traitement métallurgique du minéral de fer, et sur les procédés d'affinage de la fonte pour bouches à feu, etc.; suivi d'un Précis sur la houille. Langres, Defay, et Paris, E.-A. Lequien, 1824, in-8 de 124 pag. (2 fr. 50 c.). II. Nouveau Système d'appareils contre les dangers de la foudre et le fléau de la grêle, Langres, Defay; Paris et Strasbourg, Levrault, 1825, in-8 de 32 pag. (1 fr. 25 c.). III. Essai sur les véritables principes de la défense des places et l'application de ces principes. Paris, Corréard jeune, 1838, broch. in-8 (2 fr. 75 c.). Ouvrage qui ne nous est connu que par le catalogue du libraire Corréard, car il n'a pas été annoncé par la « Bibliographie de la France ». IV. Du Projet de fortifier Paris, ou Examen d'un système général de dé-fense; par l'auteur des « Véritables principes de la défense des places ». Paris, Corréard jeune, 1839, in-8 de 64 pag. (2 fr. 75 c.). Il parut une réponse à cet ouvrage, intitulée : Réconse à l'auteur de l'ouvrage intitulé : « Du Projet de fortifier Paris », ou Examen d'un système général de défense, par le général Rogniat. Paris, Corréard jeune, 1840, in-8 de 36 pag., à laquelle le lieuteuant-colonel Richardot répliqua. V. Réponse aux observations de M. le lieutenant-général du génie vicomte Rogniat, sur l'ouvrage intitulé : « Du Projet de fortifier Paris », ou Examen d'un système général de défense; par l'auteur de cet ouvrage, ancien officier supérieur d'artillerie. Paris, Corréard jeune, 1840, in 8 de 40 pages (2 fr. 75 c<sub>1</sub>) Le général Rogniat publia encore une Lettre à l'auteur de la « Réponse aux observations sur le général Rogniat, etc. » Paris, le même, 1840, in-8 de 8 pag. VI. Relation de la campagne de Surie. spécialement des sièges de Jaffa et de Saint-Jean-d'Acre; par un offi-cier d'artillerie de l'armée d'Orient. Paris, Corréard jeune, 1839, in-8 de 64 pag., avec un Atlas de 10 planches (10 fr. 75 c.). VII. Examen de l'ouvrage intitulé : « De la défense du territoire. Fortifications de Paris » (de M. Madelaine); par l'auteur de l'ouvrage intitulé : « Du Projet de fortifier Paris ». Paris, le même, 1841, in-8 de

16 pages. Compte-rendu de l'ouvrage de M. Madelaine, extrait du « Spectateur militaire », décembre 1841. VIII. Un dernier mot sur la défense de Paris, d'après les principes militaires et stratégiques (suivi d'un résumé relatif au même sujet de la Philosophie de la fortification du lieutenant-colonel du génie Delaage). Paris, le même, 1841, in-8 de 40 pag. (2 fr.). Anon. IX. Vauban explique en ce qui concerne les moyens de défense de Paris. Paris, le même. 1841, in-8 de 28 pag. (2 fr.). Anon. X. De l'Organisation des principales parties du service d'artilierie; par un officier... de cette arme. Paris, le même, 1842, in-8 de 70 pages (2 fr. 75 c.). Anon. XI. Ecole polytechnique. Organisation, régime ou Réfutation d'objections diverses et de principes contraires au but de son institution. Paris, le même, 1842, broch. in-8 (2 fr.). XII. Du Recrutement de l'armée dans ses rapports avec la faculté du remplacement, le temps de service nécessaire sous les drapeaux, et l'époque des libérations; par C. R...., lieutenant-colonel retraité. Paris, le même, 1844, in-8 de 56 p. (2 fr. 75 c.). XIII. Refutation complète de l'opinion opposée au système des forts détachés, sous les deux rapports militaire et politique; par l'auteur de l'ouvrage intitulé : « Du Projet de fortifier Paris, etc. » Paris, le même, 1844, in-8 de 40 pag. (2 fr.). XIV. De l'Etat de la question sur le sustème d'ensemble des places fortes; par l'auteur de la Réfutation des lettres de M. A\*\*\*, sur les fortifica-tions de Paris. Paris, le même, 1844, in-8 de 40 pages (2 fr.). La Réfutation des Lettres de M. A\*\*\* sur les fortifications de Paris, ne nous est pas connue : elle a paru, vraisemblablement, dans le « Journal des sciences militaires ». XV. Des Conditions de force de l'armée et de sa réserve sans augmentation de défenses. Paris, le même, 1846, brock in-8 (2 fr.). XVI. Les Batteries à pied montées, mises en mesure de rivaliser avantageusement avec les batteries à cheval: par un capitaine de l'ancienne artillerie à cheval. Paris, le même,

1847, in-8 de 28 pag. (2 fr.). XVII. Nouveaux Mémoires sur l'armée française en Egypte et en Syrie, ou la Vérité mise au jour sur les principaux faits et événements de cette armée, la statistique du pays, les usages et les mœurs des habitants, avec le plan de la côte d'Aboukir à la tour des Arabes. Paris, le même, 1848, in-8 de 30 feuilles 1/4 (6 fr.). XVIII. Le Recrutement de l'armée et de sa réserve ramené au principe d'égalité devant la loi. Paris, le même, 1849, in-8 de 56 p. (2 f. 75c.). XIX. Réfutation de quelques principaux articles des « Mémoires d'outretombe » (de Chateaubriand), en ce qui concerne l'armée d'Orient, sous les ordres du général Bonaparte. Paris, le même, 1849, in-8 de 24 pag. (1) « La Biographie universelle et portative des contemporains à consacré dans son tome v une notice à un Charles Richardot-Douette qui présente deux er-reurs : ce cultivateur, à Langres, se nommait Nicolas, et non Charles Douette-Richardot; le prénom de Charles appartenait à l'ancien lieutenant-colonel; de plus, elle attribue à l'agriculteur les ouvrages que nous citons sous les no I et II. qui sont du lieutenant-colonel. Selon toute apparence, MM. Richardot et Douette-Richardot étaient beaux-frères, et constituaient deux personnes différentes.

RICHARDOT (E.), instituteur. Recueil de 700 deroirs d'arithmétique, préparés, gradués et numérotés avec soin, disposés de manière à offrir en trois séries distinctes plus de 7,000 exercices et problèmes, a l'usage des écoles primaires. 1°, 2° et 3° séries. Paris, Fouraut, 1859, 3 cab. in-i8, ensemble de 107 pages.

RICHARDS (le docteur). Histoire de l'impératrice Joséphine, dédiée à S. A. 1. le duc de Leuchtenberg, son petit-fils. Paris, Charpentier, 1849, in-12 (2 fr.).

RICHARDSON (Samuel), romancier anglais. (Voy. le t. v111, p. 30). Clarisse Harlowe. Trad. sur l'édition originale, par l'abbé Prévost, précédé de l'Eloge de Richardson, par Diderot. Paris, Boulé, 1845-46, 2 vol. in-8 (10 fr.) — La même, traduction nouvelle et complète, par M. Barré. Paris, F. Didot frères, 1845, 4 vol. in-8 (12 fr.). Clarisse Harlowe (refaite), par M. Jules Janin, précédée d'un Essai sur la vie et les ouvrages de l'auteur de « Clarisse Harlowe », Samuel Richardson. Paris, Amyot, 1846, 2 vol. in-12 (7 fr.).

RICHARDSON (Miss). Définitions et Caractères à l'usage de la jeunesse qui finit son éducation. Vienne, Tendler et Schaefer, 1839, in-8 de xxiv et 166 pages.

RICHARDSON (le révérend). Essai sur le mal et le péché. Paris, Treuttel et Würtz, 1840, in-8 de 144 pages. RICHARDSON (lames). Roules du Sahara. Linéraire du grand désert d'Afrique (trad. de l'angl., par M. Alb. de Montemont). Paris, de l'impr. de Martinet, 1850, in-8 de 28 pag. Extrait du « Bulletin de la Société de géographie», cahiers de févr., mars et août 1850.

RICHAUD (Casimir), ancien élève de l'Ecole polytechnique, où il fut admis en 4339, à l'âge de vingt ans, et en sortit en 4849, place dans l'administration des tabacs, et devint contrôleur de fabrication. Nous connaissons de M.C. Richaud:

I. Avec M. L. Aurifeuille, professeur de mathématiques: Cours d'arithmétique, à l'usage des aspirants aux écoles. Paris, Bachelier, et Toulouse, Jougla, 1846, in-8 de vijj-124 p. (4 f.). Il. avec le même: Cours de géométrie élémentaire. Toulouse, Jougla, et Paris, Bachelier, 1847, in-8 de 303 p. (6 fr.). Outre de cours de géométrie élémentaire.

vrage publié en cinq livraisons. RICHAUD (L.), licencié ès-lettres. Œdipe, roi, tragédie de Sophocle, traduite en vers français. Avignon, Seguin ainé, 1831, in-12.

† RICHAUDEAU (l'abbé Pierre - François), né le 2 avril 1806, à Ouzouerle-Marché (Loire-t-Cher), ordonné prêtre à Blois, en 1830, professeur de théologie dogmatique au grand séminaire de cette ville, de 1830 à 1849; chanoine honoraire, en 1836; aumônier du couvent des Ursulines de Blois depuis 1849. On lui doit : 1. De l'ancienne et de la nouvelle Discipline de l'Ealise de

<sup>(</sup>t) Sur ces dix-neuf onvrages la « Littérature française contemporaine » en cite trojs!

France, où l'on répond aux assertions du livre de MM. Allignol, etc., touchant l'état actuel de l'Eglise de France, et, en particulier, des curés ruraux appelés desservants. Avignon, Seguin afné, 1842, 1845, in 8 de 21 feuil. (3 fr.). Cet ouvrage est de circonstance et a pour but de répondre à certaines attaques dont l'épiscopat français avait été l'objet de la part de deux prêtres du diocèse de Valence, au sujet de l'amovibilité des desservants. II. Observations critiques sur le bréviaire de Bourges, imprimé en 1734. Paris et Lyon, Périsse, 1849, in-8 de 76 pages. (50 c.). Opuscule destiné à seconder le mouvement liturgique qui s'opérait alors en France, et qui a fini par un retour à peu près complet à la liturgie romaine. Les Observations critiques furent répandues en assez grand nombre, même gratuite-ment, parmi le clergé du Berry, et peu de temps après, le bréviaire romain fut publié dans le diocèse de Bourges. III. Emile Defaix, ou le Modèle des ouvriers. Histoire véritable, suivie de conseils d'un ami sincère, adressés aux jeunes ouvriers. Tours, Mame, 1853. - 5º édit. Ibid., 1861, in-12 de 191 p. avec une grav. (1 f. 50 c.). C'est la vie d'un jeune ouvrier, mort à Romorantin, le 15 février 1845, à l'âge de 23 ans. Chaque édition a été tirée à dix mille exempl. IV. Nouveau Traité des saints mysteres, conforme aux regles de la liturgie romaine. Paris, Lecoffre, 1853, in-18 jésus (2 f. 80 c.). Ouvrage ayant pour but de résoudre les difficultés qui peuvent se rencontrer dans la célébration du saint sacrifice de la messe, qui est exclusivement destiné aux prêtres. V. Les Ursulines de Blois, ou Deux cent trente ans d'un monastère. Paris, J. Lecoffre et C10, 1859, 2 vol. in-18 de v11j-814 pag. (4 fr. 50 c.). Cet ouvrage, à la fois historique et ascétique, est en même temps une étude de mœurs. On y trouve des remarques curieuses relativement à l'influence du caractère sur la santé et le plus ou moins de longévité. Une statistique qui se trouve dans le second volume établit que les Ursulines

de Blois, durant les deux derniers siècles, vivaient en movenne 60 ans. moins quelques semaines. Un examen attentif prouve que les personnes qui avaient un grand caractère, des sentiments élevés et une âme énergique, ont vécu plus longtemps que celles qui étaient timides, scrupuleuses ou mélancoliques. - Indépendamment des ouvrages que nous venons de citer, on doit à M. l'abbé Richaudeau un assez grand nombre d'articles imprimés dans trois journaux religieux que nous allons rappeler. Il a publié dans « l'Ami de la Religion », de 1841 à 1843, plusieurs articles sur la liturgie romaine, le droit-canon et la liberté d'enseignement. Parmi ces articles, les uns portent la signature de l'auteur, les autres de simples initiales, dont les plus fréquentes sont U. P. D. O. L. D. Il a été l'un des principaux rédacteurs de la « Voix de la Vérité, » depuis les premiers jours de sa fondation (mars 1846), jusqu'à sa transformation en « Moniteur catholique ». Il continua alors à lui donner des articles, mais plus rarement. Les derniers furent insérés dans les nº des 26 et 27 février 1852. Ils sont intitulés : Ou riche, ou chrétien, ou socialiste. La publication en avait été interdite pendant plusieurs mois par la censure temporaire que le Gouvernement avait établie à cette époque. Il a publié plusieurs articles dans le journal « l'Univers » ; les trois derniers sont intitulés : De l'Influence de la confession sur la santé des enfants, et ont paru dans les nos des 30 mai, 4 et 7 juin 1857. Enfin, M. l'abbé Richaudeau a annoté les « Mémoires liturgiques » de l'abbé de La Tour, tome vii des Œuvres de ce chanoine de Montauhan (Paris, Migne, 1835).

† RICHE (Luc-Pierre), dit Gardon, connu en litérature sous le nom de Riche-Gardon, publiciste socialiste, fort honnête homme, qui, à l'inverse de ceux de 1848, quise qualifiaient ainsi, n'aeu pour but dans ses écrits que de régénèrer les idées et les mœurs de la société française par des moyens pacifiques, basés sur une nouvelle

philosophie positive et religieuse; libraire-éditeur à Paris. M. L.-P. Riche-Gardon naquit le 7 avril 1811, à Lyon, d'un négociant en soieries; il voyagea dans tout l'Orient et dans toute l'Europe méridionale, de 1833 à 1846, pour des journaux d'Europe. A Athènes, il exerça tour à tour les fonctions d'avocat et de juge près les tribunaux consulaires d'Orient des difrentes nations dans cette ville. Il publia de 1840 à 1844, sous les auspices du gouvernement français, le journal l'Observateur hellénique, organe des intérêts des populations chrétiennes en Orient. Ce journal, imprimé en français et en grec, eut pour but de contribuer à transformer le gouvernement bavarois qui régnait en Grèce en un gouvernement représentatif ou national. Ce but fut atteint par la révolution accomplie à Athènes, le 13-15 septembre 1843. M. Rizo Rhangavis (en France, Rangabé) (voy. Rizo Rhangavis), depuis ministre de Grèce, écrivait pour le journal de M. Riche-Gardon des articles de littérature et d'archéologie. Ce publiciste rentra en France en 1846, et prit immédiatement la plume pour exposer ses doctrines morales et politiques. En 1848, M. Riche-Gardon fut le fondateur d'une petite société littéraire qui a pris la qualification d'Amis de la justice, en vue de développer l'œuvre des théophilanthropes, et dont les ouvrages sont exclusivement consacrés à la régénération des idées et des mœurs. Les publications faites au nom de cette société ont été mises au jour par M. Riche-Gardon, seul rédacteur et éditeur. En 1850 et 1851, il participa à la rédaction de la revue « la Liberté de penser » et au journal « la Constitution de la Charente-Inférieure », et fournit des articles divers et des poésies dans nombre de publications; mais il ne tarda pas à concentrer toute l'activité de son esprit dans ses propres publications. Diguitaire dans la franc-maçonnerie, M. Riche-Gardon a beaucoup écrit pour la défense de cette association, et puisque nous venons d'articuler le nom de cette société secrète, disons que M. Riche-Gardon est dans l'ordre maconnique : maître et chevalier rose-croix du rite écossais; orateur du chapitre des Trinitaires en 1858. Au Grand-Orient de France : vénérable, fondateur de la loge la Renaissance, en 1859, et du Temple des Familles, en 1861; orateur du consell des chevaliers Kadosh, du conseil des Gaules en 1860-62; membre honoraire d'un grand nombre d'ateliers. Nous connaissons de M. Riche-Gardon les ouvrages suivants : l. Manifestation catholique et rationalisme chrétien. Entretien entre un évêque et un curé sur l'attitude de l'épiscopat envers la société et le pouvoir, les devoirs du clergé, résultant du but de la création et de celui de l'Église; la foi et la philo-sophie; la liberté de l'enseigne-ment; les libertés de l'Église gallicane; la compagnie de Jésus, etc.; par des catholiques qui ne veulent pas cesser d'être chrétiens et français... Paris, le Comptoir des imprimeurs-unis, 1847, in-16 de 360 pages (3 fr. 50 c.). Ouvrage publie sous le pseudonyme de Benedicte Noldran. Il parut dans la même année un écrit contre cet ouvrage, intitulé « la Manifestation des rationalistes chrétiens démasquée »; par un étudiant. Paris, Lecoffre, in-12 de 36 pages. II. Les Conservateurs et les Réformistes. Essai sur la doctrine politique que réclame le régime de la liberté. Paris, même adresse, 1848, in-8 de 19 feuill. 1/2 (5 fr.). Autre ouvrage publié sous le pseudo-nyme de Benedicte Noldran. III. Essai de doctrine démocratique, par une théorie des rapports corrélatifs qui subsistent entre les droits et les devoirs, soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale. Paris, Comon, 1848, in-8 de 32 p. (50 c.). IV. Le Socialisme invulnerable, science sociale du peuple. Ordre moral, ordre industriel, ordre politique. Dialogue entre un capitaliste et un industriel. Paris, lard, 1850, in-16 de 32 p. (10 c.). V. Doctrine democratique. Traité des devoirs de l'homme et du citoyen, expliqués parleurs rapports correlatifs avec les droits natu-

rels, sociaux et politiques. Paris, H. Souveraln, 1850, in-8 de 20 feuil. (2 fr. 50 c.). Cet ouvrage a été publié par M. Riche-Gardon avec le concours d'une Société des amis de l'ordre qui réalise la justice. VI. Le Droit du travailleur sans domicile au suffrage universel, Paris, Ballard, Michel et Joubert, 1850, in-16 de 32 pag. (10 c.). Réimprimé dans la même année. VII. Morale socialiste ou civile, mathématiquement expliquée par les lois providentielles du monde moral, et synthèse sociale. Paris, H. Souverain, 1851, in-8 de 19 feuil. 3/4 (3 fr.). VIII. L'Anéantissement de la monarchie expliqué par M. Guizot en 1851, ou Doctrine républicaine et doctrine monarchique comparées au point de vue de la justice et de la stabilité de l'ordre. (Extr. de la « Liberté de penser »). Paris, rue des Petits-Augustins, nº 5, 1851, in-8 de 48 pag. (50 c.) IX. Morale démocratique. Gouvernement de soi-même. Paris, l'Auteur, 1852, in plano d'une feuille, sur pap. rose. (30 c.). X. Appel à tous les pouvoirs touchant les droits des focataires envers les propriétaires qui repoussent le rappel à la justice, sur le prix des loyers et l'état des logements. Paris, Trouvé, 1833, in-18 de 36 pag. (25 c.). XI. Pro-videntialisme. Science générale, révélation directe par les lois vives, constitutives de tous les êtres; philosophie et christianisme rationels, ou religion positive uni-verselle. Paris, Cherbullez, 1853, in-8 (3 fr. 50 c.). Exposé par les délibérations d'un congrès des familles, tenu à Paris en 1853. (Publications des Amis de la justice.). XII. L'Esprit chrétien et l'esprit sectaire au xixe siècle; par l'auteur de la nouvelle philosophie positive et chrétienne, intitulée : « Providentialisme . Paris, Delcambre, Cherbuliez, Souverain, 1854, in-12 de 48 pages (50 c.). M. Riche-Gardon voulant se mettre en rapports directs avec les partisans de ses idées philosophiques, fonda, en 1855, à Paris, rue de la Banque, n. 5, une maison spéciale, à la-quelle il donna la dénomination de « Librairie de la Vie morale et de la Renaissance »; c'est de cette

librairie, dont il est le directeur, que sont sortis les ouvrages et journaux qui nous restent à citer. XIII. La Vie humaine, œuvre de renaissance universelle et de dévouement social, journal revue non politique, et nouvelle bibliothèque des familles. Littérature, science agricole et manufacturière, philosophie, éducation, beauxarts, critique et morale pratique. Paris, rue de la Banque, n. 5, 1855-59; 2 vol. in-4 à trois colonnes, et 3 vol. gr. in-8 sur jésus, à deux colonnes; ensemble 5 volu-mes (30 fr.). Ce journal, dont le premier numéro porte la date de mars et avril 1855, a paru en 1855 et 1856, in-4, sous trois modes différents : mensuel, bi-mensuel et hebdomadaire. En 1860, ce recueil prit le titre de l'Initiation ancienne et moderne. Frappé d'un décret du prince Murat qui en interdit l'entrée dans les loges maconniques, il reparut sans suspension, sous le titre de : Journal des initiés aux lois de la vie et de l'ordre universel. I. Education rationnelle, épanouissement de la vie, science des mères ou science du développement harmonique de l'Homme. II. Sanction indéniable de la morale par l'initiation à la religion naturelle universelle et positive. III. Pratique des devoirs corrélatifs aux droits par les moyens efficaces du gouvernement de soi-même. Paris, librairie de la Vie morale et de la Renais-sance, rue de la Banque, n. 5, mars 1861-62, 2 vol. in-8 jésus, à deux colon. Journal mensuel dont le prix d'abonnement est de 7 fr. 50 c. par an pour la France. Son titre rappelle qu'il est la suite de la Vie humaine et de l'Initiation, et que les années 1861 et 1862 forment les 7° et 8° années du premier de ces recueils. XIV. L'A-vénement d'un nouveau droit public européen, établissant entin l'ordre dicté par la justice providentielle. Paris, libr. de la Vie morale, 1859, broch. in-8 (Anon.). XV. Le Compagnonnage maçounique. Exposition de la science générale naturelle et du programme de del'enseignement rationel et scientifique. París, même adresse, 1859,

broch. in-8 (Anon.). XVI. La Science des mères. Paris, même adresse, 1859 et ann. suiv., in-8 jésus, à deux colon. Cet ouvrage se publie par livraison de 16 pag., à 60 c. Le catalogue de cette librairie dit qu'il formera un cours complet d'éducation. « C'est la méthode « d'épanouissement par l'étude de « la nature et l'application des « jardins d'enfants de Frœbel ». La publication n'en est pas terminée à la fin de juin 1862. XVII. Lettre maconnique sur l'interprétation de la circulaire ministérielle du 16 octobre 1861. Paris, même adresse, 1861, broch. in-8. (Anonyme.). XVIII. Manifestation pour réserver les droits séculaires de l'initiation maconnique en présence du décret impérial du 11 février 1862. Paris, même adresse, 1862, broch. in-8(1). XIX. Pétition au Sénat. Enquête touchant les eftets de l'instruction catholique romaine sur l'éducation publique; suppression du budget des cultes et son application à l'instruction publique; l'enseignement public affranchi de toute action cléricale; cessation de l'enseignement des doctrines catholiques romaines dans les écoles communales et formation d'un catéchisme de morale à l'usage des mêmes écoles. (de l'impr. de Grange, à Dijon). Paris, même adresse, 1862, in-8. Ouvrage paraissant par livraisons timbrées de 16 pag. sur grand raisin, à 50 c. La première livraison a été saisie, dit-on, sur les instances du parti clérical. - M. Riche-Gardon prépare une Bibliothèque des familles et du gouvernement de soi-même.

RICHE (l'abbé A.). Fioretti, ou les petites Fleurs de saint François d'Assise, chronique du moyen âge, tradulte de l'italien pour la première fois. Paris, Sagnier et Bray, 1847, 1854, in-12 (3 fr.).

RICHE (Alfred). Thèse de chimie. Recherches sur le tungstène et ses composés. Propositions de physique données par la Faculté. Thèse présentée à la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur ès-sciences. Paris, de l'impr. de Mallet-Bachelier. 1857, in-8 de 81 pag.

RICHE. Supplique morale au roi et la reine des Français, tendant à l'extinction de la prostitution. Paris, de l'impr. de Pollet, 1841, in-8 de

16 pag. RICHÉ (Léon). Projet de timbres-effets à l'usage des effets de commerce, présenté à S. M. l'Empereur. Paris, Dentu, 1859, in-8

(50 c.).

RICHE-BIGOT, avoué à Angers, fils du restaurateur Riche du boulevard des Italiens à Paris; il s'est marié à la fille de Bigot, tailleur, rue Saint-Laud, à Angers. L'E-teignoir, ou le Nouveau sceptre. (En vers). Angers, Cornilleau et Mège (vers 1830), in-8 de 8 pag.

RICHEBOURG (Gilles PORCHER DE LISSONAY, comte de), homme public très-honorable, membre des assemblées politiques diverses pendant la Révolution; membre de la commission administrative des hôpitaux de Paris, du Sénat conservateur, et pair de France à la Restauration; né à La Châtre (Indre), en 1753, mort à Paris, le 10 avril 1824. I. Rapport fait à la Convention nationale, au nom de son comité de législation, sur différents mandats qui ont été décernés par le comité de surveillance des étrangers de la section de l'Unité, par G. Porcher, le 26 mai 1793, imprimé par ordre du comité de législation. Paris, de l'impr. de Baudouin, 1816, in-8 de 20 pag., et beaucoup d'autres rapports imprimés dans les journaux. II. Discours prononcé par M. le comte de Richebourg, à l'occasion de la mort de M. Théodore Vernier, comte de Monforient. Chambre des pairs de France. Session de 1817. Séance du jeudi 12 février 1818. (Paris, de l'impr. de P. Didot l'ainé, 1818), in-8 de 17 pag. -M. le comte de Boissy d'Anglas a prononcé l'éloge de son collègue à la tribune de la Chambre des Pairs, le 2 août 1824, impr. à part, in-8 de 7 pag., et inséré au « Mo-

<sup>(1)</sup> Aux personnes qui croient que notre tra-vail est le simple déponillement de la «Biblio-graphie de la France» nous dounerons ioi un exemple entre mille, qu'elles se trompent. La «Bibliographie de la France» n'a anouce ni l'initiation ul le Journai des initiés de M. Ri-che Gardon, ni les ouvrages cités sous les nei xiv, xy, xy et xynt.

niteur, le 4 du même mois, et M. Alph. Mahul a donné une notice sur ce pair dans son « Annuaire nécrologique », ann. 1824, p. 266.

nécrologique », ann. 1824, p. 266.
† RICHEBOURG (Pierre - Ambroise), ingénieur - opticien, professeur de photographie, à Paris, né dans cette ville, en nov. 1810, d'une famille originaire de Bourgogne. I. Nouveau Manuel complementaire pour l'usage pratique du daquerréotype. Paris, l'Auteur, quai de l'Horloge, n. 69, 1843, in-8 de 24 p. (1 f. 50 c.).

II. Nouveau Manuel de photographie sur collodion. Paris, l'Auteur, 1833, in-8 de 12 pag. — Autre édit. Ibid., 1853, in-8 de 16 p. (1 f. 50 c.).

RICHEBOURG (Emile), secrétaire de la Société de l'union des poètes, etc. Les Contes enfantins. Paris, Vanier, Rigaud, et Marseille. Boy, 1857, in-18 gr. raisin, de 216 pag. (1 fr.

50 c.)

RICHECOUR (A. de), docteur en droit, avocat attaché au parquet de la Cour impériale. Essai sur l'histoire de la législation des formes requises pour la validité du mariage. Paris, Douniol, 1836, in-8 de 136 pag. (2 fr.).

RICHECOURT (la comtesse A. B. de).

La Poudre merveilleuse de perlinpinpin. 2º édit. Paris, Courcier, 1856, in-4 de 6 feuill. avec 9 grav.

à 2 teintes (3 fr. 50 c.).

RICHEFORT (Å.-B.), anc. juge suppleant du tribunal de l'arrondissement de Brives. I. Essai sur la paternité et la filiation sous le Code civil. Limoges, de l'impr. de Chapoulaud, 1823; in-8 (5 fr.). II. Traité de l'état des familles légitimes et naturelles, et des successions irrégulières. Limoges, de l'impr. de Blondel, 1842-43, 3 vol. in-8 (22 fr. 50 c.).

RICHE-GARDON. Voy. RICHE (L-P. RICHELET (Jacques), artiste vétérinaire de Lyon. (Voy. t. vin., p. 33). Le Trésor du laboureur, ou l'Art de guérir les clievaux et les bêtes à cornes. Nouv. édit., à laquelle on a ajouté un Traité pour la maladie des cochons. Saint-Pol, de l'impr. de Massias, 1836, in-18 de 72 pag.; Charmes, Hougel, 1859, In-18 de

70 pag.

† RICHELET (Ch.-J.), libraire au Mans, ville dans laquelle il était né en 1804, ancien secrétaire général de

l'Institut des provinces. Grand partisan des assemblées scientifiques, il s'y dévoua tout entier. Il vendit sa librairie, en 1843, après le congrès d'Angers, et suivit presque tous ceux qui se tinrent depuis. Il va d'abord au congrès de Nîmes en août 1814, et à celui qui se tint en septembre de la même année à Milan. Il part de cette ville et court à Vérone, puis à Venise, revient à Padoue, s'arrête à Florence, descend à Pise, à Livourne; se rend à Naples, s'embarque pour Malte, visite Syracuse, Messine, Palerme, et après avoir monté sur le Vésuve et sur l'Etna, rentre en France par Marseille. Rentré chez lui, la révolution de 1848 lui met la plume à la main pour y défendre les idées d'ordre, et il publie divers écrits que nous rappelons plus bas, et meurt à Luc (Calvados) le 1er sept. 1850, à l'age de quarante-six ans. Nous connaissons de Richelet : I. Avec M. Longraire : L'Asmodée cenomane, ou Essais sur la littérature et les beaux-arts. Le Mans, Fleuriot, 1822, in-8 avec gravures. Ouvrage périodique dont on avait promis 52 numéros par an; 8 seulement ont été publiés. II. Le Faux seigneur de village, tableau villageois en un acte. Ibid., 1823, in-8. Tiré à 100. III. Voyage pittoresque dans le département de la Sarthe, dessiné et lithographié par Saint-Elme-Champ, publié avec un texte explicatif, par Ch. - J. Richelet. Le Mans, Monnoyer, Belon, Pesche, et Paris, Chaillou-Potrelle, 1829-30, in-4 de 40 planches, avec 80 pag. de texte (sur jésus vélin 15 fr., et avec les planches sur papier de Chine, 20 fr.). IV. Ba-taille de Pont-Vallain et Prise de Vaas. Le Mans, 1831, broch. in-8. V. Le Mans ancien et moderne et ses environs. Le Mans, Belon, et Paris, Desauges, 1830, in-18 (1 fr. 50 c.). Anon. Ce livre contient des notions précises et curieuses sur les monuments antiques du département de la Sarthe. C'est vraisemblablement le volume que M. Ed. Frère a cité sous le titre de Guide du voyageur au Mans, dans son a Manuel du bibliophile normand ». VI. Notice biographique

sur Th. Cauvin. Avec un portrait. Impr. dans « l'Annuaire mand », ann. 1847, p. 607-17. VII. Un Républicain du lendemain aux représentants de l'Assemblée nationale. Luc-sur-Mer, 20 avril 1848. Le Mans, Gallienne, et Paris, Louis Labé, 1848, in-16 de 80 pag. VIII. Présidence de la République. Qui nommerons nous? Petits dialogues à l'usage des électeurs. Le Mans, et Paris, les mêmes, 1848, in-16 de 96 pag. IX. Actualité poli-tique. Lettre à M \*\*\*. Paris, Louis Labé, 1849, in-16 de 16 pag. X. Le Budget et la centralisation. Paris, Garnier frères, 1850, in-8 de 13 feuil. 1/2 (3 fr.) XI. Notice sur M. de Caumont, fondateur des congrès scientifiques de France, président de l'Institut des pro-vinces, etc. (Notice posthume). Paris, de l'impr. de Thunot, 1853, in-8 de 32 p. - J.-Ch. Richelet, en outre, a publié comme éditeur les opuscules suivants des x1º au x111º siècles, auxquels il a joint des pièces liminaires : 1º Fragments de l'explication allégorique du Cantique des cantiques, par un poëte du XIIIº siècle. 1826, in 8 de 24 pag. Tiré à 20 exempl. 2º Do Baro mors et vis, conte du xiie siècle, 1832, in-8 de 16 pag. Tiré à 29 exempl. 3° Li Molinier de Nemor, conte de la fin du x1° siècle. 1832, in-8 de 16 pag. Tiré à 29 exempl. 4º Li Neps del pastur, conte du xIIº siècle. 1832, in-8 de 12 pag. Tiré à 29 exempl. Feu Raynouard, de l'Académie francaise, a rendu compte des trois derniers opuscules dans le « Journal des savants », numéro de jan-vier 1833. 5° L'Œuvre excellente et à chacun désirant soy de peste préserver, très-utile.... de Guill. Bunel. (En vers). Paris, Techener, 1836, in-8 de 32 pag. — L'article Richelet du « Manuel du bibliophile normand » de M. Ed. Frère est très-incomplet, néanmoins l'auteur y cite des Recherches sur Alona que nous ne connaissons pas. - M. Arcisse de Caumont a donné à « l'Annuaire normand » pour 1851 une Notice sur Richelet. RICHELET (Claude-Charles). Du Choléra-morbus épidémique. Thèse. Strasbourg, de l'impr. de Mue Ve

Berger-Levrault, 1856, in-4 de 48 pag.

RICHELIEU (Armand-Jean VIGNEROD Du Plessis, duc de), successivement évêque de Luçon, sacré à Rome le 17 avril 1607, n'ayant que vingt ans et quelques mois; ministre de Marie de Médicis, régente, du 31 octobre 1616-24 avril 1617, à l'âge de 31 ans; cardinal, premier ministre du si faible Louis XIII, de 1624 jusqu'à sa mort, et que de son vivant on appelait le « cardinal-roi », « le roi du roi »; né à Paris, le 5 septembre 1585, mort le 4 décembre 1642. — Ouvrages du C. de Richelieu. -I. Mémoires du cardinal duc de Richelieu sur le regne de Louis XIII. depuis 1610 jusqu'à 1638, publiés par M. Petitot. Paris, Foucault, 1823 et ann. suiv., 10 vol. in-8 (60 fr., et sur pap. vélin 120 fr.). Ces Mémoires font aussi partie de la « Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France », publiée par M. Petitot, 2e série. Le premier volume est la réimpression de la partie déjà connue des Mémoires du cardinal de Richelieu « Histoire de la Mère et du Fils », laquelle partie, en x livres, avait été insérée dans la première série de la collection de M. Petitot. Les volumes 11 à x sont composés de la partie restée inédite. Ces Mémoires ont été réimprimés depuis dans la Collection de MM. Michaud et Poujoulat en 1837. Les ouvrages politiques et historiques de Richelieu ont eu une destinée singulière. On publia en 1730, sous le titre bizarre d'Histoire de la Mère et du Fils, c'est-à-dire de Marie de Médicis et de Louis XIII. un fragment d'histoire commencant à la mort de Henri IV, et qu'on attribua à Mézeray, par la raison que le manuscrit s'était trouvé à sa mort parmi ses papiers. Mais, comme il paraissait en plus d'un endroit du récit que le cardinal de Richelieu parlait en son nom et à la première personne, on imagina de supposer que Mézeray, dans sa jeunesse, par reconnaissance pour les bienfaits du cardinal, avait voulu, cette fois, prendre son personnage et se masquer sous son nom, et

l'on se flattait d'expliquer par ce déguisement toutes les circonstances disparates de l'ouvrage. Si le style, à première vue, y est plus pompeux et fleuri que celui que Mézeray emploie d'ordinaire, et qui sent parfois le frondeur et le républicain, il n'y a pas de quoi s'en étonner, disait-on, puisque l'auteur, cette fois, s'était travesti en courtisan et voulait rester fidèle à l'esprit de son rôle. Quelques bons juges ne se laisserent point prendre à de si panvres raisons, et ils reconnaissaient la main de Richelieu en plus d'un passage; pourtant la question ne fut tout à fait éclaircie qu'en 1823, lorsque M. Petitot eut obtenu de publier les Mémoires mêmes du cardinal, déposés depuis longtemps et jusque-là ensevelis dans les archives du ministère des Affaires étrangères (1), et qui ne formèrent pas moins de 10 vol. in-8 de sa collection (2). II. Assassinat du maréchal d'Ancre. Relation anonyme attribuée au garde des sceaux Marillac, avec un Appendice. Extrait des « Mémoires de Richelieu » (24 avril 1617). Paris, L. Hachette et C'e, 1853, in-18 de 80 pag. (75 c.). III. Lettres, Instructions diplomatiques et Papiers d'Etat du cardinal de Richelieu, recneillis et publiés par M. Avenel. Tomes 1 à iv. (De l'impr. impér.). Paris, F. Didot. 1853-60, 4 vol. in-4 (48 fr.). Faisant partie de la Collection de documents inédits sur l'Histoire de France, publiés par les soins du ministre de l'instruction publique. Première série. Histoire politique. « M. Avenel, qui depuis près de « vingt ans se livre a ce travail « consciencieux d'éditeur, et qui « habite avec la pensée de Riche-« lieu, a recueilli plus de 4,500

« distribuées par ordre chronologique; il y a joint les notes et les éclaircissements qu'on peut · désirer, une Introduction historique où il envisage le carac-« tère et le rôle du personnage, et « une Préface où il rend compte du procédé matériel de l'écrivain (1) ». Cet ouvrage doit former sept volumes. - En citant ici les deux seuls ouvrages du cardinal de Richelieu, pensons-nous, qui ont été imprimés pour la première fois depuis la publication de la dernière édition de la « Bibliothèque historique de la France », nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en leur rappelant, à cette occasion, les ouvrages qui ont paru sur ce terrible personnage historique, et de donner ainsi un petit supplément au beau livre du P. Lelong, pour le même laps de temps. — Ouvrages pour et contre le Cardinal. — 1º Ou-vrages historiques. — IV. Histoire secrète de Richelieu (par M. Denis Mater). Paris, 1803, in-12. V. Histoire du ministère du cardinal de Bichelieu, par A. Jay. Paris, Remond et fils, 1816, 2 vol. in-8, avec un portrait. VI. Essai comparatif entre le cardinal duc de Richelieu, premier ministre de Louis XIII, roi de France, et M. William Pitt, premier mi-nistre de Georges III, roi de la Grande-Bretagne; par M. le chev. Gilibert de Merlhiac, officier de marine, etc. Paris, Déterville, 1816, in 8. VII. Le cardinal de Richelieu; par C.-L. [de Choiseuld'Aillecourt . Impr. dans la « Biographie universelle », t. xxxvIII, (1824), p. 13 à 33 VIII. Louis XIII et Richelieu, fragments inédits; par M. le duc de Saint-Simon. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes ., 15 novembre 1834. IX. Richelieu; par M. Capefigue, 1835. Début de l'ouvrage de l'auteur, intitulé : « Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de Louis XIV », 1835-36, 8 vol. in-8. X. Le card. de Richelieu; par A. Jay, de l'Académie franç. Impr. dans le « Dic-

« pièces émanées de lui. Il les a

décembre 1852.

<sup>(1)</sup> La « Bibliothèque historique de la France», t. Il, nº 20,835, cite particulierement le manu-scrit original de l'Histoire de la mère et du fils comme se trouvant an dépôt des affaires étran-

gères.

Si l'on en croit Camusat, qui a publiè les
« Memoires hi-toriques et critiques de Mèreray, n'editeur de l'Histoire de la mère et du
fits serait l'auteur de « l'Histoire et les Amours
de Sapho de Mytilene », c'est-à dire Ducastre
d'Auvigny, (Yoy, le « Dictionnaire bistorique »
de Prosper Marchand, article Lannel.)

(3) M. Sainte-Beuve, « Moniteur », n° du 20
désembre 1882.

<sup>(4)</sup> M. Sainte-Beuve, Moniteur du 20 décem-bre 1852.

tionnaire de la Conversation et de la Lecture », tome xLVII (1838), p. 126-44. XI. Le cardinal de Richelieu; par M. Charles Crapelet. Paris, de l'impr. de Crapelet, déc. 1839, in-8 de 46 pag. Réimpression d'une Notice qui a para d'abord dans le « Plutarque français », publié par M. Mennechet. XII. Le car-dinal de Richelieu; par *L. de Carné*. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nos des 1er et 15 novembre et 1er décembre 1843. et réimpr, dans l'ouvrage de l'auteur, intitulé : « Les Fondateurs de l'unité française ». XII\*. Le cardinal de Richelieu accusé de vouloir se faire patriarche de l'Eglise gallicane. Impr. dans la « Bibl. de l'Ecole des chartes », tome v (1843-44), p: 589, 594. XIII. Le cardinal de Richelieu; par L. G-s et S. [L. Galais et Schnitzler]. Impr. dans « l'Encycl. des gens du monde», t. xx (1844), p. 493-99. XIV. Louis XIII et Richelieu; par M. Todière. Tours, Mame, 1851, 1852, in-12. Ouvrage pour la jeunesse. XV. Le cardinal de Richelieu; par M. Sainte-Beuve. (A l'occasion des Lettres, Instructions et Papiers d'Etat, publiés par M. Avenel.) Impr. dans le «Moniteur» des 20, 26 et 27 décembre 1852, reproduit dans ses « Causeries du lundi », t. vii et viii. XVI. Le cardinal de Richelieu; par H. Corne (1625-1642). Paris, L. Hachette et C'\*, 1833, 1856, in-18 (1 fr.) XVII. Lives of the cardinals Richelieu and (Jules) Mazarin. London, 1834, in-8, with illus-trations. XVIII. L'Administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu; par J. Caillet, docteur ès-lettres. Paris, J. Didot frères, fils et Cie, 1857, in-8 (7 fr. 50 c.). 2º édition, refondue. Paris, Didiér et C<sup>10</sup>, 1861, 2 vol. in-12 (7 fr.). Ouvrage auguel l'Académic française a décerné, en avril 1862, un prix de 1,500 fr., l'un de ceux du baron Gobert. On lira surtout avec un vif plaisir les renseignements aussi curieux que peu connus que l'auteur a rassemblés sur l'organisation que reçut sous Richelieu le Conseil d'Etat ; sur l'établissement dans les provinces des Intendants de justice, police et finances, sur la

lutte soutenue par le cardinal contre la Cour de Rome pour le maintien des libertés gallicanes; sur la création de notre marine et de notre commerce extérieur; sur les réformes nombreuses accomplies dans l'administration de la guerre; sur la rivalité de l'Université et des Jésuites; sur la protec-tion accordée par Richelieu aux artistes et aux gens de lettres qu'il arracha à la condition précaire et humiliante où ils avaient vécu jusque-là: sur la création de l'Académie française, la reconstruction de la Sorbonne, la fondation du Jardin royal des Plantes, de l'Imprimerie royale, de la Monnaie des médailles, sur les rela-tions du ministre de Louis XIII avec Théophraste Renaudot, le fondateur du journal en France, etc. 2º Pamphlets. — XIX. Intrigues secrètes et politiques du cardinal de Richelieu, publiées d'après un manuscrit du xv11º siècle. Paris, 1803, in-12. XX. Histoire secrète du cardinal de Richelieu, ou ses amours avec Marie de Médicis et Mme Combalet, depuis duchesse d'Aiguillon (publiée par Chardon de la Rochette) . Paris, 1803, in-18. — 3º Ouvrages dramatiques (1) et Romans. - Les romanciers et les auteurs dramatiques ont souvent pris le terrible cardinal de Richelieu pour leur héros, mais en rendant compte du Richelieu de M. Peillon, dans le feuilleton du « Siècle » du 25 oct. 1852, M. Ch. Matharel de Fiennes a mis de l'exagération sur la quantité. Le critique se plaint, en général, que l'on mette si fréquemment à la scène des personnages historiques que l'on y a déjà vu tant de fois. « Quant au cardinal, dit-il, si nous disions combien de fois déjà il nous a été donné d'écouter sur les planches sa justi-fication, on ne nous croirait pas. Il y a une vingtaine d'années, nous

<sup>(</sup>i) L'année qui suivit la mort du cardinal, on vit dejà paraître une composition dramatique, Initiude: Dialogue du cardinal de Richelleu, voulant entrer en Paradis et sa descente aux enfers, tragédie-consedie. Taris, (33), in-4. Nous croyons que c'est une reimpression de cette piece qui a parso su 653, sous cet el lie : Le Cardinal de Richelleu ia che d'estiere en Paradis, tragé-comedie en cia a cates et en vers.

nous rappelons avoir vu Richelieu monter à l'autel pour dire la messe sur la scène du théâtre de l'Ambigu Comique; c'était M. Montigny-Lemoine, directeur actuel du théâtre du Gymnase, qui remplissait ce rôle. Au moment de la bénédiction, le Chilly du temps s'écriait : « A le voir ainsi s'agiter dans sa longue robe rouge, on dirait un serpent qui se débat dans le sang ». C'était la pièce de MM. Merville et Tourmine, intitulée : « Louis XIII, etc. » (voyez nº xxiv.) Depuis ce jour, chaque année théâtrale a bien fourni une vingtaine de Richelieu. Il n'y a pas un acteur un peu posé qui n'ait rempli, au moins une fois en sa vie, le rôle du cardinal, et je défie qu'on trouve un magasin de costumes, quel qu'il soit, sans la pourpre obligée du ministre de Louis XIII. A l'avenir, on devrait ne plus accorder de privilége sans y insérer la clause d'interdiction absolue d'exploiter sur la scène ces trente ans de règne. Ce serait un service à rendre au public et administrations théâtrales. En effet, il y a presque toujours encombrement de Richelieu : la récolte ordinaire de ce produit est tellement abondante, qu'il faut les emmagasiner. Le Théâtre-Français, qui possédait cinq à six Richelieu, lorsque M. Emile Augier apporta le sien l'année dernière, a cru pouvoir céder son dernier reçu à l'Odéon; c'est donc un Richelien de 1832 que le Second-Théâtre - Français nous offrait l'autre soir. Quand les vins de nos bons crûs restent en pièces, il faut les soigner, les visiter de temps à autre, et remplir parfois les tonneaux; il n'en est pas de même, à ce qu'il paraît, pour les Richelieu : Ils perdent en vieillissant. - Et je ne fais pas ici, Dieu m'en garde! de comparaison entre le Richelieu de M. Félix Peillon et ceux que nous counaissons déjà, le Richelieu de Victor Hugo, celui de M. Emile Augier et bien d'autres encore. Non, ce n'est point une comparaison que je veux établir; j'entends parler seulement du Richelieu reçu au Théâtre-Français et du Richelieu joué à l'Odéon ».

les pièces qui portent le nom du célèbre personnage objet de cet article. XXI. Richelieu, ou la Journée des dupes, comédie historique en cinq actes et en vers ; par Nepom.-Louis Lemercier. Impr. dans les « Comédies historiques » de l'auteur. (Paris, Ambr. Dupont, 1828, in-8). XXII. Le cardinal de Richelieu, chronique tirée de l'histoire de France, par M. James; trad. de l'anglais par l'auteur d'Olesia, ou la Pologne, etc. [Mms Gosselin]. Paris, Gosselin, 1830, 4 vol. in-12. XXIII. Reine, Cardinal et Page, com. en un acte; par M. Ancelot. Repr. sur le théatre nation, du Vaudeville, le 5 décembre 1852. Paris, Dondey-Dupré, 1852, in-8. XXIV. Louis XIII, ou la Conspiration de Cinq-Mars, drame historique en cinq actes; par MM. Merville et P. Tournemine. Repr. sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 12 octobre 1833. Paris, Marchant, Barba, 1833, in-8 XXV. Corneille et Richelieu, comédie-vaudeville en un acte; par MM. Boulé et Rimbaut Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 23 février 1839. Paris, Michaud, 1839, in-8 de 24 pag. XXVI. Richelieu, or the Conspiracy, a play, in five acts. To which are added historical Odes on the last days of Elisabeth; Cromwell's dream, and the Death of Nelson. By Sir E. L. Bulver. Reprinted from the tenth edition. Paris, Galignani, 1839, in-8. XXVII. Le Cardinal-Roi (Richelieu); par Anthelme Rollin. Lyon, de l'impr. de Rey, 1842, 2 vol. in-8. Reproduit l'année suivante, Paris, Desforges. XXVIII. Le cardinal de Richelieu, tragédie nationale (en cinq actes et en vers), précédée de Réflexions sur l'Art ; par H. Bosselet. Paris, Ledoyen, 1846, in-12. XXIX. Diane, drame en cinq actes, en vers; par Emile Augier. Repr. sur le Théâtre-Français, le 19 février 1852. Paris, Mich. Lévy, 1832, in - 18 anglais. Le cardinal de Richelieu est l'un des principaux personnages de ce drame. XXX. Richelieu, drame en cinq actes et en vers; par Felix Peillon. Paris, Gust. Barba, 1852, in-12,

Nous nous bornons à ne citer que

avec une vignette. Deuxième édition. Paris, Beck, 1853, in-12. Beaucoup de points de ressemblance existent entre le Richelieu de M. Peillon et la « Diane » de · M. Emile Augier. M. Peillon ne peut être accusé de plagiat; son œuvre avait été lue devant le comité et reçue à corrections bien avant que la comédie de M. Emile Augier sût mise en répétition. Deux ans se sont écoulés entre la réception du drame et le jour de sa première représentation; or, devant la commission d'examen, la pièce a dû laisser nombre de tirades, un assez grand nombre de personnages. Ont disparu le père Caussin, directeur du roi; l'abbé de Gondi, le due de Bellegarde; quant aux vers supprimés, ils sont nombreux. XXXI. Les grands hommes en robe de chambre. Richelieu; par Alex. Dumas (père). Paris, Alexandre Cadot, 1855-56, 5 vol. in-8. XXXII. Richelieu, drame en cinq actes, en prose; par M. Viennet, de l'Académie française. (Extrait de la • Revue française »). Paris, rue du Pontde-Lodi, nº 5, 1859, gr. in-8 de 88 pages.

RICHELIEU (Louis-François-Armand VIGNEROD DU PLESSIS DE), fils aîné d'Armand-Jean Vignerod Du Plessis, duc de Richelieu, général des galères de France, et d'Anne-Marguerite d'Acigné, et petit-neveu du précédent; maréchal et pair de France, premier gentilhomme de la chambre du roi, etc., qui fut plus célèbre par son libertinage et sa courtisanerie envers Louis XV que par sa valeur militaire; né le 16 mars 1696 à Paris, où il est mort, le 8 août 1788. Ouvrages du maréchal de Richelieu. Correspondance particulière et historique du maréchal de Richelieu, en 1756, 1757 et 1758, avec M. Påris-Duverney; suivie des Mémoires relatifs à l'expédition de Minorque, et précédée d'une Notice (très-longue) sur la vie du maréchal, publ. par le général Grimoard. Paris, Buisson, 1789, in-8. II. Collection de pièces originales, inconnues et intéressantes, ou Lettres de Riche-lieu, de La Galissonnière, de Maillebois et autres, sur l'expédition

de Minorque ou de Mahon, en 1756. Paris, Paquet, an vi (1798), in-8. — Biographies du maré-chal de Richelieu. — III. Précis historique de la vie du maréchal de Richelieu, par P.-L. Moline. Impr. dans la « Galerie universelle », de Gauthier Dagoty père et fils. IV. Le Maréchal de Richelieu aux Champs-Elysées. (Dialogue.) Avec cette épigraphe : Infandum renovare dolorem. S. 1., 1788, in-8 de 44 pag. Eloge du gouvernement de Louis XVI. Les interlocuteurs sont : Henri IV, le cardinal de Richelieu et le maréchal de Richelieu. Dans un second entretien, qui n'a vraisemblablement pas paru, devaient interve-nir le cardinal Mazarin, le roi de Prusse et Voltaire. Page 5, l'auteur met dans la bouche du maréchal de Richelieu un exposé des désastres du règne de Louis XV. peu honorable pour celui que ce roi honorait de sa familiarité. V. Notice sur la vie du maréchal de Richelieu; par le gén. Grimoard. Impr. en tête de la Correspondance du maréchal. (Voy. le nº I.) VI. Mémoires du maréchal duc de Richelieu... pour servir à l'histoire des Cours de Louis XIV, de la Régence du duc d'Orléans, de Louis XV, et à celle des quatorze premières années du règne de Louis XVI, roi des Français et restaurateur de la liberté. Ouvrage composé dans la bibliothèque et sous les yeux du maréchal de Richelieu, et d'après les portefeuilles, correspondances et mémoires manuscrits de plusieurs seigneurs, ministres et militaires, ses contemporains; avec des portraits, des plans et des cartes nécessaires à l'intelligence de l'ouvrage. (Par J.-L. Giraud Soulavie). (Tomes I à IV). Londres. et Paris, Buisson, 1790, 4 vol. in-8; Liege, 1790, 4 vol. in-8 avec portr. - Nouv. édition. Londres, de Boffe, et Paris, Buisson, 1790-91, 9 vol. in-8, avec portr. et cartes. Traduits en allemand (par Johann-Carl Hess). Iena, 1790-1800, 9 vol. in-8. Cette publication était, à quelques égards, un ouvrage de circonstance, une satire des travers par lesquels avait brillé plus d'un courtisan sous

l'ancien régime. Le personnage était bien choisi, et l'auteur, en peignant l'immoralité même sous les traits du héros de Mahon, si vanté pourtant par le plus célèbre écrivain du xviiie siècle, ne pouvait guère être taxé de quelque exagération. Il y avait moins de fidélité historique à mettre les maximes nouvelles dans la bouche de ce duc de Richelieu. Il venait d'expirer; mais son fils, le duc de Fronsac, réclama contre l'usage fait par Soulavie des matériaux qui lui avaient été confiés. La réponse de l'abbé, insérée dans « le Moniteur », le 21 février 1791, ne laissa aucun doute sur l'authenticité des documents qu'il avait employés, avec peu d'exactitude toutefois, et dont quelques-uns lui avaient été fournis par le duc de Fronsac lui-même; mais ne pouvant alléguer que le père et le fils les eussent donnés pour s'en servir de cette manière, il n'essaya pas même de la justifier. On jugea de plus qu'il avait mal profité de ses avantages, et que, malgré le secours de pièces si abondantes, il n'avait fait, à force d'interpolations, d'altérations et de prolixité minutieuse, qu'un roman assez ennuyeux. On y trouve même des fragments entiers d'autres mémoires que Soulavie fait débiter sur le maréchal de Richelieu. Cependant, l'édition des quatre premiers volumes s'était écoulée assez promptement, et l'auteur les réimprima en donnant les cinq suivants; mais alors il ne fit plus parler le maréchal à la première personne. C'est une réforme à laquelle il parut se résoudre afin d'exposer ses propres opinions avec encore plus de liberté qu'auparavant. Malgré les justes critiques dont elle a été l'objet, cette sorte de compilation n'est point

face de Mémoires sur la vie du maréchal de Richelieu, pour servir a l'histoire du xvIIIe siècle; par M. Sénac, maître des requêtes honoraire, intendant des provinces du Hainaut et du Cambrésis, etc. Londres, 1790, in-8 (2). VIII. Vie privée du mar. de Richelieu, contenant ses amours et intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rôles que joua cet homme célèbre pendant plus de 80 ans (sic); par Faur, ancien secrétaire du duc de Fronsac. Paris, Buisson, 1791, 3 vol. in-8; ibid., 1792, 3 vol. in-12; Hambourg, 1791, 3 vol. in-8. Trad. en allemand (par un anon.). Strasbourg, 1791-93, 3 vol. in-8, Hambourg, 1791, 3 vol. in-8; et (par Joh.-Fried-Leonh. Menzel et Joh.-Jac.-Meno Valett). Bayr., 1796, 3 vol. in-8. Cet ouvrage, aussi mal rédigé que mal écrit, est suivi d'un grand nombre de Lettres originales et de Mémoires particuliers, écrits par Richelieu lui-même, et qui vont presque jusqu'à la fin de la Régence, Il s'y confesse au public avec une franchise hardie, qui est encore une des singularités de son caractère. A l'exemple de tous ceux qui publient leur confession, il fait en même temps celle des autres, surtout des femmes qu'il avait enchaînées à son char. Faur n'a été que le rédacteur des deux premiers volumes, mais on assure

même étendue. Le duc de Fronsac, depuis de Richeleus, fils du maréchai, ecrivait à Senac de Meilhan, en septembre 1790, une lettre imprimee à la suite de la Preface dans Jerre imprimee à la suite de la Preface dans lettre, sinsi que le public courte la reasemblance des deux publications. Voici la lettre qui est faite pour donner des regrets : a l'ai lu, Mossieur, la Préface des Mémoires de mon jère que vous avez bien vouls me communiquer, et je vous en fais mes remerchments. Vous ne devez expars et laiofs, tires de ses portéculies, scront peut-être imprimes : ils ne pourront jamais faire corps d'histoire, et ne presenteront aucue liaipeut-ètre imprimes : ils ne pourront jamais faire cops d'histoire, et ne presenteront accune ilaison. Ces pièces sont également entre vos mains, et vous avez toutes les dépèches, tous les memoires de la main de mon père et toutes les lettes originales. Enfin, Monsieur, on sait quelle est ma conflance en vous, et celle de mon père et l'avait devance. D'ailleurs c'est le style de l'e-crivain, c'est l'enchaimement qu'il doinera aux conflance en vous, et celle de mon père choece, la manière de presenter les faits, de conce, la manière de presenter les faits, de coup au succès de l'ouvrage. Ceuil des Memoi-coup au succès de l'ouvrage. Ceuil des Memoi-coup au succès de l'ouvrage. Ceuil des Memoi-mes d'Anne de Gourague est pour vous cemme pour moi un excellent présage. Le vous en fais mes remerciements et vous pric, etc. - Les événements qu'i se présipilerent firent evapoeir ce projet comme tant d'autre au de l'accident de l'accident de la conflat de l'accident oubliée(1). VII. Prospectus avec Pré-(1) Voy. aussi sur ces Mémoires et sur leur éditeur nos « Supercheries littéraires devoilées », t. 17, p. 124-23. (2) Ces Mémoires n'ont jamais paru. Voici ce que dit à leur sujet M. Sainte-Beuve dans son étude sur Senac de Meilhau « Causeries du

projet comme tant d'autres.

lundi 9, t. X.

Ces Mémoires de Richelieu, qu'on annonçait en neuf volumes, n'auraient certes pas ressem-blé à la publication indigeste et sans goût que Sonlavie à donné sous le même titre et avec la

que le troisième, où se trouve l'aventure de M<sup>me</sup> Michelin, est entièrement de son invention. IX. Le maréchal de Richelieu, par D-R-R. [Durozoir.] Notice imprimée dans la « Biographie universelle », t. xxxviii (1824), p. 34 à 53. X. Mémoires historiques et anecdotiques du duc de Richelieu, Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1829, 6 vol. in-8. La composition de ce dernier ouvrage est attribuée au baron de Lamothe-Langon, - Les mêmes, sous ce titre : Mémoires du maréchal duc de Richelieu, sur la ville, la Cour et les salons de Paris sous Louis XV, illustrés de 120 dessins par Janet-Lange et V. Foulquier. Paris, Gustave Barba, 1856, in-4 à 2 colon. (4 fr.). - XI. Le Maréchal de Richelieu, par Ch. Du Rozoir, Impr. dans le « Dictionnaire de la Conv. et de la Lect., t. XLVIII (1838), p. 144-51. XII. Le maréchal de Richelieu, par L. G-s Galais]. Notice impr. dans l'Encyclopédie des gens du monde », t. xx (1844), p. 499-500. XIII. Mémoires du maréchal de Richelieu, avec avant-propos et no-tes, par M. F. Barrière. Paris, F. Didot frères, fils et C'e, 1857, 2 vol. in-12 (6 f.), Faisant partie des « Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le xviii siècle ». C'est un abrègé de ceux écrits par G. Soulavie (voy. le nº VI). On lit dans l'avertissement des libraireséditeurs : « Qu'a fait Soulavie de tant de précieuses communications qui lui avaient été faites? Qu'il y ait mêlé peut-être des particularités moins authentiques et que, sous sa plume toujours prolixe, la diffusion du style nuisit à l'intérêt des faits, rien de plus admissible : c'est précisément la raison qui nous a conduit à réduire les « Mémoires de Richelieu » à ce qu'ils peuvent avoir d'exact et d'attachant. - Onn'en a ni changé, ni corrigé le langage : il y aurait eu trop à faire. On a même conservé des récits dont on ne se dissimule pas la licence; mais comment s'en étonner sous la régence? Cette licence, même dans un livre d'une nature sérieuse, est une empreinte des temps que ces Mémoires rappellent et des temps qui les virent

pour la première fois publier. Les crovances n'v trouveront rien, du moins, qui porte atteinte au respect qu'on seur doit. - Une consciencieuse critique a pu, dans les neuf volumes qui parurent en 90 et 93, discerner le vrai du faux et les récits fidèles des narrations arrangées à plaisir. Quand il invente, Soulavie est plus faible écrivain que jamais, ce qui aide à le reconnaître. On a donc, autant que possible, tâché que l'ouvrage, piquant par lui-meme, fut exact et bref : tel a été l'objet de ce travail. XIV. Le Maréchal de Richelieu et madame de Saint-Vincent : par M. Mary Lafon. Paris, Didier et Cie, 1862, in-8. (Ouvrage sous presse.) - Ouvrages dramatiques et Romans dont le maréchal est le sujet. — Les aventures galantes du maréchal de Richelieu ont été exploitées un grand nombre de fois par nos auteurs dramatiques : ce maréchal est le principal personnage de beaucoup de pièces; mais nous ne citerons que les suivantes, qui rappellent particulièrement son nom. XV. La Jeunesse de Richelieu, ou le Lovelace français, comédie en prose et en cinq actes; par MM. Alex. Du-val et Monvel. Paris, Barba, an v (1797), in-8. XVI. Une Soirée de deux prisonniers, ou Voltaire et Richelieu; par MM. D. [Després] et Z. [Deschamps]. Représenté sur le théatre du Vaudeville, le 6 germinal an xi. Paris, Girard, 1803, in-8. XVII. La Chambre à coucher, ou une Demi-heure de Richelieu. opéra-comique en un acte et en prose, paroles de M. \*\*\* (Eugène Scribe). Représ. sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 29 avril 1813. Paris, Barba, 1813, in-8. Reimpr. en 1825 avec le nom de l'auteur. XVIII. Mademoiselle de Belle-Isle, drame en cinq actes, en prose; par Alexandre Dumas. Représenté sur le Théâtre-Français, le 2 avril 1839. Paris, Dumont, 1839, in-8. XIX. Les Premières armes de Ri chelieu, com. en deux actes, mêlée de couplets, de MM. Bayard et Dumanoir. Repres. sur le théâtre du Palais-Royal, le 3 décembre 1839. Paris, Milliez, 1839, in-8. Le Catalogue de M. Guyot, agent

dramatique, d'août 1845, cite une autre pièce des mêmes auteurs, sous le titre de : la Jennesse de Richelieu, ou Richelieu, etc., vaudeville en deux actes. Nous pensons que c'est la même pièce. XX. Une Politesse de Richelieu, vaud, en deux actes; par M. Ho-noré [Charles-Honoré Remy]. Non imprim. XXI. En pénitence, comédie-vaud. en un acte; par M. Anicet Bourgeois. Représ. sur le théàtre du Vaudeville, le 7 mars 1841. Paris, Henriot, 1841, in-8 de 8 pag. Le maréchal de Richelieu est le principal personnage de cette pièce. XXII. Der Herzog von Richelieu. Ein militarischer Roman; von Jacob Ziegler. Belle-Vue, 1845, in 8 de 130 et 173 p. XXIII. Les Dernières armes de Richelieu, opéra-comique en un acte; par MM. Couaithac et Lacroix. XXIV. Richelieu à quatre-vingts ans, comédie en un acte, mêlée de chants; par MM. Ancelot et Louis Lurine. Rep. sur le théât. du Vaudedeville, le 16 octobre 1833. Paris, Barba, 1833, in-8. XXV. La Vieillesse de Richelieu, comédie en cinq actes, en prose; par MM. Octave Feuillet et Paul Bocage. Représ. sur le théâtre de la République (Théâtre-Français), le 2 nov. 1848 Paris, Mich. Levy freres, 1848, in-18 angl. XXVI. Si jeunesse savait!!! ou les Dernières armes de Richelien, com.-vaud. en un acte; par M. Mélesville. Repr. sur le théâtre de la Montansier, le 5 mars 1849. Paris, Mich. Lévy frères, 1849, in-8 de 15 pag. à deux colon. Richelieu à soixantecinq ans. Cette pièce n'a été tirée qu'à 50 exempl. XXVII. Olympe de Clèves; par Alex. Dumas. Paris, Cadot, 1852, 9 vol. in-8. Le maréchal de Richelieu est l'un des principaux personnages de ce roinan. L'auteur l'y montre lauçant le jeune roi Louis XV dans la carrière du libertinage et lui procucurant des maîtresses. XXVIII. Les Mémoires de Richelieu, com.-vaudeville en un acte; par M. Dennery. Représ. sur le théât. de la Porte Saint-Martin, le · 15 mai 1853. Paris, Mich. Lévy, 1853, in-18 angl.

RICHELIEU (Armand - Emmanuel -

Sophie-Septimanie Vignerod Du Plessis, duc de), ministre d'Etat sous le roi Louis XVIII, fils du duc de Fronsac, et petit-fils du maréchal de Richelieu, né à Paris, le 25 septembre 1766, était le dernier rejeton de la famille Vi-gnerod Du Plessis - Richelieu. II porta d'abord le nom de comte de Chinon. Il quitta la France au moment où éclata la révolution, servit en Russie et à l'armée de Condé; fut nommé par l'empereur Alexandre, en 1803, gouverneur d'Odessa, et dix huit mois après gouverneur-général de toute la nouvelle Russie. Il rentra en France avec les Bourbons, et Louis XVIII le créa pair de France, et il prit auprès du roi la charge de gentilbomme de la chambre que son père avait remplie; ministre des affaires étrangères et président du conseil, du 26 septembre 1815 au mois de décembre 1818, et de nouveau depuis le 20 février 1820 jusqu'au mois de décembre 1821; nommé membre de l'Académie française, le 24 avril 1816. Le duc de Richelieu est mort sans postérité, à Paris, le 17 mai 1822. Son neveu par les femmes, M. Odet de Jumilhac. fils du lieutenant-général Jumilbac, lui a succédé, par ordonnance royale, dans les titres de duc de Richelieu et de pair de France. On n'a du duc de Richelieu que des Discours comme pair et ministre, imprimés dans « le Monitenr », sous la Restauration. -Biographies du duc de Riche. lieu. - I. Le Duc de Richelieu, par S. S. et D. Notice impr. dans la « Biographie des hommes vivants », t. v (janvier 1819), pages 193-95. II. Discours de M. le cardinal duc de Bausset à l'occasion de la mort du duc de Richelieu. Chambre des pairs de France. Session de 1822. Séance du sa-medi 8 juin 1822. Imprim. par ordre de la Chambre. (Paris, de l'impr. de Crapelet, 1822), in-8 de 48 pag. III. Le duc de Richelieu; par Alph. Mahul. Notice imprimée dans « l'Annuaire nécrologique », année 1822, pages 175 à 178. Avec un portrait au trait. IV. Discours prononcés dans la séance

publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. Dacier, le 28 novembre 1822. Paris, de l'imprimerie de F. Didot, 1822, in-4 de 28 pag. M. Dacier succédait au duc de Richelieu à l'Académie française; son discours est donc l'éloge de son prédécesseur; la réponse de M. Villemain est aussi l'éloge du duc. V. Le duc de Richelieu, ministre d'Etat sous le roi Louis XVIII; par Z. Notice imprimée dans la « Biographie universelle », t. xxxvIII (1824), p. 53 à 70. VI. Le duc de Richelieu (par un anonyme). No-tice imprimée dans la « Biographie universelle et portative des contemporains », t. IV (1834), pag. 1103-04. VII. Le duc de Richelieu, par Capefique. Notice impr. dans le . Dictionnaire de la Conv. et de la Lecture ». T. XLVII (1838), pag. 151-60. VIII. Le duc de Richelieu, par S. [Schnitzler]. Notice impr. dans « l'Encyclopédie des gens du Monde », t. xx (1844), pag. 500-02. RICHELMI (Prosper), médecin à Nice. membre de l'Académie royale de Turin. I. Essai sur l'apoplexie, ou Pathologie, seméiotique, hygiène et thérapeutique de cette maladie, considérée dans ses différentes espèces. Marseille, de l'impr. de J.-Fr. Achard, 1812, in-8 (7 fr.). II. Essai sur les agréments et la salubrité du climat de Nice. Nice, Canis, 1822, in-8. III. Essai sur les calculs biliaires. Nice, de l'impr. de Cougnet, 1824, in-8. IV. Essai sur le cholera-morbus épidémique. Nice, de l'impr. du même, 1832, in-8 de vj-222 pag. Publić en 1836. V. Note sur la stabilité des corps flottants, Impr. dans les « Mémoires de l'Académie de Turin », 2º série, t. xv (1855). M. le docteur Richelmi a fourni à ce recueil académique •

RICHELOT (Hippolyte), de Rennes, naguère doyen de la Faculté de droit de cette ville. Principes du droit civil français, suivant la législation actuelle. Tome 1º (et unique). Rennes, Molliex, et Paris, Videcoq, 1841-43, 2 part. en un vol. in-8 (7 fr. 50 c.). L'ouvrage avait été promis en 6 vol., mais il n'en a paru que le premier. M.Vapercau a commis une double er-

d'autres mémoires en italien.

reur en le donnant à M. Henri Richelot, l'économiste, neveu de l'auteur, et en le présentant comme achevé en six volumes.

† RICHBLOT (Gustave-Antoine), neveu du précédent, doct. en médecine de la Faculté de Paris, reçu le 2 août 1831, l'un de nos praticiens actuels les plus distingués; d'abord médecin des dispensaires et de bureaux de bienfaisance, l'un des fondateurs, en 1845, du congrès médical de France, aujourd'hui médecin consultant au Mont-Dore; né à Nantes, le 31 mars 1807. M. le docteur G. Richelot s'est d'abord fait connaître par des traductions d'ouvrages de quelques célébrités médicales de l'Angleterre : il a donné celles des OEuvres chirurgicales complètes de sir Astley Cooper (1835); des OEuvres complètes de John Hunter, trad. de l'angl., sur l'édit. de J.-F. Palmer, avec des notes du traducteur (1837-42); du Traité des maladies des yeux, de W. Mackensie, avec des notes et additions, par S. Laugier et G. Richelot (1843); du Traité de la syphilis, etc., de John Hun-ter (1845, 1851). Il a été ensuite le directeur de la Médecine domesti-que, journal de médecine à l'u-sage des gens du monde, recueil hebdomadaire, dont le 1er numéro porte la date du 5 janv. 1844, continué, à partir du nº 10 (9 mars) sous le titre de la Santé, Journal d'hygiène publique et privée, à l'usage des gens du monde; en-fin, il a été, en 1847, l'un des fon-dateurs de l'Union médicale, journal des intérêts scientifiques et pratiques, moraux et professionnels du corps médical, journal dans lequel il a fait insérer la plupart de ses écrits. De plus, le docteur Gustave Richelot est auteur des publications spéciales suivantes : 1. Recherches sur les épidémies de grippe. De la Phlébite utérine; thèse inaugurale, etc. 1831. II. Recherches sur les épidémies de grippe, et en particulier sur l'épidémie qui a régné à Paris en 1833. Impr. dans les « Archives gén. de médecine », en 1833. La seconde édition de ces Recherches, développées et complétées par l'auteur, a été imprimée dans le t. xiv

du « Dictionnaire de médecine, ou Répertoire général des sciences médicales » (1836), p. 281 et suiv. III. Essai sur les propriétés fébrifuges de la salicine. Impr. dans les Archives générales de médecine », en 1833. IV. Du Meilleur mode de réduction des luxations verticales de la rotule. (Extrait de « l'Union médicale »). Paris, 1848, broch. in-8. V. Hygiène pu-blique. De la Substitution du blanc de zinc au blanc de plomb dans l'industrie et dans les arts. Paris, de l'impr. de Malteste, 1852, in-8 de 44 pag. VI. Considérations pra-tiques sur l'éclampsie des semmes enceintes et des femmes en couche. (Extr. « de l'Union médicale », août 1852.) Paris, de l'impr. du même, 1852; in-8 de 20 pag. VII. De la Prostitution en Angleterre et en Ecosse. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1857, in 8 de 116 pag. (3 fr.) Extr. de l'Appendice à la 3° édition de l'ouvrage de M. Parent-Duchâtelet, intitulé: De la Prostitution dans la ville de Paris. VIII. Etudes médicules sur le mont Dore. Paris, aux bureaux de « l'Union médicale », 1859-62, 4 broch. in 8 (3 fr.). Publication du journal · l'Union médicale ». Les Mémoires dont se compose cet ouvrage ont paru successivement : Premier Mémoire. Du traitement de l'asthme par les eaux thermales du mont Dore. 1859, in-8 de 23 pag. — Deuxième Mémoire. Etudes cliniques (1re partie). De l'action des eaux thermales du mont Dore sur les membranes muqueuses de l'appareil digestif, des voies respiratoires et de l'utérus. 1860, in-8 de 29 pages. - Troisième Mémoire, Etudes cliniques (2º partie). Effets généraux ou constitutionnels du traitement thermal du mont Dore, phénomènes critiques. 1861, in-8 de 32 pages. Quatrième Mémoire. Observations médicales. (Première série.) Observations de catarrhe pulmonaire, de catarrhe intestinal et de catarrhe utérin, traités par les eaux du mont Dore. 1862, in-8. On peut se procurer séparément chacun de ces quatre Mémoires. IX. Vomissements incoercibles pendant les premiers mois de la grossesse. (Extr.

de « l'Union médicale ». Paris, rue du Faubourg - Montmartre, 1859, in -8.

RICHELOT (Henri-Ange-Jules-François), frère du precèdent, économiste, né à Nantes, le 17 oct. 1811. étudia le droit à Rennes et à Paris, et quitta le barreau pour se livrer à l'instruction publique; il professa la Géographie et l'Histoire à l'école primaire supérieure de Nantes, dont il était un des fondateurs. A la même époque, c'est à dire, de 1832 à 1839, il prit part à la rédaction du « Breton », journal de Nantes. M. H. Richelot vint à Paris, en 1839 et fut attaché au collége Chaptal dirigé par le regrettable Goubaux. M. H. Richelot avait déjà dirigé ses études vers l'économie politique, science dans laquelle il s'est fait une réputation, et il écri-vit quelques articles économiques pour le « Journal des Débats, la Revue de Paris et l'Encyclopédie du xix' siècle » qui furent remarqués. En 1842 il fonda « l'Union, journal du Mans », ville qu'il a habité les neuf premiers mois de cette année. En 1845 et 1846, il collabora, à Paris, pour les questions économiques, au journal « l'Epoque. » Plus tard il fournit des articles au « Journal des Economistes », au « Dictionnaire de l'administration française, publié par M. Maurice Block (1855 et ann. suiv.). En 1847, M. Henri Richelot entra au ministère de l'agriculture et du commerce et fut nommé souschef l'année suivante ; il est depuis 1853 chef de bureau de la législation des douanes étrangères au ministère du commerce; il a été durant cinq années secrétaire-général de la Société protectrice des animaux, etc. Nous connaissons de M. Henri Richelot les ouvrages suivants : I. Abrègé de géographie industrielle. Nantes, de l'impr. de Mellinet, 1836, in-8 de 272 p. 11. Esquisse de l'Industrie et du Commerce de l'Antiquité. Paris, F. Didot, 1837, in-8 (7 fr.). III. Des Ecoles primaires supérieures en France. Paris, le même, Dentu, 1840, in-8 de 64 pag. (1 fr. 50 c.). IV. Le Mont-de-Piete de Paris, ou des Institutions du crédit à l'usage du pauvre. Paris, F. Didot, Dentu, 1840, in-8 de 60 pag. (1 fr. 50 c.). V. Notice bio-graphique sur P.-L. Boursaint, de Saint-Malo. Paris de l'impr. de Bourgogne, 1840, in-8 de 16 pag. VI. Manuel de Géographie sur un plan entièrement neuf. Géographie clémentaire. 2º édit. Paris, Mairet et Fournier, 1841, in-12 (75 c.), faisant partie de la « Collection des cours professes à l'école communale supérieure, dirigée par feu Gouhaux ». VII. Du Projet de loi sur l'instruction primaire, considéré au point de vue de l'enseignement industriel. Paris, Dentu. 1842, in-8 de 84 p. (2 fr.). VIII. Crise du Mont-de Piete de Paris. Paris, Capelle, 1844, in-8 de 68 p. (1 fr. 50 c.). IX. L'Association douanière allemande, ou le Zollverein. Son histoire, son organisation, ses relations avec l'Autriche, ses résultats, son avenir, avec des annexes. Paris, Capelle, 1845, in-8 (7 fr. 50 c.). - Deuxième édition, entièrement refondue et mise au courant. Paris, le même, 1859, in-8 de viij-512 pag. (8 fr.). Ou-vrage couronné, en 1843, par la Société industrielle de Mulhouse. X. Mémoires de Gæthe, traduits et précédés d'une Introduction par Henri Richelot, et suivis des Pensées et Maximes de Gœthe, traduites par le même. Paris, Charpentier, 1847, in-12 angl. (3 fr. 50 c.). M. Henri Richelot a souspresse (1862) une étude biographique complète sur Gæthe, qui étend dans une proportion considérable ce premier travail sur la vie de ce grand homme, et qui paraltra sous ce titre : Gæthe, sa Vie et ses Memoires. XI. Système national d'économie politique, par Frédéric List. Trad. de l'allem., avec une Préface, une Notice biographique et des notes par le traducteur. Paris, Capelle, 1851, in-8 de 40 feuill. (8 fr.). — Deuxième édition, rev., corr. et mise au courant des faits économiques. Paris, Capelle, 1857, in-8 de xvj-356 pag. (9 fr.). XII. Société pro-tectrice des animaux. (Compterendu des travaux de la Société en 1850 et 1851. Rapports, etc.). Paris, de l'impr. de Gros, 1852, in-8 de 48 pag. XIII. Histoire de la réforme commerciale en Angleterre, avec des annexes étendues sur la législation de douane et de navigation dans le même pays. Paris, Capelle, 1853-55, 2 vol. in-8 (12 f.). M. Ch. Lavollée qui, dans . le Moniteur » du 24 mars 1834 a inséré un compte-rendu de cet ouvrage, le termine ainsi : « L'œuvre remarquable de M. Richelot faci-« lite singulièrement l'examen de « la réforme commerciale en Angleterre, et à ce titre elle est tout à fait digne des suffrages élevés qu'elle a déjà recueillis. « En outre le style est vif, le récit « des incidents si variés qui se rattachent aux luttes économiques est prèsenté sous une forme très-attachante; ce qui n'est pas un mince mérite dans un genre de littérature qu'un « illustre orateur a qualifié de « peu divertissant ». XIV. Avec M. Charles Vogel, rédacteur au ministère du commerce : Histoire du Commerce de toutes les nations, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours; par H. Scherer. Trad. de l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur; avec des notes par les traducteurs et une Préface par M. Henri Richelot. Paris, Capelle, 1856, 2 vol. in-8 (18 fr.). Le premier volume est consacré aux temps anciens, et le second aux

temps modernes.

RICHEMOND (L. de). Le Monde sousmarin, ou les Rochers des baleines
aux basses mers de l'équinoxe.

Notice suivie de planches. La Rochelle, de l'impr. de Siret, 1860,
in-12 de 24 pag., avec 4 pl. Extr.
du « Courrier de la Rochelle».

Publié par la Société des sciences
naurelles de la Charente-Infé-

rieure.

RICHEMONT (Dan. de). I. Ses Sermons. Genève, 1722, in-8. II. De Usu retigionis in societ. civili. 1743, in-fol.

Richemont (Louis-Auguste Camus, baron de), général du génie, qui se distingua par sa bravoure dans les campagnes d'Italie, d'Egypte et d'Allemagne, et par la belle et longue défense de Dantzig; commaudant de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, député de l'Allier à la Chambre des représentants eu 1815, et à la Chambre des députés

après 1830, pour le même département; conseiller d'Etat en service extraordinaire, grand officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis; né à Montmarault (Allier), le 31 décembre 1770, mort dans les environs de Decize, le 22 août 1853. I. De la Situation politique de l'Europe et des intérêts de la France. Paris, Levavasseur, 1829, in-8 de 112 pag. Il a été publié contre cet écrit une « Réponse au général baron de Richemont, député de l'Allier »; par un citoyen des Pays-Bas. Bruxelles, 1829, in-8. Cette Réponse est du fameux comte G. Libri-Bagnano. II. Du Gouvernement constitutionnel et du refus de l'impôt. Paris. Mme veuve Charles-Béchet, 1830, in-8 de 64 pages (2 fr. 50 c.). Il a été publié une brochure en réponse à cet écrit, sous le titre de : Lettre sur le refus de l'impôt à M. de Richemond (sic) »; par A. Ricard, ancien soldat, ayant servi sous les ordres de ce général. Paris, de l'impr. de Lottin de Saint-Germain, 1830, in-8 de 16 p. Un second tirage de cette brochure porte pour suscription : A M. le comte de Montlosier. Paris, de l'impr. du même. III. Nouveaux Mémoires politiques. Paris, Leva-vasseur, 1830, in 8 de 128 p. (3 fr.). Cet ouvrage a donné lieu à la publication de l'écrit suivant : « Lettre à un diplomate sur les Mémoires du général Richemont », reproduits en partie par Kératry dans le « Courrier français ». Liége, 1829, in-8. IV. Discours dans la discussion de la loi sur la levée de 80,000 hommes. 1831, in-8. V. Discours du général Ri-chemont, député de l'Allier. Session de 1831, septembre. Paris, de l'impr. de Cosson, 1831, in-8 de 40 pag. VI. Campagne de 1832. - Siège de la citadelle d'Anvers par l'armée française, sous les ordres du maréchal comte Gérard. Paris et Bruxelles, 1833, in-8 (4fr. 50 c.). VII. De l'Ecole militaire spéciale de Saint-Cyr. Paris, Levavasseur, 1833, in-8 de 48 pag. VIII. Puris fortifié, seule et incontestable garantie de l'indépendance de la France. (Décembre 1836). Paris, de l'impr. de Delarue, 1837.

in-4 de 68 p. lithogr. - Sec. édit.. augmentée d'une Notice préliminaire et d'un Mémoire additionnel, en réponse aux objections présentées. (Novembre 1837). Paris, Carilian-Gœury, 1838, in-8 de 164 p. IX. Pétition adressée à la Chambre des pairs. Session de 1839 à 1840. Paris, de l'impr. de Fain, 1840, in-8 de 16 pag. Sur la nécessité de fortifier Paris. X. De la Question d'Orient et du traité de Londres du 15 juillet 1840. Paris, de l'impr. de Fain, 1840, in-8 de 88 pag. XI. Capitulation de Dantzig, traduite de l'allemand de Plotho, par P. Himly; avec Observations critiques par le général baron de Richemont. Paris, Corréard, 1841, in-8 de 32 pag. XII. Mémoire sur certains intérets de politique extérieure, d'une haute importance, adressé au Gouvernement de la République. Paris, de l'impr. de Cor-dier, 5 juin 1848, in-8 de 40 p. XIII. Observations faisant suite au Mémoire adressé au chef du pouvoir exécutif, président du conseil des ministres, le 5 juin 1848. Paris, de l'impr. de Cordier, 24 juillet 1848, in-8 de 24 pag. XIV. Ses Mémoires. Moulins, de l'impr. de Desrosiers et fils, 1837, gr. in-8 de 452 pag. Mémoires publiés pour la famille du général et ses amis -Ces divers écrits ne sont pas les seuls que l'on doive à la plume de ce vaillant général. Une biographie (« le Biographe et le Nécrologe réunis », ann. 1834) dit que, vers 1810, M. de Richemont n'étant encore que colonel, revenant d'Angleterre, fit remettre à Napoléon des Mémoires importants sur les grandes questions politiques et militaires de cette époque, qui avaient placé leur auteur bien haut dans l'estime de l'Empereur. L'une des dernières guerres des Russes contre les Turcs a fourni au général Richemont l'occasion de publier des Mémoires politiques sur l'état de l'Europe et sur les intérêts de la France. Ces Mémoires, destinés primitivement au seul ministre, ont été distribués aux deux Chambres, et, plus tard, répandus dans le public sous le titre que porte le nº 1. - Les plus récentes notices biographiques sur le général de Richemont sont celles qui ont été publiées dans la Biographie universelle et portative des contemporains, la Biographie des hommes du jour, de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, tom. III, première partie (1837), p. 385, dans le . Biographe et le Nécrologe réunis », toin. 1er, pag. 132; de plus l'écrit, intitulé : Le général de Richemont. La fin du xviiie siècle; la première moitié du xixe siècle ». 1770-1833; par M. le marquis E. de Montlaur. Moulins, de l'impr. de Desrosiers, 1859, in-8 de 53 pag.

RICHEMONT (de). Poésies diverses. Evreux, de l'impr. d'Ancelle, 1829, in-8 de 112 pag. Tiré à 50 exempl.

RICHEMONT (le chevalier de). I. Delux mois de captivité par suite d'une accusation d'attentat contre la personne du roi Léopold (des Belges). Bruxelles, 1833, in-8. II. De la Restauration en Belgique. Brochure in-8 (2 f.). Citée dans le Catalogue de Hauman, de 1839.

RICHEMONT (le baron Gustave de); ancien député et conseiller d'Etat.

1. Aperçu sur le service des routes départementales de Lot-et-Garonne.
Bordeaux, de l'impr. de Faye, 1839, in-8 de 16 pag. II. Exumen du magnétisme. Théorie, initiation et pratique appréciées et jugées par la raison. Belgique, juillet 1836. Paris, les march. de nouv., 1847, in 8 de 16 pag.

1847, in-8 de 40 pag.
RICHEMONT (le baron de), l'un des deux audacieux imposteurs se prétendant l'un et l'autre le fils unique de Louis XVI, qui parurent sous le règne de Louis-Philippe. Le véritable nom de celui-ci était Claude Perrin, né à Lagnieu (Ain), le 7 septembre 1786, de Jean Perrin, boucher, et de Marie Morel, sa femme. Sur ce personnage et les écrits publiés sous son nom, voy, nos «Supercheries littéraires dévoltées », L. III, pag. 69 et suiv.

dévoilées », A. III., pag. 69 et suiv. RICHEMONT (G.-V. de). A M. Vivie, conseiller honoraire à la Cour royale d'Agen. Les Batignolles, de l'impr. d'Hennuyer, 1847, in-S de 76 pag.

RICHEMONT (Jacob), inspecteur forestier à Nantua. Traduction d'un ouvrage agronomique. 1849.

RICHEMONT (Eugène PANON, comte

DESBASSAYNS DE), ancien commissaire principal de la Marine, ancien gouvereur général des établissements français dans l'Inde, ancien maître des requêtes au conseil d'Etat, chevalier de la Légion d'honneur et commandeur de l'ordre du Lion et du Soleil de Perse; né le 26 mars 1800, mort à son château des Ternes (Paris), le 26 juin 1859. Nous connaissons de lui : Le Mystère de la danse des tables dévoilé par ses rapports avec les manifestations spirituelles d'Amérique; par un catholique. Paris, Devarenne, Périsse frères, 1853, in-8 de 32 pag. — M. de Sèze a prononcé un discours sur sa tombe, et la famille l'a fait imprimer.

RICHEMONT (la comtesse Athénais DESBASSAYNS DE), née Dupont, fille du géhéral P. Dupont, et femme du précédent; morte en 1848 ou 1849. I. La Rédemption. Méditation. Paris, de l'impr. de Bry, 1851, in-8 de 12 pages lithogr. II. Méditations. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1853, in-8 de 28 pag. Deux pièces en prose, intitulées: « La Rédemption, — Ma mère! »

RICHEMONT (le comte Alexandre DESBASSAYNS DE), fils des deux précédents. 1. Un mot d'un larque sur la brochure . Le Pape et le Congrès ». Paris, Lecoffre, 1860, broch. in-8 (60 c.). Cet écrit a eu trois éditions dans la même année. II. Etudes sur les sociétés secrètes, La Franc-Maconnerie. (Extrait des « Annales catholiques ». Carouge, de l'impr. d'A. Jaquemot, 1861, in-8 de 26 pag. Factum contre la Franc-Maçonnerie. - Le comte A. Desbassayns de Richemont a écrit aussi quelques articles pour « l'Union « et « l'Ami de la Religion », Il travaille depuis plusieurs années à une Histoire de Grégoirele-Grand.

RICHEMONT (le baron Paul DESBAS-SAYNS DE), sénateur, frère du comte Eugène et oncle du précédent. Auteur de plusieurs Discours au Sénat, nommément celui dans la discussion du projet d'adresse. Séance du 24 février 1862. (Extr. du « Moniteur universel », du 25 février 1862.) Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1862, in-8 de 8 pag. RICHEMONT (E. de). I. Roublar le canotier. Saynète. Paris, Miffliez 4839, in-8 de 6 pag. à 2 colonnes. II. Deux scèlèrats, opérette-bouffe en un acte. Paris. A. Quantin, 1861, in-8 de 4 pag. à 2 colonnes.

RICHER, moine de l'abbaye de Saint-Remi de Reims au xº siècle, ancien disciple de Gerbert, plus tard pape sous le nom de Sylvestre II. Richeri historiarum libri IIII, Ex codice saeculi X autographo edidit Georgius-Henricus Pertz, serenissimae familiae Wellicae ab historia scribenda. Hanoverae, bibliopolio aulico Hahniano; et Parisiis, apud Brockhaus et Avenarius, 1839, in-8 de xx-238 pages avec un fac-simile (6 fr.). Volume qui fait partie de la collection publiée par le savant éditeur, sons le titre de « Scriptores rerum Germanicarum in usum Scholarum. Ex monumentis Germaniae historicis recudi fecit. L'ouvrage de Richer est une Histoire des Gaules aux IXe et Xe siècles (de 887 à 998), faisant suite aux ouvrages d'Hincmar, -Le même ouvrage, sousce titre : Richer. Histoire de son temps. Texte (latin) reproduit d'après l'édition originale donnée par G.-H. Pertz, avec traduction française, notice et commentaire par J. Gnadet. Paris, Renouard, 1845, 2 vol. in-8 de cxj-277 et 434 pages. (18 fr.). Faisant partie de la collection publiée par la Société de l'histoire de France. M. Guadet, outre sa traduction, a fait plusieurs additions importantes à la publication de M. Pertz. En tête du premier volume, il a donné une « Notice critique sur Richer et sur son histoire », laquelle remplit les pages xvj à cxj, notice très-intéressante. A la suite de l'ouvrage de Richer, il a placé des Notes et Dissertations sur quelques points de l'histoire de Richer, p. 313 à 370 du tome II; une Table chronologique et analytique de l'histoire de Richer, avec renvoi aux chapitres, et une l'able alphabétique, l'une et l'autre étendues. - Le même ouvrage, sous ce titre. - Richerih istoriarum quatuor libri : Histoire de Richer en quatre livres, publiée par l'Académie impériale de Reims.

ques et fac-simile du manuscrit de Richer, par A.-M. Ponsignon. Reims, P. Regnier, 1855, in-8 de xxii-604 pages. (8 fr.). Reproduction fidèle avec toutes ses variantes, du texte qu'a donné M. Pertz. RICHER, moine de l'abbaye de Se-nones, dans les Vosges, diocèse de Toul. Sa Chronique. Traduction française du xvie siècle, sur un texte beaucoup plus complet que tons ceux connus jusqu'ici, publiée pour la première fois, avec des eclaircissements historiques, sur les manuscrits des Tiercelins de Nanci et de la bibliothèque publique de la même ville, par Jean Cayon. Nanci, Cayon-Liébault, 1843, in-4 de 31 feuil. (12 fr.). Impr. à 100 exempl. numérotés à la presse (non compris ceux du dépôt légal), dont 30 en grand papier : 15 sur papier vélin superfin (20 fr.), 15 sur grand raisin vergé (15 fr.), et 70 sur carré vergé (12 fr.). « Richer a écrit, en cinq « livres, d'un style assez grossier, « l'histoire de son abbaye. C'est. « un homme crédule qui donne « dans les visions. Il y a dans le · troisième livre bien des parti-« cularités du règne de Philippe-« Auguste, qui ne jurait jamais, « selon ce chroniqueur, que par « la lance de saint Jacques. Il y « a dans le même livre une ample « description de la bataille de Bo-« vines, et dans le livre suivant « nne histoire abrégée du voyage « de saint Louis en Egypte. Cet « historien vivait encore en 1280. « Il commence sa chronique par « la fondation de son abbaye. Elle « a été imprimée pour la première « fois dans le Spicilegium de L. « d'Achery, in-fol., t. m, p. 271 et « suiv., sous ce titre : « Abbatia» « Senonensis in Vosago historia, · auctore Richerio ejusdem mo-« nasteri, monacho benedictino ». RICHER (Adrieu), anteur de plusieurs ouvrages de littérature (voy. le tom. viii, pag. 36). Ajoutez à la liste de ses ouvrages : Almanach, ou Abrègé chronologique de l'histoire de la Révolution de France. contenant les causes et les prin-

cipaux événements. Pour l'an IV

avec traduction, notes, tableaux généalogiques, cartes géographide la République française, ou 1796 de l'ère vulgaire. Paris, Rochette, imprimeur, l'Auteur, et Lepetit, libraire (1796), in-18. Cet Almanach est écrit dans un style passionné et très-enthousiasmé pour la totalité des travaux des assemblées, voire même ceux de la Convention. Voici un exemple de son style: « L'Assemblée conventionnelle qui, d'une main sûre et hardie, prend la massue terrible du peuple, renverse le trône, écrase la tyrannie; érige « la France en République, et avertit tous les penples de la terre que l'Eternel les a créés pour être libres, non pour éter « les esclaves des vils tyrans ».

RICHER (Edouard), écrivain reli-gieux, littérateur et historien. Yoy. le toin. VIII, pag. 37. Ajoutez à cet article : 1. Voyage à Clisson. 8º édition, suivie de No-tices sur Abeilard, MM. Cacault et Lemot. Nantes, de l'impr. de M<sup>me</sup> V<sup>e</sup> Mellinet, 1859, in-18 de 153 p. (4 fr. 50 c.). La première édition est de 1819. Il. Voyage à l'abbaye de la Trappe de Meilleray. 8º édit. Nantes, de l'impr. de Muie Ve Mellinet, 1860, in-18 de 127 pag. (1 fr. 50 c.). La 1re édit. est de 1823, in-4. III. La Religion du bon sens, pour servir d'exposé préliminaire à la doctrine de la Nouvelle Jérusalem. 2º édit. Saint-Amand, Porte; et Paris, Jung-Treuttel, 1860, in-12 de xij-504 pag. (6 fr.). C'est la première partie de l'ouvrage pu-blié de 1832 à 1838, sous le titre « De la Nouvelle Jérusalem ». (Voy. tom. VIII, pag. 37). IV. Mémoires sur la vie et les ouvrages d'Edouard Richer, en partie écrits par luimeine, et publiés par F. Piet. Nantes, Mellinet; et Paris, Denn, 1836, in-8 (5 f.). V. Œuvres littéraires d'Ed. Richer, publiées et annotées d'après les indications de l'auteur, par M. Camille Mellinet. Tomes I à VII. (De l'impr. de Camille Mellinet. à Nantes.) Nantes, P. Sebire, 1838 42, 7 vol. in-8 (28 f.). Les OEuvres littéraires d'Ed. Richer devaient former 14 ou 18 vol., le non succès en a suspendu la publication avec le septième. Les volumes publiés contiennent : Tome 1er (1838). Notice sur Edouard Ri-

cher, Mémoires sur la vie et les ouvrages d'Edouard Richer (le volume précédent), précédés d'une Intro-duction par M. E. Piet. Tomes 11-1v. Histoire de Bretagne (inédite) et Divers écrits sur la Bretagne, qui forment plus que la moitié du t. IV. Ces écrits sont : 1º Les Souvenirs de l'Armorique. A M. Miorcec de Kernadet. (En vers.) Suivis d'une lettre du comte Daru à l'auteur et de la réponse d'Ed. Richer au comte Daru. Les vers avaient été d'abord publiés dans la 1re livraison du « Lycée armoricain » en 1823; 2º Sur la haine des Bretons contre les Anglais; 3º De la capitale de Bretagne (Rennes); 4º Sur Françoise de Foix; 5º l'Ile de Saine; 6° Des écrivains parisiens et de l'Histoire de Bretagne; 7° Archéologie armoricaine. Du Dragon et des traditions auxquelles il a donné lieu; 8º Langue bretonne; 9º Notes de l'éditeur. T. v et vi. La Bretagne poétique, ou Lettres d'un Armorique à l'éditeur du « Lycée armoricain », en 1823, 1824 et 1825. Ces Lettres, au nombre de quinze, sont signées : Mériadec, habitant de la Cornouaille bretonne. A leur suite on trouve deux Dialogues des morts bretons : entre Grallon et Kerguelen, et Tristan et Saint-Gwenole, et un Eloge de Duquesclin, Tome VII. Description pittoresque et statistique du département de la Loire Inférieure. Une Notice sur Abeilard fait partie de ce volume (pages 384-92). Les autres volumes qui n'ont pas été publiés devaient comprendre les ouvrages suivants : Voyage pittoresque dans la Loire-Inférieure (réimpression), 2 ou 3 vol.; - les Cosmopolites et le pécheur (déjà imprimé sous le nom de Mériadec); — le Phare, 1 vol. — Mes Pensées (réimpression); Mériadec (recueil de morceaux de l'anteur, publiés sous ce pseudonyme dans le « Lycée armoricain»), 1 vol. ; - Tablettes littéraires (autre recueil de fragments), 1 vol.; - Poésies, 1 vol.; - Philosophie, Antiquités, Scien-ces, 1 vol. On avait décidé également la publication des ouvrages religieux d'Edouard Richer, qui devait former 8 ou 10 vol. in-8.

mais il n'a rien été publié de cette dernière collection. VI. Œuvres d'Edouard Richer. Mélanges. T. 1er. Saint-Amand, Porte, et Paris, Jung-Treuttel, 1861, in-12 de 468 pag. (6 fr.). Ce premier volume, le seul qui ait paru jusqu'à ce jour (juin 1862), renferme les vingt-six petits écrits suivants qui n'ont point été imprimés dans l'édition in-8 des œuvres de Richer : 1º Indices de progrès pour servir d'Introduc-tion; 2º le Testament du docteur Cramer; 3º le Livre de l'homme de bien ; 4º la Visite de Gustave ; 5° la Chute de l'Homme; 6° De la Médecine spirituelle; 7º l'Interrogatoire de maître Thomas, ou la Cause du choléra; 8º la Tasse brisée, ou l'Amour conjugal; 9° Sur la Noblesse, et quelle est la No-blesse véritable; 10° Monsieur Guillaume; 11° Il a de l'esprit comme un ange, conte arabe; 12º Linné et Swedenborg; 13º les trois Questions; 140 Observations sur trois monuments anciens : hymne d'Orphée, hymne de Cléanthe, exorde du poëme d'Aratus ; 150 Principes de morale universelle; 16° l'Avarice du vieillard ; 17° D'où provient le sentiment de la pudeur; 18º le Nègre philosophe; 190 Comment s'acquiert le Génie; 20° Fourquoi Voltaire disait que ce qu'il savait le mieux, c'est qu'il ne savait rien ; 21° la Vue morale des ruines ; 22° Orient et Occident , ou le Prêtre et le Poete; 23º les OEuvres; 24º Voltaire; 25° J.-J. Rousseau; 26º Bernardin de Saint-Pierre et Mme de Staël. Tous ces écrit sont swedenborgistes.

RICHER (Louis), ancien principal clerc de notaire. Tableau successoral pouvant servir de guide à toute personne appelée à recueil-lir ou liquider une succession. Paris, l'Auteur, Videcoq fils alné, 1852, in-plano d'une feuille.

RICHER (T.), propriétaire à Fleuryaux-Choux, près d'Orléans. Cantale sur l'inauguration de la statue équestre de Jeanne-d'Arc, le 8 mai 1835. Orléans, de l'impr. de Pagnerre, 1855, in-4 de 4 pag.

RICHERAND (le baron Anthelme-Balthazar), l'une de nos célébrités chirurgicales. Voy. le tom. VIII,

p. 39. Ajoutez à cet article : mort le 23 janvier 1840, et à la liste de ses ouvrages : qu'il a écrit des ar-ticles pour la « Biographie médicale » et pour « le Plutarque français » publié par M. Mennechet. Ila fourni à ce dernier ouvrage, entre autres notices, celle sur Ambroise Paré. Il est l'auteur d'une brochure intitulée : Des Collèges électoraux de département; par un électeur du département de Seine-et-Oise. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, s. d. (1820), in 8 de 16 pages, signées R\*\*\*, et de l'ouvrage anonyme qui a paru sous le titre : De la Population dans ses rapports avec la nature des gouvernements. Paris, Béchet jeune, 1836, in-8 (5 fr.); d'une Notice sur Brillat-Savarin, imprimée en 1839 à la tête de la « Physiologie du goût » de cet écrivain, édition de Charpentier, souvent réimprimée avec la Notice de Richerand. — Il existe plusieurs notices sur le baron Richerand. Nous citerons entre autres celles de la « Biographie universelle et portative des contemporains », :. IV (1834), p. 1106; celle de la « Biographie des hommes du jour . de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. III, première partie (1837), p. 32; de Reveillé-Parise, dans la « Gazette médicale de Paris», nº du 10 juillet 1841, reproduite dans la « Galerie médicale » de l'auteur; l'Eloge de Richerand, prononcé par M. Louis Dubois (d'Amiens) à la séance annuelle de l'Académie de médecine, le 17 décembre 1850. (Extrait des Mémoires de l'Académie de médecine). Paris, 1851, iu-4; enfin, celle de M. J.-B.-T. (Jobert, de Lamballe) dans la « Biographie universelle, t. LXXIX (1846), pag. 79-86.

RICHERT (Félix). Cours élémentaire théorique et pratique de musique vocale, contenant un exposé analytique et raisonné des véritables principes de l'art, ainsi qu'un abrégé de la théorie du plainchant. Dijon, l'Auteur, et Paris, Dezobry, E. Magdelaine et Cle; Leduc, 1857, in-4 de 190 p. (4 fr.).

RICHET (Didier-Dominique-Alfred), chirurgien, né le 16 mars 1816,

a Dijon (Côte-d'Or) (1), docteur en médecine, reçu en 1844; chirur-gien du bureau central (1844), et depuis, successivement, des hôpitaux de l'Ourcine (1847), de Bon Secours (1850), de Saint-Antoine (1854) et de Saint-Louis 1858), professeur agrégé de chirurgie, reçu en 1847, chevalier de la Légion d'honneur, en 1849. On a de ce chirurgien : I. De l'Emploi du froid et de la chaleur dans les affections chirurgicales. Paris, de l'impr. de Schneider, 1847, in 8 de 100 pag. Thèse de l'auteur pour l'agrégation. Il. Des Opérations applicables aux ankiloses. Paris, de l'impr. de Schneider, 1850, in-4 de 18 feuil., avec 2 pl. (3 fr.). Thèse présentée à la Faculté de médecine de Paris, pour le concours d'une chaire de médecine opératoire, III. Des Luxations traumatiques du rachis. Paris, de l'impr. du même, 1831, in-4 de 15 f. 1/2 (3 fr.). Thèse présentée à la Faculté de médecine de Paris, pour le concours d'une chaire de cli-nique médicale. IV. Mémoire sur les tumeurs blanches. Mémoire de 300 pag., avec 4 pl., impr. dans le 17º vol. du recueil de l'Académie impér. de médecine (1853). Ou-vrage couronné par l'Académie de niédecine, et qui valut un grand prix à son auteur. V. Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale. Paris, Chamerot, 1855-57, vol. in-8 en 2 parties, avec figures intercalées dans le texte (12 fr.). 2º édit., revue et considérablement augmentée. Paris, le même, 1859, grand in-8 de xxiv-119 pages, avec 4 pl. sur acier et 64 fig. intercalées dans le texte, dess. par Léveillé, grav. par Ba-

doureau et Davesue (15 fr.). RICHILD GRIVEL (Louis-Antoine), lieutenant de vaisseau, né le 30 janvier 1827, entré au service eu 1840. La Marine dans l'attaque des fortifications et le bombardement des villes du littoral Sébastopol. — Bomarsund. — Odessa. — Sweaborg. — Kinburn. Paris, Dumaine, 18:56, in-8 de 48 pag. 2º édition,

sous ce titre : « Attaques et bombardement maritimes avant et pendant la guerre d'Orient, Sebas-topol, Bomarsund, etc. Paris, le même, 1837, in 8 de 71 p. (3 fr.). + RICHOMME (Fanny Claudet, dame), née à Lyon, en 1795, écrivain pour la jeunesse, appartient par son mariage à une famille distinguée, qui compte parmi ses mem-bres Joseph-Théodore Richom-me, célèbre graveur d'histoire, membre de l'Institut, et Richomme, ancien imprimeur à Paris, souche des Richomme actuels. qui céda son imprimerie à M. Ducessois, l'un de ses neveux (1). Mademoiselle Claudet, femme d'esprit, épousa Prosper Richomme, de cette famille, alors avoué près la Cour royale de Paris, lui-même homme d'esprit (2), ancien compagnon d'études et resté ami du cé-lèbre avocat P.-A. Berryer, aujourd'hui de l'Institut. Mme Fanny Richomme fit ses débuts en lit-térature, en 1832, par la créa-tion d'un journal qui paraît tou-jours, intitulé d'abord le « Journal des femmes », ensuite « Journal des dames, modes, littérature, beaux-arts, musique, économie domestique, jeux d'esprit », etc. (3), dont elle a été constamment prin-cipale rédactrice. Tout en faisant son journal, M<sup>ma</sup> Richomme a en-core trouvé le temps de fournir des articles à d'autres, tels que le « Journal des jeunes personnes », le « Dimanche des enfants », etc. On doit à cette dame les public, particulières suivantes : 1. Le Prisme. Causerles de ma tante Marguerite.

<sup>(1)</sup> Eu deux lignes M. Vapereau a commis trois erreurs à l'article de ce chirurgien ; il lui donne les prènoms de L.-A., et le fait naître à Paris, en 1880.

<sup>(</sup>t) Cette imprimerie, l'une des plus achalandées de Paris, est aujourd'hui dirigée par MM. Bonaventure et Ducessuis, frère du premier titulaire, aujourd'hui dans les consulats.

<sup>(2)</sup> Prosper Richomme a fait de la littérature legers. Lie des membres de la société du Caveau, ceux-el lui inspirierent le goût de la charson; aussi en a-t-il composé un certain nombre, parmi lesquelles celle des Procureurs, qui a en beaucoup de succès au Palais, Son neveu, l'imprimeur actuet, se proposs de publier un jour les œuvres legères de son oncle.

ies worres iegeres de sou oncte.

(3) Paraissant le 13 de chaque mois, à dater du 13 septembre, par cahier de 32 jages de texte, illustre de gravures, viguettes, tetes de pages, lettres ornees, rébus illustres, imprime au ttès-beau papier jesus plare, et accompagné ron, patrons de grandeur naturelle. dessins de pujisserie culorles ou morceaux de musique inédits. Prix de l'abonnement annuet pour Paris : 50 fr.

Paris, Mallez alné, 1834, in-18, orné de 4 gravures (3 fr.). II. Le Plaisir et le Temps, ou Huit jours de vacances. Paris, Louis Janet, 1836, in-16, avec 11 lithogr. (3 fr. 50 c.). III. Le Gamin de Paris, ou le Fils de Geneviève. Paris, le même, 1837, in-16, avec 10 lithogr. (3 fr. 50 c.). IV. Contes qui n'en sont pas, ou les Féeries de la Nature. (Fleurs de lin, Noyau de cerise et Diamant.) Paris, le même, 1838, in-16, avec 16 lithogr. (3 fr.). V. Julien, roman du jeune âge. Paris, le même, 1840, gr. in-18, avec vig. (4 fr.). Ouvrage couronné par l'Académie française. - Le même ouvrage, sous ce titre : Julien et Alphonse, ou le Nouveau Mentor. 2º édit. Ouvrage couronné par l'Académie française. Paris, Didier et C<sup>1</sup>e, 1858, 1859, in-18 jésus de 436 pages, avec lithographies à deux teintes (4 f.). VI. *Le Mariage*. Paris, Langlois et Leclercq, 184!, in-18 de 144 pag., avec une grav. VII. Marguerite, ou l'Espérance. Paris, les mêmes, 1841, in-18 de 144 pag., avec une grav. Ces deux derniers petits ouvrages font partie d'une collection d'opuscules religieux intitulée « les Grâces chrétiennes », publiés par les mêmes libraires. VIII. La Roche à Marie Colette, légende valoise. (Extr. du Royal Keepsake.) Paris, de l'impr. de Ducessois, 1844, in-8 de 44 pag. IX. Les Joujoux par-lants, ou Scènes de la vie enfantine, racontées par Polichinelle, Arlequin, Colombine et autres personnages. Paris, Mme Ve Louis Janet, 1844, 1856, in-16, avec 8 lithogr. (2 fr.). X. Grain de sable, ou le Sorcier d'Altenbourg. Paris, la même, 1848, in-16, avec 8 lithogr. (2 fr. 25 c.). XI. Un Pelerinage à Notre-Dame de Myans. (Extr. de la Pervenche, livre des salons.) Paris, de l'impr. de Bonaventure, 1848, in-8 de 24 pag. XII. Paris monumental et historique, depuis son origine jusqu'à 1789; écrit pour la jeunesse et les gens du monde. Paris, Mme Ve L. Janet, 1850, in-8, avec 16 vues intérieures et costumes, et un grand nombre de vign. sur bois dans le texte (9 fr.). -Mme Fanny Richomme, en outre, a fourni des nouvelles au vol. intitulé : « les Sensitives, album des salons » (1845); à celui intitulé : « le Diadème, album des salons » (1848); à la Pervenche, livre des salons (1848); aux Heures de ré-création (1855), publications de la maison Janet. Elle a dirigé les publications suivantes, ouvrages de divers auteurs, faites par Mme Ve Louis Janet : 1º . Le Bon Ange, dix nouvelles pour la jeunesse » (1844, gr. in-8, avec 11 vignettes), volume pour lequel Mme Richomme a écrit deux Nouvelleset une Préface; 2º « les Beautés de l'Ame, livre des jeunes filles » (1848, in-8, avec 13 gr.); 3º « la Gerbe d'or, Keepsake des demoiselles » (1858, gr. in-8, avec 10 grav. anglaises), et donné des nouvelles éditions de deux ouvrages de Mme Julie Delafaye-Bréhier : les Enfants de la Providence (1855), et le Collége incendié (1856), ainsi qu'une autre des Contes dans un nouveau genre, de Mile C. Deleyre (1857).

† RICHOMME (Charles-Eugène-Honoré), neveu de la précédente, employé à la Bibliothèque impériale (département des imprimés); né à Paris, le 31 août 1816. Nous connaissons de lui : I. Album Castelli. Portraits des principaux artistes de la troupe enfantine de M. Castelli, avec des Notices sur chaque petit acteur; précédé d'un Essai sur les théâtres d'enfants. Paris, Louis Janet, 1837, in-8 de 80 pag. La troupe jouait sur le théatre de l'Odéon. II. François I<sup>ex</sup> et le XVIe siècle. Contes et Nouvelles historiques. Paris, le même, 1838, in-16, avec 6 grav. (3 fr.). III. Histoire de Napoléon, écrite pour la jeunesse. Paris, le même, 1839, in-16, avec 5 lithogr., dessins de Jules David (3 fr. 50 c.). - Deuxième édition, augmentée d'une Notice sur Napoléon et d'un Tableau généalogique de la famille Bonaparte. Paris, Janet, Magnin, Blanchard et C10, 1857, in-18 jesus, de viij-295 pag., avec grav. (3 fr.). IV. Histoire de la Révolution francaise, écrite pour la jeunesse. Paris, Louis Janet, 1840, in 16, avec 6 lithogr. (3 fr. 50 c.). V. Histoire de l'Université de Paris. Paris, Delalain, 1840, in-8 (3 fr.). V. Les

douze Etoiles, precédées de l'Histoire des femmes en France. Avec dessins de Louis Lasalle. Paris, Fourmage, 1840, in-8, avec 12 litographies et un frontispice (en noir, 8 fr.; colorié, 16 fr.). Les douze étoiles sont : Clotilde de France, sainte Geneviève, Blanche de Castille, Christine de Pisan, Jeanne d'Arc. Marguerite de Valois, M<sup>10</sup>e de Montpensier, M<sup>20</sup>e de Sévigné, M<sup>10</sup>e de Camargo, Marieces Marie. Beuchot, en annonçant ce volume, crut devoir faire la réflexion suivante :

Je ne m'attendais guère A voir la Camargo paraître en cette affaire. Le volume a été réédité par le libraire Bedelet, sous le titre de : Les douze Etoiles, couronne des ver-tus et des talents. VII. Keepsake de la jeunesse; dessins de Louis Lassalle. Paris, Fourmage, Aubert, 1841, in-8, avec 15 lithogr. (en noir, 8 fr., color., 16 fr.). (Anon.). Il y a des exemplaires de la même édition qui portent l'adresse du libraire L. Janet, et d'autres celle de Bedelet. VIII. Pierre et Fanchette, ou le Frère et la Sœur. Nouvelle pour le jeune âge. Paris, Fourmage, Aubert, 1841, in-8, avec 8 lithogr. (fig. noires, 10 fr., et co-lor., 20 fr.). Il y a des exemplaires qui portent l'adresse du libraire Bedelet. — Nouvelle édition, sous ce titre : A la Grace de Dieu, ou les Orphelins de la Savoie, nou-velle pour le jeune âge. Paris, Beccelet, 1849, 1836, in-16, avec 8 lithogr. (noires, 2 fr. 80 c., ét color., 4 fr.). Cette dernière édi-tion a été réimprimée avec de courtes notes grammaticales et un Vocabulaire, en allemand, par A. Bauer, à l'usage des écoles. Celle, Schulze, 1858, in-18 de 9) pag., sans figures. IX. Avec M. Alfred Van Hold [Vanauld]. Géographie en estampes, nouvelles et études géographiques: dessins par Louis Lasalle. Paris, Four-mage, Aubert, Debure et C<sup>13</sup>, 1843, in-8, avec 17 lithogr. (fig. noires, 10 fr.; fig. color., 20 fr.). - Nouvelle édition, sous ce titre : Nouvelle Géographie en estampes, revue pittoresque, légendes et aperçus historiques sur les mœurs, usages,

costumes des différents peuples. Paris, Bedelet, 1852, in-8, avec 12 vign. (en noir, 9 fr., color., 11 f.). Chacune des nouvelles est accompagnée d'une notice ou aperçu géographique, ce qui en fait pour la jeunesse, à qui l'ouvrage est destiné, une étude amusante et sérieuse. M. A. Castillon a eu part à la dernière édition. X. Cromwel et les quatre Stuarts. Paris, Mme Ve Louis Janet, 1843, in-16, avec 6 lithogr. (3 fr.). XI. Le Livre d'or de la Jeunesse. Paris, la même, 1843, grand in-8, avec 12 vignettes, impr. à 2 teintes et un frontisp, color. (8 fr.). XII. Contes chinois, précédés d'une Histoire pittoresque de la Chine. Paris, la même, 1844, gr. in-8, avec 6 grav. sur bois, de nombreuses illustrations dans le texte, et 6 lith. à 2 teintes (8 fr.). XIII. Journées de la révolution de 1848; par un garde national. Con-tenant, par chaque journée : Résumé des faits. Physionomie de Paris, etc. Paris, la même, 1848, in-8 de 14 feuilles (3 fr. 50 c.). XIV. Journées des 20 juin et 10 août 1792, et de juillet 1830; par l'auteur des « Journées de la révolution de 1848 ». Récit des faits, anecdotes, épisodes, etc. Paris, la même, 1848, in-8 de 9 feuil. 1/2 (3 fr.). XV. Le Dévouement, nouvelle. 1848. Imprimé dans « les Beautés de l'âme, livre des jeu-nes filles » (Paris, Ve L. Janet), in-8, volume édité par M<sup>me</sup> Fanny Richomme. XVI. Nouveau Recueil de compliments, lettres, petits discours de félicitations et de condoléances, scènes dialoguées, proverbes, etc., pour fêtes et annivers. Paris, Delalain, 1849, 1856, 1860, in-18 (1 fr. 23 c.). Publié sous le pseudon, d'Adrien de Melcy, XVII. Le Journal des Dames. (Notice sur ce journal.) Paris, rue Saint-Jacques, nº 59, 1856, in-8 de 8 pages.

— XVIII. Trois Nouvelles dans les « Gloires de l'enfance ». (Paris, Magnin, Blanchard et Cio, 1839, gr. in-8.) XIX. Nouveau Recueil de sujets de lettres et de récits, à la portée des enfants. Paris, Jules Delalain, 1861, in-18 (1 fr. 25 c.). XX. Premières connaissances sur toutes choses, à la portée des enfants. Paris, le même, 1861, in-18

(1 fr. 25 c.). XXI. Principes de civilite, à l'usage des enfants. Paris, le même, 1862, in-18 (1 fr. 25 c.). Ces trois derniers ouvrages ont encore paru sous le pseudonyme d'Adrien de Melcy. M. Charles Richomme a été le rédacteur en chef de la « Gazette spéciale de l'Instruction publique » (rédigée par M. Farcy, pour la première année, et par M. Ch. Richomme pour les ann. suiv.), puis de la « Revue de l'enseignement des femmes ». It a aidé M. de Gaulle pour la publication de son « Histoire de Paris ». ct quelques autres auteurs pour des ouvrages importants, et participé à la rédaction de divers journaux littéraires, entre autres au « Monde dramatique », au « Journal des Dames », où il a pris ordinairement le pseudonyme de Marie Desmares; au « Dimanche des enfants », à la « Revue critique », dont il a été l'un des fondateurs (1843), à la « Gazette des eaux », an « Moniteur du commerce, de l'agriculture, de l'industrie », etc. M. Ch. Richomme a publié plusieurs articles sous son nom et sous celui de Simon, anc. instituteur primaire, dans « l'Almanach des instituteurs primaires » (Paris, Delalain, 1850-52). Il est l'un des rédacteurs du « Recueil des lois et actes de l'instruction publique», des « Annales législatives de l'instruction primaire ». Comme éditeur, il a public des éditions des ouvrages suivants : 1º Robinson Crusoé (Paris, L. Janet, 1837); 2º Dictionnaire abrégé de la Fable, par P. Chompré. Edition revue et augm. (1847, 1851, in-18); 3º Fables de Florian. Edition classique, avec notes explicatives et grammaticales (1852, 1857, 1862,

† RICHOMME (François Florent), ancien professeur, membre de la Société des Antiquaires de la Normandie (1824), membre correspondant de l'Académie de Caen et de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe; né à Falaise (Calvados), le 27 juin 1803. Nous connaissons de lui : I. Note sur le Château-Fort et sur l'église de Courcy (Calvados). Imp. dans les Mêm. de la Soc. des Andardos des la Soc. des Andardos de la Soc. de Soc. de la So

tiq. de Normandie, 1826, p. 102-107. II. Blanchelande, abbaye du diocèse de Coutances, commune de Varenguebec. Impr. dans l'Annuaire de la Manche, 1839, p. 380-384. III. Lessay, abbaye du diocèse de Contances, x1º siècle. Ibid., 1841, p. 255-60. IV. Ballades et petits Poëmes de William Wordsworth, trad. de l'angl. (en prose, et deux imitations en vers). Paris, Hachette, Derache, 1850, in-8 de 56 pag. V. Les Origines de Falaise sous le règne de Robert, père de Guillaume-le-Conquérant, suivi d'une Etude sur la légende de Robertle-Diable. Falaise, de l'impr. de Levavasseur, 1851, in-8 de viij-74 pag. VI. Concours de poésie ouvert a l'occasion de l'inauguration de la statue équestre de Guillaumele-Conquérant dans la ville de Falaise. Falaise, impr. de Levavasseur, 1851, in-8 de 23 pag. Sommaire du Rapport de M. Florent Richomme, adressé à la commission du monument élevé à Guillaume, suivi des trois pièces cou-ronnées, celles de MM. Julien Travers, professeur à la Faculté des Lettres de Caen; A. Martin, prof. au collège de Falaise, et Edmond Sol. VII. La Fee aux roses, ou l'Adoption, drame. Falaise, de l'impr. du même, 1853, in-8 de 16 pag. VIII. Notice sur l'église et l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive, et sur les associations pienses pour la construction des églises au x11º siècle. Caen, Legost-Clérisse, et Paris, Lecossre et Cie, 1858, in 8 de 29 pages (1 fr.). IX. Poésies rurales. Caen. Legost-Clérisse, 1858, in-32 de ix-54 p. X. Souvenir du départ de l'Empereur pour l'armée d'Italie, 10 mai 1859. (En vers.) (Extr. du . Journal de Château-du-Loir »). Château-du-Loir, de l'impr. de Bourgoin (1853), in-8 de 7 pag. XI. Soir et Matin de la Vie, ou les deux Sœurs, proverbe dramatique en un acte. Limoges, Martial Ardant frères, 1859, in-8 de 20 pag. Cette pièce et celle citée sous le no vii ont été faites pour être représentées par les élèves du pensionnat de demoiselles dirigé à Château - du - Loir par la dame de l'auteur. XII. Histoire de saint Columb, l'apôtre des îles et

des montagnes de l'Ecosse au vie siècle. Paris, Magnin, Blanchard et Cio, 1861, in-12 de xvj-147 pag. (1 fr.). Etude approfondie et originale, d'après un monument celtolatin du viie siècle. Au verso du faux-titre de ce volume on lit l'annonce de deux autres ouvrages prêts à mettre sous presse : Conteur des légendes morales des premiers siècles de la Religion chrétienne dans l'Ouest, 1 vol., et La Lampe du chapelain, anecdote historique, 1 vol. D'un autre côté, nous savons que M. Richomme doit publier en 1863 le fruit d'un travail de plus de vingt années; c'est un Essai sur le génie de la langue française; esquisses d'his-toire littéraire et d'esthétique françaises. L'ouvrage formera 2 volumes.

RICHON (Charles), grammairien. I. Grammaire française théorique et pratique, composée d'après l'idée du système de Becker. Zurich, 1840, gr. in-8 (3 fr.). Traduite en allemand par J. Hinnen. Zurich, 1844, gr. in-8. II. Nouvelle Chrestomathie française, ou Choix de propositions et de morceaux extraits des meilleurs écrivains français. Zurich, Meyer et Zeller, 1842, gr.

in-8 (2 fr. 50 c.).

RICHOND (Auguste), avocat. I. Avec M. A. Bayon : Enchiridium, seu prima Elementa juris civilis romani secundum ordinem institutionum Justiniani erotematice exposita : editio novissima, quæ, præter nonnullas emendationes, tabellis synopticis illustratur. Parisiis, F. Didot, Garnery, 1813, in-18. II. Catechisme constitutionnel, ou la Charte de 1830, en demandes et réponses, avec des notes explicatives et un tableau synoptique. Le Puy, Rivet, et Paris, Froment-Pernet, 1832, in-18 de 54 pag. III. Les Causes constantes de l'ordre dans les sociétés humaines, ou Principes conservateurs de l'Homme, de la Famille et de la Société. Le Puy, de l'impr. de Guilhaume, 1855, in-8 de 112 pag. Extrait d'une suite d'articles de M. Richond, insérés dans « l'Annonciateur de la Haute-Loire ».

RICHOND DES BRUS (L.-R.-A.), du Puy (Haute-Loire), docteur en mé-

decine de la Faculté de Paris, ancien député de la Haute-Loire, ancien maire du Puy, inspecteur des eaux de Néris et membre de l'Académie de médecine; mort dans la première quinzaine de février 1856. I. Considérations médico-légales sur les luxations. Paris, 1823, in-4 (1 fr. 25 c.). II. De l'Influence de l'estomac sur la production de l'apoplexie, d'après les principes de la nouvelle doctrine physiologique; mémoire couronné par la Société royale de médecine de Bordeaux. Paris, Mne Delaunay, 1824, in-8 (3 fr.). III. De la nonexistence du virus vénérien, prou-vée par le raisonnement, l'observation et l'expérience, avec un Traité théorique et pratique des maux vénériens; rédigé d'après les principes de la nouvelle doc-trine médicale. Paris, la même, 1826, 2 tomes en 3 vol. in-8 (10 fr.). IV. De l'Influence du plaisir dans le traitement des maladies. 3º édit. Le Puy, de l'impr. de Guilhaume, 1834, in-8 de 40 pag. Nous igno-rons quand ont été publiées les deux premières éditions. V. Notice sur les eaux thermales de Néris. Le Puy, de l'impr. du même, 1835, in-8 de 120 pag. (1 fr. 50 c.) (1). RICHOUFFTZ (Frédéric de). Dernière

Croisade et mort de Saint-Louis. Paris, de l'impr. de Fain, 1843,

in-8 de 24 pag. RICHOUFFTZ (Ludovic de), avocat à la Cour impériale de Paris; né à Manin (Pas-de-Calais). De la Compensation. Thèse pour le doctorat. (Faculté de droit de Paris.) Paris, de l'impr. de Thunot, 1855, in-8 de 7 feuil. 1/2.

RICHOUX (Ch.), ancien élève de l'E-cole centrale. Etude sur les chan-

<sup>(1)</sup> Si nons devious suivre la « Littérature française contemporaine » de M. F. Bourquelot, nous placerions sprés les Richond, au « crivain du nom de Rucnous, clté dans ce livre, et qui via jumais extiné, auuen, selom M. F. Bourquelot, d'un ouvrage intitule : Considérations sus le rapport de leur is fluence sur la Légis aiton sous le rapport de leur is fluence sur la Légis aiton sous le rapport de leur is fluence sur la richesse des États, et Examen critique des principunx ouvrages qui ont paru sur l'Economie politique. Paris, Renard, Alilaud, 1832, in-8. Or, il serant très-dificile de deviner que sous ce nom de Richone on a cité deviner que sous ce nom de Richone on a cité un ouvrage de M. Louis Say (de Rantes), et portant bien son nom. (Voy. la Bibliogr. de la France, ans. 1832, n° 1905. Et cette indication est présentée comme une omission de la France tittéraire, qui a pourtant mentionné l'ouvrage, mais su nom de L. Say.

gements de voies. Paris, de l'impr. de Jouaust, 1858, in-8 de viij-64 p. et 6 planches (5 fr.). Extrait des « Mémoires de la Société des ingénieurs civils ».

RICHTER (Jean-Paul-Frédéric), fécond (1) et célèbre écrivain allemand, plus connu sous le nom de Jean-Paul, né le 21 mars 1765 en Franconie, mort le 14 novembre 1825, à Bayreuth, peut être regardé comme le plus grand poëte humo-ristique de l'Allemagne. Cet homme, a dit Bœttiger, dans son Etat de la Littérature, l'emporte sur Herder et sur Schiller, il embrasse tout de son coup d'œil, comme Shakespeare. Richter appartient à cette classe d'écrivains de popularité toute nationale, intraduisibles, inimitables, chez lesquels le sarcasme s'unit à la majesté, le comique au terrible, le mauvais goût au génie. Souvent il est obscur et vague; mais il est plus souvent encore satirique profond, énergique, et philosophe sage. Quels que soient les défauts qui ont altéré le mérite de ses œuvres, on doit reconnaître chez lui l'invention, des conceptions simples et élevées, une inépuisable fécondité d'idées, une vigueur de satire et une connaissance du cœur humain qui se trouvent réunis chez bien peu d'écrivains. I. Jean-Paul's Saemmtliche Werke (Neue Ausgabe). Paris, grebrüder Tétot, 1836, und Paris, Baudry, 1842, 4 vol. in-8 (45 fr.). C'est la même édition pour laquelle l'acquéreur a fait faire des frontispices à son nom. - Œuvres de Jean-Paul-Frédéric Richter, traduites de l'allem., par Philarète Chasles. Tomes I a IV. Titan. Paris, Abel Ledoux, 1834-35, 4 vol. in-8 (30 fr.). Quoique portant le nom

de M. Philarète Chasles, il est douteux que cette traduction soit de lui; on dit que cet écrivain ne connaît pas la langue de Richter. C'est à tort que M. Bourquelot affirme, dans la « Littérature française contemporaine », qu'il n'a paru qu'un volume de cette traduction, suspendue, des OEuvres de Richter. La Bibliographie de la France. ann. 1834, annonce sous le nº 2968 les deux premiers vol. de « Titan », et l'année 1835, sous le nº 3871, les tomes III et IV; or, on sait qu'aucun ouvrage n'est aunoncé dans la « Bibliographie de la France » sans qu'il ait été, au préalable, déposé à la Direction de la librairie. Il. Pensées de Jean-Paul, extraites de tous ses ouvrages; par le traducteur des « Suédois à Prague » (M. le marq. Augustin Lagrange). Paris, F. Didot, 1830, in-18; Paris, Levrault, 1830, in-8 (6 fr.). La seconde édition porte le nom du traducteur. - Des traductions françaises de quelques fragments et des analyses d'ouvrages de Richter ont été publiées dans divers recueils. Ainsi on trouve dans « le Salmigondis », tome 11 : Une aventure de Shakespeare. La « Revue étrangère », tome 1er, a publié : la Mort d'un ange, parabole inédite. La « Revue de Paris » a donné les fragments suivants, dont les traductions portent le nom de M. Philarète Chasles et les autres sont attribuées à Loeve Weimars : la Mort d'un ange, nouvelle (2°) traduction année 1829; — Siebensäke, tome xix, 1830). C'est l'analyse du roman intitulé : Pièces de fleurs. de fruits et d'épines, ou Mariage, mort et fiançailles de l'avocat des pauvres, Siebenkaes, en 3 vol.; l'Eclipse de lune (t. xxvi, 1831); la Nuit du 18 octobre (tome xxvII, 1831); — Voyages, aventures périlleuses, exploits et jours d'angoisses d'un aumonier du régiment, trad. par M. Ph. Chasles. En deux articles (t. xxvIII, 1831); - le Réve d'une pauvre folle, trad. par le même (t. x.v., 1833). La « Revue du Midi », t. x (1835), a publié un Songe. Une autre traduction de ce dernier morceau, par M. Ch. de Lambertie, est imprimée à la suite

<sup>(4)</sup> Ses romans les plus remarquables sont: la Loge luvisible, 3 vol.; — Biographie de Quiatus Fixlein; — Pièces de Fleurs, de Fruits et d'Epines, on Mariage, Mort et Fiançailles de l'avecat des Pauvres, Siebenkaes, 3 vol.; — le Sentor jubilaire; — le Kampanerthal, on sur l'immortalité de l'âme; — Tison, 4 vol.; — Lettres de Jean Paul et Biographie à venie; — Blumine d'automne; — Procès groeniandais; — Voyage de Kattenberg aux bains; — Ocurres scientifiques; Ecole préparatoire au cours d'esthétique, 3 vol.; — Levana, ou Méthode d'enseignement, 3 vol.; — Carrespondauce avec son ami Fred.-Ch. Otto, 3 vol.; — Levana, ou Méthode d'enseignement, 3 vol.; — Carrespondauce avec son ami Fred.-Ch. Otto, 3 vol.; — les OEuvres complètes, Berlin, 1836-28, 60 vol.

d'Hermann, poëme imité par le même traducteur. Toutes ses traductions sont en prose. La « Re-vue du Nord » a publié les quatre morceaux suivants : Lettre de J.-P.-F. Richter à M. Saalpater, directeur de la police, et Réponse de ce dernier au suiet des donneurs de songes et de leur funeste influence (précédée d'une Introduction du traducteur), t. 111 (1835), p. 268-285. Au moment où Jean-Paul écrivit la lettre à Saalater, il n'était bruit dans toute l'Allemagne que du magnétisme animal. Jean-Paul s'empara de cette circonstance pour tourner en ridicule les éteignoirs de Carlshad. La pensée qui domine dans le pamphiet est celle-ci : Aucune puissance, aucune force matérielle n'est en état de comprimer la puissance de la pensée; elle trouve toujours les moyens de faire explosion et de se répandre, et aussi longtemps qu'il existera une langue, les hommes parviendront à communiquer intellectuellement entre eux. Aussi le poëte désignet-il cinq étudiants chargés de propager les nouvelles idées par les noms de cinq voyelles qui, se-Ion les linguistes, forment généralement la base de toutes langues. Il est inutile d'ajouter que la *Lettre à Saalpater*, qui est du petit nombre des œuvres où cet ècrivain n'est que satirique, excita en Allemagne la plus vive sensation. L'influence morale de l'auteur, et son extrême popularité, empêchèrent les Etats de défendre le roman (« La Comète »), dont cet article était la préface. L'Autriche seule mit sous main des obstacles à sa publicité. En Prusse, l'hilarité fut d'autant plus grande que l'opinion publique s'obstinait à reconnaître dans l'idéal Saalpater M. de Kamptz, le conseiller d'Etat, celui-là même qui fut chargé de l'enquête contre la Burschenschaft (1). La Nuit du jour de l'an, t. 1v, (1836), p. 1-3. A propos des loteries allemandes. T. 1v (1836), p. 113-128. A l'occasion des deux principautés de Walchern et de Litzelberg, dont M. de Reinganum,

banquier à Francfort-sur-le-Mein, était l'organisateur. L'auteur y prouve qu'il ne peut pas arriver à un honnête homme de plus grand malheur que de gagner un château à la loterie.—*Une Réverie de Jean*-Paul, tome v (1837), p. 378-387. Biographies françaises de J.-P.-F. Richter. - 1º Notice sur la vie et les ouvrages de J.-P. Richter; par M.... de Lucenay. (Extr. de la « Revue encyclop. »). Paris, s. d., in-8. 2º Sur J.-P.-F. Richter (à l'occasion des Pensées de Jean-Paul); par M. Edouard de Lagrange (Rev. des Deux-Mondes, 15 mars 1832). 3º Jean-Paul, par Henri Blaze. I. De Wensiedel à Bayreuth (lbid., 1er sept. 1842). II. Sa Vie littéraire et ses Œuvres (Ibid., 1er mars 1844). 4º Richter. Notice de M. P-ot (Valentin Parisot), dans la « Biographie universelle », t. LXXIX (1846), p. 95-112.

RICHTER (G.). Discours sur le mérite éclatant de Pierre le Grand, relativement à la médecine et à la chirurgie de son empire, etc. Moscou,

1817, in-4.

RICHTER (A.), bibliothécaire de l'U-niversité de Moscou, mort vers 1850. Note sur une nouvelle espèce de centaurée. Impr. dans le Bull. de la Soc. impér. des naturalistes de Moscou, t. xi (1838), p. 113-124. Fils et frère de médecins célèbres, A. Richter est mort sans avoir rien publié d'autre.

ICHTER (G.-H.), médecin à Wiesbade. Wiesbade, ses thermes et ses environs, ou Traité sur la topographie de cette ville, sur l'effet et l'usage médical de ses eaux minérales et sur les règles diététiques qui sont à observer. Berlin.

Enslin, 1839, in-8

RICHTER (Théodore-Louis). Les Eaux thermales de Tæplitz (en Bohême). Essai topographique et médical. Prague, Kronberger et Rziwnatz, 1840, gr. in-12. Cet ouvrage existe aussi en allemand et en anglais.

RICHTER (l'abbé). Un curé universitaire devant un ami de la Charte, un abbé théologien et de nombreux passagers; causerie dans un bateau à vapeur. Bourg, Milliet-Bottier, 1844, in-8.

RICHTER (F.). Dictionnaire syllabique de la prononciation allemande, ou

<sup>(1)</sup> Revue du Nord.

Tableau de la prononciation des mots allemands divisés par syllabes, etc. Lyon et Paris, anc. maison Cormon et Blanc, 1853, in-12.

RICKEN (le docteur H.-C.), l'un des principaux rédacteurs d'un « Journal de médecine » qui se publie à Bruxelles, et auteur d'un ouvrage allemand sur les eaux minérales de Hambach et Schwollen (Brux., 1840, in-8).

RICKHOLT (de). Résumé géologique sur le genre Chiton. 1343, in-8 de 27 pag. avec 4 pl. (2 fr.).

RICOME (Laurent), médecin, de l'Académie de Montpellier; né à Montpellier, le 24 octobre 1654, mort le 24 août 1711. Le recueil de l'Académie de Montpellier renferme de lui une Dissertation sur les plantes que quelques-uns croient pouvoir germer sans graine.

Ricord (Philippe), docteur en médecine de la Faculté de Paris, reçu en 1826, successivement médecin praticien, d'abord à Olivet, près d'Orléans, ensuite à Crouy-sur-Ourg, à cinq lieues de Meaux; professeur d'opérations chirurgicales à la Pitié; chirurgien de l'hôpital du Midi (vénériens), nommé, en 1831, après la mort du docteur Bard, et démissionnaire de cette fonction en 1861, après trente ans d'exercice ; attaché, comme chirurgien consultant, au dispensaire de salubrité publique. Compris, en 1832, dans le service de santé de l'Empereur ; il donna sa démission' de ce dernier titre en 1856; médecin de la maison de santé de la rue de l'Ourcine, ancien président de la Société des médecins anglais. membre de la Société de chirurgie, de l'Institut historique et de l'Académie impériale de médecine (section de pathologie chirurgicale), reçu en 1850; chevalier (mai 1838), et plus tard, officier de la Légion d'honneur et de la cou-ronne de Chène de Hollande (juin 1842), etc., etc.; médaillé par la ville de Paris, en récompense du zèle et du dévouement qu'il apporta dans les soins aux malheureux affligés du fléau asiatique; deux fois médaillé par l'Académie des sciences (prix Montyon), en 1838 et 1842. M. Ricord

est depuis trente ans ce qu'était Cullerier l'oncle, il y a une cinquantaine d'années : le confident et le consolateur des gens qui ont à se plaindre de Vénus, ainsi qu'on le dirait en style de l'Empire, un homme dont le nom reste gravé dans l'esprit de quelques épicuriens comme un avis salutaire qui en arrêta plus d'un sur le bord du précipice. M. Ricord est né à Baltimore (Etats-Unis d'Amérique). en décembre 1800, de parents français. Il eut pour aïeul N. Ricord, autrefois médecin distingué de l'hôpital de Marseille; pour père, un négociant armateur de la Compagnie des Indes qui, après des revers de fortune, à l'époque de la Révolution, avait quitté la France pour se réfugier en Amérique avec toute sa famille. M. Ph. Ricord vint en France en 1820, et se livra à l'étude de la médecine. Rien n'est intéressant comme la biographie de cet homme, enfant de ses œuvres, né sans fortune, aujourd'hui célèbre et riche. Nous recommandons la lecture des notices que nous citons à la fin de cet article. On a du docteur Ph. Ricord les mémoires et ouvrages suivants : I. Mémoire sur l'importance de l'emploi du speculum, avec quelques Considérations nouvelles sur les affections vénériennes. Lu à l'Académie de médecine, 1833. L'Académie de médecine en vota l'insertion dans ses Archives. II. Mémoire sur l'inoculation de la vérole chez l'Homme. 1833. Ce mémoire fut imprimé dans la « Lancette anglaise ». III. Mémoire sur quelques cas vénériens, 1833. Impr. dans le recueil de l'Académie de médecine. IV. Mémoires et Observations sur quelques faits observés à l'hôpital des vénériens. Paris, l'Auteur, 1834, in-8 de 80 p. (2 fr.). V. Sur la blennorrhagie de la Femme. Long et remarquable article impr. dans le « Journal des connaissances médico-chirurgicales», en 1834. C'était bien en effet, comme le dit l'auteur, le moyen le plus certain d'éclairer la question, de s'occuper de cette maladie plutôt chez la Femme, parce que l'étude en est plus facile, par des raisons tout anatomiques. VI. Mé-

moire sur l'emploi de l'onguent mercuriel dans le traitement des érysipèles. 1836. Mémoire qui reçut une mention honorable de l'Aca-démie des sciences. VII. Réfuta-tion de l'opinion de Huffeland sur la blennorrhagie. 1836. VIII. Mémoire sur le sarcocèle syphilitique. 1836. IX. Monographie du chancre. 1837. X. Sur l'Epidydimite blennor-rhagique, lu à l'Académie royale de médecine. 1838. L'auteur y fait l'exposé de sa théorie nouvelle sur la nature et le traitement de cette maladie. XI. Traité pratique des maladies vénériennes, ou Recherches critiques et expérimentales sur l'inoculation appliquée à l'étude de ces maladies, suivies d'un résumé thérapeutique et d'un formulaire spécial. Paris, J. Rouvier ct Lebouvier, 1838, in-8 (9 fr.). Le docteur Ricord y énonce la division fondamentale et naturelle de ces maladies, en deux grandes catégories : les maladies syphilitiques proprement dites et les maladies vénériennes simples. Ce livre eut un immense succès dans le monde médical. C'est qu'il est écrit avec un style attrayant et pensé avec un savoir profond. Le médecin, incertain sur la valeur des hypothèses et des expériences douteuses des écrivains sur la matière avant les travaux du docteur Ricord, arrive enfin, tout en parcourant l'histoire des théories hasardées jusque-là, à trouver la lumière là où naguère presque tout était obscur. Aussi a-t-il eu les honneurs d'abord d'obtenir à l'Académie des sciences, au commencement de 1838, la médaille d'or du prix Montyon, ensuite d'être deux fois traduit en allemand, par le docteur Ludw. Tieck, sous le titre de « Lehre von der Syphilis », etc. (Wien, 1846, in-8), et par le doct. Heinr. Lippert, sous le titre de « Pathologie and Therapie der venerischen krankheiten », Hamburg, 1846, in-8. Il a été traduit aussi en anglais, en hollandais et en italien. XII. Mémoire sur l'action pathogénique de l'iodure de potassium. Împr. dans le « Bulletin thérapeutique » en 1841. XIII. Mémoire sur l'ophthalmie blennorrhagique. 1842. XIV. Traité

complet des maladies veneriennes. Clinique iconographique de l'hôpital des vénériens. Recueil d'observations, suivies de Considérations pratiques sur les maladies qui ont été traitées dans cet hôpital. Paris, Just Rouvier, 1851, in-4 d'environ 50 planches dessinées et color. d'après nature avec un texte explicatif (133 fr.). Cet ouvrage a été publié de 1841 à 1851, par fascicules de 3 pl. avec texte, au nombre de vingt deux, sous le titre de Clinique iconographique; le prix de chaque fascicule était de 6 fr. Travail immense, où se trouve un véritable album de planches représentant toutes les formes symptomatologiques de ces affections, planches qu'Orfila a trouvées tellement frappantes de vérité qu'il en a fait mouler les types pour le Musée Dupuytren. XV. Lettres sur la syphilis, adressées à M. le rédacteur en chef de « l'Union médicale ». Avec une Introduction par M. Amédée Latour, rédacteur en chef de « l'Union médicale ». (Extrait de « l'Union médicale »). Paris, rue du Faubourg-Montmartre, n. 56, 1851, in-8 (5 fr.). Trente-quatre Lettres .- Deuxième édit., revue, corr. et augm. Paris, même adresse, 1852, in-12 (4 fr.). Le chev. Robert Welz, D. M., a publié sur cet ouvrage : « Deux Réponses à deux Lettres de M. le docteur Ricord sur la syphilis ». Vürzbourg, Halm, 1830, gr. in-8 de 23 pag. XVI. Leçons sur le chancre. Rédigées et publiées par Alfred Fournier, interne de l'hôpital du Midi; suivies de notes et de pièces justificatives. (Extrait de « l'Union médicale »). Paris, Delahaye, 1857, in-8 de 351 p. (5 f.). -Deuxième édition, revue et augm. Paris, le même, 1860, in-8 (7 f.).-On cite encore de ce médecin plusieurs memoires remarquables insérés dans les recueils consacrés aux sciences médicales, parmi lesquels entre autres un Sur l'emploi de l'iodure de fer, un autre de l'iodure de potassium, et imprimés vers 1841. M. ledocteur Ph. Ricord a, en outre, annoté la traduction, par M. G. Richelot, du «Traité de la syphilis», de John Hunter (1845), ouvrage dont une troisième

édition a paru en 1858. Il y a des observations de lui dans l'ouvrage intitulé: De la Syphilisation et de la contagion des accidents secondaires de la syphilis. (Paris, J.-B. Baillière, 1852, in-8). Il est l'un des anteurs du Rapport à M. le préfet de police sur la question de savoir si M. le docteur Auzias-Turenne peut être autorisé à appliquer ou à expérimenter la syphilisation à l'infirmerie de la prison de Saint-Lazare. (Paris, rue Saint-Georges, n. 12, 1833, in-8). M. Ph. Ricord a aussi plusieurs travaux en dehors des maladies syphilitiques. A l'époque où il faisait ses études médicales, et comme moyen d'existence, nonseulement il a donné des leçons d'anglais, mais encore il a traduit de cette langue pour le « Bulletin universel des sciences, publié par le baron de Ferussac, grand nombre de fragments d'histoire naturelle. Plus tard il a écrit sa nouvelle méthode pour la cure du varicocèle; et l'Institut de France lui a de nouveau décerné, le 19 décembre 1842, un des prix Montyon, pour avoir pratiqué le premier l'opération de l'urétroplastie, par le nouveau procédé de la boutonnière périnéale. — Nous connaissons quatre notices sur le docteur Ricord : celles de M. Eugène Dauriac, imprimée dans la « Revue générale biographique et littéraire », de M. E. Pascallet, tome II, 2º partie (1841), pages 31 à 35; de M. C. Sachaille [Lachaise], imprimée dans ses « Médecins de Paris » (1845, in-8), pag. 554-556; d'Un Docteur connu [le docteur A. Grenet | (1846, in-18), faisant partie des « Célébrités médicales et chirurgicales contemporaines »; enfin, celle de M. Vapereau, dans son « Dictionnaire universel des contemporains ».

RICO-SINOBAS (D. Manuel de). Manual de telegrafia electrica. Paris, Rosa y Bouret, 1860, in-18 (4 fr.).

RICOTIER. Traités de l'existence de Dieu et de ses altributs, des devoirs de la religion naturelle, et de la vérité de la religion chrétienne, trad. de l'angl. de Samuel Clarke. Nouv. édition. Paris, Serviez, 1826, 3 vol. in-12 (7 fr. 50 c.). Cette édition est la même que celle publiée l'année précédente, le libraire n'a fait que rélimprimer des nouveaux titres à son nom. La traduction de Ricciler parut pour la première fois à Amsterdam, en 1727, 3 vol. in-12.

RICOTTI (le chev. Hercule). Précis de l'Histoire nationale (savoislenne), traduction française faite sur l'édition italienne approuvée; par Joseph Dessaix. Première livr. Genève. Pleffer et Puky, 1860, in-8 de iv-131 pag. Cette publication, destinée aux classes de grammaire des écoles secondaires, ne sera probablement pas continuée. Ricour. Notice nécrologique sur Prudent sur l'une litre. Je fobre-

RICOUR. Notice nécrologique sur Prudent van Duyse. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1860, ln-8. †RICQLES (Jacques HEYMANDE), pro-

fesseur, né en 1822, à Amsterdam, vint en 1832 à Lyon, et fut placé au collège (alors royal) de cette ville où il fit toutes ses classes, y compris deux années de philosophie chez M. l'abbé Noirot, qui fut son Socrate, c'est tout dire. Le père de M. de Ricqlès ayant été naturalisé Français, en 1840, son fils tira au sort à Lyon, fut réformé, et rangé au nombre des citoyens français. Toute sa famille est ainsi française. M. de Ricglès entra dans l'enseignement à vingtun ans. Il enseigna d'abord en Allemagne, où il se rendit alors, afin d'obtenir une profonde connaissance de l'allemand. En 1848 il vint à Paris, et participa à la fondation des cours publics et gratuits qui furent ouverts dans l'impasse des Vignes, sous le nom d'Athénée populaire du 12º arrondissement»; il s'y trouva le collègue de son ancien professeur de rhétorique, M. J. Demogeot. A l'ouverture générale et solen-nelle de cet Athénée, M. de Ricglès lut un Discours sur le travail qu'il avait composé à la demande de tous ses collègues, et dont les journaux du temps donnèrent de lougs fragments. Cette création ne plut point à M. de Falloux, alors ministre de l'Instruction publique, bien qu'elle fût essentiellement propre à ramener dans les esprits de la classe ouvrière des pensées calmes et justes sur l'état des choses. M. Ricglès

retourna en Allemagne. Il fit ensuite différents séjours à Lyon et à Paris. En 1852, il fut admis comme membre de l'Athènée des arts, sciences, belles-lettres et industrie de Paris. Son discours de réception fut un Discours littéraire sur A. Vinet, qui n'a pas été im-primé. En 1856, M. de Ricqlès fut accepté comme professeur au col-· lége Saint-Barthélemy de Novon. mais il quitta ce collège dès 1858 pour aller à Genève et de là à Chambéry, où M. de Cavour le chargea d'organiser les cours de langue française et d'histoire à l'École normale de cette ville ; il fut aussi chargé d'un cours public de littérature française à l'école universitaire de la même ville, et enfin de la rédaction en chef de la « Gazette de Savoie », journal dévoué à M. de Cavour ; les articles de M. de Ricglès furent pour les trois quarts politiques et favo-rables tous à la politique de M. de Cavour, qu'il avait accepté de défendre. Après l'annexion, M. de Ricglès quitta Chambéry, revint à Paris, retourna même à Noyon, où il ne put se décider à rester, parce qu'il ne trouva plus dans le directeur du collége Saint-Barthélemy l'homme qu'il avait connu en 1856. Il accepta un bon engagement au château de Berg, dans le canton de Zurich, où s'est établie une excellente maison d'éducation, et il y est encore aujourd'hui attaché à cet établissement (juin 1862). Nous connaissons de ce professeur les ouvrages suivants : I. Esquisse d'un cours de Philosophie, d'après les leçons de M. l'abbé Noirot. Lyon, Giberton et Brun 1813, 4 part. in -12. II. Démonstration de la divinité du Pentaleuque (cinq livres de Moïse). Ibid., 1844, in-8 de 68 pag. III. De l'Alcool de menthe de Ricglès. Lyon, 1850, in-8. Brochure physiologique et thérapeutique sur l'alcool de menthe inventé par le père de l'auteur, et breveté par le gou-vernement français. IV. Pensées de M. Noirot sur la poésie et sur l'art (éléments nouveaux d'esthétique), recueillies et sidèlement extraites d'après les leçons dictées, les questions dictées, les notes écrites au

cours depuis l'année 1830 jusqu'à l'année 1850, classées et disposées par Jacques de Ricglès. Lyon et Paris, Henri fils., 1832, in-8 de 9 feuil. V. De l'Education par les études. Noyon, de l'impr. d'Andrieux-Letellier, 1858, in-8 de 31 pag. M. de Ricqlès a donné d'assez nombreux articles de critique littéraire aux journaux de Lyon, le « Rhône », « le Censeur », et à la «Revue du Lyonnais». Deux de ces articles méritent d'être particulièrement signalés: l'un sur « la Kabbale », de M. Franck, professeur à la Sorbon-ne, article que M. Franck trouva très-bien fait, et à la suite duquel il lui demanda des articles pour son « Dictionnaire philosophique », que M. de Ricqles n'eut pas le temps de rédiger ; l'autre article est sur a la Religion dans les limites de la Raison », de Kant, traduction de M. Lortet. Un troisième, sur « l'Histoire de S. Bernard », de l'abbé Th. Ratisbonne, a paru dans « le Monde », en septembre 1860. M. de Ricqlès avait traduit de l'allemand les Enfants de Randar (extrait des Scènes du Ghetto) de Léopold Kompert, et cette traduction avait été acceptée pour être publiée dans « l'Illustration », mais Paulin en perdit le manuscrit. Depuis cinq ans M. de Ricqles travaille à un Traité de Pédagogie, où il tâche de faire pour la pédagogie ce qu'il a fait pour l'esthétique dans ses . Pensées de M. Noirot ». Cet ouvrage important sera bientôt terminé.

Ricque (Camille), docteur en médecine de la Faculté de Paris, reçu en 1826, chirurgien de la deuxième classe de la marine impériale. Etude sur l'ile de la Guadeloupe (Antilles françaises). Paris, Germer-Baillière, 1857, in-8 de 36 p. (1 fr. 23 c.)

RICQUIER (Arnould). I. Eloge de Jean-Bart. Dunkerque, Leys, 1852, in-8 de 16 pages (20 c.). II. Chramne (fils de Clotaire, roi de France), tragédie en cinq actes. Paris, Mich. Lévy frères, 1852, in-12 (1 fr. 50 c.).

RICURT, ancien élève en chirurgie. Mémoire sur les maladies épizootiques, avec l'indication des remedes propres à les guerir. Toulouse, de l'impr. de Chauvin,

1854, in-12 de 24 pag.

RIDARD, l'un des rédacteurs du journal « le Précurseur de l'Ouest», auquel il a fourni en 1843 et 1846, des Lettres sur le dessèchement de

la vallée de l'Authion.

RIDDER (de), ne à Bruxelles, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur, avec M. Simons, des travaux du chemin de fer. Il a publié avec son collègue : Desption d'une route en fer à ctablir d'Anvers à Cologne, en traversant Duffel, Malines, Louvain, Tir-lemont, Waremme, Liege, Ver-viers, Eupen, Aix-la-Chapelle et Duren, avec embranchement d'Anvers à Lierre, de Malines à Bruxelles, à Termonde et à Gand, de Tirlemont à Namur, etc.; enrichie de huit cartes, mémoire à l'appui d'un projet de chemin de fer à établir entre Anvers et Cologne, rédigé d'après les ordres du ministre de l'intérieur, 2º édit. Bruxelles, Th. Lejeune, imprimeur lithographe, 1833, gr. in-8 de 90 p., avec 8 cartes (12 fr.). — Le même ouvrage, sous ce titre : Le Chemin de fer belge, ou Recueil des mémoires et devis pour l'établisse-ment du chemin de fer d'Anvers ct Ostende à Cologne, avec embranchement de Bruxelles et de Gand aux frontières de France. 3º édit., augmentée de tableaux des depenses et revenus du 1er mai 1834 au 1er janvier 1837, et d'un extrait de la discussion législative concernant le mode d'exécution des travaux. Bruxelles, Lacrosse, 1838, grand in-8 de 258 p., avec cartes et plans.

† RIDDERSTADT, Suédois, d'une famille noble, d'abord officier, aujourd'hui rédacteur en chef du journal suédois « OEst Gotha Correspondenti », politique et littéraire qui paraît à Lindkoping, auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre, membre de la chambre de la Riddarhusett. Nous conaissons de lui, traduit en français La Fille d'honneur, imité du suédois par Mª Mazet-Lebègue. Bruxelles, C. Muquardt, 1855, 3 vol. in-32 (2 fr. 25 c.). II. Le Traban, roman

historique, traduit du suédois. Bruges, impr. d'Alph. Bogaert, 1856, 2 vol. in-8 (4 fr.). III. Le Prince, roman historique, traduit du suédois. Liége, J. Desoer, 1856, 3 vol. in-8 (3 fr.). - 2º édit. Brux., Meline, Cans et Cie, 1858, 3 vol. in-12 (3 fr.). IV. Vincent, imitation libre du suédois. Brux., Meline, Cans et Cie, 1858, 2 vol. in-12 (2fr.). - Autre traduction, sous ce titre : « Vincent, tiré du « Traban », roman historique, 1792-1794; trad. du suédois. Liége, 1838, 2 vol. in-12 (2 fr.). V. La Conscience, ou les Mystères de Stockholm, trad. par M. Leouzon - Leduc. Impr. dans le « Journal pour tous », en 1857. VI. Un Conspirateur, imitation libre du suédois, par Mlle Mathilde D.... Brux., 1838, 2 vol. in-32 (2 fr. 50 c.). RIDE (Alphonse). 1. Esclavage et

ine (Alphonse). I. Esclavage et Liberté. Existence de l'Homme et des sociétés en harmonie avec les lois universelles. Paris, Delloye, Garnier frères, 1843, 3 part. en 2 vol. in-8 (8 fr.). II. L'Eldorado, Voyage aux mines d'or d'Upata. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 1º nov. 1831.

RIDEAU (l'abbé P.-M.), missionnaire paroissial. I. Choix de cantiques mis en musique. La Rochelle, Boutet; Saint-Eugène (Charente-Inférieure), l'Auteur, 1846, in-12 de 48 pag. Il. Mois de janvier de l'archiconfrérie. Etrennes historiques des enfants de Marie. Approuvé par l'autorité ecclésiastique et recommandé par M. le curé de N.-D. des Victoires. Paris, au bureau du « Rosier de Marie »; J.-B. Pélagaud et Cie, 1859, in-18 (75 c.). Anon. III. Mois de mai de l'archiconfrérie, ou l'Enfant de Marie au printemps. Ibid., 1859, in-18 (75 c.). Anon. IV. Manuel du saint-sacrifice. L'Enfant de Marie à l'autel, ou Jésus sacrificateur et victime, d'après les pères, les saints docteurs, les maîtres de la vie spirituelle, et M. Pillon, de Thury, vicaire-général du Kan-sas, etc. Par l'auteur de « l'Enfant de Marie au printemps ». Ibid., 1859, in-18 de 53 et 64 p. (75 c.). Ce petit volume est divisé en deux parties, ayant chacune son titre et sa pagination particulière. La

première est intitulée : « Instruction sur la Sainte Eucharistie », extraite des « Beautés et grandeurs du saint-sacrifice , et la seconde : «Jésus sacrificateur et victime, ou Vertu du saint-sacrifice». RIDINGER, et non Riedinger (Jean-Elie), peintre d'animaux et graveur, ne à Ulm, en 1695, mort en 1757. I. L'Art de monter à cheval, en tailles douces, inventées et dessinés par J.-E. Ridinger. Aux dépens de Jérémie Wolff, à Augsburg, 1722, in-fol. oblong, avec 23 fig. II. Description du cheval, selon ses poils principaux et leurs diverses divisions, sa complexion et les qualités qui en résultent. (En allemand et en français). Vienne (Autriche), s. d. petit in-4, avec 50 fig. color. III. Le Nouveau Manège, représentant un homme de cheval parfait dans tons ses exercices; inventé et exposé en 26 pl., expliquées en françois, en allemand et en latin. Augsbourg, 1735-76, 3 part. en un vol. in-fol. atlantique, avec 26 estampes, dont 18 en hauteur et 2 en largeur; ces deux dernières sont gravées par Martin-Elie Ridinger fils. IV. Représentation et Description de toutes les leçons des chevaux de ma-nège et de la campagne, dans quelles occasions on s'en puisse servir (texte allemand en regard). Augsbourg, 1760, gr. in-4, avec 46 planches. M. Ch. Brunet, qui dans son « Manuel du libraire » cite cet ouvrage, dit que c'est une nou-velle édition de « l'Art de monter à cheval ». Si cela est, il faut qu'elle soit bien augmentée, puisqu'elle a 46 pl., et que l'ouvrage de 1722 n'en a que 23. V. Lettre d'un écuyer à la Cour d'un prince bien expérimenté, à un cavalier de qualité, qui contient des remarques nécessaires pour ceux qui ont fréquenté le manège, à l'égard de ce qu'ils doivent observer lorsqu'ils en sortent. 1760, gr in-4. (Anon.) Extrait de l'ouvrage précédent. VI. Remarques du carrousel (en allemand et en français). Augsbourg, 1761, gr. in-4, avec 16 planches. Citons aussi un ouvrage en allemand du même auteur : VII. Türkischer Pferdsaufbuz samt

einem die noethigen Anmerkun-

gen hierzu enthaltenden Brief, herausg. von Joh.-Elias Ridinger. Augsburg, 1832, in-fol. oblong, avec 36 gravures.

RIEDLÉ, mort en 1801. Extrait d'une lettre de Riedle, embarqué en qualité de premier jardinier sur « le Géographe », l'un des vaisseaux commandés par le capitaine Baudin, datée de Timor, le 6 vendémiaire an x; adressée à M. A. Thouin, Impr. dans les « Annales du Muséum d'hist, natur., t. 1er, 1802.

RIDOULT (Amédée), médecin à Crécy. Notice sur la muladie et la guerison d'Ambroise Liège, de Vironchaux. Hystérie, léthargie, abstinence d'a-liments solides. Montreuil, Duval,

1851, in-16 de 16 pag.

RIDOUX. Abrégé d'une nouvelle méthode de tenue des livres. Paris, Desloges, 1860, in-8 (40 c.).

RIDBRAU (Achille-Félix), de Sau-mières (Vienne), docteur en mé-decine. I. De la Chaleur, consi-dérée comme cause de la fièvre rémittente, ou fièvre des pays chauds. Strasbourg, de l'impr. de Mme veuve Berger-Levrault, 1852, in-4 de 52 pag. II. Dissertation sur l'affection typhique (typhus, flèvre typhoïde), ses causes, son siège, sa nature et sa médication. Strasbourg, de l'impr. de Christophe, 1839, in-8 de 37 pag.

RIEDER (H.-J.-J.), curé de Neue-Kirche. Der zehnte September, eine Rede. Strasbourg, gedr. beid. venve Berger-Levrault, 1830, in-8 de

32 pag. RIEDER (A.). Avec M. V. Journet: Exposition de Londres. 4851. Rapport sur l'industrie du papier blanc. Mulhouse, de l'impr. de Baret, 1852, in-8 de 32 pag. Extr. des Bultetins de la Soc. industrielle de Mulhouse, nº 115, tom. xxIII.

RIEDESEL (le baron de). Alimenta-tion des bêtes à cornes et élève des veaux, trad. de l'allem. par J. Mélard. Bruxelles, Flateau, 1858, in-8 de 42 pag. (1 fr. 25 c.).

RIEF (C.), avocat général à Rouen. Commentaire sur la loi des actes de l'état civil, formant le titre 11 du livre ler du Code civil, contenant: 1º un exposé de l'ancienne législation, etc., etc. Colmar, Reiffenger, et Paris, Videcoq, 1837, in-8 (7 fr.). — Deuxième édition. Paris, Cosse et Delamotte, 1844, in-8

(7fr. 50 c.).

+RIEFFEL(François-Xavier-Joseph), écrivain militaire, né le 1er déc. 1790 à Mayence (grand-duché de Hesse), entra à l'Ecole polytechnique en 1810; déclaré, peu de temps après (1811), inapte aux services publics que cette école alimente, il fut attaché depuis lors jusqu'à la fin de l'Empire, à l'administration de la guerre. Il se fit naturaliser Français, en 1818, et admettre comme professeur aux écoles d'artillerie, où il est resté, en dernier lieu à celle de Vincennes, jusqu'en 1857, époque à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Il existe de M. Rieffel, en faitd'ouvrages imprimés, quelques opuscules originaux et un certain nombre de traductions d'ouvrages allemands, anglais, hollandais, italiens. Tous ces livres ont été imprimés par les soins de M. Corréard, éditeur du «Journal des sciences militaires . et du «Journal des armes spéciales », qui les a insérés par fragments dans ses journaux, et en a fait ensuite tirer plus ou moins d'exemplaires à part, pour les vendre à l'état d'ouvrages suivis et complets; quelques - unes des traductions ont paru sous le voile de l'anonyme. Malgré son âge avancé M. Rieffel espère pouvoir mettre la dernière main à un ouvrage original depuis longtemps sur le métier et dont les principaux éléments, déjà soumis à l'appréciation du comité de l'artillerie, ont été jugés dignes d'être conservés dans les archives du dépôt central de l'arme. On pourrait donner à cet ouvrage le titre de Recherches scientifiques, historiques et tech-níques sur le bronze et la fabrication des bouches à feu de cet alliage. Nous connaissons de M. Rieffel: - Ouvrages originaux. --1. Mémoire sur la reduction ou la suppression de l'angle de mire. Mèmoire anonyme, impr. dans le t. 1er du « Journal des armes spéciales », 1834, in-8. II. Description et usage du télégoniomètre, instrument donnant, immédiatement, sans calcul, l'éloignement d'objets fixes dont

on ne peut approcher, et pouvant, de plus, remplacer la boussole dans la mesure des angles et les levers de terrains (2º édit.). Paris, Corréard, 1838, in-8 de 56 pag., avec une planche (2 fr. 75 c.). Cet ouvrage a été imprimé d'abord dans le « Journal des sciences militaires », en 1834. III. Quelques Idées concernant une méthode d'expérimentation pour arriver à la détermination du maximum de tension des gaz de la poudre dans les houches à feu, en un point quelconque, de la longueur de l'âme. (Ext. du « Journ. des armes spéciales », sept. 1852). Paris, le même, 1852, in-8 de 40 pag. (2 fr.). IV. Recherches sur la théorie de la force de la poudre dans l'état actuel de la physique des gaz (oct. 1836). Paris, le même, 1837, in-8 de 88 pag. (3 fr.). — Traductions. —V. Manuel historique de la technologie des armes à feu; par M. le docteur Moritz Meyer, capitaine prussien; trad, de l'allem. (avec des annotations et des additions du traducteur). Première partie (depuis l'invention des armes à feu jusqu'en 1763). Paris, Corréard jeune, 1837, in-8 (7 fr. 50 c. - Deuxième partle. Depuis 1764 jusqu'a nos jours. Paris, le même, 1838, in 8 (7 fr. 50 c.). VI. Etat actuel de l'artillerie de campagne en Europe; par G.-A. Jacobi, lieutenant d'artillerie de la garde prussienne. Ouvrage trad. de l'allem. (par M. Rieffel), revu, corr., aug-menté et accompagné d'observations, par le capitaine d'artillerie Mazé. Artillerie de campagne anglaise. Paris, le même, 1838, in-8 avec 5 planches (5 fr. 75 c.). VII. Essai sur les différentes méthodes, tant anciennes que nouvelles, de construire des murs de revêtements, particulièrement ceux avec arceaux ou voûtes en décharge, et les casemates défensives à l'épreuve de la bombe; suivi de considérations sur les expériences faites en 1834 par l'artillerie saxonne sur les parties blindées. Par J.-G.-W. Merkes, capitaine du génie au service de S. M. le roi des Pays-Bas. Trad. du holi. (par M. Rielfel) et annoté par H.-C. Gaubert. Paris, le même, 1841,

in-8 de 21 feuil, 1/4, plus un Atlas in-fol. d'une feuille et 3 pl. (12 fr.). VIII. Documents relatifs à l'emploi de l'électricité pour mettre le feu aux fourneaux des mines, et à la démolition des navires sous l'eau. (Trad. du hollandais de J.-G.-W. Merkes, par M. Rieffel). Paris, le même, 1841, in-8 de 94 pag., avec une pl. (5 fr.). IX. Résume général concernant les différentes formes et les diverses applications des redoutes casematées, des petits forts, doutes cusematees, des penis oris, des tours défensives, etc.; par J.-G.-W. Merkes. Trad. du holland. par R..... (M. Rieffel). Paris, le même, 1843, in-8 de 112 pag., avec 2 planch. (7 fr. 50 c.). X. Projet d'un modèle de magasin à poudre à l'abri de la bombe; par J.-G.-W. Merkes. (Trad. du hollandais par M. Rieffel). Paris, le même, 1844, in-8 de 40 pag., avec 2 pl. (3 fr.). XI. Tables balistiques générales pour le tir élevé; par J.-C.-F. Otto, ca-pitaine dans l'artillerie de la garde royale de Prusse. Trad. de l'allem. Paris, le même, 1845, in-8, avec une pl. (7 fr. 50 c.) XII. Memoire sur la trajectoire des projectiles de l'artillerie; par Henning-Frédéric de Graevenitz, comte de l'Empire. Rostoch, 1764. Trad. de l'allem. Paris, le même, 1845, in-8 de 84 pag., avec une pl. (4f.). XIII. Traité de fortification passagère, taque et de défense des postes et des retranchements, suivi d'un Appendice sommaire sur les ponts militaires; par J. Fichmeister. Trad. de l'allem. Paris, le même, 1845, in-8 de 21 feuilles, avec un Atlas de 10 pl. (15 fr.). XIV. Théorie mathématique du tir à ricochet, suivie de tables pour les applications de ce tir; par J.-C.-F. Otto. 1833. Trad de l'allem. Paris, le même, 1845, in-8 de 196 pag., avec une pl. (6 fr.). XV. La Balis-tique de Nicolas Tartaglia. Ouvrage publié pour la première fois en 1537, sous le titre de «La Science nouvelle », et continué en 1546 dans les deux premiers livres du recueil du même auteur, intitulé : « Ques-tions et Inventions diverses. Trad. de l'ital., avec quelques annota-tions. Paris, le même. 1845-46, 2 part. in-8 de 13 feuil. 1/4, avec 4 pl. et 7 feuil 1/4 (11 fr. 50 c.).

XVI. Théorie de la poussée des terres contre les murs de revêtement, suivie d'applications numériques des principales formules au calcul des dimensions de ces murs; par J.-P. Delprat, major dans le corps du génie hollandais. (Trad. du holland, par M. Rieffel). Paris, le même, 1846, in-8 de 48 pag., avec une pl. (3 f. 50 c.). XVII. Exa-men raisonné des progrès et de l'état actuel de la fortification perma-nente; par J.-G.-W. Merkes. Trad. du holland. (par M. Rieffel). Paris, le même, 1846, in-8 de 96 pag., avec une pl. (7f. 50c.).XVIII. Traité des armes portatives ou de toutes espèces de petites armes à feu et blanches, etc.; par François Mul-ler, baron Palombini. Trad. de l'allem. (par M. Rieffel). Paris, le même, 1846, in-8, avec une pl. (7 fr. 50 c.). XIX. Expériences sur les poudres de guerre faites à l'ar-senal de Washington en 1843 et 1814; publiées avec l'autorisation du gouvernement, par A. Mordecai, capitaine d'artillerie américaine. Trad, de l'angi. Paris, le même, 1846, 2 part., in-8, avec planches (20 fr.). Deux suites à ces Expériences ont été traduites en français; il est vraisemblable qu'elles l'ont été aussi par M. Rieffel, qui ne s'est pas fait connaître. XX. Manuel de l'artilleur anglais; par A. Griffits, capit. en retraite du corps royal d'artillerie. 3º édition, publiée par ordre du gouvernement anglais. Trad. de l'angl. Paris, le même, 1847, in-8 (12 fr.). XXI. Notice succincte sur un canon perfectionné, et sur les procédés mécaniques employés à sa fabrica-tion, par Daniel Treadwell. Traduction. Paris, le même, 1848, in-8 de 32 pag. (2 fr.). XXII. Sur un nouveau système de construction de canons de gros calibre (appendice à la traduction de l'opuscule de M. Treadwell). Paris, le même, 1857, in-8 de 15 p. (1 fr.). XXIII. Traité du dessin et du lever du matériel d'artillerie, ou Application de la science du dessin géométrique au figuré des bouches à feu, affûts, caissons, voitures, machines, etc., de l'artillerie; par M. Burg. 2º édition, complétement revue et augm., avec Atlas. Traduit de

l'allem. Paris, le même, 1848, in-8 de 32 feuil., avec un Atlas in-fol. oblong (30 fr.). XXIV. Traité de la fabrication des bouches à feu de bronze au XVIe siècle, en Italie. Extrait des livres v, vi et vii de la «Pirotechnia» de Vanoccio Biringuccio, publiée à Venise en 1540. Trad. de l'ital. Paris, le même, 1856, in-8 de 128 pag., avec 2 pl. (5 fr.). XXV. Experiences sur la poudre à canon faites en 1778, par Benj. Thompson, depuis comte de Rumford. Trad. de l'angl. Paris, le même, 1857, in-8 de 158 pages, avec 5 pl. (7 f. 50 c.). XXVI. Sur la possibilité pratique de construire des canons de grands calibres susceptibles d'un long service continu à charges entières; par Daniel Treadwell, vice-président de l'Académie américaine. et ci-devant professeur Rumford à l'Université d'Harvard. Extr. des Mémoires de l'Académie américaine. Trad. en français. Paris, le même, 1857, in-8 de 57 pag. avec une pl. (2 fr.). XXVII. Manuel concernant la connaissance, la fabrication, le maniement, la comptabilité des armes à feu, de leurs munitions, ainsi que les exercices du tir à la cible dans l'armée autrichienne: traduit de l'allemand de Dub. Paris, le même, 1858, in-8 (7 fr. 50 c.). XXVIII. Etudes préliminaires sur la théorie des armes à feu rayées; trad. de l'allemand de W.-H. de Rouvroy. Paris même, 1860, in-8 (3 fr.). XXIX. Sur la forme de la partie antérieure des projectiles allonges : trad. de l'allem. de W.-H. de Rouvroy. Paris, le même, 1862, in-8 de 28 pag. (2 fr.). XXX. Nouvelles Etu-des sur les armes à feu rayées; tra-duit de l'allemand de Pioennies. Paris, le même, 1862, in-8 (sous presse). XXXI. Sur le mouvement et la dérivation des projectiles longs; traduit de l'allemand de Rutzky. Paris, le même, 1862, in-8 (sous presse).

PIESSE. (Jules), agriculteur, ancien élève de l'École de Roville, aujourd'hui directeur de la ferme régionale du Grand-Jouan, directeur de l'Association bretonne, corédacteur de plusieurs journaux d'agriculture, nommément

du «Cultivateur» et des «Annales de Roville, membre de la Soc. impériale d'Agriculture, de la Soc. d'encouragement pour l'industrie nationale, de l'Académie de l'in-dustrie de Paris, des sociétés savantes de Nantes, Angers, Rennes, etc., aux recueils desquelles il a fourni beaucoup de mémoires, notamment à celui de la Soc. imp. d'Agriculture; né à Barr (Haut-Rhin), le 5 décembre 1806. Nous citerons plus particulièrement de M. Riessel : I. Etablissement agricole exemplaire de Grand-Jouan. Ecole d'agriculture et fabrique d'instruments aratoires perfectionnés; sous la direction de Ch. Haentjens et Jules Rieffel. Nantes, Mangin, 1830, gr. in-8 de 55 pag., avec une pl. lithogr. II. Des Ecoles primaires d'Agriculture. Nantes, de l'impr. de Mellinet, 1838, in-8 de 40 pag. III. Agricul-ture de l'ouest de la France, recueil périodique trimestriel. Nantes, Sebire; et Paris, Mme Huzard, 1840-1847, 24 livraisons, formant 6 vol. in-8 (60 fr.). Cette publication, commencée en 1840, fut suspenduc pendant les années 1841 et 1842, reprise en 1843 et continuée sans interruption jusqu'à la fin de 1847. A cette dernière époque, on voulut la rendre mensuelle, mais il n'en a paru que le premier numéro (janvier 1848), commence-ment du tome vII. IV. Cours complet d'économie rurale, professe à l'Institut agricole Hohenheim, par M. Gœritz. Trad. sur un manuscrit allemand. Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1850, 2 vol. in-8 (15 fr.). V. Considérations sur l'influence des bois et des arbres dans les terrains nouvellement mis en culture. Imprimé dans « l'Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie » ann. 1845, pag. 84 à 93. V. Essai sur la valeur des engrais. Ibid., pag. 133-157. — M. Jules Rieffel est l'éditeur des OEuvres de Jacques Bujault, laboureur à Challoue, près Melle, précédées d'une Introduction. (Paris, 1845, in-8, avec 34 dessins), et le réviseur de la traduction de l'angl. des « Eléments de chimie agricole et de géologie • de J.-F.-W. Johnston , par M. F. Exschaw. (Paris, 1845, 1849, in-12).

RIEFFEL (Ed.), professeur au collége Saint Ardogast. Exercices de la vie interieure. Colmar, de l'impr. de Hoffmann, 1838, in-18 de 339 p.

RIEKEN (le docteur H.-C.), méd. belge. Avec M. Eigot, autre médecin. I. Rapport fait au conseil central de salubrité de Bruxelles sur les revaccinations. Brux., Soc. typogr. belge, 1839, broch. in-8, II. Me-moire sur l'emploi du carbonate d'ammoniaque dans la scarlatine, avec la description des épidémies qui ont régné en différents pays, et dans lesquelles ce médicament a été employé. Brux., Tircher, 1843, in-8 de 120 pag. III. Rapport sur le concours pour la question relative aux mouvements introduits dans la thérapeutique pendant les vingt-cinq dernières années (1833-58) (posée pour 1858. par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles). Brux., J.-B. Tircher, 1859, in-8 de 64 pag. à 2 colon. (1 fr. 50 c.)

RIEMBAULT (le docteur), médecin de l'Hôtel-Dieu de Saint-Etienne. I. Hygiène des ouvriers mineurs dans les exploitations houillères. Paris, J.-B. Baillière et fils , 1861 , in-8 de xIIJ-316 pag. (4 fr. 50 c.). II. Eloge historique du docteur Vial. (Extr. des « Annales de la Société de médecine de Saint-Etienne et de la Loire »). Saint-Etienne, de l'impr. de Pichon, 1861, in-8 de

19 pag.

RIENCOURT (le comte de). Défense de Dantzik, en 1813. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1843, in-8 de 60 pag.

Rienzi (Nicolas de), tribun du peuple romain. Deux Lettres de lui, adressées à Giamino, de Sienne, sont imprimées dans un opuscule, publié en 1845, par M. Monmer-qué, intitulé : « Lettre du frère Antoine, de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, à Nicolas de Rienzi, . etc. (in-8 de 32 pag.)

RIENZY (G.-L. D.). Voy. t. IV, à Do-MENY DE RIENZY.

RIESTER, médecin et traducteur. Avec M. Alphonse Sanson : Traité général d'anatomie comparée, par M. Meckel; trad. de l'allem., précédé d'une Lettre de l'auteur. Paris, Villeret, Hingray, etc., 1827-38, 10 vol. in-8 (30 fr.). M. Flourens a rendu compte de cette traduction dans le mois de mars 1834

du « Journal des Savans. »

† RIETSTAP (Jean-Baptiste), généalogiste hollandais, fonctionnaire près les deux chambres des États-Généraux à La Haye (janv. 1851); né à Rotterdam, le 12 mai 1828. M. Rietstap a été de fév. 1846 à janv. 1831 l'un des rédacteurs du « Nieuwe Rotterdamsche Courant ( Nouveau Journal de Rotterdam) », l'un des organes du parti libéral. On lui doit plusieurs traductions en bollandais et quelques memoires et dissertations écrits en cette langue; mais ses plus importantes publications sont : I. Manuel de la science héraldique, contenant : 1º l'Histoire du blason ; 2º la Pratique du blason ; 3º Registres des armoiries de la noblesse actuelle de Néerlande, des hommes d'Etat et des généraux de Napoléon Ier d'hommes célèbres. Gouda (en Hollande). G.-B. van Goor, 1857. in-8 de 522 pages. (En hollandais). II. Armorial général, contenant la description des armoi-ries des familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un Dictionnaire des termes du blason. Gouda, G.-B. van Goor, 1861, in-8 de 1171 pag., en caractères compactes, à deux col., avec 5 pl. lithogr. représentant un grand nombre de figures héraldiques. (Prix en Hollande, 46 fr. 75 c.). Ce volume, en français, fait autant d'honneur à son auteur qu'à son éditeur; il a été publié en 25 livraisons qui ont paru de 1838 à octobre 1861. M. Riestap s'occupe d'un Supplément, fruit de ses nouvelles recherches après l'achèvement de l'ouvrage principal. Ce Supplément, qui va toujours croissant, formait déjà en iuillet 1862 un manuscrit d'environ 1,000 pag. in-fol. M. Riestap est membre de l'Institut royal d'archéologie d'Amsterdam l'Institut historique d'Utrecht et correspondant de l'Académie d'archéologie de Belgique.

RIEU (Caroli) de Abul-Alae poetae arabici vita et carminibus secundum Codices Leidanos et Parisiensem commentatio. Bonnae, Koenig, 1843, gr. in-8 de 128 pag.

RFEU (A.), d'Espalion. Poëme sur l'apparition de la Vierge près la Salette, à deux enfants (Maximilien Géraud et Mélanie Mathieu). Espalion, de l'impr. de ve Goninfaure, 1857, in-12 de 28 pag.

RIEU DE MONTVAILLANT, avocat. L'Impératrice. (En vers.) Paris, de l'impr. de Raçon, 1853, in-8 de 8

pages.

RIEUMES, chirurgien-major au 12º léger. De la Gale et de son nouveau traitement. Mémoire fait par ordre de M. le ministre de la guerre, par D.-Ph. Mutel. Paris, Gardembas, 1840, in-8 de 64 pag.

RIEUNIER (Aubin). Nouvelles Mesures, ou Système métrique décimal. Carcassonne, de l'impr. de Pomies-Gardel, 1840, in-12 de 24 p.,

avec une pl.

RIEUSSEC (Justinien-François-Paul), successivement avocat, juge-suppléant, substitut du procureur général, avocat général, premier avocat général, président à la Cour royale de Lyon; membre de la Société littéraire de la même ville; né à Lyon, le 14 décembre 1776, mort à Tassin (Rhône), le 30 octobre 1848. I. Discours sur l'influence du magistrat, prononcé à l'audience solennelle de la rentrée de la Cour royale de Lyon, le 3 novembre 1827. Lyon, de l'impr. de L. Perrin , 1827, in-8 de 24 p. II. Compte moral de l'hospice de l'Antiquaille de Lyon, pour l'année 1825; présenté au Conseil d'administration, le 2 octobre 1834. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1835, in-4 de 40 pages. III. Comptes moraux de l'hospice de l'Antiquaille de Lyon, pour les années 1833 et 1834, présentés au Conseil d'administration, le 2 septembre 1833. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1836, in-4 de 56 pages. - J.-F.-P. Rieussec, président de chambre à la Cour d'appel de Lyon, membre de l'Académie lyonnaise, etc.; par Saint-Maurice Cabany. (Ex r. du « Nécrologe universel du xixº siècle .). Paris, 1851, in 8.

RIBUSSET (l'abbé), éditeur de la 2º édition de l'Abrège chronologique de l'histoire des évêques de Langres,

de l'abbé Mathieu. (Langres, Laurent fils, 1844, in-8.)
RIEUX (A. de), pseudonyme de M.

Alexandre Carrat de Vaux.Voy. nos « Supercheries littéraires dé-

voilées », t. IV, p. 126. RIEUX (Jules de). I. Avec M. Armand de Villevert : les Amours d'un rat, vaudeville en un acte. Repr. sur le théâtre du Panthéon, le 21 février 1842. Paris, Roux et Cassanet, 1842, in-8 (30 c.). II. Ces messieurs et ces dames. Paris, A. Cadot, 1859, 3 vol. in 8 (22 f. 50 c.).

RIEUX (L.). De l'Efficacité des douches oculaires dans le traitement des altérations de la cornée. (Extr. de « l'Union médicale »). Paris, de l'impr. de F. Malteste, 1847, in-8

de 32 pag.

RIFAUT. Panthéon de la pensée, collection revue des belles pensées des personnages remarquables de tous les temps, de toutes les na-tions. Extraits succincts et substantiels de tous les bons écrits. Paris, rue Thévenot, 1843, in-8. Ouvrage publié par livraison de 32 pag, et qui eût formé 3 vol. dans l'espace de trois ans. Il n'a paru que la première livraison.

RIFFARD (le docteur A.), à Annonay. Traité sur la phthisie tuberculeuse pulmonaire. Paris, J.-B. Baillière, Germer-Baillière, 1840, in-8 de 89

pag. (2 fr. 50 c.). RIFFAU. L'Italie et Garibaldi, poé-sies. Bordeaux, Poinsot, 1860,

in-8.

RIFFAULT, professeur des langues anciennes à l'Ecole centrale d'Angers. Discours sur la fête de la Gloire et de l'Immortalité; prononcé le 10 pluviose an VI, temple décadaire (Saint-Maurice). Angers, Mame, an VI, in-8. RIFFAULT (François-Denis), médecin;

né à Saumur, le 2 janvier 1750, mort le 1er janvier 1815. Il publia à l'âge de 20 ans un volume de Poésies érotiques, qui fut son titre d'adoption à l'Académie d'Angers. RIFFAULT (Anatole), fils de Jean-René-Denis Riffault (Voy. t. VHI, p. 46), né en 1796, élève de l'Ecole polytechnique de 1815 à 1817, commissaire des poudres et salpe tres de 2º classe; mort en 1841. Nous connaissons de lui les deux traductions suivantes : I. Manuel de l'électricité atmosphérique, comprenant les instructions nécessaires pour établir les paratonnères et les paragrèles; par John Murray. Trad. de l'angl. et augmenté de notes tirées des meilleurs auteurs. Paris, Roret, 1831, in-18, avec 2 pl. (2 f. 50 c.) II. Examen de quelques composés qui dépendent d'affinités très-fables, par Berzélius. Traduction d'un article du • Philosophical Journal of Edinburg, » impr. dans les « Annales de chimie », tome xv.

RIFFAULT-LATOUR. Précis sur l'inoculation de la petite vérole. Saumur et Angers, an vi, in-8.

RIFFE (G.). I. Projet d'une nouvelle bunque publique, adressé à la Chambre des dépuises. Paris, Patris, 1817, in-8 de 64 pag. (Anon.). II. Modifications et éclaireissements sur le Projet d'une nouvelle banque publique, adressé à la Chambre des députés. Paris, Delaunay, 1817, in-8 de 12 pag. III. Une Banque de Paris en remplacement de la banque de France. Paris, rue Louisle-Grand, n. 17, 1840, in-8 de 24 p.

RIFFLART, prêtre. Mémoire justificatif et explicatif établissant ma justification depuis 1835, jusqu'à présent. Aire, de l'impr. de Poulain, 1852, in-8 de 8 pag.

RIGA (A.), éditeur et homme de lettres, anc. rédacteur gérant du journal « l'Impartial ». Dictionnaire général des jeux de société, jeux de commerce, jeux de pénitence, jeux de jardin, jeux de cartes, etc., etc. Paris, rue des Filles-Saint-Thomas, n. 5, 1837, in-16 (1 fr. 50 c.).

RIGA (L.). Panorama de Paris. Deseription des principaux monnments et grands établissements. Revue de l'industrie et du conmerce et guide de l'étranger. Texte français de L. Riga, texte angl. de G.-W. Yapp; dessins de C. Lepage, Ch. Bouley; gravures de Best et C". Paris, 1857, in-fol. de 44 p. Recueil d'annonces illustrées.

RIGAIL DE LASTOURS. Du Morcellement des terres. Lecture à la Société des sciences, agriculture et belles-lettres du département de Tarn-et-Garonne. Toulouse, de l'impr. de Chauvin, 1837, in-8 de 31 pag.

RIGAL (J .- J .- A.), chirurgien en chef de l'hôpital civil Saint-André, de Gaillac; médecin des épidémies, représentant du peuple à l'Assemblée nationale pour le département du Tarn, membre correspondant de l'Académie royale de médecine, des sociétés royales de médecine de Toulouse, Bordeaux, Rouen; chevalier de la Légion d'Honneur et de l'ordre du Christ de Portugal, membre du Conseil général du Tarn. 1. De la Destruction mécanique de la pierre dans la vessie, ou Considérations nouvelvelles sur la lithotritie. Mémoire lu à l'Institut, Académie des sciences, les 10 août et 14 septembre 1829. Avec planches. Paris, Gabon, 1829, in-8, avec 3 planches (3 fr.). II. Mémoire sur l'annulation des opérations électorales des cantons de Lisle, de Salvagnac, réunis le 20 novembre 1833, pour la nomination d'un membre du conseil général du Tarn, présenté à M. le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes. Gaillac, de l'impr. de Ces-tan, 1834, in-8 de 32 pag. III. Médecine légale. Accusation d'homicide avec préméditation, strangulation volontaire, pendaison, infanticides, blessures. Lu à l'Académie royale de médecine (séance du 10 octobre 1840). Paris, de l'impr. de Cosson, 1840, in-8 de 16 pag. (Extrait du t. vi du « Bulletin de l'Académie roy, de médecine . IV. Consultation médico-légale, donnée pour Joseph Dauzats et Catherine Beaute, sa mère, accusés d'homicide avec préméditation sur la personne de Matthieu Dauzats, leur père et mari. Gaillac, de l'impr. de Cestan, 1840, in-4 de 32 pag. V. Compte-rendu à l'a sociation médicale de l'arrondissement de Gaillac (Tarn), au nom de ses délégués. Gaillac, de l'impr. de N. Cestan, 1846, in-8 de 32 pag. Compte-rendu du congrès médical de France, séance du 9 janvier 1846, présidée par M. Rigal. VI. Discours sur le service des enfants trouvés, prononcé dans le conseil général du Tarn, session de 1846. Albi, Maurice Papailblan,

1846, in-8 de 8 pag. VII. Discours à l'Assemblée nationale législative. Paris, de l'impr. de Panckoucke, 1850, in-8 de 16 p. Extr. du « Moniteur ». VIII. Revendication de l'orthopédie physiologique, fondée sur la création de muscles factices en caoutchouc, produite au congrès méridional dans la session tenue à Toulouse, en 1838. Toulouse, Gimet, et Paris, Vict. Masson,

1839, in-8 de 27 pag.

RIGAL (R.), professeur. A donné. dit-on, la traduction de l'Homèlie sur la disgrace d'Eutrope, de saint Jean Chrysostôme, mais plus certainement des éditions en grec des « Caractères de Théophraste », avec des notes historiques, notes philologiques, grammaticales et historiques, en français. (Toulouse, Paya, 1837, in-12); de la première Olynthienne de Démosthène, avec sommaire, notes, etc. (Ibid., 1838, in-12); d'un nouv. Choix de fables d'Esope, avec Notice historique, explications grammaticales, étymologiques et philologiques, en français, suivi d'un Dictionnaire. (Toulouse, Delsol, 1851, in-12.)

RIGAL (Auguste), fondateur et rédacteur du Courrier français de la littérature, journal des hommes de lettres, dont le premier numéro porte la date du mercredi 6 juillet 1842. Il paraissait deux fois par

semaine.

RIGAL (Pierre). I. Notice sur les eaux minérales et médicinales de Saint-Nectaire. Clermont-Ferrand, de l'impr. de Perol, 1844, in-8 de 52 p. II. Saint-Nectaire et ses établissements thermaux. Clermont-Ferrand, de l'impr. de Perol, 1846,

in-8 de 16 pag.

RIGAL (A. E. S.). Manuel du cafetier, aubergiste, marchand de vin et du propriétaire-vigneron, ou l'Art de faire soi-même toute sorte de liqueurs sans le secours de la distillation; suivi de plusieurs procédés pour colorer le vin, etc. Montpellier, l'Auteur, 1857, in-12 de 96 pag. (1 fr.).

RIGALDI (G.). I. La Solitude, a Alphonse de Lamartine. (En vers italiens, avec traduction française, en prose, en regard). Lyon, de impr. de Boitel, 1840, in-8 de 24 pag. II. Le Père, ou l'Immortalité, poëme. Trad. de l'italien (en prose) par Antony Renal [Cl. Billet.] (Avec le texte en regard). Lyon, de l'impr. du même, 1840, in-8 de 32

pages.

RIGAU (le baron Dieudonné), colo-nel, en 1833, d'un régiment de chasseurs d'Afrique; officier de la Légion d'Honneur, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de l'Epée de Suède, retraité depuis 1835; né à Maestricht (Meuse-Inférieure), le 18 mars 1789. Souvenirs des guerres de l'Empire, réflexions, pensées, maximes, anecdotes, lettres diverses, testament philosophique; suivis d'une Notice sur le général Rigau. Paris, Poilleux; Garnier frères, 1845, in-8 de 19 feuilles 3/4 (5 fr.). - Biographie du colonel de cavalerie baron Rigau, par Charles Deluhaye. Paris, de l'impr. de Juteau, 1856, in-8 de 8 pag. (75 c.) Le général Antoine Rigau est celui que l'empereur Napoléon mit sur son testament pour un don de 100,000 fr., et qu'il appelait « le martyr de la Gloire ». Son fils était entré dans les dragons le 21 janvier 1803; il fut fait officier des 1804. Il se maria le 6 juin 1811 à Ursule-Caroline d'Hame.

RIGAUD OU RIGAULT (E. de), frère mineur, archeveque de Rouen, de 1243 au 2 juillet 1275, époque de sa mort, fut un homme des plus considérables de son temps, et recut de saint Louis de hautes marques de confiance. Le précieux journal qu'il nous a laissé est écrit en entier de sa main; il contient sur la géographie et la topographie, les usages. les mœurs, la législation, la politique, et surtout le clergé normand au XIII° siècle, une multitude de faits d'une incontestable vérité que me fournissent aucun des documents parvenus jusqu'à nous sur cette grande époque. M Th. Bonnin, en publiant les Visites pastorales a, sans contredit, doté la science d'un des monuments les p'us curieux de l'histoire de Normandie sous le règne du saint roi. Le Ms original, ainsi que celui du Pouillé du diocèse, par le même archevêque, se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque impériale.

Ils appartenaient jadis à la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Rouen. M. de Bouis, connu par plusieurs travaux estimables, prépare depuis longtemps déjà la publication du Pouillé de Rigaud I. Réformation et règlement de l'état de l'église de Notre-Damede la Ronde, de Rouen, faite sous l'autorité de Louis IX, roy de France, seigneur et patron de la dite église; par messire Odo Rigault, archeveque de Rouen, l'an 1255, au mois de mars. Et autres pièces relatives à cette église. Rouen, 1730, in-4 de 34 pag. II. Visites pastorales d'Odon Rigault, archevêque de Rouen, dans les diocèses de la Basse-Normandie, en 1250, 1256, 1266. Publiées pour la première fois d'après le Ms de la Bibliothèque roy., par M. de Cau-mont. Caen, Hardel, 1837, in-8 de 60 pag. Publiés en 2 liv. - Regesvisitationum archiepiscopi Rothomagensis. Journal des visites pastorales d'Eudes Rigaud. MCCXLVIII - MCCLXIX. Publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque royale, avec autorisation du ministre de l'instruction publi-que; par Th. Bonnin. Rouen, Lebrument, et Paris, Justin Texier, 1843-47, un vol. in-4 (divise en trois parties, y compris appen-dix et index) de vij et 860 pages, avec un fac-simile du mss et une gravure du sceau de Rigaud. Ce livre, imprimé en grande partie en 1847, n'a paru qu'en 1852. Il a été tiré à 250 ex. pap. ord., (36 fr.); 50 pap. vergé d'Angoulême, collé, et 15 seulement sur pap. vergé extra, gr. format (1). — Biographes d'Eudes Rigaud. — MM. de Caumont, Delisle, Duméril, de Glanville, Leclerc et Richard. -Vov. aussi l'Introduction au « Journal de l'archevêché de Rouen », signé A. G. Article du Manuel du bibliographe normand, de M. Ed Frère. RIGAUD (Jean - Cyrille). Voy. la

« France littéraire », t. vin , pag.

48. Ajoutez à la liste de ses ou-

gusta é de Cyrilla Rigaud , en patones de Mounpéie (las Vendemias de Pignan, 1794; las Amours de Mounpéié, lous Bans de Sylvanés, l'Aristocracia classada de Mounpéié , etc.). Seguidas d'un chouès de roumanças è de cansous patuesas dé divers auturs. Mounpéié, Virenque, 1845, in-18 (3 fr.). — Notice sur J.-C. Rigaud, par P-rt (Philibert), dans la « Biographie universelle », t. LXXIX (1846), p. 142.

RIGAUD (Pierre-Augustin, plus connu sous le prénom d'Auguste), poête languedocien, frère du précédent; né à Montpellier, le 29 mars 1760, mort à Brives-la-Gaillarde, avril 1835. Ode au poëte Godolin. Ouvrage couronné par l'Académie des Jeux floraux, le 3 mai 1809. Impr. dans le « Mercure de France » du 12 août 1809). Ses Poésies patoises ont été imprimées avec celles de son frère (1806, in-18) et dans le volume cité à l'article précédent. - Notice sur P.-A. Rigaud, par A-t. (H. Audiffret). dans la « Biographie universelle », tome LXXIX (1846), p. 142-44.

†Rigaud (Jean-Jacques), né à Genève le 8 décembre 1785, membre du Conseil représentatif de Genève, dès 1814; conseiller d'Etat de 1821 à 1843; onze fois premier syndic de Genève, de 1825 à 1843; huit fois député à la diète fédérale suisse. Magistrat éminent qui a joué un rôle important en Suisse, surtout de 1830 à 1843; amateur éclairé des beaux-arts; membre de la Société des arts de Genève; mort à Genève, le 28 mars 1854. Cet ancien premier syndic a publié : 1° un grand nombre de Rapports et de Discours faits au Conseil représentatif de Genève sur les projets de loi les plus importants, surtout dans les questions constitutionnelles et les questions de politique fédérale; ainsi que des discours d'installation des nouveaux magistrats et des éloges de députés ou de magistrats défunts. (Voir le Mémorial des seances du Conseil representatif de Genève, depuis l'origine jusqu'en 1843), et spécialement les no du 24 janvier 1831 sur la loi électorale ; du 28 août 1832 sur la réduction

vrages: las Obras completas d'Au
(1) M. Richard, sujourd'bul préfet du Finistère, a publir, en 1848, un extraît de cet ouvrage, sous le titre de : le Clergé de Normanile au XIII's siécle, d'après le : Journal des visites pastorales d'Eude Rigand ..., (Voy. p. 337).

du cens électoral; du 21 janvier 1833 sur la publicité des séances du Conseil représentatif; du 23 février 1835 sur la presse; du 22 novembre 1841 sur diverses lois constitutionnelles, etc., etc., etc., et les journaux politiques suisses sur les diètes de 1830, 1832, 1835, 1837, 1838 et 1841. 2º Comme président de la classe des beaux-arts de la Société des arts de Genève, plusieurs rapports annuels, saillants par les vues générales qui y sont exposées. (Voir la série des Rapports publiés par la Société des arts, à Genève.) 3º Il a publié sous le titre modeste de : Recueil de renseignements relatifs à la culture des beaux-arts à Genève, une histoire complète des beaux-arts à Genève, en 4 livraisons. La 1re partie, publiée en 1845, étudie le sujet des les temps anciens jusqu'à la fin du xviº siècle. La 2º partie, publice en 1846, comprend le xvIIe et le xvIIIe siècles. - La 3e, publiée en 1848, étudie le Tableau du mouvement imprimé aux beauxarts de 1776 à 1814. Enfin la 4º partie, publiée en 1849, rend compte de la période d'environ trente années qui a suivi la Restau-ration de la République genevoise. Ces quatre parties, publiées dans les tomes v et vi des « Mémoires et Documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève » ont été tirées à part et avec le titre : Des Beaux-Arts à Genève, par Jean-Jacques Rigaud, ancien premier syndic. Genève, impr. de F. Ramboz et Cle, 1849, 1 vol. in-8.

RIGAUD, avocat. Avec M. Championnière, autre avocat. 1. Traité des droits d'enregistrement, du timbre et d'hypothèques et des contraventions à la loi du 25 ventôse an x1; suivi d'un Dictionnaire analytique au moyen duquel on retrouve facilement toutes les lois, décrets, avis du conseil d'Etat, décisions judiciaires et administratives et questions que contient le Traité. Paris, quai des Orfèvres, n. 36, 1835-38, 3 vol. in-8 (25 fr. 50 c.) — Sec. édit. Paris, Ch. Hingray, 1839, 4 vol. in-8 (34 fr.). — Tome v. Dictionnaire des droits d'enregistrement, etc.

Paris, le même, 1841, in-8 (12 fr.). -Supplément au Traité des droits d'enregistrement....., contenant l'examen, sous un nouveau jour, de tous les principes de droit civil, sur la distinction des biens, l'usufruit, les servitudes, les successions, etc. Paris, Cosse, 1851, in-8 (9 fr.; et les 6 vol., 50 fr.). Autre édition, augmentée en Belgique : 1º d'annotations au moyen desquelles le journal le « Contrôleur de l'Enregistrement » se trou-ve refondu dans l'ouvrage; 2º du Tableau comparé et du Commentaire des législations française et belge sur les matières qui font l'objet du Traité. Bruxelles, Meline, Cans et Cle, 1855 et ann. suivantes, 4 vol. in-8 à 2 col. (36 fr.). « Il n'est pas de sujet si aride en apparence, que le savoir et le talent ne puissent féconder; aux yeux du plus grand nombre, la loi du 22 frimaire an vu n'est qu'une suite de tarifs dont l'application machinale n'offre guère plus d'attrait et de profit pour les hautes études de la jurisprudence que les règles de la perception d'un droit d'octroi ou de circulation. Lisez cependant l'excellent ouvrage dont MM. Championnière et Rigaud ont enrichi la science du droit, et vous verrez combien est frivole ce préjugé populaire!!! Après avoir lu avec autant d'attention que de plaisir cet intéressant ouvrage, je n'hésite pas à dire qu'il reste le maître de la matière; personne n'en a embrassé jusqu'à ce jour l'ensemble et les détails avec des vues aussi larges et un talent aussi complet. Si je voyais quel-qu'un embarrassé sur une question d'enregistrement, je lui dirais : « Allez voir ce qu'en pensent MM. Championnière et Rigaud. » Je ne connais pas de conseils plus sûrs, de juges plus compétents. J'ai souvent entendu dire que MM. de Championnière et Rigaud se sont posés en adversaires de la régie; qu'ils ont élevé autel contre autel, drapeau contre drapeau. Je ne suis pas de cet avis : la science n'est d'aucun parti, et nos deux auteurs ont beaucoup de science. Mais ce n'est pas seulement comme ouvrage

spécial que le livre de M. Championnière doit fixer l'attention : les théories générales qui éclairent sa marche tiennent dans son travail une place si grande, il les a abordées avec tant de fermeté et tant d'intelligence, que le « Traité des droits d'enregistrement » restera désormais comme l'un des plus utiles auxiliaires des hautes études de droit civil. (Opinion de M. Troplong.) II. Avec le mème. auquel après sa mort a succède M. Leroux: Contrôleur de l'Enre-gistrement. Paris, au bureau du Journal, 1835 à 1861, 27 vol. in-8 (135 fr.). Recueil qui se continue. Prix de l'abonnement annuel : 10 trancs.

RIGAUD (B.-E.). Choix de fables françaises, en vers, tirées des meilleurs fabulistes. Paris, Poilleux, 1838, in-18 (1 f.). — 3° édit., rev., augm. et corrigée avec soin. Ibid., 1853,

in-18 (1 fr.).

RIGAUD (Philippe), professeur de clinique chirurgicale et de patholologie externe à la Faculté de médecine de Strasbourg. 1. Cours d'études anatomiques. Tome 1er (et unique). Paris, rue Pavée St-André. n. 12, 1839, in-8 (6 fr. 50 c.). Reproduit sous ce titre : Cours complet d'études anatomiques, ou Traité élémentaire d'anatomie descriptive, contenant, etc. Tom. 1er. Paris, Just Rouvier, 1842, in-8 (4 fr.). II. De l'Anaplastie des lèvres, des joues et des paupières. Thèse sou-tenue (à la Faculté de médecine de Paris), le .. juillet 1841, pour le concours de deux chaires de clinique chirurgicale et de pathologie externe, vacantes dans la Faculté de médecine de Stras-bourg. Paris, de l'impr. de Locquin, 1841, in-4 de 23 feuill. 1/2, avec 9 planches, ou Paris, Just Rouvier, 1841, in-8 de 12 feuilles 1/4, avec 11 pl. (4 fr. 50 c.). III. Clinique chirurgicale de Strasbourg. Fascicules 1 à 1v. Strasbourg et Paris, v° Berger-Levrault et fils, 1857-62, 4 fasc. in-8 (ensemble, 4 fr. 20 c.). On peut se procurer séparément chaque fascicule. Le premier renfermant des Considérations générales sur l'enseignement de la clinique et de la pa-thologie externes, ettraitant de l'a-

nesthésie chloroformique et éthérée au point de vue pratique. -Du Mode d'emploi du chloroforme. 1857, de 40 pag. (60 c.); le second fascicule, traitant du mode rationel de réduction des luxations traumatiques. 44 pag. (60 c.); le troisième, renfermant un Mémoire sur la dilatation instantanée des rétrécissements de l'urêtre. 68 p., avec 9 grav. (1 fr.); le quatrième, traitant des anévrismes. Avril, 1862, de 117 pages (2 fr.). IV. Avec MM. Schützenberger et Hirtz, autres professeurs: Notices historiques et scientifiques sur le professeur Forget. Strasbourg, de l'impr. de Huder, 1862, in-8 de 80 pag., avec un portr.

RIGAUD (B.). I. Antinous Robineau, vaud, en un acte. Représ, sur le théâtre du Gymnase, le 29 novembre 1839. Lyon, Bertaud, et Paris, Gallet, 1840, in-8 (30 c.). II. Biarritz. (En vers). Caen, de l'impr. de Woinez, 1845, in-8 de 4 pag. III. Antinoüs, ou l'Article et le sentiment, folie-vaud. en un acte. Caen, Woinez, 1847, in-8. IV. Rimes. (De l'impr. de Hardel, à Caen). Paris, Derache. 1847, in-12 de 224 pag. (2 fr.). V. Une faute d'orthographe. Caen, de l'impr. de Woinez, 1847, in-8. VI. Théâtre d'Avignon. Discours d'ouverture. (En vers.) 1852. Avignon, de l'impr. d'Offray ainé, 1852, in-8 de 4 pag.

RIGAUD (Antoine), mort au commen-cement de 1845. Plaidoyer contre la peine de mort, conte en vers; avec une Notice, par M. Victor Lacrampe. Paris, Dentu, 1845, in-8

de 64 pag. (2 fr.). RIGAUD (P.). Nouveau Cours d'arithmetique commerciale et de banque. Nantes, de l'impr. de Forest, 1845, in-8 de 92 pag. (3 fr.). RIGAUD (Pierre). Les Secrets de la

Musique, ou Théorie musicale, etc.; par M. César-Auguste Mnte Pntl; rédigé par M. Rigaud. Paris, Leduc, éditeur de musique, 1846, 2 volumes in-8

RIGAUD (B.), ancien professeur de l'Université. Les Bucoliques de Virgile, traduites en vers français. (De l'impr. d'Aubanel, à Avignon). Paris, Belin, 1852, in-12 de 96 p. RIGAUD (l'abbé), chanoine honoraire

de Poitiers. Les Enfants du sanc-

tuaire, ou la Présentation de Marie au temple, petite pièce en deux actes et en vers. Poitiers, de l'impr. d'Oudin, 1834, in-12 de 28 pag. (1 fr.). Vendu au profit des

pauvres.

RIGAUD (le P.), missionnaire diocésain, peut-être le même que le précédent. Innocence et repentir, petite pièce en vers, tirée de l'Evangile. Poitiers, Oudin, 1856, in-12 de 48 pages.

RIGAUD, docteur en médecine de la Faculté de Paris, 1760-1860, Paris sous le rapport de la salubrité à ces deux époques. Réplique à M. Louis Lazare, directeur de la « Revue municipale ». (Extr. de la « Revue municipale.). Paris, de l'impr. de Morris et C<sup>1e</sup>, 1861, in-8 de 32

pages.

+ RIGAUD (Jean-Baptiste-Amable, et non Amédée), libraire-éditeur à Paris, écrivain pour l'enfance, connu sous le pseudonyme de Charles de Ribelle, né le 12 juillet 1810, à Déville, près de Rouen, d'un père ancien garde magasin général de l'armée d'Italie. Jeune, M. Rigaud fut commislibraire, gérant de la maison de Mme Deschamps, passage Vivienne, à laquelle il succeda plus tard. Devenu, en 1856, propriétaire du Journal des Enfants et Conseiller des Eufants » (fusion de deux journaux), M. Rigaud, qui avait reçu une bonne instruction, se hasarda à écrire dans son journal sous divers pseudonymes tels que ceux de Charles de Ribelle, Céline d'Ornans, etc.; ses articles furent goûtés, et bientôt l'écrivain se ré-véla. M. Rigaud, indépendamment de la part active qu'il ne cesse de prendre à la rédaction du . Journal des Enfants et Conseiller des Enfants » a publié plusieurs ouvrages qui ont eu du succès, ainsi que le prouvent leurs réimpressions. Nous connaissons de lui, seul ou en société : l. La Morale en action. Nouveau Choix de bons exemples, extraits des rapports lus à l'Academie par MM. Charles Nodier, Scribe, de Salvandy, de Noailles, Villemain, Tissot, Lebrun, Vitet, etc., pour les prix de vertu fondés par M. de Montyon, et d'anecdotes et de maximes tirées

des auteurs anciens et modernes, propres à servir d'enseignement et à instruire la jeunesse en l'amusant. Paris, Rigaud, 1858, gr. in-8 orné de 8 helles compositions dessinées et lith. par Lejeune (5 f.). (Anon.). II. Histoire des animaux célèbres, industrieux, intelligents ou extraordinaires et des chiens savants, y compris l'histoire véridique de ce chien de Jean de Nivelle. Ouvrage moral, instructif et amusant. Paris, A. Rigaud, 1859, in-8 de 243 pag., avec gravures (5 f.). III. Le Livre des jeunes personnes vertueuses, choix de bons exemples, extraits des rapports lus à l'Académie, par MM. Du-pin, de Cessac, Picard, de Sal-vandy, Cuvier, Flourens, de Barante, etc., et d'histoires morales. Ouvrage publié sous la direction de M. Ch. de Ribelle. Paris, A. Rigaud, 1859, in-8 de VIII et 235 pa-ges avec lithographies (4 fr.). IV. Avec M. F. Fertiault et Mme de Bassanville : Le Monde et ses merveilles. Histoire, mœurs et coutumes des différents peuples de la Terre. Anecdotes, légendes et récits intéressants. Paris, A. Rigaud, 1859, gr. in-8 de 305 pages avec 12 lithogr. (6 fr.). V. Les Récits amusants. Album de la jeunesse et du foyer. Paris, le même, 1839, in-8 de 96 pag., avec 8 lithog. (fig. noires, relié en toile, 10 fr.; fig. color., 13 fr.). VI. Les Fétes de l'enfance. Paris, le même, 1859, in-8 de 90 pag., avec 7 lithogr. a deux teintes (fig noires, rel. en toile, 5 fr.; fig. coloriées, 8 fr.). VII. Avec MM. J. Rostaing, F. Fer-tiault, etc. : La France. Types, mœurs et merveilles de la nature. Ouvrage dédié à la jeunesse. Paris, le même, 1859, gr. in-8 de 318 pag., avec 12 lithogr. (fig. noires, relié en toile, 8 fr. 50 c.; fig. coloriées, 10 f.). VIII. Les Fastes de la marine française, histoire maritime, biographique de nos grands hommes de mer. Ouvrage instructif, moral et amusant. Paris, le meme, 1860, in-4, avec 8 grav. (fig. noires, cart., 9 fr. 30 c.; fig. coloriées, 13 fr. 30 c.). IX. Les Voyages de mon oncle Vincent sur terre, sur mer, dans les airs et par tous les moyens de locomo-

tion usités ou non. Paris, le même, 1860, 1861, in-4 de 136 pag., avec-12 lithog, à 2 teintes et vign. (fig. noires, cart., 8 f.; fig. color., 11 fr. 50 c.). X. Histoire des siècles et des principales inventions et découvertes. Petites annales universelles racontées à la jeunesse par le Juif errant. Paris, le même, 1860, 1861, in-4 de 108 pag., avec 8 grav. à 2 teintes et vign. (fig. noires, cart., 9 fr. 50 c.; color., 13 fr. 50 c.). XI. Les Aventures du cousin Simon, ses espiègleries, ses voyages très-peu agréables dans la forêt des Ardennes, sur les bords du Rhin et dans la forêt Noire. Paris, le même, 1861, gr. in-8 de 159 p., avec 13 pl. lithogr. à 2 teintes et vign. (en noir, 5 fr.; color., 8 fr. 50 c). XII. Les Ré-cits du pere François, ou Apprentissage de la vie. Paris, le même, 1861, in-4 de 64 pag., avec 16 vignettes (en noir, 5 fr.; color., 8 fr. 50 c.). XIII. Avec la cointesse de Bassanville : La Morale amusante, contenant l'histoire de ce qu'il y a dans une bolte de joujoux et les péchés mignons d'un enfant gâté. Paris, le même, 1861, in-8 de 126 p., avec 16 lithogr. et vignettes (3 fr. 50 c., et en couleur, 5 fr. 50 c.). XIV. Avec Mmes de Bassanville et Julie Fertiault : La jeune Fille chez tous les peuples, études morales. Paris, le même, 1862, gr. in-8, il-lustre de 8 charmantes compositions de Derancourt (6 fr. 50 c.). M. Rigaud a caché sa collaboration à ce volume sous le nom de Céline d'Ornans, qu'il avait déjà pris quelquesois. XV. L'Œuvre de Dieu. La Terre et ses productions. Paris, le même, 1862, in 8 illustré de 24 dessins, tirés à deux teintes (6 f., en couleur, 8 f.). XVI. Le grand Livre des petits chérubins. Paris, le même, 1862, in-8 avec 16 grav. (2 fr., en couleur 3 fr. 50 c.). — Le nom de Charles de Ribelle se lit encore sur les frontispices de plusieurs volumes, mais ce sont autant de reproductions d'années du « Journal des Enfants et Conseiller des Enfants » sous des titres particuliers.

RIGAUD DE VAUDREUIL. Voy. t. X, p. 74, à VAUDREUIL. RIGAULT. De concert avec M. Cois-

non il a fondé les Archives du notariat et des officiers ministériels. dont le premier numéro date de janvier 1844; ces deux messieurs en étaient les principaux rédacteurs. Plus tard on a lu sur les frontispices de ce recueil, qui parait encore en 1862 : Publiées par une réunion de jurisconsultes et de notaires.

RIGAULT (P.-A.), fondateur et rédacteur principal d'un journal dont il a paru quelques nºs en 1848 « le Citoyen lyonnais . (Lyon, Brun,

RIGAULT (Ange-Hippolyte), critique distingué, rédacteur du « Journal des Débats », né à Saint-Germainen-Laye, le 2 juillet 1821. Sorti le premier de l'École normale en 1844, il fut successivement professeur de rhétorique à Caen et de seconde à Cherbourg, puis instl-tuteur des ensants du duc de Nemours, qu'il suivit volontairement dans l'exil. De retour en France en 1849, il occupa la chaire de seconde au collége Henri IV et celle de rhétorique au collège Louis-le-Grand. Sa courte apparition au collége de France, comme professeur suppléant d'éloquence latine, produisit une vive sensation. Il renonça à cette position, afin de conserver son indépendance de publiciste. Rigault debuta dans la critique proprement dite par des articles de la « Revue de l'Instruction publique », fort bonne feuille spéciale, publiée chez M. Hachette, et en eut quelque temps la direction littéraire; on peut dire qu'il éclata aux yeux de ce public de l'Université par sa polémique sur les « Clas-siques chrétiens » de l'abbé Gaume (1852), un sujet auquel il avait pensé de tous temps et dont il était plein. Depuis 1853, il donna également des articles littéraires au . Journal des Débats », avec redoublement d'activité dans les dernières années. La distinction et le mérite même du critique et de l'écrivain ne furent jamais en cause; on les reconnut tout d'abord. A.-H. Rigault est mort à Evreux, le 21 décembre 1858. On a de lui : I. Etude sur les poésies lyriques d'Horace. Versailles, de l'imprim. de Montalant-Bougleux,

1850, in-12 de 36 pag. Réimpr. en tête des Œuvres complètes d'Horace, traduites par divers (Paris, Garnier frères, 1856, 1860, in-12). II. Etude littéraire sur (Jean-Pierre) Camus (évêque de Belley), et le roman chrétien au XVII° siècle. 1853. Impr. en tête de «Palombe », roman de ce prélat. III. Histoire de la querelle des anciens et des modernes. Paris, Hachette, 1856, in-8 (7 fr. 50 c.). Ce livre fut pour Rigault l'occasion d'un de ses grands succes. IV. Luciani Samosatensis quæ fuerit de re litteraria judicandi ra-tio. Thesim proponebat Facultati litterarum Parisiensi. Parisiis, Hachette, 1856, in-8 de 116 pag. (3 fr.). V. Genversations littéraires et morales, par Hipp. Rigault; avec son portrait gravé par M. Levasseur, et une Notice par M. Paul Mesnard. 2º édit. Paris, Charpentier, 1859, in-18 jésus de Lij-416 p. (3 fr. 50 c.). Recueil de vingtsept articles de critique avaient paru dans le « Journal des Débats » du 29 juillet 1855 au 28 octobre 1858, sous les titres de Revues de quinzaine et de Va-riétés. M. Mesnard, un des meilleurs amis de Rigault, un de ses camarades, excellent professeur, quoiqu'il ne professe pas en ce moment dans l'Université, et de plus écrivain distingué et auteur d'une « Histoire de l'Académie française », M. Mesnard a fait une Notice qui contient les détails de la vie de son ami. Cette notice, pleine d'ame et d'esprit, est digne de celui dont elle raconte la vie; c'est aussi M. Mesnard qui a donné ses soins à la publication des Œuvres complètes de Rigault. VI. Ses Œurres complètes, précédées d'une Notice biographique et littéraire, par M. Saint-Marc Girardin. Paris, L. Hachette et Cie, 1859, 4 vol. in-8 (25 fr.). Cette édition, imprimée avec luxe, contient outre les revues de quinzaine déjà oubliées par M. Charpentier, et les articles que Rigault avait fait paraître soit dans le Journal des Débats, soit dans la Revue de l'instruction publique, l'ouvrage sur la Querelle des anciens et des modernes, quelques discours pronon-cés à des distributions de prix

et divers autres morceaux. On retrouvera donc là Rigault tout entier. On le retrouvera avec les grâces de son esprit, le charme de son style, avec cette érudition littéraire qui embrassait tout, et cette douce et saine philosophie qui n'était que l'expression fidèle et comme un reflet des belles qualités de son âme. Quelque courte qu'ait été la vie de Rigault, sa mémoire vivra dans les lettres. Le sillon qu'il a tracé ne s'effacera pas. La Notice que M. Saint-Marc Girardin a composée pour servir comme d'introduction et de préface aux Œuvres complètes de Rigault, est un excellent morceau de littérature et de biographie, une peinture pleine d'émotion et de fidélité de l'écrivain que nous avons perdu; mais ce qui y touche le plus, il faut l'avouer, c'est la manière dont Rigault se peint luimême, sans le savoir et sans le vouloir, dans quelques fragments de lettres rapportés par M. Saint-Marc Girardin, et qui n'étaient pas destinés à voir le jour. Rigault n'a peut-être rien écrit de plus aimable et de plus fait pour honorer son nom et sa mémoire. - L'un des articles les plus remarquables sur Rigault est celui qu'a donné M. Sainte-Beuve au « Constitutionnel », nº du 9 décembre 1861, à l'occasion des Œuvres complètes et des Conversations littéraires et morales de cet écrivain.

RIGAULT. Métamorphose de l'acide mucique sous l'influence des ferments. Amiens, de l'impr. de Ca-

ron, 1860, in-8.

RIGAULT DE GENOUILLY (Charles), vice-amiral, l'une des illustrations contemporaines de la marine française; né le 12 avril 1807, à Rochefort (Charente-Inférieure), d'un père ingénieur des constructions navales (1). M. Rigault de Genouilly fut, tout jeune, destiné à la marine. Il entra à l'École polytechnique en 1825 et en sortit en 1827, comme aspirant de marine (1° novembre). Les années pas-

<sup>(</sup>i) Jean-Charles Rigault de Genouilly, élève de l'Ecole polytechnique, de 1793-97, entra dans le génie marltime, et fut retraité ingénieur de première classe en 1840. Il est mort en 1857.

sées à l'Ecole polytechnique comptant comme service, « l'Annuaire de la marine » donne la date de 1825 comme celle de l'entrée de M. Rigault de Genouilly dans le corps de la marine. Le 10 février 1830, le futur vice-amiral fut nommé enseigne, et le 6 jauvier 1834, lieutenant de vaisseau. Il avait ce grade lorsqu'il fit imprimer dans les « Annales maritimes et coloniales » 22º année (1837, p. 122-29) des Observations sur l'article intitulé l'Hercule et le Suffren. L'article, extrait de « l'Eclaireur de la Méditerranée », auquel répondait M. Rigault de Genouilly, alors à bord de « l'Hercule », est reproduit en tête des Observations de ce dernier, et elles sont suivies de Réflexions adressées au rédacteur des « Annales maritimes », sur le même sujet. En 1841, M. Rigault de Genouilly sauva, par une habile manœuvre, le brick « la Surprise », qui allait périr dans un coup de vent. Voyez à ce sujet la lettre de M. Belvèze, commandant « le Méléagre » et la station de Catalogne, impr. dans les « Annales maritimes et coloniales », 25° année, t. 1° (1841), p. 178. M. Rigault de Genouilly fut promu capitaine de frégate (ou corvette) le 31 juillet 1841; il eut le commandement de la corvette « la Victorieuse », et fit une longue campagne dans les mers de la Chine; il eut, dans la baie de Tourane, un combat contre les navires annamites, qu'il détruisit entièrement, en compagnie de la frégate « la Gloire », montée par le contre-amiral Lapierre; malheureusement il ne put pas rameper en France « la Victorieuse », qui fit naufrage dans les mers de la Chine. Traduit, pour ce fait, devant un conseil de guerre, il fut acquitté de la manière la plus honorable, et bientôt promu capitaine de vaisseau (22 juillet 1848). M. Rigault de Genouilly, pendant qu'il était capitaine de frégate, s'occupa de quelques publications scientifiques : il publia la 4º édition du Routier des îles Antilles, de la traduction de Chaucheprat, lieutenant de vaisseau, revue sur la dernière publication du dépôt de Madrid, augmentée de do-

cuments traduits de divers ouvrages anglais. (Paris, del'imp. royale, 1842-43, 2 vol. in-8), et fournit des articles à la deuxième édition du Dictionnaire universel et raisonné de la Marine, de M. A. Sarrazin de Montferrier (1846, in-4). En 1853, M. Rigault de Genouilly siègea au conseil des travaux de la marine, et, nommé dans la même année capitaine de pavillon de M. l'amiral Hamelin, à bord du vaisseau la « Ville de Paris », il fit la campagne de la mer Noire. Au mois d'octobre 1854 il fut débarqué pour commander le corps des marins détachés au siège de Sébastopol, où il fut bientôt promu contre-amiral (2 décembre 1854), et ne quitta ce poste dangereux que lorsque la ville fut prise et après s'être cou-vert de gloire. Comme récompense dernière de ses hauts faits pendant le siège, il fut fait grand officier de la Légion d'Honneur. En 1837, M. Rigault de Genouilly fut nommé commandant en chef dans les mers de Chine. Il s'empara de Can-ton, de Tourane, puis de Saïgon, qui est devenu le centre de notre occupation en Cochinchine; de concert avec les forces anglaises, il força l'entrée du Pei Ho, ce qui lui valut le grade de vice-amiral; il rentra ensuite en France, après avoir réussi dans toutes ses opérations militaires. A son retour il fut élevé à la dignité de sénateur. Nommé membre du conseil d'amirauté, il reprit bientôt la mer, en 1862, comme commandant en chef l'escadre d'évolutions dans la Méditerranée (1).

† RIGAULT DE ROCHEFORT (Aimé-Théodore-Marie), successivement officier de cavalerie, en 1839, capitain au 7º régiment de chasseurs, plus tard, colonel du 10º régiment de cuirassiers; promu général de brigade de cavalerie, le 15 janvier 1837, commandeur de la Légion-d'Honneur; ne le 17 janvier

<sup>(</sup>t) Cet article tout différent de celui du « Dictionnaire universel des contemporains » de M. Vapereau, qui ne fait pas même connaître le lieu de naissance du vice-amiral, est en grande partie de M. Grover Da La Cours, capitaine de fregate, ancien aide de camp de M. Rigaul de Genoully, et aujourd'aut citef du premier bureau du personnel au ministère de la marine.

1797 à Liége (Belgique), d'une famille d'Auxerre (Yonne). Nous connaissons de ce général : I. Promenades à cheval, ou Manuel d'équitation à l'usage des gens du monde. Paris, Urbain Canel, 1826, in-18, avec planches (3 fr.). Ce volume a été réimprimé sous le titre suivant : l'Equitation des gens du monde, promenades à cheval. Deuxième édition, revue corrigée et particulièrement augmentée de « l'Equitation des dames ». Paris, Boulland; Urbain Ca-nel, 1830, in-18 (3 fr.). II. Mouvevements de cavalerie. Exposé d'une nouvelle méthode. Perpignan, de l'impr. de M<sup>11</sup>0 Tastu, 1839, in-8 de 28 pag. (1 fr. 25 c.). III. Analyse du règlement d'exercice pour la cavalerie suedoise. Paris, Anselin et Gaultier-Laguionie, 1840, in-8 de 60 p. (2 fr.). IV. Methode d'équitation sur de grandes lignes (sic). (Extrait du « Spectateur militaire », mars 1853.) Paris, de l'imp. de Martinet, 1853, in 8 de 36 pages (1 fr. 50 c.).

RIGAUX (J.-N.-Alexandre), né en 1782, élève de l'Ecole polytechnique, de 1798 à 1801, retiré. Observations sur le projet de concession du chemin de fer entre Paris et Saint-Germain. Paris, de l'impr. de Malteste, 1835, in-1 de 12 pag.

RIGBY (Miss). Le Bailly, nouvelle livonienne. Impr. en six articles dans le tome xxIII (1848) du « Correspondant ». Traduction de l'anglais, attribuée à Mme Ch. Lenormant, la nièce de la célèbre M<sup>me</sup> Récamier.

RIGNANO (le P. Antonio de). Considerazioni sopra Gerusalemme e'l sepolero di Gesu-Cristo, con alcune notizie intorno i Frati minori e l' ordine de' cavalieri del Santo Sepolcro. Del cavaliere Artaud de Montor. Traduzione italiane, con note. Parigi, Adr. Leclere, 1847, in-8 de 96 pag.

RIGNAULT, architecte. Rapport sur l'église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens de Varay (Nièvre). Paris, de l'impr. de Boisseau, 1849, in-4 de

12 pag.

† RIGNIER (Charles-Ernest), médecin, ·né à Sommevoire (Haute-Marne), en 1818, membre de la Société mé dicale de Vassy, administrateur de

l'hôpital, délégué du conseil académique de la Haute-Marne, membre de toutes les administrations civiles et religieuses de Vassy depuis 18 ans, fonctions gratuites. On a de M. Rignier : I. Valentine de Guichaumont. Episode du temps de la Ligue, avec une Notice historique sur le bourg de Sommevoire et ses environs. Paris, Bonvalet et fils, 1847, in-8, avec une lithogr. (3 fr. 50 c.). — 2° edit. Metz, Verronnais, 1859, in-8 de 344 p. (4 fr.). La seconde édition est augmentée de Philippe de Roque-Fontaine, légende populaire. II. Precis géographique et historique des cantons de Montier - en - Der et Doulevant (Haute - Marne) Vassy, Mougin-Dallemagne, et Sommevoire, l'Auteur, 1859, in - 18 de 69 pages. (30 c.). III. Marguerite, roman. Imprimé en feuilletons dans le journal « le Progrès de la Haute-Marne », en 1861. L'auteur s'occupe d'une Géographie statistique et historique de la France, sous un jour entièrement neuf, qui formera un vol. in 8, et se propose de publier des Veillées champenoises, recueil de récits, légendes, histoires et études de mœurs (Roque-Fontaine et Marguerite en feront par-

RIGNAN (le baron), rédacteur du « Messager de Bayonne ». 1. Chemin de fer Pyrénéen de Toulouse à Bayonne, Bayonne, de l'impr. de Foré, 1853, in-8 de 92 p. II. Bayonne et Saint-Esprit. Etude historique. Bayonne, au bur. du « Messager », et Paris, Amyot, 1856, in-8 de 168 pag. (2 fr.). Etude sur la question relative à la réunion de Saint-Esprit à Bayonne. III., L'Espagne sous M. O'Donnell. Bayonne, La-

serre, 1860, in-8.

RIGNON (Félix). Nouvelles, historiettes et anecdotes. Abbeville, Housse, 1860, in-18 (1 fr. 25 c.). RIGNY (de), ancien préfet, l'un des

frères du vice-amiral de ce nom. Il a épousé sa nièce, Mile de Bassompierre. De l'Influence du système de l'élection des députes des departements, et de la marche actuelle du gouvernement représentatif sur l'administration générale du pays. Paris, r. Jacob, nº 48, 1841, in-8 de 32 pag.

Rigo (P.). Le Jardin français des commençants, ou Exercices français sur les dix parties du discours. Paris, Hachette, 1840, in-12 de 120 pag. (1 f. 50 c.). II. Le Corrigé des exercices du Jardin francais des commençants, ou Exercices français sur les dix parties du discours. Paris, Hachette, 1840, in-12 de 120 pag. (1 fr. 50 c.).

Rigo fils. Nouveau Guide du voyageur dans Liége, Spa, etc. et les environs. Liége, Philippart, 1844,

in-18. (Anon.) Rigo (V.), vicaire-général honoraire d'Ajaccio. Quelques mots adressés aux distributeurs de bibles, au sujet de la virginité perpétuelle de Marie, mère de Dieu. Bastia, de l'imprim. de Fabiani, 1856, in-18 de

36 pag. (15 c.).

RIGO (E.). Le Règne de Napoléon III. Biographies illustrées de notabilités contemporaines. Portraits exécutés par les premiers artistes, accompagnés d'une Notice d'après des documents authentiques. Paris. rue de Douay, nº 17; Dumineray, 1855, in-fol. Le regne de Napoléon III devait se diviser en dix séries. Chaque livraison de série, du prix de 1 fr., devait être composée de livraisons qui eussent varié selon l'importance des séries. Chaque livraison devait se composer d'une biographie de 4 pages de texte et d'un portrait. Nous croyons qu'il n'a paru que la première livraison, qui est consacrée à M. Nogent de Saint-Laurent.

RIGODIN (Eugène), docteur en médecine de la Faculté de Paris. Des maux de nerss chez la Femme. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1858, in-4

de 72 pag.

RIGORT ainé. I. Pensees sociales. Lyon, Guymon, Baron; et Paris, Desforges, 1837, in-8 de 76 pages (75 c.). S'est vendu au profit des ouvriers sans ouvrage. II. L'Egalité politique, considérée comme moven de moralisation. (Impr. de Boursy fils, a Lyon.) Paris, Desforges, 1839, in-12 (1 fr. 50 c.). III. Religion de l'Avenir, ou Philosophie rationnelle. Paris, Dolin, 1840, in-8 de 16 feuil. 1/4. (3 fr.).

RIGOLEUR (Jean), pseudon. Voyez F. VANDENZANDE.

RIGOLLOT (Marc-Jérôme), médecin

et antiquaire, né à Doullens, le 30 (1) septembre 1786, fut, de 1806 à 1814, médecin militaire attaché aux armées du premier Empire. Recu docteur en médecine en 1809, il vint, après la première Restauration, pratiquer son art à Amiens, fut successivement médecin du dépôt de mendicité du département de la Somme, médecin ordinaire de l'Hôtel-Dieu d'Amiens (1820), professeur de matière médicale et de thérapeutique à l'école secondaire de médecine de la même ville; à sa mort il était directeur de l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens. Il était membre de la Société médicale de la même ville, et correspondant de l'Académie royale de médecine de Paris. Le zèle et les lumières du docteur Rigollot le firent choisir pour remplir diverses bonorables fonctions dans la ville qu'il habitait. Membre du conseil de salubrité depuis sa création, il fut nommé, après 1830, membre du conseil municipal d'Amiens, de la commission des prisons, du comité d'arrondissement pour l'instruction primaire, et de la commission de surveillance près l'école normale primaire. Rigollot joignait à ses connaissances en médecine, le talent de l'antiquaire et de l'historien. C'est même comme antiquaire qu'il s'est fait le plus connaître. Ses travaux consciencieux dans cette dernière spécialité, qui l'avaient fait admettre à l'Académie d'Amiens et à la Société des antiquaires de Picardie, lui méritèrent aussi les titres de correspondant du comité historique près le ministère de l'Instruction publique, de la Société royale des antiquaires de France, de celles de l'Ouest et de la Morinie,des académies de Rouen, d'Arras, d'Abbeville, de St-Quentin et de Blois, et de président de la Société d'archéologie du département de la Somme. Le docteur Rigollot est mort à Amiens, le 29 déc. 1854(2), au moment où il venait d'être élu correspondant de l'Institut. On a de lui : I. Mémoire sur l'ancienne ville des Gaules, qui a porté

<sup>(</sup>t) Et non le 3, comme l'a dit M. l'ourquelot. (2) Et non en 1855 comme l'a dit M. Bour-

le nom de « Samarobriva ». Amiens, 1827, in-8. - Second Mémoire. Ibid., 1828, in-8. II. Notice sur une feuille de dyptique d'ivoire, repré-sentant le baptême de Clovis. Amiens, 1832, in-8. III. Discours sur les Académies. IV. Essai sur une monnaie d'or frappée sous les Mérovingiens, et portant le nom de l'église Saint-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens. Ces deux dernières études ont été imprimées dans le premier volume des « Mé-moires de l'Académie d'Amiens », publié en 1835. V. Eclaircissements historiques sur quelques points de géographie ancienne. VI. Note sur les substances contenues dans un miroir métallique trouvé au fau-Beauvais d'Amiens. VII. Notice sur les monnaies trouvées à Allonville. Ces trois pièces sont imprimées dans le premier volume des « Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie (1835). VIII. Monnaies inconnues des évéques, des innocents, des foux et de quelques autres associations singulières du même temps, recueillies et décrites par M. M.-J. R. [Marc-Jér. Rigollot], d'Amiens; avec des notes et une introduction sur les espèces de plomb, le per-sonnage de fou, et les rébus dans le moyen age; par M. C. L. C. Leberl. Paris, Merlin, 1837, in-8 de 384 pag., avec 46 planches (12 fr.). Ouvrage fort curieux et plein de recherches savantes, qui a été reproduit dans la « Collection des meilleurs Mémoires et Dissertations relatifs à l'histoire de France », publiée par MM. Salgues et Leber. IX. Discours prononce à l'ouverture de la séance générale de la Société des antiquaires de Picardie, du 8 juillei 1838 Impr. dans le tome 11 des Memoires de ladite société. X. Avec M. de Cayrol : Mémoire sur le manuscrit des chroniques de Froissart, de la bibliothèque d'Amiens, (Extrait du tome un des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.) Amiens, de l'impr. de Caron, 1840, in-8 de 108 pag. Reimprimés, avec quelques additions, sous ce titre : le Manuscrit de Froissart, de la bibliothèque d'Amiens. Dissertations et Extraits particulièrement en ce qui concerne les batailles de Crécy et de Maupertuis ; par MM. Rigollot (d'Amiens), de Cayrol (de Com-piègne), et de La Fontenelle de Vaudoré (de Poitiers). Poitiers, de l'impr. de Saurin, 1841, in-8 de 100 pages (4 fr.). Extrait de la deuxième série de la « Revue anglo-française ». — Mémoire fort intéressant, lu à la Société des antiquaires de Picardie, sur un manuscrit du célèbre chroniqueur Valenciennois Jehan Froissart, qui repose dans la bibliothèque de la ville d'Amiens, et en particulier sur le récit de la bataille de Crécy. Ce manuscrit, in-folio, sur vélin, à deux colonnes, a été écrit pour Jean de Croy, comte de Chimay, mort à Valenciennes, dans un âge avancé, en 1472. Il appartient à cette leçon primitive de la chronique de Froissart, antérieure à la refonte que l'illustre historien fit de son ouvrage en 1390, et dont l'existence a été révélée par le texte inédit que M. Buchon a puisé dans la bibliothèque publique de Valenciennes, texte dont il a enrichi son édition des chroniques de Froissart, du « Panthéon littéraire ». Le manuscrit d'Amiens ne s'arrête pas à l'an 1340, mais il poursuit le récit des événements jusqu'en 1377, époque de la mort d'Edouard III, c'est le premier livre tout entier Rigollot s'est particulièrement attaché à cette partie des chroniques qui a été rédigée sur celle du chanoine de Liége, Jehan Lebel, qu'on n'a pas encore retrouvée. L'auteur du mémoire, en comparant le manuscrit d'Amiens avec le texte des imprimés, a découvert une différence presque totale de rédaction dans certains récits très-importans où l'honneur des Français et des Anglais se trouve intéressé. Son mémoire tend à démontrer que Froissart, arrivé à l'âge mûr, alors que la candeur de la jeunesse fait place préoccupations politiques, prit à tâche, en révisant ses chroniques de changer tout ce qui, dans celle de Jean Lebel, devait contrarier les maltres auxquels il s'était dévoué. XI. Essai historique sur les arts du dessin n Picardie,

depuis l'époque romaine jusqu'au XVIº siècle. Impr. dans les « Mémoires de la Soc. des antiquaires de Picardie, tome III (1840), p. 275 et suiv. XII. Note additionnelle au Mémoire sur le manuscrit de la chronique de Froissart, et en particulier sur le récit de la bataille de Crécy. Ibid., pag. 487 et suiv. XIII. Discours prononcé à la séance générale de la Société des antiquaires de Picardie, du 12 juillet 1840. Impr. dans le recueil de ladite Société, tome IV (1841), pag. xix et suiv. XIV. Avec M. Fer-nand Mallet: Notice sur une découverte de monnaies picardes du x1º siècle, recueillies et décrites.... (Extr. du tome IV des . Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.) Amiens, de l'impr. de Caron, 1841, in-8, avec 9 planches de monnaies lithogr. (5 fr.). Tirée à part à petit nombre. Ces monnaies sont expliquées d'une manière claire, quoique savante, et la description en est appuyée par des figures exactes prises sur les pièces originales, trouvées, un an auparavant, dans un sac apporté chez un orfevre d'Amiens. Les recherches de MM. Mallet et Rigollot sont du plus haut intérêt, et leur ont mérité la reconnaissance de tous les vrais et zélés numismatistes. XV. Mémoire sur une monnaie du XII<sup>e</sup> siècle, frappée par l'autorité municipale de la ville d'Amiens. (Extr. du t. v du même recueil.) Amiens, 1842, in-8. XVI. Monnaies de Montreuil-sur-Mer, par Rigollot, avec notes de Cartier. Amiens, 18.., broch. in-8, avec une pl. (3 fr.). XVII Rapport sur le concours de 1842 de la Société des antiquaires de Picardie. Impr. dans le recueil de ladite société, tome vi (1843), pag. 203 et suiv. XVIII. Mémoire sur de nouvelles découvertes de monnaies picardes. Impr. dans le recueil de la société des antiquaires de Picardie, tome vii (1844), p. 355 et suiv. XIX. Memoire sur une petite statue de Midas. Ibid., tome viii (1848), pag. 303 et suiv. XX. Catalogue de l'œuvre de Léonard de Vinci. Amiens, Caron, et Paris, Dumoulin, 1849, in-8 de 148 p. (2 fr. 50 c.). XXI. Discours prononce dans

la séance publique de la Société des antiquaires de Picardie, du 19 août 1849, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Ducange. (Extr. du t. 1x des Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie.) Amiens, de l'impr. de Duval, 1851, in-8 de 20 pag XXII. Recherches historiques sur les peuples de la race teutonique qui envahirent les Gaules au Ve siècle, et sur le caractère des armes, des boucles et des ornements recueillis dans leurs tombeaux, particulièrement Picardie. Impr. dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, tome x (1850), p. 121 et suiv. XXIII. Essai sur le Giorgion peintre italien du XVe siècle). (Extrait des Mémoires de l'Acad. d'Amiens.) Amiens, de l'impr. de Duval et Herment, 1852, in 8 de 36 pag. XXIV. Mémoire sur des instruments en silex trouvés à Saint-Acheul, près d'Amiens, et considérés sous les rapports géologique et archéologique. Amiens, de l'imprim. de Duval et Herment, 1855, in-8 de 40 pag., avec 7 planches. XXV. Les Œuvres d'art de la confrérie de Notre-Dame-du-Puy, d'Amiens, mémoire posthume..., revu et terminé par M. A. Breuil, membre titulaire résidant de la Société des antiq. de Picardie. Amiens, de l'impr. de Mme Ve Herment, 1837, in-8 de 195 pages. (4 fr.). Extr. du tome xv des « Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie ». XXVI. Histoire des arts et du dessin en Italie, en Allemagne et en France, depuis l'époque romaine jusqu'à la moitié du XVIe siège. Ouvrage inédit (et posthume). Paris, J.-B. Dumoulin, 1862, 2 vol. in 8, et atlas de 58 pl. (Sous presse). Outre les publications que nous venons de citer, l'on a encore du docteur Rigollot une série d'articles dans la « Revue encyclopédique », de 1825 à 1830, la « Revue numismatique », dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie »; divers articles et rapports dans les « Mé-moires de l'Académie d'Amiens ». - Biographes du docteur M.-J. Rigollot. - H. Dusevel, dans la « Biographie de la Somme », t. II, p. 310; - A. Gabriel Rembault.

Obsèques du docteur Rigollot.... Notice. (Extrait du « Mémorial d'Amiens ».) Amiens, de l'impr. de Lechallier, 1855, in-8 de 16 pages. On trouve, pag. 15 et 16 de cette brochure, la liste des ouvrages du doct. Rigollot; - Tavernier. Notice sur M. Rigollot ... Amiens, de l'imprim. de Caron, 1855, in-8 de 16 p.; Garnier. Notice sur le docteur Rigollot. Impr. dans la « Revue de numismatique belge », 2º série, t. v (1855).

RIGOLLOT DELAVACQUERIE (P.-A.). Allevard, son établissement thermal et ses environs Guide du voyageur au pays d'Allevard, et du ma-lade aux thermes de cette contrée. Grenoble, Allier; Allevard, à l'établissement; et Paris, J.-B. Baillière, 1843, in-18, avec 3 planches

(1 fr. 50 c.). RIGOLOT (C.-F.-A.), instituteur à Paris. Les cinq parties du Monde. Dialogue nouveau sur la géographie générale. Paris, Ducrocq, l'Auteur, 1853, in-8 de 16 pag. -Deuxième édition, revue et corr. Paris, les mêmes, 1858, in-18 de 47 pag.

RIGORD (l'abbe), curé de Port-Royal (Martinique). Observations sur quelques opinions relatives à l'esclavage, émises à la Chambre des pairs, à l'occasion de la discussion de la loi sur le régime des esclaves aux colonies. Port-Royal

(Martinique), 1845, in-8 de 113 p. 1GOT (Félix-Jean-Jacques), d'abord chef des travaux anatomiques à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, ensuite professeur d'anatomie et de physiologie à la même école; né le 28 floréal an xI (28 avril 1803) à Château Gontier (Mayenne, où il est mort, le 19 janvier 1847, à l'âge de 43 ans. Il a été remplacé dans sa chaire à Alfort, par M. Armand Goubaux. On a de Rigot : I. Traité des articulations du cheval. Paris, Béchet jeune, 1826, in-8 (2 f. 50 c.). II. Anatomie des régions du corps du cheval, considérée spécialement dans ses rapports avec la chirurgie et la médecine opératoire. Planches dessinées et lithographiees par l'auteur, sous la direction de N.-H. Jacob, prof. de dessin.... Ouvrage pouvant servir de complément à la partie chirurgicale des Eléments de patho-logie vétérinaire du prof. Vatel. Paris, Gabon, 1828, in-fol. de 6 pl., avec texte (12 fr.). III. Eléments de botanique médicale et hygienique, à l'usage des élèves vétérinaires. Paris, Béchet jeune, 1831, in-8 (4 fr.). Autre édit, sous ce titre : « Eléments de botanique médicale vétérinaire », à l'usage des médecins et des élèves vétérinaires. 2º édit. Paris, Labé, 1845, in-8, avec figures (4 fr.). M. le doc-teur J. Mignon, chef du service d'anatomie à l'École vétér, d'Alfort, a eu part aux additions de la seconde édition. IV. Traité complet de l'anatomie des animaux domestiques. (Ouvrage terminé par M. A. Lavocat). Paris, Bé-chetjeune, Labé, 1840-48, 6 par-ties in-8 (24 fr.). Chacune des six parties traite un sujet dis-tinct. En voici l'énoncé : 1º Syndesmologie, ou Description des articulations. 1840, 14 feuil. 1/2 (3 fr. 50 c.). 2º Ostéologie, ou Description des os. 1841, de 20 feuil. (3 fr. 50 c). 3º Myologie. 1842, in-8 de 15 feuil. 3/4 (2 fr. 50 c.). 4º Angéiologie, ou Description des vaisseaux. 1845, de 17 feuil. 5/8 (3 fr.). 5º Angéiologie, 2º partie. et Névrologie. 1848, de 26 feuil. (4 fr.). 6° Splanchnologie, appareil des sens et ovologie. 1847, 2 part. de 36 feuil. (7 fr.). Les cinquième et sixième parties ont été rédi-gées par M. A. Lavocat. F.-J.-J. Rigot, en outre, a fourni beaucoup d'articles au « Recueil de médecine vétérinaire pratique » depuis 1825 jusqu'à quelques années avant sa mort. - Il existe une Notice sur Rigot, par M. Delafond, professeur de pathologie à l'Ecole d'Alfort, imprimée dans le « Recueil de médecine vétérinaire pratitique », 3º série, tome IV (1847), pag. 769-83, terminée par la liste des travaux de Rigot imprimés dans ce recueil.

RIGOT. Avec M. H. Tully : la Diligence de Brives-la-Gaillarde, folieparade en un relai, mêlée de couolets, de coups de fouet, etc. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1837, in-8. Les auteurs se sont cachés sous le pseudonyme de Martin Pangloss.

RIGUAL (le docteur Don José). Officio de la semana santa y semana de Pascual, en latin y castellano, traducido por - . Nueva edicion. Paris, Rosa y Bouret, 1836, in-32. Livre d'office très-fréquemment réimprime à Avignon et Paris avant et depuis 1836. Les éditions que nous connaissons sont les suivantes : Avignon, Seguin alné, 1834, 1838, in-24, avec 6 grav. (2 fr. 50 c.); Paris, Rosa et Bouret, 1849, 1851, 1852, 1855, 1857, 1859, in-32 (3 fr.); Ibid., Mezin, 1853, in-32 de 10 feuil., avec un frontisp. et 10 grav.; Ibid., Belin-Leprieur, 1852, in-32 de 6 feuil. 1/4, avec 6 lith. (3 fr. et latin-espagnol, 4 fr.). La plus récente et la plus complète édition de ce livre est la suivante : Officio de la semana santa y semana de Pascual, con la misa entera del jueves santo, Stabat, meditaciones para las estaciones, y las oraciones propias para la confesion y comunion, etc. Edicion sola completa, cuidadosamente corregida y adornada con 12 la-minas finas, à la que se ha agregado la visita de monumentos para el jueves y viérnes santos, y la de devocion Maria santissima de la Soledad para el viérnes santo. Paris, Rosa y Bouret, 1861, grand in-32 de 629 pages, texte encadré, avec 12 gravures. (3 fr.). -Edic. de luja. 1bid., 1862, in-18, sur pap. fin., avec 12 grav. color. (7 fr. 50 c.).

RILLÉ (Laurent de). Du Chant choral.
Paris, Perrotin, 1856, in-12 de

88 pag. (1 fr.). RILLEZ (Van). Voy. VAN RILLEZ.

† RILLET, connu aussi sous le nom de RILLIET-DE CONSTANT (1) (Frédé-

ric-Jacques-Louis), homme politique suisse, bourgeois de Genève et de Berne, né le 17 janvier 1794 à Mont-le-Grand, dans le canton de Vaud, d'une ancienne famille connue dans le canton de Genève depuis 1390; mort à Malagnou (près de Genève), le 16 décembre 1856. Son père était Horace-Bénédict Rilliet, membre du Conseil des Deux-Cents et commissaire général. Sa mère était Jeanne-Marie Necker, fille de Necker de Germany, le frère du célèbre ministre des finances sous Louis XVI, et par conséquent cousine ger-maine de Mme de Staël. Rilliet, après avoir terminé ses études classiques au collège de Genève, sous le régime français, entra, à l'âge de seize ans et demi à l'Ecole militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye, où il resta deux ans. Après avoir passé successivement par tous les grades, depuis celui de brigadier à celui de maréchal-des-logis chef, et après avoir subi des examens satisfaisants, il sortit de l'Ecole en 1812, avec le grade de sous-lieutenant au premier régiment de cuirassiers, et ne discontinua de servir en France qu'en 1823. A cette époque il donna sa démission de capitaine d'un régiment suisse, grade qu'il avait depuis huit ans, pour se consacrer exclusivement aux affaires de son pays. Nonobstant sa qualité d'officier au service de France, il avait été nommé, en 1821, membre du Conseil représentatif et souverain de Genève. et ensuite au grand Conseil (en 1837); depuis lors, M. Rillet est devenu successivement député à la Diète (en 1836), colonel fédéral en (1837), inspecteur en chef de cavalerie fédérale, membre du conseil fedéral de la guerre, membre du Conseil militaire, etc., etc., offi-

fomme à celul de la première. De là, pour l'étragger au canton, trois noms différents qui appartiennent pourtant au nême homme. Quant aux anacheroismes, sex Rhimme. Quant aux anacheroismes, sex Rhimme. Semple l'un de ces messieurs a pour orrant comple. Plun de ces messieurs a pour orrant comple. Plun de ces messieurs a pour orrant de l'et de riet de la précede ce cleul De Constant. Per la nous serious conduit à parier du neveu avant l'onserie. Pour obtier à cette irrégularité, nous avons adopté de citer ces messieurs sons leurs noms polernels, dont, du resto, ils se sont pressue torjonrs servis en publiant leurs livres

<sup>(1)</sup> Afin d'éviter quelques erreurs à des Plutarques et des Photius à venir, expliquons pourquoi les ouvrages de cet houvraile citoyen ont porté successivement les noms de Rillies, Rillies-Constant et de Rillies de Constant; c'est que l'usage est parmi les citoyens de Genève, autant pour distinguer les diverses branches d'une nième famille que pour rappeter leurs altiances, les hommes maries accolent à leurs noms ceux de leurs femmes. Cet usage requ, pour que le nom de l'auteur dont nous nous occupons fut régulièrement étrit, il devrait être orthographie rilliées-De Constant. Si cet usage établi parmi cour le bingraphe et le bibliographe peut gour de leurs de l'entre de l'en

cier de la Légion d'Honneur, membre du gouvernement provisoire de Genève (en 1846), conseiller d'Etat (de 1847 à 1848). Rillet a consacré à la culture des lettres les loisirs que lui ont laissés ses carrières militaires et parlemen-taires, et l'on a de lui : I. Politique. I. Des Suisses. Paris, J.-J. Pas-choud, etc., 1818, in-8 de 16 pag. Ecrit anonyme. C'est une réponse aux attaques violentes dont les militaires suisses au service de la France étaient le sujet à cette époque. II. Du Service militaire des Suisses en France. Genève, 1821, in-8. III. Mémoire remis à la commission chargée du projet sur les fortifications. Genève, 1821, in-8. IV. De la Politique de la Suisse dans l'intérêt de l'Europe. Trad. de « l'Edimburg Review », et ac-compagné de notes, etc. Genève, 1822, in-8. Ecrit qu'il ne faut pas confondre avec celui intitulé : « De la Suisse dans l'intérêt de l'Europe », etc., publié l'année précédente à Paris. V. Observations sur le projet d'association de la compagnie dite des Trois-Ponts. Genève, 1826, in-8. VI. Rapport au nom de la commission du Conseil représentatif sur la proposition du terme de la révision de la loi du 2 mai 1827. Genève, 1834, broch. in-8. VII. Plus de capitulation militaire, Genève, 1830, in-8. VIII. Nouvelles Observations sur le service suisse capitulé. Genève, 1830, in-8. IX. Réflexions sur les critiques faites à l'adresse présentée au conseil d'Etat. Genève, 1833, in-8. X. Opinion de M. Rilliet, député à la Diète, sur le conclusum relatif aux étrangers; aux membres des deux conseils. Genève, 1836, in-8. XI. Notice sur l'école secondaire de Schwitz et sur les écoles de Brunnen. Genève, 1837, in-8. XII. Observations sur les projets d'organisation et d'instruction militaires pour l'armée fédérale. Genève, 1839, in-4, autographié. XIII. Lettres à un confédéré sur nos institutions militaires. Genève, F. Ramboz, Vaney, E. Carey, 1840-43, in-8. Ces Lettres, au nombre de quatre, ont paru successivement et forment quatre brochures de 19, 32, 19 et 32 pag La

deuxième est en français et en allemand. XIV. Au réducteur du Fédéral. Genève, 1841, broch. in 8. XV. A l'association du 3 mars. Genève, 1841, broch. in-8. XVI. Article du Courrier de Genève du 6 avril 1842, avec un commentaire. Genève, 1842, broch. in-8. XVII. Opinion d'un Suisse sur les derniers événements de Genève. Genève, février 1843, broch. in-8. XVIII. Memoire remis à la commission chargée de l'examen de la loi sur la milice. Genève, juillet 1843, in-8 de 40 pag. XIX. Rapport au Conseil fédéral de la guerre sur le 11º camp fédéral de tactique, à Thoune, en 1842, par le commandant en chef [Rilliet-De Constant], colonel fédéral. Accompagné d'un avant-propos et d'observations sur l'institution des camps de tactique. Lausanne, Marc Ducloux, 1843, in-8 de viij et 138 pag., avec une planche lithographiée représentant le plan du camp. XX. De l'Union protestante. Genève, 1843, in-8. XXI. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la naturalisation des etrangers. Genève, 1843, in-8. XXII. Aux électeurs libéraux du collège de Saccounex. Genève, 1844, bro-chure in-8. XXIII. Rapport du gouvernement provisoire du canton de Genève sur son administration. Lu au Grand-Conseil, le 28 oct. 1846. Genève, 1846, broch. in-8 XXIV. Question du pacte. 1845, in-8. XXV. Rapport présenté par la dé-putation à la haute Diète fédérale, rédigé par M. Rilliet, conseiller d'Etat, 8 octobre 1847. Genève. 1847, in-8. XXVI. Rapport au Grand-Conseil sur l'indemnité réclamée de l'ancien conseil d'Etat. Genève, 1847, broch. in-8. XXVII. Projet de règlement pour le service de sûreté en campagne. Genève, 1847, in-8. XXVIII. Avec le général G.-H. Dufour : Rapport sur l'armement et la campagne de 1847. Zurich, 1848, un vol. in-8. XXIX. Aux officiers, sous-officiers et soldats de la milice genevoise. Genève, 1848 br. in-4. XXX. Aux électeurs du canton de Genève. Berne, 1848, in-8. XXXI. Mémoire couronné par l'Institut sur cette question mise au concours par l'Institut genevois, section des

sciences morales et politiques : Comparer la constitution actuelle de la Suisse avec le pacte fédéral de 1815 que cette constitution a remplacé. XXXII. Vues sur la cavalerie suisse. Berne, 1851, broch. in-8. Rilliet-De Constant a été en outre rédacteur de divers Rapports, tels que de la loi sur la chasse (1832); la loi sur les servitudes militaires (1832); la loi sur la presse (1834); d'un Règlement de service pour tous les grades de la milice de Genève (1830). Comme membre de la Société militaire, il est l'auteur d'essais sur la bataille de Lutzen, sur la bataille de Hanau, sur la cavalerie, sur les manœuvres, etc. La presse politique périodique lui est redevable de plusieurs articles; il est entre autres l'auteur de l'excellente Correspondance genevoise qui parut dans « l'Helvétie», de 1836 à 1837, pendant que M. Gonzalve Petitpierre était chargé de la rédaction en chef de ce journal. - []. Littérature. - XXXIII. Sophie (roman, partic historique); par M. R..... Genève, 1836, 2 vol. in-12 (6 f. 25 c.). XXXIV. Chronique de Saint Cergues; par M. R..... Ge-nève, 1839, in-8 de 327 p., fig. (7 f. 50 c.). Le principal, dans la Chronique de Saint-Cergues, a-t-on dit, ce qui est de main de maltre, c'est le tableau de la bataille de Morat et de ce qui s'y rattache. C'est là aussi ce qui reste de ce livre. On doit regretter que l'auteur ne se soit pas borné à écrire un chapitre d'Histoire, qui aurait eu une valeur réelle et aurait compté dans l'opinion des connaisseurs. La figure qui accompagne ce volume est un plan lithographié de la bataille de Morat. C'est une carte trop bien exécutée pour être du siècle et du personnage qui se la sont appropriée. XXXV. Avec Mme Rilliet-De Constant : le Lec-teur, choix de lectures pour les jeunes gens. Morceaux originaux et traductions. Lyon, Denis; et Paris, Delay, 1845-47. 3 vol. in-8. Recneil mensuel, dont le premier numéro porte la date de juin 1845. Le prix de l'abonnement annuel était de 5 fr. (La première an née est formée des mois de juin à décembre 1845). Avec la même :

XXXVI. Le Calendrier du mois. Janvier 1846. Genève, 1846, broch. in-4. XXXVII. Le Pere Godefroi, ou Il est difficile d'élever ses enfants, ecrit populaire, etc.; par C. Die-trich, pasteur. Trad. de l'allem. sur la 2º édition, avec des réflexions du traducteur. Lyon, Denis, 1846, in-18. XXXVIII. Explications simples et scientifiques des principaux phénomènes de la vie domestique (lmité de l'angl.). Toulouse, 1854, in-18 (65 c.). Anon. XXXIX. Avec Mme Rilliet-De Constant: Manuel explicatif des phénomènes familiers, accompagné de planches, et suivi de 727 questions, pour en faciliter l'usage aux enfants. Trad. de l'angl. Genève, Gruaz, 1854, in-18 fig. (3 fr. 50 c.). Rilliet-De Constant a participé à la publication de «l'Album de Suisse romande» (Genève, 1843-1846, iu-4), dans lequel on trouve de lui, outre les mor-ceaux déjà cités dans le courant de cet article, les huit autres suivants : Ne montez pas Diogène, conte; — Une partie de chasse au XIº siècle, tiré d'un ouvrage inédit, non terminé; — Olga, ou le Don des langues; — Un génie, traduction; - la Diète au camp fédéral de Thoune, 12 août 1842; les Bons marchés, traduction; le Coupé; - Wattbourg et Widdaus, extrait de journal. — III. Histoire. — XL. Lettre à M. R\*\*\* R. [Raoul Rochette], membre de l'Institut, professeur d'Histoire et censeur royal, auteur des « Lettres sur quelques cantons de la Suisse ». Paris et Genève, J.-J. Paschoud, 1820, in-8 de 24 pag. Anon. C'est une réponse à l'attaque virulente lancée contre Genève par Raoul Rochette dans ses premières « Lettres sur la Suisse ». XLI. Mémoires sur la vie de Nicolas Poussin: par Maria Graham, au-teur d'un «Voyage aux Indes», etc. Trad. de l'angl. Paris, Dufart, 1821, in-8, avec 2 pl. lithogr. (4fr.). Traduction anonyme. XLII. Séjour de trois mois dans les montugnes près de Rome, pendant l'annéc 1819; par Maria Graham, au-teur d'un «Voyage aux Indes», etc. Trad, de l'angl, sur la seconde édition. Paris, Béchet jeune, 1822,

in 8, avec une pl. lith. (4 fe). Traduction anonyme. XLIII. Eue année de l'Histoire du Valais, précédée d'une introduction, et accompagnée d'une carte du Valais et de documents officiels. Genève, 1811, in-8 avec cartes (7 fr. 50 c.). XLIV. Notice sur un cours d'histoire militaire donné par M. le colonel Rilliet à la Société nationale suisse d'instruction mutuelle. Genève, mars 1843, in-8. XLV. Le Combat de Neueneck, 5 mars 1798. En trois articles, Impr. dans le tome ler de «l'Album de la Suisse romande » (1843, in-4). Tiré d'un ouvrage inédit et non terminé. XLVI. Le 9 septembre 1799. En trois articles. Impr. dans le même volume. Tiré du même ouvrage que le morceau précédent. XLVII. Thoune (canton de Berne). En trois articles. Impr. dans le 3º vol. de « l'Album de la Suisse romande » (1845). XLVIII. Saint-Germain en Laye, 1814 et 1846. Impr. dans le 5e vol. de «l'Album de la Suisse romande » (1847). XLIX. M. de Custines. En trois articles, Impr. dans le 5e vol. de « l'Album de la Suisse romande » (1847). L. Le Valais de 1840 à 1844. Genève, 1845, in-8 de xij et 312 pag. (4 fr.). Ce volume, destiné à faire suite à celui que l'auteur publia, en 1841, sous le titre de « Une année de l'histoire du Valais », forme à lui seul un ouvrage bien complet. Narration détaitlée et piquante, récit impartial et plein de verve d'événements contemporains. Ll. Novembre et décembre 1847. Fribourg, Valais et la première division. Avec le plan (lithogr. in-4) des environs de Fribourg. Berne et Zurich, Schulthess, 1848, in-8 de viij et 255 pages (3 fr.). LII. Extrait de la correspondance sur la colonie suisse d'Highland, Etats-Unis. Berne, 1849, broch. in-12. LIII. Les derniers jours de la République de Genève en 1798. Impr. dans la « Revue suisse » (de Neufchatel), tome xx (1857), pag. 639-54. Article posthume. LIV. Souvenirs de 1815. Les Cent-Jours en Belgique et en France. Genève, 1857, in-8. Deux articles extraits de la « Bibliothèque universelle de Genève », juillet et août

1857. LV. Journal d'un sous-lieutenant de cuirassiers. Deux articles imprimés dans la « Bibliot h. universelle de Genève ». mars et avril 1859. La fin n'a pas paru. Saint-Germain-en-Laye , les Souvenirs de 4815 et ce Journal, sont les propres souvenirs de l'auteur, qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, est sorti de l'école de Saint-Germain en Lave sous-lieutenant de cuirassiers en 1812. -Il existe une bonne notice sur Rilliet-De Constant (par M. Gonzalve Petitpierre), qui forme la première livraison d'une « Galerie des suisses distingués morts et vivants du XIXe siècle . Accompagnée de portraits (Berne, 1841, in-8), dont il n'a paru, malheureusement, que cinq livraisons, ou notices; et une Notice nécrologique sur le colonel Rilliet, impr. dans le . Journal de Genève ., en décembre 1856.

†RILLIET (Mne), connue aussi sous le nom de RILLIET - DE CONSTANT (Anne - Rosalie DE CONSTANT), femme du précédent, née d'une famille qui a produit plusieurs hommes distingués. Son père était Charles-Samuel De Constant, et elle était cousine du célèbre Benjamin De Constant (1), Cette dame est auteur en collaboration avec son mari de : le Lecteur (1845-47), le Calendrier du mois (1846) et du Manuel explicatif des phénomènes particuliers (1854). (Voy. le précédent article.) Seule, elle a publié : 1. La Maison où je demeure, enseignements populaires sur la structure et les fonctions du corps humain, à l'usage des familles et des écoles. (Trad. de l'angl.). Nouv. édit. Genève, J. Cherbuliez, Ch. Gruaz, 1831, in-18 de 180 pages, avec ligures (2 fr. 50 c.). II. Le Lecteur des écoles. Récits familiers pour développer la moralité des enfants ; trad. de l'angl. d'Abbott. Nouv. édit. Genève, Ch. Gruaz, 1852, in-18 ávec lithogr. (1 fr. 50 c.).

† RILLIET, et RILLIET DE CONSTANT (M<sup>ne</sup> Victorine), fille des précédents, traductrice, a transporté

<sup>(</sup>t) M. Gonz. Petitpierre, Notice sur M. Rilliet De Coustant, p. 7.

de l'auglais, dans notre langue, une série de romans religieux et d'ouvrages pour la jeunesse, dont voici l'énumération : I. Le Compagnon de la Bible, destiné aux écoles, aux familles et aux jeunes gens. Trad. de l'angl. Paris, Genève et Toulouse, 1846, in-12 (1 fr. 50 c.). II. La Mission' des femmes. Trad. de l'angl. Paris, 1847, in-12. HI. Gertrude, par l'auteur de « Amy Herbert (miss Sewell) ». Traduit de l'anglais. Genève et Paris, 1851, in-12 (5 fr. 50 c.). IV. Vie de Buxton, précédée et suivie de deux Notices sur l'esclavage et sur la colonie de Libéria. Traduite..., édition publiée avec le consentement de l'auteur et de l'éditeur anglais. (De l'impr. de Wolfrath, a Neuchatel). Paris, Cherbuliez, Grassart, 1853, in-8 (6 fr.), V. Notice sur la colonie de Liberia. Neuchâtel, 1853, in-8 (1 fr. 50 c.). Extrait de l'ouvrage précédent. S'est vendu au profit des pauvres de l'Oberland bernois. VI. Laure et Henri, par miss Catherine Sinclair, auteur de « Modern Society, modern accomplishments ». Trad. de l'angl. 2º édit., revue et corr., illustrée de 8 dessins, par G. Roux. Paris, Grassart, 1854, in-12 (4 fr.). Ouvrage faisant partie d'une « Bibliothèque choisie d'ouvrages pour la jeu-nesse ». VII. L'Oncle Tom raconté aux enfants. Berne, Ed. Mathey, et Paris, Borrani, 1854, in-12 de xv et 423 pag., avec grav. et couv. illustrées (4 fr.). VIII. Le Compagnon du vaste Monde. La famille de Glen-Luna, ou les Essais de M. Howard; par Amy Lothrop. Trad. de l'angl. Seule édition autorisée. Berne, Ed. Mathey, 1854, 2 vol. in-12 (6 fr.). L'original a obtenu, en Amérique et en Angleterre, beaucoup de succès; il présente un tableau intéressant des mœurs d'une partie de la société américaine. Comme dans le « Vaste Monde, autre produit de la littérature américaine, qui a beaucoup de rapports avec ce livre, l'auteur de « Glen-Luna » va jusqu'au fond du cœur chercher le sujet de ses inspirations. Cet ouvrage, qui peut être mis entre les mains des enfants et des jeunes gens, inté-

resse également les adultes au plus haut point. IX. Les Heures d'ecole du jeune Louis; par E.-J. May. Trad. de l'angl. sur la dernière édition. Paris, Grassart, Meyrueis, 1855, in-18 (3 fr. 50 c.). Faisant partie d'une . Bibliothèque choisie d'ouvrages pour la jeunesse ». X. L'Ile de Piteairn, ses babitants et son pasteur. Précéde d'une courte Notice sur la révolte du « Bounty ». Trad. de l'augl. Toulouse, à la Soc. des livres religieux; et Paris, aux libr. protestantes, 1856, in-18, avec une carte; Toulouse, Delherbe, et Paris, Meyrueis, Cherbuliez, Grassart, 1861, in-18 de 134 p. (50 c.). XI. La Liste d'étrennes. Genève, E. Beroud, 1856, in-18 de 29 pag. (30 c.). XII. Journal de la femme d'un missionnaire dans les prairies de l'ouest aux Etats-Unis. Traduit de l'anglais, Genève, 1856, in-12 de 155 pag. (1 fr. 50 c.). XIII. Le Bas de Noël; par l'auteur du « Vaste Monde » (Mistr. Warner). Trad. de l'angl. Genève et Paris, J. Cherbuliez, 1836, in-12 (2 fr. 50 c.). Traduction anonyme. XIV. La Chaine de marguerites; par l'auteur de « l'Héritier de Redclyffe », de « Violette », etc. (Miss Yonge). Traduit de l'anglais. (De l'impr. de Jeunet, à Abbeville). Neuchâtel (Suisse), Leidecker, et Paris, Reinwald, Cher-buliez, Grassart, 1837, 2 vol. in-12 (7 fr.). XV. Le Marchand prospère; Vie de M. Samuel Budgett. Extrait de l'angl. de W. Arthur. Paris, Grassart, 1858, in-18 jésus de viij-267 pag. (2 fr. 50 c.). Dédié aux jeunes gens qui se destinent au commerce. XVI. Aventures et Voyages d'une créole; par mistr. Seacole. Trad. de l'angl. Paris, Ch. Meyrueis et Cie, 1858, in-12 (3 fr. 50 c.). XVII. Biographie du général Henry Havelock, mort à Lucknow; par le révér. William Brock. Trad. de l'angl. sur les 3º et 6º éditions. Lausanue, A. Delafontaine, 1858, in-12 de 318 p. (3 fr.). XVIII. Le Prieure de Dashwood, ou Louis Mortimer à l'Université. Suite des « Heures d'école du jeune Louis »; par E.-J. May. Trad. de l'angl. Genève, E. Beroud, et Paris, Grassart, 1859, in-12 de 444 pages (3 fr. 70 c.).

XIX. Queriers et Soldats; par l'auteur de la Vie du capitaine Hedley Vicars. Traduit librement de l'anglais (English Hearts and english Hands.) Geneve et Paris, Cherbuliez, 1859, in-12 (2 fr. 50 c.). XX. L'Anneau nécessaire, ou le Colportage de la Bible par les femmes, en anglais : Missing Link; par L. N. R. Extraits de l'anglais. Paris, Grassart, 1861, in-18 jesus (2 fr.). Apercu bien fait des services que les femmes peuvent rendre dans la propagande évangélique. C'est le récit d'essais tentés à Londres pour répandre la Bible parmi les classes les plus infimes de la population. Quelques femmes intelligentes et dévouées ont entrepris la tâche si difficile d'implanter des germes de Christianisme dans ce milieu corrompu, et leurs efforts ne sont pas demeurés stériles. L'ouvrage de Mue Rilliet donne à cet égard des détails fort curieux qui seront lus avec intérêt.

† RILLIET, connu aussi à Genève sous le nom de Rilliet-De Candolle (J.-H.-Albert), theologien protes-tant, fils d'Albert-Louis Rillet-Pictet, petit-fils du professeur Marc-Auguste Pictet, et neveu du colonel fédéral Rilliet-De Constant (1); né à Genève, le 5 février 1809, ministre du Saint-Evangile, depuis 1833, professeur de littérature ancienne et moderne à l'Académie de Genève, de 1844 à 1846, fondateur et directeur du Gymnase libre de Genève, de 1849 à 1857; collaborateur à la Bibliothèque universelle de Genève,au «Fédéral», journal politique genevois, et au « Semeur ». Nous connaissons de M. Alb. Rilliet : I. Recherches critiques et historiques sur le texte grec des évangiles. Geneve, 1832, in-8 (6 fr.). II.

Avec M. Bétant : Thucydide, guerre du Péloponèse, trad. du grec. Geneve, E. Carev, 1838-39, 2 vol. in-12. III. Commentaire sur l'épitre de saint Paul aux Philippiens. Genève, 1841, in-8 (7 fr. 50 c.). IV. Mémoire sur la convenance de modifier l'organisation du premier degré des études préparatoires dans l'Academie. Genève, 1840, broch. in-8. V. Observations adressées à MM. les membres du conseil d'instruction publique, sur la partie de leur rapport qui concerne le premier degré des études préparatoires dans l'Académie de Genève. Genève, E. Carey, 1841, in-8 de 54 pages. VI. Pétition adressée à MM. les membres du Grand-Conseil en faveur de la liberté de conscience compromise par l'art 37 du projet de loi sur l'institution du jury. Genève, 1843, broch. in 8. VII. Relation du procès criminel intenté à Genève en 1553 contre Michel Servet, rédigée d'après les documents originaux. Geneve, 1844, in-8 de 159 pages (4 fr. 25 c.). Extrait des Mémoires et Documents de la Société d'histoire et d'ar-chéologie de Genève. Cet ouvrage a été traduit en anglais par W. K. Tweedie, et imprimé à Edimbourg, en 1846, in-12. VII. Etude sur les doctrines de J. Milton relatives à la liberté religieuse. Trois articles imprimés dans le «Se-meur», en 1846. IX. Etude sur Dante Alighieri envisagé comme réformateur. Six articles imprimés dans le « Semeur », en 1847. X. Histoire de la Restauration de la République de Genève. Genève, Charles Gruaz, 1849, in-8 de VIIj-487 pag. (6 fr.). XI. Notice sur J. Vernet, ancien syndic. Genève, 1850, broch. in-8. XII. Rapport sur l'administration de la Société de lecture pendant l'année 1857, présenté au nom du comité à l'assemblée générale de cette société, le jeudi 28 janvier 1858. Genève, Ch.-L. Sabot, 1858, in-8 de 35 pag. XIII. Les Livres du Nouveau Testament traduits pour la première fois d'après le texte le plus ancien, avec les variantes de la Vulgate latine et des manuscrits grecs jusqu'an Xº siècle, les citations de l'Ancien Testament suivant le texte

<sup>(</sup>i) N'avons nous pas eu raison de dire dans nue note de l'article Rilliet-De Constant que les soperfétations nominales dont font usago M. Les Genevois doivent mettre dans l'embaras les directions de l'embaras les struggers à cette ville, Qu'on en juge par la fliation que nous donnons ici. Le pere du savant dont nous nous occupons se nommait avant de l'embaras de l'em

hébreux et la version des Lxx, une division nouvelle de chaque livre et des notes explicatives. Genève et Paris, Cherbuliez, 1858-60, gros vol. in-8 (10 fr.). XIV. Examen critique de l'Armorial historique genevois de MM. Maudrot et J.-B.-G. Galffe et de Besanson Hugues par ce dernier. Impr. dans la « Biblioth. univ. de Genève » en juin 1859. A cette critique qu'il estimait injuste et malveillante, M. Galiffe a répondu par une longue réfutation insérée au cominencement de la 2º livraison du tome IV des « Notices généalogiques sur les familles genevoises. XV. Recueil officiel des anciens recès fédéraux. Compte-rendu de cet ouvrage, impr. dans la « Bibliothèque universelle de Genève », févr. 1862. Comme éditeur, M. Albert Rilliet a encore publié : « l'Histoire moderne de la Grèce », de Rizo Nerulos (Genève, 1828, in-8), volume auquel il a mis une préface; et le « Nouveau Glossaire génevois », de J. Humbert, précédé d'une Notice biographique sur l'auteur, par l'éditeur. (Genève, 1852, 2 vol. in-12).

RILLIET, connu aussi à Genève sous le nom de RILLIET-SALADIN (Louis - Frédéric - Théodore - Albert (1), médecin suisse, frère du précédent; né le 14 juillet 1814, à Genève, où il est mort le 2 juin 1861; aucien médecin interne des hôpitaux de Paris, de 1836 à 1841; docteur en mé décine des Facultés de Paris et de Genève (1840). Successivement président de la Société de médecine du canton de Genève, médecin en chef de l'hôpital civil et militaire de Genève; lauréat des hôpitaux de Paris (médaille d'or, 1839), de l'Institut de France (prix Montyon, 1845), et de l'Académie de médecine de Paris (prix Itard, 1849); membre correspondant des académies de médecine de Saint-Pétersbourg, Turin, Ferrare, Naples, New-York, Madrid, Montpellier : des Sociétés médicales de

Marseille, Dresde, Lyon, Stras-bourg, Bordeaux, Toulouse, Lisbonne, Berne, Leipzig, Vienne, et de la Société des bôpitaux de Paris; associé étranger des sociétés de médecine d'Edimbourg et de Suède; membre honoraire de la Société anatomique de Paris, de la Société allemande des médecins et naturalistes à Paris, et de la Société médico-chirurgicale canton de Zurich; membre titulaire de la Société d'observation de Paris et de la Société médicale de Genève; chevalier de la Légion d'honneur (6 mai 1846), de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, de Piemont (4 nov. 1852), et de l'ordre de S. Stanislas, de Russie (28 nov. 1857). Le docteur Rilliet a publié seul ou en collaboration avec le docteur Barthez, de 1838 à 1859, quarante-huit cuvrages et mémoires sur différents sujets de médecine dont nous allons donner ici l'énumération. I. Avec M. Barthez : Muladies des enfants. Affections de poirtine. Première partie. Pneumonie. Paris, Béchet jeune, 1838, in-8 de 14 feuil. 3/4 (3 fr.). Il. Mémoire sur la pseudo-méla-nose des poumons. (Archives générale de médecine, 1839). III. Avec M. Barthez : Recherches anatomico-pathologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchi-ques. (Archiv. de médecine, janv. 1840).IV. Avec le même : Recherches sur quelques points de l'histoire de la fievre typhoïde chez les enfants. (Ibid., octobre 1840). V. De la Fièvre typhoïde chez les enfants, thèse. Paris, 1840, in-4. Monographie bien bien faite; les chapitres relatifs à l'anatomie pathologique et au diagnostic sont particulièrement soignés et complets. VI. Avec M. Barthez : Observations relatives à quelques points de l'histoire de l'affection typhoïde. (Journ. des connaissances médico-chirurg., avril 1841). VII. Avec le même : Re-cherches sur la difformation rachitique de la poitrine. (Ibid., avril et mai 1841). VIII. Avec le même : Essai sur le traitement de la fièvre typhoïde par le sulfate de quimne. (Archives de médecine, juin 1841). IX. Avec le même : Mémoire sur quelques points de l'histoire des

<sup>(1)</sup> Les biographes du docteur Rilliet ne lui donnent que le prénom de Fredéric; c'est d'après un article autographe, de 1839, que nous en sjoutons trois autres.

angines et des gangrènes du pharynx. (Ibid., décembre 1841). X. Avec le même : Observation d'hydrocephale chronique. (Archives de médecine, janv. 1842). Xl. Avec le même : Mémoire sur les hémorrhagies de la grande cavité de l'arachnoïde. («Gaz. méd.», nov. 1842). XII. Avec le même : Recherches symptomatologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchiques. (Arch. de méd., déc. 1842.) XIII. Du traitement de la goutte par les eaux de Vichy. (Ibid., ann. 1842). XIV. Avec le même : Traité clinique et pratique des maladies des enfants. Paris, Germer-Bail-lière, 1843, 3 vol. in-8 (21 fr.). Deuxième édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, Germer-Baillière. 1853-54, 2° tirage, 1861, 3 vol. in-8 25 fr.). L'édition de 1861 devait être enrichie d'une foule de matériaux nouveaux et importants. mais la mort de Rilliet étant survenue, ou s'est contenté de réimprimer sans changement la deuxième édition qui était épuisée. Les sujets traités dans cet ouvrage sont ainsi divisés : Tome 1er, les phlegmasies, les hypérémies, les ramollissements, les hypertrophies, les bydropisies; tome II, les hémorrhagies, les gangrènes, les névroses, les fièvres continues; tom. III, les tuberculisations, les entozoaires. Un appendice divisé en trois parties termine cet ou-vrage : 1º Considérations générales sur l'état physiologique des enfants; 2º Exposé de la méthode employée par les anteurs pour recueillir les observations et règles sur l'examen des malades; 3º Conseils pratiques sur la thérapeutique appliquée à l'enfance. Cet ouvrage « a été distingué par l'Academie des sciences, parmi les travaux remarquables publiés en Angleterres en Allemagne et en Italie sur les maladies du premier age .. (Académie des sciences, séance du 10 mars 1845). Il a été couronné par l'Académie de médec, comme « le meilleur livre de médecine prutique quant au moins deux ans de publication ». (Académie de médecine, séance du 11 déc. 1849). Le Traité des maladies des enfants

a été autorisé par le Conseil de l'instruction publique pour les Facultés de médecine et pour les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Il a été trad. en allemand par le docteur G. Krupp, sous le titre de « Handbuch der Kinderkrankheiten », Leipzig, Hollmanu, 1844, 2 vol. in-8, et contrefait en Belgique : Tournai , Janssens-Delfossé et Quin, 1848, 2 vol. gr. in-8 à 2 colonnes. XV. Sur le Cours de microscopie complémentaire des études médicales, de M. A. Donné (Biblioth. univ. de Genève, sept. 1844). Compte-rendu très-favorable de l'ouvrage de M. Donné. XVI. Nouvelles Recher-ches sur la méningite tuberculeuse. (. Gazette médicale », 1846). XVII. De l'Inflammation franche des méningites chez les enfants. (Archives de médecine, année 1846-47). XVIII. De l'Inflammation limitée à la membrane séreuse ventriculaire et sur sa terminaison par une hydrocéphalie chronique. (Ibid., année 1847). XIX. Mémoire sur l'épidémie de rougeole qui a régné à Genève dans les premiers mois de l'année 1847. (« Gaz. méd.», année 1847). XX. Mémoire sur les hémorrhagies intestinales chez les nouveaux-nés. («Gazette méd. v. 1848). XXI. Mémoire sur deux cas nouveaux de sclérème observés dans la seconde enfauce et dans l'âge adulte. (« Revue médico-chirurgicale », 1848). XXII. Memoire sur une épidémie d'oreillons qui a régné à Genève pendant les ann. 1848 et 1849. (« Gaz. méd. », 1850). XXIII. Notice sur l'établissement hydrothérapique de Divonne. (Journal de Genève, 14 juin 1850). Compte-rendu favorable de l'établiss. fondé par M. le docteur P. Vidart. XXIV. De la Paralysie essentielle chez les enfants. (Gaz. médic. 1851). XXV. Avec M. Barthez : Mémoire sur quelques parties de l'histoire de la bronchite et de la broncho-pneumonie chez les enfants. (Archives de méd., 1851). XXVI. Avec le même : Mémoire sur quelques points de l'histoire de la broncho-pneumonie chez les enfants. (Extrait de la «Gazette des hôpitaux »). Paris, de l'impr. de Plon, 1851, in 8 de 32 pag. (1 fr. 25 c.)

XXVII. Mémoire sur la tracheobronchite chez les enfants du premier age. (Rev. médic.-chir., oct. 1851.) XXVIII. Note sur l'eau de Coise. (Dans la Notice du docteur Dubouloz. Paris, 1852, in-8.) Dans cette courte Note, Rilliet signale en passant l'existence de l'intoxication iodique. XXIX. Mémoire sur l'invagination chez les enfants. (Extr. de la «Gaz. des hôpitaux»). Paris, de l'impr. de Plon, 1852, 10-8 de 76 pag. (2 fr. 50 c.). XXX. Avec M. Barthez: Mémoire sur la broncho-pneumonie vésiculaire chez les enfants. (Extrait de la « Revue médico-chirurgicale de Paris »). Paris, de l'impr. de Dupont, 1832, in-8 de 46 pages (75 c.). XXXI. Avec le même : Mémoire lu à la Société médicale des hôpitaux sur quelques symptômes stéthoscopiques rares dans la pleurésie chronique (respiration caverneuse ou amphorique, pectriloquie, gar-gouillement (1832, et Archives de méd., mars 1853). XXXII. Mémoire sur les maladies gastro intestinales chez les enfants. (« Gazette méd. », janvier 1853). XXXIII. Mémoire sur l'encephalopathie albuminurique dans l'enfance. (Recueil des tra-vaux de la Soc. de méd. de Genève, 1853). XXXIV. De la Guérison de la méningite tuberculeuse (Archives de méd., déc. 1833). XXXV. Quelques remarques sur l'apepsie et la dyspepsie et sur le traitement par la méthode nutrimentive. Premier article. ( Journ. des connaissances médico-chirurg. », 1er déc. 1854). XXXVI. Lecon d'introduction à un cours d'anatomie et de physiologie. Genève, 1835, in-8. Cet éloquent discours, publié sur la demande et pour l'usage des auditeurs, a été peu répandu en dehors de Genève. Après avoir passé rapidement sur les définitions de la vie. Rilliet fait une remarquable profession de foi vitaliste en s'appuyant uniquement sur des considérations physiologiques et médicales. Il indique ensuite le but et le plan du cours. XXXVII. De la Chlorose simulant la phthisie. (Archives de méd., févr. 1855.) XXXVIII. Le Choléra à Genève pendant les mois de septembre et d'octobre 1855. (Extr. de «l'Union

médicale », nos des 22, 25 et 29 mars 1856). Paris, de l'imp. de Malteste, 1856, in-8 de 32 p. (1 f. 25 c.). XXXIX. Influence de la consanguinité sur les produits du mariage. (Note adressée à l'Acad. de med. de Paris, le 15 mai 1856). XL. Lettre sur la faculté de Genève. Genève, 1856, br. in-8. XLL Réfutation des imputations calomnieuses dirigées contre M. le docteur Rilliet. Ibid., 1856, broch. in-12. M. le docteur A.-J. Duval, l'un des biographes de Rilliet (voyez plus bas), n'a pas mentionné ces deux derniers écrits. XLII. Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Genève, pour l'année 1856 (« Echo médical suisse », juin 1857). A la fin de ce Compte-rendu, le doct. Rilliet, président de la Société médicale, rappelle la polémique soulevée au sujet de la destitution de plusieurs médecins occupant des fonctions publiques à Genève; cette polémique, à laquelle il prit une grande part est résumée dans les « Documents sur la position faite par l'administration publi-que à la Faculté de médecine de Genève », réunis et publiés par la Societé médicale. Genève, 1856. XLIII. Quelques mots sur l'intoxication produite par l'iode administré à petites doses longtemps continuées. (Extrait de la « Gazette hebdomadaire de méd. et de chirurgie », t. v). Paris, de l'impr. de Martinet, 1858, in-8 de 4 pag. (50 c.). Impr. d'abord dans le « Bulletin de l'Acad. de médecine ., oct. 1858. XLIV. Mémoire sur la dilatation de l'estomac. (Extr. de la « Gazette hébdomadaire de méd. et de chirurgie », 6 et 20 mai 1859). Paris, Vict. Masson, 1859, in-8 de 26 pag. (1 fr. 50 c.). XLV. Recher-ches historiques et critiques sur l'auscultation céphalique chez les enfants. (Gaz. médic., déc. 1859.) XLVI. La Métairie. Genève, 1860, broch. in-8. XLVII. Memoire sur l'iodisme constitutionnel, présenté à l'Académie impériale de médecine le 11 janvier 1859, suivi d'un résumé de la discussion académique et d'un complément d'ebservations. (Extr. de la « Gazette hebdoniadaire» et de la «Gazette médicale de Paris »). Paris. V.

Masson, 1860, in-8 (2 fr. 50 c.). XLVIII. Rapport presente à la So-ciété médicale de Genève sur le projet de loi relatif à l'exercice des diverses branches de l'art de guérir. Genève, 1861, broch. in-8. Le rapporteur défend avec énergie et conviction les intérêts du public et la dignité du corps médical à propos de trois projets de loi soumis aux délibérations du Grand-Conseil. - Biographes du doct. Rilliet. - 1º Le doct. Duval. Le docteur Rilliet, sa vie ses œuvres. Genève, Ramboz et Schuchardt, 1861, gr. in-8 de 72 pag. De longs extraits de cette notice ont été publiés dans le « Journal de Genève » des 2 et 3 octobre 1861. 2º Le doct. Ed. Dufresne. Le docteur Rilliet. Notice. (Extrait de « l'Art médical », du 1<sup>er</sup> juillet 1861). Paris, 1861, in-8. 3° Le doct. Appia. Notice sur le docteur Rilliet, imprimée dans le « Compterendu des travaux de la Société médicale de Genève pour l'année 1862. Genève, 1862, in-8. L'auteur

est le président de cette société. RILLIET (C.). Industrie séricicole. Des cocons avant et pendant le dévi-dage. Genève et Paris, J. Cherbuliez, 1844, br. in-8 (1 fr.). Ce petit opuscule offre un véritable manuel du filaceur, écrit'simplement, sans prétention, sans jactance, mais plein de notions utiles, et bien fait pour rendre des services réels à l'industrie séricicole, surtout dans les pays où elle ne fait en quelque sorte que de naître. C'est un guide modeste qui contribuera certainement à favoriser son essor en l'aidant à vaincre les premières difficultés de la mise en train.

RILLIET-DE CANDOLE. Voy. p. 422. RILLIET-DE CONSTANT (M., Mmº et Mne). Voy. pag. 417 et suiv. RILLIET-SALADIN. Voy. pag. 423.

RILLOT (Ad.). Des moyens d'améliorer la viande de boucherie, et de la mettre à portée de tous. Paris, l'Auteur, 1848, in-4 de 16 pages. Mémoire adressé au cit. ministre du commerce et de l'agriculture, et soumis au représentant du peuple, par un homme spécial.

RILLY (E. de). Notice biographique sur M. Du Bosquiel de Bondues (Albert-Joseph), maire de la commune de Bondues, fondateur de l'hospice de vieillards, etc. Paris, rue Royer-Collard, 1857, in-8 de 6 pag. Ex-trait du « Musée biographique, Panthéon universel ».

RIMBAU (Pascal), jardinier-pépiniériste. Leis Délassemens de Pascaou Rimbaou. Toulon, de l'impr. d'Au-

rel, 1847, in-8 de 36 pag. Rimbaud (Victor-Gustave-Désiré), commis de la marine, chef du secrétariat de la majorité générale au port de Toulon; né le 17 avril 1830; entre au service le 1er février 1852. Etudes sur la législation et l'administration maritimes, à l'usage des candidats au grade d'aidecommissaire de la marine. Toulon, l'Auteur, Andrieu, 1851-52, 2 vol. in-8. (15 fr.). L'ouvr. doit avoir un 3e volume.

RIMBAULT (Adolphe). I. Chansons napoléoniennes. Paris, de l'impr. de Maistrasse, 1851, in-12 de 12 pag. — Autre édition. Paris, l'Auteur, 1852, in-12 de 12 pag. Sept chansons. II. L'Impératrice, chanson dédiée au peuple et à l'armée. Paris, de l'impr. d'Appert (1853), in-8 de 2 pag. III. Les Débris de l'armée impériale au tombeau de Napoléon le Grand. Chanson nouvelle. Ibid.,

1853, in-8 de 2 pag.

RIMBAUT (Hippolyte-Louis), auteur dramatique, pendant quelques années directeur du théat, des Délassements-Comiques, plustard (1861) archiviste de la Soc. des auteurs et compositeurs dramatiques. Nous connaissons de lui les pièces suivantes: I. Avec Ancelot: le Fils de Ninon, drame en trois actes, mêlé de chants. Représenté sur le théàtre de la Galté, le 23 janvier 1834. Paris, Marchant, 1834, in-8 de 72 p. à longues lignes (2 fr.), ou de 32 p. à deux colon. (50 c.). II. Angelina, drame en trois actes, mêlé de chants. Paris, Barba, Bezou, 1835, in-8 (30 c.). III. Avec M. Ch. Desnoyers : Vaugelas, ou le Ménage d'un savant, com.-vaudev. en un acte. Représ. sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 20 août 1836. Paris, Barba, 1836, in-8 (1 fr. 50 c.). IV. Avec M. Boulé : l'Honneur de ma mère, drame en trois actes. Représ. sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 6 mai 1837. Paris, Marchant, 1837, in-8 (40 c.). V.

Avec M. Ch. Desnoyers : Diane de Poitiers, ou Deux fous et un roi. Drame en trois actes. Représ. sur le théâtre du Panthéon, le 3 janvier 1833; et repris au théâtre Saint-Antoine, le 5 août 1837. Paris, Morain, 1837, in-8 (40 c.). VI. Avec M. Moléri : Guillaume Norwood, ou une Haine de vieillards, drame en trois actes. Représ. sur le théâtre de la Gaîté, le 25 novembre 1838. Paris, Michaud, 1838, in-8 (40 c.). VII. Avec M. Boulé: Corneille et Richelieu, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 23 février 1839. Paris, Michaud, 1839, in-8 (20 c.). VIII. Avec MM. Léonce Ch.-H.-L. Laurençot et Moléri : le Marquis de Brancas, comédie en trois actes, mêlée de chants, tirée d'une nouvelle de M. A. de Lavergne. Représ. sur le théâtre du Panthéon, le 2 nov. 1839. Paris, Gallet, 1839, in-8 (30 c.). IX. Avec M. \*\*\* [Fulgence de Bury] : Le Sauf-conduit, com.-vaud. en deux actes. Représ, sur le théâtre du Panthéon, le 6 octobre 1839. Paris, le même, 1839, in-8 (30 c.). X. Avec M. Boulé : Denise, ou l'Avis du Ciel ; drame en cinq actes. Reprès. sur le théâtre de la Galté, le 3 avril 1840. Paris, Henriot, Miffliez, Tresse, 1840, in-8 (50 c.). XI. Avec M. Ch. Potier: l'Amie et l'Amant, ou la Confiance du mari, com.vaudeville en un acte. Représ. sur le théâtre du Panthéon, le 16 août 1840. Paris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8 (30 c.). XII. Avec MM. Boulé et Dupré [Edm. De Manne] : Emery le négociant, drame en trois actes. Représ. sur le théâtre de la Galté, le 7 juillet 1842. Paris, Marchant, 1842, in-8 (50 c.). XIII. Avec M. Léonce [Ch.-H.-L. Laurencot]: Marcelline la vachère, drame-vaud. en trois actes. Représ. sur le théàtre des Délassements-Comiques, le 3 décembre 1846. Paris, Marchant, 1847, in-8 (50 c.). XIV. Peu s'en fallait. Esquisse de mœurs en trois tableaux, en vers. Paris, de l'imp. de Lacour, 1847, in-8 de 20 pages. XV. Avec M. Salvat : La Fille du Diable, vaudeville fantastique en un acte. Représ. sur le théâtre des Délassements - Comiques, le 30 novembre 1847. Paris, Dechau-

me, 1847, in-8 (10 c.). XVI. Avec M. Léonce [Ch.-H.-L. Laurencot]: Un coup de pinceau, com.-vaudev. en un acte. Représ. sur le théâtre du Vaudeville, le 26 octobre 1848. Paris, Michel Lévy, 1848, m-18 anglais (60 c.). XVII. Avec le même : Entre amis...., vaudeville en un acte. Représ, sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 1er novembre 1848. Paris, Dechaume, 1848, in-8 (10 c.). XVIII. Avec M. Ed. Brisebarre: Le Ver luisant. ou la Métempsycose, féerie en cinq actes et douze parties. Représ. sur le même théâtre, le 23 février 1850. Paris, Beck, Tresse, 1850, in-8 (60 c.). XIX. Avec M. Bourdois : Un doigt de vin, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le même theatre, le 27 avril 1852. Paris, pass. Vendôme, nº 19, 1852, in-8 (50 c.). XX. Avec M. Ed. Brisebarre : Les Postillons de Crevecœur, scènes de la vie de campagne, en un acte. Représ. sur le même théatre, le 5 avril 1853. Paris, Beck, Tresse, 1853, in-8 (60 c.). XXI. Avec le même: Trois pour un secret, scènes de la vie de famille. Repr. sur le même théât., le 4 août 1855. Paris, Beck, 1855, in-8 (60 c.). XXII. Avec le même : Le Professeur des cuisinières, scènes de la vie de ménage. Représ. sur le même théâtre, le 15 mai 1856. Paris, Beck, 1856, in-8 (60 c.). XXIII. Avec le même : Le jour du frotteur, scènes de la vie de ménage. Représ. sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le13 septembre 1836. Paris, Mieh. Lévy frères, 1856, in-4 (20 c.). XXIV. Avec M. Ad. Salvat : Taureau le brasseur. vaud, en un acte. Représenté sur le théatre des Folies-Dramatiques. Paris, libr. théatrale, 1859, in-8 (30 c.). XXV. Avec M. Paul Deslandes : Le Dompteur de femmes, vaudev. en un acte. Représ. sur le théâtre du Palais-Royal. Paris, librairie théâtrale, 1859, in-12 (60 c.). M. H. Rimbaut est encore l'un des vingt-cinq auteurs des Moutons de Panurge, grande lanterne magique en trois actes et douze tableaux, etc. Représ. sur le théâtre des Délassements-Comiques, en 1853, imprimée. † RIMBAUT (l'abbé Hippolyte), curé

de Vellereille, et professeur de dessin, de peinture, d'architecture et d'archéologie au séminaire de Bonne-Espérance (Belgique-Hainaut); né à Leuze, dans la province de Hainaut (Belgique), le 2 août 1820, est auteur de plusieurs drames sacrés, dont les suivants ont déjà été imprimés : I. Judith, tragédie. Tournai, Casterman, 1860, in-8 de 112 pag. (1 fr.). II. L'Annonciation, drame en trois actes, en vers. Ibid., 1861, pct. in-8 de 132 p. (1 fr. 25 c.). La musique de cette pièce par M. Delhaie, de Binche, vient de paraître à Paris (1862). IIL. Sainte Elisabeth, drame en vers. Avec une Lettre à M. de Montalembert, auteur de « l'His-toire de suinte Elisabeth ». Ibid., 1862, in-8. - L'abbé Rimbaut est en outre artiste, et l'on dit ses dessins, ses portraits et ses peintures aussi estimés que cachés.

† RIMBAUT (Théophile), frère du précédent, instituteur à Marquain-lez-Tournai, né à Leuze dans la province du Hainaut (Belgique), le 3 mars 1824, est auteur d'une série de pièces de théâtre composées pour l'amusement de la jeunesse, et d'articles de pédagogie imprimés dans trois revues spéciales de la Belgique. Enumérons d'abord ses pièces : 1. Le Lingot d'or. 255 fables et traits divers. renfermés en autant de quatrains et formant pour la jeunesse un cours de morale chrétienne, complet et neuf; suivi du procédé pour former l'esprit et le cœur des enfants au moyen de cet ouvrage. Tournai, Ve Vandenbrouck, 4856, in-18 de 80 pag.; Tournai, Casterman, 1858, grand in-18 de 306 pag. (1 fr.). Autre édition (3°), sous ce titre : . Le Lingot d'er »; contes, anecdotes, fables, etc. Prose et quatrains. Tournai, le même, 1859, gr. in-18 de viij-316 p. (1 fr.). II. Les deux Piger, comédie en 3 actes et en vers, avec un avant-propos. Tournai, Casterman et fils, 1856, in-8 de 51 pag. (80 c.) III. L'Education au village, com-vaud. en 3 actes. Ibid., 1858, in-8 de 47 p. (80 c.). IV. Les deux Couronnes, petit drame en un acte pour les jeunes demoiselles, Ibid., 1838, in-8 de 27 pag. (80 c. V. La Menteuse, com.-vaud. en un acte pour les jeunes demoiselles. Ibid., 1858, in-8 de 35 pag. (80 c.). VI. Une heure de récréation au pensinnnat, comédie en un acte. Ibid., 1838, in 8 de 44 pag. (80 c.). VII. L'Enfant désobéissant; comédie en un acte. Ibid., 1858, in 8 de 44 pag. (80 c.). VIII. L'Aveugle, drame en cinq actes et en vers, pour les jeunes gens. Ibid. 1858, in-8 de 64 pag. (80 c.). IX. Le Fermier communiste, com. en 3 actes et en vers, pour les jeunes gens. Ibid., 1858, in-8 de 64 pag. (80 c.). X. Le Portrait et la Caricature, ou les deux Educations, com.-vaudev. en un acte, pour les jeunes demoiselles. Ibid., 1858, in-8 de 35 p. (80 c.). XI. L'Ecole de la piété filiale, drame en 3 actes et en vers, pour les jeunes filles. Ibid., 1858, in-8 de 44 pages (80 c.). XII. Les Enfants détrompés à leur entrée dans le monde. Conversations en Ibid. 1858, in-8 (80 c.). XIII. La Chasse au Sorcier, com. en 3 actes. Ibid., 1839, in-8de 64 p. (80 c.). XIV. A laver un negre on perd son savon, dialogue sur la Grammaire; Dialogue sur l'analyse; la petite Foire, dialogue sur le système métrique; une partie au jeu d'Histoire Sainte. Ibid., 1859, in-8 de 40 pag. (80 c.). XV. L'Education des demoiselles, conversation suivie de cantates et poésies pour fêtes et distributions de prix. Ibid., 1859, in-8 de 35 p. 80 c.). XVI. Les Bavardes punies, petite com. en un acte et en prose. lbid., 1859, in-8 de 28 pag. (80 c.). XVII. Le nouveau Valentin Duval. Dialogue sur la Géographie. Ibid., 1839, in-8 de 32 p. (80 c.). XVIII. La Couronne de joie. Plaidoyer dramatique, suivi de cantates pour fêtes et distributions de prix pour les jeunes gens. Ibid., 1839, in-8 de 44 pag. (80 c.). XIX. Le me-chant Espiègle. Episode du retour de Crimée, com. en 3 actes. Ibid., 1849, in-8 de 48 pages (80 c.). XX. La Politesse en action, drame en 3 actes et en vers. Ibid. 1859, in-8 de 56 pag. XXI. Madame de Maintenon et mademoiselle de Murçay (Mme de Caylus), ou l'Humilité contre l'Orgueil, comédie en deux actes, en prose. Ibid., 1861.

in-8 de 36 pages (80 c.). XXII. Jean de La Fontaine, comédie en en deux actes, en prose. Ibid., 1861, in-8 (80 c.). Les précédents opuscules ont été réunis en 2 vol., auxquels on a joint une dédicace à S. M. Léopold ler, roi des Belges, qui l'avait acceptée. M. Th. Rimbaut a en portefeuille une seconde série de compositions dramatiques, parmi lesquelles quelques - unes ont un fond historique, « André Vésale » et « André Grétry », entre autres. Les articles de pédagogie écrits par M. Th. Rimbaut ont été imprimés dans : 1º « l'Abeille », revue pédagogique, qui paraît à Bruxelles (1859); 2º le « Journal de l'enseignement primaire » qui s'imprime à Louvain (1860-62); 3º dans « le Messager des écoles du Hainaut », paraissant à Mons (4861). Ses divers articles comprennent : une série d'exercices grammaticaux, extraits d'un ou-vrage manuscrit intitulé : Exercices grammaticaux, ou un Récit historique pour l'application de chaque règle de la grammaire ; une partie d'un ouvrage intitulé : Etudes pédagogiques et littéraires sur la Bible de l'enfance; 60 pages, la moitié de ce livre, en ont été publiées; un chapitre d'un Traité du dessin linéaire et de géométrie pratique, en dix articles ; diverses poé-sies et articles de bibliographie. - M. Th. Rimbaut a inédits : des romans et nouvelles pour la jeu-nesse; la Reine des Belges, poëme historique en six chants, et plusieurs ouvrages poétiques.

RIMBAUX (Fr.). Mémoire sur le projet d'un haras parqué pour la remonte de la cavalerie belge, au moyen du cheval indigène. Bruxelles, Schilders, 1858, in-8 de 20 pages

(80 c.).

Ring (Bernard-Jacques-Joseph-Maximilien-Ferdinand de), archéologue distingué, fils du colonel B. de Ring; né le 27 mai 1799, à Bonn (sur le Rhin), d'une famille descendante de Suède, chevalier du Llon de Zehringen; nommé membre de la Société pour la conservation et la description des monuments historiques de France (4 octobre 1842); correspondant du mistère de l'instruction publique

pour la préparation du recueil d'inscriptions latines (18 juin 1844), et pour les travaux historiques (19 février 1833); lauréat de l'Institut (Académie des Inscriptions), premier prix pour les autiquités nationales (15 août 1853); secrétaire de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace (5 décembre 1855); membre correspondant de la Société d'histoire et des antiquités du Rhin à Mayence (20 octobre 1856), membre honoraire de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle à Metz (22 février 1858), membre honoraire de la Société des antiquaires de Zurich (10 juillet 1858), correspondant du . comité historique et des sociétés savantes au ministère de l'Instruction publique (26 août 1858), cor-respondant de la Société des antiquaires de la Morinie, à Saint-Omer (6 avril 1859), membre correspondant de l'Instituto di Correspondenza archeologica, à Rome (9 décembre 1859), lauréat de l'Institut (Académie des inscriptions), mention honorable au concours pour les antiquités nationales (15 août 1860). Nous connaissons de ce savant un assez grand nombre de publications ayant toutes les antiquités et l'archéologie pour sujet. Nous citerons d'abord les principaux, puis nous rappellerons les mémoires et dissertations dont il a enrichi quelques recueils spéciaux. I. Château du grand-duché de Bade, d'après les dessins originaux, lithographiés par les premiers artistes de Paris, avec un texte historique et descriptif. Strasbourg et Paris, Levrault, 1829, in-fol. grand jésus, orné de 52 planches. Ce volume a été publie en 13 livraisons, chacune de 4 planches, avec texte. Son prix d'origine était : sur pap. blanc, 130 fr., et sur pap. de Chine, 193 fr.; il a été réduit à 72 et 108 fr. Il en a été publié en même temps une édition, texte alle-mand, dont les prix sont les mêmes. II. Le Château de Tubingue. Reutlingen, Maecken junior, 1825, in-8 (2 flor.). III. Etablissements celtiques dans le sud-est de l'Allemagne. Fribourg, 1842, in-8 (3flor.).

IV. Le Guide du voyageur au Tyrol, trad. de l'allem. de Beda Weber. Innsbruck, Wagner, 1844, in-12, avec une carte géogr. Simple traduction d'un bon livre de touriste, sans aucun mérite scien-tifique. V. Le Val du Danube à Beuron. Strasbourg, Em. Simon, lithogr., 1849, in-4 de 12 p., avec 12 planches lithogr. dont un fron-tispice (12 fr.). VI. Souvenir des bains et des environs de Niederbronn. Album de 12 planches gravées sur acier, avec carte et texte descriptif. Strasbourg, Simon, éditeur, 1849, in-16 oblong. VII. Histoire des Germains, depuis les temps les plus reculés jusqu'à Charlemagne. Pour servir d'Introduction à l'Histoire de l'empire germanique ». Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1850, in-8, avec une carte de la Germanie et des migrations germaniques dans l'Empire romain avant et pendant les huit premiers siècles de l'ère chrétienne (7 fr. 50 c.). Très-bon travail historique qui manquait, et sur lequel on peut lire un article détaillé dans le numéro du 2 janvier 1851 du journal « la Presse ». VIII Mémoire sur les établissements romains du Rhin et du Danube, principalement dans le sud-ouest de l'Allemagne. Paris, Leleux, Treuttel et Würtz, 1852-53, 2 vol. in-8, avec une carte (15 fr.). Ouvrage couronné par l'Institut. Voyez les articles de M. Philarète Chasles dans le « Journal des Débats », nos des 2 et 4 mars 1853. IX. Dusurnom de Cautopates donné à Mithra, sur une inscription nouvelle découverte à Friedberg. Strasbourg et Parls, Treuttel et Würtz, 1853, in-8 de 46 pag. (75 c.). Tiré à 200 exempl. X. Essai sur la Rigsmaal-Saga et sur les trois classes de la Société germanique. Paris, Benjamin Duprat, 1854, gr. in-12 (3 fr. 50 c.). Voy. l'art. de M. Maury (de l'Institut) dans « l'Athénéum français », du 7 avril 1855. XI. Le Pèlerinage de Marienthal, en Alsace. 2º édition. Strasbourg, de l'imprimerie de Heltz, 1858, in-12 de 36 pages. XII. Tombes celtiques de l'Alsace. Suite de mémoires présentés au comité de la Société pour la conservation des monuments historiques, à Strasbourg. Sec. édition. Strasbourg, typogr. de Silbermann, 1861, in-folio, de 28 pages de texte et de 14 planches chromo-lithographiées, lithographie d'Emile Simon (25 fr.). Superbe publication, tirée sur papier vélin fort, à 210 exempl. numérotés. Ce volume renferme les mémoires suivants : 10 les Tombes celtiques situées près de Heidolsheim; 2º les Tombes celtiques de la plaine de Regisheim; 3º Tumulus de la foret de Rixheim; 4º les Tombes celtiques des bois de Niedernai; 5º les Tombes celtiques de Schirrhein; 6° les Tombes celtiques de la forêt de Brumath ; 7º les Tombes celtique de la forêt communale de Hatten, XIII. Tombes celtiques de la forét communale d'Einsisheim et de Hübel-Waeldele. 2º édition. Strasbourg, typogr. de Silbermann, 1859, in-fol. de 18 pages de texte, d'un frontispice lithogr., d'une photographie et de 14 planches chromo-lithographiées, l'úthogr. d'Emile Silvogr. Tiek 4400 servier. d'Emile Simon. Tiré à 100 exempl. (20 fr.). XIV. Histoires des peuples opiques, de leur législation, de leur culte, de leurs mœurs, de leur lan-gue. Strasbourg et Paris, Treuttel et Würtz; Paris, Benj. Duprat, 1859, in-8 de viij-358 pag. (8 fr.). Voy. deux articles de M. P.-A. Malapert dans la « Critique française », livraisons du 15 décem-1861 et du 13 janvier 1862. XV. Fouilles exécutées dans les tombelles celtiques de la forêt de Haguenau, près de Schirrhein, pendant les 28, 29, 30 et 31 octobre 1861. Strasbourg, 1862, grand in-8 de 12 pages, avec titre gravé (2 fr.). Tous les articles ou mémoires des nos XII, XIII et XV ont paru d'abord dans le « Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace », in-8, et ont été tirés à part au nombre de 20 exemplaires, mais non mis dans le commerce. Citons maintenant, dans l'ordre chrono-logique de leurs impressions, les morceaux d'histoire, de biographie et d'archéologie que M. de Ring à fourni au « Messager des sciences historiques de la Belgique », à la « Revue d'Alsace », au « Bulletin de la Société pour la

conservation des monuments historiques d'Alsace ». De tous ces morceaux il a été tiré, pour l'auteur et ses amis, vingt exemplaires à part qui sont épuisés. 1º Notice historique sur les tombes celtiques de la Souabe et de l'Allemanie. Imprimé dans le « Messager des sciences histor. de la Belgique », année 1840; — 2º Notice sur Rodolphe de Zaehringen, évêque de Liége; -3º Révolte des provinces autrichiennes du Rhin, sous Charles-le-Téméraire, 1474; — 4º Les Nantae du Rhin; — 5º Notice sur Alexandre Colin, sculpteur belge; - 6° Saint Lambert, évêque de Tongres; -7º Esquisse historique de l'école de musique flamande du moyen age; — 8º Quelques Notes sur la légende de saint George, avec une gravure; — 9° Roland de Lasse (ou Orlandus Lassus, et Roland de Lattre), compositeur belge;
— 10º Essai historique sur Jeanle - Victorieux; duc de Brabant. 1267-1294. Impr. dans le « Messa-ger des sciences histor. de la Belgique », ann. 1849 et 1850. - 110 Raoul de Créquy, poëme inédit; — 12° L'Etendart de Brabant au moyen age (Mess. des sc. hist. de la Belgique, ann. 1851); — 13° Inscription romaine (1853); — 4° Généalogie du maréchal Ney (1861). Ces 14 morceaux ont été imprimés dans le « Messager des sciences historiques de la Belgique ». Les suivants ont été insérés dans la · Revue d'Alsace » et le « Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace » : 15º Huk de Werbenwack, trouvère du XIIe siècle (Rev. d'Alsace, févr. 1852); - 16º Quelques notes sur les légendes de saint Michel (Ibid., 1854, de 24 p.); —17° Butte de Saint-George, près de Soultz (Haut-Rhin); — 18° Symbolisme et lègende de saint Roch; — 19º Anno. Novo. Faust. Felix. libi; —20° Symbolisme et legende de sainte Marguerite (Revue d'Alsace, 1834, 20 pages; - 21° Symbolisme et lepages, —23 Symbotome et le-gende de saint Denys; — 22° Sainte Foi, sainte Espérance et sainte Cha-rité, filles de sainte Sapience; — 23° Symbotisme et légende de saint Hippolyte; — 24° Etudes hagio-Hippolyle;"— 24° Etudes nagio-graphiques (Revue d'Alsace, 20ût ne : cite un seul euvrage de M. Max. de Riug!

1836, 16 pag.); — 25° Navigium Fortunæ; — 26° La Fête-Dieu et un mystère de la Passion, à Fribourg, au XVI° siècle; — 27° Le Bollenberg près de Rouffach (Haut-Rhin). Rapport présenté au comité de la Société pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace (1860, de 10 pag.); - 28° Le Pèlerinage des Trois-Epis dans le Haut-Rhin, son symbolisme et sa légende. (Extr. de la Revue d'Al-sace ). Colmar, de l'impr. de Decker, 1862, in-8 de 9 p.; - 29° Du prétendu Voyage d'Ulysse sur le Rhin. Impr. dans la « Revue des sociétés savantes », et dont il y a eu aussi quelques exemplaires tirés à part. Tous les procès-verbaux des 4 vol. du « Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace » ont éte rédiges par M. de Ring, à l'exception d'un petit nombre. On y rencon-tre des notices des-intéressantes. M. de Ring a en porteseuille un roman intitulé : Enkenstein (1209) (1). Ring (Napoléon de), fils du précédent, aujourd'hui attaché à la législation française à Berlin. Etude sur le retour légal. Thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté de Strasbourg. Strasbourg, de l'impr. de Silbermann, 1857, in-8 de 124 pag. RINGAND alné. Réponse d'un ami de la monarchie à un partisan du gou-

de 24 pag. RINGARD (J.-J.). Le Livre des comptoirs, ou Comput des intérêts simples à tous les taux, etc. Lyon, l'Auteur, 1841, in-8 de 15 feuil. 1/2,

vernement républicain. Toulouse.

de l'impr. de Vieusseux, 1816, in-8

avec 4 tableaux.

RINGARD (Albéric-Edouard), principal clerc de notaire, etc. Commentaire de la loi sur la transcription hypothécaire, du 23 mars 1835. Hesdin, l'Auteur, Montreuil-sur-Mer, Duval, 1836, in 8 de 31 pag. (1 fr. 25 c.)

RINGUELET (Ph.). Système métrique, mis à la portée de toutes les intelligences, avec des tables de conversion des mesures nouvelles en mesures anciennes, et réciproque-

ment ; suivi de Considérations gé-

nérales sur les bois, sur les divers combustibles, sur les métaux, sur l'eau et sur quelques-uns de ses effets relatifs à l'industrie, etc., à l'usage de toutes les classes de la société. Châlon-sur-Saône, Buret, 1843, in-8 (3 fr. 50 c.).

RINGUET, vétérinaire à Belvès (Dordogne). Essai sur les causes et les moyens préventifs de l'avortement chez les femeilles domestiques. (Concours de 1858). Paris, de l'impr. de Renou et Maulde, 1861, in-8 de 70 nag.

in-8 de 70 pag.

RINJAR (E.-C. de). Le Mexique, son
histoire, sa géographie, son climat, ses cultures, ses mines d'or
et d'argent. Paris, Ledoyen, 1862,

in-12 de 48 pag.

RINN (L.-W), ancien élève de l'École normale, successivement professeur d'éloquence latine au Collège de France, prof. agrégé au Collége Rollin, recteur de l'Académie de Strasbourg; mort à Strasbourg le 12 septembre 1835. I. (Avec MM. Achaintre et Boudeville) : Œuvres complètes de Stace, traduction nouvelle (avec le texte en regard). Paris, Panckoucke, 1829 et ann. suiv., 4 vol. in-8. Faisant partie de la « Biblioth. latine-française », publ, par le même libr. II. Cours d'éloquence latine. (Leçon d'ouverture, 2 mars 1853.) Paris, Dupont, 1853, in-8 de 16 pag. III. Cours gradué de thêmes latins appliqués aux règles de la Grammaire fatine de Lbomond, et spécialement de l'édition publiée par M. Deltour. Paris, Delalain, 1834, 1858, in-12 (1 fr. 75 c.). - Corrigés. Paris, le même, 1854, in-12 (2 fr. 50 c.). IV. Exercices français gradués sur la Grammaire française de Lhomond, et spécialement sur l'édition publiée par M. Deltour. Paris, 1854, 1855, 1859, in-12 (1 fr.). V. Vie des grands capitaines de l'Antiquite; par Cornelius Nepos. Trad. nouv., avec le texte latin en regard. Paris, Delalain, 1855, in-12 (2 fr. 50 c.). On doit en outre à L.-W. Rinn les éditions des ouvrages suivants : 1º Des ouvrages de rhétorique et de l'art oratoire de Cicéren, de l'édition de cet écrivain, qui fait partie de la « Bibliothèque classique latine, de Lemaire; 2º de la 2º édit., rev. et augm., du

Choix de compositions françaises et latines, ou Narrations, etc., par Jules Pierrot. (Paris, 1840, in-8); 3° Œuvres de Virgile, à l'usage des classes, accompa-gnées de notes et de remarques granmaticales, philologiques et historiques, et précédées d'une Notice littéraire. Paris, Delalain, 1856, in-18. 4º Cornelii Nepotis opera. Edition classique, accompagnée de remarques et de notes grammaticales, philologiques et historiques, et précédée d'une Instruction littéraire. Paris, Delalain , 1853, in-12. 5º Phaedri . Augusti liberti, fabularum libri quinque. Nouv. édition, d'après les meilleurs textes, avec une Vie de Phèdre et des notes en français, suivie des Imitations de La Fontaine et de Florian, par L.-W. Rinn. Paris, Dezobry et E. Magdeleine, 1853, in-12 de 6 feuil. 1/2.

RINON. Les Etincelants à 25 c. Toulouse, de l'impr. de Pradel et Blanc, 1861, in-8 de 8 pag. RINQUELET (Cl.), professeur de comptabilité. Système de la tenue

KINQUELET (Ch.), professeur de comptabilité. Système de la tenue des livres en partie double perçu d'un coup d'œil. Paris, M. Chalat, boulevard du Temple, n. 18, 1859, in-fol. plano d'une feuille (1 fr.).

RINUCCINI (Mgr), prélat italien du XVIIe siecle. Le Triomphe de la pieté filiale, extrait de la Vie du comte George de Lesley, publiée en italien par Mgr Rinuccini, vers l'an 4630. Lille, Lefort; et Paris, Adr. Leclère, 1836, 2 vol. in-18, ensemble de 6 feuil. (60 c.). 3° édition. Lille, Lefort, 1846, in-12, avec une grav. (1 fr.). 4° édit. Ibid., 1832, in-12, avec une grav. (1 fr.). 6° édit. Ibid., 1832, in-12 de 288 p., avec une grav. (1 fr.)

† Rio (Alexis-François), écrivain religieux et artistique, né en 1795, à l'île d'Arz, petit lieu du diocèse de Vannes (Morbihan), lit des études brillantes au collége de Vannes, et en quittant les banes il monta en chaire, c'est-à-dire qu'il fut professeur de littérature dans le même collége où il venait de terniner son éducation. Il y resta trois années, fut ensuite nommé professeur de rhétorique au collégé de Tours. M. Rio eut l'Iton neur de compter parmi ses élèves à ce collège un jeune homme devenu célèbre, qui plus tard fut admis à l'Ecole polytechnique, et n'ayant pu être placé dans un service de son choix, entra dans l'état ecclésiastique, fut aumônier de l'Ecole normale, puis prêtre de l'institution de l'Oratoire, c'est désigner le P. J.-A.-A. Gratry. M. Rio fut encore professeur dans quelques colléges de province, notamment à celui de Donai. avant d'arriver à Paris, où il fut nonimé professeur d'Histoire au collége Louis-le-Grand. Il se lia alors d'amitié avec son compatriote l'abbé de Lamennais, avant sa révolte; avec MM. le comte Montalembert, Cornudet, etc. C'est alors aussi qu'il commença à écrire. Le milieu dans lequel il vivait en fit un écrivain religieux, et il débuta par des articles qu'il fournit à « l'Université catholique ». Dans un voyage que fit M. Itio en Angleterre, il eut l'occasion de se lier avec une famille catholique de noblesse écossaise très-ancienne, et fort riche, la famille John, et il en épousa la demoiselle, ce qui lui permit de quitter l'enseignement, de faire de fréquents voyages artistiques, et d'en publier les résultats. Nous connaissons de M. Rio: I. Essai sur l'histoire de l'esprit humain dans l'Antiquité. Paris, Alexandre Mesnier, 1828-30, 2 vol. in-8. Seconde édition. Paris, Beliu-Mandar et Devaux, 1830, 2 vol. in-8 (15 fr.). C'est la même édition pour laquelle les nouveaux libraires dépositaires firent faire des nonveaux frontispices à leurs noms. II. De l'Art chrétien. Paris, Debécourt, Amb. Bray, 1841-55, 2 vol. in-8 (15 fr.). Nouvelle édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, L. Hachette et Cir, 1861, 3 vol. in - 8 (22 fr. 50 c.). III. De la Poésie chrétienne dans son principe, dans sa matière et dans ses formes. Formes de l'Art (Peinture). Paris, Debécourt, Hachette, 1386, in-8 de 548 pag. (7 f. 50 c.). Seconde partie de l'ouvrage précédent, qui a paru la première. De longs fragments de l'une et l'autre ont paru d'abord dans « l'Université catholique ». L'ouvrage « De la Poésie chrétienne », remanié, a été reproduit comme troisième volume de celui « De l'Art chrétien », édition de 1861. Un jour, en chemin de fer, nous entendimes un fragment de conversation à haute voix, entre un professeur et un jeune ecclésiastique : ce dernier émettait l'opinion que la latinité du « Bréviaire romain » était supérieure à celle de Virgile, et le professeur n'osait le contredire dans la crainte de se faire un ennemi de ce partisan de l'abbé Gaume. Dans ses jugements sur l'art et les artistes, M. Rio n'émet pas moins d'hérésies que le jeune prêtre sur la latinité : son fanatisme religieux le fait placer bien au-dessus l'art chrétien et dénigrer l'art profane. L'ouvrage « De l'Art chrétien » fut sévèrement critiqué lors de son apparition, même par une revue catholique; mais les journaux ultramontains en firent l'éloge. IV. La petite Chonunnerie, ou Histoire d'un collège breton sous l'Empire. Paris, Olivier Fulgen-ce, 1842, in-8 (7 fr. 50 c.). Il a été publié sur cet ouvrage : Observations sur le livre intitulé : La petite Chouannerie, ou Histoire d'un collège breton; par le général de La Boëssière. Ploermel, de l'impr. de Dugravier, 1843, ju-8 de 16 pag. Indépendamment des erreurs de ce livre que le général La Boëssière a relevées, il y avait anssi des particularités blessantes sur le directeur du collège de Vannes, qui déterminèrent une rupture entre le directeur et l'ancien élève et professeur dudit collége. Un ami commun les rapprocha plus tard, et M. Rio, pour donner une preuve de la sincérité de sa réconciliation, retira, de proprio motu, son livre du com-merce V. L'Angleterre et le Catholicisme. (Extrait du « Correspondant »). Paris, Douniol, 1851, in-8 de 32 pag. VI. Léonard de Vinci et son ecole. Paris, Ambr. Bray, 1855, in-18 (3 fr. 50 c.). Extrait du t. II de « l'Art chrétien ». C'est une sorte de pamphlet contre ce célèbre peintre. VII. Les quatre Martyrs. Paris, Ambr. Bray, 1856, in-18. 3º édition. Paris, Douniol, 1862, in-18 jésus de xij-281 p. (2 fr. 50 c.) Quatre biographies: Philippe Howard, ou le Martyr de la Vérité;— Ansaldo Ceba, ou le Martyr de la Charité;— Helena Cornaro, ou le Martyr de l'Humanité;— Marc-Antoine Bagadino, ou le Soldat martyr. Les quatre Martyrs ont été traduits en allemand par Xav. de Falkenstein. Regensburg (Ratisbonne), Manz, 1856, in-8 de 255

Rio (P.-L.). Manuel des conseils de fubriques, d'après les lois, décrets, ordonnances et décisions de l'autorité supérieure jusqu'à ce jour. Saint-Brieuc, Prudhomme, 1843,

in-8.

† Riobé (Charles), né à Angers, d'abord avocat, ensuite substitut à Baugé, nommé substitut au Mans, en 1842, puis procureur de la République à La Flèche, en 1851; démissionnaire pour cause de sauté en 4856. M. Riobé a fourni des articles au « Journal de Maineet-Loire », imprimé à Angers, et à un ou deux autres journaux de l'Onest. Après avoir quitté la magistrature, il a écrit dans « le Monde » (en 1862). Nous connaissons de lui : 1. Art chrétien. Du Drame. du Drame lyrique, et du Don Juan de Mozart. Angers, de l'impr. de Lannay-Gagnot, 1838, in-8 de 40 p. II. Eloquence judiciaire, célébrité angevine. Eugène Janvier. Angers, de l'impr. des mêmes, 1839, in-8 de 32 pag. 111. Réflexions sur l'histoire et l'importance de la procédure criminelle. Le Mans, de l'impr. de Monnoyer, 1846, in 8 de 32 pages. IV. Sur le Beau. Article imprimé dans « le Monde », n°s des 24 et 25 janvier 1862. V. Virgile. (Extr. du journal « le Monde », nos des 13 et 18 juin ; 1er, 4 et 6 juill. 1862). Paris, de l'imprim. Divry et Gie, 1862, in-8 de 84 pag. Tirage à part à un très-petit nombre, pour l'anteur et ses amis. C'est une étude de Virgile envisagé comme ayant été à son insçu un précurseur du Christianisme! VI. Esquisses et Impressions de voyage. Du Mans à Toulon par Lyon, et de Toulon au Mans par Bordeaux. Paris, V. Palmé, 1862, in-18 angl. de 106 p. (1 f. 50 c.). Tiré à 100 exempl. sculement. Voy. sur ce petit ouvrage « le Monde », du 7 août 1862. — M. Riobé est le gendre du savant M. Desjobert.

RIOCREUX (D.), conservateur des collections de la manufacture de Sèvres. Avec M. A. Brongniart, de l'Institut: Description méthodique du musée céramique de la manufacture royale de Sèvres. Paris, Leleux, 1843, gr. in-4 de 61 f. 1/2, accompagné d'environ 300 dessins de marques et monogrammes d'artistes et de fabricants, et avec un Atlas de 80 pl., dont 67 color. au

pinceau (120 fr.).

Rion, propriétaire. I. Mémoire sur la nécessité de favoriser l'importation des bœufs maigres en France, raisonné, par expérience, dans l'intérêt de l'agriculture et de la consommation. Paris, de l'impr. de Lebegue, 1838, in-4 de 16 pag. II. Boucherie de Paris. Observations sur le Rapport de M. Boulay (de la Meurthe), membre du conseil général de la Seine. Paris, de l'impr. de Lange-Lévy, 1841, in-4 de 12 pag. Six lettres. III. Note établissant les faits et charges résultant de l'exploitation des cinq cents étaux dans Paris en proportion de l'importance de chaque catégorie et sur l'ensemble, présentée par M. Riom. Paris, de l'imp. lithogr. de M<sup>me</sup> v<sup>e</sup> Arnould, 1831, in-iol. de 8 pag. lithogr. IV. Observations de M. Riom sur la vente des viandes à la criée et remarques sur ses inconvénients et sur ses conséquences. Paris, de l'impr. de la même, 1851, pet. in-fol. de 4 pag. lithogr.

Rion (Edouard). La Jeune Muse. Bayeux, de l'impr. de Nicolle, 1837,

in-18 (1 fr. 25 c.).

RION (Adolphe), présenté comme le directeur d'une petite collection intitulée: Bibliothèque pour tout le monde, composée de petits ouvrages de divers auteurs, formant chacun 2 feuil d'impr. in-16. (Paris, Philippart, 1849-52), et édit. littéraire d'une autre petite collection, intitulée: Bibliothèque illustrée des familles et des écoles, composée de quarante ouvrages gr. in-16, chacun de 2 à 3 feuilles d'impression. (Paris, rue Hautefeuille, n. 16, 1855-56). M. Ad. Rion est aussi auteur de quelques petits opuscules

publiés sous le pseudonyme du Père André.

1849, in-8 (6 fr.). Nous ignorous

RIOND (Louis), connu sous le nom de médecin des pauvres. La Médecine populaire, ou l'Art de guérir, indiqué par la nature. 3º, 4º, 5º éditions. Besançon, 1842, 1846,

les dates des deux premières éditions.

RIONDEL (François), chanoine de la cathédrale, official du diocèse de Genève, composa toute la partie du « Magasin des adolescentes », qui traite de la religion, ainsi que plusieurs morceaux des ouvrages de Mue Le Prince de Beaumont, morte en 1780. Cette dame habitait alors Annecy, où elle publia son « Magasin des enfants » et des « Lettres contre les danses et les divertissements du carnaval » 1764. Riondel a rédigé et publié sous son nom : Relation des cérémonies faites à Annecy, pour la canonisation de sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal. Annecy, 1769, in-4.

RIQNDET, vice-président du comice agricole de Toulon. De la Culture de lu vigne dans le Midi. Lettres de M. Riondet... et de M. le docteur Jules Guyot. Viticulture, par M. A. Pellicot. (Extr. du Bulletin du comice agricole de Toulou.) Toulon, de l'impr. d'Aurel, 1863, in-8 de

38 pages.

Riou (F.). Voyage à Chambord. Tours, Lavèze, 1851, in-8 de 64 p.

(4 fe )

RIOUBLAND (H.). Prologue, en vers, sur l'inauguration du théâtre de La Rochelle. La Rochelle, de l'impr. de Boutet, 1846, in-8 de 16

pages.

sons » comme un ouvrage de Rioufe. C'est un recneil d'écrits de divers sur les prisons, et celui de Riousle en ouvre la série. — « La France littéraire » n'a point cité l'édition suivante des « Mémoires d'un détenu » : Sec. édit., rev. et augm., réimprimée par ordre du gouvernement, à Angers, de l'imprimerie nationale, chez Mame, imprimeur du département, an III de la République française, in-8. Les Mémoires de Riousse ont encore été réimprimès en 1847, dans le tome ix de la « Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le xviiie siècle », avec avant-propos et notes, par M Fr. Barrière. (Paris, F. Didot, in-18 augl.), volume qui contient les Mémoires de Cléry, du duc de Montpensier et de Riouse. - Biographes de Riouffe. - Un membre de la Société académique de Nancy, etc. [Mich. Berr]. No-tice sur M. le baron Riouffe. (Pa-ris, de l'impr. L.-P. Setier fils (s. d.), in-8 de 17 pag. — Un ami de Riouffe [Etienne Pariset]. Notice sur la vie de Riouffe. Impr. à la tête des « Mémoires sur les prisons » (1823), 2 vol. in-8. - A. B-t [Beuchot] dans la « Biographie universelle », tome xxv11 (1824) p. 124; et un anonyme dans la « Biographie univ. et port. des contemporains », t. IV (1838), p. 1115. RIOULT (Robert). Miroir des élec-

RIOULT (Robert). Miroir des électeurs des villes et des campagnes. Vimontiers, l'Auteur, 1849, in-12 de 24 pag. (20 c.)

Riouz. La Médecine des familles. Di-

jon, Rabutot, 1860, in-18.

RIPA (Louis). Les derniers événements de Milan; par le Comité de salut public, suivis de documents et de pièces historiques. Trad. de l'itatien; par L. Ripa.— Quelques Episodesde la guerre nationale dans le Vénetien, pendant le printemps de 1833, esc. Valentien Davis Paris.

Venetien, pendant le printemps de 1848; par Valentino Pasini. Paris, Dumaine, 1849, in-8 de 16 et 8 p. RIPALDA (le P.), jésuite espagnol. I. Catecismo de la doctrina cristiana, para uso de las escuelas de los Estados Americanos. Paris, Rosa, 1830, 1837, 1842, 1849, 1850, 1852, 1856, 1853, 1879, in-32 de 158 pages (40 c.); Avignon, Seguin athé, 1833, in-32; Paris, Mezin, 1853,

in-32. — Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne, composé par le P. Ripalda. Traduit par M. le comte de C. M. Paris, ve Poussielgue, 1850, in-18. Il. Catecismo de los padres Ripalda y Astete, adornado con 154 laminas finas; corregido y enmendado por den Torquato Torio de la Riva. Edicion nuevamente corregida. Paris, Rosa, 1837, 4 vol. in-18. Pour une explication du Catéchisme du P. Ripalda, voy. RIVERA.

RIPART (E.), docteur en médecine, etc. Notice sur la fontaine de Saint-Firmin ou fontaine de fer, sur la composition de ses eaux, leurs propriétés et la manière d'en faire usage. Bourges, Vermeil,

1852, in-12 de 40 pag.

+ RIPAULT (Louis - Henri - Antonin). docteur en médecine, fils de L .-Madeleine Ripault, ancien membre de l'Institut d'Egypte, plus tard bibliothécaire du premier consul Bonaparte, et petit-neveu de Ripault-Desormaux, membre de l'Académie des Inscriptions, cités l'un et l'autre au t. VIII, p. 54. L.- H.-A. Ripault naquit à Paris, en avril 1807; il étudia la médecine à Paris, fut interne des hônitaux, puis reçu docteur de la Faculté de cette ville. Il est le premier qui ait écrit sur le choléramorbus. Peu d'années après sa réception à la Faculté de Paris, Ripault alla exercer la médecine à Dijon, et devint membre résidant de l'Académie de cette ville, élu le 26 février 1840, ensuite secrétaire adjoint de la classe des sciences. Ripault est mort à Dijon, en avril 1856; il est auteur de plusieurs écrits imprimés soit séparément on dans le recueil de l'Académ, dont il faisait partie. Nous connaissons de lui : 1. Quelques Réflexions sur le choléra-morbus observé à l'Hôtel-Dicu de Paris, dans le service médical de M. Bailly. Paris, J.-B. Baillière, 1832, in-8 de 84 pag., avec une planche (2 fr. 50 c.). II. Quelques propositions sur les fonctions du foie et de la veine-porte, et sur les propriétés de la bile. Dijon, 1839, brochure in-8 (2 fr.). III. Compte-rendu des travaux de l'Académie...., partie des sciences, ann. 1839-40. IV. Rapport fait à

l'Académie... sur quelques jeunes sujets dont la talle était déviée. et qui ont été traités dans l'établissement orthopédique de M. Dompmartin. Lu dans la séance du 27 mai 1840. Mémoires de l'Académie de Dijon. V. Sur un brayer perfectionne, présenté par M. Borsary, Extrait du procès-verbal de la séance du 3 juin 1840 (Ibid.) VI. Sur un polype uterin fonqueux et très-vasculaire. (Ibid.) VII. Rapports et Observations sur différents sujets de médecine. Dijon, sept. 1840, in-8 de 38 pag., avec une planche (1 fr.). VIII. Remarques sur divers phénomenes de la vie organique qui persistent pendant quelque temps après la mort. Paris, 1841, br. in-8 (1 fr. 25 c.). IX. Notice sur M. le docteur (André Nicolas) Pingeon, docteur en médecine. X. Compte-rendu des travaux de l'Académie, partie des sciences, ann. 1841 et 1842. (Ann. 1841-42, p. 5 et sniv.) XI. Notes communiquées à l'Academie, et analysées dans le Compte-rendu des années 1841-42. XII. Compte-rendu des travaux de l'Académie..., partie des sciences. (Ann. 1843-44.) XIII. Avec M. Vallot: Observation d'un hermaphrodisme masculin chez une fille, lue à la séance du 29 novembre 1843. Avec une planche. (Ann. 1843-44, part. des sciences.) XIV. Sur un fœtus de quatre mois de la vie intra-utérine, lue à la séance du 17 avril 1844. (Ibid., p. 129-132.) XV. Observation d'un abaissement de l'oreille gauche, de 26 millimètres, après une déchirure presque totale du pavillon. Quelques remarques anatomiques à ce sujet. Lue à la séance du 21 août 1844. (Ibid., p. 182-86 ) XVI. Rapport sur une production périodique qui a pour titre : « L'Ami des sourds muets », recueil rédigé par M. Piroux, di-recteur de l'Institut des sourdsmuets de Nanci. (Ibid., p. 197-201.) XVII. Rapport sur deux brochures, dont l'une est intitulée « : Observations d'un cas de morve aiguë chez l'homme », par M. A. Philippe, et l'autre : « Transmission de la morve du cheval à l'homme par morsure »; par M. L. Landouzi. (Ibid., p. 202-205). XVIII. Tableau indicatif des maladies qui peuvent

motiver l'ablation en totalité de l'os maxillaire supérieur, et de celles qui ne motivent pas cette opération; suivi d'Observations relatitives à la médecine, à la chirurgie, et à la tératologie. Paris, 1847, in-8 de 35 pag. (1 fr. 25 c.).) XIX. Détermination de la figure connue sous le nom d'Ascia, que l'on voit sculptée sur les tombeaux anciens. Examen de la cause pour laquelle on l'y trouve représentée quelque-fois. Dijon, Douillier, 1851, in 8 de 40 pag. XX. Observations relatives à une balle de fusil qui a séjourné 50 ans dans la région fessière droite. Dijon, 1852, in-8 de 11 pag. (1 fr.). XXI. De l'Extension du frein de la langue, connue sous la dénomination de filet, et du procédé le plus convenable pour faire disparaltre ce vice de naissance; examen critique des auteurs compétents, sur la question de savoir si la langue peut se renverser sur les orifices de la glotte et du pharynx au point d'amener la suffocation. Dijon, de l'impr. de Loi-seau-Feuchot, 1855, in-8 de 16 p. † RIPAULT (E), frère alné du précédent, doven des avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, chevalier de la Légion d'Honneur; né à Paris, aux Tuileries, alors que son père y était bibliothécaire du premier consul. M. E. Ripault a fourni quelques articles au journal « le Droit », et a fait imprimer depuis plus de trente ans un grand nombre de Mémoires judiciaires, parmi lesquels nous cite. rons le suivant, qui présente un intérêt littéraire : Mémoire au conseil d'Etat, section du contentieux, pour la Société du Théâtre-Français, demandant l'annulation de deux décrets de M. le président de la République, en date du 15 novembre 1849. Paris, de l'impr. de Mme Dondey-Dupré, 1850, in-4 de 26 pag.

RIPAULT. De la Condition des mineurs de vingt-cinq ans, etc. Paris, de l'impr. de Jouaust, 1860, in-8.

RIPERT (Hipp.). Recueil de méditations et de cantiques pour l'Immaculée Conception de la sainte Vierge. Digne, Vial, 1853, in-8 de 72 pag. RIPERT-MONTCLAR (le marquis A. de), économiste, fondateur de la Société financière « l'Omnium », plus tard directeur d'un réseau de chemins de fer romains. I. Des Banques en France. Nécessité d'une enquête avant de renouveler le privilége de la banque de France. Paris, Guillaumin et C'e, 1840, in-8 de 67 pag. Extrait d'un ouvrage de l'auteur intitulé : « Etudes sur le Crédit et les Banques », qui n'a point été publié jusqu'à ce jour. II. Essai sur la vie et les ouvrages de M. le marquis de Fortia d'Urban, membre de l'Institut de France, etc. Paris, Garnot, 1840, in-8 de 81 pag. (2 fr., et sur pap. vélin. 4 fr.). Cet Essai a été revu et augm. d'une « Bibliographie générale et raisonnée des ouvrages de Fortia d'Urban », par M. Hoffmanns. III. Catéchisme financier. Eléments de la science financière. à l'usage du peuple. Paris, Guillaumin, 1848, in-18 de 90 pag. IV. Finances de l'Espagne. Sa dette publique. Paris, de l'impr. de Bénard, 1850, in-8 de 16 pag. Travail extrait du journal « le Napoléon », n° des 28 avril et 12 mai 1850.

+RIPOUD (Georges-Nicolas-Auguste), aussi laborieux et consciencieux que modeste bibliographe, de 1829 à 1839 bibliothécaire de Moulins. sa ville natale, né le 30 août 1777. M. Ripoud est auteur de travaux très-estimables sur le Bourbonnais, qui mériteraient d'étre plus connus. Si les éditeurs de Paris sont peu disposés à imprimer des ouvrages de bibliographie. ceux de province, comme on le pense, le sont bien moins encore: aussi les travaux de M. Ripoud n'ontils été imprimés que par fragments dans diverses années de « l'Annuaire de l'Allier », sous la modeste signature de A. P., de Moulins. Le temps en fera reconnaître l'utilité, et alors on les publiera quand l'auteur ne sera plus là pour en surveiller l'impression. Nous établirons ici deux chapitres des travaux du respectable M. Ripoud.-I. Ouvrages imprimés. - I. Notice sur la bibliothèque publique de la ville de Moulins. Impr. dans « l'Annuaire du départ. de l'Allier » pour 1832, p. 40 à 57, plus un tableau

synoptique. Il en a été tiré 50 exempl 'à part pour l'auteur et ses amis. Moulins, Place Bujon, 1832, broch. in-12. La fondation de l'établissement littéraire de Moulins date de la suppression des couvents et des communautés religieuses, c'est-à-dire du commencement de la révolution de 1789. Les premiers conservateurs furent MM. Batissier et Dufour, l'un professeur à l'Ecole normale, et l'autre conservateur des monuments et antiquités du département de l'Allier. Plus tard, la bibliothèque fut dirigée par M. Desmorillons, négociant à Moulins, ensuite par M. Mercier, ancien jésuite, puis par l'auteur de cette Notice pendant dix ans; aujourd'hui elle est sous la surveillance de M. de Laguèrenne, conseiller municipal II. Notice sur la Bible latine manuscrite provenant de l'abbaye des bénédictins de Souvigny, et ap-partenant à la biblioth, de la ville de Moulins. « Aunnaire de l'Allier », ann. 1840, p. 78 à 114, avec 7 fac-simile lith, Les journaux « le Bourbonnais » et « le Mémorial de l'Allier » en ont rendu compte en des termes très-flatteurs pour l'au-teur. Le travail de M. Ripoud a fourni à M. Chatard, alors professeur de rhétorique au petit séminaire d'Iseure, l'occasion de faire preuve de connaissances aussi profondes que variées sur l'histoire du moyen âge en France; ses savantes observations ont été reproduites par le journal « le Bourbonnais » dans plusieurs de ses feuilletons. L'article du « Mémorial de l'Allier », signé Marius Clairfond, sur le même sujet, par les renseignements précieux et les idées nouvelles qu'il contient sur la calligraphie à différentes époques, doit vivement faire regretter que cet habile et savant paléographe se soit décidé à préférer la carrière souvent ingrate du commerce à celle des lettres, à laquelle il s'était d'abord voué. III. Tablettes des écrivains nes dans le département de l'Allier (ancien Bourbonnais) depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec l'indication de leurs ouvrages. Impr. dans « l'Annuaire de

l'Allier » pour 1842, p. 269-303. Ces Tablettes sont extraites d'un travail inédit beaucoup plus considérable, lequel a pour titre : « Tableau curieux et instructif des écrivains morts et vivants dans le Bourbonnais ». IV. Supplément aux Tablettes des écrivains nés dans le département de l'Allier. Ibid., ann. 1843, p. 345-351. Un second Supplément resté inédit, et dont l'auteur de « la France littéraire » possède une copie, contient trente nouveaux articles. Ce ne sont pas des notices biographiques, mais des listes comme en donne le livre que nous venons de citer, précédées de courtes indications biographiques. Ces Tablettes ont donne lieu à la publication suivante : « Observations sur les Tablettes et le Catalogue biographiques des écrivains du département de l'Allier, morts et vivants, par M. A. Ripoud. Pour servir d'appendice à l'opuscule sur la statistique dudit départ., publié par C .- H. Dufour, à Monlins, le 1er mai 1840 ». Moulins, impr. de Place , 1844 , in-4 de 24 pag. Note concernant M. Dufour presque exclusivement (1). V. Aperçu geographique et statisti-que du departement de l'Allier Împr. dans « l'Annuaire de l'Al-lier » pour 1833. C'est l'extrait d'un ouvrage plus considérable portant le même titre, resté manuscrit, et qui forme 1 vol. in-fol. de 272 pag. VI. Recherches bibliographiques sur les éditions rares des xve et xvr siècles, et sur les livres les plus précieux de la bibliothèque publique de la ville de Moulins. Ibid., année 1845, pag. 61 à 144, avec 6 marques d'impr. et un tableau représentant une table analytique et methodique des matières contenues dans ce premier extrait d'un ouvrage plus considérable que nous citous parmi les manuscrits de l'auteur. VII. Recherches statistiques sur le département de l'Allier, destinées à laire con-naître : 1° la position, l'étendue, la division et les ressources de son

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquelot a consacré un article à M. Ripoud dans sa « Littérature franç-ise contemporaine », pour ne citer que cet opascule, qui n'est point de M. Ripoud, mais de M. Dufour.

territoire; 2º le mouvement de sa population; 3º l'assiette et le montant de ses impôts indirects; avec des notes, des éclaircissements et des observations : le tout rédigé pour servir d'Introduction et de notions préliminaires au « Dictionnaire géographique, administratif et commercial, des communes de ce département ». Ibid., année 1843, p. 77 à 172, avec un tableau hydrographique lithogr. VIII. Calendrier bourbonnais pour l'année 1856. Inséré dans l'Ann, de cette année. - II. Ouvrages inédits. -IX. Description historique, paléographique et pittoresque de la Bible manuscrite provenant de l'abbave des bénédictins de Souvigny et anpartenant à la bibliothèque publique de la ville de Moulins. In-fol. La première description qui ait été faite de la Bible de Souvigny est due à de Cayrol, ancien membre de la chambre des députés, depuis sous-intendant militaire à Moulins, qui l'écrivit en 1830. Le manuscrit (car elle n'a point été imprimée) forme 40 feuilles trèsgrand papier, et appartient à M. A. Ripond. Le savant auteur de cette première description s'attache, entre autres détails très-intéressants, à prouver que la Bible que possède la bibliothèque de Moulins est bien supérieure, sous le rapport des miniatures et de la calligraphie, à celle dont le pro-priétaire, M. de Speyr-Passa-vant, de Bâle, demandait 40,000 écus à Charles X, mais qui n'a été vendue à Londres que 30 à 35,000 francs. M. de Speyr a fait connaltre sa belle Bible dans une brochure de 103 pag. in-8, publiée par lui à Paris, en 1829. Il y prétend que son précieux autographe est de la main du célèbre Alcuin, qui l'a écrit de l'année 776 à 800. et offert par lui-même à Charlemagne le jour de son couronnement à Rome, l'an 801. C'est ce que de Cayrol ne croit pas, et réfute avec une rare érudition. Quant à la monographie de M. Ripoud, qui reproduit souvent les détails de la Description de de Cayrol, ainsi que s'est plu à le reconnaltre l'ancien bibliothécaire de Moulins, elle est accompagnée de 63

planches ou dessins, savoir : un pour le frontispice, 4 pour les ornements en bronze et en émail de la couverture, 7 pour les fac-simile des différents caractères d'écriture employés par le calligraphe, 44 pour l'alphabet des grandes initiales ornées. 5 pour les tableaux ou grandes miniatures et 2 pour les canons de la concordance des évangiles. Il a paru un extrait de cette Description dans « l'Annuaire de l'Allier » de 1840, mais avec 7 lithogr. seulement. X. Recherches bibliographiques sur les éditions rares et précieuses des xvº et xviº siècles, appartenant à la bibliothèque publique de la ville de Moulins, accompagnées de notices sur les anciens imprimeurs, et de dessins au trait, représentant les empreintes de leurs écussons, vignettes, marques, enseignes, emblèmes, etc. Ouvrage rédigé d'après les renseignements et les ècrits des plus savants bibliognostes. Le but de ces Recherches est de présenter le catalogue et la description détaillée de 760 ouvrages choisis de la bibliothèque publique de Moulins, classés et numérotés dans l'ordre systématique et méthodique. Dans ce catalogue, la Théologie comprend 155 articles; la Jurisprudence, 34; les Sciences et les Arts, 106; les Belles-Lettres, 208, et enfin, l'Histoire, 257. Le travail est accompagné d'une préface, d'une table de classification, et de deux autres tables indispensables, l'une pour les auteurs, et l'autre pour les anciens imprimeurs qui y sont mentionnés. Un premier extrait de ce travail a été imprimé dans « l'Annuaire de l'Allier » pour 1843. XI. Renseignements sur les victimes de la Terreur dans le département de l'Allier, XII. Dictionnaire géographique, administratif et commercial des communes du département de l'Allier, précédé de 52 tableaux statistiques et synoptiques faisant connaître ce pays sous les rapports du territoire, de la population et des impôts directs, le tout rédigé sur un nouveau plan, d'après les ouvrages les plus estimés et les documents les plus authentiques. XIII. Biographie ancienne et mo-

derne du département de l'Allier (ancien Bourbonnais), manuscrit de 268 pages. Cette Biographie est sans contredit la plus complète de toutes celles qui ont été publiées jusqu'à ce jour. Pour la rédiger, l'auteur a consulté un grand nombre d'ouvrages parmi les plus estimés. Dans les 377 Bourbonnais qui y figurent, avec plus ou moins de détails, suivant l'importance des personnes, il s'en trouve 139 qui sont tombés sous la faulx révolutionnaire. XIV. Recherches biographiques et bibliographiques sur les écrivains morts et vivants, nés dans le Bourbonnais, accompagnées d'un catalogue systématique et raisonne de leurs ouvrages, pré-sentant un moyen sûr et facile d'en composer une bibliothèque ou collection particulière. In-4. XV. Catalogue des raretés typographiques de la bibliothèque publique de la rille de Moulins dans les divisions des sciences et arts, belleslettres et histoire. XVI. Catalogue systématique et raisonné des ouvrages qui appartiennent à la Bibliothèque publique de la ville de Monlins, dans les divisions des sciences et arts, belles-lettres et histoire, déposé en 1839 à la Bibliothèque publique de Moulins et envoyé aussi au ministère de l'instruction publique. XVII. Mélanges de littérature et de politique (insérés dans les journaux de l'Allier et du Bourbonnais). XVIII. Essai d'une Bibliographie du département de l'Allier (ancien Bourbonnais), ou Catalogue raisonné des ouvrages mss., gravés et imprimés concernant : 1º sa Géographie, sa topographie et sa géologie, cartes, planches, etc.; 2º son Histoire générale et particulière; 3º la Description des lieux et des objets les plus remarquables ; 4º les Anciennes coutumes du pays; la Description particulière de ses eaux thermales; la Généalogie de ses familles illustres et sa Biographie ancienne et moderne; 5° enlin, la publication de ses journaux scientifiques, politiques et littéraires. Le tout accompagné de notices, de remarques et d'éclaircissement recueillis et rédigés par A. Ripond. In-4. Une copie de ce dernier travail a été donnée par M. A. Ripoud à l'auteur de « la France littéraire», le 14° octobre 1850, pour servir à ce dernier de document principal pour son article Bourbonnais, de « l'Encyclopédie projetée du Bibliothécaire, etc. » Il y est à présumer quo l'honorable M. Ripoud ne laissera pas se disséminer après lui ses travaux si intèressants sur le Bourbonnais, et qu'il les léguera, s'il ne l'a déjà fait, à l'établissement littéraire qu'il a dirigé pendant dix ans.

RIPPERT (A.). Odes sacrées, on les Psaumes de David, le Magnificat et le Te Deum en vers français.

Lyon, 1804, in-8.

RIQUARD. Essai sur l'écrasement linéaire et ses indications. Montpellier, Cristin, 1860, in-4.

RIQUET (Pierre-Paul de), seigneur dn Bon-Repos, Du Bois-la-Ville, et anteur du canal de Languedoc, né à Béziers en 1604, mort le 1er octobre 1680, descendait du noble Florentin Gherardo Arrighetti, banni de Florence par les Guelfes, en 1268. Arrighetti était venu s'établir en Provence avec sa famille. Son petit-fils Pierre, qui fut premier consul de la ville de Seyne, est nommé, dans ses titres, quetti (pour Arrighetti), d'où l'on a fait Riquet pour franciser son nom. Antoine Riquetti, sixième du nom, mort en 1508, eut sept enfants : Honoré Riquetti, fut la l'ainé. branche des marquis de Mirabeau. Le quatrième, Regnier, commença la branche de Caraman, qui s'établit en Languedoc, sous le nom de Riquet, et c'est d'elle que devait descendre le célèbre auteur du Canal. Pour les ouvrages de P.-P. Riquet, vov. notre t. viii, p. 55. - Ouvrages sur P.-P. Riquet. - Aux articles de toutes les biographies anciennes et modernes consacrés à cet homme célèbre, ajoutez les ouvrages suivants : 1º Histoire du canal de Languedoc, rédigé sur les pièces authentiques conservées à la Bibliothèque impériale et aux ar-chives du Canal; par les héritiers de Pierre-Paul Riquet de Bonrepos. Paris Déterville, 1805, in 8 avec portrait et carte. 2º Eloge de Paul Riquet, couronné par

l'Académie des Jeux Floraux dans le concours de 1809; accompagné de notes relatives pour la plupart à l'histoire de Riquet, à la construction du canal du Languedoc; par L.-A. Decampe, de Narbonne, professeur de bel-les-lettres à Toulouse. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1812, in-8 de 48 pag. 3° Eloge de P.-P. Riquet de Bon-Repos, auteur du canal du Languedoc; par M. Don de Cépian, secrétaire de la Société d'agriculture de Carcassonne. Toulouse, de l'impr. de Bénichet aîné, 1825, in-8 de 24 pag. 4º Eloge de P. Riquet, auteur du canal du Midi; par Jeannier fils. (En vers.) Narboune, 1830, in-8. 5 Riquet; par YY., in-8 de 4 pag., à 2 colon. Biographie extraite des « Hommes utiles » publiés par Jarry de Mancy. 6º Couronne poétique, offerte à la mémoire de Pierre-Paul Riquet, créateur du canal des deux mers. Béziers, de l'impr. de Mme ve Bory, 1839, in-8 de 12 feuil-les. Pieces de divers auteurs. 7º Ode couronnée à Béziers le 24 mai 1838. A Pierre-Paul Riquet, créateur du canal du Languedoc, à l'occasion de l'inauguration de sa statue à Béziers; par Constant Dubos. Compiègne, de l'impr. de Leradde, 1839, in-8 de 4 pages. 8º De la Création du canal de Languedoc, par Riquet. Toulouse, de l'imp. de Douladoure, 1833, in-8 de 28 pages. Extr. de la seconde édit. de « Guide du voyageur sur le canal du Midi et ses embranchements ».

RIQUET DE CARAMAN. Voyez Ca-RAMAN.

RIQUET (A.), médecin - vétérinaire principal retraité. I. Considérations générales sur la maréchalterie, suivies d'un Exposé de la méthode de ferrure padométrique à froid et à domicile. Tours, de l'impr. de Mame, 1840, in-8 de 5 pages. Il. Voyage hippique dans la plupart des provinces de l'Europe, situées au nord et au nordest de la France. Documents sur le commerce des chevaux, des poulains, les remontes, l'éduc ation et les ressources chevalines de ces différentes contrées. Paris, de l'impr. de Bailly, 1847, in-8 de 96

pag. III. Mémoire sur l'application du système Rarey. Paris, Asselin, 1861, in-8 de 48 pag. (1 fr.) RIQUIER. La Mort de Charles les, tragódie en trois actes représ

gédie en trois actes, représ. Bruxelles, le 6 octobre 1826.

RIQUIER (A.). 1. Cours d'arithmétique, d'après les principes de Pestalozzi. Paris, de l'impr. lithogr. de Cluis, 1831, 67 feuilles in-plano lithogr. Il. Leçons méthodiques d'arithmétique, conques d'après un nouveau plan, avec des questions théoriques et pratiques, un trèsgrand nombre de problèmes et d'exercices pour le calcul mental, etc., etc. Paris, Pesron; l'Auteur, 1837, In-12 (2 fr.).

+RIQUIER (Jean-Baptiste-Guillaume), conseiller de préfecture à Amiens, président de la chambre du commerce et membre de l'Académie des sciences, agriculture, commerce, belles-lettres et arts du département de la Somme (séante à Amiens); né le 12 mars 1768 à Amiens, où il est mort, le 27 avril 1842. On a de lui : I. Extrait de plusieurs Mémoires sur la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie. Lu à l'Académie d'Amiens. Imp. dans le vol. de 1835 des Mém. de l'Acad. de la Somme, p. 227 à 235. Il. Mémoire sur la culture du mûrier et sur l'éducation des vers à soie, dans les départements du nord de la France (couronné par l'Académie d'Arras). Amiens, 1836, in-8. On trouve dans ce Memoire une solution claire et précise des diverses questions mises an concours, la même année, par l'Académie d'Arras. III. Rapport sur la division de la surface du département de la Somme, de 8 pag. avec 3 tableaux. Imprimé dans les Mémoires de l'Académie de la Somme, vol. de 1837, pag. 83 à 89. IV. Notice sur deux nouvelles ruches à miel, de 10 pag. et une pl. Impr. dans le même recueil, et dans le même vol., pag. 101 à 110. V. Rapport sur l'état actuel de la culture du mûrier blanc et sur l'éducation des vers à soie dans le département de la Somme, de 14 pag. Ibid., 1837, p. 111 à 123. VI. Rapport sur l'état actuel de la culture du mûrier blanc dans le département de la Somme, et sur

l'emploi des 800 fr. alloués par le conseil général, dans sa session de 1837, pour son encouragement et sa propagation, de 12 pag. Imp. dans le vol. de 1839 du même recueil, pag. 299 à 309. VII. Rapport sur la demande de M. le préfet relativement au cours des graines oléagineuses sur le marché d'Amiens, de 4 pages. Ibid., 1839, p. 311-14. VIII. Rapport sur la culture du mûrier, de 4 pag. Volume de 1841 du même recueil, p. 161 à 163. IX. Rapport sur l'emploi des 1,000 francs accordés par le conseil général, dans sa session de 1839, pour la culture et la propagation du mûrier dans le département de la Somme, et sur les avantages d'y établir une magnanerie modèle, de 12 pages. Impr. dans le volume de 1841 du même recueil, p. 405 à 416. X. Mémoire sur la situation de l'industrie séricicole, de 6 p. Ibid., p. 417 à 421. XI. Manuel d'éducation des vers à soie. Amiens, de l'impr. de Duval et Herment, 1841, in-8 de 48 pag., avec un ta-bleau et une planche. Extrait du vol. de 1841 des Mémoires de l'Académie de la Somme. Les nºs 2, 3, 4, 6 et 11 ont été tirés à part. - On trouve une courte Notice sur Riquier dans la « Biographie de la Somme », par M. H. Dusevel, t. 11, Supplément, p. 58, et son Eloge, par M. Ancelin, a été imprimé dans le volume de 1843 des Mém. de l'Acad. de la Somme, p. 405 à 411.

RIOTIER (l'abbé), chanoine, curé de Brignolles. Panégyrique de saint Louis, évêque, prêché dans l'église de Brignolles. Brignolles, de l'imprim. de Perreymond-Dufort, 1836,

in-8 de 32 pag.

tiquier Aldér (H.). 1. Milton. Paris, Souverain, 1839, in-8 (7 fr. 50 c.). Il. Héli, tragédie en cinq actes et en vers, tirée de l'Ecriture sainte. Représ. sur le théâtre de l'Odéon, le 9 novembre 1844. Paris, Tresse, 1844, in-8 de 80 p. (2 fr.)

JOUIQUI. VOY. ROQUILY.

lis (Marcel de), rédacteur en chef de l'Orphéon. Moniteur des orphéons et des sociétés chorales de France, paraissant le 1<sup>sr</sup> et le 15 de chaque mois. Paris, rue Bourbon-Villeneuve, n. 53, 1er octobre 1855 et ann. suiv., pet. in-fol. (Prix de l'abonnement annuel, 12 fr.) RIS (Clément de). Voy. CLÉMENT DE

Ris.

RISLER père (Mathieu). 1. Les Asiles agricoles de la Suisse, comme moyen d'éducation pour les enfants pauvres, remède contre l'envahissement du paupérisme, système de colonisation pour l'Algérie. Mulhouse, Baret, 1846, in-8 de 70 pag. Il. Cours d'agriculture, de viticulture et de jardinage, dédié aux élèves de l'association agricole de Cernay. Mulhouse, de l'impr. de Baret, 1849, in-18 (2 fr.). Ouvrage couronné par la Société d'agriculture du Haut-Rhin.

RISLER (Jean), pharmacien de pre-mière classe à Mulhouse, lauréat de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, membre du jury médical du Haut-Rhin, du conseil d'hygiène et de salubrité, et de plusieurs sociétés savantes. I. Tableaux pour l'analyse chimique qualitative; par H.Will, professeur de chimie à l'Université de Giessen. Mulhouse, de l'impr. de Risler, 1856, in-4 de 8 p. plus 6 tableaux. (2 fr. 50 c.). II. Guide pour l'analyse chimique, à l'usage des médecins, des pharmaciens et des étudiants en chimie et en minéralogie : par le doct. Henry Will, professeur ordinaire de chimie expérimentale à l'Université de Giessen. Traduit d'après la 3º édition allemande. Paris, Labé, 1857, in-8 de viij-188 pag. (3 fr. 50 c.). - Autre édition, sous ce titre : Guide de l'analyse chimique et Tableaux de l'analyse qualitative. 2º édit. franç., rev. et corr. d'après la 4º édit., et augm. de l'analyse des gaz et de l'analyse organique élémentaire. Paris, le meme, 1858, in 8 de v11j-282 nag., avec 12 tableaux (6 fr.).

RISPAIL (A.), agrégé de l'Université.

1. Avec M. A. Gautier: La Géométrie des ouvriers, précédée d'une
Introduction à l'Arithmétique. Paris, les principales librairies, 1853, in-18 (2 fr.). Il. Arithmétique des enfants. Traité du calcul mental. Ouvrage accompagné de plus de 1,000 problèmes, suivi d'un exposé complet du système métrique. Les Batignolles, Duché, et Paris, Gautier, 1854, in-18 de 108 pages (63 c.). III. Cours de cosmographie professé en l'hôtel de ville (du Havre), sous les auspices de l'administration municipale (Société havraise d'études diverses). Discours d'ouverture. Le Havre, Buys, 4861, in-18 de 93 neg (80 d.)

1861, in-12 de 23 pag. (50 c.).

RISPAIL, orat. R. · † · · Discours

prononcé à la fet funèbre de la

R. · l'A. · 0 · · du Havre, le 17 jour

du 18 † mois de l'an la V. · L. ·

S861. Le Havre, de l'impr. de Roquencourt, 1861, in-8 de 16 pages.

RISPAL (A.), collaborateur de « l'Univers » et de la « Bibliographie

catholique » de M. l'abbé Duplessis mort à Pagis le 34 inillet 1838.

sis, mort à Paris, le 31 juillet 1838.
RISSEL (H.), délégué de Nantes.
Question des sucres. Nouvelles Etudes sur le rendement des sucres
bruts et sur le remboursement des
droits à la sortie des sucres raffinès et des mélasses. Paris, de
l'impr. lithogr. de Sauvo, 1838,
in-4 de 82 pag. lithogr.

Risso (Antoine), zoologiste, botaniste géologiste, né à Nice, le 8 avril 1777 (1), d'abord commis en pharmacie, puis pharmacien, il fut nommé, en 1813, professeur des sciences physiques et d'histoire naturelle au lycée de Nice, et en 1832, professeur de chimie et de botanique aux écoles militaires de la même ville. Risso est mort à Nice, dans sa soixante-huitième année, le 24 août 1845. On a de lui : I. Ichtyologie de Nice, ou Histoire naturelle des poissons du département des Alpes-Maritimes. Paris, Schoell, 1810, in-8, avec 11 figures, représentant 40 poisssons (11 fr.; avec les lig. col., 16 fr.; et sur pap. vél. lig. color., 24 fr.). Cet ouvrage a été réimpr, dans « l'Histoire naturelle des productions de l'Enrope méridionale » (voy. le no xv) et forme une partie du t. III. II. Mémoire sur divers animaux des environs de Nice. (Envoyé à l'Institut de Paris, en 1811). Manuscrit cité à propos du « Pleuro-branchus aurantiacus » (Hist. natur. de l'Europe mérid. (1826), t. IV,

p. 41). III. Histoire naturelle des crustacées de la mer de Nice. Paris, 1813, in-8 avec fig. Extr. du « Nouv. Bull. scient. de la Société philom., t. III, dans lequel il a été impr. sous le titre d'Essai historique sur.... IV. Observations géolo-giques sur la presqu'ile de Saint-Hospice, aux environs de Nice. Impr. dans le « Journal de physique », t. xxvIII, p. 197-209, juill. 1813. Le même travail a paru le mois suivant, dans le « Journ. des mines , vol. xxxiv, nº 200, pag. 81-98, août 4813. Ce Mémoire entièrement géologique, intéresse la conchyliologie en ce sens qu'il s'y trouve une liste de 87 fossiles, parmi lesquels dix-neuf espèces sont signalées comme nouvelles ou comme avant, au dire de Risso. leurs analogues vivants dans la mer des environs de Nice. V. Mémoire sur l'histoire naturelle des orangers, bigaradiers, limettiers, cédratiers, limoniers on citron-niers, cultivés dans le département des Alpes-Maritimes. Avec 2 planches. Impr. dans le t. xx des Annales du Museum d'histoire naturelle » (1813), et reproduit dans le nº vII. VI. Histoire naturelle des crustaces des environs de Nice. Paris, Schoell, 1816, in-8 de 176 pag., avec 3 pl. (3 fr.) VII. Avec M. Poiteau : Histoire naturelle des orangers. Nice, Risso; Versailles. Poitean, et Paris, Audot, 1818-20, gr. in-4, avec 109 pl. peintes d'après nature par M. Poiteau. Cet ouvrage a été terminé avec la dix-neuvième livraison : les dix-sept premières sont composées de 6 pl., avec texte; la dixhuitième n'en a que 4, et la dixneuvième 3. Chaque livraison a couté, par souscription : gr. in-4, fig. noires, 2 fr. 50 c.; gr. in-4, fig. color., 12 fr.; gr. in-fol., pap. vé-lin satiné, fig. color., 25 fr. Cet ouvrage est incontestablement la monographie la plus complète du genre citrus qui ait été publiée iusqu'ici. Il contient l'histoire, la classification, la nomenclature et la description de 169 espèces ou variétés d'orangers, de bigaradiers, de bergamotiers, de limettiers, de pompelmouses, de lumies, de limoniers et de cedratiers ou citron-

<sup>(</sup>t) Il rxiste un tortrait de Risso e dessiné Tardien : ta legende indique ne à Nice (Picmout), le 7 soit 1777, au lieu du 8 avril qu'ont dit les biographes.

niers. Il fait connaître en outre la culture qui leur est propre, tant en serre, sous les climats froids et tempérés, qu'en pleine terre dans le midi. Il indique les remèdes aux maladies qui attaquent ces arbres utiles, les moyens de détruire leurs ennemis, les propriétés économiques et autres qu'ils possèdent, la récolte et les usages des fleurs et des fruits, ainsi que les bonnes méthodes de les confire, etc. VIII. Sur quelques gastéropodes nouveaux nudibranches et tectibranches observés dans la mer de Nice. Impr. dans le « Journal de phys.», t. LXXXVII, p. 368-377, juillet 1816. Ce travail (extr. de l'Histoire naturelle des mollusques vivants et fossiles des environs de Nice, ouvrage inédit) contient les descriptions de six espèces. IX. Mémoire sur quelques poissons observés dans la mer de Nice. Impr. dans le « Journ. de phys. », t. xcx1 (1820), p. 241-255. X. Memoire sur deux nouvelles espèces de poissons, du genre Scopèles, observées dans la mer de Nice. Avec une planche. Imprimé dans les « Mémoires de l'Acad. roy. de Turin ., t. xxv (1820), pag. 262-269. XI. Mémoire sur un nouveau genre de poisson, nommé Alépocéphale, vivant dans les grandes profondeurs de la mer de Nice. Imprimé dans le mênie voluine. XII. Mémoire sur quelques nouveaux crustacées de la mer de Nice. Impr. dans le « Journal de phys. », 1. xcxv (1822), p. 241-248. XIII. Observations sur le genre et les espèces de trigla, vivant dans la Méditerranée, sur les côtes de Nice. Impr. dans les « Mémoires de la Société linnéenne de Paris », t. III (1824), pag. 24-37. XIV. Apercu geologiques des environs de Nice. Bonn, 1824, in-4 de 8 pag. Extrait des Nova Acta phys. med. Acad. Caes. Leop., vol. xii (1re part.). Ce travail contient plusieurs listes de mollusques terrestres, fluviatiles et marines fossiles. XV. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe, et principalement de celles des environs de Nice et des Alpes-Maritimes. Paris, et Strasbourg, Levrault, 1826. 5 vol. in-8 (sur papier ordinaire, figures noires, 67 fr. 50 c.; sur papier vélin, fig. coloriées, 135 fr.). Il a été tiré à part du quatrième volume de cet ouvrage sous ce titre : Apercu sur l'Histoire naturelle des mollusques des bords de la Méditerranée et des coquilles terrestres, fluviales et marines, fossiles et pétrifiées qui gisent dans les diverses formations des Alpes-Marines, par Polydore (sic) Risso. Paris, 1826, in-8 de 439 pag., avec 12 pl. (9 fr.). Cet ouvrage contient les descriptions de 1,083 mollusques cephalopodes, gastéropodes acéphales, etc., plus, les diagnoses de 82 espèces d'annélides. Ce volume n'ayant été tiré à part qu'à petit nombre est devenu, à part, d'une excessive rarete. On ne sait pour quel motif l'auteur a donné un titre particulier à ce volume, et pourquoi il s'y est inscrit sous le pseudonyme de Polydore. Il existe aussi des Tables alphabétiques des genres contenus dans le 4º volume de l'Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridio-nale de M. Risso; par M. Vignard. Paris, de l'impr. de Pinard, 1830, in-8 de 28 pag. C'est au sujet de ce quatrième volume que M. J.-R. Bourguignat a publié récemment une « Etude synonymique sur les mollusques des Alpes-Maritimes, publié par Risso en 1826 ». Paris, J.-B. Baillière, mai 1861, in-8 de 84 pag., avec le portrait de Risso (8 fr.). Tiré à 100 exempl. On trouve en tête de cette Etude une courte Notice sur Risso et la liste de ses ouvrages et mémoires, liste qui nous a été très-utile pour la nôtre. XVI. Enumération des mammifères, oiseaux et reptiles des Alpes-Maritimes, suivie de l'Histoire naturelle des poissons de la Méditerranée qui fréquentent leurs côtes et qui vivent dans le golfe de Nice. Paris, 1827, in-8. XVII. Observations sur quelques nouvelles espèces de crustacées de la mer de Nice. Bonn, 1827, in-4 de 4 pag., avec une pl. Extr. des Nova Acta phys. med. Acad. Caes. Leop., vol. XIII (2° partie). Ce Mémoire contient la description de trois espèces. XVIII. Mémoire sur les êtres organisés, nuisibles aux oliviers du département

des Alpes-Maritimes, et de leurs moyens curatifs. Nice , 1830, broch. in-8. XIX. Neue Schnecken. Impr. dans le recueil allemand, intitulé : « Isis », 1833, p. 188-190. XX. Sur une nouvelle espèce du genre gumnètre. (Gymnetrus mullerianus). Impr. dans les Archiv. für Naturg., 6e jahrg. (1840), p. 13-15. XXI. Observations sur quelques poissons de la mer de Nice. Avec une planche. Impr. dans le même volume, p. 376-392. XXII. Revue des êtres organisés. Lu à la séance du 26 septembre 1840, du deuxième congrès scientifique italien tenu à Turin, et imprimé dans le Compterendu de ce 3º Congrès. Risso y indique comme un Ocythoë Mezaro (qui est le Tremoctopus violaceus de delle Chiaje), trois espèces de Doris, deux Eolides, un Aplysie, un Cariocelle, deux Patelles, etc. XXIII. Nouveau Guide du voyageur dans Nice, et Notice sur l'histoire civile et naturelle de cette ville, Nice, de la Société typographique, 1811, in-12 de 1v-210 p. XXIV. Catalogue des Céphalopodes observés à Nice, par A. Risso, de 1817 à 1839. Lu au 5º congrès italien tenu à Lucques, en 1842. Ce catalogue ne contient qu'une simple liste, sans description, sans synonymes ni figures, des mollusques céphalopodes, divisés en décapodes et en octopodes. Les décapodes sont subdivisés en neuf genres et vingtet-une espèces; les octopodes en quatre genres et dix-sept espèces. XXV. Flore de Nice et des principales plantes exotiques naturalisées dans les environs. Nice, 1844, in-12, avec 27 planches. XXVI. Mollusques céphalopodes vivants observés dans le comté de Nice. Ouvrage posthume, publié par les soins et sous la direction de M.B. Risso. Nice, 1854, in-fol., avec environ 40 pl. coloriées. Cet ouvrage, dit M. J.-R. Bonrguignat (cité plus haut) « que nous avons « examiné lors de notre passage « à Nice, n'a point encore été livré « au commerce, - heureusement · pour la science - car nous sa-« vons de bonne source que ce travail, publié neuf années après « la mort de l'auteur qui, de son « vivant, était sur ce point peu

« au courant du progrès de la « science, comme le prouve son catalogue présenté au congrès a de Lucques en 1842, et que l'Aca-« démie royale des science de Tu-« rin n'a pas osé imprimer, ren-« ferme une quantité d'erreurs de « dénominations et de synony-« mes ». A. Risso a laissé à son neveu et héritier, M. B. Risso, une collection considérable de poissons, de reptiles, d'insectes, de mollusques, de fossiles, etc., que celui conserve religieusement dans une maison de campagne aux portes de Nice. - Outre ces collections, A. Risso a encore laissé plusieurs ouvrages inédits, entre autres une Histoire naturelle des figuiers à laquelle il travaillait au moment de sa mort, et qui eût formé 2 vol. in-fol., avec plan-ches; et un ouvrage sur les Mollusques cephalopodes vivants, impr. en 1834, par les soins de M. B. Risso, son neveu. — Biographes de Risso. — 1° B. F.-S. [Mathieu Bonafous], dans la « Biographie universette », t. LXXIV (1846), pag. 170-172; 2° J.-B. Toselli, dans la « Biographie niçoise ancienne et moderne ». Nice, Visconti, 1860 et ann. suiv., t. II. † RISTELHUEBER (Marie-Antoine-Jo-

seph), médecin en chef de l'hôpital civil de Strasbourg, né en 178% a Saverne (Bas-Rhin), fut d'abord chirurgien militaire sous le premier Empire. Après les revers de 1814 il revint dans sa province et y compléta ses études médicales à la Faculté de Strasbourg. qui le reçut bientôt après docteur. M. Ristelbueber fut nomme plus tard chirurgien en chef de l'hôpital civil de Strasbourg, fonctions qu'il remplit encore aujourd'hui malgré ses soixante-dix-sept années. Il sit partie de la Société des Sciences, Agriculture et Arts de Strasbourg, lors de la formation de cette compagnie. Il a été nommé, en 1862, chevalier de la Légion d'Honneur. M Ristelhueber est un médecin dans toute la force du terme, n'aimant ni la littérature ni les littérateurs, et considérant les écrivains comme des bohêmes. Ses fils (voy. l'article suivant), littérateurs, n'ont pas

même trouvé d'exception près de lui. Nous connaissons de M. Ristelhueber : I. De la Gestation considérée par rapport à la Femme. Strasbourg, 1810, in-4 de 77 pages (2 fr. 50 c.). II. Me-moire sur la ligature et l'aplatissement de l'artère dans l'opération de l'anévrisme poplité. Paris, Migneret, s. d., in-8. III. Des naissances tardives et des naissances précoces. Strasbourg, de l'impr. de Levrault, 1814, in 4. L'auteur a publié, en outre, un ouvrage de médecine légale. IV. Rapports et Consultations de médecine légale. Paris, Bechet jeune, 1821, in 8 de 176 pag. (2 fr. 50 c.). V. Mémoire sur les différences de capacité que présente le système sanguin dans les tempéraments, dans quelques maladies et selon les âges. Impr. dans le recueil de la Société de Strasbourg, t. II (1823), p. 297 à 333. VI. Renseignements, rapports et demandes relatifs au service des aliénés de l'hôpital civil de Strasbourg, Strasbourg, de l'impr. de Levrault, 1825, in-8 de 68 p., avec 2 pl. VII. Quelques Remarques sur le choléra et l'emploi du sulfate de quinine comme préservatif, suivies de procédés pour vaporiser les substances médicamenteuses sons la couverture d'un lit sans déplacer le malade, qui peuvent être d'une grande utilité dans le traitement du choléra. Strasbourg, de l'impr. de Mme veuve Silbermann, 1832, in-8 de 16 pag.

† RISTELHUEBER (Paul) (1), poëte et bibliophile, fils du précédent, né le 41 août 1834, à Strasbourg, fit ses études au collège de cette ville, fut admis plus tard aux collèges Sainte-Barbe et Louis-le-Grand, et retourna dans sa ville natale pour y prendre le grade de licencié èsiettres. M. P. Ristelhueber a écrit dans divers recueils et revues, nom nément dans « Veilleur de nuit »,

album d'Alsace et de Lorraine.

<sup>(</sup>Paris, Michel Lévy. 1857); dans « la France littéraire », de Lyon, en 1859-1860, Il a été rédacteur en chef de « l'Indicateur du Bas-Rhin », en 1860, et l'est aujourd'hui du « Bibliographe alsacien », qui a commencé à paraître en juillet 1862. On a de lui les publications particulières qui suivent : I. Bouquet de Lieder. Choix de ballades, chansons et légendes, traduites des poëtes de l'Allemagne contemporaine. Stras. bourg et Paris, veuve Berger-Levrault, 1856, in-12 (2 fc.). Publie sous le pseudonyme de Paul de Lacour. Le volume contient des morceanx fort curieux, et l'auteur a rendu avec talent la physionomie si originale des com-positions de Lenau. II. Intermezzo, poëme de Henri Heine, trad. en vers français. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1837, in-16 de 83 pag. (2 fr.). III. La Bonbonnière inodore. Strasbourg, 1858, feuillet in-8. Facetie, en vers, publiée sous le pseudonyme d'Éléonor Pommadin (1). C'est un article à ajouter à la « Bibliotheea scatologica ». IV. Héro et Léandre, poëme de Musée, trad, en vers français, suivi de notes. Strasbourg et Paris, veuve Berger-Levrault, 1859, in-8 de 28 pag. (2 fr.). V. Marie Stuart. drame en cinq actes et en vers (d'après Schiller), (De l'imp. de Silbermann, a Strasbourg.) Paris, A. Delahays, 1859, in-12 de xvj-190 p. (2 fr.). VI. Faust, tragédie en cinq actes, adaptée à la scène française. d'après Gœthe, pour la première fois. Alençon et Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1861, in-18 jésus de xvj-128 pag. (2 fr.). On a re proché à M. Ristelhueber d'avoir voulu approprier à la poésie francaise les rhythmes de la poésie germanique, mais le jeune auteur, qui a passé condamnation sur ce sujet, mérite de grands éloges pour la persévérance avec laquelle il cherche à rapprocher la France

<sup>(1)</sup> M. E. de Manne, dans la seconde édition de son Nouveau Dict. des ouvrages anonymes et pseudon,, sous le n° 291, nomme l'auteur Ristellerber.

Cet opuscule n'a point été annoncé par la Bibliographie de la France .

de l'Allemagne (1), M. Paul Ristelhueber, en outre, a publié comme editeur, une édition du Liber vagatorum. Le Livre des queux. Précédé d'une Notice littéraire et bibliogr. sur ce livre rare et curieux du xvi siècle, par l'éditeur. Paris, Aug. Aubry, 1862, in-12 de Ixij-68 pages, divisé en trois parties, titre rouge et noir, et orné de 2 gra-vures sur bois. Tiré à 115 exemplaires numérotés, savoir : 100 sur pap. de Hollande (10 fr.), 10 sur pap. de Chine (13 fr.), et 5 sur pap. vélin rose (15 fr.). Sommaire de cet opuscule : Des Trucheurs, - des Ramasseurs de pain, - des Esclaves soi-disant délivrés. - des Pietres, - des faux Ermites, des Gueux savants, - des Vageurs, - des Sabouleux, - des faux Insensés, - des Bourreaux, - des fausses Accouchées, etc. La troisième et dernière partie contient : le Vocabulaire des mendiants; comment ils appellent certaines choses au moyen de mots couverts. On annonce de cet écrivain, comme devant paraître sous peu : des Lettres d'une bonne fille à sa mère, et Faust dans l'Histoire et la Légende. - M. Paul Ristelhueber avait un frère, mort en 1854, avocat brillant, qui s'était aussi exercé à la littérature dans un recueil autographie, qui a paru quelque temps à Strasbourg, intitulé « la Pomme de Pin », ainsi nommé du lien des séauces de la société qui publiait le recueil. C'est dans ce recueil que débutèrent MM. Louis Ratisbonne, du · Journal des Débats, » et Eugène Seingneslet, de la « Revue germanique ».

+ RISUEÑO D'AMADOR (Bénigne-Jean-Joseph-Isidore), professeur de pathologie et de thérapeutique générales à la Faculté de médecine de Montpellier, l'un des plus distingués de cette Faculté, correspondant de l'Académie royale de mèdecine, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier (section de médecine), président des jurys médicanx, décoré des ordres d'Isabelle-la-Catholique

et de la Légion d'Honneur. Ce professeur était né le 13 février 1802, à Carthagène, en Espagne, d'un modeste médecin de cette ville, nommé Risueño (1), et de Mile d'Amador, d'où le surnom qu'il portait (2). Risueño prit le grade de docteur en philosophie à l'Université de Salamanque, à l'âge de dix-huit ans; il enseigna cette science à l'Université de Murcie, jusqu'au moment de son départ pour la France; il avait obtenu cette distinction par concours. Ce début dans la carrière influa sur le caractère scientifique de toute sa vie, tant les premières impressions que recoit notre intelligence sont persistantes et exclusives. Risueño arriva à Montpellier, en 1823, à l'âge de vingt et un ans, sans autre appui, sans autre recommandation que sa jeunesse et l'espérance, et se fit inscrire à la Faculté de médecine. Après quelques années d'étude, il va concourir à Paris pour le prix de Moreau (de la Sarthe), qu'il partage avec Dezeimeris, alors bibliothécaire à la Faculté de Paris, depuis représentant, avec cette différence que, le sujet mis au concours étant double, Risueño reçut le prix de philosophie et son concurrent celui de littérature. La question mise au concours était celle-ci : « Quels avantages la médecine pratique at-elle retirés de l'étude des constitutions médicales et des épidémies? » De retour de Paris, il passa docteur de la Faculté de médecine de Montpellier, en août 1830. Sa thèse ne se compose que de quelques propositions philosophiques sur la médecine dignes d'être méditées. Les préoccupations politiques du moment ne lui permirent pas de présenter à la Faculté un ouvrage étendu tel qu'il aurait été capable de le faire dans une autre circonstance. Ri-

<sup>(</sup>t) Les Olympiades. Album de l'Union des poètes, 1858, iu-8, pag. 309.

<sup>(1)</sup> Vraisemblablement de la même famille (1) Vraisemblablement do la même tamitie que Joseph Risunen, peintre et s'utipteur espagnol, mort à Grenade, en 1721, sur lequel on trouve un article dans la « Biographie universelle », L.KXIX (1846), p. 473.

(2) Le professeur Risunen avait, à ce qu'il paraît, sacrifié à la nobliomante de l'époque, car l'usensité valontiers à l'avenission de son nom

il prenaît volontiers, à l'exclusion de son nom paternel, celui de sa mère, à cause de la parti-cule qualificative qui le précède.

sueño contracta, le 25 août du même mois, un brillant mariage à Montpellier : il épousa Mme veuve Brun, fille de M. Berthe, ancien professeur de la Faculté de la même ville. En 1834, il fut naturalisé Français dans les termes les plus flatteurs pour son amour-propre. En 1836, il remporta le prix Portal, devant l'Académie de médecine de Paris, pour son Mémoire sur l'Influence de l'anatomie pathologique sur les progrès de la mèdecine, depuis Morgagni jusqu'à nos jours. L'Académie, adoptant les conclusions de sa commission, adjugea le prix de 1,200 fr. à Risueño, l'admit au nombre de ses membres correspondants, et décida que son travail serait inséré en entier dans ses Mémoires. En 1837, le gouvernement créa pour lui, dans l'Ecole de Montpellier, une chaire de philosophie médicale, sous le titre de « Pathologie et Thérapeutique générales »; honneur insigne qui n'avait encore été accordé qu'à Broussais, c'està dire, au plus célèbre des médecins modernes. Pendant douze ans, son enseignement, bien supérieur à ceux des autres écoles, fut des plus suivis, tant il avait l'art d'instruire et de passionner son auditoire. Sa clientèle était élégante et choisie.... et, alors que cette âme ardente, insatiable de gloire, aspirait à de plus hautes destinées dans la capitale de l'Espagne, la mort vint le frapper dans sa quarante-septième année, le 5 août 1849, à Bagnères-de-Bigorre, où il était allé prendre les eaux pour raviver une santédepuis longtemps chancelante. On a du professeur Risueño d'Amador : I. Quels avantages la médecine pratique a t-elle retirés de l'étude des constitutions médicales et des épidémies? Question proposée par l'Académie roy, de médecine de Paris pour le concours au prix Moreau, de la Sarthe. Montpellier, de l'impr. de la veuve Picot, 1829, in-8. Ouvrage couronné, en 1829, par l'Académ. roy. de médecine. II. Mémoire sur le calcul des probabilités appliqué à la médecine, lu à l'Académie roy. de médecine, dans sa seance du 25 avril 1837. Paris, J.-B. Baillière, 1837, in-8 (2f. 50 c.). L'auteur pense que l'application du calcul des probabilités à la science médicale est inadmissible comme inutile et dangereuse. M. L .- S. Gasté a présenté à l'Académie de médecine, en réponse à ce mémoire : « Du Calcul appliqué à la médecine comme complément de la théorie, des faits et des raisonnements sur lesquels doivent être fondées la pathologie, la thérapeutique et la clinique». Montpellier, L. Castel; et Paris, Germer-Baillière, 1838, in-8 de 192 p. 111. Influence de l'anatomie pathologique sur les progrès de la medecine, depuis Morgagni jusqu'à nos jours. Ouvrage couronné. Imprimé dans les « Mémoires de l'Académie de médecine », t. vi (1837). IV. Inauguration de la chaire de pathologie et de thérapeutique générales à la Faculté de médecine de Montpellier, Discours sur cette question : Qu'est-ce que la pathologie générale? prononcé le 8 avril 1838. Montpellier, de l'impr. de Martel aine, 1839, in-8 de 96 p. V. Des Découvertes en médecine, discours prononcé pour la réouverture du cours de pathologie générale de la Faculté de Montpellier, le 10 avril 1843. Impr. dans la « Revue du Midi », 2º série, t. 1er, 1843, p. 340-70. VI. De la Vie du sang au point de vue des croyances populaires. Discours prononce à l'ouverture du cours de pathologie et de thérapentique générales, le 19 avril 1844. Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1844, in-8 de 48 pag. VII. Memoire sur l'action des agents imperceptibles sur le corps vivant, lu au congrès scientitique de Nimes, dans l'Assemblée générale du 4 septembre 1844. Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1816, gr. in-8 de 52 p. - Risueño au moment de partir pour les eaux, d'où il avait sans doute la prescience qu'il ne reviendrait pas vivant, exigea de sa famille la promesse que les nombreux manuscrits qu'il tenait en réserve seraient, en cas de malheur, immédiatement livrés aux flammes. Cette promesse a été tenue. -Plusieurs notices biographiques sur Risueno ont été imprimées à

Montpellier. La plus importante, et qui a eu du succès, est celle de M. Rousset, président de l'A-cadémie des sciences et lettres de Montpellier, lue à cette Académie, le 26 mai 1851, et imprimée dans le tome 1° des Mémoires de cette savante compagnie, in-4, p. 285 et suiv. De cette Notice, avec un Supplément, il a été tiré à part quelques exemplaires. Montpellier, typogr. de Boehm, s. d., in-4 de 20 pag. C'est de cette Notice que nous avons extrait les renseignements qui précèdent sur le professeur

Risueño d'Amador.

RITCHIE (Leigh), fécond écrivain anglais du XIXº siècle, dont nous avons en français: 1. Schinderhannes, ou le Brigand du Rhin; trad. de l'angl. par A.-J.-B.-Defauconpret. Paris, Ch. Gosselin. Dumont, 1834, 2 vol. in-8 (15 fr.). II. Watter Scott et les Ecossais, Trad. de l'angl. Orné de 21 grav. d'après les dessins de Cattermole. Paris, Desenne, 1834, in-8 (15 fr., et avec les gravures sur papier de Chine, 20 fr.). III. La Russie. Voyage pittoresque de Saint-Pétersbourg à Moscou (trad. de l'angl.). Orné de 25 vignettes de l'édition anglaise. Paris, L. Janet, 1833, in-8 (21 fr.). IV. L'Irlande et les Irlandais, Trad. de l'anglais. Paris, Desenne, 1838, in-8, avec gravures (18 fr.). Le tome second « Salmigondis » renferme la traduction d'une nouvelle de cet écrivain, intitulée : La Fiancée du proscrit. Dans le volume intitulé « Tale-Book », réimpr. à Paris, par la librairie Baudry, en 1834, in-8, on trouve un ou deux contes de L. Ritchie.

RITON (1), traducteur des Lettres attribuées à Sulpice Sévère, trad. en français pour la première fois dans l'édition latine-française des OEuvres de Sulpice Sévère. (Paris,

Panckoucke, 1847).

Rirr (George), mathématicien, né à Toulon, en 1801, élève du lycée de Nice, puis de l'Ecole normale; successivement inspecteur des écoles primaires de la Seine (1836), inspecteur de l'instruction primai-

re (1841), inspecteur supérieur (1847), inspecteur général (1852), décoré de la Légion d'Honneur, le 23 avril 1847. M. G. Ritt est auteur des ouvrages suivants : I. Problèmes d'Algèbre, et Exercices de calculs algébriques. Paris, Hachette, 1836, deux parties en un volume in-8 (3 fr. 50 c.). La première partie contient les Questions, et la seconde les Réponses et Solutions. Cet ouvrage a eu plusieurs autres éditions depuis 1836 : la dernière est de 1839. II. Problèmes d'application de l'Algèbre à la Géométrie, avec les so-lutions développées. Traité général des lignes du premier et du deuxième degré. Première partie. De la ligne droite et du cercle. Paris, le même, 1836, in-8 (3 fr. 50 c.) - Seconde partie. Ligne droite, ellipse, hyperbole, para-bole. Paris, le même, 1837, in-8, avec 9 pl. (5 fr.). - Deuxième édit. Paris, le même, 1857, in 8 de 288 pag., avec 8 pl. (5 fr.). Ouvrage autorisé par le Conseil de l'instruction publique. III. Problèmes de Geometrie, avec des applications au dessin linéaire, etc. Paris, le même, 1836, 2 part. in 8 (3 fr. 50 c.). IV. Problèmes de Geometrie et de Trigonométrie rectiligne et sphérique. Questions et Solutions. Paris, le même, 1836, 2 part. in-8, avec 6 pl. (3 fr. 50 c.). Ouvrage qui a eu plusieurs éditions depuis 1836 : la dernière (la 5°) est de 1862. V. Manuel des aspirants à l'Ecole polytechnique, contenant un trèsgrand nombre de questions recueillies dans les derniers examens de concours, avec les solu-tions. Paris, le même, 1839, in-8, avec 4 pl. (7 fr. 50 c.). VI. Traité d'Arithmétique. Paris, le meme, 1839, in-8 (5 fr.). VII. Nouvelle Arithmétique des écoles primaires, divisée en deux parties : 1º théorie et pratique du calcul; 2º applications, etc., et contenant environ 1,200 exercices et problèmes. Paris, le même, 1847, in 12 (1 fr. 50 c.). Ouvrage réimprime chaque année depuis la première édition ; la dernière est de 1861. VIII. Réponses et Solutions raisonnées des exercices de calcul et problèmes contenus dans la

<sup>(1)</sup> Peut-être Ritton (Claude), né à Macon (Saone-et-Loire), le 25 mars 1806.

« Nouvelle Arithmétique des écoles primaires ». Paris, le même, 1848, 1831, 1873, 1835, 1838, 1839, in-12 (1 fr. 50 c.). IX. Premières Notions d'arithmétique et de calcul mental. Paris, Hachette, 1836, 1839, in-18 (75 c.). Outre les nombreuses réimpressions des ouvrages de M. Ritt, plusieurs ont encore été contrefaits en Belgique avant la convention internationale sur la propriété littéraire.

Rirr (G.-Marie-Olivier), de Saint-Pétershourg. Faculté de droit de Paris. Thèse pour la licence (De la vente). Les Batignolles, de l'impr. d'Hennuyer, 1836, in-8 de

96 pag.

RITTER (Charles), savant géographe allemand, professeur de géographie à Berlin, correspondant de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), né à Quedlinbourg, en Prusse, le 7 août 1779. mort en septembre 1859. I. Des-cription d'une partie de l'Abys-sinie, extraite de la Géographie générale comparée de M. Ch. Ritter. (Trad. de l'allem. par H. K.). Impr. dans la « Nouv. Revue germanique», t. v (1830), p. 201-22, 301-331. II. Géographie générale comparée, ou Etude de la Terre dans ses rapports avec la Nature et avec l'histoire de l'Homme, pour servir de suite à l'histoire et à l'enseignement des sciences physiques et historiques. Trad. de l'allem. par E. Buret et E. Desor. Tomes 1-111. Afrique. Paris, Paulin, 1835-36, 3 vol. in-8 (24 fr.). Il n'a été traduit de l'excellent ouvrage de Ritter que la partie que nous citons. III. Mémoire sur l'exportation des monuments dans le royaume de Wedaï (Afrique centrale), faite par le cheik Mohammed. Lu au congrès des savants italiens, à Venise. - On trouve une Notice sur ce savant dans le « Dictionnaire universel des contemporains », qui porte le nom de M. Vapercau; une autre Notice, par le doctenr Lortet, lue dans la séance de l'Académie impériale de Lyon, le 1º juillet 1862, impr. dans la « Revue du Lyonnais », en août 1862.

RITTER (le docteur Henri), philosophe allemand, professeur, d'abord à l'Université de Kiel, ensuite à celle de Gœttingue; né à Zerbst, en 1791. 1. Histoire de la philosophie ancienne, trad. de l'allem. par C .- J. Tissot. Paris, Ladrange, 1835-37, 4 vol. in-8 (32 fr.). II. Histoire de la philosophie chrétienne. Traduite de l'allem., et précédée d'Un mot sur la relation de la croyance avec la science; par J. Trullard. Paris, Ladrange, 1843-44, 2 volumes in 8 (15 fr.) Tra-duction dédiée à M. Edgard Quinet. Cet ouvrage fait suite au précédent. III. Considérations générales sur l'idée et le développement historique de la philosophie chrétienne, trad. de l'allem. par Michel Nicolas. Paris, Marc Ducloux, 1851, in-8 de 148 pag. (1 fr. 50 c.) L'original a paru en 1833 dans les «Theolog. Studien und Kritiken » de MM. Uhlman et Um-breit. IV. Histoire de la philosophie moderne. Traduction française, précédée d'une Introduction par P. Challemel-Lacour. Paris, Ladrange, 1861, 3 vol. in-8 (18 fr.). On trouve une courte notice sur H. Ritter dans le « Dictionnaire universel des contemporains», qui porte le nom de M. Vapereau; mais cette notice, aussi bien que celle sur Charles ter, est traduite du « Conversation's Lexicon ».

RITTER (A.), juge de paix. Le Guide des gardes champétres (en français et en allemand). Mulhouse, octobre 1835, in-8 de 58 pag.

RITTER (Elie), mathématicien suisse, né à Genève, le 9 décembre 1801, d'abord régent d'arithmétique au collège de Genève, ensuite principal de l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles depuis la fondation de cet établissement; docteur ès-sciences (1837), membre de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève (1837), de la Société helvétique des sciences naturelles (1840), de la Société des arts de Genève, de l'Institut genevois, de la Société de géographie de Genève, et de quelques autres sociétés savantes hors de la Suisse. Elie Ritter est mort à Genève, le 17 mars 1862. Nous connaissons de lui : I. Essai sur les réfractions astronomiques dans le voisinage de

l'horizon. Thèse. Genève, 1830, in-4. II. Traité élémentaire d'arithmétique, suivi d'une Table des logarith. mes des nombres depuis 1 à 10,000, avec cinq décimales. Genève et Paris, Cherbullez, 1837, in-8 de 360 pag., plus 22 feuillets non paginés (6 fr.). Troisième édition. Genève, Ramboz et Schuchart. 1857, in-8 de 372 p. 111. Note sur une relation entre le volume atomique, le coefficient de dilatation et le coefficient d'élasticité dans les corps chimiquement simples. Genève, 1843, in-4 de 11 p. (Extrait du t. x des « Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève) ». IV. Note sur la constitution physique des fluides élastiques. Genève, 1845, in-4 de 16 p. (id. t. x.) V. Calcul de la dilatation de l'eau. Ibid., 1847, in-4 de 11 p. Extr. du même recueil, t. x1, 2º part. VI. Mémoire sur la détermination des éléments de l'orbite d'une comète ou d'une planète au moyen de trois observations. lbid., 1849, in-4 de 52 p., avec fig. Extr. du t. xii des mêmes Mémoi-res. VII. Rapport fait à la séance annuelle de la Société des arts, le 11 août 1851. Ibid., 1851, in-8. Formant le 49º Bulletin de la classe d'industrie et du commerce de la Société des arts. VIII. Rapport de la classe d'industrie et de commerce fait à la séance annuelle de la Société des arts, le 11 mai 1853. Dans le Bull, nº 52 de cette classe, IX. Recherches sur la mesure des hauteurs par le baromètre. Genève, 1854, in-4 de 31 p. Extr. des Mem. de la Soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève, t. xiii. X. Nouvelle Methode pour determiner les éléments de l'orbite des astres qui circulent autour du Soleil. Ibid., 1855, in-4. Extr. dut. 111 des . Mém. de l'Institut genevois » (1856, in - 4). XI. Precis d'arithmétique pour les établissements d'instruction secondaire. Genève, 1857; Sec. édit. Genève, 1860, in-8. Il paraît qu'il existe une précédente édition de cet ouvrage fait en société avec.M. De Mestral, portant le titre de : Manuel d'arithmètique, etc. Genève, 1853, in-8. XII. Mémoire sur les expériences entreprises dans la mine de Harton pour

déterminer la densité moyenne de la Terre, par Airy. Ibid., 1857, br. in-8. XIII. Manuel théorique et pratique de l'application de la méthode des moindres carrés aux calculs des observations. Genève, et Paris, Mallet-Bachelier, 1858, in-8 (2 fr. 50 c.). XIV. Construction des noureaux étalons des poids anglais. Ibid., 1860, in-8. Tiré du Bulletin nº 71 de la classe d'industrie et de commerce. XV. Recherches sur la figure de la Terre, en deux mé-moires. Genève, 1860-61, 2 broch. in-4. Extr. des « Mémoires de la Soc, de phys. et d'hist, natur, de Genève », t. xv et xvi (1860-61). XVI. Construction du nouvel étalon du yard. Ibid., 1861, in-8. Tiré du Bulletin nº 73 de la classe d'industrie et de commerce. XVII. Rapports (deux) sur l'administration de la Société de lecture, pendant les années 1860 et 1861, présenté au nom du comité aux assemblées génorales de cette Société, les 31 janvier 1861 et 1862. Genève, Ch.-L. Sabot, 1861-62, 2 broch. in-8 de 30 et 27 p. Ou doit encore à Ritter plusieurs Rapports sur la marche de l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles, broch. in-8 et in-12. Souffrant déjà de la cruelle maladie qui devait l'emporter, l'attention de Ritter, vivement intéressée par les séances du savant professeur et novateur de théorie musicale, E. Chevé, il avait été poussé à soumettre à la critique d'une nouvelle expérience et du calcul, les rapports mathémathiques formulés deja par la science entre le nombre de vibrations et l'acuité des sons. Cette étude, faite avec soin, fut la source de son dernier ouvrage : La gamme des musiciens et la Gamme des géomètres. - Une courte Notice nécrologique sur le docteur E .Ritter a paru dans le t. 11 des « Mém. et Bull. de la Société de géographie de Genève (1861), p. 178-79.

RITTER, ingénieur au service hydraulique. Eludes d'hydrologie et de météorologie. Premier rapport présenté en 1852 au conseil géuéral du département de la Côted'Or, sur les études d'hydrologie qu'il convient d'entreprendre pour préparer la solution de la question d'aménagement général des eaux du département. (Extr. du «Journ. d'agriculture de la Côte-d'Or)». Dijon, de l'impr. de Loireau-Feuchot, 1856, in-8 de 56 pag.

+ RITTIEZ (François), avocat et publiciste, l'un des hommes les plus honorables de la démocratie, dont la vie a été beaucoup plus accidentée que ne l'est ordinairement celle d'un écrivain. M. F. Rittlez est né le 18 mai 1803, à Verdun (Meuse), de Jean-Baptiste Rittiez, capitaine du génie, qui fit les guerres de la République et de l'Empire, se retira du service en 1814, et mourut en 1827. M. F. Rittiez commença ses études au collège de Verdun et les termina à celui de Metz (1823). Il vint ensuite à Paris pour y suivre les cours de l'Ecole de droit (1824 à 1826). Tourmenté par le désir de s'instruire, en même temps qu'il suivait avec zèle les cours des divers professeurs de la Faculté, il fréquentait ceux du Collége de France, particulièrement ceux de MM. Daunou (Histoire) et Andrieux (Littérature), avec assez de ponc-tualité et d'attention pour avoir été honoré de la bienveillance de ces deux professeurs; il suivait en même temps à la Sorbonne les cours de MM. Guizot, Villemain et Cousin. Rien d'étonnant alors que l'étudiant en droit n'eût des goûts littéraires, et que les personnes qui lui portaient intérêt l'engageassent à persévérer; dans le nombre étaient Benjamin Constant et Etienne, l'académicien, qui aimaient à le recevoir et à s'entretenir avec lui des écoles, de l'esprit qui les animait alors, et M. le comte de Saint-Aulaire. Le premier essai de M. F. Rittiez fut un travail sur le Célibat des prêtres, qui n'a pas paru, le manuscrit s'étant égaré ou ayant été pris. M. Rittiez fut recu au serment d'avocat à la Cour royale de Paris, le 29 décembre 1827; de l'année suivante à 1830 il plaida non sans succès diverses affaires tant civiles que criminelles, fournit des articles au « Recueil de jurisprudence » de M. Dalloz, et ensuite au « Journal des notaires », dirigé alors par M. Segond. En 1829, M. F. Rittiez fut nommé secrétaire de la Société meusienne, présidée par M. de Saint-Aulaire, député du département de la Meuse, depuis 1828. Les ordonnances du 29 juillet 1830 firent de M. F. Rittiez nonsculement un homme politique, mais encore un homme d'action. Il prit part aux combats des 28 et 29 juillet. Le 29, il protégea, de 9 à 10 heures du matin, le Palais de Justice, s'opposa à la destruction de la statue de Malesherbes (la face du malheureux Louis XVI fut seule défigurée), fit retirer une bande de dévastateurs qui voulaient tout briser dans la grand'chambre de la Cour de cassation. M. F. Rittiez a gardé le plus profond silence sur ce fait. Cette belle action ne fut pas la seule qu'accomplit M. François Rit-tiez dans la même journée. En quittant le Palais de Justice, il alla, avec plusieurs jeunes gens des écoles et des ouvriers, pren-dre part aux combats du Louvre et du Palais-Royal. Pendant la dernière lutte il eut, avec sa petite troupe, la satisfaction de sauver des gardes royaux faits prisonniers dans une des maisons de la rue Richelieu. Les insurgés les accusaient d'avoir tiré dans les escaliers après avoir promis de se rendre. Ces malheureux avaient été successivement amenés dans le pérystile du Théâtre-Français, et allaient y être fusillés au pied de la statue de Voltaire, sans l'énergique intervention de M. François Rittiez, qui leur fit ôter leurs habits, et crier : Vive la Charte! et les conduisit au passage Véro-Dodat, transformé en ambulance; ils furent ainsi tous sauvés. Le même jour encore, M. Rittiez fut reçu membre de la Société des amis du peuple, fondée ce jour-là dans le bureau du journal « la Révolution », et en devint le secrétaire en novembre 1830. Lelendemain, 30, il vole, par ordre de la commission de l'Hôtel de Ville, dans le département de l'Eure, à Evreux notamment, pour faire reconnaître les faits accom. plis la veille. C'est aussi en 1830 que M. F. Rittiez fit ses débuts dans la carrière de publiciste. Il com-

mença par être rédacteur de « le Tribun du peuple », journal dé-mocratique fondé par MM. Desjardins et Belmontet, et n'en plaida pas moins plusieurs procès politiques. En 1831, notre avocat fit paraître une lettre intitulée : Le citoyen Rittiez aux patriotes de 1830; plaida dans le procès dit du pont des Arts, pour l'accusé Chapart (juillet 1831), fournit des articles à un journal hebdomadaire créé par la Société des amis du peuple (sept. 1831), et fut frappé d'interdiction par la Cour d'assises de Paris, pour avoir dit à un accusé (que le président de cette même Cour interrogeait sur une question qui ne se trouvait pas dans l'accusation) de ne pas répondre. (Voy. le Mémoire publié sur cette affaire par M. Eugène Fain, décembre 1831). M. . Rittiez présenta des explications au conseil de l'ordre, qui en accepta les conclusions, de touts points contraires à l'arrêt de la Cour d'assises. (Vcy. la · Gazette des tribunaux » du mois de sept., croyons-nous, jour de l'arrêt d'interdiction, 1832.) En 1832, M. F. Rittiez s'affilia à plusieurs sociétés politiques, telles que celles-ci : l'Association des décorés de juillet, dite « l'Union de juillet », dont le général Lafayette était le président. Elle se composait des décorés qui n'avaient pas prêté serment à Louis-Philippe; l'Association pour la liberté de la presse, fondée le 16 septembre 1832, qui avait pour président le général Lafayette et pour vice-president Godefroy Cavaignac; MM. F. Rittiez et Marchais étaient les secrétaires de cette association; le Comité de secours pour les condamnés politiques, fondé en octobre. A la fin de la même année, ce patriote fut impliqué dans un procès fait à quinze membres de la Société des amis du peuple, et traduit avec d'autres membres de cette société devant la Cour d'assises; il présenta lui-même sa défense et fut acquitté. Le 25 mai 1833, M. F. Rittiez partit pour Clermont, afin de remplacer provisoirement M. Trélat dans la rédaction du journal « le Patriote du

Puy-de-Dôme ». A la fin de la même année, il envoya à la « Revue encyclopédique », alors dirigée par M. Pierre Leroux, un article assez étendu sur la liberté individuelle, qui fut inséré dans cette Revue au mois de décembre. Le 3 mars 1834, il remplaça M. Achille Roche, écrivain de mérite, dans la rédaction du « Patriote de l'Allier», qui paraissait à Mou-lins, et il la continua jusqu'au 11 septembre 1835; les lois de septembre tuèrent ce journal. En 1835, M. F. Rittiez fut l'un des défenseurs dans le procès d'avril. Signataire d'une protestation qui fut incriminée devant la Cour des pairs, il présenta lui-même sa dé-fense et fut acquitté. En 1836, il fut l'un des rédacteurs du journal « le Droit »; plaida, en avril, dans le proces dit du « complot de Neuilly ». En décembre de la même année, il accepta d'être rédacteur en chef du «Censeur de Lyon,» journal très-répandu, et son gérant pendant plusieurs années. Ce journal fut à diverses reprises déféré aux tribunaux. Dans ces procès, M. F. Rittiez s'est défendu lui-même et a toujours été acquitté. Les deux premiers datent du 10 mars 1837 et de juin de la même année; le dernier avait pour sujet la question de l'amnistie, traitée par M. F. Rittiez. Un troisième procès fut, le 21 décembre 1840. intenté au journal, pour avoir reproduit plusieurs toasts prononcés dans un banquet réformiste qui avait eu lieu à Lyon le 22 octobre. On avait poursuivi M. Rittiez comme gérant du journal, et comme membre de la commission des toasts, avec plusieurs membres de cette commission. M. F. Rittiez présenta la défense du «Censeur» et fut acquitté. Ce procès eut un grand retentissement. Il s'était fait par l'ordre de M. Guizot, qui venait de prendre possession du pouvoir (ministère du 29 octobre). Tout en faisant du journalisme, cet écrivain ne voulait pas perdre le fruit des hautes études qu'il avait faites, et méditait des travaux très-sérieux. A la fin de 1843, il en publia un sous le titre de : Science des droits, ou Idéologie politique.

seur à la Faculté des lettres de Lyon, a rendu compte de cet ouvrage dans le tome xix (1844) de la « Revue du Lyonnais ». Après quelques critiques, M. F. Bonillier n'en termine pas moins ainsi sa recension : « Considéré dans son · ensemble, ce livre est remar-« quable par les longues et sérieuses études qu'il suppose, par un esprit de bon sens, de sagesse et de modération. La forme en est claire, vive et pré-« cise, et nous croyons que l'an-« teur est réellement parvenu, comme il se l'est proposé, à mettre à la portée de tous les « questions qu'il traite. La Science des droits, ou l'Idéologie politique, est donc un livre de science, et « non un livre inspiré par l'esprit « de parti et la polémique du jour ; « c'est un livre qui doit valoir à « son auteur l'estime et la consi-« dération de tous les hommes qui pensent et étudient». A la révolution de février 1848, M. Rittiez se tronvait encore à Lyon. Le 27. M. Chaper remit ses pouvoirs de préfet entre ses mains. M. F. Rittiez rendit à Lyon d'importants services, et concourut activement et avec fermeté à maintenir la sécurité publique. Il revint à Paris en mai de la même année, et prit part à la rédaction du « National ». En 1849 (mars), il devint rédac-teur en chef du «Journal de Rouen», journal républicain modéré, dans lequel il défendit la constitution et l'ordre légal fondé en 1848. En nov. 1851, il donna sa démission de rédacteur en chef de ce dernier journal, par suite d'un désaccord qui s'était élevé entre lui et le propriétaire du journal, qui prétendait en modifier la rédaction contrairement à des engagements pris. M. F. Rittiez revint à Paris qu'il n'a guère quitté de-puis, s'occupant beaucon, de travaux historiques dont plusieurs ont vu le jour plus tard. En 1851, lorsqu'il était rédacteur en chef du . Journal de Rouen », M. F. Rittiez se porta candidat au conseil d'Etat. Sa candidature avait été appronvée dès le mois de mars 1848, alors qu'il était encore ré-

M. Francisque Bouillier, profes-

dacteur du « Censeur de Lyon ». ce qui lui fit quitter la rédaction de ce journal, position avanta-geuse. M. F. Rittiez n'entra pour-tant point au conseil d'Etat, faute de cinq ou six suffrages qui lui manquerent; le candidat n'avait pas voulu accepter vingtaine de voix qui lui avaient èté proposées conditionnellement. M. F. Rittiez garda son indépendance et continua d'écrire. En 1834, il rédigea « le Moniteur de l'exportation », journal qui prit en 1855 le titre de « Presse commerciale », et le « Journal des commerçants », qui avait succédé à la « Presse commerciale » (1859); à cette dernière époque, il écrivit dans le journal « l'Audience », à partir du 3 avril jusqu'au jour où ce journal cessa de parattre. Ces deux derniers journaux, qui étaient appelés à un succès certain, ont succombé par suite d'embarras financiers. Nous allions oublier de dire qu'en 1857, M. François Rittiez a fourni divers articles d'Histoire et de Commerce à « l'Encyclopédie moderne », publiée par la maison Didot, entre autres ceux-ci : Independants, Industrie, Jacobites, Journées de juin 1832 et du 13 mai 1848. Libre echange, Livret d'ouvriers, Ordre de la Jarretière, etc., etc. La même année, il écrivait pour le journal « l'Observateur » des articles de commerce, et l'année suivante, divers articles pour le « Dictionnaire universel, théorique et pratique du commerce et de la navigation », publié par M. Guillaumin. Nous venons de faire connaître les ouvrages et journaux auxquels M. François Rittiez a coopéré; il nous reste à mentionner les publications qui lui sont propres, et nous allons le faire. Nons connaissons de ce publiciste : I. Lettre du citoyen Ritties aux patriotes de 1830. Paris, Prevost, 1831, in-8 de 12 pag. II. Science des droits, ou Ideologie politique. Paris, Pagnerre, 1844, in-8 (5 fr.). III. Histoire de la Restauration, ou Précis des règnes de Louis XVIII et Charles X. Paris, Schlesinger, 1853-54, 2 vol. in-8 (10 fr.). IV, Histoire du règne de Louis-Philippe fer, 1830 à 1848,

faisant suite à «l'Histoire de la Restauration ». Paris, Vict. Lecou, 1855-58, 3 vol. in-8 (15 fr.). Ces deux derniers ouvrages remarques lors de leurs publications seront toujours très-utilement consultés, à canse des faits qu'ils retracent avec clarté, méthode et impartialité. V. Notice historique sur la tour Saint-Jacques la Boucherie. 3º édit., revue, corr. et augm. Paris, de l'impr. de Gaittet, 1856, in-8 de 16 pag., avec vign. (25 c.). VI. Histoire du Palais de Justice de Paris et du Parlement. 860-1789. Mœurs, coutumes, institutions judiciaires, procès divers, progrès légal. Paris, Aug. Durand, 1860, in-8 (5 fr.). La Monographie du Palais-de-Justice a eu un grand succès parmi les hommes compétents; l'ordre des avocats l'a encouragée de nombreuses souscriptions, parce que c'est un livre essentiellement honnête, VII. Benjamin Constant, sa Vie et ses (Euvres. Cette étude devait paraître dans « le Siècle», divisée en quatre articles; le premier a paru dans le nº du 7 mars 1859. Le premier article de cette étude avait été gé-néralement bien accueilli; on ignore la cause qui a empêché « le Siècle » d'en publier les autres. L'auteur se proposait en outre de publier dans le même journal de semblables études sur le général Foy et Manuel. Ces études sont terminées. VIII. L'Hôtel-de-Ville et la bourgeoisie de Paris, origines, mœurs, coutumes et institutions municipales, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. Faris, Aug. Durand, 1862, in-8 de iv-412 pages. (5 fr.) M. Léon Plée qui a rendu compte de cette intéressante publication dans le « Siècle » numéro du 6 août 1862, le termine en disant : « L'ancien rédacteur en chef du « Censeur de Lyon », n'a pas voulu cette fois entamer de discussion politique avec personne; il s'est mênie par prudence, voulant faire surtout une histoire municipale, arrêté à 1789. Il a donc laissé en dehors de son cadre tous les orages de la Révolution. Ce qu'il s'est attaché à décrire, ce sont les règlements, les mœurs et les cou-

tumes de la hourgeolsie de Paris, de façon à ce que son livre puisse être utilement consulté par ceux qui étudient. Il s'est attaché ensuite à relater tous les faits importants qui, de près ou de loin, dans l'histoire de Paris ou dans l'histoire de France, viennent con-verger vers l'Hôtel-de-Ville. Esprit convaincu, énergique et loyal, mais juste et modèré. M. Rittiez a voulu d'abord être historien ; il s'est bien gardé de s'ériger en juge systématique. Mais la modération n'a pas exclu chez lui la haine vigoureuse du mal, et quel-ques-unes des pages où il retrace, soit les abus d'autrefois, soit les scènes dont l'Hôtel-de-Ville. Jors de la Fronde ou en d'autres temps. fut le théâtre, sont écrites de main de maltre..... » L'Histoire de l'Ho-tel-de-Ville de Paris est d'autant plus curieuse à lire qu'elle arrive dans un temps de constructions et de reconstructions, où tout chan-ge de nom et de place. Le vieux Paris n'existera bientôt plus; il importe de fixer les souvenirs!

RITTINGUAUSEN (II.), économiste. I. La Legislation directe par le peuple, ou la Véritable démocratie. Paris, libr. phalanstérienne, 1851, in-8 de 48 pag. (25 c.). Il. La Législa-tion directe par le peuple et ses adversaires (Louis Blanc, E. de Girardin, P.-J. Proudhon). Brux. Leipzig et Gand, Muquardt, 1852, pet. in-8 de 234 pag. (2 fr. 50 c.). III. Du papier monnaie dans ses rapports avec l'organisation des travaux publics par l'Etat, « Revue trimestrielle de Bruxelles ., t. IX (1856), p. 90-112. Depuis ce premier article, M. H. Rittinghausen en a fourni d'autres à la même Revue et nous allons les citer. IV. Le Système protecteur et le libre échange devant le congrès des économistes de 1847 (t. x11, p. 105 et suiv.). Cet écrit donna lieu à une polémique entre son auteur et MM. Ch. et Ad. Le Hardy de Beaulieu, publièrent successivement dans la même Revue jusqu'à quatre réponses. M. H. Rittinghausen, de son côté, répliqua par trois nouveaux articles : V. Le Système protecteur et le libre échange. Réponses à MM. Ch. et Ad. Le Hardy de Beaulieu (tome xv, pag. 231 et suiv.; tome xv1, p. 277 et suiv., et tome xv11, p. 267 et suivantes.). VI. Considérations d'un Allemand sur la défense de la Belgique (tome xx, p. 229 et suiv.).

RITZ, conseiller supérieur de régence à Aix-la-Chapelle et bibliophile, mort d'apoplexie, en juillet 1856. Ne scraît-ce pas lui qui serait l'auteur de quelques feuilletons d'érudition qui ont paru dans le journal « le Corsaire», entre autres ceux intitulés: Des défauts des anciens (27 déc. 1847 et janv. 1848), morceaux très-virulents contre les immoralités et obscénités des tragiques grecs; Paradoxes, (14 février 1848), etc., etc. ?

RIVA (Charles-Théodose), avocat à la Cour d'appel de Paris. I. Avec M. Toulotte : Histoire de la barbarie et des lois du moyen-âge, de la civilisation et des mœurs des anciens, comparées à celles des modernes, de l'Eglise et des gouvernements, des couciles et des assemblées nationales chez différents peuples, et particulièrement en France et en Angleterre. Paris, Durenil, 1829, 3 vol. in-8 (18 fr.). II. Quatre Ques-tions résolues par un habitant de la Prusse orientale (le docteur Jacobi). Trad. de l'allem. Paris, Raymond Bocquet, 1841, in-8 de 40 p. III. Journal de l'Ecole théorique et pratique du notariat. Paris, rue Dauphine, 24, 1845, in-8. Suite et complément mensuel de l'ouvrage intitulé : « Ecole théorique et pratique du notariat», par M. Feuilleret. Le prix de l'abonnement annuel au journal était de 12 fr. Comme éditeur, M. Ch. Théod. Riva a publié une édition des « Cinq Codes », suivis du « Code forestier », avec l'exposé des motifs, par M. de Martignac, etc. (Paris, Belin-Mandar et Devaux, 1828, in-18.)

RIVAIL (Aymar). Voy. DU RIVAIL.

†RIVAIL (Hippolyte-Léon DENIZARI), anc. chef d'institution, disciple de Pestalozzi, né le 3 octobre 1804, à Lyon, et nou à Bourg, comme le dit. M. A. Sirand, dans sa « Bibliographie de l'Ain » (1), ancien direc-

teur de l'institution connue sous le nom de Lycée polymatique, rue de Sèvres, n. 35, à Paris, que vers 1850, il céda à M. Pitolet; membre et correspondant de plusieurs aca démies et sociétés savantes, entre autres, de l'Académie de l'Industrie, de l'Institut historique, de la Société des sciences naturelles de France, etc. M. Rivail s'est d'abord spécialement occupé de l'étude pédagogique dans tous ses développements et sous tous les points de vue, ainsi que de ses applications à la culture du moral, du physique et de l'intelligence. Plus tard, M. Rivail abandonna la pédagogie pour se livrer à l'étude des sciences occultes, et il est devenu le propagateur et le chef d'école de l'une d'elles qu'on appelle « Spiritualisme, philosophie spiritua-liste », qui compte déjà un assez grand nombre de partisans, tant à Paris que dans nos provinces. M. Rivail est le président de la « Socièté spirite des études parisiennes », et sous le pseudonyme d'Allan Kardec il a publié une série d'ouvrages dans le but de faire arriver a la connaissance du monde invisible, et de se mettre en rapport avec lui! Nous connaissons de M. Rivail. I. Ouvrages de pédagogie. I. Cours de calcul de tête, ou Introduction à l'étude de l'arithmétique, d'après la méthode de Pestalozzi, à l'usage des mères de famille et des instituteurs pour l'enseignement des jeunes enfants. In-12 (2 fr.). II. Cours pratique et théorique d'arithmétique d'après la méthode de Pestalozzi, avec des modifications; contenant des exercices de calcul de tête pour tous les ages, un grand nombre d'applications, des questions théori-ques sur les diverses parties de l'arithmétique, et qui peuvent servir d'examen; une table de réduction des monnaies étrangères en monnaies françaises, une théorie des logarithmes, etc. Ouvrage également propre aux instituteurs et aux mères de famille qui veulent donner à leurs enfants les premières notions de cette science, et

<sup>(1)</sup> Ce qui a donné lieu à l'erreur de M. A. Si-

rand, toujours si exact, c'est que la mère de M. Rivail est née à Bourg.

dans lequel on n'a rien négligé de tout ce qui pouvait en rendre l'utilité plus générale. Paris, Pillet alnė, 1824, 2 vol. in-12(6 fr.). -Le même ouvrage, sous ce titre : Cours complet théorique et pratique d'arithmétique, faisant suite au « Cours de calcul de tête, etc. » Comprenant près de trois mille exercices et problèmes gradués; le seul qui contienne la méthode adoptée dans le commerce et la banque pour le calcul des intérêts. Paris, le même, Bachelier, 1845, 1847, in-12 (2 fr.). III. Ecole de premier degre, fondée et dirigée par H.-L. D. Rivail. Paris, de l'impr. de Pillet aîné, 1823, in-4 de 8 p. IV. Plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique. Parls, Dentu, l'Auteur, 1828, în-8 de 56 pages. V. Mémoire sur cette question : Quel est le système d'études le plus en harmonie avec les besoins de l'époque (couronné par l'Académie d'Arras). Sur la réforme des études classiques. VI. Les Trois premiers livres de Télémaque, en allemand, contenant la traduction littérale des deux premiers et le texte français et allemand du troisième, avec des notes sur les racines des mots, etc. A l'usage des maisons d'éducation. Paris, Bobée, Théoph. Barrois; Baudry, 1830, in-12(3f.). VII. Grammaire française classique sur un nouveau plan-Première partie. Paris, Hachette, l'Auteur, 1831, in-12 (1 fr. 25 c.). VIII. Mémoire sur l'instruction publique, adressé à MM. les membres de la commission chargée de reviser la législation universitaire et de préparer un projet de loi sur l'enseignement. Paris, l'Auteur, 1831, in-4 de 16 pages. IX. Discours prononcé à la distribution des prix du 14 août 1834. Paris, de l'impr. de Plassan, 1834, in-4 de 12 pag. A la suite est un discours prononcé par le jeune Louis Rouyer, âgé de quinze ans. X. Manuels des examens pour les brevets de capacité. Solutions raisonnées des questions et problèmes d'arithmétique et de géométrie usuelle. Paris, Pillet ainé, Bachelier, 1846, in-12 (1 fr. 50 c.). Cet ouvrage existe aussi sous le titre

de : Memento arithmétique des examens, ou Solutions, etc. X1. Solutions des exercices et problèmes du Traité complet d'arithmétique de H.-L. D. Rivail. Paris, les mê-mes, 1847, in-12 (75 c.). XII. Caté-chisme grammatical de la langue française, à l'usage des études primaires; ouvrage mis à la portée de toutes les intelligences par sa simplicité; avec un Questionnaire sur un nouveau plan. Paris, Borrani, 1848, in-12 (80 c.). XIII. Avec M. Levi-Alvarès : Dictées normales des examens recueillis et choisis dans les examens de la Sorbonne, de l'Hôtel-de-Ville de Paris, et des autres académies de France, avec des notes grammaticales, étymologiques, historiques et anecdotiques sur l'origine et l'orthographe d'un grand nombre de mots, accompagnées de dictées spéciales sur les difficultés orthographiques, etc. Paris, Borrani et Droz, 1849, in-12 (2 fr.). XIV. Avec le même : Grammaire normale des examens, ou Solutions raisonnées de toutes les questions sur la grammaire française, proposées dans les examens de la Sorbonne, de l'Hôtel-de-Ville de Paris et de toutes les académies de France, et résumant l'opinion de l'Académie et des différents grammairiens sur les principes et les difficultés de la langue française; à l'usage des aspirants et aspirantes et des études secondaires et supérieures. 2º édition, augm. d'une table alphabétique des matières et d'un grand nombre de règles. Paris, les mê-mes, 1856, in-12 (2 fr.). XV. Dictées du premier et du second âge, contenant, etc.; à l'usage des études primaires, et servant d'intro-duction aux « Dictées normales des examens ». Premier age. Paris les mêmes, 1850, in-12 de 120 pag. (1 fr.). - Second age, contenant : 1º des exercices sur les règles orthographiques du second ordre et sur les homonymes ; 2º des dictées courantes, formant un cours élémentaire de mythologie. Ibid., 1850, in-12 de 164 pages. (1 fr. 50 c.). Ces exercices se distinguent par une gradation extrêmement méthodique, mais ce qui ne sera pas moins apprécié sans

doute, c'est d'avoir utilisé les dictées courantes du second âge au profit d'une science dont il est difficile de s'occuper d'une manière suivie dans les premières études, et qui sera, par ce moyen, apprise sans peines, et sans qu'il soit nécessaire d'y consacrer un temps spécial. La Mythologie, en effet, n'est pas moins nécessaire pour l'intelligence de l'antiquité que pour celle des monuments, des objets d'art qui frappent sans cesse nos yeux, et des allusions sans nombre qu'elle fournit à la poésie et même au langage ordinaire. Envisagée à ce point de vue, et sous le rapport des conséquences morales et religieuses qu'on en peut tirer, la Mythologie, traitée avec la simplicité convenable, devient attrayante et instructive à la fois. M. Rivail a encore fait imprimer un Programme des cours usuels de physique, de chimie, d'astronomie et de physiologie, professés par M. Rivail au Lycée polymatique, et, un Programme des études d'instruction primaire, comprenant un questionnaire complet sur chaque branche d'enseignement. - II. Ouvrages spirites. XVI. Revue spirite, journal d'études physiologiques. Paris, rue des Martyrs, n. 8, et aujourd'hui rue Ste-Anne, n. 59, 1858-62, 5 vol. in-8 (50 fr.). Revue mensuel. (Prix de l'abonn, annuel : 10 f.) XVII. Instructions pratiques sur les manifestations spirites, contenant l'exposé complet des conditions nécessaires pour communiquer avec les esprits, et les moyens de développer la faculté médiatrice chez les médiums. Paris, rue des Martyrs, n. 8; Dentu, Ledoyen, 1858, in-18 jésus, de 151 pag. (2f.). XVIII. Qu'est-ce que le spiritisme? Introduction à la connaissance du monde invisible ou des esprits, contenant les principes fondamentaux de la doctrine spirite et la réponse à quelques objections préjudicielles. Paris, Ledoyen, 1839, in-18 jésus, de 100 pages (60 c.). XIX. Philosophie spiritualiste. Le Livre des esprits, contenant les principes de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leurs rapports avec

les hommes; les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums. Paris, Ledoyen, 1860, in-8 (6 fr.). - Seconde édit., entièrement refondue et considérable-ment augm. Paris, Didier et Cie, 1860, in-8 (6 fr.). — 3° édition. Ibid., 1860, in-12 (3 fr. 50 c.). — 5e édit. Ibid., 1861, in-18 jésus, de xliv-475 pag. (3 fr. 50 c.). - 8° édit., 1862, gr. in-18. XX. Lettre sur le spiritisme. Lyon, de l'impr. de Chanoine, 1860, broch, in-8. XXI. Spiritisme experimental. Le Livre des médiums, ou Guide des médiums et des évocations, contenant l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les movens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Pour faire suite au . Livre des esprits ». Paris, Didier et C'e, Ledoyen, 1861, gr. in-18 anglais de 1v-498 pag. (3 fr. 50 c.). — sec. édit., revue et corr. avec le concours des esprits, et augm. d'un grand nombre d'instructions nouvelles. Paris, les mêmes, 1861, in-18 jésus, de v11j-510 pag. (3 fr. 50 c.). XXII. Le Spiritisme à sa plus simple expression, exposé sommaire de l'enseignement des esprits et de leurs manifestations. Paris, Ledoyen, (févr.) 1862, gr. in-18 de 36 pages (15 c.). Réimprimé en mars de la même année, et traduit en portugais par M. Alexandre Canu, professeur à Paris. Paris, Aillaud, Monlon et C10, 1862, in-18 jésus, de 35 pages. Ces sept derniers ouvrages out été publiés sous le pseudonyme d'Allan Kardec.

RIVAIN (F.). I. Résumé des règles d'harmonie, suivant la méthode de M. et M<sup>mo</sup> Chevé. Paris, de l'impr. lithogr. de Clouet, 1849, in-fol. de 4 pag. lithogr. II. Harmonie classique. Explications sur différentes formes de compositions musicales. Paris, de l'impr. du même, 4849, in-fol. de 4 pag. lithogr. III. Explications sur les participes. Paris,

de l'impr. lithogr. de Lihard, 1852, in-4 de 68 pag.

RIVAL (J.). Règles générales et formules pour le calcul des intérêts simples et composés. Lyon, Chanoine, 1853, in-12 de 36 pag. (1 fr. 25 C.).

RIVALLIÉ (A.), doct. en méd., ancien chirur, militaire, né en 1797, aux Vallades, près Sarlat (Dordogne). Commissionné à seize ans, M. Riyallié était attaché en 1815 au 5º corps d'armée. Licencié après la bataille de Waterloo, il vint à Paris continuer ses études, fut reçu en 1818, ayant soutenu une bonne thèse sur l'avortement ; il n'a pas cessé, depuis cette épo-que, d'exercer la médecine à Paris, rue du Four, quartier où il a rendu d'importants services à l'époque du choléra. En 1825, il fut nommé chirurgien-major de la Xº légion de la garde nationale(1). M. le docteur Rivallié a publié : l. Iconologie de l'organe de l'ouïe; par S.-T. Soemmering. Traduit du la-tin. Paris, Crevot, 1825, in-8 de 92 pag. avec un Atlas, pet. in-fol. de 17 planches (10 f.). II. Précis sur le croup, ses causes, ses symptômes et les moyens de le prévenir, avec deux observations de guérison obtenue par l'application du moxa. Paris, l'Auteur, Crevot, 1826, in-8 de 32 pag. III. Traite-ment du cancer et des affections scrofuleuses par l'acide nitrique solidifié, suivi de Réflexions sur les avantages de l'emploi de l'alun dans le pansement des plaies. Lu à l'Académie des sciences, le 16 août 1847. Paris, l'Auteur, 1850, in-8 de 9 feuill., avec 3 pl. (4 fr. 50 c.) (2).

RIVALLIÉ (Mªº Adèle). I. Enseignement universel, par la méthode de Mª Rivallié. Paris, à l'institution, rue de Picpus, n. 46, 1836, 2 vol. in-8 (14 fr.). II. A Londres. Im-primé dans la « Revue du XIX• siècle », nouv. série, tome v, (1838), pag. 354-63.

RIVALS (Benjamin). Mœurs du XIIc siècle. La Châtelaine et le Troubadour. Impr. dans la « Revue du Midi», 1re série, tome xiv (1837), p. 101-12.

RIVALZ (le chev.), peintre de l'Hôtel-de-Ville de Toulouse . Analyse des différents ouvrages de peinture, sculpture et architecture qui sont dans l'Hôtel-de-Ville de Tonlouse, par le chev. Rivals, augm. et annotée par P.-L. Suau, peintre d'Histoire. Toulouse, de l'imprimerie de Chauvin, 1855, in-12 de 24 pag.

RIVARES (Frédéric). Chansons et airs populaires du Béarn, recueillis par Fred. Rivares. Pau, Bassy, et Paris, Chaillot, 1844, in-8 de 92 pag., avec 64 pag. de musique et une

lithogr.

RIVAROL (le comte Antoine de). Voy. t. viii, p. 59. A la liste de ses ou-vrages ajoutez : On a encore de lui différents morceaux et pièces fugitives en vers et en prose, imprimes à part ou insérés dans divers journaux tels que « le Mercure », « le Spectateur du Nord » et « les Actes des Apôtres ». Nous rappellerons particulièrement les quelques morceaux qui ont paru dans « le Spectateur du Nord ». 1. De la Littérature française en 1788 à l'occasion d'un ouvrage de M. de Florian (Numa). Impr. dans le nº de mars 1797, p. 416-425. Ce morceau n'avait jamais été im-primé. L'auteur fut engagé dans le temps par des amis de Florian à ne pas le rendre public. Il a été réimprimé dans le tome 11 des Œuvres complètes de l'auteur sous ce titre : Sur Florian. Il. Essai sur l'Amitié. Ibid., n. 1v, avril 1797, p. 1 à 15. Mirabeau, dont le portefeuille était, comme celui des courtiers, rempli des effets d'autrui, ayant eu quelque temps à sa disposition le morceau ci-dessus, le donna comme sien à ses amis d'Allemagne. Voy. le recueil de ses lettres à M. Mauvillon, pro-fesseur à Brunswick, qui lui faisait sa « Monarchie prussienne ». Mirabeau, n'ayant qu'une copie manuscrite de cet Essai sur l'Amitié, ignorait qu'on l'avait insérée dans « le Mercure », près d'un

<sup>(</sup>i) M. Sachaille [Lachaise] auquel nous empruations ces indications brographiques, donne à ce medecin le prenon de Jean, tandis que ses ouvrages portent l'initiale A.

(2) M. Guyot de Fère, dans sa « Statistique des gens de lettres et des savants », tile encore de M. le docteur Rivaillé un ouvrage sur les Maladies de l'aistrue que nous ne connaissons noint.

an auparavant. . Le Spectateur » le donne retouché par l'auteur. Cet ouvrage a été réimprimé dans le tome 11 des OEuvres complètes de Rivarol, sous le titre d'Essai sur les amitiés. III. Traduction en vers et en prose de quelques fragments (des six premiers livres) de l'Eneide. Avec des notes. Ibid., n. IV, avril 1797, p. 16-30. Réimpr. dans le tome 11 des Œuvres complètes de Rivarol. - Omissions et Additions. IV. Tableau historique et politique des travaux de l'Assemblée constituante, jusqu'à la journée du 6 octobre 1789. Paris, Maret, 1797, in-8. Cet ouvrage n'a pas été réimprimé dans les OEuvres completes de l'auteur. V. Pensées inédites de Rivarol, suivies de deux discours sur la Philosophie moderne et sur la Souveraineté du peuple. Paris, de l'impr. de Boudon, 1836, in-8 de 16 feuill. Des Pensées terminent déjà le tome v des Œuvres complètes de l'auteur. Les deux Discours imprimés à la suite de ces « Pensées inédites » avaient paru précédemment. Le premier, qui extrait de la première partie du Discours préliminaire du Dictionnaire de la langue française, avait été imprimé sous le titre : De la Philosophie moderne (1799, in-8). C'est à cette brochure que répondit P.-L. Ræderer, depuis comte (voy. plus bas). Le second Discours, De la Souverainete du peuple, avait été publié, en 1831, par les soins du comte Cl.-Franc. de Rivarol, frère de l'auteur (in-8 de 32 pag.). Les Satires de Rivarol ont été imprim. dans un volume intitulé « les Satiriques des dix-huitième et dix-neuvième siècles ». (Paris, Langlois, 1840, in-18.) - En 1827 il fut publié un « Dictionnaire classique de la langue française, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs français et des notes puisées dans les manuscrits de Rivarol, publié et mis en ordre par quatre professeurs de l'Université (masque de Pierre-Victor Verger, alors employé de la Bibliothèque royale). (Paris, Baudouin frères, très-gros in-8.) Rivarol a fait imprimer un Prospectus d'un nouveau Dictionnaire de la langue française (Hambourg,

1797, in-4) et un Discours préliminaire du nouveau Dictionnaire de la langue française (Ibid., 1797, in-4.) Feu P.-V. Verger a pu tirer un grand parti de ces deux pièces, mais il n'a pu reproduire le Dictionnaire de Rivarol, qui n'a jamais existé; le · Dictionnaire classique » est donc bien l'œuvre de Verger, qui en changeant d'éditeurs, a été donné successivement comme étant de trois autres auteurs (1). - Ouvrages pour et contre Rivarol. - 1º La Confession du comte Grifolin (de Rivarol), facétie en dialogue; par M. de Maribon [Mich. Cubières de Palmezeaux] (1788), pet. in-12. Cet opuscule a été réimprimé dans le cinquième vol. des Œuvres de Rivarol. 2º De la Philosophie moderne, et de la part qu'elle a eue à la Révolution française, on Examen de la brochure publiée par Rivarol sur la philosophie moderne; par (le cointe) P.-L. Ræderer. Paris, 1799, in-8. 3º Notice sur la vie et la mort de M. de Rivarol, en réponse à ce qui a été publié dans les journaux (par M<sup>me</sup> de Ri-varol, née Mather Flint). Paris, an x (1802), in-8. Cette Notice, qui contient des faits curieux, a été reproduite par MM. Favolle et Chénedollé sous le titre de Lettre sur M. de Rivarol, adressée à M. Léop. Collin, par Mme de Rivarol, sa veuve, a la tête du tome v des Œuvres complètes de Rivarol (1808, 5 vol. in-8). Mme Rivarolétait séparée de son mari depuis longtemps lors de sa mort, arrivée à Paris, le 21 août, 1821 ; 4º Vie philosophique, politique et littéraire de Rivarol; par Sulpice Imbert, comte de La Platière. Paris, Barba, an x (1802), 2 vol. in-12 avec le portr. de Rivarol. 5° Esprit de Rivarol (précédé d'une Notice sur la vie

<sup>(1)</sup> Le savant auteur de la « Littérature francaise contemporaine » a consacré un article à Rivarol, pour ne parler, exclusivement, que de l'une des reimpressions (1843) de ce Dictionnaire qui n'est pas de lui, et que le chartiste-bibliographeresitiue à un M. Vergne, aussi inconnu que M. Richone (Voy. p. 389, note), au lleu de P.-V. Verger. Mais Il a omis la mention des Pensées indélites de Rivarol, citées plus haut, et qui ont pourtant annoncées dans la « Bibliographie de la France », ann. 1856, soue la n° 6427. En somme, article nul, mais le pavillon couvre la marchandies.

de cet écrivain, par Fayolle). Paris, Perronneau, 1808, in-12. La Notice a été aussi imprimée en 12 p., à la tête du 1er volume des OEuvres complètes de Rivarol (publiées par Fayolle et Chénedol-lé). 6º Rivaroliana, ou Recueil d'anecdotes, bons mots, sarcas-mes, reparties, satires, épigrammes, et autres pièces peu connues de Rivarol, avec des notes et éclaircissements; précédés de la Vie de l'auteur par (Charles-Yves) Cousin, d'Avallon. Paris, J.-M. Davi et Locard, 1812, in-18, avec un portr. 7º Rivarol; par M-ne [Armand Malitourne]. Impr. dans la « Biogr. univ. t. xxxvIII (1824), p. 140-146. 8° Notice sur Rivarol; par M. Saint-Albin Berville. Impr. à la tête des Mémoires de Rivarol (1824), qui font partie de la « Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française ». 9º Notice sur Rivarol; par H. L. [le marquis Hippolyte de Laporte]. Paris, de l'impr. de Fournier, 1829, in-8 de 56 pag. A l'occasion du « Dictionnaire classique de la langue française, avec des notes puisées dans les manuscrits de Rivarol, publié et mis en ordre par quatre professeurs ». On dit, page 34, que : « Il est constant qu'ici Rivarol et les quatre professeurs représentent un seul individu, M. V.... [Verger], véritable auteur du Dictionnaire dont il s'agit. 10º Rivarol. Art. imprimé dans la « Biogr. univ. et portr. des con-temp.; t. IV (1834), p. 1117-1118. 11º Rivarol, sa vic et ses écrits; par Paul Rochery. Impr. dans la · Revue indépendante », août 1847, p. 309-332. 12º Œuvres de Rivarol. Etudes sur sa vie et son esprit; par Sainte-Beuve, Arsène Houssaye, Armand Malitourne. Paris, Eug. Didier, 1852, in-18 angl. de 321 pag., avec un portr.; et Paris, A. Delahays, 1837, iu-18 anglais (2 fr. 50 c.). 13° Rivarol; par J. Le Fèvre Deumier. Impr. à la tête du volume de l'auteur intitulé : « Célébrités d'autrefois. Essais biographiques et littéraires » (1833, in-18 angl.), 14º Rivarol, sa vie et ses œuvres; par M. Léonce Curnier, anc. député, receveur général du Gard. Nîmes, de l'imprimerie de Ballivet, 1858, in-18 de 323 pag. Ouvrage couronné par l'Académie du Gard, dans sa séance publique du 28 août 1858. 15º Rivarol, sa vie et ses œurose, par M. Léonce Curnier.... Compte-rendu de cet ouvrage, ou Coup d'œil historique et philosophique sur les dernières années du dix-huitième siècle et sur la Révolution française; par l'abbé Jouve, chanoine. Valence, Marc-Aurel, 1839, in-18 de 36 pag.

RIVAS (Don Angel de SAAVEDRA, duc de), diplomate et homme d'Etat espagnol, et poëte, né à Cordoue, le 1er mars 1791. On publié de lui en France : I. El Moro exposito, o Cordoba y Burgos en el siglo decimo; legenda en doce romances; en un appen-dice se anaden la Florinda, y alcunas otras composiciones ineditas del mismo autor. Paris, V. Salva, 1834, 2 vol. in-12 sur pap. fin, avec un portr. et une vign. (10 fr.). II. Romances historicos. Paris, Salva, 1841, in-12(3 f.). III. Insurrection de Naples en 1647. Etude historique. Ouvrage trad. de l'espagnol, et précédé d'une In-troduction par M. le baron d'Hervey de Saint-Denys. Paris, Amyot, 1849, 2 vol. in-8 (10 fr.). IV. Histoire de Masaniello et son rôle dans l'insurrection de Naples en 1647. Résumé d'un ouvrage de M. le duc de Rivas; par Eugène Flo-rence. Paris, Laisné, 1860, in-18 (1 fr.).

RIVAS (ROSTAING DE). VOy. ROS-

RIVAUD (F.), député à la Convention nationale. Les Conspirateurs démasqués, ou Causes de l'arrestation de plusieurs députés à la Convention nationale. Paris, v° Gorsas, an 111, in-8.

RIVAUD (J.), commissaire des guerres, La Ville des victoires sur le champ de bataille de Marengo, dédiée au premier consul de la République française. Paris, Bertr. Pottier an x 1 (483), in-8.

Pottier, an xi (1803), in-8.
RIVAUD-LANDRAU (le doct.), oculiste, etc. Etudes ophthalmiques.
Lyon, Savy, et Paris, Baillière,
1852, in-8 de 192 pag. (3 fr.)

RIVAUDEAU (André de), gentilhomme du bas Poitou, florissait au milieu du xve siècle. Il n'est connu que par une tragédie d'Aman, tragédie sainte, en cinq actes et en vers avec des chœurs, imprimée dans ses OEuvres. Poitiers, Logeroys, 1566, in-4. Ce volume comprend avec Aman deux livres du même auteur : les Complaintes et les Poésies diverses. Ses Œuvres poétiques. Nouvelle édition, publiée et annotée par un gentilhomme du Poitou, C. Mourain de Sourdeval. Paris, A. Aubry, 1859, pet. in-8 de 255 pag. Tiré à 300 exemplaires : 12 sur pap, chamois (9 fr.), 24 sur pap. vélin (9 fr.) , 264 sur papier Vergé (6 fr.). Les Œuvres de Rivaudeau, de l'édition de 1566, étaient rarissimes: on n'en connaissait que trois exemplaires : l'un à la bibliothèque de l'Arsenal, l'autre à celle de Nantes, et le troisième appartenant à M. le duc d'Aumale. La réimpression est faite avec goût et luxe, comme tout ce que publie le libraire Aubry. Voy. sur Andre Rivaudeau et ses poésies, l'art. de M. J. Andrieux, dans le « Bulletin du Bouquiniste », 3º année, 2e semestre, p. 452.

RIVAUX (Auguste), imprimeur lithographe à Soissons. Notice sur les colonies agricoles d'Hambourg et de Mettray. Tours, Aug. Rivaux, 1812, in-8 de 16 pag. lithogr., avec 3 planches et deux feuillets

de musique.

RIVAUX (l'abhé), professeur d'histoire ecclésiastique, Cours d'histoire ecclésiastique des séminaires, Grenoble, Baratier, 1831 et ann.

suiv., 3 vol. in-8 (18 fr.).

RIVAZ (Pierre - Joseph de), habile mécanicien, et chronologiste non moins distingué, magistrat pendant quelque temps, nommé dès l'àge de vingt ans ; né à Gingoulph, dans le bas Valais, le 29 mars 1711, mort à Moutiers, en Tarantaise, le 6 août 1772. I. Description d'une quadrature d'équation à heures et à minutes du temps vrai. Il Mémoire sur les principes mathématiques de la théorie de l'horlogerie, en réponse à un écrit anonyme (de Le Roi) contre les découvertes de M. de Rivaz. 1751, in-4. « La France littéraire » de 1769, donne à cet ouvrage le titre de : « Réponse à un Mémoire

publié par M. Le Roi contre les déconvertes en horlogerie ». « L'on doit au Mémoire de Rivaz, dit « l'auteur de l'article Hortogerie « dans « l'Encyclopédie méthodi-« que », l'esprit d'émulation qui a · animé nos artistes modernes ; il « serait à sonhaiter que M. de Ri-« vaz eût suivi lui-même l'horlogerie, ses connaissances en mécanique auraient beaucoup servi a à perfectionner cet art, surtout « qu'il a imaginé et exécuté des pendules à équations qui marquent les heures et les minutes · du temps vrai, exemptes des « défauts que l'on reproche aux ouvrages de cette nature ». Julien, Le Roi, Romilly et Berthoud, célèbres horlogers du dernier siècle, n'ont cessé de faire les plus grands éloges des principes et des découvertes de Rivaz, III. Eclaircissements sur le martyre de la Légion Thébéenne à Saint-Maurice en Valais, et sur l'époque de la persécution des Gaules, sous les empereurs Dioclétien et Maximien (publié par le fils de l'auteur, l'abbé Antoine-Joseph de Rivaz, vicaire général de Dijon). Dédiés à Mer le cardinal de Luynes, archevêque de Sens. Paris, Berton, 1779, in-8. Cet écrit, caractérisé par l'érudition la plus étendue, et par une critique judicieuse, fut entrepris pour répondre à toutes les objections des incrédules et des protestants, sur la vérité de ce fait historique si célèbre dans les annales de l'Eglise catholique. On en trouve l'analyse dans « le Journal des savants », août 1780. De Rivaz a laissé en manuscrit une Histoire de la maison de Savoie, avec des recherches et un système nouveau sur son origine. Cet ouvrage, à la publication duquel la Cour de Turin s'opposa constamment, avait pour but d'établir qu'Humbert aux Blanches Mains n'était point fils de Berold de Saxe, mais de Gérald, prince du royaume de Bourgogne. Dans une Dissertation, composée en société avec David, professeur de rhétorique, et chanoine de N.-D. d'Annecy, sur une médaille, soit pièce de monnaie de Gérard, ou Gérauld, duc de Bourgogne, etc., il a soutenu la même opinion. — On trouve une « Notice sur P. -J. de Rivaz dans le Dict. hist., littér. et statistique des départ. du Mont-Blanc et du Léman », par J.-L. Grillet (1807), t. 111, p. 149-152.

RIVAZ (le chev. de). Analyse et propriétés médicales des eaux minérales de Castellamare, publ. par Sementini, Vulpes et Cassola, trad. de l'italien et accompagné de no-

tes. Naples, 1831, in-8.

RIVE (Théodore de), imprimeur-libraire belge; né le 26 mai 1816. Le Retour du prince. Poëme illustré, adressé à S. A. R. Me' le duc de Brabant. Bruxelles, l'Auteur, 1853, broch. in-8 (1 fr., édition de luxe, 2 fr.). — Notice biographique sur T. de Rive. S. 1., n. d. (1xelles, 1854), in-8 avec un portrait.

RIVE (DE LA). Voy. DE LA RIVE. RIVE (B.-L. de). Quelques Réflexions sur la situation actuelle des ouvriers de la campagne. Douai, Madoux-

Lucas, 1862, in-16 de 20 pages. RIVEAU, ex-secrétaire-archiviste de l'hôtel des Invalides. Description de l'hôtel royal des Invalides, précédée de quelques Réflexions historiques sur le monument, depuis

sa fondation jusqu'à nos jours.

Paris, Lenormant, 1828, in-8.

(Anon.), E. D. M. (1).

RIVELOIS (P.), instituteur. I. Avec
D. Guillot, autre instituteur. Boulier compleur et syllabaire mobile.
Lille, Guillot, 1857, tableau in-fol.
11. Cahier de calcul écrit, à l'usage
des écoles et des familles. Lille,
Guillot, 1853, in-8 de 12 page.

RIVERA (Galvan). El Catecismo del padre Ripatdo explicado. Paris, Rosa y Bouret, 1860, in-18. Le Catecismo del P. Ripatda (voy. ce mon), ne forme qu'un opuscule; il a été expliqué par divers auteurs espagnol. Ontre l'édition de l'une de ses explications que nous venons de citer, en voici une autre plus ample: El Catecismo del P. Ripatda explicado, o sea la Explicacion de la doctrina cristiana del P. Garcia Mazo, aplicada à las preguntas y respuestas del P. Ripatda, lleva añadidos algunos avi-

Rivero (Mariano-Eduardo de), directeur du Musée national de Lima. Avec Juan Diego de Tschudi, docteur en philosophie, en medecine, etc. Antiquités péruviennes. (Extrait de la « Revue des races latines ».) Paris, de l'impr. de Chaix et C°, 1839, in-8 de 234 p.

RIVES (Dominique-Armand), jurisconsulte, né à Miélan (Gers), le 11 mars 1789, fut secrétaire général des Hautes-Pyrénées, de 1814 à 1817, avocat à la Cour royale de Paris, aux Conseils du roi et à la Cour de cassation, de 1820 à 1822 : directeur des affaires criminelles et des graces au département de la justice de 1822 à 1830. Sous le gouvernement de Louis-Philippe, il fut appelé au Conseil d'Etat et nommé conseiller à la Conr de cassation, dont il est aujourd'hui doyen. On a de M. D.-A. Rives : I. Essai sur les anciens parlements de France, Paris, de l'impr. royale, 1823, in-8 (3 fr.). II. De la Propriété du cours et du lit des rivières non navigables et non flottables Paris, de l'impr. de F. Didot, 1843, in-8 de 7 feuilles 3/4. Extrait d'un grand ouvrage inédit de l'auteur. M. D .- A: Rives, en outre, a été l'éditeur des OEnvres d'Omer et Denis Talon (1821, 6 vol. in-8), et des Lettres iné-dites de d'Aquesseau (1823, in-4, ou 2 vol. in-8).

RIVES (Henri), pseudon. de M. Pel-LAULT, docteur en droit. Voy. nos « Supercheries littéraires dévoilées », nº 6348.

RIVES (A.). Cours complet d'arithmétique. Toulouse, Paya, 1846, in-8 de 27 feuill 1/4.

Rives (J.), ouvrier mécanicien. I. Principes fondamentaux de l'élection, ou De la vraie représentation nationale. Paris, de l'impr. de Lacrampe, 1848, in-8 de 24 p.; Toulouse, de l'impr. de Labouisse-Ro-

sos evangelicos. Obra publicada con licencia de la autóridad ecclesiastica, por M. Galvan Rivera. Nueva edicion, aumentada de 60 lecciones que contienen sumariamente la Historia sagrada y la Doctrina cristiana y el Diario de la piedad, adornada con 18 laminas. Paris, Rosa y Bouret, 1862, gr. in-18 de 446 pag.

<sup>(4)</sup> Non annoncée par la « Biographie de la France ».

chefort, 1848, in-18 de 60 pag. II. Plus de banque spéciale, plus d'intérêt à payer, tout propriétaire est son banquier. Toulouse, de l'impr. de Labouisse-Rochefort,

1849, in-18 de 42 pag.

RIVET (Alphonse), de la Martinique. I. Les Voix coloniales. La Statue de Joséphine. (En vers.) Paris, de l'impr. de Brière, 1841, in-8 de 8 pag. 11. Les Voix coloniales, poésies. Paris, de l'impr. du même, 1841, in-8 de 96 pag. RIVET (Auguste), avocat. I. Des De-

voirs que nous impose la situation des esprits. Impr. en 1842 dans l'Institut catholique, etc. ». Lyon, in-8. II. De la Civilisation et de la mission que son état actuel doit assigner aux académies des départements. Lyon, de l'impr. de Rey jeune, 1842, in-8 de 48 pag. III. Soirées de la Floride, ou les Entretiens d'un missionnaire avec ses néophites, à l'ombre des bel-les forêts de l'Amérique. Lyon, Hubert Lebon, 1849, in-18 (60 c.). Faisant partie d'une publication, intitulée « les Fleurs bénies ». IV. De l'Institution du dimanche en elle-même et dans ses rapports avec les intérêts de la Société. Lyon, de l'imprim. de Girard et losserand, 1854, in 8 de 32 pag. V. De l'Apparition de la Vierge sur la montagne de la Sa-lette. Que faut-il penser de cet événement après le jugement des tribunaux de Grenoble? par A. Ri-

pages.
RIVET (Msr François-Victor), évéque de Dijon. Statuts du diocèse de Dijon. Dijon, de l'impr. de Douillier et Peutet Pommerey, 1834-56, 2 part. in-8, eusemble de 20 feuilles. — Des Mandements, Instructions et Lettres pastorales de ce prélat ont été insérés dans la Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés », publ. par M. l'abbé Migne, 2° série, t. xvii (1856).

vet... Ouvrage suivi du récit d'un

pèlerinage à la Salette en 1854. Lyon, Breday, 1857, in-12 de 172

RIVET (Aug.), professeur de calligraphie au lycée Napoléon. L'A B C de l'Ecriture, ou l'Ecriture simplifiée. Nouvelle méthode rationnelle. Première série. Exercices élémentaires pour les commencants. Paris, M. Pierre Gatelliet, rue Saint-Louis-en-l'ile, n. 5, 1837, 6 cahiers in-8 oblong, ensemble de 120 p. — Deuxième sèrie. Exercices préparatoires et expédiée française. Ibid., 1858, 6 cahiers in-8 oblong, ensemble de 120 p. — Troisième série. Exercices et modèle de ronde et de gothique. Paris, le même, 1859, 5 cahiers in-8 oblong, ensemble de 100 pages; ou Paris, les libraires et les papetiers, 1862, 22 cahiers in -8 oblong, ensemble de 332 pages.

RIVETTE (Pierre), poëte latin, né à Frencuse, arrondissement Rouen, fut un des plus distingués parmi les anciens mattres de pension de Rouen. Il sentit sa verve poétique se ranimer en diverses occasions; la première, lors de l'arrivée du premier consul à Rouen, en l'an x1. Il publia à cette époque une ode latine (en vers saphiques et adoniques) intitulée : In adventum primi Consulis Rothomagum. Le passage de l'empereur dans la même ville, en 1810, lui fournit la seconde; il fit alors imprimer une fable allégorique en vers (asclépiades) latins sur le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, sous ce titre : l'Impériale et la Rose. Ce petit poëme commence par ce vers :

Hos inter placidos lætitiæ dies, etc.

RIVETTI (Giovanni), professeur de musique au collége d'Aubusson (Creuse). I. Pièces de théâtre à l'usage des collèges et des pensionnats. Mayenne, de l'impr. de Galbrun, 1852, in-8 de 124 pag. II. Pièces dramatiques à l'usage des établissements religieux et pensionnats de jeunes demoiselles, pour la distribution des prix. Première livraison (les Deux nièces, com.-vaud. en un acte). Aubusson, l'Auteur, 1855, in-8 de 32 pages (50 c.). Nous ignorons si cette publication a été continuée.

RIVEZ fils, avocat, de Bédarieux. Notice sur M. Miquel, curé-doyen de l'église paroissiale Saint-Alexandre de Bédarieux. Bédarieux, J.-P. Audibert, 1853, in-S de 48 pag., avec un portr. RIVIER (Anne-Marie), fondatrice et supérieure de la congrégation des sœurs de la Présentation de Marie, née le 19 décembre 1768, morte le 3 février 1838. Dernières Instructions et derniers avis de M®E Rivier. Avignon, de l'impr. d'Aubanel, 1839, in-32. On trouve à la fin d'une Vie de cette religieuse, imprimée en 1842, chez le mênje imprimeur, la liste des petits ouvrages dont elle est l'auteur. Une autre vie de cette religieuse a été imprimée de Clermont-Ferrand, 1846, in-32.

RIVIER (Théopbile), pasteur. I. Balaam, instrument de grâce et vasde colère, étude historique sur le livre des Nombres, xxII à xxIV. Paris, Meyrueis et C'e, 1838, in 8 de 36 pag. (40 c.). II. Moise, médiateur de l'ancienne alliance, étude historique. Paris, les mémes, 1858, in 8 de 32 pag. (25 c.).

RIVIER (Augustin), vice - président du tribunal civil de Grenoble, Entretiens d'un fabricant avec ses ouvriers sur l'économie politique et la morale. Paris, Guillaumin et C'e, 1838, in-18 jésus (3 fr.). Ouvrage qui a obtenu une mention honorable au concours de l'Académie des sciences morales et politiques.

RIVIÈRE (BOYER, sieur de). Voyez

BOYER. RIVIERE (Bon-François), théologien janséniste, plus connu sous le pseudonyme de l'abbé Pelvert; né à Rouen, le 5 août 1714, mort à Paris, le 18 janvier 1781. Il était ami du docteur Gourlin, qui, par son testament, le chargea de revoir et de publier son traité latin de la Grace, 3 vol. in-4, chacun d'environ 900 pages; mais l'é-diteur était mort avant la fin de l'impression, L'abbé Rivière est auteur des ouvrages suivants, qui tous sont anonymes : 1. Dissertations théologiques et canoniques sur l'approbation nécessaire pour administrer le sacrement de péni-teuce. Avignon (Paris), 1755, in-12. II. Dénonciation de la doctrine des Jésuites, aux archevêques et évê-ques de France. 1767, in-12 de 334 pag. III. Lettres d'un theologien sur la distinction de la religion naturelle et de la religion révélée, et sur les opinions théologiques.

1769-71, in-12. Il y a cinq lettres : la 5º a 136 pag. IV. Lettres d'un théologien, où l'on examine la doctrine de quelques écrivains modernes contre les incrédules, 1776, 2 part. in-12 ensemble de 727 pag. Ces lettres, au nombre de six, sont dirigées contre les ex-jésuites de La Marre, Flouis, Paulian et Nonnote, et contre l'abbé Bergier. V. Dissertation sur la nature et l'essence du saint sacrifice de la Messe. En France, 1779, in-12 de 376 pag. Cet ouvrage ayant été vivement attaqué par l'abbé Mey, et plus particulièrement par P. Bernard Lambert, de Salerne, en Pro-vence, dominicain du faubourg Saint-Germain à Paris (voy. Bern. Lambert et Mey), l'abbé Rivière lui répondit par l'ouvrage suivant : VI. Défense de la Dissertation sur le saint sacrifice de la Messe. 1781, 3 vol. in-12. Ce dernier ouvrage donna beaucoup de fatigues à l'abbé Rivière et causa sa mort; en sorte que les amis ardents de ce théologien regardaient le P. Lambert comme homicide. VII. Explication succincte et comparaison de la doctrine des anciens et des nouveaux philosophes. (Ouvrage posthume). Paris, Méquignon, 1787, 2 vol. in-12. — Voy un long Eloge historique de Pelvert [Rivière] dans les «Nouvelles ecclésiasti-ques» des 20 et 27 mars 1782, pag. 45-50. Note de Mercier, abbé de Saint-Léger.

† RIVIERE (Charles-Côme), magistrat et poête, né le 11 octobre 1785, à Angers, d'un père marchand dans la rue Baudrière, commença ses études sous un maître particulier aux environs de Saumur; l'ouverture des écoles centrales lui permit de les achever à Angers. Il y suivit entre autres cours celui de T. Grille sur les belles-lettres, celui de Dubois sur le Droit. Reçu avocat en 1806, il fut nommé en 1811 substitut du procureur impérial au Mans. Lorsqu'après les Cent-Jours, Dubois fut arrêté par l'armée royaliste et emprisonné au Mans, Rivière, en l'absence du procureur impérial, se rendit seul au quartier général et réclama avec énergie la mise en liberté de Dubois. Quelques jours après il

était destitué. Rendu au barreau, il vint se fixer à La Flèche et y exerça les fonctions d'avocat-avoué jusqu'en 1830. A cette époque, il fut nommé juge d'instruction à Angers. La tentative de la duchesse de Berry, le soulèvement de la Vendée, auguel toute la noblesse de l'Anjou prit une part plus ou moins active, rendirent ses fonctions laborieuses et pénibles. Rivière ne fit point excès de zèle, il n'ajouta pas de rigueurs inutiles aux douloureuses exigences de ses attributions : il eut le bonheur de concilier tonjours la genérosité naturelle de son caractère avec ses devoirs de magistrat. Mais le travail excessif de ces quelques années provoqua chez lui un tel assaiblissement de la vue, qu'en 1839, il fut obligé de demander sa mise à la retraite. C'est alors que privé des fonctions qui avaient été la moitié de sa vie, il chercha dans des travaux purement littéraires les consolations dont il avait si grand besoin. Il avait tonjours beau-coup aimé les lettres, et avait même écrit ça et la quelques poésies fugitives. Ce fut à l'âge de 54 ans qu'il retrouva les inspirations qui avaient souri à sa première jeunesse. Pendant trois ou quatre ans il se livra à cette occupation avec une certaine activité, et dicta successivement à sa ulle plusieurs epitres, une comédie, et un certain nombre de poésies diverses. Dans les dernières années de sa vie, qui se termina en février 1859, il fit, à l'occasion d'un concours, une Epître sur le château d'Angers, puis quelques poésies religieuses, et enfin la traduction d'un grand nombre des Lymnes de l'Eglise. De tout ce qu'a écrit Rivière, il n'y a eu d'imprimé de son vivant que quelques-unes de ses poésies, les moins importantes, qui ne farent distribuées qu'à très-peu de personnes, et dans le « Précurseur de l'Ouest, en 1844, deux tettres en réponse a des attaques iu « National » et de l'historien Vaulabelle, contre le général Ledru des Essarts. La plus intéresssante, intitulée : Seconde Lettre à Vaulabelle, sur une calomnie

lancée contre le général Ledru des Essarts, est dans le numéro du 14 novembre : elle a pour sujet la défection de Marmont et du corps d'armée sous ses ordres, en 1814, la trahison du maréchal et le désespoir des troupes. La dernière laissa M. Vaulabelle sans mot dire. Les ouvrages laissés inédits par Rivière sont : L'Homœopathie, comédie en trois actes et en vers; Epître aux anciens satiriques, sur le XIX siècle; Epître à un jeune avocat ; Epître à M. Grille, sur les antiquaires et les collectionneurs; Epilre au directeur du jardin botani jue d'Angers : Epitre aux divinités mythologiques; Épitre à Angers sur son château; de nombreuses Cantates sur diffé-rents sujets; la Traduction en vers des Hymnes de l'Eglise, et enfin nombre de Stances et de petites pièces fugitives Rivière avait commencé en 1847 une tragédie en cinq actes, Tibérius Gracchus, dont il avait écrit deux actes. Il avait vu son sujet au jour d'un pur et philosophique patriotisme. Les exagérations et les folies des so-cialistes de 1848 la lui firent abandonner. - Ces œuvres, vraiment dignes d'attention, sont actaellement recopiées, et vont être offertes à la bibliothèque d'Angers par la veuve de M. Rivière. Rivière (le baron de), propriétaire à St-Gilles (Gard), anc. maire de cette ville, corresp. de la Société royale et centrale d'agriculture, et de plusieurs autres sociétés savantes. I. Mémoire sur l'eau, les terrains salans et le delta du Rhône: suivi d'un second Mémoire sur la portion de ce delta, appelée « la Camargue ». (Extrait des Mém. de la Soc. linnéenne») Paris, de l'impr. de Lebel, 1823, in-8 de 48 pag., avec une pl. Il. Mémoire sur la Camargue (Bouches-du-Rhône). (Extrait des « Annales d'agriculture »). Paris, de l'imprimerie de Mme Bouchard-Huzard, 1826, in-8 de 215 pag. (2 fr. 50 c.). III. Discussion sur la question des laines. Opinion de M. le baron de Rivière, prononcé à la Société d'agriculture, le 3 juin 1829. (Extr. du "Cultivateur »). Paris, Mme Huzard, 1829, in-8 de 13 pag. IV.

Fertilisation du delta du Rhône. Mémoire lu à la Société d'agriculture, les 6 et 13 mars 1833. (Extr. des « Annales d'agriculture franc », 3° série, t. x1). Paris, M. Huzard, 1833, in-8 de 32 pag. V. Autre Mémoire sous le même titre, impr. dans les mêmes « Annales », et tiré à part. Paris, Mme Huzard, 1835, in-8 de 16 pag. VI. Comice agricole de Nimes. Rapport de la commission des laines et des céréales. (Extr. des « Anuales de l'agriculture française »). Paris, Mme Huzard, 1833, in-8 de 32 pag. VII. Considérations sur les poissons, et particulièrement sur les anguilles. Mémoire lu à la Société royale et centrale d'agriculture, le 1er juil. 1840. Paris, de l'imp. de Mme Huzard, 1840, in-8 de 32 p. (1 f. 25 c.). VIII Notice sur la culture du ris dans la Camarque (della du Rhône). Paris, de l'imprimerie de Maulde, 1847, in-8 de 16 pag. 1X. Endiquement, assainissement et fertilisation de la Camarque. Nimes. de l'impr. de Baldy, 1851, in-8 de 24 pag. - On nons dit que M. le baron de Rivière est en ou re au-teur d'un recueil de mémoires sur la Météorologie, formant 4 partles in-8.

RIVIÈRE (B.). Observations générales sur la Guyanne 'sic) française, et Projets d'amélioration de cette importante colonie; par B. R. Bordeaux, 1827, in 8 de 88 pages. E. D. M. (1).

+ RIVIERE (Alphonse-Auguste-Ennemond-Maximin), docteur ès-sciences, géologue, minéralogiste et paléontologiste, né le 5 mai 1809, à Domène (Isère). M. Rivière a été successivement : professeur du cours public de chimie de la ville de Brioude, des sciences physiques et naturelles au collège royal du Puy, et à l'Ecole royale de Napoléon (Vendée); professeur du cours public de chimie de la même ville, de géologie à l'Athénée royal de Paris, aide-naturaliste et chargé du cours de minéralogie au Maséum d'histoire naturelle de Paris, etc. M. Rivière est membre de plusieurs académies nationales et

étrangères, et chevalier de la Légion d'Honneur. Nous connaissons de ce savant : 1. Précis d'introduction au cours des sciences physiques de l'Ecole royale de Bourbon Bourbon - Vendée, de l'impr. d'Yvon et, 1834, in-12 de 48 pag. II. Quelques mots sur les îles voisines des côtes de France, et, en particulier sur l'île de Noirmoutiers. 1836, in-8. III. Essai d'une description générale de la Vendée. Par M. J.-A. Cavolcan et M. A. Rivière, publiée par M. A. Rivière, Première partie : Statis-tique et Physique. Paris, Carilian-Geury, 1836, in-4 de 20 pages. IV. Note paléontologique, ou Description de quelques espèces animales fossiles. Paris, de l'impr. de Fain, 1837, in-4 de 4 pages, avec un plan gr. in-fol. Extrait de « l'Essai d'une description générale de la Vendee ». V. Coup-d'æil sur les grottes et quelques excavations analogues qui se trouvent dans les terrains anciens et dans les terrains volcaniques. Paris, 1837, in-8 avec pl. in-4. VI. Note sur un énorme fossile trouvé dans la Louisiane. 1837, in-8. VII. Noti e sur les terrains d'atterrissement, et en particulier sur les buttes coquillières de Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée). Paris, 1838, in-4, avec 3 pl. M. Rivière a encore écrit sur cette contrée un Mémoire sur les buttes coquillières de Saint - Michel - en l'Herm, en réponse à la communication que M. Quatrefages a faite à l'Académie des sciences, le 21 avril 1862. Le mémoire de M. Rivière est resté inédit. VIII. La Physique, la Chimie générale, la Météorologie, la Géologie et la coordination des matières du « Manuel à l'usage des aspirants au grade de bachetier ès-sciences physiques ». Paris, 1838, in 18, avec pl. IX. Avec MM. C. d'Orbigny, Ganot, C. Leblond: Manuel à l'usage des aspirants au grade de bachelier es-sciences physiques. Paris, Bechet jeune, 1838, in-18, avec 13 pl. (6 fr. 50 c.). X. Etudes géologiques faites aux environs de Quimper et sur quelques autres points de la France occidentale, accompagnées d'une carte et de 12 coupes géologiques. Paris, Cari-

<sup>(1)</sup> Non annoncées par la « Bibliographie de la

lian-Gœury, 1838, in-8, de 68 pag., avec 2 pl. gr. in-fol. (3 fr.) XI. Cartes géologiques sur l'échelle de 1,10000 : 1º des environs d'Olonne : 2º des environs de Chantonnay; 3º des environs de la Ramée; 4º des environs de Sards; 5º des environs de Saint-Philibert; 6º des environs de la Termelière. Paris, 1838, 6 grandes feuil. XII. Eléments de géologie pure et appliquée, ou Résumé d'un cours de géologie descriptive, spéculative, industrielle et comparative. Paris, Méquignon-Marvis, 1839, in-8, avec un tableau et 12 pl. (12 fr.). XIII. Note sur la distillation des schistes bitumeux, accompagnée d'un projet de distillerie propre à tirer le parti le plus avantageux des matières gazeuses, liquides et solides, renfermées dans ces recherches. Paris, de l'impr. de Cosson, 1839, in-8 de 24 p., avec 3 pl. gr. in-fol. XIV. Essai sur les roches, comprenant des généralités sur les roches, leurs déterminations et leurs classifications. Paris, Saint-Germain des-Prés, n. 4, 1839, in-8 de 72 p. (2 f.). XV. Notice géologique sur les environs de Saint-Maixent (département des Deux-Sèvres). Paris, de l'impr. de Cosson, 1839, in 8 de 16 pag. XVI. Annales des sciences géologiques, ou Archives de géologie, de miné-ralogie, de paléontologie et de toutes les parties de géographie, d'astronomie, de météorologie, de physique gén., etc., qui se rattachent directement à la géologie pure et appliquée. Paris, janv. 1842-43, 2 vol. in-8, avec atlas. Ce recueil paraissait à la fin de chaque mois. (Prix de l'abon. annuel, 25 f.). XVII. Géologie de la Vendée. Groupe crétacique ou terrains crétacés, partie supérieure des terrains secondaires des anciens auteurs de la Vendée et de la Bretagne. Paris, 1842, in-8, avec 5 planches in-8 et in-fol. (2 fr.). XVIII. Coup-d'œil sur les cartes géologiques, et, en particulier, sur la carte géologique de France comparée à celle de l'Angleterre. Paris, 1842, in 8. XIX. A monsieur Lacarrière, propriétaire d'un terrain situé rue Vendome (au Marais), dans lequel on a trouvé de l'eau sulfureuse en

creusant les fondations de son hôtel. Paris, de l'impr. de Cosson, 1813, in-8 de 16 pag. XX. Mémoire mineralogique et géologique sur les roches dioritiques de la France occidentale. Paris, 1844, in-8. XXI. Mémoire sur les feldspaths. 1845, in-8. XXII. Objection faite au Memoire de M. Lecoq, intitulé : « Des Climats solaires, et des Causes atmosphériques; Recherches sur les Forces diluviennes indépendantes de la chaleur centrale, et sur les Phénomènes glaciaire et erratique. Paris, 1846, in-8. XXIII. Etudes géologiques et minéralogiques, ou Considérations pour servir à la classification rationnelle des terrains, à celle de l'âge relatif des minéraux et des roches, ainsi qu'à celle du métamorphisme. Première partie : Considérations pour servir à la classification rationnelle des terrains. Paris, de l'impr. de Lacour, 1847, in-8de 18 feuil. 3/4. (4 f.) XXIV. Coup-d'æil sur les travaux scientifiques de M. Arago, membre de l'Institut. (Extr. de la « Gazette de France, du 7 mars 1840). Paris, de l'impr. de Lacour, 1848, in-8 de 8 pag. XXV. Notice sur les conclusions, que permet de déduire l'examen des flores et des faunes des différentes périodiques zoologiques, relativement aux climats de ces périodes. Paris, 1848, in-8. XXVI. Extrait d'un Mémoire sur les filons métallifères, principale-ment sur les filons de blende et de galène que renferme le terrain de la Grauwake de la rive droite du Rhin, dans la Prusse, et sur le traitement métallurgique de la blende. (Extrait du « Bulletin de la Société géologique de France, 2º série, t. vi). Paris, de l'impr. de Martinet, 1849, in-8 de 28 pag. XXVII. Quelques Elements pour servir à un projet de réorganisation du Museum d'histoire naturelle de Paris, des musées d'histoire naturelle et des jardins botaniques de la province qui seraient rattachés au Muséum de Paris. Paris, Lacour et Cie (1819), in 8 de 64 p. (Anon.) XXVIII. Notice relative à certains gites métallifères de la partie des Alpes qui s'étend depuis les sourde la Romanche et du Drac jusqu'à la vallée de l'Isère, pour ser-

vir de point de départ à des études approfondies de ces gites, sur l'exploitation des plus avantageux, et sur le traitement de leurs minerais. Paris, de l'impr. de Lacour, 1850, in 8 de 160 p. XXIX. Deuxieme Notice sur les gîtes métallisères des Alpes. Paris, 1852, in-8. XXX. Memoire sur le terrain gneissique ou primitif de la Vendée. Paris, 1831, in-4, avec un grand nombre de fi-gures intercalées dans le texte. L'un des ouvrages les plus importants de l'auteur. XXXI. Mémoire relatif au chemin de fer projeté d'Unieux à Saint-Etienne, avec embranchements, etc. Paris, 1853, in-4, avec un grand nombre de plans. XXXII. Revue sur la richesse en houille et en anthracite de la France. Cette Notice fait partie du tome 1er du « Travail universel », Paris, 1856, in-4. XXXIII. Precis de minéralogie, comprenant les principes de cette science, la description des minéraux et des roches, leurs gisements, leurs usages, etc. Tome 1er. Paris, F. Didot frères, fils et Cie, 1862, in 8 de 25 feuilles avec de nombreuses figures intercalées dans le texte. L'ouvrage aura un second volume et un Atlas in-fol. XXXIV. Liste des principaux travaux de M. A. Rivière. Paris, impr. de Ad. Lainé et J. Havard, s. d. (1861), in-8 de 15 pag. Liste de 45 ouvrages imprimés et manuscrits de l'auteur. Plusieurs, parmi les derniers, ayant été présentés de 1834 à 1861 à l'Académie des sciences, ont été imprimés par extraits dans les · Comptes-rendus » hebdomadaires des séances de cette Académie; d'autres, dans le « Bulletin de la Société géologique », dans les « Annales des sciences géologiques, etc. ». M. A. Rivière, en outre, a publié un très-grand nombre d'articles sur l'Astronomie, la Physique, la Chimie, la Météoro-logie, la Géologie, la Paléontologie, la Minéralogie, la Statistique ces sciences appliquées dans le « Dictionnaire universel d'histoire naturelle », publié par Ch. d'Orbigny; dans le « Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle • ; dans « l'Encyclopédie d'éducation », dans différents journaux, revues, etc., scientifiques, ou dans les recueils de sociétés savantes. Il est l'auteur de la partie géologique du « Voyage en Abyssinie », exécuté par MM. Ferret et Galinier, 1847-1851. Un rapport favorable a été fait sur son travail à l'Académie des sciences, le 28 octobre 1844. La plupart des idées et des théories renfermées dans les travaux de M. Rivière ont été admises par les minéralogistes ou par les géologues, et sont adoptées dans les ouvrages classiques, ce qui est la meilleure approbation.

RIVIERE (Léon). Traité de l'analyse litteraire. Paris, Hachette, 1848, in-12. † RIVIERE (Hippolyte-Féréol)(1), né à Aix-en-Othe (Aube), le 26 novem-bre 1817, avocat à la Cour impériale de Dijon, admis au doctorat en droit le 29 août 1840, devant la Faculté de Dijon, lauréat et membre de l'Académie de législation de Toulouse. Nous connaissons de cet avocat très-distingué : I. Origine. nature, nombre et utilité des actions possessoires dans le droit moderne. Mémoire qui a obtenu le premier prix de doctorat devant la faculté de droit de Dijon, en 1840, mais inédit jusqu'à ce jour. II. Esquisse historique de la législation crimi-nelle des Romains. (De l'impr. de Noellat, à Dijon.) Paris, Joubert, 1844, in-8 de 192 pag. (4 fr.). Ouvrage rare dans le commerce. III. Des Droits du mari et de ses créanciers sur les biens de la femme. Paris, Guilbert, 1847, in-8. Ouvrage publié sous le pseudonyme de Paul, et non annoncé par la « Bibliographie de la France; il est aujourd hui rare dans le commerce. IV. Répétitions écrites sur le Code de commerce, contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifs, les opinions de plusieurs professeurs et auteurs sur les ques-tions controversées, la solution de ces questions et un résumé à la fin de chaque matière. Paris, Marescq et Dujardin, 1853, 2 part. in-8. 26 édit., rev. corr. et augm. Paris, les

<sup>(1).</sup> M. F. Bourquelot nomme cet avocat Henri-Féréol Rivotag et lui attribue trois ouvreges sur quatre qui sont de M. Jean-François Rivotre, (voy plus bas) qui n'a pas d'article dans la c'Littérature française contemporaine ».

mêmes, 1856, in-8. 3º édit. Ibid., 1860, in-8. (8 fr.). « Dans ce livre · si net, si précis, si plein, dit M. « Dalloz, l'auteur suit pas à ras « la lettre du Code de commerce; « il l'explique et l'anime pour « ainsi dire, en l'environnan: du tableau de la vie commerciale « telle que les âges précédents « l'ont formée. De ses efforts est « sorti un livre dans lequel il a su « resserrer l'explication de ce « Code et son histoire. De tels ou- vrages peuventaspirer justement « à franchir les limites de l'en-« gnement scolaire ». V. Examen du régime de la propriété mobilière en France. Paris, A. Durand, 1854, in-8 (5 fr.). Ouvrage contenant le Mémoire couronné par l'Académie de législation de Toulouse, dans la séance du 4 juillet 1852. « M. « Rivière, a dit M. Benech, em-· brasse d'une manière assez complete toutes les parties de son « sujet. Cette composition se re-· commande par une science in-· contestable, par une mesure de « sobriété dénotant un esprit at-« tentif et réfléchi; elle contient « des aperçus aussi exacts qu'in-« téressants; le style y est généraa ment simple et facile ». Ajoutons que l'auteur, avant de livrer son travail à la publicité, l'a complété par des développements considérables, notamment en ce qui touche la législation commerciale, Ces importantes additions rendront l'ouvrage utile, non-seulement aux économistes, mais aussi à toutes les personnes qui s'occupent de la science du Droit. VI. Avec M. A. Huguet, docteur en droit, etc. : Journal du droit commercial. Doctrine, legislation, usa-ges. jurisprudence. Tomes 1 et 11. Paris, Marescq et Dujardin, 1er janvier 1855-57, 2 vol. in-8 (20 fr.). Recueil périod, qui paraissait du 23 au 30 de chaque mois. (Le prix de l'abonn, annuel pour Parisétait de : 10 fr.). Des jurisconsultes français et étrangers ont prêté leurs concours aux deux principaux rédac-teurs. VII. Avec M. Aug. François, avocat : Explication de la loi du 23 mars 1855, sur la transcription en matière hypothécaire. Ouvrage contenant, sous chaque article, l'ex-

solution des questions susceptibles de controverse, l'analyse de la doctrine et de la jurisprudence. etc. Paris, Marescq et Dojardin, 1855, in-8 (4 f.). — Deuxième édit., rev., corr. et augm. Parts, les mêmes, 1856, in-8 (5 f.). VII. Avec M. A. Huguet : Questions théoriques et pratiques sur la transcription en matière hypothécaire dans l'ordre des articles de la loi du 23 mars 1855. Paris, Marescq et Dujardin, 1856, in-8 (6 fr.). Cet ouvrage et le précédent sont cités dans tous les traités sur la matière et devant les cours et tribunaux. Les commentaires de M. Rivière sont les premiers qui ont été publiés sur la loi du 23 mars 1833. IX. Exposition de la loi du 17 juillet 1856, relative aux sociétés en commandite par actions, contenant sous chaque arti-cle, l'exposé des principes généraux et la solution des questions susceptibles de controverse; en appendice, l'exposé des motifs. le rapport et la discussion de la nouvelle loi au Corps législatif. Paris, les mêmes, 1857, in-8 de 160 pag. (3 fr.). X. Précis historique et crilique de la législation française, sur le commerce des céréales et des mesures administratives prises dans les temps de cherté. Paris, Guillaumin et Cie; Marescq, 1859, in-8 de xlij-77 pag. (4 fr.). Cet ouvrage a valu à l'auteur l'honneur d'être appelé par M. le ministre à l'enquête qui a cu lieu en 1859 devant le Conseil d'Etat. XI. Recueil des arrêts de la Cour impériale de Dijon. Dijon, Lamarche, 1857-59, 3 vol. in-8. (Prix annuel: 10 fr.). XII. Discours prononce devant le Conseil d'Etat, dans l'enquête de 1859, sur la législation des céréales. Impr. dans le 2º vol. des « Documents » publiés par le Gouvernement. XIII. Utilité d'une commission permanente pour le perfectionnement des lois. Dijon, de l'imp. de Rabutot, 1860, in-8. Mémoire adressé à M. le ministre de la justice, XIV. Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière civile et dans l'ordre du Code Napoléon. Paris, Cosse et Marchal, 1862, in-8 de viij-856 pag. (10 fr.).

posé des principes généraux et la

« La sûreté de doctrine et d'ana-· lyse dont M. Rivière fait preuve « dans cet ouvrage, dit M. Vergé, « lui assure un rang distingué · parmi les jurisconsultes de notre « époque ». XV. Du Commis-voyageur et de son préposant. Ouvrage couronné par l'Académie de légisiation, dans sa séance du 23 juillet 1862; suivi d'un appendice sur les représentants de commerce. Sous presse, pour paraître au mois de novembre 1862. Outre les ouvrages que nous venons de citer, on doit encore à M. Rivière plusieurs dissertations et articles publiés dans la « Revue de législation et de jurisprudence » et dans la « Revue pratique de droit français ». notamment sur l'Imputabilité civile, sur l'Histoire des partages d'ascendants, sur l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, sur le Commissariat dans les sociétés en commandite par actions, etc., etc. +RIVIERE (Henri-Laurent), officier de marine, né dans le département des Bouches-du-Rhône, le 12 juitlet 1827, entré au service en 1843, promu au grade d'aspirant le 1er août 1845, depuis lieutecant de vaisseau, aujourd'hui (1862) en station en Chine. Pendant son séjour en France, M. Rivière a fourni des articles à la « Revue contemporaine » et a publié les ouvrages suivants : I. De la Souveraineté temporelle des papes. So ialisme et Christianisme, Rodez, Carrère atné, 1847, in-8 de 44 pag. Il. Loisirs de royage. (En vers). Paris, de l'impr. de Le Normant, 1872, in-12 de 144 pages. III. La Marine francaise sous le règne de Louis XV. Paris, J. Dumaine, 1839, in-8 (3 fr.). IV. Pierrot. — Cain (non-velle). Paris, L. Hachette et Cie, 1860, in-18 (1 fr.). Ces deux derniers ouvrages (Pierrot et Cain) ont été imprimés d'abord dans la · Revue contemporaine ». Cain l'a été dans le tome X (1850) de la un article de M. Henri Lavoix, imprimé dans le « Moniteur » du 17 décembre 1861. L'auteur le termine ainsi : . M. Henri Rivière est « certainement un homme d'un vé-

« ritable talent; il a l'originalité

« de l'esprit, l'élégance de la for-

· me, et il est à regretter qu'il se « soit arrêté à ce premier succès ». V. La Main coupée. Paris, Michel Levy frères, 1862, in-18 jesus de

307 pag. (3 fr.). Riviène (Armand), avocat au bar-reau de Tours. I. Histoire des biens communaux en France, depuis leur origine jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Paris, Aug. Durand, 1836, in-8 (5 fr.). Ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et belleslettres II. Les Bandierra. Episode de l'histoire contemporaine de l'Italie. Drame en 4 actes. Tours, de l'impr. de Ladevèze, 1859, in-16 de 89 pag. III. Les Miracles de saint Martin, le grand thaumaturge des Gaules, devant le con-seil municipal de Tours. Tours, l'Auteur, 1861, in-8 de 64 pag.

RIVIERE. Le bon Conseiller des cultivaleurs, ou Instruction pratique sur les quatre principaux points de l'agriculture. Paris, Aug. Goin,

1856, in-18.

RIVIERE (J.), comptable. Avec M. J.-V. Duguey, autre comptable. Table numérique au moyen de laquelle on trouve avec une étonnante facilité, et à 36 taux différents, l'intérêt de toute somme. Ouvrage indispensable à MM. les banquiers, négociants, etc., et à toutes personnes qui peuvent avoir besoin de trouver un intérêt quelconque. Paris, Duguey, boulev. de Passy, n. 58, oblong de 20 pag. (1 fr. 25 c.).

RIVIERE-CADET, de Lons-le-Saulnier, imprimeur sur étoffe, fondateur et rédacteur principal de la « Démocratie lyonnaise », revue mensuelle, politique, sociale, industrielle et littéraire, qui a commence à paraître en janvier 1840. Cour des pairs. Affaire du mois d'avril 1834. (Catégorie lyonnaise.) Mémoire justificatif présenté à la Cour par l'accusé Rivière-Cadet... Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1835, in-4 de 40 pag.

nouvelle série. Voir sur ce volume Riviere du Puger (Eugène de). I. Cris de mon ame, ou Regards dans la vie, poésies. Noncy, Ve Raybois, et Paris, Masgana, 1846, in-12 de 4 feuil. (4 fr.). II. Les Trois en-fants, poésie. Paris, de l'impr. de Bénard, 1849, in-8 de 8 pag

RIVOIRE (Maurice), archiviste du dé-

partement de la Somme, membre de l'Académie d'Amiens et de la Société d'émulation d'Abbeville. I. Description de l'église cathédrale d'Amiens. Amiens, Machuel, 1806, in-8, avec une perspective de ce monument. II. Précis historique de la surprise d'Amiens par les Espa-gnols, le 11 mai 1397; et de la re-prise par Henri IV, le 25 septem-bre suivant; précédé d'un Coupd'œil militaire sur le département de la Somme. Amiens, de l'impr. de Maisnel fils, 1806, in 8 de viij-58 pag. Le Coup-d'œil militaire sur le département de la Somme a été lu dans la séance académique du 31 mars 1806. Le Précis historique de la surprise d'Amiens commence à la page 21. Il a été lu à l'Académie d'Amiens, dans sa séance du 15 avril 1806. Ces notices étaient destinées à l'Annuaire du départe-

ment. † RIVOIRE (Jean-François), jurisconsulte, ne à Lyon, le 17 fevrier 1788, successivement avoué à la Cour impériale de Lyon, nommé le 19 juin 1813, démissionnaire en 1840; juge suppléant au tribunal civil de la même ville, nommé le 29 octobre 1842, démissionnaire le 10 août 1854; enfin, avoué honoraire à la Cour impériale de Lyon, nommé par décret du 26 avril 1862. M. Rivoire a, pendant un long exercice de ses fonctions, publié plusieurs ouvrages spéciaux d'une utilité incontestable, dont voici l'é-numération : I. Table dutarifen matière civile, contenant, par ordre alphabétique, les droits alloués par le règlement du 16 févr. 1807, aux juges de paix, avoués, notaires, greffiers et huissiers des Cours royales et de tous les tribunaux du royaume. Publié par la chambre des avoués de Lyon. Lyon, de l'impr. de Kindelem, 1819, in-8 de 243 pag. Cette table se fait remarquer, surtout, par l'extrême facilité qu'offre sa division en colonnes, avec la quotité exacte de chaque droit réduit ou augmenté suivant les proportions fixées par le tarif; de sorte que sans qu'il soit besoin de se livrer à aucun calcul on peut taxer sur le champ tous les actes faits dans telle ville ou village que ce soit. Ce travail

minutieux est précédé d'observations générales sur l'application du Tarif, qui ont une grande im-portance à raison des principes qui y sont clairement et succinctement développés. II. Diction-naire raisonné du Tarif des frais et dépens en matière civile, à l'usage de chaque cour royale, tribunal de commerce, justice de paix et conseils de prud'hommes. Dijon, Vict. Lagier, 1838, in-8 de 565 pages (7 f.). Cet ouvrage, qui est une nouvelle édition du précédent, contient de plus l'examen et la solution de toutes les questions de la matière et de celles qui s'y rapportent. On y trouve aussi le germe de quelques modifications qui devraient être sérieusement méditées par nos législateurs, notamment en ce qui concerne le mode de la défense des parties devant le tribunal de commerce. (Vovez le n° iv.) III. Traité de l'appel et de l'instruction sur l'appel, suivant les diverses dispositions contenues dans le Code de procédure et dans le Code de commerce. Lyon, et Paris, Joubert, 1844, in-8 de 643 p. (8 fr.). Une grande expérience acquise par l'auteur dans ses fonctions d'avoué près d'une cour impériale, et une foule de notes qu'il avait recueillies lui ont permis de composer un ouvrage de doctrine et de jurisprudence plus complet que celui de ses devanciers, en ce qu'il est entièrement spécial et s'applique à des lois qui étaient toutes nouvelles alors. IV. Commentaire du Tarif des frais et dépens relatif aux ventes judiciaires des biens immeubles. Dijon, Lagier, et Paris, Joubert, 1846, in-8 de 96 p. (2 f. 50 c.). Complément du no II. V. D'un nouveau Tarif des frais et dépens en matière civile, ou Projet d'une réforme complète des décrets des 16 février 1807 et de l'ordonnance du 10 oct. 1841. Paris, Marescq et Dujardin, 1853, in 8 de 52 p. (1 fr. 50c.). Il appartenait à celui qui a fait une étude approfondie d'une matière aussi ardue d'appeler l'attention publique sur des réformes depuis longtemps reconnues nécessaires, tentées en partie par le gouvernement lui-même, et souvent réclamées dans nos assemblées législatives. « Jusqu'à présent, comme le dit l'auteur, personne n'avait osé l'entreprendre d'une manière aussi radicale »; et son projet, aussi complet qu'il peut l'être, restera pour servir tot ou tard de base à d'impor-

tantes modifications (1).

RIVOIRE (Antoine-Henri), avocat, publiciste, né à Valence (Drôme), le 8 décembre 1799, mort au Petit-Quevilly, près de Rouen, le 17 août 1859. Rivoire a été le rédacteur des · Recherches sur la teigne », de M. Mahon jeune (1829), et l'auteur d'une brochure intitulée : De la République selon la Charte. Paris, Desauges, 1830, in-8 de 72 pag. 11 se fit journaliste après 1830, et fut successivement rédacteur en chef de « l'Echo de Rouen » (1832), du Mémorial de Rouen » (1837) et du « Nouvelliste de Rouen » (1852) journaux à la création desquels il avait puissamment concouru. Joignant des convictions profondes à un talent distingué d'écrivain, il s'est constamment montré, durant les trente années qu'il a passées à Rouen, défenseur zélé des idées d'ordre, de progrès et de sage liberté.

RIVOIRE (Ch.), juge de paix à Chalamont, né dans le département de l'Ain. Mémoire sur la culture du

pays d'étangs. 1836, in-4.

RIVOIRE (Jacques-Nicolas-Hector), statisticien, correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques (1840), membre de la Société de statistique universelle (9 juin 1841), né à Caprée, dans le royaume de Naples, le 29 mars 1809, vinten France après la chute de l'Empire, fit ses études au collège Louis-le-Grand, alla ensuite suivre les cours de droit de la Faculté d'Aix, et fut reçu avocat. Il ne suivit pourtant pas la carrière du barreau; il entra dans l'administration comme employé à la préfecture du Gard (15 octobre 1830). En 1832, il fut

attaché à la rédaction de la partie littéraire et artistique du « Courrier du Gard .. Nommé, le 1er janvier 1838, chef de division à la préfecture, il a eu toutes les faci-lités pour rassembler les maté-riaux de la publication suivante : Statistique du département du Gard. Nimes, Ballivet et Fabre, 1842-43, 2 vol. in-4, avec planches (36 fr.). Ouvrage considérable, imprimé aux frais du conseil général, et successivement couronné par la Société de statistique universelle (16 novembre 1844), et par l'Aca-démie des sciences (10 mars 1845). On cite encore de M. Rivoire une Histoire illustrée de la ville de Nimes, mais qui ne paraît pas avoir été publiée jusqu'à ce jour. Dans l'énumération des titres de ce staticien, nous avons oublié de dire qu'en 1838 il a été nommé secrétaire du comité supérieur d'instruction primaire.

RIVOIRE (Jean). De la Confirmation des obligations conventionnelles. Genève, 1861, 1846, broch in-8.

RIVOIRE (L.-Denis de). Tous Italiens! Simple lettre sur la France et l'Italie en 1839 et 1860. Paris, Dou-

niol, in-8 de 32 pag.

+ RIVOIRE DE LA BATIE (le marquis Joseph-Henri-Eugène) agronome distingué, d'une des maisons les plus anciennes du Dauphiné (1), né le 13 septembre 1783. Nous connaissons de lui : I. Avec M. Hipp. Bouteille, pharmacien: Ornithologie du Dauphine, ou Description des oiseaux observés dans les départements de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes et contrées voisines. Ouvrage contenant 300 sujets dessinés d'après nature par M. Cas-sien. Tom. ler. Grenoble, de l'impr. d'Allier, 1843-44, in-8 avec plan-ches. Ce volume a été publié en deux livraisons, nous ignorons s'il en a paru davantage. Il. Observations concernant la protection des intérêts agricoles, par un cultivateur des environs de Bourgoin (Isère). Bourgoin, de l'impr. de Vauvillez, 1861,

in-8 de 13 pag. †RIVOT (Louis-Edouard), ingénieur des mines, professeur de docima-

<sup>(1)</sup> Ainsi que nous l'avons dit plus haut, M. F. Bourqueloi dans sa · Litteratur- française contemporaine · , tv. p. 106, n à fait qui un seul et même écrivain de MM. Hyppoyle-Feriol Rivière et Jeau-François Rivoire, et s donné à M. Henri-Feriol Rivoire (sic) les ouvrages de l'un et de l'autre.

<sup>(</sup>i) Voir sur cetto famille l'article Rivoire (limaud de) de la « Biographie du Dauphine » par M. Ad. Rochas (1880), t. 11, p. 353.

sie à l'Ecole des mines; né à Paris, le 12 octobre 1820, il fut admis à l'Ecole polytechnique en 1840 et en sortit le premier en 1842, ingénieur ordinaire des mines de 2º classe. M. Rivot a été successivement : professeur du cours de chimie générale à l'Ecole des mines (1845-1852), chargé de la direction des laboratoires et du bureau des essais à la même Ecole (1843-1852) sous les ordres de feu Ebelmen, et en chef depuis l'année 1852; chargé pendant un an du cours de metallurgie, membre du jury de l'Exposition universelle de 1855; il est aujourd'hui professeur de docimasie à la même Ecole, depuis 1852; ingénieur-conseil de la Société des mines et des usines de Vialas (Lozère), depuis 1857; membre des Sociétés savantes philomatique, géologique et d'encouragement, membre du jury d'admission des produits du département de la Seine à l'Exposition universelle de 1862; chevalier de la Légion d'Honneur, commandeur de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, commandeur de l'ordre des saints Maurice et Lazare. Ce savant est auteur d'un certain nombre de mémoires intéressants sur la géologie et sur la métallurgie, ainsi que de chimie analytique qui ont été imprimés dans les Annales des mines, de 1846 à 1857, et dans les Annales de physique et de chimie, en 1852 et 1853, et de deux ouvrages importants. Nous allons énumèrer le tout. - 1. Géologie et Métallurgie. - I. Notice sur le forage du puits artésien de Mondorf (Luxembourg) et sur les nouveaux perfectionnements ap-portés par M. Kind aux instruments de sondage. Ann. des mines, 1846, II. Mémoire sur la houillère, les mines et l'usine à zinc de Stolberg (Prusse rhénane). Ibid., 1847. III. Avec M. Phillips, ingénieur des mines : Description d'un noureau procedé de traitement métallurgique des minerais de cuivre, Ibid., 1848. Le procédé valut aux deux auteurs une médaille de platine que la Societé d'encouragement leur décerna. IV. Notice sur le gisement des minerais de zinc et de plomb dans la Haute-Silésie.

Ibid., 1848. V. Description des gites métalliferes, de la préparation mécanique, et du traitement des mineraux de plomb à Pontgibaud. Ibid., 1850 VI. Description de la préparation mécanique des minerais de plomb dans le Ober-Harz. Ibid., L'auteur a publié plus tard dans son Traité de métallurgie (voyez le nº IX) le traitement des minerais de plomb argentifère dans le Ober-Harz. VII. Voyage en Hongrie (pendant l'automne de 1851). Ibid., 1852, VIII. Voyage et Notice sur le lac Supérieur. Ibid., 1855 et 1857. L'auteur a réuni dans ces deux mémoires, présenté à l'Académie des sciences, les observations qu'il a pu faire dans deux voyages au lac Supérieur, exécutés en 1854 et 1855. IX. Principes généraux du traitement des minerais méta liques. (Traité de métallurgie théorique et pratiques). Tom. I et II. Paris, Dalmont et Dunod, 1859-60, 2 vol. in-8, avec planches 20 f.). Cet ouvrage est ainsi divisé : Tome 1er. Métallurgie des minéraux, 1839, de viij-567 pag. et 4 pl. Tome 11. Métallurgie du plombet de l'argent, 1860, avec 4 pl. Il reste encore à l'auteur à traiter de la métallurgie du fer, du zinc, de l'étain, de l'antimoine et du mercure, parties qui seront publiées plus tard. IX\*. Considérations générales sur les matériaux employés dans les constructions. Paris, se même, 1852, in-8 de 85 pag. (3 fr.). — II. Chimie analytique. — X. Emploi de l'hydrogène sec dans les analyses des substances minérales. Annales de physique et de chi-mie, 1848. Xl. Avec M. Phillips, ingénieur des mines : Note sur la conductibilité électrique des roches à de hautes températures. Ann. des mines, 1848. XII. Avec M. Bonquet: Analyse des alliages de cuivre et de zinc. Ann. de physique et de chimie, 1852. XIII. Avec MM. Beudant et Daguin : Mémoire sur l'emploi du chlore dans les analyses. Ibid., 1853. Ce travail a été présenté à l'Académie des sciences, et a été jugé digne d'être inséré dans le recueil des savants sur le rapport favorable de M. Pelouze. XIV. Note sur les procédés de dosage du cuivre dans les produits d'art et dans

les minéraux. Annales des mines. 1855. XV. Procedes d'analyse qui peuvent être employés pour les terres végètales, les amendements et les engrais. Ibid., 1853. Mémoire qui a été imprimé sur la demande du conseil des mines. XVI. Avec M. Chatoney, ingénieur en chef des ponts et chaussées : Considérations générales sur les matériaux employés dans les constructions à la mer. 1856. Ce travail a été l'objet de deux mémoires qui ont été présentés à l'Académie des sciences, et jugés dignes d'être insérés au recueil des savants étran. gers sur le rapport de M le maréchal Vaillant. XVII. Note sur l'examen des farines et des pains. Aun. de physique et de chimie, 1856. XVIII. Extraits des travaux faits au bureau d'essai de l'Ecole des mines. - Extraits de chimie. Ann. des mines, 1853-57. L'auteur a publié sous ce titre, le résumé des analyses faites par lui, ou sous sa direction, an bureau d'essai de l'Ecole des mines, et les extraits des publications faites sur l'analyse minerale dans les recueils français et étrangers. XIX. Analyse des gaz et des eaux minérales. Paris, Dunod, 1862, in-8 de 87 pages et 3 planches (4 fr. 50 c.). XX. Docimasie. Traité d'analyse des substances minérales à l'usage des ingénieurs de mines et des directeurs de mines et d'usines. Tome ler et II. Paris, Dunod, 1860 62, 2 vol. in-8 de vij-607 et 719 pa-ges, avec 4 grandes planches. (24 fr.). Le premier volume traite des métalloïdes, et le second des métaux alcalins, des métaux alcalins terreux et des métaux terreux. Les deux derniers volumes, qui restent à paraître, seront consacrès aux métaux proprement dits; ils contiendront les procédés de dosage des métaux, les analyses par la voie humide de leurs minéraux, de leurs produits d'art, ainsi que les procédés d'essai par la voie sèche des minerais de fer, de cuivre, d'étain, d'antimoine, de plomb, d'or et d'argent. XXI. Titres scientifiques de M. Rivot ..... Paris, de l'impr. d'Hennuyer (1861), in-4 de 13 pag. Impr. à l'occasion de la candidature de l'auteur à l'Académie des sciences.

RIZET. Fabrication de la glace. Paris, r. de Richelieu, nº 21, 1860, in-8.

RIZET (Félix), médecin-major du 2º régiment du génie. Du Traltement de l'eutorse par le massage. Arras, de l'impr. de Courtin, 1862, in-8 de 20 pag.

Rizo (Emmanuel), de Constantinople, docteur en médecine de l'Université de Padoue, qui fit un séjour à Paris, à la fin du siècle dernier. Ce médecin était vraisemblablement de la même famille que les deux suivants. On a de lui, en français: Essai sur la nouvelle doctrine de Brown, en forme de

lettres, 1797, in-8. † Rizo Neroulos (Jacovaky), littérateur et ministre d'Etat grec, d'une famille de Fanariotes, né à Constantinople, vers 1770 (1). Son éducation fut confiée à son oncle Samuel, archevêque d'Ephèse A peine azéde vingtans, il fut appelé en Moldavie par le vieil hospodar Ypsilanti, et élevé à l'emploi de grand-écuyer. L'occupation des principautés par les Russes l'obligea de retourner à Constantinople, où il passa plusieurs années dans la retraite. A la paix, le prince Jean Caradza, hospodar de Valachie, s'attacha Rizo Neroulos et en fit son grand-postelnik ou premier ministre. En 1818, il fut noinmé, par la Porte, secrétairetraducteur de l'interprétat au ministère des affaires étrangères. Le prince Michei Soutzo, hospodar de Moldavie, l'appela près de lui en 1819, et le crea son grand-postelnick. L'instruction publique, et en particulier l'enseignement mutuel, furent activement protégés sous son administration. Enfin, l'insurrection de février 1821 mit fin, momentanément, à sa carrière po litique. Proche parent d'Ypsilanti et premier ministre dans la principauté où la guerre éclata, Rizo Neroulos a consigné quelques détails sur cet événement dans une brochure écrite en grec et intitulèe : Fragments historiques sur les èrenements militaires relatifs à l'in-

<sup>(1)</sup> Et non en 1778, comme on l'a dit quelque part.

vasion d'Ypsilanti en Moldavie (Moscou, 1822). Depuis lors, la perte de ses places, la confiscation de ses biens, le massacre à Constantinople de son frère et de son beau-frère, le soin de ses onze jeunes enfants, dont les unsétaient en Europe, les autres en Bessarabie, reinplirent sa vie de troubles et d'inquiétudes. Il se rendit vers 1825 à Genève, et fit, en 1826, dans cette ville, en français, un cours de littérature grecque moderne, et y publia une Histoire moderne de la Grèce. Plus tard il suivit le président Capodistrias en Grèce, et fut nommé ministre des affaires étrangères. Sous le roi, il occupa à diverses reprises ce même ministère, et celui de la justice, de même que celui des cultes et de l'instruction publique. Rizo Neroulos est mort en Grèce, vers 1843 (1). Dans les jours de calme, il avait pris rang parmi les littérateurs de son pays. Deux tragédies en vers (Polyxène et Aspasie) représentées avec succès ; une comédie satirique en un acte et en prose intitulée : les Coracistiques (le Jargon), dirigée contre les exagérateurs du système de Coray; un poëme héroï-comique, in-titulé : l'Enlèvement des Indous, où il peignait avec finesse les frivoles rivalités du Fauar, sont, avec quelques chants élégiaques, nés dans l'exil, les titres poétiques de Rizo Neroulos. Il faut pourtant encore ajouter à la liste de ses ouvrages : deux comédies en prose (la Famille interrogative et la Peur des journaux), faibles produits de sa vieillesse, peu connues et peu lues, et des Discours dans le re-cueil des séances annuelles de la société archéologique. Nous avons de Rizo Neroulos en français : I. Cours de littérature grecque mo-derne, donné à Genève (en 1826) par Jacovaky Rizo Neroulos (recueilli et revu par Elie-Ami Bétant helléniste génevois), publié (avec une préface), par J. Humbert (orientaliste génevois). Ge-nève, 1827; sec. édit. Ibid., 1828, in 8 (5 fr.). La préface de J.

Humbert contient des détails pleins d'intérêt sur la vie laborieuse et agitée de ce poëte homme d'Etat. « Le Journal des Savants », année 1828, pag. 192, n'a consacré qu'une courte note à ce cours; mais « le Globe » en a donné une longue et bonne recension dans ses no des 1e et 22 avril 1829, recension signée : C. M. Au fond, pour Rizo Neroulos, il y a dans ce livre bien autre chose qu'un essai d'histoire littéraire; il y a une question d'honneur et de parti. Il y a le désir évident et louable de repousser l'accusation si souvent portée contre le clergé et les Fanariotes d'avoir travaillé, de concert avec les Turcs, à l'abrutissement intéressé de leurs compatriotes. Sans nier que cela ait pu être partiellement, comme il arriva en beaucoup d'autres contrées, à des époques analogues, Rizo Neroulos expose ce que le clergé et les Fanariotes ont fait depuis la conquête musulmane pour conserver la langue et les croyances nationales, pour importer d'Europe en Grèce les découvertes scientifiques, et conduire leur pays à la liberté par la civi-lisation. II. Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de l'empire d'Orient, publiée par le pasteur Alb. Rilliet, professeur; avec une préface de l'éditeur. Genève, 1828, in-8 (5 fr.). Cette Histoire comprend depuis la chute de l'empire d'Orient jusqu'a la chute de Missolonghi, 22, 23 et 24 avril 1827. Il y a des exemplaires avec un nouveau frontispice, portant : Histoire de l'insurrection grecque, precedee d'un Precis d'histoire moderne de la Grèce. Paris, Cherbuliez, 1834. III. Traduction du Discours prononcé à la Société archéologique d'Athènes, le 6 juin 1841. Athènes, 1841, broch. in-8.

RIZO RHANGAVIS, francisé en RAN-GABÉ (Alexandre), littérateur, savant archéologue et ministre d'Etat grec, neveu du précédent et fils de Jean Rizo Rhangavis, dont nous n'avons point à nous occuper parce qu'il n'a rien écrit en français, célèbre lui-même comme poëte et comme érudit, mort en 1835, et auteur des Hellinica, ou

<sup>(</sup>i) On ne trouve aucune notice sur Rizo Neroules dans les Biographies publiées en France,

Description géographique, historique de la Grèce ancienne et moderne. Athènes, 1853-55, 3 vol. in-8 de 736, 781 et 799 pag. M. Alex. Rizo Rangabé est ne à Constantinople, en 1810. Les débuts de M. Rangabé ne pouvaient guère présager le savant professeur d'archéologie, encore moins le ministre d'Etat, car il commença par **etre** militaire. Sous-lieutenant d'artillerie en Bavière, en 1829, il passa l'année suivante, avec le même grade, dans un régiment de l'armée grecque. Son éducation première l'entrainait vers la carrièredes sciences et l'administration. En 1832, il fut nommé premier assesseur (chef de bureau au ministère de l'instruction publique), et ce fut là le point de départ d'une série de fonctions honorables et élevées, pour lesquelles, sans nul son oncle (voy. l'article précédent), déjà ministre, lui fraya les voies. Après l'établissement du royaume de Grèce, M. Rangabé fut successivement secrétaire au ministère de l'instruction publique (1833), conseiller au même ministère (1834), directeur de l'Impri-merie royale (1841), conseiller au ministère de l'intérieur (1842), professeur d'archéologie à l'Université d'Athènes (13 novembre 1844); enfin, le 26 février 1856, M. Rangabé fut élevé aux fonctions de ministre de la maison du roi et des relations étrangères. Peu après, il fut élu député de l'Université à la chambre des représentants. Il fut alors chargé, en sa qualité de membre du conseil municipal d'Athènes, de prononcer à l'Acropole l'oraison funèbre du général Fabvier. Dès l'année qui suivit sa nomination au ministère, M. Rangabé eut à conjurer un violent orage qui s'était formé parmi les sénateurs grecs, à propos d'un paragraphe d'un mémorandum adressé aux grandes puissances sur la situation du pays. On savait que ce mémorandum avait été rédigé pour être agréa-ble à la Cour, par M. Kolız, dernier ministre prussien à Athènes : mais le ministre des affaires étrangères de la Grèce avait eu l'imprudence de le signer. Voici

quel était ce paragraphe : « Pen-« dant les déchirements de la guerre de l'indépendance, trois partis ont pris naissance en « Grèce et oni contribué à la di- viser, même après que le calme
 y fut revenu. Les hommes qui étaient à leur tête, et qui en « exploitaient l'influence, s'attri-« buaient des sympathies exclusi-« ves par chacune des puissances bienfaitrices, et essayaient de s'appuyer sur les légations respectives pour parvenir aux affaires. La pression qu'ils exercaient sur le gouvernement n'avait pour résultat que le triomphe d'intérêts particuliers, car c'étaient ces intérêts bien plutôt « qui les divisaient le plus sou-· vent ». On comprend que plusieurs sénateurs aient vu dans ces allégations une atteinte aux hommes qui ont affranchi la Grèce. Le Sénat ne pouvait admettre que les partis helléniques eussent cherché à s'appuyer sur les légations étrangères, et par une raison toute simple : c'est qu'il n'y a pas eu de légations étrangères en Grèce jusqu'à la présidence de Capodis-trias, en 1828. La discussion sur le mémorandum et plus particulièrement sur le paragraphe que nous venons de citer eut lieu le 12 février 1857, et fut l'une des plus remarquables scènes aient eu lieu jusqu'alors dans les chambres grecques. MM. les sénateurs Rigas-Palamides et Christides y furent, entre autres, trèsvéhéments. Le Sénat avait refusé de tenir séance jusqu'à ce que le ministère lui ait donné satisfaction. On ne saurait donc que féliciter M. Rangabé d'avoir, après avoir consulté ses collègues, déclaré qu'il était disposé à rétracter le malencontreux passage de M. Koltz, en expliquant qu'il n'a-vait jamais eu l'intention de faire injure aux hommes qui ont fait la guerre de l'indépendance. Presque en même temps, « le Moni teur grec . expliqua et excusa un article blessant pour le Sénat qui avait été publié par son rédac-teur. A la suite du dernier soulèvement de Nauplie, au commencement de 1862, le ministère Miaou-

lis tout entier, fut obligé de donner sa démission, et dans les premiers jours du mois d'août on anprit à Athènes que M. Drazumi, homme de lettres, remplaçait le savant M. Rangabé comme ministre de la maison du roi et des affaires étrangères. Le ministère de ce dernier avait duré plus de six années, pendant lesquelles il avait administre avec patriotisme et distinction, quoiqu'il cut le malheur d'être le ministre de la maison du roi, et du roi bavarois Othon surtout. Le talent de M. Rangapé comme littérateur, mais surtout son érudition incontestable comme archéologue, l'ont fait admettre dans les principales académies de l'Enrope. Outre la Société d'archéologie d'Athènes, dont il est secrétaire, M. Rangabé est correspondant de l'Institut de France (Acad. des Inscrip. et Belles-Lettres), de la Royal Society of Litterature (of London), membre ordinaire de l'Académie de Bavière, associé correspondant étranger de la Société des antiquaires de France, correspondant de l'Académie de Rome, de la Société archéologi-que de Saint-Petersbourg, de la Société des antiquaires du Nord. de l'Institut archéologique de Rome, de l'Academie archéologique de Bruxelles, de la Société des antiquaires d'Amérique. M. Rangabé a beaucoup écrit, et en divers genres. Dans l'intérêt de la jeunesse grecque, il est descendu ju qu'a donner des traductions d'ouvrages à son usage. Nous connaissons de lui : I. Ouvrages grecs. a). Originaux. 1. Demos et Hélène, poëme. Nauplie, Em. Antoniadès, 1830, broch. in-8. II. Avec M. Ch. Soutzo (depuis ministre de la guerre) : Problèmes d'algèbre et de géométrie Athènes, de l'impr. roy le, 1835, 2 vol. iu-8. III. Rapport de la prosodie grecque mo erne à la prosodie ancienne. 1835. Impr. dans « l'Iris », recueil périodique publié à Athènes, IV. Chrestomathie hellenique, pour les écoles. Athènes, 1840, 3 part. ou vol. in-8. 3° édit. Ibid., 1846, 5 part. in-8. V. Histoire grecque pour les écoles, d'après les sources anciennes. Athènes, de l'impr. de

Coromela, 1844, in-8. VI. Poésies diverses. Athènes, de l'impr. de Coromela, 1837-1840, 2 vol. in-8. M. Louis Delâtre a fait connaître aux Français les Poésies de M. Rangabé par un compte rendu et des extraits, en deux articles, qu'il a fait imprimer dans la « Revue de l'Orient », peu de temps après leur publication. VII. Le Mariage de Controuli, comédie aristophanesque. Athènes, de l'impr. de C. Antoniades, 1844, in-18; sec. édit. Ibid., de l'impr. de la Pandore, 1856, in-16. VIII. Discours aux séances annuelles de la Société archéologique. Athènes, 1847, in-8. IX. Inscriptions inedites, publiées par la Société archéologique d'Athènes, Athènes, 1851-55, 3 liv. in-8 de 12, 40 et 60 p., avec 9, 8 et 4 planches d'inscriptions. M. Rangabé a eu beaucoup de part à cette publication. X. Contes et Nouvelles. Tomes 1 et 11. Athènes, de l'impr. de Carpola et Varvati, 1855-57, 2 vol. in-8. L'ouvrage doit avoir un troisième vol. M. A. Ellisen a donné dans le 2º vol. des « Analecten der mittel-u. neugriechischen Literatur », qu'il a publiées, la traduction allemande du Prince de Morée, nouvelle historique, de M. Rangabé, XI. Fouilles au temple de Junon, près d'Argos. Lettre à M. L. Ross. (En allemand). Halle, 1855, broch. in-8. M. Rangabé a, en outre, participé à la rédaction des recueils périodiques grecs suivants : l'Iris, recueil littéraire (1835), le Journal archéologique d'Athènes (1-37-39), le Courrier gree, journal politique du gouvernement (1837), le Compila-teur (1840-41), l'Euterpe (1847-49), et la Pandore (1850-35). Les trois derniers recueils étaient exclusivement littéraires. Parmi les ouvrages inédits de cet homme éminent on cite une Histoire de l'Art chez les Anciens, - les Constitution des divers Etats de la Grèce ancienne, l'Epigraphie, - des traductions en vers gree-moderned' Aristophane et du Tasse - b.) Traductions .-XII. Traduction (en prose grecque) des Poésies du roi Louis de Ba. vière qui concernent la Grèce. Nauplie, de l'impr. nat., 1832, broch. in-8. XIII. Petite Morale pour le

enfants, trad. de l'allem. de Campe. Offert à a Société de l'instruction primaire. Athènes, E. Antoniades, 1836, in-16. Petit volume qui a eu plusieurs éditions. La dernière est de 1856. XIV. Histoire greeque, trad. de l'angl. de Goldsmith. Athènes, de l'impr. de Coromela, 1810, in-8. XV. Conseils à ma fille, trad. du même. Athènes, de l'impr. roy., 1840, 2 vol. in-16. XVI. Découverte de l'Amérique, traduite du même. Ibid., 1841, 2 vol. in 8. XVII. Le Capitaine Pamphile, trad. du français d'Alex. Dumas. Athènes, 1845, in-4 à 2 colon. Publié comme appendice au journal « l'Enterpe ». XVIII. Robinson Crusoe, trad. de l'allem. de Campe. Athènes, de l'impr. de C. Antoniades, 1850, 2 vol. in-16. -Ouvrages français. - XIX. Encyclopédie française pour les écoles. Athenes, de l'impr. de Coromela, 1841; 3º édit. Ibid., 1831, 1 gros vol. in 8. XX. Avec MM. A. Sa-mourcassi et Nicolaïdès Levadens : Dictionnaire français-grec. Athènes, de l'impr. de Curpola, 1842, 2 vol. gr. in-8. XXI. Antiquités helléniques, ou Répertoire d'inscriptions et d'autres antiquités découvertes depuis l'affranchissement de la Grèce. Athènes, de l'impr. royale, 1842-55, 2 vol. in-4 de 416 pag. avec planches, et 1,098 pag. contenant 2,478 inscriptions. (On trouve de cet ouvrage à Paris, chez le libraire Auguste Durand. Prix des deux volumes : 85 fr.). XXII. Tournée archéologique dans la partie méridionale de l'Eubèe. Impr. dans le « Journal des sociétés savantes » (de Paris), 1812. Cet ouvrage doit être le même que celui qui a été imprimé dans les « Mémoires de l'Institut » sous le titre de : Mémoire sur la partie méridionale de l'Eubée, parmi ceux présentés par divers savants étrangers de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 110 série, sujets divers d'érudition.T. m (1853), p. 177-239, avec 5 panches. XXIII. Lettre à M. de Saulcy sur quelques découvertes récentes. Impr. dans la « Revue archéologique », publ. par M. Leleux, 15 avril et 15 sept. 1845. XXIV. Inscription attique, Impr. dans les « An-

nali dell' Instituto de correspondenza archeologica di Roma, ann. 1848, p. 37. XXV. Fouilles atti-ques. Sur Vénus Enplée. Ibid. 1849, p. 161. XXVI. Le Théâtre d'Hérode Atticus. Ibid., pag. 176. XXVII. Fouitles au Bonlentère. Ibid., ann. 1830, p. 108. XXVIII. Fouilles d'Athènes. Le Lycée, le Cynosarge, l'Eleusinium. Même volume, p. 116, 131. XXIX. Tournée archeologique en Arcadie. Impr. dans le « Journal des sociétés savantes », année 1853. Ce Mémoire nous semble encore le même que celui imprimé sous le titre de : Souvenirs d'une excursion d'Athènes en Arcadie, dans les Mémoires présentes par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut impérial de France. 1re série. Sujets divers d'érudition. Tome v (1877), pag. 279-423, avec 18 pl. XXX. Discours prononcé à l'Acropole par M. A .R. Rangabé, membre du conseil mun cipal d'Athènes, à l'occasion de la solennité célébrée par ordre du peuple, dans le Parthénon, en mémoire du gé-néral Fabvier. Impr. dans la brochure intitulée : « Funérailles du général Fabvier ». Discours. (Paris, 1856, in-8.). XXXI. Esquisses d'une grammaire du grec actuel. Athènes, Wilberg, 1838, in-12 (1 f. 60 c.). Ajoutons à cette section que M. Rangabé a été l'un des rédacteurs du Spectateur de l'Orient, recueil périodique consacré aux intérêts des chrétiens dans l'Orient (1832-56).

ROABE (C.), alors capitaine au 6° de dragons. Examen du « Traité de locomotion du cheval, relatif à l'équitation », de M. Daudel, lieut. au 4° de chasseurs d'Afrique. Marseille, de l'impr. d'Arnaud, 1836, gr. in-8 de 84 pag., avec 2 planch. L'avant-propos est daté: Au bivouac, devant Sebastopol, mai 4855.

ROBAGLIA (J.). M. Violette, ou Aventures d'un jeune émigré français en 1830: par le capitaine Marryat. Trad. de l'angl. Paris, Gosselin, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.).

ROBAGLIA, alors lieutenant au 44° de ligne. Escrime-pointe. Nouvelle théorie, dédiée à l'armée, sur le

- maniement de l'épée. Paris, Blot, 1854, in-18 de 36 pag.; Metz, Ver-ronnais, 1855, in-16 de 32 pag.,

avec 8 planches (50 c.)

ROBAUDI (Louis), membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Turin, etc. Nice et ses environs, bassin de Nice; aspect et hauteur des montagnes, sources, torrents, ruisseaux; géographie et histoire; météorologie, production territoriales, plantes et animaux; constitution physique des habitants, mœurs, patois, population, etc. Turin, Gianini et Fiore, 1843, in-8 de 336 pages.

ROBAULX DE SOUMOY (Aimé-Louis-Philémon de), d'une famille noble de Belgique, né à Surice (province de Namur), le 18 avril 1808; docteur en droit (7 février 1831), procureur du roi à Saint-Hubert (6 juin 1839), auditeur militaire des provinces de Namur et de Luxem-bourg (31 oct. 1848), passa plus tard en la même qualité dans le Brabant (à Bruxelles) ; membre des sociétés archéologiques de Luxembourg et d'Arlon, membre du conseil de la Société de l'histoire de Belgique, chevalier de l'ordre de Léopold (6 août 1847). On doit à M. de Roubaulx de Soumoy, comme auteur et comme éditeur, les publications suivantes : I. Chronique de l'abbaye de Saint-Hubert, texte latin et traduction française de la chronique originale dite Cantatorium; précédée d'une Introduction, suivie de la suite des abbés de Saint-Hubert jusqu'à la suppression du monastère de l'avouerie de Saint-Hubert et des seigneurs de Mirwait. Bruxelles, Méline et Cans, 1847, in-8 de 352 p. (7 fr. 50 c.). II. Etude historique sur les tribunaux militaires en Belgique. Bruxelles, Henri Samuel, 1857, pet. in 8 de viij-200 p. (2 fr.). Ce travail a paru d'abord en quatre articles dans la « Revue trimestrielle », qui se publie à Bruxelles. A la fin de ce volume est une Liste des magistrats militaires (auditeurs de camp, auditeurs généraux, de provinces et de régiments, des prévôts-généraux), de-puis 1354 jusqu'à l'époque actuelle. III. Mémoires de Ferry de Guyon, écuyer, bailly-général d'Anchin et de Pisquencourt, avec commentaire, notes historiques et Not.ce sur la vie de l'auteur. Bruxelles, Weissenbruck, 1858, in-8 de 192 pag. (4 fr. 25 c.). Une première édition de ces curieux Mémoires avait paru en 1664, à Tournay, chez la veuve Adrien Quinqué. IV. Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, de 1573 à 1590, avec une Notice sur l'auteur et des notes historiques. Bruxelles, le même, 1860, in 8 de 423 pag. (10 fr.). Ces Mémoires, en partie inédits, font connaître le sieur de Champagney, frère du cardinal Granvelle, resté dans l'oubli. Les deux derniers ouvrages font partie des « Publications de la Société de l'histoire de Belgique ». On a encore de M. de Roubaulx de Soumoy un compte-rendu, dans la « Revue trimestrielle », de « l'Histoire des gardes wallonnes au service d'Espagne », par le colonel Guillaume (1858).

ROBAULX DE SOUMOY (Albert-Jean-Baptiste de), frère du précédent, né à Soumoy (province de Namur), le 17 février 1826; docteur en drolt, juge d'instruction au tribunal de Neufchâteau (Luxembourg), membre de la Société archéologique de Namur, et de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grandduché de Luxembourg. Notice historique sur Philippeville. Histoire de cette localité depuis sa fondation, en 1555, jusqu'en 1856. Namur, de l'imprimerie de Wesmael-Legros, 1860, in-8 de 108 p. Cette Notice a paru d'abord dans le t. vi des « Annales de la Société archéologique de Namur. L'auteur s'occupe d'un travail semblable sur Marienbourg.

Robaux (Al.), professeur de culture. Annuaire de l'industrie horticole, pour l'année 1862, contenant les adresses exactes des principaux amateurs d'horticulture, des propriétaires de châteaux, de maisons bourgeoises de France et des industriels horticoles de l'Europe. Paris, l'Auteur, avenue de Saint-Cloud, nº 78, 1862, In-8 de 48 pag.

(1 fr. 50 c.).

ROBBÉ DE BEAUVESET (Pierre-Ho-noré). (Voy. tome VIII, p. 67.) Additions et corrections : I. Epitre du sieur Rabot, maître d'école de Fontenoy, sur les victoire du Roi. 2e, 3c, 4c, 5e, 6e, 7c et dernière édition, augmentée d'une Complainte à l'Apollon de la France. Fontenoy (Paris, 1745), in-4. La Complainte débute ainsi :

Quoi! du siècle présent l'auteur tragi-comique

II. Le Mal de Naples..... (Voyez le tome VIII). III. La Religion, poëme en six chants. 1764, in-8. Robbé, de libertin, s'était fait convulsion-naire. IV. Satire au comte de \*\*\* (de Bissy), 1776, in-8.

## Clef de la satire de Robbé de Beauveset.

|      | EXPLIC                                 | ATION:                                                                        |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Page | ri .                                   |                                                                               |
| 2    | R                                      | Robbé.                                                                        |
| 3    | Сн                                     | CHAULIEU.                                                                     |
|      | L'abbé LE BLA                          | LE BLANG.                                                                     |
| -    | Dunciade.                              | L'anteur est Palissor<br>DE MONTENOY.                                         |
| 4    | Dr B.                                  | DU BELLOY.                                                                    |
| -    | Deux mazettes.                         |                                                                               |
| _    | Qu'A.                                  | L'abbé Aussar, auteur<br>de fables.                                           |
| - 5  | Jean le Conteur.                       | JEAN LA FONTAINE.                                                             |
|      | Arrouet.                               | M. DE VOLTAIRE.                                                               |
| _    | PIGAL.                                 | Fameux sculpteur qui<br>a fait la statue de<br>Voltaire,                      |
|      | Des Saisons le                         | L'abbe DELILLE.                                                               |
| _    | Le bon CLEMENT.                        | Antenr du livre des<br>Trois siècles.                                         |
| - 7  | Certains vers<br>bien scanda-<br>lenx. | L'Ode à Priape de Pi-<br>ron.                                                 |
| _    | Fils ingrats.                          | La comédie du l'ère<br>de famille, de P-ron.                                  |
| 8    | LE M.                                  | Lemière, anteur de<br>tragédies.                                              |
| -    | I AENSBERG.                            | Mathieu Laensberg,<br>mathématicien, qui<br>a fait les almanachs<br>liegrois. |
| 9    | LE M.                                  | LEUIÈRE.                                                                      |
|      | SA                                     | SABATHIER.                                                                    |
| 41   | I.                                     | LINGUET.                                                                      |
| 1.4  | L.<br>LE REMOIS.                       | LINGUET.                                                                      |
| =    | DORAT.                                 | Autrur de plusieurs<br>pièces de vers.                                        |
| 16   | L'Ambitieux.                           | VOLTAIRE.                                                                     |
| 19   | Quel est cet au-                       | Du Rozoy, auteur qui                                                          |
|      | tre espoir.                            | travaille pour la co-<br>medie italienne.                                     |
| 26   | D'ARNAUD.                              | BACULARD D'ARNAUD,<br>auteur de draines                                       |

cure. 25 Jettonnier, c'est académicien. Qu'an D. S. L. DOBAT. SAINT-LAMBERT.

ROBE (Eugène), avocat à la Cour impériale d'Alger. Manuel du contribuable algérien. Taxe sur les loyers.

sombies.

SEAU.

JEAN-JACQUES ROUS-

LAHARPE, auteur de tragédies et du Mer-

(Avec une Introduction par M. Ed.

Costallat, secrétaire-général de la préfecture d'Alger.) Alger, de l'imprimerie Bourget, 1858, in-18 de vi-69 pag. (1 fr. 50 c.)

ROBBLIN (C.), de la Nièvre, archi-tecte. De l'Instruction professionnelle et de l'apprentissage au profit des enfants pauvres. Paris, de l'impr. de Serrière, 1850, in-12 de

24 pag.

ROBELLO (Giuseppe-Antonio), professeur de langue et de littérature italiennes; né à Gênes, en 1791, mort à Florence, en 1856. Il vint, en 1818, à Paris, et s'y consacra à l'enseignement de sa langue maternelle. L'esprit d'observation qu'il n'a cessé d'apporter dans ses études et ses leçons lui a fait rejeter le système de matérialisme grammatical qu'on avait suivi jusqu'alors dans la pratique, et il s'est composé une méthode rationnelle et philosophique qui présente l'étude des langues sous un jour entièrement neuf. En 1829, il a publié sa méthode et une grammaire italienne divisée en trente lecons, sous ce titre : 1. Grammaire italienne élémentaire et analytique, en trente leçons, avec l'accent prosodique sur tous les mots italiens; suivie d'Observations générales sur la versification. Paris, l'Auteur, Truchy, 1824, in-12 (4 fr.). La même, sous ce titre : Grammaire italienne, élémentaire, analytique et raisonnée, suivie d'un Apercu de la versification italienne. Sec. édit., entièrement refondue. Paris, l'Anteur, 1835, in-8 (5 fr.). Cette grammaire a eu de-puis plusieurs éditions. La quatrieme, de 1843, est de nouveau augmentée. La dernière édition, la septième, est de Paris, Truchy. 1862, in-8 de xxij-432 pag. (5 fr.). La Grammaire italienne de M. Robello a été adoptée par l'Université. II. Appendice alla quarta edizione datla Grammatica italiana di G. Robello. Traduzione italiano dei tem:. Parigi, della tipogr. di Bailly, 1845, in 8 de 44 pages. III. Cenno critico interno ad alcuni costumi ed usi dei Napolitani. Osservazioni raccolta nel luglio, agosto e settembre del 1849. Firenze (e Parigi, Truchy), 1850, in-12 de 147 pages (2 fr.). IV. Les Curiosités

22 LE Cinique.

de Rome, et de ses environs. Paris, Maison, 1854, in-12 (7 fr. 50 c.). Ouvrage divisé en trois parties: 1º Rome; 2º Campagne de Rome; 3º Musées et Galeries, V. Traduxione dei Temi della Grammatica italiana di G. Robello. Corrigé des thèmes italiens, ou Traduction exacte des Exercices de la Grammaire italienne analytique, élémentaire et raisonnée. (Texte italien.) Paris, Truchy, 1857, in-8 de 64 pages (2 fr.).

Robequín (B.), chansonnier, qui a publié, de 1848 à 1853, quatorze chansons séparées, chacune formant soit 2 pages in-4 ou 2 pages

in-8.

Roberge, alors professeur de troisième au collége royal de Saint-Louis. Discours prononce le 18 août 1829 à la distribution des prix. Paris, de l'impr. de Pihan-Delaforest, 1829, in-8 de 16 pages.

ROBERGE (Michel), membre de l'Académie de Caen, et né dans cette ville. I. Eloge historique de Linné. Caen, Chalopin fils, 1824, in-8. II. Sur le Pommier, et sur une nouvelle variété de pommes, déconverte en 1826, dans le département du Calvados. Caen, de l'impr. de Poisson, 1827, in-8 de 4 pag. III. La Methode de Jacotot, appliquée à la tragédie d'Athalie, pour l'étude de la langue française. Caen, de l'imprimerie du même, 1830, in-12. IV. Eloge du contre-amiral Dumont d'Urville. Lu à la séance publique de l'Acad. de Caen, du 3 avril 1843. (Extr. des Mém. de l'Académie de Caen.) Caeu, A. Hardel, 1855, in-8 de 56 pages. Cet éloge est celui qui obtint le prix proposé par l'Académie au nom de M. Lair.

ROBERGE, peut-être le même que le professeur cité plus haut. I. Marie Tudor, racontée par madame Puchet à ses voisines, mesdames Chalamelle, la Lyonnaise, mesdemoiselles Reine et Verdet, assaisonnée des commentaires et des réflexions de ces dames. Conversation escamotée par un sténographe.

Bonjour, Madame! Oh! c'te balle! Bonjour, Monsieur! Oh! c'te queue!

Paris, l'Editeur, passage Véro-Dodat, 1833, in-8 de 88 p. (75 c.). II. Angèle, drame en cinq actes, narré et commenté par madame Gibou et ses commises, mesdames Pochet, la Lyonnaise, etc.; par l'auteur de « Marie Tudor », racontée par madame Pochet à ses voisines. Paris, Marchant, Laisné, 4834, in-8 de 56 pag. (50 c.). Ces deux facéties sont anonymes.

ROBERJOT (Claude). (Voy. t. VIII, p. 68). Ajoutez: Rapport sur la réunion de la Belgique a la France.

An III (1795), in-8.

ROBERNIER (Louis-Adrien-Félix de), l'un des magistrats les plus distingués de la France actuelle, ne à Uzès (Gard), le 27 floréal an VIII (16 mai 1800), fut reçu avocat en novembre 1822, à l'âge de vingt-deux ans ; depuis, il a été successivement : juge - auditeur (3 mars 1824), puis substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance d'Uzès, sa ville natale (30 juin 1824); démissionnaire en sept. 1830; nommé procureur du roi près le même siège (27 juin 1831); président à Apt (6 décembre 1831) et à Alais (24 avril 1834); conseiller à la Cour impériale de Montpellier (9 août 1854), et président de chambre à la même Cour (4 mai 1859); chevalier de la Légion d'Honneur (avril 1838) (1). Cet honorable magistrat s'est beaucoup occupé de cadastre, et nous connaissons de lui : I. De la Preuve du droit de propriété en fait d'immeubles, ou Nécessité et moyens d'organiser, selon le même principe, l'abornement invariable et le terrier perpétuel des possessions foncières. Alais, Veirun, et Paris, Videcoq, 1842-43, 2 vol in - 8, avec 6 pl. (15 fr.). II. Du Cadastre et de la conservation pour la transformation des plans linéaires en plans numériques. Alais, et Paris, les mêmes, 1845, in-8 de 47 pag. (1 f.). III. Examen critique du nouveau projet de loi (de 1846) sur le cadus-tre, comparé au système du terrier perpétuel. Veirun, et Paris, les mêmes, 1846, in-8 de 64 pages. (1 fr.). IV. Constitution de la propriete, réforme hypothécaire, crédit foncier, institutions rurales.

<sup>(</sup>i) M. de la J.

Précis d'un système du terrier perpétuel... Paris, Videcocq fils ainé, 1850, in-8 de 44 p. (1 f.). Ces quatre ouvrages se trouvent actuellement à Paris, chez le li-braire Auguste Durand. V. Esquisse d'un cadastre probant, auto-mateur et perpétuel, ou Idée d'un grand livre de la propriété foncière, à l'occasion du projet de loi soumis au corps législatif des Etats sardes. Paris, Vict. Dalmont, 1855, in-8 de 80 pag. (2 f. 25 c.). VI. Expérimentation du système de terrier perpétuel proposé par M. Félix de Robernier, faite sur la commune de Servas, sous la surveillance de la commission spéciale instituée par M. le préfet du Gard, en exécution de la délibération prise par le conseil général de ce département dans sa séance du 26 août 1853. 1854, in-fol. de 27 pag., avec plans et modèles. Ce dernier ouvrage n'a pas été destiné au commerce, VII. Avec MM. Ignace et Félix Porro : Etudes sur le cadastre des terres, sur les hypothèques et l'enregistrement des actes publics, et sur la péréquation de l'impôt foncier. - Projet de loi sur un seul dépôt général de la foi publique. Trois Mémoires. Neuilty, de l'impr. de Guiraudet, 1860, in-8 de IV-244 p. M. de Robernier est l'auteur du premier de ces trois Mémoires, qui est intitulé : « Note explicative sur un projet de réunion en un même service public du cadastre, de l'enregistrement, des conservations hypothécaires, de la confection des rôles de l'impôt foncier.» (2 fr.). Le Catalogue de la librairie d'Aug. Durand annonce l'opuscule suivant de M. de Robernier, dont la « Bibliographie de la France » n'a point parlé à sa date de publication : Terrier perpetuel de M. de Raberbier. Critiques et notes en réponse à cette critique. 1855, in-8 (1 fr.).

ROBERT (dom Gérard), religieux de l'abbaye de Saint-Wast d'Arras, au xvie siècle, mort en 1512 Journal de dom Gérard Robert... Contenant plusieurs faits arrivés de son temps, principalement en la ville d'Arras, et en particulier dans son abbaye. Arras, de l'imprim. de la Ve Degeorge, 1852, in-8 de 15 feuil.. avec un plan (3 fr.). La Chronique de Gérard Robert s'arrête au traité de Senlis, le 13 mai 1493. Ce volume forme le premier numéro de « Pièces inédites, en prose et en vers, concernant l'histoire de l'Artois et autres ouvrages inédits, publiés par l'Académie d'Arras.

ROBERT (René), sieur des Marchais, professeur à l'Université et ancien maire d'Angers. Recueil des privilèges de la ville d'Angers, Angers,

1748, in-4.

ROBERT (Charles-Sylvestre), doyen de Jorcey, maître des requêtes aux conseils du comté d'Artois, aumônier de S. A. R. le duc de Lorraine, curé de Dompaire; né à Bulguéville, en 1730, décédé à Dompaire, le 27 juin 1790. Oraison funebre de madame Marie Christine, princesse royale de Pologne, duchesse de Saxe, abbesse de Remiremont, prononcée le 16 janv. 1783. Nancy, veuve Leclerc, 1783, in-8 de 33 pages.

ROBERT (Louis-Joseph-Marie), mé-decin, professeur et membre de plusieurs académies et sociétés savantes; né le 26 avril 1771, à Sainte-Tulle (Basses-Alpes), où il est mort, le 23 février 1850 (Voy. t. viii, p. 71.) A la liste de ses ouvrages ajoutez : I. Existe-t-il un art physico-médical pour augmenter l'intelligence de l'Homme en perfectionnant ses organes, ou la Mégalanthropogénésie n'est-elle qu'une erreur? Thèse inaugurale soutenue à l'Ecole de médecine de Paris, en 1803. Paris, 1803, in-4. II. De l'Influence de la Musique sur les mœurs, les passions et la santé. Marseille, 1807, broch. in-8. III. Histoire médicale et chimique des eaux minérales de Gréoulx. Marseille, 1807, 1810, in-12. Titre donné incomplétement au t. viii. IV. Rapports du comité de vaccine du département des Bouches-du-Rhône sur la varioloïde. Marseille, 1818, broch. in-8. V. Precis historique de la mission de Marseille en janvier et février 1820, énonçant jour par jour et d'après les notes les plus exactes et les plus authentiques les exercices religieux qui ont eu lien dans cette ville; par L.-J.-M. R. Marseille, Masvert,

1820, in-8 de 88 pag. - Sec. édit., rev., corr. et angm. : 1º d'une Lettre autographe de Mar l'archevêque d'Aix et d'Embrun à l'anteur de ce Précis; 2º d'une Notice biographique sur les missionnaires; 3º de cinq portraits et d'une Vne dn Calvaire. Marseille, le même, 1820, in-8 de 82 pag. Cette seconde édition est entièrement anonyme. VI. L'Hermite de Saint-Jean...(Voy. le t. vin). C'est un fragment d'un journal portant ce titre et dont il a paru 50 numéres. VII. Précis historique de l'épidémie de la petite vérole qui a régné à Marseille en 1828... (Voyez le tome VIII). 3º édition. Marseille, 1830, in-8. Sur le rapport de l'Académie royale de Médecine, le gouvernement accorda, en 1830, une médaille d'or à l'anteur de cet ouvrage. VIII. Lettre à M. de Tourquenef.... (Voy. le tome viii). Deuxième édition, augm. et ornée d'une lithographie représentant une victime du choléra-morbus pestilentiel de Moscou, Impr. par ordre de l'intendance sanitaire de Marseille. Marseille, mars 1831, in-8. IX. Mémoire sur l'efficacité des frictions de l'onguent napolitain dans le traitement du choléra de Marseille, de 1835 à 1836. (Extrait de la Gazette médicale.) Paris, 1836, in-4. X. Histoire de sainte Tulle, patronne de la commune qui porte ce nom, et connue, d'après une légende du viº siècle, sous celui de Tullia, fille de saint Encher, évêque de Lyon. Histoire précédée et suivie de Fragments historiques sur la Provence, Digne, Repos, 1843, in-8 de 13 feuilles. XI. Guide du magnanier. Digne, Repos, 1845, in-16 de 80 pages. XII. Appel aux amis de l'humanité, sur l'emploi d'un remède qui peut être constdéré comme l'antidote et le contre-poison du choléra, et dont l'efficacité est constatée par vingttrois guérisons obtenues à Marseille, etc., durant les funestes épidémies de 1835 et 1837. Digne, Repos; Aix. etc., 1849, in-16 de 32 pag. Quoique publié sous les prénoms et nom de J.-L. Robert, cet opuscule est bien du médecin qui fait le sujet de cet article. Outre les ouvrages cités au t. vin,

p. 71-72, et ceux que nous venons d'énumérer, L.-J.-M. Robert est encore auteur de divers Mémoires, Rapports et Fragments de littérature ou de médecine, insérés dans le Recueit de l'Académie de Marseille et dans divers journaux de la même ville, depuis 1807 jusqu'en 1840. - Ce médecin a laissé en manuscrits : 1º une Histoire ancienne et moderne du lazareth de Marseille, et des maladies contagieuses ou suspectes qui y ont été importées depuis sa fondation en 1477, 2 vol. in-8, avec cartes et lithographies; - 2º l'Hydrographie médicale des bains de Digne. in-8; - 3º le Lavater des amants. ou l'Art de rendre heureux les mariages par l'union sympathique des caractères et des tempéraments, d'après leur contraste, pour ser-vir de Préface à une 3º édition de la Mégalanthropogénésie », à laquelle se lie si intimement la psychopédie: in-4°, etc. - On trouve une bonne notice sur Louis-Joseph-Marie Robert, dans la « Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes, etc. »; par une société de gens de lettres [M. l'abbé J.-Jos.-Max. Féraud]. Digne, 1850. in-8, p. 284-92.

ROBERT (Jean-Baptiste François-Antoine), neveu du précédent, médecin et agronome, né le 17 mai 1793, à Valensole (Basses-Alpes). Après avoir terminé ses études classiques au coliége communal de Manosque, il survit quelque temps les cours de droit, mais il abandonna cette carrière pour embrasser l'étude de la médecine. Il fut recu docteur en médecine à la Faculté de Paris, le 27 avril 1820. Sa thèse sur la Coxalgie, inflamma-tion de l'articulation coxo-femorale, renferme des recherches anatomico-pathologiques du plus haut intérêt, à la suite desquelles le traitement de cette maladie est établi, d'après des principes nouveanx et les plus rationnels. M. Robert alla exercer la médecine à Valensole, de 1820 a 1825, puis à cette dernière époque, il alla s'établir à Marseille, anprès de son oncle (voy. l'article précédent), et devint successivement membre et secrétaire perpétuel du Conseil de

salubrité des Bouches-du-Rhône, depuis sa création, en 1826, jusqu'en 1840, ensuite, sculement membre et parfois vice président de ladite Société; professeur de pathologie externe à l'Ecole secondaire de médecine de Marseille, de mai 1830 jusqu'en 1841; professeur-adjoint à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie, qui succéda à la précédente Ecole; correspondant des académies des sciences, lettres et arts de Mar-seille et d'Aix; membre du Comice agricole de Marseille et de la Société d'agriculture du département des Bouches-du-Rhône. M. Robert a été aussi secrétaire de la deuxième section du congrès scientifique de France lorsqu'il tint à Marseille, en septembre 1846, sa quatorzième session. Nous connaissons de ce médecin et agronome : I. Rapport général sur les travaux du Conseil de salubrité du département des Bouches-du-Rhône, pendant les années 1826 et 1827. Marseille, de l'impr. de Ri-card, 1828, in-8 de 112 pag., avec 6 pl. - Pour les années 1828, 1829 et 1830. Marseille, de l'impr. d'Achard, 1831, in-8 de 120 pages, avec 6 tableaux. - Pour les années 1831 à 1840, Marseille, 1841, in-8. Ces rapports ont reçu l'approbation et lixé l'attention des hommes les plus éminents dans cette partie, et surtout de Parent-Duchâtelet, l'illustre et très-regrettable interprète du Conseil de salubrité de Paris. II. Mémoire sur la culture de l'amandier, 1839. III. De la Taille du mûrier, 1840, in-8. IV. Methode facile et peu coûteuse pour augmenter et améliorer les engrais. 1842, in-8. Ces trois derniers mémoires paraissent avoir été imprimés d'abord dans les « Annales provençales d'agriculture pratique » et ensuite tiré à part. V. Mémoire sur cette question proposée par l'Académie de Marseille, en 1844 : Quel serait le mode le plus propre à employer pour que les travaux d'intérêt public fussent perfectionnés, sans détourner les bras de l'agriculture, de l'industrie et du commerce? Mémoire couronné. La question avait été mise au concours sur

l'invitation du Conseil général des Bouches-du-Rhône. L'Académie de Marseille décerna à M. Robert une médaille d'or de la valeur de 300 fr. VI. Mémoire sur deux éducations de vers à soie, en 1845 et 1846 Inséré dans les « Annales provençales d'agriculture pratique » et dans les « Ann. de la Soc. séricicole de Paris . VII. Recherches sur la muscadine, maladie des vers à soie. Impr. dans les « Mém. de l'Acad. de Marseille », pour 1846 et 1847. VIII. Aperçu sur l'histoire naturelle des truffes. Impr. en 1847 dans le « Journal d'agriculture pratique et du jardinage », du docteur Bixio, et dans les « Annales provençales d'agriculture pratique ». Dans ce Mémoire, l'auteur fait connaître les faits les plus curieux et jusqu'à présent ignorés sur l'origine et la cause productrice des truffes. IX. Statistique agricole de Valensole. Impr. dans les « Annales provençales d'agriculture pratique », 1847-48. Ce Mémoire renferme les recherches les plus importantes sur l'agriculture du vaste territoire de ce pays, considéré, par rapport à la variété de ses cultures, comme le plus propre à l'établissement de la ferme-école créée dans chaque département par un décret de 'Assemblée nationale. — M. l'abbé Féraud a donné une Notice sur M. Robert dans sa « Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes, etc. ». Digne, 1850, p. 293-96.

ROBERT (Eugène), de la famille des précédents, sériciculteur, créateur de la magnanerie expérimentale à Sainte-Tulle (Basses-Alpes), né à Sainte-Tulle, lè 24 févr. 1806, était destiné au barreau par ses parents, mais l'amour de l'agriculture et de l'industrie lui firent bientôt déserter cette carrière. Il renonça même à une belle posi-tion dans la capitale pour venir s'établir dans son département natal, avec le désir d'appliquer les lumières acquises dans ses nombreux voyages, à l'amélioration du sort de ses compatriotes qui habitent, comme lui, une des contrées les moins privilégiées de la France, et ne tarda pas à créer à

Saint-Tulle une magnanerie expérimentale, qui fut bientôt visitée par un grand nombre de sériciculteurs de tous les pays. Cet établissement devint depuis ce moment une véritable école gratuite, où sont faits chaque année des cours à des élèves, soit de la localité, soit du voisinage et même des pays étrangers. Il a servi de modèle à toutes les magnaneries salubres qui se sont formées en Provence. En 1843, M. Eug. Robert a formé, avec le concours de deux honorables industriels du pays, MM. Buisson et Juglar, la grande filature centrale et la fabrique de soie de Manosque, l'un des plus beaux établissements de ce genre qui existent en France, et qui donne du travail à une nombreuse population ouvrière. Cet homme éminemment utile est membre-fondateur de la Société séricicole de France, de la Société centrale d'agriculture des Basses-Alpes, à la réorganisation de laquelle il avait puissamment concouru; corres-pondant de l'Académie de Marseille et de la Société de statistique de cette ville; des sociétés d'agriculture de la Drôme, de l'Aveyron, etc.; correspondant de la Chambre royale d'agriculture et de commerce de Savoie, de la Société impériale d'agriculture de France, de l'Académie royale de Turin et de plusieurs autres sociétés savantes. M. Eug. Robert a publié un grand nombre d'écrits spéciaux qui ont été généralement remarqués dans la presse agricole, où ils ont paru. Il n'a cessé de prendre la part la plus active à la rédaction des « Annales d'agriculture pratique » de Marseille, des « Annales de la Société séricicole » de Paris, du « Propagateur de l'industrie de la soie », des « Annales des Basses-Alpes », et de plusieurs autres revues ou journaux de la capitale et des départements. En 1840, le gouvernement voulant récompenser ses nombreux travaux, le décora de la Légion d'Honneur, distinction honorable qui reçut l'assentiment de tous ceux qui s'occupent d'agriculture ou d'industrie en France. Depuis lors, M. Robert a continué ses

travaux avec une rare persévérance. Ses discours ont recu les honneurs de la publicité dans les congrès scientifiques de Lyon, en 1841, et de Marseille, en 1846, auxquels il a assisté. Nous ne connaissons de M. Eug. Robert, imprimé à part, que les publications suivantes : I. Conseils aux magnaniers de la nouvelle école séricicole : suivis d'une note sur la ventilation des magnaneries, par M. le comte H. de Villeneuve. Marseille, Barlatier, ve Camoin, 1839, in-8 de 76 pag. (1). II. Observations sur la muscardine. (Extrait des Annales de la Société séricicole). S. l. (Paris), n. d., in-8 de 23 pages. (1 fr. 25 c.). III. Avec M. Guérin-Méneville : Muscardine, Mission confiée par M. Cunin-Gridaine, ministre de l'agriculture et du commerce, à M. Guérin-Méneville. (Extrait des « Annales de la Société séricicole »). Paris, de l'imp. de Mme Bouchard-Huzard, 1848, grand in-8 de 72 pag., avec 8 pl. (12 fr.). En 1847, la magna-nerie expérimentale de Sainte-Tulle fut choisie par le gouvernement, sur la demande du congrès scientifique de France et de plusieurs conseils généraux, pour les expériences et les recherches qui allaient se faire par son ordre sur les maladies des mûriers et des vers à soie et notamment sur la muscardine. M. Guérin-Méneville, de la Société d'agriculture, fut préposé à ce travail, à cause de la spécialité de ses travaux de zoologie appliqués à l'industrie agricole ; mais l'écrit qui a été publié à cette occasion à été rédigé en commun par MM. Guérin-Méne-ville et Eug. Robert. Ces travaux ont été continués en 1849, par ordre du ministre de l'agriculture. La magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle fixe ainsi aujourd'hui l'attention de tous ceux qui comprennent toute l'importance de l'industrie de la soie en France. IV. Avec M. Guérin-Méneville : Etudes sur la muscardine, maladie des vers à soie, faites à la magna-

<sup>(</sup>i) C'est à tort que M. F. Bourquelot a attribué cet opuscule à L.-J.-M. Robert, cur son frontispice porle bien : par E. Robert, de Sainte-Tuile.

nerie expérimentaleà Sainte-Tulte. 1848, in-8 (3 fr.). V. Avec le même : Analyse des expériences sur la muscardine et autres maladies des vers à soie, en 1849. (Ext. des « Ann. de la Soc. séricicole »). Paris, rue Taranne, n. 12, 1830, in-8 de 40 pages, avec une planche. VI. Avec le même : Notice sur les principaux résultats des éducations de vers à sole, faites à la magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle, et ayant pour objet l'amélioration et l'acclimatation des races, l'étude des maladies, et la production de graine étalon. (Extr. de la « Revue et Magasin de zoologie ., août 1852). Paris, de l'impr. de Raçon, 1852, in-8 de 8 pag. VII. Avec le même : Industrie séricicole. Compte-rendu général des tra-vaux exécutés à la magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle (Basses-Alpes). Marseille, de l'imp. de Barlatier-Feissat, 1854, in-8 de 36 pag. VIII. Avec le même : Guide de l'éleveur de vers à soie. Résumé du cours de sériciculture pratique fait à la magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle. Paris, Goin, 1856, in-12, fig. (75 c.). — On trouve une bonne notice sur M. Eugène Robert dans la « Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes », par M. l'abbé Fé-raud. Digne , 1850, in 8, p. 296-98.

ROBERT (Etienne-Gaspard), connu sous le nom de Robertson, né à Liège, le 15 juin 1763, physicien et célèbre aéronaute, longtemps directeur de l'ancien jardin de Tivoli, à Paris, ancien professeur de physique à l'Ecole centrale de l'Ourthe, membre de la Société galvanique de Paris, de la Société des sciences et des arts de la ville de Hambourg, etc.; mort aux Batignolles (Paris), le 2 juillet 1837. On a de lui : 1. La Minerve, vaisseau aérien destiné aux découvertes, et proposé à toutes les académies d'Europe. Vienne (Autriche), 1804. - Seconde édition, revue et corrigée. Paris, de l'imprimerie de Hocquart, 1820, in-8 de 40 pages. II. Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien aéronaute E.-G. Robertson. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1831-37, 3 vol. in-8. — Le « Biographe et Nécrologe réunis » a donné sur Et.-Gasp. Robertson une Notice impr. au t. IV, p. 250.

Robert (Guillaume-Eugène), fils du précédent, connu aussi sous le nom de Robertson, comme son père, physicien et aéronaute, mais plus célèbre encore que lui, né à Paris, le 27 septembre 1799. Relation du premier voyage aérostatique exécuté dans la république mexicaine, le jeudi 12 février 1835, par Eugène Robertson fils. Paris, de l'impr. de Dezauche, 1835, in-8 de 28 p. - M. Eugène Roch a publié de son côté : Essais sur les voyages aériens d'Eugène Robertson en Europe, aux États-Unis d'Amérique et aux Antilles; suivis d'Observations sur les courses de chevaux libres, dits « barberi ». Paris Landois et Rigot, 1831, in-8 de 96 pages.

ROBERT (Mmo), vraisemblablement la même que Mmo veuve Gustave Robert, du t. VIII, p. 74. Premières Notions pour l'enfance, suivies de jolis petits contes. Paris, Belin-

Leprieur, 1839, in-18. Robert (César-Alphonse), chirurgien, membre de l'Académie impériale de médecine, né à Marseille, en 1801, fut nominé interne des hôpitaux de Paris en 1824, et remporta, de 1826 à 1828, divers prix a l'Ecole pratique. Reçu docteur en 1831, avec une thèse sur les Plaies par les armes à feu, il devint successivement aide d'anatomie, prosecteur, agrégé de la Faculté et chirurgien titulaire des hôpitaux en 1835. C.-A. Robert a été tour à tour chirurgien de l'hôpital Beaujon, de l'Hôtel-Dieu et des salles d'asile de la ville de Paris, mais it ne fut plus tard qu'honoraire de ces divers établissements. Il concourut sans succès, en 1841 et en 1842, pour les chaires de médecine opératoire et de clinique chirurgicale. En 1849, il fut élu membre de l'Académie de médecine (section de médecine opératoire), et en 1856 il devint professeur d'anatomie à l'Ecole des Beaux-Arts. C .- A. Robert avait été décoré de la Légion d'Honneur en 1847 (1). Il est mort à Paris le

<sup>(1)</sup> Vapereau, « Dict. univ. des Coutemp. »

1er déc. 1862. Nous connaissons de ce chirurgien : I. Mémoire sur le traitement des fractures compliquées de plaies. Imp. dans le « Répert. d'anatomie, de physiologie et de chirurgie », en 1828. II. Des Plaies par les armes à feu, d'après les faits recueillis dans les hôpitanx en 1830. Thèse inaugurale, 1831, in-8. III. Examen des méthodes de traitement des fractures du col du fémur. Thèse pour l'agrégation. 1833, in-4. IV. Mémoire sur l'in-flammation des follicules muqueux de la nulve. Lu à l'Acad, de médecine, le 2 sept. 1840. Paris, 1841. in-8. V. Concours pour la chaire de médecine opératoire et des appareils. Des Opérations que nécessitent les affections cancéreuses. Thèse Paris, de l'impr. de Bour-gogne, 1841, in-4 de 16 feuil. 1/4; Paris, Germer-Baillière, 1841, in-8 de 8 feuil. 1/4 (2 fr. 50 c.). VI. Des Anévrismes de la région sus-claviculaire. Thèse présentée le 7 juin 1842, au concours pour la chaire de clinique chirurgicale, vacante à la Faculté de médecine de Paris. Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1842, in-4 de 16 feuil. 1/4 (3 fr.). VII. Mémoire sur la chute du rectum. Impr. dans le t. x (1843) du recueil de l'Académie de médecine. VIII. Mémoire sur la nature de l'écoulement aqueux très-abondant qui accompagne certaines fractures de la base du crâne. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1846, in-8 de 56 pag. (1 fr. 50 c.). IX. Mémoire sur les fractures du col du fémur, accompagnées de pénétration dans le tissu spongieux du tro-chanter, avec 2 pl. Impr. dans le tome XIII des « Mémoires de l'Académie roy. de médecine » (1848). X. Des Affections granuleuses, ulcereuses et carcinomateuses du col de l'utérus. Thèse. Paris de l'impr. de Martinet, 1848, iu-4 de 21 feuil., avec 6 planches (3 fr. 50 c.). XI. Exposé des titres scientifiques de M. C .- A. Robert. Paris, de l'impr. du même, 1848, in-4 de 8 pag. XII. Des Amputations partielles et de la désarticulation du pied. Thèse présentée au concours pour une chaire de médecine opératoire. Paris. Germer-Baillière, 1850, in-8 (3 fr. 50 c.). XIII. Consi-

dérations pratiques sur les varices arterielles du cuir chevelu, (Extr. de la « Gazette des hôpitaux, mars 1851). Paris, de l'impr. de Plon, 1851, in-8 de 36 pag. (2 fr.). XIV. Des Vices congénitaux de conformation des articulations. Thèse présentée au concours pour chaire de clinique chirurgicale vacante à la Faculté de médecine de Paris. Paris, Germer-Baillière. 1851, in-8, avec une pl. (3 fr. 50 c.). XV. Rapport de la commission du prix d'Argenteuil (relatif aux maladies des voies urinaires), lu dans la séance du 24 août 1852. Paris, J.-B. Baillière, 1852, in-8 de 48 p. (1 fr. 25 c.). XVI. Rapport sur un cas de mort subite causée par le chloroforme. (Extr. de la « Gazette des hôpitaux »). Paris. de l'impr. de Plon, 1853, in-8 de 32 p. XVII. Résumé de la discussion sur le chloroforme, suivi de Considérations pratiques sur l'anesthésie. (Extr. des « Bulletins de la Société de chirurgie»). Paris, de l'impr. de Plon, 1853, in-8 de 60 pages. XVIII. Des Règles à suivre dans l'administration des anesthésiques, lecons faites à l'Hôtel-Dieu; par M. A. Robert, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, etc. Recueillies et publiées sous la direction de M. le docteur Doumic. Paris, au bureau du « Moniteur des hôpitaux, 1859, in-8 de 79 pag. XIX. Conférences de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieu pendant l'année 1858-1859, recueillies et publiées sous la direction de M. Robert par le docteur Doumic. Paris, Germer-Baillière, 1860, in 8, avec 4 pl. (7 fr.). XX. Sur le pessaire Grandcollot. Rapport fait à l'Académie impér. de médecine, dans la séance du 11 janvier 1862. (Extr. du « Bullet. de l'Acad. impér. de médecine », t. xxvII, p. 391). Paris, de l'impr. de Martinet, 1862, in-8 de 8 pag. M. C.-A. Robert est encore auteur d'un certain nombre de Mémoires, la plupart lus à l'Académie de médecine, qui ne paraissent pas avoir été imprimés à part, et parmi lesquels nous citerons : Sur le Traitement des fractures compliquées de plaies; sur la Fièvre miliaire; Sur le Gonflement chronique des amugdales chez les enfants, etc. - Biographes du docteur Robert. — C. Sachaille [Lachaise].« Les Médecins jugés par leurs œnves », 1845, in-8, p. 558; — Vapereau, • Dictionnaire universel des contemporains », 1858, gr. in-8.

ROBERT (Arnault). Voy. ARNAULT-

ROBERT. † ROBERT (Auguste), poëte, né à Paris, en 1813. I. Louis XI et Fran-

çois de Paule, scène historique. 1483. (En vers). Impr. dans la « Revue de Paris », t. xvi, 1830. 11. Louis XI et Olivier Ledain, scène historique, en vers. Ibid., t. xvIII, 1830. III. La Confession des bandits (scène dialoguée, en vers). Ibid., t. xxx, 1831, et dans la « Revue de Rouen et de la Normandie », t. III, 1834. IV. Louis XI. ou une Soirée à l'hôtel Saint-Pol (comédie en vingt-quatre scènes et en vers). Impr. dans la « Revue de Rouen et de la Normandie, 1. 111, 1834. V. Un Vieillard à une fontaine, la Belle indifférente. Ibid., t. xvIII (1841). VI. A maître Adam (Billault), menuisier de Nevers. Sonnet. Ibid., t. xx (1842). Lors de la publication de ces diverses pièces l'auteur était élève de rhétorique au collége de Henri IV.VII. La Réforme en Allemagne, 1521-1525, poëme dramatique (en vers). Paris, an Comptoir des imprimeurs unis, 1844, in-8 (7 fr. 50 c.). Sorte de drame épique, dans lequel le poëte raconte et explique à sa manière la révolution religieuse dont Luther fut le promoteur. Voy. le « Moniteur universel », n° du 8 août 1845. VIII. Le Connétable de Bourbon (1521-1527). Drame (en vers). Paris, même adresse, 1849, in-8 (1 f. 50 c.). † Robert (Auguste), à Monteren, près d'Uzès (Gard). I. Louis XI et son Barbier, comédie en un acte et en vers, représentée à Rouen en 1832. Feu le baron de Lisleroi, poltron et cagot, et, par-dessus tout, original sans exemple, était le vrai portrait de Louis XI. II. Epidémie hydropique au château de Jo!s, près d'Uzès (Gard) et an château de Barinques ou des Bourriques, près la Palud (Vaucluse), en vers libres et burlesques. III. Dissertation nouvelle sur un sujet ancien. 2 parties in-18. Cette dissertation a eu

deux éditions. IV. Catastrophe, impressions, graves observations d'Auguste Robert, dans Saint-Pierre de Rome, avec des réflexions et des notes secrètes trèscurieuses, sur la cour de Gré-goire XVI. 3º édition. Paris, les principaux, libraires, 1845, in-12 de 80 pag. V. Facèties historiques, en vers badins. Les scènes se passent au châtean de Jols, près d'Uzès (Gard), et au château de Barinques ou des Bourriques, commune de la Motte (Vancluse), appartenant au fameux haron de Listeroi. La « Bibliographie de la France » n'a annoncé aucun de ces cinq écrits. Nous ne les citons que d'après un catalogue dont nons parlons sous le nº 7. VI. Farces, folies, sottises, fredaines et bamboches du baron de Listerei, pièces piquantes et très curieuses. Geneve, 1846, in-8. (Anon.) VII. Des Voleurs en général et des banqueroutiers en particulier; suivi d'une Notice sur la vie originale et sans exemple du fameux baron de Lisleroi; par Anguste R\*\*\*. (De l'imprimerie de Boursy, à Lyon.) Paris, tous les marchands de nouveautés, 1846, in-12 de 81 pages. Tiré à un petit nombre d'exemplaires. La Notice sur le fameux baron de Listeroi remplit les pages 63 à 72; les quatre dernières pages sont occupées par un Catalogue des ouvrages du même auteur, publies ou devant l'être. Ce Catalogue ne comprend pas moins de trentetrois articles. Les sept que nous venons de citer paraissent les seuls qui aient été imprimés. Les autres, qui sont encore inédits, doivent suivre pour l'impression l'ordre suivant : 1º Le Serpent du jardin d'Eden. 1 vol. in 8. 25 Les Vapeurs d'une baronne, guéries par un abbé, la crème des Jésnites, faits historiques et d'une rigoureuse vérité, 1 vol. in-8. 3º Le Portefeuille d'Auguste Robert, mélanges curieux de pièces philosophiques, politiques, satiriques et galantes. 1 vol. in-8. 40 Lettre phi-losophique d'un campagnard à son curé (M. Gonet), prêtre à Saint-Michel d'Uzès (Gard), 1 vol. in-8. 5º Poésies inodores, petite bro-chure pour faire suite à la « Dis-

sertation nouvelle sur un sujet ancien ». 6º Une Consultation de médecins de Montpellier, morceaux curieux et très-piquants, petite brochure, 7º Noël burlesque, petite brochure. 8º Bibliographie curieuse d'ouvrages rares et des plus précieux dans le genre badin, érotique et gaillard, imprimés en latin, en italien, en français et en patois. " Des fouilles faites sur ce sujet, « dit l'auteur, depuis plus de vingt · ans dans diverses bibliothèques « d'Italie, de la France et de la « Hollande, me mettent à même « de dévoiler bon nombre d'ou- vrages qui n'ont jamais été cités dans aucune bibliographie», 9° Historiettes et galanteries de la baronne de \*\*\*, petite brochure. 10° Notices familières et piquantes, tant en prose qu'en vers, des marquis et des marquises de \*\*\*, de la ba-ronne de \*\*\*, et du comte de \*\*\*. 1 gros vol. in-18. 11º Bouricade, ou les Prouesses d'un illustre amateur, comédie en quarante actes, en deux parties, avec des notes et un portrait par Juski père, scènes historiques. 12º Mélanges de poésies burlesques et satiriques. 1 vol. in 8. 13º Manuscrits curieux tombés de la poche du baron de Lisleroi. 1 vol. in 8. 140 Dialogues libres, badins et philosophiques, petite brochure. 15º Satires contre un medecin, trois juges et deux avoués, petite broch, 16º Les Tablettes d'une gouvernante, mises au jour, morceaux singuliers et très-piquants, petite brochure. 17º Cris des peuples sur l'extirpation des rois, petite brochure. 18° Guerre aux voleurs en robe, petite broch. 19º Malédictions contre un charlatan, deux voleurs et un fripon. petite brochure. 20° Questions theologiques en forme de mémoire adressées à M. Dufrêtre, évêque de Nevers. 21º Comédie, comédie, tout n'est que comédie, petite broch. 22º Nouvelle sauce Robert, ou nouveau Traité de quelques abus dans le catholicisme et dans les mœurs. 1 vol. in-8. 230 Guerre aux oiseaux et aux fruits, vers, escapade de ma jeunesse; les scènes se passent à Monteren, près d'Uzès (Gard), pe-tite broch. in-12. 24º Cabribardibulincourade, pièces badines, satiriques et singulières. 1 vol. in-8. 259 Macèdoine littéraire. 1 vol. in-8. 26º Fragment érotico-burl-sque, tant en prose qu'en vers, petite broch. 270 Biographie des illustres impudiques, depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, ouvrage éminemment curieux.

ROBERT (Jean - Baptiste - Adélaïde -Henri), frère de la suivante, horloger-artiste et mécanicien, à Paris, l'un des horlogers de la marine de l'Etat; membre et l'un des présidents de la Société des horlogers, membre de la Société de la presse scientique; né à Mâcon, le 29 mars 1795, était depuis plusieurs années avoue près le tribunal civil de sa ville natale, lorsqu'il quitta sa charge pour venir à Paris étudier l'horlogerie, comme simple ouvrier, chez Bréguet. Dès 1829, il s'établit pour son propre compte, et, cinq ans plus tard, il obtint une médaille d'argent pour ses compteurs à secondes et ses pendules perfectionnées. Les découvertes de M. Robert lui ont valu plusieurs médailles d'argent et d'or, et la croix de la Légion d'Honneur. On lui doit les ouvrages suivants : 1. Description d'un nouveau pendule compensateur et d'une nouvelle lame bimétallique pour la correction des effets de la température par les balanciers dans les chronomètres; précédé d'un Rapport sur ces deux inventions. Paris, 1832, brochure in-4, avec pl. (1 fr. 50 c.). II. Description des nouvelles montres à secondes, suivie d'une Notice sur les perfectionnements introduits dans la fabrication des pendules de cheminées, et de deux rapports faits à la Société d'encouragement sur les montres à réveil perfectionnées, les balances astronomiques, les méridiens portatifs, les compteurs chronométriques, les appareils hermétiques inventés par Henri Robert. Paris, l'Auteur, Pillet alné, Bachelier, etc., 1834, in-4 de 48 pag., avec 4 pl. (6 fr.) III. Comparaison des chronomètres ou montres marines à barillet denté avec celles à fusée, considérations démontrant, par l'expérience et le calcul, que les unes et les autres

peuvent donner les longitudes en mer avec la même exactitude. Fragment d'un mémoire sur l'horlogerie de précision. Paris, de l'impr. de Pillet aîné, 1839, in-8 de 28 pag. IV. Un mot sur l'école d'horlogerie de Paris. Paris, de l'impr. du même, 1839, in-8 de 12 pag. V. L'Art de connaître les pendules et les montres, à l'usage des jeunes horlogers et des gens du monde, par J.-B.-A. Henri Robert; précédé de l'Art de conduire et de régler les pendules et les montres, par Ferdin. Berthoud, augmenté de notes, par le même. Paris, Pillet ainé, l'Auteur, 1841, 1849, in-12 avec 4 pl. (5 fr.). On a extrait de ce volume les trois opuscules suivants : a) Du choix d'une montre, considérée sous le rapport de l'échappement, du nombre des trous en pierres, des compensateurs, des parachutes, etc. 1841, 24 pag. b) Instruction sur la manière de poser et diriger les pendules, généralement employées dans l'usage civil. 1841, de 28 p. e) Sur les chronomètres, ou mon-tres marines. 1841, de 36 pages. VI. Considérations pratiques sur employée en horlogerie. l'huile. Fragment d'un ouvrage intitulé: Etudes sur diverses questions d'horiogerie ». Paris, l'Auteur, 1852, in-8 de 80 pag. (1 fr.) - Les mêmes, en anglais : Practical considerations on the oil employed in clokmaking. Paris, the Author, 1853, in-8 de 52 pag. (1 fr.). VII. Etudes sur diverses questions d'horlogerie. Paris, le même, 1852, in-8 de 17 feuil. 3/4, avec 4 pl. (10 fr.). VIII. Les Mouvements des corps célestes et des principaux phénomènes qui en résultent, démontrés à l'aide des appareils cosmographiques. 2º édit. Paris, le même, 1852, in-12 de 72 pag., avec 5 pl. (2f.) IX. Recherches sur les perfectionnements à introduire dans les pendules de cheminées. 2º édit. Paris, l'Auteur, 1857, gr. in-8 de 48 pag. X. Les Erreurs et les pré-juges répandus en horlogerie. (Extr. de la « Revue chronométrique », journal des horlogers). Paris, le même, 1861, gr. in-8 de 32 pag. XI. Description et usages des appareils cosmographiques inventés

et construits par H. Robert, horloger de la marine impér, etc. Paris. de l'imp. de Bonaventure, 1856, in-8 de 16 pag.; 5e édit. Paris, de l'imp. du même, 1861, in-8 de 21 pag., avec 12 figures intercalées dans le texte (1 fr.). Extrait de la 3º édit. des « Leçons nouvelles de Cosmographie » par M. H. Garcet. - M. Robert, en outre, a fourni des articles sur l'horlogerie à « l'Encyclopédie moderne » de Courtin, et à la « Revue chronomètrique, journal des hortogers » (1855-62), — M. Vapereau a consacré une courte notice à cet artiste dans son « Dictionnaire universel des contemporains »

Robert (Mile Antoinette-Clémence-Henriette), poëte, et romancière féconde, sœur du précédent; née le 16 frimaire an vi (6 décembre 1797), et non vers 1802, comme l'a dit M. Vapereau, à Macon, de Jean-François Robert, juge suppléant du tribunal de cette ville, et de Jeanne-Claudine-Henriette Loubat de Bohan, vint, en 1827, avec sa mère, demeurer à Paris près de son frère (voy. l'art. précédent) qui habitait déjà la capitale depuis quelque; années; elle avait perdu son père depuis peu. A l'age où les jeunes filles étudient le catéchisme, Mile Cl. Robert lisait en cachette les œuvres de Montesquieu, de Voltaire et surtout le « Contrat social » de Rousseau; elle fut trèsjeune républicaine, et exprimait à son père sa surprise qu'on n'établit pas chez nous la république. C'était déjà un esprit fort. Au goût de lectures sérieuses succèda chez Mile Robert celui de la poésie. Elle composa des vers à l'insu de son père et de sa mère. Tonte jeune, Mile Cl. Robert avait souvent dit : Si j'étais née tout à fait pauvre, je nie serais efforcée de gagner mon pain dans la littérature, et, si le ciel m'eût fait naître princesse, écrire aurait été mon seul bonheur, Mile Cl. Robert n'était pas née princesse, mais une petite rente, qu'elle tient de la succession paternelle, lui a permis de se livrer à son goût pour la littérature. Son frère (voy. l'article précedent ) la présenta au comte Achille de Jouffroy, qui la chargea

de continuer une histoire de France qu'il avait commencée, mais qui fut saisie par les créanciers de l'industriel-historien avant que le manuscrit n'en fût terminé. Accablée d'abord par la ruine fatale de son collaborateur, Mile Robert re-couvra bientôt de l'énergie. Elle déclara qu'à partir de ce jour elle écrirait pour elle-même histoire, poésies, romans, articles de mœurs, en un mot, tout ce qui se présenterait à son esprit. Plusieurs biographes de Mile Robert présentent comme le premier écrit de cette dame, imprime à part, l'opuscule (en prose, et non en vers) intitulé : Cri de joie d'une Française sur lu naissance de S. A. R. monseigneur le duc de Bordeaux. Paris, de l'imprim. de la ve Porthmann, 1820, in-8 de 8 pag. Cet opuscule est effectivement annoncé dans la « Bibliographie de la France », année 1820, article 3718, sous le nom d'Antoinette Robert; mais comment supposer que Mile Clémence Robert, qui est républicaine depuis sa jeunesse, ait pu éprouver de la joie à la naissance du duc de Bordeaux. Il y a évidemment confusion entre deux homonymes. Mile Clémence Robert commença par donner à divers recueils périodiques, notamment à « la Sylphide » et » u « Journal des femmes », fondé par Mme Fanny Richomme (voy. ce nom), des morceaux en vers, et d'autres articles lus avec empressement. Les malheurs des Polonais l'ont ensuite invitée à publier les Ukrainiennes, traduites de Goszcynski et Malczeski (1835). Ce volume devait être suivi de deux autres, consistant surtout en tableaux de mœurs, sous le titre Amour et Religion. Ces mots ainsi rapprochés n'ont rien qui surprenne aujourd'hui; et quant au mérite du livre, il semble attesté par les fragments communiqués particulièrement au . Journal des femmes ». (L'ouvrage néanmoins n'a pas été publié.) Dans la partie consacrée à la poésie, le même recueil a inséré de Mile Robert : le Luxembourg, le Froid, les Tuileries, Une fleur à Paris, le 5 juin 1832.

Mile Robert ne tarda pas à s'apercevoir que la poésie n'était pas toujours un moyen de s'assurer une grande popularité. Elle dut avant de figurer parmi nos femmes auteurs, se livrer sans profit et sans gloire à des travaux de li-brairie. Mme Tastu, le fantasque Sénancour, et, plus tard, l'éditeur Gabr. Roux, qui publia ses premiers ouvrages, la firent enfin sortir de l'obscurité. Elle fit des lors moins de vers, et s'adonna à la composition de romans historiques et de mœurs, et son premier, fut Une famille s'il vous plait, qui parnt en 1837; if n'eut aucun succès, et ne se vendit, assure-t-on, qu'a cinquante exemplaires ; par conséquent il fut peu lu. Mais l'auteur ne s'en tourmenta guère. Ses amis eurent beau lui affirmer que d'un premier livre dépendait toute la carrière d'un écrivain, Mile Robert n'en crut pas un mot. Elle ne s'attrista nullelement de son échec, et lut sans palir les comptes-rendus peu flatteurs des journalistes, disant avec une tranquillité parfaite que, si le public ne voulait point de ce livre-là, elle lui en ferait bien d'autres. Elle a largement tenu parole. Mile Robert s'est toujours montrée fort peu sensible au blame littéraire, et cela par modestie peutêtre plutôt que par indifférence. Elle écrit d'instinct, pour le plai-sir même d'écrire. Le goût de la plume est chez elle une véritable passion; mais il ne lui vient pas à l'esprit de grossir l'importance de ses œuvres au point de manifester un grand courroux à ceux qui ne les déclarent pas sublimes. En feuilletant son premier roman : Une famille s'il vous plait? si mal accueilli, on trouve des pages tout à fait anodines, où l'auteur ne s'écarte point de sa nature de femme; c'est-à-dire du domaine de la philosopie tendre et de l'observation gracieuse. Ce livre trouva néanmoins de fervents admirateurs. Hipp. Morvonnais, poëte breton, mort dans la force de l'âge et du talent, dédia toutes ses poésies à Liane, héroïne de l'œuvre, et qui n'est rien autre que Mile Robert, photographiée par elle-même. L'auteur « d'Obermann » qui avait

accueilli l'auteur, poussa l'enthousiasme jusqu'à écrire sur Une famille s'il vous plait? quelques arti-cles pleins d'éloges. Le second roman de Mue Robert fut l'Abbé Olivier, qui ent deux éditions dans la même année, et alors la nouvelle romancière fut assez connue pour que les principaux journaux quotidiens de la capitale acceptassent des feuilletons de Mile Clémence Robert. Ce furent d'abord « le Siècle «, la « Presse » et la « Patrie », puis vinrent plus tard « l'Esprit public », la « République », la « Liberté », le « Globe », le « Pays », le «Constitutionnel», «l'Estafette» et le « Messager » Ces feuilletons sont devenus romans avec le temps, et et ces romans sont aujourd'hui très-nombreux. Voici le jugement que porte un critique sur le mé-rite de MHe Clémence Robert comme romancière : «.Accordons « à cette dame, non pas le mé- rite du style, mais de vérita bles qualités dramatiques, une « grande facilité de dialogue, une · puissance d'intérêt qu'il est im-« possible de méconnaître. Une « chose inouic et tout à fait excep-« tionnelle dans le genre, c'est que « jamais elle n'a fait de livres de « femme. Son encrier ne contient « pas une goutte, pas une goutte-« lette d'eau de rose. Ouvrez ses « œuvres, cherchez, sur la foi des « traités, quelques naïves et dou-« ces histoires, des scènes inti-« mes, des passions tendres, vous trouverez des luttes sanglantes « entre moines et bandits, des « sièges de places fortes, des to-« rêts sinistres, des châteaux « pleins d'horreur, le fer, le feu, « le poison, le diable et son train. « Parfois, si elle sort de ses chaus-« ses-trapes, des mentres et des « batailles, c'est pour se livrer à « ses divagations politiques. Ses « romans de mœurs excellent par l'inobservation, l'invraisemblan-« ce et la maladresse. Depuis le « premier jusqu'au dernier de ses « livres, tous n'ont qu'un but : pré-« coniser les classes d'en bas au « détriment de celles d'en haut, « ainsi que l'a fait notamment le « socialiste Eng. Sue, qui était in-« capable de venir en aide à un

malheureux. Si l'on voulait en a croire Mile Robert, toutes les « vertus, tons les sentiments no-« bles, sont chez le peuple, et le « reste de la société se compose de vauriens, bons à pendre. Un
 des grands plaisirs de M<sup>110</sup> Ro bert est de poétiser les mons-« tres. On nous a montré jadis « une femme qui s'était écriée « naïvement, après la lecture de « Mandrin : Je ferais des folies « pour cet homme-là, s'il vivait « encore! » En vérité, c'est un beau triomphe pour l'auteur et pour la morale. Et pourtant Mile Robert est une personne charmante, qui a du monde, et dont les manières sont remplies de douceur, d'affabilité, de politesse et de grâce. Impossible de comprendre l'écrivain quand on entend parler la femme. Avec ses qualités et ses nombreux défauts, Mile Robert a obtenu des succès qu'on ne saurait contester. Non-seulement beaucoup de ses romans et nouvelles ont été reproduits dans la Revue » et dans « l'Echo des feuilletons », ainsi que dans un grand nombre de nos journaux de province, dans les publications illustrées de la capitale, mais encore en Belgique, où avant les conventions internationales sur la propriété littéraire, les contrefac-teurs n'attendaient pas qu'un ouvrage fût imprimé en volume pour le reproduire, mais le prenaient fenilleton par feuilleton dans le journat qui le publiait, ainsi qu'ils l'ont fait pour Mmes Dash, Reybaud, et d'antres littérateurs; aussi existe-t-il en Belgique des contrefaçons qui sont, par le fait, les premières et uniques éditions des romans de MII: Robert, l'auteur ne les ayant pas tous fait réimprimer à part. En 1845, M<sup>He</sup> Robert s'éloigna du monde et alla s'établir à l'Abbave-aux-Bois ; mais après un séjour de courte durée, elle reprit le cours de ses publications. Malheureusement pour pour elle, Mile Robert n'a jamais pensé que sa longue et prodigieuse fécondité pouvait bien un jour lui devenir fatale, car le public se lasse de tout; qu'il était bon et sage de prendre congé de lui et de

ne pas attendre qu'il vous congédie. Les lecteurs de romans-feuilletons se sont lassés d'en voir parattre depuis si longtemps et si souvent de Mile Clémence Robert, anssi. les journaux quotidiens qui les accueillaient autrefois ont-ils renoncé depuis quelques années à en publier de nouveaux. Alors cette dame s'est rejetée sur les petits journaux populaires illustrés, tels que « le Dimanche », les · Cing centimes ». « l'Omnibus », etc. Elle a fait mieux, elle en a fondé deux elle-même : « la Semaine » (18:9), et « le Siècle illustré » (1861), qu'elle alimente de ses propres productions, tant imprimées qu'inédites. L'idée est venue bien tard à Mile Cl. Robert de travailler pour le théâtre, et, en 1862, elle à fait représenter sur le théâtre Beaumarchais, et sous son nom, les trois pièces dont voici les titres : Château et chaumière, l'Héritage du château, en deux actes, et la Chambre de feu, en cinq actes. On a dit que ces pièces, bien que tirées de quelques-uns des romans si éminemment dramatiques de l'atteur, ont été arran-gées pour la scène par M. Rouquette, gendre du libraire Gabr. Roux, qui n'a pas été nommé sur les affiches. Ces pieces n'ont eu qu'un petit nombre de représentations. Une quatrième devait être jouée : les Mendiants de Paris, tirée du roman de l'auteur portant ce titre, mais des difficultés en ont empěché jusqu'à ce jour la représentation. Amie de l'indépendance, Mllo Robert ne voulut jamais subir un maître, déclarant que, sous aucun prétexte, elle n'accepterait les rudes éprenves de la vie conjugale. Cette dame a eu des relations d'amitiés les plus honorables avec Mmes Fanny Richomme, Tastu, avec sénancourt, Mme Récamier et son cercle, etc. Nous connaissons de cette dame : - I. Littérature. Poésie. - I. Une fleur à Paris le 15 juin 1832. Jolie pièce de cent vingt-et-un vers impr. dans le « Journal des femmes », en 1832. et reproduite dans la Biographie de l'auteur par de Sénancour, cité à la fin de cet article. II. Les Ukrainiennes de Goszcynski et

Paris, Merklein, 1835, in-8 (8 fr.). III. Faris silhouettes. (Poésies.) Paris, Louis Janet, 1840, in-8 (7 fr. 50 c.). IV. Le Printemps de 1848. Pièce démocratique de sept strophes de dix vers, impr. dans le nº du 18 avril 1848, du « Conservateur de la République », dont le trop connu Charles Marchal était le rédacteur en chef. Cette pièce est précédée des lignes suivantes: « Nous publions une pièce « de Mme Clémence Robert, cet « auteur plein de verve dont la foi démocratique n'a pas attendu la victoire pour se manifester publiquement. Mme Clémence Robert, qui professe ses doctrines, et dont le cœur est sympathique, a bien voulu nous · promettre son puissant con-· cours ». Voici du reste cette pièce de l'auteur supposé du « Cri de joie d'une Française », insérée dans

Malczeski, traduites du polonais.

## un journal qui a été peu répandu et qui mérite d'être conservée : LE PRINTEMPS DE 1848.

Dieu! que Paris est beau sous le ciel qui le dore ' L'arbre de liberté cent son front rayonnant; De son sol remué, qui se soulere encore, Chaque plerre brisée est un beau monument; La zone de soleit, planant dans son enceinte, Eclaire sur ses murs une devise sainte. Dans ce printentes beni, Dieu! que Paris est

Montrant la république austère, Entre sa lance populaire, Sou chant de gloire et son drapeau,

Le peuple est descendu dans l'arène embrasée. Le peuple est descendu dans l'arene embrasée. Le peuple n'avait rien que son cœur et son bras, Il s'en allait glanant quelque lame brisée, Quelque morceau de fer arraché sur ses pas; Il dressait de ses mains sa rude forteresse; Combattant de hasard, sa superbe detresse Se cuirassait d'audace et s'armait de debris. . .

C'est ainsi qu'il fond sur l'armée, Et quand fuit le flot de fumée. li a tout vaincu, tout conquis!

Maître alors de la ville où l'art règne, où l'or brille.

brille,

Il n'en pri rien pour lui, le glorieux vainquear;
Qui donc au pauvre enfant de la grande famille
Apprit le saint respect du bien d'autrui? —
L'honneur.

Près du splendide libtel et de la riche sreade,
Il restait la debout, contre sa barricade,
Noir de poudre, mourant de fatigue et de faim,
Et calme, il attendait qu'un l'ére,
Et calme, il attendait qu'un l'ére,
Vint lui tendre un morceau de pain.

On voyait près de là se former en silence Le modeste convoi de l'homme au cœur puissant, Qui vécut pauvre, obscur, et mourut pour la France.

Prauce, Qui ne reçut rien d'elle et lui donna son sang! C'est un jour salennel pour la foi libérale, Que le jour où ce brave, atteint par une balle,

Tombe parmiles siens valuqueurs et triomphants; De son droit au travail suprème Son sang est le premier baptème;

La France adopte ses enfants. Paris est bien changé dans le jour où nous

sommes L'honneur a remplacé la bassesse et l'affront; Où rampaient des sujets on retrouve des hommes;

Le reflet du diapeau s'imprime sur le front. noir tourbillon de souffrance et de Tout un

haine, 'évapore devant l'auréole sereine Que la France revêt pour la posterité. Applaudissez ce grand spectacle. . . . Mais non, priez, c'est un miracle Accompli par l'humanité!

Dans la vaste cité qui ne voit plus de maître , Partout l'arbre de feuille et le gazon verdit ; Oh ! c'est bien un printemps qui vient enfin de natire;

natire:
Car tout se régenère, éclot et respiendit;
Les vieux palais des rois, changeaut leur
ordonnance,
Aux graudeurs de la force et de l'intelligence
Ont consacre leur pompe, ont ouvert leur
portail;
Dans leurs jardins la rose donne, Pour offrir encens et couronne Aux nobles enfants du travail.

O peuple! ne crains rien pour ta toute-puissance, Carisi te voila roi, tu fus longtemps martyr; Vingt siècles d'abandon, vingt siècles de souffrance

Payès dans le passé, t'achètent l'avenir. Du pouvoir consacré que tu plantes en France, De cet arbre divin, que la feuillée immense, Livrée à tons les vents, vole de tout côte; Que ton œuvre au loin retentisse, Et que le monde l'applantisse,

que le monde t'applaudisse En proclamant sa liberte.

MII. Clémence Robert a aussi composé un grand nombre de Chansons disséminées dans les journaux et recueils littéraires auxquels elle a eu part, et qu'elle n'a point encore songé à reunir. mans. — V. Une famille s'il vous plait. Paris, A. Dupont, 1837, 2 vol. in-8 (13 fr.). VI. L'Abbe Olivier. Paris, Pastori, Wiart, Olivier. Paris, Pastori, Wiart, 1839, in-8; 2º édit. Paris, Gabriel Roux, 1839, in 8 (7 fr. 50 c.). VII. Le Cardinal Wolsey, nouvelle historique. Brux., Meline, 1841, in-18 (2 fr. 50 c.). Publié d'abord en feuilletons dans « le Siècle ». Nonvelle qui, croyons-nous, n'existe pas en France comme livre, si ce n'est plus tard, sous le titre de la Famille Tavora. Paris, Boulé, 1843, in-8 (1 fr. 25 c.). VIII. René l'Ouvrier. Paris, Gabriel Roux, Olivier Cassanet, 1841, in-8 (7 fr. 50 c.). 2° vol. des « Enfants de l'atelier ». Le premier est de M. Michel Masson. Autre édition. Paris, Arnaud de Vresse, 1859, in-18 jésus de 286 pag. (1 fr.). IX.

Amour de Reine. Paris, Gabriel Olivier Cassanet, 1842, Roux, Olivier Cassanet, 1842, in-8 (7 fr. 50 c.). 2e volume des « Romans du cœur ». Le premier est de M. Léon Gozlan. Contrefait fois l'année suivante deux Bruxelles : par Meline, in-18 de 231 pag. (2 fr. 50 c.)., et par Hauman, in-18 de 251 pag. (2 fr. 50 c.). X. Jeanne de Castille, nouvelle historique. Bruxelles, Hauman, 1843, in-18 de 252 pag. (3 fr.); ibid., Meline, 1843 in-18 de 163 p. (3 fr.). Imprimée d'abord en feuilletons dans le journal « la Presse », sous le titre de Jeanne la Folle, et plus tard dans l'un des petits journaux illustrés. « Jeanne la Folle » n'existe pas en France comme livre. XI. Le Roi. Paris, G. Roux et Cassanet, Bazouge-Pigoreau, 1844, 2 vol. in-8 (15 fr.). Impr. l'année précédente à Brux. Meline, 1843, in-18 de 344 pag. Roman réimprimé en feuilletons sous le titre : Un mariage de haine, dans le « Phare de la Loire », journal publié à Nantes, nos des 27 mai au 11 juillet 1856. Il y a eu des exemplaires tirés à part dans le format du journal, in-folio. XII. William Shakspeare. Paris, Gabriel Roux et Cassanet, 1845 2 vol. in-8 (15 fr.). Impr. d'abord dans « le Siècle », en 1843, et contrefait à Bruxelles, Meline, 1844, in-18 de 277 pag. (3 fr.). Réimprimé sous ce titre : le Poëte de la Reine. Paris, Arnaud de Vresse, 1859, in-18 de 244 pag. (1 fr.); Le Mans, impr. Dehallais, Du Temple et C'e, 1860, très-grand in-8, de 48 pag., avec vignettes. Cette dernière édition est extraite d'une publications de la localité. XIII. Le Couvent des Augustins, Bruxelles, Hauman, 1843, in-18 de 236 pag. (2 fr. 50 c.); ibid., Meline, 1843, in-18 de 296 p. (3 fr.). Imp. en feuilletons dans « la Patrie » Non impr. séparément en France. XIV. Le Marquis de Pombal. Publié d'abord dans « le Siècle », contrefait en 1844 à Bruxelles, Meline, in-18 de 280 pag. (3 fr.), et reproduit aussi dans "l'Echo des feuilletons»; reproduit encore, en 1856, dans « le Phare de la Loire » et tiré à part, in 4 oblong. Autre édition. Paris, Arnaud de Vresse, 1860,

- in-18 (1 fr.). XV. La Duchesse d' York. Vers 1840, in-8. XVI. Le Capitaine Mandrin. Impr. d'abord dans « la Patrie » et contrefait en 1844 à Bruxelles, Meline, 2 vol. in 18 (6 fr.). Ce roman a du être impr. séparèment à Paris, en 1843 ou 1844, en 3 ou 4 vol., mais on n'en trouve pas l'annonce dans la « Bibliographie de la France », XVII. Les Tombeaux de St-Denis Bruxelles, Meline, 1845, 2 vol. in-18 (6 fr.). Imp. beaucoup plus tard à Paris, sons le titre de : Les Souterrains de Saint-Denis. Paris, G. Havard, 1857, 1859, in-4 de 52 pag. à 2 colon. (50 c.), dans la « Bibliothèque pour tous illustrée ». XVIII. Le pauvre Diable. Paris, Roux et Cas-sanet, 1846, 2 vol. in-8 (15 fr.). Impr. d'abord dans « la Patrie » Contrefait dans la même année, Bruxelles, Meline, 2 vol. in-18 (6 fr.). Réimpr. sous le titre de La Misère. Paris, Havard, 1860, très-grand in-8 à 2 colon.; et Paris. Lécrivain et Toubon, très-gr. in-8, de 64 pages à 2 colonnes (50 c.). XIX. Le Tribunal secret (1). Paris, Arnaud de Vresse, 1860, 2 vol. in 18 (2 fr.); Paris, Michel Lévy frères, 1861, gr. in-8 de 108 pag. à 2 colon. (75 c.). Imprimé d'abord dans le journal « l'Esprit public » en 1846, et reproduit dans le journal «l'Estafette », du 22 juin au 7 août 1848. Contrefait en 1860, Bruxelles, Meline, 3 vol. in-18 (6 fr.). XX. La Duchesse de Cherreuse (roman historique, suivi d'Anne de Mantoue, nouvelle). Paris, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.); Paris, Arnaud de Vresse, 1858, in 18 de 255 pag. (1 fr.). Impr. d'abord en feuilleton dans le journ. « la Presse », et reproduit dans la « Revue des feuilletons », t. v, p. 7 et suiv. Anne de Mantoue a paru primitivement dans « l'Echo des feuilletous ». XXI. Les Mendiants de Paris. Paris, Gabr. Roux et Cassanet, 1851-52, 6 vol. in-8 (45 f.). Edition illustrée par Pauquet, Paris, Gabriel Roux, 1858, in-4 de 160 pag. à 2 colon. (2 fr. 20 c.); Paris, au bureau du « Siècle », 1859, 1860, 1861, in-4 de 157 pag. à 2 colon.

(2 fr. 50 c.). Roman qui a d'abord été imprimé en même temps en feuilletons dans les journaux « la Patrie » et « le Commerce » dans les premiers mois de 1848, dans l'un et dans l'autre à partir du 18 janvier, et qui a été contrefait sur des feuilletons de 1848, Brux., Meline, Cans et Comp., 4 vol. in-18 (10 fr.). Il a été réimprimé dans le petit journal « la Semai-ne ». XXII. Les quotre Sergents de la Rochelle. Paris, Arnaud de Vresse, 1856, 1859, 1861, 1862, in-18 de 328 pages (1 fr.). Imprimé d'abord en feuilletons dans le journal · la République », en novembre et décembre 1848, et premiers mois de 1849, et dont il y eut des exemplaires tirés à part. Paris, de l'impr. de Boulé, 1849, in-4 oblong. Réimprimé aussi dans un journal illustré. Ce dernier roman se vendit, dans cette publication à vingt centimes au chiffre énorme de soixante mille exemplaires. C'est le roman le plus dramatique et le plus populaire de l'auteur. XXIII. Le Pasteur du peuple (Saint-Vincent de Paul). Paris, Arnaud de Vresse, 1861, gr. in-18 de 324 pag. (1 fr.). Roman impr. d'abord sous le titre de St-Vincent-de-Paul, dans le journal « la Liberté », en juin, juillet et août 1849. Il a été imprimé séparément d'abord sous le titre du Confesseur de la Reine. Paris, Gabr. Roux et Cassanet, 1833, 3 vol. in-8 (12 fr.), puis inséré dans le journal « le Diman-che » sons celui du Pasteur du peuple, et réimp, en dernier lieu, sous le dernier de ces titres. XXIV. Peuples et Rois. Première partie : Kossuth, ou les Hongrois. Imprimé dans le journal « la République » à partir du 5 janvier 1850. La fin du 2º vol. a paru dans le nº du 25 mars. Cetté première partie fut suivie d'une deuxième intitulée : Garibaldi, on les Romains, qui parut dans la même année. XXV. Daniel le laboureur. Paris, de Potter, 1860, 4 vol. in-8 (30 fr.). Impr. d'abord dans «le Constitutionnel » à partir du 24 janvier 1854. XXVI. Heloïse et Abeilard. (Roman historique). Paris, Arnaud de Vresse, 1856, 5 vol. in-8 (20 fr.). Imprime d'abord dans le journal « le Pays »

<sup>(</sup>t) M. Félix Bourqueiot a altribué, à tort, ce reman à M=\* Gustave Robert.

partir du 5 avril 1854. XXVII. Les deux Sœurs de charité (suivies de Malbrough s'en va-t-en guerre). Paris, de Potter, 1856, 3 vol. in-8 (13 fr. 50 c.). « Malbrough s'en va-t-en guerre » avait paru longtemps auparavant en feuill, dans « le Siècle », et « les Sœurs de Charité » dans un autre journ. XXVIII. Serfs et Boyards, ou l'Esclavage en Russie, roman historique et inédit; précédé d'un Précis géographique sur la Russie. Edition illustrée par J.-A. Beaucé. Paris, Gustave Havard, 1834-58, 2 parties gr. in-8 à 2 colon., avec vig. (2 fr. 20 c.). XXIX. La Jacquerie, scènes du xive siècle. Bruges, Alph. Bogaerts, 1855, 2 vol. in-18 (2 fr. 50 c.). Roman-feuilleton publié dans « le Messager », et qui n'a pas été im-prime à part à Paris. XXX. Le Fou de la Bastide (suivi de Jean Goujon). Paris, de Potter, 1855, 3 vol. in-8 (13 fr. 50 c.). « Le Fou de la Bastide » avait paru antérieurement dans « la Patrie » sous le titre de l'Honneur de la famille; Jean Gou-jon avait paru d'abord dans « le Siècle ». XXXI. Louise de Lorraine. Edit. illustrée par Ed. Coppin. Paris, Hipp. Boisgard, 1853, gr. in-8 de 48 pag. à 2 colon. (70 c.). XXXII. Les Anyes de Paris. (110 série: l'Avocat du peuple). Paris, de l'impr. de Dubuisson, 1836, in-8; et Paris, de Potter, 1836, 4 vol. in-8 (18 fr.). — (2º série : le Mission-naire). Paris, de Potter, 1857, 5 vol. in-8 (22 fr. 50 c.). Impr. en feuilletons dans « le Messager » et reproduit, en 1862, dans « le Siècle illustré ». XXXIII. Le Prince de Craon. - Theresine, nouvelles. Imp. à la fin du « Vicomte de Châteaubrun », etc., de Gabriel Ferry. (Paris, de Potter, 1856, 3 vol. in 8). XXXIV. La Tour Saint-Jacques. Paris, de Potter, 1857, 4 vol. in-8 (18 fr.). Impr. d'abord dans « la Patrie ». XXXV. Le Mont Saint-Michel, roman historique; suivi de : « le Bourgeois de Vitré » ; par Paul Féval. Paris, Bry ainé, 1858, in-4 de 96 pag. à 2 colon., avec vignettes (50 c.). XXXVI. Nena-Sahib, ou l'Insurrection des In-des. Paris, de Potter, 1858-59, 6 vol. in-8(27 f.). Imp. d'abord dans · le Messager ». XXXVII. Les Voleurs du Pont-Neuf. Imp. dans « le Siècle », en 1839, et reproduit, en 1861, dans le petit journal « la Semaine ». XXXVIII. Memoires authentiques sur Garibaldi, précédés d'un Précis historique sur la guerre de l'indépendance ita-lienne, en 1859, par M=° Clé-mence Robert, mis en ordre par Camille Leynadier. Paris, Arnaud de Vresse, 1860, gr. in-8 (7 fr. 50 c.). Cet ouvrage n'est point de Mile Clémence Robert; mais M. Cam. Leynadier ayant fait de grands emprunts à l'ouvrage intitulé Garibaldi, ou les Romains (voy. le nº xxiv), de cette dame, lui a fait la galanterie de lui attribuer le tout. XXXIX. Le Cantonnier. Impr. dans un petit journal, antérieurement à 1858. XL. L'A-vocat Duhamel. Imprimé dans un petit journal en 1858. XLI. La Fille de Satan. Impr. dans le journal « le Dimanche », en 1858. Parmi les personnages mis en scène dans ce roman, figurent François de Sales et Mile Fremyot de Chantal avant et après leur entrée en religion. XLII. Les Martyrs de la Bastille. Impr. dans le journal « la Semaine », en 1859. XLIII. Jean Calas, 2 vol. Impr. dans les « Cinq centimes », en 1861. XLIV. Les Massacres de Paris sous Catherine de Médicis. Impr. dans le petit journal « l'Omnibus », en 1861, et que le libraire de Potter réimpr. actuellement en 6 ou 7 vol. in-8. XI.V. Les Nuits de la forét. Impr. dans le petit journal « le Siècle illustré ., en janv. 1862. XLVI. La Sœur Marthe, Impr. dans le même journal, en juin 1862. On cite encore de cette dame les Nouvelles suivantes qui ont été imprimées dans les uns ou les autres des nombreux journaux et recueils pour lesquels elle a écrit : Le Marronnier royal; - Un Mariage dans la ville de Trente, dans le keepsake Paris-Londres: - Nicolas Poussin, dans la « Patrie »; - le Trône et l'Honneur, dans « la Patrie »; la Ronde des péchés; — le Diable dans un bé-nitier; — la Rose du cimetière; l'Ordre de la Cordelière ;- l'Abbayeaux-Bois, dans la « Bibliothèque des feuilletons ». Mile Cl. Robert a encore fourni quelques Nouvelles à des

albums, entreautres, ceux-ci : « le Boudoir d'une coquette ». (Paris, Krabbe, 1844, in-8); au livre les Sensitives, Album des salons ». Paris, veuve Louis Janet, 1848, in-8; au « Diadème, Album des salons ». Paris, la même, 1848, in-8). - Biographie. - XLIV. Madame Angélique-Adèle Daminois. Notice imprimée dans la « Biographie des femmes auteurs contemporaines françaises», publiée sous la direction de M. Alfred de Montferrand. Tome 1er (1836), in-8, p. 69 et suiv. - Biographes de MILO Clémence Robert. - 1º De Sénancour, dans le tome 1er de la « Biographie des femmes auteurs contemporaines françaises », 1836, in-8, pag. 53 et suiv.), et dans le « Biographe et le Nécrologe réunis ., t. IV, p. 324; - 2º Eug. de Mirecourt , dans « les Contemporains », 2º série. Paris, G. Havard, 1856, in-16 de 91 pag., avec portr. et fac-simile ; - 3º Vapereau, dans le « Dict. univ. des Contemp. » 2º édit. (1861), p. 1499; - 4º Paul Duvivier [J.-M. Cayla], dans «le Petit journal », nº8 des 27 févr. et 6 mars 1862, avec un portr. sur bois et un fac-simile cliché.

ROBERT (F.-B.). Manuel du mouleur en médailles, ou l'Art de les mouler au plâtre, au soufre, en cire, à la mie de pain, à la gélatine, ou à la colle forte; suivi de l'Art de clicher ou de frapper des creux et des reliefs en métaux. Paris, Roret, 1833, 1843, in-18 de 144 pag.,

avec une pl. (1 fr.).

ROBERT (François-Martin-Théoph.), avocat, professeur de langues et de belles-lettres. I. Eléments de la langue française, ou Principes pour et écrire correctement. Adoptés par l'Université). Paris, Béchet aine, 1833, in-12 (1 fr. 25 c.). Les mêmes, sous ce titre : II. Nouvelle Grammaire, ou Eléments de la langue française. 2º édit., revue et considérablement augm. Paris, Delloye, 1836, in-12 (80 c.). III. Cours de langue francaise. Analyse grammaticale, suivant les principes de la dernière édition du « Dictionhaire de l'Académie». Paris, le même, 1836, in-12 (80 c.). IV. Syntaxe française, analyse logique, et traité de

ponctuation, suivant les principes de la dernière édition de l'Académie, avec un grand nombre d'observations. Paris, l'Auteur, Delloye, 1837, in-12 (80 c.) V. Traité du Système tégal des poids et mesures, précédé de la nouvelle loi qui ordonne que le système métrique sera désormais suivi pour les poids et les mesures. Paris, Carilian-Gœury, 1838, in-18. — M. F. M. T. Robert est en outre l'auteur d'une traduction des Institutes de Justinien.

ROBERT (du Var), ancien ministre de l'Eglise française, depuis professeur de philosophie à l'Institut historique franc-maçon. 1. Discours sur la Vérité. Paris, de l'impr. de Pinard, 1835, in-8 de 16 pag. II. Discours sur la Religion selon l'Eglise française. Paris, de l'impr. du même, 1835, in-8 de 16 pag. III. Discours de réforme. Prééminence de la loi naturelle sur la révélation. Paris, Prevot, Man-sut, etc., 1835, in-8 de 16 pag. IV. Cri du cœur, ou Epître à M. Ferdinand-François Châtel, évêque primat, fondateur de l'Église catholique française. (En vers). Paris, Prevot, 1836, in-8 de 24 pag. V. Hymnes, dédiées à M Châtel : 1° Aux jeunes filles; 2º Pour la fête des jeunes filles ; 3º A la Vieillesse ; 4º Al'Eternel. Paris, 1836, 4 pièces in-8, chacune de 2 pages. VI. Discours sur le sacerdoce. Paris, de l'impr. de M<sup>lle</sup> Pinard, 1836, in-8 Timpr. de m. runaru, 1850, in-8 de 16 pag. VII. Discours sur le pauvre. Paris, de l'impr. de Mévret, 1837, in-8 de 8 pag. VIII. Discours prononcés par le f. Robert (du Var) dans la resp. L. des Sept-Ecossais réunie à l'O . . . de Paris, sous le vénéralat du f ... Vassal et sous celui du f ... Bessin, président titulaire pour l'année 1838. Paris, le f .: Bessin, 1838, in 8 de 88 p. — Suite de ces Discours... Paris, Renard, 1839, in-8 de 72 pag. IX. L'Ecole du peuple, ou l'Histoire de l'émancipation graduelle de la nation française, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à nos jours. Paris, Renard, 1839, in-8. Cet ouvrage paraissait par livraisons de 16 pag. Nous ne pensons pas qu'il en ait paru plus que la première.

X. Explication philosophique du premier grade symbolique, pré-cédée de quelques Considérations sur l'esprit de la franche maçonnerie. Paris, de l'impr. de Pillet, 1840, in-8 de 16 pag. XI. Eléments de philosophie sociale, rédigés d'après les ecrits de Pierre Leroux. Tome 1er. Paris, Prevot, 1842, in-8. Volume publié en 18 livr., chacune de 16 pag. XII. La Démocratie, revue mensuelle. Paris, rue du Roule, n. 23, juin 1813 à juin 1844, in-8 (5 fr.). Ce journal a paru, pendant un an, le 1er de chaque mois par numéro de 2 fenil, XIII. Avis aux abonnes à la « Démocratie ». Paris, de l'impr. de Bourgogne, juin 1844, in-8 de 8 p. Annonçant la suspension de cette revue, et la publication du recueil suivant qui lui succède, XIV. Dialoques populaires sur la doctrine de l'Humanité. Paris, rue Saint-Sauveur, n. 6, 1844, in-8. Publication périodique qui paraissait les 1er et 15 de chaque mois, à raison, par dialogue, d'une feuille du prix de 20 c. Les deux premiers dialogues paraissaient en 1844, et nous croyons qu'il n'en a pas paru da-vantage. XV. Histoire de la classe ouvrière depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos jours, précédée d'une Dédicace à M. Eugène Sue. Paris, l'Auteur, 1845-48, 4 vol. in-8, ornés de 20 grav. (57 fr.). L'ouvrage avait été annonce ne devoir être composé que de 3 vol. Il a été publié en 112 livraisons. Les dernières livraisons ont porté pour titre : Histoire de la clusse ouvrière, ou Histoire générale des révolutions depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. XVI. Education nationale, ou Explication complète du principe de la république : Liberté, égalité, fraternité. Paris, Curmer, l'Auteur, 1848, in-8. Cet ouvrage paraissait par livraisons de 16 pag., mais nous dontons fort qu'il ait été achevé. Deux livraisons ont paru en 1848.

Robert (F.), architecte et géographe à Rouen. Département du Calvados: chemins communaux et vicinaux. Mémoire à M. le préfet et au conseil général, signalant les vices et les abus existants dans le service actuel des chemins com-

munaux et vicinaux, avec une analyse des motifs démontrant la nécessité de créer et d'établir un voyer en chef central pour le département, etc. Rouen, impr. de Surville, 1836, pet. in-fol. de 20 p. † ROBERT (Louis-Eugène), docteur en médecine, reçu à Paris en 1834, et naturaliste-voyageur: né le 6 déc. 1806, à Meudon, d'un père capitaine d'artillerie de la garde sous le premier Empire, membre des sociétés géologiques et des sciences naturelles et des commissions scientifiques du Nord. M. L.-E-Robert a fait plusieurs voyages scientifiques aux Antilles et à Cavenue d'abord, ensuite, en Islande et au Groënland, en 1835 et 1836, ensuite en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et au Féröe, de 1838 à 1840, et il a participé à la publication des relations de ces deux derniers voyages pour la partie scientifique. M. le docteur Robert est le gendre de M. Empis : il a été décoré de la Légion d'Honneur, en 1845 (1). On lui doit les ouvrages suivants : I. Notes sur quelques recherches zoologiques, par M. Eugène Robert, pendant un voyage au Sénégal. Paris, de l'impr. de Decourchant, 1836, in-8 de 4 pages. II. Lettre adressée d'Hammerfest à la Revue (du Nord). Impr. dans la « Revue du Nord », 3º série, t. 111 (1838). III. Voyage en Islande et au Groenland, exécuté pendant les années 1835 et 1836 sur la corvette « la Recherche », comman-dée par M. Tréhouart, lieutenant

<sup>(1)</sup> Dans l'article que M. Vaperean nons a con-sacre dans son « Dictionnaire universel des con-temporains », 2° édit., il fait la remarque que notre France lilléraire a pris tont à coup, lors de l'apparition du Dictionnaire universel des Contemporains, une étendue sans proportion avec la briéveté des premières lettres, remarque avec la brièvete des premières lettres, remarque perdie, qui donne à enleudre que nous emprintons à son livre, tandis que c'est l'inverse qui adtient. Qu'on en jage par la presente notice.
Page 1429, après une courte notice sur le docteur
C.-A. Robert, il ajoute : Un autre métacien du 
« même nom, M. Lous-Eugéne Robert, reçu docretur à Parts, en 1834, et membre des commis« sions scientifiques du Nord, est anssi anteur
de melone, qu'apens qu'apens et chavalier de la faccode melone qu'apens qu'apens et chavalier de la faccode quelques ouvrages et chevalier de 10 Legion

a de quelques ouvrages et enevaier de la Legon d'Honneur de-puis 1835 ». Qui peut être saitsfait d'un article aussi mil? et li n'est pas le seni. Si M. Vapereau me nous avait pas laissé autant de lacunes à combler, autant de notices soit à completer ou à curriger, que hous a unsel laissé M. Bourquelot, les articles de la France littéraire auraient moins d'étendue.

de vaisseau, dans le but de découvrir les traces de « la Lilloise ». Publié par ordre du roi sous la direction de M. Paul Gaimard : a) Histoire du voyage, par M. Paul Gaimard (pour le premier volume) et M. Eng. Robert (pour le second). Paris , Arthus - Bertrand , 1838-1847-50 , 2 vol. gr. in-8 (30 fr.), et accompagnés d'un Atlas historique et pittoresque, en 2 vol. in-fol., contenant 150 planches lithogr., impr. sur pap. de Chine (375 fr.). On trouve dans le tome II une Notice historique sur Jules de Blosseville, commandant le brick « la Lilloise ». b) Géologie, Minéralouie et Botanique. Ibid., 1840-41, in-8 grand raisin, en deux tivraisons, ornées de 53 vignettes sur bois, accompagné d'un Atlas de 36 pl. gr. in-8, gravées par M. Himely, d'après les dessins faits sur les lieux (42 fr.). Cette partie contient la description des montagnes et des côtes d'Islande, des Geysers, du mont Hékla, de la soufrière de Krisivic, etc., etc. c) Zoologie, Médecine et Géographie. Ibid., 1841, in-8 gr. raisin, en deux livraisons, accompagnées d'un Atlas grand in-folio de 50 pl. gravées, tirées en conleur et soigneusement retouchées au pinceau (126 fr.). Une Notice sur l'Islande qui se trouve à la fin de cette partie, est de M. de La Roquette. Cette Notice avait eu auparavant trois éditions : dans « l'Encyclopédie des gens du monde », en 1841; dans « l'Ency-clopé lie moderne », en 1848, et avec de nouvelles additions dans le « Bulletin de la Société de géographie », nº d'octobre de la même année. M. Robert s'est servi de la dernière édition, mais en réimprimant le travail de M. de La Roquette, il y a placé des notes qui n'ont point eu l'approbation préalable de l'auteur. IV. Let-tres sur la Russie. A son Excellence M. de Struve. Paris, Arthus-Bertrand, 1840, in-8 (4 fr.). Le « Journal des Savants », année 1840, p. 320, a donné une note sur cet ouvrage. V. Notice sur Arkangel et ses environs, Imprimée dans « la France maritime », t. IV, page 58. VI. Histoire et description naturelle de la commune de

Meudon. Paris, Paulin, 1843, in-8 (6 fr.). VII. Notice pittoresque et physique sur Saint-Valery-en-Caux, publiée par le « Journal de Fécamp » en 1843. Fécamp, de l'impr. de Genest-Lemaître, 1843, in-12 de 40 pag. VIII. Voyages de la commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette « la Recherche », a) Géolologie, Minéralogie et Métallurgie. Paris, Arthus-Bertrand, 1841, in-8, accompagné de 20 planches in fol. (60 fr.). Cette partie contient toutes les observations géologiques faites en Danemark, Suède, Norvége et Russie; une Description géologique du Spitzberg; des Observations sur les glaciers et les glaces flottantes de cette ile, ainsi que sur les traces de la mer en Scandinavie; un Rapport sur les mines de cuivre du Finmark, etc.
b) Tables historiques des Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg, etc. A défaut de l'historique de ce voyage qui n'a pas été fait, M. L .- E. Robert a été chargé de faire les tables des nombreuses planches (3 à 400) contenues dans les atlas de cet ouvrage et d'accompagner chacune de ces planches de notes explicatives pouvant suppléer jusqu'à un certain point à l'historique du voyage ou en faire connaître le journal illustré. Depuis ces grandes publications, M. L.-E. Robert s'est beaucoup occupé d'agriculture, d'arboriculture (entomologie appliquée) et d'archéologie celtique dans ses rapports avec le sol ou la géologie. Ses principaux travaux en ces genres, ceux qui présentent plus d'inportance sont les suivants : IX. Mémoire sur les ravages des scolytes et du cossus dans les ormes, etc., et des moyens mis en pratique pour détruire ces insectes et restaurer les arbres qu'ils font périr. Impr. dans le recueil de la Société roy. et centrale d'agriculture, année 1846. X. Recherches relatives aux mœurs de divers insectes xylophages et au traitement des arbres attaqués par ces animaux. Inser-tion votée par l'Académie des sciences dans le recueil des sa-

vants étrangers. XI. Instructions pratique sur les mœurs et les ravages des scolytes et des cossus dans les ormes et sur les moyens propres à détruire ces insectes et à restaurer les arbres dont ils compromettent l'existence, etc.; pu-bliées par ordre du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics dans les « Annales des ponts et chaussées », ann. 1839. XII. Recherches géologiques sur la présence des Celtes dans les environs de Paris notamment, descrintion du barrow de Meudon); publices à la suite de la description géologique et minéralogique des « Voyages en Scandinavie », p. 199. (Voy. le nº VIII). XIII. Plusieurs Mémoires sur le séjour des premiers habitants de la France, sur les pierres celtiques de toutes sortes, etc., adressés à l'Académie des sciences en 1860, 1861 et 1862. M. L.-E. Robert est incontestablement un homme de science; mais la science n'est pas toujours infaillible. Ses moyens propres à détruire certains insectes et restaurer les arbres qu'ils font périr ont eu le triste honneur d'étre épigrammatiquement chansonnés dans une revue jouée il y a quelques années sur le théâtre des Variétés, sous le titre, croyonsnous, de « Oh! hé, les petits agueaux! » Les arbres traités par le procédé de M. L.-E. Robert n'en mourraient pas moins, aussi bien que par les insectes. Quant à ses recherches géologi-ques, M. L.-E. Robert a trouvé un critique plus sérieux, et voici à quelle occasion, M. Robert Int, le 8 septembre 1862, à l'Académie des sciences un mémoire géologique, dont le « Journal des Débats » reproduisit la substance dans son numéro du 20 du même mois. Dans la substance du mémoire en question, desopinions émises longtemps auparavant par le savant M. Boucher de Perthes sur le même sujet étaient contredites par M. L.-E. Robert. M. Boucher de Perthes n'était pas nommé, à la vérité, dans l'article du « Journal des Débats », mais la désignation était trop transparente pour que l'honorable prés. de l'Acad. d'Abbeville ne pût recon-

naître que c'étaieut ses opinions qui étaient attaquées. Il écrivit au directeur du « Journal des Débats » pour le prier d'insérer une réfutation des assertions de M. L.-E. Robert ; mais le journal sus-nommé ne crut pas devoir l'imprimer, attendu, d'abord, parce que M. Boucher de Perthes n'était pas nommé dans l'article; ensuite, parce que si on l'insérait, il pourrait s'élever une polémique sans fin, et que le « Journal des Débats » n'étant pas un journal géologique, mais politique, des discussions semblables ne pourraient y figurer. Un heureux hasard ayant fait tomber entre nos mains cette réfutation restée inédite, nous la donnons ici : « A Monsieur le Directeur du · Journal des Débats ». Monsieur, dans votre numéro du 20 septembre courant, vous rendiez compte de la découverte d'un gisement celtique mis au jour par les tranchées profondes taillées sur le parcours du boulevard de Sébastopol, rue d'Enfer. - L'estimable savant qui rapporte ces faits compare ces dépôts de la rive gauche de la Seine à ceux de la rive gauche de la Somme, à Saint-Acheul-lez-Amiens, et il en conclut qu'on s'est trompé en disant que les hommes avaient été contemporains des mastodontes Elephos primigenios, Rhinoceros tichorinus et autres grands pachidermes d'espèces anjourd'hui éteintes. -Je dois vous faire observer que cette contemporaucité a été reconnue par la grande majorité des géologues de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, etc., ainsi que vous pourrez le voir par les savants rapports imprimés de MM. Charles Lyell, Joseph Prest-wich, John Evans, W. Flower, Ja-mes Wyatt, etc., tous membres de la Société royale de Londres, ou de la Société géologique d'Angleterre; Pictet et Gosse, de Genève; en France, de MM. feu Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Rigollot, C. Colomb, Lartet, Albert Gaudry, Georges Pouchet, Buteux, Ed. Lambert, marquis de Vibray, etc., etc. - Ce n'est pas par une simple négation qu'on peut démentir de pareils témoignages,

502

rendus après des études longues et approfondies. Il suffit d'ailleurs de voir les lieux pour reconnaître qu'il n'y a aucune espèce de rapport entre les terrains d'alluvions modernes ou remaniés de la rive gauche de la Seine et ceux de Saint-Acheul, qui sont des terrains diluviens non remaniés ou quartenaires anciens. - Ce n'est pas, d'ailleurs, seulement dans le département de la Somme qu'on rencontre des pierres taillées de main d'homme avec des ossements fossiles; on en a trouvé dans les départements de la Seine, de l'Oise, de l'Aisne, de Loir-et-Cher, etc. MM. Prestwich, Flower, Owen, Wyatt, déjà cités, en ont également recoedli dans les mêmes terrains, avec les mêmes os fossiles dans divers comtés d'Angleterre. Leurs découvertes ont été publiées par les journaux anglais ou dans les mémoires de la Société royale et de la Société géologique de Londres. - Ce qui prouverait seul que ces dépôts alluviens des bords de la Seine ne peuvent être les mêmes que ceux du département de la Somme, c'est que les bancs de Moulin-Guignon et Saint-Gille, près d'Abbeville, où M. Boucher de Perthes, en 1838, a signalé le premier l'existence de ces silex taillés et leur contemporanéité avec les grands pachydermes fossiles, sont à une hauteur de 30 mètres et plus au-dessus du niveau de la Somme et de la Mer. Voir son livre des « Antiquités celtiques et et antédéluviennes, ou de l'Industrie primitive», tom. Ier (Paris, 1847) et « Pe l'Homme antédiluvien » (Paris, 1860). Voir aussi les mémoires des divers auteurs indiqués ci-dessus et les coupes de terrain qui y sont dessinés (1). XIV. Notices archéologiques sur les véritables aborigènes (Celtes) de la Picardie. Impr. dans le « Moniteur de l'Oise ., année 1862. Ce voyageurnaturaliste est en outre auteur de plusieurs notices impr. dans les « Ann. de la Soc. entomologique ».

ROBERT (Cyprien), voyageur, l'un des rédacteurs ordinaires de la Revue des Deux-Mondes », de 1842 à 1856 : professeur de langue et de littérature slaves au Collège de.France, de 1845 à 1857; membre honoraire de la Société industrielle d'Angers; né le 1er féfévrier 1807, à Angers, rue Saint-Aubin. Son père était petit marchand, sa mère, veuve de bonne heure, était peu à son aise. M. C. Robert n'en fit pas moins de bonnes études au collège de sa ville natale. Il aimait la poésie et faisait de jolis couplets qui couraient parmi ses camarades et les jeunes filles du quartier. Mais il élevait plus haut et jetait plus loin ses idées. Un matin, léger d'argent, mais gros d'espérances, et fort de ses résolutions, il partit à pied pour aller visiter les peuples, étudier les constitutions, les mœurs. Il s'arrêtait dans les grandes villes, donnant des leçons pour se faire des ressources qui lui permettaient d'aller plus loin. Il vit l'Allemagne, l'Italie, toute l'Europe orientale, une partie de l'Asie occidentale, parcourut les vallées fleuries, les steppes arides; prit des dessins, des notes, et à son retour écrivit ce qu'il avait amassé et observé et le publia dans la « Revue des Deux-Mondes », 1842 et 1843. M. C. Robert s'était déjà fait connaître par un premier ouvrage, son Essai d'une philosophie de l'Art (1836). Il était à Munich quand il composa cet ouvrage. Il en envoya le manuscrit à M. Bailly, qui avait été un des agents supérieurs de la « Société des bonnes lettres » sous la Restaution, et qui prit ensuite une imprimerle. L'ouvrage fut imprimé aux frais de l'auteur. Ni M. Bailly, ni M. Robert n'étaient alors fort habiles en typographie, et ils crurent d'abord que l'ouvrage à mettre au jour coûterait fort peu : il était d'un petit nombre de feuilles; mais le papier étant de choix, et l'exécution soignée, il se trouva que la facture s'éleva à plus de mille écus. L'auteur n'a jamais pu se figurer qu'il n'y eût pas là, et dans ce prix, une exagération singulière. Cependant le livre s'est

<sup>(1)</sup> Les Comples-rendus de l'Acàd, des sciences, ann. 1881 et 1862, renferment aussi des Rèponses de M. Boucher de Perthes aux Observations faites par M. E. Robert sur le Diluvium du déparlement de la Somme.

entièrement vendu, quoique tiré à quinze cents exemplaires, et la dépense de l'édition a été, à ce qu'il paraît, couverte au delà. M. C. Robert affectionne la Slavonie par-dessus tout; il l'avait quittée à regret; il y est retourné vers 1843. On lui avait promis une position à Paris qu'il n'avait point obtenue. M. C. Robert ne sait pas demander, il ne veut pas plier : il aime l'air, la liberté, l'étude solitaire, la vie au milieu des égaux et des frères, et sans s'étonner de l'indifférence des pouvoirs parisiens, sans se plaindre, il alla reprendre ses travaux et ses excursions dans la Servie, les Balkans, la Morée. Au retour de son second voyage il obtint pourtant la chaire de langue et de littérature slaves au Collège de France (1845), en remplacement du célèbre poëte polonais Mickewicz qui fut envoyé à la bibliothèque de l'Arsenal. La passion des voyages et de l'étude des peuples reprit C. Robert en 1857; il abandonna sa chaire pour aller, dit-on, en Australie, et depuis, il n'a plus donné signe de vie. Nous connaissons de M. C. Robert : I. Essai d'une philosophie de l'Art, ou Introduction à l'étude des monuments chrétiens. Paris, Debécourt, 1836, in-8 avec 4 planches (6 fr. 50 c.). II. Mœurs publiques et privées des peuples de la Péninsule. Impr. dans la . Revue des Deux-Mondes », 1er févr. 1842. III. Lettre sur les steppes et l'architecture de la Russie. Impr. dans le Bulletin de la Société industrielle d'Angers, ann. 1842, p. 187 et suiv. IV. Les Slaves de Turquie, Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares: leurs ressources, leurs tendances et leurs progrès politiques. Paris, Passard, Labitte, 1844, 2 vol. in-8 (15 fr.). — Edit. de 1844, précédée d'une Introduction nouvelle sur leur situation pendant et depuis leurs insurrections de 1849 à 1851. Paris, Passard, 1852, 2 vol. in-8 (15 fr.). La nouvelle Introduction a 22 pages. Cet ouvrage a paru primitivement par fragments dans la « Revue des Deux-Mondes », en 1842 et 1843. Il en a été fait en 1844 deux traductions

allemandes : l'une par Marko Fedorowitsch. Dresde, librairie Arnold, 2 vol. in-8: l'autre par un anonyme. Stuttgard, Franchk, 6 vol. in-16. Cette dernière traduction fait partie d'une collection de voyages intitulée : « Weltpano-rama ». V. Du Mouvement unitaire de l'Europe orientale, Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 1er novembre 1844. VI. Le Système constitutionnel et le Régime despotique dans l'Europe orientale. Ibid., 1er février 1845. VII. Du Rôle de la Diplomatie européenne dans la question des frontières turco-grecques. Ibid., 15 mai 1845. VIII. Diètes de 1844 dans l'Europe orientale. Ibid., 15 août 1845. IX. La Conjuration du Panslavisme et l'Insurrection polonaise, Imprim. dans la « Revue des Deux-Mondes », 1% mars 1846, et tiré à part. Paris, Fournier, 1846, gr. in-8 de 20 pag. X. Les deux Panslavismes. Situation actuelle des peuples slaves vis-à-vis de la Russie. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 1er novembre 1846. Réimpr. à part. Leipzig, Michelsen, 1846, gr. in 8 de 63 pag. (2 fr.). XI. La Pologne, journal slave de Paris, organe des intérêts fédéraux des peuples de l'Europe orientale. Paris, 1cp juin 1848 (Passard), 16 déc. 1850 (trois ann.) et le 1cr numéro de la 4º année (1851), in 4 (5 fr.). Journal qui paraissait tous les quinze jours. Le premier numéro (1er juin 1848), porte pour titre : « La Pologne, journal des Slaves confédérés Polonais, Bohèmes, Illyriens, Bulgaro-Serbes et Ru-théniens. M. Cypr. Robert a été le directeur-gérant de ce journal, et a fourni beaucoup d'articles. XII. Le Monde slave, son passé, son état présent et son avenir. Paris, Passard, 1832, 2 vol. in-8 (10 fr.). C'est aussi la réunion d'une série d'articles publiés par la « Revue des Deux-Mondes » en 1844 et 1845, mais remaniés et retouchés. Le même ouvrage, en italien : Il Mondo Slavo, suo passato, suo state presente ed avvenire; voltato in idioma italiana per cura di Alessandro Garelli. Marseille, ti-pograf. di Arnaud e Co. 1838, 2 vol. in-8. Voici les sujets traités

dans ces deux volumes : Tome Ier. Partie politique. Premier tableau. Théorie générale du slavisme, aperçu de son histoire. Du rôle médiateur des Slaves en Europe. Deuxième tableau. Les quatre nations slaves comparées au point de vue statistique, géographique, politique et littéraire. Troisième tableau. Le Panslavisme ou Mouvement unitaire des peuples de race slave. Quatrième tableau. La Russie considérée comme nation et comme empire, et son rapport avec les tendances slaves. quième tableau. Lutte de l'absolutisme et de la liberté chez les Slaves; ses phases historiques et ses lois. Sixième tableau. L'Autriche ancienne, nouvelle et future, et ses rapports avec le slavisme. Tome 11. Des origines slaves, ethnographiques, religieuses, littéraires, et du mouvement d'unité de la race slave depuis les premiers temps jusqu'à ce jour. Partie ethnographique. Premier ta-bleau. De l'Unité primitive des peuples de race slave. Deuxième tableau. Des Origines illyriennes et polonaises. Troisième tableau. Origines bohêmes et russes. Partie litteraire et religieuse. Premier tableau. Des origines simultanées de la littérature et de la liturgie slave. Deuxième tableau. Luttes du germanisme contre l'église et l'empire des Slaves. Troisième lableau. Origines du schisme grécoslave. XIII. Histoire littéraire slave. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes » : 1. De l'Enseignement des littératures slaves, 1er janvier 1846. 2. Les quatre Littératures slaves, Renaissance des lettres dans l'Europe orientale, 15 décembre 1852. 3. La Gouslo et la poésie populaire des Slaves, 15 juin 1853. 4. La Poésie slave au xixe siècle, son caractère et ses sources, 1er avril 1856.-M. Cyprien Roberta, en outre, annoté l'ouvrage intitulé . Révélations sur la Russie, ou l'Empereur Nicolas et son empire en 1844 »; par un résident anglais.Ouvrage trad. del'angl. par M. Noblet. (Paris, 1845, 3 vol. in-8) (1).

† Robert (Victor), journaliste et poëte, connu dans les lettres sous le nom de Robert-Victor, fondateur des Sociétés de secours mutuels, en 1853, fondateur et président de « l'Union des poëtes », société littéraire autorisée le 17 octobre 1854, membre correspondant des académies Reims et d'Arras, ancien vice-président de la section des lettres au congrès scientifique d'Arras, en 1853, né à Saint-Dizier (Haute-Marne), le 2 mai 1812. M. Robert a écrit dans beaucoup de journaux et de recueils périodiques. Ses débuts dans le journalisme paraissent avoir eu lieu dans « l'Echo de l'Est», qui paraissait à Bar-ie-Duc, en 1838, et auguel il a fourni des chroniques théàtrales; puis il a fourni des articles, tant en prose qu'en vers aux douze autres sui-: « l'Indépendant de la Haute-Marne, paraissant à Chau-mont, de 1838 à 1842. M. Robert était le directeur de ce journal; « le Langrois », à Langres, en 1842; « l'Art en province », de Moulins, auquel il fournit, en 1842, des légendes rimées; « la France littéraire », de Lyon, qui a inséré de lui des élégies en 1849 et 1861; « le Mémorial de l'Allier», publié à Moulins, où il donna en 1850 et 1851 des aphorismes politiques; «le Souvenir, journal de la noblesse» (Paris), dont M. Ro-bert a aussi été le directeur, de 1850 à 1854; le « Bulletin de l'Union des poëtes », où il a donné des discours, rapports, compterendus, portraits littéraires et des analyses d'ouvrages, entre autres du « Poëme des larmes » de M. et Mme Fertiault, dont il y a eu des exemplaires tirés à part; « de Déjanire », tragédie du marquis de La Rochefoucault - Liancourt; « les Olympiades, album de « l'Union des poëtes « auquel M. Robert a fourni pour les années 1856, 1858 et 1861 des chants lyriques et des hymnes bibliques; a l'Union des

<sup>(1)</sup> Dans son « Nouveau Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, nouv. édit. (1862, 1n-8), M. Edm. de Manne, sous le 1º 827,

attribue à M. Cypr. Robert, la composition d'un ouvrage intitulé « l'Esclave blanc » (1816, 3 vol. in-8, et non 8 vol. in-12; junis les « Révélations aur la Russie » aussi bien que l'Esclave blanc », sont des traductions de l'anglais d'un résident anglais en Russie.

artistes », qui paraissait à Toulouse, en 1837, où il a fait insérer des études critiques; « Versificateur et Jeux poétiques > 1860-61, re-cueil qui paraissait aussi à Tou-louse, et où M. Robert a fait imprimer des pièces fugitives; « la Tribune lyrique », publiée à Ma-con, à laquelle notre poëte a fourni des morceaux philosophiques, de 1860 à 1862; enfin « le Propagateur » de Bordeaux, 1860-63, qui a accueilli des sonnets de M. Robert. - Nons avons dit plus haut que M. V. Robert était le fon dateur de la Société des secours mutuels. Etablissons le fait. M. V. Robert avait publié dans la « Gazette de France « une Lettre pour la création, en faveur des ouvriers, de trois caisses, 1º de secours contre la maladie; 2º de prévoyance contre le chômage; 3º de retraite pour la vieillesse. C'est peu de temps après que M. V. Robert, de concert avec M. l'abbé Bouix Sarabeirouze, commença, passage des Petites-Ecuries, l'application du système de secours mutuel, en réunissant une cinquantaine d'ouvriers sous la dénomination de « Société de Saint-François-Xa-vier ». M. Le Dreuille (mort premier aumônier du Val-de-Grâce, le 18 septembre 1860), qui n'était pas encore prêtre, prononça de très-beaux discours sur le sort de la classe ouvrière. C'était en 1844. L'association, grandie de 50 à 2,000 membres, se transporta dans l'église de Saint-Laurent. Là, sous la direction de M. l'abhé Bruvère, aujourd'hui curé de Saint-Martin, et avec le concours éclairé du digne abbé Lacoste, curé de Saint-Laurent, M. Gaillardin, comme président, et M. V. Robert, comme secrétaire du conseil, s'élabora ce fameux réglement qui, depuis, a servi de base à toutes les autres sections, et finalement à la législation, quand le gouvernement, en 1850 ou 1852 eut l'heureuse idée de prendre cette fondation sous son patronage, en établissant lé-gistativement les sociétés de secours mutuels. Quant à M. V. Robert, il ne réclame pas d'autre titre que celui de fondateur. - M. V. Robert a heaucoup écrit dans les

journaux et les recueils périodiques, ainsi qu'on a pu le voir par nos indications précedentes, mais nous ne connaissons de lui, imprimés à part que les ouvrages suivants : I. Les Orages du cœur. Poésies diverses. Paris, Dentu, 1837, in-8 (4 fr.). On trouve dans ce volume le Prêtre, drame en quatre actes et en vers. 11. Le Martyr des barricades, épisode des journées de juin 1848. Poëme. (Extr. du « Souvenir », journal de la noblesse). Paris, de l'imp. de Walder, 1854, in-8 de 36 pag. 111. Etude analytique sur le Poëme des larmes, de F. Fertiault et Julie Fertiault. Paris, à l'Union des poëtes, 1861, gr. in-8 de 35 pag. (Extr. du « Bulletin de l'Union des poètes », oct.-nov. 1860. IV. Guide pour l'organisation et l'administration des sociétés de secours mutuels, suivi d'un Formulaire des modèles nécessaires à l'administration et à la comptabilité des sociétés. Strasbourg et Paris, v° Berger-Levrault et fils, 1859, in-12 de 152 pages (2 fr.). M. V. Robert n'a jamais été secrétaire de la Société municipale du quartier Saint-Thomasd'Acquin, titre qu'on lui a donné sur le frontispice de ce petit volume, que du reste, il n'a pas publié, et qui a du l'être par l'administration. Ce Guide est composé des lois intervenues sur la matière, de quelques idées puisées dans les lettres et articles de M. V. Robert, et aussi dans le registre des premières délibérations de l'œuvre. · Le président de « l'Union des poëtes » met la dernière main à une épopée mystique et prépare un grand ouvrage sur la Poésie. qui formera plusieurs volumes.

ROBERT l'alné. Lettre d'un client à un avoué près le tribunal civil de Grasse (M. Emm. Bruéry). Grasse, de l'impr. de Durfort alné, 1838, in-4 de 24 pag.

ROBERT (Gaspard-Nicolas), né à Toulon (Var), le 23 décembre 1776, pharmacien de 2° classe, chargé de la direction du jardin botanique de la marine du port de Toulon, membre de la Société des sciences, belles-lettres et arts de Toulon, et de la Société d'agriculture et de commerce de l'arrondissement de Toulon. Plantes phanérogames qui croissent naturellement aux environs de Toulon. Toulon, de l'impr. de Perreymond-Durfort, 1838, in-8 de 16 feuill. 1/2,

avec une carte.

ROBERT (A.), D. M. P. (Lettres médicales): 1. Lettre sur la fièrre miliaire. (Première lettre). (De l'impr. de Cousot, à Chaumont). Paris, Béchet jeune, 1839, in-8 de 56 p. II. Maladies jebriles de Chaumont (Haute-Marne). (Deuxième Lettre.) Chaumont, Miot; 1840, in-8 de 64 pag. III. Traité théorique et pratique du rhumatisme, de la goutte et des maladies de nerfs. Paris, Baillière, 1840, in-8 (5 fr. 50 c.) (1).

ROBERT (G.). Avec M. A.-L. Tardy. Expériences sur les roues hydrauliques à axe vertical, et sur l'écoulement de l'eau dans les coursiers et dans les buses de forme pyramidale. Paris, Aug. Mathias, 1840, in-4 de 20 pag., avec 4 planches (4 fr.).

ches (Til.)

ROBERT (Jules), pseudonyme de M. Augustin Challamel.

ROBERT (C.-F.). Manuel d'horlogerie pratique, mis à la portée de tout le monde. Paris, Desloges, 1840, broch. in-18, avec une planche (2 fr. 50 c.).

ROBERT (F.-S.). Art épistolaire, ou petit Traité de la manière d'écrire des lettres. Dôle, de l'impr. de Pillot, 1840, in-18 de 108 pag. ROBERT (J. - A.). Voyez ROBERT

GUYARD.

ROBERT (A.-J.). Recherches anatomiques sur le cou. Strasbourg, 1840, in-4 de 27 pag., avec une planche

(1 fr. 50 c.).

ROBERT (l'abbé). Livre de prières pour la jeunesse catholique; trad. de l'allemand du docteur Loth.-Franc. Marx. Trèves, Lintz, 1840, 1850, in-18 de xvj-397 p., avec une gravure (2 [r.].

ROBERT (J.). Récréations instructives sur les parties de l'enseignement. Paris, Picard fils aîné, 1841, in-18

de 108 pag.

ROBERT (l'abbé Jean-François), chanoine honoraire de Tours, plus tard aumônier des Ursulines d'Ab-

heville; né le 3 septembre 1797 à Abbeville (Somme). I. Souvenirs d'Angleterre et Considérations sur l'Eglise anglicane. Lille, Lefort. 1841, 1849, 1861, in-12, avec une grav. (carton., 1 fr.). La première édit, ne porte que l'initiale du nom de l'auteur. Il existe, sous le même titre, une édition abrégée de cet ouvrage. Lille, Lefort, 1841, 2 vol. in-18 ensemble de 6 feuill (60 c.). II. Divinité du Catholicisme démontrée à un docteur d'Oxford d'après la Bible et les pères des premiers siècles. Paris, Hivert, 1842, in-8 (5 fr.). III. Sainte-Philomèle, son éloge et l'abrégé de sa vie et de son culte (et ses miracles). Lille, Lefort, 1843, in-18. Sec. édit. Ibid., (60 c.), 1862, in-18, avec une grav. IV. Le Catholicisme considéré dans ses vérites fondamentales, mis à la portée de tout le monde. Limoges, Barbou, 1844, in 8 (5 fr.). V. Histoire de saint Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry et martyr. Limoges, Barbou frères, 1844, in 8 (3 fr.). VI. Histoire de saint Paul, apôtre et martyr. Limoges, les mêmes, 1846, 1851, 1855, in-12, avec une grav. (90 fr.). VII. Edgard, ou le Triomphe du Christianisme sous Clovis, roi de France. Limoges, les mêmes, 1848, in-12. VIII. Voyage à Londres. Limoges, tes mêmes, 1851, in-8, orné de 2 vign. (1 f. 50 c.). Faisant partie d'une « Bibliothèque chrétienne et morale ». IX. Nouveau Mois de Marie, ou Considérations sur les grandeurs, les vertus et la gloire de la sainte Vierge. Tours, Mame, 1856, 1857, 1860, in 32 (1 fr. 25 c.). Faisant partie d'une « Bibliothèque pieuse des catholiques. » X. Londres, la cité des merveilles. Limoges, Barbou frères, 1861, in-8 de 126 pag., avec une gravure. (1 f. 50 c.). C'est peut-être une nouvelle édition du nº viti

ROBERT (le baron Louis-Vincent-Benolt), ancien sous-préfet à Carpentras et à Ribérac, chevalier de la Légion d'Honneur, aujourd'hui retiré à Bar-le-Duc; né à Menerbes (Vaucluse), le 21 janvier 1816. M. le baron Robert a inséré divers articles littéraires dans les journaux de la province et de Paris, tels que « l'Echo du Rhône », le

<sup>(4)</sup> M. F. Bourquelot a compris, à tort, ces trois ouvrages parmi ceux du docteur César-Alphonse Robert (voy. plus haut), erreur reproduite dans le livre de M. Vapereau.

« Messager de Vaucluse », « l'Indicatenr d'Avignon », « l'Echo de Vaucluse », « la Ruche d'Orange », « l'Echo du Ventoux « et « le Magasin pittoresque », et a publié une Notice sur le général baron Robert, par son neveu, hériter et filleul. 2º édit., considérablement augmentée, Paris, de l'impr. de Martinet, 1838, in-8 de 46 pag. La première édition a été publiée dans le journal « l'Echo de Vaucluse » du 10 avril 1842.

ROBERT (Jacques), de Champsdeniers (Deux-Sèvres), ex-cordondonnier-bottier. I. Manuel pratique et raisonné du cordonnier-bottier. Saint - Maixeut, l'Auteur, 1842, in-12, avec 4 planches. II. Manuel pratique et raisonné du cordonnierbottier, ou l'Art de couper et de chansser par règles géométriques. Paris, Dentu, l'Auteur, rue Guénégaud, n. 19, 1862, gr. in-18 de 252 pau. et une planche (5 fr.). Ouvrage différent du précédent malgré la ressemblance dans les titres.

ROBERT (le docteur). Impressions d'un voyageur sur la domination anglaise dans l'Hindoustan. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro du 13 août 1842

+ ROBERT (Pierre-Charles), officier supérieur d'administration militaire et l'un des plus savants numismatistes français du XIXº siècle; né à Bar-le-Duc (Meuse), le 20 novembre 1812. M. Robert fut admis à l'Ecole polytechnique en 1832, à l'âge de vingt ans, et en sortit en 1834, pour entrer dans le génie militaire. Il n'avait pas encore vingt-huit ans lorsqu'il fut nommé (le 23 janvier 1840), capitaine dans cette arme. Mais M. Robert était un homme d'études sérieuses et ayant de hautes capacités administratives; il quitta son régiment pour entrer dans l'intendance militaire, comme adjoint de 2º classe (30 janvier 1842), et fit des progrès rapides dans cette administration. Adjoint de première classe dès le 30 septembre 1844, il fut successivement : sous-intendant de deuxième classe, le 15 juin 1848; de première classe, le 19 décembre 1854, et en cette qualité, sous-intendant de la garde impériale, à Paris; intendant di-

visionnaire (grade équivalant à celui de général de brigade), le 25 mai 1861, et ayant pour circonscription la 5º division, séant à Metz; nommé, en décembre 1862, directeur de l'administration au ministère de la guerre. M. Pierre-Charles Robert a été promu, le 23 mars 1851, chevalier de la Légion d'Honneur, et le 14 septembre 1855, officier de l'ordre. Jenne, M. P. Ch. Robert eut le goût des études numismatiques, et il leur a consacré plus tard, avec persévérance, les loisirs que lui ont laissé ses occupations administratives. La « Revue de numismatique française » nous révéla, en 1842 le nom de cet administrateur distingué comme savant numismatiste. Son premier ouvrage important sont ses Recherches sur les monnaies de Toul (1844), qui furent suivies de plusieurs autres ouvrages qui ne le cèdent en rien a ce premier; l'un d'eux, la Numismatique de Cambrai, a été cou-ronné par l'Académie impériale des inscriptions et belles-lettres, en 1862. Le mérite réel des publications de M. P.-Ch. Robert, ont fait admettre leur auteur dans plusieurs académies et soc. savantes, parmi lesquelles nous citerons l'Académie de Metz, la Commission historique du Nord, la Société archéo-logique de la Moselle; il est en ontre correspondant de la Société des antiquaires de France, de la Société nunismatique de Berlin, de la Société royale des antiquai-res de Copenhague, de l'Académie de Reims, de la Société d'archéologie de La Rochelle, de l'Institut lombard des sciences, des lettres et des arts, et a été élu, le 19 décembre 1862, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en remplacement du baron Chaudruc de Crazannes, décédé. Nous connaissons de ce savant, mais publiés sons la dénomination simple de M. Ch. Robert, de Metz, les ouvrages et opuscules suivants :

- I. Ouvrages principaux. - I. Recherches sur les monnaies des évêques de Toul. Paris, Rollin, 1844, in-4 de 68 pag., avec 10 planches (10 fr.). Il. Extrait d'une lettre adressée à l'Académie grand-ducale

de Luxembourg. Metz, de l'impr. de Nouvian, 1848, in-8 de 8 pag. Sur une pièce de monnaie de Jean III, l'Aveugle, roi de Bohême, duc de Luxembourg. III. Monnaies mérovingiennes de la collection Renault. Metz, 1851, in-8 de 42 pages., avec 2 pl. (3 fr.). IV. Considerations sur la monnaie à l'époque romane, et descriptions de quelques triens mérovingiens. Metz, de l'impr. de Nonvian, 1852, in-8 de 60 pag., avec une pl. (3 f.). V. Etudes numismatiques sur une partie du nord-est de la France. París, Rollin, rue Vivienne, n. 12, 1852, in-4 de 31 f., avec 18 pl. (35 fr.), Tiré à 200 exemplaires. - Les mêmes, avec les planches sur carton vélin, avec les 18 pl. sur pap. de Chine (55 fr.). VI. Atlas des monnaies frappées dans les trois cités méridionales de la Belgique. (Extr. de l'ouvrage précédent). Metz, 1852, in-4de17 pl. (17 fr.). VII. Recherches sur les monnaies et les jetons des maîtreséchevins de Metz, et descriptions de jetons divers. Paris, Rollin 1833, in-4 de 11 feuil., avec 6 pl. (9 fr.); sur pap. vél., planches sur pap. de Chine (12 fr.). VIII. Nu-mismatique de Cambrai. Paris, Rollin et Feuardent, 1862, in-4 de 387 pag., avec 56 planches. (50 fr.). Tiré a 200 exemplaires. Ouvrage pour lequel l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans sa séance du 1er août 1862, a partagé une médaille pour les antiquités de la France, avec les « Etudes sur le passé et avenir de l'artillerie », de M, le colonel Favé. — Opuscules numismatiques. — M. P.-Ch. Rohert est l'un des rédacteurs habi-tuels de la « Revue de numismatique française » et de la « Revue de numismatique belge », auxquelles il a fourni un assez grand nombre de notices; les recueils des académies et sociétés sa-vantes dont il est membre en renferment d'autres. Plusieurs ont été tirées à part, ainsi qu'on le verra par la liste qui suit. IX. Tiers de sou d'or frappé de 550 à 588 par le roi Childebert et son neveu Chramne, Impr. dans la « Rev. numism. franc. », en 1842. X. Découverte de monnaies du moyen age (Extrait de la «Revue nu-

mismatique française »). Blois, 1845, broch. in-8, avec une vi-gnette (1 fr.) XI. Rapport sur l'ouvrage de M. Garpentin, ayant pour titre : Examen sur l'histoire des monnaies royales de France. (Extr. des « Mémoires de l'Académie de Metz »). Metz, 1846, broch. in-8 (1 fr.). XII. Tiers de sol d'or frappe à Mauriac. (Extr. de la « Revue numismatique française). Blois, 1846, broch. in-8, avec une vign. (1 fr.). XIII. Description d'une monnaie gauloise au type du coq, du temps de Jules-César, trouvée à Lewarde, près Douai. (Extr. du Bulletin de la Commission historique du Nord »). Metz, Lamort, 1846, in-8 de 8 pag., avec une pl. (1 fr.). XIV. Examen de l'ouvrage de M. Sirand, intitulé : « Monnaies inédites de Dombes ». Impr. dans le « Journal de l'Ain », en 1848. XV. Tiers de sol d'or inédits. (Extr. de la « Revue numism. française ». Blois, 1850, broch. in-8, avec une planche représentant 10 monnaies. (2 Ir.). XVI. Notes sur des monnaies de Posthume, découvertes en 1848. (Extr. des « Mémoires de l'Acad. nationale de Metz », 1849-50). Metz, de l'impr. de Lamort, 1850, in-8 de 8 p. (1 fr.). XVII. Rapport sur une fibule en bronze avec traces d'émaux. (Extr. des « Mémoires de l'Académie de Metz »). Metz, 1850, broch. in-8, avec vign. XVIII. Mon-naies de Louis de Montpensier, prince de Dombes. (Extrait de la Revue numismatique franç. ». Blois, 1850, in-8 de 3 pag., avec une vignette (1 fr.), XIX. Monnaie de Bourbourg. (Extr. du Bulletin de la « Commission historique du Nord »). Metz, 1850, brochure in-8, avec vign. (1 fr.). XX. Souvenirs numismatiques du siège de Metz en 1552. (Extr. des « Mémoires de l'Académie de Metz »). Metz, 1852, broch. in-8, avec une pl. (2 fr.). XXI. Denier au temple frappé à Valenciennes. (Extr. de la « Revue de numism. belge », t. III, 2º série, 1858, avec vign. XXII. Note sur des inscriptions antiques recueillies en 1855 à Kustendjé (Drobrudja). (Extrait des Mémoires de l'Académie de Metz). Metz, 1858, brochnre in-8. XXIII. Lettre adressée à M. de Longpé-

rier sur quelques médailles trouvées en Crimée. (Extrait de la · Revue numismatique franc. »). Blois, 1859, broch. in-8 avec vign. XXIV. Lettre adressée au même, sur des monnaies gallo-romaines. (Extrait de la même Revue). Ibid., 1859, broch. in-8, avec vign. XXV. Lettres (deux) adressées à M. de Longperier sur quelques collections du Piémont et de la Lombardie, (Extr. de la « Revue numismatique française »). Blois, 1860-62, 2 broch. in-8, avec vign. XXVI. Notice nécrologique sur le marquis de Lagoy. (Extrait de la « Revue numism. frauç. »). Blois, 1860, in-8. XXVII. Monnaies de Macon. (Extrait de la même Revue). Blois, 1860, broch, in-8, avec 3 pl. XXVIII. Note sur des monnaies austrasiennes inédites. (Extr. du « Bulletin de la Société archéologique de la Moselle »). Metz, 1860, broch. in-8. XXIX. Numismatique lor-raine. (Extr. de la « Revue nu-mismatique française »). Blois, 1861, broch. tirée in-4, avec 3 pl. XXX. Lettre à M. de Saulcy sur des monnaies lorraines du xIIº siècle, découvertes à Contrexéville. Avec vignettes. Impr. dans la « Revue numism. française », en 1861. XXXI. Lettre à M. Biondelli sur les imitations ostrogothes des sous et des tiers de sou d'or romains. (Extr. des « Actes de l'Institut royal lombard des sciences, des lettres et des arts »). 1861. in-4. XXXII. Note sur les monnaics provinoises des comtes de Champagne. (Extr. des « Mémoires de l'Acad. de Reims.). Reims, Dubois 1861, in-8 de 11 pag., avec 1 fig. XXXIII. Notice sur l'ouvrage intitulė : « Monete e medaglie degli Spinola di Tassarolo, Ronco, Roc-caforte, Arquata, Vergagni che serbansi nella R. Universita ed in altre collezioni di Genova, descritte ed illustrate dal bibliotecario Agostino Olivieri ». (Extr. du « Bull. de la Soc. d'archéol, de la Moselle »). Metz, de l'impr. de Rousseau-Pallez, 1862, in-8 de 8 pag. XXXIV. Note sur des débris antiques recueillis en 1855 à Kustendjé (Dobrudja). (Extr. des . Méin. de l'Acad, impér. de Metz », ann. 1857-58). Metz, de l'imp. de Blanc, 1862, in-8 de 10 p.

ROBERT (Adrien), et mieux Adrien Robert, pseudonyme de M. Charles Basset, auteur dramatique et romancier. Voy. nos « Supercheries », 2º édit., à Adrien Robert. ROBERT (l'abbé François-Joseph) né- à Hesdin (Pas-de-Calais), le 26 juill. 1809, successivement curé de Merck Saint-Lievin, de Le Translay, actuellement (1862) de Gouv-Saint-André, canton de Campagne-lez-Hesdin (Pas-de-Calais), membre de la Société des antiquaires de la Morinle; des sociétés savantes de Calais, de Dunkerque, de l'Académie d'Arras; correspon-dant de l'Institut des Arts-Unis de Londres, de l'Académie de Madrid : membre de la commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais et membre et correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques. On a de cet érudit ecclésiastique : 1. Notice historique sur Merck Saint-Lievin (Pas-de-Calais). Saint-Omer, de l'impr. de Van Elstandt, 1843, in-8 de 56 pages. Cette Notice a donné l'idée à M. Bertrand (de Dunkerque) de publier un « Pelerinage de Saint-Lievin » ( Dunkerque , Drouillard, 1843, in-8), et. plus tard, a M. Henri de Laplane, d'écrire « les Matelots boulonnais à Merck Saint-Lievin » (Saint-Omer, Chauvin fils, 1850, in-8), ainsi que son « Eglise de Fauquemberg ». (St-Omer, Fleury Lemaire, 1834.) II. Bibliologie locale. Notice historique sur l'ancienne ville et comté de Fauquembergues. St-Omer, del'imp, de van Elstandt, 1846, in-8 de 10 feuill. 1/4, avec une planche. III. Notice historique sur Thiembronne. Saint-Omer, de l'impr. du même, 1846, in-8. IV. Notice historique sur Avroult. Saint-Omer, de l'impr. du même, 1847, in-8 de 36 pag. V. Mémoire sur l'église d'Hesdin. Saint-Omer, de l'impr. de Chauvin, 1848, in-8. VI. Promenade archéologique à Sainte-Berthe. Saint-Omer, de l'impr. de Lemaire, 1850, in-8. VII. Mémoire sur Quantovic, ancienne cité galloromaine à Saint-Josse-sur-Mer (aujourd'hui Etaple). Saint-Omer, de l'imprimerie de Chauvin fils, 1850, in-8. Ce Mémoire a donné lieu à une Notice, sur cette anti-

que cité, par M. de Bertrand, de Dunkerque, qui a été imprimée dans « la Dunkerquoise » du 28 février 1850, pet. in-8. Le travail de M. l'abbé Robert sur Quantovic a de plus provoqué un nouveau Mémoire de M. Louis Cousin (de Dunkerque) sur cette ville ancienne, impr. parmi ceux des antiquaires de la Morinie. (Saint-Omer. Chauvin fils, 1852, in-8.) A son tour M. l'abbé Robert fit imprimer plus tard une seconde réplique à M. Cousin ou Mon dernier mot sur Cantovir, qui fut imprimée, en 1861, dans « la Picardie, revue historique et littéraire » publiée sous les auspices des membres des académies et sociétés savantes des départements de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, du Pas-de-Calaais, etc. (Amiens, Le Noël-Hérouart), et dont rendit compte la Société des antiquaires de Picardie, dans un de ses bulletins. impr. à Amiens, chez Lemer ainé en 1861. VIII. Vie abrégée de saint Lievin, archevêque écossais et martyr. Saint Omer, de l'impr. de Chauvin fils, 1850, in-12. IX. Histoire de saint Lievin, archevêque etmartyr, avec gravures. Arras, de Pimp. de E. Lefranc, 1856, pet. in-8 de 247 pag. X. Nouveau Mémoire sur Quentovic(1). Amiens, de l'imp. Le Noël-Hérouart, 1862, in-8 de 40 pag. XI. Notice historique ou biographique de M. l'abbé Foconnier, ancien curé de Gouy-Saint-André, Amiens, de l'impr. du même, 1862, in-8 de 42 pag. — En outre, M. l'abbé Robert a écrit plusieurs Mémoires et Biographies dans « le Mém. artésien de St-Omer », 1847 (Saint-Omer, Lemaire); dans « la Liberté », journal d'Arras, 1851 (Arras, E. Lefranc); dans « la Rev. du Pasde-Calais »; le Mémorial religieux. littéraire, 1859 (Arras, Rousseau-Leroy), et dans les Bulletins du comité de la langue, de l'histoire et des arts en France, pendant les années 1853 à 1857, aux t. 11 et IV. (Paris, de l'Impr. impér.). Plusieurs Lettres de Henri IV, adressées, à diverses époques, à Robert de Rocquigny, gentilhomme ordinaire de

François, duc d'Alençon, frère de Henri III, ont été envoyées par M. Labbé Robert au ministre de l'instruction publique et des cultes pour la collection des lettres de ce monarque. Enfin ce laborieux ecclésiastique possède en manuscrit un certain nombre de notices sur diverses localités de la province de l'Artois, soit au point de vue historique ou au point de vue religieux.

ROBERT (J.-B.-L.), marchand de parapluies, à Paris. La Guerre, satire. Paris, l'Auteur, 1843, in-8 de

16 pag. (30 c.).

ROBERT (Abel), professeur au col-lége Bourbon. Il a donné une édition des Eléments de la grammaire latine de Lhomond, rev. et augm. Paris, ve Maire-Nyon, 1844, in-12, qui a été réimpr. pour la sixième fois en 1855. (Paris, la même.)

ROBERT, ex-officier de bouche des ministres de l'intérieur et de la marine, de l'ambassadeur d'Angleterre, etc. Lu grande Cuisine sim-plifiée. Art de la cuisine nouvelle, mise à la portée de toutes les fortunes; suivi de la charcuterie, de la pâtisserie, de l'office, des conserves de légumes, et précédé d'un Dictionnaire de cuisine. Paris, Audot, 1845, in-8, avec 32 vign. dans le texte (5 fr.).

ROBERT (sir Paul), et mieux Paul Robert, pseudonyme, dit-on, d'un M. Lefebvre, prote d'imprimerie, auteur des Mystères du Palais - Royal (1845, 2 vol. in-8), des Causes cé-lèbres politiques depuis le xvie siècle (1846, in-8), etc. Voy. nos « Supercheries », 2º édit., à Paul Robert. Si véritablement ces deux ouvrages sont d'un prote d'imprimerie du nom de Lefebvre, ils ne sont pas pourtant de M. Théotiste Lefebvre, auteur du « Guide pratique du compositeur d'imprimerie », ni de son frère Isidore, connu par des chansons.

ROBERT (Etienne). Poesies chrétien-nes. Lyon, de l'impr. de Mothon,

1847, in-8 de 16 pag.

ROBERT (Gustave), journaliste. La province fut le premier théâtre de ses exploits. Il commença par confectionner les premiers-Saint-Etienne avant d'aborder les premiers-Paris. M. Robert, a son ar-

<sup>(4)</sup> L'auteur écrit indifféremment Quantovic, Cantovir el Quentovic.

rivée dans la grande ville, fut pré-senté à M. E. de Girardin , qui se l'attacha en qualité de secrétaire. Mais un jour, je ne sais plus à propos de quoi, dit M. Edmond Texier, une discussion très vive s'éleva entre celui-ci et celui-la, et M. Robert dut aller chercher un rédacteur en chef plus facile à vivre. N'en rencontrant pas sur sa route, il se mit à faire des correspondances pour les journaux étrangers ; il adressa des lettres aux journaux belges, aux journaux anglais et même aux feuilles américaines. Cela dura quelques années, puis il reprit le chemin des départements, où il alla guerroyer en faveur du gouvernement de juillet. A la révolution de février 1848, il revint à Paris, et se jeta dans le mouvement. Secrétaire du club Blanqui, M. G. Robert était l'un des plus intrépides orateurs de cette réunion, qui en comptait tant. A cette époque il fut rédacteur en chef de la Voix des clubs, journal quotidien des assemblées populaires, dont le 1er numéro parut le 12 mars 1848, in fol. qui ne vécut que ce qu'ont vécu les journaux rouges de 1848. Il se démit bientôt de ses nouvelles fonctions, et donna sa démission de révolutionnaire. Plus tard, quand le Courrier français fut acheté par la société qui ex-ploitait « l'Assemblée nationale », il en prit la rédaction en chef. M. G. Robert était à peu près le seul rédacteur politique de son journal, il fit presque à lui seul tous les articles et tous les entrefilets. Il était alors difficile de prétendre que le Courrier manquât d'unité dans sa rédaction. M. G. Robert est en somme un homme de talent (1). En 1850, nous retrouvons M. Robert corédacteur de la Révolution, journal des intérêts populaires, recueil mensuel, qui paraissait par feuilles gr. in-8, mais qui ne parut pas longtemps. En dehors des journaux, nous connaissons de M. G. Robert : Chemin de fer de Paris à Londres. Construction d'une jetée de Douvres à Calais. Paris, Dentu, 1860, broch. in-8 (50 c.).

ROBERT (Théophile). Le Livre du republicain, ou les Droits et les devoirs du citoyen. Paris, Robert; l'Auteur, 1848, in-18 de 18 pages. ROBERT (le citoven P.). Nouvelle Organisation du travail, ou Entretien d'un ouvrier avec son patron sur un mieux possible. Lyon, bumoulin, Bertheion, 1848, in-8 de 16 p. ROBERT (Aimé-Augustin-Joseph). docteur en médecine de la Faculté de Strasbourg; né à Dôle (Jura), le 11 août 1813, M. Robert fut, après avoir terminé ses études, préparateur d'anatomie chirurgicale et pathologique à la Faculté de médecine de Strasbourg, et construisit même des pièces d'anatomie plastique; mais plus tard, il renonça à la chirurgie pour ne plus s'occuper que de médecine, et surtout d'hydrologie médicale. M. Robert est aujourd'hui médecin du bureau de bienfaisance ou cantonal de Strasbourg, médecinadjoint des prisons civiles de la même ville, membre-fondateur de la Société de médecine de la même viile, correspondant de la Soc. de médecine du Haut-Rhin, de la Soc. de médecine pratique de Paris et de la Société d'émulation du Jura, l'un des médecins inspecteurs de bains de Bade, et le rédacteur en chef de la «Revue d'hydrologie médicale française et étrangère » qu'il a fondée en 1857. Nous connaissons de ce médecin : I. Influence de la grossesse; de la marche de la phthisie pulmonaire. (Extrait de « l'Union médicale », mars 1847). Paris, 1847, in-8. II. Notice sur l'eau minérale iodurée et bromurée de Wildegg (canton d'Argovie). 2e édit. Strasbourg. 1847, in-8. III. Notice sur les eaux minérales d'Erlenbad, avec une nouvelle analyse par M. le professeur Bunsen, de Heidelberg, Ibid., 1854, in 8. IV. Des Eaux minerales d'Alsace, des causes de leur décadence et des moyens de les rhéabiliter. Ibid., 1854, in 8. V. Notice sur les eaux acidulées, alcalines et ferrugineuses de Soultzbach (Haut-Rhin). France. Colmar, Geng; et Strasbourg, Derivaux, Leroux fils, 1854, in-8 de 48 pag. VI. Histoire du cholèra de Neudorff (banlieue de Strasbourg), pendant les mois

<sup>(1)</sup> M. Edm. Texier, Biographics journalistes.

d'août et de sept. 1855. Strasbourg, 1855, in-8. VII. Notice sur les eaux gazeuses alcalines et ferrugineuses d'Antogast, dans la vallée de la Rench (grand-duché de Bade), avec la nouvelle analyse de M. le prof. Bunsen. Strasbourg, de l'impr. de Silbermann, 1856, in-12 de 32 pages, avec une vue. VIII. Histoire de l'épidémie de variole et de suette miliaire qui a régné à Neuhof, banlieue de Strasbourg, en décembre 1856 et en janv. 1857. Strasbourg, de l'impr. du même, 1837, in-8 de 25 pag. IX. Guide du médecin et du touriste aux bains de la vallée du Rhin, de la forêt Noire et des Vosges. Strasbourg, Schmidt; et Paris, L. Ha-chette et Comp., 1857, in-12 jésus de ix-303 pages et six planches. (3 fr. 50 c.). On a extrait de ce Guide les opuscules suivants : a) Description topographique, médicale et chimique des bains de Baden-Baden (grand duché de Bade). Strasb., de l'impr. de Silbermann, 1857, in-8 de 15 pag. b) Description topographique, médicale et chimique des bains de la Houb (grandduché de Bade). Strasbourg, de l'impr. du même, 1837, in-8 de 13 pages. c) Description topographique, médicale et chimique des bains de Rothenfels (Elizabethen-Quelle) (grand-duché de Bade), Strasb., de l'imp. du même, 1837. in-8 de 43 p. X. Revue d'hydrologie médicale française et étrangère, Strasb., Derivaux, G.A. Alexandre, et Paris, J. B .- Baillière et fils, 20 avril 1858 au 20 avril 1863, cinq années, soit 5 vol. in-4 à 2 col. Cette Revue qui a obtenu du succès paraît du 15 au 20 de chaque mois par numéros de 8 pag. (Prix de l'abonn. annuel, pour la France : 10 fr.). XI. Notice sur Wolfach (grand-duché de Bade), sa source ferrugineuse, ses bains de décoctions de bourgeons de sapins et sa cure de petit lait. Strasbourg, de l'impr. de Silbermann, 1838, in-8 de 39 p. XII. De l'eau de Wildegg (cant. d'Argovie). (Ext. de la « Revue d'hydrologie médic. ».) Strasb., de l'impr. du même, 1858, in-8 de 12 pag. XIII. Bade et ses thermes; par le docteur Aimé Robert et le docteur Guggert, médecin-inspecteur des bains de Baden-Baden; avec les nouvelles analyses chimiques des sources, par M. Robert Bunsen, prof. de chimie, et un Mémoire sur la constitution géologique de Bade, par M. le docteur Sandberger, prof. de géologie. Strasbourg, Derivaux: et Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860, in-8 de 142 pag., avec 9 planches, une carte et des vignettes (3 fr. 50 c.). XIV. Avec M. le docteur Fr. Feyerlin, médecin des bains. Rippold-sau (Forêt-Noire) et ses sources minérales, avec les nouvelles analy-ses de M. le professeur Bunsen, de Heidelberg. (Extr. de la « Revue d'nydrologie médicale française et étrangère). Strasbourg, de l'impr. de Silbermann, 1862, gr. in-18 de 72 pag. et grav.

ROBERT (L.-V.), imprimeur à Gex, en 1848. La Sentinelle, journal hebdomadaire, paraissant les mardi et mercredi. Gex, 1848. Le 1et numéro a paru le 2 mai; la publication a été suspendue le 1et août suivant, faute d'abonnés.

ROBERT l'aîné, ancien officier d'étatmajor des armées de l'Ouest. Une année de la vie militaire de Marceau. Nanci, Grimblot, veuve Raybois, Robert, 1830, in-8 de 44 pag., avec une lithogr. et le fac simile d'un autographe de Kléber. Campagne du général Marceau dans la Vendée, peudant l'année 1793 (an 11 de la République).

ROBERT (Gaston). Closerie des lilas. Mystères du jardin Bullier. Paris, à la Closerie des lilas, carrefour de l'Observatoire, 1851, in-16 de

64 pages.

Robert (Melchior), docteur en médecine, né à Oraison (Basses-Alpes), le 1º mars 1820, fit ses études médicales à l'Ecole pratique de Paris, et à l'âge de vingtuatre ans fut interne médaillé des hôpitaux de Paris (concours de 1844, nommé en janvier 1845). Cet internat était sous la direction de MM. Lisfrauc, Ricord, Natalis Guilot et Laugier. En 1849, M. Robert fut médaillé du choléra, et peu de temps après fut admis comme membre de la Société anatomique de Paris. Ce docteur alla ensuite s'établir dans le midi, d'abord à Digne, ensuite à Marseille, où il

est successivement devenu dans cette dernière ville : membre du comité médical des Bouches-du-Rhône, des sociétés impériales de médecine de Marseille et de Lyon; membre du conseil municipal de la ville de Marseille, chirurgien en chef des hôpitaux de cette ville (concours de 1856), et enfin, pro-fesseur suppléant de chirurgie à l'Ecole de médecine de Marseille. Nous connaissons de ce chirurgien : I. Deux nouveaux procédés opératoires pour la désarticulation de l'orteil. — Moyen d'éviter les fusées purulentes à travers les galnes tendineuses. Digne, typogr. de Repos, 1851, in-8. II. Mémoire sur l'iritis syphilitique, d'après des observat. recueill. dans le service de M. Ricord. Digne, typ. du même, 1851, in-8. III. Traité des maladies vénériennes. Ouvrage théorique et pratique, rédigé d'après les documents puisés dans les leçons et dans le service de M. Ricord, contenant le récit d'une tentative de syphilisation et de plusieurs exd'inoculations périences pratiquées sur les animaux, sulvi d'un Formulaire spécial. (De l'impr. de Repos, à Digne.) Paris, Blosse, 1853, in 8 (6 fr.). Le libraire L. Leclerc annonçait, en 1862, cet ouvrage à 1 fr. 75 c. IV. Moyens pour prévenir et combattre le choléra. (Extrait du journal « l'Athé-nieu »). Marseille, typographie Arnaud, 1834, in 8. V. Etudes sur deux points de syphiliographie : 1º des végétations dites syphilitiques; 2º faits et considérations cliniques à l'appui de l'unicité du virus chancreux. Marseille, de l'impr. de Senès, 1837, in-8 de 56 pag. VI. De l'Influence des inoculations multipliées sur la marche des accidents consécutifs de la syphilis constitutionnelle. Observations, examen des opinions émises pour expliquer la syphilisation, nouvelle explication, conclusions. Marseille, de l'impr. de Barlatier-Feissat et Demonchy, 1859, in-8 de 64 pag. VII. Nouveau Traité des maladies vénériennes, d'après les documents puisés dans la clinique de M. Ricord et dans les services hospitaliers de Marseille; suivi d'un appendice sur la syphilisation et la prophylaxie syphilitique, et d'un Formulaire spécial. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1861, in-8 de x-788 p. (9 fr.). VIII. Quelques Considérations sur l'auto-inoculabilité du chancre infectant et sur le chancre mixte. (Extrait du « Bulletin de la Soc. impér. de méd. de Marseille, janvier 1862). Marseille, de l'impr. de Barlatier et Demonchy, 1862, in-8 de 23 pag.

Robert, avocat. Grand et nouveau Secrétaire général et universel, ou Véritable secrétaire des secrétaires, formant le recueil le plus complet de nouveaux modèles de lettres, etc. Paris, Terry, 1832.

in-18 (3 fr.).

ROBERT (J.-C.). I. La Statue équestre de Napoléon Ier, ou Sour venirs de son passage à Lyon en 1815. (En vers). Lyon, de l'impr. de Storck, 1854, in-8 de 16 pag. II. Sébastopol, poème militaire (en six chants, avec des notes). Lyon, de l'impr. de Bajat fils, 1856, in-8 de 11 feuill. III. La Médaille de Sainte-Hélène. Aux soldats français de 1792. Chanson. Lyon, de l'impr. lithogr. de Nigon, 1857, in-4 d'une page.
ROBERT (L.). Avec M. Honoré Ar-

ROBERT (L.). Avec M. Honoré Arnoul: Sièges mémorables des Français, depuis le XV° siècle jusqu'à nos jours. (De l'impr. de Carro, à Meaux). Paris, Dumaine, 1833,

in-12 (3 fr.).

ROBERT (Léon). Géographie statistique du département de la Meurihe. Nanci, Hinzelin, 1855, in-16 de

128 pag.

ROBERT (P.-Hercule), d'Argenton, ex-secrétaire général de l'Ecole polytechnique. Qu'est-ce que le choléra? Quel moyen de le neutraliser à son invasion. Paris, l'Auteur, rue Monsieur-le-Prince, n. 16, 1855, in-8 de 64 pag. (1 fr.).

ROBERT (A.). Traité complet de physique élémentaire. Malines, E.-F. Van Velsen, 1835, in-8 (3 fr. 25 c.). ROBERT (l'abbé), ancien ingénieur, aujourd'hui professeur au grand séminaire d'Yvetot. Projet d'établissement en Algérie d'un orphelinat pour les enfants trouvés de la Seine-Inférieure. Rouen, Mégard et Comp., 1855, gr. in-8 de

103 pag.
ROBERT (Paul). Une Muse des champs.

TOME XII.

Poésies). Clermont, de l'impr. de Daix, 1856, in-8. L'ouvrage devait parattre en douze livraisons, chacune de seize pag. Nous ignorons s'il en a paru plus que la pre-

ROBERT (Ferdinand). Poésies. Metz, del'impr. lithogr. d'Etienne, 1857,

in-8 de 64 pag.

ROBERT (Georges). Photographie élémentaire, traité de photographie sur collodion, positifs et négatifs sur verre, tirages des épreuves positives sur papier. Paris, rue Charlot, n. 52, 1859, in-8 de 47 p. (2 fr.).

ROBERT (Alexis), ex-commis secrétaire du Conseil des prud'hommes de , Paris (métaux). Petit Guide pratique des patrons, ouvriers et apprentis, devant les conseils de prud'hommes. Paris, Pillet ainé, 1859, in-16 de 32 pag.

ROBERT (E.), tailleur de pierres, à Istres. Leis nervis en partido de casso. Poesie provençale en deux parties. Marseille, de l'impr. d'Ar-

naud et Comp., 1859, in-8 de 16 p. ROBERT (Em.). Transformation de la banque de l'Algérie en succursale de la banque de France. Paris, de l'impr. de Carion, 1860, in 8.

ROBERT (Edmond). Petits Mystères du quartier latin. Paris, Havard, 1860, in-16, avec 8 grav. (1 fr. 50 c.). ROBERT (le chanoine). Quelques Rai-

sons de ne pas être protestant, accompagnées d'observations sur l'état actuel du protestantisme en France. Rouen, Vimont; et Paris, Vrayet de Surcy, 1860, in-12 (2 fr.).

ROBERT (du Luc). Avec M. J.-M. Jaubert. Prodrome d'histoire naturelle du départ. du Var. 2º partie. Catalogue des insectes coléontères. Draguignan, de l'impr. de Gimbert, 1861, in-8 de 108 pages. Publié par la Société d'études scientifiques et archéologiques de

la ville de Dragnignan.

ROBERT (Jules). Guide des amants, contenant un Dictionnaire des mots, expressions et maximes usitées dans la langue de l'amour ; des préceptes sur l'art de plaire, etc., et des modèles de lettres d'amour tirées des meilleurs auteurs. Sens. Clément, 1861, in-18 de 180 pag. ROBERT (l'abbé), directeur de l'éta-blissement de Notre-Dame de Rethel. Du Cœur, et de sa part dans l'éducation. Discours prononcé à la distribution des prix de Notre-Dame de Rethel, le 8 août 1861. Rethel, de l'impr. de Torchet, 1861, in-8 de 15 pag.

ROBERT (E.), teinturier dégraisseur et dessinateur en broderie. Méthode simplifiée de teinture, de dégraissage, de blanchissage et de dessins de broderies, etc. Angou-lême, Gallelaud, 1862, in-8 de 32 p.

ROBERT (J.). Réponse à M. Octave Giraud, collaborateur de « la Gironde », à propos de ses attaques contre le spiritisme. Bordeaux, de l'impr. de Chariol, 1862, in-8 de 31 pages.

ROBERT (C.-L.), docteur en médecine

de la faculté de Paris. De la Phthisie charbonneuse et de quelques considérations sur la pénétration des corps pulvérulents et sur l'absorption des matières solides. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1862, in-8 de 136 pag.

ROBERT. Essais sur les noms de famille et de lieux. Paris, de l'impr. de Morris et Cie, 1862, in-8 de 36

pages.

ROBERT (Louis). Le Parfait brasseur. Bruxelles, ve Verteneuil, 1862, in-12.

ROBERT DE BRÉVILLE. Guérison radicale des rétrécissements du canat de l'urêtre et des rétentions d'urine, contenant les méthodes diverses appliquées jusqu'ici au traitement de cette maladie, et l'examen, appuyé d'observations authentiques, d'un procédé nouveau, radicalement curatif de tous les rétrécissements. Paris, l'Auteur, 1832, in-8 de 36 pag. (1 fr. 50 c.).

ROBERT D'HARCOURT (E.). Voy. (au

Supplément) HARCOURT (R. E. d'). ROBERT DE LATOUR (le docteur de). I. De la Chaleur animale comme élément du diagnostic des fièvres intermittentes, sans intermittences, peruicieuses ou non. (Extr. de « l'Union médicale », nouv. série, des 13 et 15 février 1862). Paris, de l'impr. de Malteste et Comp., 1862, in-8 de 15 pag. II. Pe l'Ovarite chronique comme cause de péritonite aiguë et de l'emploi des produits imperméables contre ces deux affections. (Extr. de « l'U-

nion médicale », nouv. série, des 2, 9 et 25 septembre 1862). Paris, de l'impr. de Malteste et C., 1862. in-8 de 24 pages.

ROBERT DE MASSY (J.). Des Halles et marches et du commerce des objets de consommation à Londres et à Paris. Rapport à S. Ex. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 2º partie. Paris; 3º partie : Comparaison entre Londres et Paris. Paris, de l'impr. impér., 1862.

in-8 de 600 pag.

ROBERT DE SAINT-VINCENT, con-seiller à la Grand' chambre du Parlement de Paris, où il prit séance le 12 janvier 1748, un des chefs de l'opposition parlementaire sous le règne de Louis XVI; émigra en Allemagne, où il mourut en 1799. I. Denonciation du nouveau Rituel de Paris, de M. de Juigné, archevêque, aux Chambres assemblées. Du mardi 19 déc. 1786, in-12. II. Observations modestes d'un citoyen sur les opérations de finance de M. Necker et sur son compte-rendu. S. d., in-8 de 86 pag. Anon. E. D. M.

ROBERT DE SALLE (Gaston), membre de l'Union des poetes. Histoire pittoresque de Saint-Malo, Saint-Servan et de leurs environs. Guide du baigneur. Saint-Servan, de l'impr. de Le Bien, 1839, in-8 de 107 pag. - On trouve plusieurs pièces de vers de M. Robert de Salle dans les « Olympiades ». « Al· bum de l'Union des poëtes » (1838-62, 4 vol. in-8).

ROBERT - DUMESNIL (Alex.-Pierre-François), ancien notaire à Paris, grand amateur d'estampes; né le 31 août 1778, à Périers (Manche). Catalogue des estampes de Rem-brandt, de Ferdinand Bol, de Jean Livens, de Jean-Georges Vliet, de Rodermont et de leurs imitateurs, collégiées par M. A.-P.-F. Robert-Dumesnil., Paris, de l'impr. de Mme Huzard, 1836, in-8 de 40 pag. II. Le Peintre-Graveur français, ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres et les dessinateurs de l'École fran-çaise. Ouvrage faisant suite au « Peintre-Graveur » de M. Bartsch. Paris, Mme Huzard, Gabr. Warée et

Allouard, 1835-1850, 8 vol. in-8. avec planches (48 fr.

ROBERT-DUTERTRE, d'Ernée (Mavenne). 1. Ensemencements et bours. Mayenne, Derenne, 1860, in-12 de 28 pag. II. Principes généraux d'Agriculture. Ibid., 1861. in-8 de 59 pag.

ROBERT-GOBIN (Maistre). Les Loups ravissants. Le Mans, de l'impr. de Julien Lanier, 1853, in-8 de 8 pag. Examen d'un livre très-curieux et très-rare, portant ce titre, l'un des premiers qui aient été imprimes en langue française. L'exemplaire qui a motivé cette notice porte : Imprimé par Michel Le Noir, libraire juré en l'Université de Paris, demeurant à la rue Saint-Jacques. L'an mil cinq cents et 5

16me jour de mars.

ROBERT-GUYARD (Jean-Antoine Ro-BERT, qui pris plus tard le nom de), économiste; né à Bar-le-Duc, vers la fin de 1777, mort à Paris, le 8 août 1850. Robert-Guyard faisait le commerce des fers et des bois, lorsque la crise qui suivit la révolution de 1830 lui enleva la plus grande partie de son avoir. Il perdit le reste en s'associant dans une autre entreprise. Resté sans fortune, il voulut, malgré son âge avancé, continuer à être indépendant de sa famille, et il vécnt du produit d'un très-médiocre emploi. Robert-Guyard avait été doué d'un esprit studieux et observateur. De bonheur il avait eu du penchant pour les questions économíques, sur lesquelles il a laissé deux écrits : dans l'un, il discute, quelquefois avec succès, les principes généraux (dans son ouvrage De la Richesse) dans l'autre, il a fait sur le paupérisme et la misère monographie à quelques une égards un peu excentrique, et à plusieurs autres originale et profitable (1). Nous connaissons de Robert-Guyard, I. De la Richesse, ou Essais de ploutonomie Ouvrage dans lequel on se propose de rechercher et d'exposer les principes de cette science. (En trois livres). Paris,

<sup>(1)</sup> M. Jos. Garnier, dans le « Dictionn, de l'Economio politique, etc. » (Paris, Guillaumin, 1834, 2 vol. in-8). L 11, p. 543, dans lequel arti-ticle l'anteur donne des appreciations des deux principaux ouvrages de Robert-Guyard.

Verdière, 1829-31, in-8. Publié en trois livraisons. — (2° édit.). Paris, Dumont, 1841, in-8 de 386 pages. (7 fr. 50 c.). La première édition porte le nom de Robert-Gnyard, et la seconde celui de J.-A. Rebort. C'est sous ce dernier nom qu'ont été publiés les numéros 11 et 111, tandis que les IV, V et VI, portent le nom de Robert-Guyard. II. Le cataclysme et les ruines. Paris, Dumont, 1841, in-8. III. Notes remises, sur sa demande, à la commission de la Chambre des députés, chargée de l'examen du projet de loi concernant les eaux-de-vie et esprits rendus impropres à la consommation comme boisson. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1845, in-8 de 48 p. IV. Essai sur l'état du paupérisme en France et sur le moyen d'y remédier. Paris, Guil-laumin, 1847, broch. in-8. — Sec. édit., rev. et augm. Paris, le même, 1849, in-8 de 232 pages (4 fr.). V. Mémoire sur l'origine des ruines de Palmyre et de Balbeck. 2º édition. Paris, de l'impr. de Dupont, 1848, in-4 de 12 pag. VI. Paris en 1847. 2º édition. Paris, Guillaumin, 1848. in-4 de 4 pag.

ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène), célèbre prestidigitateur, né le 6 décembre 1805, à Blois, d'un père horloger dans cette ville. En 1844. il ouvrit au Palais-Royal la salle des « Soirées fantastiques », dans laquelle il exécuta, pendant dix ans, les tours et les fantaisies qu'il avait introduits dans la prestidigitation, et la laissa, en 1856, à M. Hamilton, son gendre et son associé. En 1856, M. Robert-Houdin reçut du gouvernement une mission pour l'Algérie, et publia à son retour: 1. Confidences d'un prestidigitateur. Biois, Lecesne, 1839, 2 vol. in-8(12f.).—Le même ouvrage, sous ce titre : « Confidences de Robert-Houdin; une Vie d'artiste; théâtre et prestidigitation ». 2º édit. Paris, Bourdillat, 1860, 2 vol. in-18 (6 fr.). Ouvrage dans lequel on trouve l'exposé des applications qu'il a faites de l'électricité à la mécanique, particulièrement à l'horlo-gerie. Il. Les Tricheries des grecs dévoilées. L'Art de gagner à tous les jeux. Paris, Bourdillat, 1861, in-8 de iv-351 pag. (5 fr.). On

trouve une courte notice sur M. Robert-Houdin, dans le « Dictionnaire universel des contemporains » de M. Vapereau.

ROBERT-PERRÉON. Conseils hygieniques aux dames, suivis d'une Dissertation sur l'acconchement naturel. (De l'imprim. de Boursy, à Lyon). Paris, Baillière, 1842, in 8

de 12 feuil. 3/4 (3 fr.).

ROBERT-VICTOR. (Voy. ROBERT (Victor.)

ROBERTET (Jehan), poete français du XVº siècle. Les douze Dames de rhétorique, publiées pour la pre-mière fois d'après les manuscrits de la Bibliothèque royale, et précédées d'une Introduction, par M. Louis Batissier. Moulins, Desrosiers, 1837, in-4 sur jésus vélin, avec un encadrement, des lettres ornées, et des fleurons (23 fr.). Cet ouvrage est la reproduction de l'un de ces précieux manuscrits sur vélin du XVe siècle qui se recommandent à l'intérêt et à la curiosité des bibliophiles par la perfection et la naïve originalité des miniatures, des ornements calligraphiques dont ils sont accompagnes. Sujets, encadrements, lettres ornées, tout a été copié sur le magnifique manuscrit de la Bibliothèque royale, avec la plus scrupuleuse fidélité, par M. Batissier. Le titre-frontispice, gravé par Schaal, a été dessiné par M. Chenavard, dont le nom seul est une garantie de délicatesse et de goût.

ROBERTI (l'abbé comte), ancien jésuite. Petit Traité sur les vertus, trad. de l'italien (par un anonyme). Paris, Poussielgue-Rusand, 1841, in-32. Sec. édit., revue et augm. d'un Opuscule inédit du P. Seigneri. Paris, le même, 1841, in-32. 10° édit. Paris, le même, 1841, in-32 de 100 pages. — Le même ouvrage, traduit par F.-I.-J. Labis, suivi des Conseils de saint Louis à la duchesse de Bourgogne. Tournai, H. Casterman, 1860, in-12 de 142 pag. (25 c.). — Edit. microscopique. Ibid., 1861, in-64 de 56 p. (50 c.).; 4859, in-16 (30 c.). ROBERTS. I. Les Animaux suuvages,

ROBERTS. I. Les Animaux sauvages, leur nature, leurs mœurs et leur instinct; trad. de l'angl. Brux., 1837, in-18, figures. (2f. 50c.). Les Animaux domestiques considérés dans leurs rapports avec la civilisation et les arts; trad. de l'angl. Brux., 1837, in-18, fig. (2 fr. 50 c.).

ROBERTS (Emma). Vues pittoresques de l'Inde, de la Chine et des bords de la mer Rouge; accompagnées d'un texte historique et descriptif; trad. par J.-F. Gérard. Londres, et Paris, Fischer, et Cie, 1840, 2 vol. in-4.

ROBERTS (le docteur G.), membre de la Société orientale de Paris. De Dehli à Bombay, fragment d'un Voyage dans les provinces intérieures de l'Inde, en 1841. Publié par la Société orientale. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1843, in-8 de 92 pag.

ROBERTS (David), peintre écossais, né à Edimbourg, le 24 octobre 1796. La Terre-Sainte, vues et monuments, accompagné d'une Notice descriptive de chaque planche. Bruxelles et Leipzig, C. Muquardt, 1843-45, gr. in-fol. de 66 planches rebaussées à deux teintes (120 fr.). Ouvrage qui a été publié en onze livraisons. Le « Dictionnaire universel des contemporains », de M. Vapereau, donne une courte notice sur cet artiste.

ROBERTS (Henry), F. S. .A., membre de l'Institut des architectes anglais, architecte honoraire de la Société d'amélioration du sort des classes ouvrières. I. Des Habita-tions des classes ouvrières. Traduit et publié par ordre du Président de la République. Paris, Gide et Baudry, 1850, in-4 de 60 pag., avec 16 planches (6 fr.). Publication du ministère de l'agriculture et du commerce. II. De la Condition physique des classes ouvrières, résultant de leurs habitations, et des heureux effets des améliorations sanitaires récemment adoptées en Angleterre. Trad. de l'angl. Paris, de l'impr. de Chaix, 1855, in-8 de 16 pag. III. La Réforme domestique, ou Conseils aux personnes de la classe ouvrière pour l'amélioration et la bonne tenue de leurs demeures. 1856, in-8 (20 c.).

ROBERTSAU (Charles de). La Campagne de 1860. Souvenirs de l'Italie méridionale, Trad. de l'allem. de M. W. Rustow, Impr. en deux articles dans la . Revue germanique », ann. 1862.

Robertson (William), historien anglais. A la liste de ses ouvrages et traductions, cités au tome viii, p. 77, ajoutez les nouvelles édi-tions suivantes : 1. Histoire de l'Amérique. 4º édition, contenant les ixe et xe livres, rev. et corr. sur la dernière anglaise, et accompagnée de notes puisées dans les ou-vrages de MM. de Humboldt, Bulloch , Warden , Clavigero, Jefferson, etc., etc.; par M. (Dezos) de la Roquette. Paris, Janet et Cotelle, 1828, 4 vol. in-8, avec des cartes (sur pap. fin d'Auvergne, 26 fr.; sur papier vélin, 40 fr.). 6º édit. Paris, Didier et C¹º, 1845, 2 vol. in-8 (15 fr.), et 2 vol. in-12 (7 fr.). Il existe un abrégé de cet ouvrage, sous ce titre : Histoire de la découverte et de la conquête de l'Amérique par les Espagnols : par Robertson. Edition nouvelle, adaptée à l'usage de la jeunesse, par M. Millaut. Paris, Plon, 1850, in-8 (3 fr.). Ce volume fait partie de la « Collection de la Bibliothèque des familles chrétiennes et des maisons d'éducation », publiée sous le patronage de l'épiscopat et sons la direction de M. l'abbé Cruice. II. A History of the progress of Society in Europe. Ouvrage pre-scrit par le conseil de l'instruction publique; avec des notes explicatives, critiques et historiques, précédé d'un Aperçu sur le moyen-age, par D. O'Sullivan. Paris, vo Maire-Nyon. 1847, in-12 (3 fr.). -The same Work, avec des notes explicatives et des indications pour faciliter la prononciation; précédé d'une Notice sur Robertson, par A. Spiers. Paris, Baudry, 1848, in-12 (3 fr.). III. Histoire de Charles-Quint, précédée d'un Tableau des progrès de la Société en Europe depuis la destruction de l'Empire romain jusqu'au com-mencement du XVIe siècle. Traduction de J.-B. Suard. Paris, Didier, 1843, 2 vol. in-12 (7 fr.). — Autre édition. Paris, Charpentier, 1843, 2 vol. in-12 (7 fr.). Il existe un abrégé de cet ouvrage, sous le titre « d'Histoire de l'empereur Charles-Quint, d'après Robertson » Tours, Mame, 1838, 1843, in-12,

avec 4 gr., abrégé souvent réimp. (11° édit., 1862). IV. Ses Œuvres complètes (trad. française), précédées d'une Notice par J.-A. Buchon. Paris, Desrez., 1836, 1843, 2 vol. gr. in-8 (20 fr.). Edition faisant partie du « Panthéon littéraire ».

Robertson (Etienne-Gaspard), pseudonyme. Voy. Robert (E.-G.).

ROBERTSON (Guillaume-Eugène), fils du précédent. Voy. ROBERT (Guill.-Eugène).

ROBERTSON (Pierre-Charles-Théodore LAFFORGUE, connu sous le nom de), célèbre professeur d'anglais à Paris, né dans cette ville, le 5 fructidor an x1 (5 juillet 1803), était encore bien jeune lorsqu'il conçut l'idée d'enseigner à Paris la langue anglaise, qu'il avait luimême si longtemps étudiée. Mais un nom français n'eut pas inspiré assez de confiance pour enseigner la langue de nos voisins d'outre-Manche, aussi fit-il comme avait fait autrefois, au XVIIIº siècle, Jean Vigneron, qui, pour enseigner l'italien, avait pris le nom de Veneroni : M. Lassorgue prit le nom anglais de Robertson, et ouvrit, vers 1822, des cours d'anglais, suivant une méthode qui lui est particulière, qui furent fort goû-tés des gens du monde, et publia un assez grand nombre de livres élémentaires qui ont obtenus un grand succès. « Le Cours de M. Robertson, qui consiste dans « une application spéciale de tout · ce qu'il y avait de pratique et « d'utile dans la fameuse méthode " Jacotot, a été, depuis 1836, traduit · dans toutes les langues d'Europe, · et sa méthode adaptée à l'ensei-« gnement de l'anglais, avec les modifications propres à chacune « de ces langues (1) ». En 1852, après trente ans de professorat, M. Robertson céda son établissement à son gendre, M. Hamilton. un vrai Anglais, celui-là, et alla se fixer à Bellevue, près Paris, où il a pu s'occuper tranquillement d'améliorer les nombreuses éditions de ses nombreux ouvrages et en

composer d'autres. Débarrassé du professorat, M. Robertson écrit aujourd'hui des articles de philosophie qui paraissent dans le journal · le Censeur » publié par M. L. Jourdan. M. Robertson a un fils. sous-préfet à Médéah, qu'il va souvent visiter. Terminous par dire. que par décret impérial du 19 janv. 1859, inséré au « Bulletin des lois », ce savant professeur a été autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Robertson, et à s'appeler à l'avenir Lafforgue-Robertson. Nous connaissons de lui : I. Robertson's Magazine : journal grammatical et littéraire de la langue anglaise. (En français et en anglais). Paris, Robertson, janvier 1827 et années suivantes. in-8. Recueil qui a été terminé en 48 livraisons : il en paraissait 24 par an, qui coûtaient par abonnement: 20 fr. l'année. Il y a des numéros qui ont eu plusieurs éditions, car il nous est passé sous les yeux un numéro 15, daté de juin 1831, qui porte 4º édition. II. Robertson's new Magazine, journal littéraire. (En anglais et en français), paraissant le 1er de chaque mois. Années 1835-36. Paris, Lance, 1835-36, gr. in-8 (2 fr.). Se-conde année. Ibid., 1836, gr. in-8 (6 fr.). III. Cours pratique, analyti-(6 fr.). 111. Cours prunque, amagur-que, théorique et synthétique de la langue anglaise. Paris, Lance, 1835, in-8 (8 fr.). Autre édition. Ibid, 1837, in-8 avec 29 pag. lith. (8 fr. 25 c.); Paris, Derache, 1838, in-8 (8 fr.). Ce cours a été publié d'abord par lecons, de 1832 à 1835. C'est la réimpression d'une partie du Robertson's Magazine, dégagée de la partie littéraire. IV. Exercices pratiques, extraits du Cours de langue anglaise, à l'usage des maisons d'éducation. Paris, Lance, 1833, 1836, gr. in-8 de 38 pages. (1 fr. 50 c.). V. Traité de la prononclation anglaise, faisant suite au « Cours pratique, analytique, thé-orique et synthétique de la langue anglaise . Paris, le même, 1836, in-8 de 48 (2 fr.). VI. Suite au Cours de lanque anglaise, ou Choix de morceaux tirés des meilleurs auteurs. Tome Icr. Littérature moderne. Prose. Paris, Derache, 1837, in-8.

<sup>(</sup>t) « Dictionpaire univ. des contemporains, 2° edit , note fouroie par M. Robertson lui-même.

Ouvrage réimprimé sous le titre de : Cours de littérature anglaise, ou Choix de morceaux tirés des meilleurs prosateurs contemporains. Paris, Derache, 1839, iu-8 (5 fr.). VII. Dictionnaire des racines anglaises, et Traité de la formation des mots. Paris, Derache, 1839, in-8 (4f.). VIII. Nouveau Cours pratique, analytique, théorique et synthétique de la langue anglaise. (Première partie). Paris, Derache, 1840, in-8 (4 fr.). (Première et deuxième parties.) 2° édition Paris, le même, 1842, 2 parties in-8 (7 fr.). 3° édit. Ibid., 1844, 3 part. in-8 (12 fr.). Chacune des parties de la troisième édition s'étant vendue séparément, a été plusieurs fois réimprimée : la dernière édition de la première partie (la 11º) est de 1863 ; celle de la deuxième partie la (8° édit.) est de 1861 ; celle de la troisième partie la (7º édit.) est de 1860. La 3º partie est suivie d'un index ou table raisonnée, formant une grammaire alphabétique. IX. Cle des exercices de conversation et de composition contenus dans le « Nouveau Cours de langue anglaise ». Paris, Dera-che, 1840, 3 part. in-8 (3 fr. 75 c.). Ouvrage souvent réimprimé. La dernière édition, la onzième, est de 1863. X. Cahier analytique de prononciation anglaise. Paris, le même, 1841, in 8 (2 fr.). XI. Le-cons élémentaires de la langue es-pagnole; tirées de l'anglais de A.-H. Monteith. Paris, Derache, 1843, in-12 (1 fr. 80 c.). XII. Cahier analytique de grammaire anglaise, Paris, Derache, 1843, in-8 (2 fr.), XIII. Précis de la méthode de Ro-bertson, ou Première leçon-spé-cimen de la troisième édition du Cours d'anglais. Paris, Derache, 1844, in-8 de 42 pages (50 c.). XIV. Leçons pratiques de langue anglaise, extraites du « Nouveau Cours de langue anglaise ». Première partie. (Leçons 1 à xx). Paris, le même, 1844, in-8 (1 fr. 25 c). -Deuxième partie, (Lecons xxi à xL, renfermant le texte avec la prononciation notée, les questions sous les réponses en regard, les exercices preparatoires et les phrases sous leur traduction). Paris, le même, 1854, in-8 de 6 feuilles 3/4 (1 fr. 25 c.). Troisième partie. (Lecons xLI à Lx. Ibid., 1856, in-8 de 7 feuilles 3/4 (1 fr. 25 c). Les trois parties de ces Lecons pratiques ayant été publiées successivement et ayant été vendues séparément, ont eu plusieurs éditions; la dernière édition des Lx leçons réunies est la 8°, de 1863. XV. Théorie de l'enseignement des langues et plan d'organisation basée sur l'association du capital. du travail et du talent. Paris, Derache, 1847, in-8 de 28 pag. Cet opuscule a paru d'abord dans « la Phalange». XVI. *The Garland*. Choix de morceaux extraits des meilleurs prosateurs contemporains : miss Edgeworth, Leigh Hunt, Washington Irwing, Bulwer, d'Israeli. Marryat, Walter Scott, Cooper, Howard, Dickens, James, Charles Lamb, Wilson, Warren. (En an-glais). Avec de nombreuses notes explicatives sur toutes les expressions de nature à embarrasser l'étudiant; par T. Robertson. Paris, Derache, 1830, in-8 (4 fr. 50 c.). XVII. The whole French Language, comprised in a series of lessons. In two volumes. Paris, Derache, 1853-54, 2 vol. in-8 (14 fr.). A la fin de chaque vol. on trouve la « Clé des exercices de composition et de traduction », que l'on peut se pro-curer séparément (1 fr. 25 c.). XVIII. Practical Lessons in french, extracted from . The whole French Language », and arranged for the use of scoohls. Part. I and II. Paris, Derache, 1834, in-8 (4 fr.). Sec. edition, enlarged and improved. Paris, le même, 1862, in-8 de 300 pag. (4 fr.). XIX. Nuevo Curso practico, analitico, teorico y syn-tetico de lengua inglesa. Obra es-crita para los Franceses, traducida y adaptada al castellano sobre la ultimaedicion del original. Paris, Boix, 1853, in-8 (4 fr.). Imprimé pour l'Amérique espagnole XX. Synthèse de la langue anglaise, avec la traduction en regard. Paris, le même, 1857, in-8 de xvj - 304 p. (3 fr.). XXI. Dictionnaire idéologique. Recueil des mots, des phrases, des idiotismes et des proverbes de la langue française, classés selon l'ordre des Idées. Paris, Derache, 1859, in-8 de xxxij-

480 pag. (6 fr. 50 c.). XXII. L'Anglais mis à la portée des enfants, Paris, le même, 1861, in-18 de 425 pag., avec la clef (4 fr. 50 c). Cet ouvrage produit des effets merveilleux. Des pères et des mères qui ne savaient pas l'anglais l'apprennent sans effort et l'enseignent à leurs enfants. - M. Robertson, en outre, a été l'éditeur d'un Theatre anglais, qu'il a publié en anglais et en français dans le format in-18 (9 vol.), et le réviseur de la traduction d'Hamlet, tragédie de Shakspeare, par M. A. Berbrugger. (Paris, 1843, in-12).

Robertson (Miss C.), aujourd'hui Mme Boussuat, sœur du précédent. Methode Robertson. Exercices pratiques préparatoires au nouveau, . Cours de langue anglaise n de T. Robertson, Paris, Derache, 1839, in-12 de 84 pag. (1 fr. 50 c.).lbid., 1811, in-18 (1 fr. 50 c..) Troisième édition, augm. d'un petit Vocabulaire anglais - français. Derache, 1850, in-18 de 4 feuilles. Quatrième édit. Ibid., 1860, in-18 (1 fr. 50 c.).

ROBERTY (Emile), de Bordeaux. Essai sur l'éducation religieuse progressive. Thèse. Bergerac, de l'imprimerie de Faisandier, 1851, in-8 de 96 pages.

ROBERTZ. Le Cercle de l'Avenir. Paris, faub. St-Honoré, n. 84, 1860, in-8.

Robespierre (de), ou plus exactement Derobespierre (Maximilien-Marie-Isidore), le chef de la tyrannie populaire la plus funeste et la plus sanglante qui ait tourmenté l'espèce humaine pendant la Révolution française, que l'on a surnommé le Caligula français, et que le baron Massias, en son « Mouvement des idées dans les quatre derniers siècles » (1837), a ainsi caractérisé : Orgueil solitaire qui veut des instruments et point de complices. Jalousie, en-vie, lâcheté, cruanté, hyène; enfin, l'homme dont le nom personnifie l'époque la plus terrible de notre première révolution, homme dont le nom est encore aujourd'hui un objet de terreur pour les uns et presque de vénération pour quelques autres. - La famille de Robespierre, d'origine irlandaise,

aurait appartenu à la noblesse de robe, si l'on en croit plusieurs biographes, cependant les grandpère et père de Maximilien ne prenaient pas la particule qua-lificative. L'un et l'autre avocats au conseil d'Artois, le premier admis en 1720, et le second admis en 1756, signaient Robespierre antérieurement à 1758, ainsi que le prouvent les « Almanachs historiques et géographiques de l'Artois », pour les années de 1749 à 1757. De 1758 à 1762, les grandpère et père figurent dans ces mêmes Almanachs sous le nom de Derobespierre. Maximilien, qui devait être plus tard un si grand démolisseur de la noblesse, écrivit le premier son nom de Robespierre. - Dans le milieu du XVIIe siècle environ, sous Charles Ier, les ancêtres de Maximilien étaient venus chercher un asile en France pour se soustraire aux fureurs des guerres religieuses et civiles qui désolaient l'Irlande et l'Angleterre. Par une bulle en date du 16 avril 1747, un royal exilé, Charles-Édouard Stuart, avait confié à un des oncles de Maximilien la présidence du souverain chapitre primordial de Rose-Croix, établi à Arras par ce prince, sous le titre distinctif d'Ecosse jacobite. Cette société existe encore aujourd'hui sous le nom de loge de la Constance. · Maximilien Robespierre est ne à Arras, le 6 mai 1758 et non en 1759, comme le disent tous les biographes (1). Il fit ses études d'abord au collège d'Arras, et en-

Doru all College O AFTAS, et ellithographe du nom de Robespierre, ainsi que
sur in date précise de sa naissauce, M. J. Lo
dieu a donne parmi les notes finales és son ouvrage, copie de l'acte ci-après :

- Le ast nai mil sept cent cinquante-huit, a
été baptise par mai mi sept cent cinquante-huit, a
été baptise par mai mi sept cent cinquante-huit, a
été baptise par mai mi sept cent cinquante-huit, a
été baptise par mai mi sept cent cinquante-huit, a
été baptise par mai mi sept cent cinquante-huit, a
été baptise par mai mi se la Marimillen-Barthelemy François Derobespierre, avocat au conseil
d'Artois, et de demoiselle Jacqueline-Marguerite Carraut. Le parrain a éte M. Maximillen
probespierre, père grand du côté palerosi,
avo at au conseil d'Artois, et la marraine MarieMarguerite Cornu, femde de Jacque-François
Carraut, mère-yrunde du côté maternel; lesqueis
ont signé. — Signé: Benobespierre, Marie-Marguerite Cornu, G.-H.-F. Langiart, cure.
Pour extrait conforme délyré par le grefier
du tribunal soussigné, à Arras, le seize mar
mi huit cent quarante-ésot,
mi huit cent quarante-ésot,
et Vu par nous, président de tribunol civil de
première instance séant à Arras, Pas-de-Calais,

suite à celui de Louis-le-Grand comme boursier, par la protec-tion de M. de Conzié, évêque d'Arras. Ce fait est contesté par les robespierristes, et nous lisons à ce sujet dans une Notice (d'Alphonse Rabbe), impr. dans la « Biographie univ. et portative des contemporains» publiée par Rabbe, de Boisjolin et Sainte-Preuve, t. V (1834), p. 672 : « On a prétendu « que Robespierre devait à l'évê-« que de sa ville natale, M. de Con-· zié, l'éducation brillante qu'il « avait reçue, et l'on a ajouté qu'il « s'était rendu coupable d'ingrati-« tude envers ce prélat. Cette im-« putation , accréditée dans un « temps où tous les partis sem-« blaient avoir choisi Robespierre · pour leur victime expiatoire, et « où la calomnie paraissait impos-« sible à son égard, cette imputa-« tion ne doit être accueillie au-« jourd'hui qu'avec une certaine · méfiance. D'après des renseignements, pris sur les lieux mêmes, « le père de Robespierre n'avait « pas tellement dissipé sa fortune, · comme le prétendent quelques « biographes, que l'évêque d'Ar-« ras dût se charger de faire éle-· ver charitablement ses enfants; il est constant, au contraire, que « Maximilien eut un modeste pa-

pour légalisation de la signature de M. Champa-gue, comous greffier près le tribunal. « Signé : Corrille. »

« trimoine qu'il abandonna géné-

« reusement à ses sœurs » (1). Un

Il exi-te une pièce très-curieuse relative à la

Il ext-te une pièce très-curieuse relative à la famille de Robespierre, intitude: Memoire signifié pour Antoine de Gouve, bourgeois, negociant en gross à Arras, aubrogétateur de Charies-Barthélemy Politeau, fils mi-near de Barthélemy Politicau et Jeanne Graux, intime, contre M. Maximilien de Robespierre, calle Marie-Marguerite-Françoise Politeau, aon epouse, appelant. Paris, Prault, 1745, in-fol. de 15 pages. 14 pages.

14 pages.

Plus récemment, M. de La Fons Mélicoq a
publié la Famille Robespierre et ses armorries,
dans les « Archives du nord de la France et du dans les « Archives du nord de la rrance et du midi de la Belgique, 3° sé.ie. t. Vi (1828), p. 72. Il eut été curieux de connaître le cachet de la famille de Robespierre, car le fait de se servir d'armoiries n'entraîne pas la preuve de la

noblesse.

(i) Ces assertions sont démenties par un autre blographe de Robespierre, M. J. Lodieu, qui
nous paraît bieu informé de tous les faits de la
vie de son béros.

« Maximillen, dit-il, était âgé de neuf ans, à
peine, lorsque la perte de son père le rendit
orphelin arec un fère et deux sours, tous,
plus jeunes que lui. Restes seuls et sans sou

document que l'on a eu l'obligeance de nous communiquer ne permet plus de douter des obligations que Robespierre avait à l'évêque d'Arras. Ce document se trouve dans le « Recueil de toutes les délibérations importantes prises depuis 1763 par le bureau d'administration du collége de Louis-le-Grand et des colléges y réunis ». A la page 211 de ce recueil, où se trouve la délibération du 19 juillet 1781, on lit : « Sur le compte-rendu par M. le principal des talents èminents du sieur de Robespier-« res (sic), boursier du collège « d'Arras, lequel est sur le point « de terminer son cours d'étude, « de sa bonne conduite pendant « douze années, et de ses succès « dans le cours de ses classes, tant · aux distributions des prix de « l'Université qu'aux examens de philosophie et de droit. Le bureau a unanimement accordé au-« dit sieur de Robespierres (sic) une gratification de la somme de 600 livres, laquelle lui sera payée par M. le grand-maître des de-· niers du collége d'Arras, et la-« dite somme sera allouée à M. le « grand-maître dans son compte, « en rapportant expédition de la présente délibération, et la quittance dudit sieur de Robespier-· res (sic) (1) ». Robespierre, après avoir été rèçu avocat au Parlement de Paris, fut ensuite se fixer à Arras au sein de sa famille. Il y était avocat, admis au conseil d'Artois en 1781, et membre de la Société anacréontique des Rosatis d'Arras quand la Révolution éclata. Il fut depuis député du tiers-état d'Artois aux Etats-Géuéraux, et successivement député d'Arras aux assemblées nationale et constituante; juge au tribunal du dis-trict de Versailles (vers la fin de

tiens sur la terre, il fallait que quelqu'on leur v'int en aide et prit leur enfance sous sa pro-tection. Deux tantes du côté paternel prirent c'hez elles les deux jeunes filles; et les aleux maternels se o'bargérent du soin d'élever Maximilien et Augustin, son frère. « Il commença se s'études au collège d'Arras».

<sup>« 11</sup> commença ses études au collège d'Arras», (1) Nous croylons liédit ce document qui nous a ête commentiqué manuscrit par une personne du collège Louis-te-Graud; mass M. J. Lodieu en avait eu connsissance, et il l'a imprimé à la page 9 de son « Maximilien Robespierre » (1850, in-12).

4790); accusateur public près le tribunal criminel de Paris (juin 1791 à avril 1792); nommé membre de la municipalité insurrectionnelle du 10 août, fonctions qu'il n'accepta pas; président du tribunal extraordinaire chargé de juger les derniers défenseurs du trône écroulé; député de Paris à la Convention nationale, et son président en 1794; membre du comité de salut public (juillet 1793). Il est mort sur l'échafaud révolutionaire, le 10 thermidor an 11 (28 juillet 1794). Voici une épitaphe, que nous croyons peu connue, faite pour Maximilien (1).

Les meilleurs citoyens ont élé ses victimes;
Il fit ériger en vertus
Les plus exécrables maximes.
Pour aller à la mort, grâces, talents sublimes
Devenaient un tiltre de plus.
Il a couvert la France entière
D'échafauds et de sang. Ses crimes furent tels
Que s'il avait vécu du temps de Robespierre,
Pour son humanité, Tibère
Aurait mérité des autels.

Déjà dans ce livre nous avons donné des monographies d'hommes illustres dans les lettres : J.-J. Rous-seau (au tome viii), Voltaire (au tome x); ailleurs, nous en avons donné quelques unes de grandes figures de la Révolution : Charlotte Corday, Marat, Marie-Antoinette, et, dans une autre catégorie, celles d'Alexandre Dumas, de la famille Guizot, de l'abbé de La-mennais, de Mme de Staël, etc., etc., qui toutes ont été favorablement accueillies par nos lecteurs; nous pensons qu'il en sera de même pour celle du terrible Robespierre, d'autant plus que ce travail n'a jamais été fait. Cette monographie, malgré nos recherches minutieuses, eût laissé beaucoup à désirer, si l'obligeance de bibliophiles et de libraires ne nous avait fourni les moyens de la compléter. C'est ainsi que nous avons trouvé dans la belle bibliothèque artésienne de M. le baron Camille Dard un nombre considérable de pièces que nous indiquons dans cet article; d'autres indications sont tirées de la collection sur la même province, formée par M. N. Sébert, instituteur communal à Paris, moins riche que la précédente, mais qui pourtant vient immédiatement après. M. Charavay aussi nous a ouvert ses cartons, et son confrère M. France nous a facilité l'accès de la riche bibliotheque historique de seu M. le comte de La Bédoyère pour y contrôler et y compléter nos indi-cations sur les opuscules relatifs à la famille qui nous occupe ici. Nous pensons avec toutes ces ressources, être parvenu à faire une bibliographie spéciale assez satisfaisante. Il ne faut pas néanmoins s'attendre à y trouver mentionnés les ouvrages généraux dans les-quels Robespierre occupe de si nombreuses pages, tels que les histoires de la Révolution et de la Convention, ni les histoires et biographies des partis montagnard et jacobin, non plus que celles du Comité de salut public et de la terreur, sauf quelques rares exceptions, ce qui nous eut conduit trop loin, mais seulement les ouvrages, opuscules et articles français et étrangers qui lui sont particuliers, après ceux dont il est l'auteur.

## Ouvrages de Maximilien Robespierre.

### Plaidoyers et Discours académiques.

I. Plaidoyers pour le sieur Vissery de Bois-Vale, appelant d'un jugement des échevins de Saint-Omer, qui avait ordonné la destruction d'un paratonnerre élevé sur sa maison. Arras, de l'impr. de Guy Delasablonnière, 1783, in-8 de 100 pag. On lit dans « l'Indépendant » de Donai. du 6 juin 1850, les lignes suivantes, qu'il publie sous la rubrique de Boulogne : « En 1783, Robespierre, qui était alors M. de Robespierre, plaidait devant le conseil d'Artois, pour y faire réformer un jugement de l'échevinage de Saint-Omer, par lequel M. Vissery de Bois-Vale, avocat en parlement, demeurant à Saint-Omer, avait été condamné à supprimer un paratonnerre élevé par lui dans cette ville, sur sa propre maison. Tout Saint-Omer avait été ému de l'érection de ce paratonnerre ; chacun se voyait menacé de tous les

<sup>(4)</sup> Empruntée aux « Souvenirs d'un déporté », par P. Villiers. (Voy. le n° ccl.)

dangers qu'il devait an contraire éloigner; et dans l'aveuglement où tous les habitants se trouvaient sur l'application de la découverte de l'illustre Franklin; ce n'avait pas été trop de tontes les grosses têtes de Saint-Omer pour faire descendre de son toit l'agent provocateur des foudres d'en haut. M. de Vissery, condamné dans son pays, où l'on n'est jamais prophète, comme l'on sait, en appela au conseil de la province. M. de Robespierre le défendit et prononça à ce sujet deux plaidoyers où il s'égaya beaucoup aux dépens des Audomarois, et il y avait un peu de quoi rire de leurs frayeurs. M. de Robespierre leur opposa la sérénité dans laquelle vivaient tant d'autres localités qui dormaient fort tranquillement sous leurs paratonnerres, et l'exemple de tant de savants, de princes et d'illustres souverains qui en avaient facilité l'introduction ou l'emploi au fatte de leur palais, et, qui plus est, sur des magasins à poudre. Le futur agresseur de la monarchie et de toutes les têtes couronnées cita avec admiration tout ce qui occupait un trône en Europe, et voici comment il s'exprima sur le monarque qui régnait alors en France: « On sait qu'une barre électrique est placée sur le cabinet de physique du château de la Muette, maison royale que le monarque qui nous gouverne honore assez souveut de sa présence auguste; s'il restait encore quelques doutes sur les effets de ces machines, on n'en aurait point fait l'essai sur une tête si chère et si sacrée. « Cette preuve est sans ré-· plique; j'en atteste les senti-« ments de toute la France pour « un prince qui fait ses délices et « sa gloire ». Dix ans plus tard, cette tête si chere et si sacrée tombait sous le couteau de la guillotine sur la place de la Révolution. Un homme avait demandé à la Convention qu'elle « déclarât Louis XVI traître envers les Français, criminel envers l'Humanité, et qu'elle le condamnat sur-le-champ à mort, en vertu du droit de l'insurrection! » Cet homme c'était Robespierre. Le Robespierre de

1783 ne songeait qu'à gagner son proces. Le Robespierre de 1793 voulait régner. Les deux plaidoyers de Robespierre sont aujourd'hui une rareté hibliographique; ils se trouvent dans la bibliothèque publique de notre ville (Douai) ». II. Mémoire pour François Deteuf, demeurant au village de Marchiennes, contre les grand prieur et religieux de l'abbaye d'Anchin. Arras, G. de la Sablon-nière, 1784, in-4 de 21 pages. Mémoire scandaleux, délibéré et signé par Me de Robespierre, avoeat. Ce mémoire est rarissime. M. J. Lodieu, dans son « Maximilien Robespierre », a donné l'historique de cette singulière cause, et nous le reproduisons ici. L'année qui suivit l'affaire de Saint-Omer, un bruit étrange, scandaleux circula tout à coup dans la ville d'Arras, Un moine, dom Bro-gniart, de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Anchin (et non de celle de Saint-Vaast d'Arras, comme l'a dit par erreur M. J. Lodieu), venait de jeter entre les mains de la Justice, une demoiselle, jeune en-core, Clémentine Deteuf, accusée par lui d'avoir dérobé un sac de deux mille louis, dans l'abbaye où elle allait de temps en temps s'occuper de sa profession de lingère. - « Je suis innocente, s'écriait Clémentine, cet homme se venge, parce que je n'ai pas voulu céder à ses passions bru-« tales; c'est un misérable! Jus-« tice! Justice! » Mais que pouvait la voix d'une pauvre femme sans appui, contre un clergé adroit, omnipotent, redoutable? Où trouver nn avocat qui, sur la foi en l'innocence de cette honnête personne, fût assez courageux pour entrer en lutte ouverte avec l'abbaye? Un homme alors se présenta, qui prit la défense de l'accusée. Cet homme était Maximilien Robespierre. L'affaire prit des proportions extraordinaires. Le procès ent lieu, et, sur la plaidoirie victorieuse, éclatante, du jeune avo-cat, M<sup>n</sup>\* Deteuf fut acquittée. Robespierre alla plus loin : il ne lui suffit pas que sa cliente fut absoute devant la justice, il voulut que le pays jugeat à son tour, pie-

ces en mains. Que fit-il? Il publia un mémoire remarquable qu'il fit répandre à un très-grand nombre d'exemplaires; puis il porta de-vant le conseil d'Artois une de mande en dommages et intérêts qui fut couronnée de succès. C'était la deuxième affaire dans laquelle plaidait Robespierre. Les religieux publièrent de leur côté « Mémoire pour les grand prieur et religieux de l'abbaye de Saint - Sauveur d'Anchin, défen-deurs, contre François Deteuf, cordier, demeurant au village de Picquencourt, demandeur ». Ar-ras, Guy de la Sablonnière , 1786, in-4 de 38 pages. Réponse de l'ab-baye, délibérée par M. Liborel. III. Discours couronné par la Société royale.... de Metz sur les questions suivantes proposées en 1784 : 1° Quelle est l'origine de l'opinion qui étend, sur lous les individus d'une même famille, une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable? 20 cette opinion est-elle plus nuisible qu'utile? 3° dans le cas où l'on se déciderait pour l'affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvénients qui en résultent? Amsterdam et Parls, J.-G. Méri-got le jenne, 1784, in-8 de 64 pages; 1783, in-8 de 60 pages. On a dit que le sujet avait été mis au concours par P.-L. Ræderer. depuis comte. Les biographies contemporaines ne parlent de ce fait ni aux articles de Rœderer ni à ceux de Lacretelle qu'elles leurs ont consacré (1). Le Mémoire couronné fut celui de Lacretelle ainé; celui de Robespierre obtint le second prix. Lacretelle rendit compte du travail de son concurrent dans « le Mercure » avec impartialité, et tout en critiquant le style de l'avocat d'Arras, il se plut à louer les beaux sentiments de l'excellent jeune homme. Le discours de Robespierre a été inséré dans les Mémoires de l'Académie de Metz, xxº année, 1838-39, p. 389 et suiv. IV. Mémoire justificatif pour François Page, orfevre à Béthune, et Maric-Angélique Provost, sa femme. Arras, veuve M. Miolan, 1786, in-4 de 79 pag. Discussion curieuse sur délit d'usure. Eloge de Gresset, discours qui a concouru pour le prix proposé par l'Académie d'Amiens, en 1785; par M...., avocat en parlement. Londres, et Paris, Royez, 1786, in-8 de 48 pag. Cet écrit respire les plus sages principes; l'amour du roi et des institutions monarchiques et religieuses. On prétend que l'Eloge imprimé n'est point conforme au manuscrit que possède l'Aca-démie d'Amlens. VI. Mémoire pour le sieur Louis-Marie-Hyacinthe Dupond, détenu pendant douze ans dans une prison, en vertu d'une lettre de cachet, interdit durant sa captivité, spolié par suite de vexations qui embrassent le cours de plus de vingt ans. Arras, 1789, in-4 de 93 pag. VII. Eloge de mes-sire Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier Dupaty, président à mortier au Parlement de Bordeaux: par M. R...., avocat en parlement. 1789, in-8 de 46 pag. A.-A. Barbier attribue cet éloge à Max. Robes-pierre. Le style de cette composition, les pensées qu'elle renferme sont bien le style et les pensées de Robespierre. Comme dans le plaidoyer pour M. Vissery, on y remarque l'éloge le plus pompeux de sa malheureuse victime. Louis XVI, à côté de ces banalités copiées dans Rousseau sur l'inégalité des rangs et des fortunes. L'éloge se termine ainsi : « En re-« traçant vos vertus, j'ai moins » cherché à ajouter un nouveau « lustre à votre gloire qu'à satis-· faire un besoin de mon cœur, celui de la reconnaissance. Mon « âme était flétrie par le malheur et vous y avez fait descendre l'espoir consolant, vous m'avez · fait oublier de longues infortunes, vous avez été pour moi une · seconde providence ». Robesierre avait donc trouvé dans M. Dupaty un protecteur qui avait encouragé ses premiers travaux

<sup>(1)</sup> Voici le fait exact. Rosderer avait donné 400 fr. pour récompenser le meilleur Memoire Sur la nécessité de canaliser les cours d'eaux de l'est de la France. Personne n'ayant répondu d'une maniere satisfaisante à cette question, Rosderer consenit à affecter ses 400 fr. à récompenser l'auteur du Memoire n° 1 roi aprécédent concours. Rosderer e ut ainsi une médaille égale à celle décerate à Lacretelle, et non le second prizz. s. n.

comme l'évêque d'Arras avait pourvu à sa première éducation (1).

#### Poésies.

VIII. Robespierre a lu plusieurs pièces de vers de sa composition à la Société des Rosati d'Arras, qui exista de 1778 à 1788, et dont il était membre. Qui pourrait s'imaginer qu'on va trouver au milieu de ces joyeux amis du vin et de l'amour, insoucieux et paisibles, innocents et calmes, Maximilien de Robespierre, avocat à Arras, qui, depuis..... Mais alors il était Rosati! Oui, Robespierre, dont le nom seul fit trembler trente millions de Francais, et rappelle le règne de la Terreur, dont le souvenir reste inséparable du sien; Robespierre fut un chansonnier galant qui se mêla à la jeunesse dorée et élégante d'Arras, pour fêter l'amour et le vin sous un berceau de roses. Un de ses confrères en Apollon et en Bacchus dépeignait ainsi, dans un couplet, sa manière de chanter :

> Ah! redoublez d'attention! J'entends la voix de Robespierre; Ce jeune émule d'Amphion Attendrirait une panthère.

()n ne connaît que trop les discours de Robespierre, on ne sait presque rien de ses vers (2). Nous allons en parler et en reproduire trois pièces. Les collectionneurs d'autographes ont recueilli quelques-unes de ses pièces inédites. On nous a signalé le manuscrit du premier chant d'un poeme intitulé le Mouchoir du prédicateur, que l'on attribuait à Robespierre. M. Laponneraye a donné, le premier, parmi les pièces justificatives des « Mémoires de Charlotte Robespierre (1835) •, la Rose, Remerciments à MM. de la Société des Rosati, chanson en trois complets, dont Charlotte avait conserve une copie de la main de son frère. C'est une chanson, pour ainsi dire improvisée lors de la réception de Robespierre. Dans • la Société des Rosati, 1778-88, » tiré à part des « Archives du nord de la France et du midi de la Belgique», troisième série, M. Arthur Dinaux à reproduit les « Remerchments » dont nous venons de parler, et a donné une autre pièce intitulée la Coupe vide, recneillie dans des feuilles volantes. Afin que l'on puisse mieux établir la différence qui existait entre l'ancien avocat d'Arras et l'exécrable conventionnel, nous reproduirons ici les deux compositions lyriques de Robespierre, au temps où Il n'était encore que L'excellent jeune homme.

#### LA ROSE,

REMERCIMENTS A MM. DE LA SOCIÉTÉ DES ROSATI.

AIR : Résiste-moi, belle Aspasle.

Je vois l'épine avec la rose, hans les bouquets que vous m'offrez (bis); Et lorsque vous me celèbrez, Vos vers décoursgent ma prose. Tout ce qu'on m'a dit de charmant, Messieurs, a droit de me confondre : La Rose est votre compliment, l'Epine est la loi d'y répondre (bis).

Dans cette fête si jolie,
Règne l'accord le plus perfait (bis)
On ne fait pas mieux un couplet,
On n'a pas de fleur mieux choisie.
Moi seul j'accuse mes destins
De ne m'y voir pas à ma place;
Car la Rose est dans nos jardius
Ce que vos vers sont au Parnasse (bis).

A vos bontés, lorsque j'y pense, Ma foi je n'y vois pas d'excès (bis); Et le tubleau de vos succès Affaiblit ma reconnaissance. Pour de semblables jardiniers, Le sacrifice est peu de chose; Quand on est si riche en lauriers, On peut blen douner une Rose (bis).

#### LA COUPE VIDE.

O Dien! que vois-je, mes amis-Un crime trop notoire, Pu nom charmant de Rosatis 'Va donc fletrir la gioire. O malheur affreux! O scandale honteux. Tose le dire à pellapour moi l'en gémlis, Ma coupe n'est pas pleine. En vite, donc, emplisser-ia De ce jus salutaire, Ou du dieu qui nous le donna Redouter la colère. Out, dans as fureur S'en va briser mon verre. Bacchus de là-baut A tout buveur d'eau, Lance un regard sévère.

O mes amis, tout buveur d'eau, Et vous pouvez m'en croire, Dans tous les temps ne fut qu'un sot, J'en atteste l'Histoire : Ce sage effronté Cynique vante

<sup>(1)</sup> Charlotte de Robespierre a démenti, à tort, cette dernière assertion dans sa Lettre au réducteur de « l'Universel », en date du 24 mai 1330.

<sup>(2)</sup> Arthur Dinaux. La Société des Rosati d'Arras, 1778-1788.

Me paralt bien stuplde; O le beau plaisir D'ailer se tapir Au fond d'un tonneau vide.

Que cet avocat - chansonnier ne s'est-il borné à rechercher les applaudissements de ses confrères les Rosati, à tancer les buveurs d'eau, et à ne pas devenir lui-même le chef et le coryphée d'autres buveurs bien moins innocents! Quelle distance parcourue en si peu d'années, entre le Berceau des Roses. la Tribune nationale et l'échafaud dn 9 thermidor (1). Enfin, le comte de Montlosier, tonie II de ses Mémoires (1830), pag. 348, a fait connattre le premier un madrigal de Robespierre, qui fit, a-t-on dit, assez longtemps le désespoir de la vieillesse de Voltaire, madrigal qui a été reproduit par M. J. Lodien, dans son « Maximilien Robespierre • (1850), par M. Charles Chabot, dans-son « Ce bon monsieur de Robespierre!!! • (1852), et par d'autres, et que nous reproduisons ici:

#### VERS

ADRESSÉS PAR ROBESPIERRE A UNE DAME D'ARRAS.

Crois-moi, jeune et belle Ophélie, Quoi qu'en dise le monde et maigré ton miroir, Contente d'être belle et de n'en rien savoir ; Garde toujours ta modestic. Sur le pouvoir de les appas Demoure toujours alarmee; Tu n'en seras que plus almée Si tu crains de ne l'ètre pas.

# Ecrits politiques, présentés chronologiquement.

IX. A la nation artésienne, sur la nécessité de réformer les États d'Artois. Nouvelle édition, augmentée de nonveaux faits, etc. S. l. n. d. (1789), in-8 de 83 pages.

(1) Arthur Dinaux. La Société des Rosati d'Ar-1773-1788.

Écritanon., attribué à Robespierre. IX\*. Au peuple de l'Artois; par un habitant de la province. Mars 1789, in-8. X. Dire de M. de Robespierre, député de la province d'Artois à l'Assemblée nationale, sur le veto royal. (1789), in-8. XI. Réponse de M. Robespierre, citoyen français, à M. de Lafayette, général d'armée. In-8. XII. Avis au peuple artésien. Paris, Pottier (1790), in-8 de 14 pag. XIII. Lettre à M. de Beaumets. Paris, Pottier, 1790, in-8 de 19 pag. XIV. Discours à l'Assemblée nationale sur la réélection des membres de cette assemblée. Paris, impr. nation. (1790) in-8 de 11 pag. XV. Discours par Robespierre et arrêté du club des Cordeliers. Paris. impr. de Creuset (1790), in 8 de 32 pag. XVI. Discours à l'Assemblée nationale sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l'exercice du droit du citoyen à la contribution du marc d'argent, ou d'un nombre déterminé de jour-nées d'ouvriers. Paris, de l'impr. de Creuset, 1790. — (Nouv. édit.). Paris, de l'impr. nat., 1791, in-8 de 32 pag. La première édition de ce discours a été imprimée par le club des Cordeliers qui le recommandent au peuple dans une préface de deux pages. XVII. Discours à l'Assemblée nationale sur la pétition du peuple avignonnais. Paris, de l'impr. nation., 1790, in-8 de 18 pag. XVIII. Réponse de M. de Robespierre, membre de l'Assemblée nationale à une Lettre de M. Lambert, contrôleur général des finances. Paris, Pottier, 1790, in-8 de 7 pag. XIX. Discours sur l'organisation des municipalités (28 mars 1790). Paris (1790), in-8. Extrait du journal « le Hérault national ». XX. Correspondance entre le contrôleur général des finances (Lain-bert) et M. de Robespierre à l'occasion des droits sur la bière (22 avril 1790). S. l. n. d., in-4 de 8 p. XXI. Discours sur l'organisation des gardes nationales. (Conv. nat., séances des 27 et 28 avril 1790). Paris, Buisson, 1790, in-8 de 78 p. XXII. Motion (à l'Assemblée nativnale) au nom de la province d'Artois et des provinces de Flandre, de Hainaut et de Cambrésis pour la restitution des biens commu-

Tata-188.

Cest anterieurement à ce temps qu'appartient une lettre dont Ouvrard, le l'ameux financier, a possédé l'autographe, de lanquelle M. L. Bianc a donne un fragment dans son « Bistoire de la Revolution »; que M. L. Pairà a tisséree en entier dans son « Cabinet historique », tom. II (1856), p. 43, et que M.\* la contesse de Basanville a réimprimée dans la deuxience série de s-rac Salons d'outréois». (Paris, 1883, lin-12, page 326.)

Ladd lettre est ladée d'Arras, le 23 jaute par l'appartie que que part, le 1 adressée à une demoissile, sur des serins qui faisaient les délices de Robespierre et de sa sœur Charlotte, que cette demoissile leur avait donnés : fade idylle, en proce.

naux envahis par les seigneurs. S. l. n. d. (1790), in-8 de 11 p. XXIII. Adresse aux Français au sujet de l'accusation portée contre lui. Paris, Paquet, 1791, in-8 de 49 pag. Une note du temps dit ceci : Cette Adresse fera nécessairement im-pression sur l'esprit de ceux qui examinent froidement les causes des grands événements, et qui ne voyent dans les persécutions particulières que des prétextes pour asservir et opprimer les peuples. C'est du moins la manière généreuse de voir de M. de Robespierre; aussi, quand on voit taut de philosophie et de calme dans celui qui se trouve ainsi l'objet de la calomnie, on doit en conclure pour la bonté de la cause qu'il défend. (Feuille de correspondance du libraire, ann. 1791, p. 184). Cette Adresse n'a point été réimprimée dans les OEuvres de l'auteur. XXIV. Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des amis de la Constitution, le 11 mai 1791. Paris, de l'impr. nationale, s. d. (1791), in-8 de 23 pag. Robespierre prononça à l'Assemblée constituante, le 23 août suivant, un autre discours sur le même sujet : l'un et l'autre sont imprimés dans le tome Ier des Œuvres de l'auteur. XXV. Discours à l'Assemblée nationale. Organisation du Corps législatif. - Non rééligibilité des députés constituants. Séance du 16 mai 1791. Paris, 1791, in-8. Réimprimé dans l'Avant-propos de la « Collection complète des opinions de Robespierre » que se proposait de publier M. Arthur Guillot (1845, iu-8). XXVI. Dernier Discours de M. Robespierre sur la fuite du roi. (Prononcé à la Société des amis de la Constitution, séance du 18 mai 1791). De l'impr. de Calixte Volland, s. d , in-8 de 8 pag. XXVII. Peine de mort. Discours de Robespierre, prononce à la tribune de l'Assemblée nationale, le 30 mai 1791. (Nouv. édit.). Paris, Prévost; Mansut, 1830, in-8 de 16 p. (23 c.).XXVIII. Discours sur le licenciement des officiers de l'armée. (Prononcé à la Société des amis de la Constitution, séance du 8 juin 1791.) Paris, de l'impr. nat., s. d., in-8 de 13 p. XXIX. Lettres inédites de Robespierre (écrites en 1791), communiquées à la Société des sciences morales de Seine-et-Oise, par A.-J. Le Roi, bibliothé-caire de la ville de Versailles. Imprimées dans les « Mémoires des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise », tom. II (1849), pag. 173 à 180. Ces Lettres, qui n'ont point été connues de M. Laponneraye, sont au nombre de quatre, et adressées à la « Société des amis de la Constitution », dont les séances se te-naient dans le local de la Vieille-Eglise, rue Sainte-Geneviève. La première, très-courte, est datée de avril 1791; la deuxième Paris, le est une réponse à la Société de Versailles, qui lui avait demandé son opinion sur les principes de la « Société des amis de la Constitution » de Saint-Omer : elle est datée de Paris, le 1er juin 1791. Les troisième et quatrième sont toutes deux datées de Paris, le 13 juin 1791 : la dernière surtout est d'un assez grand intérêt. « Dès les premiers moments de la réunion de " l'Assemblée nationale, en 1789, « il se forma à Versailles une Société de patriotes qui prit le nom de « Société des amis de la Con-« stitution ». Lorsqu'après le départ du Roi, l'Assemblée eût transporté à Paris le lieu de ses « séances, une nouvelle « Société « des amis de la Constitution » « (plus tard « Société des amis « de la Liberté et de l'Ega-« lité », séante aux Jacobins) « s'établit dans la capitale. Cette · société devint bientôt très-« nombreuse, et plusieurs des principaux inembres de l'Assemblée nationale, Mirabeau, Ro-bespierre, etc., s'y affilierent. Cependant la Société de Versailles n'en conserva pas moins une très-grande importance, et par · la correspondance active qu'elle avait établie avec les sociétés de même nom qui s'étaient formées sur toute la surface de la France, et par la publication d'un journal qui était alors assez répandu. - C'était par l'Influence de cette société que Robespierre, « dont les rapports avec elle n'a-

« vaient pas cessé un instant, fut

« nommé juge au tribunal du dis-· trict de Versailles vers la fin de 1790. Quelques mois après, les électeurs de Paris l'ayant appelé par leurs votes à la place d'accusateur public au tribunal crimi-· nel de la Seine, les membres de « la « Société des amis de la Con-« stitution » de Versailles firent « auprès de lui une démarche pour « l'engager à conserver les fonctions qui lui avaient été d'abord conférées par les électeurs de · Seine-et-Oise ». C'est la réponse de Robespierre à la lettre qui lui avait été écrite, qui est la quatrième de ces Lettres inédites, et pour qu'on ne doûtat pas de son authenticité, M. A. J. Le Roi y a joint son fac-simile, en 4 pag. in-4. Toutes les expressions de cette « lettre sont calculées; on voit « combien il cherche à ménager « la société dont il peut avoir bea soin, et l'on y reconnaît l'homme a dont l'ambition sut toujours si « habilement faire tourner à son profit les grands mots de patriotisme et de désintéressement. « Au moment où il adressait ses explications à la « Société des amis de la Constitution, il écrivait au procureur général « syndic du département de Seine-« et-Olse pour lni apprendre son « élection au poste d'accusateur public au tribunal civil de la Seine (1); c'est le sujet de la 3º lettre (ou mieux billet). XXX. Discours sur le parti que l'Assemblée nationale doit prendre relativement à la proposition de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif; prononcé à la Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins, le 18 décembre 1791. De l'impr. du « Patriote françois », in-8 de 28 pages. XXXI. Discours sur la guerre, prononcé à la Société des amis de la Constitution, le 2 janvier 1792, l'an quatrième de la Ré-volution. S. l. n. d., in-8 de 76 p. On trouve dans la même brochure la suite du même discours, prononcée le 11 janvier suiv. XXXII. Troisième Discours sur la guerre, prononcé à la Société des amis de la Constitution, dans la séance du

26 janvier 1792, l'an quatrième de la liberté. De l'impr. du « Patriote françois », 1792, in-8 de 35 p. XXXIII. Discours à la Société des amis de la Constitution le jour de l'installation du tribunal criminel du département de Paris (5 février 1792). Paris, impr. du « Patriote français », s. d., in-8 de 10 pag. XXXIV. Discours sur les moyens de sauver l'Etat et la Liberté, prononcé à la Société des amis de la Constitution... le 10 février 1792, l'an quatrième de la liberté. De l'impr. du « Patriote françois », s. d., in 8 de 45 pag. XXXV. Ré-ponse aux discours de MM. Brissot et Guadet, du 25 avril 1792, pro-noncée à la Société des amis de la Constitution, le 27 du même mois. Paris, Mayer, l'an IV de la liberté (1792), in-8 de 16 pages. XXXVI. Opinion sur les subsistances. Paris, impr. nationale, 1792, in-8 de 15 p. XXXVII. Prospectus du « Défenseur de la Constitution ». (1792), in-8 de 4 pag. XXXVIII. Le Défenseur de la Constitution. 1er juin au 10 août 1792, 12 livraisons in-8. - Lettres de Maximilien Robespierre, membre de la Convention nationale de France, à ses commettants. 1792au 15 mars 1793. 1er trimestre, 12 livraisons; 2e trimestre, 10 livr. in-8. Le premier numéro de la première série commence par cette exposition de principes: « C'est la Constitution que je voux défendre; la Constitution telle qu'elle est. On m'a demandé pourquoi je me déclarais le défenseur d'un ouvrage dont j'ai souvent développé les défauts: je réponds que, mem bre de l'Assemblée constituan-« te, je me suis opposé de tout « mon pouvoir à tous les décrets « que l'opinion proscrit aujourd'hui; mais que, depuis le moment où l'acte constitutionnel fut terminé et cimenté par l'o- pinion générale, je me suis toujours borné à en réclamer l'exé-« cution fidèle ». La 12º livraison de cette première série contient le récit des événements du 10 août 1792. Un avis aux souscripteurs porte : « Les circonstances actuelles et l'approche de la Con-« vention nationale semblent nous

\* avertir que le titre de « Défen-« seur de la Constitution » ne · convient plus à cet ouvrage; « nous avious déclaré, des l'origine, que ce n'était point les « défauts de la Constitution de « 1791 que nous voulions défendre « contre le vœu du peuple, qui « pouvait et devait la perfection-« ner; mais contre la Cour et « contre les ennemis de la Liberté, « qui voulaient la détruire et la « détériorer. Nous continuerons « cet ouvrage sous un titre plus « analogue aux conjonctures où « nous sommes ». Le nº 9 porte le titre de Lettres aux Français. Ce journal, publié ainsi d'une manière très-irrégulière, eut peu de suc-cès. Dans son « Histoire des journaux et des journalistes de la Révolution française » (1789 à 1796), Léonard Gallois a donné, tom. Il, p. 113 à 144, une longue descrip-tion des deux recaeils périodiques de Robespierre, plus minutieuse que celle de Deschiens que nous reproduisons. XXXIX. Projet de décret sur l'éducation publique, le 27 juillet 1792. Paris, de l'impr. nation. (1792), in-8 de 14 pages. XL. Adresse des representants de la commune de Paris à leurs concitoyens (1er septembre 1792). Paris, Duplain, 1792, in 8 de 13 pages. XLI. Discours sur l'institution d'une nouvelle garde pour la Convention, prononcé à la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité, le 24 octobre 1792. Paris, de l'imprimerie de P. - J. Duplain, s. d., in-8 de 15 pages. XLII. Discours sur l'influence de la calomnie sur la Révolution, prononcé à la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité, dans la séance du 28 octobre 1792, l'an premier de la République. Paris, premier de la Republique. Faria de l'impr. de P.-Jacq. Duplain, 1792, in-8 de 32 p. XLIII. Réponse à l'accusation de Louvet, le 22 no-vembre 1792, an i°. 1792, in 8, de 26 pag. XLIV. Discours sur le parti à prendre à l'égard de Louis XVI, prononcé à la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité, le 5 décembre 1792. Paris, Soc. des amis de la Liberté, etc., s. d., in-8 de 16 pag. XLV. Opinion dans le proces du roi. 1792, in 8. XLVI.

Opinion sur le jugement de Louis XVI. Imprimée par ordre de la Convention nationale. (De l'imprim. nation., s. d.), in-8 de 12 pag. XLVII. Second Discours sur le jugement de Louis Capet, prononcé le 28 décembre 1792, an 1er de la République, à la Convention na-tionale. De l'impr. nation., s. d., in-8 de 20 p.; Paris, Duplain, 1792, in-8 de 40 p. XLVIII. Rapport fait (à la Convention nationale) au nom du comité de salut public, le 23 nivôse, l'an 11 de la République française une et indivisible (12 jany. 1793). Imprimé par ordre de la Convention nationale. De l'imp. nationale, s. d., in-8 de 4 pages. XLIX. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proposée par Maximilien Robespierre, 24 avril 1793. Imprimée par ordre de la Convention nationale. De l'imp. nation., s. d., in-8 de 8 pages. Un philosophe regardait cette Déclaration comme la « préface criminelle d'un livre impossible », Autre édition, sous ce titre : Société des amis de la Liberté et de l'Egalité. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, présentée par Max. Robespierre. Paris, impr. nation., s. d., in-8 de 8 pag. — Une réimpression en a été faite, en 1848, pour la Société des droits de l'homme. Paris, de l'imprim. de Mme Dondey-Dupré, in-fol. de 2 pag. - Autre édition, avec des commentaires, par le cit. Laponneraye. Paris, de l'impr. de Mie, 1832, in-8 de 8 pages. -Une autre édition, de l'imprimerie de Setier, est annoncée dans « la Bibliographie de la France », année 1832, et il y est dit que cette dernière est le vingt-deuxième tirage depuis août 1830. Ces réimpressions ont été publiées par la Société des droits de l'homme. L. Discours sur le gouvernement représentatif, prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale, le 10 mai 1793. (Nouv. édit.). Paris, Prévost, 1831, in-8 de 28 pag. (50 c.). LI. Le Comité de salut public aux tribunaux révolutionnaires, aux tribunaux criminels, aux commissions militaires et aux accusateurs publics. S. d., Pièce signée : Robespierre (rédacteur), Billaud-Varenne, Carnot, C.-A. Prieur, B. Barrère, R. Lin-det, Couthon. Le Comité de salut public est d'avril 1793, et Robespierre n'y entra qu'en juillet, à la place de Gasparin, démissionnaire : cette pièce est donc postérieure à cette dernière date : elle n'a point été insérée dans les « Œuvres de Robespierre », publiées par M. La-ponneraye. Lll. Constitution de la République française, décrétée par l'Assemblée nationale dans le mois de juin 1793, acceptée par le peuple, inaugurée le 10 août de la même année (non mise en activité); suivie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, propoposée par Maximilien Robespierre. Paris, Prévost, 1831, in-8 de 24 p. (50 c.). LIII. Discours sur la Constitution (prononcé à la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité, séante aux Jacobins). De l'impr. patriot. et républ. (de Guffroy), s. d., in-8, de 34 pag. LIV. Discours sur la faction Fabre d'Eglantine (non achevé) (1). Imprimé sous le nº LII des pièces justificatives du Rapport de Courtois, p. 192-211. LV. Projet rédigé par Robespierre, du Rapport fait à la Convention nationale par Saint-Just, contre Fabre d'Eglantine , Danton , Phi-lippeaux , Lacroix et Camille Desmoulins (octobre 1793). Manuscrit inédit, publié sur les autographes, avec des notes, des rapprochements et un fac-simile; suivi d'une Lettre de Mile de Robespierre. Paris, France, 1841, in-8 de 32 pag., avec un fac-simile. Cet écrit est précédé de l'Avertissement suivant : « Le hasard ayant fait tomber dans nos mains un manuscrit inédit de Robespierre, nous nous empressons d'en donner connaissance aux amateurs curieux de tout ce qui appartient à l'histoire de notre révolution. Nous pensons qu'il sera avidement accueilli par eux. On verra les singuliers rapprochements qui se trouvent entre

idées de Robespierre qui ont servi de bases à ce rapport, et que ce dernier lui a suggérées. Ce docucument précieux donne la preuve la plus convaincante que ce n'était pas Robespierre qui recevait ses inspirations de Saint - Just, comme l'ont cru plusieurs historiens, et notamment M. Thiers, t. III, p. 327, 4re édition; mais bien Robespierre qui imposait les siennes à St-Just (1). Ce manuscrit contribue puissamment à connaître la secrète pensée et le caractère intime de ce personnage, qu'on est encore bien loin d'avoir apprécié ». Ce Projet de Rapport, que nous présentons comme une pièce juslificative de l'Histoire, sera d'autant mieux apprécié, qu'on aura fait sortir des ténèbres plus d'éclaircissements sur les événements trouvera aussi des passages pré-cieux pour l'histoire de la personnage éminent de l'époque. Un billet de la main de Robespierre (2), que nous avons fait lithographier, prouve qu'il convoqua lui-même le vice-président du tribunal révolutionnaire pour s'entendre avec lui sur la condamnation des accusés : ces lignes peu nombreuses nous ont paru précieuses à conserver. Ce Rapport n'a point été inséré dans les « Œuvres de Robespierre », publiées par M. La-ponneraye. LVI. Rapport à la Convention au nom du Comité de salut public, séance du quintidi, 15 frimaire an 11 (5 novembre 1793). Impr. nation., in-8 de 10 pages. C'est la réponse de la Convention au manifeste des rois ligués contre la République. LVII. Discours dans la séance des Jacobins des primidi et ditidi frimaire an 11 (novembre 1793). S. I. n. d., in-8 de 16 pages. LVIII. Rapport écrit de la main de Robespierre, sur la faction de l'é-tranger. Impr. à la tin des « Pièces trouvées dans les papiers de Robespierre et de ses compli ces, etc. Affaire Chabot, Faction

le Rapport de Saint-Just contre Fabre D'Eglantine, Danton, Camille Desmoulins, etc.; et les (t) Non achevé n'est pas exact. On n'a pas re-trouvé la fin du discours qui n'u pas été pro-noncé, et n'était qu'un projet.

<sup>(</sup>t) Beaucoup de personnes mettent en doute que ces notes aient eté fournies par Robespierre, On aurait de ne faire autographier su moins une. Le fac simile ne s'y rapporte pas, (2) Ce billet est interprété dans un sens tont à fait indaique.

Proli », édit. de 99 pag. Ce rapport remplit les p. 90 à 99 .Contre Proli. Proli y est présenté comme fils naturel du prince autrichien de Kaunitz. LIX. Rapport fait à la Convention nationale, au nom du comité de salut public, par le cit. Robespierre, membre de ce comité. sur la situation politique de la République, le 27 brumaire l'an 11 de la République (17 nov. 1793). De l'impr. nation., s. d., in-8 de 30 p., ou in-8 de 19 pages. LX. Rapport à la Convention, fuit au nom du comité de salut public, le quintidi 15 frimaire, l'an second de la République une et indivisible (5 décembre 1793). Impr. par ordre de la Convention nationale. De l'imp. nation, s. d., in-8 de 10 pages. LXI. Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, fait au nom du comité de salut public. le 5 nivôse, an second de la République une et indivisible (25 déc. 1793). Impr. nationale, in-8 de 18 pag. - Imprimé par ordre des représentants du peuple envoyés dans Commune-Affranchie. Commune-Affranchie, de l'impr. républicaine, s. d., in-8 de 16 pag. Autres éditions : Orléans, L. Couret, s. d., in-4 de 15 pag.; de l'impr. des 86 départements, s. d., in-8 de 8 pag. LXII. Rapport fait au comité de salut public le 23 nivôse, l'an 11 de la République (13 mars 1794). Paris, imp. nation., in-8 de 4 pag. Les honneurs du Panthéon sont dévolus à Fabre, mort à l'armée des Pyrénées - Orientales. LXIII. Rapport à la Convention sur les moyens de rétablir la morale (dans lequel il voulut bien reconnaltre l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme). Paris, 1794, in-8. LXIV. Discours prononcé (à la Convention nationale) dans la séance du septidi 7 prairial, an 11º de la République française une et indivisible (26 mai 1794) (sur deux tentatives d'assassinat dont il avait été l'objet). Imprimé par ordre de la Convention nationale. De l'imp. nation., in 8 de 8 pages. Deux édit. chacune de 8 pag., la dernière sans, lieu d'impression. Autre édition. An 11 de la République, petit in 32 de 22 pages. LXV. Discours de Maximilien Robespierre, président de la Convention nationale, au peuple réuni pour la fête de l'Etre-Suprême, décadi 20 prairial, an second de la République française une et indivisible (8 juin 1794). Imp. par ordre de la Convention nationale. De l'imp. nation., s. d., in-8 de 6 pag. Barbier, dans son « Dictionnaire des anonymes », dit que l'abbé Martin est auteur de ce Discours. A.-A. Barbier a pu être trompé sur le nom du véritable auteur de ce Discours. Voici une autre version que pous lisons dans une publication plus récente (1): « Robespierre, · qui avait prononcé le fameux discours à la suite duquel fut décrétée la fête de l'Etre-Suprême, n'en avait cependant pas composé une ligne; quelques jours auparavant, il avait envoyé chercher l'abbé Porquet, précepteur de « M. de Boufflers. A ce mandat d'amener, le pauvre abbé ne put s'empêcher d'être glacé d'effroi, cependant il se présenta devant Robespierre, qui voyant son trouble, le rassura, et le pria de lui faire, sous trois jours, un discours pour la fête de l'Etre-Suprême. Porquet promit et tint sa promesse. On sait qu'il s'en acquitta bien, puisque « les plus cruels ennemis du tyran « ne purent se dispenser de conwenir qu'il avait mieux parlé « qu'a son ordinaire. » LXVI. Dis-cours au peuple pour la fête de l'E-tre-Supreme, décadi 20 prairial an II (8 juin 1794). Second Discours au moment où l'athéisme consumé par les flammes a disparu et où la sagesse apparaît à sa place aux regards du peuple. Imp. nation., in-8 de 6 pag. LXVII. Rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration intérieure de la République, fait au nom du comité de salut public, le 18 pluviose an 11 (6 février 1794). Imp. par ordre de la Convention nation. De l'imp. nation., s. d., in-8 de 31 pages. -Autre édit. Ibid., in-8 de 23 pag.

<sup>(1)</sup> Ce bon monsieur de Robespierre... par Charles-Chabot, 1852, in-12, pag. 38; mais l'auteur ne dit pas où lui-même a puisé ce renseignement.

Il existe une édition avec une traallemande en regard. duction LXVIII. Rapport fait au nom du co-mité de salut public par Maximilien Robespierre sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et sur les fétes nationales. Séance du 18 floréal. l'an second de la République francaise une et indivisible (7 mai 1794). Imp. par ordre de la Con-vention nationale. Paris, de l'imp. nation., s. d., in-8 de 31 pag. Pages 28 à 31, on trouve le plan de la fête à l'Etre-Suprême, qui doit être célébrée le 20 prairial, proposé par David, et décrété par la Convention nationale. - Autres éditions : s. l. n. d., in-8 de 48 pag.; in-8 de 56 pag.; an 11, in-24 de 79 pages, orne d'un portrait et de deux jolies gravures, dessinées et gravées par Quevedo. Paris, F. Dufart, Langlois, Basset, an 11, in-18 de 122 pag., avec un portr. A la fin du volume on trouve les deux discours prononcés par Ro-bespierre à la fête de l'Etre-Suprême, et la liste des inscriptions gravées sur les monuments qui ont été élevés à Paris pour la fête du 20 prairial, en 2 p. Paris, Pré-vost, 1831, in-8 de 52 pag. (1 fr.). LXIX. Liste de proscription des patriotes. Cette Liste, que nous n'avons pas vue imprimée, est vraisemblablement celle émanant de Robespierre lui-même, qui avait été trouvée dans les papiers d'un juge du tribunal révolutionnaire, et qui. le lendemain de cette découverte souleva des cris d'indignation au sein de la Convention nationale au moment où Robespierre y parut, et motiva par suite le décret d'accusation contre le dictateur. LXX. Discours prononcé par Robespierre à la Convention nationale, dans la séance du 8 thermidor de l'an 11 de la République une et indivisible (26 juillet 1794); trouvé parmi ses pa-piers par la commission chargée de les examiner. Imp. par ordre de la Convention nationale. Paris. de l'imp. nation., l'an 11 de la République, s. d., in-8 de 44 pag. -Autres édit. Paris, s. d., in-8 de 49 pages, et 36 pages. LXXI. Discours des envoyés des assemblées primaires

à la Convention le 25 août de l'an 11, et Réponse de Robespierre, président de la Convention. Paris, imp. nation., in-8 de 4 pag. (1).

Ecrits sans dates connues (2).

LXXII. Discours à la Convention sur la théorie de la propriété. Paris, imp. nation., s. d., in-8 de 4 p. LXXIII. Observation sur la nécessité de la réunion des hommes de bonne foi contre les intrigants, proposée à tous les Français, par Jérôme Pétion, maire de Paris, et Maximilien Robespierre, accusateur public du département de Paris. S. l. n. d., in-8 de 16 pag. LXXIV Plan d'éducation nationale de Mel Lepeletier, présenté à la Conven-tion, par M. Robespierre. Paris, imp. nation., s. d., in 8 de 52 pag. LXXV. Principes de l'organisation du jury et Réfutation du système proposé par M. Duport, au nom des comités de judicature et de constitution. Paris, imp. nation.. s. d., in 8 de 28 pag. LXXVI. Paniers inédits de Robespierre. Impr. parmi les pièces justificatives du Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices, etc.; par E.-B. Courtois. An III (1793) in-8: (a. Liste des patriotes, de la main même de Robespierre. Patriotes ayant des talents plus ou moins. (Avec des notes de l'éditeur.) Imprimée, p. 139, et portant le 11º XXIX. A sa suite viennent trois autres listes : 1º des attributions à chacun, des mêmes patriotes, avec des appréciations de leurs caractères, et la troisième et dernière, la liste des membres

<sup>(1)</sup> Plusieurs des principaux discours et rapports de Robespierre ont eté traduis en allemand et en anglais. Le magnifique Catalogue de la bibliothèque publique de Boston (1857, gros volume in-8 de 992 pages à deux colonnes) en cite deux qui ont été traduits et imprimés en Amerique, sous les titres: 1º Report upon the principles of political morality which are 10 form the lossis of administration of the republic. Philavelphia, 1791, la-8 de 28 pag. (voyet le National de 1981, la-8 de 28 pag.) (voyet le nome de 1981, la-8 de 28 pag.) (voyet le nome de 1981, la-8 de 28 pag.) (voyet le nome de 1981, la-8 de 28 pag.) (voyet le nome de 1981, la-8 de 28 pag.) (voyet le nome de 1981, la-8 de 28 pag.) (voyet le nome de 1981, la-18 de 18 de 18

no L).

(1) Presque toutes les dates sont mentionnées au « Moniteur » (voy. ses tables.)

du tribunal révolutionn. (b. Espèce de catéchisme de Robespierre écrit de sa main. Page curieuse, imprimée sous le n° xLIII (p. 180). Ro-bespierre y dit : Qu'il faut proscrire les écrivains comme les plus dangereux de la patrie. Qu'il faut répandre de bons écrits à profusion. Cette opinion doit être de janvier 1794, car nous lisons dans le « Mouvement des idées dans les quatre derniers siècles », du baron Massias (p. 20) que Robespierre proposa le 15 de ce mois, de proscrire tous les savants, tous les gens de lettres, tous les érudits. Mais c'est là une des pièces falsifiées par Courtois, et que M. Ern. Hamel a rétablies d'après les originaux. Robespierre parlait des Coblentz et par les émigrés, et seuls écrivains stipendies non des écrivains en général. (c. Note essentielle écrite de la main de Robespierre. Imprimée sous le n° xliv, p. 181. Note com-mençant ainsi: Il faut une volonté UNE. Il faut qu'elle soit républicaine ou royale. Et voici sa conclusion : « Les dangers intérieurs viennent des bourgeois; pour vain-cre les bourgeois il faut rallier le peuple. Tout était disposé pour mettre le peuple sous le joug des bourgeois, et faire périr les défenseurs de la République sur l'échafaud. Ils ont triomphé à Marseille, à Bordeaux, à Lyon; ils au-raient triomphé à Paris, sans l'in-surrection actuelle. Il faut que l'insurrection actuelle continue. jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour sauver la République aient été prises. Il faut que le peuple s'allie à la Convention et que la Convention SE SERVE DU PEUPLE. Il faut que l'insurrection s'étende de proche en proche sur le même plan; que les sans culottes soient pavés et restent dans les villes; il faut leur procurer des armes, LES COLÉ-RER, les éclairer; il faut exalter tous les moyens possibles. Si les députés sont renvoyés, la République est perdue; ils continueront d'égarer les départements, tandis que leurs suppléants ne vaudront pas mieux. Custine à surveiller par des commissaires nouveaux

bien sûis. Les affaires étrangères. Alliance avec les petites puissances; mais impossible, aussi longtemps que nous n'auront point une volonté nationale. (d. Note écrite de la main de Robespierre. Impr. sous le nº L, p. 184. Voici le contenu de cette note, qui établissait la preuve de la conspiration de Robespierre contre la Convention nationale : 1º Avoir de l'argent. 2º Une adresse aux départements. 3º Des courriers près des commissaires aux armées. 4º Une fédération de la commune de Paris avec Marseille. 5º Changement de ministres et de la poste. 6º Supression des papiers contre-révolutionnaires, 7º Armer les sans culottes et les faire salarier. 8° Faire suspendre les travaux jusqu'à ce que la patrie soit sauvée. 9º CHANGER DE LOCAL. Voyez sur cette Note le Rapport de Courtois, p. 33. (e. Arrété du conseil général de la commune de Paris, rédigé par Robespierre et écrit de sa main sur un papier tout raturé (1792), Impr. sous le nº xlix, p. 183. Nous donnousici cet arrêté : Le conseil général de la commune, considérant.... arrête qu'il sera envoyé une députation à l'Assemblée nationale, pour demander que le nouveau directoire du département sera converti nommément et formellement en commission des contributions publiques, etc.... (f. Notes écrites de la main de Robespierre sur différents députés à la Convention. Ibid., p. 189-192 (nº LII). Ces Notes ont été reproduites par M. Laponneraye dans son édition des « Œuvres de Robespierre ». Notes extraites d'un cahier écrit entièrement de la main de Robespierre. Imp. sous le nº LIV, p. 211. Ces Notes sont celles-ci : Tenir l'armée révolutionnaire prête, en rappeler les détachements à Paris, pour déjouer la conspiration. Demander que Thomas Payne soit déclaré d'accusation, pour les intérêts de l'Amérique autant que de la France. Les commissaires s'appliqueront à tout découvrir et à inventorier, les hommes dignes de servir la cause de la liberté. Il faut poursuivre les députés chefs de la conspiration, et

les atteindre à quelques prix que ce soit. Il faut avoir la liste CIRCON-STANCIÉE de tous les prisonniers. Ces divers écrits sont des derniers temps de la domination dictatoriale de Robespierre. - D'autres Discours, Opinions et Rapports de Robespierre, tirés à part, nous ont indubitablement échappés; mais cela est peu important aujourd'hui que les œuvres de cet homme ont été recueillies et ne renferment pasmoins de 151 Lettres, Discours, Rapports et Opinions. On attribue aussi à Robespierre la rédaction de plusieurs circulaires et adresses de la Société des amis de la Constitution. -- Le t. Ill du « Bulletin du bibliophile belge » (1846) pag. 493 nous apprend que « l'on a découvert aux Archives du royaume, à Paris, dans un endroit qui sert à mettre les documents considérés comme étant au rebut, une collection de lettres de Robespierre, dans lesquelles on trouve, dit-on, les révélations les plus curieuses ».

## OEuvres (politiques).

LXXVII. Œuvres de Maximilien Robespierre, avec une Notice historique, des notes et des commentaires, par Laponneraye; précè-dées de Considérations générales, par Armand Carrel. Paris, l'Editeur (M. Laponneraye), 1840-42, 3 vol. in:8 (40 à 45 fr.). Les deux premiers volumes avaient été déjà publiés en 1832 : ils ont été reproduits avec la date de 1840. L'écrivain qui a dit que « Robes-« pierre sera grand et admiré « dans tous les siècles parce que « son dévouement à la cause de « l'humanité fut inaltérable et « pur » (Laponneraye, Discours sur la tombe de Charlotte Robespierre), ne peut être qu'un Ro-bespierrolatre; aussi M. Lapon-neraye aurait-il dû rassembler très-soigneusement tout de ce qui émanait de son idole : Discours aux assemblées, tirés du « Moniteur »; Discours à la Société des amis de la Constitution, articles des journaux « le Défenseur de la Constitution » et les Lettres de Maximilien Robespierre », le Rap-

port de Courtois sur les papiers trouvés chez Robespierre et ses complices; les Pièces inédites ou peu connues, tout ce qui pouvait contribuer à élever un monument irréprochable à cet homme si admirable aux yeux de son éditeur. Il n'en est pas ainsi : l'éditeur s'est abstenu de reproduire dans ces trois volumes aucun des écrits de l'excellent jeune homme d'avant 1789, pour donner plus complétement ceux de son sanguinaire héros; et encore il n'y a pas réussi, car plusieurs opinions, discours et rapports de Robespierre n'ont pu être retrouvés par M. Laponneraye. Voici du reste la composition et la distribution de ces trois volumes : Tome Ier, de 512 pag., dont 4 de table. Notice historique sur Maximilien Robespierre, par Laponne-raye, 28 pag.; — Considérations générales, par Armand Carrel, pag. 29 à 37. C'est un article du "National » du 8 Juillet 1836, en réponse à un autre de Bigot de Morogues qui avait paru la veille dans le « Journal des Débats », où ce dernier établissait que c'était dans les écrivains grecs et latins que les jeunes gens puisaient des sentiments répu-blicains, et devenaient par suite des assassins. Assemblée constituante : 1º Discours sur divers sujets, au nombre de sept, du 21 octobre 1789 au 15 mai 1790; — 2º Opinion sur l'organisation de la Cour de cassation, séance du 25 mai 1790; - 3° Opinion sur l'élection des évêques, séance du 9 juin 1790; - 4º Discours sur le jury, séance du 27 sept. 1790; — 5° Opinion sur la Haute Cour nationale, séance du 23 octobre 1790; - 6º Opinion sur le Tribunal de cassation, séance du 9 novembre 1790; - 7º Opinion l'organisation judiciaire, sèance du 14 décembre 1790; — 8° Discours sur les troubles de Douai, séance du 27 mars 1791; — 9° Opinion sur l'organisation ministérielle, séances des 6, 7 et 17 avril 1791; 10° Opinion sur l'organisation des gardes nationales, séances des 27 et 28 avril 1791; —

11º Opinion sur le droit de péti-tion, séance du 9 mai 1791; — 12º Deux Discours sur la réelection des députés, séances des 16 et 18 mai 1791; - 13° Club des Jacobins: Opinion sur le licenciement de l'armée, séance du 8 juin 1791; - 14° Instruction rédigée et lue par Robespierre pour les élections de 1791, séance du 19 juin 1791; — 15° Opinion sur la fuite de Louis XVI, séance du 18 mai 1791. Assemblée constituante : 16º Opinion sur l'inviolabilité royale, séance du 14 juillet 1791; — 17° Opinion sur la délégation de la souveraineté; — 18° Opinion sur la peine de mort; — 19° Opinion sur le marc d'argent; - 20° Adresse de la Société des indigens, amis de la Constitution à Robespierre; -21º Opinion sur la rédaction définitive de la Constitution, séance du 11 août 1791 ; — 22º Discours sur la liberté de la presse, séance du 23 août 1791; - 23º Opinion sur la condition des hommes de couleur dans les colonies françaises, séance du 28 août 1791. -Club des Jacobins: 24° Opinion sur la liberté de la presse ; — 25° Opi-noin sur la guerre ; — 26° Défense de Robespierre en réponse à deux discours de Brissot et Guadet ; -27º Réponse à un discours de Dumouriez, séance du 19 mars 1792; — 28º Opinion sur le bonnet rouge, même séance; — 29º Fragments d'une Adresse rédigée et lue par Robespierre, séance du 26 mars 1792; - 30° Opinion sur La Fayette, séance du 26 avril 1792. Le Défenseur de la Constitution, journal bebdomadaire : 31º Exposition de principes ; -32º Observations sur les moyens de faire utilement la guerre; -33º Sur la nécessité et la nature de la discipline militaire: - 34º Considérations sur l'une des principales causes de nos maux; -35º Observations sur les causes morales de notre situation ac-tuelle; — 36º Des fêtes nationales et des honneurs publics: - 37° Sur le projet de rassembler une armée de 20,000 hommes: - 38º Sur le respect dû aux lois et aux autorités constituées; - 39º Let-

tre de Robespierre, citoyen français, à M. La Fayette, généra. d'armée; - 40° Deuxième Lettre à La Fayette; - 41° Réflexions sur la manière dont on fait la guerre. Club des Jacobins : 420 Réponse de Robespierre à Sillery; - 43. Quelques observations sur la correspondance de la Société des Jacobins; — 44º Réponse à deux propositions de Méchin; -45º Opinion sur les dangers de la patrie; - 46º Proposition tendant à empêcher la fuite du Roi : - 47º Sur la tactique du général La Fayette. Tome II, de 503 pag. Assemblée législative : 47° bis. Discours prononcé par Robespierre à la barre de l'Assemblée au nom des citoyens de la section de la place Vendôme, séance du 13 août 1792; 48º Deuxième Discours prononcé par Robespierre à la harre de l'Assemblée au nom d'une députation de la commune, séance du 15 août 1792; — 49° Troisième Discours de Robespierre à la barre de l'Assemblée au nom d'une nouvelle députation de la commune, séance du 22 août 1792; — 50° Lettre de Robes-pierre insérée dans le « Moniteur » du 28 août 1792; - 51º Aux amis de la Constitution sur les circonstances actuelles; 52º Aux fédérés: - 53" Sur l'arrêté du Directoire qui suspend le maire et le procureur de la commune de Paris; — 54° Sur la fédération de 1792; — 55° Décret sur la rébellion de La Fayette; - 56º Des maux et des ressources de l'Etat : - 57º Sur l'arrivée des Marseillais à Paris; - 58º Sur les événements du 10 août et des jours suivants. Lettres de Max. Robespierre à ses commettants : 59° Première Lettre; - 60° Tableau des opérations de la Convention nationale depuis le premier moment de la session; - 61º Deuxième lettre de Robespierre à ses commettants; - 62º Sur la conduite de la Convention nationale envers le général Dillon, et sur les principes que les représentants de la nation doivent adopter dans la guerre actuelle ; - 63º Sur l'institution d'une nouvelle garde pour ta Convention nationale; - 64°

Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale: -65° Troisième Lettre de Robespierre à ses commettants, sur l'influence de la calomnie sur la Révolution: - 66° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale ; - 67º Réponse de Robespierre à l'accusation de Louvet devant la Convention nationale; - 68° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale: - 69º Sur le parti à prendre a l'égard de Louis XVI; - 70° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale; — 71° Des papiers publics; — 72° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale; - 73º Réponse de Robespierre à Jérôme Pétion; - 74° Observations sur le projet an-noncé au nom du comité des finances, de supprimer les fonds affectés aux cultes; — 75º Nouvelle lettre de Robespierre à ses commettants; - 76° Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères, précédés d'une Introduction par Laponneraye, et suivies de Pièces justificatives. Ces Mémoires remplissent les pages 353 à 496, fin du volume. L'Introduction de l'éditeur occupe les pages 337 à 383; les Mémoires, celles de 385 à 470 : les Notes et Pièces justificatives, celles de 471 à 496. Les Pièces justificatives, au nombre de douze, sont celles-ci : 1º Dédicace de Maximilien Robespierre aux mânes de Jean-Jacques Rousseau: 2º Leure de Charlotte Robespierre au rédacteur de «l'Universel », 24 mai 1830 ; 3º Réponse de M. de Fosseux à une lettre que lui écrivit Maximilien Robespierre en lui envoyant un exemplaire de l'Éloge de Gresset. (En vers); 40 Remerciments (de Robespierre) à MM. de la Société des Rosati, chanson en trois couplets, sur l'air : Résiste-moi, belle Aspasie; 50 Jugement de Charlotte Robespierre sur un portrait de son frère ainé; 6º Lettre inédite de Mme Roland à Maximilien Robespierre, du 27 septembre 1791; 7º Lettre de Charlotte Robespierre à son jeune frère; 8º In-

ventaire des objets laissés par Charlotte Robespierre à sa mort : 9° Pensées recueillies par Char-lotte Robespierre; 10° Lettre de Charlotte Robespierre au citoven Laponneraye à Sainte-Pélagie, 20 février 1834; 11º Testament de Charlotte Robespierre ; 12º Discours prononcé le 3 août 1834 sur la tombe de Charlotte Robespierre. Tome III, de 740 pages, y compris 4 de table. - 77º Discours sur le parti à prendre à l'égard de Louis XVI. Convention nationale, séance du 3 décembre 1792 : - 78º Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale ; - 790 Sur la police des assemblées délibérantes; — 80° Opi-nion sur les subsistances; — 81° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale; -82º Réponse de Robespierre à une proposition de Pétion. Convention nationale, séance du 4 décembre 1792; -- 83° Sur la proposition de bannir tous les Bourbons, faite à la Convention par Buzot. Club des Jacobins, séance du 16 septembre 1792; - 81º Seconde Lettre de Maximilien Robespierre, en réponse au second discours de Jérôme Pétion. Longue lettre; -85º Opinion de Robespierre sur la proposition de bannir tous les Capets; - 86º Onzième lettre à ses commettants; - 87° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale; — 88° Second Discours de Maximilien Robes-pierre sur le jugement de Louis XVI. Convention nationale, séance du 28 septembre 1792, l'an 1er de la République; - 89º Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale; -90° Lettre de Maximilien Robespierre à MM. Vergniaud, Gen-sonné, Brissot et Guadet, sur la souveraineté du peuple et sur leur système de l'appel du jugement de Louis Capet; - 91° Tableau des opérations de la Convention nationale. (Suite de la discussion sur l'affaire du roi); - 92º Observations générales sur le projet proposé à la Convention nationale; - 93° Troisième lettre de Robespierre à ses commettants, (Année 1793); - 94º Tableau des

opérations de la Convention nationale; - 95º Quatrième lettre de Robespierre à ses commettants. (Année 1793); - 96° Tableau des opérations de la Convention nationale. Jugement de Louis Capet; — 97° Sixième lettre de Robespierre à ses commettants. Observations sur une pétition relative aux subsistances, présentée à la Convention nationale le 12 février de l'an 11 de la République; - 98° Les députés du département de Paris à leurs commettants; — 99° Observations sur le plan d'organisation de l'armée proposée par Dubois-Crancé au nom du Comité militaire; - 100° Suite du Tableau des opérations de la Convention nationale; -101º Septième lettre de Robespierre à ses commettants. Sur la situation des affaires publiques; - 102° Huitième lettre... Observations sur la loi des émigrés; - 103º Neuvième lettre... Sur les troubles de Paris; - 104º Opinion sur les mesures à prendre envers la famille de Louis Capet; — 105º Des causes de nos revers. -De la discipline; - 106º Discours sur la conspiration tramée contre la Libertė; - 107° Discours sur la nécessité d'instituer un pouvoir plus unitaire et plus actif que celui du Conseil exécutif, Convention nationale; - 108º Dénonciation de Robespierre contre le Comité de sûreté générale, et en particulier contre Brissot. Convention nationale; — 109° Autre Discours contre Dumouriez et Brissot. Club des Jacobins: — 110° Discours sur les moyens à prendre pour sauver la République. Club des Jacobins, séance du 17 avril 1793; - 111° Discours sur la propriété, suivi du Projet complet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Conv. nationale, séance du 24 avril 1793; - 112° Discours sur les mesures propres à arrêter les progrès des Vendéens. Convention nationale, séance du 8 mai 1793; - 113° Discours sur la Constitution. Conv. nationale, seance du 10 mai 1793; — 114º Discours in-surrectionnel de R... contre les Girondins. Club des Jacobins, séance du 26 mai 1793; - 115º Deuxième Discours contre les Girondins. Conv. nationale, séance du 28 mai 1793; — 116° Troi-sième Discours contre les Girondins. Conv. nationale, séance du 31 mai 1793; - 117º Discours au sujet d'une adresse lue à la Convention par le citoyen Royer, curé de Châlons-sur-Saône. Club des Jacobins, séance du 7 août 1793; 118º Discours sur la situation de la République. Club des Jacobins, séance du 10 août 1793; — 119° Discours sur les lenteurs perfides et calculées du Tribunal révolutionnaire avant sa réorga-Jacobins, nisation. Club des séance du 25 août 1793; - 120º Discours sur diverses questions d'administration. Club des Jacobins, séance du 4 septembre 1793; - 121º Discours en réponse à une pétition qui demandait la permanence des sections. Conv. nationale, séance du 17 sept. 1793 ; -122º Discours sur l'opposition dont le Comité de salut public était l'objet au sein de la Convention. Conv. nationale, séance du 25 sept. 1793; — 123º Discours sur la faction de Fabre d'Eglantine. Conv. nationale; - 124º Réponse à quelques calomnies qui avaient pour but de diviser les Jacobins. Club des Jacobins, séance du 9 nov. 1793; — 1250 Rapport fait au nom du Comité de salut public, sur la situation politique de la République. Conv. nationale, séance du 17 nov. 1793 (27 brumaire an 11); 126° Dis-cours dans lequel il attaque la Philosophie et répond aux déclamations des athèes par une pro-fession de foi. Club des Jacobins, séance du 21 nov. 1793 (1er frimaire an 11); - 127° Discours sur les partis qui agitent la France. Club des Jacobins, séance du 28 nov. 1793 (8 frimaire an II); -128º Rapport au nom du Comité de salut public. Conv. nationale, séance du 5 déc. 1793 (15 frimaire an II); - 129° Discours pour déterminer la Convention à protéger la liberté des cultes. Convention nationale, même séance; — 150° Rapport fait au nom du Comité de saint public sur les principes du

gouvernement révolutionnaire. Conv. nationale, séance du 25 déc. 1793 (5 nivôse an 11); - 131º Discours sur les sourdes menées de l'étranger pour égarer et pour perdre les patriotes. Club des Jacobins, séance du 26 déc. 1793 (6 nivôse an 11); - 132º Discours sur Camile Desmoulins, accusé de modérantisme. Club des Jacobins, séance du 7 janvier 1794 (18 nivôse an II); - 133º Discours sur le gouvernement anglais. Club des Jacobins, séance du 28 janv. 1794 (1er pluviôse an II); - 134º Rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration intérieure de la République, fait au nom du Comité de salut public. Conv. nationale, séance du 5 février 1794 (17 plu-viôse an 11); — 135° Quelques ob-servations relatives au Rapport d'Amar sur l'affaire Chabot, Conv. nationale, séance du 16 mars 1794 (26 ventôse an 11); — 136° Projet de Rapport sur l'affaire Chabot, écrit de la main de Robespierre. Impr. à la suite du précédent. Ce dernier projet ne fut point accepté par les collègues de Robespierre; - 137º Discours en réponse aux attaques calomnieuses dont les agents du Comité de salut public étaient l'objet. Conv. nationale, séance du 20 mars 1794 (30 ventôse an II); - 138º Discours sur la situation des partis. Club des Jacobins, séance du 21 mars 1794 (1er germinal an 11); -1390 Discours au sujet de l'arrestation de Danton et de ses complices. Conv. nationale, séauce du 31 mars 1794 (11 germinal an II); - 1400 Discours sur le décret qui oblige les membres de la Convention de mettre au jour leur conduite mo-rale et politique. Club des Jaco-bins, séance du 15 avril 1794 (16 germinal an 11); 141° Discours sur les menées révolutionnaires d'un certain Dufourni. Ibid., même séance: - 142° Rapport fait au nom du Comité de salut public sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et sur les fêtes nationales. Conv. nationale, séance du 7 mai 1794 (18 floréal an 11): -

143º Discours sur deux tentatives d'assassinats dont il avait été l'objet de la part de L'Admiral et Cécile Renault. Conv. nationale, 26 mai 1794 (7 prairial an 11); -144° Notes écrites de la main de Robespierre sur différents députés à la Convention. Ces députés étaient : Dubois de Crancé, Del-mas, Thuriot, Bourdon (de l'Oise) et Léonard Bourdon. - 1450 Premier discours de R..., président de la Convention nationale, au peuple réuni pour la fête de l'Etre-Suprème, 8 juin 1794 (20 prairial an II); 146° Second Discours du président de la Convention, au moment ou l'athéisme. consumé par les flammes, a disparu, et que la sagesse apparaît à sa place aux regards du peuple; - 147º Discours pour combattre l'ajournement demandé au sujet de la loi dite du 22 prairial, proposée par Couthon au nom du Comité de salut public. Convention nationale, séance du 10 juin 1794 (22 prairial an II); — 1480 Discours en réponse à diverses motions qui avaient pour objet d'atténuer la loi du 22 prairial. Conv. nationale, séance du 11 juin 1794 (23 prairial an II); - 149º Sur la fausse marche imprimée au gouvernement révolutionnaire. Club des Jacobins, séance du 1er juillet 1794 (13 messidor an II); - 150° Discours sur les persécutions dont les patriotes étaient victimes de la part des aristocrates. Ibid., séance du 5 juillet 1794 (21 messidor an II); - 151° Dernier Discours de Robespierre, trouvé manuscrit dans ses papiers, et imprimé par ordre de la Convention nationale, séance du 26 juillet 1794 (8 thermidor an II). En 1850 on a commencé la publication d'une traduction allemande des Œuvres complètes de Max. Robespierre, d'après la dernière édition de Laponneraye. Leipzig, Weller, in-8. Cette traduction paraissait par livraisons. Nous ignorons si elle a été achevée. -1849 on a émis le prospectus d'une autre édition des Œuvres du fameux conventionnel, sous ce titre: Collection complète des opinions de Robespierre et des discours prononces à l'Assemblée constituante, à la Société des amis de la Constitution (jacobins) et à la Convention nationale; augmentés des princinaux articles de son journal, « le le Défenseur de la Constitution ». tout formant l'ensemble de sa doctrine politique et socialiste; mis en ordre par M. Arthur Guillot. Paris, les march. de nouv., 1849, in-8 de 32 pag. (50 c.). D'après le prospectus, cette édition, promise en 3 vol. chacun de 350 à 400 pag., devait être plus complète que la précédente, et pourtant n'être composée uniquement que des opinions émises par Robespierre pendant la durée de sa carrière politique, tels que les discours qu'il a prononcés à l'Assemblée constituante, 1 vol.; à la Société des amis de la Constitution (jacobins) pendant l'Assemblée législative, 1 vol.; enfin à la Convention nationale, 1 vol. Les principaux numéros de son journal « le Défenseur de la Constitution » devaient y être joints. Le tout rangé par ordre de date. Malheureusement pour M. Arthur Guillot la société n'a point partagé son enthousiasme pour le grand Robespierre; elle a même été indignée de ce projet de publication, et son éditeur a dû y renoncer faute de souscripteurs, et pour toujours, désirons-nous. Il n'a paru que l'Avant-propos de la Collection, contenant des citations remarquables, suivi du Discours entier de Robespierre sur la nonrééligibilité des députés, et d'un Projet de décret à présenter à l'Assemblée nationale actuelle. Un avis aux démocrates socialistes, collé au premier verso de la couverture de l'Avant-propos nous apprend : « 1º que l'ouvrage de Laponneraye, d'ailleurs esti-mable, contient la valeur de près d'un demi-volume sur trois de la publication projetée de M. Arthur Guillot; 179 pages, consacrées en entier à des sujets pleins d'intérêt, sans doute, mais tout à fait étrangers à l'œuvre du célèbre conventionnel: tels sont les Mémoires de la sœur de Robespiere, des détails biographiques sur cette dame, des articles de journaux, etc.; 2º que

la deuxième collection, tout au contraire, ne renfermant rien qui n'ait été dit ou écrit par Robespierre, donnera plus de CENT opinions ou discours complétement absents des trois volumes de Laponneraye. C'est bien quelque chose, ce nous semble », et c'était aussi trop promettre, ce nous semble.

Robespierre journaliste, orateur et homme politique.

LXXVIII. Etude sur Robespierre considéré comme journaliste dans « le Défenseur de la Constitution » et dans ses « Lettres à ses commettants », par Léonard Gallois. Impr. dans « l'Histoire des journaux et des journalistes de la révolution française (1789-1796) » (1845-46, 2 vol. in-8), t. II, p. 113-144, avec portr. d'après Guérin. 144, avec portr. d'après Guéria. LXXIX. Eloquence de la Tribune. Robespierre: par Ch. Nodier. Impr. dans la « Revue de Paris » en 1829. « Le caractère de l'éloquence de Robespierre est inégal. C'était un orateur lourd, vague et diffus, usant toujours des mêmes formes oratoires, l'apostrophe et l'énumération; il ne parlait qu'à la multitude, et ne fut guère applaudi que d'elle. Son discours du 20 prairial est le seul qu'on ait jamais cité (et encore le lui conteste-t-on. Voy. le nº Lxv). Il y a cependant de beaux mouvements dans les autres, des sentiments qui n'avaient jamais été rendus avec cet air d'énergie et de nou-veauté, mais peu de mérite « dans l'exécution ». (Biogr. univ. et port, des Contemp.). LXXX. Du Robespierrisme; par Pascal Duprat.

Ecrits pour et contre Robespierre.

Polémique des partis. 1785-1794.

LXXXI. Réponse de M. Fosseux à une lettre que lui écrivit Maximilien Robespierre en lui envoyant un exemplaire de l'Eloge de Gresset. Pièce de quarantedeux vers imprimé parmi les pièces justificatives des Mémoires de Charlotte Robespierre, LXXXII. Adresse d'un artésien à ses compatriotes. S. l. (Arras), n. d. (1790), in-8 de 3 pag. Qui donna lieu à la Lettre à M. de Beaumets. LXXXIII. Réponse à la motion de M. de Robespierre au nom de la province d'Artois et des provinces de Flandre, de Hainaut et de Cam-brésis pour la restitution des biens communaux envahis par les seigneurs, S. l. n. d. (1790), in-8 de 16 pag. LXXXIV. Lettre des citoyens gardes nationaux du Gros-Caillou à M. Robespierre, député à l'Assemblée constituante. S. l. n. d., in-8 de 3 pag. Les gardes nationaux reprochent vivement à Robespierre ses attaques contre le général Lafavette: LXXXV. Sentiments d'un citoyen français sur la peine de mort prononcée par l'Assemblée nationale. Dédiés à M. de Robespierre (1791), in 8. Le discours de Robespierre contre la peine de mort fut prononcé le 30 mai 1791. LXXXVI. Lettre inédite de Mme Roland (née Phlipon) à Maximilien Robespierre. Au clos de la Platière, paroisse de Thézée, district de Villefranche, département du Rhône-et-Loire, 27 sept. 1791. Impr. dans les Mémoires de Charlotte Robespierre, et dans les OEuvres de Robespierre, tom. II. p. 415 et suiv. M<sup>me</sup> Roland adresse à Robespierre des éloges sur sa conduite dans le sein du Corps législatif, et y fait étalage des sentiments patriotiques les plus purs. LXXXVII. A Maximillen Robespierre et à ses royalistes. Par J.-B. Louvet, député de France à la Convention, par le Loiret. Paris, J.-B. Louvet, Bailly, an 111 de la République (décembre 1792), in-8 de 55 pag. Cet écrit a été réimprimé après le 9 thermidor. LXXXVIII. Motion d'ordre à l'occasion de la brochure de Louvet; par J.-A. Antonelle. Paris, an III (1792), in-8. LXXXIX. Accusation contre Maximilien Robespierre par J.-B. Louvet, à la Convention nationale (à la séance du 29 octobre 1792). Imprimée par ordre de la Convention nationale. Paris, de l'impr. nationale, 1792, in-8 de 15 pag., ou in-8 de 23 pages. XC. Opinion sur l'accusation de Louvet contre Robespierre et justification de ce dernier (nov. 1792); par Birotteau, des Pyrénées-Orientales. In-8 de 11 p. XCI. Discours de J. Petion sur l'accusation contre Robespierre, avec la Lettre de Pétion à la Société des Jacobins. Paris, Patris, 1792, in-8 de 28 pa-ges. CXII. Observations de J. Pétion sur la Lettre de M. Robespierre. Paris, Zoppi, Devaux, Hemot, 1792, in-8 de 30 pag. XCIII. Avis fraternel à M. Robespierre. membre de la Société des Jaco-bins; par J.-S. Loyseau, de la même Société. Paris, Belin, 1792, in-8 de 22 pages. XCIV. Lettre de M. l'abbé Maury à M. de Ro-bespierre. In-8. XCV. Intrigue dévoilée, ou Robespierre vengé des outrages et des calomnies des ambitieux. Avec cette épigraphe : Victrix causa deis placuit sed victa cateni. (Par Delacroix). Paris, de l'impr. de la Vérité, 1792, in-8 de 23 pag. Eloge de Robespierre. XCVI. Robespierre aux frères et amis, par Pérac; et Camille Jor-dan aux fils légitimes de la Monarchie et de l'Eglise; par Pus-teur. De l'impr. de J. Gratiot et Comp., s. d., in-8 de 27 pag.; autre édition, de 24 p. XCVII. Réponse très-succincte de J. Pétion. au long libelle de M. Robespierre. Paris, Gorsas, 1793, in-8 de 14 p. XCVIII. Réponse de Vergniaud, député de la Gironde, aux calomnies de Robespierre, député de Paris, prononce à la Convention nationale, le 10 avril 1793, l'an 11 de la République. De l'impr. d'Ant.-Joseph Gorsas, s. d., in-8 de 16 p. — La même, suivie de la Lettre à Barrère et à Robert Lindet, membres du Comité de salut public et de la Convention nationale. Paris, V. Gorsas, an III, in-8 de 39 pag. XCIX. Brissot (J.-P.), député à la Convention sur la dénonciation de Robespierre et sur l'Adresse portée aux quarante-huit sec-tions de Paris. Paris, 1793, in-8. C. Réponse de Guadet, député de la Gironde, à Robespierre, dans la séance du 12 avril 1793. Paris, Gorsas, 1793, in-8 de 48 pages. Cl. Revellière Lépeaux (L.-N.) à ses

commettants. 28 mai 1793, in-8. Sur la journée du 27. Il s'agit de la commission des douze, qui suspendit le mouvement que Robespierre et Marat dirigeaient et qui fut repris le 31. Clf. Portrait de Robespierre, par Fouquier - Tin ville. In-8. CIII. Appel à la nation pour Louis XVI, roi des Français, contre une secte de conspirateurs, aux ordres d'Egalité et de Robespierre, en présence de la Convention nationale. S. l. n. d. (1793), in-8 de 16 pag. CIV. Brissotins opprimés en 1793 par les Robespierristes... CV. Lepreux, premier mé-decin de l'armée de l'intérieur et du camp sous Péronne, au citoyen Robespierre. Soissons, Courtois, 8 ventôse an 11 (26 février 1794), in 8 de 16 pag. Encouragements intéressés donnés à Robespierre qu'il appelle digne montagnard! GVI. Réponse de Salle, député de la Meurthe, aux calomnies pro-noncées contre lui par Robespierre à la tribune de la Convention. Paris, impr. nationale, an 11, in-8. CVII. Hymnes à l'Etre Suprême, par Th. Desorgues, musique de Gossec, destinées à être chan-tées le 20 prairial an 11 (8 juin 1794). In 8 de 3 pag. (Extrait du « Magasin de musique, à l'usage des fêtes nationales ».) CVIII. Discours commencé par Saint-Just dans la séance du 9 thermidor pour la défense de Robespierre. 1794, in-8. CIX. Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices, etc.; par E. - B. Courtois. Paris, de l'imprimerie nationale, an III (1794), in-8 de 408 pages. Cet ouvrage a eu une seconde édition dans la même année, et il en existe une édition de Paris, 1795, in-4 sur pap. vélin, qui n'a pas été mise dans le commerce. Ce Rapport a été réimprimé à la tête du nº cx11. Il a été traduit en allemand (par Heyman Salomon heimer). Altona, 1795, 2 vol. in-8. Le Rapport proprement dit remplit les 99 premières pages; il est suivi de cent-vingt et une pièces justificatives, composées en grande partie de lettres adressées à Robespierre, et de complices à com-

plices. C'est la que se trouvent une foule de documents précieux sur les actions publiques de Ro-bespierre. A. A. Barbier attribue la rédaction de ce Rapport à Laya. CX. Ma Catilinaire, ou Suite de mon Rapport du 16 nivôse, sur les papiers trouvés chez Robespierre autres conspirateurs, 61 E.-B. Courtois. Distribué par ordre de la Convention nationale. Paris, Desenne, an III (1794), in-8 de 26 pag. CXI. Pièces trouvées dans les papiers de Robespierre et complices (inconnues de Courtois). Imprimées en exécution du décret du 3 vendémiaire. Affaire Chabot. Faction Proly (Hebert, etc). De l'impr. nationale, brumaire, l'an 111, in-8 de 80 pag. Autre édition. Ibid., an III, in-8 de 99 pag. CXII. Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan, etc. supprimés ou omis par Courtois, précédés du Rapport de ce député à la Convention nationale, avec un grand nom de fac-simile et les signatures des principaux personnages de la Révolution (publiés par M. Alexandre Martin). Paris, Bau-douin frères, 1828, 3 vol. in-8, avec fac-simile (22 fr. 50 c.). Faisant partie de la « Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française», publiée par les mêmes libraires. Courtois n'avait pas admis dans son volume une foule de pièces importantes, soit qu'il obéit aux ordres de la Convention, soit qu'il ne voulut pas lui-même accuser des hommes qu'il pouvait craindre, où qu'il avait intérêt à ménager. Les éditeurs, en promettant ces pièces, avouent toutefois qu'ils ne feront pas entrer dans leur ouvrage un petit nombre de documents que de simples motifs de convenances leur font momentanément écarter de leur collection. Les mots en italiques sont les termes employés par les éditeurs (dans le prospectus de cette publication), qui cette fois déclarent eux-mêmes ne pas tout donner au public, Ajoutons que toutes les pièces de cette publication ne sont pas inédites. CXIII. Brissot et Robespierre. Impr.

dans la « Revue indépendante ». Contre Robespierre.

Les Prisons sous Maximilien Robespierre.

CXIV. Rapport à la Convention sur l'affreux régime des prisons et les cruautés exercées sur les patriotes, par ordre du scélérat Robespierre; par Réal, Legendre et Dufourny. Paris, Lefebvre, an 11, et an III, in-8 de 16 p. CXV. L'Agonie de Saint-Lazare sous la tyrannie de Robes pierre (par J.-F.-N. Dusaulchoy). Paris, Chabal, in-8 de 52 p. Cet ouvrage est postérieur quelques jours au 9 thermidor. CXVI. Précis exact de toutes les persécutions endurées par plus de 6,000 patriotes incarcérés et mis dans les plus noirs cachots des prisons de Paris, sous les or-dres de Robespierre, Paris, an II, in-8 de 16 pag. CXVII. Le Tombeau des vivants, ou Tableau des victimes emprisonnées et sacrifiées par la faction du scélérat Robespierre. Avec la complainte d'une de ces matheureuses victimes qui a été condamnée à mort pour avoir conspiré dans la prison du Luxembourg, quinze jours avant d'y être enfermée. Paris, Marquant, an III, in-8 de 4 pag. On attribue la complainte à Nicolas Montjourdan. CXVIII. Mémoires d'un détenu Honoré Riouffe], pour servir à l'historre de la tyrannie de Robespierre. Paris, la citoyenne Brigitte Mathé, an III (1794), in-16. (En abrégé). Ces Mémoires, plus amples, ont été réiniprimes plusieurs fois en l'an 111, et nous citerons entre autres les éditions suivantes : S. I. (Paris), an III, in-8. Seconde revue et augmentée. édition. Réimpr. par ordre du département. Angers, de l'impr. nation., chez Mame, imp. du département, an III, in-8; Caen, an III, in-8; Périgueux, an III, in-8; Douai, an III, et sans date, in-12; Ba-paume, an III, in-8; Paris, 1795, in-8. Cet ouvrage a été réimpi imé dans le premier volume de « l'Histoire des prisons », de Nougaret, et à la tête des « Mémoires sur les prisons», qui font partie de la « Collection des Mémoires relatifs

Les Verroux révolutionnaires, poëme héroï-comique en douze chants et en vers, dédié au neuf thermidor, par Romain Dupérier. Bordeaux, an III (1794), in-8, avec le portrait de l'auteur. CXX. Tableau des prisons de Lyon, pour servir à l'histoire de la tyrannie en 1792 et 1793; par Fr.-Ant. Delandine. Lyon, Duval, 1795, in-12 et in-8. Cet ouvrage a eu cinq édit. in-12 et une in-8. Nougaret l'a inséré, en tout ou au moins en grande partie, dans son « Histoire des prisons de Paris ». CXXI. Almanach des prisons, ou Anecdotes sur le régime intérieur de la Conciergerie, du Luxembourg, etc., et sur différents prisonniers qui ont habité ces maisons sous la tyrannie de Robespierre, avec les chansons, couplets qui ont éte faits. (Par Coissin). Paris, Michel, an III (1795), in-18. Trois autres éditions furent publiées dans la même année. CXXII. Tableau des prisons de Paris sous le règne de Robespierre, pour faire suite à l'Almanach des prisons, contenant différentes anecdotes sur plusieurs prisonniers, avec les couplets, pièces de vers, lettres et testaments qu'ils ont faits. Paris. Michel, s. d., in-18 de 198 pag., avec grav. - Second Tableau .. Ibid., s. d., in-18de 179 p., avec grav. — Troisième Tableau... Ibid., s. d., in-18 de 162 pag., avec une fig. Trad, en allem. Mannh., in-12, et en hollandais. 1795. CXXIII. Histoire des prisons de Paris et des départements, contenant des Mémoires rares et précieux, le tout pour servir à l'histoire de la révolution française, notamment à la tyrannie de Robespierre et de ses agents et complices, ouvrage dédié à tous ceux qui ont été détenus comme suspects; par P.-J.-B. Nougaret. Paris, 1797, 4 vol. in-12, avec gravures. Re-cueil d'opuscules de divers autenrs. CXXIV. Histoire politique et anecdotique des prisons de la Seine, contenant des renseignements entièrement inédits sur la période révolutionnaire; Barth. Maurice. Paris, Guillaumin, 1840, in-8 (7 fc. 50 c.). CXXV.

à la Révolution française ». CXIX.

Les Prisons de France sous le gouvernement républicain; par M. Alexis de Valon. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », le 1° juin 1848.

Le 9 thermidor, ses causes et ses suites.

Écrits présentés par ordre alphabétique de titres.

CXXVI. Adresse des Marseillais à la Convention nationale sur la conspiration de Robespierre et ses complices. Paris, Vatar, an II, in-8 de 35 pages. CXXVII. Barrère et Collot, complices de Robespierre au tribunal révolutionnaire, ou le Triomphe des députés vertuenx. Paris, an 111. in-8 de 8 pag CXXVIII. Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 ther-midor; par *Joach. Vilate.* Paris, 1795, 2 vol. in-8, dont un de continuation. - Les Mystères de la mère de Dieu (Catherine Théos) dévoilés; par le même. Troisième volume de l'ouvrage précédent. Paris, 1795, in-8. Ces deux ouvrages ont été réimprimés dans la « Collection des Mémoires relatifs à la révolution française », 20° livraison (1825). On assure que « les Causes secrètes » ont été rédigées par Choderlos de Laclos. CXXIX. Clémentières (Thomas), agent du comité de sûreté générale à la Convention. Il se disculpe d'être complice de Robespierre. Paris, Pougin, an 11, in-4 de 15 pag. CXXX. La Commune d'Arras à la Convention nationale. Arras, imprim. des associés, s. d., in-8 de 11 pag. La commune félicite la Convention de la journée du 10 thermidor. CXXXI. La Convention nationale au peuple français. (Séance du 18 vendémiaire an III - 9 octobre 1794). Paris, impr. nation., an III, in-8 de 8 p. CXXXII. Copie de la lettre de A.-B.-J. Guffroy, écrite de Paris le 29 thermidor an 11 de la République française, à ses concitoyens d'Arras. Arras, Leducq, s. d., in-8 de 12 pages. Réquisitoire contre Robespierre et ses adhérents.CXXXIII. Coup d'œil rapide sur la marche de la Convention nationale et de ses comités

depuis le 9 thermidor. Paris, Franklin, 3 ventôse an 111 (23 fèvr. 1793), in-8 de 24 pag. CXXXIV. Derniers instants de Robespierre et de sa faction, du 9 au 10 thermidor. De l'impr. de Pain, s. d., in-8, paginé 9 à 15, avec un œil à la tête de la première page. CXXXV. Détail de ce qui s'est passé le 9 et 10 thermidor, relativement à la conspiration du tyran Robespierre et de ses infâmes suppôts. Commune - Affranchie (Lyon), Carret, s. d., in-8 de 10 p. CXXXVI. Détails de l'horrible conspiration ourdie par Robespierre, Couthon, Saint-Just, les 8, 9 et 10 thermidor. Paris, Guilhemat, an 11, in-8 de 8 p. CXXXVII. Discours prononcé le 25 thermidor (12 août 1794) à l'assemblée de la section de la Fraternité, sur la conjuration de Robespierre (séance générale); par Franconville. Paris, veuve Guyot, an II, in-8 de 8 pag. CXXXVIII. Discours prononce le 28 fructidor an II (14 septembre 1794) sur les causes du 9 thermidor; par Petit (de l'Aisne). Paris, Colas, an 11, in-8 de 16 pa-ges. CXXXIX. Discours prononcé pour l'anniversaire du 9 thermidor; par Lescène-Desmaisons, procureur syndic de Bellevue-les-Bains. Bellevue-les-Bains, Guillaume, an III, in-8 de 22 pa-ges. CXL. Les Doléances du Pape sur la révolution du 9 thermidor. Paris, an III, in-8. CXLl. Faits re-cueillis aux derniers instants de Robespierre et de sa faction. Paris, an 11, in-8 de 7 pag. CXLII. Jugement rendu par le Tribunal révolutionnaire qui ordonne que M. Robespierre, etc., etc., etc., seront livrés à l'exécuteur (10 thermidor an 11). Impr. du Tribunal révolutionnaire, in-4 de 11 pag. CXLIII. Lecointre (Laurent) au peuple souverain. 21 fructidor an 11 de la République une et indivisible (10 septembre 1794). Paris, Guffroy, an 11, in-8 de 9 pag. CXLIV. Lettre du citoyen Leymerie à l'accusateur public près le Tribunal révolutionnaire contre Fouquier-Tinville, David et autres agents de Robespierre, sur la conjuration en général. S. l. n. d., in-8 de 8 pag. CXLV. Liste des noms et domiciles des individus convaincus ou prévenus d'avoir pris part à la conjuration de l'infame Robespierre. (Noms des 191 individus, imprimés par ordre de la commission dont Guffroy était le président). Paris, de l'impr. de la rue de Chartres, 29 fructidor an II (août 1794), in-8 de 8 pag. CXLVI. Manifeste de la Société populaire de Saint-Omer sur la mort de Robespierre. Saint-Omer, 18 brumaire an III (8 novembre 1794), in-8 de 9 p. CXLVII. Marche de la Convention et de ses comités depuis le 9 thermidor. Paris, Franklin, s. d., in-8 de 24 p. CXLVIII. Mémoire justificatif pour le citoyen Herman, commissaire des administrations civiles (thermidor au 11) à la Convention nationale. S. l. n. d., in-8 de 36 pag. Herman se défend d'être un agent de Robespierre. CXLIX. Motion d'ordre et exposé fidèle de tout ce qui s'est passé dans l'affaire des fermiers-généraux assassinés par la faction Robespierre et ses complices, le 19 floréal an 111 de la République (8 mai 1795) par le Tribunal révolutionnaire ; par Dupin. Paris, imprim. nation., an 111, in-8 de 12 pages. CL. Noms et domiciles des individus convaiucus ou prévenus d'avoir pris part à la conspiration de Robespierre (vendémiaire an III). Paris, de l'impr. nation., an 111 (1795) in-4. Pièce officielle. CLI. Moyens de consolider la révolution du 9 thermidor et de rétablir la concorde entre les vrais républicains proposés dans la séance du 12 germinal an 111 (1er avril 1795); par Lanthenas. Paris, impr. nation., an 111, in-8 de 7 pag. CLII. Paris et la France sauvés. Paris, Lefèvre, s. d., in-8 paginé 17 à 24, avec une vign. sur bois en tête de la première page. CLIII. Pétition à la Convention nationale des citoyens de la commune d'Avignon, victimes de la faction de Robespierre, sur les atrocités commises dans cette commune et dans le département de Vaucluse par les agents et les complices de cette faction. Avignon, V. Raphael, s. d., in-8 de 20 pag. CLIV. Plan suivi par Robespierre et les Jacobius . pour donner un roi à la France ; par Salle, député de la Meurthe, suivi de la Déclaration de l'auteur au peuple français. Paris, V. Gorsas, an ti, in-8 de 69 pages. CLV. Précis historique des événements qui se sont passés dans la soirée du 9 thermidor, adressé au ministre de la guerre en l'an x : par G.-A. Méda, ancien gendarme, avec une Notice sur la vie de l'auteur, mort général de brigade, baron et commandant de la Légion d'honneur; par M. J.-J. B\*\*\*, avocat à la Cour royale. Paris, Baudouin frères, 1825, in-8 de 44 pag., avec un portr. Ibid., 1825, in-8 de 68 pag., avec un portr. (3 fr.). La première édition, qui n'a été tiré qu'à 150. est extraite d'un volume de la « Collection des Mémoires relatifs à la révolution française » (20º liv.). CLVI. Préface en réponse aux détracteurs du 9 thermidor. Paris, an IV (1796) in-8. (Voy. le nº CLXI). CLVII. Proclamation du citoyen Berlier, représentant du peuple, envoyé dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais aux citoyens de ces deux départements. Douai, Lagarde, an 11, in-8 de 7 p. Promet de faire cesser le système de terreur suivi par Robespierre et ses adhérents. CLVIII. Projet de procès-verbal des séances des 9, 10 et 11 thermidor, présenté au nom de la commission, par C. Duval, imprimé pour être discuté trois jours après sa distribution. Paris, impr. nation. (an 11), in-8. de 140 pages. CLIX. Quelques Éclaircissements sur l'établissement de Robespierre dans le Midi pour servir d'introduction à l'histoire de cette conspiration; par J.-C. Dupat. Avignon, V. Raphael, s. d., in-8. CLX. Rapport au nom du Comité d'instruction publique sur la célébration de la fête du 9 thermidor; par Portier (de l'Oise). Impr. nation., messidor an III (juin juillet 1795), in-8. CLXI. Rapport fait au nom des Comités de salut public et de sureté générale, sur les événements du 9 thermidor an 11: précédé d'une Préface en réponse aux détracteurs de cette mémorable journée, prononcé le 8 thermidor an III. la veille de l'anniversaire

de la chute du tyran; par E.-B. Courtois, député de l'Aube. Impr. par ordre de la Convention nationale. Paris, de l'impr. nation., floréal an IV, in-8 de 40 et 220 p.; Paris, de l'impr. nation., an iv (1795), in-8 de 200 pages, CLXII. Rapport sur la conspiration ourdie contre la représentation nation. par Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebas et leurs complices. (Séance du 9 thermider an 11, 27 juillet 1794); par Burrère, Paris, impr. nation., in-8 de 7 pag. — Séance du 10 thermidor an 11. Ibid., in-8 de 8 pag. On cite un troisième Rapport de Barrère, dans la séance du 11 thermidor, CLXIII. Récit de la fin de Robespierre et de la réaction thermidorienne. (Le Dénoûment); par Louis Blanc. Împrimé dans le t. x1 (1861) pages 218 à 274 de son « Histoire de la révolution française ». Paris, Pagnerre. Fragment d'un tont que nous citons par exception, parce que ce récit, très-dramatique, méritait d'être cité particulièrement. Ce volume est consacré surtout à la justification de Robespierre. Il raconte les événements de 1794 et présente le 9 thermidor sous un jour assez nouveau. M. Louis Blanc regarde Robespierre comme un héros qui succombe pour avoir voulu sauver la République en arrêtant les excès. Suivant lui, la révolution du 9 thermidor ce serait le résultat d'une espèce de coalition entre les royalistes et les partisans de la Terreur. Cette opinion paraltra fort singulière, et systématique plutôt qu'impartiale. Sans doute l'auteur l'appuie sur une foule de documents plus ou moins inédits, parmi lesquels figurent des pièces très-curieuses, mais l'authenticité de ces détails n'est pas incontestable. En fait de politique, M. Louis Blanc incline volontiers vers l'utopie, et l'admiration avec laquelle il parle des discours ainsi que des moindres actes de Robespierre n'inspire pas une confiance absolue dans la rectitude de son jugement. L'idée principale qui le domine est de réhabiliter les hommes qui gouvernèrent la France pendant la Terreur. Il se ressent trop en-

core des passions de l'époque pour avoir le calme et le complet désintéressement qu'exige la recherche de la vérité rique (1). CLXIV. Réflexions sur les événements du 9 au 10 thermidor présentées à la Société populaire de Nemours, par J.-M. Mathieu, administrateur du district. Nemours, Regnier, an 11, in-12 de 12 pages. CLV. Relation des événements des 8, 9 et 10 thermidor, sur la conspiration des triumvirs Robespierre, Couthon, Saint-Just; par Roux (de la Haute-Marne). Paris, Poignée, an II, in-8 de 16 pag. — Autre édit. de 8 pag. CLXVI. Les Représentants du peuple envoyés à Lyon. Proclamation. Commune-Affranchie, 16 thermidor an II, placard in-fol. Les représentants du peuple annoncent la condamnation de Robespierre et le nouveau triomphe de la Liberté. CLXVII. Proclamation des représentants du peuple envoyés à Lyon. Commune-Affranchie, 17 thermidor an 11, placard in-fol. Les complices que Robespierre avait à Lyon ont échappé aux poursuites de la justice. Défense, sous peine de mort, de leur donner asile. CLXVIII. Robespierre et la journée du 9 thermidor an II. In-8. CLXIX. Robespierre peint par lui-même et condamné par ses propres principes, ou Dénonciation des crimes de Robespierre et Projet d'accusation; par L. Lecointre, de Versailles. (11 thermid. an 11-29 juillet 1794). Paris, Rougyff [Guftroy], s. d., in-8. CLXX. Séance populaire des amis de la Liberté et de l'Egalité de Commune-Affranchie, le 14 thermidor an 11 de la R. F. U. I. (1er août 1794). Commune-Affranchie (Lyon), Destephanis, an 11. in-4 de 4 pag. Adresse de félici-tation à la Convention sur la chate de Robespierre. Quelques jours après, une nonvelle adresse fut envoyée à la Convention; elle la félicitait de nouveau sur les evénements du 9 thermidor et demandait réparation des ruines causées au commerce par la politi-

<sup>(4)</sup> Revue critique des livres nouveaux, mars

que de Robespierre, CLXXI, Souvenirs thermidoriens; par Georges Duval. Paris, Magen, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.). CLXXII. Supplement à l'accusation de L. Lecointre, sur des pièces trouvées dans les papiers de Robespierre. S. l. n. d. (1794), in 8 de 12 pag. L'accusation de L. Lecointre fut diversement appréciée. Voy. le pamphlet intitulé : « la grande Queue de Robespierre » (nº ccv 111) dans lequel l'auteur, sous le pseudonyme de Felhémési, accuse le rapport de n'avoir pas montré contre Robespierre une suffisante sévérité. CLXXIII. Le Triomphe des Parisiens, dans les journées des 9 et 10 thermidor, avec l'abrégé de la Lettre trouvée dans la paillasse de la soi-disant mère de Dieu, adressée à Robespierre. Paris, Lefevre, s. d., in 8 de 8 pag., avec une vignette sur la première pag., représentant le bras du bourreau tenant à la main deux têtes d'hommes, au bas de laquelle on lit : Les deux frères. Ecrit excessivement rare. CLXXIV. La Vérité rétablie sur quelques-uns des principaux événements du 9 thermidor an 11-27 juillet 4794; par M. Eckard. Paris, Ch. Gosselin, 1828, in-8 de 44 pages. CLXXV. La Vérité sur la révolution des 8 et 9 thermidor. (Extr. du « Républicain français », nº 704). Paris, an III, in-8 de 11 pag.

Pamphlets publiés après le 9 thermidor, présentés par ordre alphabétique de leurs titres.

CLXXVI. La Carmagnole des Robespierristes. Voy. plus bas: Robespierre en cage. CLXXVII. Le Club infernal, première séance, présidence de Robespierre. Signé: Pilpay. S. l. n. d., in-8 de 24 p.—Seconde séance du Club infernal. Présidence de Fouquier-Tinville, signé: Pilpay. S. l. n. d., in-8 de 46 pag. — Catastrophe du Club infernal et sa dénonciation par l'universel Audouin. Présidence de M. Barrère de Vieusac. Signé: Pilpay. S. l. n. d., in-8 de 24 pag. CLXXVIII. Conjuration formée des le 5 pré-

real (sic) (de l'an 11-25 mai 1794) . par neuf représentants du peuple contre M. Robespierre pour le poignarder en plein senat. Rapport et acte d'accusation dont la lecture devait précéder dans la Convention cet acte de dévouement: par Laurent Lecointe, de Versailles. De l'impr. de Rougyff [Guffroy], s. d., in 8 de 36 pages. CLXXIX. Le Cri de l'humanité pour les victimes égorgées sous Robespierre ; par II. Dartaise. S. I. n. d., in-8 de 65 pag. CLXXX. Détails de l'horrible conspiration de Robespierre et ses complices,..... CLXXXI. Dialogue entre les deux Robes-pierre. In-8. CLXXXII. Dialogue entre Marat et Robespierre se rendant aux enfers. Sec. édition. Paris, Debarle, an 11, in-8 de 16 p. Voy. plus bas : » Robespierre aux pierre et Néron. Paris, Boulard, s. d., in 8 de 11 pag. CLXXXIV. La Dictature renversée. Voy. plus bas : « Robespierre en cage ». CLXXXV. Les Douze épitaphes des douze apôtres de Robespierre ; par Julien. S. l. n. d., in-8 de 8 p. CLXXXVI. Les Facéties de Robespierre à cheval; par Ruelle (anc. agent diplomatique). Paris, 1814, broch. in-8. Quoique rappelant le nom de Robespierre, cet écrit n'est pas relatif à l'ancien conventionnel, mais au plus grand héros du 19e siècle, auquel les royalistes de l'époque appliquaient l'épithète de Robespierre à cheval. CLXXXVII. Fragment pour servir à l'histoire de la Convention de puis le 10 thermidor jusqu'à la dénonciation de Lecointre; par Jean-Jos. Dussault. Paris, s. d. (1794), in-8. On y trouve des détails curieux et bien présentés, CLXXXVIII. Le Front de Robespierre et de sa clique, ou la Nécessité de la liberté de la presse; par Baruly. De l'imp. des patriotes, in-8 de 8 pag. CLXXXIX. Les Jacobins démasqués. Suite au « Front de Robespierre et de sa clique, ou de la Nécessité de la liberté de la presse ». De l'impr. des patriotes, s. d., in-8 de 8 p. Signe: Baraly. CXC. Louis Capet et Hobespierre. Voy. plus bas: « Robespierre en cage ». CXCI.

Merlin de Thionville, représentant du peuple, à ses collègues. Portrait de Robespierre. Paris, rue de la Loi, s. d., in-8 de 16 pag. CXCII. Nouveaux et intéressants détails de l'horrible conspiration de Robespierre et ses complices, pièces trouvées sous les scellés de ces scélérats, arrêtés liberticides du conseil général et municipalités de Paris. Complicité d'Henriot pour seconder leurs infâmes dessins et fomenter la guerre civile et taire rétrograder le gouvernement républicain en faisant assassiner la Convention nationale et marier la fille Capet avec Robespierre pour régner ensemble et faire mourir quatre-vingt mille citoyens ... Paris, Guilhemat, s. d., in-8 de 8 pag. CXCIII. La Nouvelle Montagne en vaudeville. Voy. plus bas : « Robespierre en cage ». CXCIV. Nouvelles Observations sur le caractère, la politique et la conduite de Robespierre, le dernier tyran. Adressées au peuple français, et particulièrement aux sections de la commune de Paris, avec un avis donné aux terroristes jacobins par le sans-culotte · Lesenscommun », demeurant aux faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, dans toutes les rues, à tous les numéros, à tous les étages. Paris, de l'impr. de l'Orateur des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, injustement détenu, 20 vendémiaire de de l'an 11 de la République une et indivisible (11 octobre 1794) jour de l'apothéose de J.-J. Rousreau, le patron des sans-culottes, l'ennemi desterroristes, in-8 de 8 p. CXCV. Les Parties honteuses de Robespierre restées aux Jacobins; par Lamberti. An III (1793), in-8 de 16 pag. Sur Carrier et son exécrable proconsulat à Nantes. La page 16 est remplie par une chanson intitulée : « C'est ce qui dé-sole Carrier ; c'est ce qui le cou-sole ». CXCVI. Portrait de Robespierre, avec la réception de Fou-quier-Tinville aux enfers, par Danton et Camille Desmoulins; par J.-J. Dussault. In-8. CXCVII. Portraits exécrables du traître Robespierre et ses complices tenus par la furie ; avec leurs crimes

et forfaits que l'on découvre tous les jours, suivis de la Vie du scélérat Henriot. Se trouve chez Lefèvre, rue Percée, s. d., in-8 de 8 pages, avec une vignette sur bois représentant quatre têtes en deux mains, avec cette légende : « C'est ainsi qu'on punit les fraltres ». CXCVIII. Proclamation de Robespierre à ses amis. Robespierre, par la grâce de la guillotine, exdictateur de France, à nos amés et féaux continuateurs. Paris, an III, in-8 de 4 pag. CXCIX. La Queue de Robespierre, ou Dangers de la liberté de la presse. Paris, 9 fructidor an 11 de la République [26 août 1794]; par Felhémési [Méhée fils]. Paris, de l'impr. de Rougyff [Guffroy], s. d., in-8 de 7 pag.. Pamphlet qui a donné naissance à plusieurs autres (1). Ces diatribes, écrites dans un moment d'irritation et dans un langage trop souvent inspiré par l'orgie, sont dues pour la plupart à un révolutionnaire bien connu, et à des réactionnaires. Ces brochures offrent cependant un certain intérêt comme peinture d'une époque qu'on a essayé de glorifier. Nous allons les énumérer à la première. suite de la toute CC. Les Anneaux de la queue, ou Coup d'œil du moment. De l'imprimerie de Guffroy, s. d., in-8 de 8 pages. Signé : le Franc républicain [Guffroy]. CCI. Avis aux successeurs de Hobespierre, par un de ses plus chauds partisans, ou Plan de conduite pour tous les anneaux de la queue. De l'imprimerie philanthropique, s.d. (1794), in-8 de 14 pages. CCII. Coupez-moi la queue, ou la Chanson des carmagnoles, en In-8 de 3 p. CCHI. Coupons-lui la queue; par Y. Baralère. De l'impr. des amis de la vérité, rue du poits qui parle, s. d., in-8 de 7 pag. CCIV. Défends ta queue; par l'au-teur de « la Queue » [Méhée

<sup>(4)</sup> En 48 5, il a été encore publié : la Queue de Robespierre, ou le Regne des baionnettes (en prose, procedée de tois pôces de verys. Saint-Germain-en Laye, in-4 de 16 pages; cet cerk n'est pas dirige coute Robespierre, mais contre bapoleun. Il a pour auteur Roussella, ancien computatire du comite de saiot public E Troyes (Anbe, comin depuis sous le nom de Corispan de Saint-Albier.)

fils]. De l'impr. de Guffroy, s. d. (1794), in-8 de 8 pages. CCV. Le (1793), in-5 de a pages. COV. Le Front de Robespierre. (Voy. le nº CLXXXVIII). CCVI. Le Front et la queue de Robespierre. S. l. n. d. (1793), in-8. CCVII. Grande Comète, ou Voyez ma queue; par Filbomets. S. I. n. d., in-8 de 7 p. CCVIII. La Grande Quene de L' Lecointre; par Felhémési [Méhée fils]. S. l. n. d., in-8 de 22 p. L'anteur y blâme le rapport présenté contre Robespierre. cointre n'a pas été assez sévère. Méhée fils est fort soupconné d'avoir trempé dans les massacres de septembre.CCIX. Jugement du peuple souverain qui condamne à mort la queue infernale de Robespierre. Paris, de l'impr. de Guffroy, in-8 de 16 pag. Il y a des exemplaires qui portent le nom de Saintomer. de la section du Muséum, comme auteur. CCX. Ode à la Calomnie, en réponse à la « Queue de Ro-bespierre ». Paris. Langlois, s. d. (1794), in-8 de 8 pages. CCXI. L'Ombre de Robespierre aux Français; ses avis sur la perte de sa tête, et le moyen de faire triompher sa queue; par Rondot. De l'impr. de David, in-8 de 8 pag. Un second écrit, portant absolu-ment le même titre, a été im-primé à Paris, chez Lechave, et est signé Genthon, in-8 de 8 pag. CCXII. La Pierre de touche jetée sur les conspirateurs, ou Suite à la « Queue de Robespierre » ; par Ralisbonseulgel. Paris, Guffroy, in-8 de 4 p. CCXIII. Proclamation de Robespierre à ses amis (commencant par ces mots : « O chère queue »)! Paris, de l'impr. des Sourds-Muets, s. d., in-8 de 4 p. GCXIV. La Queue de Robespierre écorchée, ou la Tactique de ses rivaux dévoilée. Résumé de l'opinion de Couturier, député de la Moselle, dans l'affaire de Billand de Varenne, Collot d'Herbois, Barrère de Vieux-Sac et Vadier. Paris, d'Hautboust, 5 germinal an III (25 mars 1795), in-8 de 24 p. CCXV. Rendez-moi ma queue, ou Lettre a Sartine Thuriot, sur une violation de la liberté de la presse et des droits de l'homme ; par l'auteur de la « Queue de Robespierre » Mehee fils]. S. l. n. d., in-8 de 16 p

Signé: Felhémési, CCXVI. Renvoyez-moi ma queue, on Lettre der Robespierre à la Convention nationale. Paris, Guffroy, 25 fructidor an 1er de l'abolition de la dicta ture, in-8 de 8 pag. CCXVII. Ré ponse à la « Queue de Robespierre» ; par un franc républicain. Paris, Prevost, s. d. (1794), in-8 de 8 pag. Ecrit signé : Marie et Prevost. CCXVIII. La Tête à la queue, ou première Lettre de Robespierre à ses continuateurs. Paris, de l'impr. de Guffroy, s. d. (1794), in-8 de 30 pag. CCXIX. Le Réveil de Robespierre. Vovez plus bas : «Robespierre en cage ». CCXX. Robespierre, on le Petit Bonhomme vit encore : par Riston S. l. n. d., in-8 de 11 pag. CCXXI. Robespierre aux enfers, pour faire suite au « Dialogue entre Marat et Robespierre, Paris, De barle, an II, in-8 de 10 p. (Voy. le nº clxxxII). CCXXII. Robespierre aux enfers, poëme héroï-comi-que; par l'abbé de Vitrac. Imprimé à la suite des « Oraisons tunébres de Louis XVI, de Marie-Antoinette, etc., » de l'auteur. Limoges, 1814, in 8. CCXXIII. Robes-pierre aux frères et amis; par Perac [Guyot des Herbiers]. Paris, Gratiot, an vii (1799), in 8 de 15 pag. — Autre édition Douai, Wagrez, an vit (1799), in-8. CCXXIV. Robespierre en cage, pour faire suite au « Dialogue de Marat et de Robespierre • Paris, Debarle, an II (1795), in-8. (Voyez le nº clxxxII). Espèce de publication périodique dont Deschiens ne possédait que deux nun:éros; mais il en a été publié davantage, toujours sous des titres différents. Nous connaissons de cette publication, sans garantir que ce soit tout ce qu'il en a paru, les opuscules suivants que nous n'indiquons peut être pas dans l'ordre de leur émission : a) Robespierre en cage; b) La Nouvelle Montagne en vaudeville, ou Robespierre en plusieurs volumes (par Martainville). In-8 de 13 pag. c) Louis Capet et Robespierre; par Louis Merlin, de Thionville. Paris, rne de la Loi, s. d., in-8 de 8 pag. d) Le Réveil de Robespierre, ou le Gâteau des Rois; par Legrand,

général de brigade. Paris, les marchands de nouv., s. d., in-8 de 8 pag. e) Carmagnole des Roberpierristes; par Baitlo. In-8 de 4 p.f) La Dictature renversée, la royauté abolie, le fanatisme détruit, ou Robespierre et sa clique traités comme ils le méritent; par Félix. Paris, s. d., in 8 de 15 pag. Testament de Robespierre trouvé à la maison commune. De l'impr. du « Journal du soir », s. d., in-8 de 8 pag. CCXXV. Robespierre et Buonaparte, on les deux Tyrannies. Paris, de l'impr. de Dentu, 1814, in-8 de 16 pag. CCXXVI. Robespierre et Cromwell; par A. Serieys. L'un des entretiens imprimés à la suite de « la Mort de Robespierre », tra-gédie de l'auteur. CGXXVII. Sermon prononcé au club des Jaco-bins le premier dimanche de carême de la présente année; par dom Prosper-Iscariote-Honesta-Robespierre de Bonnefoi, etc., etc. S. l. n. d., in-8 de 15 pages. GCXXVIII. Taschereau de Farges (P.-A.) a Maximilien Robespierre aux enfers. Paris, 17 pluviôse an III (5 févr. 1795), in 8 de 31 p. CCXXIX. Testament de Robespierre. Voy. plus haut : « Robespierre en cage ». CCXXX. Trahison de Robespier-re.... CCXXXI. Les trois Regici-des J. Clément, Ravaillac et Da-miens an club des Jacobins. Paris, impr. du club jacobiste, an 11 de la tyrannie, brochure in 8 de 52 pages. Robespierre sert de cicérone aux trois visiteurs. CCXXXII. Unité et indivisibilité du crime et de la misère; le miroir du passé pour sauve-garde de l'avenir, ou Tableau du gouvernement tygrocratique de 93, sous le règne de Cacus-Marat et de Polyphème-Roberspierre, pendant lequel ces chevaliers du niveau ont pensé niveler la nation toute entière en l'assassinant à la fois par la gorge et par le ventre avec tout le patriotisme et toute la popularité possible... Dédié aux assemblées primaires et électorales par un ami du sens et un ennemi du sang. Anti-Tygropolis, l'an vii de la régénération (Paris, Laurent), s. d. (1799), in-8 de 34 p. CCXXXIII. Véritable portrait de Catilina Robespierre, tiré d'après nature, avec cette épigraphe :

O toi qui as tant fait de victimes, Engemi de l'égalite, Tu as reçu le prix de les crimes Et nous avons la liberté.

S.I.n. d., in-12 de 8 pag. — Autre édition. Paris, Hannaud fils, s. d., In-8 de 8pag. CCXXXIV. La Vérité, ou J. J. Rousseau montrant à Robespierre le livre des destius; par Ptivar. S. I. n. d., in-8 de 7 p.

Ouvrages historiques sur Maximilien Robespierre.

CCXXXV. Recueil de pièces relatives au gouvernement révolutionnaire et au despotisme de ses comités avant le 9 thermidor. [Par Laurugais]. S. I. n. d., in-8 de 32 p. 1g. CCXXXVI. Bulletin des lois de la République (nº 29). Loi qui porte que Maximilien Robespierre sera mis en état d'arrestation. Paris, de l'imprimerie nation., in-8. CCXXXVII Vie secrète, politique et curieuse de Maxim. Robespierre, suivie de plusieurs anecdotes sur la conspiration sans pareille; par L. Duperron. Paris , Prevost , an II (1794), in-12 de 36 pag., avec une gravure représentant la tête de Robespierre montrée an peuple après sa décapitation, avec ces vers :

J'ai joué les Français et la Divinité... Je meurs sur l'échafaud, je l'ai bien mérite.

Ouvrage rare. CCXXXVIII. Histoire de la conjuration de Maximilieu Robespierre [par G. de Montjoie]. Paris, s. d. (1794), in-8. Ouvrage souvent réimprimé. Nous connaissons les éditions suivantes : Paris, 1794, in-8; — ibid., 1795, in-8 - Paris, les march, de nouv. (do l'impr. de Strockenster, à Lausatne), 1793, in-8; — Paris, Maret, an IV (1796), in-8, et 3 vol. in-18 - Paris, Pigoreau, Bertrandet, 1801, 2 vol. in-12, avec un porti-Traduit en allemand (par Johann Wilhelm v. Archenholz) , Chenn., 1795, in-8. - Le même ouvrage, en anglais. Londres, 1796, in-8. -Le même ouvrage, en espagnot, sous ce titre : Sucesos memorabiles de Maximiliano Robespierre. Traducidos de la Historia de su conjuracion, é ilustrados con no-

tas por su traductor. (Sine loco), 1802, in-12 de xii et 474 pag. Les notes du traducteur, au nombre de 23, et une conclusion, remplissent les pages 363 à 474. CCXXXIX. Histoire du caractère de M. Robespierre, et Anecdotes sur ses successeurs. Hambourg, s. d. (vers 1794), in-18 de 52 pages. Rare, CCXL. Robespierre, freymuthig geschildert und unbefangen beurtheilt von einem patriotischen Sachsen. Wittenb., 1794, in-8. GCXLI. Robespierre geschildert ein seinen Privatleben. Berlin, 1794, in-8. CCXLII. Memoirs of Danton, late Minister of Justice to the National Convention, who suffered by the Guillotine, Avril 5. 1794: to which are added, Genuine Anecdotes of M. Robespierre, late Leader of the Revolutionists in French, who was guillotined, July 28, 1794. London, Alien and West, 1794, broch. in-8 (1 shel.). CCXLIII. The History of Robespierre, political and personal, containing his principles, actions, and designs in the Jacobins club, Convention, etc.; interspersed with interesting Traits and curious Anecdotes of remarkable Characters, etc. London, Crosby, 1794, in-8(3 shel.). CCXLIV. La Vie et les crimes de Robespierre, surnommé le Tyran, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ouvrage dédié à ceux qui commandent et à ceux qui obéissent, par Leblona de Neuvéglise, colonel d'infanterie légère [l'abbé Proyart]. Augsbourg, 1795, in-8 de 370 p. Ouvrage trèsrare en France. Traduit en allem. par Carl Eggers. Augsb., 1795, in-8; et en italien par Gaetano Tanursi, Roma, 1795, in-8; 1796, in-12. CCXLV. Précis historique de la vie, des crimes et du supplice de Robespierre et de ses principaux complices; par N. L. Deses-sarts. Paris, 1797, in-12, avec por-- Autres éditions. 1798, 1808, in-12. Traduit en allemand, en 1798. CCXLVI. Les Crimes de Robespierre et de ses principaux complices, leur supplice, la mort de Marat, son apothéose, le procès et le supplice de Charlotte Corday. (Par N. L. Desessarts.) Paris, Desessarts, 1797, 3 vol. in-18, avec

4 port.; Paris, Delongchamps, 1823, 3 vol. in-18, avec 4 portr. (3 fr.).

Les Crimenes de Robespierre y de sus principales complices; su suplicio, la muerte di Marat; su apotheosis y el proceso y supplicio de Carlotta Corday. Madrid, 1823, 3 vol. in-18. Traduction de l'ouvrage précédent. CCXLVII. Robespierre, als Freund seines Vaterlandes, oder Merkwürdige Epochen aus der Geschichte Frankreich. Sommer, 1798, in-8. Leipzig, CCXLVIII. Voyage sentimental en France sous Robespierre. (Par F. Vernes - De Luze, auteur du « Voyage sentimental à Yverdun »). Genève, an vii (1799), 2 vol. in-12. CCXLIX. Ecole des factieux, des peuples et des rois, ou Supplément à l'Histoire des conjurations de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans et de Maximilien Robespierre; par un témoin oculaire. Paris, 1800, 2 part. en 1 vol. in-8. CCL. La Vie et les crimes de Robespierre et de ses principaux complices; par N. L. Desessarts. Paris, Desessarts, an v (1797), 2 vol. in-12, et 3 vol. in-18. — Seconde édition, augm. des Crimes du duc d'Orléans (Egalité) et son proces. Ibid., 1802, 4 vol. in-18. Même ouvrage, sous un autre titre, que le nº ccxLvi. Traduit en allemand, Francfort, 1798, in-8 et en flamand, Gent, s. d. (1834), in-18. CCLI. De Robespierre l'ainé et de son frère; par P. Villiers, ancien capitaine de dragons. Impr. dans les « Souvenirs d'un déporté », de l'auteur, Paris, Barba, 1802, in-8, pag. 1 à 6. P. Villiers avait été se-crétaire de Robespierre pendant sept mois de l'année 1790. Le frontispice de l'ouvrage porte qu'il est posthume, mais P. Villiers, fécond auteur dramatique et poête, écrivait encore en 1837. Ces six pages sont intéressantes par les particularités qu'elles font connaître, sans partialité. En 1790, Robespierre n'était pas encore le tigre qui s'est fait connaître plus tard, mais il laissait pressentir ses instincts CCLII. Relation of several circumstances with occured in the province of Lower Normandy, during the Revolution, and under the Governments of Robespierre and

the Directory, commencing in the year 1789, down to the year 1800, etc., etc.; by George Green, or Greene, Esq., many years resident in Russia, London, 1802, 1803, in-8 (7 shel.). CCLIII. Celebrated Causes and interesting Occurences, containing, among importants Trials, those of the royal Family of France, Robespierre, Mary, queen of Scots, etc.; by John G. Sinclair, Esq. 1802, 3 vol. in-12. CCLIV. Des französischen Tyrannen M. Robespierre's politischen Leben, merkwürdige Thaten und von Johann - Jacob trauriges: Trunk. Heidelberg, 1808, in-8. CCLV. Lettre sur Robespierre [par Roger, collaborateur du « Spectateur politique et littéraire » ]. (Vers 1818), in-8. Citée par A.-A. Barbier. CCLVI. Robespierre; par B-u et M-dj [Beaulieu et Michaud jeune]. Impr. dans la « Biographie univ., t. xxxvIII (1824), p. 232-53. CCLVII. Opinion sur Robespierre, par M. D .....s [Deschiens], avocat à la Cour royale de Paris. Imprimé pag. XVI à XXIV de la préface de la « Bibliographie des journaux », de l'auteur, 1829, in-8. Morceau très-curieux que nous avons été étonné de ne pas trouver dans les pièces sur Robespierre rassemblées par quelques bibliophiles. Ce morceau est le seul que Deschiens ait écrit pour sa « Bibliographie des journaux » : il ne porte pas d'autre titre que · Pièces justificatives ». Voici le début de ce morceau : « Robespierre, après avoir lui-même excité les tempêtes, après avoir battu les hommes énergiques de tous les partis, avait résolu de mettre un terme aux fureurs révolutionnaires: je ne puis dire au juste dans quel intérêt. Etait-il l'agent de la contre-révolution? Pensait-il à se faire proclamer chef d'un gouvernement qu'il voulait imposer à la France? Voulait - il appeler un prince étranger? Serait-il devenu un nouveau Monck? Ce qui est resté jusqu'à ce jour sous un voile im-pénétrable (1). Mais il est constant qu'à partir de l'an II, il n'a plus

tenu le supplice de plusieurs (1); qu'il en désignait d'antres, et qu'il n'a cessé de combattre les principes atroces de cenx-là même qui ont excité le mouvement du 9 thermidor; mouvement dont la France entière s'est heureusement emparée contre l'intention et au détriment de ses auteurs. Qu'on lise, peur s'en convaincre, les extraits suivants des discours de Robespierre, pendant les huit derniers mois de son existence. Deschiens donne ensuite des extraits de neuf discours de Robespierre, y compris celui du 8 thermidor an 11, prononcé la veille du jour où il a été mis hors la loi, et où il a périsur l'échafaud. CCLVIII. Les Honimes de la révolution peints d'après nature; par Coste d'Arnobat. (De l'imp. de Crapelet, à Paris). Paris, rue Vaugirard, n. 9, et rue Hautefeuille, n. 12, 1830, in-8 de 132 pages. Au bas du ti-tre on lit: A Paris, 21 janvier MDCCCXXX. Le faux-titre porte: · Pièces historiques rares et inédites pour servir à l'instruction du temps présent ». L'Opuscule qui compose ce volume est une chanson en 33 couplets, sur l'air des Pendus, avec notes beaucoup plus amples que le texte. Une annotation sans date de feu Méon, imprimée page première est ainsi conçue : « Cette pièce est de « M. Coste d'Arnobat, ancien gen-« darme de la maison du roi. Elle « a été imprimée (fin d'août 1793), . sous le titre d'Anecdotes curieu-« ses et peu connues, etc.; mais

dirigé ses coups que contre les patriotes qu'il appelait ultra-révolu-tionnaires; qu'il a demandé et ob-

<sup>(</sup>i) Robespierre a toujours affecté la mise la plus soignée, même ou milieu des sans-culottes; sen intérieur était un intérieur de luxe; il fut

monsieur de Robespierre de 1782 à 1790, jus-qu'au moment ou un décret supprima les titres et qualifications aobiliaires, et ensuite it s'ap-

et unifications achilaires, et ensuite il s'apples Masturilens le Censeur a, t. VI, p. 1, un long article intitule : Des causes scrotlas de ex es attibues à la Révolution française : dans lequel, après avoir cié la : Correspondance des émigrés et des Vendeens », on couclut ains à l'égard de Robespiere (p. 403):

« Il est évid-nt que, sons le mosque et les formes d'un patriote exaité, le très-souponneux Robespiere exchait l'ânse d'un conspiratur et d'un trairier; que, depuis le 31 mai 193 jasqu'un 9 thermidor un 11, il a secendé les instentions de ceux qui le dirigealeut, et joue le rôle de précurseur ».

(1) Panion, Hèbert, Chaumette, Anacharsis Cloots, Camille Desmoulins, etc.

« avec beaucoup de changements: je l'ai copiée sur l'original de · l'auteur, qui l'a brûlé immédia-« tement après ». Dans l'Avertissement de l'auteur, p. 3 et 4, on lit que cet « opuscule échappa der-« rière une vieille tapisserie, à la « visite de cette horde de voleurs « et d'assassins connus sous le nom « de comité révolutionnaire..... Le « lecteur bénévole observera sans « doute que si j'avais mis en lu-« mière ce petit pamphlet lorsqu'il · fut acheve et rejeté par deux « imprimeurs, peu de temps avant • l'expédition de Charlotte Cor-« day, etc. » Loin de parler de l'impression faite en août 1793, citée par Méon, l'anteur dit au contraire que l'ouvrage a été rejeté par deux imprimeurs (1). CCLIX. Mémoires authentiques de Maximilien de Robespierre. (Composės par Jos.-Ch. Reybaud). Ornės de son portrait et de fac-simile de son écriture, extraits de ses Mémoires. (Tomes I et H.) Paris, Moreau-Rosier, 1830, 2 vol. in-8, avec deux fac-simile (15 fr.). Ces Mémoires avaient été promis en 4 vol. Dans le premier volume, après un Avis de l'éditeur, qui a 12 pages, est une Introduction qui en a 152; les sept premiers chapitres, qui ont 128 pages, sont suivis de 136 pages de pièces justificatives; dans le second volume, dix chapitres remplissent 237 pag., et les pièces justificatives, 192. Ces Mémoires ont été contrefaits à Bruxelles, 4830, 2 vol. in-12, et traduits en allemand. Aachen, 1830, in-8. M. OEttingera attribué, à tort, ces Mémoires à Moreau-Rosier. « L'Universel » du 5 mai 1830 rendit compte de ces Mémoires, en avançant un fait qui détermina Charlotte de Robespierre à adresser la lettre suivante au rédacteur de ce journal. - 24 mai 1830. Monsieur, Dans votre numéro du 5 de ce mois, vous contestez l'authenticité des Mémoires de Maximilien Robespierre. En général, il n'y a rien à ré-

sonnement; mais il est dans cet article une phrase ainsi conçue : « Toutefois l'éditeur a recherché « des documents fidèles, et, si ce « qu'on m'a dit est exact, il aura « pu s'en procurer. Une sœur ainée « de Robespierre végète à Paris. · dans le coin le plus obscur d'un · faubourg; et cette femme est ac-· cablée d'années, de misère et du « poids de son funeste nom. En a achetant d'elle quelques souve-« nirs non effacés, il n'a pas été « difficile de suppléer à ce que « d'antres biographes ont omis, de « rectifier des erreurs de faits, des « erreurs de dates, etc. » Ce qu'on vous a dit, Monsieur, est non-seulement inexact, mais cela est faux. Il est vrai que la sœur de Maximilien Robespierre, non son ainée, mais sa pulnée d'une vingtaine de mois, végète accablée de misère, d'années, et vous auriez pu ajouter de graves et douloureuses infirmités, dans un coin obscur de la patrie qui la vit naître; mais elle a constamment repoussé les offres des intrigants qui, dans le laps de trente-six ans, ont tenté à diverses reprises de trafiquer de son nom; mais elle n'a rien vendu à personne; mais elle n'a aucun rapport direct ni indirect avec l'éditeur des prétendus Mémoires de son frère; et ceux qui ont dit que Maximilien Robespierre avait connu le besoin dans son enfance et qu'il avait été enfant de chœur à la cathédrale d'Arras sont des imposteurs. Je regarde, Monsieur, comme injurieuse à mon honneur et à ma probité l'idée qu'on ait pu acheter de moi des souvenirs non effacés. J'appartiens à une famille à laquelle on n'a pas reproché la vénalité. Je vais rendre au tombeau le nom que je reçus du plus vénérable des pères, avec la consolation que personne au monde ne peut me reprocher un seul acte, dans le cours de ma longue carrière, qui ne soit conforme à ce que prescrit l'honneur. Quant à mes frères, c'est à l'histoire à prononcer définitivement sur eux; c'est à l'histoire à reconnaître un jour si réellement Maximilien est coupable de tous les excès révo-

pliquer à la justesse de votre rai-

<sup>(1)</sup> Il exis e néanmoins un volume intitulé: Anecdotes curieuses et peu connues sur différentes personnes qui ont joué un rôle dans la Révolution. Paris, août 1793, in-8. Mais pour voir à peu près le même titre, cu n'est peuttre pas le même ouvrage.

lutionnaires dont ses collègues l'ont accusé après sa mort. J'ai lu dans les annales de Rome que deux frères aussi furent mis hors la loi, massacrés sur la place publique, que lenrs cadavres furent trainés dans le Tibre, leurs têtes payées au poids de l'or : mais l'histoire ne dit pas que leur mère, qui leur survécut, ait jamais été blamée d'avoir cru à leur vertu. Monsieur, j'ai l'honneur de vous saluer, DE ROBESPIERRE (1). — CCLX. Der Umwälzungen M. Robespierre und seine Umgebund. Historischer Versuch; von H.-G.-T.-R. Schneidawind. Leipzig, 1831, in-8. CCLXI. La Montagne. Notices historiques et philosophiques sur les principaux membres de la Montagne; par M. B. Hauréau. Avec lenrs portraits gravés à l'eau forte par M. Jeanron, d'après des documents authentiques. Paris, Bréauté, Dentu, etc., 1832, in-8. L'ouvrage a été publié en 25 livraisons, chacune d'une fenille, avec un portrait, au prix de 1 fr. la livraison. Cinquante exemplaires ont été tirés in-4, qui ont coûté 3 fr. la li-vraison. Un exemplaire tiré sur papier de Chine, avec les dessins originaux et les épreuves des portraits avant toute lettre, et avec la lettre sur papier de Chine et sur papier blanc a été fixé au prix de 1,500 fr. « Le Messager de la Semaine », dans un numéro de juillet 1850, donnait les courts passages suivants de l'ouvrage de M. Hauréau : « Les journées de septembre, ces journées si subli mes et si terribles, si necessaires, si belles qu'on en tressaille encore, malgré les déclamations intéressées de la Gironde (p. 8). Danton fut, parmi les Montagnards, ce que Jourdan-Coupe-Tête fut entre les patriotes de la rue (p. 14). La courtisans et modérés qui, seule-

faut de tête pour comprendre le peuple (p. 38). Il fallait en finir, le Comité de salut public prit le parti sage : la guillotine (p. 11). Je n'aime pas qu'on parle de conscience. Morale et vertus privées sont souvent des mots vides de sens. Il n'y a de crimes que ceux qui contredisent la société et le salut du peuple (p. 42). Faites des révolutions, grands hommes, défaites des rois, bouleversez tout un siècle, marchez sur tout; rien n'est fait, si vons ne tranchez pas d'un coup la tête à cette race pillarde, à cette bourgeoisie bête et laide (p. 44). Je lancerai de mes deux mains le blâme contre tous ceux qui ont gâté Marat par l'excès du malheur, tandis que je le lonerai, lui qui n'erra jamais que par excès de vertu (p. 91). Je déclare, et je répète, que Marat mérita bien de la patrie, et que tous nous devons avoir pour lui de l'estime, sinon de l'amour (p. 96). Il faut bien prendre garde, quand on juge un homme (Carrier), car la violence a souvent les apparences du crime, et cependant, pour détruire, on a besoin d'hommes violents (p. 127). . Ces citations peuvent se passer de commentaires. Nous pourrious emprunter à M. Hauréau bien d'autres appréciaciations; mais nous ne voulons pas réimprimer tout son livre. Le public appréciera. (Messager de la semaine.) Disons, comme circonstance atténuante, que M. Hau-réau, né à la fin de 1812, sortait à peine des bancs de l'école lorsqu'il publia cet ouvrage, qui fut violemment attaqué, et dont l'auteur a lui-même condamné la forme dans sa Lettre au rédacteur de l'Union (Le Mans, 1842). Plus tard, M. Hauréau a, par de savants ouvrages, fait oublier sa « Montagne », publication de son effervescente jeunesse. CCLXII. Observations et Notes historiques sur Robespierre, la Cour de Coblentz, etc.: suivies d'une courte biographie des hommes de la Terreur; par J. Duplan. Paris, les marchands de nouv., 1833, in-8 de 31 pag. (1 fr. 30 c.). CCLXIII. Le Montagnard; par le cit. Rogeau. Paris, Prevost, Rouanet, 1833, in 8 de 16 pages.

les patrioles de la rue (p. 14). La guillotine fit justice de ces poëtes courtisans et modérés qui, seulement, n'avaient pas tout ce qu'il (1) Cette dome, d'un caractère élevé, est morte en 1833, Le redacteur de l'Universe n'accueitit pas la lette que nous venons de reimprimer : elle fut, en 1833, publice dans le 1, 1 de cette anuece, p. 405) ra le ravant éviteur de la Reuse refrespective, recureil de decuments et de curvolles historiques et little decuments.

Apologie, en prose, de la partie de la Convention nationale qui avait le nom de Montagne. Cet écrit a été réimprimé dans la même année, CCLXIV, Notice historique sur Max. Robespierre; par Lapon-neraye: Paris, 1833, in-8. C'est la Notice, tirée à part, qui se trouve à la tête des Œuvres de Robespierre, publiées par l'auteur. CCLXV. Notice sur Robespierre; par P.-A. Vieillard. (Extrait du t. xx de « l'Encyclopédie des gens du monde » Paris, Treuttel et Würtz, 1844, in 8 de 20 pag. à 2 co-lonnes. CCLXVI. M. Robespierre, dictator von Frankreich; von Heinrich Elsner. Stuttgart, 1835, in-8. CCLXVII. Mémoires de Charlotte de Robespierre sur ses deux frères (publ. par Laponneraye). Imprimés dans les « Mémoires de tous », t. IV (1835). Il y a en des exemplaires tirés à part. Réimpr. à la fin du tome 11 des Œuvres de Robespierre. M. Œttinger cite, à tort, pensons-nous, une édition saus date qu'il fait remonter à 1794, accompagnée du portrait de Charlotte Robespierre. CCLXVIII. Observations sur Max. Robespierre. (Par Philippe Buonarroti, publices par MM. A. et F. Delhasse.) (Extr. du journal « le Radical ».) S. l. n. d. (Bruxelles, 1837), in-4 de 4 pages à 2 colon. Tirées à très-peu d'exemplaires. M. OEttinger cite une Notice sur Robespierre, par M. Alex. - Ant. Delhasse, 1837, in-8. Nous pensons qu'il a voulu citer l'opuscu-le que nous mentionnons. CCLXIX. Robespierre; mit Beziehung auf die neueste Zeit, dargestellt von einem Warheitsfreunde, Frid.-Aug. Leipzig, 1837, in - 8. Robespierre. (Biogra-Schulze]. CCLXX. phie, par Alph. Rabbe.) Notice imp. dans la « Biographie univ. et portative des contemporains », tom. v (1838), p. 672-80, 17 colonnes en caractères microscopiques qui peuvent représenter la matière de trois ou quatre feuilles d'impression ordinaire. Elle est écrite dans l'espritrépublicain, et Robespierre y est très-ménagé. CCLXXI. Robespierre; par Ch. Nodier. Notice imprimée dans le « Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture », t. xLVII (1838), p. 219-31. CCLXXII.

Life of M. Robespierre; by Georges Henry Lewes. London , 1839 , in - 8. CCLXXIII. Histoire des hommes illustres de la République française; par Vallouise. Paris, Rozier, 1839, in-8. L'ouvrage était promis en trente livraisons, mais il n'en a paru que la première, de deux feuilles, contenant l'article Robespierre, qui n'est pas terminé. CCLXXIV. L'Esprit de la Montagne, ou les Grands hommes de la Révolution; par Vallouise. I. Robespierre. Paris, Tamisey et Champion, 1839, in-8 de 48 pag. (1 fr. 25 c.). Les études suivantes sont celles de Danton, Marat, Saint-Just, Camille Desmoulins, Billaud - Varennes, CCLXXV. Souvenirs historiques de la Terreur, de 1788 à 1793; par M. Georges Duval; précédés d'une Introduction historique par M. Charles Nodier, de l'Académie française. Paris, Werdet, 1841-42, 4 vol. in-8 (30 fr.). L'Introduction de Ch. Nodier n'a point paru. CCLXXVI. La Vie, les crimes et le supplice de Robespierre et des principaux conventionnels. Paris. Renault, 1842, 2 vol. in-18, avec 2 portr. CCLXXVII. Histoire de Ro-bespierre, de la Convention nation. et des comités, d'après l'Histoire de la Révolution française; par (lisez de) Tissot. Paris, Renault, 1844, 1848, 2 vol. in-18. M. OEttinger a commis deux erreurs en citant ce petit ouvrage : en l'attribuant à P.-Fr. Tissot, de l'Acadé-mie française; et en lui donnant 2 vol. in-8, tandis qu'il n'est qu'en 2 vol. in-18, ensemble de six feuilles. CCLXXVIII. Maxim. Robespierre et M. Thiers; par Arthur Guillot. Impr. dans la « Revue indépendante » en juin 1845. L'Avant-propos de la « Collection complète des opinions de Robespierre • (voy. page 24) n'est guère qu'une nouvelle défense de Robespierre contre M. Thiers. CCLXXIX. Robespierre. (Biographie); par Léon Reinier, de l'Institut. Impr. dans le « Dictionnaire encyclopédique de la France ». (Paris, F. Didoi, in-8 à 2 colon.), t. x11 (1845), pag. 102 à 113. Les deux premières lignes donnent faussement les prénoms et la date de naissance de

Robespierre, L'auteur reuvoie plusieurs fois à la notice citée sous le nº CCLXIX. CCLXXX. Sur Max. Robespierre. (Par M. Barth. Pont.) Impr. dans le journal « le Haro » de Caen, nos du 4 au 25 mars 1847. Cette série d'articles n'est presque que la compilation de M. Arthur Guillot, insérée dans la « Revue indépendante . CCLXXX!. Maximilien Robespierre (par Julien Travers, professeur à la Faculté de Caen). Caen, Delaporte, 1847, in-8 de 66 pag. Réimpression d'une série de feuilletons de l'un des rédacteurs du « Journal de Caen » contre des articles robespierristes du journal « le Haro ». de Caen. Tirage à 80 exemplaires. Vieux libéral de la Restauration. M. J. Travers défendit la liberté constitutionnelle contre les doctrines légitimistes et les doctrines républicaines, la trouvant en danger du côté blanc comme du côté rouge. Il était donc fréquemment en lutte contre « l'Intérêt public » et contre « le Haro ». Lorsque, en 1847, parurent dans ce dernier journal la série des articles sur Robespierre, M. J. Travers voulut à son tour réviser le procès fait à la mémoire de cet homme sanguinaire, et il aborda cette étude avec une entière bonne foi. Au bout de quelques semaines il était rébabilitation la homme dans les traditions duquel il fallait rentrer, selon M. Guillot, lui parut nn scandale, et il commença une compilation dans le sens de ses convictions, CCXXXII. Histoire des Girondins; par M. Alphonse de Lamartine. Paris, Furne. Coquebert, 1847, 8 vol. in-8. Réimprime plusieurs fois depuis. L'ouvrage de M. de Lamartine, que, selon M. J. Lodieu, l'on pourrait à plus juste titre appeler Histoire des Montagnards, est surtout une histoire du personnage ayant joué le principal rôle pendant la Révolution. CCLXXXIII. Robespierre.(Extrait de « l'Artiste », revue de Paris). Paris, de l'impr. de Gerdès, 1847, de 15 p. CCLXXXIV, Histoire des Montaguards; par Alphonse Esquiros. Paris, Lecou, 1847, 2 vol. in-8 (10 fr.). Cet ouvrage, a dit M. Eug. Pelletan, est écrit à la

glorification de la Montagne. De la Montagne, c'est trop dire : de ses faux héros. Robespierre et Marat. les deux grands virtuoses de la guillotine. CCLXXXV. Portraits de Robespierre et de Marat (à l'occasion de « l'Histoire des Montagnards», de M. Alph. Esquiros); par Eug. Pelletan. Feuill. de « la Presse, da 18 janvier 1848. CCLXXXVP. Histoire des Montagnards. Doctrines, principes et but des Robespierre, Marat, Carrier, Crépeau, Louis Blanc, Caussidière, Blanqui, Proudion, Cabet, Hubert, Pierre Leroux, etc., etc. Paris, Desloges, 1848, in-18 de 72 pag. (25 c.). La converture imprimée porte : Almanachs des Montagnards. Doctrines, etc. (1849). CCLXXXVII. Robespierre beszéde az alkotványrul; van Akos Gregus. Szarvason, 1848, in-8. CCLXXXVIII. Le Robespierre de M. de Lamartine, lettre d'un septuagénaire [Fabien Pillet] à l'auteur de « l'Histoire des Girondins ». Paris, J. Renouard, 1848, in-8 de 48 p. CCLXXXIX, Le Robespierre, journal de la réforme sociale. Paris, 1848. Il en a paru quatre numé-ros. CCXC. Saint-Just et Robespierre; par M. Granier de Cassagnac. Impr. dans « l'Histoire des causes de la révolution française . l'auteur, t. 111, 2° part. (1850), p. 538 600. CCXCI. Maxim. Robespierre (et Considérations sur sa vie politique); par J. Lodieu, de Plouvain (près d'Arras). Arras, vº Degeorge, 1850, in-12 de 144 p. M. Lodieu se qualifie d'ex-sous-commissaire d'arrondissement. Après une Notice biographique très-louangeuse de Robespierre, qui occupe 30 p., l'anteur, sous le titre de Considérations générales, remplissant les pages 31 à 143, cherche à prouver que M. de Lamartine n'a pas apprécié son héros comme il devrait l'être. Mais il est permis de n'être pas de l'avis de M. Lodieu, et aussitôt après la publication de son livre parut à Arras, sous le voile d'un anonyme très-transparent, une biographie de Robespierre (voy. le nº suivant) qui oppose énergiquement les faits aux Conditions générales de M. Lodieu. Ce n'est pas le cas d'appliquer à la mémoire de Robespierre cet adage

de droit : Et nunc adhuc sub judice lis est. CCXCII. Vie de Maximilien Robespierre (par l'abbé Proyart neveu). Arras, Théry, 1850, in-12 de iv et 292 pag. CCXCIII. Robespierre's Triumph und Sturz. Ein Beitrag zur Geschichte der franzœs. Revolution; von Thdr. Opitz. Leipzig, Costenoble et Rem-melmann, 1850, in-8 de vj-291 p. (3 fr.). CCXCIV. L'Empire de, l'anarchie. Fragments de la correspondance officielle et particulière de Robespierre et de ses agents; par Balbo. Paris, Noblet, 1851, in-12 de 96 pag. L'auteur compare les deux époques de 1848 et 1793. Il montre ce qui a été fait de semblable et reproduit les documents les plus curieux du Rapport de Courtois, CCXCV. Ce bon Monsieur de Robespierre!!! par Charles-Chabot. Avec cette épigraphe :

> Lecteur ne pleure pas son sort; Car s'il vivait, tu serais mort.

Paris, Dentu, 1852, in-12 de 144 p., avec un portrait gravé sur bois. (1 fr.). Voici les titres des chapitres de ce petit volume, écrit dans les meilleures intentions: Prolégomènes historiques. - Ce bon M. de Robespierre. - Paris physique, moral et anecdotique sous ce bon M. de Robespierre. - Les départements sous ce bon M. de Robespierre et quelques-uns de ses honorables successeurs. - De beaux exemples à suivre, messieurs les rouges! (curiosités hideuses et indiscrétions historiques). · 1852... soit. Conclusion. - Du travail et de l'ordre, sources de tout bien-être. — Lisez et prononcez!!! CCXCVI. Carnot et Robespierre; par F. Grille. Imprimé dans la « Fleur des pois », de l'au-teur, 1853, in-18, p. 134 et suiv. CCXCVII. Les Hommes de la Terreur. Robespierre, Marat, Saint-Just, Danton, Carrier, Camille Desmoulins, Hébert, Fouquier-Tinville, etc. Biographies et Anecdotes, avec portraits et gravures (par M. l'abbé Jorry). Plancy, Soc. de St-Victor; et Paris, rue de Tournon, no 16, 1854, in-18, avec portr. et grav. (1 f. 50 c.). CCXCVIII. Histoire de la Terreur, 1792-1793, d'après les documents authentiques et des pièces inédites; par Mortimer-Ternaux. Tom I et II. Paris, Michel Lévy frères, 1861-62, 2 vol. in-8, surpap. caval. vél. (12f.). L'ouvrage doit avoir deux autres volumes. CCXCIX. Maxim. Robespierre. Notice par M. Ernest Hamel, auteur d'une « Histoire de Saint-Just ». Impr. dans le tome xxxvi (1863) de la 2º édition de la « Biographie universelle ». Cette Notice remplace celle de Beaulieu et Michaud du tome xxxvIII de la première édition. CCC. Histoire de Robespierre et du coup d'Etat du 9 thermidor (d'après les sources et des documents entièrement inédits); par M. Ernest Hamel, 3 vol. in-8. Ouvrage qui sera mis très-prochainement sous presse. Après avoir écrit l'histoire de la grande réaction catholique sous Marie Tudor (sous le titre de « Marie la Sanglante », 1862, 2 vol. in-8), M. Ernest Hamel a entrepris d'écrire celle de la grande réaction politique en France, sous la Convention nationale. L'auteur s'attache, preuves en mains, à justifier Robespierre, la plus grande figure de cette époque, d'un grand nombre d'accusations portées contre lui, et à rétablir bien des faits erronés. Il veut faire conuaître Robespierre au vrai, comme il l'a fait pour Saint-Just. L'ouvrage a été d'abord annoncé sous le titre « d'Histoire de la réaction thermidorienne ..

## Pièces dramatiques et Poésies dont Robespierre est le sujet.

CCCI. La Chute de Robespierre et complices. Ode à la Convention nationale; par Dejean. S. I. n. d., in-8 de 4 pag. CCCII. Complainte d'une malheureuse victime du scélérat Robespierre. (Avec un cartouche dans lequel on lit: La Nation et la Loi. — Liberté et Egalité). Paris, de l'impr. d'Alex. Daniel, rue Saint-Andrédes-Arts, nº 111. — Réponse de l'épouse d'une malheureuse victime du tyran Robespierre, rédigée par Ladré. — Couplets faits à Lazare (Saint-Lazare) le 10 thermidor, le lendemain de la chute

dictateur Robespierre. Chant funèbre de la mère Barra. De l'impr. de Gouriet. - Couplets sur nos dernières victoires, chantés au temple de la Raison. Sept autres chansons. S. d., cabier pet. in-12. Pièces les plus rares de la Révolution, que nous n'avons trouvé citées que dans le « Bulletin du bouquiniste », ann. 1862, nº 5074, mais aussi cotées 6 fr. CCCIII. The Fall of Robespierre, a historical Drama; by Coleridge, S. T. Esq. 1794, in-8. CCCIV. L'Ecole de la Société, ou la Révolution française de la fin du XVIIIº siècle, tragi-comedie historique en prose, en cinq actes, avec intermedes; par tind actes, avec interinted par V.-F.-S. Rey. Paris, l'Auteur, 1795, in-8 de 257 pag., non com-pris le faux titre. Cette pièce fait allusion aux événements du 9 thermidor. Robespierre et ses partisans y sont représentés sous les noms de Tigredin, Squoquini, Tricaputi, Sottinot, etc. CCCV. Le Robespierrisme, poëme, suivi du Maratisme (par Félix Faulcon). Poitiers, an III, in-8 de 72 pag. CCCVI. La Mort de Robespierre, on la Journée des 9 et 10 thermidor, an 11 de la République, drame en trois actes; par G\*\*\*. Paris, Cérioux, an III, in-8 de 43 pag. CCCVII. Maximilien Robespierre, ou la France sauvée, drame en trois actes en prose; par Jacq.-Dan. Martine, de Genève. Sans nom de ville, ni d'impr., 1795, in-8. CCCVIII. La Mort de Robespierre, tragédie en trois actes et en vers. Lyon, Maillet, an IV, in-8 de 36 pag. Cette tragédie n'est pas celle de Sérieys. CCCIX. Dialogue entre l'ombre de Robespierre et celle d'un citoyen mort dans l'explosion du 3 nivôse an IX; par Chapuis. (En vers). Première pièce d'un opuscule intitule : « Les Elèves du prytanée de Paris au premier consul Bonaparte sur l'attentat du 3 nivôse .. Paris, nivôse an ix, in-8. CCCX. L'Ombre de Robespierre; par R.-B. Auguis. (En vers). Impr. à la fin de l'opuscule précédent. CCCXI. La Mort de Robespierre, tragédie en trois actes et en vers; par \*\*\* (Ant. Serieys), Avec cette épigraphe : « Honneur et Gloire à tous ceux que le 9 thermidor de l'an 11 a sauvés. - Gloire et Honneur à ceux qui les ont sauvés ». Paris, Monory, an IX (1801), in-8 de plus de 300 pag. (3 fr. 60 c.). Cet ouvrage contient des particularités inconnues, relatives aux journées de septembre, et au régime intérieur des prisons, concernant Gandolphe, secrétaire de Montmorin; Mme de Beauharnais, Béhourt, Chatria, etc.: et un soldat suisse qui, pour échapper à la mort, le 10 août, s'était caché dans une cheminée du château, etc. Il est précédé du poëme de l'Anarchie en 1791 et 1792, et de quatorze dialogues entre les personnages les plus célèbres de la Révolution, connus par leurs vertus et leurs crimes. - La même pièce, sous ce titre: · La Mort de Robespierre », draine en cinq actes et en vers, publié le 9 thermidor an ix, avec des notes où se trouvent une Relation de M. l'abbé Sicard, sur les journées de septembre, et autres pièces intéressantes : par \*\*\* (Ant. Sérieus). Avec cette épigraphe :

Accable du passé, le présent le maudit, Et la posterité d'avance le poursuit.

Paris, Monory, an x (1802), in-8 de 336 pag., avec le portr. de Robespierre (3 fr. 60 c.). Cette nouvelle édition est précédée d'une Lettre de Robert Lindet, membre du Comité de salut public, sur la situation de la France dans les temps les plus difficiles de la Révolution, particulière-ment sur le siège de Lyon, impr. sur l'original; et d'un quinzième dialogue entre Charette et Carrier. CCCXII. Pobespierre, tragédie en cinq actes et en vers; par un ci-devant Belge, Bruxelles, Adolphe Stapleaux, 1807, in-8 de 61 pages. CCCXIII Dood van Robespierre en zyne aenhangelin-gen. S. l. n. d., in-8. CCCXIV. Ro-bespierre, ou le 9 thermidor, drame en trois actes et neuf tableaux; par MM. Anicet Bourgeois et Francis (Cornu). Représ. sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 16 décembre 1830. Paris, Bezou, 1831, in-8 de 92 pag. CCCXV. Le Neuf thermidor, ou la Mort de Robespierre, drame historique (en prose), non représenté; par Henri Bonnias. Paris, Moutar-dier, 1831, in-8 de 127 pag. (3 fr.). CCCXVI. La Chute de Robespierre, 9 thermidor an II (27 juillet 1794), poënie; par Barthelemy. Paris, Perrotin, 1832, in-8 de 32 pag., avec une grav. (1 fr. 50 c.). C'est la neuvième journée des « Douze journées de la Révolution » de l'auteur. CCCXVII. Robespierre. Drama in fünf Aufzügen (in prosa); von R. Gottschall. Neisse, Burckhardt, 1845, in-8 de 124 pag. CCCXVIII. Das Letzte Opfer Robespierre's. Trauerspiel in drey Aufzügen ; von Scharff von Scharffenstein. Frankfurt am Main, H.-J. Kessler, 1843, in-8 de 66 p. Le sujet est la mort d'André Chénier, mais Robespierre n'est point au nombre des personnages. Cette tragédie est une imitation libre de « André Chénier », drame en trois actes et en vers, de M. Julien Dallière (1844), aussi lit-on sur son titre : « Mit freier Benutzung eines Dramas von Julius Dallière ». CCCXIX. Robespierre. Trauerspiel in fünf Aufzügen; von F.-V. Heineman [Den Bühnen gegenüber als Mscr. gedr.]. Braunschweig, J. H. Meyer, 1830, in-8 de 134 pagos. (4 fr.). CCCXX. Maximilian Robespierre. Trauerspiel in fünf Aufzügen; von Rob. Griepenkerl. Bremen, Schlodtman, 1850, 1831, in-16 de xij-154 pag-(4 fr.). Il a été publié à l'occasion de cette pièce : Ueber Gripenkerl's " Robespierre »; von Emil Palleske. Braunschweig, Leibrock 1850, in-8 de 98 p. (2 fr.). - Il a été beaucoup question, en 1838, d'un Robespierre, drame ou tragédie, de M. Ponsard, de l'Académie fran-çaise, que l'auteur voulait faire jouer. Présenté au Théâtre-Français, M. Empis, le directeur, déclara que même la lecture d'un pareil ouvrage était impossible. Au refus de la Comédie française l'Odéon a dù jouer cette pièce, mais on n'en reparle plus.

ROBESPIERRE (Marie-Marguerite-Charlotte de), l'une des sœurs du précèdent, personne pieuse et sensée, qui ne partagea pas les égarements do ses frères. Née à Arras, le 21 janvier 1760, morte à Paris, le 1 er août 1836. Mille de Robespierre ne subsistait que d'une pension de 2,000 fr. qui lui avait été accordée par Bonaparte, consul. La Restauration la conserva parmi les pensionnaires de la liste civile, dépossédés en masse en 1831, par la royauté de juillet.

### Ses Écrits.

1. Lettre de la citoyenne Robespierre à son frère (Augustin). Datée du 18 messidor, l'an 11 de la République française (6 juillet 1794). Impr. parmi les pièces justificatives du Rapport de Courtois, sous le n° xLII (p. 178). Elle a été reproduite par M. Laponneraye à la suite des Mémoires de Charlotte de Robespierre, et elle constitue le nº 7 des pièces justificatives de ces Mémoires. Elle est écrite à l'occasion de la lettre d'Augustin à Maximilien, citée à l'article suivant. II. Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères, précédés d'une Introduc-tion et suivis de Pièces justificatives; par Laponneraye. Paris, 1835, in-8 de 152 pag. Extraits du t. IV des « Mémoires de tous » (1835), ils ont été insérés ensuite dans les OEuvres de Maximilien Robespierre (1840), t. II, p. 333 à 496, où nous en avous fait connaitre la composition. (no LXXVII.)

# Ses Biographes.

III. M¹ºº de Robespierre; par Ch. Dupouy. Courte Notice imprimée dans le « Dictionnaire de la conversation et de la lecture».

L. XLVII (1838), p. 241. IV. Chartotte de Robespierre. Article de 26 lignes, imprimé dans le L. XII (1845) du « Dictionnaire encyclopédique de la France». (Paris, F. Didot.) V. Mademoiselle de Robespierre (d'après des Mémoires authentiques laissés par la sœur du célèbre conventionnel); par Mªºº la comtesse Dash [Mªºº la vic. de Saint-Mars]. Paris, Coulon-Pineau, 1835, 2 vol. in-18 angl. (6 f.).

Robespierre le jeune (Augustin-Bon-Joseph), frère des deux précédents ;

né à Arras, le 21 janvier 1763, avocat avant la Révolution; depuis, procureur de la commune de sa ville natale; en 1792, député de Paris à la Convention nationale, par l'influence de son frère: mort sur l'échafand révolutionnaire, le 10 thermidor an 11 (28 juillet 1794).

### Ecrits d'A. B. J. de Robespierre.

I. Lettre de M. de Robespierre le cadet, avocat à Arras, à M. Hio-lain, curé de Baneux. S. l. n. d., in-8. II. Opinion du cit. A.-J.-B. Robespierre sur le procès de Louis XVI. imprimée par ordre de la Convention nationale. Paris, imprim. nationale (1792), in-8 de 6 pages; Alençon, de l'imp. de Malassis le jeune, 1792, in-8 de 8 pag. III. Robespierre le jeune à son frère. Courte lettre imprimée sous le nº xlii des pièces justificatives du Rapport de Courtois (p. 177). Elle est contre Charlotte de Robespierre : « Ma sœur n'a « pas une seule goutte de sang qui " ressemble au notre. J'ai appris et « vu tant de choses d'elle, que je · la regarde comme notre plus grande ennemie. Elle abuse de notre réputation sans tache, · pour nous faire la loi et pour « nous menacer de faire une dé-« marche scandaleuse, afin de « nons compromettre. Il faut · prendre un parti décidé contre · elle. Il faut la faire partir pour · Arras, et éloigner ainsi de nous « une femme qui fait notre dé-« sespoir commun... » IV. Lettre de Robespierre jeune à son frère. Datée de Commune-Affranchie. 3 ventôse an 11 de la République (21 février 1794), Imprimée sous le no LXXXIX des pièces justificatives du Rapport de Courtois. Sur une dénouciation faite par Bernard contre Robespierre jeune.

#### Ecrits

pour et contre Robespierre jeune.

V. Tyrannie de Robespierre jeune dans le département de la Haute-Loire. Aux représentants composant le comité de sareté générale.

Paris, an III, in-8 de 27 pag. VI. Robespierre jeune dans sa mis-sion, pièce dramatique. Paris, an v, in-8 de 34 pag. Robespierre jeune traversa Lyon en se rendant en Italie. L'auteur profite de cette circonstance pour passer en revue et apprécier les Lyonnais qui se trouvèrent en rapport avec le représentant de la Montagne et le représentant lui-même, VII. De Robespierre l'alné et de son frère: par P. Villiers, ancien capitaine de dragons. Imprimé dans les « Souvenirs d'un déporté », de l'auteur, Paris, 1802, in-8, pag. 1 à 6. (Voy. le n° ccli de l'article Maximilien.) Robespierre le jeune y est présenté comme un « misérable avocasseur, sans moyens, faux, ivrogne, bas et capuleux ». VIII. Notice sur Rohespierre jeune; par B u [Beaulieu], dans la « Biographie universelle», t. xxxvIII (1824), p. 255-56. IX. De Robespierre le jeune et de la Terreur; par Ch. Nodier, Impr. dans la Revue de Paris », en 1829. X. Robespierre le jeune, dans la « Biographie universelle et portative des contemporains, tom. (1838), p. 680-81. X. Id., par Ch. Nodier, dans le « Dictionnaire de la conversation et de la lecture », t. xLvII (1838), pages 231-40. XI. A.-B.-J. Robespierre, dans le « Dictionnaire encyclopédique de la France ». (Paris, F. Didot), t. xii (1845), p. 113, 62 lignes. † Robiano (l'abbé comte Aloys-

Marie-Joseph-François de Sales de), né à Bruxelles, d'une famille d'origine italienne, le 1er juillet 1793, mort à Louvain, dans une maison d'aliènés, le 19 juin 1858. Nous connaissons de lui : 1. Etudes sur l'écriture, les hiéro-glyphes et la langue de l'Egypte, et sur l'inscription de Rosette; suivies d'un Essai sur la langue punique. (De l'impr. royale). Paris, Merlin, Treuttel et Würtz, 1834, in-4 de 38 p., avec deux tableaux et un Atlas in-folio plano de douze planches (25 fr., et sur pap. vélin, 36 fr.). II. Elévations sur les mystères de la vie de N. S. J.-C., considéré comme principe générateur de la piété et de la vie intérieure. Paris, Gaume frères, 1834, in-18,

Sec. édit., augm. de prières pour la messe, la confession et la com-munion. Paris, les librairies de piété, 1835, in-18 (1 fr. 50 c.), 3º édit. Bruxelles, l'Auteur, 1833, pet. in 8 de xx-254 pag. (2 fc.). l'Eglise de Bérault-Bercastel, depuis 1721 jusqu'en 1830. Paris, Gauthier, 1836-37, 4 vol. in-8 (14 fr.), et 4 vol. in-12 (10 fr.); Lyon et Paris, Périsse frères, 1842, 4 vol. in-8 (12 f.). Formant les tomes 1x à XII de l'édition de l'ouvrage de Bérault-Bercastel donnée par l'abbé comte Robiano. Le quatrième volume est composé de discours et de tables. C'est surtout par le nombre des faits historiques et par la manière toute dramatique dont il les expose, que M. de Robiano se distingue des autres historiens. On a critiqué quelques parties de son style, mais on a toujours rendu le plus éclatant témoignage à la science dont il fait preuve, comme à l'esprit qui a présidé à son travail. IV. Le Moniteur religieux Journal des connaissances et des faits dans leurs rapports avec la Religion, sous la direction de M. l'abbé comte de Robiano. Paris, rue de Tournou, 1, avril 1855 et mois suivants, in-8. Ce journal paraissait les mercredis et samedis; il a paru près d'un an. V. Philosophie théorique et pratique de la littérature; ouvrage entièrement neuf, dans lequel tout ce qui est du domaine de la pensée littéraire et oratoire, se trouve apprécié d'une manière analytique et rigourense, classé d'après une méthode uniforme et fort simple, et ramené à un principe unique, régulièrement dévetoppé. Paris, Jeanthon, 1836, in 8, avec un tableau (7 fr. 50 c.). VI. Sa Lettre à M. le comte Cajus Stolberg-Stolberg, sur son procès avec ses frères et sa sœur. Brux., Hayez, 1841, in-8. VII. Mesmer, Galvani et les théologiens, leitres a quelques contemporains. - Ma gnetisme. Brux., Tircher, 1845, in-8 de 116 pag. VIII. Les Echecs simplifiés et approfondis. Première partie: Théorie rigoureusement démontrée. Deuxième partie : Pratique raisonnée et progressive, démontrée dans une notation nouvelle et parlante, et accompagnée de nombreuses planches. Brux., le même, 1845, ln-8 (10 fr.). Reproduit en 1847, sous ce titre : « Les Echecs simplifiés et approfondis depuis les premières notions du noble jeu jusqu'à la plus grande supériorité que l'on puisse y acquérir ». Ouvrage entièrement neuf dans lequel une théorie générale et facile ramène à l'unité rigoureuse les préceptes du détail, règles, exceptions, remarques, coups justes, etc., etc., épars dans les traités anciens et modernes, le tout démontre dans de riches suites d'exemples tirés exclusivement des meilleurs auteurs, figurés par une notation nouvelle et parlante, accompagnés d'annotations perpétuelles. Brux., Wouters frères, in-8 de 568 pag., avec planches (10 fr.). Reproduit encore en 1849, sous cet autre titre : « Les Echecs simplifiés et approfondis »; ouvrage entièrement neuf, dans lequet une théorie générale et facile ramène à l'unité rigoureuse les préceptes de détails, règles, etc., épars dans les traités, etc. IX. Du Principe secret des artifices de l'Antiquité, pour la pose, le draper et le groupe de leurs figures, démontré sur les originaux; suivi d'une Dissertation pratique sur les lignes ordonnatrices et normales dans les arts du dessin. Brux., Tircher, 1843, avec un Atlas (10 f.). X. Les Hétérodoxes, ou Dictionnaire universel des hérésies, des erreurs et des schismes dans la loi naturelle, mosaïque et évangélique. Brux., le même, 1845, fort vol. in-8, à 2 colon. (12 fr.). XI. Décadence et désaffection, on de l'Influence funeste du jésuitisme moderne sur l'épiscopat, la royauté et l'éducation. (Correspondance européenne). Brux., le même, 1845, in 8. Nouv. édition, sous ce titré : Décadence et dangers du jésuitisme moderne. ou de son infinence funeste sur l'éducation, l'épiscopat et royanté. Brux., Kiessling et C'e, 1853, in-8 de xx-222 pag. (2 fr.). Reproduite en 1857 avec une légère modification dans le titre.

XII. Nevruergie, ou les Phénomènes nerveux du magnétisme animal réunis en science régulière demontrable, appliquée à la religion, la philosophie et la médecine, fondée sur un grand nombre d'ex-périences et d'observations de guerisons désespérées, avec quelques remarques sur ses dangers, ses abus, et la surveille qu'elle réclame de l'autorité. 4º édition, augmentée, avec des analyses et table générale. Brux., Kiessling et C'\*, 1852, in-8 (3 fr. 50 c.). La 1re edition nous semble être l'ouvrage publié en 1845, sous le titre de « Mesmer, Galvani, etc. » (voy, plus haut). La 3º édition, de 1847, porte un titre moins développé. XIII. Lettres à mon cousin, ou Quelques excentricités de la brochure de « l'Ordre », de M. le comte de Robiano de Borsbeck. Bruxelles, Kiessling, 1852, in-8 de 25 pag. XIV. Qu'est-ce que la table qui marche et la table qui répond; lettre à M. Depage, à Bruxelles. Bruxelles, Kiessling et Cie, 1853, in-8 de 23 pag. (50 c.) XV. Analuse pratique et rationnelle des langues classiques, latin, grec, hébreu, comparée à la plupart des idiomes connus. Brux., l'Auteur,

1855, in 4 de 38 pag.
ROBIANO (le comte M. de). Mélanges numismatiques. (Extr. de (la « Revue numismatique belge»). Bruxelles, 1853, in-8 de 31 pag., avec une pl.

+ ROBIANO DE BORSBECK (le comte Louis-François de Paule-Marie-Joseph de), cousin germain de l'abbé, comte; ancien membre des députés de Belgique; né à Bruxelles, le 18 mars 1781, mort par suite d'accident, à Turin, le 24 mai 1855. Nous connaissons de lui : 1. Système actuel de l'éducation du peuple. Seconde édition, rédigée en forme de dialogues, par un lecteur de la première, sans rien changer au texte. Milan et Paris, L. Colas, 1819, in-8 (2 fr. 50 c.). II. Essai sur l'action du Philosophisme et sur celle du Christianisme, Paris, A. Lectère, 1820, in-8 (2 fr. 50 c.) III. Additions aux Mémoires de madame la marquise de Larochejacquelin. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande,

1823, in-8 de 93 pag. 1V. De la Violation des cimetières. Louvain, les mêmes, 4825, broch. in-8 (50 c.). Il y eut me polémique a l'occasion de cette publication. Le baron de Stassart en avait rendu compte. M. l'avocat B... s'étant permis de faire insérer, dans le « Journal de la Belgique », une lettre fort acerbe contre le livre de M, de Robiano e le compte-rendu, le baron de Stassart crut devoir adresser une petite lettre a M. Rampelberg, propriétaire de cette feuille. Compterendu et lettre ont été imprimés dans les OEuvres diverses du baronde Stassart. Bruxelles, et Paris, 1834, gr. in-8, p. 929-30. V. Mé-moire pour la Belgique et Projet de manifeste. Ibid., 1832, in 8. VI. Lettre au comte de Senffl-Pilsach, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche, à La Haye et à la Conférence de Londres. Brux., Société nation., 1838, broch. in-8 (50 c.). VII. L'Ordre. Paris, Lecoffre, 1852, in-8 de 9 feuil. 1/2 (2 fr. 50 c.). Voy, le n. 13 de l'article de l'abbé comte de Robiano. - Comme éditeur, M. Robiano de Borsbeck a aussi publié : 1º Marie Antoinette à la Conciergerie, fragment historique, redigé par maname de Marbeuf et M. l'abbé Gillet. (Paris, 1824, in-12); 2º une nouvelle édit. des Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France, par le cardinal Litta, augm, d'un Discours préliminaire (1828); 3º il a soigné les réimpressions de plusieurs des ouvrages français qui composent la « Bibliothèque catholique de la Belgique », dont il a été le directeur; quelques-unes de ces réimpressions présentent quelques additions de l'éditeur, telles que celles des Mémoires de Mme de Larochejacquelin (1823), in-8; les additions ont été tirees à part (voy. plus haut) ; de la Vérité defendue et prouvée par les faits; d'après l'édition de 1825, édition augmentée d'extraits, et d'une préface de l'éditeur. (Louvain, 1825, in-8), etc., etc. Robidou (Bertrand), Histoire et pa-

norama d'un beau pays, ou Samt-Malo, Saint-Servan, Dinan, Dol et ses environs. Dinan, Bazouge, 1853-56, 2 vol. in-8, avec un Atlas in-4 de 10 belles lithographies par M. Doutreleau (15 fr.). L'ouvrage Robilland (C.-J.), anc. juge de a été publié en 24 livraisons de 32 pag. - Nouvelle (2e) édition, illustrée par M. Valentin Doutreleau et augmentée de l'Histoire de la révolution en Bretagne, écrite sur des documents inédits, avec des notes et pièces justificatives. Dinan, le même, 1861, in-4 de 432 pag., avec 5 pl. (10 fr.). Avec un titre rouge et noir. Ouvrage extrêmement remarquable; disons le mot, un monument historique. L'auteur, qui rédige avec talent le journal « l'Union des Deux-Villes » (Saint-Malo et Saint-Servan), a, dans le cours d'un travail opiniatre, fait de véritables découvertes en documents, à l'aide desquels il donne, aux époques de la Ligue et de la Révolution, des développements qui leur avaient jusqu'à ce jour manqué, La république malouine au seizième siècle, la bataille de Saint-Cast en 1758, plus tard la conspi-ration de La Rouarie, le procon-sulat de Lecarpentier dans les départements de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, des Côtes-du-Nord, du Morbilian, etc., apparaissent sous un jour nouveau et sont traités de main de maître. L'histoire générale est rectifiée en plusieurs endroits par cette consciencieuse et vaste étude qui dénote un talent littéraire très-réel.

Robidov (Paul), commis de direction des contributions indirectes. Boissons. Théorie de la comptabibilité du commerce en gros. Modèle du portatif comprenant le compte de magasin et le compte de deduction, suivi de l'exposé d'un système de vérification genérale. Perpignan, de l'impr. lithogr. de Justin Joignes, 1858,

in-4 de 47 pag.

ROBIERRE. (Adolphe). I. Rapport à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur la question des engrais dans l'Ouest de la France. Nantes, de l'impr. de la veuve Cam. Mellinet, 1830, in-8 de 56 p. II. Recherches sur l'alteration des bronzes employés au doublage des navires. (Extr. des « Annales de

l'Acad. de Nantes »). Nantes, de l'impr. de William Busseuil, 1853, in-8 de 24 pag.

paix. (Voy. t. viii, p. 82). Les Quinze Nouvelles de l'enfance, petites histoires morales et amusantes. 3: édition. Paris, Lehuby, 1835, in-12 (2 fr. 50 c.).

ROBILLARD (Mne Henriette). Astronomie à la portée des enfants, suivie de quelques éléments de zoologie, etc. Bernay, de l'impr. de Mortureux, 1843, in-12, avec 3 planches.

ROBILLARD (le docteur Th.). Histoire pittoresque. topographique et archéologique de Crecy-en-Brie, et de la Chapelle-sur-Crécy, suivie de Considérations générales sur les communes du canton. Crécy, l'Auteur, 1852, in-12 de 120 pag. (3 fr.).

ROBILLARD, ancien ingénieur en chef, membre de la commission syndicale de l'Eure. Rapport à la commission syndicale, siegeant à Evreux, sur les irrigations de la rivière d'Iton, suivi d'un projet de règlement. Paris, de l'impr. de Le Normant, 1856, in-8 de 108 pag.

Robillard, membre de l'Acad. impériale de Reims, et son président en 1861-62. I. Examen des « Roses de Noël : par M. J. Tardieu de Saint-Germain. (Extr. des » Travaux de l'Académie impériale de Reims). Reims, impr. de Dubois, 1861, in-8 de 12 pag. II. Discours prononce le 31 juillet 1862, à la séauce publique de l'Académie impériale de Reims; par M. Robil-lard, président pour l'année 1861-62. Reims, impr. du même, 1862, in-8 de 16 pages.

ROBILLARD D'AVRIGNY (Gustave). auteur dramatique, connu sous le nom de Davrigny, ancien feuil-letoniste de « l'Assemblée natlonale », mort dans la première huitaine d'août 1859. Nous connais-ons de lui : en société : I. Avec Francis Leroi, baron d'Allardel : le Festin de Balthazar. drame sacré en cinq actes, mêlé de chœurs. Représenté sur le theatre de l'Ambigu-Comique, le 15 mai 1833. Paris, Marchant, 1833, in-8 de 92 pag. (2 fr.). d'A-

vrigny a caché sa collaboration sous le nom de Gustave. II. Avec MM. Dupeuty et Foutan : Arthur, ou Seize ans après, drame-vaud. en deux actes. Représenté sur le théâtre national du Vaudeville, le 12 avril 1838. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 24 pag. (60 c.). M. d'Avrigny s'est nommé Davrigny. La même pièce, en portugais, sous ce titre : Arthur, ou Depois de desaseis annos, traduzido em portugez por Gaetano Lopes de Mouza Paris, Aillaud, 1838, in-18 de 108 pag. III. Avec M. Mallian : Une expiation, drame en quatre actes, mêlé de chants. Représenté sur le théâtre de la Gaité, le 13 décembre 1845. Paris, Henriot, Tresse, 1846, in-8 de 32 pag. (60 c.). IV. Avec M. Bayard : le Miroir, opéra-comique en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 19 janvier 1853. Paris, Beck, Tresse, 1853,

in-8 de 12 pag. (60 c.). † Robillard de Beaurepaire (Eugène-Hippolyte de), ancien élève de l'Ecole des chartes, substitut du procureur impérial près le tribunal d'Alencon, membre de la Société des antiquaires de Normandie et de la Société d'archéologie, sciences et arts d'Avranches; né à Avranches (Manche), le 31 janvier 1827. Nous connaissons de lui : I. Etude sur Guill. de Saint-Pair, poëte anglo-normand du XII e siècle. (Extr. du t. xix des Mém. de la Société des antiq. de Normandie), Caen, A. Hardel, 1831, in-4 de 29 pag. Ce travail, remanié et augm., forme l'Introduction du « Roman du Mont Saint-Michel », publié par M. Francisque Michel. (Caen, Hardel, 1856). II. Notice sur Jean Vauquelin de la Fresnaye. (Extrait de la . Revue de Rouen et de la Normandie », année 1851). Rouen, A. Péron, 1811, grand in-8 de 32 pag., avec un portr. dessiné par M. G. Morin. III. Histoire de deux sonnets, étude littéraire sur le XVIIº siècle. Impr. dans la « Revne de Rouen et de la Normandie, ann. 1852, p. 129-145. IV. Le Tombet de Chartrose et le Chant du rossignol, poëmes mystiques du XIVe siècle. (Extr. des « Mémoires de

la Société des antiquaires de Normandie »). Caen, A. Hardel, 1854. in-8 de 36 pag. Publié d'après un manuscrit de la bibliothèque d'Avranches, exécuté au commence-ment du XVe siècle, par Nicolas Delannay, moine du mont Saint-Michel et prieur au mont Dol. V. Notes pour servir à l'Histoire ar-chéologique de l'ancien diocèse d'Avranches, Avranches, E. Tostain, 1834, in-8 de 26 pag. Vl. Etude sur la poèsie populaire en Normandie, et spécialement dans l'Avranchin, Avranches, E. Tostain, 1856, gr. in-8 de 87 pag. Rapport fait à la Société d'archéologie. sciences et arts d'Avranches, dans la séance du 6 février 1833, et tiré à 200 exempl. VII. Note sur des fouilles entreprises à Avranches aux abords des rues Ormont et de Mortain, dans le courant des aunées 1855 et 1856. (Extr. du t. xxII des Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie). Caen, Hardel, 1837, in-8 de 19 pag., avec 3 planches. VIII. Sermons de Maurice de Sully, d'après un ms. français de l'abbaye de Jumièges. Avranches, Tostain, 1858, in-8 de 27 pag. IX. Olivier Basselin . Jean Lehoux, et le Vaudevire normand. (Extrait du tome xxIII des Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie.) Caen, le même, 1858, in-8 de 72 pag. (2 fr. 50 c.). X. La Prinse du Mont-Saint-Michel, de Jan de Vitel, poëte avranchois, publiée avec une in-troduction et des notes. Avranches, Auguste Anfray, 1861, petit in-8, titre rouge et noir. Tiré à 200 exemplaires numérotés : 90 sur papier vergé (4 fr.) et 110 sur pap. satiné (3 fr.). XI. La Faïence de Rouen à l'exposition. (Extr. du « Bulletin monumental » de M. de Canmont.) Caen, Hardel, 1861, in-8 de 16 pag. XII. Documents sur la captivité et la mort de Dubourg dans la cage de fer du Mont-Saint-Michel. (Extr. du tome xxvi des Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie.) Caen, le même, 1861. in 8 de 40 pages (1 fr.). XIII. Les Miracles du Mont - Saint - Michel; fragment d'un mystère du XIVe siècle, publié avec une Introduction. Avranches, Auguste Anfray, 1862, in-8, titre rouge et noir.

Tiré à 100 exemplaires, sur papier vergé ( ).

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles-Marie de), frère du précédent, ancien élève de l'Ecole des Chartres, conservateur des archives du département de la Seine-Inférieure, membre de l'Académie de Rouen, de la Société des an-tiquaires de Normandie, etc.; né à Avranches (Manche), le 24 mars 1828. On a de lui : 1. No-tice sur maître Jean Masselin. Extr. du tom, xix des « Mém. de la Soc. des antiquaires de Normandie »). Caen, Hardel, 1851, in-4 de 33 pag. II. Essai sur l'asile religieux dans l'empire romain et la monarchie religieuse. (Extrait de la « Biblioth. des Chartres », 3º série, t. IV et V). Paris, Durand, 1854, gr. in-8 de 84 pages. (3 fr.). Mentionné très-honorablement par l'Institut au concours des antiquités nationales. III. Entrée et séjour du roi Charles VII à Rouen, en 1485. (Extr. du t. xx des « Mém. de la Société des antiquaires de Norman lie .). Caen, A. Hardel, 1854, in-8 de 53 pag. Il est ici question d'une relation du temps, en prose et en vers, de cette céremonie, par un nommé Rouen Pinel, relation dont le texte se trouve à la suite du Mémoire de M. de Beaurepaire, et qui forme 12 pag. IV. Notes historiques sur le Musée de peinture de la ville de Rouen. (Extr. du « Précis historique de l'Académie de Rouen », ann. 1853). Rouen, Péron, 1854, in-8 de 64 pag. Il résulte de ce document, très-précieux pour la formation du Musée de Rouen, que Philippe de Champagne reçut, en 1644, la somme de 650 liv. pour son tableau de l'Adoration des bergers, placé à la cathédrale dans la chapelle de la Vierge, et que la madone qu'on a l'habitude d'attribuer à Raphael n'est qu'une belle copie de ce maître, exécutée dans la seconde moitié du XVIIº siècle V. Notice sur l'ancien hôtel de l'abbaye du Bec, à Rouen. Impr. dans le « Précis de l'Académie de Rouen », ann. 1854, p 312-321. VI. Notes sur une violation du droit d'asile en l'église de Montivilliers. au XVº siècle. Ibid., ann. 1854,

p. 322-326. VII. De la Vicomté de l'Eau de Rouen et de ses coutumes au XIIIe et XIVe siècles. Evreux, Aug. Hérissey, 1856, in-8 de 520 p. (4 f.). Dans cet ouvrage est reimpr. tant des manuscrits inédits que d'après l'édition de Germain de la Tour, le « Coutumier de la Vicomté de l'Eau », lequel remplit les pages 277 à 395. Cet ouvrage a obtenu une mention très-honorable au concours des antiquités nationales. VIII. Notes sur la prise du château de Rouen par Ricarville, en 1432. (Extrait du « Précis de l'Académie de Rouen », ann. 1856). Rouen, Péron ; et Paris, Aug. Durand, 1857, in-8 de 38 p. (2 fr.). IX. Notes sur six voyages de Louis XI à Rouen, en 1462, aux mois de juillet et de novembre 1464, en 1467 et en 1475. (Extrait du « Précis de l'Académie de Rouen, ann. 1857). Rouen, Péron; et Paris, Aug. Durand, 1858, in-8 (2 fr.). X. Les Etats de Normandie sous la domination anglaise. (Extr. du « Recueil de la Société libre de l'Eure »). Evreux; et Paris, Aug. Durand, 1860, in-8 (4 fr.). XI. Recherches sur les anciennes prisons de Rouen. (Extr. du . Précis de l'Académie in périale des sciences, belies-lettres et arts de Rouen », ann. 1860-1831). Rouen, de l'impr. de Boissel, 1862, in-8 de 71 pag. (2 fr.). XII. De l'Administration de la Normandie, ou la Domination anglaise aux années 1424, 1425 et 1429, d'après trois comptes de la recette générale de Normandie conservés à la Bibliothèque impériale. Caen. Hardel. 1860, in-4 (3 fr.). Ouvrage qui, ainsi que le précédent, a obtenu une médaille au concours des antiquités nationales. XIII. Notice sur l'hospice d'Avranches. Avranches, Tostain, 1858, in-8 de 102 pages. XIV. Complainte sur la bataille de Poitiers. Impr. dans la « Bibliothèque de l'École des chartes », 3º série, t. II, pag. 257-63. XV. Bibliothèque du château de la Ferte en Ponthieu au XIVo siècle. Ibid., 3° série, t. 111, p. 559-62. XVI. Anciens Inventaires du tresor de l'abbaye de Fécamp. Ibid., 4º série, pag. 153-70, 399-411. — En outre, M. Ch. Robillard de Beaurepaire a

fourni des articles de diplomatique au « Dictionnaire des sciences » de MM. Bachelet et Dezobry, Il prépare la publication d'un Inventaire sommaire des archives du département de la Seine-Inférieure : vingt et quelques feuilles in-4

sont déjà imprimées.

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Joseph - Alexandre de), frère des deux précédents, né dans la même ville, le 3 janvier 1830. Il a publié dans « l'Annuaire de l'Association normande », 1860, 1861, un travail très-étendu intitulé : Documents sur l'ancienne administration des haras en Normandie. La fin de ce travail paraltra cette année (1863) dans le même « Annuaire ».

ROBILLON (Clément), anc. directeur du théâtre de Versailles, à partir de 1806. I. Considérations sur l'art dramatique et les comédiens, sur les causes de la décadence des théàtres et des moyens de la prévenir. Versailles, Sallior et Larcher, 1828, in-8 de 32 pag. 11. Mémoire adresse à l'administration municidaresse i ruaministration manufacture pale et aux habitants de la ville de Versailles. Paris, de l'impr. de Duverger, 1832, in-8 de 32 p. III. Avec M. H. Lefebvre: Quarante ans d'espoir, ou les Vœux accomplis, juin 1837, com.-vaud. en trois époques et cinq tableaux. à l'occasion de l'onverture du Musée. Repr. sur le théâtre de Versailles, le 10 juin 1837. Ver-sailles, de l'impr. Dufaure, 1837, in-8. IV. Sa Réponse à la lettre anonyme insérée dans la « Presse » le 17 janvier courant. Ibid., 1838, in-4 de 8 pag. V. Théâtre. Nouveau projet d'exploitation pour le théâtre de Versailles, présenté à l'administration de la ville. Année 1839. Paris, de l'impr. de Duverger, 1839, in-4 de 16 pag. VI. Observa-tions générales sur la scène lyrique. Proposition d'établir à Versailles une succursale du Conservatoire. instituée comme théâtre d'essai et d'école royale d'application. Paris, de l'impr. de Vinchon, 1842, in-4 de 28 pag.

ROBIN (l'abbé Claude), docteur en théologie, ancien recteur de l'Université, curé de Saint-Pierre de Chenehutte, en dernier lieu premier curé cardinal de Saint-Pierre

d'Angers, pélerin apostolique, et patron perpétuel des pèlerins de Saint-Jacques, né à Saint-Florentle-Vieil, en 1715. Robin était trèssingulier dans sa paroisse, avant la Révolution. Un batelier vint un jour à lui se confesser d'avoir volé une oie; le curé, touché du repentir du coupable, lui donna l'absolution, mais à condition qu'il rendrait la bête et dirait certaines prières pour pénitence. Robin dit sa messe après cela et monta en chaire; mais apercevant son pénitent qui avait débité à genoux devant l'autel, son chapelet, sortait de l'église, il lui cria : « Ah ça! tu rendras l'oie ». L'abbé Robin fut nové, comme prêtre réfractaire, à Nantes, par ordre de Carrier, en 1794. On a de lui : I. L'Ami du peuple, ou Mémoire intéressant pour l'Eglise et pour l'Etat, dans ce qu'il contient de général, adressé à Mgr l'évêque d'Angers en l'anuée 1760; par un curé du diocèse. Saumur, impr. de la veuve Fr. de Gouv, et se vend à Angers chez Boutmy, libraire, 1794, in-12. Il. Le Camp de César au village d'Empyrée, proche d'Angers (1). Saumur, impr. de veuve F. de Gouy, et se trouve à Angers, 1764, in-12. L'abbé fontenai, de l'Acadèmic des inscriptions, fut le premier à parler du camp de César. III. Dissertation sur l'antiquité de l'église de Saint-Pierre. Ibid., 1764, in-12. Ces trois ouvrages ont été réunis en un volume dans l'ordre que nous venons d'indiquer. Saumur, Vaugoux, 1764, in 12. L'abbé Rangeard (voy. ce nom) a fait une Réponse à la Dissertation sur St-Pierre. IV. Le mont Glonne, ou Recherches historiques sur l'origine des Celtes, Angevins et Aquitains. (Tomes I et II). Paris, Valade, 1774, 2 vol. in-12. L'ouvrage devait former 4 volumes. Une lettre de Thomas fait l'éloge du mont Glonne. V. Oratio pastoralis habita in synodo andegavensi, anno M.DCC.L ... Andegavo, typis Bil-

<sup>(1)</sup> Empyré, à une lieue d'Angers. Sa chapelle fut votée en 1753. Robin y avait fait mettre sa tombe dans le vestibule. Le pauvre prêtre eut, aiusi que nous l'avons dit, la Loire pour sépui-

lault, 1716, in-8. Cette oraison valut à l'auteur un bref très-flatteur du pape Pie VI, en mars 1777. VI. Sur les affaires du temps. Angers, 1783, in-8 de 200 pages. Ou cite encore de ce prètre des Recherches sur le châtelier de la Chenehutte, localité où il avait été curé avant de l'être à Saint-Pierre d'Angers. L'abbé Robin a laissé en manuscrit: le Félerinage apologétique, on Voyage à Rome en 1750, et un Pland e réforme sur le 
rectorat de l'Université d'Angers.

Robin (l'abbé), avant la Révolution chapelain du Roi, secrétaire de la vénerie du comte d'Artois. 1. Recherches sur les initiations anciennes et modernes; par l'abbé R... Amsterdam, et Paris, Valleyre l'ainé, 1779, in-12 de 178 pag. Cet ouvrage a été contrefait à Dresde, en 1781, sous le nom de Raynal. Chemin-Dupontès l'a inséré dans les premiers numéros de ses « Travaux maçonuiques ». II. Vies des grands hommes du Christianisme et de ceux qui se sont fait connaître relativement à la Religion, avec une analyse de leurs écrits. Tome 1er (et unique). Paris, l'Auteur. 1787, in-8. III. Histoire genérale des femmes. Paris, l'Auteur, Belin, 1788, in-8. Ouvrage dont il n'a paru que la première livraison de la première partie. IV. Histoire de la Constitution de l'Empire français, ou Histoire des Etats Géneraux, pour servir d'introduction à notre droit public. Londres et Paris, Godefroy, 1789-91, 2 vol.

Romm (l'abbé), prêtre du corps français auxiliaire envoyé en Amérique sous les ordres du comte de Rochambeau, qui, suivant Ersh (« France littéraire », t. m et IV), et Debray (« Tablettes des écrivains français», serait le même que le précédent (1). I. Nou-

veau Voyage dans l'Amérique septentrionale en 1781, et Campagne de l'armée de M. le comte de Rochambeau. Philadelphie, et Paris, Moutard, 1782, in 8. Il Du Traitement des insenses dans l'hôpital de Bedlam, cu Angleterre; trad. de l'anglais. Paris, l'Esclapart, 1787, 111-8. III Voyages dans l'intérieur de la Louisiane, de la Floride occidentale, et dans les îles de la Martinique et de Saint-Domingue, pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806, contenant de nouvelles observations sur l'histoire naturelle, la géographie, mœurs, l'agriculture, le c merce, l'industrie et les maladies de ces contrées, particulièrement sur la sièvre jaune, et les moyens de les prévenir. En outre, contenant ce qui s'est passé de plus intèressant, relativement à l'établissement des Anglo-Américains à la Louisiane; suivis de la Flore louisiannaise. Paris, F. Buisson, 1807, 3 vol. in-8, avec une grande et belle carte coloriée et le portr. de l'auteur, 17 fr., et sur papier velin, 34 fr. IV. Notice sur les insecles necessaires à la fertilisation des vegetaux. Impr. dans le « Moniteur • du 25 juillet 1809.

Robin, de Nantes. I Appel aux chouans et aux brigands de la Vendée; par un républicain. Angers, Jayet et Geslin, an in (1795), in-8. II. Couplets chantés au pied de l'arbre de la liberté par les républicains angevins et nantais, au moment de lenr élargissement. Nantes, s. d., in 8. Trois couplets. Après la mise hors d'accusation des Nantais emmenés à Orléans.

ROBIN (L.), prêtre desservant de la commune de Celle-Bruère (Cher).

I. Cours Méthodique de grammaire générale. Moulins, de l'impr. de Roch, 1832, in-8. II. Considérations sur l'émancipation intellectuelle dans toutes les classes de la société. Moulins, de l'impr. du même, 1833, in-12 de 108 p. (I fr.).

† ROBIN (Édouard), anc. professeur

<sup>(1)</sup> Depuis 1700 ju-qu'en 1807 treize ouvrages ont pau avec les noms d'abbes Robin, sans prénems, n. qual t s qui jerm-ttent de le di-tingur re-tre ex. Nous croyons no re premier article, e lui de l'abbe Cl, Robin, exact; quant aux 
ceux vulvants, neus l'affirmerons moins sons 
sommes oblige d'adopter les opnions d'Ersch et 
Beiray. Disons pourant que les ne "I le III de 
ce trois ême article portent les noms Charles 
cesar Robin, au lieu de Claude-Antoine q'il l'audrait irre, suivant M. Lemaitre, bloiophie d'
romerre, Mais Charles-Cesar ou Claude-Antoine

Robin, né à Tonnerre, le 9 soût 1759, peul-il être l'anteur des Recherches sur les unitations, imprimess en 1719, slors que cet être vai n'avait que vingt ans. A.-A. Barbier, ce qu'il y a de positif, donne ses Recherches à un abbe Robin, secrétaire de la veneire du comte Artois.

particulier de chimie et d'histoire naturelle, à Paris, aujourd'hui résidant à la Grande-Balaillerie, près Saint-Calais (Sarthe); ne a la Suze (Sarthe), en l'evrier 1808. I. Chi-mie médicale raisonnée, d'après une nouvelle méthode par quelle tous les faits particuliers se déduisent de généralités peu nombreuses, au lieu d'être exposés comme des faits isolés qu'il faut apprendre de mémoire ; suivie d'un Traité sur la toxicologie considérée, non comme une science à part, mais comme un résultat des connaissances acquises en chimie. Paris, l'Auteur, 1835, in-8 (8 fr.). L'ouvrage ayant paru en plusieurs leçons, la pagination recommence plusieurs fois. — Autre édit. (1ºº part.). Paris, Deville-Cavelin, 1837 in-8 de 23 feuilles, avec une planche (6 fr.). - 3º édition. Paris, l'Auteur, 1838, grand in-8 (8 fr.). - Le même ouvrage, sous ca titre : Philosophie chimique, ou Chimie expérimentale et raisonnée. Quatrième édition, revue, corrigée, considérablement augmentée, contenant des lois nouvelles et la composition vraie des corps binaires. Tome I<sup>et</sup>. Paris, l'Auteur; Labé, 1842, gr. in-8, avec une planc. et 2 tabl. (8 fr.). — II. Précis élémentaire de chimie minérale et organique, expérimentale et raisonnée. Première méthode par laquelle les faits se déduisent des lois générales au lieu d'être exposés comme des faits sans liaison qu'il faut apprendre de mémoire ou ignorer. Première partie : Lois qui régissent les propriétés physiques; et deuxième partie : Stabilité et solubilité. Paris, J.-B. Baillière, 1853-60, in-12 de 230 p., avec un tabl. (4 f. 50 c.). C'est un abrégé de l'ouvrage précédent, qui aura plusieurs volumes. Une traductión espagnole de cet abrégé doit paraître à Madrid dans le cours de l'année 1863. III. Rôle de l'oxygène dans la respiration et la vie des végétaux et dans la statique des engrais. Cause essentielle de l'influence exercée par la chaleur dans la végétation. Indication d'une nouvelle branche de culture. Nouvelle statique de l'oxigène et de la chaleur atmosphé-

riques. Paris, J.-B. Baillière, 1852, in-8 de 64 pag. (1 fr. 50 c.). IV. Mode d'action des anesthésiques par inspiration. Moyens de prévoir quels agents penvent en jouer le rôle, d'en composer de nouveaux et de modifier leurs proprietés suivant les indications. Paris , J.-B. Baillière, 1832, in-8 de 40 p. (1 f. 50 c.). V. Loi nouvelle régissant les différentes propriétés chimiques, et permettant de prévoir, sans l'inter-vention des affinités, l'action des corps simples sur les composés binaires, spécialement par voie sèche. Nouvelle théorie de la fusion aqueuse et du mode d'action de la chaleur dans la fusion, dans la volatifisation et la décomposition. Propriétés chimiques fondamentales. Stabilitéet solubilité. Documents. Paris, J.-B. Baillière, Germer-Baillière, 1853, in-8 de 72 pag. (2f. 50 c.). VI. L'Albuminure dans ses rapports avec l'hématose. L'éclampsie des femmes enceintes : nouvelle interprétation de ses causes. de ses accès, de ses suites et de son traitement. Mode d'action général des agents employées dans la médication des maladies nerveuses et des maladies inflammatoires. Paris, J.-B. Baillière, 1854, in-8 de 24 p. (1 fr. 23 c.). VII. Causes générales de la vieillesse, de la mort sénite et du développement de la taille dans les animanx. Expériences qu'il serait rationnel d'exécuter pour savoir insur'à d'exécuter pour savoir jusqu'à quel point il est possible de favoriser le développement de la taille et de reculer les bornes de la vie. Paris, J.-B. Baillière, Germer-Baillière, 1834, in-8 de 24 pag. (1 fr. 23 c.). — Outre les ouvrages et écrits que nous venons de citer, on doit encore à M. Ed. Robin de nombreux mémoires sur les applications de la chimie à la conservation des matières organisées, à la therapeutique, à la loxicologie. Voir « Comptes-rendus de l'Académie des sciences », « Revue scientifique du docteur Quesneville », « Cosmos », « Gazette des hôpitaux » et « l'Union médicale ». Une sorte de Résumé des applications à la conservation des matières organisées se trouve dans le « Cosmos » du 1er janvier 1858, p. 23.

Le but principal que s'est proposé l'auteur, quant aux applications à la thérapentique et à la toxicologie, est indiqué d'une manière générale dans les mémoires du tome xxxvi de la « Revue scientifique », p. 97, 107 et 318, et dans le numéro du 9 juillet 1859 de « l'Union médicale », p. 59. - M. Edonard Robin se propose de publier : Un Précis de géologie raisonnée; un Dictionnaire de chimie, où les faits concernant l'histoire de chaque substance seront rangés dans l'ordre indiqué par les lois sur les propriétés physiques et chimiques: un volume d'Etudes sur le rapport qui existe entre les propriétés chimiques et les propriétés physiologiques des médicaments et des poisons; un volume sur les Réformes générales actuellement nécessaires,

ROBIN (Achille), peintre. I. Peinture orientale. Précis sur la manière de travailler ce procédé, ainsi que le mélange et l'emploi des couleurs. Paris, l'Anteur, 1835, in-12 de 36 pag. (2 fr.). II. Coloris des lithographies. Paris, l'Anteur, 1837, in-12 de 24 pag., avec une pl. (1 fr. 50 c.). III, Imitation des laques chinoises, laques anglaises, etc. Paris, l'Auteur, 1837, in-12 de 36 pag., avec une pl. (2 fr.). IV. Nouveau genre de dessin à la mine de plomb. Paris, l'Auteur, 1837, in-12 de 24 pag., avec une pl. (1 fr. 50 c.). V. Peinture sur papier de riz. Paris, l'Auteur, 1837, in-12 de 24 p., avec une pl. (1 fr.) (1).

† Romn(Eugène), littérat, belge, né a Bordeaux, mais transporté trèsjeune en Belgique, Eugène Robin avait fait d'excellentes études à l'Athénéte de Bruxelles. Sa vocation littéraire se manifesta de bonne heure. Comme la plupart des jeunes gens dont l'imagination est viveuent excitée, il débuta par de la poésie. On remarqua dans Livia, au milieu

d'écarts où l'avait entralné l'influence de l'école romantique. alors toute-puissante, de betles pensées présentées sous une forme élégante. Engène Robin fut bientôt obligé d'imposer silence à sa muse. La poésie ne fait vivre personne au siècle où nous sommes. et en Belgique moins qu'ailleurs. Eugène Robin se vit force de se livrer à des travaux dont le prosaïsme ne s'alliait guère avec ses penchants littéraires. Il devint sténographe au « Moniteur belge », et l'on a même dit qu'il fut employé au ministère de l'intérieur. La critique dramatique était alors très-faiblement représentée dans la presse bruxelloise. E. Robin entra à «l'Indépendant» pour y rendre compte des représentations théâtrales, et bien que son talent fut encore loin d'être ce que l'ont fait ensuite d'étude, la méditation et l'expérience, ses premiers feuilletons furent généralement remarqués pour la jus tesse des observations, ainsi que pour les qualités du style. De 1836 à 1843, E Robin fut attaché à la rédaction de « l'Indépendant ». Le directeur de ce journal lui assura une position qui lui permit de quitter sa place du « Moni-teur » et de se livrer en toute liberté à des travaux selon ses goûts. Dans cette période de sept années, E. Robin enrichit « l'Indépendant » d'une foule d'excellents articles de critique littéraire, où abondaient les aperçus ingénieux, les jugements d'un goût sûr et les temoignages d'un savoir étendu. Au mérite du fond, Robin joignait constamment celui de la forme. Son style n'avait pas seulement une correction irréprochable, il avait aussi cette physionomie personnelle qui est pour l'écrivain un don de nature et que toute l'étude du monde ne ferait pas acquérir. De même que « l'Independant », la « Revue nanationale » de Bruxelles, fondée en 1840, a dû a E. Robin des articles qui ont puissamment contribué à son succès. Cet écrivain prêta également à plusieurs publications importantes de la librairie belge l'appui de son talent

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquebot presente cet artiste comme anteur d'un ouvrige periodique qui a para sons le titre: L'Album artistique, consaréà l'enseignement du desso; de la peinture et de lous les genres de coloris, paraissant chaque mois, avec un texte explicacif, accompagne de six magnifiques lithographics par Hugnet. Paris, Desloge, 1831, in-4, dont in a para qu'une seule itration (de tit pages). Hugnet et Robin ne sont poutant pas synonyme.

et de son nom. Cependant il était depuis longtemps tourmenté du désir bien naturel de briller sur une scène littéraire plus étendue : à l'un de ses voyages à Paris, il avait publié dans la « Revue des Deux-Mondes » un travail remar-quable sur la Belgique. Quand « l'Indépendant » cessa de paraître pour faire place à « l'Indépendance», E. Robin quitta Bruxelles. Il vint à Paris plein de bridantes illusions. Collaborateur de la « Revue des Deux-Mondes », il participa pendant une année environ à la rédaction de ce recueil ; puis, à la suite d'une scission inotivée en partie par des considérations personnelles et en partie par un défaut d'entente sur les principes politiques, il fonda, avec plusieurs jeunes gens distingués et transfuges comme lui de la « Revue des Deux-Mondes », une publication à laquelle il donna le nom de «Revue nouvelle». « Revue nouvelle » défendait les principes du parti conservateur. E. Robin y inséra de nombreux articles de littérature et de politique. Son talent se fortifiait par cette lutte incessante que doit soutenir, à Paris, quiconque pré-tend à une position élevée dans les lettres ou dans les arts. Nous ne répondrions pas que cet écri-vain n'ait pas regretté l'existence tranquille qu'il avait goûtée à Bruxelles, le calme de ses études, le cercle d'amis intimes qu'animait sa brillante et spirituelle causerie. Les succès qu'il ambition-nait valaient-ils les efforts au prix desquels il les fallait acheter? Obligé de fournir chaque jour sa pâture à une presse dévorante. E. Robin avait été forcé de suspendre ses travaux, qui eussent été pour sa réputation des fondements plus solides. De ce nombre était une Histoire des idees politiques dont il lut quelques chapitres à ses amis de Bruxelles, avant de les quitter, et qui lui eût fait une belle place, nous n'hésitons pas à le dire, parmi les écrivains penseurs. En 1846, E. Robin retourna à Bruxelles souffrant d'un mal qui avait profondément altéré sa constitution.

L'excès du travail et peut-être des déceptions auxquelles il n'était point préparé, avaient brisé en lui les puissants ressorts de la vie. Condamné dès lors par les médecins, il a passé dans de cruelles souffrances les deux années qui se sont écoulées depuis son re-tour. Il est mort à Bruxelles, le 2 août 1848. Le « Dictionnaire des gens de lettres de la Belgique » dit qu'Eug. Robin est auteur de l'Egoisme, drame, de quelques romans (drame et romans nous sont entièrement inconnus) (1) et de nombreuses pièces de vers insé-rées dans « l'Artiste » et autres journaux littéraires. Nous ne pouvons citer, outre les journaux et recueils rappelés plus haut, que les cinq écrits suivants : I. A Mes-demoiselles Tangolbiloenti [Tademoiselles Tangolbiloenti [Ta-glioni-Noblet], excuse pour une prétendue offense (un sifflet), ou plutôt à cause d'un moment de déplaisir à elles involontairement causé, hommage. Paris, de l'impr. d'Everat, 1834, in-8 de 48 pag. En prose. Ecrit signé E. R. Des mots ou parties de mots sont imprimés en rouge sur le frontispice. II. Livia (poème dramatique en cinq journées et en vers). Paris, Hipp. Souverain, 1836, in 8 (6 fr. 50 c.). Faust et Mephistophélès sont les héros de ce drame inspiré par le « Faust » de Gœthe. III. La Belgique, sa nationalité et sa situation actuelle, Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1843. IV. La Contrefaçon belge et la Librairie française. Ibid., 15 janvier 1814. Excellent article, qui a été reproduit dans la « Revue des Deux-Mondes, du 1er janvier 1844, édition de Bruxelles, p. 14-43, sous le titre : « De la Contrefaçon belge. — Sa situa-tion réelle. — La librairie fran-caise ». V. Le Hévérend Sydney Smith. « Revue des Deux-Mondes », 13 octobre 1844. Eug. Robin avait recueilli ses matériaux en Angleterre; aussi est il exact, quant aux faits, mais on pourrait

(1) Un vol. publié à Bruxelles sous le titre de Trente années de la littérature belge... Catologue général des principales publications belges depuis 1830, jusqu'à 1860, 1861, in 8, ne cite ni aucuu drame ni aucun roman d'Eug. Robin. peut-être désirer de trouver dans cet article un peu plus de détails biographiques. M. Octave pierre a rempli cette lacune après la mort de Sydney Smith, arrivée le 23 février 1845, et la Notice de ce dernier est imprimée au t. m du . Bulletin du bibliophile belge», p. 332-337.

Robin (Charles), négociant de Paris (1). Nouveaux Renseignements à MM. les pairs de France sur la question des sucres. Paris, de l'impr. de Dezauche, 1837, in 8 de

8 pages

ROBIN (R.). Mémoire sur le météorisme des bêtes bovines et ovines, occasionné par les prairies artificielles, et des moyens de l'éviter en les faisant paître par ces animaux. Châteauroux, de l'impr. de Migné, 1840, in-8 de 40 pag., avec une planche.

ROBIN (l'abhé): Résumé de philosophie, à l'usage des aspirants au baccalaureat ès lettres. Paris,

Hachette, 1840. in-12.

Robin (l'abbé). Nouveau Recueil de cantiques, à l'usage du diocèse d'Orléans. 5º édition, augmentée d'un Supplément de 42 cantiques. Orléans, de l'impr. de Gatineau, 1843, in-18. 6º édit., augmentée. Orléans, Gatineau, 1857, in-18 de 384 p. (2).

ROBIN (Francis). Théâtre d'Eschule. Traduction nouvelle en vers. Paris, Hachette, 1846, in-12(3 f. 50c.).

+ Robin (Charles-Joseph-Nicolas), journaliste, inspecteur de la commission impériale de l'Exposition universelle, en 1855; propriétaire et rédacteur en chef, d'abord du « Mémorial de la Loire » (1857 à 1860), et'ensuite du « Courrier de Saint-Etienne » (16 avril 1861-63); imprimeur à Saint-Etienne (1861); membre de la Société des gens de lettres (1846), de la Société pour la conservation et la description des monuments historiques de la France (30 mai 1847); membre honoraire de l'Athénée de Marseille (février 1830). M. Ch. Robin est né le 6 décembre 1819, à Nanci, d'un père qui avait été sous l'Empire

attaché au ministère des finances. au chef-lieu de l'ancien département de Mont-Tonnerre. Il fut mis à douze ans au collége de sa ville natale, et il en sortait à seize, étouffé par le régime du collège. Il fallait à sa nature ardente une grande activité. Très-jeune, il se fit tour à tour marin et soldat; mais ne s'arrangeant point de la discipline, il quitta furtivement le 54º de ligne, son régiment, qui était en garnison à Colmar, et passa en Allemagne; il vint peu de temps après se fixer à Bruxelles, où il est resté de 1840 à 1843. C'est dans la capitale de la Belgique que M. Robin fit ses premieres armes comme critique, et surtout comme écrivain politique, avec toute l'ardeur d'un jeune neophyte de vingttrois ans. Il écrivit dans plusieurs journaux de la localité. Quelques articles virulents de lui, qui parurent lors de la fameuse affaire des vingt-quatre articles pour la cession du Limbourg et du Luxembourg, mécontenterent le gouvernement belge, qui lui enjoignit de quitter le royaume, en vertu de la loi sur les étrangers. M. Ch. Ro-bin fut mis à la porte. Il vint à Nanci passer quelques mois dans sa famille, qui ne voulait pas re-noncer à l'espoir de le voir suivre ce qu'on appelle une carrière sérieuse. « Tu verras, tu verras, » lui répétait l'un de ses oncles, M. Robin, gros marchand de fer, et millionnaire à Nanci, « où ça te « conduira, tes journaux et tes li-« vres. Je te prédis que tu mour-« ras de faim avec un tas de bo-« hêmes qui feraient mieux de se " livrer au commerce ou à l'indus-« trie ». Son oncle ne sortait pas de là : commerce et industrie! Il y avait fait sa fortune, et il ne comprenait pas qu'on pût faire autre chose. Mais la vocation de M. Ch. Robin était plus forte que les conseils. Sa position dans la presse belge l'avait mis en rapport avec la presse parisienne. C'est donc vers Paris qu'il résolut de se diriger. Y étant arrivé, il fut présenté par M. Arthur Dangeliers, rédacteur de « la Réforme », à Godefroid Cavaignac, à Et. Arago, à Félix Pyat, à Flocon, et

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquelot n'a fait de M. Charles Ro-(1) M. F. Bourquetoi na lait de M. Charles Robin, hegociani, et de M. Charles Robin, homme de lettres, qu'un seul et même personnage.

(2) M. F. Bourquelot a fait de ces deux derniers homonymes un seul et même auteur.

ne tarda pas à écrire dans les principaux journaux organes de la démocratie. De 1843 à 1851, M. Ch. Bobin a participé à la rédaction de « la Réforme », qui, en 1850, devint « le Vote universel », et eut alors le célèbre abbé de Lamennais pour rédacteur en chef; à « la Liberté », au « Temps », à la Révolution », etc. Il avait com-mencé, dans le premier de ces journaux une série d'articles intitnies : Aux Paysans. Le pouvoir s'ea émut; il fut traduit en Cour d'assises, selon la législation d'alors sur la presse, et condamné à six mois de prison et à 10,000 fr. d'amende, condamnation qu'il dut subir, tout simplement, parce qu'il ne voulut signer aucun recours en grace. Il eut pour compagnon de captivité, dans le pavillon de la Conciergerie : MM. Proudhon, les deux fils Hugo, Nefftzer, Louis Jourdan, Paul Meurice, A. Vacqu rie et quelques autres. M. Ch. Robin sortit de prison quelques jours avant l'avenement de Napoleon III. Le coup d'Etat de 1852 tua une partie des journaux indépendants, et un régime des plus rigoureux pour la presse réduisit au silence les écrivains qui ne voulurent pas se rallier. M. Ch. Robin fut de ce nombre. Tout ce qui avait tenn une plume démocratique fut dispersé. Les uns furent exilés on s'exilèrent, les autres entrèrent dans l'industrie. Lui resta à Paris, attendant les événements. M. Ch. Robin fut admis, en 1854, au nombre des protèges du prince Napoléon, qui, quand it fut nommé président de la commission impériale de l'Exposition universelle, casa son protegé dans les bureaux, où il eut le titre d'inspecteur de la commission impériale, pour le classement des produits. Cela dura jusqu'en 1855, et la favenr dont l'honorait le prince fit bien des ennemis à M. Ch. Robin, qui fut dégoûté pour longtemps de la bureaucratie ad-ministrative. Il reprit la plume pour écrire l'Histoire de l'Exposition universelle. Il avait à peine terminé cet ouvrage, lorsque retentit ce funeste cri : les Inondations! Le voyage de Napoléon III

à Lyon lors de ce terrible fléau. son héroïque conduite dans cette circonstance, enthousiasmèrent l'écrivain démocratique et le rallièrent à la cause de l'Empire. M. Ch. Robin publia le récit de ce voyage à travers ces populations si cruellement éprouvées, qui fut ècrit en quinze jours. Après la publication de cet ouvrage, et dans la même année, 1836, il avait été question pour M. Ch. Robin d'une rédaction en province; mais, comme écrivain républicain en Belgique et à Paris, il avait été l'objet de dénonciations odieuses, tant sous Louis-Philippe que sous la Présidence, de 1848 à 1851, il ne fut pas donné suite à ce projet. M. Ch. Robin rentra pourtant dans le journalisme en 1857. Il accepta d'atter à Saint-Etienne, rédiger, de concert avec M. Lobet, le . Mémorial de la Loire . M. Lobet se retira l'année suivante, et M. Ch. Robin devint rédacteur en chef de ce journal, qu'il transforma complétement, et fit de cette feuille d'annonces judiciaire un des principaux journaux de départements. Le • Mémorial », par ses antécédents, par ses relations, par ses aspirations, était ce qu'on appelle un journal catholique. M. Ch. Robin en changea tellement l'esprit, que les ultramontains du département se liguèrent plus tard pour abreuver de dégoûts le rédacteur, et l'obliger à donner sa démission, ce qui advint en 1860. A la grande stupéfaction de ses ennemis, M. Ch. Robin obtenait, en 1861, de M. de Persigny, non-seutement de transformer « le Courrier de Saint-Etienne » en journal politique quotidien, mais encore un brevet d'imprimeur pour ce journal! Le premier numéro du « Courrier de Saint-Etienne » transformé, parut le 16 avril 1861, en prenant pour programme même un passage de la circulaire de M. de Persigny, engageant la presse à signaler les abus dans l'administration et dans la société, et à éveiller partout la vie sociale, industrielle, etc. Les deux journaux rédigés en chef par M. Ch. Robin , quoiqu'ayant subi l'influence de la préfecture de la Loire, ne sont pas entachés de ser-

vilisme, ils comportent autant de patriotisme et de liberté que l'administrateur en chef du département en a permis au rédacteur. Pour compléter la nomenclature des journaux auxquels M. Ch. Robin a travaillé, nous devons ajouter que dans ses « Confessions » (voy. plus bas) il parle de deux autres journaux fondés par lui, mais dont il ne donne pas les titres, journaux qui paraissent n'avoir eu l'un et l'autre qu'un seul numéro. Nons lisons dans les . Confessions », pag. 135 : « En même temps que j'écrivais « l'Histoire de l'Expo-« sition universelle » et le « Voya-« ge de l'Empereur », je publiais « un journal littéraire pour occu- per notamment deux de mes collaborateurs ou secrétaires, M. Ernest Davet, ancien rédacteur
 du Mémorial de la Gironde », et · M. Robert Hyenne, actuellement « à la « Presse théâtrale ». Dans · ce journal, une polémique s'é- tait engagée sur Proudhon. J'y · publiai plusicurs lettres de cet économiste, et il s'ensuivit un « procès pour avoir traité de ma-· tières d'économie sociale saus « cautionnement. Comme proprié-· taire-gérant, je fus condamné à « 50 fr. d'amende et à un mois de prison; c'est le minimum de la
peine. De plus, en vertu de la
loi; le journal fut supprimé. « Après cette affaire, on me fit ap-« peler au ministère de l'intérieur, « et quelques jours après, remise · me fut faite de la peine pronon- cée. » Et, page 182 : .... On me
 proposa d'utiliser mes connais-« sances du pays (la Loire) au « service de l'industrie. On m'en-« gagea à fonder un journal in-« dustriel, et le 15 juillet 1860, le · premier numéro de ce journal « parut .. — En dehors du journalisme, M. Ch. Robin a écrit plusieurs ouvrages que nous allons à présent faire connaître, et qui, malheureusement, n'ont pas tous été continués. L. Revue du Salon. Bruxelles, Detrye-Tomson, 1842, in-8 de 160 pag. (2 f. 50 c.). II. Les Tablettes du Diable. Paris, Albert frères, mai-juillet 1847, 3 livraisons in-8. C'était des espèces de nouvelles à la main qui paraissaient

le 1er de chaque mois, qui curent à subir bien des vicissitudes, tant il est vrai que les gens qui vivent d'abus ont, dans tous les temps, été ennemis de la presse. Cette publication fut suspendue après la 3º livraison, faute d'imprimeur, par suite de la pression qu'exer-çait sur eux M. Cavé, alors directeur des beaux-arts, dont l'administration était très énergiquement critiquée dans cette petite Revue. III. Galerie des gens de let-Revue. III. Gaierie des geno tres au dix-neuvième siècle, avec portraits d'après nature. Paris, Vict. Lecou, Martinon, 1847-48, gr. in -8 avec 12 portr. (f5 fr.). Cet ouvrage avait été annoncé comme devant former 4 volumes à publier par livraisons de 32 pages de texte et autant de portraits que de biographies. La révolution de 1848 vint distraire l'auteur de cette publication, qui fut suspendue : il n'en a paru que douze biographies, avec portraits, auxquelles on a joint une introduction et une table, le tout constituant le tome r" et unique de cette Galerie. Ce volume ne portant point de signature de tomaison, on a pu facilement faire, et on a fait, un nouveau titre d'où ont disparu les mots tome 1er, que portait l'exemplaire du dépôt légal. Le volume portant la date de 1848, a 359 pag., y compris six d'introduction, plus une de table; les biographies qu'il renferme sont celles de MM. de Salvandy, Victor Hugo, Franç. Arago, Paul Feval, Ern. Alby, Altaroche, Alex. Dumas, Hipp. Lucas, Auguste Macquet, Arsène Houssaye, Lamurtine et Louis Blanc; les douze portraits lithographiés, très jolis, qui les accompagnent sont dus aux crayons de MM. C. Faber, de Demeray (5), Alfred Lemercier (1), Planta (4). Trois sont sans signatures. L'auteur a reproduit, pages 40 à 48 de ses « Confessions », les compli-ments qui lui ont été adressés sur cette publication, qui n'étaient que de la courtoisie de journalis-tes à journaliste. Les Notices de M. Ch. Robin rappellent trop tout à la fois les éloges académiques et plusieurs de nos biographies com temporaines dans lesquelles la participation des intéressés est tresévidente. On a fait trop de bruit autour de M. Ch. Robin au sujet de cette Galerie. IV. Histoire de la Révolution française de 1848. Dessins de R. De Moraine, Paris, Fenaud, Lecou, 1849-50, 2 vol. in-8 avec gravures (15 fr.). Ces deux volumes forment les tomes vii et viii d'une édition de « l'Histoire de France », d'Anquetil, continuée par Th. Burette jusqu'en 1830, et par M. Ch. Robin jusqu'à nos jours, édition illustrée, et publiée par le même imprimeur-éditeur. Histoire écrite dans l'esprit démocratique, qui fut beaucoup louée par les écrivans du parti (voy. les « Confessions « de l'auteur, p. 59 à 82, où l'on retrouve les appréciations d'alors), mais qui a été effacée par d'autres histoires plus récentes de la même époque, mieux connue depuis : celles de Daniel Stern (la comtesse d'Agoult), de MM. Elias Regnault, et Garnier-Pages, surtout. Une autre Histoire de la Révolution de 1848, par M.M. Charles Robin et Van Tenac, sert de comptément à «l'Histoire de la Révolution française ... » par Laponneraye, 1853, 5 vol. in-8, avec 48 grav. V. Chronique parisienne. Paris, Penaud frères, 1850, in-8. Revue projetée, ou dont il n'a paru qu'un seul numéro. Nous ne connaissons cette publication que par un prospectus (de l'imp. de Simon Dautreville), in-4 de 4 pag., signé Ch. Robin, dans lequel on lit que les journaux qui ont traité avec la Soc. des gens de lettres peuvent reproduire cette chronique, soit en feuilletons, soit en articles variétés. VI. Louis Blanc, sa vie, ses œuvres. Paris, Naud, 1851, in-18 (1 fr. 50 c.). VII. P.-J. Proudhon. Paris, le même, 1851, in-18 (1 fr. 50 c.). XIII. Francois Arago. Paris, le même, 1851, in-18 (t fr. 50 c.). IX. Alph. de Lamartine. Paris, le même, 1851, in-18 (1 fr. 50 c.). Les notices sur MM. Louis Blanc, Franç. Arago et Alph. de Lamartine ne seraientelles pas des réimpressions de celles qui font partie de la « Galerie des gens de lettres au XIXº siècle » (voy. le nº 111.) X. Histoire illustrée de l'Exposition universelle, par catégories d'industries, avec notices sur les exposants. Première et

deuxième parties. Paris, Furne, 1855-56, 2 part. gr. in-8, ensemble de 388 pag. (7 fr.). Première partie : Imprimerie. - Librairie. -Fonderie en caractères. - Reliure. Lithographie. - Papeterie de luxe. - Cartonnage. - Instruments de musique, etc. - Seconde partie : Céramique. — Canada. — Etats-Unis. - Conserves alimentaires. Orfévrerie. - Bronzes d'art. -Parfumerie, Eventails, etc. L'ou-vrage avait été promis en 6 vol. divisés en douze parties. XI. Inon-dations de 1856. Voyage de l'Empereur. Paris, Garnier frères, 1856, in 12 (1 fr. 25 c.). Cet ouvrage attira naturellement des éloges et des reproches à l'auteur : des éloges de la part de ceux qui paraissaient heureux de lui voir opérer ce qu'ils appelaient une sage conversion, des reproches au contraire du parti démocratique qui qualifiait son livre de trahison, et dans le nombre M. Paulin Limayrac, qui entrait quelques mois plus tard au « Constitutionnel », qui est aujourd'hui officier de la Légion d'Honneur et l'un des favoris du Gouvernement. M. Ch. Robin ne méritait ni les éloges ni les repro-ches. Il avait obéi à un mouvement spontané, à une impulsion de sa conscience, à un enthousiasme irréfléchi si l'on veut, mais vrai, rien de plus. XII. Les Confessions d'un journaliste. St-Etienne, de l'impr. de Robin, 1862, in-8 de 185 pag. La publication de cette autobiographie n'avait qu'un but tout local : celui de répondre à des calomnies lancées dans un procès en diffamation, dont M. Ch. Robin ne pouvait rendre compte. Aussi a-t-il pris une voie indirecte pour les discuter et y répondre. Nous y avons gagné une Notice remplie de faits rigoureusement exact sur ce hardi soldat de la presse, que nous avons pu mettre à profit.

nous avons pu mettre a prout.
ROBIN (Charles-Philippe), docteur et
professeur en médecine, né à Jafferon (Aiu), le 4 juin 1821, fit ses
études médicales à Paris, et fut
reçu interne des hòpitaux en 1843.
Il remporta, au concours de 1844,
le prix de l'Ecole pratique de médecine, fut envoyé, en 1845, avec
Lebret, par Orfila, sur les côtes

de la Normandie et dans l'île de Jersey, pour recueillir des objets d'histoire naturelle et d'anatomie comparée pour le musée qu'il fondait à l'Ecole; il fut reçu docteur en médecine, le 31 août 1846, et docteur es-sciences naturelles eu juillet 1847. Les grandes connaissances de M. Robin n'ont pas tardé à le mettre en évidence, et il est devena successivement : professeur agrégé à la Faculté de médecine (concours de 1847), où il a fait avec beaucoup d'éclat, pendant dix années, un cours particulier d'anatomie générale; membre de l'Acad. de médecine (section de médecine opérato re), élu le 11 mai 1858, succedant à M. Amussat, décède: enfin, il a été nommé par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du 19 avril 1862, professeur d'histologie à la Faculté de Paris (chaire nouvelle). M. Robin est membre, outre de l'Académie impériale de médecine, des Socictés de biologie, philomatique, entomologique et anatomique de Par s; correspondant de l'Académie médico chirurgicale de Stockholm, etc., etc., chevalier de la Légion d'Honneur. « Esprit scru-· tateur et positif, M. Robin pensa « que l'anatomie pathologique con-· sistait dans l'examen comparé, « minutieux, complet, des tissus et · des humeurs dans l'état normal « et dans l'état morbide. De la ses « recherches sur la structure in-· time des tissus et des altéra-« tions des humeurs, qui, ayant · pour objet des modifications aca cidentelles, invisibles à l'œil nu, · exigent tour à tour l'emploi du · microscope et l'emploi des réaca tifs chimiques. Il est donc un · des promoteurs de l'application « du microscope à l'anatomie nor-" male et pathologique, méthode nouvelle qui a soulevé de nom- breuses discussions parmi les mé-· decins, et qui, toute exageration « a part, ne peut manquer d'être « utile par la multitude des faits · qu'elle révèle ·. - « M. Robin, en dehors de ses travaux micros- copiques, a aussi étudié profon-« dément les sciences naturelles, " si utiles aux recherches anatoa miques, physiologiques et pa" thologiques (1). . M. Robin, tout en n'ayant pas publié un grand nombre d'ouvrages, a beaucoup écrit pour les recueils consacrés aux sciences médicales, et nous allons présenter ici, par clas-ses, l'énumération de ses nombrenx travaux. - Histoire naturelle. - I. Note sur un appareil particulier de vaisseaux lympha-tiques chez les poissons. Lue à la Société philomatique, le 5 avril 1845. Impr. dans le journal « l'Institut », nº 590, du 16 avril 1845, ou t. XIII, p. 144, et dans la · Revue zoologique ·, nº 6, juin 1845, ou tom. VIII, pag. 224. Il. Deuxième Note sur le même sujet. Lue à la Société philomatique, le 31 mai 1845. Impr. caus le journal « l'Institut », nº 600, du 25 juin 1845, ou vol. xm; p. 233, et dans la « Revue zoologique », n° 6, juin 1845, ou tom. vIII, p. 228. III. Note sur un fait relatif au mécanisme de la fecondation du calmar commun. Impr. dans divers recueils, et publiée en entier seulement dans les . Aunales sciences naturelles, 3° série, zoologie, t. IV, p. 95, avec une plauche gravée. IV. Avec M. Le-bert: Note sur la disposition anatomique des organes de la génération chez les mollusques du genre patelle. Impr. dans les Comptesrendus des séances de l'Académie des sciences, 1er décembre 1845, soit t. xx1, p. 121; dans le journal « l'Institut », nº 595, mai 1845, soit t. xm, p. 483; et entier dans les « Annales des sciences naturelles, 3° série, mars 1846, soit t. v. p. 191. V. Note sur le système veineux des poissons cartilagineux. Lue à l'Institut, le 8 dec. 1845. Impr. dans les Comptesrendus de l'Académie des sciences, in-4, t. xx , pag. 1282. VI. Note sur la dilatation veineuse qui se trouve dans la cavité ventrale des raies. Lue à la Société philomatique. Impr. dans le journal « l'Institut », nº 623, du 10 décembre 1843, soit t. XIII, p. 429. VII. Notice relative aux systèmes sanguin et lymphatique des raies et des squales,

<sup>(1)</sup> Dict. univ. des Contem; trains, 2º édit. (1961), p. 1801.

ayant pour objet de compléter une noté sur le même sujet. Impr. dans le journal « l'Institut », nº 625, du 24 décembre 1845, soit t. xm, pag. 116. VIII. Avec M J. Regnauld: Note sur les cœurs lymphatiques de la grenouille commune (Rana esculenta, L.). Impr. dans le journal « l'Institut», nº 626, du 31 déc. 1845, soit t. x111, p. 463. IX. Note sur quelques particularités du système veineux des raies. Impr. dans la « Revue zoologique », janvier 1846, soit t. 1x, p. 5. X. Sur les lymphatiques abdominaux des grenouilles. Lu à la Société philomatique, le 31 janvier 1846. Impr. dans le journal «l'Institut», nº 632, 11 février 1846, soit t. xiv, p. 54. XI. Note sur quelques particularités du système veineux de la lamproic (Petromyzon marinus, L.). Lue a la Société philomatique, le 28 mars 1846. Impr. dans le journal «l'Institut», du 8 avril 1846, soit t. xiv, p. 121. XII. Structure de la glande vulvo-vaginale chez la femme et les animaux. Impr. dans le Mémoire sur la glande vulvo-vaginale, etc.; par M. le docteur Huguier, dans le « Bulletin de l'Acad. de médecine », 31 mars 1846, soit t. XI, pag. 564, et les Mémoires de cette académie, XIII. Recherches sur un appareil particulier qui se trouve sur les poissons du genre raies (Raia, C.). Lues à la Société philomatique, le 9 mai 1846. Lues aussi à l'Institut, le 18 mai 1846. Imp. dans les Comptesrendus des seauces de l'Academie des sciences, 18 mai 1846, soit t. xxII, p. 821. Publiées en entier dans les « Annales des sciences naturelles », 3° série, avril et mai 1847, soit t. vII., p. 193. XIV. Sur les lymphatiques des reptiles. Lu à la Société philomatique, le 30 mai 1846. Impr. dans le journal n'Institut », n° 649, 40 juin 1846, soit t. xiv, p. 200. XV Note sur l'organisation des poissons cartila-gineux, faisant suite à celles dont il a déjà été question. Lue à la Société philomatique, le 1er août 1846. Imprimée dans le journal • l'Institut », nº 638, 12 août 1816, soit t. XIV, p. 272. XVI. Sur les tubes sensitifs des selaciens, et sur leurs tubes sécréteurs de la mu-

cosité. Lu à la Société philomatique, le 1er août 1846. Impr. dans le journal «l'Institut », n° 658, 12 août 1846, soit t. xiv, p. 272. XVII. Avec M. Follin. Mémoire 20010gique et anatomique sur les custicerques de l'honime et de l'ours. Lu à la Société philomatique, dans sa séance du 28 novembre 1846. Impr. dans les « Eléments d'histoire naturelle médicale », 4° édit., 1849, t. Ier, zoologie, p. 50 et suiv. XVIII. Mémoire sur une nouvelle cspèce de glande vasculaire chez les plagiostomes, et sur la structure de leur glande thyroïde. Lu à la Société philomatique, le 30 janvier 1847, avec 5 planches in-fol. color. Imprimé dans le journal « l'Institut », nº 684, 10 févr. 1847, soit t. xv, p. 41. XIX. Anatomie d'un corps d'apparence glandulaire déconvert sur l'ombre (Sciaena umbra, C.). Lu à la Soc. philomatique. Impr. dans le journal · l'Institut », nº 683, 3 février 1847, soit t. xv, p. 41. XX. Thèse de botanique pour le doctorat ès sciences naturelles, présentée à la Faculte des sciences de Paris, et sontenue le 19 juillet 1847. Des Végétaux qui croissent sur les animaux vivants. Paris, de l'impr. de Martinet, 1847, in-4 de 15 feuilles Réimpr, sous ce dernier titre. Paris, J.-B. Baillière, 1847, in-8 avec 3 pl. (4 fr.). Cet ouvrage a été plus tard développé sous le titre « d'Histoire naturelle des végétaux ... (Voy le n° xxxv). XXI. Recherches sur un appareil qui se trouve dans les poissons du genre des raies (raia, Cuv.), et qui présente les caractères anatomiques des appareils électriques. Thèse de zoologie pour le dociorat ès sciences naturelles. Paris, 1847, gr. in-8 de 144 pag., avec 2 pl. lithogr. (4 fr.). Même ouvrage que le nº XIII , avec adjonction de 4 pag. de propositions et une table des matières. XXII Avec M. le docteur Lebert : Structure de la glande thyroïde chez l'Homme, et comparaison de cette structure à celle de la thyroïde des poissons cartilagineux, etc. Impr. dans le volume supplémentaire du « Dictionnaire de médecine · de Hufeland. Berlin, 1848. XXIII. Sur la direction que se sont proposée, en se réunissant, les membres fondateurs de la Société de biologie, pour répondre au titre qu'ils ont choisi. Discours prononcé dans la première séance de la Société de biologie, le 7 juin 1848. Imprimé dans les Comptes-rendus et Mémoires de la Société, ann. 1849, p. 1. XXIV. Mémoire sur le développement des spermatozoïdes, des cellules et des éléments anatomiques des tissus végétanx et animaux. Impr. dans le journal « l'Institut », nº 759 du 19 juillet 1848, ou volume xvi, pag. 214). XXV. Mémoire sur l'existence d'un œuf ou ovule chez les mâles comme chez les femelles des végétaux et des animans, produisant l'un les spermatozoides ou les grains de pollen, l'autre les cellules primitives de l'embryon. (Extr. de la « Revue zoologique », oct. et nov. 1848. Paris, 1848, in-8. Lu à diverses sociétés, et impr. soit en abrégé on entier dans d'autres recueils que nous ne citons pas. XXVI. Recherches sur la nature musculaire du gubernaculum testis, et sur la situation du testicule dans l'abdomen. Impr. dans les Comptes-rendus et Mémoires de la Soc. de biologie, ann. 1849, p. 1; dans la « Gazette médicale », ann. 1849, et dans le « Manuel de physiologie » de Müller, trad. par M. E. Littré ; nouv. édition, 1851, t. II, p. 762. XXVII. De l'Utricule primitive azotée des cellules végétales, Impr. dans les Comptesrendus et Mémoires de la Société de biologie, ann. 1849, in-8, p. 16. XXVIII. Structure de la mamelle pendant la grossesse. Comptes-rendus et Mémoires de la Société de biologie, ann. 1849, pag. 60, et dans le « Manuel de physiologie » de J. Müller, trad. française, par M. E. Littre. Nouv. edit., 1831, t. Icr, p. 357. XXIX. Memoire sur les appendices génitaux mâles des raies (raia, C.). Impr. dans les Comptes rendus et Mémoires de la Soc. de biologie, ann. 1849, p. 87. XXX. Sur la fécondation d'une lymnée des étangs (lymnacus stagnalis, L.) sans copulation ré-ciproque. Impr. dans les Comptesrendus et Mémoires de la Société de biologie, ann. 1849, pag. 89. XXXI. Memoire sur le développe-

ment des éléments anatomiques en général, et celui des vésicules adipeuses en particulier. (Ibid., pag. 189). XXXII. Avec M. Segond : Mémoire sur la locomotion des céphalopodes; remarques comparatives sur celle du calmar (loligo vulgaris, Linn.), de la seiche officinale (sepia officinalis, (Lin.), et du poulpe commun (octopus vulgaris, Lam.). Impr. dans la « Revue et Magasin de zoologie », in-8, ann. 1849, pag. 333. XXXIII. Du Microscope et des injections dans leurs applications à l'anatomie et à la pathologie, suivi d'une classification des sciences fondamentales, de celles de la biologie et de l'anatomie en particulier. Paris, J.-B. Baillière, 1849, in-8 de 480 pag., avec 4 planches et 123 figures intercatées dans le texte (7 fr.). XXXIV. Rapport à la Société de biologie par la commission chargée d'examiner les communications de M. Souleyet, relatives à la question dite du phlebentérisme. (Extr. des Comptes-rendus et Mémoires de la Société de biologie). Paris, 1851, gr. in-8 de 132 p. (3 fr.). XXXV. Histoire nuturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'Homnie et les animaux. Paris, J.-B. Baillière, 1853, in-8, avec un Atlas d'une feuille et demie et 12 planches, en partie coloriées (16 fr.). La description ou l'histoire naturelle de chaque espèce de parasites renferme : 1° sa diagnose ou description taxonomique; 2º son anatomie on étude de sa structure; 3º l'étude du milieu dans lequel elle vit, des conditions extérieures qui en permettent l'accroissement, etc.; 4º l'étude des phénomènes de nutrition, développement et reproduction qu'elle présente dans ces conditions, ou physiologie de l'espèce; 5º l'examen de l'action que le parasite exerce sur l'animal même qui le porte et lui sert de milieu ambiant. On est ainsi couduit à étudier les altérations morbides et les symptômes dont le parasite est la cause, puis l'exposé des moyens à employer pour faire disparattre cette cause, pour detruire ou enlever le végétal, et empêcher qu'il ne se développe

de nouveau. Les planches qui composent l'atlas ont tontes été dessinées d'après nature, et ne laissent rien à désirer pour l'exécution. - Anatomie humaine. Anatomie comparée et Anatomie générale. - XXXVI. Observations sur les organes buccaux de quelques gastéropodes. Lu à la Soc. philom. le 10 mai 1845. Impr. dans le journal « l'Institut », nº 596, 21 mai 1843, soit t. XIII, p. 183 Trad. en allem. dans les Archiv für anatomie, physiol., de J. Müller. Berlin, 1846, 3° et 4° cahiers, p. 435, avec 3 pl. XXXVII. Note sur une espèce particulière des glandes de la prau de l'Homme. Impr. dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Paris, 8 déc 1845, soit t. xx, p. 1282, et dans les Annales des sciences naturelles », 3º série, zoologie. Paris, 1845, t. IV, p. 380. XXXVIII. Courte Notice sur l'anvionie générale comparative des animaux inférieurs. Trad. en allem, pour les Archiv für anatomie, physiol. de J. Müller. Berlin, 1846, 2º cah., p. 121. XXXIX. Structure et anatomie pathologique des glandes sébacées de la région vulvaire, lupr. dans le Mémoire sur les maladies des follicules sébacés pilifères de la vulve»; par le docteur Huguier. « Bull. de l'Acad. de médecine », sept. 1846, soit t. x1, et Mémoires de cette académie, t. xiv. XL. Mémoires (deux) sur la structure des ganglions nerveux des vertébrés. Lus à la Soc. philom. les 13 févr. et 22 mai 1847. Impr. dans le journal « l'Institut », nº 687, 3 mars 1837, soit t. xv, p. 74, et nº 699, 26 mai 1847, soit t. xv, p. 171. XLL Recherches sur les deux ordres de tubes nerveux élémentaires, et les deux ordres de globules ganglionnaires qui leur correspondent. Inpr. dans les « Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences», le 21 juin 1847, soit t. xxiv. p. 4079. XLII. Mémoire relatif à la structure des ganglions du système nerveux périphérique. Lu à la Soc. philom. le 13 janvier 1848. Impr. dans le journal « l'Institut ». nº 733, 10 janvier 1849, soit t. xv. p. 23. Reproduit avec de nouveaux développements dans le « Traité d'anatomie descriptive » de M. le doct. Sappey. Paris, 1859, in-18, t. II, pag. 35 et suiv., et dans le « Mannel de physiologie », de Müller, trad. en français par. M. E. Littré, nonv. édit. Paris, 1851, t. Ier, p. 563. XLIII. Note sur la structure des glandes utérines chez une femme morte dix-huit jours après l'ac-conchement. Imprime dans les « Comptes-rendus et Mém. de la Soc. de biologie », ann. 1849, p. 5. XI.IV. Mémoire sur la constitution anatomique du cerveau des lamproies (petromyzon marinus, L.), avec une pl. in fol. Impr. dans les « Comptes-rendus et Mémoires de la Soc. de biologie », ann. 1849, pag. 6. XLV. De l'Oviducte des squales (acanthias vulgaris, Müller et Troesch). Imprimé dans les « Comptes-rendus et Mém. de la Soc. de biologie », ann. 1849, p. 20. XLVI. Sur la structure du placenta et des môles hydatiformes de l'utérus, avec dessins. Impr. dans la thèse de M. F. A. Cayla, intitulée : De l'hydropisie des villosités choriales, août 1849, in-4, pag. 7 et suiv. XLVII. Sur la structure des artères et leur altération sénile. Impr. dans !es « Comptes-rendus et Mémoires de la Soc. de biologie », ann. 1849, p. 33. XLVIII. Sur la structure des os du cœur du bœuf et du veau. Impr. dans les « Comptes-rendus et Mémoires de la Soc. de biologie », ann. 1849, p. 35. XLIX. Existence d'un gubernaculum testis musculaire che: un chien adulte. Imprimé dans les « Comptes-rendus et Mém. de la Soc. de biologie », ann. 1850, p. 38, et dans la « Gazette médicale » de Paris, 1830. L. Sur les glandes du creux de l'aisselle. Comptesrendus et Mémoires de la Soc. de biologie, ann. 1819, pag. 77, et «Gazette médicale de Paris», 1849. LI. Mémoire sur l'existence de deux espèces nouvelles d'éléments anatomiques qui se trouvent dans le canal médullaire des os. Impr. dans les « Comptes-rendus et Mémoires de la Societé de biologie, années 1849, pag. 150; dans la « Gazette méd. de Paris », 1849, et dans le « Manuel de physiologie »

de Müller, trad. par M. E. Littré; nouv. édit., 1851, t. 1et, p. 351. LII. Inflammation traumatique du corps graisseux chez une vipère. Impr. dans les « Comptes rendus de la Soc. de biologie », ann. 1849, p. 176, et dans la « Gazette médic. de Paris », 1849. LIII. De la Corrélation existant entre le développement de l'uterus et celui de la mamelle. « Comptes-rendus et Mem. de la Soc. de biologie », ann. 1850 p. 1.et dans la « Gazette médic. de Paris », 1850. LIV. Sur la structure d'une epulis du maxillaire inférieur. Impr. dans les « Comptes rendus et Mem. de la Soc. de biologie », ann. 1850, p. 8, et dans la « Gazette méd. de Paris», 1850. LV. Avec M. Verdeil : Examen microscopique des principes immédiats de l'urine de l'Homme. Imp. dans les « Comptesrendus et Mém, de la Soc, de biologie », ann. 1850, p. 25, et dans la • Gazette méd. de Paris», 1850 LVI. Observations sur le développement de la substance et du tissu des os. lupr, dans les « Comptes-rendus et Mém. de la Soc. de biologie ., ann. 1850, p. 119, et dans la « Gazette médic. de Paris », 1849. Ces Obser-vations forment l'article Ostéogénie du Supplément au « Dictionnaire des dict. de médecine, 1850, in-8, p. 560. LVII. Tableaux d'anatomie contenant l'exposé de toutes les parties à étudier dans l'organisme de l'Homme et dans celui des animaux. Paris, J.-B. Baillière, 1850, in-4 de 20 pag., avec 10 ta-bleaux (3 fr. 50 c.), LVIII. Observations sur l'ostéogénie. Paris, de l'impr. de Martinet, 1851, in-8 de 16 pag. Extr. du « Dictionnaire des dictionnaires de médecine ». LIX. Sur les glandes de la peau et sur une nouvelle manière d'envisager la sueur. Inséré dans le « Manuel de physiologie » de J. Müller; trad. française par M. K. Littré. Nouv. édit., 1851, in-8, t. Ier, p. 349-350. LX. Avec M. Le Bret : Note sur l'empêchement de la chute de l'œuf par les fausses membranes reconvrant l'ovaire, et sur la disparition de la vésicule germinative comme signe de la maturité des ovules. Lu à la Soc. de biologie, le 27 déc. 1851. Impr. dans les Comptes rendus des Mémoires

de la Société, ann. 1852. LXI. Etude de la structure du pancréas comparée à celle des glandes sali-vaires. Impr. dans la thèse de M. D. Moyse, intitulée : Etude historique et critique sur les tonctions et les maladies du pancréus. Paris, juin 1832, in 4, avec une planche, pag. 57 et suiv. LXII. Avec M. Verdeil: Traité de chimie anatomique et physiologique, normale et pathologique, ou des Principes immédiats normaux et morbides qui constituent le corps de l'Homme et des mammifères. Paris, J.-B. Baillière, 1853, 3 vol. in-8, avec un atlas de 2 feuil. 1/4 et 45 pl. dessinées d'après nature par Ch. Robin et P. Lackerbauer, en parties coloriées (36 fr.). Le but de cet ouvrage est de mettre les anatomistes et les médecins à portée de connaître exactement la constitution intime ou moléculaire de la substance organisée en ses trois états fondamentaux, liquide, demi-solide et liquide. Son sujet est l'examen, fait au point de vue organique, de chacune des espèces de corps ou principes immédiats qui, par leur union molécule à molécule, constituent cette substance. LXIII. Mémoire sur l'anatomie des tumeurs erectiles. Paris, de l'impr. de Thunot, 1854, in-8 de 16 pag. LXIV. Mémoire sur l'épithélioma du rein et sur les minces filaments granuleux des tubes urinipares expulsés avec les nrines. (Extrait de la · Gazette des hôpitanx »]. Paris, de l'impr. de Plon, 1855, in-8 de 28 pag. LXV. Mémoire sur les objets qui peuvent être conservés en préparations microscopiques transparentes et opaques, classés d'après les divisions naturelles des trois règnes de la nature. Paris, J.-B Baillière, 1856, in-8 de 72 p. (2f.). LXVI. Anatomie pathologique des cataractes en général. Paris, de l'impr. de Martinet, 1856, in-8 de 36 pag. Extr. du tome v des « Archives d'ophtalmologie » et du t. III du . Traité des maladies des yeux » de M. Desmares, 2º édit., 1853-56. LXVII. Mémoire sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie de la muqueuse et de l'épithelium utérins pendant la

grossesse. (Extr. du « Journal de la physiologie de l'Homme et des animaux », janv. 1858). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1858, in-8 de 24 p. (1 fr.). Le Catalogue de la librairie J.-B. Baillière et fils annonce de ce professeur un ouvrage important, qui doit biento paratre, c'est un Traité d'anatomie géné-rale, normale et pathologique, chez l'homme et les principaux mammifères Histoire des éléments anatomiques des tissus et histologie), Cet ouvrage formera deux volumes, qui seront accompagnés d'un Atlas de 40 planches gravées. — Pathologie, Anatomie pa-thologique et Tératologie. — LXVIII. Rapport sur une observation de rupture du cœur, recneillie par M. Marquis. (Bulletins de la Soc. anatomique de Paris, août 1844, p. 175.) LXIX. Femme agée de 76 ans atteinte de pneumonie; chute sur la tête Douleurs vives du cou. Mort causée par pueumonie Fracture double de l'axis. Bulletins de la Soc. anatomique, Paris, sept. et oct. 1844, soixantedix huitième année, p. 227; et dans la Thèse de l'auteur pour le doctorat en médecine, soutenue le 51 août 1846. Paris, 1846, p. 59. LXX. Anatomie chirurgicale de la région de l'aine. Thèse pour le doctorat en médecine soutenue le 31 août 1846. Paris, 1846, in-4 de 64 pag. LXXI. Avec M. Marchal (de Calvi) : Mémoire sur les éléments caractéristiques du tissu fibro-plastique, et sur la présence de ce tissu dans une nouvelle espèce de tumeur. « Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences », 2 novembre 1846, soit t. xxIII, p. 837. Par extrait, en deux pages LXXII. Analyse microscopique du contenu des kystes du col de l'utérus et du vagin. Impr. dans les « Mémoires sur les kystes de la matrice et sur les kystes folliculaires du vagin »: par P.-C. Hugier. Lue à la Soc. de chirurgie, le 5 mai 1847. « Mém. de la Soc. de chirurgie ». LXXIII. Rapport sur un cas de mort et de dissolution de l'embryon, par suite d'hémorrhagie des membres de l'œuf, observé par M. Boussi. Rapport fait à la Société anatomique de Paris, décembre 1846. Bull. de la Soc. anatomique », 3e série décennale, t. III (1848), p. 81. LXXIV. Memoire pour servir à l'histoire anatomique et pathologique de la membrane muqueuse utérine, de son mucus et des œufs, ou mieux glande de Naboth. Lu à la Soc. philomatique, le 18 mars 1848. « Ar-chives générales de médecine », 4º série, t. xvII, p. 257 et suiv., 88 pag. LXXV. Avec M. Lebert : Mémoire sur la vascularité du cancer. Lu à la Soc. de biologie dans ses séances du 4 et du 25 novembre 1848. Analysé dans Lebert. « Traité des maladies cancéreuses ». Paris, 1851, in-8, p. 39 et suiv. LXXVI. Avec M. Davaine : Anatomie d'un monstre du genre Rhinocéphale, et observations pour servir a l'histoire de quelques monstruosités de la face. · Comptes-rendus et Mém. de la Soc. de biologie », ann. 1849, soit, t. viii, p. 42, et p. 108, pl. III, et « Gaz. médic. de Paris», 1849. LXXVII. De la Caducité normale de la muqueuse uterine, et de sa caducité morbide comme conséquence de la première. Impr. dans les «OEuvres complètes d'Hippocrate ». trad. nouv. par M. E. Littré. Paris, 1851, in-8, t vII, p. 463-67. LXXVIII. De la Classification des tumeurs d'après leur nature in-time ou élémentaire. Impr. dans la thèse de M. Toutant, intitulée : « Essai de classification des tumeurs.. ». Paris. 1851, in-4, p. 10 et sniv. LXXIX. Note sur quelques hypertrophies glandulaires. (Extr. de la «Gazette des hôpitaux»). Paris, de l'impr. de Plon, 1852, in-8 de 24 pag. LXXX. Caractères et classification des tumeurs glandulaires. Impr. dans la thèse de M. V. Levé, intitulée : « Des Tumeurs glandulaires ». Paris, 1852, in-4. LXXXI. Mémoire contenant la description anatomo-pathologique des diverses espèces de cataractes capsulaires et lenticulaires. 1859. Mémoire de 64 pag., impr. dans le tome xxIII du recueil de l'Académie impériale de médecine. LXXXII. Mémoire sur la retraction, la cicatrisation et l'inflammation des vaisseaux ombilicaux et sur le

système ligamenteux qui leur succede. Avec 5 planches, 1860, Memoire de 60 pag. impr. dans le xxiv du même recueil. 1.XXXIII. Mémoire sur les modifications de la mugueuse utérine pendant et après la grossesse. Avec 5 pl. 1861. Mémoire de 108 p., impr. dans le tom, xxv du même recueil. Médecine légale. - LXXXIV. Sur la distinction, à l'aide du microscope, de la matière cérébrale, de l'albumine, du fromage et du jaune d'œuf, avec une planche. Impr. à la suite du mémoire d'Orfila, intitulé : " Recherches médico-légales sur la matière cérébrale desséchée, tentées à l'occasion de l'assassinat de Louvet; par Gontier, «Ann. d'hygiène et de méd. légale », 1831, t. xliv, p. 190. Reproduit par Briand, Chaudé et Gaultier de Claubry, dans leur « Manuel de médecine légale et de chimie légale », 5 édit., 1852, in-8, p. 812. LXXXV. Examen comparatif des taches de sang, de ronille, d'excréments de punaise, etc., sur les étoffes et autres corps. Impr. dans la 5º édit. du « Manuel de médecine légale et de chimie légale», de MM. Briand, Chaudé et Gaultier de Claubry, 1852, in 8, pag. 786, avec une pl. coloriée. LXXXVI. Avec M. Ambroise Tardieu: Mémoire sur l'examen microscopique des taches formées par le méconium et l'enduit fætal, pour servir à l'histoire médico-légale de l'infanticide. (Extr. des « Ann. d'hygiène publique et de médecine légale », 2° série, t. vII), Paris, J.-B. Baillière et fils, 1837, iu-8 de 29 p. (1 f. 25 c.). LXXXVII. Avec M. A. Salmon: Mémoire concernant l'examen, à l'aide du microscope, de taches de sang sur une blouse de coton bleu dans un cas d'assassinat. (Extrait des « Annales d'hygiène et de médecine légale », 4º série, tome viii). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1857, in-8 de 32 pages (1 fr. 25 c.). — Chimie. — LXXXVIII. Des Fermentations Thèse de concours pour l'agrégation en histoire naturelle médicale, présentée et soutenue à l'Ecole de médecine de Paris, en 1847. Paris, 1847, in-4 de 41 p. (2 fr.). — Varia. — LXXXIX.

Notice sur les travaux scientifigues de M. le docteur Ch. Roisin. Paris, de l'imp. de Bache-lier, 1848, in-8 de 20 pages. XC. Avec MM. Segond et de Montegre : République occidentale. Ordre et progrès. Vivre pour autrui. Rapport a la Société positiviste, destinée surtout à régénérer les médecins. 2º édit. Paris, L. Mathias, nov. 1850, 62° année de la grande révolution, in-8 de 32 pag. Cet écrit n'est point cité dans la Notice sur les travaux de l'auteur, de 1832. XCI. Notice sur les travaux d'histoire naturelle, d'anatomie et de pathologie de M. Charles Robin, nov. 1852. (Paris, de l'impr. de Martinet), in-4 de 40 pag. L'énumeration des travaux que renferme cette notice a été faite à l'occasion d'une vacance à la chaire d'histoire naturelle médicale près la Faculté de médecine de Paris: elle comprend l'indication de 83 mémoires, observations et notes publiés par M. le doct. Ch. Robin; mais un certain nombre lu à la Société philomatique et à la Société de biologie n'ont été imprimés que par analyse dans les proces-verbaux de ces deux sociétés. Nous avons passé sous silence ces divers opuscules scientifiques, avec d'autant plus de raison que nous en avons cité plusieurs qui, s'ils ont de l'impor-tance pour la science, ont comme livre trop d'exiguité. XCII. Notice sur les travaux d'unatomie et de zoologie de M. Ch. Robin. Paris, de l'impr. de Martinet, 1861, in-4 de 60 pag. - Outre les ouvrages et opuscules que nous venons de citer, M. le docteur Ch. Robin a fourni des matériaux pour les ouvrages suivants : Eléments d'histoire naturelle médicale, par Richard. 4e édit. Paris, 1849, 2 vol. pour la zoologie et la botanique; Cours de physiologie fuit à la Faculté de médecine de Paris, par Bérard. Paris, 1848, t. I<sup>e</sup>r, pag. 172-320, etc.; Traite d'anatonie pathologique générale. par Cruveilhier. Paris, 1852, t. ll. 24, 84 et suiv. Il a revu pag 24, 84 et suiv. Il a rem les Eléments de physiologie de l'Homine et des principaux ver-

tébrés, etc., de M. J.-B. Bérard (1833, in-12). 2º édition, entièrement refondue (1856, 2 vol. gr. iu-18); l'Annuaire des sciences médicales, par le doct. Lorrain (1856, in-18). Avec M. E. Littré, de l'Institut de France, il a refondu Lorrain et augmenté les 10° et 11° éditions du Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire, de P. H. N (1854, 1857, 2 part. gr. in-S.) Nysten

ROBIN (S.). Avec M. F. Lebon: De notre législation sur les alignements et des modifications qu'on pourrait y apporter en ce qui concerne les rues de Paris, dans le double but d'obtenir, plus rapidement, des alignements réguliers et de rendre l'activité aux travaux de construction. Paris, de l'impr. de Pommeret, 1848, in 8 de 32 pag.

ROBIN (G.-L.), docteur en droit. Mémoire pour le concours à l'auditoriat du consei! d'Etat. Paris, de l'imp. de Bonaventure, 1849, in-4

de 16 pag.

ROBIN, ex-brigadier forestier d'A-lais; né à Saint-Ambroix (Gard), le 19 mars 1808, Le Poète de circonstance, on Recueil de poésies de circonstances, année 1851. Alais, l'Auteur, 1852, in-12 de 48 pag.

ROBIN (Elie), de Marennes. Essai sur le caractère et l'autorité de l'enseignement apostolique. Thèse. Tou-louse, de l'impr. de Chauvin,

1852, in-8 de 60 pag.

Robin (Louis François), évêque de Bayeux et de Lisieux; né à Braquemont (Seine-Inférieure), le 16 octobre 1789, il avait débuté dans la carrière sacerdotale par les fonctions de vicaire de Notre-Dame du Havre; il est mort évêque de Bayeux et de Lisieux dans la nuit du 29 décembre 1855. Statuts synodaux du diocèse de Bayeux. Bayeux, de l'impr. de Delarue, 1833, in-8 de 108 pag. — Oraison funèbre de Mgr Louis-François Robin, évêque de Bayeux et de Lisieux, prononcée le 8 janvier, jour de ses obsèques, en présence de Mgr Blanquart de Bailleul, archevêque de Rouen, dans l'église cathédrale de Bayeux; par l'abbé

V. Hugot, chanoine de Bayeux, missionnaire apostolique. Caen. Chenel, 1856, in-8 de 32 p. (25 c.). † Robin (Jean-Pierre), médecin à la Côte - Saint - André (Isère), né à Saint-Symphorien-d'Ozon, dans le même département, le 23 mai 1817. Il étudia la médecine d'abord à Lyon, et fut interne des hôpitaux de cette ville, du 1er octobre 1841 au 1er octobre 1844; il vint ensuite achever ses études dans la capitale, ct fut reçu, le 28 mai 1845, docteur en médecine de la Faculté de Paris, Sa thèse pour le doctorat, soutenue sous la présidence du professeur Trousseau, est intitulée : Des Canses de dystocie qui proviennent du conduit vulvo-utérin. M. J.-P. Robin ne tarda pas à exercer sa profession dans le département ou il est né, et quelques publications qu'il fit, lui valurent le titre de correspondant de la Société impériale de médecine de Lyon (6 juin 1853). On a de ce médecin : I. Essai de topographie médicale de la côte Saint-André. Lyon, de l'impr de Vingtrinier, 1855, in-8 de 56 pag. II. De la Constitution médicale qui a régné à la côte Saint-André pendant l'été de 1854. Lyon, de l'impr. du même, 1856, in-8 de 21 pag. Mémoire présenté à la Société de médecine de Lyon. III. Etudes sur quelques maladies de l'appareil digestif. Lyon, F. Savy, 1860, in-8 de 94 pages. (2 fr. 50 c.) Outre les écrits que nous venons de citer, le docteur J.-P. Robin a fait imprimer dans le journal « l'Union médicale · les deux Mémoires sui-vants : IV. Sur un cas de tétanos traumatique suivi de guérison (ann. (1831). V. Sur l'helminthologie (ann 1852).

ROBIN (V.), ingénieur civil des mines. Appareils pour les essais au sujet de la vinification et de l'entretien des vins. (Extr. des . Annales de la Soc. nationale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon, 1858). Lyon, de l'impr. de Barret, 1858, in-8 de 10 pag., avec une pl.

ROBIN (Taurin Théodore), de Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre). Guide théorique et pratique des cultivateurs, on Enseignements clairs et précis de la science agricole mo-Nevers, Ducourthial et derne. Saint-Pierre-le-Moutier . l'Auteur, 1861, in 8 de 284 pag. (3 fr.).

ROBIN. Etudes sur certains airs de danse du Poitou. (Extr. du « Bulletin de la Soc. des antiquaires de i'Ouest »). Poitiers, de l'impr. de Dupré, 1861, in-8 de 8 pag. Robin Morbéry (Ad.), docteur en

médecine. Système pratique d'or-ganisation agricole. Paris, les principaux libraires, 1859, in-8 de

32 pag. (50 c.). ROBINE. Avec V. Parisot (de Dieuze): Essai sur les falsifications qu'on a fait subir au pain, et sur les movens de les reconnaître. Paris. Locquin, 1840, in-8 de 80 pag.

ROBINEAU (Joseph), député Maine-et-Loire après la Révolution de 1830, mort à sa terre de Montron, commune de Louroux-Biconnais, le 11 mai 1855. Robineau était oncle du général Lamoricière. Discours prononcé, le 3 février 1834, dans la discussion du projet de loi relatif à l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie. Paris, de l'impr. de Le Normant, 1834, in-8 de 8 pag.

ROBINEAU (Alex.). Considerations sur la loi de la contrainte par corps en matière commerciale. Bruxelles, de l'impr. de J. Van Buggen-houdt, 1837, in-8 de 16 p. (50 c.).

ROBINEAU (Marc), de Clairac (Lotet-Garonne), pasteur à Angers. I. Essai sur les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament. Montauban, de l'impr. de Forestié. 1856, in 8 de 44 pag. II. L'Evangile à Angers et la tentative du consistoire de Nantes. Paris, Meyrueis et Comp., 1858, in-8 de 47 pag.

ROBINEAU DE BEAULIEU (l'abbé), membre de l'Académie d'Aix. Recherches physiques expérimentales sur l'aimant. Impr. dans le t. Ier des « Mémoires de l'Acad. d'Aix ».

ROBINEAU DE BOUGON, frère de Joseph Robineau, cité plus haut, et aussi oncie du général Lamori-cière; ancien officier du génie, ancien député de la Loire-Inférieure, membre de la Soc. académique de Nantes (section d'agriculture). I. Son Opinion, prononcée dans la séance du 7 mai 1835. dans la discussion du projet de loi

pour l'amélioration des rivières. Paris, de l'impr. de Le Normant. 1835, in-8 de 16 pag. II. Son Opinion sur la question d'Alger. Paris, de l'impr. du même, 1835, in 8 de 20 pag. III. Discours prononcé dans la séance du 25 avril 1837, sur la question d'Alger. Paris, de l'impr. du même, 1837, in-8 de 32 pag. On a dit que le général Lamoricière était l'auteur des discours prononcés à la Chambre par son oncle. IV. Considérations sur l'amélioration et la propagation des chevaux dans le département de la Loire-Inférieure, et projet de la création d'une race française; par M. Robineau de Bongon... suivies d'un Rapport fait a ce sujet à la Société académique de Nantes, au nom d'une commission spéciale; par M. Camille Mellinet. Nantes, de l'impr. de Mellinet, 1839, in-8 de 100 pag. ROBINEAU-DESVOICY (Jean-Baptiste),

médecui et entomologiste, naturaliste de valeur, géologue distingué, et archéologue érudit, membre de la Société philomatique de Paris, de la Société entomologique française, de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne et des congrès scientifiques de la France; né le 1er janvier 1799, à Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne), de l'une des plus anciennes familles de la contrée. Robineau fit avec distinction ses premières études au collége d'Auxerre. En 1817, il vint à Paris pour y suivre les cours de la Faculté de médecine ; c'était l'époque où Dupuytren, Béclard, Pinel et Brous-sais jetaient un si beau lustre sur l'Ecole de Paris. En dehors de cet enseignement pratique, il fréquentait avec ardeur les tecons si palpitantes de Cuvier, de Geoffroy-Saint-Hilaire, de Blainville, de Latreille et de cette pléiade de sa-vants illustres qui venaient de révéler tout un monde éblouissant de nouveaux horizons. Ce magnifique panorama de la nature, que l'on venait d'étaler à ses yeux, décida de sa vocation; sa route lui fut désormais tracée; l'histoire naturelle fut le culte exclusif auquelil vous toute son existence. Rob' neau, qui avait fait ses études

médicales à Paris, fut obligé d'aller soutenir ses examens et sa thèse à la Faculté de Montpellier. C'était vers la fin de 1822. L'Ecole de médecine de Paris venait d'être cassée (c'est Robineau qui raconte ces détails) en vertu de l'ordonnance royale et d'une licence de l'Université. Sa thèse, présentée à la Faculté de Montpellier, travail de pure analyse, fut élevée a la hauteur d'une question politique. La Faculté, réunie, décida que Robineau soutiendrait une seconde thèse, ce qu'il fit à ses frais. Contrairement aux usages de l'Ecole, on refusa de l'indemniser. De retour dans son pays natal, le jeune docteur se livra pendant quelques années à l'exercice de la médecine. Les soins d'une clientèle étendue n'absorbaient pas exclusivement ses loisirs; il avait largement conçu la mission du médeciu, du véritable philosophe. Pour lui, l'art de guerir n'était qu'une faible branche de l'histoire naturelle, aussi s'est-il beaucoup occupé de cette science. Robineau avait à peine vingt ans qu'il se livrait sérieusement aux travaux entomologiques. En 1820, avant d'être recu médecin, il découvrait l'appareil d'olfaction des crustacés; un an plus tard, il constatait l'organisation spéciale de la trompe des diptères; en 1822, il démontrait publiquement que les animaux articulés ont des appareils solides, comparables aux vertèbres des animaux supérieurs; en 1823, il s'assurait que les coléoptères ont primitivement cinq articles tarsiens, et que ces organes sont identiques aux appendices de la locomotion aérienne. Il fit, les années suivantes, un grand nombre d'observations sur l'organisation générale des animaux articulés, sur les diverses pièces solides qui constituent le test de beaucoup de crustacés, sur les usages des balanciers des diptères; et, de tous ces matériaux épars, il composait un livre hardi, qui fut lancé dans la science, comme ces ballons d'essai livrés aux hasard des commentaires et des jugements des hommes, ses Recherches sur l'organisation vertébrale des crustaces,

des arachnides et des insectes, dont nous parlons plus bas. De 1820 jusqu'au moment de sa mort. Robineau-Desvoidy a beaucoup écrit sur l'histoire naturelle, et plus particulièrement sur l'entomologie; mais sauf le volume dont nous venons de parler, ses travaux sont éparpillés dans les recueils des Sociétés savantes dont il faisait partie; le « Bulletin de la Société philomatique de Paris », les « Mémoires de la Société d'histoire naturelle », ceux des sciences naturelles, les « Annales scientifiquesd'observations», celle de la Société entomologique française, la · Revue » et le « Magasin de zoologie », le « Bulletin des sciences historiques et nat. de l'Yonne ». Ce sont des Mémoires intéressants pour les naturalistes, mais qui ont très-peu d'étendue, et que nous ne citons pas moins. On doit aussi à Robineau-Desvoidy quelques travaux importants en géologie et en paléontologie. Une étude remarquable sur les crustacés fossiles trouvés dans le terrain néocomien de Saint-Sauveur attira l'attention des savants; c'est encore un monument irrécusable de la patience, de la sagacité, de la consciencieuse méthode investigatrice de l'auteur. En dehors des sciences naturelles, Robineau-Desvoidy exerca son infatigable esprit de recherches sur divers sujets d'histoire locale et d'archéologie. Robineau n'ent pas toujours la prudence de tenir sa porte close aux bruits et aux passions du dehors; trop souvent, son cabinet d'étude devint une arène où sa fougueuse nature l'emportait au delà des limites d'une sage modération. Il écrivit des articles de polémique générale qui furent insérés dans certains journaux politiques à l'époque de la révolution de 1830. Ces productions éphémères ont perdu l'inté rêt de l'actualité; on y reconnaît néanmoins la verve mordante et passionnée d'un écrivain libéral dont les aspirations se révoltent contre tout ce qui semble dévier de son idéal absolu. Comme citoyen, Robineau professa toujours la plus grande indépendance; sa devise fut « Progrès et liberté »,

et, c'est un hommage qu'il faut rendre à sa mémoire, il resta jusqu'au dernier jour de sa vie fidèle à ces principes. Homme de parti, il ne le fut jamais : il ne put jamais l'être, parce que sa nature indisciplinable l'eloignait de la servitude du mot d'ordre et de la consigne; il ne fut donc d'aucune coterie politique. Soldat volontaire, il fit la guerre de partisan, au gré de ses bizarres caprices et de la fougueuse impulsion de son cœur. Pour fuir la société des hommes, Robinean-Desvoiny s'était bâti ce qu'il nommait son Ermitage dans une vallée froide et humide, à pen de distance de Saint-Sanveur : ce fut sons les influences délétères de sa résidence qu'il fut atteint des maladie et infirmité qui l'ont enlevé. Un voyage qu'il fit à Nice et dans la Provence semblait avoir amélioré sa position; mais les mêmes causes eurent bientôt raison de ses forces profondément affaiblies. Il s'était fait transporter dans une maison de santé à Paris, pour y recevoir des soins plus assidus, lorsqu'il succomba, le 25 juiu 1857, dans sa cinquante-neuvième année. On a de Robineau-Desvoidy : I. Histoire naturelle. Entomologie. — 1. Sur l'Harmonie des espèces de coléoptères tétramères avec le regne vegetal. (« Bull. de la Soc philom. de Paiis , 1826, p. 192.) II. Sur l'Organe de l'odorat dans les crustaces, (Ibid., ann. 1826, p. 192.) III. Essai sur les myodaires. Présenté à l'Académie des sciences. Ce fut un succès bien propre à enflammer l'orgueil et l'émulation du jeune homnie que l'accueil fait à ce travail par la docte assemblée. Sur le rapport de M. de Blainville, on en vota l'impression et l'insertion parmi les Mémoires des savants etrangers. Cette décision avait été prise le 2 octobre 1826, la publication n'eut lieu qu'en 1830, dans le tome II des savants étrangers de l'Académie (1). Robineau em-

plova ce délai à revoir son œuvre. à l'assurer sur de larges bases et à profiter des critiques et des conseils de la commission académique. Il donne aux insectes qu'il décrit le nom de myodaires, parce qu'ils ont des points de contact plus ou moins directs avec la mouche domestique. Il prend pour fondement de sa classification divers caractères tirés de cueillerons, des antennes, de la forme et de la disposition du péristome, et il combine ces caractères avec mœurs, les instincts et la nourciture des insectes qu'il veut décrire. L'Essai sur les myodaires ne fut que le prélude de publications incessantes. Tous les mémoires postérieurs de Robineau-Desvoidy sont la sanction de sa pensée première et qui completent toutes ses études antérieures. Parmi les plus remarquables, il faut citer la suite de ses recherches sur les Entomobies, travail immense qui a dévoré les plus belies années de sa vie. et qui a porté si loin la connaissance de cette tribu interminable, et son Essai sur la tribu des culicides. Robineau-Desvoidy a travaillé pendant de longues années à une nouvelle édit, de ses Myodaires, enrichie de toutes les nouvelles découvertes de la science, qui n'a été publice qu'après sa mort (voy. le nº xxiv.) IV. Essai sur la tribu des culicides. Avec planches. (« Mém. de la Soc. d'hist. natur. de Paris ., tome III, 1827), pag. 390 et suiv. Cet Essai a paru également dans le « Bull. univ. des sc. natur. », t. XIV (1828), p. 156 et suiv., et a été traduit en allemand, dans le recueil intitulé « Isis », tome xvi (1832), p. 476 et suiv.; il a été regardé comme le dernier mot de la science sur cette classe de diptères. V. Recherches sur l'organisation vertébrale des crustaces, des arachnides et des insectes. Avec cette épigraphe :

> Animal, natura semper consimili, organis semper diversis, in semeptipso selo totum continetur.

Paris, Compère jeune, 1828, in-8 avec un tableau et une planche (6 fr. 50 c.). Travail présenté à l'Académie des sciences, le 9 oc-

<sup>(1)</sup> Bont il y a eo des exemplaires tirès à part, ainsi que c'est d'usage pour tous les Memoires umpruses dans les recueils des Sociétés savantes, Fru J.-B. Huzard avait fait imprimer pour celui qui fui apapartenait un titre p riceulier, portent : Paris, impr. royale, 1830.

tobre 1827. Ces Recherches sont dédiées à Étienne Geoffroy-Saint-Hitaire. Ce livre naquit en effet sous l'inspiration de l'illustre auteur de « l'Anatomie philosophique »; il est comme une consécration déjà plus large des principes posés par le maltre. On se rappelle quels orages suscitèrent les idées de cette nouvelle école dans les hautes régions de la science; le travail de Robineau-Desvoidy n'était pas fait pour apaiser la tempête; il brisait les derniers retranchements de l'anatomie classique. Dans une introduction adressée a son ami Raspail, l'auteur raconte longuement ses tribulations académiques ; une commission avait été nommée par l'Académie des sciences pour faire un rapport sur son ouvrage. Quelques observations, émanées de certains membres présents à la séance, éveillèrent l'ombrageuse susceptibilité du jeune bomme; il retira son manuscrit des mains de la commission et le fit imprimer. Le pamphlet qui précède l'exposition de son étude anatomique indisposa gravement l'Académie; on y vit une attaque directe et injurieuse et une marque d'ingratitude envers un corps savant qui venait de lui donner des gages d'encouragement et de sympathie. On nous a conservé une lettre qu'il écrivait à Cuvier pour justifier cette boutade extra-parlementaire, il y fait profession d'une grande indépendance de caractère, mais en même temps d'un profond respect pour la personne de l'illustre académicien. Nons ne croyons pas cependant que cette tentative ait ou le bonheur de lui gagner un pardon. Ce livre, qui a bien coûté des veilles à Robineau, n'a pas été jusqu'à ce jour intégralement accepté par la science ; beaucoup de ses aperçus sont marqués au cachet de la justesse et de la profondeur. Plus d'un naturaliste y a puisé des renseignements dont la source n'a pas été loyalement confessée; il en a en le pressentiment en publiant son œuvre, et ce n'a pas été la moindre amertume de son existence. VI. Sur un nouveau genre de parasites de la classe des

Acaridiens (G. Cryptostama). (« Aunales des sc. d'observ. », Paris, t. III (1830), p. 251 et suiv.). VII. Sur la composition organique de la coquille des animaux mollusques. (Ibid., t. III (1830), p. 251 et suiv. VIII. Note sur des chenilles qui ont vécu dans les intessins de l'Homme, etc. Impr. par extrait dans les · Comptes rendus de l'Acad. des sciences , t. 111 (1836), p. 442 et 764. Voy. le Rapport de M. Dumérii, du 19 décembre 1836, « Comp-tes-rendus », t. 111, p. 764, et dans les « Ann. des sc. natur. », 2º série, t. v1, p. 376. Cette même année 1836, Robineau-Desvoidy a présenté à l'Académie des sciences, par l'intermédiaire de M. de Blainville, plusieurs autres mémoires qui ont été analysés par M. Duméril dans le tome m des « Comptes-rendus de l'Académie des sciences, ce sont ceux-ci : Mémoire sur deux espèces d'Osmies, pour servir à l'histoire naturelle des Sapyges (Hyménoptères); -Note sur plusieurs insectes parasi-tes du blaireau; — Note sur les mouches qui vivent dans les excré-ments du blaireau; — Sur un nouvel ennemi de l'abeille domestique, l'Asilus diadema; - Sur le Conops auripes: - Sur une nouvelle espèce de mouche qui vit dans les liliacées, l'Herbinia Narcissi. Tous furent l'objet d'un rapport très-flatteur du savant Duméril. IX. Mémoire sur trois espèces nouvelles de Malacomydes; - Notice sur l'Herbine des lys; - Notice sur le genre Fuccellie, et en particulier sur le Fucellia arenaria; - Note sur le Tyreophora cynophila; — Note sur le Phasia crassipensis. Impr. dans les « Annales de la Soc. entom. francaise », t. x (1841), p. 251 et suiv. X. Description d'une nouvelle espèce de diptère du genre Brachyopa. (Ibid., 2° série, t. 11 (1844), p. 39. XI. Etude sur les Myodaires-Entomobies des environs de Paris. (Macromydes, Antophiles, Microcérées, Bombomydes, Hérellées, Brachymérées, Erythocérées, Graosômes, Céromydes, Thryptocérées, Gonides). Impr. dans les Ann. de la Soc. entom. franç. . . 2º série, t. 11, 1v, v, v1, v11 et 1x (1844-51). XII. Coup d'œil retrospectif sur

quelques points de l'Entomologie actuelle. Lu à la Soc. entomologique de France. Ibid., t. IV (1846), p. 347 et suiv. C'est un acte de courageuse revendication que Robineau ne craignait pas de faire solennellement devant ses pairs, Après avoir exposé les difficultés immenses qui surgissent à chaque pas devant le travailleur qui se dévoue à l'étude d'une seule famille, qui en fait l'objet de ses prédilections, de son culte, il demande si I'on ne doit pas quelque reconnaissance « à tant de veilles, à une si « forte et si longue tension d'esprit, à tant d'opiniâtreté, dépensée à la recherche d'un ré-« sultat qu'on n'est pas toujours « certain d'obtenir, qui recule toujours devant la main prête à « le saisir, et qui peut vous être « ravi au moment où vous crovez « en être le légitime propriétai-« re ». C'est par la classification que l'on peut faire la lumière dans cet immense chaos que l'on appelle la Famille des diptères. « La classification! s'écrie t-il, voilà « le but nécessaire de tout effort « actuel de l'entomologie. Disons mieux : c'est l'entomologie en personne, dans tout ce qui con-« cerne ses spécialités et ses gè-· néralités... Il est donné à tout « le monde de la désirer, à peu de « personnes de la chercher et de la soupçonner, etil y a trop souvent de l'imprudence à la rédiger et à la produíre. Je ne m'arrêtai point devant cette imprudence, conti-« nue-t-il, lorsqu'il y a vingt ans · ie soumis à la section de zoolo-« gie de l'Académie des sciences mon premier travail sur les « mouches de Linné et de Fabricius. J'étais jeune alors, les obstacles n'avaient pas pour moi la « même valeur qu'aujourd'hui. Je « souriais dédaigneusement péril et à l'idée du péril; je me le rappelle, il ne m'en couta pas le plus petit effort pour propo ser le brusque et l'entier ren-· versement de l'édifice construit par mes devanciers. A l'àge de vingt-six ans, j'avais imprimé
 les innovations les plus hardies et les plus inattendues, dont quelques-unes sont maintenant

propriétés reconnues et avouées de la science, quoiqu'on ait à diverses reprises essaye de les attribuer à d'autres auteurs. « Mais le temps, qui a commencé à me rendre justice, finira par « me la rendre complète. Les dif-« ficultés les plus sérieuses sont « franchies ». Ici, le docteur accuse les naturalistes qui depuis vingt ans ont écrit sur les mouches, d'avoir feint d'ignorer ses travaux ou de ne les citer qu'avec des expressions de malveillance et de mépris. On a fait table rase des dénominations nouvelles qu'il avait attribuées à certaines classes et à certains genres, ou bien on a transporté ces mêmes noms à d'antres genres que ceux qu'il avait désignés. Il demande justice, il s'adresse surtout à ces hommes dont une des plus précieuses qualités est de revenir sur les travaux oubliés ou négligés, et de faire rendre gorge à ceux qui ne furent que des copistes plus ou moins adroits. Il termine son réquisitoire par un exposé scientifique des raisons qui ne lui permettent pas de resserrer le cadre des myodaires, les dernières découvertes tendant plutôt à l'agrandir. Il réclame l'attention des entomologistes sur les Entomobies, objet de sa prédilection et de sa persévérance, et donne, dans un but de priorité, la division de cette tribu en quatre grandes classes, suivent que leurs larves vivent aux dépens des chenilles, des coléoptères, des hyménoptères et des hémiptères. Ce factum, présenté avec une effusion pleine de dignité et de courage, fut accueilli favorablement par les amis de la science; il contribua certainement à réveiller la considération et le respect qui étaient dus aux efforts de Robineau-Desvoidy. XIII. Mémoire sur plusieurs espèces de Myodaires-Entomobies des genres Sturmia, Carcelia, Hubneria, Tachina, Erycia, Phryxe, Phoracera. Ibid., t. viii (1849), p. 157 et suiv. XIV. Mémoire sur la maladie de la vigne et sur celle de la pomme de terre. Impr. dans les « Comptes-rendus de l'Acad. des sc. », t. xxx (1851). p. 313, et dans la « Revue et Mag.

de zool. ., 2º série, t. 111 (1851), p. 454. Mémoire d'entomologie appliquée fort curieux : la maladie dont il traite est attribuée à un acarus. Robineau - Desvoidy, premier, dit M. Em. Duché, biographe, a annoncé que l'oïd:um est le résultat de la piqure d'un acarus décrit par Linné; il fit part de cette découverte au Congrès scientifique d'Orléans. Il fit la même observation pour la maladie de la pomme de terre. XV. Sur les éclosions de dix espèces d'Entomobies, obtenues par M. le colonel Gonrean (« Rev. et Mag. de zool. »), 2º série (mars 1851). XVI. Note sur une nouvelle espèce de Myodaire : le Rynomya Lamberti. (« Ann. de la Soc. entom. », 2º série, t IX (1851). XVII. Description de plusieurs espèces de Myodaires dont les larves sont mineuses des végétaux. (« Revne et Mag. de zool. », mars 1851.) XVIII. Description d'Agromyres et de Phytomyzes écloses chez M. le colonel Goureau. (Ibid., août 1851.) XIX. Notice sur deux fléaux qui attaquent le ble. (Ibid., 2º série, t. IV, p. 397). Travail intéressant. XX. Diptères des environs de Paris. Famille des Myopaires (gens myopariarum). Auxerre, Perriquet, 1853, in-8 de 80 pag., plus deux de table (2 fr. 50 c.). Ce travail est extrait du tome vii du « Bulletin des sciences historiques et naturelles de l'Yonne », mais il avait été imprimé autre part auparavant. XXI. Catalogue des insectes coléoptères du canton de Saint-Sauveur en Puisaye. I. Famille des longicornes. ( Bull. de la Soc. des sc. hist, et natur. de l'Yonne », t. vii (1853), p. 335-68. Il. Tribu des Criocérides , t. viii (1854), p. 19-23. XXII. Sur les éclosions de plusieurs espè-ces de diptères (appartenant aux genres Carcelia, Hubneria, Tachina, Amobya et Bombilius) obtenues par M. le docteur Sonnié-Moret, médecin à Auxerre. (Ibid., t. vit (1853), p. 531-36. XXIII. Mémoire sur les gales-insectes de l'olivier, du citronnier, de l'oranger, du laurier-rose et sur les maladies qu'ils occasionnent dans la province de Nice et dans le département du Var. (« Rev. et Mag. de zool », ann.

1856, p. 121, 180, 278, 387). Ces recherches, aussi bien que celles à l'occasion des maladies de la vigne et des pommes de terre, di-gnes du plus haut intérêt, sont accompagnées d'inductions pratiques, fécondes pour l'avenir. XXIV. Histoire naturelle des diptères des environs de Paris. Œuvre posthume, publiée par les soins de la famille de l'auteur, sous la direction de M. H. Monceaux ... Paris, V. Masson; Leipzig, Franz Wagner; Londres, Williams et Norgate, 1863, 2 vol. in-8 de xvj-1143 et 920 p. avec portrait (30 fr.). Tiré seulement à 250 exemplaires. Les pages liminaires sont remplies par l'intro-duction de l'éditeur, M. H. Monceaux, 12 pag.; la liste des différentes publications du doct. Robineau-Desvoidy sur l'entomologie, 2 p., liste qui n'est pas complète, et la liste des anteurs consultés par l'entomologiste. A la suite de ces pages liminaires, l'on a inter-calé une Notice biographique sur le doct. Robineau-Desvoidy, par M. le docteur Duché, 40 pages ayant leur pagination particulière, en chiffres arabes; puis six re-marquables pages d'avant-propos écrites trois mois à peine avant la mort du doct. Robineau-Desvoidy, Le premier volume est consacré aux Estrides, Myodaires, et aux Entomobies campéphages qui remplissent les pages 95 à 1143. Le second volume traite des familles suivantes : les Entomobies carabophages, melittophages, cimecophages; les Vivapares : graosomes, macropodées, théramides, et les Muscides. — Géologie et Paléontologie. XXV. Réponse au Mémoire de M. Cotteau, sur l'origine des blocs quartzeux et siliceux de Magny. (« Bull. des sc. hist. et natur. de l'Yonne », t. 11, 1848, p. 579-89.) XXVI. Notice sur les Sauriens du Kimmeridge-clay de Saint-Sauveur en Puisaye. Lue à l'Acad. des sciences, le 27 février 1849, et à la Soc. des sc. hist. et natur. de l'Yonne, le 1er avril 1849. (Ibid., t. 111, 1849, p. 134-36). XXVII. Mémoire sur les crustacés fossiles du terrain néocomien des environs de Saint-Sauveur en Puisaye. Avec deux planches. (« Ann. de la Soc. entoniol, de Pa-

ris », 2° série, t. vII (1849), p. 95 et suiv.). XXVIII. Notice sur un Ichthyosaure trouvé dans la craie, à Saint-Sauveur. Lue à la séance du 5 juin 1851 de la Société de l'Yonne. Avec une planche. ( · Bull. de la Soc. des sc. hist. et natur. de l'Yonne P, t. v, 1851, p. 403-07). XXIX. Mémoire sur les sables et grès ferrugineux de la Haute-Puisaye. (Ibid., p. 409-19.) XXX. Memoire sur un gisement de calcaire d'eau douce à Saint-Martin-sur-Ouanne (Yonne). (Ibid , p. 455-59). XXXI. Mémoire sur les gres ferrugineux tertiaires de la commune de Tannerre. (Ibid., t. v1, 1852, p. 97-104.-II. Sciences historiques .-XXXII. Essai statistique sur le canton de Saint - Sauveur. Auxerre, 1838, in-8. Ce travail, destiné à « l'Annuaire de l'Yonne », fut l'objet, de la part du comité de publication, de quelques observa-tions très-légitimes : il s'agissait de faire disparaître certains passages inacceptables pour un recueil officiel, où le sentiment des convenances et le respect dû à l'opinion publique ne sauraient être impunément bravés. Robineau, comme toujours, se révolta contre la censure; il défendit de continuer l'impression et publia lui-même son Mémoire, en y joignant une dédicace burlesque et injurieuse pour les membres perments du comité de « l'Annuaire». Le premier chapitre de ce Mémoire donne un aperçu sur l'ancien culte auxerrois (Essai sur l'origine du culte de l'Auxerrois); c'est un extrait d'un grand ouvrage inédit sur l'ancien diocèse d'Auxerre, qui existe encore dans les papiers de Robineau. Ce chapitre surtout, dans lequel on trouve aussi la Description et explication raisonnées des grottes de Saint-Germain, a fait nattre beaucoup de critiques à cause de sa singularité. Avec Robineau-Desvoidy, l'Histoire n'est plus dans l'Histoire; il faut la poursuivre à travers les réveries du moderne hiérophante! Les cryptes de Saint-Germain ne sont en définitive pour l'archéologue auxerrois que le plan cadastral du diocèse d'Auxerre! Toutes les légendes du pays sont des fables énigmatiques arrangées

pour exercer la sagacité des es-prits supérieurs! Robineau n'a pas appliqué sa méthode analytique aux seules catacombes de Saint-Germain: il a impitoyablement disséqué la totalité du diocèse. Villes, bourgs et simples paroisses, patrons et patronnes des églises et abhayes, ruisseaux et rivières, montagnes et vallées, tout subit la pierre de touche du dictionnaire de Bullet. L'idiome celtique est l'âme de cet ouvrage. Cette œuvre est regrettable au point de vue religieux, inacceptable au point de vue de la science On doit déplorer la dépense d'une érudition immense et d'une imagination merveilleuse au profit d'une idée qui n'est rien moins que féconde. Cependant, seyons juste après avoir été sévère : l'Essai sur l'origine du culte de l'Auxerrois contient des recherches d'une haute valeur. Au milieu de ce chaos d'étymologies, d'interprétations aventurées, de légendes mises à la torture, on trouve de précieux matériaux pour l'Histoire. Robincan-Desvoidy avait le talent de faire jaillir des étincelles de la moindre pierre qu'il osait remuer ; de magnifiques pensées revêtues d'un style plein d'éclat et de puissance indemnisent suffisamment le lecteur: ce travail ne périra pas tout entier. L'Essai statistique sur le canton de Saint-Sauveur devait être continué; Robineau-Desvoidy promettait dans sa seconde partie d'exposer la constitution géologique et minéralogique du canton, la flore et la faune de la Puisaye, ainsi que les arts, les industries, les exploitations et l'hygiène du pays. Ces matériaux se retrouvent en effet dans ses manuscrits; mais ils remontent à une date déjà éloignée et ne paraissent plus en harmonie avec l'état actuel de la science. XXXIII. Découverte d'une statue de Vénus Anadyomène, trouvée dans les ferriers de Mézilles. Avec une planche. (« Bull. de la Soc. des sc. hist. et natur. de l'Yonne », t. III, 1849, p. 393-94]. L'auteur fit suivre cette exhibition de considérations élevées sur les mœurs de la décadence romaine. XXXIV. Recherches sur l'étymo-

logie des noms des cours d'eau de l'ancien diocèse d'Auxerre. Avec une carte. (Ibid., t. IV, 1850, p. 461-69.) XXXV. Notice sur des médailles trouvées aux environs de Briare et à Rogny. (Ibid., t. viii, 1854, p. 19-23.) A propos de ces médailles, Robineau-Desvoidy a fait observer que l'histoire des Gaulois Victorinus et Tétricus est en réalité celle des aïeux des Auxerrois. — III. Varia. — XXXVI. Epître à mon ami P. Lietresson Saint-Aubin (de Saint-Sauveur). l'aris, de l'impr. de Doublet, 1818, in-8 de 12 pag. XXXVII. Lettre à M. le gérant responsable du « Mémorial de l'Yonne . Paris , de l'impr. de Tastu , 1829, in-8 de 16 pag. — IV. Manuscrits. — Robineau-Desvoidy avait pour la So-ciété des sciences historiques et naturelles de l'Yonne une grande prédilection, et il a voulu en mourant lui donner des gages écla-tants de sympathie. Il lui a lélègué ses collections d'histoire naturelle et tous ses livres qui ont trait à la science qu'il cultivait avec tant de succès. Ces dons ont un prix inestimable, si l'on considere que sa collection des diptères est peut-être unique en Europe par le nombre et par la variété des espèces. C'est le fruit de quarante années de travaux. Ses manuscrits ont été généreuse-ment remis par sa famille aux archives de la Société. Ils se composent de ses Etudes sur la Puisaye, d'une Dissertation sur le nom d'Auxerre, de Notes sur le livre d'Héric • de Miraculis Sancti Germani»; de son travail complet sur l'Origine du culte auxerrois, dont quelques parties ont été publiées. En histoire naturelle, on y trouve une grande quantité de notes inédites sur différents sujets de la science entomologique et la Description des ossements fossiles trouves dans les grottes d'Arcy sur-Cure. lue à la Soc. des sciences hist. et natur. de l'Yonne, puisà l'Acad. des sciences. Enfin, le plus important de tout ce recueil précieux est assurément son grand ouvrage sur les Myodaires, dont une seconde édition a paru après sa mort. — V. Biographies de Robineau-

Desvoidy. - 1º Notice nécrologique sur le docteur Robineau-Desvoidy, par M. Bigot. Lue à la Soc. entoni, de Paris, le 11 novembre 1857, et impr. dans les « Annales de cette Société, 3° série, vol. v, Histoire, p. 132 et suiv. (1837); 2º Notice biographique sur le docteur Robineau-Desvoidy, par M. Emile Duché. Lue le 3 septembre 1858, dans la 25° session des Congrès scientifiques de France, et impr. dans le premier volume de cette session (1839), p. 87 et suiv. Cette Notice a été tirée à part. Auxerre, impr. de Perriquet et Rouillé, 1852, in-8 de 40 pag., et réimprimée à la tête de l'ouvrage posthume de cet entomologiste. C'est de cette dernière Notice, très-impartiale et bien écrite, qu'est tiré le présent article. ROBINET (Stéphane), chimiste, élève de Vauquelin et de Pelletier, plus agronome et sériciculteur (1), né à Paris, le 6 décem-bre 1796. M. Robinet fut d'abord pharmacien, de 1822 à 1834, et en cette qualité devint successive-

ment : en 1822, membre de la Soc. de pharmacie de Paris, et son président en 1831; secrétaire de la Société de chimie médicale, en 1824; membre de l'Académie royale de médecine (section de pharmacie), élu en 1825; vice-pré-sident en 1860 et président en 1861, de cette académie. Professeur d'un cours sur l'industrie de la soie, de 1838 à 1843; élu le 7 juin 1843 à la Société centrale d'agriculture dont il est l'un des membres les plus actifs. — En 1825, M. Robinet fut, avec MM. Vauquelin, Laugier, Orfila, Payen, etc., etc., fondateur du Journal de chimie médicale, dont il a été pendant dix années le rédacteur principal. En 1826, sur la proposition de M. Robinet et d'après un mémoire contenant des procédés perfectionnés, le ministre de la guerre chargea une com-mission de faire de nouvelles recherches sur l'emploi des aérostats à l'armée. Cette commission

<sup>(1)</sup> L'aureur de la « Littérature frauçaise contemporaine » a fait du pharmaciea et du sériciculteur deux personnes différentes tandis que c'est la même.

fut composée des généraux Garbé, Valazé, Tolosé, du colonel Coutelle, de MM. Thénard, Arago et Robinet. M. Robinet fit, au nom de cette commission, un travail et des expériences considérables. A partir de 1833 M. Robinet s'est exclusivement livré à l'étude de l'agriculture, et surtout de l'industrie de la soie. Depuis 1833, M. Robinet prend une part active aux travaux agricoles de M. Millet, son beau-frère, qui avait fait valoir un domaine de 100 hectares Châtellerault. M. n'avant été retraité comme sousintendant militaire qu'au mois de mai 1841, jusqu'à cette époque M. Robinet et sa sœur, Mme Cora Millet, avaient été seuls chargés, sous la direction de M. Millet absent, des travaux agricoles de la Catodière. Sur un rapport de M. Yvart, la Société royale d'agriculture a décerné la médaille d'or à M. Millet, auquel devait revenir l'honneur des améliorations importantes introduites dans le domaine de la Catodière, et par suite dans plusieurs cantons du département. M. Robinet est co-propriétaire de ce domaine. En 1838, M. Robinet fonda un cours public, gratuit et non rétribué, sur l'industrie de la soie, qu'il a fait onze fois jusqu'en 1843, tant à Paris qu'à Poitiers où il créa une magnanerie modèle, où l'on recevait tous les élèves qui se présentaient, et auxquels M. Robinet faisait suivre un cours pratique complet d'industrie séricicole. M. Robinet est l'inventeur de plusieurs appareils et machines servant à cette iudustrie : 1º un nouveau système de claies, à canevas roulants, pour les magnaneries, adopté par un grand nombre d'éducateurs du Midi; 2º sérimètre, instrument destiné à l'appréciation de la soie. Il a servi de base à plusieurs travaux importants publiés dans le Midi; 3º éprouvette, instrument destiné au titrage des soies; 4º calorifère pour les magnaneries; 5° tour, ou moulin nouveau, pour le dévidage des cocons; 5° croiseur pour la soie, applicable à tous les tours à la Chambon, adopté dans plusieurs filatures du Midi;

6º compteur nouveau pour la filature et l'ouvraison de la soie; 7º croiseur pour la filature à bout. Aucune de ces inventions n'a été brevetée, M. Robinet les a laissées dans le domaine public. Cet estimable et utile savant a été honoré de plusieurs fonctions militaires et administratives. Décoré de juillet, il fut nommé, en 1830, chef de bataillon de la garde nationale de Paris, fonctions qu'il a remplies jusqu'en 1848; il a été membre du conseil général du département de la Seine, de 1843 à 1848, et du jury des expositions universelles de 1855, 1856 et 1860. Les services éminents rendus par M. Robinet ont été récompensés, en 1831, par le titre de chevalier de la Légion d'Honneur, et en août 1861, par celui d'officier du même ordre. Il est en outre officier du Medjidié et chevalier de l'ordre royal et militaire de Notre-Dame-de-la-Conception de Portugal. M. Robinet, au milieu de ses recherches scientifiques, s'est occupé de sculpture; ses bustes de Vauquelin, de Mathieu de Dombasle, etc., out figuré aux salons de 1833 et 1834. Nous connaissons de M. Stephane Robinet les ouvrages et opuscules suivants : -I. Chimie et Pharmacie. - I. Tableaux chimiques du règne animal, ou Aperçu des résultats de toutes les analyses faites jusqu'à ce jour sur les animaux, ouvrage dans lequel on trouve les principaux faits médicaux du ressort de la chimie, les phénomènes les plus importants de la zoochimie (chimie physiologique), les propriétés des substances animales, et enfin la bibliographie chimique de ce regne; par J -Fréd. John, D M., prof. de chimie, etc. Trad. de l'allem, avec des notes sur les analyses les plus récentes. Paris, L. Colas, Gabon, 1816, in-4 de 31 feuil. 1/2. (10 fr.). II. Avec M. H. Petroz: Examen chimique du fruit du lilas (syringa communis), et Considérations sur l'emploi de l'acide carbonique et de l'éther acétique dans les analyses végétales. Lu à l'Acad. de médecine, section de pharmacie, le 27 septembre 1823. Paris, de l'impr. de Faiu, 1824,

in-8 de 24 pag. Tiré à 100. III. Observations sur la salsepareille, en réponse à un article de M. J.-J. Virey. (Extrait du «Journal de chimie méd. »). Paris, de l'impr. de Fournier, 1825, in-8 de 4 pag. L'article de Virey était dans le «Journal de pharinacie ». IV. Re-cherches sur l'emploi des sels neutres dans les analyses végétales, et application de ce procédé à l'opium. Paris, de l'impr. de Fournier, 1825, in-8 de 64 pag. V. Essai sur l'affinité organique. Paris, Bechet jeune, 1826, in 8 (2 fr.). VI. Appareil propose par M. Robinet pour servir à dissoudre les calculs dans la vessie urinaire. (Extr. du « Répertoire général d'Anatomie », publié par Breschet). Paris , de l'impr. de Duverger, 1826, in-4 de 4 pag., avec une pl. — II. Agriculture et Séricicul-ture — VII. Notices sur les éducations des vers à soie, faites de 1837 à 1842, dans le département de la Vienne, par MM. Millet et Robinet, et Mae Millet. Paris, de l'imp. de Mme Huzard, 1837-42, 6 br., in-8. (Les six notices réunies : 4 fr. 50 c.). Ces notices formant aujourd'hui un volume ne sont que la réunion des résultats d'observations sur le même sujet, exposés à diverses époques par M. Robiuet à la Société centrale d'agriculture, imprimés dans les Mémoires de cette Société et tirés à part, qui ont conséquemment plu. sieurs paginations. Il en est ainsi pour quelques antres ouvrages qui nous restent à citer. Sur le Rapport de Loiseleur Deslongchamps, la Société royale et centrale d'agriculture accorda une médaille d'or à la première de ces notices, celle de 1837. VIII. Mémoire sur la filature de la soie. Paris, M<sup>mo</sup> Huzard, 1839, in-8 de 11 feuil. 1/2, avec 7 planches (4 fr. 50 c.). C'est le premier ouvrage spécial sur cette matière importante. IX. Expériences sur la ventilation des magnaneries; faites, en 1839, à la magnanerie-modèle départementale de Poitiers. Paris, de l'impr. de Bouchard-Huzard, 1840, in-8 de 28 pag., avec une pl. Deuxième Mémoire. Paris, impr. de la même, 1841, in-8 de 132 p., avec une pl.

Ces deux Mém. sont encore des tirages à part du recueil de la Société centrale d'agriculture, aux-quels l'auteur en a ajouté deux autres qui forment la réunion de ce qu'il a écrit sur le même sujet. Le troisième Mémoire est tiré du même recueil (1841); quant au quatrième, intitulé : Ventilation horizontale et ventilation inclinée, il est tire des « Annales de l'agriculture française » (1841). (Prix des quatre Mémoires réunis : 3 fr.). Chaque Mémoire traite d'un sujet différent. Premier mémoire : Historique ; moyen d'appréciation ; néomètre; expériences; conclu-- Deuxième Mémoire Moyen d'appréciation; anémomètre; observations météorologiques; description des lieux; experiences, au nombre de 174; tableau des effets réels. - Troisième Mémoire : Expériences, au nombre de 31; Tarare soufflant; détermination et comparaison des effets absolus; ventilation inclinée; note supplémentaire. — Quatrième Mé-moire : Ventilation horizontale et ventilation inclinée. X. Note sur la taille du mûrier. Imp. dans le . Propagateur de l'industrie de la soie », 1840. XI. Du Mürier, des éducations de vers à soie faites en 1840. et des expériences sur la ventilation des magnaneries. Paris, Bouchard-Huzard, 1841, in-8, avec une pl. (4 fr.). XII. Memoire sur le murier. Paris, de l'impr. de Bouchard-Huzard, 1841, in-8 de 32 pag. Deuxième Mémoire. Paris, de l'impr. de la même, 1842, in-8. Encore un recueil formé de tirés à part du recueil de la Soc. centrale d'agriculture; mais au lieu de n'y en avoir que deux il y en a quatre (3 fr.). Voici du reste la composition de ce recueil : Premier Mémoire : Epaisseur des feuilnervures; consommations comparées; quelle est la feuille qui se fane le plus promptement? de la quantité d'eau contenue dans les feuilles; de la quantité d'eau contenue dans le parenchyme isolé; de la quantité de matière sèche contenue dans les nervures; proportions de l'ean dans les feuilles de différents âges; proportions de la matière soluble dans les feuil-

les; composition de la feuille de murier. - Deuxième Mémoire : Alimentation avec quatre variétés de mûrier; emploi des feuilles prises dans leurs différents degrés de développement : sept éducations successives; éducation d'automne. - Troisième mémoire : Influence des mûriers sur la durée de la vie des vers; de la quantité de feuilles consommées ; influence des variétés de mûrier sur le développement des vers; influence des variétés de mûrier sur le poids des cocons; influence des variétés de mûrier sur la proportion de la soie; influence des variétés de mûrier sur les résultats de la filature; conclusions. - Quatrième Mémoire : De la taille du mûrier XIII Note sur le conditionnement des soies. Impr. dans le « Pro-pagateur de l'industrie de la soie », 1841. XIV. Des Educations suivant la methode lombarde, Impr. dans le « Propagateur de l'industrie de la soie ., 1842. XV. Examen d'une soie grège de Corse. Ibid., 1842. XVI. Notice sur les machines applicables à la filature et à l'appréciation de la soie, inventées par M. Robinet. Paris, MM. Millet et Robinet, 1843, in-8 de16 pages, avec une planche (75 c.). XVII. Procédé pour le battage des cocons, on Moyen d'obtenir des cocons le plus de soie possible. Paris, les mêmes, 1843, in-8 de 32 pag. (1 fr. 50 c.). XVII\*. Mémoire sur la formation de la soie. Paris, M. Robinet, 184., broch. in-8, avec 2 pl. (1 fr. 50 c.). Dans ce Mémoire, M. Robinet décrit les organes qui concourent, dans le ver à soie, à la production de la matière soyense, et explique la formation du fil dont le ver fait son cocon. XVIII. La Muscardine; des causes de cette maladie et des moyens d'en préserver les vers à soie. Paris, M. Robinet, 1843, in -8 de 12 feuilles 1/2 (3 fr. 50 c.). Deux. édit., augmentée d'une quatrième partie, contenant tout ce qui est survenu de nouveau sur la question de la muscardine depuis 1843, Paris, le même, 1845, in 8 (3 fr.). XIX. Plan d'une magnanerie de douze onces (ou 300 gr. d'œufs). Extr. d'un Cours sur l'industrie de

la soie. Paris, de l'impr. de Mme Bouchard-Huzard, 1844, in-4 de 8 p., avec 2 pl. XX. Recherches sur la production de la soie en France. Paris, Mme veuve Bouchard-Huzard, 1845 et ann. suiv., in-8 (5 f.). Ces Recherches se composent aussi de la réunion de quatre mémoires lus à la Société centrale d'agriculture, imprimés dans son recueil, et tirés à part. Premier Mémoire: Production de la matière première. Deuxième Mémoire : Des Propriétés générales de la soie. Troisième Mémoire : Des Races. Quatrièn:e Mémoire : Des Infinences qui peuvent augmenter ou diminuer la qualité de la soie. XXI. Mûrier. — Vers à soie. — Soie. Paris, Dubochet, Lechevalier, 1846, in-8 de 16 pag. (25 c.). Opuscule qui fait partie d'une collec-tion intitulée : « Instruction pour le peuple. Cent traités ». XXII. Manuel de l'éducateur de vers à soie. Paris, M.M. Millet et Robinet, rue Jacob, n. 26, 1848, in-8 (5 fr.). XXIII. De l'Influence des phénomenes météorologiques sur les éducations des vers à soie. (Extr. de « l'Annuaire météorologique de la France », ann. 1850. (Versailles, de l'impr. de Beau, 1850), gr. in-8 de 34 pag. XXIV. Rapport sur un voyage a Besançon pendant l'Exposition agricole et industrielle de 1860. Paris, de l'impr. de Muse Bouchard-Huzard, 1860, in-8 de 15 pag. XXV. Rapport sur le concours regional de Lyon en 1861 : Produits. industrie séricicole, économie domestique. Paris, de l'impr. de la même, 1861, in-8 de 22 pag. Ces deux Rapports sont extraits des recueils de la Société centrale d'agriculture : le premier des Mémoires, et le second du Bulletin des séances. M. Robinet en a fait un plus grand nombre, mais que nous n'avons pas trouvés imprimés séparément. XXVI. Moyens de distinguer les bons œufs de vers à soie. Paris, Mee Bouchard-Huzard, 1861, in 8 de 164 p., fig. (5 fr.). — Hydro-logie. — XXVII. Rapport de la com-mission d'enquête administrative chargée d'examiner le projet de dérivation des sources de la Dhuis (suivi de «l'Extrait du procès-verbal des séances de la commission d'en-

quête .... Paris, typogr. de Charles de Mourgues frères, 1861, in-4 de 90 pag. Le projet de la ville de Paris, ainsi que le Rapport de M. Robinet ont donnés lieu à un grand nombre de critiques, parmi lesquelles nous citerons celles : de MM. Jolly, membre de l'Académie imper. de médecine: Delamarre (dans « la Patrie », nos du 15 juin au 27 août 1861), le doct. Grimaud (de Cana), E. Girardin, entrepreneur concessionnaire des eaux de Nevers; Barral, membre de la Société centrale et impériale d'agriculture; Fulgence Maillard, maire de Morains : Dugné, ingénieur en chef du département de la Marne : te baron Ernouf, le doct. Déclat, Henri Arrault, Léopold Giraud, Pari el, pharmacien, et le docteur Mignot. Choisi par la ville de Paris pour défendre ce fameux projet de dérivation des sources de la Dhuis, M. Robinet ne pouvait laisser sans réponse les écrits qui le combattait; aussi a-t-il fait raitre le volume suivant : XXVIII. Eaux de Paris, Lettre à un conseiller d'Etat, pour servir de rèpouse aux adversaires des projets de la ville de Paris. Paris, Mme veuve Bouchard - Huzard, 1862, in-8 de 259 pages (1 fr.). L'auteur a publié cet ouvrage comme rapporteur de la commission d'enquête du département de la Seine. Dans cette Lettre, M. Robinet réplique aux treize personnes que nous venons de citer, La réfutation de l'opinion de M. Jolly occupe à elle sente les pages 8 a 107 du volume. En général, dans la Réponse aux adversaires des projets de la ville de Paris, la mauvaise humear de M. Robinet perce trop, et l'avocat de la ville n yest pas toujours parlementaire. Jusqu'a ce jour il n'a convaincu personne, et il se fait toujours un grand bruit autour de cette question, même à l'Académie de mé-decine, qui n'a pu rester indifférente au sujet d'un fait d'hygiène publique si important. La Lettre de M. Robinet, en donnant un nouvel aliment à la question, a aussi donné naissance à quelques réponses qui ont paru dans les journaux, entre autres, celle de

M. Grimaud (de Caux), intitulée : · Quelques lignes de réponse à douze pages de critique . (feuilleton de « l'Union » du 4 mai 1862). La plus piquante critique qui ait cté publice de la Lettre a un conseiller d'Etat est celle intitulée: « les Eaux de Paris, par un ami du hon vin », et signée A.-C. Riccardo (masque de M. A. Cailleaux, de la Société de géologie), 4 pag. in 8, dans laquel e l'auteur relève avec esprit les expressions blessantes de M. Robinet envers ses contradicteurs. XXIX. Note sur le résultat de la congélation des caux potables. (Extrait du « Bull. de i'Acad. imper. de médecine, t. xxvII). Paris, de l'impr. de Martinet, 1862, in 8 de 6 pages. XXX. Discussion sur les eaux potables. Discours prononces à l'Académie impér:ale de médecine, le 20 janvier et le 17 mars 1863, dans la discussion d'un rapport fait par M. Poggiale sur un Memoire de M. Lefort, etc. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1863, in-8 de 60 pages. Extr. du « Bull. de l'Acad, impériale de médecine », 1863, t. xxvIII. - IV. Biographie. - M. Robinet a lu à la Soc. de pharmacie de Paris, ainsi qu'à la Soc. centrale d'agriculture plusieurs Notices sur leurs membres. qui ont été imprimées dans leurs recueils, pais ensuite tirées à part. En voici l'indication : XXXI. Société de pharmacie; séance pubique tenue le 21 avril 1830, en commémoration de Vauquelin. (Notice historique sur Vauquelin, par MM. Chevalier et Robinet). Paris, de l'impr. de Fain, 1830, in 8 de 64 pag. XXXII. Notice historique sur François Philipar. Impr. dans la « Séance publique de rentrée de la Société impériale et centrale d'agriculture » tenue le mercredi 19 décembre 1855. Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1838, in-8, pag. 15 à 27. XXXIII. Eloge d'Anloine Poiteau. Impr. dans « les Mémoires de la Soc. impér. et centrale d'agriculture », ann. 1856, prem. part., pag. 142-173. La dernière page est consacrée à la liste des ouvrages et mémoires de Poiteau. XXXIV. Notice nécrologique sur M. le baron Antoine Busche. Ibid., ann. 1857, prem. partie, pag. 207-

219. XXXV. Avec M. Pépin. Notice historique sur Jean Thouin. Impr. dans la Séance publique de rentrée de la Soc. impér. et centr. d'agriculture, tenue le dimanche 30 novembre 1859. Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1860, in-8, pag. 20-40. Il a été tiré de ces cinq Notices un petit nombre d'exemplaires à part. - Le Journal de pharmacie, les Annales de chimie et de physique, et le Journal de chimie médicale contiennent de M. Robinet un grand nombre de mémoires et analyses. Il a inséré dans les Annales de l'agriculture française, le Journal d'agriculture pratique, les Mémoires de la Société centrale d'agriculture, le Pro-pagateur de l'industrie de la soie, outre plusieurs éloges historiques. des travaux sur l'industrie de la sole, et sur divers sujets d'agriculture et d'économie domestique. M. Robinet a fourni aussi des notes scientifiques à l'Annuaire météorologique de France (1849 et années suivantes). M. Robinet, en outre, a publié, en société avec Mme Gacon-Dufour, la seconde édition du « Dictionnaire des ménages », etc.; par Havet, corrigé très-soign. et augm. (1822).

ROBINET (M<sup>11e</sup>), sœur du précédent. Voy. MILLET-ROBINET (M<sup>me</sup>).

ROBINET (Edmond), littérateur, ne en 1811, à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), fit ses études en Bretagne et vint suivre les cours de droit à Paris, en 1819. Mis par l'entremise d'Elle Kersanguy en relation avec l'abbé de Lamennais. il épousa plus tard une nièce du célèbre prêtre. M. Ed. Robines débuta par écrire pour les journaux. Il est, l'un des anciens collaborateurs du Monde-Lamenuais, du Peuple constituant, de la Revue indépendante et du National. De 1849 à 1851, il a dirigé la correspondance politique annexée au dernier journal, sous le titre de Bulletin de correspondance. M. E. Robinet, qui a autrefois collaboré au Journal de l'instruction publique, dirige aujourd'hui chez M. L. Hachette et Comp., maison à laquelle il est attaché, la Revue de l'instruction publique et autres publications littéraires. On a de

lui comme publications spéciales : I. Etudes et Notice biographique sur l'abbé F. de Lamennais. Paris, Paul Daubrée et Cailleux, 1835, in-8 (2 fr. 50 c.). II. L'Europe. Histoire des nations européennes. France. Paris, Langlois et Leclerq, 1845, 2 vol. in-12, ornés de 12 vignettes (3 fr.). — Angleterre. Ibid., 1846, 2 vol. in-12, avec 2 portr. (3 fr.). (Voy. plus bas l'article C. Robinet.) — Russie, Po logne, Suède et Norvège. Inid., 1847, in-12, avec 3 portr. (3 fr. 50 c.). Il est en outre l'auteur du 3º volume du Précis de l'histoire des Français, de J.-G.-L. Simonde de Sismondi (1844, in-8). — On trouve une courte Notice sur M. E. Robinet dans le « Dictionnaire univ. des contemporains », de M. Vapereau, 2º édit. (1861), page 1502. ROBINET, Fables trouvées dans la fontaine par un porteur d'eau, mises

en couplets. Paris, de l'impr. de Pollet, 1846, in-12 de 36 pag. ROBINET (C.). Résumé de l'histoire d'Angleterre, avec des notes additionuelles, tirées des ouvrages de Hume, Smollet, Guizot, A. Thierry, etc. Bruxelles, Devroede et Comp., 1847, 2 vol. gr. in-18 de 248 et 243 pag. (2 fr. 50 c.). Formant les tomes III et Iv d'une « Bibliothèque illustrée ». Ne serait-ce pas une contrefaçon de l'ouvrage de M. Edmond Robinet.

(Voy. ci-dessus.)

ROBINET (Jean-François-Eugène), docteur en médecine, anc. disciple d'Auguste Comte, fondateur de l'école positiviste, et depuis l'un des propagateurs des doctrines du maître; né à Vic-sur-Seille (Meurthe), le 24 avril 1825. On a du docteur Robinet : I. Considérations sur la répression de la médecine dite illégale et sur le projet d'association générale des médecins de France, présentées à l'Associa-tion médicale de l'arrondissement de Meaux (Seine-et-Marne). Paris, Leclerc, 1858, in 8 de 15 pages. Réimprimées en 1862, dans « l'Appel aux médecins », du docteur Georges Audiffret (in-8). II. Paroles prononcees aux funérailles d'Auguste Comte, le 8 septembre 1857. Paris, Dunod, 1857, brochure in-12 (25 c.). III. Notice

sur l'auvre et sur la vie d'Auguste Comte, par le docteur Ro-binet, son médecin, et l'un de ses treize exécuteurs testamentaires. Paris, Dunod, 1860, in-8 de vij-631 pag., avec un portr. (8 fr.). IV. Paroles prononcées sur la tombe de madame Sophie Thomas, fille adoptive d'Auguste Comte, le 7 décembre 1861, par le docteur Robinet, au nom de la Société posi-tive. Paris, Dunod, 1862, broch. in-12 (25 c.). V. Danton et ses détracteurs. Mémoire historique appuyé de pièces justificatives. (Sous presse.) Comme éditeur, M. le docteur Robinet a publié la 4º édition des « Lettres sur les animaux », de Georges Leroy, lieutenant des chasses du parc de Versailles, à laquelle il à ajouté une Introduction (1862, in-12 de 266 pages). Cet ouvrage fait partie de la « Bibliothèque positive ».

ROBINET aîné (feu), ingénieur civil, etc. I. Cours complet de dessin des machines. Paris, L. Hachette et Cie, 1842, in-fol. de 150 planches, avec un texte explicatif (30 fr.). On peut se procurer séparément : les 10 planches de la géométrie et de la perspective (2 fr.); les 12 planches des coupes de pierre (2 fr. 50 c.); les 29 planches d'architecture (6 fr.); les 99 planches de mécanique (20 fr.), et le texte explicatif des 150 planches (3 fr.). Le texte a eu une 2º édit. Paris, les mêmes, 1863, in-8 de 79 pag. (3 fr.). 11. Cours de lavis applique à l'enseignement du dessin d'architecture et des machines. avec un texte descriptif, dessiné et gravé par feu Robinet; publié par J. Silveyra, architecte. Paris, Silveyra, 1853, in-fol. de 12 pag. et Atlas de 50 pl. demi-jésus, gravées

sur acier (25 fr.). Robinor (l'abbé L. Augustin), chanoine, vicaire-général à Nevers. 1. Discours dogmatiques et moraux sur différents points de religion. Lyon et Paris, Rusand, 1824, 4 vol. in-12 (8 fr.). II, La Religion démontrée et défendue, ou nouveau Traité complet de la Religion ; par Mgr Alex. Tassoni, auditeur de Rote. Trad. sur la 4º édit. ital. Va-Tassoni, auditeur de lence, Jamonet, et Paris, Gauine freres. A. Leclère, etc., 1838,

4 vol. in-8 (18 fr.). III. Œuvres oratoires complètes de l'abbé Robinot et l'abbé Labouderie. Dans la « Collection intégr. et univ. des orateurs sacrés, » publ. par l'abbé Migne, t. LXXVI, on 9e de la seconde série. 1856, gr. in-8 à 2 col. (6 fr.).

Robinot, l'un des rédacteurs du recueil intitulé : Répertoire de l'industrie étrangère, etc. (1838).

ROBINSON (Mistriss Marie DARBY). Voy. t. viii, pag. 87, et ajoutez : le Faux ami. Trad. de l'angl. sor la seconde édition. Paris, Migneret, an vii (1799), 4 vol. in-12 avec fig. Seconde édit. Paris, Renard, an x1 (1803), 4 vol. in-12 fig. (8 fr.).

ROBINSON (le rév. John). Antiquités grecques, ou Tableau des mœurs, usages et institutions des Grecs, dans lequel on expose tout ce qui a rapport à leurs religion, gouvernement, lois, magistratures, procédures judiciaires, tactique et discipline militaires, marine, fê-tes, jeux publics et particuliers, repas, spectacles, exercices, mariages, funérailles, habillements, poids et mesures, monnaies, édifices publics, maisons, jardins, agriculture, etc., etc.; trad. de l'angl. (par MM. Leduc et Buchon). Paris, Verdière, 1822, 2 vol. in 8 (15 fr.) - Sec. édit., revue, corr. et augm, d'une tabledes matières. Paris, F. Didot, 1838, 2 vol. in-8(12 fr.).

Robinson (le révér. Edouard), orientaliste américain, professeur de littérature biblique à New York. Harmonies des quatre évangiles. établies d'après l'arrangement suivi dans « l'Harmonie des Evangites », publiée en grec par le rév. Robinson; par W. P. Tiddy. Brux., publ. par le « Glaneur missionnaire », 1851, in-8 de 370 pag. à 6 colon. (4 fr.).

ROBINSON (George), esq. years in the East, being the substance of a journal written during a tour and residence in Greece. Egypt, Palestine, Syria and Tur-key, in 1829-32. Paris, Galignani, 1837. 2 vol. in-8, avec 8 cartes (24 fr.). — Le même ouvrage, en français, sous ce titre : Voyage en Palestine et en Syrie, avec vues, cartes et plans. Traduction revue et anuotée par l'auteur. Paris,

Arthus-Bertrand, 1838, 2 vol. in-8, avec 20 lithogr, et 8 cartes (20 fr.). † Robinson (Henry-Wilkie), thereuticographe, né à Manchester, fixé en Belgique depuis le commencement de 1860, a dirigé pendant 18 mois (du 1er janvier 1861 à la fin de jnin 1862) la « Gazette des chasseurs » qui paralt a Bruxelles, et et à partir du 1er juillet 1862 il a pris la rédaction en chef du . Journal des haras et des chasses », qui parait également à Bruxelles. Nons connaissons de M. Henry-Wilkie Robinson les publications spéciales suivantes : I. L'Age du cheval. Description détaille des modifications successives de la denture, suivi d'un exposé des ruses les plus généralement employés par les magnignons et des moyens de les déjouer. Bruxelles, veuve Parent et fils, et Paris, Goin, 1859, in-18 de 55 pag., avec grav. dans le texte (73 c ). II. Le Chien de chasse. Description des différentes races, contenant des renseignements complets sur les particularites qui distinguent chacune delles. Education et dressage; soins a donner dans tontes les maladies. Bruxelles, veuve Parent et lils, 1860, in-8 de 296 pag., avec planches sur cuivre et gravures sur bois (5 fr.). Deuxième édition. Ibid., 1861, in-8 de 270 pag., avec plancheset grav. (5 fr.). III. Le Tireur infaillible, trad. de l'angl. de Marksman. Brux., veuve Parent et fils, et Paris, Goin, 1860, in 8 (5 fr.). IV. Conseils aux chasseurs sur le iir, les armes, munitions et . ustensiles du chasseur, la chasse en plaine et les différentes chasses des oiscaux sauvages ; suivi d'une table alphabétique de tous les gibiers à poil et à plume, avec des renseignements détaillés sur chacun d'eux. Bruxelles, les mêmes, 1861, in 8 avec gravures (5 fr.). La 2º édition de cet onvrage, entièrement remanié, est actuellement sons pre-se (avril 1863). V. Cheraux de selle de chasse et d'attelage. Bruxelles, veuve Parent et tils, et Paris, Goin, 1861, in-8 (5 fr.). Quoique publié sous le nom de M. Robinson, cet ouvrage contient des parties qui ne sont pas de lui. VI. Grandeur et décadence d'un cheval de course, trad de l'angl. de John Mills. Brux., et Paris, les mêmes, 1862, in-8 (5 f.). Cet écrivain s'occupe actuellement d'un ouvrage de longue haleine auquel il se propose de donner le titre : de le Livre de toutes les chasses, qui contiendra la description de tous les gibiers des deux continents, avec les procedes employés pour les chasser. Le mérite de ce livre, s'il en a quelqu'un, sera dans la vaste étendue qu'il cabrassera. L'auteur lui a donné la forme de dictionnaire, et il contiendra plus de 1,500 mots, bien qu'il en ait retranché tout ce qui n'a point le rapport le plus direct avec la chasse.

ROBINSON. Tableaux comiques. Le Lion tonlousain. Dagobert. Paris, Ad. Delahays, 1860, in-16 (2 fr.). ROBIOU (l'abbé). Les Fleurs de la

présie française, depuis le commencement du XVIª siècle jusqu'a nos jours, avec une notice sur chaque poète. Quatrième édition. Tours. Manne, 1855, in-8 de 24 feuilles 1/2, plus un portrait et un frontispice (2 fr. 50 c.). Faisant partie d'une « Bibliothèque de la

ennesse chrétienne ».

(Félix - Marie - Louis-Robiou Jean) (1), historien, ne à Rennes (Ille-et-Vilaine), le 10 octobre 1818, entra à l'École normale au concours de 1840 et en sortit en 1843 Admis aux éprenves orales, mais non au titre définitif d'agrégé d'Histoire, il fut placé comme chargé du cours d'Histoire au collège royal de Pontivy (Morbihan), aujourd'hui lycée de Napotéonville, Second agrégé d'Histoire au con-cours de 1847, il deviat alors professeur titulaire dans le meme établissement, où il est resté constamment jusqu'à la fin de 1853, sauf son séjour d'une année scolaire (1845-46) au collège de

<sup>(4)</sup> A l'inverse de tant de personnes qu'un inchaent ajoute des superfeiations à leu sumé. M. Felx liobiou, pas plus que sou pere, Paris le nois de Hobiou de La Treionemar qui ieur appartient legitimement, le pète de noise professeur étant le freie de Robiou de la Trè-bounds, evêque de Coutances (du printemps de dintit de ses fouctions, et l'on-le du sulvant De dit qu'il de ses fouctions, et l'on-le du sulvant De dit qu'il se trouve sinsi r-table dans l'ouverge récent de M. Paul de Courcy sur la noblesse de la Fretance.

Laval, En 1852, M. Robiou fut recu · docteur ès lettres par la Faculté de Paris. Il avait demandé un séjour plus favorable à l'étude, qui lui fut accorde; et, de 1853 à 1859, il occupa la chaire d'Histoire dans divers lycées et celle de rhéto-rique à celui d'Anch (1853-56). Des circonstances étrangères à ses travaux l'ont ramené, a la fin de 1859, au lycée de l'ontivy, où il est encore. Quoique n'avant pas publié jusqu'à ce jour un grand nombre d'ouvrages, M. Robiou n'en a pas moins beaucoup écrit, et nous allons énumérer ce que l'on doit à ses érndites investigations. I. Etude sur le Panégyrique de Loys de la Tremoille, par Jean Bouchet Impr. dans « l'Université catholique », t. xIV (1842), p. 307 et suiv. L'auteur était encore à l'Ecole normale lorsqu'il publia cette étude. En quittant Paris, il en remit une autre qui parut dans le même recueil, sous ce titre : II. Etude sur la Gaule au VIIe siècle, qui concerne les règnes de Clotaire et de Dagobert, considérés au point de vue des institutions et des mœurs, t. xix (1845), p. 232. Il publia vers le meme temps deux articles anonymes dans un journal de province, qui ont été foudus depuis dans sa thèse frauçaise que nous citons plus bas. III. De la Philosophie chez les Romains et de son influence pendant les deux premiers siècles de l'Empire. Impr. en une série d'articles dans les « Annales de philosophie chrétienne ., publices par M. Aug. Bonnetty, numéros de mars, avril, septembre, octobre et décembre 1831. Dans le premier article et une partie du second, l'anteur étudie l'épicurisme tel que la Grèce le formula, tel que l'enseigna Lucrèce et tel que le discuta Cicéron. Vers la fin du seconducticle if commence l'examen du stoicisme primitif, qui se continue dans les troisième et quatrieme et une partie du cinquième, terminé par un aperçu de l'écolo académique dans Cicéron. En 1852, M. Bounetty crut devoir interrompre la publication de cette étude. Il la reprit spontanément en 1838 avec son numéro de sep-

tembre, qui contient la fin du travail sur la nouvelle académie, et cenx d'oct, et déc, contenant les articles de M. Robiou sur la philosophie du commencement de l'Emptre. Il lui avait remis aussi un travail almégé sur l'époque qui s'étend de Néron à Marc-Aurèle, satisfaisant ainsi à son titre : De la Philosophie chez les Romains et de son influence pendant les deux premiers siècles de l'Empire; mais la thèse de l'anteur étant alors publiée, M. Aug. Bonnetty jugea qu'elle ferait peutêtre double emploi et cet article n'a point parn. IV. De l'Influence du stoïcisme à l'époque des Flaviens et des Antonins. Thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté de Paris. (De l'imp. de Vatar, à Rennes). Paris, Douniol, 1832, in-8 de 260 pag. (3 fr.). V. Ægypti regimen quo animo susceperint et qua ratione tractaverint Ptelemæi disquirebat Félix Robiou. l'impr. de Vatar, à Rennes). Paris, Douniol, 1832, in-8 de 115 p. (2 fr.). VI. Essai sur l'histoire de la littérature et des mœurs pendant la première moitié du XVII. siècle. Tome Ier. La France. De la paix de Vervins à l'avenement de Richeliea, (De l'impr. de Vatar, à Rennes). Paris, Douniol, 1858, in-8 de vij et 277 pag. (7 fr. 50 c.). C'est la plus importante publication de l'anteur et celle qui lui a coûté les plus longues recherches, M. Zeller en a donne un compte-rendu assez long dans le « Journal de l'instruction publique», nº du 13 juillet 1839. VII. Recherches sur la quatorzième dynastie de Manethon. Versailles, de l'impr. de Beau, 1860, in-8. Tirage à part, à petit nombre, de huit articles qui ont paru dans les « Annales de la philosophie chrétienne » en janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 1839. Ce tirage à part n'a pas été mis en vente. Cet ouvrage valut à l'auteur des compliments de la part de la rédaction des « Annali dell' Instituto di correspondenza archeologica di Roma », et le mit en relations avec M. de Bongé. VIII. hiemoire sur les connaissances des anciens dans la partie de l'Afrique

comprise entre les Tropiques, depuis Hérodote jusqu'à Pline et Ptolémée, Présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui lui a décerné une mention honorable, dans sa séance du 7 décembre 1860. M. Robiou n'a pas fait imprimer ce Mémoire dans son ensemble, mais il en a publié les fragments suivants : a) Recherches nouvelles sur quelques périples d'Afrique dans l'Antiguité. (Néchao, Hannon, Eudoxe). 27 pag., impr. dans la « Revue archéologique (mars 1861). b) la Question des sources du Nil dans l'Antiquité. Impr. dans les « Nouvelles Annales des voyages», mars 1861, p. 303-345. c) Les Peuples d'Ethiopie d'après les écrivains grecs. Imprimé dans les « Annales de philosophie chrétienne», sept. et oct. 1861. — Dans les numéros de janvier et février 1862 de ce dernier recueil, on a imprimé deux articles de M. Robiou contenant l'analyse de divers travaux publies en 1860, dans le « Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Le premier traite d'antiquités égyptiennes et phéniciennes; le second, d'antiquités hébraïques (Origine du prétendu livre d'Hénoch; topographie de la Terre-Sainte); un troisième paraitra plus tard, traitant, avec quelques détails sur le peuple nabatéen, des inscriptions nabatéennes ou sinaîtiques, article écrit et accepté, mais des difficultés d'exécution à cause des caractères nabatéens en pourront retarder l'impression. L'auteur se propose d'en analyser ensuite quelques nouveaux, concernant l'Inde, et en former un quatrième article. IX. Histoire ancienne des peuples de l'Orient jusqu'au début des guerres médiques, mise au niveau des plus récentes découvertes, à l'usage des établissements d'instruction secondaire. Paris, Douniel, 1862, in-18 de ix-264 p. (2 f. 50 c.). Cet ouvrage ne touche qu'aux peuples classiques (Egypte et Asie occidentale.) L'autenr se propose d'y joindre, à un certain nombre d'exemplaires, un Appendice à l'usage des professeurs et renfermant des discus-

pu être achevé en 1863. MM. de Rougé et H. Martin (de Rennes) ont beaucoup encouragé l'auteur dans cette publication, dont l'objet est de mettre l'enseignement à la hauteur des résultats obtenus depuis vingt ans par l'archéologie. ROBIOU DE LA TRÉHONNAIS (Frédéric), cousin du précèdent rédacteur en chef du journal · l'Agriculture anglaise », Paris, F. Didot. Essai sur l'histoire, la topographie, la constitution, les mœurs et le langage de l'île de Jersey. Onvrage couronné par la Société d'émulation de l'île de Jersey, le 10 mai 1843. (Avec une Préface de M. Auguste Luchet). Jersey, publié par ordre de la société, chez F. A. Romevil, 1843, in-12 de xj et de 79 pag.

sions et preuves. L'Appendice n'a

ROBIQUET (François-Guillaume), anc. élève de l'Ecole polytechnique, de 1796 à 1800, ingénieur en chet des ponts-et-chaussées, correspondant de l'Institut, classe des sciences morales et politiques; né le 2 février 1777 à Rennes (Ille-et-Vilaine) d'un père imprimeur dans cette ville, mort à Saint-Hélier, paroisse de Rennes, en 1844. Nous connaissons de lui : I. Recherches historiques et statistiques sur la Corse. (De l'imprimerie de Marteville, à Rennes). Paris, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, no 8; Carilian - Gœury, 1835, grand in-8 de 1v-598 pages, avec un Atlas in-fol. de lableaux et 3 cartes (28 fr.). Ce volume est divisé en quatre parties : la première traite de la Corse ancienne, la deuxième de la Description physique; la troisième est consacrée à l'Histoire, divisée en neuf livres; la quatrième traite de l'Etat actuel de la Corse. Des Notes supplémentaires terminent ce volume. L'Institut, en 1831, avait décerné à l'auteur le prix de statistique fondé par Montyon, M. P. S. Girard a rendu compte de cet ouvrage, l'un des meitleurs du genre, dans les mois d'août, novembre 1835 et janvier 1836 du « Journal des savants ». Il. Statistique de la paroisse de Saint-Helier. de Rennes. Elle fut adressée à l'Institut, qui la regarda comme

un véritable type du genre. Bien que sur une petite échelle, elle abordait des questions sociales du plus haut intérêt, et surtout recherchail les conditions dans lesquelles se meut la classe ouvrière et celle des cultivateurs. Aussi, quelques mois après avoir reçu cette statistique, l'Académie des sciences morales et politiques admit, à l'unanimité, Robiquet comme l'un de ses membres correspondants. - On trouve une courte Notice sur Fr.-Guillaume Robiquet, et une autre sur son frère (voy. l'article suivant) dans la « Biographie bretonne », par M. Levot (Vannes, 1857, 2 vol. grand in-8), t. 11, p. 729-733 : ces deux Notices, signées : A. M., sont de M. Alphonse Marteville, imprimeur h Rennes, neveu de ces deux Robiquet.

Robiquet (Pierre-Jean), frère du précédent, pharmacien professeur, membre de l'Académie des sciences. Voyez tome viii, page 87. Ajoutez : mort a Paris, 29 avril 1840. - Biographies de Robiquet. — Biographe et Nécrologe réunis, t. 1er, p. 248; Funé-railles de Robiquet. Discours de M. Chevreul, prononcé le 2 mai 1840. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1848, in-4 de 6 pages; Notice bio-graphique dans le « Journal des savants », ann. 1840, p. 812 ; dans le « Mémorial de la littérature », mai 1840, col. 180. Eloge de P.-J. Robiquet, par M. A. Bussy, prononcé devant la Société de pharmacie, en avril 1841, et imprimé dans le « Journal de pharmacie, », dans la même année. (Voyez aussi l'article précédent.)

Robiquet (Henri-Edmond), fils du précédent, pharmacien, docteur és-sciences, membre de la commission d'hygiène et de salubrité du 10° arrondissement, membre de la Société de pharmacie, de celle d'hydrologie médicale, rédacteur du « Journal des connaissances médicales et pharmaceutiques », lauréat de l'Ecole pratique de pharmacie, professeur agrégé de physique, et ensuite professeur titulaire. Né a Paris, le 13 septembre 1822. Après avoir fait son stage, Robiquet entra en pharma-

cie, le 1er novembre 1842, et y resta deux ans. Il fut ensuite préparateur à l'Ecole de pharmacie; puis, comme agrégé de physique, il suppléa Soubeiran dans son cours de physique, et quoique jeune, il avait su, malgré le talent de Soubeiran, captiver les auditeurs et conserver au cours de physique de l'Ecole le nombreux auditoire qui suivait les lecons du professeur titulaire. Lors de l'organisation des manipulations de physique à l'Ecole de pharmacie, Robiquet, qui, le premier, dirigea ces manipulations, y apporta un zèle qui lui mérita l'estime et la reconnaissance des élèves de l'Ecole pratique. L'organisation de ces expériences était chose difficile : mettre entre les mains des élèves des instruments de précision, et par conséquent d'un prix élevé, obtenir que les expériences fussent bien faites, que les instruments ne fussent pas brisés, détériorés, anéantis. Robiquet sut suffire à tout : ces instruments, quoique peu nombreux, furent suffisants pour les élèves, et le temps était tellement réglé, disposé, que chacun pouvait s'en servir à son tour et acquérir les connaissances qui lui étaient nécessaires. Ce professeur habile, auquel devait revenir un jour un fauteuil à l'Académie de médecine ou à l'Académie des sciences, a succombé par suite d'une péritonite, le 29 avril 1860, laissant une veuve et de bons parents désolés. Les travaux oublies par Robiquet sont nombreux; par ce qu'il a publié, ou peut prévoir ce qui serait arrivé si la mort n'était pas venue l'enlever dans la plénitude de l'âge et avec son activité pour les travaux scientifiques. Néanmoins, la majeure partie de ses écrits est insérée dans le « Journal des connaissances médicales et pharmaceutiques » et dans d'autres recueils. Nous ne connaissons de lui, imprimés séparément, que les ouvrages et opuscules suivants : I. De la Décomposition putride. Thèse présentée et soutenue à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris. Paris, de l'impr. de Thunot, 1853, in-4 de 48 pag., et in-8 de 80 pag.

II. Fermentation gallique. Ethérification de l'alcool vinique. Paris, 1854, in-4 de 48 pag. III. Avec M. le doctour Alex. Mayer: Mémoire sur l'urgence d'une réforme médicale et pharmaceutique, suivi d'un exposé des bases d'une organisation nouvelle de la médecine : par le doct. Alex. Mayer, rédacteur en chef de « la Presse médicale », et de la pharmacie, par E. Robiquet Paris, de l'impr. de Remauet, 1874. in-8 de 32 pag. IV. Notice sur les titres scientifiques de E. Robiquet .... candidat pour la place vacante à l'Académie impériale de méde-cine (section de chimie et de physique). Paris, de l'impr. de Thunet, 1856, in-4 de 8 pag. V. Instruction sur l'usage du diabétomètre (instrument destine à mesurer le sucre dans les urines diabétiques). Paris, de l'impr. de Thunot, 18%, in-8 de 4 pag., avec une planche. VI. Note sur la codeine, lue à l'Académie de médecine, le 28 octobre 1856. Paris, Thunot, 1856, in-8 de 8 pag. VII. Manuel théorique et pratique de photographie sur collodion et sur albumine. Paris, Labé, 1859, in-18 de vi-309 pag. (4 fr.). VIII. Eloge de M. Soubeiran. Paris, impr. de Renou et Maulde, 1860, in-8. Ontre les ouvrages que nous venons de citer, Edouard Robiquet est auteur d'un assez grand nombre d'articles insérés dans divers recueils à la publication desquels il a activement coopéré, tels que le « Dictionnaire technologique », « le Moniteur universel », pour lequel il a écrit une revue scientifique; le « Dictionnaire raisonné des dénominations chimiques et pharmaceutiques. 2º édit. (1853), de MW. Lamy et A. Chevalier, dont il a fait un volume; · le Travail universel », complète des œnvres de l'art et de l'industrie exposées à Paris en 1855 (1856 et ann. suiv., gr. in-8). Dans le « Journal des connaissances médicales et pharmacentiques », ainsi que dans quelques antres recueils, H. E. Robiquet a inséré des recherches : 1° sur le suc de l'aloès ; 2º sur l'identité des acides picrique et chrysolépique; 3° sur les phénomènes de poly-

morphisme que présente le tartrate boro-potassique et le citrate de magnésie; 4° une note sur le baume de soufre anisé: 5º une théorie nouvelle de l'éthérification : 6º une note sur la constitution moléculaire du tannin et de l'acide gallique; 7° un mémoire sur l'aloé-tine; 8° des essais sur un nonveau modèle de déplacement pour les recherches chimiques et pharmaceutiques : 9º des procédés nouveaux pour préparer l'alcool d'asphodèle, le citrate de magnésie, le coton-poudre, le cyanure de mercure; 10º un mémoire sur les raies du spectre solaire; 11° une note sur la préparation de la crème de tartre soluble; 12º une autre sur l'application de la guttapercha à la préparation des caustiques à bases de potasse et de chlorure de zinc. - M. A. Chevallier a donné une courte notice sur H -E. Robiquet dans le « Journal de chimie médicale, de pharmacie, de toxicologie, etc. », juillet 1860, courte notice que nous avons mise à profit pour l'article que nous donnons ici. + ROBITAILLE (l'abbé François-Jo-

seph), acclésiastique savant, écrivain mystique, hagiographe et archéologue, né à Fruges (Pas-de-Calais), le 9 juin 1800, successivement desservant (1824), directeur du grand séminaire d'Arras (1826), grand doven de Saint-Pol et vicairegénéral honor, du diocèse (1837), supérieur du grand séminaire (1852), chan. titulaire, membredes acad, d'Arras, de Carcassonne et de la Soc. des Antiquaires de la Morinie. M. l'abbé Robitaille a pris partà la publication de divers ouvrages et recueils périodiques. De 1830 à 1852 il a collaboré à la « Gazette de Flandre et d'Artois », à « la Bibliographie », à « la Liberté » et à « la Société », qui paraissaient à Arras. Ses articles, la plupart non signés, sont de religion, de philosophie, de bibliographie et de polémique. De 1832 à 1862, il a collaboré à la . Statistique monumentale du Pas-de-Calais », au • Bulletin de la commission des monuments historiques du même département »; il a fourni des mémoires an re-

cueil de l'Académie d'Arras, et desarticles d'archéologie, d'hagiographie, de philosophie et de symbolisme religienx, à « l'Ami de la Réligion », et des notices biographiques sur huit ecclésiastiques du diocèse à la « Revue du Pasde-Calais ». Cutre les coopérations que nous venons d'énumérer, nous connaissons de M. l'abbé Robitaille les ouvrages et les opuscules suivants : I. Un mot sur l'instruction secondaire, à l'occasion du projet de loi de M. de Falloux. Arras, de l'impr. de Lefranc, 1849, in-8 de 52 pag. (1 fr.). II. Les Va-cances sanclifées par le sémina-riste. Arras, 1853, in 32 (25 c.). III. Qu'est-ce que le Traditiona-lisme? (Extrait de « l'Ami de la Religion »). Paris, de l'impr. de Desoye, 1834, in-8 de 24 pag. (1 fr.). IV. De la Possibilité de la pensée sans le langage. (Extr. de « l'Ami de la Religion •). Paris, de l'impr. de Desoye, 1855, in-8 de 24 pag. (1 fr.). V. Recherches sur l'anciennete de l'église d'Arras, (Extr. du journal «la Société », nºs du 18 avril au 6 mai 1855). Arras, de l'impr. de Lefranc, 1835, in-8 de 36 pag. (1 fr.). VI. Discours de ré-ception de M. l'abbé Robitaille à l'Acad. d'Arras. Arras, de l'impr. du même, 1855, in-8 de 16 pag. VII. Le Concile d'Amiens et le Traditionalisme. (Extr. de «l'Ami de la Religion). Paris, de l'impr. de Desoye, 1856, in-8 de 32 pag. (1 fr. 50 c.). VIII. Philosophie biblique, mise en regard de la philosophie rationaliste. (Extr. du t. xxix des « Mémoires de l'Acad. d'Arras). Arras, de l'imprim. de Courtin, 1857, in-8 de 30 pag. (1 fr.). IX. Rapport sur un ouvrage de M. de Caumont, offert par l'habile archéologue à l'Acad. d'Arras. (Extr. du t. xxix des « Mémoires de l'Acad. d'Arras »). Arras, de l'impr. du même, 1839, in-8 de 11 pag. (50 c.). Le livre de M. de Caumont a pour titre : « Rapport verbal fait au conseil administratif de la Société française pour la conservation des manuscrits ». X. Traité historique et dogmatique de la définition du dogme de l'Immaculée Conception de la très-sainte Vierge. Arras, Lefranc, 1857, in-12 de

299 pag. (1 fr. 60 c.). XI. Etude sur Mgr de Pressy, évêque de Boulo-gne. Rapport sur le concours d'Histoire proposé par l'Académie d'Arras en 1836 Arras, de l'impr. de Courtin, 1837, in-8 de 23 pag, (50 c.). XII. Etude sur l'ontologie, à l'occasion de l'ouvrage de M. l'abbé Hugonin. Paris, 1837, in 8. (1 fr. 23 c.). XIII. Vie de saint (1 fr. 25 c.). XIII. Vie de saini Paul Serge, suivie d'une Dissertation où l'on prouve qu'il est le fondateur de l'église de Narbonne. Arras, Lefranc; et Bayonne, Conche, Caillard, 1857, in-8 de 180 pag. (1 fr.). XIV. La sainte Chandelle de Seninghem. Arras, 1838, in-32 (25 c.). XV. Indulgence de la portioneule et la garde-malade franciscaine. Arras, Rousseau-Leroy, 1860, in-32 de 64 pag. (25 c.). XVI. Manuel de première communion pour les ecclésiastiques. Ibid., 1861, in-12 de 300 pag. (1 fr. 50 c.). XVII. Vie du bienheureux Benoit-Joseph Labre, suivie d'une neu-vaine de méditations et de prières. Ibid., 1860, in-16 (30 c.). 2º édition, augmentée du récit des fêtes, de l'office et des litanies du bienheureux. Ibid., 1861, in-18 de 125 pag. XVIII. Coup d'œil sur l'époque de la prédication de l'Evangile dans la Gaule Belgique et de la Grande-Bretagne, suivi d'une réponse aux objections des adversaires. Lille, de l'impr. de Lefebyre-Ducrocq, 1862, in-16 de 75 pag. (1 fr.). XIX. Vie de sainte Ursule, suivie d'une courte Notice des maisons d'ursulines du diocèse, de deux Neuvaines, l'une pour les religieuses, l'autre pour les élèves, et d'une Etude archéologique sur la légende de la sainte. Arras, de l'impr. de Rousseau-Leroy, 1862, in-18 de 200 pages. (1 fr.). XX. Le Culte du sacré Cœur de Jésus et du saint Cœur de Marie, prêché dans l'église Saint-Sulpice de Paris. Arras, Rousseau - Leroy, 1863, in-18 de 250 pag. (60 c.). XXI. Etude comparée des recherches de M. de Saulcy, sénateur et membre de l'Institut, et de M. l'abbé Haigneré, archiviste de Boulogne, sur le Portus Itius. Arras, de l'imp. de Courtin, 1863, in 8 de 56 p. (1 f. 50 c.). L'éditeur d'Arras des ouvrages de M. Robitaille trouvant facilement à

les écouler dans le pays, n'a jamais eu la pensée d'en faire des dépôts chez les libraires de Paris, qui ne les connaissent pas; beaucoup ont été tirés à 1,500 exempl. et l'écoulement s'en est fait en moins de deux ans. Les n°1, 111, v, x, x11, x111, x1v, sont entièrement épuisés. — Des Sermons et Discours de M. l'abbé Robitaille ont été insérés dans la « Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés », publ. par M. l'abbé Migne, t. x1x de la 2° série (1856, gr. in-8).

à 2 colon.).

ROBLAIN (Pierre-Alphonse), chansonnier, ancien contrôleur ambulant de contributions indirectes à Lyon, né à la Rochelle (Charente-Inférieure), le 25 janvier 1799. M. Roblain a composé beaucoup de chansons, mais jusqu'à ce jour il en a fait peu imprimer. Nous ne connaissons que les deux suivantes: Le Départ de l'armée d'Orient, le fils Constantin du père Nicolas, Paris, Aubert, 1834, in-folde 2 pag.; l'Autriche et la France, couplets patriotiques (cinq couplets). 1859, une page in-4.

ROBLIN (Charles), membre de la Société des lettres, sciences et arts de la Flèche. Notice sur Etienne Dolet, poëte et imprimeur au xvi siècle. La Flèche, 1858,

in-18 de 64 pages.

ROBLIN (Justin), capitaine au long cours. Explication du Zodiaque de Denderah, des Pyramides et de la Genèse, avec une gravure représentant le Zodiaque. 1861, in-8

(1 fr. 25 c.).

ROBLOT (Ch.). I. Exercices orthographiques. Paris, Maumus, 1842, in-12. (2f.). II. Au profit desvictimes de la Guadeloupe. La Pointe à Pitre, ode. Paris, l'Auteur, 1843, in-8 de 8 pag. (50 c.). III. Leçons et exercices gradués de lecture. Les Thernes, l'Auteur, rue des Accacias, 16; Paris, Delaroque ainé, 1832, in-12 (2 fr.).

ROBOLSKY (le doct. H.), professeur a Berlin. I. Anleitung zum französischen Styl. Bestehend in e. Sammlung v. Entwürfen u. Thematen zu freien französ. Aufsätzen u. Vorträgen. Für Schulen verf. Berlin, Th. Enslin, 1836, gr. in-18 de xj-160 pag. (2 fr. 50 c.). II. Biblio-

thek französischer Prosaiker. Für den Schulgebrauch. Berlin, Renger: 1er Bd. Jeanne d'Arc. Episode aus der « Histoire des ducs de Bourgogne » de Barante. Mit Enleitung u. Noten zum Schulge-brauch. 1856, in-8 de de xx-144 p. (2 fr.). 2er Bd. Guillaume-le-Conquérant. Aus Augustin Thierry's « Histoire de la conquête de l'Augleterre par les Normands». Mit Anleitung u. Noten zum Schulgebrauch. 1857, in-8 de xi-216 pag. (2 fr.). 3º Bd. Histoire de la découverte de l'Amérique, par Lamé Fleury. Zum Schulgebrauch m. e. Wörterbuch. 1858. in-8 de xvj-162 pag. (2 fr.). III. Vocabulaire systematique. Guide de la conversation française, à l'usage des écoles des jeunes aemoiselles. Berlin, même, 1857, gr. in-16 de IV-92 p. (1 fr.). IV. Franzosische grammatik. Berlin, le même, 1858, grand in-8, de viij-256 pag. (3 fr.). M. Ro-bolsky a arrangé à l'usage des écoles plusieurs autres ouvrages de diverses langues.

ROBOLAM (A.), D. M. P., de la Société d'horticulture. I. Maladie de la pomme de terre, de la vigne et de plusieurs autres végétaux; sa cause; moyen de la combattre et d'en tirer un grand profit. Paris, l'Auteur, 1851, in-8 de 32 p. (1 fr.). Il. Maladie spéciale de la vigne (oïdium Tuckeri); exposé succinct d'études, d'observations et d'expériences sur ses caractères, sa marche et son traitement, et sur un moyen simple, expéditi de une économique de la prévenir on de la guérir. Paris, Dusacq,

1854, in-12 de 52 pag. (75 c.).
ROBQQIN (Eugène), de Paris, prenant la qualité d'artiste pour le chant. I. Le Troubadour parisien.
Album napoléonien. Anzin, de l'impr. de Boucher-Moreau, 1852, in-12 de 12 pages. Onze chansons.
II. Les Inondés. (En vers). Lille, de l'impr. de Guermonprez, 1856, in-8 de 2 pag. III. Le Troubadour parisien, choix de romances et chansonnettes comiques et risibles. Lille, de l'imp. d'Alcan Lévy, 1858, in-8 de 16 p. Dix chansons.
ROBYILLE (T. de), nom de fantaisié appliqué par le libraire Lebailly à

diverses publications populaires,

Digital by Google

semi-historiques dues à plusieurs mains, parmi lesquelles les suivantes : 1. Histoire véritable et authentique des quatre fils Aymon, surnommés « la Fleur de la chevalerie »; suivie des aventures merveilleuses et extraordinaires du chevalier Ténébreux, les combats terribles qu'il cut à soutenir, etc. Ouvrage publié d'après les chroniques et les légendes les plus anciennes. Paris, Lebailly, 1857, 1862. in-18 raisin, de 120 pages, avec vign. (40 c.). II. Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée « la Pucelle d'Orléans ». Nouv. édit., ornée de gravures et augm. des fêtes et cérémonies faites en son honneur. Paris, le même, 1857, 1858, in-18 jésus, de 108 pages; 1878, 1859, 1863, in-18, de 120 pages, avec vignettes (40 c.). III. His-toire complète du brave et intrépide Jean Bart, chef d'escadre, suivie de celle de Duquesne et Duguay-Trouin, ou la Gloire de la marine française sous Louis XIV. Paris, le même, 1859, 1861, in-18 de 108 pages, avec fig. (40 c.). IV. Histoire complète de Geneviève de Brabant, ou l'Innocence reconnue, augmentée de la complainte primitive et complète composée sur ses malheurs; suivie des Aventures d'Angèle de Montfort en Palestine, épisode de la guerre des croisades, terminée par l'Histoire et la complainte lamentable d'Adélaïde et Ferdinand, ou les Trois anneaux. Ouvrage composé d'après de nombreuses recherches et les documents les plus authentiques. Paris, le même, 1859, in-18 de 120 pag. (40c.). V. Histoire complète de la tour de Nesle, contenant les détails les plus exacts sur les événements terribles et mystérieux, etc. qui ont rendu célèbre ce fameux château depuis son élévation jusqu'à sa disparition; suivi des Amours et aventures de Marguerite de Valois, surnommée la reine Margot. Paris, le même, 1861, 1862, in-18de 108 p. avec vig. (40 c.). VI. Histoire curieuse du duc de Roquelaure, surnommé l'homme le plus laid et le plus gai de France, ses aventures galantes, ses ruses ex-traordinaires, ses facéties, etc. Paris, le même, 1861, 1863, in-18 de

108 pag. avec vign. (40 c.). VII. Les quatre Sergents de La Rochelle. Paris, Le Bailly, 1862, in-18 de 108 p. (40 c.).

ROBY (Louis), poëte. I. Poëme, en trois chants, en l'honneur et à la mémoire de Son Eminence le cardinal de Cheverus, archevêque de Bordeaux. Bordeaux, de l'imprimerie de Gazay, 1837, in-8 de 16 pag. II. Ode en l'honneur et à la gloire du mariage de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans avec la princesse Hélène. Ibid., 1837, in-8 de 4 pag. III. Poëme sur l'arrivée de Mar l'archevêque Ferdinand Donnet, nommé à l'archiépiscopat de Bordeaux. lbid., 1837, in 8 de 4 pag. IV. La Saint-Philippe. Au roi des Français. (En vers alexandrins.) Paris, de l'impr. de Maulde, 1838, in-8 de 8 pag. V. Poëme de Constantine, en quatre chants, ou le Bouquet de S. M. Louis-Philippe Ier. Bordeaux, de l'imprim. de Pichade, 1838, in-8 de 40 pages. VI. Bertrand, poëme épisodique en vers français en six chants, avec une Epitre à S. A. R. Mgr le prince de Joinville. Toulouse, de l'impr. de Mme ve Corne, 1848, in-8 de 80 pages. VII. Poëme historique et biographique du général Compans, comte, lieutenant-général, etc., né le 26 juin 1769, etc., avec des couplets à son honneur pour le 14 septembre, jour de l'inaugura-tion de sa statue à Salies (Haute-Garonne). Notice sur sà vie et discours de l'auteur. Toulouse, l'impr. de Pinel, 1852, in-8 de 8 p. VIII. L'Abeille impériale. Dédiée à LL. MM. l'Impératrice et l'Empereur. Etrennes du jour de l'an. (Poésies.) Bordeaux, de l'impr. de Moulins, 1835, in 8 de 40 pag. IX. Les Etrennes du poëte. Poëme didactique pour le jour de l'an; ouvrage littéraire et moral. Toulouse, de l'impr. de Cazaux, 1862, in-8 de 8 pages.

Robuns (Mári.-J.), entomologiste, à Bruxelles, acunbre de l'Académie royale de Bruxelles, de la Société entomologique de France, de la commission du musée de Bruxelles, etc.

ROBYNS, inspecteur à l'administr. centrale de l'enregistrement et des domaines, l'un des rédacteurs du « Journal de l'enregistrement et du notariat ». Recueil général de décisions administratives et judicigires en matière de droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, de succession, d'hypothèque et de notariat, redigé par M. Robyns.... avec la collaboration de plusieurs employés de cette administration. Bruxelles, Raes, Labrone et Cle, 1847-56, 9 vol. in-8. Prix de l'abonnement annuel :- 10 fr.

ROBYNS (F .- A.). De l'Enseignement de la rédaction dans les écoles primaires, spécialement dans les écoles primaires rurales; suivi du Plan d'un Cours pratique de style épistolaire, à l'usage des écoles primaires de la campagne, et de cent sujets de lettres propres aux élèves de ces écoles. 2º édition. Saint-Trond, Van West-Pluymers, 1860,

in-12 (1 fr.).

ROCA Y CORNET (Don Joaquin), religieux espagnol, qui a traduit de l'italien en espagnol divers ouvrages de saint Alphonse de Liguori. qui ont été réimprimés à Paris, et dont voici la liste : I. Avisos de la Providencia en las calamidades publicas. Traduccion libre. Quinta edicion. Paris, Rosa, 1850, in-32. 11. Preparacion para la muerte, 6 Consideraciones sobra las verdades eternas. Paris, Rosa y Bou-ret, 1830, 1831, 1837, 1861, in-18; Paris, Garnier frères, 1851, in-12. III. Selva de materias predicables e instructivas. Paris, Rosa y Bouret, 1831, in-18. IV. Instruccion al pueblo sobre los diez mandamientos y los sacramentos. Paris, Rosa y Bouret, 1851, in-32; 1862, in-32 de 448 pag. V. De la Importancia de la oracion para alcanzar de Dios todas las gracias y la salud eterna. Quinta edicion. Paris, Rosa y Bou-ret, 1834, in-32. VI. Practica del amor a Jesucristo, etc. vr edicion. Paris, Garnier frères, 1853, in-32. VII. Reflexiones piadosas sobre diferentes puntos espirituales, dispuestas para las almas que desean crecer en el amor divino. Traducida al castellano, por A. J. A. S. Revista y corregida por D. Joa-quin Roca y Cornet. Paris, Rosa y Bouret, 1834, in-32. VIII. Las Glorias de Maria. Nueva edicion. Paris, Rosa y Bouret, 1836, in-12.

IX. Triunfos de los martires, ó las Vidas de los martires mas celebres de la Iglesia... Paris, Garnier frères, 1856, in-12. X. Bibliotheca catolica. Coleccion selecta y economica de las mejores obras de religion y de moral antiguas y modernas, nacionales y estraujeras, util a toda clase de personas, baja ha dirección de D. J. Roca y D. J. Rubio. Paris, Rosa y Bouret, 1831. 4 vol. in-12.

ROCAMIR DE LA TORRE. Notice des tableaux exposés dans le musée de Perpignan. Perpignan, Alzine, 1843, in-8 de 64 pag. (1 fr.)

ROCARD (J.). Biographie militaire du Jura, comprenant les généraux et officiers de tontes armes, nés dans le département du Jura, qui se sont fait remarquer dans les guerres de la République et de l'Empire, depuis 1791 jusqu'au licen-ciement de l'armée, en 1813. Lons-le-Saulnier, Courbet, 1843, 2 vol. in-8 (8 fr.). Le tome 1 :: est particulier aux généraux et le second aux officiers.

de], fils de Albert-J.-Mich, de Rocca (1) et de la baronne de Staël, mort jeune aussi. Concordance des quatre évangel stes, suivant l'ordre de Michaelis. Paris, de l'imp. de Crapelet. - Treuttel et Würtz, 1828, un gros vol. in 12 (Anon.). Imprimé sur quatre colonnes à deux par page (10 fr.).

† ROCCA (Jean DE LA) (2), publiciste, né le 30 décembre 1832, à Vico (Corse), d'un père co-propriétaire des caux minérales de cette ville, appelées bains de Guagno; il vint à Paris, en 1851, et se lit connaître comme écrivain de 1853 à 1860. Ses écrits et la protection de quelques-uns de ses compatriotes haut places lui valurent d'être envoye à Rodez, en 1860, comme rédacteur en chef d'un journal gouvernemental, intitulé : l'Aigle de l'Aveyron, en concurrence à une feuille d'opposition qui paraissait dans la même ville, et ne tarda pas à être supprimée. La rédaction

<sup>(1)</sup> Mort à Hyères, le 29 janvier 1818, âgé seu-lement de trente et na aus. (Voy, la France lit-téraire, t. viit, p. 88.) (2) Les deux premiers écrits de cet anteur portent Jean Rocca, et les huit autres Jean de la Rocca

de M. J. de la Rocca ne fut pas de longue durée, il revint à Paris, et écrivit dans « le Pays, journal de l'Empire », dans « le Constitutionnel r, et y fonda un journal bi-mensuel, intitulé : l'Avenir de la Corse, dont le premier numéro parut en novembre 1861. Homme du gouvernement, M. J. de la Rocca attend une sous-préfecture, qui lui est promise; provisoirement, il a été, et est peut-être encore aujourd'hui chef de bureau à la préfecture de police du département de la Seme, division de la police départementale. On a sous le nom de M. J. de la Rocca les ouvrages suivants : 1. Bains de Guagno Ajarcio, de l'impr. de Marchi, 1851, in-12 de 36 pag. II. Défense devant mes compatriotes contre l'accusation de faux et substitution dans un examen de baccalauréat, Paris, de l'impr. de Prève, 1853, in-8 de 116 pag. III. La Corse et son avenir. Paris, Plon, 1857, in-8 de VIII et 500 pag. (6 fr.). IV. Biographie de la famille Abbatucci, il-lustrée par Janet Lange. Paris, G. Barba, 1857, très-gr. in-8 de 22 pag. à 2 colon. encadrées, avec 6 gravures sur bois (50 c.). Cette brochure renferme cinq notices: sur le gén. Jacq. Pierre Abbatucci, le gen. Charles, Ant.-Dom., chef de bataillon, Séverin, lieutenant, et Jacq.-Pierre-Ch., garde des secaux, ministre de la justice; secaux, elle est l'une des premières livraisons d'une publication, intitulée : « les Hommes célèbres illustrés par Janet-Lange », qui n'a pas été continuée. M. J. de la Rocca se proposait d'y publier une série d'articles sur chacune des gloires de Corse, mais il en a été empêché par l'interruption de cette publication. V. Abbatucci, garde des sceaux, ministre de la justice, etc., sa vie comme magistrat, comme député et comme homme d'Etat, ses opinions sur les événements et les hommes célèbres de notre époque. Paris, Magnin, Blanchard et G.e, 1858, gr. in-8 de 423 pages, avec un portr. (6 fr.). VI Mission du prêtre corse. Paris, de l'impr. de Raçon et Cio, 1858, in-8de 44 pag. (1 fr.). VII. Mémoire sur la mission du prêtre en Corse, Paris, Arnaud

Vresse, 1859, in-8 (t fr.). VIII. Second Mémoire sur la mission du prétre en Corse. Id., 1860, bro-chure in-8 (1 fr.). IX. L'Autriche et l'Italie devant l'Europe. Paris, le même, 1859, in-8 de 158 pag. (1 fr. 50 c.), ouvrage qui valut à l'auteur la décoration de l'ordre des SS. Lazare et Maurice. X. Voyage de l'Empereur en Corse. Bastia, de l'impr. de Fabiani, 1862, in-8 de 62 pag. - Ce n'est pas sans raison que nous nous sommes servi de la locution : on a sous le nom de M. J. de la Rocca, etc. On dit que ce publiciste a en un important collaborateur qui a garde l'anonyme, et cela se conçoit : M. Jean de la Rocca avait vingt ans lorsque parurent ses premiers ouvra ges, et il était Corse, parlant plus l'italien que le français.

Rocca (Autoine Dr La), frère du précédent, secrétaire de la rédaction de « l'Avenir de la Corse » et l'un de ses rédacteurs (Yoy, l'art, pré-

cédent).

Rocca (Antonio-Leone), parent des précédents. Alcuni umili omaggi a Napoleone I, Napoleon III ed alla imperadrice, con une ossequiosa dedicatoria al presuntivo erede delle corona imperiale. Ajaccio, de l'impr. di Marchi, 1834,

in-8 de 36 pages.

ROCCA (Mme DELLA), femme du général piemontais de ce nom. I. Darie, on les Quatre âges d'un amour. Paris, Mich. Levy frères, 1860, in-18 jésus (2 fr.). II. Le Roman d'unefemme laide. Paris, Michel Lévy frères, 1861, gr. in-18 de 407 pag. (3 fr.). Romans publiés l'un et i'autre sous le pseud, de Camille Henry. Le Roman d'une femme laide est la touchante histoire d'une disgraciée de la nature. La pauvre créature, qui compense par des trésors de qualités la beauté absente, s'éprend, toute marlée qu'elle est, d'un colonel; mais la raison prend à temps le dessus et elle expie sa passion par un sacrifice sublime. Elle marie celui qu'elle aime à une jeune fille qu'elle a prise sous sa protection. Le charme des détails, une vraie sensibilité trahissent l'incognito féminin à chaque page. III. Une Nouvelle Madeleine; par l'auteur du . Roman d'une

femme laide». Paris, les mêmes, 1862, gr. in-18 (3 fr. 50 c.).

ROCCA SERRA (Pietro Francesco de), de Sartène (Corse). Epitome semejetico di pronostico mortale necessario al sacerdote ed al medicogiovane, al letto di moribondo. Ajaccio, de la tipogr. di Marchi, 1838, in-18 de 54 pages.

ROCCA-SERRA (Titus de). de Sartène (Corse). Notes sur le bandit. Bastia, de l'impr. de Fabiani, 1853, in-8 de 16 pag. Notes composées pour M. Balland, commissaire du Gou-

vernement en Corse.

à Trouville-Roccas (A.), médecin sur-Mer (Calvados). Des Bains de mer, de leur action physiologique et thérapeutique, de leurs applications et de leurs divers modes d'administration, avec un aperçu sur l'air et les climats marins, et sur leurs effets physiologiques et thérapeutiques. Paris, Victor Masson, 1857, in-18 jésus, de xx-284 pag. (3 fr. 50 c.). — Autre édition, sous ce titre : Traité pratique des bains de mer et de l'hydrothérapie marine, fondé sur ne nombreuses observations. 2º édit., rev et augm. Paris, Vict. Masson et fils, 1862, gr. in-18 de xxiv-298

pag. (3 fr. 50 c.).
Roch (Eugène), journaliste et romancier, né à Moulins (Allier), vers la fin du XVIIIe siècle. (Voy. t. vIII, p. 89.) Ajoutez à la liste de ses ouvrages : qu'il a fourni au « Livre des Cent-et-Un », les études le Palais-Royal (t. 1er, 1832) et le Cimetière du Père - Lachaise (t. 1v, 1832), et qu'il a fait paraître depuis : I. Tribunaux étrangers. Cour d'assises du Brabant, séant a Bruxelles. Affaire Caumartin. Accusation d'homicide volontaire sur la personne d'Aimée Sirey. Paris, 1843, in-8 de 208 pag. (3 f. 50 c.). II. Etudes sur les causes des erreurs judiciaires. Affaire Donon-Cadot, on l'instruction d'un grand procès criminel au XIXº siècle, avec les débats et plaidoiries; suivie du Parricide de Vouziers. Affaire Benoist. Paris, au bureau de « l'Observateur des tribunaux ». 1845, in-8. Tom. rer et unique de cet Observateur. III. Annales du Palais (l'Observateur des tribunaux). Recueil mensuel des dé-

bats et des faits judiciaires les plus mémorables. Année judiciaire 1846-47. Paris, boulevart Poissonnière, novembre 1846, in-8. Recueil qui paraissait le 10 de chaque mois, mais qui n'a paru que peu de temps. Le prix de l'abonnement était de 20 fr. par an, et pour six mois 12 fr. IV. Les Archives du peuple. Registre politique. Journal des faits et gestes. Actes et documents. Paris, rue Saint-Etienne, n. 11, 1848, in-4. Publication périodique, dont les deux premiers numéros (de 8 pages chacun) portent la date de mai 1848. Elle n'a eu aussi qu'une courte existence. Le prix de l'abounement pour six mois était de 9 fr. V. Légende de Napoléon-le-Grand, ou les Phases de sa destinée, dans chaque mois, avec une table alphabétique des matières. (Sec. édit.). Paris, l'éditeur, rue de Cléry, n. 19, 1850, grand in-8 de 8 pages. La première édition, publiée sous le pseudonyme de Marc Constantin, en 1848, porte pour titre : Calendrier-Napoleon. Un souvenir du grand homme par jour. Première année. Paris, rue du Croissant, in-fol. oblong, collè sur carton. VI. Précis de l'Histoire des Gaulois, mis en vers français, avec un questionnaire et un synchronisme détaillés. Paris, l'éditeur, rue de Cléry, n. 19, 1851, in-12.

Rocu (Francis), journaliste et biographe. I. Madame Doche (Marie-Charlotte-Eugénie de Plunkett), artiste dramatique. Paris, rue Blanche, 58, 1856, in-8 de 28 pag. II. M. Gueymard, ar-tiste au grand Opéra de Paris. Paris, même adresse, 1856, in-8 de 16 pag. III. M. Bressant, artiste - sociétaire à la Comédie-Française. Ibid., 1856, in-8 de 20 pag. IV. Borghi-Mamo (Adélaïde), artiste du grand Opéra de Paris. Ibid., 1856, in-8 de 20 pages. V. M. Laferrière (Adolphe-Louis), artiste dramatique. Paris, rue Louisle-Grand, 1857, in-8 de 24 pages. VI. Mario, artiste au Théâtre-Italien de Paris. Paris, même adresse, 1836, in-8 de 24 pag. VII. Judith, artiste-sociétaire de la Comédie-Française, Paris, même adres

se, 1856, in-8 de 24 pag. Ces notices sont extraites du premier volume de la première série de «l'Encyclopédie critique et biographique du XIX° siècle». Ces extraits ne se sont pas vendus. — M. Francis Roch a ĉerit dans le « Diable boiteux de 1823 », journal commencé en 1857 par Eug. Garay de Monglave, et autres petits journaux.
Rocn (L.), docteur-mèdecin. Avec

Roch (L.), docteur-medecin. Avec M. Auphan, docteur-médecin : Exposé des travaux scientifiques du docteur Serre (d'Uzès). Alais, de l'impr. de Veirun, 1856, in-4 de 24

pages.

Rocai (J.-Noë), poëte, membre de « l'Union des poëtes ». On trouve de lui des pièces de vers dans les volumes des « Olympiades, Album des poëtes » (1838-62, 5 vol. in-8), qui ont été réunies par lui dans un volume, intitulé : l'Ami du peuple. Veillées de février. Poésies. Valréas, de l'impr. de Jobert, 1863, in-8 de 236 pag.

in-8 de 256 pag.
Rocu (Louis), lieutenant de vaisseau, mort à Sébastopol. Sa vie et
sa Correspondance. Autun, de l'imp.
de Dejussieu, 1859, in-18 jésus de
260 pag. Tiré à un petit nombre
d'exemplaires, dont la famille
s'est réservé la distribution.

Roch (Hippolyte), ferblantier à Montpellier. Lou Portafuïa de l'ouvrié. Recul des poezias languedocienas. Montpellier, Gras, 1861,

in-16 de xvj-144 pages.

Rocha, de Mexico. I. Avec MM. L. Deschamps et Amédée Collas : Voyage entre ciel et terre. Excursion aérostatique sur le «Napoléon» (le 30 mai 1852). (Extr. du journal «l'Union de Seine-et-Oise», des 9 et 12 juin 1852). Versailles, de l'impr. de Montalant-Bongleux, 1852, in 8 de 16 pag.

ROCHA (Ernest). Une Confidence nouvelle. Imprimée dans la « Revue contemporaine », 2° série, t. xn (1859), et des articles de critique littéraire dans la même Revue.

ROCHA (E.), professeur de rhétorique au collège de Moissac. Discours prononcé à la distribution des prix du collège de Moissac, le 13 août 1857. (Extr. de la « Revue de l'Académie de Toulouse», livraison d'août 1857.) Toulouse, de l'impr. de Chauvin, 1857, in-8 de 12 pages.

ROCHATO-ED-DAHDAH, éditeur du Diwan du cheikh Omar-ibn-el-Faredh, texte arabe, avec préface en français par l'abbé Bargès.

† ROCHARD (Jean-Félix), ancien chirurgien de marine militaire, médecin adjoint de la prison des Madelonnettes, né le 28 septembre 1808, à Rochefort (Charente-Inférieure), après avoir terminé ses études chirurgicales, fut nommé à Brest, en 1830, chirurgien entretenu de la marine royale, et fut désigné dans la même année pour l'expédition de Madagascar, où son dévouement a été apprécié. En 1835, il fut chargé du service de santé des « lles des Saintes ». (dépendances de la Guadeloupe), où il a donné des preuves de son zèle, en rétablissant dans ces îles · la Convalescence », établisse-ment qui fut tout à la fois un acte d'humanité et une cause d'économie pour le Gouvernement. En 1837, il fut détaché par ordre ministériel du port de Brest à Toulon, où le choléra venait d'éclater ; M. Rochard y donna, comme par-tout où il avait été appelé, des preuves publiques de zèle et de dévouement qui lui ont mérité les plus honorables certificats des autorités compétentes. En 1838, il fut mis en non activité pour infirmités temporaires, résultant de sa vie pénible à bord des vaisseaux, et surtout de son séjour dans les colonies, puis admis à faire valoir ses droits au traitement de réforme. M. Rochard n'avait alors que trente ans. Voulant suivre la carrière médicale, il se fit recevoir docteur en médecine de la Faculté de Paris, le 23 août de la même année. Le 20 mai 1840, il fut nommé médecin-adjoint de la maison d'arrêt des Madelonnettes, où depuis vingt-deux ans il en remplit gratuitement les fonctions. 1848, il fut nommé chirurgien aide-major de la garde nationale de Paris. A l'occasion des affaires de juin, il reçut du ministre de l'intérieur la médaille d'honneur, en récompense de son dévouement aux blessés. Essentiellement philanthrope, M. le docteur Rochard

a montré un dévouement désintéressé pendant l'épidémie du choléra de 1849. En 1853, sa maison de santé, rue Marbeuf, n. 36, qu'il a dirigée depuis 1846 jusqu'en 1855, fut choisie par M. le docteur Conneau, premier médecin de S. M. l'Empereur, pour y recevoir les malades de la maison impériale. En 1861, cet honorable médecin a ouvert un dispensaire public et gratuit, rue du Pont-de-Lodi, n. 6, pour le traitement des affections cutanées. En 1862, il fut chargé, depuis le 15 février jusqu'au 1er octobre, du service de médecin en chef de la maison d'arrêt des Madelonnettes, en remplacement de M. le docteur Pietra Santa, en congé. Il est triste de penser que les longs et honorables services rendus par cet estimable médecin, tant dans le militaire que dans le civil, n'aient point obtenu leur récompense, et qu'il attende encore la décoration. Depuis sa retraite de la marine militaire, M. Rochard s'occupe plus spécialement des maladies scrofuleuses et des affections de la peau, qu'il a dû nécessairement avoir de fréquentes occasions d'étudier pendant son séjour dans nos colonies. Il a beaucoup écrit, mais sauf un ouvrage important, son Traite des maladies de la peau, ses nombreuses occupations ne lui ayant pas laissé le temps de réunir en corps ses observations et de les publier, toutes sont éparpillées dans divers journaux de médecine. Nous allous faire connaître les recueils où elles ont paru : 1º dans le « Journal hebdomadaire des progrès des sciences et des institutions médicales » : I. Cyanose partielle observée dans la dyssenterie aiguë, à Fort-Royal (Martinique) (16 août 1834). De cette observation il résulte que cette maladie, qui constituerait une véritable dyssenterie cholérique, n'affectait que les militaires nouvellement arrivès dans la colonie, et qui avaient séjourné à Brest pendant le cholèra. 2º dans les « Comptes - rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences »: II. Résultats obtenus dons le truitement des affections scrofuleuses, de l'emploi d'un nouveau compose de chlore, d'iode et de mercure (nº dn 20 avril 1846). III. Avec M. Sellier : Nouveau Traitement de la couperose (nº du 1er décembre 1851). Mémoire réimprimé l'année suivante sous un nouveau titre (Voy. le nº IX). 3º dans « l'Union médicale » : IV. Essais d'un nouveau composé de chlore, d'iode et de mercure, dans le traitement des affections scrofulcuses, nos des 28 et 30 janv. 1847). Même mêmoire que celui du nº 111. Les Comptesrendus de l'Académie des sciences n'en avaient donné qu'un extrait. V. Note sur quelques fats d'anatomie pathologique concernant l'état de la rate dans les fièvres intermittentes de Madagascar (nº du 10 février 1852). VI. Prophylaxie du choléra. De l'Hygiène dans ses rapports avec le développement et la propagation du choléra (nºs des août et 30 septembre 1854). Tire à part. Paris, typog, de Fél. Malteste et Cle, 1851, in-8 de 20 p. VII. Nouveaux Faits prouvant la puissance de la révulsion dans le traitement des fièvres intermittentes (nº du 27 novembre 1855). VIII. Influence que certains actes pathologiques peuvent exercer sur la marche des fièvres intermittentes (nº du 22 janv. 1856). IX. Avec M. le docteur Sellier : Guérison de la couperose. Mémoire présenté à l'Académie des sciences, dans la séance du 1er décembre 1851. Paris, Labé, 1852, in-8 de 36 pages (1 fr.) (Voy. le nº 111). 4º dans « la Lancette française, gazette des bôpitanx civils et militaires ». X. Avantages de la saignée au début du choléra (nº du 28 octobre 1854). XI. Un mot sur les faits de guérison de couperose critiques dans un des articles de M. Duchesne-Dupare (nº du 26 mai 1857). XII. Traitement de l'acne (uº du 8 novembre 1860). 5º dans « le Moniteur de la Flotte » : Projet de creation de bâtiments hôpitaux mobiles (nº du 8 août 1853). Tirê a part. Paris, imp. de Schiller aine, 1855, iu-8 de 8 pag. 6° dans « le Moniteur des hôpitaux, journal des progrès de la médecine et de la chirurgie pratiques » : XIII. Note sur une nouvelle ceinture hermaire pour la contention et la prévention

des hernies inguinales. Avec 3 fig. (nº du 12 septembre 1855). XIV. Polémique entre MM. Rochard et Boinet sur le traitement de la couperose (nos des 12, 22, 29 janvier, et 2, 5, 9 février 1856, six numéros). XV. De l'Emploi de l'iodure de chlorure mercureux en pommade dans les engorgements de l'utérus. Communiqué à l'Acad. des sciences, le 22 décembre 1856 (n° du 1er jany, 1857). XVI. Un mot sur l'action comperce du bi-odure de mercure et de l'iodure de chlorure mercureux dans le traitement de l'Acné et des maladies entan es chroniques en général (n° de juin 1857). Tiré à part. Paris, au bu-reau du « Moniteur des hôpi-taux », 1857, in-3 de 8 pag. XVII. lodure de chlore mercureux. Un dernier mot sur un nouveau on une nouvelle équivoque de M. Sellier. (Extr. dn « Moniteur des hôpitaux »). Paris, de l'imp. de Reuiquet et Cte, 1857, in-8 de 3 pages. Rélmpr. dans l'opnscule snivant. XVIII. L'Odyssée thérapeutique de l'iodure de chlorure mercureux, qui ne vant pas celle du roi d'Ithaque, mais que doivent lire cependant tous ceux qui ne veulent pas se laisser dépouiller du fruit de leurs travanx. Paris, Leclerc, 1894, in-18 de 72 pages. (1 fr. 50 c.). Contre MM les docteurs Sellier et Bontigny, et contre le rédacteur scientifique du journal « le Siècle », M. Ph. Blanchard. 7º dans le Moniteur des sciences médicales et pharmaceutiques » : XIX. Note sur deux cas de guérison re-marquable de lapus, Impr. à part. Paris, de l'imprim. de A. Henry Noblet, 1859, in-8 de 14 pag. XX. Remarques et Observations sur le traitement du psorias s, notamment par la poinmade à l'iodure de chiorure mercureux (nº du 31 janvier 1860). XXI. Tru te des maladies de la peau. Paris, Delahays, 1860, in-8 '(6 fr.). Cet ouvrage a été apprécié très - favorablement par la presse scientifique, et M. le professeur Velpeau l'a présenté à l'Académie impériale de mêdecine dans les termes les plus élogienx. L'auteur en prépare un deuxième volume. XXII. Considérations historiques sur la pathologie cutanée, dans le but spécial d'éclairer l'étiologie et la thérapentique des dartres. Discours prononcé le 17 février 1861, pour l'onverture du cours de l'anteur sur les maladies de la peau. (Extrait de « l'Union médicale », nouv. série, février 1861 ) Paris, de l'impr. de Malteste, 1861, in-8 de 15 pag. XXIII. Note adres-sée par M. le de cteur Félix Rochard à MM. les membres de la commission du prir Bréant sur ses travanx relatifs à l'anatomie, à la physiologie de la pean et à la thérapeutique des affections dartreuses. (Paris, typogr. de Félix Matteste et Cie, 1861), in-4 de 7 pag. XXIV. Des Moyens propres à favoriser, avec une réduction dans les dépenses, le prompt rétablissement des malades de l'armée du Mexique, et à garantir les soldats valides des atteintes de l'épidémie. Mémoire présenté à S. M. l'Empereur des Français, dans l'audience particulière du 13 août 4862. (Extr. de « l'Union médicale », nouv. série, du 28 août 1862). Paris, de la typogr. des mêmes (1862), grand in-8 de 7 pages. - Il existe un beau buste du docteur Rochard, dà à un jeune sculpteur plein d'avenir, M. Georges Princay (de Paris).

- ROCHARD (Jules-Engène), chirurgien de la marine impériale, né le 30 octobre 1819, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Après avoir terminé ses études chirurgicales, il entra dans le service de la marine militaire, en 1833, et fut successivement officier de santé de 3º classe (11 nov. 1837), de 2º classe 12 juillet 1841), entin de 1re classe (le 13 déc. 1843). M. Rochard est anjourd'hui professeur à l'Ecole de médecine navale du port de Brest, depuis le 5 décembre 1850, chirurgien en chef et membre du conseil de santé de la marine, depuis le 6 mai 1854. Il a été, le 31 décembre 1859, élevé au grade d'officier de la Légion d'Honneur. Nous connaissons de ce savant : I. De la Non-identité de la colique de plomb et de la colique sèche des pays chauds. (Extr. de « l'Union médicale » des 8 et 10 janvier 1855). Paris, de l'impr. de F. Malteste et Cte, 1856, in-8 de 20 pages. II. De l'Influence de la navigation et des pays chauds sur la marche de la phthisie pulmonaire, en réponse à cette question : « Déterminer par des faits précis · le degré d'influence que les « changements de lieux, tels que l'émigration dans les pays chauds « et les voyages sur mer exercent « sur la marche de la Inberculisa- tion pulmonaire ». Ouvrage conrouné par l'Acad, impér, de médecine, dans sa séance du 11 décembre 1855. (Extr. des Mém. de l'Acad. de médecine, tom. xx.) Paris, J.-B. Baillière, 1856, in-4 de 94 pages, avec un tableau (4 fr.). III. Operation d'anus artificiel, 1859, in-4 de 10 pag., avec une planche. Impr. dans le tome xxii des « Mémoires del'Acad. impér. de médecine. IV. Du Service chirurgical de la flotte en temps de guerre, dispositions à prendre, pour le combat, a bord des différents navires, soins à donner aux blessés dans les batailles navales et dans les bâtiments. 1861, in-8 de 101 pag. Impr. à la suite du « Traité de chirurgie navale », de Louis Saurel. (Paris, J.-B. Baillière et fils, 1861.)

ROCHAS (Léon-J.-B.), I. Histoire d'un cheval de troupe, Paris, Bouchard-Huzard, 1833, in-12 (2 fr. 50 c.). On-vrage qui a obtenu une médaille d'or de la Soc. royale et ceutrale d'agriculture. Traduit en italien par le professeur Lessona. Turin, Fontana, 1840, in-12. Il. Hygiène vélérinaire militaire. Paris M=0 Bouchard Huzard, 1814, in-8 (7 f.).

ROCHAS (Alphonse B. de). Plan-carnet de la ville de Paris. Portefeuille spécial du voyageur dans Paris. 1832 - 53. Paris, Michon frères, 1852, in-18 de 72 pag., format d'agenda, avec des cartes et plans.

Rochas (Henri-Joseph Adolphe), avocat, biographe distingné, né le 1st novembre 1816 à Die (Drôme), commença ses études au séminaire de Valence et les termina au collège d'Annonay, dirigé par des ecclésiastiques. Il suivit ensuite les cours de droit à la Faculté de Grenoble; mais les goûts de M. Rochas étaient portés vers la littérature et les travaux d'érudition, et non vers le droit. Il vint à Paris,

en 1821, et commença par faire de la littérature. M. Rochas composa quelques romans, qui ent été imprimes en feuilletons dans des journaux et des recueils, un entre antres, intitulé : Un mariage bibliographique; mais ils ont paru avec la signature du vicomte de Canourgues [Charles Expilly]. A l'age de trente-sept ans, il se détermina à se faire recevoir avocat: il alla à Grenoble, où il avait fait ses études, et fut reçu licencié le 19 février 1853. Sa thèse pour la licence, sontenue le 2 du même mois, est sur le post liminium et sur l'absence (Grenoble, Maisonville, 1853, in-4 de 28 pag.). M. Rochas ne pratiqua pourtant pas le barreau. Il s'était adonné, des avant 1848, à des recherches historiques sur les hommes et les lieux de sa province, et il en est déjà résulté un ouvrage par lequel il a débuté en maltre en 1861, sa Biographie du Dauphiné. L'anteur, ayant dédié cet ouvrage à M. le comte Fialin de Persigny, dont la famille est originaire du Dauphiné, le ministre, juste appréciateur des travanx honorables, récompensa M. Rochas de ses longues veilles en l'attachant, par arrêté du 26 février 1861, à la direction des Archives départementales au ministère de l'intérieur. Nous connaissons de M. Rochas : I. Notes . sur l'Académie de Die et quelquesuns des professeurs qui y ont enseigné (1604-1684). (Extr. du « Bulle-tin de la Société de l'Histoire du protestantisme français », 5e année, 1857). Paris, de l'imprim. de Meyrneis et Cie, 1857, in-8 de 14 pag. II. Biographie du Dauphine, contenant l'histoire des hommes nés dans cette province qui se sont fait remarquer dans les lettres, les sciences, les arts, etc.; avec le catalogue de leurs ouvrages et la description de leurs portraits. Paris, Charavay, 1861, 2 vol. in-8 à 2 colon. (16 tr.). Avant la publication de cet ouvrage, l'une des meilleures biographies provinciales que nous possédions, il en avait été extrait plusieurs notices que nous citerons ici parce que, tirées pour la plupart à très-petit nombre, elles sont délà des raretés

bibliographiques: a) Guy Allard, historien et généalogiste du Dauphiné. Sa vie et ses onvrages. Paris, Charavay, 1854, in-8 de 8 pag. b) Notices biographiques et litteraires sur MM. Hugues Berriat, Jacques, Charles et Félix Berriat Saint-Prix. Paris, Charavay, 1854, in-8. c) Notices biographiques et littéraires sur Champollion le jeune et MM. Champollion-Figeac. 18"6, m-8 de 17 pag. d) Journal des opérations militaires de Lesdiguières, de 1586 à 1597. In-18 de 39 pag. Tiré seulement à 12, e) Bibliographie lesdigulérienne, 11 pag. in-8 à mi-colonnes. f) Notice sur Man-drin. 1859, petit in-8 de 44 pag., faux-titre rouge et noir. g) Poltiers, comte de Valentinois, notes et documents. 1859, in-8 de 18 pag. g) Notice sur l'abbé Prompsault, aumônier des Ouinze Vingts. Paris, Charavay, 1860, in-8. Quolque rédigée avec le plus grand soin et sur des documents d'une incontestable authenticité, cette Biographie n'en a pas moins soulevé une réclamation de la part de la famille La Tour du Pin, qui se dit issue de la race souveraine des Dauphins du Viennois, ce qui a été contesté à diverses reprises, et elle a fait publier une Notice historique sur la maison de La Tour du Pin, d'après des documents inédits. Appendice à la Biographie du Dauphiné de M. Rochas, signée : E. de Barthélemy, secrétaire du conseil du sceau des titres. Paris, Chara-vay, 1861, in-8 de 7 pag. Nous ne sommes point généalogiste, jour nous prononcer dans cette circonstance; mais dans une province comme le Dauphiné, sous la perpétuelle protection de la sainte Vierge, pourquoi la famille La Tour du Pin ne descendrait-elle pas des Dauphins du Viennois, comme on a fait descendre plus tard M. Crony-Chanel, d'Attila roi des Hons; une Lamerlière quelconque a pu arranger l'affaire, ou nn généalogiste inspiré. III. Notice sur la famille Marc-Aurel (imprimeur de Valence). Valence, in-8 de 12 pag. Cette brochure nous paraît contenir quelques faits pen exacts, aussi l'auteur n'y a pas attaché son nom. - Nous avons

dit plus haut que M. Rochas ne s'occupait plus que de publications historiques : il avait commencé celle des Mémoires d'Eustache Piedmont, notaire à Saint-Antoine, en Viennois, sur les guerres de religion en Dauphine, publiés d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale, avec des notes de l'éditeur et des documents inédits. Cet ouvrage était le premier volume d'une collection, intitulée : « Bibliothèque historique du Dauphine , que se proposait de publier le libraire Merle, pour donner en prime aux abonnés d'une revue dont il était le propriétaire « l'Echo du Dauphine » là laquelle, soit dit en passant, M. Rochas a fourni quelques articles). Les Mémoires d'Eustache Piedmont ont été interrompus avec la page 200, par suite de la suspension de ladite revue. M. Rochas s'occupe actuellement d'un ouvrage important sur sa province : ce sont des recherches historiques sur les fiefs du Dauphiné, avec la généalogie des gentilshommes et bourgeois qui les ont possédés, qu'il se propose de mettre prochainement sons presse.

Rochas (le docteur Victor de). La Nouvelle Calédonie et ses habitants. Productions, mœurs, cannibalisme. Paris, Sartorius, 1862, in-8 de 322 pag. (3 fr.).

† ROCHAT (Auguste-Louis-Philippe), pasteur et prédicateur suisse, ne le 17 juillet 1789, au village de Crassier, dont une moitié appartient à la France et l'autre à la Suisse (Rochat était né sujet de Berne), fut destiné par son pere, pasteur, au ministère évangétique. Auguste Rochat fit ses études à l'Académie de Lausanne, suivit ensuite les cours de théologie, et fut consa-cré ministre en juillet 1812; il se présenta, en 1817, au concours pour une chaire de philosophie à Lausanne, et échoua; pasteur à Bière, de 1822 au 22 janvier 1824, époque à laquelle ses opinions religienses l'obligerent à donner sa démission; plus tard, il fut pasteur à Rolle. Rochat appartenait à cette secte religieuse très-rigoriste que l'on nomme les méthodistes, ce qui lui suscita plusieurs tribulations et destitutions de la part du

gouvernement de Vaud et des qutorités religieuses du canton. Il est mort à Rolle, le 7 mars 1847. On a de lui : 1 Etablir les caractéres distinctifs des méthodes analytique et synthètique, avec des applications aux divers genres de sciences. Sujet prescrit d'une dissertation offerte au concours pour la chaire de philosophie. Lausanne, avril 1817, in-4. Thèse de l'auteur pour le concours de la chaire de philosophie à l'Académie de Lausanne II. Conversations entre un pasteur et son paroissien, sur divers sujets religieux, et en particulier sur la préparation à la communion. Lausanne, 1818. Sec. édition. Paris, Smith, 1818, in-8 de 104 pag. (1 fr. 50 c.). M. le pasteur L Burnier, qui dans sa « Notice sur Auguste Rochat » a consacrè neuf pages à l'analyse de ce premier écrit religieux de Rochat, n'en a pas donné le titre. III. La Doctrine évangélique. Genève, 1825, in-8 de 12 pages. (Anon.). Réimpr. comme 33º numéro des publications de la Société des traités religieux de Paris. IV. La Paix de Jesus. Sermon sur Jean, xiv, 27; par un ministre de Jésus-Christ. Genève, Suz. Guers, 1826, in-8. Réimprime en tête du « Recueil de Discours et de Forceaux divers » (vov. le nº xv). V. L'Agonie de Jésus-Christ en Gethsemané, ou Sermon sur Luc XXII, 41-44. Genève, 1827, in-8. VI. Le grand Secret. VII. Le Compte de nos jours. (75 c.). VIII. L'Homme condamné par son propre cœur. (50 c.). Ce sont trois antres sermons qui ont été imprimés avant les « Méditations » de l'auteur. IX. Quelques Réflexions sur ces paroles : Priez sans cesse. « Ces discours ne portaient point le nom de l'auteur, mais ils avaient tous nne épigraphe qui devint comme la signature de Rochat : « En ton-" tes les choses nous sommes plus « que vainqueur par Celui qui nous a aimés. » Ront., vitt, 36. X. Meditations sur quelques portions de la parole de Dieu, adressées particulie. rement aux fideles. Neuchatel, P .- J. Michaud , 1832, in-8 (4 fr.). — 3º édit. Toulouse, Delhorbe; et Pa-ris , Meyrueis , Cherbuliez , Gras-

sart, 1861, in-12 de 264 pag. (1 fr. 20 c.). La première édition est anonyme. XI. Méditations sur l'histoire d'Ezéchias adressées particulièrement aux fidèles. Neuchâtel, J .- P. Michaud, 1834, in-8. - 4º édit. Toulouse, Soc. de livres religieux : Paris, librairies protestantes, 1859. in-12de 355 pag. (2fr.). La première édition est anonyme. XII. Rapports (au nombre de dix) sur l'école enfantine de Rolle, de 1836 à 1845. Vrais chefs-d'œuvre du genre, a dit M. le pasteur L. Burnier. XIII. Quelques Aperçus simples et bibliques sur la nature, la constitution et le but de l'Eglise du Christ. Neuchâtel, 1837, in-8 de 372 pag. (5 fr.). XIV. Discours et Méditations sur diverses portions de la parole de Dieu, Neuchatel, 1838, in-8 (6 fr.). XV. Recneil de Discours et de Morceaux dicers, déjà publiés à part, on insérés dans des journaux religieux; augmentés de plusieurs Discours et Morceanx nouveaux. Neuchâtel, 1838, in-8 (3 fr. 50 c.); on Toulouse, Soc. des livres religieux, 1853, in-8 de 472 pag. Ce volume renferme les vingtquatre petits écrits suivants : 1º la Paix de Jésus, ou Discours sur Jean, xiv, 27: — 2° le Pharisien et le Péager, ou Méditations sur Luc, xvm, 9-14; - 3º Jésus condamné sans avoir fait aucun mal, ou Discours sur Matthien, xxvII, 23; - 40 la bienheureuse Frayeur, ou Discours sur Prov., xxvIII, 14; - 50 l'Endurcissement du cœur, ou Discours sur Prov., xxvIII, 14; - 6° la Droiture du cœnr, ou quelques Réflexions sur Prov., 11, 7; - 70 Sur l'affaiblissement de la vie spirituelle, ou Quelques Réflexions sur Ps., LXXX, 18; - 8° Dieu donnant tout avec son Fils, ou Quelques Reflexions sur Rom., viii, 32; -9º la Justification par la Foi, ou Explication simple et élémentaire de Rom., 111, 22, 23; - 10° trois Lettres d'un pasteur absent à son troupeau; - 11° Directions pastorales, on Lettre d'un pasteur à un membre de son troupeau. Les numéros 2 à 11 ont été imprimes d'abord dans la « Feuille religieuse • du 3 novembre 1833 au 3 juin 1838. — 12º l'Avengle

gnéri, ou Discours sur Marc, x, 46-53; - 13º l'Homme moissonnant selon ce qu'il a semé, on Discours sur Gal., vi, 7, 8; -14° Christ se faisant pauvre pour nous enrichir, ou Discours sur deux Cor., viii, 9; - 15º les Excuses de Pilate, ou Discours sur Matth. xxvii, 24; - 160 l'Esprit de bouffonnerie, ou Réflexions sur Ephés., v. 4: - 17° le Devoir du chrétien à l'égard des œuvres de ténèbres, ou Réflexions sur Ephés., v, 11; - 18º le Devoir d'être rempli de l'Esprit, ou Réflexions sur Ephés., v, 20; - 19º l'Action de grâces continuelle, ou Réflexions sur Ephés., v, 20; — 20° David demandant à Dieu de pouvoir apprécier sa parole, on Reflexions sur Ps., cxix, 18; — 21º Quelques Ré-flexions sur Jérémie, xvii, 14; — 22º Courtes Réflexions sur Hébr., XIII, 18; - 23º l'Ame rachetée, cherchant Jésus qu'elle a perdu, ou Méditations sur Cant., 111, 1-4; — 24° l'Ame rachetée s'avançant vers le ciel, appuyée sur Jésus, ou Méditations sur Cant., viii, 5. XVI. Réponse à l'écrit anonyme intitulé : « De la Formation des Eglises » (de M. John Parby). Vevey, 1841, iu-8 (1 fr. 25 c.). XVII. Un Fil pour aider aux simples à se retrouver, ou Réponse à la brochure de M. Darby, intitulée : « Quelques développements nouveaux ». Lausanne, 1842, in-18 (1 fr. 25 c.). XVIII. Avec quelques autres pasteurs : Exposé scripturaire des principes géné-raux relatifs à l'assemblage des croyants. Neucliatel, décembre 1842, in-8. XIX. Avec les mêmes : Communication fraternelle, Ibid., mars 1843, in-8. XX. Meditations sur les vingt premiers chapitres du second livre des Chroniques. Neuchâtel, et Paris, Delay, 1846, in-8, avec une planche représentant le Camp en repos (5 fr.). XXI. Ser-mons. Paris, Delay, et Toulouse, Tartanac, 1846, 1860, in-18 de 216 pag. (60 c.). XXII. Dieu invitant les pecheurs à se repentir et à croire, les indécis à se décider, et ceux qui savent à pratiquer. Neuchâtel, 1846, in-8 (4 fr.). XXIII. Esquisse d'une mère chrétienne au milieu de sa famille. Accompagnée de quet-

ques scènes villageoises édifiantes et de sept instructions bibliques données à des enfants, sur le seizième chapitre de l'Exode. Neuchâtel, 1846-47, 2 vol. in-12 (4 fr. 50 c.). XXIV. Méditation sur le Déluge, suivies d'un Recueil de lettres (au nombre de 105). Neuchatel, J. P. Michaud, 1848, in-8 de 435 pag. (6 fr.). Le pasteur A. Rochat, en outre, a écrit dans quelques journaux religieux, notamment dans « le Magasin évangélique » (Genève, 1819-1822), où il a fait insérer un article Sur la Divinité, ou plutôt la grandeur de Jésus-Christ; dans la « Feuille religieuse », à laquelle il a fourni, en 1832, la Sentence contre les mauvaises œuvres, Quelques idées sur la nouvelle naissance, et la Vie des champs; et l'année suivante, Vous ne mourrez nullement, et le Pharisien et le Péager, articles imprimés dans les nos 31 et 33 de ladite feuille religieuse. Plusieurs de ces écrits ont été reproduits en 1838 dans le « Recueil de Discours et de Morceaux divers » (voy. le nº xV). En 1846, il publia, d'après M. le pasteur L. Burnier, trois traités très remarquables : le Vigneron, la Vendange et la Question serieuse. XXV. Œuvres d'A. Rochat. Neuchatel, P.-J. Michaud, et Paris, Risler, 1834-48, 7 vol. in-8. Il n'existe point proprement dit d'edition des OEuvres de Rochat; M. P. J. Michaud, l'éditeur des principaux ouvrages de ce pasteur a seulement donné une tomaison aux ouvrages publiés par lui. Cette collection factice est formée des numéros x, xi, xiv, xv, xx, xxii et xxiv : comme on le voit, elle est loin de comprendre tous les ouvrages de Rochat. XXVI. Lettres inédites. Toulouse. Soc. des bons livres, 1855, in-18 de 160 pag. (50 c.). Cé sont les let-tres imprimées à la fin du nº xxiv. XXVII. Une voix chrétienne pour tous les jours de l'aunée, extrait des OEuvres de Rochat 2º édit., revue. Neuchatel, L. Meyer et Comp., 1861, in-12 de 469 pag. (5 fr.). XXVIII. Unité du corps du Christ. (1 fr.). - Notice sur Anguste Rochat, ministre de l'Evangile; par L. Burnier. (Suivie de

pièces justificatives.) Lausanne, G. Bridel, 1848, in-8 de 272 pages. La Notice remplit les 195 pages, et les Pièces justificatives, au nombre de vingt et une, les pages 197 à 272. Ces pièces sont des documents historiques sur l'origine de la dissidence et sur les premières persécutions dans le canton de Vaud.

+ ROCHAT (Mmo), d'origine anglaise, femme du précédent. I. La Genèse lue avec ma famille, ou Explication très-simple de ce livre, etc. Genève, 31me Suz. Guers, 1833, in-18 de 178 pag. (1 fr. 75 c.) (Anonyme). Cet opuscule contient une série de questions à la portée du jeune âge sur le premier livre de Moïse. Ces questions sont accompagnées de passages parallèles, qui servent à éclaireir le sens du texte et à montrer la parfaite harmonie qui existe entre les diverses parties de l'Ecriture, II. Le jeune Voyageur dans la Syrie, l'Arabie et la Perse. Genève, Mac Suz, Guers, 1838, 2 vol. in-12, ornés de lithographies (7 fr.) (Anon.). Le premier volume renferme le voyage en Syrie; le second, le voyage en Arabie et en Perse. Chemin faisant, le jeune voyageur recueille tous les principaux faits religieux qui se rattachent anx lieux qu'il visite. -Autre édition. Toulouse, Soc. des livres religieux, 1854, in-12 de 454 pag., avec gravures sur bois (2 fr. 50 c.).

BOCHAT (M<sup>10</sup>), fille des précédents. Histoire de la famille Fairchild. Trad. de l'anglais de M<sup>10</sup> Sherwood. Précédée d'une préface par M. A. Rochat, ministre de l'Evangile. Neuchâtel, P.-J. Michaud, 1837, in-12, avec 6 grav. lithogr. (3 fr. 75 c.); Paris, Grassart, 4852, in-18 format averlais (2 fr. 75 c.)

in-18 format anglais (2 fr. 75 c.)
ROCHAT (LOUIS). The Vérilé importante signalée à l'altention des chrétiens. Lausanne, G. Bridel, 1844,
in-8. Sur la doctrine de l'élection,
ses conséquences pratiques et le
danger qu'il y a à perdre de vue
que la foi sans les œuvres est
morte.

ROCHAT (Louis). I. Petites Lettres politiques adressões à la gauche-Barvol. Paris, Dentu, 4843, in-8 de 56 pages (50 c.). II. Essai sur la crise

financière et les moyens de la faire cesser. Paris, Guillannin, 1848, in-8 de 32 pages. III. Une solution de problème socialiste. Paris, Guil-laumin, 1851, in-8 de 56 pag. (50 c.). Sur les questions des salaires élevés et la vie à bon marché. ROCHAU (A. de), ancien employé de cavalerie, et fondateur d'un bazar de chevaux. I. De l'Education des chevaux en France, ou Causes de l'abâtardissement successif leurs races, et des moyens à em-ployer pour les régénérer et les améliorer. Paris, Renard, l'Au-teur, 4828, in-8 (3 fr.). Copie, mot pour mot, de l'ouvrage de M. Huzard, intitulé : « Instruction sur l'amélioration des chevaux en France (1). II. Almanach du caralier. Manuel des hommes à cheval, pouvant être très utile aux officiers, employés et gagistes des haras, aux écovers, piqueurs, etc. Première et deuxième années. Paris, rue de Choiseul, n. 2 bis, 1833-34, 2 vol. in-16 III. Insuffisance de nos approvisionnements en 1840. Moyen d'en prévenir les effets. Paris, Danvin et Fontaine, Barba, 1840, in-8 de 16 pages.

† ROCHE (Jean-Louis-Pascal), membre de la congrégation de l'Oratoire, avant la révolution; depuis, docteur en médecine de l'Université de Montpeilier, en 1795; chef d'institution à Paris, en 1802; précepteur de la famille de Montebello, en 1813; professeur au collége de Juilly, et proviseur du collége royal de Tournon, de 1830 1834; chevalier de la Légion d'honneur; né le 24 juin 1765, à Montpellier, où il est mort, le 4 janvier 1854. Nous connaissons de lui : I. Avec M. Belin, censeur des études an collège royal de Charlemagne : Annales des concours généraux, recueil de toutes les compositions couronnées , 1805 à 1826. Paris, Brédif, ensuite Hachette, 1825-28, 7 vol. in-8 (41 fr.). II. Recueil de plaidouers amusants et de jolies petites pièces, propres à servir d'exercices littéraires aux distributions de prix dans les institutions et pensions, contenant des fables dialoguées, etc., etc., facé-

<sup>(1)</sup> Catalogue Huzard, t. rit, p. 385.

ties recneillies et mises en ordre par M. Roche. Paris, Lecointe et Pougin, Delaunay; et Laon, Lecointe, 1836, in-18 (1 fr. 50 c.). On trouve dans ce volume les petites Saturnales, comédie en deux actes (1). III. Selectæ è profanis scriptoribus (græcis) historiæ. Montpelier, Bæhm; et Paris, Dupont, 1842, in-12 (3 fr. 50 c.) P. Roche a laissé inédit un Cours simultané de grammaire greeque et latine.

† ROCHE (Arthur), frère du précédent, membre du conseil de préfecture et du conseil de révision du département de l'Hérault, puis secrétaire-général de la même préfecture, sous la Restauration; né le 22 mai 1785, à Montpellier, où il est mort, le 26 janvier 1862. On a de Iui : 1. Recrutement. Observations sur le mode d'exécution des lois relatives au recrutement de l'armée. Montpellier, de l'impr. d'Isid. Tournel ainé, janvier 1826, in-8 de 52 pag. II. Observations sur la contribution personnelle et mobilière, Paris, de l'impr. de Gueffier, 1826, in-8 de 48 pages. III. Deux mots sur le projet de loi relatif au jury, considéré seulement dans ses rapports avec les élections. Montpellier, de l'impr. de Ricard, 1827, in-8 de 16 pag. IV. De l'Esprit public en France. Montpellier. de l'impr. du même, 1828, in-8 de 16 pag. V. Des Ahus en matière de recrutement. Montpellier, Tournel ainé, 1829, in-8 de 60 pag. Seconde édition, revue et augm. Paris, rue Richelieu, n. 21, 1829, in-8 de 80 pag. VI. Des Besoins du commerce, réduits à leur plus simple exposé. Paris, Renard, 1830, in-8 de 80 pages.

pages.
† Roche (Edonard-Albert), fils du précédent, astronome, né à Montpellier (Hérault), le 17 octobre 1820, professeur de mathématiques à la Faculté des sciences de Montpellier, depuis le 20 octobre 1849, membre de l'Académie des sciences et lettres de la même ville. Nous connaissons de lui les mémoires suivants, presque tous

des sciences et belles-lettres de Montpellier, où ils ont été d'abord imprimés. I. Thèses de physique mathématique et d'astronomie, présentées à la Faculté des sciences de Montpellier. I. Sur la distribution de la chaleur dans une sphère. II. Sur la figure des planètes. Montpellier, de l'impr. de Boehm, janvier 1844, in-4 de 46 pag. (3 fr.). II. Memoires sur divers points d'astronomie, lus à l'Académie de Montpellier : Méthode pour calculer les éclipses de Sobil. - Mém, sur la loi de la densité de la Terre. - Sur la figure de la Terre, etc. Montpellier, de l'imp. de Boehm, 1848, in-4 de 44 pages (3 fr.). III. Mémoire sur le signe d'une masse flu de, soumise à l'attraction d'un point éloigné. En trois parties. Imp. parmi ceux de l'Acad. des sciences et lettres de Mont-pellier, ann. 1849 à 1851. 48 pages in-4. IV. Mémoire sur la distribution de l'électricité à la surface des corps sphériques. (Extr. du re-cueil de l'Acad. des sciences et lettres de Montpellier.) Montpellier, 1852, in-4 de 15 pag. (1 fr. 50 c.). V. Mémoire sur la figure des atmosphères des corps célestes. (Extr. du recueil de l'Acad. des sciences et belles-lettres de Montpellier.) 1854. in-4 de 41 pag., avec une pl. (3 fr. 50 c.). VI. Nouvelles Recherches sur la figure des atmosphères des corps célestes. (Extr. des « Mem. de l'Acad. des sciences de Montpellier ».) Montpellier, Boehm et fils; Paris, Leiber, 1862, in-4 de 42 pag. (3 fr.). VII. Note sur la variation de la pesanteur de l'intérieur de la Terre. (Extr. des « Mém. de l'Académie des sciences et lettres de Mont-pellier \*, t. 111, 1855.) Montpel-lier, de l'impr. de Boehu , 1856, in-4 de 18 pag., avec une planche (2 fr. 50 c.). VIII. Mémoire sur le mouvement du périgée lunaire et la théorie du pendule conique. (Extr. du recueil de l'Acad. des sciences et belles-lettres de Montpellier). Montpellier, 1856, 10-4 de 24 pages (2 fr.). IX. Remarques sur quelques questions de mécanique. (Extrait des « Mémoires de l'Acad. des sciences et lettres de Montpellier », section des scien-

extraits du recueil de l'Académie

<sup>(1)</sup> Il est doutenx que ce petit volume soit de P. Roche, Son neveu, professeur à la Faculte de Montpellier, ne lui en a jamais enténdu parler, et à sa mort il ne s'est pas trouvé dans sa bibliotibème.

ces). Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1857, in-4 de 16 pag. X. Note sur la formule de Taylor. Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1858, in-4 de 6 pag. (1 fr.) (Extr. du « Journal de mathématiques», de M. Louville, ann. 1858.) Xl. Résumé des observations météorologiques faites à la Faculté des sciences de Montpellier pendant les années 1858, 1859, 1860, 1861. (Extr. des « Mém. de l'Acad. de Montpellier », section des sciences.) Ibid., de l'impr. de Boehm et de Grollier, 1859-62, 4 broch. in-4, chacune de 7 pages. XII. Recherches sur les otmosphères des comètes. (Extrait des « Annales de l'Observatoire impérial de Paris », t. v). Paris, 1859, in-4 de 42 pag., avec une planche. XIII. Note sur la lu-mière du Soleil. (Extr. des « Mèm. de l'Acad. de Montpellier », t. IV.) Montpellier, de l'imp. de Boehm, 1860, in-4 de 18 pag. XIV. Réflexions sur la théorie des phénomènes cométaires, à propos de la comète de Donati. (Extr. des « Mém. de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier »). Montpell., Boehm et fils, et Paris, Lieber, 1860, in-4 de 54 pag., avec 2 pl. (3 fr. 50 c.). XV. Note sur la masse des comètes. (Extr. des « Mém. de l'Acad. des sciences et lettres de Montpellier », section des sciences, t. v, année 1861.) Montpellier, de l'impr. de Boehm et fils, 1861, in-4 de 12

ROCHE (Jean-Pierre-Louis-Antide): né à Saint-Claude (Jura) en 1783, élève de l'Ecole polytechnique de 1805 à 1807, plus tard capitame d'artiflerie maritime en 1er, et ensuite professeur de mathématiques, de physique et de chimie à l'Ecole d'arullerie navale de Toulon, retraité en 1849. L. Démonstration nouvelle et élémentaire des formules d's piles de boulets, 1827. 11. Nouvelle Théorie balistique. 1830. III. Traité de balistique appliquée à l'artillerie navale. Première partie. Notions préliminaires et applications. Paris, Corréard, 1841, in-8 de 13 feuilles, avec 2 pl. (5 tr.). On a encore de cet officier divers articles imprimés dans les « Annaies de mathématiques », de Gergonne; dans la « Correspondance mathématique et physique des Pays-Bas »; dans le « Bulletin universel » de Férusac, etc. M. Roche, en outre, a présenté à l'Académie des sciences : en 1823, un Mémoire sur les maxima et les minima et les points singuliers des courbes; en 1824, deux Mémoires sur une nouvelle manière de représenter les lois du mouvement de rotation des corps, et d'en calculer toutes les circonstances; en 1827, un antre sur la détermination de la loi suivant laquelle la force élastique de la vapeur croit avec la température.

ROCHE (Louis-Charles), médecin distingué, né à Nevers (Nièvre), le 27 juillet 1790, chirurgien militaire, de 1808 à 1815, reçu docteur en médecine de la Faculté de Paris, le 19 août 1819, membre de l'Académie impériale de médecine (section de pathologie médicale), nommé par l'Académie, le 5 févr. 1825; l'un des anciens secrétaires annuels de cette Académie, membre de la Société médicale d'émulation, de l'Athénée de médecine, correspondant de la Société académique d'Aix. Le docteur L.-C. Roche, auquel la science doit beaucoup, et dont le corps médical doit s'enorgueillir, a considérablement écrit, mais ce sont surtout des articles de critique et d'observations médicales qui ont été imprimés dans une série de recueils périodiques et de dictionnaires particuliers à la médecine. Il en a fourni au · Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques », aux « Annales de la inédecine physiologique », aux « Archives genérales de médecine », au « Journal complémentaire et au Journal de médecine »; au grand a Dictionnaire des sciences médicales», à «l'Abrègé de ce Dictionnaire», et au « Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales », au « Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques », etc., etc. Comme secrétaire de l'Académie de médecine, M. Roche a été l'un des trois rédacteurs du Bulletin de cette Académie, qui a com-mencé à paraître le 15 octobre 1836 et s'est continué jusqu'en 1844

(9 vol. in-8). Nous ne connaissons du docteur Roche, imprimés à part, que les ouvrages et opuscules suivants : 1. Dissertation sur les phlegmasies du système fibreux des articulations. Paris, 1819, in-4. Thèse pour le doctorat de l'au-teur. II. Réfutation des objections faites à la nouvelle doctrine des fièvres, ou De la non-existence des fièvres essentielles, en réponse à l'écrit de M. Chomel, ayant pour titre : « De l'Existence des fièvres», etc., et au Rapport de 31. Fouquier sur ce Mémoire. Paris, Croullebois, 1821, in-8 (2 fr. 50 c.). Le développement de cet écrit devint la base de « la Pyrétologie » de M. Boisseau, ami de l'auteur et son collaborateur au « Journal universel des sciences médicales ». III. Avec M. L.-J. Sanson, professeur : Nouveaux Eléments de pathologie médico-chirurgicale, ou Précis theorique et pratique de médecine et de chirurgie; ouvrage rédigé suivant les principes de la méde-cine physiologique. Paris, J.-B. Baillière, 1825-28, 4 vol. in-8. -Autre édition, sous ce titre : Nouveaux Eléments ...., ou Traité théorique et pratique de médecine et de chirurgie. 4º édition, considérablement augmentée. Paris, le même, 1843-44, 5 vol. in-8 (36 fr.) (1). Ouvrage adopté comme pour classique l'enseignement dans les écoles de médecine, et par le ministre de la guerre pour les élèves des hôpitaux militaires d'instruction. Dans la quatrième édition, M. Roche, pour la partie médicale, et M. Lenoir, pour la partie chirurgicale, ont revu l'ensemble de l'ouvrage, dans lequel beaucoup de chapitres ont été refaits en entier, et nous pouvons ajouter qu'il n'est aucune partie qui n'ait reçu d'eux d'importantes corrections et de notables additions. IV. De la nouvelle Doctrine médicale, considérée sous le rapport des théories et de la mortalite; discussion entre MM. Miquel, Bousquet et Roche; publice par L.-Ch. Roche. Paris, J.-B. Bail-lière, 1827, in-8 (4 fr.). M. Roche

y défend le fondateur de la nonvelle doctrine médicale contre les attaques de MM. Miquel et Bousquet, sous le rapport de la mortalité dans les salles de clinique, à l'hôpital du Val-de-Grâce. V. *Dis*cours prononcé sur la tombe de M. Georget, le samedi 17 mai 1828. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1828, in-4 de 4 pag. VI. Mémoire sur le choléra-morbus observé à Paris. Paris, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). VII. Quatre Lettres à M. Ame-dée Latour, rédacteur en chef de « l'Union médicale », sur le Cho-léra. (Extrait de « l'Union médicale ».) Paris, de l'impr. de Malteste, 1849, 2 broch. in-8 de 32 et 16 pag. Sur le degré de curabilité du cholèra. Prétendues bizarreries du choléra. De la contagion du choléra. VIII. La Gréation d'une section de philosophie, d'histoire et de littérature médicales à l'Acad. imp. de médecine seruit-elle utile? Discussion entre MM, Amédée Latour et L.-Ch. Roche, publiée par ce dernier. Paris, de l'impr. de Malteste, 1860, in-8 de 31 pag. Publications de « l'Union médicale », 1859-1860. - Nous connaissons deux Notices sur le docteur Roche : celles de M. Sachaille Lachaise] dans ses « Médecins de Paris jugés par leurs œnvres (1845, in-8, p. 561), et de la « Biographie des hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme tome IV, 11e partie, p. 19. M. Vapereau a aussi donné une courte notice sur le docteur Roche, dans son « Dictionnaire universel des

contemporains », 2º édit.

ROCHE (J.-L.-H.-J.), ancien élève du séminaire de Toulouse, etc. I. Essai analytique de l'histoire universelle, ou nouvelle Méthode d'enseignement pour l'Histoire; ouvrage adopté comme livre classique, par le conseil royal de l'instruction publique. Paris et Lyon, Rusand; Puylaurent, l'Auteur, 1823, 2 vol. in-18, avec 12 tableaux imprimés (2 fr. 50 c). H. Guide pour l'explication de l'Epitome historiæ sacræ. Toulouse, Sens, 1833, in-12 de 54 pag. 1H. Les Souffrances et les opprobres de l'Homme-Dieu. Castres, Granier, 1860, broch. in-8 (35 c.).

ROCHE (Eugène), auteur dramatique.

<sup>(</sup>t) La seconde édition, publiée des 1828, forme déja cinq volumes.

I. Avec M. J. Duflot : le Nouveau Ministère, drame en quatre tableaux historiques et en vers. Paris, Dureuil, 1829, in-8 (1 fr.). II. Avec le même : la Marice à l'encan (1), ou le Gentil faucheur, tableau villageois en un acte. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 3 avril 1830. Paris, faub. Poissonnière, n. 1, 1830, in-8 (1 fr. 50 c.). III. Avec le même : le Bal de l'avoué, ou les Quadrilles historiques, com. vaud. en deux actes. Reprès, sur le théâtre des Variétés, le 16 avril 1830. Paris, faubourg Poissonnière, n. 1, 1830, in-8 (1 fr. 50 c.). IV. Avec le même : les trois Couchées, ou l'Amour au poste, com.-vaud. en trois actes. Paris, Boulland, 1830, in-8 (2 fr.), V. Avec le même : les Appartements à louer, vaud. en un acte et en cinq tableaux. Repr. sur le théàtre nation. du Vaudeville, le 5 juillet 1832. Paris, Barba, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). VI. Avec MM. Ad. de Leuven [Ad. de Ribbing] et Antonin | Davrecour] : Poëte et muçon, com.-vaud. en un acte. Repr. sur le théatre du Palais-Royal, le 3 août 1833. Paris, Barba, 1833, in 8 (1 fr. 50 c.). VII. Avec MM. Deforges [A. Pitaud] et Ad. de Leuven : l'Alcove, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre du Palais-Royal, le 21 novembre 1833. Paris, Barba, 1833, in 8 (1 f. 50 c.). VIII. Avec MM. Deforges [A. Pitaud et de Leuven Ad. de Ribbing : Esther à Saint-Cyr, com.vaud, en un acte, Reprès, sur le théâtre du Palais-Royal, le 12 septembre 1835. Paris, Barba, Marchant, 1835, in-8 (2 fr.). IX. Avec MM. Dumanoir et Antonin [Davrecour]: Une spéculation, vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre du Palais-Royal, le 6 juin 1836. Paris, Barba, 1836, in-8 (1 fr. 50 c.). X. Avec M. Deforges [A. Pitand] : Georgine, ou la Servante du pasteur, comédie en un acte. Représ. sur le théâtre du Palais-Royal, le 28 iuillet 1836. Paris, Marchant, 1836, in-8 (1 fr. 50 c.). X1. Avec

vaudeville-anecdote en un acte. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 16 août 1836. Paris, le même, 1836, in-8 (1 fr. 50 c.). XII. Avec M. Alexis Decomberousse : le Tireur de cartes, vaudeville en un acte. Représ. sur le théâtre du Palais-Royal, le 25 mai 1838. Paris, Barba, 1838, in-8 (1 fr. 50 c.). XIII. Avec le même et M. Etienne Arago : les Muris vengés, coméd.vand, en cinq actes. Représ, sur le théâtre du Vandeville, le 5 février 1839. Paris, Barba, Bezou, 1839, gr. in-8 à 2 colonnes (60 c.). Faisant partie de la « France dramatique au xixe siècle ». XIV. Avec M. Max. Revel [Maxime Revelière] : le Chevalier de Kerkaradec, com.-vaud, en un acte. Repr. sur le théâtre du Palais-Royal, le 5 août 1840. Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 (30 c.). XV. M. Alexis Decomberousse : la Grisette de Bordeaux, vaudeville en un acte. Représ, sur le théâtre des Variétés, le 10 août 1840. Paris; Henriot, Tresse, 1840, in-8 (30 c.). XVI. Avec M. Decomberousse : l'Homme qui se chercke, comédie-vaudev, en un acte. Représ, sur le theatre du Vaudeville, le 27 decembre 1846. Paris, Beck, 1847, in-8 (50 c.). XVII. Avec M. Cordellier Delanoue: Qui dort dine, vaud. en un acte. Représ, sur le théâtre des Variétés, le 8 juillet 1847. Paris, rue de Grammont, n. 14, 1847, in 8 (50 c.). XVIII. Avec M. Deforges [A. Pitaud] : la Chute des feuilles, ou l'Appétit vient en mangeant, proverbe en un acte. Repr. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 3 décembre 1849. Paris. Marchant, 1849, in 8 (25 c.). XIX. Avec M. H. Chérault : A qui mal veut, mal arrive, vandeville-proverbe en un acte. Représ, sur le théâtre des Folies-Dramatiques. le 13 janvier 1851. Paris, boulev. Saint-Martin, n. 12, 1852, in-8 (60 c.). XX. Avec M. Abel Lahure: Nous en ferons un avocat, vaude-ville en un acte. Représ. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 6 mars 1855. Paris, Milliez, 1855, in-8 (20 c.). XXI. Avec M. Henri Avocat : l'Homme qui a bu, vaud. en un acte. Représ. sur le théatre des Délassements-Comiques, le 16

MM. Charles de Livry et Antonin [Davrecour] : Madame Peterhoff,

(1) Et non la Mairie à l'encan, comme le dit N. Bourquelot.

octobre 1839. Paris, Tresse, 1861, in 8 de 32 pag. (60 c.). M. Eugène Roche est en outre l'un des auteurs de la « Tour de Babel », revue épisodique en un acte (1834). \* Roche (Jean-Antoine, dit Anto-nin), grammairien et historien, distingué dans l'un et l'autre genre, directeur de « l'Educational Institute » de Londres; né le 13 novembre 1810, à la Beaume, commune de Solignac-sur-Loire (Haute-Loire), fit ses études au collège du Puy, où il remporta le prix d'excellence dans toutes les classes. En 1830, il se rendit à Paris, et étudia le droit, tout en donnant des leçons pour subvenir à ses besoins; il s'essaya même dans la littérature, et publia, en 1833, en société avec l'un de ses amis, un roman intitulé : Une Destinée. Mais les succès qu'il obtint dans l'enseignement le firent renoncer au barreau ainsi qu'à la littérature légère. M. H. Colart, ancien élève de l'abbé Gaultier, s'attacha M. Ant. Roche comme professeur dans les cours d'études qu'il faisait à Paris, pour les jeu-nes personnes; plus tard, il l'envoya à Londres, pour le suppléer dans une autre institution du même genre qu'il avait fendée dans cette dernière ville : c'était vers 1836. M. Ant. Roche et son enseignement plurent aux élèves, et M. Colart ne retournant pas prendre la direction de son institution, son suppléant ne tarda pas à fonder l'établissement qu'il dirige aujourd'hui, « l'Educational Institute », où les élèves de M. H. Colart le suivirent. Son succès fut rapide et complet. Aujourd'hui, M. Roche est directeur de trois établissements qui sont fréquentés par les filles des premières familles d'Angleterre, et où l'on fait des cours de langues modernes, d'histoire, de géographie, d'astronomie, de peinture, etc. Sir Georges Lewis, que l'Angleterre vient de perdre, a dit de ces cours que c'est plus qu'un enseignement, c'est une influence. M. Roche a publié plusieurs ouvrages qui n'ont pas eu moins de succès que ses leçons. Nous connaissons de lui. -Belles-Lettres. I. Avec M. L. Jai-

nier : Une Destinée. Paris, Lecointe et Pougin, 1833, 4 vol. in 12 (12 fr.). II. Les Poëtes français, recueit de morceaux choisis dans les meilleurs poëtes, depuis l'ori-gine de la littérature française jusqu'à nos jours, avec une Notice biographique et critique sur chaque poëte. Paris, Truchy, 1844, 2 part. en un vol. in-12 (3 fr.). 5° édit., revue et augm. de notes grammaticales et littéraires. Paris, Hetzel, 1854, 2 part. in-12 (4 f.). Première partie : Moyen âge, xvie, xviie et xviiie siècles. Deuxième partie : xixº siècle : MM. de Lamartine, V. Hugo, Béranger, C. Delavigue, A. de Musset, A. de Vigny, Sainte-Beuve, Ponsard, Soumet, Guiraud et trente autres. III. Les Prosateurs français, requeil de morceaux choisis dans les meilleurs prosateurs, depuis l'origine de la littérature française jusqu'à nos jours; avec une Notice biographique et critique sur chaque auteur. Paris, Truchy, 1845, in-12 (5 fr.). 5º édit., rev. et augm. de notes. Paris, Hetzel, 1852, 2 part. en un vol. in-18 (4 fr.). Première partie : Moyen âge, xvie, xviie et xvIIIº siècles. Deuxième partie : xix siècle : Napoléon , Château-briand , Mme de Staël ; MM. de Maistre, de Bonald, Frayssinous, Cuvier, Courier, Lamennais, Guizot, Cousin, Villemain, Saint-Marc Girardin, Mérimée, de Rémusat, Sainte-Beuve, Augustin Thierry, Mignet, Dés. Nisard et vingt au-tres. IV. Grammaire française. Paris, Borrani et Dioz, 1852, in-12. 4º édition. Paris, Hetzel, 1862, in-12, de vij-208 pages (1 fr. 50 c.). Ouvrage dont l'introduction dans les écoles publiques a été autorisée par arrêté du ministre de l'instruction publique, en date du 22 aont 1859. V. Exercices sur la arammaire française. Paris, Borrani et Droz, 1852, in-12 (1 fr. 50 c.). 2º édit. Paris, L. Hachette, 1859, in-18 de viij-264 pages (1 fr. 50 c.). VI. Corrigé de la syntaxe des Exercices sur la grammaire française. Paris, Borrani et Droz, 1854, in-12. 3e édit. Paris, Claye, 1861, in-18 jésus, de 144 p. (1 fr. 50 c.). VII. Du Style et la Composition littéraire. Paris, J. Delalain, 1856, in-18 (3 f.).

3º édition, rev. et corr. Paris, Hetzel. 1863, in-18 jésus de 347 pag, (3 fr.). Voyez sur ce dernier ouvrage le compte-rendu de M. Dés. Nizard, de l'Académie française, dans « le Moniteur universel », du 21 octobre 1856, dans lequel if est dit que « nous avons très-peu de « livresplus pratiques, plus clairs, « et plus élégants que ce petit vo-« lume. Nécessaire à tous ceux qui veulent enseigner sérieuse-« ment le français, il pourra être « utile même à ceux qui croient le « savoir ». La presse anglaise s'est aussi occupée de cet ouvrage, et · The Press » du 22 décembre 1855, et « The Leader », en ont fait l'éloge. VIII. Abrègé de la Grammaire française. Paris, Claye, 1861, in-18 de IV-136 p. (1 f. 50 c.). IX. Exercices sur l'Abregé de la Grammaire française. Paris, Claye, 1861, gr. in-18 de IV-144 p. (1 fr. 50 c.). Pour compléter son cours d'études de langue française, M. A. Roche doit publier prochainement un petit volume de Synonymes. — II. Histoire. — X. Tableau synchronique de l'histoire ancienne comprenant l'histoire comparée de tous les peuples qui ont existé avant Jésus-Christ), Paris, Bellizard, Dufour, 1839, in plano de 4 feuill., formant un seul tableau colorié (3 fr.). XI. Tableau des souverains de France, d'Angleterre et d'Allemagne, comparés et disposés par siècles. Paris, les mêmes, une feuille coloriée (1 fr.). XII. Histoire d'Angleterre, depuis les temps les plus reculés. Ouvrage approuvé par le Conseil royal de l'instruction publique. Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, u. 55, 1840, 2 vol. in-8 (15 fr.). 3° édit. Paris, Hetzel, 1863, 2 vol. in-12 (6 fr.). XIII. Avec M. Philarète Chasles : Histoire de France depuis les temps les plus recules. Paris, F. Didot ; Londres, A. Roche, 1817, 2 vol. in-8 (12 fr.). Le 1er volume, « l'Histoire de France au moyen age ., est de M. A. Roche; le second, · les Temps modernes », est de M. Phi-larète Chasles, XIV. Discours prononce par le vicomte Palmerston dans la chambre des communes, le 25 juin 1850, sur la motion de M. Reduck, relative à la politique

étrangère du gouvernement, et traduit par M. Antonin Boche, Paris, Guillaumin, Borrani et Droz, 1850, in-8 de 72 pages, XV. Histoire des principaux écrivains français, depuis l'origine de la littérature jusqu'à nos jours. Paris, Borrani, 1858-59, 2 vol. in-12 (6 fr.). Autres édit. (De l'imprimerie de Clave, & Paris.) Londres, Williams et Norgate, et Paris, 1860, in-16 de 315 pages; Paris, Hetzel, 1863, 2 vol. in-18 jesus, ensemble de 700 pag. (6 fr.). La presse, tant en France qu'en Angleterre a unanimement reconnu le mérite de cet ouvrage. Les revues et journaux de l'aris qui en ont rendu comple sout la « Revue de l'instruction publique », 8 avril 185%; « le Siècle » , 13 juin 1858; le « Journal des Débats », 20 novembre 1838, article de M. F. Barrière; la « Revue des Deux-Mondes », « le Constitutionnel » et « la Patrie » dans la même année. M. F. Barrière a dit de cet ouvrage : « Le style est pur, élégant et varié. L'auteur, qui a du goût, place hien ses èloges... Il a fait un ouvrage gracieusement instruc-« tif ». Les journaux anglais qui ont parle de l'Histoire des principaux écrivains français, de M. A. Roche, sont: The Athenœum, March 20 th 1838; the Spectator, the Leader, the Continental Review, the Morning Herald, the Critic et the Examiner.

ROCHE, ancien conducteur des ponts et chaussées, depuis géomètre-architecte a Vienne. Quelques mols sur la manière dont les projets de route sont étudiés par les ingenieurs de l'arrondissement de Valence. Valence, de l'impr. de Joland, 1837.

in-4 de 12 pages.

ROCHE (Léon), de Caderonsse Vaucluse), conseiller d'arrondissement. I. Poids et mesures mélés de quelques opplications mathématiques. Orange, Escoffier, 1838, in-18 avec 2 pl. (3 fr.). Il. Supplique à l'Empereur. Avignon, de l'impr. d'offray ainé, 1856, in-4 de 12 pag. Sur des submersions plusieurs fois réitérées de la ville de Caderousse.

ROCHE (Germain), de la Corrèze, avocat à la Cour impériale de

Paris. 1. Avec M. Félix Lebon : Recueil général des arrêts du conseil d'Etat, comprenant les arrêtés, décrets, arrêts et ordennances rendus en matière contentieuse, depuis l'an viii jusqu'à l'an 1839. Avec des annotations, etc., et une table analytique et alphabétique. Paris, Dupont, 1839-46, 7 vol. in 8 (66 fr. 50 c.). Le 7º volume a deux paginations : une pour la fin de l'ouvrage, qui remplit la moitié du volunie environ; l'autre pour la table générale alphabétique. II. Avec M. E. Durieu : Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissements de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété, etc. Paris, rue de Martignac, n. 8, 1841-43, 2 vol. in 8 (18 fr.). III. Des Moyens d'améliorer la situation des classes laborieuses. Paris, de l'impr. de Chaix, 2 février 1848, in-8 de 8 pages.

ROCHE (L. AUBERT). Voy. AUBERT (1). ROCHE (le docteur Jules). A la mèmoire de ma mère! Fais ce que doist advienne que Dien vondra! Poèsies morales etreligieuses, etc. Belleville (lez Paris), 1846, in-8 de

20 pages.

ROCHÉ (J.-L.-H.). I. Méthode syngruphique, à l'aide de laquelle on peut dresser sur-le-champ et de mémoire une carte géographique, avec une exactitude rigoureuse. Toulouse, de l'impr. de Chauvin, 1847, in-4 de 8 pag., avec une carte et 5 pl. II. Voyage classique en Italie et en Sicile. (Géographie ancienne et moderne.) Toulouse, Bon et Privat, 1847, in-12 de 128 pages, olus une carte.

pages, plus une carte.

Roche (G.-Hippolyte). Annuaire des municipalités. Recueil annuel de législation, de jurisprudence et de doctrine en matière municipale et rurale, d'économie sociale et des progrès communaux. Guide personnel des maires, adjoints, etc. Publié par G. Hippolyte Roche; et précéde: 1º a'une Histoire de la révolution de février, par Emile Souvestre; 2º d'un Recueil des

ROCHE (F.), alors sous-préfet à Mamers (Sarthe). Petit Traité d'agriculture pratique, à l'usage des enfants et des grandes personnes. Maners, de l'imp. de Fleury, 1849, in-12 de 72 pages (30 c.). Réimpr.

dans la même année,

ROCHE (Lubin), médecin vétérinaire. 1. Guide pratique du cultivateur aveyronnais sur l'hygiène et le traiment des maladies du bétail. Rodez, de l'impr. de Carrère alné, 1850, in 8 de 11 fenilles. Suivi d'une Instruction pratique sur l'industrie fromagère de Roquefort. II. Manuel de l'éleveur de bêtes à laine. Notions pratiques sur le choix, l'élevage, le bon entretien et les maladies de ces animaux domestiques. Lyon, Savy; Toulouse, Gimet, et Paris, Comon, 1851, in-12 (2 fr. 50 c.). M. Lubin Roche, en outre, a été l'un des cinq rédacteurs du « Journal de médecine vétérinaire pratique », recueil dont le premier numero est de Toulouse, avril 1836, mais qui n'a paru qu'une année, soit 12 numéros in-8. Il a fait la partie de la Médecine vétérinaire, précis sur l'hygiène de la médecine pratique des animaux domestiques, pour le « Manuel des familles » (Paris, 1851-57, gr. in-8), réimprimée en 1863, sous le titre de Dictionnaire d'agriculture et de la médecine vetérinaire, précis sur l'hygiène de la médecine pratique des animaux domestiques, à la suite du . Dictionnaire de droit de l'Empire francais, commenté et analysé », etc., par F.-H. Barots, anc. magistrat, in-8 de 672 pag.

Roche (Jean-Joseph), directeur de l'école mutuelle de Besançon; né à Saint-Geniès de Rive d'Olt (Aveyron), en 1805. I. De l'Emploi du temps. Discours. Besançon, de l'impr. de Bintôt, 1830, in-4 de 4 pag. II. Du Caractère. Discours prononcé a la distribution solennelle des prix de l'Ecole modèle de Besançon, le 23 août 1852. Besançon, de l'impr. de Bintôt, 1832, in-4 de 4 pages, et quelques au-

actes du gouvernement provisoire; 3° d'un Manuel des élections générales en 1848. Première année. 1848. Paris, rue Louis-le-Grand, n. 10; Joubert, 1848, in-18 (2 fr.).

<sup>(</sup>t) Nous p'imitons pas lei M. F. Bou quelot qui, ayant pris le nom d'Aubert pour un prénom, a ète consuit à citer les ouvrages de cet nonrable médecin au nom de Roche, qui est celui du beau-père du docteur!

tres discours prononcés dans de semblables circonstances.

ROCHE (Jean-Théophile-Marie-Pierre), fils du précédent, docteur en médecine; né le 31 août 1831. à Besançon, où il est mort, le 6 avril 1862. I. Des Complications du rhumatisme articulaire aigu. Thèse. Besançon, de l'impr. de Bintot, 1856, in-4 de 44 pag., et Stras-bourg, de l'impr. de Sibermann, 1856, in-4 de 44 pages. II. Traitement de la pneumonie par les préparations cyaniques, ou de l'Émploi de l'eau de laurier - cerise dans la pneumonie aiguë franche. (Extr. du « Bull. de la Soc. de méd. de Besançon »). Besançon, de l'imp. de Jacquin, 1858, in 8 de 21 pag. III. De l'Emploi extérieur du cyanure de potassium, de son action thérapeutique dans quelques névralgies: recherches sur son action physiologique. (Extrait du « Bulletin de la Société de médecine de Besançon »). Besançon, de l'impr. de Jacquin, 1859, in-8 de 23 pag. IV. De la Valeur pronostique de l'amaurose dans l'albuminurie. (Extr. du même Bulletin.) Besançon, de l'imprimerie du même, 1860, in-8 de 7 pag.

Roche, ancien notaire. De l'Organisation du crédit foncier en France. Paris, de l'impr. de Bénard, 1852,

in-8 de 32 pages.

ROCHE. Des Cartes à jouer. Imprimé dans le « Moniteur univ., nº du 13

novembre 1853.

ROCHE (Edmond), poëte et musicien, né à Calais, le 20 février 1828. A quatorze ans, il était au conservatoire de musique, dans la classe d'Habeneck, dont il a été l'un des bons élèves. Entre tous les instruments, Roche avait choisi le violon. Cet écrivain était né avec d'heureuses dispositions poéti-ques, mais sans fortune, et la poésie n'en procurant guère, il dut s'assurer de moyens d'existence. Il fut pendant quelques temps tout à la fois surnuméraire à l'administration des douanes, qui employait ses journées, et violon à l'orchestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin, qui lui prepait ses soirées ; les puits étaient réservées par lui à la poésie. Aussi s'empressa-t-il d'abandonner le pupitre du chef d'attaque le jour où l'administration des douanes voulut bien l'admettre au nombre des bienheureux qui émargent. L'émargement était modeste, mais c'était au moins un peu de loisir. et le loisir c'était le travail, Malheureusement, Roche s'y livra avec trop d'ardeur, et il y succomba : il est mort à Paris, le 24 décembre 1862. Il avait trentequatre ans. Nous connaissons de lui : I. Mozart. Etude poétique. Paris, de l'impr. de Firmin Didot, 1853, in-8 de 16 pag. Œuvre détachée d'une série d'études musicales sur les grands maîtres. Réimpr. dans les Poésies posthumes de l'auteur (voy. le nº vu). ll a dû être imprimé aussi séparément une autre étude, sur Siradivarius, dont nous n'avons pas trouvé l'annonce dans la « Bibliographie de la France », mais elle a été insérée dans « les Poésies posthumes » de l'auteur (voy. le nº vil.) II. Les Algues, études marines. Paris, J. Leclère, 1856, in-18 de 72 pag. III. Les Recreations enfantines. Paris, Mandeville, 1859, 8 petits opuscules in 16, sous huit titres différents, chaeun de 15 pag. IV. L'Italie de nos jours. Orné de 30 graunes sur acier. Paris, Mandeville, 1800. in-4 (20 fr. broché, 25 fr. re-lié en toile). V. Tamhauser, opéra en trois actes de Richard Wagner (traduit en vers français par Edm. Roche). Représ. sur le théâtre de l'Académie impér. de musique, le 15 mars 1861. Paris, Ve Jonas, librairie théâtr., 1861, gr. in 18 de 61 pag. (1 fr.). Edm. Roche comptait beaucoup sur ce poëme pont se faire connaître, mais la musique de l'avenir, ayant fait four, le poëte jugea prudent de garder l'anonyme, afin de n'être pas entraîné dans la chute du musi-cien. VI. Alfred Jaell. Paris. Michel Lévy freres, 1861, in-16de 15 pag. (50 c.), « Les Virtuoses con temporains » (1). VII. Poesies posthumes. Avec une Notice par M. Victor Sardou. Eaux-fortes, par

<sup>(1)</sup> M. Victor Sardou, dans la notice qu'il a donnée à la tête des « l'oésies nestiones » d'Edm. Roche, n'a pas cité les n° 3, 4 et 6 qui sont bien du poète.

MM. Corot, de Bar, Herst, Michelin, Grenaud. Paris, Mich. Levy frères, 1863, in-18 jésus, de xix-257 pag. (3 fr.). Volume plein de talent, mais des vers!... Il est composé de Légendes et Poëmes, parmi lesquels M. V. Sardou a reproduit quelques pièces des « Algues », et sous le titre de Théâtre: de Fragments de Velleda, tragé-die gauloise, la dernière Fouberie de Scapin, comédie que l'auteur avait écrite pour un anuiversaire de la naissance de Molière, et l'Epilogue (en vers) de Bernard Palissy, drame en prose, qui est encore inédit. - Roche, en outre, a écrit de nombreux articles dans la presse musicale, qui ont prouvé que, par une exception rare, la critique, chez Roche, était à la hauteur de l'artiste.

ROCHE. Influence des signes sur la formation des idées. Impr. dans « l'Université catholique », 2° série, t. xix (1855), p. 269 et suivantes. Roche (J.-G.-André-Gabriel), avocat

à la Cour impériale de Paris. I. Des Subsistances et des moyens de remédier à leur insuffisance, avec une préface par M. de Cormenin. Paris, Pagnerre, 1855, in-18 jésus de 5 feuill. (2 fr.). II. Question des enfants trouvés. Angoulême, de l'impr. de Lefraise et Cie, 1857, in-18 jésus de 34 pag. III. De l'Extinction de la mendicité. Angoulême, de l'impr. des mêmes, 1858, petit in-8 de 74 pages.

ROCHE (B.), directeur du pensionnat Saint-Pierre, à Châlon-sur-Saône. Cours théorique et pratique de tenue des livres, en partie simple et en partie double. Paris, Dezobry et Magdeleine; et Châlon-sur-Saône, Boyer, Ferran, l'Auteur, 1856, deux parties in 8, l'une pour le maître, l'autre pour l'élève (6 fr.).

ROCHE (J.-L.). Fernand Cortez, ou la Conquête du Mexique. Lille, Lefort; et Paris, Ad. Leclère, 1858, in-18 de 142 pag., avec une grav. (75 c.); 1860, in-12 de 142 pag. (1 fr.).

ROCHE (Paul). Avec M. Renaud: L'Auberge de la Côte-d'Or, vaudev. en un acte. Représ. à Paris, les mai 1858. Paris, de l'impr. Guiraudet et Jouanst, 1858, in-12 de 48 pag.

ROCHE (J.-J.). Notice historique sur les anciens Centrons, des qu'ils ont été soumis aux Romains, jusqu'au règne de la maison de Savoie.

Roché (J.-P.), docteur en médecine de la Faculté de Paris. Histoire topographique, médicale et statistique de la ville de Breteuil et de ses environs. Breteuil, Vannier, 1845, in-8 de 56 pages.

Rocué (E. H.), D. M. S., ancien chirurgien, I. Réflexions critiques sur quelques points de l'organisation de la médecine et de la pharmacie en France. Auxerre, 1862, broch. in-8. II. Nouvelles Reflexions critiques sur les dispositions pénales des articles 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an xt (10 mars 1803), sur l'exercice de la médecine, faisant suite et servant de complément à la première partie des (précédentes) Réflexions. Auxerre, de l'impr. de Gallot. 1863, in 8 de 10 pag.

ROCHEBELLE (Albert de). Les bons Quarts d'heure. Grenoble, Vellot, 1851, in-18. Vingt pièces de vers. Rocheblave. Essai sur les quakers. Impr. dans la « Revue de théologie et de philosophie chrétiennes »,

t. vii (1853), p. 316 et suivantes. ROCHEBRUNE (O. de). Avec B. Fillon: Poitou et Vendée, études historiques et artistiques. Fontenay-le-Comte, Rebuchon, 1862 et années suivantes, 2 vol. in-4. L'ouvrage tiré à 550 exemplaires, divisé en 2 volumes, sera composé de 70 à 80 fenilles de texte, sur papier à bras d'Annonay, avec un grand nombre de vignettes sur bois, de 125 gravures à l'eau forte, plans et cartes tirées sur même papier, et d'une carte grand in-fol., donnant l'état comparé du bas Poiteu sous les périodes gauloise, romaine et le moyen âge. Les souscripteurs le recevront en 12 livraisons de 6 à 8 feuilles et de 10 à 12 eaux-fortes chacune. Le prix est de 80 fr., dont 20 seront payés après la réception de la 4º livraison, 10 après celle de la 6°, et les 50 derniers à la fin de de l'ouvrage. Une table générale sera donnée avec la dernière livraison. - Les six premières livraisons avaient paru à la fin de juillet 1863 (1).

<sup>(</sup>t) M. B. Fillon ayant fait le texte, les cartes et les plans de ce bel ouvrage, dont il a eu aussi la direction, il eut eté plus convenable de le citer à son nom; mais la lettre F. de notre

ROCHECHOUART (le général comte Louis-Victor-Léon de). Histoire de la maison de Rochechouart. Paris, Allard, 1859, 2 vol. in-4, avec 4

planches.

ROCHEDIEU (Emile), pasteur à Sedan. Avec M. Aug. Bost, autre pastenr : Le Manuel de la Bible. Introduction à l'étude de l'Ecriture-Sainte, par le docteur Joseph Angus, membre de la Société asiatique de Londres. Trad. de l'angl. Toulouse, Société des livres religieux, et Paris, librairies protestantes, 1857, in-8 de vill 664 pag. (4 fr.).

ROCHEFONTAINE (Hector de), substitut de M. le procureur général près la cour impériale de Colmar. Etude historique sur le droit de grace. Discours prononcé. Procès-verbal de l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Colmar, le 3 novembre 1859. Colmar, de l'impr. d'Hoffmann, 1860,

in-8 de 39 pag.

ROCHEFORT (Edmond). Voy. ROCHE-

FORT LUÇAY (le marq. de).

ROCHEFORT (de), lieutenant-colonel du 1er régiment de carabiniers. Notice sur un nouveau mode de collier, accompagnée de quelques Considérations sur le trait et ses divers effets. (Extr. du « Spectatenramilitaire », juillet 1849). Paris, de l'impr. de Martinet, 1849, in-8 de 24 pages.

ROCHEFORT (le comte de), ancieu magistrat. I. La Nouvelle Jeanne d'Albret, poëme en vi chants, lu au banquet de la Sainte-Eugénie, le 15 novembre 1853. Paris, de l'imp. de Thunot, 1853, in-8 de 8 pages. 11. Le Prince impérial, on les deux Offrandes, poème en trois chants. Precédé d'une allocution et suivi d'un discours, par M. Acker. Paris, de l'impr. de Raçon, 1856, in-8 de 16 pages. Composé pour un banquet à l'occasion de la naissance et du baptème du prince impérial.

ROCHEFORT (Henri). Voy. ROCHE-FORT-LUÇAY (le comte Vict. Henri de).

ROCHEFORT (J.-F.-J.), notaire. Le Petit Echo de la raison et la Voit de

livre est imprimée bien autérieurement à 1832. Nous n'avons que la possibilité de le citer au nom de M. de Rochebrune, qui n'a fait que les éaux fortes.

Dieu, poëme. Rodez, de l'impr. dé Carrère ainé, 1861, in 12 de 110 pages.

ROCHEFORT-LUCAY (le marquis Claude-Louis-Marie de), agréable littérateur, et surtont vaudevilliste distingué, qui a obtenu un assez grand nombre de succès, connu dans les lettres sous le modeste nom d'Edmond Rochefort, né le 14 juillet 1792, à Eveaux (Creuse), d'une ancienne et noble famille originaire du pays de Combraille, dans la basse Auvergue, qui compte parmi ses membres le chancelier de Louis XI, Guy de Rochefort, et le maréchal de Rochefort, sons Louis XIV. Le père de l'écrivain dont nous nous occupons, dévoué monarchiste, émigra au début de la Révolution, et fut officier dans l'armée de Coudé (1). Ces faits furent la cause de la perte de la famille de Rochefort. Dans ses « Mémoires d'un vaudevilliste», cet écrivain nous apprend quelque chose de son enfance : « Né pour ainsi dire « dans les prisons de la Terreur, « il y resta pendant les deux pre-« mières années de sa vie , avec sa mère, femme forte, courageuse, condamnée à passer sons le glaive révolutionnaire, et dont l'exécution ne fut suspendue que par la mort de Robespierre; que, sorti de prison, la ruine de « sa famille fut complète; qu'on « le plaça plus tard au collège d'Orléans, où son éducation ne put être achevée par suite d'une longue maladie dont il devait « mourir ». Par suite de sa situation précaire, la famille du jeune de Rochefort dut songer de trèsbonne heure à créer une position à ce fils. A l'âge de quatorze ans, il fut placé chez le libraire Nepveu, passage des Panoramas, où il ne resta que quelque temps, car il entrait en 1807, par la protection de Mgr Enoch, évêque de Rennes, au ministère de l'intérieur, à l'âge de quinze ans. A cette epoque, ce ministère surtout, élait une pépinière d'auteurs dramatiques, malgré la volonté de l'em-

<sup>(</sup>t) Mort en 1822. Il avoit un frère, moit en en 18..., qui avait ete sous la Restauration bi-bliothécaire de la ville de Bourges.

pereur Napoléon qui voulait que les attachés d'administrations ne s'occupassent que des affaires de l'Etat, on qu'ils allassent faire des vaudevilles aidenrs. M. de Rochefort ent pour collègues à son ministère Georges Daval, Merle et quelques autres qui se sont faits un nom au théâtre. La contagion le gagna, et il y cat bientôi un coupable de plus, car, dès 1808, il fit joner sa première pièce, qui deva t être suivie de bien d'autres, la Double Etourderie, avec Maillard; mais la prudence vonlait qu'on dissimulat son dom pour ne pas être signale à l'administration comme contrevenant aux ordrés : M. de Rochefort se cacha sous celui d'Edmond. Du reste, ce n'était pas la seule vocation qui portait M. de Rochefort à s'occuper de théâtre; il y avait aussi un motif très-honorable : celui de venir en aide à sa mère et à des sœurs qu'il avait. En 1818, le 3 mai, M. de Rochefort donna sa démission d'employé du ministère de l'intérieur, pour suivre, en qualité de secrétaire, M Mylius, officier de marine, qui venait d'être nommé gouverneur de l'ile Bourbon. Dans ses « Mémoires d'un vandevilliste », l'auteur nous a retracé, en littérateur, les péripéties de son voyage et de son séjour à l'île Bourbon, relation amusante. M. Mylins ayant demandé son rappel, M. de Rochefort, qui était las de la colonie, rentra en France avec lui, et y arriva en noût 1820. Il avait écrit, pendant la route, des aperqus assez utiles sur Bourbon, Madagascar et Cayenne; il remit ce travail au ministre de la marine; quelques vues nouvelles Caméliorations possibles étaient signalées dans ces différents rapports dont les « Annales maritimes » voulurent bien faire feur butin en citaut des fragments. « Enfin, petit poisson a'eau « douce un instant égaré dans la mer ., ainsi que l'a dit M. de Rochefort lui-même, il rentra dans son elément, et fit, après son retour en France, des vaudevilles plus que jamais li fut anssi successivement chargé de rédiger les comptes-rendus des théâtres dans

TOME XII.

deux grands journaux qui s'éteignirent à la révolution de juillet 1830 (l'Aristarque et l'Universel) : plus tard, il écrivit quelques, romans pour les journaux, et lit beaucoup de pièces de vers. Dans tontes les pièces de théâtre de M. de Rochefort l'esprit et la gaieté br llent; me chose qui doit surprendre, c'est que, spirituel comme il l'est, il n'ait produit seul que pen de pièces, tandis qu'il a dû partager ses succès avec de nombreux collabarateurs, les écrivains du genre les plus d stingnés, à la vérité. Nous connaissons de M. de Rochefort. - Pièces de théàtres. - I. Avec Théodore | Maillard : la Double Etourderie, vand. en un acte (à deux personnages), joné sur le théâtre des Jeax gymniques. Paris, Barba, 1808, in-8. Première pièce de l'auteur, qui n'avait pas encore seize ans. II. Avec M. Théodore [Mailfard] : l'Auberge du Perroquet, on la Bagrière des Martyrs, vand, en un acte, à travestissements et à deux acteurs. Représ. sur le théâtre des Jeux gymniques, le 26 février 1812. Paris, Barba, 1812, in-8 de 24 pag. (1 fr. 25 c.). III. Avec le même : Monsieur Flanelle, vauil. en un acte. Représ. sur le théâtre des Jeux gymniques, le 30 mai 1812. Paris, Barba, 1812, in-8 de 43 pag. (1 fr. 25 c.). Pour ces trois premieres pieces, M. de Rochefort s'est caché sous le psendonyme d' E d mond. IV. Avec M. Décour : le Mannequin parlant, ou le Portrait de Dominique, arlequinade en un acte, mêlée de couplets. Repr. sur le théâtre da Vaudeville, le 27 septembre 1813. Paris, Martinet, 1816. in-8 (1 fr.25 c ). V. Avec M. G. Duval : le Chemin de Fontainebleau. divertissement en un acte et en prose, mêté de couplets, à l'occasion du mariage de S. A. R. Mgr le duc de Berry. Paris, Barba, 1816, m-8 (1 fr. 2 o c ). VI. Avec M. G. Duval : Werther, on les Egarements d'un cœur sensible, drame historique en un acte, mèle de couplets. Repr. sur le théâtre des Varietés, le 20 sept. 1817. Paris, Bacba, 1817, 1819, in-8 11 fr. 25 c.), on Paris, Barba, Delloye, Bezon, 1837, gr. in-8 a 2 colon. (-0 c.).

La dernière édition fait partie de « la France dramatique au xixº siècle ». VII Avec MM. Arm. Dar-tois et \*\*\* [Théaulon] : le Diable d'argent, revue en un acte et en vaudevilles. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 5 décembre 1820. Paris, Barba, 1820, in-8 (1 fr. 25 c.). VIII. Avec MM. Théaulog et Carmouche : Jeanne d'Albret, ou le Berceau, comédie en un acte et en vers. Représ, le 30 avril 1821, sur le Théâtre-Français. Paris, Dela-vigne, 1821, in 8 (1 fr. 50 c.). IX. Avec MM. Décour et Ch. Hubert : Jodelle, ou le Berceau du théâtre, vaudeville en un acte. Représ. sur le théatre du Vandeville, le 26 juin 1821. Paris, J.-N. Barba, 1821, in-8 (1 fr. 50 c.). X. Avec MM. Brisset et Ménard: le Départ d'une diligence, tableau épisodique en un acte, mèlé de vaudevilles. Représ. sur le théâtre du Vandeville, le 21 déc. 1821. Paris, Martinet, 1822, in-8 (1 fr. 25 c.). Xl. Avec M. Ferdinand Langlé : les Marchands forains, ou le Mouton, vandeville en un acte. Représ, sur le théâtre des Variétés, le 1er juillet 1823. Paris, Barba, 1823, in-8 (1 fr. 50 c.). XII. Avec MM. G. Duval et Jonslin de la Salle : la Pénélope de la Cité. ou le Mentor de la jeunesse, com.vand, en un acte, Représ, sur le théâtre des Variétés, le 5 avril 1824. Paris, Pollet, 1824, in-8 (1 fr. 50 c.). XIII. Avec MM. Gabriel (et Merte): Jocko, ou le Singe du Bresil, drame en deux actes, à grand spectacle, mêlé de musique, de danses et de pantonime. Représ. sur le théàtre de la Porte-Saint-Martin, le 16 mars 1825. Paris, Quoy, 1825, in-8 (1 fr. 25 c.). Cette pièce a eu trois autres édit, dans la même année. XIV. Avec MM, Brisset et Lassagne : les Singes, ou la Parade dans le salon, vaudeville en un acte. Repr. sur le théâtre du Vaudeville, le 25 mai 1823. Paris, Duvernois, 1823, in-8 (1 fr. 50 c.). XV. Avec M. G. 1825, Duval : la Blanchisseuse de fin, ou Tout ce qui reluit n'est pas or, vaudeville grivois. Représ. sur le théâtre du Vandeville, le 11 août 1825. Paris, Duvernois, 1825, in-8 (1 fr. 50c.). XVI. Avec MM. G. Duval et \*\*\* [un inconnu] : le Tailleur des bossus, ou l'Orthopédie, contrefa-

con en un acte et en vaudeville. Représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 20 mars 1826. Paris, Barba, 1826, iu-8 (1 fr. 50 c.). XVII. Avec MM. Lassagne et \*\*\* [Brisset] : la Pêche de Vulcain, ou l'Ile des flenves, à-propos mété de vaudevilles. à l'occasion du ballet de « Mars et Vénus ». Représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 5 juillet 1826. Paris, rne de Valois, n. 1, 1826, in-8 (1 fr. 50 c.). XVIII. Avec MM. F. Langlé et \*\*\* | Dittmer et Cavé] : les Deux Elèves, ou l'Education particulière, com.-vaud. en un acte, Repr. sur le théâtre de Madame, le 9 janvier 1827. Paris, A. G. Brunet, 1827, in-8 (1 fr. 50 c.). XIX. Avec M. Paulin (Duport) : l'Orphelin, ou la Loge et le Salon, pièce anecdotique en deux actes, mèlée de vaudevilles. Représ, sur le théâtre des Nouveautés, le 20 septembre 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8 (1 fr. 50 c.). XX. Avec G. Duval: les Contrebandiers, on le vieux Gabelou, tableaux en trois actes, mélés de couplets. Représ, sur le theat, des Variétés, le 12 déc. 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8 (2 fr.). XXI. Avec M. Hippolyte (Lassagne): le Farceur de société, ou les Suites d'une parade, pièce en deux actes, mêlée de couplets. Représ sur le théatre des Variétés, le 21 juillet 1828. Paris, Barba, 1828, in-8 (1 fr. 50 c.). XXII. Avec MM. Barthélemy (Thouin) et Masson : les Cuisiniers diplomates, vaudeville en un acte. Représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 22 novembre 1823. Paris, Quoy, 1828, in-8 (1 fr. 50 c.). XXIII. Avec MM. Charles (de Livry) et Jalien (Mallian): l'Audience du juge de paix, ou le Bureau de conciliation, tableau en un acte. Représ. sur théâtre des Variétés, le 29 août 1829. Paris, Quoy, 1829, in-8 (1 fr. 50 c.) XXIV. Avec MM. Dupeuty et Charles (de Livry) : Madame Grégoire, ou le Cabaret de la Poinme-de-Pin, chanson en deux actes. Représ. sur le théâtre du Vaudeville, le 21 mai 1830. Paris, Barba, 1830, 1831, in-8 (2 fr.), 00 Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1838, grand in 8 à 2 colon. (60 c.). La dernière édition fait partie de « la France dramatique au xixe siè-cle . XXV. Avec M. Julien (Mal-

lian): le Charpentier, ou Vice et pauvreté, vaudeville populaire en quatre tableaux; précédé de « du Jour de la Noce :, prologue en un petit acte. Représ. sur le théâtre des Nouveautés, le 17 octobre 1830. Paris, Barba, 1831, in-8 (1 fr. 50 c.). XXVI Avec MM. Mich. Masson, Villeneuve et de Leuven : les Pilules dramatiques, ou le Choléra-Morbus, revue critique et politique en un acte. Représ. sur le théâtre des Nouveautés, le 11 février 1831. Paris, Riga, 1831, in-8 '1 fr. 50 c.). Les quatre auteurs se sont cachés sous le pseudonyme : le docteur Mesenthère. XXVII. Avec MM. Varin et Desvergers [Chapeau]: les Lions de Gisors, ou les Bêtes de contrebande, bêtise en un acte. Représ. sur le théâtre des Neuveautés, le 7 mai 1831. Paris, Barba, 1831, in & (1 fr. 50 c.). M. de Rochefort s'est caché sur cette nom littéraire pièce sous son d'Edmond. XXVIII. Les Boucles d'oreilles, com.-vaud. en un acte. Représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 3 août 1831. Paris, J.-N. Barba, 1831, in-8 (1 fr. 50 c.). XXIX. Avec M. G. Lemoine : Carlin à Rome, ou les Amis de collège, souvenir historique en un acte. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 22 septembre 1831. Paris, Barba, 1831, in-8 (1 fr. 50 c.); ou Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1837, gr. in-8 à 2 colonues (60 c.). La dernière édition fait partie de « la France dramatique au xixe siècle ». XXX. Avec M. Emmanuel (Arago) : la Nuit de Noël, ou les Superstitions. Tradition allemande, en un acte. Représ. sur le théâtre du Vaudeville, le 24 décembre 1831. Paris, Barba, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). XXXI. Avec MM. Varin et Desvergers [Chapeau] : Follet, ou le Sylphe, vaudeville en deux actes. Représ, sur le théâtre du Palais-Royal, le 26 juin 1832. Paris, Quoy, 1832, in-8 (1 fr. 50 c.). XXXII. Avec M. Alexis Decomberousse: l'Aspirant de marine, opéra-com. en deux actes. Représ. sur le théàtre royal de l'Opéra-Comique, le 15 juin 1834. Paris, Marchant, 1834, in-8 (15 c.), ou in-8 de 44 pag. (1 fr.). XXXIII. Avec M. Dumanoir : Gribouille. Extravagance en

trois actes et en six table aux. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 16 août 1834. Paris, Marchand, Barba, 1834, in-8 (1 fr. 50 c). It en a fait en même temps une édition compacte qui porte pour titre : les Finesses de Gribouille. XXXIV Avec MM. Cogniard frères : le For-l'Evêque, vaudeville anecdotique en deux actes. Représ. sur le théâtre nation, du Vaudeville, le 24 novembre 1834. Paris, Marchand, 1834, in-8 de 48 p. (50 c.), ou de 34 pag. (30 c.). XXXV. Sur le pavé, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre des Variétés, le 28 avril 1836. Paris chant, 1836, in-8 (50 c.). XXXVI. Le Bouffon d'Aigues-Mortes, macèdoine en un acte à spectacle, mèlée de couplets et de danses. Représ. sur le théâtre de la Galté, le 17 décembre 1835. Paris, Marchant, 1836, in-32 (15 c.). XXXVII. Le Comédien de salon, comédie-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 30 juin 1836. Paris, Barba, 1836, in-8 (1 fr. 50 c.). XXXVIII. Scipion, ou le Beau-père, comédie-vaud. en trois actes. Représ, sur le théâtre des Variétés, le 25 décembre 1836. Paris, No-blet, 1837, in-8 (40 c.). XXXIX. Avec M. B. Autier : L'Homme des rochers, ou les Islandais, mélodrame en trois actes, à grand spectacle. Représ. sur le théâtre de la Galté, le 14 mai 1836. Paris, de l'imprimerie de Mevrel, 1837, in 8 (t fr. 50 c.). XL. Avec M. Desvergers [Chapeau] : Mon coquin de neveu, comédie-vaudeville en un acte. Représ. sur le théâtre du Vaudeville, le 23 août 1837. Paris, Bezou, Barba, etc., 1837, in-8 (1 fr. 50 c.). XLL Avec M. Dupeuty: la Folie Beaujon, ou l'Enfant du mystère, vaudeville en un acte. Représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 27 décembre 1837. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 (1 fr. 50 c.). XLII. Avec M. Ferdinand Langle : le Marche aux chevaux, vaud. en deux a tes. Repiés. sur le théâtre des Variétés, le 17 décembre 1839. Paris, Midiez, Tresse, 1840, in 8 (40 c.). XLIII. Avec M. Bernard Lopez: les Pages et les Poissardes, ou la Cour et la Halle, com.-vaud. en deux actes.

Représ sur le théâtre du Vandeville, le 13 août 1840, Paris, Marchant, 1840. in-8 (40 c.). XLIV. Avec M. Paul Sirandin : la Foire Saint-Laurent, ou Une réprésentation en 1780, comédie et arlequinade mélées de couplets sur les airs du teams. Représ, sur le théàtre des Variétés, le 17 mars 1838. Paris, Barba, Delloye, 1838, grand in-8 à 2 colonnes (60 c.). Faisant partie de « la France dramatique an XIXº siècle ». XLV. Avec les frères Cognard : Roland furieux, folie-vandeville en myarte. Représ. sur le théâtre des Folies-Brama tiques, le 17 mars 1840. Paris, Marchant, 1840, in-8 (30 c. . M. de Rochefort n'est point nominé sur le fontispice de la pièce. XLVI. Avec Carmouche: la Mère Saint-Mar-tin, on le Diable s'en mêle, prologue d'ouverture à spectacle, en un acte. Représ, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 30 novembre 1840. Paris, Henriot, Tresse, 1841, in-8 (30 c.). XLVII. Avec M. Bayard: la belle Tourneuse, vandeville historique en trois actes. Représ, sur le théâtre da Vaudeville, le 7 mars 1811. Paris, Hentiot. 1811, in-8 (30 c.), XLVIII. Avec Armand Dartois : les Mystères de Passy, parodie-vaudeville en onze tableaux, cinq actes, prologue et épilogue, Représ, sur le théatre des Folies-Dramatiques, le 5 mars 1844. Paris, Tresse, 1844. grand in-8 a 2 colon. (60 c.). Pièce faisant partie de « la France dramatique au xixº siècle » XLIX. L'Aigle des Polonais. (Couplets.) Paris, Vincard, Delavigne, 1846, in-1 de 2 pag. M. de Rochefort est en outre l'un des auteurs de « la Tour de Babet », revue épisodique en un acte 1834). L. M moires d'un vaudevilliste. Paris, Charlien et Hillery, 1863, in 18 jesus de 252 pag. (3 fr.). Petit vol. publié sous le nom d'A. de Rochefort, parce que dans la fam'ile de l'auteur on ne l'appelle qu'Armand, M. A. de Rochefort n'a pas vonlu laisser d'sparaître les joyenses physionomies de ses anciens confrères, et il a formé piense-ment un musée de portraits de toutes ces célébrités fugitives : ils revivent dans ces pages fideles; grâce à M. de Rochefort, ils n'ont

plus à craindre l'oubli. Les « Mémorres d'un vandevilliste » sont écrits avec esprit et renferment de très-piquantes particularités sur les auteurs dramatiques et les acteurs an milien desquels l'auteur a vécu, et qui, par conséquent, sont d'une grande exactitude, M. de Rochefort fait successivement défiler sous les yent de ses lecteurs : Aude, Brazier, Capelle, Moreau, Gosse, Francis d'Allarde, Arvers, Ancelot, Chazet, Barre, Radet et Desfontaines; Jos. Pain, Rougement, Coulty, Sewrin, Desauliers, Arm. Gouffe, Dumersan, Théaulon, Dieulafoi, G Duval, Me-le, Martainville, Romies et Rousseau, Poirson, Ferd. Lalone, Vitteneuve, Picard, Waffard, Guilbert de Pixérécourt, Aug. Hapdé, Bayard, Scribe. Puis viennent les acteurs des théâtres de vandevilles, et un peu d'anecdetes. En tète du volume, et remplissant les pages 3 à 27, on trouve Quelques mots d'autobiographie en quise de préface, mais qui ne renferment ancune date : nous n'y avons pas moins empruoté ce que nous avons pu pour la rédaction du présent article. - Romans. - t.l. Mojana. ou l'ne fleur du Céleste Empire, 10man chinois, Imprimé, ca feuille tons, dans « la Patrie », en avril 1842, I.H. l'Ordre de la Jarretière, nouvelle historique, imprimée plus tard dans le même journal. Llif. te Voleur de la Cour. roman imprimé il y a une dixaire d'années dans le journal « la Semain» et qui pourrait former 2 vol in-8. LIV. Nouvetles historiques, an nonbre de neuf, insérées dans divers iournaux. L'insonciance de M. de Rochefort est seule la cause que ces quatre derniers ouvrages n'out pas été jusqu'à ce jour réimpri-més à part, car ils le méritaient, au moins autant que d'autres romans. LV. Dans un tont actre ordre d'idées, M. de Rochcfort est anteur d'un article intitulé : De la Situation de la poésie en France, impr. dans le journal « le Quérard», ann. 1856, p. 142-154. -Voilà tout ce que nous connaissons d'imprimé de M. de Rochefert, mais c'est loin de ce qu'il a contposé, surtout en pièces de théâtre.

Au temps où M. de Rochefort écrivait pour la scène, les auteurs étaient plus sévères pour leur réputation que ne le sont leurs successenrs : ils ne faisaient alors imprimer que les pièces qui obtenaient de complets succès; aujourd'hui l'on imprime jusqu'à celles qui n'ont obtenues que des demi-succès douteux. Vingt-quatre pièces de M. de Rochefort, représentées sur les différents théàtres de Paris sont restées inédites par suite de la sévérité de leur buteur, et nous allons en rappe-ler ici les titres: 1º Au Théâtre-Français. Avec M. Brisset : Lavater, drame en cinq actes. 2º Au théâtre de l'Odéon. Avec G. Duval: la Fête au Jardin du roi, en un acte, et la Chaumière vendéenne, en un acte (1816); avec Poirson : les Elrennes d'un journaliste, en un acte; seul, le Portrait d'une jeune femme, com. en deux actes et en vers (1861). 3º Au Vaudeville : seul, Madame de Villedieu, en mi acte (1816); avec G. Duval: Re-gnard esclave, en un acte. Une autre pièce, de M. de Rochefort, seul, a été présentée récemment à ce dernier théâtre et n'a point encore subie l'epreuve de la rainpe : Mademoiselle de Thémines, comédie en trois actes. 4º Au Palais-Royal. Avec Basset : la Couronne de diamants, en deux actes. 5 Au théâtre des Variétés. Avec Lepage : Regnard à Alger, en un acte; avec MM. Masson et Ch. de Livry : les Ventes à l'enchère, en un acte, et Marie Mignonne, en trois actes. 5" Aux Folies-Dramatiques, Avec Basset : les Philantropes, en un acte: seul, le Peintre d'animaux, en deux actes; avec Carmon-che: la Sirène de Pantin, en trois actes; Helmina la Tyrolienne, en trois actes: l'Ouvrier gentilhomme, en trois actes; et Fille à marier et maison à vendre, en deux actes; Une Famille sous le Directoire, com, en trois actes, de M. de Rochefort sent (1852), 60 Au Gymnase. Avec Arm. Dartois: les Volcaniennes de Saint-Malo, en un acte (1849). 7º Aux Délassements-Comiques. Avec Brisset: Louis XIV et Napoléon, en deux actes; seal, la Fille en lolerie, en un acte, et

le Cousin de Padlasse, en 4 actes. 8" Au théâtre Beaumarchais. Avec M. Ad. Huard, le Réveil de Beaumarchais, en un acte, et, avec le même, le Cabaret de Ramponneau, en 3 actes. - M. de Rocheforta beauconp de poésies en portefeuille : des épitres, entre autres à Scribe, dont des fragments ont été imprimés dans les « Mémoires d'un vaudevilliste », de l'auteur ; à M. V. Hugo, à l'occasion de l'amnistie aux réfugiés; à M. A. de Lamartine; le Jardin des plantes, épitre, dans laquelle l'auteur a établi des analogies mordantes entre les hôtes de ce lieu et la société humaine; les Romanclers, épitre satirique; des fables, beaucoup de chansons, etc., etc. + ROCHEFORT-LUÇAY (le comte Victor-Henri de), tils du précédent, journaliste et auteur dramatique, qui, comme son père, ne s'est fait connaître que sous la modeste appelation de Henri Rochefort, est né à Paris, le 30 janv. 1830. Dès le collège, M. H. de Rochefort cultiva la poésie, et composa des pièces de vers que, dit-on, des poètes connus n'eussent pas désavoués. Mais, au siècle où nous sommes, la poésie ne conduit pas à la fortune, et si l'on a besoin d'y arriver, on choisit, momentanément au moins, une autre voie. A sa sortie du collége il entra à l'Hôtel de Ville, le ler janvier 1851, où il est resté environ dix ans. Son emploi ne lui laissant pas assez de temps pour la littérature, vers laquelle ses goûts dominants le l'entralnaient, il donna sa démission : il occupait alors la place de sous-inspecteur des beaux-arts de l'Hôtel de Ville, M. H. de Rochefort débuta dans les lettres par plusieurs notices sur des auteurs vivants qu'il fournit au « Dictionnaire de la conversation », public par W. Duckett; mais il ne tarda point à aborder le journalisme et le théâtre. Il fonda, en 1858, « la Chronique parisienne », dont il était propriétaire-directeur. Cette feuille, autographiée, était destinée aux journaux de province auxquels elle donnait des renseignements littéraires et artistiques. Entre les mains de deux hommes d'esprit comme MM. H. de Rochefort et Max [Jules Vallès] on s'étonne qu'elle n'ait pas fourni une plus longue carrière : il n'en a paru que quelques numéros. M. H. de Rochefort est depuis quelques années l'un des rédacteurs ordinaires du « Charivari », où ses articles sont remarqués; il est l'un des auteurs de « l'Almanach vour rire » et de « l'Almanach du Charivari », publiés l'un et l'antre par la librairie Pagnerre; son nom se lit parmi ceux des écrivains du « Nain jaune », joarnal fondée par M. Aurélien Scholl, dont le premier numéro porte la date du 16 mai 1863; M. H. de Rochefort a commencé par y donner le Salon de 1863. Le journalisme n'a pas tellement absorbé M. H. de Rochefort qu'il n'ait pu donner suite à ses goûts pour le théà-tre, et ses débuts heureux dans ce genre font présager chez lui une longue carrière. Nous connaissons de cet écrivain : I. Avec M. Commerson: Un Monsieur bien mis, vaudeville en un acte. Représ. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 15 février 1856. Paris, Milliez, Tresse, 1856. in-8 (30 c.). Il. Avec M. Varin : Je suis mon fils, comédie-vaud. en un acte. Représ, sur le théâtre du Palais-Royal, le 4 févr. 1860. Paris, Mich. Lévy, 1860, gr. in-18 (60 c.). III Avec M. Deulin : le petit Cousin, opérette en un acte. Représ. sur le théâtre des Bouffes-Parisiens, le 18 avril 1860. Paris, Mich. Lévy frères, 1860, in-4 de 7 pag. à 2 col. (20 c.). IV. Avec M. Clairville [Nicolai] et Cham [de Noé] : Une Martingale, vand, en un acte Représ. sur le théâtre des Variétés. le 6 avril 1862. Paris, librairie théâtr., 1862, gr. in-18 de 36 pag. (60 c.). V. Les Bienfaits de Champavert, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 30 mai 1862. Paris, Dentu, 1862, gr. in-18 (1 fr.). VI. Les Petits Mystères de l'hôtel des ventes. Paris, Dentu, 1862, gr. in 18 de 299 pag. (3 fr.). Imprimés d'abord eu feuilletons dans le journal « le Charivari ». Volume aussi piquant daus la forme qu'utile et moral par le fond. M. Henri Rochefort a signalé les déboires des acheteurs

et les illusions des vendeurs qui vont chercher fortune à l'hôtel Drouot. Un chapitre est consacré à la salle Sylveste pour la vente des livres. Ce livre spirituel et plein de révélations ne peut manquer d'être lu avec avidité. VII. Avec M. Albert Wollf : Un homme du Sud, vaud, en un acte Représ. sur le théâtre du Palais-Royal, le 31 août 1862. Paris, Dentu, 1862, gr. in-18 de 36 pag. (1 fr.). Pièce qui a obtenu un succès de fou rire. La donnée de cette bonne solie est prise dans le vif de la question américaine. VIII. Avec MM. Clairville [Nicolai] et Oct. Gastineau : Nos petites faiblesses, vaud. en deux actes. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 18 novembre 1862. Paris, le même, 1863, in-18 jêsus de 76 pag. (1 fr.). IX. Avec M. Eu-gène Grangé [Basté]: les Secreis du grand Albert, com-vaud. en deux actes. Représ. sur le même théâtre, le 31 janv. 1863. Paris, le même, 1863, in-18 jésus de 70 pag. (1 fr.) X. Avec le même: Sorlir seule! comédie en trois actes. Représ. au Gymnusc, le 20 févr. 4863. Paris, Mich. Lèvy frères, 4863, in-18 jésus de 61 pag. (1 fr. 50 c.). XI. Avec M. Albert Wolff: les Mustères de l'hôtel des ventes, com.-vaud. en trois actes. Représ. sur le théatre du Palais-Royal, le 27 juin 1863. Paris, les mêmes, 1863, in-18 jésus de 114 pag. (1 fr. 50 c.). Cette pièce n'a rien de commun avec le petit volume cité sous le nº VI. L'hôtel des ventes de la rue Drouot, ses aspects qui varient selon les heures, les jours et les saisons, selon que l'encan se met à la paillasse du pauvre ou au mobilier de la biche, les mœurs du personnel intérieur et les mœurs des visiteurs, les incidents romanesques auxquels donne lieu cette transmission incessante de mobiliers changeant de mains et portant avec eux des anecdotes, des mémoires et des indiscrétions; certes, il y avait bien la pour la dramaturgie de genre un sujet fertile et amusant. MM. Rochefort et Wolff n'ont pas reproduit l'hôtel des ventes sous un jour navrant. C'est au contraire la physionomie comique de certains détails qu'ils ont tracée, avec des touches très-vraies et très-habiles, sur un fond délicieusement burlesque. Le commissaire-priseur, le crieur Jean, les acheteurs, personne n'est oublié; un médaillon mystérieux qui a figuré dans une vente et dont l'existence intéresse la paix d'un menage, porte à lui tout seul le poids de l'action, qui ne perd pas sa petite logique à travers des épisodes multiples et si fortement insensés, qu'après en avoir ri, on se tâte et on s'interroge pour s voir si l'on n'est pas fou et si ces personnages appartiennent oui ou non à la vie réelle, si ce sont bien des hu-mains qui poussent des cris pareils et trouvent des intonations de voix si impossibles à prévoir. Au milieu de ces charges, un trait excite un franc rire parce qu'il est fondé sur une observation viale. Un monsieur se voit adjuger une armoire à un prix exorbitant, sous prétexte qu'il a surenchéri, une première fois en s'essuvant le front, une seconde fois en se grattant le nez. - M. H. de Rochefort est encore auteur de deux autres pièces, mais qui n'ont pas été imprimées : les Roueries d'une ingénue, com. en 3 actes, représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 6 sept. 1861, et (en société avec M. Adr. Marx) un Premier Avril, opérette, représ. aux Bouffes-Parisiens.

ROCHELLE (P.). I. Le Pape et les ultramontains au tribunal de Fénelon. Paris, L. Hachette et C'e. in 8 de 40 pag. (75 c.). II. L'Ultramontanisme dévoilé et combattu dans ses tendances antichrétiennes, antirationnelles, antisociales et antilibérales. Paris, Pick, 1861, in-18 de xxij-294 p. (3 fr. 50 c.). ROCHELLE DE BRÉCY (Adélaïde-Isabelle-Jeanne), née à Lunéville (Meurthe), le 7 fèvr. 1771, fille de Jean Vivien Deschampsy, lieuten.colonel de cavalerie, et femme de Rochelle de Brécy, ancien aide-de-camp du général Pichegru; sous Louis XVIII, officier supér. dans le 3º régim. d'infant. de la garde; ensuite, de 1819 à 1830, lieuten. de roi de la ville de Douai. Cette dame habita l'Abbaye-aux-Bois depuis 1832 jusqu'après 1836, fut ensuite demeurer chez M. Vidaud. chefd'institution, rue du Mont-Parnasse, où elle mourut le 4 déc. 1841 (1). Dévouée à la cause royaliste, pour laquelle son père avait versé son sang, M<sup>me</sup> Rochelle de Brécy écrivit sous un nom supposé. dans « l'Ami du roi », de Montjoie, et dans la « Gazette de Paris », de Durosoy, plusieurs articles empreints du sentiment qui n'a jamais cessé de l'inspirer dans les dangers qu'elle a courus, dans les traits de dévouement qu'elle a faits. dans les combats même où elle s'est trouvée. Cette dame est, en outre, auteur de plusieurs ouvrages, dont quelques-uns, quoique publies sous le pseudonyme d'Adèle Chemin, lui attirèrent des persécutions et la jetèrent dans l'exil. Nous connaissons d'elle : I. Le Malheur de circonstances, poëme. C'est un des ouvrages qui causèrent la proscription de leur au-teur. Il est épuisé depuis longtemps. II. L'Origine de la chouannerie, ou Mémoires de Stéphanie de Tress\*\* (Tressan), pour servir à l'histoire de nos guerres civiles. Paris, Ouvrier, 1803, 2 vol. in-12 (4 fr.). C'est un tableau frappant des guerres civiles de la France; c'était le premier cri qui se faisait entendre en faveur de cette contrée si malheureuse, dont la fidélité sans doute fut poussée jusqu'à l'enthousiasme, mais dont les vieilles traditions de famille auraient peut-être dû ne pas être punies de la dévastation, du pillage et de l'incendie. III. Le Courrier russe, ou Cornélie de Justal ; par l'auteur de « l'Origine de la chouannerie ». Paris, Demonville, 1807, 2 vol. in-12. - Nouv. édit. Paris, Sourdon, 1813, 2 vol. in-12 (4 fr.). J.-N. Bouilly a tiré de ce roman son vaudeville intitulé « le Petit Courrier, ou Voilà comme les femmes se vengent ». IV. Clémence de Sorlieu, ou l'Homme sans caractère. Paris, Renard, 1809, 3 vol. in-12 (9 fr.). V. Histoire de madame la comtesse de Palastro. Paris, Sourdon, 1812, 3 vol. in-12 (9 fr.). Quatre des précédents ouvrages

<sup>(1)</sup> Nous reproduisons ici, en le complétant, un article qui a été impr mé, à tort, dans le tome l'\*, au nom de Brécy.

ont été publiés sous le pseudonyme de Mone Adèle Chemin. VI. Un mot sur les Vendeens, ou la Vé rité dévolice. Paris, P. Gueffler, 1816, in-8 de 35 pag. (Anon.). VII. Un mot sur Pexpédition de M. le duc d'Aumont; par Mme Adèle R.... de B...y. - Histoire de ma première condamnation à mort (au 18 fructidor), par le chevalier R.... de B.... Paris, Setier, 1817, in-8 de 80 pages. Le dernier écrit est un épisode curieux et touchant de la vie du mari de l'auteur. Mme Rochelle de Brécy avait terminé des Souvenirs qui d-vaient former 4 vol. in-8, qui eussent o!fert les portraits fidèles des plus grands hommes politiques et des révélations historiques du plus haut intérêt, mais ce précieux manuscrit, objet de quinze ans de travail, a été détruit dans la révolution belge à Bruxelles, et depuis l'anteur n'a pu se décider à reprendre la plume. — On trouve une Notice sur Mma Rochelle de Brécy, par J.-N. Bouilly, dans la « Biographie des femmes auteurs contemporaines françaises », tom I r (1836), p. 105-113.

ROCHE-LUBIN. Voy. ROCHE (Lubin). ROCHEMONT (Isidore de), pseudon. d'Ancelot pour le Moyen le plus sûr, comédie (1844).

ROCHENAT (Charles), pseudon. Voy.

ROCHENOIRE (J. de la), Voy. LA RO-CHENOIRE (J. de).

ROCHER (J.). Mémoire sur l'irrigation artificielle, présenté et lu à la Socièté d'agriculture de Lyon. Lyon, de l'impr. de Boursy, 1837, in-8 de 16 pages.

ROCHER, I. Appareil de MM, Peyre et Rocher pour la distillation de l'eau de mer et la cuisine à bord des navires, Nantes, de l'impr. de Mangin, 1840, in-8 de 16 pag. II. Avec M. Peyre: Appareil cuisine-distillateur pour rendre, sans frais, l'ean de mer potable à bord des navires. Nantes, de l'imprim, du même, 1843, in-8 de 32 pag., avec une planche.

† Rochun (l'abbé Jacqu's Napoléon-Michet), aucien curé de Samt-Bendit-sur-Loire, chanoine de l'église d'Oriéans, membre de la Société archéologique de l'Or-

léanais et de la Société française d'archéologie pour la conservation des monuments; né à Orléans, le 2 février 1807. On a de cet érudit ecclésiastique les écrits suivants : 1. Pelerinage à Saint-Benoît-sur-Loire, on Notions historiques et archéologiques sur cette ancienne abbaye et son église monumentale. Orléans, Gatineau, 1852, in-18, avec 4 hthogr. et un plan général de l'ancien monastere de 1680 à 1750, par D. Jandot, moine de Saint Benoît, II. Notes historiques et liturgiques sur un ciborium trouvé à Laqueuvre (departement du Loiret). (Extr. du tome IV des « Mém. de la So-ciété archéologique de l'Orléa-nais »). Orléans, Al. Jacob, 1858, in-8 de 10 pag., avec une planche. III. Notes historiques et archéologiques sur les principales restaurations de l'église abbatiale de Saint-Beneît-sur-Loire depuis le xiiie siècle. (Extr. du « Bull. de la Soc. archéol. de l'Orléanais »). Orléans, de l'impr. de Jacob, 1862, in-8 de 20 pag. IV. L'Abbaye de Mici-Saint-Mesmin. Impr. dans le 2º vol. du « Congrès scientifique de France », tenu à Orléans en 1851. M. l'abbé Rocher écrit, depuis 1858, dans le « Butletin de la Société archéologique de l'Orléanais », en qualité de rédacteur et de secrétaire général. Quelques autres ouvrages de cet aichéologue sont prêts à être livrés à l'impression, les suivants entre autres : Recherches historiques sur la commanderie de Boigny (près d'Orléans), chef-lieu de l'ordre des chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem; - Recherches historiques sur le diocèse d'Orléans; - Notice historique et archéologique sur l'abbaye et l'église monumentale de Saint-Benoît sur-Leire.

ROCHER (l'abbé Henri). Nouveau Mois de Marie, ou Elévations sur tos litanies de la très-sainte Vierge. Lyon et Paris, Perisse frères,

1856, in 18 (4 fr. 50 c).

ROGHER (JOSEPH), aucieu magistral, recteur de l'Académie de Toulouse, né à la Côte-Saint-André (Isère), le 7 juillet 1794, conseiller à la Cour de cassation, en 1830; conseiller henoraire, en 1834, et commandeur de la Légion d'Honneur, recteur de l'Académie de Toulouse, en 1876. Nous connaissons de lui : 1. Académie de Toulouse. Procès-verbal de la séance solennelle de Facultés de droit; des sciences, des lettres et de l'Ecole de médecine; discours de M. Rocher, président ; rapports de MM. les doyens et professeurs. Distribution des prix et des médailles, 17 novembre 1856, Toulouse, de l'imp. de Chanvin, 1857, in-8 de 80 pag. H. Discours... prononcé à l'Académie de Toulonse. Reutrée solennelle des Faculiés, du 16 novembre 1857. Toulouse, de l'impr. de Chauvin, 1877, in-8 de 16 pag. III. Académie de Toulouse. Rentrée solennelle des Facultés. Di cours de M. Rocher. Toulouse, de l'impr. de Lamarque et Reves, 1858, in-8 de 15 pages.

ROCHERE V (l'abbé II.), curé de Saint-Pierre-le-Guillard, de Bourges. Notice sur l'église de Saint-Pierre-le-Guillard de Bourges. Bourges, de l'impr. de Manceron,

1854, in-8 de 16 pages.

ROCHERY (Paul), écrivain sur lequel nous ne savons absolument rien, et qui paraît n'avoir publié aucun ouvrage, mais seulement des articles dans quelques revues. Nous connaissons de M. P. Rochery : I. Béranger et Paul-Louis Courier. Imprime dans la « Revue du Lyonnais », t. xviii (1843), p. 273 à 297. II. Sur le Cours de littérature dramatique, ou des Passions dans le drame, par M. Saint-Marc Girardin, Imprim, dans la même Revue, t. xix (1814), pages 39-62. III. Etude littéraire sur Charles Nodier. Impr. dans la même Revue, t. xx (1844). IV. Rivarol , sa vie et ses écrits. Impr. dans la « Revue indépendante », août 1847, pag. 309-332. M Rochery, en outre, a été l'un des rédacteurs de la « Revue sociale. ou Solution pacifique du problème du prolétariat » (1849); il a donné une nouvelle édition des « Théories sociales et politiques », de Mably, à laquelle il a ajouté une Introduction et des notes. (Paris, 1849, in-12).

ROCHES (D. de) Rencontre de Zurich et de Genève. Genève), MDCXXX,

in-4 de vij et 32 pages (Anon.). ROCHET (1) (Charles-Xavier (2)), voyageur en Abyssinie, et plus tard agent consulaire, puis con-sul de France en Asie, né le 21 floréal an 1x (11 mai 1801), à Héricourt (Haute-Saône), de Jean-François Rochet, propriétaire de forges, et de Elisabeth-Catherine Perdrizet, son épouse. Rochet montra des sa plus tendre enfance un caractère hardi et entreprenant et un goût particulier pour la lecture des voyages. Son livre favori fut le . Second Voyage de Levaillant dans l'intérieur de l'Afrique » (3 vol. in-8, que Rochet emporta dans la plupart de ses voyages et qu'il remit à sa famille en 1841). Le jeune Pochet fut mis en pension au collége de Montbéliard (Doubs), puis il fut envoyé à Belfort pour y continuer ses études. Fils d'un riche maître de forges, il pouvait espérer que la fortune de son père lui ménagerait une éducation brillante. Le sort en décida autrement. Son père, le millionnaire maître de forges, mourut au moment où sa fortune disparaissait dans des entreprises imprudentes. Sa mère, « condamnée à travail-« ler pour vivre, e: ne pouvant gagner assez pour payer la pension et les classes de Rochet ». dit-e:le dans une lettre conservée dans sa famille, retira ce fils bienaimé du collège de Belfort; « chose bien malheureuse, ajoute-t-elle, puisque je ne puis lui laisser que son éducation, seule res-« source pour gagner sa vie : « mais je ma repose toujours sur « la Providence, qui n'abandonne « pas les orphelins ». Condainné à travailler aussi pour vivre, Rochet apprit à Héricourt l'état qui avait enrichi son grand-père ma-

<sup>(1)</sup> Très-souvent nommé, improprement, Ro-CHET O'HÉRICOURT, d'où que'ques personnes outpruisé que le voyageur etnt de la même famille que M. Achmet d'Héricourt, C'e-l une cereur. La sup-rétation nominaie de Rochet et s'il tiree de son deu natal, tandis que les virais nomis du sa vant auti maire percert sont abbiene l'Esparanto, (2) Suivar l'Acte de naissance, mais G. L. X. d'après le frontispire du premier voyage de l'auteur, et Ghailes François-Vavier, d'après de decuments des affaires étrangeres comm-uniqués par St. de la Requetie, vice-prosident de la Socde géographie.

ternel, l'état de tanneur. Il fut bientôt à même de gagner neuf francs par semaine, neuf francs qu'il remettait, chaque dimanche, intacts à sa mère! Après deux ans de travail, il quitta sa ville natale, aidé par le notaire Robert, son heau-frère, et se rendit à Strasbourg, pour se mettre au courant de la fabrication de la maroquinerle. Pendant son apprentissage, il découvrit un nouveau procédé, au moyen duquel il perfectionna quelques unes des couleurs, et notamment le plus beau rouge connu, employées dans l'établissement où il travaillait. Rochet retourna alors à Héricourt avec ses échantillons. Là, l'idée lui vint de se rendre à Naples, afin de chercher à mettre à profit sa découverte. Aidé de nouveau par son beau-frère Robert, Rochet partit blentôt, avec un énorme chien de Terre-Neuve, porteur de son mince bagage, et arriva à Naples qu'il quitta, après des tentatives infructueuses et après huit mois de séjour, pour aller à Livourne. Il y resta une année pendant laquelle il se livra à des travaux de chimie qui lui méritèrent une médaille de vermeil de la part de l'Académie de Florence; puis il se rendit à Tunis, où il fut assez heureux de vendre le secret de son procédé pour les couleurs 12,000 francs, qu'il partagea avec sa mère. Mais impliqué dans une émeute, il fut obligé de se sauver de Tunis. Ce fut alors qu'entraîné par sa passion pour les voyages il partit pour l'Egypte. Il arriva an Caire, en 1829, et le pacha d'Egypte, qui ne tarda pas à le connaître et à l'apprécier, le nomma directeur d'une fabrique d'indigo à Mansourali. Rochet resta pendant dix années au service du pacha, mais après quelques démèlés politiques avec lui, il renonça à sa place, et partit, en 1839, pour sa première excursion en Abyssinie, avec ses seules ressources. Après huit mois de séjour dans ce pays, il songea à revenir en France, malgré les instances du roi de Choa, dont il avait su mériter la confiance et l'amitié. Rochet promit à ce sou-

pas de longue durée, et il le quitta après avoir reçu de lui les nonibreux présents qu'il destinait au roi Louis Philippe. Arrivé à Paris en 1840, liochet rédigea la relation de son voyage dans le Choa, et cet ouvrage, qui parut en 1841, lui valut la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Tonjours guidé par son esprit aventureux, et soutenu, du reste, par les félicitations du roi de France et les encouragements de l'Académie des sciences et de la Société de géographie, Rochet partit de nouveau le 1er janvier 1842 pour le Choa, emportant pour le roi de cette contrée de magnifiques cadeaux envoyés par Louis-Philippe, et muni d'instruments, d'instructions, etc., pour l'utilitédu voyageur, qui lui avaient été donnés par l'Académie des sciences et la Société de géographie. Rochet passa, cette fois, Abyssinie, et, en trois ans en 1845, il revint en France, où il publia, quelques mois après, la relation de son second voyage. Il en rapporta, en 1845, d'intéressants renseignements sur le pays des Adels et sur le royaume de Choa, et obtint, le 30 avril 1847, un prix de la Société de géogra-phie, qu'il partage a avec le doc-teur Leichardt (« Bull. de la Soc-de géographie », 3° série, t. 1°, de 1847, p. 213). Il obtint aussi de la même Société une médaille pour l'importation en France de plusieurs médicaments précieux, entre autres le cousso, célèbre ver-mifuge, qui détruit le tenia ou ver solitaire. Il avait aussi mis sous les veux de l'Acad, des sciences une portion de la toison d'un mouton d'Abyssinie, dont la laine a, dans quelques parties, jusqu'à soixante centimètres de longueur (« Compterendu de l'Acad. des sciences », tome xxix, 1849, pag. 517). En 1847, l'infatigable voyageur annonçait à l'Académie des sciences son prochain départ pour le nord de l'Abyssinie, et priait cette savante compagnie de vouloir bien lui donner des instructions sur les observations qu'il y aurait lieu de faire dans ce pays (« Comptes-ren-

verain que son absence ne serait

dus de l'Acad. des sc. », t. xxiv, 1847, p. 795). Ses lointaines et utiles excursions avaient attiré sur Rochet l'attention du gouvernement français, qui le récompensa de son courage et de son mérite en le nommant officier de la Légion d'honneur, et en l'admettant dans le corps consulaire. Rochet a été successivement nommé, de 1847 à 1854 : agent consulaire à Suez (9 mai 1847), à Bassorah (29 juin 1847), chargé d'une mission en Afrique, du 1" janvier 1848 au 31 mars 1850; agent vice-consul à Massouah (17 mai 1850), à Djeddah (6 nov. 1850, 23 mars 1831), consul de 2º classe au même lieu (5 mars 1852), en-fin, consul à Djedjah (1er avril 1852). Rochet soutint dignement en Arabie l'honneur et les intérêts de son pays; mais, épuisé par ses voyages pleins de périls, il mourut a son poste, le 9 mars 1854. Il était membre ou correspondant des sociétés savantes, dont voici l'énumération : l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, la Société géologique de France, la Société géographique de Paris (élu le 6 août 1814), la Société royale de médecine et l'Académie des belleslettres, sciences et arts de Marseille, la Société orientale de Pa-ris, l'Académie des sciences de Florence, etc., etc. - Rochet n'a fait imprimer que deux voyages, un troisième est resté inédit; mais avant la publication de l'un et de l'autre, il avait adressé des communications importantes à des sociétés qui les ont consignées dans leurs recueils. Nous allons énumérer le tout chronologiquement. I. Considérations géographiques et commerciales sur le golfe Arabique, etc. Impr. dans le « Bull. de la Soc. de géographie », 2º sé-rie, tome xv (mai 1841), p. 269-93. Il. Observations concernant la géographie physique, la géologie et la météorologie de quelques parties des bords de la mer Rouge et de l'Abyssinie (« Comptes-rendus de l'Acad. des sc. », t. xII, 1841, p. 576'. III. Observations faites durant un voyage dans le pays d'Adel et le royanme de Choa (Abyssinie) (Ibid.), p. 732. Rapport sur ces deux derniers mémoires, par M. Dufrénoy (Ibid.), p. 923. IV. L'Abyssinie méridionale, journal inédit de M. Rochet d'Héricourt, publié par M. L. Reybaud, dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro du 1er juillet 1841. Les fragments cités sous les numéros i, ii, iii et iv. ont été imprimés avant la publication de l'ouvrage suivant qui ne parut qu'à la fin d'août 1841, et ont dû y être insérés. V. Voyage sur la côte orientate de la mer Rouge, dans le pays d'Adel, et le royaume de Choa. Paris, Ar-thu-Bertrand, 1841, in 8 de 29 feuilles, avec 6 lithogr. et une carte (16 fr.). Reparti pour l'O-rient en 1842, Rochet fit pendant son second voyage des communications à l'Académie des scien-ces, à la Société de géographie de Paris, à la Société orientale de Paris, qui ont été aussi imprimées au fur et à mesure dans les recueils des sociétés savantes auxquelles elles étaient destinées, et cela avant la publication de ce second voyage, qui n'a paru qu'en 1846, mais qu'on doit y trouver refondues. Nous allons pourtant les faire connaître. V. Observations diverses faites de Paris à Cosseir. (« Comptes-rendus de l'Acad. des sc. », t. xiv, 1842, p. 921). VI. Lettre datée de Moka. mai 1842. Impr. dans le « Bull. de la Soc. de géographie », 2° série, t. xix (1813), p. 118. VII. Lettre à M. Duvernoy sur la législation des Amharras et la civilisation du royaume de Choa, écrite d'Ango-bar, le 9 janv. 1843. Lue à l'Acad. des sciences mor. et polit. par M. Mignet, dans la séance du 12 août 1843. Imprimée vraisemblablement dans les « Comptes-rendus » de cette Académie, mais positivement dans le « Journal des Economistes », numéro de septembre 1843, ou tome vi, p. 187 et suiv. VIII. Lettre datee d'Angobar, 17 janvier 1843. Impr. dans le « Bulletin de la Soc. de Géographie », 2° série, tome xix (1843), p. 446. IX. Nouvelles d'Abyssinie; — Acquisition de Toujourra par les Anglais; - Commerce des esclaves protege par le pavillon britannique; -

Réception par le roi de Choa des présents du roi des Français. Articles imprimés dans la « Revue de l'Orient», nº de mai 1843. X. Observations magnétiques faites sur les bords de la mer Rouge et dans l'intérieur de l'Abyssinie. (« Compt. rendus de l'Acad. des sc. », t. xvi. 1843, p. 1097 ) X1. Note sur les resultats scientifiques d'un voyage dans le royaume de Choa, exéculé de 1842-45. Ibid., t. xxi (1845), p. 883. XII. Second Voyage sur les deux rives de la mer Rouge, dans le pays des Adels et le royaume de Choa. Paris, Arthus-Bertrand, 1846, in-8 de 28 feuil. 1/2, avec un Atlas in-8 d'une carte et 15 lithogr. (16 fr.) (1). Rapports sur ce voyage, par MM. Arago, Duperrey, Dufrénoy, de Jussieu et Isidore-Geoffroy de Saint-Hilaire. (« Comptes-rendus de l'Acad. des sc. », tome xxII (1846), p. 798.) « Le Constitutionnel » du 24 avril 1831 a donné aussi un complerendu du second voyage de Rochet, d'Héricourt, XIII. Note sur une racine employée, dans le nord de l'Abyssinie, pour le traitement de la rage (a Compt.-rend. de l'Acad. des sciences », tome xxix (1849), pag. 515). « Rochet, d'Héricourt, le hardi voyageur, se trouvait à Devratabor, en Abyssinie, forsqu'un chien, atteint de la rage, mordit trois antres chiens et un soldat de Ras-Ali. Le souverain de l'endroit, qui, indépendamment de ses droits constitutionnels, a le don de guérir la rage, aussi certainement que les rois européens guérissaient les écronelles, fit appeler Rochet, et lui fint à pen près ce tangage : « J'ai un remède infaillible contre la rage ». - C'est une racine qu'on administre à la dose de cinquante à soixante centigrammes dans une cuilterée de miel ou de lait, et qui a les effets des prescriptions de M. Diafoirus : puis on fait manger au patient un gésier de poule rôti au beurre pimenté et la poule ellemême avec force piment. - « Tu

vas voir, ajouta le roi, les vertus

de mon remède ». Tous les chiens

furent enfermés séparément : le lendemain l'enragé ava ait le spécifique et était sauvé: quelques jours après, deux autres chiens, mordus par leur frère, en prenaient pareillement, et guerissaient : un troisième n'en est pas, et mourut hydrophobe : le soldat fut atteint à son tour de la maladie, et il en réchappa grâce à la racine abyssinienne. Cette plante merveilleuse, Rochet en a rapporté; il en a envoyé à l'Arademie de Besancon, dont il est membre correspondant, et malheureusement l'occasion de s'en servir s'est bientôt présentée ; un petit garçon de neuf ans, mordu an visage quarante-deux jours anparavant, par un chien enragé, fut pris des premiers phénomènes de l'hydrophob e. La racine de Devratabor, réduite en poudre et dosce par le doven de la Faculté de Besançon, professeur de chiusie, fut donnée à ce pauvre enfant, et elle ne le sauva point. Malgré cet échec, trop facile à prévoir, à l'endroit des spécifiques contre la rage, des résultats scientifiques importants (un rapport très-favorable de l'Institut le constate) ont été obtenus par M Rochet, d Héricourt, dans son dernier voyage en Abyssinie » (1). XIV. Mémoire sur l'état constant de soulevement du golfe Arabique et de l'Abyssinie, et sur les résultats scientifiques du voyage de l'antene dans ces pays. Ibid., tomes xxx (1850), p. 24, et xxxi (1850), p. 388. Nous avons dit que Rochet entreprit en 1847 un troisième voyage, dans le nord de l'Abyssinie. Ce memoire parait être la scule chose qui ait été imprimejusqu'à ce jour. Mais l'Académie des sciences a publié dans ses . Comptes-rendus " : XV. Truisième Voyage de M. Rochet d'hericourt, en Abyssinie (« Rapports sur ce voyage ». Rapporteurs : MM. Mauvais, Dufrénoy, de Jussieu et Duvernoy). Ibid., tome XXXII (1851), p. 215, 217, 223, 227 et 230. Voy, encore sur Roche,

<sup>(1)</sup> Bochet, d'Hérreourt, a été heaucoup aidé, dans la rédaction de ses deux Voyages, par un publicète distogué, M. Jacq., Eng. Forcade, qui n'est pas étrager noi plus à celt de « 1 Aperçu général de l'Egypte » par Clot Bey (1840).

<sup>111 -</sup> Constitutionnel « do 21 avril 1531

d'Héricourt, le « Bull, de la Soc. de géographie -, 21 série, tome xv, p. 475, 196, 392; tome xvi, p. 136; tome xviii, p. 368; et tome xix, p. 341, et, sur ses Voyages en Abyssinie, les tomes xvi, p. 414, xx, p. 403 (1).

ROCHET (Louis), Manuel pratique de la langue chinoise, contenant un choix de dialognes familiers, etc. Paris, Marcellin Legrand, F. Didot, B. Duprat, 1846, in-8 de 15 feuill., avec un Tableau des 214 clés et de leurs variantes, 2 pag. in-1 (15 f.). ROCHET (l'abbé), Voy, Thomas (H.-J.).

ROCHET (l'abbé B.-J.). Traduction des discours d'Eumène, par M. l'abbé Landriot et M. l'abbé Rochet, accompagnée du texte; précedée d'une Notice historique et suivie de notes critiques et philologiques sur le texte, et d'un Précis des faits généraux, par M. l'abbé B .- J Rochet. Autun, de l'imp. de Dejussieu (Paris, J.-B. Dumoulin), 1834, in-8 de 24 feuilles 3/4 (5 fr., Publication de la Société editenne.

ROCHET ATYS, essayenr du commerce à Paris, I. Tarif des matières d'or, ou Comptes faits à l'usage des orfevres, bijontiers, horlogers. Paris, l'Auteur, 1839, 1856. in-8 de 80 pag. (2 fr. 50 c.). II. Tarif des matières d'argent, ou Comptes faits, etc. Paris, l'Auteur, 4839, in-8 de 58 pages. Ces denx tarifs sont broches ensemble : l'un dans son sens, et l'autre renversé. III. Tarif des matières d'argent, on Comptes faits en grammes, concordant avec les poids et les prix anciens, à l'usage des orfèvres. joailliers, bijoutiers, horlogers, et généralement de toutes les personnes qui achetent ou vendent des matières d'or ou d'argent. 7º édit., revue et augmentée. Paris, l'Auteur, rue Saint-Martin, n. 114, 1856, in-8 de 72 pag. (2 fr. 50 c.). Réunion des deux précédents opuscules, ayant chacun leur pagination, et comme eux brochés tête-bêche. IV. Livret des alliances d'or et d'argent, des ors de couleur et de leur soudure, Paris,

l'Antenr, 1845, in 8 de 32 pages. (1 fr. 50 c.). Les matières d'or ont 12 pag., et les matières d'argent 20 pages. Chaque partie, comme dans les précédents opuscules, a aussi sa pagination particulière, et les deux parties brochées ensemble, le sont dos à dos et têtebeche.

ROCHET D'HÉRICOURT, VOY ROCHET ROCHETEAU (Alphonse). Ses Poésies. Poëmes, stances, élégies, ballades,

(C.- X.).

chansons, idylles, paysages et portraits, avec notices et nouvelles. tre livraison. Saint-Omer, Van Elstandt, 1857, in-12 de 36 p. (40 c.). ROCHETIN (le comte Victor-Henri de), poëte polonais, né à Paris, en 1803, du comte Nicolas de Rochetin, marquis de la Garenne, ancien capitaine aux gardes, depuis colonel sons l'Empire, et de la nièce de Mirabeau, Julie Du Bois de la Roche-sur-Yon. Transplanté à l'âge de buit ans en Pologne, où son père était propriétaire d'une terre nommée Kamionka, dans le palatmat de Cracovie, le jenne comte fut élevé parmi les Polonais et à l'Université de Gracovic. Jeune, it se fit connaître par des poésies populaires en polonais, qui exciterent le courroux du grand-duc Constantin, et se signala comme patriote. Il était, en 1830, secrétaire du comte Fredro, ministre de l'instruction publique en Pologne, lorsque la révolution potonaise éclata, il y prit une part active, et servit dans l'armée. d'abord comme soldat volontaire à Grochow, puis fut successivement aide-de-camp du général Ramorino, capitaine d'état-major. Reutrè en France après les revers de la Pologne, il consacra tout son temps à des travaux littéraires. M. de Rochetin fut arrêté à Lyon enavril 1834, et subit une détention méventive de huit mois. Il employa le temps de sa captivité à la traduction en polonais des Paroles d'un croyant, et, d'après l'avis des démocrates polonais, cette traduction est bien supérieure à celle de M. Jelowiecki. Mis en liberte, M. de Rochetin vint à Paris. Nons ne couraissons imprimé de cet écrivain que les trois opuscules

<sup>(</sup>t) Rochet, d'Héricourt, mort en 1835, n'a point d'article dans le tome XXXVI de la seconde edition de la « Biographie universeile » de Mi-chaud, volume qui n'a pourtant pau qu'en 1853.

suivants : 1. Traduction des vers polonais composés pour le second anniversaire de la révolution polonaise du 29 novembre 1830, célébrée à Besançon, par M. Jos. Meyzner, Polonais, capitaine au 9º régiment de ligne, traduits (en vers libres). Besançon, de l'imprim. de Déis, 1833, in-8 de 8 pag. II. A la rescousse! Appel à tons les organes de la presse libérale. Versailles, de l'impr. de Beau, 1861. in-8 de 7 pages. III. Ni divisions, ni amnistie. La Pologne. Réponse à M. Rolland, rédacteur du « Progrès de Lyon ». Paris, de l'impr. de Renou et Maulde, 1863, in-8 de 15 pag. - On trouve une Notice sur le comte V.-H. de Rochetin dans la « Biographie des hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, tom. 11, 2° partie (1836), p. 201.

ROCHETIN. Le Querelleur, comédic en trois actes, en prose. Avignon, Saint-Just, 1860, in-12 (1 fr.).

ROCHETTE. Essai médical sur les sangsues Paris, 1803, in-8.

ROCHETTE (Désiré-Raoul), helléniste, historien, antiquaire, archéologue et écrivain artistique, né le 9 mars 1789, à Saint-Amand (Cher) (1), d'un père médecin. Après avoir achevé de brillantes études au lycée de Bourges, il vint à Paris, et, en 1807, fut admis à l'Ecole normale, qu'on venaît de fonder, et devint un des premiers maîtres de conférences de ce grand séminaire de l'Université (1815). Il obtint, à l'âge de vingt ans, la chaire d'Histoire du lycée impérial redevenu depuis collège ou lycée Louis-le-Grand. R. Rochette se fit aussitôt remarquer au milieu des jeunes professeurs qui donnaient les plus grandes espérances. A vingt et un ans, en 1810, il épousa la plus jeune des trois filles du célèbre sculpteur

Houdon (1), artiste dont le commerce le familiarisa de benne heure avec les beaux-arts. Tout en s'acquittant avec succès de ses devoirs classiques, il trouvait le temps de songer à plusieurs autres choses non moins sérieuses. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, alors classe d'Histoire et Littérature anciennes, avait proposé pour sujet de prix des recherches sur les colonies grecques. Un pareil sujet, surtout à l'époque où la question était po-ée, demandait assurément une longue préparation et des études sérieuses. R. Rochette ne craignit pas de l'aborder, et son mémoire, auquel l'Académie décerna en 1813 le premier prix, devint le fondement de sa réputation d'antiquaire. Il le publia deux ans plus tard, très-augmenté et, suivant toutes les apparences, très-amélioré, en 4 vol. in-8, sous le titre d'Histoire critique de l'établissement des colonies grecques. Peu de temps après, le 19 janvier 1816, R. Rochette, d'abord dési-gné par le roi Louis XVIII, pour occuper une des places que laissait vacantes l'élimination regrettable de quelques académiciens faite par le ministre Vaublanc sur la proposition de J.-B. Suard, de l'Academie française, était, à vingt-six ans, librement élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à la place du géographe Edme Mentelle, mort vingt jours auparavant. Tout souriait alors au jeune érudit. M. Guizot, ne pouvant, en raison de ses fonctions publiques sous l'administration libérale de M. Decazes, remplir lui-même la chaire d'Histoire à la Faculté des lettres, choisit R. Rochette pour le suppléer. Sa nomination eut lieu en décembre 1813. Il ne reste aujourd'hui de ses lecons durant les années 1816 et 1817, que trois discours d'ouverture que nous rappelons plus bas dans la section d'Histoire. La suppléance de la chaire de M.

<sup>(</sup>t) Et non à Saint-Amant, en Bourbonnais (qui n'existe pes), comme on l'a dit quelque part. Si R. Rochette eut été né dans le Bourbonnais, ual doute que M. A. Ripoud, anche di chilothécaire de Moulins (roy, ce nom), na destinatione dans son « Essai d'une Hibliographie du département de l'Allier (ancien Bourbansis) ; travail fait avec beaucoup de roin. La preuve que R. Rochette était Bertchon, c'est qu'il fit ses études au lycée de Bourges.

<sup>(1)</sup> De son union avec mademoise le Claudine Houdon R. Rochette a eu deux filles, aujourd'bul mailees, l'alnée à M. Perrin, officier supérieur d'artillerie, la plus jeune à l'éminert graveur Calamata.

Guizot plaçait R. Rochette, l'homme de la congrégation et l'ultraroyaliste, dans une dépendance du professeur titulaire dont ses opinions, tranchées sous tons les aspects de l'Histoire et de la Politique, ne pouvaient longtemps s'accommoder. Il abandonna donc la carrière universitaire, et, peu de temps après, le Journal des savants, rendu au jour après vingtcinq ans d'onbli, le choisissait pour un de ses premiers rédacteurs. R. Rochette en devint l'un des principaux, et de 1815 à 1854, année de sa mort, il y a active-ment coopéré. Il fut nommé l'un des conservateurs du cabinet des médailles et antiques près de la bibliothèque du roi, à la mort de Millin (1818), fonction qui lui fut supprimée le 1er mars 1848, par M. Carnot, alors ministre de l'instruction publique; membre de la commission de censure (5 avril 1820), professeur d'archéologie, en remplacement de Quatremère de Quincy (1826), membre de la commission scientifique envoyée en Morée, en 1828; membre de l'Académie des beaux-arts, élu en 1838, et bientôt après, secrétaire perpétuel de cette compagnie, en remplacement de Quatremère de Quincy, démissionnaire (29 juin 1839); membre de la Société des bonnes-lettres, de la Société asiatique de Paris, et pendant quel-que temps membre du conseil de cette Société; correspondant des académies de Munich, de Gœt-tingue, de Berlin, de Saint-Pétersbourg, de Rome, de l'Aca-démie pontificale de Saint-Luc, de Naples, de Madrid, de l'Académie royale de Bruxelles (le 17 décembre 1843), etc., etc.; officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre grec du Saint-Sauveur, et de plusieurs autres ordres étrangers. R. Rochette est mort à Paris, le 6 juillet 1854. Il a été remplacé comme secrétaire perpétuel de l'Académie des beauxarts, le 29 juillet 1854, par Halevy, et à celle des inscriptions, le 16 fevrier 1855, par H. Fortoul, ministre de l'instruction publique, tous deux morts depuis; ni l'un ni l'autre de ses successeurs n'a

en le courage de faire son éloge. lui uni avait fait ceux de tant d'académiciens, surtout à l'Académie des beaux-arts, R. Rochette a beaucoup écrit, trop, a-t-on prétendu, dans un grand nombre des recueils, indépendamment des publications qui lui sont particu-lières. Ses premiers ouvrages, faits trop vite, n'avaient pas été à l'abri de la critique, et si nonobstant cela, jeune, il eut tant de places, c'est que, ainsi que nous l'avons dit plus hant, R. Rochette était soutenu par les ultras de la Restauration et par la toute-puissante Congrégation; mais, avec le temps et le travail, il était devenu un antiquaire de premier ordre et un excellent critique. Nous allons essayer de faire connaître d'une manière complète, en plusieurs sections, et chronologique-ment dans chacune d'elles, ce qu'on doit à ce savant fecond.

### Beaux-Arts (1).

I. Considérations sur le caractère des arts de l'antique Egypte, lues dans les séances des quatre académies. Paris, F. Didot, 1823, in-4. II. Mémoires (deux) sur la peinture encaustique et sur les divers procedes du dessin chez les Grecs, lus à l'Académie des beauxarts, en 1825. Paris, F. Didot, 1825, in-4. III. Du Concours en fait d'ouvrages d'art et de travaux publics. En deux articles. Impr. dans la « Revue de Paris », t. xx et xxi (1830). IV. Lettre à M. le duc de Luynes sur les graveurs des monnaies grecques. (De l'impr. royale.) Paris. Debure frères; Treuttel et Würtz, 1831, in-4 de 49 pag., avec 4 planches (10 fr.; Bull. du bouquiniste, 1er février 1859, 2 fr.). Le « Journal des savants » a donné une note sur cette lettre, ann. 1831, pag. 571. V. De la Peinture sur mur des Anciens. (Extrait du « Journal des savants », juin, juillet et août 1833). Paris, 1833, in-4. VI. Discours sur l'origine, le développe-ment et le caractère des types primitifs qui constituent l'art du

<sup>(1)</sup> Pour d'autres ouvrages sur les beaux-arts dans l'Antiquité voyez la section : Antiquités, Archéologie et Numsmatique.

Christianisme. Paris, A. Leclère, 1834, in-8 de 80 pag. (4 fr.; Bull. du bouquiniste, 15 août 1859, 2 fr. 50 c.). On trouve une Note sur cet opuscule dans le . Journal nes savants », ann. 1834, p. 253. VII. Du Portrait chez les Grees. Extr. de « la France littéraire », de M. Ch. Malo, t. xxv). Paris, 1836, m.8. VIII. De la Pornographie. (Des peintures licencieuses chez les Grecs.) « Journ. des sa-vants », décembre 1835. IX. Réponse à une Note sur cette question : Les Grees ent-ils peint l'intérieur des monuments en marbre blanc' Note insérée aux cabiers de jain et juillet (du Journal des savants). Imprimé dans le « Journal des savants », octobre 1837. A la même question de peinture murale se rattachent : X. Supplément au troisième cahier des Annales de l'Institut archéologique, et XI. Des Tribunaux vert et rouge d'Athenes, publiés en 1838 (1). XII. Rapports sur les ouvrages des pensionnaires du roi à l'Académie de France à Rome, d'octobre 1859 à octobre 1853. Impr. dans les « Séances publiques annuelles de l'Académie des beaux-arts», de 1839 à 1853. Ces rapports ont été faits par R. Rochette comme secrétaire perpétuel de l'Acad. des heaux-arts. Les Rapports annuels sur les envois de Rome et les Eloges académiques prononcés par B. Rochette ont été reproduits dans divers journaux ou recueils, entre autres dans « l'Institut ». journ, universel des sciences et des sociétés savantes en France et à l'étranger, et dans « les Beaux-Arts ». XIII. Des encouragements aux arts, fragment d'un ouvrage intitulé : « Des Arts dans leurs rapports avec les mœurs chez les anciens et chez les modernes ». (Séance publ. ann. des cinq acacémies da 2 mai 1840, p. 13-23.) XIV. Considérations sur les graveurs en médailles et en pierres tines de l'Antiquité, « Jouen, des sav. \*, ann. 1844, p. 513. XV. Fragments de l'a ticle Apelle, destine au « Dictionnaire des beaux-

arts ». Séance publ. des cinq acad. du 2 mai 1844. XVI. Considérations sur la question de savoir s'il est convenuble au XIXº siècle de est convenance au MA seeme de bâtir des églises en style gothique. (Lucs à l'Acad, des beaux-arts.) (Paris, typogr, de F. Didot frères, 1846), in-4 de 44 pag. XVII. Agrippa. Avec une planche. « Revue archéologique », ixe ann., 1851, pag 470 et suiv. Article destiné au « Dict. de l'Acad. des beaux-arts », et lu à la séance géo, des cinq acad, de l'Institut le 7 avril 1851. La planche est la représentation de la célèbre statue Grimani d'Agrippa, qui se trouve citée dans cet art. comme un morceau antique du premier ordre. R. Rochette a écrit plu-sieurs articles pour ce Diction. naire des beaux-arts, dont la première partie, complétée et cor-donnée par M. Ernest Vinct, n'a été publiée qu'après sa mort.

# Biographies artistiques

XVIII. Discours prononce aux obsèques de M. Clavier, membre de l'Institut. 1817. Ce discours fut prononcé par R. Rochette dans l'espoir de succéder à Clavier, comme professeur d'Histoire, au collége de France; mais il manqua cette chaire qui fut justement donnée à Daunou, XIX. Notice sur (Ennius-Quirinus) Visconti, Impr. dans le « Journ. des Débats » du 7 mars 1818. XX. Funérailles de M. Eméric-David. Discours de M. Raout Rochette, vice-président de l'Acad. (des inscriptions), pro-nonce aux funérailles de M. Emérie-David, le 3 avril 1839. (Impr. dans les « Séances publiques », ann. 1839.) XXI. Notice historique sur la vie et les ouvrag s de M. Lesueur. (Séance publique ann. du 5 octobre 1839.) XXII. Funéruilles de M. Huyot. Discours prononcés par MM. R. Rochette et Dumont, le 4 août 1840, in-4 de 8 pag. - Notice histor, sur la vie et les travaux de il. lluyot. « Séance publ. ann. », 2 octobre 1341, p. 44-82, XXIII. Funérailles de M. le marq. de I astoret (de l'Acad, française et de l'Acad. des inscriptions). Discours de MM. Roger, au nom de l'Acad. franç, et Raoul Rochette, comme

<sup>(1)</sup> M. P. Paris, Notice sur R. Rechette, dans la . Biogr. univ. ., 2º édition.

président de l'Académie des in-scriptions. 1er oct. 1840. XXIV. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Percier. « Séance publique ann. de l'Acad. des beaux-arts du 3 octobre 1840 », pag 25-59. Réimprimée dans la « Revue des Deux-Mondes », numero du 15 octobre 1840, sous le titre de Percier, sa vie et ses ou-vrages. XXV. Funérailles de M. Guenepin. Discours de M. Raoul Rochette. 7 mars 1842. Paris, de l'impr. F. Didot, 1842, In-4 de 2 pag. — Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Auguste-Jean Marie) Guénepin. Lue à la « Séance publique annuelle de l'Acad. des beaux-arts du 14 oct. 1848 , p. 43-54. XXVI. Funerail-les de M. Cherubini, Discours de MM. R. Rochette et Halevy, prononcés le 19 mars 1842. (Paris, typogr. de F. Didot frères), in-4 de 8 pag. — Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Cherubini. Ibid., 7 oct. 1843, p. 29-61. Tirée à part, sous ce titre : Eloge de Cherubini, lu à la séance publ. ann. de l'Acad. royale des beaux-arts du samedi 7 octobre 1843, présidée par M. Blondel. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1843, in 4. XXVII. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Ramey, père. · Séance ann. de l'Acad. des beauxarts du 1er octobre 1842 », pag. 19-34. XXVIII. Discours sur Nicolas Poussin, Impr. dans les « Mé-moires de la Société libre de l'Eure », ann. 1842. XXIX. Discours sur Nicolas Poussin, lu dans la séance publique annuelle des cinq académies, le mardi 2 mai 1843. Paris, typogr. de Firmin Di-dot frères, 1843, in-8 de 34 pag. (1 fr. 50 c.). (Reimpr. par ordre de l'Académie royale des beauxarts, et vendu au profit de la souscription pour le monument en l'honneur de Poussin). Réimpr. sous le titre de Notice, dans le recueil intitulé e les Beaux-Arts e, t. 1er (1843), p. 183-88, et 201 à 204, avec un portrait gravé sur bois. XXX. Funérailles de M. Cortot. Discours de M. R. Rochette, pronoucé le 16 août 1843 (Paris, typogr. de F. Didot frères), in-4 de 10 pag. - Notice historique sur la vie et les travaux de M. Cortot. Seance publ. ann. de l'Acad. des beaux-arts du 4 oct. 1845, pag. 41-56. XXXI. Funérailles de M. le chev. Berton, Discours de R. Rochette prononcé le 26 avril 1844 (Paris, typogr. de F. Didot frères), in-4 de 4 pag. - Notice historique sur la vie et les ouvrages de (Francois) Berton. Paris, typogr. de F. Didot frères, 1844, in-4. XXXII. Funérailles de M. le baron Bosio. Discours prononcés par MM. R. Rochette et A.-L. Dumont, le 2 août 1846. (Paris, typogr. de F. Didot frères, 1846), in-4 de 7 pag. XXXIII. Fu-nérailles de M. Bidauld. Discours prononcé par M. R. Rochette, le 22 oct. 1846. (Paris, typogr. de F. Didot frères), in-4 de 3 p. XXXIV. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Jean-Jos.-Xav.) Bidauld. Lue à la séance publique annuelle de l'Académie des beauxarts, le 6 octobre 1849, pag. 29-47, Didot, et Paris, de l'impr. de F 1849, in-4 de 24 pag. XXXV. No-lice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Jérôme-Martin) Langlois. Lue à la séance publique annuelle de l'Acad. des beauxarts, du 2 octobre 1847, p. 45-64. XXXVI. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (André) Galle. Lue à la séance publique an-nuelle de l'Acad, des beaux-arts du 14 octobre 1848, pag. 27-42. Reproduite par « l'Illustration », t. XII (1848). XXXVII. Funérailles de M. Richomme. Discours prononcé à ses funérailles, le 25 sept. 1849. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1849, in-4 de 4 pag. XXXVIII. Funérailles de M. Garnier. Discours prononcé à ses funérailles, le 17 novembre 1849. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1849, in-4 de 4 pag. - Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Etienne-Barthélemy) Garnier, lue à la séance publique annuelle de l'Académie des beaux-arts du 5 oct. 1870, pag. 53-69. XXXIX. Funérailles de M. Quatremère de Quincy. Discours de M. Magnin, président de l'Académie, et M. Raoul Rochette, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, prononcés aux funérailles de M. Quatremère de Quincy, le 30 décembre 1849. Paris, de l'impr. de Firmin Didot, 1849, in-4 de 8 pag. XL. Discours prononcé au nom de l'Académie des beaux-arts, lors de l'inauguration de la statue du Poussin, aux Andelys, le 15 juin 1851. Paris, typogr. de F. Didot, 1851, in-4 de 4 pag. XLI. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (François-Marius) Granet. Lue à la séance publ. ann. de l'Acad. des beaux-arts du 4 oct. 1851, p. 49-83. XLII. Funérailles de M. Pradier. Discours prononces par MM. R. Rochette et A.-L. Dumont le 9 juin 1852. Paris, typogr. de F. Didot, 1852, in-4 de 7 pag - Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Jean-Jacq.) Pradier. Lue à la séance publique du samedi 1er octobre 1853. p. 51-71. Paris, typogr. de F. Didot frères, 1833, in-4. XLIII. Fu-nérailles de M. Ramey. Discours... prononcés par MM. R. Rochette et A.-L. Dumont le 31 octobre 1852. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1852, in-4 de 7 pag. - Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Jules) Ramey. Lue à la séance publique de l'Acad. des beaux-arts le 1er oct. 1833, p. 73-81. XLIV. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. (Gaspare-Luigi-Pacifico) Spontini. Lue à la séance publique ann. (de l'Acad. des beaux-arts) le 2 octobre 1852, pag. 47-71, et tirée à part. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1852, in-4 de 28 pag. XLV. Funérailles de M. Huvé. Discours prononcé... le 25 novembre 1852. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1852, in-4 de 4 pag. XLVI. Funérailles de M. (Guill.-Abel, Blouet, Discours de M. R. Rochette, A.-L. Dumont et Caristie, prononcés le 19 mai 1853. (Paris, typogr. de F. Didot frères, 1853), in-4 de 10 pag. XLVII. Funerailles de M. Blondel. Discourant proposition de 1823 de 1823 de 1823 de 1823 de 1824 de 1 cours prononcé... le 13 juin 1853 (avec le Discours de M. Léon Cogniet, dans la même circonstance). Paris, de l'impr. de F. Didot, 1853, in-4 de 8 pag. XLVIII. Funérailles de M. (Achille) Le Clère. Discours... prononcés par MM. A. Rochette, Caristie et Visconti le 26 décembre 1853. Paris, typ. de F. Didot frères, 1853, in-4 de 8 pag.

XLIX. Funérailles de M. Visconti. Discours... prononcés le 3 janvier 4834. París, de l'impr. de F. Didot, 1854, in-4 de 8 pag. Discours imprimés avec ceux de MM. Caristie et Hittorf dans ces circonstances (1).

### Histoire. - Voyages.

L. Histoire critique de l'établissement des colonies grecques. Ou-vrage qui a remporté le prix proposé par la classe d'Histoire et de Littérature anciennes de l'Institut en 1813. Paris, Treuttel et Würtz, 1815, 4 vol. in-8 (30 fr.; et sur papier vélin, 60 fr.). C'est la paraphrase de l'ouvrage couronné par l'Institut, en 1813. Ll. Discours prononce pour l'ouverture du cours d'histoire moderne. Paris, L.-G. Michaud, 1816, in-8 de 48 p.; ou Paris, de l'impr. de Le Normant, 1816, in-8 de 56 pag. Deux Discours : l'un sur l'histoire générale du siècle de Charlemagne, l'autre sur l'influence des Croisades dans l'œuvre de la civilisation moderne. Lll. Discours sur les heureux effets de la puissance pontificale au moyen age, pro-nonce à l'ouverture du Cours d'histoire moderne, à la Faculté des lettres de Paris, le 3 décembre 1817. (Extrait des « Annales encyclopédiques », janvier 1818). Paris, de l'imp. de Le Normant, 1818, in-8 de 32 pag. L'auteur y a professé ce qu'on appelait, 1816, les saines doctrines. LIII. Lettres sur quelques cantons de la Suisse, écrites en 1819. Paris, H. Nicolle, 1820, in-8. (Anon.). (Cart. à la Bradel, non rogné, 3 fr. 50 c. « Bull. du Bouquiniste », 15 sept. 1860). Rilliet-De Constant, colonel fédéral, a publié une « Let-tre à M. R\*\*\* R. (Raoul Rochette), membre de l'Inst., profess. d'Hist.

<sup>(1)</sup> Dans cette section, nous nous sommes bien gardé de comprendre quelques eloges et notices qui ont été attribué, par errenr, à R. Rochette, teis que : une Notice sur M. Houdon, satuaire, etc. (beau-père de R. Rochette), s. d., in-S, et anony me, que nous ne connaissons pas, 'eloge de Houdon a eté prononcé par Quairemère de Quincy, le Soctobra 1832; un Elioge de Gréche 1832, un Elioge de Gréche 1832, un Elioge de La contra del contra de la co

et censeur royal, auteur des « Lettres sur quelques cantons de la Suisse ». Paris et Genève, J.-J. Paschoud, 1820, in-8 de 24 pages. C'est une réponse à l'attaque virulente lancée contre Genève par Raoul Rochette dans ces premières Lettres. LIV. Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivi d'un Voyage à Chamouny et au Simplon. Paris, Nepveu, 1822, in-8 (7 fr.). Ces Lettres ont été réimprimées plusieurs fois, et toujours avec de considérables augmentations. LV. Lettres sur la Suisse, écrites en 1819, 1820 et 1821. Deuxième édition, soigneusement revue et corrigée, ornée de gravures d'après Kœnig et autres paysagistes célèbres. Paris, Nepveu, 1823, 2 vol. in-8, avec 35 grav. (20 fr.; avec les fig. color., 30 fr.; sur pap. vélin, fig. en noir, 40 fr., et fig. color., 50 fr.). Nou-velle édition des deux ouvrages de 1820 et 1822. Ouvrage superficiel, sévèrement critiqué par les journaux helvétiques. - Les mêmes Lettres. Troisième édition. Paris, Nepveu, 1823, 6 vol. iu-18 ornés de gravures d'après Kœnig et autres (20 fr.: fig. color., 30 fr.; pap. vélin, fig. color., 60 fr.). C'est, a-t-on dit, une édition à l'usage des boudoirs auxquels l'auteur aurait bien fait de consacrer uniquement ses travaux. Il était trop aimable pour être savant. LVI. Lettres sur la Suisse, écrites en 1824 et 1825. Tome III. Paris, Froment, 1826, in-8 (8 fr.). a) Lettres sur la Suisse, écrites en 1819, 1820 et 1821. Quatrième édition, soigneusement revue et corrigée, ornée de gravures d'après Kœnig, Lory et antres paysagistes célèbres. Paris, Nepveu, 1828, 2 vol. — Lettres sur la Suisse, écrites en 1824 et 1825. 4° édition. Paris, le même, 1828 (1845), 1 vol. En tout, 3 vol. in-8, ornés de 48 grav. (25 fr., et avec les gravures color., 35 fr.). (Demi-rel. mar. gr., 7 fr., « Bull. du bouquiniste », des 1er mars 1860 et 15 mai 1862.) Le 3e volume n'est par le fait que de la première et unique édition, publiée en 1826. Mais, en réimprimant la quatrième édition des tomes l et 11, il a fallu, pour l'uniformité, faire un nouveau titre à

ce volume. b) Lettres sur la Suisse, accompagnées de vues dessinées d'après nature par M. Villeneuve. Paris, G. Engelmann, 1823-27, 24 livraisons in fol., avec 96 planches (240 fr.; avec les planches sur papier de Chine, 288 fr.). Ces Let-tres sont divisées en quatre parties : la première concerne l'Oberland bernois; la seconde, l'ancien évêché de Bâle; la troisième, le lac des Quatre-Cantons, et la quatrième, le lac de Genève, Chamouni et le Valais. Chaque partie est accompagnée de 24 pl. lithogr. LVII. Considérations préliminaires sur l'Histoire, lues à la Société des bonnes-lettres, dans la séance du 13 mars 1821. (Extr. des « Annales de la litttérature et des arts ».) Paris, de l'impr. de Boucher, 1821 in-8 de 24 p. Raoul Rochette a fourni au même recueil un ou deux morceaux, afin de pouvoir être cité comme l'un des rédacteurs. LVIII. Quelques Eclaircissements sur l'èpoque de l'emigration d'Enotrus, avec un canon chronologique. Imprimé parmi les « Mém. de l'Acad. des inscrip. et belles-lettres » t. v, 1821, pag. 199 et suiv. LIX. Histoire de la révolution helvétique de 1797 à 1803. Paris, Nepveu, 1823, in-8, avec une carte (8 fr.). Il existe une critique de cet ouvrage, sous ce titre : « Observations sur l'Histoire de la révolution helvétique de M. Raoul Ro-chette», par M. Ch. Monnard. Paris, Ladvocat; Delaunay, 1824, in 8 de 51 pag. LX. Voyage pittoresque dans la vallée de Chamouni et autour du Mont-Blanc. (Avec un texte explicatif par R. Ro-chette.) Paris, J.-F. Ostervald, Treuttel et Würtz, Schrott, Sazerac et Duval, Pieri-Benard, Aillaud, 1826, in-4 de 13 feuil. 1/2 de texte, et 40 planch. color. (160 fr.; gr. in-4, épreuves terminées avec soin, tirées à quelques exempl., 240 fr.) (Anon.) (1). LXI. Memoire sur la forme et l'administration de l'état fédératif des Béotiens. Imp. parmi les « Mém. de l'Acad. des inscrip. et belles-lettres », t. vIII. 1827, p. 214 et suiv. LXII. Récit

<sup>(4)</sup> Cité par M. P. Paris, Notice sur R. Rochette, dans la « Biogr. univ. », 2° edit,

de la bataille de Pavie et de la captivité de François Ier. (Fragment d'un tabléau historique du XVI° siècle.) Impr. dans « la France littéraire », publ. par Ch. Malo, t. VI (1833), p. 241-64. LXIII. Notes extraites d'un journal inédit de voyage en Italie et en Sicile. L'île de Capri. (Extrait de « la France littéraire », de Charles Malo, février 1834). Paris, de l'imprimerie de Rignoux, 1834, in-8 de 15 p. LXIV. Athènes sous le roi Othon. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 15 octobre 1838.

### Antiquités. — Archéologie. Numismatique

LXV. Notice sur un rapport de M. Davy, concernant les expériences faites par ce chimiste sur les manuscrits d'Herculanum. . Journal des sav. », ann. 1817, p. 76. LXVI. Deux Lettres à milord comte d'Aberdeen sur l'authenticité des inscriptions de Fourmont, (De l'impr. royale.) Paris, Debure frères, 1819, m-4 de 18 feuil., avec 4 planch. (6 fr.). Contre M. Payne Knight. Lettres dont Letronne n'hésita pas à faire le plus grand éloge. LXVII. Note sur une inscription grecque récemment ap-- portée de Délos à Marseille. Avec une planche qui reproduit le texte de l'inscription. « Journ. des savants », ann. 1820, p. 151. LXVIII. Mémoire sur une inscription grecque trouvée près de Calamo, en Béotie. Impr. parmi les Mém. de l'Académie des inscrip. et belles-lettres, t. v. 1821, pag. 337 et suiv. LXIX. Choix de médailles antiques d'Olbiopolis ou Olbia, faisant partie du cabinet du conseiller d'Etat de Biahremberg, à Odessa, accompagné d'une Notice sur Olbia, et d'un plan de l'emplacement où se voient aujourd'hui les ruines de cette ville. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1822, gr. in-8 de 24 pag., avec 21 plan-ches. LXX. Notice sur quelques objets d'antiquités découverts en Tauride, par M. de Blahremberg. lbid., 1822, gr. in-8 de 32 pag. Ces deux derniers opuscules se trouvent souvent relies avec l'ou-vrage suivant. LXXI. Antiquites grecques du Bosphore cimmèrien.

Paris, F. Didot et fils, 1822, in-8, avec 11 tableaux et 4 planches gravées (12 fr., et sur papier vé-lin, 20 fr.). Le « Journ. des savants », ann. 1822, p. 489 et suiv., renferme un article de Letronne sur cet ouvrage, vrai travail d'écolier, dont le savant archéologue Kœhler, à qui M. R. Rochette préten-dait donner des leçons, a fait justice complète dans ses « Remarques sur un ouvrage intitulé : Antiquités, etc. ». (Saint-Pétersbourg, 1823, in-8 de 148 pag.). Il faut lire cette terrible critique pour savoir jusqu'où peut aller un homme qui veut enseigner aux autres ce qu'il ne sait pas encore. Erreurs en histoire, en numismatique, en philologie, en interprétations de la langue grecque, voila ce que l'on trouve dans cet ouvrage. Donnons un seul exemple entre vingt autres. M. R. Rochette affirme qu'il n'existe point de médailles en argent de la ville d'Olbie. M. Kœhler, de Saint-Pétersbourg, apprend au jeune protesseur d'archéologie de Paris, au conservateur des antiques du cabinet du roi, que ce cabinet contient un superbe médaillon d'Olbie, publié par Pellerin, il y a quatre-vingts ans, et depuis par le modeste et zélé Mionnet. Comment peut-on conserver les choses que l'on ne connaît point? Il est juste pourtant de faire observer que notre antiquaire n'avait qu'environ trente-trois ans lors de la publication de ses Antiquités du Bosphore cimmérien. M. de Koppen, conseiller à la Cour de Russie, a aussi publié, dans le vingtième volume des « Annales de la littérature », ouvrage périodique écrit en allemand, et qui s'imprime à Vienne, une critique des Antiquités grecques de M. Raoul Rochette. LXXII. Notice sur les medailles de Rhadaméadis, roi inconnu du Bosphore cimmérien, découvertes en Tauride en 1820. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1822, in-8 de 18 pages. Publiée sous le pseudonyme de J. de Stemp-kowski, colonel au service de Russie, Quel autre que Raoul Rochette avait intérêt à répondre a la critique de ses « Antiquités du

Bosphore cimmérien » faite par M. Kæhler (1)? LXXIII. Note concernant une inscription grecque tracée sur une caisse de momie egyptienne. « Journ. des savants », ann. 1824, p. 240. LXXIV. Sur quelques antiquités grecques et égyptiennes du musée royal de Turin. Rapport fait à l'Acad. roy. des inser. et belles lettres, dans la séance du 1er oct. 1824. « Journ. des savants », ann. 1824, p. 687. LXXV. Sur un vase grec récemment découvert à Nola « Journ. des savants », ann. 1826, p. 89. LXXVI. Monuments inédits d'antiquité figurée grecque, étrusque et romaine, recueillis pendant un voyage en Italie et en Sicile dans les années 1826 et 1827. (De l'imprimerie royale). Paris, l'Anteur, Dufour et , etc., 1828 et ann. suivantes, in-fol, avec 80 planches. L'ouvrage était promis en deux volumes, qui devaient renfermer 100 planches, et paraître en douze livraisons. Les six premières, ou première partie, renfermant le Cycle héroïque, et se composant ensemble de 430 pag. d'impression et de 80 planches, dont plusieurs doubles avaient paru à la fin de 1833. Prix d'origine : 100 fr., et sur pap. de Chine, 200 fr. Aujourd'hui : demi-rel, non rognée, 60 fr., Bull. du bouquiniste, 1°r juillet 1861, et 1°r avril 1862; même prix, Catalogue Rollin et Feuardent, 1862. Les deux premières livraisons, ensemble de 29 feuilles et 23 planches, dont deux doubles, sont annoncées dans la Bibliographie de la France », sous le nº 7554 de 1828; mais en publiant la dernière il a été imprimé un nouveau titre portant la date de 1833. Ces six livraisons sont consacrées aux sujets suivants : 1re et 2e, l'Achillèide; 3° et 4°, l'Oresteide; 5° et 6°, l'Odysseide. Letronne a fait l'examen critique des deux premières livraisons de cet ouvrage dans le « Journal des savants », nºs de mai et septembre

1829, ou pag. 282 et 529; M. Hase, plus tard, en 1834, a rendu compte d'une autre partie dans le même journal, numéro d'octohre, ou pag. 597 et suiv. On ajoute à cet ouvrage, comme complément, les Peintures anti-ques inédites (voyez numéro cII). LXXVII. Sur des grottes sepulcrales étrusques récemment découvertes près de Corneto, l'ancienne Tarquinium. Impr. dans le « Journ. des savants » en janv. et fevr. 1828. Les fouilles et les découvertes étaient dues à MM. Stackelberg et Kestner; mais Raoul Rochette en déroba le mérite à ces messieurs en en publiant le premier les résultats et en s'en attribuant le mérite. Voy. sur les fouilles et déconvertes de Corneto, le piquant article du « Globe », t. VII, p. 404 (27 juin 1829). Lisez une certaine note tout à fait instructive de la brochure de M. Bronsted (« Quelques Mots sur une diatribe anonyme», 1829, in-8), où sont cousignées quelques unes des distractions échappées au savant académicien dans la description des peintures de Corneto. Quelque sérieux que l'on soit, on ne peut s'empêcher de rire. Vous y verrez notre archéologue prendre un chien lévrier pour une brebis, un homme nu pour une femme; vous le verrez lire, dans les inscriptions en langue étrusque qui se rapportent à chacune de ces figures, brebis et Veturia; vous le verrez prendre des coussins pour des poissons, etc.; enfin, vous connaltrez la juste mesure de son discernement et de son habileté à expliquer les sujets, sans parler de sa force dans la langue étrusque. LXXVIII. Cours d'archéologie. professé par M. Raoul Rochette à la Bibliothèque du roi tous les mardis; publié par la sténographie, avec l'autorisation et la révision du professeur. Paris, Ren-duel, 1828, in 8 (9 fr.). Publié en douze leçons ou livraisons de deux feuilles. R. Rochette était professeur d'archéologie depuis 1826; mais de tous ses cours, celui de 1828 est le seul qui ait été imprimė; pourtant, quatre discours d'ouverture prononcés en 1832,

<sup>(</sup>t) M. P. Paris considère, au contraire, le nom de Stempkowski comme le nom réel d'un autiquaire russe, dont les textes de médailles et d'inscriptions laissaient beaucoup à désirer, et qui induisirent R. Rochette en erreur.

1833, 1833 et 1836 ont été imprimés dans « la France littéraire », publ. par Ch. Malo : nous les citons à leurs dates. « Convenait-il à R. Rochette de ne pas jouir d'un bonneur accordé à MM. Villemain, Guizot et Cousin ». Il fut rendu compte des leçons 3 à 6 dans le « Journal des savants », ann. 1828, p. 379. LXXIX. Avec J. Bouchet, architecte : Pompéi. Choix d'édifices inédits. Première partie. Maison du poëte tragique à Pompéi, publiée avec ses peintures et ses mosaïques fidèlement reproduites (par J. Bouchet), et un texte explicatif par R. Rochette. (De l'impr. roy.) Paris, R. Rochette, J. Bouchet, Bance, 1828-30, in-fol. de 16 pag., avec 22 planches color. (66 fr.). L'auteur du « Manuel du libraire » a présenté, à tort, cette publication comme la première partie du « Choix de peintures de Pompéi » (voy. le nº cxvIII). LXXX. De quelques Voyages récents dans la Grèce, à l'occasion de l'expédition scientifique de la Morée. Deux articles imprimés dans le journal « l'Universel », nº du 6 janvier et 26 mars 1829. Il y a une réplique virulente à ces deux articles, ou, selon son auteur, à cette mauvaise diatribe, divisée, en deux points, remplie de fiel et d'erreurs grossières. Cette réplique a paru sous le titre suivant : « Quelques mots sur une diatribe anonyme (de M. Raoul Rochette), intitulée : De quelques Voyages récents dans la Grèce, à l'occasion de l'expédition scientifique de la Morée, et insérée dans « l'Universel » du 6 jan-vier et 26 mars 1829 ». Paris , Henri Feret, 1829, gr. in-8 de 23 pag. On a tout lieu de croire que cette réponse est de M. le baron Stackelberg ou de M. Bronsted, tous deux maltraités par M. Raoul Rochette dans les deux articles en question. Après avoir signalé dans cet écrit plusieurs erreurs com-mises par M. Raoul Rochette, et dans ses « Monuments de l'antiquité figurée », et dans les deux articles de « l'Universel », l'auteur rappelle les critiques publiées par d'autres avant lui, des ouvrages de M. R. Rochette, et termine son

écrit en donnant ce conseil à l'auteur anonyme des articles cités : Qu'il se garde bien de franchir les bornes qui séparent ce qui « est de sa compétence de ce qui ne l'est pas; sinon, il pourrait bien avoir de ces mauvaises rencontres que certain soi-disant helléniste, archéologue, · historien, a trouvé par-ci par-là, « en Angleterre, par exemple. avec Payne Knight, lord Aberdeen et Rose, quand il se battait « les flancs pour défendre les impostures d'un autre; puis en Russie, avec M. Kæbler, quand il s'aventura sur les rives du Bosphore, où il n'avait que faire ; enfin ici, en France, lorsqu'il vint se faire siffler sur un théatre grec; n'aurait-il pas mieux fait de se tenir tranquillement sur les gradins, assis parmi les spectateurs, en relisant sa gram-« maire, jusqu'à ce qu'un autre, · plus exercé, vint ouvrir la scène, et jouer la pièce? Répétons-« le en finissant : l'anonyme a « tort de se hasarder dans de méchantes diatribes; il devrait bien plutôt prêter le secours de sa plume au pauvre traducteur de Ménandre, qui a tant besoin de son aide, et tâcher de · réfuter, s'il le peut, les ouvra-« ges assez piquants des auteurs « que nous venons de citer. S'il persiste, en négligeant un tra-vail si charitable et si néces-« saire, à dénigrer méchamment, « au lieu de critiquer avec décence « et mesure, qu'il prenne garde « au jus talionis; il trouvera en France, en Angleterre, en Alle-« magne, des juges sévères , mais « intrègres , qui le lui applique-« ront comme il convient ». Un article publié dans le «Globe», nº du 27 juin 1829 (t. vii, nº 51) à l'occasion de ces « Quelques mots » est plus accabiant encore pour R. Rochette. Le frontispice du factum offre une caricature moderne dont les personnages sont habillés à l'antique. Un jeune homme, un rouleau à la main, poursuit une femme, pour s'emparer d'une couronne qu'elle tient : c'est la Renommée, et le pauvre diable qui la poursuit à toutes jambes n'est

tout bonnement qu'un méchant auteur sifflé outrageusement sur le théâtre grec. Il s'obstine à poursuivre la Renommée ; mais elle lui échappe, en lui faisant un signe impertinent et moqueur. Des méchants! y ont vu une allusion à R. Rochette. LXXXI. De l'Etat actuel des fouilles de Pompéi. Impr. dans la « Revue de Paris », t. 1er (1829). LXXXII. Notice sur la collection des vases antiques peints et autres monuments de l'art étrusque, formée par M. le conseiller de Cour Dorow. Lue à l'Académie des beaux-arts, les 19 et 20 décembre 1828. Impr. dans le « Journal des savants . , numero de mars 1829. LXXXIII. Lettre à M. Tælken, éditeur du « Berliner-Kunstblatt », sur les découvertes des peintures Corneto. (Extr. de « l'Universel » du 12 mai 1829). Paris, typogr. de F. Didot, 1829, broch. in-8. LXXXIV. Nouvelles Observations sur la statue du prétendu gladiateur mourant du Capitole, et sur le groupe dit d'Arria et Pœtus, de la villa Ludovisi. Paris, Firm. Didot, 1830, in-8 de 18 pag. LXXXV. Aperçu des principales vicissitudes de la topographie de Rome depuis son origine jusqu'à nos jours. En trois articles. Imprimé dans la « Revue de Paris », t. x et xi (1830). LXXXVI. Notice sur les collections numismatiques de M. P.-F.-J. Gosselin, membre de l'Institut royal de France, etc. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1830, in-8 de 32 pag. Notice pour la vente de la collec-tion. LXXXVII. Notice sur quelques vases antiques d'argent, faisant partie d'une collection d'objets de ce métal récemment trouvée près de Bernay, en Normandie, et acquise par le cabinet des antiques de la Bibliothèque du roi. (Extr. du « Journal des savants », année 1830, p. 417-30, ét 459-73). Paris, 1830, in-4 (1). Dans quelques exemplaires, dix planches ont été ajoutées, vraisemblable-ment celles de la publication de M. P. Oursel (voy. la note ci-dessous). On se rappelle les bruits injurieux pour la loyauté de Raoul Rochette qui circulèrent après l'acquisition de ces vases, et motiverent, en 1848, sa destitution de conservateur des médailles et antiques. On avait reproché à R. Rochette d'avoir acquis au prix de 17,000 fr. la précieuse collection de Berthouville, près Bernay, et d'avoir voulu la faire payer 30,000 fr. au gouvernement, fait qui n'avait pas encore été parfai-tement éclairci en 1848. A cette accusation était venu se joindre celle de l'incurie des conservateurs du cabinet des médailles, qui permit à Fossart, un échappé du bagne, de dévaliser ce cabinet dans la nuit du 6 novembre 1831. A ces deux griefs, on put ajouter, en 1848, les opinions politiques et religieuses bien connues de R. Rochette: il y en avait assez pour motiver une juste révocation. LXXXVIII. Notice sur les sculp-tures d'Olympie, lue à l'Académie des belles-lettres et à celle des beaux-arts, dans les séances des 4 et 5 février 1831. Impr. dans le « Journal des savants », février 1831. LXXXIX. Notice sur quelques objets en or trouvés dans un tombeau de Kertch, en Crimée. Imprimée dans le « Journal des savants », janvier 1832. XG. Let-tre à M. Schorn, professeur d'archéologie à l'Université de Munich. Paris, Firmin Didet, 1832, in-8 de 94 pag. (2 fr.). On trouve aussi une note sur cette lettre dans le « Journal des savants », ann. 1832, p. 57. XCI. Des Monuments funéraires de l'antiquité profane et sacrée. Impr. dans « la France littéraire », publ. par Ch. Malo, t. 111 (1832), p. 40-64. Extr. d'un discours prononcé par R. Ro-

<sup>(1)</sup> Il a été encore publié à l'occasion de cette découverte : 4° happort sur les antiquites de Berthouvilles (arrondissement de Bernay); par Aug. Le Prévoit. Impr. dans les « Mém. de la Soc, d'agric., sc., arts et hellestres de l'Eure », t. 1° (1880) p. 203-203; — 2° Liste des principaux objets trouvés à Berthouville »; par le même. (Extr. du même recuell ) Evreux, Ancelle fils, 1830, In-8 de 27 p.;

<sup>— 5&</sup>quot; · Mémoire sur la collection de vases antiques trouvée, en mars 1530, à Berthouville ; par le même. (Extr. du. V.) des « Mem. de la Soc. des Antiq. de Normandie »). Caen, T. Chalopin, 1533, in-4 de 75 pag., avec 15 lithogr.; -4" « Antiquites romaines trouvées à Berthouville, ptès Bernay (Eure), le 21 mars 1830 »; par Prelectat Oursel. Paris, musée Colhert, 1530, gr. in-4 de 10 planches lithogr., et 2 pag. de texte autogr.

chette, le 29 mai 1832, à l'ouverture de son cours d'archéologie a la Bibliothèque du roi. XCII. Lettre à M. C. Ott. Müller sur une statue votive en bronze du style grec archaïque. Paris, 1833, brochure in-8. XIIII. Notice sur quelques médailles grecques inédites, appartenant à des rois inconnus de la Bactriane et de l'Inde. Impr., en deux parties, dans le « Journ. des sav. », en juin et juillet 1832. L'auteur a publié dans le même journal trois suppléments à cette Notice : le premier dans les mois de septembre et octobre 1834; le deuxième, dans les mois de février, mars, avril et mai 1836; le troisième en décembre 1838, fevrier 1839, et ann. 1844, en tout onze articles, avec 4 planches de médailles. L'ouvrage pourtant n'a pas été termine. Il paraît qu'il a èté tiré à part des exemplaires de la Notice principale et des trois suppléments, car nous trouvons porté dans le « Catalogue des livres de numismatique et d'archéologie de MM. Rollin et Feuardent, les premier et deuxième suppléments, 2 broch avec 3 planches, au prix de 8 fr. XCIV. Des Monuments du premier âge du Christianisme, envisagés sous le rapport des traits de ressemblance qu'ils peuvent avoir eus avec ceux du Pagauisme. (Discours prononcé à l'ouverture du cours d'archéologie à la Biblioth. du roi, le 7 mai 1833). Impr. dans « la France littéraire », publ. par Ch. Malo, t. vii (1833), p. 5-31. XCV. Réponse à la Lettre de M. Hittorff, relative à l'article sur la première livraison des « Antiquités de la Sicile », du duc de Serradifalco. La Lettre et la Réponse sont imprimés dans le « Journal des savants », mai 1834. XCVI. Notice sur le tombeau découvert aux environs de Kertch, l'ancienne Panticapée. Impr. dans le « Journal des savants », juin 1834. XCVII. Notice sur une arme de bronze, du cabinet de M. Balbatre ainé, a Nanci, avec une planche. Impr. dans les « Mémoires de la Soc. royale des Antiquaires de France », nouv. série, t. Ier (1835). XCVIII. Mémoire sur les représen-

tations figurées du personnage d'Atlas. (Lu à l'Académie des inscrip-tions et belles-lettres, dans ses séances ordinaires des 20 et 27 juin 1834.) Paris, L. Bourgeois-Maze, 1835, in-8 de viii-78 pag., avec une planche (2 fr. 50 c.). En tête on trouve une Lettre de huit pages, adressée au célèbre Frédé-ric Creuzer par R. Rochette, dans laquelle ce dernier, si peu bienveillant envers les autres, se plaint des critiques peu ménagées qui ont été faites de ses publications si variées. Ce mémoire est une critique de celui publié par Letronne, sous le titre d'Essai sur les idées cosmographiques qui se rattachent au nom d'Atlas, considérées dans leur rapport avec les représentations antiques de ce personnage fabuleux, impr. dans les Annales dell' Inst. archeol., . t. II, 1830, et reproduit avec quelques additions. R. Rochette, par considération pour Letronne, ou plutôt par crainte de la réplique de son collègue à l'Institut, avait pris l'engagement de retirer toute l'édition de cet écrit. Quelques exemolaires que l'auteur avait distribués à ses amis avant le dépôt à la direction de la librairie, étaient, disait-on, les seuls qui avaient été en circulation; mais c'est une erreur : le Mémoire de M. Rochette se vendait publiquement chez le libraire Bourgeois-Maze, XCIX. Antiquités asiatiques. (Extrait de « la France littéraire » de M. Ch. Malo, numéro de mai 1835, pag. 109-132.) Paris, 1835, in-8. Fragment du cours professé à la Bibliothèque du roi. C. Cours d'archéologie. Année 1835. Paris, Nérée Boubée, 1836, in-8 (2fr.). Cet opuscule est tiré d'un volume, à la publication duquel R. Rochette est aussi étranger qu'à celle du précédent, intitulé : « Cours scientifiques inédits des professeurs de Paris ». Analyses publiées par « l'Echo du monde savant » (1836). Cl. Réponse aux Observations (de M. Letronne) sur quelques passages de deux articles insérés dans les cahiers de janvier et de février. Impr. dans le « Journ. des savants », juillet 1836. CII.

Peintures antiques inédites, précédées de Recherches sur l'emploi de la peinture dans la décoration des édifices sacrés et pu-blics chez les Grecs et les Romains, faisant suite aux « Monuments inédits » (voy. le n° LXIVI). (De l'impr. royale.) Paris. Techener, 1836, in-4, avec 15 planches (en noir, 28 fr., et avec les planches (en noir, 28 fr., et avec les planches (en noir, 28 fr., et avec les planches et avec les pl ches color., 40 fr.). Il a été publié à l'occasion de cet ouvrage : Lettres d'un antiquaire sur l'emploi de la peinture historique murale dans la décoration des temples et des autres édifices publics en particuliers chez les Grecs et chez les Romains. Ouvrage pouvant servir de suite et de supplément à tous ceux qui traitent de l'histoire de l'art dans l'Antiquité; par M. Letronne. Paris. Heideloff et Campé. 1836, in-8 de 33 feuill. 3/4, et Appendice, Paris, les mêmes, 1837, in-8 de 9 feuil. 1/2. CIII. Considérations générales sur l'iconographie ancienne. Impr. dans « la France littéraire », publ. par Ch. Malo, t. xxv (1836), p. 36-69. Prononcées à l'ouverture du cours d'archéologie, à la Bibliothèque du roi. CIV. Tableau des cata-combes de Rome, où l'on donne la description de ces cimetières sacrés, avec l'indication des principaux monuments d'antiquité chrétienne, en peinture et en sculpture, et celle des autres objets qu'on en a retirés. Paris, rue Saint-Antoine, n. 76, 1837, in-12 (2 fr. 25 c.). 2º édition. Pa-ris, Lecoffre, 1833, in-12 (1 fr. 50 c.). CV. La Villa pia des jardins du Vatican, architecture de Perro Ligorio; publiée dans tous ses détails par Jules Bouchet, architecte, avec une Notice historique sur l'auteur de ce monument, et avec un texte descriptif, par Raoul Rochette, antiquaire. Paris, Cousin, F. Didot, etc., 1837, in-fol. de 32 pag., avec 24 planches (36 fr.). CVI. Lettre à M. L. de Kleuze, sur une statue de héros attique récemment découverte à Athènes. (Extr. des « Nouv. An-nales publ. par la section française de l'Institut archéologique de Rome ».) Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1837, in-8 de 24 pag.,

avec une planche (1). CVII. Mission archéologique en Grèce. Rapports au ministre de l'instruction publique, datés d'Athènes, 27 mai et de Malte, le 24 sept. 1838. Imprimé dans le « Moniteur universel », le « Journ, des Débats » et « la France littéraire », publ. par Ch. Malo, t. xxxII (1838), p. 355-73, et t. xxxIII (1838), p. 27-37. CVIII. Mémoires sur les antiquités chrétiennes, peinture des catacombes. Premier et deuxième mé-moires. Premier Mémoire. Peindes catacombes, 1830. Deuxième Mémoire. Pierres sépulcrales envisagées sous le double rapport des formules et des symboles des funérailles, 1831. 3º Objets déposés dans les tombeaux antiques, qui se retrouvent en tout ou en partie dans les cimetières, 1836. Imprimé dans le recueil de l'Académie des inscriptions et helles-lettres, t. XIII (1838), p. 92-266 et 529-788, et tirés à part. - Troisième Mémoire sur les Antiquités chrétiennes des catacombes. (Extrait du même vol.) Paris, de l'impr. royale, 1838, in-4 de 260 pag., avec 9 planches lithogr., dont quelques unes à deux teintes, plus un frontispice en couleur (d'abord 15 fr., aujourd'hui 8 fr., Benjamin Duprat). Il a été publié une critique de ces recherches, sous le titre : « De trois Mémoires de M. Raoul Rochette sur les antiquités chrétiennes », insérés dans les « Mémoires de l'Institut royal de France », 1838, t. xm. Cette critique est imprimée dans le « Journal historique et littéraire de Liége », t. vi, pages 119 à 126. L'auteur de cette critique débute ainsi : « Nous croyons devoir signaler aux catholiques une production impie, qui pourrait faire de nouvelles dupes, tant par le ton parfaitement hypocrite qui y règne, que par les louanges que, l'on ne sait trop comment, l'auteur de cet écrit a déjà su s'attirer. Mal-

<sup>(</sup>i) C'est, vraisemblablement, le même opuscule que ce'ui que nous truvvous porté dans e 8 Bull. du houquiniste », sous le nº 9724 de 1863, sous le titre de Di un busto colossale in murmo di Caio Cilino Meccante, ecoperto e posseduto dei cavaliere P. Mannil. Pariet, 1837, in 8, avec portr. (Prix: 2 fr.).

gré nombre de précautions oratoires, de correctifs apparents et d'éloges simulés, donnés tantôt à la religion chrétienne, tantôt à des auteurs orthodoxes, ces 433 mortelles pages in-4 ne sont qu'un long persifflage des usages et des cérémonies des chrétiens des premiers siècles. L'auteur n'y voit partout que des symboles ou tout au plus des emprunts que la simplicité des premiers chrétiens a faits à l'antiquité, à la civilisation antique, à la piete des anciens, etc.; car se sont la les dénominations dont il se sert habituellement, quand il parle du Paganisme ou de l'Idolâtrie. Le Paganisme et le Christianisme ne sont pour lui que deux systèmes religieux | pag. 174 à 201, ou même deux systèmes de civilisation [pag. 531]; et encore tout l'honneur en revient-il au premier, les chrétiens s'étant betement servis des usages et des symboles des anciens, c'est-à-dire des païens ». L'auteur de cette critique, ainsi qu'il en convient lui-même, en terminant, s'est abstenu d'entrer dans le champ de l'archéologie même, et il s'est -borné à rapporter les opinions singulières contenues dans ces mémoires, ou, tout au plus, à réfuter M. Raoul Rochette par lui-même. Espérons, ajoute le critique, que quelque académicien d'en decà et au delà des monts entrera en lice. M. Raoul Rochette se rejouirait sans doute de rencontrer un champion de son rang; car on aime à paraître devant ses pairs, et à lutter avec ses égaux. CIX. Avec M. Hase: Rapport, fait au nom d'une commission, sur les recherches archéologiques à entreprendre dans la province de Constantine et dans la régence d'Alger. Octobre 1838. Dans les « Mém. de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XII (1838), p. 135 et suiv. CX. Lettres archéologiques sur la peinture des Grecs. Ouvrage destiné à servir de supplément aux « Peintures antiques » du même auteur. Première partie. Paris, Brockhaus et Avenarius, 1840, gr. in-8 de 13 feuilles 3/4, avec 2 pl. (d'abord, 7 fr. 50 c., aujourd'hui, 4 fr. 50 c. Benj. Duprat). (Voy. le

no. cu.) CXI. Mémoires de Numismatique et d'Antiquités. (Extr. des tomes xiv et xv du recueil de l'Acad. des inscript. et belles-lettres.) Paris, de l'impr. royale. 1840, in-4 de 256 pages, avec 11 planches (15 fr. Benj. Duprat). Ce volume, dédié à S. M. le roi de Sardaigne, qui avait accordé une médaille d'or à l'auteur, renferme les quatre mémoires suivants : 1º Observations sur le type des monnaies de Gaulonia et sur celui de quelques autres médailles de la Grande-Grèce et de la Sicile, lues à l'Acad. des inscriptions et belles-lettres, le 23 mars 1832. Avec 4 planches, représentant 18 monnaies; 2º Mémoire sur les médailles siciliennes de Pyrrhus, roi d'Epire, et sur quelques inscriptions du même âge et du même pays. Avec 2 planches; 3° Conjectures archéologiques sur la groupe antique dont faisait partie le torse du Belvédere, précédées de Considérations sur l'utilité de l'étude des médailles, pour la connaissance de l'histoire de la statuaire antique. Avec une planche. 4º Essai sur la numismatique tarentine. Premier mémoire. Lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au mois d'août 1833. Avec 4 planches. La publication de ces quatre mémoires a précédé celle du tome xv du recueil de l'Acad. des inscript. et belles-lettres, dont le frontispice de la première partie porte la date de 1842. CXII. Notice sur deux vases d'argent du cabinet des antiques de la bibliothèque du roi, provenant du dépôt de Bernay. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1840, in 8 de 24 p., avec 4 planches. CXIII. Sur deux noms de vases grecs, ¿5,6272 et µaxpà. « Journ. des savants », ann. 1840, p. 427. CXIV. Promenade d'Athènes à Eleusis; notes extraites d'un Journal de voyage en Grèce dans le Levant. Lu à la séance publique annuelle de l'Académie des beaux-arts, le 3 mi 1841, p. 41-60. CXV. Nouvelles Observations sur les anciennes fabriques de vases peints, destinées à servir d'Introduction au Catalogue des noms d'artistes employés à la fabrication de ces vases. « Journ.

des savants », ann. 1841, p. 356. CXVI. Lettre à M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, sur l'état actuel des fouilles de Pompél. Paris, 1841, in-8. CXVII. Inauguration du Walhalla. « Rev. des Deux-Mondes », 1er déc. 1842. CXVIII. Choix de peintures de Pompéi, la plupart de sujet historique, lithographiées en couleur par M. Roux, et publiées avec l'Explication archéologique de chaque peinture et une Introduction sur l'histoire de la peinture chez les Grecs et chez les Romains. (Livraisons 1 à 7.) (De l'impr. roy.) Paris, MM. R. Rochette et Roux, 1844 et ann. suiv. 7 livr. gr. in-fol. de 28 planches color., avec texte (210 fr.). Ce magnifique ouvrage, dans lequel R. Rochette a prodigué les trésors de la critique la plus exercée et de la plus haute érudition, devait paraître en dix livraisons. La mort ne lui a pas permis de voir imprimer les trois dernières, dont les planches étaient tirées et le texte entièrement rédigé. Le catalogue du libraire Benjamin Duprat, de 1863, annonce, comme étant sous presse, une huitième et dernière livraison de cet ouvrage, contenant une Introduction que l'auteur avait promise et dont on n'a retrouvé que de courts fragments dans son cabinet. C'est un antiquaire honorablement connu, M. Ernest Vinet, qui s'est chargé de compléter ce que le dernier et peut-être le plus remarquable de tous les travaux de R. Rochette, laissait encore à désirer. Avec cette huitième livraison on doit donner une Notice sur R. Rochette et un beau portrait, gravé par M. Cala-mata, son gendre. Les sept premières livraisons publiées offrent reproduction de trente-sept peintures de Pompéi, rappelant les plus célèbres fables de la Grèce, divisées en deux parties : Amours de dieux (livr. 1 à 5, ou première partie), et Temps héroïques (livr. 6 et 7, deuxième partie); et comme peinture décorative, les parois du temple d'Auguste, le temple de Vénus, de la maison de chasse et de la maison dite de la paroi noire. M. Ch. Brunet, dans

son « Manuel du libraire », etc., a confondu cet ouvrage avec celui intitulé : « Pompéi. Choix d'édifices inédits » (voy. le nº LXXIX), et a dit que la première partie du · Choix de peinture des Pompéi, est composée de la Maison du poëte tragique à Pompéi, tandis qu'il fallait dire des Amours des dieux, qui remplissent les cinq premières livraisons. CXIX. L'Acropole d'Athènes. Lu à la séance publique annuelle des cinq académies, du 2 mai 1845, pag. 11-29; et Paris, Firmin Didot, 1845, in-4 de 20 pag. CXX. Lettre à M. Schorn. Supplément au Catalogue des artistes de l'antiquité grecque et romaine. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1845, gr. in-8 de 29 feuil. (Rel. v. f., 15 fr., « Bull. du bouquiniste », 15 août 1861). Cette lettre a donné lieu à la publication de l'opuscule suivant : Des Services que peut rendre l'archéolo-gie aux études classiques, à pro-pos de l'ouvrage de M. Raoul Rochette, intitulé : « Lettre à M. Schorn. Supplément ... . ; par J.-P. Rossignol. Paris, de l'impr. de Dupent, 1851, in-8 de 100 pag. (5 fr.). (Voyez aussi le n° cxxv.) CXXI. Rapport fait à l'Académie royale des inscriptions et bellesdans la séance du 16 lettres, mai 1845, au nom de la commission chargée d'examiner les résultats de la découverte faite près les ruines de l'ancienne Ninive. (Paris, typogr. de F. Didot, 1843), in-4 de 13 pag. CXXII. Notice des découvertes les plus récentes opérées dans le royaume de Naples et à Rome. (Premier et unique article.) « Journ. des sa-vants », ann. 1845, p. 65. CXXIII. Considérations archéologiques architectoniques sur le temple de Diane Leucophryne, récemment découvert à Magnésie du Méandre (Asie-Mineure). Avec une pl. représentant le plan de Diane Leucophryne. Impr. dans le . Journ. des savants », ann. 1843, p. 577, 641. CXXIV. Introduction au Mémoire sur l'Hercule assyrien et phénicien, considéré dans ses rapports avec l'Hercule grec, principalement à l'aide des monuments de l'antiquité figurée. Lu

dans la séance publique du 21 août 1846. Paris, F. Didot, 1846, in-4 de 10 pag. (voy. le numéro cxxvi). CXXV. Questions de l'histoire de l'art, discutées à l'occasion d'une inscription grecque gravée sur une lame de plomb, et trouvée dans l'intérieur d'une statue antique de bronze. Avec 2 planches. Impr. dans les « Mém. de l'Acad, des inscr. et belleslettres », t. xvII, 2º partie (1847), et à part, Paris, de l'impr. de Crapelet, 1846, in-8 de 13 feuil 1/2, avec une pl. (d'abord, 9 fr., au-jourd'hui 3 fr. 50 c. Benj. Duprat). Mémoire destiné à servir de complément à la Lettre à M. Schorn (voy. le nº cxx). CXXVI. Mémoire sur la croix ansée ou sur le signe qui s'y trouve. (Premier mé-moire.) Sur l'Hercule assyrien et phénicien considéré dans ses rapports avec l'Hercule grec, principalement à l'aide des monuments figurés. (Avec neuf planches.) figurés. (Avec neuf planches.) 1842-46. En trois parties, suivies de deux appendices : « Sur la croix ansée asiatique »; 2° « Sur Pyra, comme type de monument funéraire ». Avec corrections et additions. 1846 (voy. le nº cxxIV). CXXVII. Mémoires d'archéologie comparée, asiatique, grecque et étrusque; second mémoire sur la croix ansée ou sur le signe qui y ressemble, considérée principale-ment dans ses rapports avec le symbole égyptien sur des monuments étrusques et asiatiques. En deux sections. (Extrait, ainsi que le précédent, du t. xvi du recueil de l'Acad. des inscript. et belles-lettres.) Paris, de l'impr. roy., 1846, in-4 de 100 pag. Avec 3 planch. (D'abord 7 fr. 30 c., au-jourd'hui, 5 fr. Benj. Duprat.) Letronne a publié, à l'occasion du premier mémoire : Examen archéologique de ces deux questions : 1º La croix ansée égyptienne a-telle été employée par les chrétiens d'Egypte pour exprimer le mono-gramme du Christ? 2º Retrouve-ton ce symbole sur des monuments antiques étrangers à l'Egypte? Avec une planche. Ibid., L. xvi (1843). CXXVIII. Rapport sur les antiquités de Khorsabad. Imprimé parmi les « Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres », t. xvi.(1847), p. 42 et suiv. CXXIX. Memoire sur un vase peint inedit de fabrique corynthienne. Paris, 1848, in-8. CXXX. Mémoire sur les jardins d'Adonis. (Extr. de la « Revue archéologique », 8° aun.) Paris, Leleux, 1851, in-8 de 28 pag. CXXXI. A monsieur l'éditeur de la Revue archéologique (sur les images des ancêtres chez les Romains). « Revue archéologique », ixe ann. (1851), p. 770 et suiv. CXXXII. Courtes Observations sur les tombeaux des rois à Jerusalem. (Extr. de la « Revue archéologique », 9° ann.) Paris, Leleux, 1852, in-8 de 16 pag. CXXXIII. Notice des découvertes les plus récentes opérées dans le royaume de Naples et dans l'Etat romain, de 1847 à 1851. Avec le plan de la maison de M. Lucretius. Trois articles imprimés dans le « Journal des savants ». ann. 1852, p. 65, 232, 296. Ce travail n'a pas été achevé. CXXXIV. Notice sur les fouilles de Capoue. (Aperçu historique sur Capoue, ses monuments, ses tombeaux, ses vases d'argile peints, vases de bronze, figurines et bas-reliefs de terre cuite, numismatique de Capoue). Avec une planche et plusieurs gravures sur bois. Impr. en sept articles dans le « Journ. des savants », année 1853. CXXXV. Notice sur les fouilles de Cumes. · Journ. des savants », ann. 1854, p. 129 et suiv.

### Varia.

CXXXVI. Discours sur les avantages de l'érudition. lu à une séance publique de l'Institut, en 1817. Inséré, en entier, par l'au-teur, dans le « Moniteur universel », même année. Une biographie avance que ce Discours fut prononcé par R. Rochette pour cacher sa faiblesse en érudition. CXXXVII. Discours sur l'Improvisation. Impr. dans le « Classical journal » de Londres. CXXXVIII. Recherches sur l'improvisation poétique chez les Romains. Impr. parmi les Mém. de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres, t. v, 1821. CXXXIX. Exposé succinct de l'acquisition des vases de Bernay. Paris, Techener, 1838, in-8. (Voy. le nº LXXXVII.) C'est une réponse à l'opuscule intitulé : l'Histoire des vases de Bernay. 1838, in-8. Cet odieux pamphlet fut alors attri-bué à Letronne, qui le désavoua constamment (1). Près de dix ans plus tard, il parut sur la même question un autre écrit dans un sens tout différent. L'Histoire des vases de Bernay, à propos de ce qui se passe à la Bibliothèque royale. Paris, de l'impr. de Bailly, 1847, in-8 d'une feuille. Signee L. P. [Louis Paris], ancien biblio-thécaire. CXL. Troisième Lettre des conservateurs de la Bibliothèque royale, sur l'ordonnance du 22 février 1839, relative a cet établissement. Paris, impr. de H. Fournier et Comp., 1839, in-8 de 63 pag. (Anon.). Une ordonnance royale, rendue à la suite du rapport de M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, venait de modifier le régime intérleur de ce grand établissement. Un administrateur général était nommé par le roi pour remplacer le président temporaire, nommé parmi les conservateurs, auxqueis on enlevait en même temps tout ce qui concernait leurs attributions. « Le rapport souleva une vérita-· ble tempête. Les conservateurs, « ne prévoyant pas qu'au lieu de « tenir compte de leur résistance, on pouvait encore amoin-« drir leurs attributions, protestèrent à l'unanimité contre la nouvelle ordonnance, dont ils « faisaient vivement ressortir les inconvénients. Dans cette cam-· pagne, Letronne, Ch. Lenormant et R. Rochette parurent animés des mêmes sentiments. Trois Lettres imprimées furent « adressées au ministre et si-« gnées par tous les conserva-« teurs. La rédaction de la pre-« mière (in-8 de 27 pag.) appar-· tenait à M. Champollion, celle « de la seconde (in-8 de 52 pag.) à « Ch. Lenormant, la troisième, la plus forte et la plus incisive, était l'œuvre de R. Rochette. « Elles n'eurent d'autre effet que de provoquer une nouvelle or-

« donnance qui, tenant un très-· faible compte des doléances du · conservatoire, investissait Letronne, à la grande surprise de « ses collègues, de la direction « administrative contre laquelle « on venait de protester si élo-« quemment, et l'opposition se « trouvant ainsi décapitée, tout rentra dans le silence qu'il eut assurément mieux valu ne pas
 rompre. Un second essai de ré-· sistance fut tenté dans les der- niers jours du gouvernement constitutionnel, à l'occasion « d'un autre rapport de l'admi-« nistrateur général (M. Dunoyer), successeur de Letronne. Le plus grand nombre des conserva-« teurs y prit encore part. R. Ro-· chette, Lenormant, Jomard, Duchesne et Champollion (1) .. CXLI. Lettre à M. le ministre de l'intérieur. Impr. dans les . Mém. de l'Institut, Académie des beauxarts ., et à part, Paris, de l'impr. de F. Didot, 1 41, in-4 de 4 pag. La classe des beaux-arts offre de donner son avis, si on le lui demande, sur le monument à élever à Napoléon dans l'église des Invalides, CXLII. Rapport sur la pro-priété littéraire au nom d'une commission, lu à l'Acad. des beaux-arts, et impr. dans l'un des recueils de l'Institut, 1841, in-4 de 16 pag. M. R. Rochette n'a été que le rapporteur. CXLIII. Let-tre à M. Pâris, sur le projet de mettre en direction la Bibliothèque royale, en réponse au chapitre 18 du Rapport de M. Allard, menibre de la Chambre des députés, sur les crédits supplémentaires. Paris, Techener, 1847, in-8 de 24 pag. (1 fr. 50 c.). CXLIV. Pétition adressée à l'Assemblée nationale législative, pour demander le rétablissement de l'emploi de conservateur du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, supprimé par arrêté de M. Carnot, du 1er mars 1848. Pade l'impr. de F. Didot, 1849, ris. in-8 de 16 pag. De son côté, M. Carnot publia une « Réponse à M. Raoul Rochette, suivie du Rapport

<sup>(1)</sup> P. Paris, Notice sur R. Rochette, dans la

d'une commission d'enquête instituée en 1848, par le ministre de l'instruction publique, pour exa-miner la conduite de M. Raoul Rochette dans l'acquisition des vases de Bernay ». Paris, de l'impr. de Martinet, 1850, in-8 de 40 p., à laquelle Raoul Rochette répliqua par les deux écrits suivants. CXLV. Lettre à M. Carnot, sur sa Réponse à M. Raoul Rochette, insérée dans « la Liberté de penser, revue philosophique et littéraire », t. v, p. 417. Paris, de l'imp. de F. Didot, 1853, in 8 de 32 p. CXLVI. Postscriptum à ma Lettre à M. Carnot. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1850, in-8 de 36 pag.

## Collaborations de R. Rochette.

Indépendamment des ouvrages que nous venons de citer, on doit encore à Raoul Rochette un assez grand nombre de mémoires, notices et dissertations insérés dans divers recueils, auxquels il a plus ou moins participé, tels que le « Journal des savants », dont il a été, depuis 1815, l'un des rédacteurs; les « Annales de la littérature et des arts » (1820 et ann. suiv.) ; le fameux journal « l'Universel »; la « Biographie universelle », où il a fourni plusieurs notices, entre autres celle de Méandre, qui lui a servi depuis pour son édition du « Théâtre des Grecs »; le « Journal asiatique », la « Biographie universelle classique », publiée par le gén. Beauvais, à laquelle R. Rochette a aussi fourni des notices; la « Revue de Paris » (1829 et ann. suiv.); la France littéraire », publiée par M. Ch. Malo; les « Souvenirs du vieux Paris », publiés par le comte Turpin de Crissé (1833, in-fol.); le · Dictionnaire des beaux-arts, complété et coordonné après la mort de R. Rochette par M. Ernest Vinet. Nous avons rappelé dans les sections précédentes les principaux articles fournis par R. Rochette à ces divers recueils.

### Critique.

Au « Journal des savants », R. Rochette fut, durant trentecinq ans, le rapporteur ordinaire non-seulement des principales publications archéologiques, mais encore de toutes les fouilles et de toutes les découvertes qui intéressaient l'étude des monuments antiques. Il a fourni à ce savant journal beaucoup de mémoires qui lui sont propres, que nous avons cités précédemment, et un grand nombre de comptes-rendont plusieurs sont remarquables par leur importance ou leur étendue. R. Rochette n'a jamais songé à en former, ainsi que cela se pratique aujourd'hui parmi les littérateurs et les phifologues, des mélanges de critique; nous croyons donc, après avoir cité les mémoires qu'il a insérés au « Journal des savants » devoir aussi rappeler les analyses et comptes rendus qu'il y a four-nis (1). 1) « Œuvres complètes de Xénophon », traduites en francais et accompagnées du texte grec, de la version latine, de notes critiques ..., par J.-B. Gail (Paris, 1814 et ann. suiv., 10 vol. in 4). Ann. 1815, p. 138. - 2) « Mémoires de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions et belles-lettres », t. 1 et 11. 1816-18, quatre art., et tome vie [févr. et mars 1827]. -3) « Babrii Fabularum choliambicarum libri tres », etc. (Monachii, 1816, in-8). Ann. 1817, p. 102. — 4) « Porphyri philosophi ad Marcellam, græce », découvert, traduit et annoté par A. Maï (Milan, 1816, in-8). 1817, p. 227. — 5) · Poëmes élégiaques », précédés d'un Discours sur l'élégie hérosque; par Treneuil (Paris, 1817, in-8). Ann. 1817, p. 451. — 6) « Nouvelle traduction des Aphorismes d'Hippocrate, et Commentaire spécialement applicables à l'étude de la médecine pratique, dite clini-que »; par le chev. de Mercy (Paris, 1817, in-8). Ann. 1817, p. 504. - 7) . Eloge de Blaise Pascal, accompagné de notes historiques et critiques », etc.; par Raymond (Lyon, 1816, in-8). Ann. 1817, p.

<sup>(1)</sup> Pour cette section, nous avons mis à prefit la boune Table du « Journal des savants», dressee par M. Cooheris, comme nous avons mis à profit aussi pour les sections précédentes l'excellente Notice sur R. Rochette par M. P. Påris, de l'Institut.

563. - 8) « Histoire des croisades »; par Michaud. 4º édit. (Paris. 1825-29, 6 vol. in-8). Ann. 1817, p. 580, et 1826, p. 554, - 9) . L. Holstenii Epistolæ ad diversos, quas ex editis et ineditis codicibus collegit atque illustravit Jo. Fr. Boissonade » (Paris, 1817, in-8). Ann. 1817, p. 665. —10) « Les Roses »; par P.-J. Redouté (Paris, 1817-24, 3 vol. gr. in-fol.). Ann. 1818, p. 335. — 11) • Traduction complète des Odes de Pindare »; par R. Tourlet (Paris, 1818, 2 vol. in-8). Ann. 1818, p. 213.—12) « An Inquiry into the symbolical language of ancient art and mythology »; by R. P. Knight (London, 1818). Ann. 1819, p. 81.—13) « Descrizione de-gli Stateri antichi, illustrati con le medaglie per Domenico Sestini » (Firenze, 1817, in-4). Ann. 1819, p. 203, 290. — 14) « Description des médailles antiques, grecques et romaines »; par T.-C. ques et romaines »; par T.-C. Mionnet. Tome 1er du Supplément (Paris, 1819, in-8). Ann. 1819, p. 420.—15) Eusebii Pamphili chronicorum canonum Libri duo (Milan. 1818, in-4). Premier (et unique) article. Ann. 1819, p. 545. — 16) « Leonis diaconis Caloensis Historia. Scriptoresque alil ad res Bypertinentes, græcè et zantinas lat. », edidit G.-B. Haze (Paris, 1819, in-fol.). Premier (et unique) article. Ann. 1820, p. 3. — 17) · Equeiade, monumento antico di bronzo del museo nazionale Ungherese, considerato ne' suoi rapporti coll' antichita figurata, etc., da Gaetano Cattaneo. Ann. 1820, p. 25. — 18) « Géographie de Stra-bon », traduite en franç, par MM. Gosselin, Coray et Letronne (Paris, 1819, 5 vol. in-4). Trois art., ann. 1820, p. 234, 690 et 732. - 19) « Examen de l'état du gouvernement et de la législation en Fran-ce, à l'avénem. de saint Louis... »; par Maur.-André Philippi; mém. qui a obtenu une mention honorable dans la séance de l'Académie royale des inscriptions du 20 juillet 1820 (in-8). - 20) « Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine », par Walcke-naer (Paris, 1820 et 1821, in-8). Ann. 1821, p. 562. — 21) « Mémoires de l'abbé Morellet sur le xviii°

siècle et sur la Révolution francaise » (Paris, 1821, 2 vol. in-8). Ann. 1821, p. 673. - 22) « L'Europe au moyen age », traduit de l'anglais de H. Hallam, par MM. P. Dudouit et A.-R. Borghers (1820-21, 2 vol. in-8). Premier article (et unique). Ann. 1821, p. 734. — 23) « Voyage à l'Oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'orient et à l'occident de la Thébaïde », faits... par Fréd. Caillaud. Ann. 1822, p. 360. - 24) « Musée des protestants célèbres », etc.; par G.-T. Doin (Paris, 1822, 4 vol. in-8), Ann. 1822, p. 408. — 25) « Voyage en Suisse, fait dans les années 1817-19 ... »; par M. Simond (1822-23, 2 vol. in-8). Ann. 1822, p. 431 et 523. -26) « Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts »; par Quatremère de Quincy (Paris, 1823, in-8). Ann. 1823, p. 497. - 27) « Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaēl »; par Quatremère de Quin-cy (Paris, 1824, in 8). Trois art. impr. dans les ann. 1824, p. 614, et 1825, p... et 347. Laissant blentôt à Letronne et à Raynouard, dans le « Journal des savants », les domaines de la littérature et de la philologie, R. Rochette, à compter de 1825, se con-sacra plus entièrement à l'étude des monuments figurés de l'antiquité, vaste domaine que sa place de conservateur du cabinet des antiques lui permettait et lui faisait une loi de préférer à tous les autres. — 27\*) « Ancient unedited monuments of Grecian art... », by J. Millingen (London, 1822, in-4). Ann. 1825, p. 473, et 1827, p. 495, 553. — 28) « Homer nach antiken gezeichnet, von Tischbein ». Stuttgart, 1821-23, in-fol. — Galleria Omerica, dal G. Fr. Inghirami ». Firenze, 1827, in-8 [mars 1828].— 29) Collection de peintures de l'ancienne Ecole allemande, de MM. Boissérée et Bertram » (en allemand). Stuttgart, in-fol. [mai 1828.]. - 30) « Introduction à l'étude des vases antiques d'argile peints », etc., par M. Dubois-Mai-sonneuve, 1817 et ann. suiv., infol. [déc. 1828].—31) « Memorie sulle opere di scultura in Selinunte, di P. Pisani », 1824; -

· Sculptured Metopes discovered ", etc., by W. Harris and S. Angel, 1826; - « Architecture antique de la Sicile », par MM. J. Hittorff et Zanth, 1827 [juill. 1829]. - 32) . Essai hist, et crit, sur les monnaies d'argent de la ligue achéenne », par M. Cousinéry, 1825, in-4; — « Recueil de médailles grecques inédites », publ. pur M. Ed. de Cadalvène, 1828, in-4, tome 1<sup>47</sup>; — « Description des médailles antiques du cabinet de feu M. Allier de Hauteroche », par M. Dumersan, 1829, in-4 [août 1829]. — 32°) « Monuments et ouvrages d'art antiques, restitués d'après les descriptions des écrivains, et accompagnés de dissertations archeologiques », par M. Quatremère, de Quincy. 1828, 2 vol. petit in-fol. Premier (et unique) article (janv. 1830). - 33) Catalogo di scelte antichita etrusche trovate negli scavi del principe di Canino », 1828-29. Viterbo, 1829, in 4 [févr., mars 1830].

— 34) « Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie », par M. le docteur Dorow, Paris, 1829, in-4 | avril 1830 |. — 35) " OEuvres diverses, italiennes et françaises, d'Ennius Quirinus Visconti », recueillies et publiées par le doc-teur J. Labus. Milan, 1827-1830, in-8, tomes 1, 2 et 3 {oct., déc. 1830; janv., mars, juin 1831]. 36) . Ancient coins of greek Lities and Kings, etc., illustrated and explained by James Millingen ». London, 1831, in-4 [août, sept. et nov. 1831]. — 37) « Notice sur un tombeau découvert aux environs de Kertsch, l'ancienne Panticapée; par Paul Dubeux. Ann. 1832. p. 333. - 38) « Dissertazione esegetico intorno all' origine ed al sistema della sacra archittetura presso i Greci ». Napoli, 1831, in-fol. avec pl. [mars 1833]. — 39) · Quadro in musaico scoperte in Pompei, etc., descritto dal. cav. Ant. Niccolini ». Napoll, 1832, in-4. - « Gran musaico di Pompei, descritto da C. Bonucci ». Napoli, 1832, in-fol. [mai 1833]. — 40)

Reale Galleria di Firenze illustrata » da Rob. d'Azeglio (Torino, 1833-42, in-fol.). Trois art. impr. dans les ann. 1842, p. 154, 754 et

1843, p. 19. Serie v, Cammei ed Intagli. Vol. II (Firenze, 1831, in-8). Ann. 1833, p. 74. — 41) « Museo della reale Academia di Mantova, descritto ed illustrato dal D. G. Labus . Mantova, 1830-1834, 3 vol. in-8 [fév. 1834, juillet 1835].

— 42) « Monumenti per servire alla storia degli antichi Popoli italiani raccolti, esposti e pubblicati dal G. Micali » (Firenze, 1832, in fol. et in 8). [Cinq articles, en mars, mai, dec. 1834; juin et oct. 1836]. — 43) « I Monumenti dell' Egitto e della Nubia, designati dalla spedizione scientifico-litteraria Toscana in Egitto, interpretati ed illustrati dal dott. Ipp. Rosellini. Firenze, 1832-36, 8 vol. in-8 et un vol. in-fol. [août, sept. 1834]. — 44) « Antichita della Sicilia, esposte ed illustrate per Dom. Io. Faso Pietrasanta, duca di Serradifalco ». (Palermo, 1834-42, 5 vol. in-fol.) Ann. 1835, 1838. 1846 et 1847, dix articles : un sur les antiquités de Sélinonte, six sur celles d'Agrigente, et trois sur celles de Syracuse. — 45) « Antiques du cabinet du comte Pourtales-Gorgier, décrits par Panofka ». 1834, in-fol. [févr., avril 1835). - 46) . Numismata nonnulla græca ex museo regis Bavariæ descripta, edidit Fr. Stre-ber ». Munich, 1833, in-4 [août et sept. 1836]. - 47) « Ouvrages de MM. Semper, Kugler et Wiegmann sur l'application de la peinture à la sculpture et à l'architecture chez les Anciens (en allemand) ». Altona, Berlin et Hano-vre, 1834, 1835 et 1836 [nov. 1836; janv. et févr. 1837. - 48) . Recueil de dissertations archéologiques », par M. Quatremère de Quincy, 1836, in-8 [mars, avril 1837] — 49) « Description d'une collection de vases peints et bronzes antiques, provenant des fouilles de l'Etrurie, par de Witte », 1837, in-8 [août et sept. 1837]. — 50) « Zur Gemmenkunde, antike geschnittene Steine. Pierres gravées de la chasse de Sainte-Elisabeth de Marburg, expliquées par Fr. Creuzer (en allemand) [fevr. et mars 1838]. — 51) • Storia della pittura italiana esposta coi monumenti da Giovanni Rosini ». Pisa,

1839, tome 1. [févr., mars 1840].

— 52) « Découvertes dans la Troade », etc. Extraits des mé-moires de A.-F. Mauduyt. 1840, in-4 [juin, juillet et août 1840]. -53) . L'Æs grave del museo Kircheriano, overo le monete primitive de' popoli dell' Italia media, ordinate e descritte dai PP. G. Marchi e P. Tessieri » (Roma, 1839, in-4). Quatre art. impr. dans l'ann. 1840, p. 654, 723, et l'année 1841, p. 172 et 257. - 54) « Giove EΕΛΧΑΝΟΣ, e l'oracolo suo nell' antro ideo, l'uno e l'altro, riconosciuti nella legenda e nel tipo d'alcune monete di Festo; disser-tazione epistolare del R. P. Secchi » (Roma, 1840, in-fol.). Ann. 1841, p. 521. - 55) · Operations carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, by col. Howard Vyse » (London, 1840-42, 3 vol. in-8). — « The Pyramids of Gizeh, from actual survey and admeasurement », etc. (London, 4839-42, 3 livr. in-fol.). Cinq articles, impr., le premier, dans l'année 1841, et les quatre autres en 1844. Un sixième et dernier article, qui devait contenir les prin-cipales notions acquises à la science sur les pyramides d'Egypte, n'a point paru. - 56) « Elite des monuments céramographiques, matériaux pour l'intelligence des religions et des mœurs de l'antiquité, expliqués et commen-tés par Ch. Lenormant et J. De Witte » (Paris, 1840-59, 134 livr. in-4). - « Auserlesene Griechische vasenbilder, hauptsächlich Etruskischen Fundorts, herausg. von Ed. Gerhard » (Berlin, 1840-41, in-4). Trois art. imprimés dans les ann. 1841, p. 641, et 1842, p. 5 et 210. — 57) « A Journal written during an excursion in Asia-Minor, by Ch. Fellow » (London, 1839, in-8). - " An Account of discoveries in Lycia..., by the same » (London, 1841, in 8). Ann. 1842, p. 366 et 385. — 58) « Recherches sur les monuments cy-clopéens, et Description de la collection des modèles en relief composant la galerie pélasgique de la bibliothèque Mazarine », par L.-C.-F. Petit-Radel (Paris, 1841, in-8). Ann. 1843, p. 129. - 59)

 Antichi monumenti sepolcrali scoperti nel ducato di Ceri, di-chiarati dal cav. P.-S. Visconti » (Roma, 1836, in-fol.). - " Descrizione di Cere antica, ed in particolare del monumento sepolcrale scoperto nell' anno 1836, etc., dell' architetto cav. L. Canina » (Roma, 1838, in-fol.). - « Monumenti di Cere antica spiegati colle osservanze del culto di Mitra, dal cav. L. Grifi » (Roma, 1841, in-fol.). Quatre articles imprimés dans l'année 1843, pag. 268, 344, 416 et 543. — 60) « Il Sepolcro dei Volunni, scoperto in Perugia nel 1840, ed altri monumenti inediti etruschi e romani, esposti da G. B. Vermiglioli (Perugia, 1840, in-4). Trois articles impr. dans l'année 1844, p. 598, 666, 738. — 61) « Monumenti inediti a illustrazione della Storia degli antichi popoli italiani » (Firenze, 1844, in-8). Ann. 1844, p. 622, et 1843, p. 349. — 62) « Museo Bresciano illustrato ». Tomo primo (Brescia, 1838-1843, in-fol.). Année 1845, p. 466, 530. - 63) « Antike Marmorwerke zum ersten male bekannt gemacht von Em. Braun » (Leipzig, 1843, in-fol.). Deux articles impr. dans les années 1845, p. 743, et 1846, p. 37. Il devait y avoir d'autres articles qui n'ont pas paru. - 64) « Ægypten's stelle in der Weitgeschichte. Geschichtliche Untersuchen ». In fünf Büchern, von Ch.-J. Bunsen (Hamburg, 1845, in-8) - « Auswahl der wichtigstein Urkuden des Ægyptischen Altherthums ., herausg, und erlautert von Dr Lepsius (Leipzig, 1842, in-fol.). Ann. 1846, et 1848, en onze articles. — 65) « Monographie de l'église Notre-Dame de Noyon »; par M. Vitet (Paris, 1845, in-8). Premier (et unique) article, ann. 1847, p. 129. - 66) « Le Monete attribuite alla zecca dell' antica citta di Luceria », etc.; per Genn. Riccio (Napoli, 1846, in-fol.). Ann. 1847, p. 494 et 549. — 67) « Descrizione dell' antico Tusculo, dell archi-tetto cav. L. Canina » (Roma. 1841, in-fol.). - « L'Antica citta di Veii descritta ed illustrata con i monumenti, dal medesimo » (Roma, 1837, in-fol.). - « L'Antica

Etruria maritima compresa nella dizione pontificia, descritta ed illustrata, dal medesimo ». Tomo primo (Roma, 1846, in-fol.). Six articles imprimés dans les années 1847, p. 705; 1848, p. 19, 626, 741; et 1849, p. 48, 151. — 68) · The Monuments of Nineveh from drawings made on the spot by Austen Layard . (London, 1849. gr. in-fol.). Dix articles impri-més dans les années 1849 et 1850. Il devait y avoir encore d'autres, mais ils n'ont point paru.

— 69) « Archives des missions scientifiques » (Paris, 1850-57, 6 vol. in-8). Ann. 1850, p. 257 et 333. - 70) « Expédition scientifique de la Morée, ordonnée par le gouvernement français... , rec. et dess. par Al. Blouet et ses collaborateurs (Paris, 1831-38, 5 vol. in-8 et 4 vol. in-fol.). Ann. 1850, p. 397, 459, 546; 1851, p. 144. — 71) « Ueber das Erechtheum auf der Acropolis von Athen »; von F. Thiersch. Ann. 1850, p. 654, 751; 1851, p. 27 et 79. — 72) « Topographie von Athen »; von P.-W. Forchhammer (Kiel, 1841, in-8). Ann. 1851, six articles. - 73) « Franc. Carelli numorum Italiæ veteris tabulas ccii edidit Cœlest. Cavedonius », etc. (Leipz., 1850, in-4). Trois art. impr. dans l'année 1852, p. 337, et l'année 1854, p. 231, 298. R. Rochette devait, dans un quatrième et dernier article, faire l'examen des médailles de l'Apulie, de la Calabre, de la Lucanie et du Bruttium, qui forment le complément du recueil de Carelli : cet article n'a pas paru. — 74) « The Cities and Cemeteries of Etruria », by G. Dennis (London, 1848, 2 vol. in-8). Premier (et unique) article. Ann. 1852, p. 405 et suiv. - 75) « Sur cinq ouvrages allemands et danois sur la Ciste di Ficoroni du collége romain ». Ann. 1852, p. 576, 647 et 778. — 76) « Der Felsaltar des hochsten Zeus oder das Pelasgikon zu Athen, bisher genant die Payx »; von F.-G. Welcker (Berlin, 4852, in-4). — « Die Pnyx und das Pelasgikon in Athen »; von L. Ross (Braunschweig, 1853, in-8). Ann. 1853, p. 736. — 77) « Illustrazione di due

degli antichi dipinti trovati negli scavi di via Grazioza, diverso di P. Matranga » (Roma, 1852, in-4). Deux art., ann. 1854, p. 322, 470.

### Editions dues à R. Rochette.

Comme éditeur, R. Rochette a publié la seconde édition du « Théàtre des Grecs », par le P. Brumoy, édition complétée, revue, corrigée et augmentée de la traduction d'un choix de fragments des poëtes tragiques et comiques, par l'éditeur (1820-25, 16 vol. in-8), édition sévèrement et justement critiquée. Vov. sur cette édition les deux opuscules suivants : a) « Examen de la seconde édition du « Théâtre des Grecs • du P. Brumoy, publié par M. Raoul Rochette, ou Observations sur la tragédie grecque et la tragédie française », par Andrieux, de l'Académie française. (Extr. de la « Revue encyclopédique .). Paris, 1824, in-8. b) « Supplément à la dernière édition du « Théâtre des Grecs » par le P. Brumoy, ou Lettres critiques d'un professeur de l'Université sur la traduction des fragments de Ménandre et de Philémon par M. Rochette ». Paris, Bobée, 1827, in-8 de 7 feuill. 3/4, et l'article du « Globe » du 30 janvier 1828 (t. v., nº 28) à l'occasion de cet écrit, article dans lequel R. Rochette n'est pas plus ménagé que dans la brochure. On a dans le temps at-tribué le Supplément à Letronne, mais il nous a personnellement déclaré qu'il n'en était pas l'auteur, qu'on lui en avait seulement communiqué le manuscrit. - R. Rochette a été le réviseur de la traduction (par MM. Joly et Fauriel), de l'ouvrage de J. Micali, qui a pour titre : l'Italie avant la domination des Romains, à laquelle il a ajouté des notes et des éclaircissements historiques (1824). Le nº 50 de l'Anthologie de Florence a relevé, dans le travail de R. Rochette, une foule d'erreurs et de contre-sens grossiers. Raoul Rochette a été aussi l'éditeur de l'ouvrage intitulé : Mes souvenirs d'Egypte, par la baronne de Minutoli (1826, 2 vol. in-18). On trouve, dans la préface, qui appartient à R. Rochette, des choses très-

singulières. Il recommande les Souvenirs de madame de Minutoli, parce qu'ils ont « le mérite d'un petit volume et d'un format commode »; il fait part ensuite au lecteur de la surprise agréable où il a été de voir que, dans ces Souvenirs, on parle des hiéroglyphes. « Ce grand objet, dit-il, est de la « manie du jour et de l'amuse- ment du siècle, sans qu'il y soit \* fait la moindre concession à « cette espérance, si étrangement · conçue et si singulièrement « prônée, de lire dans les hiéro-· glyphes comme dans les alma-· nachs ». Il n'est pas, en effet, surprenant que madame de Minutoli, qui écrivait en 1820, d'après ce que nous apprend son éditeur lui-même, ne parlât pas d'une découverte faite en 1822 ; mais comment R. Rochette peut-il ne pas connaître, en 1826, le système de Champollion le jeune, dont, suivant le « Journal des savants », les faits démontrent la réalité, et forcent la conviction de tout esprit droit et impartial. R. Rochette dit encore, dans cette curieuse préface, qu'on a abusé de tout dans ce siècle : qu'on a trouvé le moyen de mentir dans une préface, et de tromper dans un prospectus. Voudrait-il parler, par hasard, des ouvrages annoncés par lui-même; car, en 1816, R. Ro-chette a publié le prospectus et spécimen d'un Dictionnaire universel de la langue française, dans le-quel devaient se trouver tous les mots oubliés ou omis, les diverses acceptions de tous ces mots, etc., et composé principalement d'après les notes rassemblées par M. Boissonnade (aux frais de Bertin père, des « Debats »). L'ouvrage, qui devait avoir 4 vol. in-4, n'a point paru. En 1823, il a émis le prospectus d'une Histoire générale d'Espagne, annoncée en 16 vol. mais dont, heureusement pour l'éditeur, il n'a pas paru autre chose, quoique R. Rochette se fut associé, pour cette entreprise MM. Saint-Martin et Des-prés. Plus tard, notre antiquaire a annoncé des *Papyrus grecs* du cabinet du roi, mais dont, comme

des précédents, on n'a connu que le prospectus.

### Biographies de D.-R. Rochette.

I. Notice sur Désiré-Raoul Rochette, littérateur. Impr. dans la « Biograph. univers. et portative des contemporains », t. IV (1834), o. 1134-1137. Notice dans laquelle P. 1134-1137. House Raoul Rochette est assez maltrai té, mais au demeurant biographie impartiale. II. Ouverture du cours d'archéologie de M. R. Rochette à la Bibliothèque royale en 1843. Impr. dans « l'Illustration », t. 11, 264. III. Notice biographique sur M. Désiré-Raoul Rochette, par M. Paulin Paris. Impr. dans le « Bulletin du bibliophile », de Techener, juillet et août 1834, avec portrait, et reproduite à la tête du Catalogue des livres composant la bibliothèque de ce savant (1855, in-8). La bibliothèque de R. Rochette était riche en ouvrages sur les beaux-arts, en archéologie et en histoire. Son Catalogue, qui contient 3,300 numeros, est à con-server. IV. Analyse de la Notice sur les fouilles de Capoue, de R. Rochette, et Notice nécrologique sur son auteur; par Minervini (en italien). Impr. dans le nº 50 du « Bulletin archéologique de Naples », juillet 1834. M. Paulin Paris a, pour son article de la « Biographie universelle », extrait de celui de l'illustre Minervini, ce qu'il y a d'élogieux pour la mémoire de R. Rochette. V. Rochette (Raoul), par M. Paulin Fâris, de l'Institut. Notice imprimée dans le tome xxxvi (1863) de la « Biographie universelle », 2º édit. Il en a été tiré quelques exemplaires à part pour l'auteur et ses amis. gr. in 8 de 15 pag. à deux colonnes. Ancien collègue de R. Rochette au conservatoire de la Bibliothèque et à l'Institut, M. P. Pâris l'a beaucoup ménagé et essayé de le justifier des accusations de tous genres portées contre lui. Cette notice, du reste bien écrite, a le tort de trop ressembler à un éloge académique, où, comme dans une épitaphe, ainsi que chacun le sait, tout est louange pour le défunt. M. P. Paris a

voulu venger R. Rochette du silence qu'ont gardé sur lui les deux classes de l'Institut auxquelles il avait appartenu.

ROCHETTE (l'abbé P.-R.). I. L'Imita-tion de Jésus-Christ. Traduction nouvelle, avec le texte latin. Paris, Lefèvre, 1830, in-8 (7 fr. 50 c.). Le texte latin est au bas des páges et à deux colonnes. II. Paroissien complet, à l'usage de Paris, avec un supplément approuvé par Mgr l'archevêque de Paris. Paris, Th. Leclerc jeune, 1839, in-18.

ROCHETTE (Paul), rédacteur en chef du « Journal du Bas-Rhin ». Lettre à M. l'évêque de Strasbourg (Le Pappe de Trevern), à l'occasion de son Avertissement sur l'enseignement de M. l'abbé Bautain ». Strasbourg, Alexandre, 1835, in-8 de 68 pag. - Deuxième édition, suivie de Deux Mots à l'ex-élève en théologie. Ibid., 1835, in-8 de 108 pag. Cet écrit a donné lieu à deux autres : 1º Réflexions sur la Lettre de M. Paul Rochette à Mgr. l'évêque de Strasbourg, à l'occasion de son « Avertissement sur l'enseignement de M. l'abbé Bautain »; par F.-J. Clavé, anc. élève en théologie. Strasbourg, Leroux, 1833, in-8 de 32 pag.; 2º Un mot en réponse aux Deux Mots de M. Paul Rochette; par F.-J. Clavé, élève en droit. Ibid., 1835, in-8 de 24 pag.

ROCHETTE (P.-R). Avec M. J.-L. Demerson: Voyage au Mont-Rose. Tentatives pour parvenir au sommet de cette montagne. Lons-le-Saulnier, de l'impr. de Courbet, 1837.

in-8 de 43 pag.

ROCHETTE (Gustave), licencié en droit. De la quotité disponible. Thèse. Genève, 1850, broch. in-8. ROCHETTE (Mme Marie-Eugénie), veuve Rouif. L'Essai du pont de bateaux à Saint-Cloud. (En vers). Paris, de l'impr. de Renou et Manide, 1860, in-8 de 8 pag. Un pre-

A S. M. l'impératrice Eugénie. L'Essai, etc.

Rochon (le docteur), du Rhône. I. Nouvelles Recherches sur les maladies chroniques de l'estomac. Leurs véritables causes et le traitement qui leur convient. Paris, J. Mas-

mier tirage portait pour titre :

son, l'Auteur, 1861, in-12 de 105 pag. (1 fr.). II. Les Voies génitourinaires, leurs maladies, leur traitement. Orné de planches d'anatomie et destiné aux personnes étrangères à l'art médical. Paris, Tarride, tous les libraires, l'Auteur, 1862, in-18 jésus de 321 pag. (5 fr.).

ROCHON DU VERDIER (J.-P.), notaire. Essai sur l'institution du notariat. Paris, Thorel, 1847, in-32. Rochoux (J.-A.), médecin distingué, homme intelligent et honnête, d'un caractère indépendant, docteur en médecine de la Faculté de Paris, reçu, en 1812, agrégé libre de la Faculté, mèdecin de l'hospice de Bicètre, membre de l'Académie rovale de médecine (section d'anatomie pathologique), né à Argenton-sur Creuse, en 1785. Reçu élève interne dans les hôpitaux de Paris, en 1807, Rochoux passa cinq années en cette qualité à la maison de santé du faubourg Saint-Martin. Dans cet intervalle, il eut deux prix et la médaille des internes, et obtint au concours (1811) la place d'aide d'anatomie à la Faculté. S'étant rendu à la Martinique en 1814, il y occupa les fonctions de médecin en chef du corps d'armée de la Grande-Terre, et revint en 1819 en France, d'où il partit la même année comme membre de la commission chargée d'aller observer l'épidémie de la sièvre janne de Barcelonne. Comment s'acquitta-t-il pour sa part de cette mission délicate? Tout ce qu'on peut répondre à cet égard, c'est qu'il se montra partisan de la non-contagion, opinion qu'il avait déjà émise pendant son sejour aux Antilles. Ceci expliqua les bruits que se plurent à répandre sur sa conduite les agents du gouvernement, qui avaient intérêt à ce qu'on crut à la contagion, et qui, pour le punir de son opposition, ne le comprirent dans aucune des faveurs dont on s'empressa de combler ses collègues. Il répondit à cette espèce de disgrace en concourant avec succès, d'abord, en 1824, pour l'agréga-tion, ensuite, en 1831, pour le bureau central. Rochoux a beaucoup écrit, et nous rappellerous tout

à l'heure ses ouvrages. Retiré modestement au milieu des bons pauvres de Bicêtre, Rochoux s'est beaucoup occupé dans ses dernières années de philosophie. Celle qu'il avait adoptée est celle d'Epicure, pour laquelle il professait une sorte d'admiration, et dont il a fait le sujet de plusieurs brochures pétillantes d'esprit et d'érudition. Ce savant modeste est mort à Paris, le 1er avril 1852, et ses restes ont été transportés à Argenton-sur'Creuse, sa ville natale. Nous connaissons de ce médecin. - Médecine. - I. Recherches sur l'apoplexie et sur plusieurs antres maladies de l'appareil nerveux cérébro-spinal. Paris, Méquignon-Marvis, 1814. — Se-conde édition. Paris, Béchet jeune, 1833, in-8 (7 fr.). II. Notice sur la fièvre jaune. Impr. dans la « Biblioth. médicale », 1820. III. Notice sur le pian. Impr. dans le « Journal de physiologie », 1821. IV. Recherches sur la fièvre jaune, et preuves de sa non-contagion dans les Antilles. Paris, Bechet jeune, 1822, in-8 (6 fr.). V. Dissertation sur le typhus amaril, ou maladie de Barcelonne, improprement appelée sièvre jaune. Paris, Béchet, 1822, in-8 de 60 pag. VI. Manifeste touchant l'origine et la propagation de la maladie qui a régné à Barcelonne en l'année 1821; présenté à l'auguste congrès national par une réunion libre de médecins nationaux et étrangers. Trad. de l'esp. Paris, Béchet jeune, 1822, in-8 de 36 pag. VII. Mémoire sur l'altération des humeurs dans les maladies. Impr. dans la « Nouv. Biblioth. médicale », 1823. VIII. Recherches sur différentes maladies qu'on appelle fièvre jaune. Paris, Béchet jeune, 1827, in-8 (8 fr.). IX. Lettre à M. Raymond, de la Guadeloupe, suivie des Réflexions à l'appui du rapport de la commission chargée d'examiner les documents Chervin, présentée à l'Académie royale de médecine dans sa séance du 8 octobre 1827. Paris, de l'impr. de Migneret, 1828, in 8 de 8 pag. X. Des Systemes en médecine, et principalement de l'humorisme, considérés dans leurs rapports avec la noso-

logie Paris, 1829, in 8 de 47 pag. (1 fr. 50 c.). XI. Des Tubercules pulmonaires. Impr. dans le « Bull. des sc. médicales, 1829, XII. Maladies avec ou par alteration du sang. Arch. méd., 1830. XIII. Quelques Reflexions sur l'eclectisme. Imprimées dans le « Journ. hebdom. de médecine », 1830. XIV. Rap-port fait à l'Académie de médecine de Paris, le 24 juillet 1832, sur un mémoire de M. Fabre de Puch, insieurs maladies », etc. Par MM. Rochoux, Rullier, Esquirol et Reveillé-Parise. Paris, 1832, in-8. XV. Quelques Reflexions sur le typhus, la dothinentérite et le choléra morbus, lues à l'Académie de médecine, en 1832. XVI. Notice sur le cholèra-morbus en général, et en particulier sur celui de Bicêtre, lu à l'Acad. de médecine, en 1832. Paris, J.-B. Baillière, 1833, in-8 (1 fr. 50 c.). XVII. Rapport et Discussion à l'Académie de mé-decine, sur la taille et la lithotritie, suivis de Lettres sur le même sujet. Par MM. Delmas, Souberbielle, Rochoux. Civiale, Velpeau. Paris, J.-B. Baillière, 1833, in-8 (3 fr. 50 c.). XVIII. Sur Phypertrophie du cœur, considérée comme cause de l'apoplexie, et sur le système de Gall. Mémoire lu à l'Académie rovale de médecine, le 19 avril 1836. (Extr. des Archives générales de médecine.) Paris, de l'impr. de Migneret, 1836, in-8 de 52 pag. XIX. Dis-cours prononcé à l'Académie royale de médecine, le 16 mai 1837, dans la discussion de la statistique médicale. Paris, de l'impr. de Bourgogne, 1837, in-8 de 8 pag. XX. Notice sur la structure et sur quelques maladies du poumon. (Lecture faite à l'Académie de médecine, les 22 et 29 février 1848. (Extrait du « Bulletin », t. x111.) Paris, J.-B. Baillière, 1848, in 8 de 44 pag. (1 fr. 50 c.). XXI. Le Foie étudie au microscope. Paris, 1850, in 8 de 27 pag. (1 fr. 25 c.). Outre les ouvrages et opuscules que nous venons de citer, Rochoux est au-teur d'articles fournis au « Journal hebdomadaire de médecine ». et d'un plus grand nombre à la seconde édition du « Dictionnaire

de médecine . (1832-45, 30 vol. in-8); parmi ces derniers on remarque surtout ceux consacrés aux mots acclimatement, apople vie, desinfection, infection, marais, pathologie, pustule maligne, scorbut, suette miliaire et mesures sanitaires. On trouve de cet académicien une ou deux observations dans le volume intitulé : « Des Plaies d'armes à feu • (Paris, J.-B. Baillière, 1849, in-8). — Philoso-phie. — XXII. De l'Epicurisme et de son application. Paris, 1831, in-8. XXIII. Avec MM. Bouillaud et Martin-Solon. Examen phrénologique de la tête d'un supplicié. Rapport adressé à l'Académie royale de médecine, dans sa séance du 4 décembre 1838. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1839, in-8 de 28 pag. M. Rochoux était le rapporteur. XXIV. Principes de philosophie naturelle appuyés sur des observations microscopiques. Mémoire lu à l'Académie royale de médecine. Paris, de l'impr. de Cosson, 1842, in-8 de 40 pag. (1 fr. 25 c.). XXV. Esquisse de psychologie. Paris, de l'impr. de Rignoux, 1843, in-8 de 44 pages. Extrait de la seconde édition du « Diction-naire de médecine ». XXVI. Epi-cure opposé à Descartes, ou Examen critique du cartésianisme. Mémoire envoyé au concours ouvert par l'Académie des sciences morales et politiques en 1839. Paris, Joubert, 1843, in-8 de 8 feuil. 1/2 (2 fr. 25 c.). Rochoux se croyait des lors dans la nécessité de se poser en toute occurence en adversaire de Gall. Mais il ne voyait pas qu'en reconnaissant avec Épicure que c'est la matière qui règne, il donnait gain de cause aux physiologistes, et qu'en admettant avec lui que chaque atome jouit d'une action qui lui est propre, il localisait les facultés. Il n'échappait d'ailleurs aucune occasion de développer ses idées à ce sujet à l'Académie; et, bien qu'il parlat souvent, quelquefois même un pen longuement, on aimait à l'entendre. - M. Sachaille [Lachaise] a consacré une courte notice à cet honorable homme dans ses . Médecins de Paris jugés

par les œuvres », 1845, in-8, p. 563-65. + ROCHOUX (Armand-Ambroise), iconophile, marchand d'anciennes estampes à Paris, né à Cluis (Indre), le 7 décembre 1813. Il commença par s'occuper un peu de littérature, écrivit pour quelques journaux, qui n'ont pas eu grand retentissement, des nouvelles et des comptes-rendus de théâtres, un entre autres sur la reprise de « Hernani » au Théatre-Français, signé A. R., et qui parut dans un journal hebdomadaire, intitulé : · l'Intelligence », et publia un roman, le Cœur et le Code. Vers 1844, M. Rochoux abandonna la littérature, et entra dans une maison de commission pour l'exportation. Il avait depuis longtemps le goût des estampes anciennes, et les recherchait sans avoir appris à les connaître. L'idée lui vint, en 1849, de fonder une maison pour l'achat et la vente de ces sortes d'estampes, et il ouvrit une boutique sur le quai de l'Ecole, dont il fut exproprié, et transporta alors son trésor quai de l'Horloge, où est aujourd hui sa maison. M. Rochoux s'est fait une réputation dans sa spécialité. Nous connais-sons de lui : I. Le Cœur et le Code. Paris, Pougin, Legrand, 1839, in-8 (7 fr. 50 c.). Le libraire De Potter étant devenu propriétaire de ce volume, l'a, selon sa coutume habituelle, accolé à un autre, intitulé: « Un Homme entre deux Femmes », par Gustave West (Paris, Desessart, 1836), et a reproduits les deux volumes comme un ouvrage nouveau, et sous le titre collectif de . Louise, ou la Fille du forçat ». M. Rochoux, dont ces deux volumes portent le nom, est étranger à « Un Homme entre deux femmes ». II. Organisation du travail. Solution présente. Paris, de l'impr. de Gratiot, 4 mai 1848. in-8 de 16 pag. III. Observations sur l'introduction au Catalogue d'estampes de M. D.-G. de A\*\*\*

(Arozarena). Curiosité littéraire et

artistique. Paris, Delion, 1861, in-8 de 14 pag. (50 c.). IV. Les

Moutons de Panurge, chapitres

émouvants et drôlatiques sur les estampes, les experts, les catalogues et les collectionneurs. Paris, Delion, 1861, in-8 de 32 pag. (1 fr.), écrits piquants. M. Rochoux a rédigé plusieurs catalogues de ventes d'estampes, dont deux ou trois contiennent une petite introduction signée de lui.

Rochussen, ancien gouverneur gé-nèral des Indes néerlandaises. Sur la culture du quinquina à Java. (Extr. du « Bull. de la Soc. impériale d'acclimation », nº de mai 1863.). Paris, de l'impr. de Martinet, 1863, in 8 de 28 pag.

ROCHUT (L.), vétérinaire à Nevers, ancien représentant du peuple à l'Assemblée constituante (1849). 1. Du Charlatanisme en vétérinaire. Nevers, de l'impr. de Duclos, 1841, in-8 de 8 pag. II. Discours prononce par le citoyen Rochut, représentant du peuple, au banquet démocratique de Decize, le 23 septembre 1849. Nevers, de l'impr. de Regnaudin-Lefebvre, 1849, in-8 de 12 pag.

ROCHY (Henri). Des Ponations entrevifs et des testaments. Thèse pour la licence (Faculté de droit de Toulouse). Toulouse, impr. de Troyes, 1858, in-4 de 36 pag. ROCHPEDRE (P\*\*\*), pseudon. Voy.

PAILLARD (Roche-Pierre).

ROCKINGHAM (sir Charles), pseudon. du comte de Jarnac de Rohan-

Chabot, auteur de Le dernier d'Egmont (1831, 2 vol. in-8). ROCOURT (Mme Olivia). 1. Société-mère protectrice de la femme, aperçu avec plans, contenant le projet de ses fondateurs. Paris, au bur. du journal « la Femme », r. Saint-Honoré, nº 161, 1861, in-8 de 56 p. (75 c.). II. Lettre d'une femme aux ouvriers typographes. Paris, Deutu, 1862, in-8 de 15 pag. ROCQUAIN (Felix). Lucy Vernon. Pa-

ris, Pagnerre, 1862, in-18 jésus de 425 pag. (2 fr. 50 c.).

ROCQUANCOURT (Jean-Thomas), officier supérieur du génie, né à Saint-Vaast-de-la-Hougue (Manche), le 24 avril 1792, fut élève de l'École polytechnique, de 1810 à 1812, et de l'Ecole d'artillerie de Metz, en 1812. Comme lieutenant de génie, il fut chargé, en 1813, d'improviser la défense de Maestricht. Le comte Merle, gouverneur de cette place, le nomma capitaine le 1er mars 1814. Cette promotion ne fut point confirmée par la première Restauration. Pendant les Cent-Jours, il prit part à la campagne de Belgique. A l'issue de la bataille de Waterloo, il sou-tint un siège à Philippe ville con-tre les Prussiens et les Anglais. Le 6 février 1818, il devint capitaine à l'ancienneté dans le 1er régiment du génie; il passa avec le même grade dans le corps d'étatmajor nouvellement créé et fut nommé aide-de camp du général puis du baron Strolz, Razout, commandant supérieur extraordinaire de Brest et du Finistère. En décembre 1821, il entra comme sous-directeur des études, à l'Ecole spéciale de Saint-Cyr, où il professa l'art et l'histoire militaires. Chef de bataillon en 1837, il recut le titre de directeur des études en 1839, et le grade de lieutenant-colonel en 1844. En janvier 1846, le maréchal Soult lui confia le commandement de l'Ecole militaire égyptienne. Il a été mis, comme colonel d'étatmajor, en disponibilité (1). On doit an colonel Rocquancourt: I. Cours elémentaire d'art et d'histoire militaires, à l'usage des élèves de l'Ecole royale spéciale militaire. Paris, Anselin et Pochard, 1826, in-8, avec 9 planches. - Seconde édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Anselin, 1831, 2 vol. in -8, avec 9 planches (18 fr.). Cet ouvrage, où, sous un titre modeste, l'auteur a reproduit sur une échelle convenable, et avec des développements toujours proportionnés à l'intérêt que présente chaque époque, l'origine, les progrès et les révolutions de l'art militaire, se divise naturellement en quatre grandes parties, marquées par la différence des armes ou des procédés tactiques. Première partie : Histoire de l'art et des milices chez les Anciens, et jusqu'à l'apparition des premiè-res armes à feu portatives. Deuxième partie : Continuation du même sujet durant le mélange des an-

(1) Diction. univ. des contemporains.

ciennes et des nouvelles armes. entre les règnes de Charles VII et de Louis XV. Troisième partie : Epoque de Frédéric le Grand : changements et améliorations dus à son génie. Quatrième partie : Epoque de la république en France : changements et améliorations apportés par les guerres de la révolution. Il a été imprimé, en même temps que la seconde édition (1831), un supplément pour la première, lequel se vendait 4 fr. La seconde édition a été contrefaite à Bruxelles, en 1838. Il. Cours complet d'art et d'histoire militaires. Ouvrage dogmatique, littéraire et philosophique, à l'usage des élèves de l'Ecole spéciale militaire. Paris, Gaultier-Laguionie, 1840-41, 4 vol. in-8, avec planches (36 fr.). Troisième édition de l'ouvrage précédent, de nouveau trèsaugmentė. III. Considérations sur la défense de Paris. Paris, Gaultier-Laguionie, 1841, in-8 de 32 pag. IV. Nouvel Assaut à l'enceinte projetée de Paris, ou Examen critique du rapport de M. Thiers. Avec ces épigraphes : Ce n'est pas à Paris qu'il faut défendre Paris : c'est en Champagne. - Si Dieu est pour les gros bataillons, il n'est pas pour les grandes murailles. Paris, le même, 1840, in-8 de 32 pag. V. Essai sur le Paupérisme. Les Pauvres, l'Eglise et l'Etat. Paris, Amyot, 1860, in-8 de xxviii-261 pag. (5 fr.). ROCQUEMAUREL (G.). Résumé des

OCQUEMAUREL (G.). Hesume des observations météorologiques, faites a Pessau, en 1848. Impr. dans le tome xxIII des Mém. de l'Acad. roy. de la Belgique (1849).

ROCQUEMONT (F.), calligraphe, expert et graveur. I. Méthode d'ecriture, dite rapidégraphie commerciale. Quatrième édit. Rouen, l'Auteur, 1853, in-8 de 16 pages, avec 2 planches. Sixième édit. Rouen, librairie nouvelle, 1856, in-8 de 36 pages. (50 c.). A plusieurs éditions, toujours augmentées, le titre a été modifié; la 18° est intitulée: Méthode complète et infaillible pour arriver promptement à la perfection des écritures commerciale et administrative. Rouen, rue de la Grosse-Horloge, n° 87; Paris, rue Mont-

martre, nº 47, 1863, in-8 oblong de 73 p. avec 2 planches. Il. Traite de calligraphie en tous genres, augmenté de quelques notes en matière d'expertise d'écriture. 18' édition. Rouen, et Paris, mêmes adresses, 1863, in-8 oblong de 80 pag.

ROCQUET, D.-M. Projet d'un essai sur la vitalité, ou le Principe des phénomènes de l'organisation, précédé d'un Rapport fait à l'Académie de médecine, par M. le prof. Andral. Paris, Deville-Cavelin, 1833, in-8 de vitt et 308 pag. (4 fr. 50 c.). Anon.

RODANET (II.), fabricant d'horlogerie à Rochefort. Observations sur la fabrication de l'horlogerie. Rochefort, de l'impr. de Derussat, 1845, in-8 de 12 pag.

RODAT (Amans), conseiller de préfecture, ancien député, ancien membre du conseil général de l'Aveyron, secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture, né à Olemps, près de Rodez (Aveyron), en 1778, mort à Rodez, en février 1846. Le Cultivateur aveyronnais, leçons élémentaires d'agriculture pratique, et vues sur la science de l'exploration rurale. Rodez, de l'impr. de Carrère ainé, 1839, in-8 (5 fr.). Un anonyme a fait insérer dans le « Journal de l'Aveyron » une notice sur A. Rodat, qui a été reproduite par le . Journal des Débats . du 18 février 1846, et M. Saint-Maurice-Cabany en a publié une autre en 1847, dans le « Nécrologe universel du xixº siècle », dont il y a eu des exemplaires tirés à part.

RODE (Charles) La Correction des eaux du Jura. Impr. en trois articles dans la « Revue suisse », de Neuchâtel, ann 1855.

RODELLA (Fernandez). Algos. Paris, Dutertre, 1846, in-16 (5 fr.). Contient: Algos, récit; les Ronces, poèsie; la Marche tunèbre de Thalberg, nouvelle; César Borgia, drame.

RODENBACH (Alexandre), élève du Musée des aveugles, à Paris, fondé par Valentin Haüy; professeur à l'Institut royal des aveugles d'Amsterdam, plus tard fondateur, avec le chanoine Triest, de celui des aveugles et sourds-muets de Bru-

xelles; fabricant et négociant à Roulers; publiciste, membre du Congres national, ensuite membre de la Chambre des représentants de la Belgique depuis 1830 jusqu'à ce jour, sans interruption, et conséquemment aujourd'hui le doyen de cette assemblée législative; bourgmestre de la commune de Rambecke-lez-Roulers, M. A. Rodenbach appartient au petit nombre d'aveugles qui ont trouvé, dans une célébrité légitime, fruit de leur intelligence, de leurs travaux, une compensation à l'infirmité dont ils ont été atteints. La carrière littéraire, scientifique, politique, administrative de cet homme distingué offre la preuve de ce que peut une volonté persévérante, parvenant à triompher d'obstacles qui semblaient invincibles. Ce n'est pas la Belgique seule qui rend hommage aux écrits et aux actes de M. A. Rodenhach; presque tous les gou-vernements de l'Europe rivalisent de sympathies envers l'aveugle de Roulers; partout on lui sait gré du généreux dévouement qu'il a montré pour contribuer à l'édu-cation et à l'instruction de ses compagnons d'infortune, tout en s'occupant des sourds-muets. En effet, la science théorique et pratique de l'illustre Valentin Hauy, auteur des moyens d'instruire les aveugles, lui est aussi familière que la méthode créée par le ver-tueux abbé de l'Épée. Il y a donc de graves euseignements à recueillir dans le tableau d'une existence si utilement, si noblement remplie, malgré les obstacles que semblait lui imposer sa cécité; ce qui n'a point empê-ché M. A. Rodenbach de devenir une des sommités dont s'honore la Belgique, et que vingt nations différentes environnent de leurs sympathiques suffrages, applaudissant aux souverains qui l'ont à l'envi, décoré de leurs ordres. M. A. Rodenbach est vraisemblablement l'homme qui, en Europe, a le plus de décorations. Il en possède quinze! La croix de Fer (2 avril 1835); chevalier de l'ordre de Léopold (31 mai 1841) et officier du même ordre (9 juin

1854); chevalier de l'ordre de Saint-Michel, de Bavière (30 avril 1854): de Danebrog, de Danemark (2 mai 1834); de Wasa, de Suède et de Norwège (30 mai 1834); du Christ, de Portugal (5 août 1854); de l'ordre impérial de la Rose, du Brésil (11 sept. 1854); commandeur de l'ordre de Charles III, d'Espagne (10 février 1855); chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, de Rome (18 sept. 1855); comman-deur de l'ordre de Medjidié, de Turquie (6 mars 1856); chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, de Sardaigne (4 fév. 1856); officier de l'ordre constantinien de Saint-Georges de Parme et de Plaisance (le 7 avril 1856); chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (le 6 juin 1856); officier de l'ordre royal du Sauveur, de Grèce (4 juillet 1856); chevalier de François 1er, des Deux-Siciles (10 août 1856) (1). M. A. Rodenbach nagult le 28 septembre 1786, à Roulers (Flandre occidentaie), d'un père fabricant et négociant dans cette ville. Sa famille est originaire du grandduché de Hesse, et l'on dit même qu'elle était noble. M. A. Rodenbach est le puiné de trois autres frères qui ont pris une part active à la révolution belge de 1830 (2). M. A. Rodenbach recevait, dans sa famille, cette éducation de la maison que rien ne remplace, lorsque, à l'âge de onze ans, il perdit la vue, sans espoir de la recouvrer, malgré quatre opéra-tions de la pupille artificielle pratiquées sans succès par les

<sup>(1)</sup> On remarque que parmi ces nombreuses décorations il a'y en a point ni d'Autriche, ai de Prusse, ni de Russie. Evidemment aux yeux de ces trois gouvernements les services rendus à l'humanité n'ont pas de froit à la reconnaissance quand ils oni été rendus par des hommes ayaut pris part à une révolution queleconque, tant juste solt-elle. — Quant à l'Angleterre, elle rests indifferents à ce qui ne vient pas de ses

reste indifferente a ce qui ne vient per ur re-nationsux.

(2) 1º Ferdinand RodenLach, nè à Roulers, le 3 mai 1783, mort commissaire de l'arrondisse-ment d'Yprès, le 37 dècembre 1841.

2º Constantia Rodenbach, nè le 24 octobre 1791. Voy. l'art. sulvant.

3º Pierre Rodenbach, nè le 28 juin 1794, mort colonel, le 30 janvier 1848, d'une attaque d'apo-nlevie.

plexie. Voy, sur le premier et le dernier l'écrit inti-tule: Coup d'œit sur la carrière politique et littéraire de M. Alexandre Rodenbach, Brux., 1860, in-8, p. 17.

meilleurs médecins oculistes de l'époque, entre autres le célèbre baron Dubois, chirurgien de Nanoléon Ier. Son père appréciant trop bien les avantages et les ressources de l'instruction pour ne pas en faire profiter son fils, objet de sa plus tendre sollicitude, conduisit à Paris le jeune Alexandre, qu'il plaça comme pensionnaire au Musée des aveugles, institution fondée et dirigée par Valentin Haüy, qui l'avait établie rue Sainte-Avoie, dans l'ancien hô-tel de Mesmes. Valentin Haüy accomplissant en faveur des aveugles l'œuvre d'émancipation intellectuelle si bien réalisée pour les sourds-et-muets par les abbés de l'Épée et Sicard, appliquait les admirables procédés de la niéthode qui devait immortaliser son nom. Cette méthode rendait aux aveugles la vue de l'esprit pour suppléer chez eux à la vue du corps, dont les prive leur infirmité. A l'aide de la méthode de Valentin Hauy, M. A. Rodenbach fit de brillantes et de solides études. Ce qu'était Massieu à l'Institut des sourds-muets, l'aveugle de Roulers le devint bientôt au Musée des areugles : l'élève le plus distingué. Les résultats obtenus par la méthode de Valentin Haüy se répandant au loin, la plupart des gouvernements tinrent à honneur de posséder un établissement dans le genre du musée fondé à Paris. Quelque temps avant son abdication du trône de Hollande, Louis Bonaparte s'adressa à Valentin Hauv pour lui demander un de ses meil-leurs élèves, qui pût propager à l'école des aveugles d'Amsterdam les excellentes leçons du fondateur de la méthode. Cette importante mission fut consiée à M. A. Rodenbach, parce que la connaissance du flamand, son idiome natal, lui permettait de s'initier fa-cilement à celle du hollandais, et de mieux accomplir son œuvre d'organisation et d'enseignement. La mission spéciale de M. A. Rodenbach fut couronnée, à l'école d'Amsterdam, du plus heureux succès; le professeur aveugle put des lors s'applandir de

l'instruction qu'il avait acquise anprès de Valentin Hauy, et qui le rendait, à l'âge de vingt-cinq ans. le bienfaiteur de jeunes gens privés comme lui de la vue, lui devant une initiation qui a porté ses fruits. Après avoir ainsi propagé à Amsterdam les meilleurs procédés d'enseignement, d'après la méthode de Valentin Hauy et d'après ses inspirations personnelles, M. A. Rodenbach rentra en Belgique, au sein de sa famille. De retour à Roulers, armé de toutes les ressources d'une instruction qui le rendait apte à une carrière active, il s'occupa de commerce et d'industrie sous la direction de son digne père. Toutefois, ses opérations commerciales et industrielles ne l'absorbaient pas exclusivement; le jeune Rodenbach chercha dans l'étude un aliment à l'activité de son esprit. Les événements politiques de 1814 mirent fin à la domination française en Belgique et en Hollande qui formèrent le royaume des Pays-Bas sous le sceptre de Guillaume de Nassau. Cette réunion et plusieurs années de paix imprimèrent une grande activité aux travaux de l'industrie et aux transactions du commerce. Eu même temps se développait un vaste mouvement littéraire qui embrassait dans son essor l'Europe et le monde. Ces circonstances ne devaient pas être perdues pour M. A. Rodenbach, qui, sans interrompre ses opérations de fabricant et de négociant, se livra de plus en plus à l'étude. En 1828, il fit paraltre un petit écrit très-intéressant sous le titre de Lettre sur les aveugles, faisant snite à celle de Diderot, dont il combat la doctrine antichrétienne; cet écrit fut remarqué en Belgique comme dans les pays étrangers ; il obtint en Angleterre et en Allemagne les honneurs d'une traduction. Ce qui frappait surtout, c'était la position spéciale de l'auteur qui aveugle depuis l'enfance, ne se livrait point à des theories, comme Diderot, par exemple, dans sa « Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient », publiée en 1749. M. A. Rodenbach se prononçait d'après ses sensations, ses souvenirs, son expérience; il ne faisait pas un roman, mais de l'histoire intime. Le succès obtenu par son pre-mier essai d'écrivain l'encoura-gea à poursuivre des travaux qui lui fournissaient l'occasion d'être utile. En 1829, il fit paraître un antre ouvrage intitulé : « Coup d'œil d'un aveugle sur les sourdsmuets ». Le titre était piquant ; il éveilla la curiosité, qui ne fut point trompée; cette nouvelle production, accueillie avec le plus vif intérêt, fut tout de snite traduite en allemand. Les aveugles et les sourds-muets n'étaient pourtant pas les préoccupations exclusives de M. A. Rodenbach; il suivait le mouvement des idées et y prenait part. Bien avant la publication des deux ouvrages que nous venons de citer, il faisait des communications aux journaux. On a de M. A. Rodenbach une série d'articles qui attestent la diversité de ses études, pleins de verve, de malice et d'originalité répandus dans les feuilles indépendan-tes de Paris et de la Belgique. Nous en mentionnerons particulièrement quelques-uns qui ont été imprimés dans le « Journal de statistique universelle de Paris ». dans « l'Industriel », la « Revue des Revues », et dans le « Messager des sciences et des arts de la Belgique » (1). Notice sur le bégaiement. - Sur la fabrique de la soie, culture du mûrier; à l'occasion d'une lettre de l'archiduc Albert, découverte dans les archives de Gand. — Erreur historique de M. Dewez et de M. de Barante. A. R... revendique pour West-Roosebeke, district de Roulers, le triste honneur d'avoir été le lieu de la bataille où Philippe d'Artevelde, en 1382, fut tué sur le Kaeyaert-Berg, à dix minutes du village de Roosebeke, sur l'ancienne route de Bruges. — Notice sur la phonographie ou langue musicale télégraphi-

que, inventée par l'auteur des moyens d'instruire les aveugles, Valentin Haüy, et modifiée par Sudre. — Statistique politique et géographique sur la Betgique. — Statistique sur l'instruction pri-maire dans ce royaume. — Re-flexions sur le monopole de l'instruction publique sous le roi Guillaume. - Sur la douane et les finances. - Notes historiques et géographiques sur la ville de Roulers.— Le titre et la nature de plusieurs de ces articles suffiraient à prouver le sentiment patriotique qui animait M. A. Rodenbach, et le portait à lutter contre l'absorption de la Belgique. M. A. Rodenbach s'était préparé à remplir un rôle actif dans la lutte qui devait amener la Belgique à se séparer violemment du royaume des Pays-Bas. L'aveugle de Roulers, homme de la veille et non du leudemain, se jeta dans les rangs de l'opposition longtemps avant la révolution de septembre ; il coopéra au « Catholique des Pays-Bays », qui paraissait à Gand. Ce journal est un de ceux qui, par son opposition et la hardiesse de ses doctrines, a le plus contribué à la révolution belge de 1830; il prit plus tard le titre de « Gazette des Flandres ». Comme la presse périodique ne suffisait point au combat engagé contre un gouvernement toujours de plus en plus hostile aux droits et aux libertés des Belges, on eut recours à un vaste système de pétitionnement pour demander le redressement des griefs. Par les soins et l'activité de M. A. Rodenbach, la ville de Roulers devint un des principaux foyers de ces patriotiques réclamations. Il recueillit ainsi des milliers de signatures. Un des ministres les plus impopulaires du roi Guillaume, M. Van Maanen, attaqua avec violence ces pétitions et les signataires qui les avaient revêtues de leur signature. M. A. Rodenbach répondit par une lettre qu'il adressa au « Courrier des Pays-Bas », qui paraissait à Bruxelles. Cette lettre fut reproduite par tous les jour-naux belges dévoués à la cause nationale. La révolution qui éclata à Paris, en juillet 1830, fut

<sup>(</sup>i) Le travail non achevé de M. A. Warzée, initule: Essai historique et critique sur les journeux belges. Premère partie. Journaux politiques. Gand et Bruxelles, 1844, 2 livr. in-6, ne nous permet pas d'établir la chronologie dans la publication des journaux auxquels M. A. Rodonbach a coopéré: tous datent d'avant la révolution belge.

bientôt suivie de celle de Belgique. Lors des événements du mois d'août qui eurent lieu à Bruxelles, et servirent de préface aux journées de septembre, les quatre frères Rodenbach acquirent le droit d'être comptés parmi les plus énergiques champions de l'indépendance de la Belgique. La révolution accomplie, M. A. Rodenbach fut nommé au Con-grès-national par les électeurs du district de Roulers, se prononça avec chaleur pour l'exclusion de la maison de Nassau et proposa même un amendement ayant pour objet de décréter que tout bulletin en faveur de la famille de Nassau serait déclaré nul. Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le choix du chef de l'Etat. M. A. Rodenbach donna son vote au duc de Leuchtenberg; il s'abstint, plus tard de voter, lorsque le Congrès se prononça en faveur du prince Léopold de Saxe-Cobourg. Après l'expiration des travaux du Congrès, il entra dans la chambre des représentants, où il n'a jamais cessé de siéger depuis lors, c'està-dire depuis plus de trente-deux ans. Pour faire ressortir l'active participation que le député de l'arrondissement de Roulers a prise à toutes les discussions du Congrès et de la Chambre des représentants, il faudrait dépouiller les annales parlementaires de la Belgique, ce que ne comporte pas le plan de notre ouvrage, qui n'est que littéraire, car il est bien peu de motions auxquelles M. A. Rodenbach soit resté étranger. Disons pourtant que par ses antécédents et par ses convictions qui ne se sont jamais démenties, M. A. Rodenbach appartient au parti catholique, et que toutes les questions qui touchaient à l'indépendance du clergé et à la liberté de l'enseignement l'ont toujours eu pour zélé défenseur. L'un des titres le plus recommandable de M. A. Rodenbach est, sans contredit, sa constante sollicitude pour ses compagnons d'infortune. M. A. Rodenbach, a qui sa position sociale et son influence méritée permettaient de devenir le protecteur zélé et actif des aveugles et

des sourds-muets, contribua puissamment à l'érection d'un institut dans la capitale de la Belgique (1). C'est lui qui proposa et fit voter, lors de la discussion par la Chambre des représentants, du projet de la loi communale, un amendement à l'article 131, qui oblige les conseils communaux à porter annuellement au budget des dé-penses, les frais d'entretien et d'instruction des aveugles et des sourds-muets. Aux termes de la loi ces frais sont couverts, pour les pauvres, par l'Etat, la province et la commune. La Belgique est le seul pays qui possède une législation aussi généreuse en faveur de ces deux classes d'infortunés. - M. A. Rodenbach est membre de la commission supérieure d'agriculture du royaume de Belgique, membre associé de la Société royale des beaux-arts et de littérature de Gand, membre correspondant de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, membre de l'Académie de l'industrie, agriculture, manufacturière et commerciale de France, membre honoraire de la Société française de statistique universelle; de la Société poly-technique, dont il est collaborateur et président d'honneur. En 1835, M. A. Rodenbach fit un voyage à Paris, et alla, dans le mois d'octobre, visiter l'institu-

(1) Voict ce que dit de cet Institut · l'Ami de la Religion » du & octobre 1836, à l'occasion d'une · Blographio de M. le chanoine Trest, et statistique de ses établissements · (par l'abble de Decker, successeur du vénerable fondateur), Gand, 1836, in-8 de 50 pag.

· L'institut fonde à Brux-lles par M. Pierre-Joseph Triest sert pour les aveugles et le soudé-muelt. Chacune de ces classes est consudé-muelt. Chacune de ces classes est consudé-muelt. Chacune de ces classes est consudé-muelt. Chacune de res classes est consudé-muelt. Chacune de res classes est consudé-muelt. Chacune de res classes est consudé-muelt. Chacune de ses classes est consudé-muelt en l'abble de l'abble

les bureaux de bienfaisance, ou par des per-sonnes charitables »,

« M. Triest fut secondé dans cette fondation par M. A. Rodenbach, aveugle lui-même, et membre de la Chambre des représentants; c'est celui-cl qui, par ses connaissances variées, son expérience et ses conseils, a encouragé les deux Frieres institueurs à leur entrée dans la car-rière, et a imprimé à l'enseignement une direc-tion active et éclairée. Pendant le séjour qu'il fait à Bruxelles, lors des sessions législatives, il labile l'Institut, et se fait un plaisir d'y servir de guide a ceux qui viennent le visit ».

tion impériale des jeunes aveugles. Il y fut l'objet d'une touchante ovation à l'occasion de l'inauguration de la statue de son illustre maître, Valentin Hauy. Des discours furent prononcés par MM. Boué, directeur de l'institution; Eugène Thiac, secrétaire de la commission, et Montal, qui, quoique aveugle, est un des plus habiles facteurs de pianos de Paris. M. A. Rodenbach prit à son tour la parole. Son discours a été recueilli dans l'opuscule que nous citons plus bas sous le nº IV. Depuis lors, l'institut impérial des jeunes aveugles de Paris a tenu à doublement conserver le souvenir de l'aveugle de Roulers, dont le portrait se trouve placé dans la salle des délibérations de l'établissement, tandis que son buste orne la salle d'études, comme s'il présidait aux travaux des élèves. M. A. Rodenbach a écrit beaucoup d'articles dans les journaux, dont nous avons fait connaître précédemment les sujets et les titres, mais comme publications particulières nous ne connaissons que les suivantes: I. Lettre sur les Aveugles, faisant suite à celle de Diderot, ou Considérations sur leur état moral, comment on les instruit, comment ils jugent des couleurs, de la heauté, ainsi que leur méthode pour converser avec les sourds-muets; suivies de Notices biographiques sur les aveugles les plus remarquables. Bruxelles, Sacré, 1828, in-32 de 64 pag. (75 c.). II. Coup d'œil d'un aveugle sur les sourds-muets, Dédié au chanoine Triest. Bruxelles, Hauman, 1829, in-8 de 220 pag., avec 5 planches et un portr. (5 fr.). Il y a lieu de s'étonner des études suivies auxquelles l'auteur a dû se livrer pour nous offrir l'histoire de l'instruction des sourds-muets chez les diverses nations, depuis la fin du xviº siècle jusqu'à nos jours, depuis le bénédictin espagnol Ponce, l'italien Assinalo, le belge Van Helmont (François-Mercure) et l'anglais Wallis, jusqu'à l'abbé de l'Epée, l'abbé Sicard, MM. Paulmier, Degérando, Bébian, Itard et le vénerable chanoine Triest, à qui le livre est dédié. Des anecdo-

tes piquantes et des citations bien amenées jettent un charme infini sur les raisonnements de l'auteur et parfois contribuent à les éclaircir. Le Parallèle entre les Aveugles et les Sourds-Muets, ainsi que plusieurs épisodes, tels que l'Aveu-gle des Puiseaux, Isidore, Massieu, Laurent Clerc et la Promenade philosophique, présentent l'intérêt le plus vif et doivent plaire à toutes les classes de lecteurs. Le deuxième épisode a élé traduit en alle-mand, sous le titre de « Don Isi-doro, Oder der Taubstumme, Erzählung verdeutsch von G.-V. Bavier. Aachen, Hensen et Comp., 1843, in-12 de 77 pag., avec une pl. lithogr. in 4. Feu le baron de Stassart rendit compte du « Coup d'œil d'un aveugle », peu de temps après sa publication, et son article a été reproduit dans les OEuvres du critique (1854, gr. in-8), p. 1019-1020. III. Les Aveugles et les Sourds-Muets. Histoire. — In-struction. — Education. — Bio-graphies. Bruxelles, J.-A. Slingeneyer, 1853, in-12, avec deux fac-simile de l'écriture de Massieu et de M. Rodenbach. Deuxième édition, revue, corr. et augmentée par l'auteur, ornée du portrait de M. Rodenbach, d'un alphabet des sourds-muets et de deux fac-simile de l'écriture de Massieu et de l'auteur. Tournay, J. Casterman et fils, 1855, in-12 de xxxi et 288 pag. (1 fr. 60 c.). La première édition de cet ouvrage a été promptement épuisée, ce qui n'a surpris aucun de ceux qui ont lu ce livre curieux. On trouve dans la seconde, les lettres d'un grand nombre de publicistes, de littérateurs et d'artistes distingués et de nouvelles biographies d'aveugles et de sourds-muets, notamment de M. de Bériot, devenu compagnon d'infortune de l'aveugle de Roulers. C'est la publication de la première édition de cet ouvrage qui, de 1854 à 1856, valut à l'auteur les nombreuses décorations dont il a été honoré. M. A. Rodenbach se propose de compléter son livre par la publication de biographies de plusieurs aveugles distingués et de celles des professeurs d'avengles et de

sourds-muets les plus éminents. IV. Coup d'œil sur la carrière volitique et littéraire de M. A. Rodenbach. Extraits du « Panthéon biographique universel » des écrits de MM. Morel, Dufau, Puybonnieux, Van Alp, et des ouvrages de M. A. Rodenbach, collationnés par G. Adriaens, directeur de « Tyd ». Bruxelles, impr.-librairie de G. Adriaens, 1860, in-8 de 68 pages. Cette brochure a été, indubitablement, écrite sous la dictée de M. Rodenbach. Les faits publics et privés y sont racontés avec tant de minutie, tant de complaisance que l'on ne peut voir dans cette publication qu'une autobiographie, renfermant du reste des choses intéressantes. Nous n'y en avons pas moins fait beaucoup d'emprunts. A la fin de cette brochure on trouve quelques écrits de l'aveugle de Roulers. Voici la composition de ce petit monument de vanité, excusable jusqu'à un certain point : Ta-bleau des décorations décernées à M. A. Rodenbach (au nombre de quinze, énumérées plus haut); -Coup d'œil, en quatre chapitres, dans lesquels M. A. Rodenbach est examiné comme professeur, littérateur, publiciste, patriote, représentant et comme administrateur; le quatrième chapitre est consacré à la démonstration de la méthode de M. A. Rodenbach pour l'instruction des aveugles et des sourds-muets. - Lettres adressées à M. Rodenbach, au nombre de quatre. — Extraits des écrits de M. A. Rodenbach : Parallèle entre les aveugles et les sourds-muets (du « Coup d'œil sur les aveugles »); Dialogue entre un aveugle et un sourd-muet; Aperçu statistique. — Discours prononcé par M. A. Rodenbach, à l'institut impérial des aveugles de Paris, lors de l'ovation dont il fut l'objet en octobre 1855; - Discours prononcé à la fête du Vlaemsch Gezelschap d'Anvers; - Opinions des écrivains (sur M. A. Rod nbach) et conclusion. A ces quatre ouvrages il faudrait, d'après un biographe de M. A. Rodenbach, ajouter une Biographie de l'abbé Triest, chanoine de Gand, fondateur de l'institut des aveugles et des sourds-muets de Bruxelles (mort le 24 juin 1336), vénérable ecclésiastique dont M. A. Rodenbach a écrit la biographie sous l'inspiration du cœur, et qu'il appelle à juste titre le saint Vincent de Paul de la Belgique. Nous ne connaîssons point cette biographie; peut-être fait-elle partie de l'ouvrage de l'auteur, intitulé : les Aveugles et les Sourds-muets, qui renferme plusieurs biographies (Voy. le n° 1v).

# Biographes de M. A. Rodenbach.

1º Biographie de M. A. Rodenbach, membre de la Chambre des représentants, ancien député au Congrès national, etc.; par P.-D. de T\*\*\*. S. l. n. d. (Bruxelles, 1847), in-8; 2° M. A. Rodenbach. sa carrière et ses écrits ; par M. Ch. Barbier, officier du génie. Imprimé en deux articles dans le Journal des Débats », ann. 1855; 3° Coup d'œil sur la carrière politique et littéraire de M. A. Rodenbach, etc., Brux., 1860, in 8 de 68 p. (Voy. nº IV); 4º Notice sur M. A. Rodenbach, membre de la Chambre des représentants. Impr. dans « la Galerie des représentants belges », notices et portraits, publiée par M. Eugène Bochart, Bruxelles; 5º Une courte Notice dans le Supplément à la 2º édit. du « Dict. univ. des contemp. », 1863, p. 43. Ajoutons que plusieurs écrivains distingués ont parlé de M. A. Rodenbach avec le plus grand éloge. Lady Morgan, dans sa « Princesse »; Mistr. Trollope, dans sa « Belgique et l'ouest de l'Allemagne en 1333 »; M. Alph. Royer, dans ses « Hommes poli-tiques », et M. P. A. Dufau, dans son « Essai sur l'état physique, moral et intellectuel des avengles. nés ». Dans ce dernier ouvrage M. A. Rodenbach est cité presque à chaque page.

RODENBACH (Constantin), deuxième frère du précèdent, né à Roulers (Flandre occidentale), le 21 octobre 1791, fit ses premières études au collège de sa ville natale, fut d'abord docteur en médecine à Paris, puis chef d'ambulance à la bataille de Lutzen et Bauzen, en-

suite directeur de l'hôpital de Dresde. Il y fut fait prisonnier et conduit en Bohême, d'où il revint en 1815. Il s'établit en 1818. comme médecin praticien, à Bruges, où il professa à l'Ecole de médecine. Constantin Rodenbach prit une part active à la révolu-tion de 1830, et fit, comme son frère, partie du Congrès national, fut l'auteur de la proposition ayant pour but de décréter l'exclusion à perpétuité de la famille de Nassau de tout pouvoir en Belgique. Comme son frère aussi, il vota pour M. Félix de Mérode en qualité de régent, fut favorable à la candidature du duc de Leuchtenberg, fut du nombre des 94 députés qui proposèrent ensuite d'élire le prince Léopold de Saxe-Cobourg et vota les dix-huit ar-ticles. Membre de la Chambre des représentants de 1831 à 1839, il fut, en outre, commissaire de district a Saint-Nicolas et à Malines. et remplit les fonctions de consul général chargé d'affaires, d'abord près de la Confédération helvétique, ensuite en Grèce, depuis le 30 septembre 1840 jusqu'en 1846. C. Rodenbach est mort frappé d'apoplexie foudroyante, à Athènes, le 5 décembre 1846. Il était membre de plusieurs sociétés savantes, décoré de la croix de fer, chevalier de l'ordre de Léopold commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, chevalier de Notre-Dame de Villa-Vicosa, C. Rodenbach est auteur des ouvrages suivants : I. Episodes de la révolution dans les Flandres. 1829, 1830, 1831. Brux., Hauman, 1833, in 8 (4 fr.), et in-18 (2 fr. 50 c.). Souvenirs des temps que l'on venait de traverser. Tout respire, dans ce volume, l'amour le plus ardent pour la patrie et la liberté. Ce langage si noble, si généreux, empreint de tant de patriotisme, de tant d'indignation contre les oppresseurs, ne parattrait trop exalté qu'à ceux qui ont oublié que l'enthousiasme ne peut jamais être produit que par ce qui est véritablement beau et vrai. II. Considérations sur les colonies de fous. Bruxelles, 1829, in-8. 111. Consultation sur une question mé-

dico-légale relative à un parricide. Bruges, Félix De Pachtere, 1828, in-8. Cette brochure a sauvé de l'échafaud un homme condamné à la peine des parricides, par la cour d'assises de Bruges, le 10 mars 1827. IV. L'Abbaye de Vil-lers (de l'ordre de Citeaux) en Brabant. Bruxelles, de l'impr. des Beaux-Arts, 1850, gr. in-8 de 110 pag., avec planches (2 fr.). Ouvra-ge posthume. — Le journal de Bruxelles, « l'Emancipation », des 26 et 27 décembre 1846 a consacré une Notice biographique à Const. Rodenbach. Une autre Notice a été imprimée dans le journal . le Lynx, Galerie nationale, ou Notes biographiques de nos hommes d'État, sénateurs et députés ., nº du 12 mars 1848, notice étendue et intéressante, qui pourrait bien être de M. A. Rodenbach. Ce doit être l'une ou l'autre de ces notices qui a été tirée à part sous le titre de « Biographie de C. Rodenbach ». S. l. n. d., in-8. — Tous les littérateurs étrangers qui ont connu Constantin Rodenbach, se sont plus à lui témoigner leur vive sympathie. Lady Morgan, et Mistr. Trollop, font de lui un éloge mérité. Alex. Dumas lui consacre un bon souvenir, dans son « Voyage en Belgique et sur le Rhin . Ch. Nodier lui écrit en ces termes : « A vous la gloire plus juste, et plus haute, monsieur, d'influer par la puissance de l'esprit et de la raison, sur « les destinées de votre excel-

• lente et admirable patrie ». RODENBACH (Félix), de Roulers, neveu du représentant. Commentaire de la loi du 16 décembre 1831, sur la révision du régime hypothécaire; suivi de la loi du 18 décembre 1831, relative au droit de transcription des actes de partage, de licitation, etc.; de la loi du 1ºº janvier 1852, concernant le salaire du conservateur des hypothèques, etd'un formulaire d'actes touchant la loi nouvelle. Roulers, Stock-Werbrouck et fils, 1854, in-8 de 202 pag. (3 fr.); Bruxelles, 1860, in-8 (2 fr.).

RODENBERG (le doct.), médecin-accoucheur. Mémoire et Observations sur l'accouchement prématuré a:- tificiel. Paris, l'Auteur; les libr. de l'Ecole de médecine, 1832, in-8

de 44 pag.

RODERIOUE (J.-J. de), de Liége, propriétaire et rédacteur de la « Gazette de Cologne » (1739), et rédacteur et fondateur de la « Correspondance des savants . (1743).

RODES (Charles-Frédéric-Marie-Guislain de Rodriguez de Evora y Vega, marquis de), sénateur belge, depuis 1831; officier de l'ordre de Léopold et décore de la croix de fer. Essai sur la nationalité du peuple belye. 2º édit. Bruxelles, 1838. broch. gr. in-8 (80 c.). Rodes (E.). Mémoire sur les eaux

thermo-minerales en general, ct sur celles de Bourbon-les-Bains en particulier Paris, de l'impr. de Locquin, 1841, in-8 de 32 pag. RODET (Claude-Louis), bâtonnier de

l'ordre des avocats de Bourg, député de l'Ain, de 1818 à 1830, depuis conseiller de préfecture; mort à Bourg, le 1° novembre 1838, à l'âge de 70 ans. Plusieurs de ses Discours pendant sa législature ont été imprimés à part (du « Moonteur "), ce sont ceux : Sur le projet de loi relatif aux élections (1820, in-8); Sur le budget de 1820 (in-8 de 31 pag.); Sur le budget de 1821 (in-8 de 7 pag.); Sur les recettes (in-8 de 11 pag.). - Il existe une « Notice sur M. Rodet, ancien député », dans la « Biographie des hommes célè-bres du département de l'Ain » (par Mgr Depery, évêque), Bourg, 1840, t. II p. 228-32, et une au-tre, par E. M. [Etienne Milliet]. Bourg, Bottier, 1838, in-8 de 8

pag., tirée à 50 exempl. RODET (Denis-Louis), économiste, frère du précédent, successivement courtier de commerce, à Paris, premier président de la Chambre du commerce, maire de Saint-Cloud, membre de plusieurs so-ciétés savantes; né à Bourg (Ain), le 10 novembre 1781, mort à Pa-ris, le 31 décembre 1852. I. Balance du commerce entre la France et l'Angleterre. Paris, 1825, in-8. II. Du Commerce exterieur et de la question d'un entrepôt à Paris. Paris, Renard, 1825, in-8 de 199 pag. (3 fc.). III. Questions com-merciales. Paris, Renard; Alex. Mesnier, 1823, in-8 de 148 pag. (2 fr. 50 c.). IV. Etudes sur l'entrepôt de douane à Paris. Paris, de l'impr. de Smith, 1832, in-4 de 68 pag., avec un plan. V. Observations faisant suite à ces « Etudes». Paris, de l'impr. du même, 1832, broch. in-8. VI. De l'Industrie manufacturière en France. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », du 15 sept. 1834. VII. Les Colonies à sucre et la production indigene. (Extr. de la « Revue des Deux-Mondes », du 15 avril 1836). Paris, de l'impr. de Fournier, 1836, in-8 de 27 pag. VIII. Des Colonies françaises et de la Métropole. (Extr. de la « Revue universelle », du 31 août 1837.) Paris, 1837, in-8 de 16 pag. IX. Le Commerce décennal comparé, 1827 à 1846. France, Grande-Bretagne, Etats-Unis. (Extrait de la « Revue des Deux-Mondes », 1er oct. 1838.) Paris, 1838, gr. in-8 de 32 pag. X. Simple Exposition de la question des sucres. (Extr. de · la Phalange », mai 1843.) Paris, 1843, in-8 de 32 pag. XI. Du Tarif des douanes aux Etats-Unis. (Extr. de la « Revue des Deux-Mondes », 1er juillet 1843). Paris, 1843, in-8 de 23 pag. XII. Tarif et Tendances du commerce des Etats-Unis. Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro du 1er juillet 1843. XIII. De l'Industrie manufacturière de la France en 1814. (Extr. de la « Revue des Deux-Mondes », 1er sept. 1844.) Paris, 1844, in-8 de 32 pag. XIV. Acte de navigation de l'Angleterre. Rapport fait à la Chambre de commerce de Paris, au nom de la Commission du commerce extérieur. 18 février 1850 (M. Rodet, rapporteur). Paris, de l'imprimerie de Panckoucke, 1850. in-8 de 20 pag. D.-L. Rodet, en outre, a publié de nombreux articles sur le commerce, l'économie politique et la littérature dans le journal « le Temps » (1831 à 1837), dans divers écrits périodiques el dans quelques importantes publications, telles que « l'Encyclopédie du commerçant, dictionnaire du commerce et des marchandises » (1855), le « Dictionnaire de la conversation et de la lecture . le « Journal des économistes », et dans « l'Annuaire de l'économie politique et de la statistique ». D.-L. Rodet avait formé une bibliothèque d'économie politique assez considérable, car le catalogue de sa vente, qui a en lieu du 29 mars au 10 avril 1854, formait 18 feuilles 3/4. — On trouve une courte Notice sur D.-L. Rodet, par M. Jos. Garnier, dans le « Dictionnaire d'économie politique », publié par Guillaumin, t. II (1854),

p. 544. RODET (Jean-Baptiste-Claude), médecin-vétérinaire, ancien profes-seur aux Ecoles vétérinaires de Toulouse et d'Alfort; né le 3 mars 1785, à Paris, de Jean-Baptiste Rodet, vétérinaire à Châteaudun (Eure-et-Loir). Il suivit, comme externe, les cours du collège des Jésuites de Dole (Jura), mais il se décida de très-bonne heure à suivre la carrière de son père, et se présenta à l'Ecole d'Alfort le 17 germinal an ix (7 avril 1801). Il y fut reçu comme élève civil aux frais du gouvernement. Rodet n'avait alors que quinze ans. Il se livra à ses nouvelles études avec la même ardeur qui l'avait fait distinguer parmi les élèves du collége de Dôle, et remporta successivement les premières récompenses qui étaient décernées dans chaque année d'études aux élèves les plus instruits, celle entre autres de répétiteur, place qu'il obtint à la suite d'un examen spé-cial. Rodet quitta l'Ecole d'Alfort le 28 germinal an XII (18 avril 1804). Nous étions alors à l'époque la plus brillante de notre histoire militaire. La profession des armes était aux yeux de tous les jeunes hommes d'alors la plus noble, la plus glorieuse, et celle aussi qui conduisait le plus rapidement au but. Rodet céda à l'entrainement, et le 5 prairial de l'an x11 (25 mai 1804), c'est-à-dire un mois après sa sortie de l'Ecole, il prenait rang dans le 28° régiment de dragons, avec le titre de vétérinaire en premier. Alors commença pour lui une nouvelle existence, une existence mixte, de soldat et d'homme de science. Rodet fit, en effet, dans l'espace de treize ans, les campagnes d'Autriche, de Prusse, de Pologne, d'Espagne, de Portu-gal, de Saxe, de France et enfin de Waterloo. Du 28° régiment de dragons, Rodet passa plus tard au 4º de chasseurs, dans lequel il servait encore lors du désastre de Waterloo, dans lequel il sauva le drapeau de son régiment, qui était abandonné. A la chute de l'Empire, Rodet fut nommé vétérinaire en chef des hussards de la garde (le 15 novembre 1815), et chargé, par une décision du ministre de la guerre, de faire des cours d'hippiatrique et d'hygiène vétérinaire aux officiers de son régiment: il remplit cette nouvelle fonction, surajoutée à la sienne, avec le dévouement qu'il mettait à tout ce qu'il faisait, et avec une grande distinction. Mais ces nouveaux devoirs ne suffisaient pas à son activité; chaque année, il adressait à différentes sociétés savantes des mémoires sur des questions de son art; et chaque année de nouvelles récompenses, décernées à son travail par ces sociétés, venaient grossir le nombre des titres par lesquels il se recommandait à la considération de tous. Lorsque le Recueil de médecine vétérinaire fut fondé, en 1824, Rodet mit à profit cette nouvelle voie ouverte à la publicité des documents scientifiques vétérinaires, pour soumettre au jugement de ses confrères un grand nombre des observations qu'il avait recueillies pendant la période si active et si occupée de sa vie professionnelle, et il devint l'un des collaborateurs les plus zélés de ce journal. Aussi, lorsque, sous la Restauration, le projet fut conçu de fonder, à Toulouse, une nouvelle Ecole vétérinaire, Rodet fut-il désigné, comme de droit, ainsi que Gellé, autre vétérinaire, et le savant Dupuy, à faire partie du personnel de l'enseignement de cet établissement ; mais chacun d'eux dut faire d'abord une sorte de stage. C'est dans ce but que le ministre, mettant à profit le temps qui devait s'écouler entre la création et l'ouverture de la nouvelle Ecole, nomma, par décision du 31 août 1827, Rodet et Gellé profes-seurs adjoints à l'Ecole d'Alfort, afin que pendant la durée de leur

séjour dans cet établissement, ils pussent étudier (ce sont les pro-pres termes de l'ordonnance ministérielle) « tous les détails de l'administration, du régime des élèves, de la comptabilité et du mode d'enseignement ». Ce fut le 2 septembre 1828 que Rodet reçut l'arrêté ministériel qui lui conférait définitivement le titre de professeur à l'École de Toulouse, laquelle devait s'ouvrir le 1er octobre 1828. Rodet eut pour fonctions tout à la fois de professer les cours d'hygiène et de botanique, de diriger la comptabilité de l'établissement, et de surveiller la discipline. Il occupait depuis quelques années la chaire d'hygiene et de botanique à cette Ecole, lorsque la mort du savant Desmarest laissa vacante à l'Ecole d'Alfort la chaire de physiologie et de botanique. Le Gouvernement, pour reconnaître les services que Rodet avait rendus à l'enseignement de Toulouse, l'appela à occuper une chaire nouvellement créé, dans laquelle entrait l'agriculture. Ce fut la dernière chaire qu'il occupat. Rodet était d'une nature très-impressionnable, malgré l'habitude du professorat; cette gran-de impressionnabilité devait lui être fatale. Comme tous les hommes qui portent à l'extrême le scrupule du devoir, il était trèssensible aux observations qu'on pouvait lui faire à l'endroit de son enseignement. Un jour, dans une réunion du conseil des professeurs, un de ses collègues crut de-voir lui signaler une lacune à remplir dans l'un de ses cours; Rodet vit un reproche là où il n'y avait qu'un simple avertissement tout confraternel, et il en ressentit une si vive impression qu'il fut tout à coup atteint d'une difficulté de la prononciation qui le forca à suspendre son cours pendant quelque temps. Ce furent là les premiers et cruels symptômes de la maladie qui devait peu à peu assoupir et finir par èteindre son intelligence jusqu'alors si active. Il ne put jamais se relever de ce mal terrible, et, au mois d'octobre 1843, il fut forcé à prendre sa retraite. Rodet comp-

tait quarante ans de services. vingt-quatre dans l'armée et seize dans le professorat, lorsqu'il se vit réduit à cette nécessité. Le traitement de retraite qui lui fut accordé était complétement insuffisant pour subvenir aux besoins de sa nombreuse famille, et Rodet ressentit un si profond chagrin de voir tous les efforts de sa vie si active, si laborieuse, si consciencieusement remplie, aboutir à un si misérable résultat pour les êtres chers qui l'entouraient, qu'il tomba dans une paralysie com-plète. Ce fut le terme que Dieu voulut bien mettre à ses dou-leurs; Rodet mourut le 24 juin 1849; il y avait déjà longtemps qu'il n'avait plus la conscience de ses malheurs. Lorsque la nouvelle de sa mort fut répandue, aussi bien que celle du savant Dupuy, éteint à l'âge de soixante-quatorze ans, pauvre jusqu'au dénû-ment, ne laissant à sa famille d'autre héritage que son nom et ses travaux scientifiques, la profession vétérinaire de tous les points de l'Europe s'en émut, et fit arriver des secours pour subvenir aux premiers besoins de ces familles infortunées; touchante émulation de charité confraternelle, qui est en même temps un bel hommage rendu à la mémoire de deux hommes de bien dont la vie a été consacrée au service de leur semblable. L'administration supérieure s'associa aux efforts de la profession vétérinaire pour réparer les malheurs de la famille de Rodet, en accordant à l'une de ses filles la place de directrice de la lingerie de l'Ecole d'Alfort. C'est cette fille de Rodet, que M. Goubaux, ancien élève de Rodet, aujourd'hui professeur d'anatomie et de physiologie à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, a épousée en 1863. — Rodet a beaucoup écrit, et des ouvrages et de nombreux articles dans les recueils de sa spécialité, tels que le « Recueil de médecine vétérinaire pratique », depuis 1827 à 1839; le · Journal de médecine vétérinaire, théorique et pratique, (1830-36, 6 vol. in-8), dont il était l'un des rédacteurs ordinaires.

Nous allons maintenant énumérer ce qu'il a fait imprimer. — Ouvrages. — I. Notice sur une épi-zootie de fièvres gastriques, observées à Rouen, en 1814, sur les chevaux du 4 régiment de chas-seurs. Paris, de l'impr. de Guef-fier, 1825, broch. in-8. Paginé 97-136, et extraite du « Recueil de médecine vétérinaire ». II. Notions élémentaires de médecine vétérinaire, ou Considérations générales sur le cholx et les différentes qualités des chevaux de troupe, leur conservation, les causes de leurs maladies, les remontes, les ré-formes, le service des vétérinaires militaires. Paris, Mme Huzard, 1825, in-12 (3 fr. 50 c.). III. Recherches sur la nature de l'affection de la maladie à laquelle on a donné le nom de pousse. Paris, Mme Huzard, 1825, in-8 (3 fr.). IV. Traité analytique de médecine légale vétérinaire, contenant : 1º les principes généraux de la médecine légale vétérinaire; 2º un extrait de la médecine légale vétérinaire de Toggla; trad. de l'i-talien. Paris, M<sup>\*\*</sup> Huzard, 1826, in-12 avec des tableaux (4 fr.). V. Doctrine physiologique appliquée à la médecine vétérinaire, ou De la nature et du traitement des différentes maladies, et en particulier de la gourme, de la fourbure, de la morve, du farcin, de la pousse, des fievres gastriques, des péripneumonies aiguës, etc., etc., éclairées par de nouvelles observations et par leur étude anatomico-pathologique. Paris, L. Cordier, Jos, Janet; Gondar-Roblot, 1828, in-8 (6 fr.). Ce volume contient les onze mémoires suivants : Mémoire sur les altérations morbides que présentent les tissus organiques plus particulièrement affectés dans le farcin des chevaux; - Recherches sur l'affection maladive à laquelle on a donné le nom de pousse; - Considérations sur les hydatides; - Notice sur les fièvres gastrites ob-servées en 1816 et 1817 à Fontainebleau sur les chevaux des hussards de la garde; - Exemple de fièvre intermittente quotidienne observée dans le cheval; - Mémoire sur la fourbure aiguë ob-

servée dans les pays chauds ; -Notes pour servir à l'histoire des maladies qui ont régné épizotiquement pendant l'année 1825; — Considérations sur la possibilité de l'existence de la folie dans les animaux; — Mémoire sur les pleuropéripneumonie aigues ob-servées en 1822 et 1823 sur les chevaux de bussards de la garde; Mémoire sur le traitement de la gourme par la méthode antiphlogistique; — Résultats de dif-férents essais de traitement de la morve. VI. Médecine du bœuf, ou Traité des maladies les plus meurtrières des bêtes bovines, extrait des ouvrages de MM. Leroi, Metaxa, Lessona, etc.; trad. de l'ita-lien. Paris, L. Cordier; J. Janet; Gondar-Roblot, 1829, in-8 (3 fr.). VII. Recherches sur la nature, les causes de la morve, et les moyens à employer pour en diminuer les ravages; suivies d'un chapitre contenant de nouvelles preuves tirées de la comparaison des détails complémentaires sur les remontes. Paris, L. Cordier, 1830, in-8 (3 fr.). VIII. De la Ferrure sous le point de vue de l'hygiène, ou de son influence sur la conservation tant des animaux que de leur aptitude au travail; suivie des moyens d'agir sur la corne dans l'intention d'entretenir ou de rétablir les bonnes qualités des pleds des animaux. Paris, Bouchard-Huzard, 1840, in-8, avec 5 planches (3 fr.). - Articles. - Rodet a fourni au Recueil de médecine vétérinaire pratique », tous les articles suivants: 1º Observations sur les polypes de la matrice dans la jument (t. 1er, ann. 1824, p. 73); — 2º Bons effets de la pommade antiophthalmique de Desault, dans traitement des ophthalmies chroniques (Ibid., p. 98); — 3° Traité raisonné de la morve, de Morel. (Analyse). (Ibid., pag. 328 et 407); — 4º Observations sur les mélanoses (Ibid., t. 11, ann. 1825, p. 215); - 5º Observations sur les rhumatismes du cheval (Ibid., p. 471); — 6º Observation d'une runture des tendons fléchisseurs des membres antérieurs, dans une escorte faite au galop (t. 111, ann. 1826, p. 96); - 7º Observation

d'une rupture des deux oreillettes du cœur, dans une chute (Ibid., p. 101); - 8º Examen d'un mémoire de M. Gaët. Gandolfi, sur les tempéraments des animaux domestiques (Ibid., p. 186 et 289); - 9º Observation de néphrite compliquée d'apoplexie secondaire (Ibid., p. 354); — 10° Observation de laryngite apyrétique (Ibid., p. 399); — 11° Coliques causées par l'inoculation, observation de la collègie de la c vées dans le cheval (Ibid., p. 517); — 12° Observations de productions cancéreuses trouvées dans différentes veines (Ibid., p. 517); - 43° De la syncope dans le cheval (Ibid., p. 618); — 14º Engor-gement squirrheux de la glande mammaire, guéri par l'application de sangsues (t. IV, ann. 1829, p. 42); - 15° Mémoire sur les bronchites aigues qui ont régné sur les chevaux de la garde royale pendant les mois de mars et d'avril 1824 (Ibid., p. 64); — 16° Let-tre sur l'éverration des chiens (Ibid., p. 143). Le tome v, 1828, p. 55, contient aussi une Note relative à l'éverration des chiens. - 17º Notice sur les sangsues qui se fixent et vivent dans la bouche des chevaux, et sur les acci-dents qu'elles déterminent (t. 17, ann. 1827, p. 202); — 18° Affec-tion épileptique observée sur une jument (lbid., p. 262); - 19° Expériences faites à l'Ecole de la vénerie, à l'effet de reconnaître si l'affection connue sous le nom de morve mérite véritablement d'être considérée comme maladie contagieuse. Traduites de l'italien, avec des notes (lbid., p. 322); — 20° Dégénérescence éburnée de la partie osseuse du temporal observée dans le cheval (Ibid., p. 437); -21º Observation sur une plaie avec perte de substance des os située à la partie moyenne du front dans le cheval, pénétrant dans les sinus frontaux et susmaxillaires, et guérie sans trépanation à la suite de la disparition de ces sinus (Ibid., p. 563); 22° Analyse d'un mémoire de M. le doct. Tissot, sur une fièvre charbonneuse qui a attaqué, en 1787, les chevaux du régiment de Sep-timanie, en garnison à Vassi

(Haute-Marne). (Ibid., p. 563); — 23. Observations sur l'hydrocéphale dans le cheval; par M. Lessona. Trad. de l'italien, avec des notes (Ibid., p. 614); — 24° Inocu-lation de la gourme. (Extrait et analyse d'une brochure italienne de Toggia) (t. v, année 1828, p. 258); - 25° Observations de peripneumonies aigues avec symptome de croup (ibid., p. 258); -26° Histoire des pleuropneumonies observées sur les bêtes bovines dans plusieurs parties de l'Italie. (Traduction d'un art. du journal italien « le Propagateur ») (Ibid., p. 337); - 27º Expériences comparatives faites en 1829 à l'Ecole royale vétérinaire de la vénerie pour connaître le degré et le mode d'activité de la matière qui coule par les naseaux des chevaux affectés de morve (lbid., p. 438 et 478); — 28° Dérogation aux usages dans la jurisprudence de divers tribunaux et cours, en ce qui concerne les vices rédhibitoires et la durée de garantie (année 1835, p. 420); — 29º Discours prononcé à l'ouverture du cours d'agriculture (année 1838, p. 693); — 30° Compte-rendu de la chaire d'hygiène, etc. (année 1839, p. 488). M. Goubaux, professeur d'anatomie et de physiologie à l'École impériale vétérinaire d'Alfort, a fourni au « Recueil de médecine vétérinaire pratique », nº du mois d'août 1851, une très-bonne notice sur J.-B.-C. Rodet, dont nous avons extrait celle-ci.

RODET (Henri-Jean-Antoine), médecin-vétérinaire, directeur de l'Ecole impériale de Lyon, né le 28 oct. 1810, à Mirande (Drôme), 2 été élève de l'Ecole vétérinaire de Lyon, de 1828 à 1832, puis chef de service à la même Ecole, de 1834 à 1838. A cette dernière date, M. Rodet fut nommé professeur d'hygiène et de botanique à l'Ecole de Toulouse, puis renvoyé, plus tard, à celle de Lyon. comme professeur de pathologie interne et de botanique. Membre le plus ancien du corps enseignant de l'Ecole vétérinaire de Lyon, M. Rodet a été appelé, le 6 juin 1863 (date du décret impérial) à succéder à M. Lecoq, comme directeur de cette dernière Ecole. Il est chevalier de la Légion d'honneur depuis le mois d'août 1857. Nous connaissons de ce professeur: 1. Leçons de botanique élémentaire. Toulouse, de l'impr. de Pinel, 1847, in-8 de 24 feuil. 1/2 (5 fr.). — Le même ouvrage, sous ce titre : Cours de botanique élémentaire, comprenant la phytolomie, l'organographie, la physiologie, la géographie, la pathologie et la taxographie des plantes. 2º édition, rev., corr., augmentée et ornée d'un grand nombre de figures intercalées dans le texte. Lyon, Barretta, Megret, Mmo Savy; Paris, Asselin, 1862, in-8 de v111-586 pag. (7 fr.). II. Botanique agricole et médicale, ou Etudes des plantes qui intéressent principalement les vétérinaires et les agriculteurs, accompagnée de 328 figures dans le texte et suivie d'une méthode dichotomique ayant pour but de conduire au nom de ces plantes. Lyon, Savy, et Paris, Labé, 1857, in-8 (12 fr.)

† RODET (A.), frère du précédent, chirurgien en chef de l'Antiquaille de Lyon, du 1er janv. 1849 au 31 déc. 1854. Nous ne connaissons aucun ouvrage de M. A. Rodet, et pourtant il a beaucoup écrit, mais dans divers journaux de méde-cine. Les seuls articles que nous puissions citer de lui sont les suivants, parce qu'ils ont été tirés à part: 1. Notice historique sur l'hospice de l'Antiquaille, suivie de quelques Considérations sur le service chirurgical de cet hospice et sur les réformes qu'il serait le plus urgent d'y fintroduire. Lyon, de de l'impr. Nigeon, 1849, in-8 de 32 p. II. Compte-rendu du service chirurgical de l'Antiquaille, pendant les six années comprises entre le 1er janv. 1849 et le 31 déc. 1854. Discours prononcé par A. Rodet, à l'expiration de son exercice comme chirurgien en chef. Lyon, de l'impr. de Vingtrinier, 1855, in-8 de 84 pag. III. Des bons effets de l'opium à haute dose contre des formes les plus rebelles des ulcérations syphilitiques. Lyon, de l'impr. de Vingtrinier, 1856, in-8 de 36 pag. IV. De l'U-

nicilé de lu syphilis. (Extr. de la « Gazette médicale de Lyon ».)
Lyon, de l'impr. de Vingtrinier, 1857, in-8 de 44 pag. V. Des Mesures d'hygiène publique qui doivent être conseillées à l'autorité pour empêcher la propagation du virus syphilitique. (Extr. de « l'Union médicale ». Nouv. série. Avril et mai 1861). Paris, imp. de Malteste, 1864, in-8 de 32 pag.

Malteste, 1861, in-8 de 32 pag. + Rodet (Isidore-Léon-Pr.), lin guiste, ancien élève de l'Ecole polytechnique (de 1851 à 1853), placé, à sa sortie, dans l'administration des tabacs, membre de la Société asiatique de Paris, de la Société d'ethnographie américaine et orientale, etc.; né en 1832. 1. Premiers Eléments de la langue anglosaxonne. Première partie. Abrégé de grammaire. Paris, Benj. Duprat, Maisonneuve, Bohne et Schultz, 1858, in-8 de 46 pag. (1 fr. 50 c.). Cet ouvrage devait comprendre six cahiers, et être terminé par une grammaire générale des dialectes germaniques. II. Tableau de casse de caractères sanscrits, à l'usage des imprimeurs, correcteurs et auteurs. Le bas de casse contient, rangés par ordre alphabétique : 1º les signes alphabétiques; 2° les mêmes coupés pour former les groupes; 3° les dou-bles; 4° les chiffres; 5° les voyelles et autres signes analogues; 6° les syllabes qui ont une forme particulière. Dans le haut de casse, les groupes plus compliqués, sont classés d'après les consonnes principales du groupe (groupes terminés en ya, ra, la, va, etc.). Dans chaque finale, le signe est rangé suivant l'ordre alphabétique de la consonne initiale du groupe. Paris, Challamel, 1858, une feuille in-fol. III. Grammaire abrégée de la langue sanscrite. Première partie. Lecture. - Lois d'euphonie. Constitutions des mots. - Déclinaisons. Paris, Challamel ainé, 1859, in-8 de IV-75 pag. (2 fr. 50 c.). Deuxième partie. Conjugaisons, indéclinables, dérivés et composés, analyse. Paris, le même, 1860, in-8 paginé 77 à 171 (2 fr. 50 c.). IV. Remarques sur quelques dialectes de l'Europe occidentale. (Extr. des « Annales du comité flamand

de France»). Paris, le même, 1860, in-8 de 27 pag. (1 fr. 25 c.). RODIER. Les Inondations de 1840,

poëme et Poésies diverses. Aix, Vitalis, 1841, in-18 (2 fr.).

RODIER (Lucien). Essai sur la manière de reconnaitre les tares d'un cheval mis en vente, ainsi que la conformation que doit avoir un cheval destiné à tel ou tel service. Montpellier, de l'impr. de M<sup>me</sup> Vo Ricard, 1843, in-8 de 48 pag.

RODIER (M<sup>lic</sup> Isabelle), poête. I. Les Voix amies, élégie. Pièce couronnée par l'Académie de Bordeaux dans sa séance du 28 novembre 1844, et imprimée dans la vic année de ses Actes, p. 662-665. II. Ses Poèsies, publiées par ses élèves, pour élever un monument sur sa tombe. Paris, Dauvin et Fontaine, et Hivert, 1851, in-12 (1 fr.). Ving-deux pièces en verse de le vier de la contra de la contr

RODIER (A.), D. M., a Paris, est auteur en société avec M. Alfred Bequerel des quatre ouvrages suivants: I. Recherches sur la composition du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. Paris, Fortin, Masson et Cie, 1844, in-8 de 128 pag. (3 fr. 50 c.). Mémoire présenté à l'Acad. des sc., dans la séance du 12 novembre 1844. II. De la Chlorose et de l'Anémie. (Extr. des « Mém. des concours de l'Acad. roy. de Belgique ».) Bruselles, J.-B. De Mortier, 1847, in-4 de 58 pag., avec deux tableaux. III. Nouvelles Recherches d'hématologie. (Lues à l'Acad. des sc., séance du lundi 31 mai 1832.) Paris, impr. de E. Thunot et Cie, 1852, in-8 de 54 pag. (2 fr.). IV. Traité de chimie pathologique appliquée à la médecine pratique. Paris, Germer Baillière, 1833, in-8 (7 fr.).

RODIER (Clément). I. Les déux Tombeaux, ou Napoléon à Sainte-Hélène et aux Invalides. Paris, Amyot, 1853, in-8 de 48 pag. II. Paris et ses archevêques au xix° siècle. Poème. Paris, Aug. Vaton, Amyot, et Montpellier, F. Seguin, 1857 in-8 de 37 nes

1857, in-8 de 37 pag.

† Romer (Gabriel), né à Guérande (Loire-Inférieure), le 15 juillet 1800, successivement géomètre du cadastre, de 1820 à 1834; commissaire voyer, puis agent voyer de l'arrondiss, du Mans (Sarthe), de 1834 à 1844: démissionnaire à cette dernière date; architecte voyer de l'arrondiss, du Mans, de 1847 à 1852, destitué la même année, pour cause d'opinions politiques; ployé aux chemins de fer, d'abord du Midi, ensuite du Nord, depuis 1859 jusqu'à ce jour. On doit à M. Rodier un savant ouvrage intitulé: Antiquités des races humaines, reconstitution de la chronologie et de l'histoire des peuples primitifs par l'examen des documents originaux et par l'astronomie. Paris, Amyot, 1862, in-8 de 448 p. (7 fr. 50 c.). - M. Em. de la Bédollière a donné au « Siècle », nº du 13 janv. 1863, un compte-rendu favorable de cet ouvrage, qu'il termine pour-tant ainsi : « On ne saurait trop louer la patience et la sagacité avec lesquelles M. Rodier reconstitue la chronologie des dynasties égyptiennes, babyloniennes, mèdes, assyriennes, etc.; mais nous lui reprocherons de n'avoir pas coordonné ses travaux de manière à présenter un tableau méthodique des annales du genre humain. Chacun des peuples anciens étant le sujet d'une monographie séparée, le lecteur ne voit pas bien dans quel ordre ils arrivent, quel est le point de départ et l'itinéraire de l'humanité. Dans son livre, d'ailleurs, il manque à une histoire d'ensemble des éléments essentiels, Les Celtes, les Kimris, les Galls, nos premiers ancêtres, sont à peine indiqués par M. Rodier. Nous concevons qu'il ait été absorbé par l'étude de ces grandes civilisations dont les monu-ments humilient la nôtre; qu'il ait dédaigné les Cafres et les Yolofs; qu'occupé de débrouiller les origines de l'ancien monde, il ait négligé l'Amérique et la Polynésie; mais ne devait-il pas tenir compte de la Chine, dont les chronographes comptent par millions les années pendant lesquelles a prospéré le Choug-Kouo, la nation du milieu? En signalant à M. Rodier cette lacune, notre intention n'est pas de le décourager. Nous désirons au contraire qu'il complète ses travaux, et qu'il continue à reconstruire avec persévé-

rance les premiers âges du genre humain ». - La première édition de cet ouvrage s'est promptement épuisée; la seconde est sous presse (décembre 1863).

+ RODIER DE LABRUGUIÈRE (An-

toine-Ernest), mathématicien et métaphysicien, propriétaire à Anduze, membre de l'Académie du Gard et d'autres sociétés savantes; né en 1800, de parents honorables, à Anduze (Gard). Nous connaissons de lui : 1. Développement nouveau des fonctions d'une seule variable. Impr. dans les « Comptes-rendus de l'Acad. des sc. », t. xxxv (1852), p. 291. II. Questions de théodicée. Nîmes, de l'impr. de Ballivet, 1856, gr. in-8 de 60 pag. Opuscule qui n'a pas été mis dans le commerce. C'est une Lettre à M. Joseph Tissot, professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Dijon, datée d'Anduze, le 24 décembre 1854. Esquisse d'un travail futur qui aura pour titre : « Vie intellectuelle d'Autodidacte, penseur solitaire, uniquement préoccupé de l'idée de Dieu, dans le récit de laquelle sont exposés l'origine et le développement de cette idée dans l'esprit humain ». III. Essai sur la philosophie des religions. De l'impr. de Boehm et fils, à Montpellier, 1862, in-8 de 328 p. (5 fr.). Cet ouvrage est divisé en six livres, ou plutôt en deux parties; l'une théorique et l'autre pratique. Dans la première, l'auteur s'est proposé d'exposer le fonds commun à toutes les religions et à toutes les philosophies. Après quelques considérations générales qui remplissent son premier livre, dans le second il aborde l'idée de Dieu. Il y montre comment cette idée germe, prend racine, grandit et se fortifie dans l'esprit d'un homme, ou plutôt d'un peuple intelligent, mais isolé et sans culture. La suite de l'ouvrage est destiné à montrer ce que les philosophes d'abord, et ensuite les religions, ont fait de cette idée. Dans l'année de l'apparition de cet ouvrage M. le vicomte de Sarcus, membre de l'Académie de Dijon, auteur d'une « Étude sur la philosophie de l'Histoire pendant les quinze

premiers siècles des temps modernes » (1859, in-8), et d'une autre « Étude sur le développement artistique et littéraire de la société moderne pendant les quinze premiers siècles de l'ère chrétienne » (1861, in-8), M. le vicomte de Sarcus, disons-nons, a lu à l'Académie de Dijon, une analyse de cet ouvrage, dont il y a eu quelques exemplaires tirés à part, sous le titre de: Quelques mots à propos de l'Essai sur la philosophie des religions de M. de Labruguiere. Dijon, impr. de J.-E. Ra-butot, 1863, in-8 de 25 pag. Après avoir donné en termes succincts l'esquisse, aussi complète que possible, des théories contenues dans le livre de M. de Labruguière, M. de Sarcus continue : « Nous disons aussi complète que possible, à notre point de vue personnel du moins; car dans ce livre, où les recherches les plus savantes se mêlent aux théories les plus abstraites, il est bien permis de ne pas tout comprendre. L'auteur lui-même l'a prévu, car voici ce qu'il dit, page 66 : « Je doute fort que les gens du monde comprennent, mais les mathematiciens comprendront, et cela me suffit ». En vérité, pour notre part, il est certains chapitres auxquels nous appliquevolontiers le jugement qu'Hégel portait de son propre système philosophique, alors qu'il disait n'avoir eu qu'un seul disciple qui l'eût compris, si tant est, ajoutail-il, qu'il m'ait compris ». - « Malgré cette observation, qui n'est peut-être après tout que notre propre critique, on ne peut s'empêcher de reconnaître dans l'ouvrage de M. de Labruguière, une érudition aussi solide que variée, une profondeur de pensée qui n'exclut pas la rectitude et l'élégance du style. Les idées se pressent sous la plume de l'auteur avec une telle profusion qu'elles se heurtent quelque-fois. L'imagination s'y trouve unie au raisonnement précis et serré, et, pour résumer notre pensée, nous dirons que c'est l'œuvre d'une imagination méridionale ardente et prime-sautière, astreinte

à se mouvoir dans un cercle rigide de formules mathématiques et d'abstractions algébriques. Voulant concentrer en quelque trois cents pages une étude qui aurait pu fournir matière à bien des raisonnements intermédiaires, bien des nuances de détail, son style se ressent nécessairement de cette concentration d'idées; sa phrase est courte, brève, péremptoire; chaque ligne pour ainsi dire est un axiome: il pose les jalons principaux, c'est au lecteur à combler l'intervalle ». - « Sans entrer dans un examen détaillé de tous les points où les opinions émises par M. de Labruguière semblent s'écarter de ce que nous regardons comme la vérité, nous en signalerons seulement deux principaux qui pour nous constituent l'erreur fondamentale de son système ». Et ici le critique combat ces deux principales opinions de l'auteur de l'Essai sur la philosophie des religions. M. le vicomte de Sarcus est un philosophe catholique, qui n'admet point, avec M. de Labruguière, de religion de l'avenir. M. Rodier de Labruguière est rationaliste; ses doctrines découlent plus ou moins directement de celles de Calvin. M. de Sarcus, néanmoins, termine ainsi : « Sans insister davan-« tage, on voit facilement quel « abime nous sépare de la manière de voir et de raisonner de M. de Labruguière; mais, quelque différente que puisse être notre façon d'envisager les questions « qu'il a soulevées, nous ne pou-« vons nous empêcher, en termi-« nant, de rendre encore hom-« mage au sentiment profond qui, « l'entrainant hors du courant « d'idées essentiellement utili-« taires et matérialistes de son « époque, l'a poussé à abor-· der courageusement ces hautes questions philosophiques « tant de voix proclament d'inu--« tiles utopies. Alors même qu'on « échoue, il faut souvent plus de « courage pour essayer de par-« courir, solitaire, les sentiers · ardus qui conduisent aux cimes « élevées, que pour se trainer « avec la foule dans les che-

« mins battus de la plaine où « l'horizon est si borné. Et quand, « comme chez M. de Labruguière, « ce courage est soutenu par une érudition solide et par un désir « ardent de la vérité, on ne peut, « quelles que puissent être du reste les divergences d'opinion, on ne peut, disons-nous, s'em-· pêcher d'applaudir aux vaillants efforts du hardi penseur abor-· dant sans trembler les plus « hauts et les plus profonds pro-« blèmes de la métaphysique ». Un autre compte-rendu de l'Essai sur la philosophie des religions devint le sujet d'un scandale de la part de son auteur. M. Rodier de Labrugière s'était adressé à M. Edmond Schérer, docteur en théologie, ancien professeur d'exégèse à Genève, et aujourd'hui l'un des rédacteurs les plus distingués du journal « le Temps », et lui avait demandé, à plusieurs reprises, de rendre compte de son livre. M. E. Scherer, cédant aux importunités de l'auteur, consacra quelques lignes à l'Essai sur la philosophie des religions, dans « le Temps », nº du 21 novembre 1862. M. Edm. Scherer, qui était plus apte que tant d'autres critiques à juger un livre de ce genre, le représentait comme un simple écrit d'amateur; il y signalait l'absence de connaissances spéciales, et se refusait « à le prendre tout à fait au sérieux ». M. Rodier de Labru-guière, indigné de cet article, fit citer M. Edm. Scherer, domi-cilie à Versailles, par devant le tribunal de police correctionnelle de cette ville, pour outrages portant atteinte à sa considération. M. Rodier demandait mille francs de dommages-intérêts et l'insertion du jugement dans cinq journaux à son choix. La dernière prétention était un moyen comme un autre, assez original du reste, de faire annoncer son livre. M. Edm. Scherer conclut, reconventionnellement, à des dommages intérêts, attendu que l'action dont il était l'objet était intentée dans une intention méchante, et pour se donner le plaisir de le faire asseoir sur le banc de la police correctionnello. Le tribunal, saisi de

cette question de critique littéraire, sous forme d'action en diffamation, rendit, le 28 janvier 1863, le jugement suivant : « En ce qui touche le moyen de nullité tiré de ce que les faits n'auraient pas été suffisamment articulés : attendu que les énonciations de la citation sont suffisantes ; qu'en effet le journal, le numéro et l'article incriminés sont clairement justifiés; au fond : attendu que la critique de Scherer ne renferme pas le caractère de mépris nécessaire pour constituer une offense diffamatoire, mais seulement une appréciation peu mesu-rée et blâmable de M. Rodier de Labruguière. Attendu qu'il ne résulte pas suffisamment des débats que Scherer ait agi dans l'intention de nuire et de diffamer le plaignant. Renvoie Scherer des fins de la poursuite; dit qu'il n'y a lieu à lui allouer des dommages-intérêts; condamne Rodier de Labruguière aux dépens ». Après le prononce du jugement, M. Edm. Scherer recut de l'auteur critiqué une lettre injurieuse que pour toute satisfaction il s'est borné à faire imprimer dans « le Temps », nº du 5 février 1863, à la suite du compte-rendu de ce ridicule procès. Voici cette lettre incrovable de la part d'un homme grave : « Monsieur, jugement du « tribunal correctionnel de Ver- sailles, où vous (ou votre avoué) avez trainé vos grègues au banc
 des filous et des vagabonds : « Article peu mesuré et blamable. « Retractez-vous dans « le Temps», · ainsi que je vous l'ai intimé dans mes précédentes, ou bien « je vous monte une scie dont vous ne vous tirerez jamais: Rodier de Labruguière, 28 jan vier 1863, minuit. P. S. Qu'il « n'y ait rien ni de mauvais, ni « d'ironique, dans la rétractation, « sinon une autre scie, dont j'au-· rai soin d'aiguiser et de tran-« chanter les dents ». — Ce compterendu, imprimé dans « le Temps », nº du 5 février 1863, est suivi de quelques lignes de M. Nefftzer, sur l'érudition et l'honorabilité de M. Edm. Scherer. Deux jour-

époque, parti pour M. Edm. Schérer contre M. Rodier de Labru-guière. IV. Etudes philosophiques sur le Verbe. Première étude. Prolégomènes. Montpellier, de l'impr. de Boehm et fils, 1863, in-8 de 63 p. N'a pas été mis dans le commerce. + RODIERE (S.), imprimeur-libraire à Albi, où il est né, en 1808. L. Le Chant de la liturgie romaine selon les réformes du saint concile de Trente, et le chant rémo cambrésien devant le saint Concile. Etudes et pièces à consulter à l'occasion du rétablissement du rit romain dans le diocèse d'Albi. Albi. Rodière ; Paris, Langlumé, et Toulouse, Privat, 1856, in-8 de 96 pag. (1 fr. 20 c.). Anon. II. Chant liturgique. A Mgr l'archevêque d'Albi. Memoire justificatif, par l'auteur de la brochure, qui a été publiée récemment à Albi, sous ce titre : · Le Chant de la liturgie romaine », etc. Albi, le même, 1856, in-4 de 16 pag. Mgr l'archevêque d'Albi a motivé un blâme contre l'opuscule : « le Chant de liturgie romaine », et en a défendu la vente et la lecture dans son diocèse. RODIERE (Aimé-Bernard-Yves-Honoré), jurisconsulte, cousin-germain du précédent, né à Albi (Tarn), le 16 mai 1810 (1), reçu docteur en droit le 26 mars 1831, à la Faculté de Toulouse, depuis 1838 professeur de procédure civile à cette Faculté, membre de l'Acad, des Jeux-Floraux et de l'Acad. de législation de Toulouse. On a de lui : I. Traité sommaire des diverses parties du droit francais, contenant toutes les règles usuelles de législation et de jurisprudence sur le droit public, le droit privé, le droit criminel, et leurs divers éléments. Paris, rue de Vaugirard, n. 58, 1838, in-8 de 18 feuil. (3 fr. 50 c.). II. Exposition raisonnée des lois de la compétence et de la procédure en malière civile. Toulouse, les principaux libraires, 1841-43, 3 vol. in-8 (18 fr.). Sec. édition, revue et corr. Ibid., 1856-59, 3 vol. in-8 (18 fr.). III. Les Saints et leur siècle, ou les Vrais sages discernes par leurs

naux du Midi prirent, à la même avocat à Albi, cité au tome viit, p. 105.

œuvres. Toulouse, Delsol, et Paris, Pradel et Goujon, 1843, in-8 (5 fr.). IV. Eléments de procedure (De l'impr. de La-chefort, à Toulouse.) criminelle. bouisse-Rochefort, à Paris, Joubert, 1844. in-8 (7 fr.). Publié en deux livr. V. Avec M. P. Pont. Traité du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relativement à leurs biens. Ouvrage contenant en outre l'examen du droit d'enregistrement dans ses rapports avec les conventions matrimoniales. Paris, Cotillon, 1847, 2 vol. in-8 (16 fr.). VI. De la solidarité et de l'indivisibilité.

Toulouse, Jougla et Gunet, et Paris, Durand, 1852, in-8 (6 fr.). Les théories de la solidarité et de l'indivisibilité sont certainement les théories les plus difficiles du droit, et leur importance pratique ne saurait plus être contestée; dans les traités ou commentaires généraux des auteurs, on ne trouve, sur ces matières, que des principes vagues et de rares applications. L'ouvrage de M. Rodière est le seul dans lequel la solidarité et l'indivisibilité sont examinées à tous leurs points de les matières civiles, vue, pour commerciales et criminelles ; aussi y trouve-t-on une foule de solutions sur des questions délicates qu'on chercherait vainement ailleurs. VII. Rétablissement des pères capucins à Toulouse. Toulouse, Delsol, 1857, in-12 de 36 pag. VIII. Grandes Scenes de l'histoire moderne. Toulouse, Delsot, et Paris. Vaton, 1858, in-8 de x1-528 pag. (5 fr.).

Ròdigás (F.), professeur à l'Ecole normale à Lierre. Manuel de culture maraïchère. 2° édit., augm. Ouvrage couronné par le Gouvernement. Brux., E. Tarlier., 4837, in-12 de 422 pag. (2 fr.). Faisant partie de la « Bibliothèque rurale ».

Rodigas (Emile). Notice sur la vie et les travaux de M.-J. Scheidweiler. Gand, C. Annoot-Braeckman, 1862, gr. in-4 de 32 pag., avec un

portrait.

RODILARD, imprimeur liégeois. Doutes sur l'ortographe francèze (suievis d'un Avis touchant l'art de L. l'imprimerie qui pourra servir d'instruction à plusieurs compagnons imprimeurs et apprentis, S. I. n. d. (vers 1750), in-12 de 192 pag. Publié sous l'anagramme de Trilodrad.

RODOCHS. Recherches sur les chenil-

les, les vers et les insectes rampants, etc. Trad. du hollandais de Blankaart. Leipzig, 1700, in-8 fig. RODOLPHE, compositeur de musique. Solfège, ou Méthode de musique de Rodolphe. Nouv. édit., rev., corr., et dans laquelle les

que de Rodolphe. Nouv. édit., rev., corr., et dans laquelle les leçons trop hautes ont été baissées, par M. Panseron, professeur de vocalisation au Conservatoire de musique, approuvée par M. le directeur de cet établissement. Paris, rue Rameau, n° 17, 1835, 1850, 1855, in-4 (4 fr. 50 c.; cartonné, 5 fr. 75 c.).

RODONI (J.). Trente Nouvelles agréables et instructives sur les mœurs et la religion des Italiens. (En français et en italien.) Lausanne,

1782, in-8.

RODRIGO DE OVIEDO (don). (Voy. tome 11 à Cicéron.) Oraciones escogidas de M.-T. Ciceron, traducidas del latin al castellano. Segunda edicion, revista y corregida. Paris, Rosa, 1836, 2 vol. in-12 (9 fr.). Tercera edicion. Ibid., 1843, 2 vol. in-12. Nueva (4°) edicion, revista e corregida con mucho esmero. Ibid., 1834, 2 vol. in-12 (9 fr.).

RODRIGUES (Behjamin-Olinde), mathématicien, économiste, ex-disciple de Saint-Simon, et chef de la prétendue religion saint-simonienne, né à Bordeaux, le 16 octobre 1794. D'abord élève à l'Ecole normale, Rodrigues obtint le grade de docteur es sciences mathématiques et fut répétiteur à l'Ecole polytechnique. Il fut ensuite directeur de la Caisse hypothécaire, Ayant fait connaissance de Saint-Simon, il partagea ses idées philosophiques et sociales, et devint après sa mort, arrivée le 19 mai 1825, l'un des premiers propagateurs (l'autre était M. Aug. Comte) de sa doctrine. Il contribua particulièrement à la fondation du « Producteur », qui s'occupa de questions industrielles et scientifiques, d'après les idées de Saint-Simon, et aussi avec le concours de jeunes écrivains les plus indé-

pendants de ce mouvement d'idées. Après la déconfiture des saint-simonniens, B.-O. Rodrigues s'occupa, comme agent de change à Paris, de bourse et de banque, et fut l'un des plus actifs propagateurs de l'industrie des chemins de fer en France. Il est mort à Paris, le 16 décembre 1851 (1). B.-O. Rodrigues a eu beaucoup de part aux publications, organes des saint-simonniens, tels que · l'Organisateur, le Globe, le Producteur ». En 1840, il fonda « le Patriote de 1840 », journal politique et littéraire, qui n'a eu qu'une courte existence. Plus tard, il a fourni un ou deux articles sur les banques au . Journ. des économistes ». Nous connaissons de B.-O. Rodrigues les ouvrages et opuscules suivants : I. Sur le mouvement de rotation des corps libres. Impr. dans la « Correspondauce de l'École polytechnique », tome III (1815). Il. De la manière d'employer le principe de la moindre action, pour obtenir les équations du mouvement, rapportées aux variables indépendantes. Recherches sur la théorie analytique des lignes et des rayons de corbure des surfaces, et sur la transformation d'une classe d'intégrales doubles, qui ont un rapport direct avec les formules de cette théorie. Dans le même volume, p. 159-182. III. Avec M. Maas: Théorie de la Caisse hypothécaire, ou Examen du sort des emprunteurs, des porteurs d'obligations et des actionnaires de cet établissement. Paris, Delaunay, 1820, in-8 de 48 pag. (2 fr.). IV. Avec MM. Léon Halevy et le doct. Bailly, de Blois : Opinions littéraires, philosophiques et industrielles. Paris, Bossange père, 1825, in-8 (5 fr.). Anonyme. V. O. Rodri-gues a M. Michel Chevalier, rédac-Leur du « Globe ». Paris, de l'imprimerie de Lachevardière, 1832, in-8 de 8 pag. Opuscule contenant trois lettres des 12, 17 et 18 mars \$1832. VI. O. Rodrigues aux saintssimoniens. Paris, de l'impr. d'Everat, 1832, in-8 de 16 pag. VII. Ap-

pel. Broch. in-8. VIII. Réunion générale de la famille. Note sur le mariage. Broch. in-8. Deux écrits cités par M.-F. Bourquelot, dans sa · Littérature française contemporaine ». IX. De l'Organisation des banques à propos du projet de loi sur la banque de France. Paris, 1840, in-8. X. Les Peuples et les Diplomates. La Paix ou la Guerre. 18 septembre 1840. Paris, de l'imprimerie de Schneider, 1841, in 8 de 16 pag. XI. Du Développement des fonctions trigonométriques ou produits de facteurs binômes. Imprimé dans le « Journ. des mathématiques pures et appliquées, de Liouville », t. viii (1843). XII. Note sur l'évaluation des arcs de cercle en fonction linéaire des sinus ou des tangentes de fractions de ces arcs, décroissant en progression géométrique. Ibid. O. Rodrigues a aussi fourni quelques mémoires aux « Annales de mathématiques de Gergonne ». XIII. Projet de constitution populaire pour la république française, suivi des Projets de lois organiques sur la constitution des banques, l'association du capital et du travail, et le mariage, et de développe-ments sur la Bourse et la crise financière, et sur les droits politiques des femmes. Paris, de l'imprimerie de Chaix, 1848, in-8 de 48 pag. XIV. Théorie des banques. Paris, Chaix, 1848, in-8 de 32 pag. XV. Paroles d'un mort. Paris, le même, 1848, in-8 de 12 pag. XVI. Sommaire de la constitution d'Olinde Rodrigues. Paris, Renė, 1848, in-8 de 2 pag. O. Rodrigues est, en outre, l'éditeur d'Opuscules de Saint-Simon (voy. ce nom), 1832, in-8, et des « Poésies sociales des ouvriers » (1841, in-8) (1).

<sup>(1)</sup> Jos. Garnier, dans le « Dictionnaire de l'Economie politique » publié par Guillaumin, tome 11 (1854), p. 545.

<sup>(1)</sup> Dans ses « Notes pour servir à la Biographie des hommes utiles ou célèbres de la ville de Bordeaux et du departement de la Gironde », 1853, in-8, M. L. L. [Leonce Lamothe] n'a point parle de cette celébrité bordeisies, mais il a cité, inexactement, une femme qui, croyonsmous, appartenait la la même familie, Eugenie-Rebecca Rodrigues, dame Gradis, qui a beaucoup écrit sous le nom litteraire d'Eugenie Foa, nee à Bordeaux, en 1803, morte catholique, par calcul, à Paris, le 3 mai 1852. Page 34, de ses « Notes » M. Léonce Lamothe a cité aussi le beau-père de cette dame, David Gradis, mais il a omis un des fils de ce dernier, Benjamin Gradis, auquelo n doit dix-sept ouvrages politiques, publiés sous le nom de Benjam (voy, la table e nos « Supercheirs littéraires devolitées », au

RODRIGUES (Eugène), frère du précédent. I. Lettre à Burns sur la Politique et la Religion. Paris, Mesnier, 1831, in-8. II. Nouveau Christianisme. Lettres d'Eugène Rodrigues sur la Religion et la Politique. L'Education du genre humain, de Lessing, traduit, pour la première fois, de l'allemand par Eugène Rodrigues. Paris, rue Monsigny, n. 6, 1832, in-8. RODRIGUES (Henri). 1. Avec M. E.

RODRIGUES (Henri). 1. Avec M. E.
Desmarest: De Constantine et de
la domination française en Afrique.
Paris, Delaunay, Paulin, 1837,
in-8 (3 fr.). II. De la Conversion de
la rente 3 pour 100. Paris, de l'imprimerie d'Everat, 1838, in-8 de

4 pag.

RODRIGUES (D.-Hubert), médecin à Montpellier. I. De la Paralysie generale chez les alienes. (Extr. de la « Revue médicale »). Paris, de l'impr. de Béthune et Plon, 1838, in-8 de 36 pag. II. De la Coction, des crises et des jours critiques. Montpellier, 1839, in-8 (2 fr. 50 c.). III. Observations et Considerations sur l'anevrysme variqueux. 1842, in-8 (1 fr.). IV. Notice sur Dulaurens et analyse de ses œuvres. Montpellier, 1842, in-8 de 44 pag. (1 fr. 25 c.). V. Nouveau Traité des rétrécissements de l'urêtre et des maladies qu'ils produisent. Montpellier, 1844, in-8 (6 fr.). VI. Notice sur Guy de Chauliac, suivie de l'Analyse de la grande chirurgie. Montpellier, 1847, in-8 de 52 pag. (1 fr. 25 c.). VII. Notice sur (Fulcran-César) Caizergues, D. M. Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1851, in-8 de 8 pag. VIII. Clinique médicale de Montpellier. Montpellier, de l'im-primerie de Dumas, 1854, in-8 de 27 feuil. (6 fr.). Clinique. Constitutions médicales et épidémiques. Climat de Montpellier.

RODRIGUES (Edouard). Judas Macchabée, oratorio mis en musique par George-Frédéric Hændel. 1746. Trad. de l'angl. Paris, Richault,

1846, in-8 de 24 pag.

RODRIGUEZ (le R. P. Alonzo), jésuite espagnol, écrivain ascétique, né le 25 juillet 1531, mort le 31 oc-

tobre 1617. (Voy. t. viii, p. 106.) I. Pratique de la perfection chrétienne, traduite de l'espagnol, par l'abbé Regnier Desmarais. Tra-duction qui a été réimprimée un très-grand nombre de fois, depuis la première édition qui parut en 1674. Tome viii, p. 107, nous avons fait connaître les réimpressions qui en ont été faites de 1813 à 1835; voici maintenant celles faites de 1836 à 1863 : Nouv. édit., rev. et entièrement corrigée, par l'abbé Arnault. Paris, r. de Vaugirard, nº 58, 1837, 3 vol. in-8 (12 fr.). Edition faisant partie d'une « Bibliothèque ecclésiastique ». Paris, Périsse frères, 1838, 6 vol. in-12 (7 fr. 50 c.); 1841, 3 vol. in-8 (8 fr.), 1844, 6 vol. in-12 (7 fr. 50 c.), 1848, 4 vol. in-19 (8 fr.); 1851, 6 vol. in-12; Paris, Duffer of Comp. 462 Craft 1849. Ruffet et Comp., 1862, 6 vol. in-12 (7 fr. 50 c.). Besancon, Marquiset, 1839, 3 vol. in-8 (7 fr. 50 c.) et 3 vol. in-12 (6 fr.); Avignon, Seguin alné, 1840, 6 vol. in-18; Lille, Lefort, 1842, 1851, 1860, 3 vol. in-12; Lyon, Lesne, 1842, 6 vol. in-12; Poitiers, Barbier, 1843, 3 vol. in 12; Nouv. édition, augmentée de la Vie de l'auteur. augmented of a vie of rauteur. Lyon, Pelagaud, 1848, 1850, 1856, 1857, 1859, 1861, 6 vol. in-12 (7 fr. 50 c.); Poitiers, Oudin, et Paris, Lagny frees, 1854, 1860, 1863, 4 vol. gr. in-18 (6 fr.). Le même ouvrage, sous ce titre : « Traité de la perfection chrétienne du R. P. Alph. Rodriguez ». Traduction de Regnier Desmarais. Edition revue et adaptée à l'usage des personnes du monde, par M. l'abbé P.-M. Cruice. Paris, Plon, 1848, 2 vol. in-8 (6 fr.); Tournai, Casterman, 1848, 2 vol. in-12 (3 f.). - Le même ouvrage. Traduction J.-P. Crouzet, prêtre du diocèse d'Autun. Paris, Jacq. Lecosfre, 1856, 1863, 4 vol. in-18 (8 fr.) Il. Traité de l'Oraison. Paris, Plon. 1847, in-8 de 96 p., avec un tableau. Extrait de l'ouvrage précédent et de la traduction de l'abbé Regnier Desmarais, en l'abrégeant et la modifiant toutefois. III. Abrègé de la Pratique de la perfection chrètienne, tiré des œuvres du R. P. Alphonse Rodriguez...., par P.-J.

nom Gradis), qui était beau-frère d'Eugénie

Tricalet. Nouvelles éditions. Lyon et Paris, Périsse frères, 1829, 1830, 1839, 2 vol. in-12 (1 fr. 60 c.). Paris, Ruffet et Comp., 1862, 2 vol. in-12 (4 fr. 60 c.): Paris, Courcier, 1834, 2 vol. in-32 (2 fr.). Edition faisant partie d'une nouvelle Bibliothèque chrètienne. Lille, Lefort, 1860, 1861, in-12 de IV-452 pag. (1 fr. 50 c.). — Il existe, en français, une « Vie du vénérable frère A. Rodriguez », par Antoine Boissieu. Lyon, 1688, in-12. Rodriguez de Passos (Joaquim-

RODRIGUEZ DE PASSOS (Joaquim-Antonio), ingénieur. Thèse d'astronomie pour le doctorat ès sciences mathématiques. Paris, Mallet-Bachellor 1933; in A. de 14 pag.

cheller, 1853, in-4 de 44 pag.
RODRIGUEZ DE SA MIGUEL (le licencié Juan N.). Pandectas HispanoMegicanas, o sea Coulco general.
Comprensivo, de las leyes generales, utiles y vivas de la siete partidas, recopilacion novisima, la de
Indias, autos y providencias conocidas por de Montemayor y Belena, y cedulas posteriores hasta el
año de 1820, con exclusion de las
totalmente inutiles de las repetidas, y de las expresamento derogadas. Nueva edicion. Paris, Rosa
y Bouret, 1852, 3 vol. gr. in-8 à 2
col. (75 fc.).

ROEBUCK (le capitaine Thomas). The Hindoostanee interpreter, containing the rudiments of Grammar; an extensive Vocabulary; and a useful collection of Dialogues. To which is added a naval Dictionary of technical terms, and sea phrases. Sec. edit., revised and corrected by William Carmichael-Smyth. Paris, printed by Brière, 1841, in-8 de 13 feuil. 1/2. Volume imprimé pour Londres.

ROEDER (Georges), pseudon. de M. Armand de Barenton, pour une Physiologie du sentimeni (1853, in-18).

REDERER (le comte Pierre-Louis), publiciste et homme d'Etat, né à Metz (Moselle), le 15 février 1754, fut reçu avocat à dix-sept ans let plaida plusieurs fois avec succès. Il était conseiller au parlement de Metz (depuis 1779) et membre de la Société royale des sclences et arts de la même ville, quand il proposa de récompenser par la somme de 400 livres le meilleur

mémoire sur une question qu'il avait proposée. Personne n'ayant répondu d'une manière satisfaisante à la question, Rœderer consentit à affecter ses 400 livres à récompenser l'auteur d'un mémoire du précédent concours : c'était Max. Robespierre, pour son Discours sur les peines infamantes (voy. t. xII, p. 524). Au début de la Révolution, Rœderer devint un homme politique, et depuis cette époque, il a été successivement député aux Etats-Généraux (en 1789), où il provoqua l'abolition des ordres monastiques; membre de l'Assemblée constituante (1); procureur général syndic du département de la Seine (2) (11 novembre 1791); l'un des propriétaires et principal rédacteur du Journal de Paris, de 1793 à 1804, dans lequel il défendit Louis XVI après le 10 août (3); professeur d'économie politique aux Ecoles de Paris (avril 1795), conseiller d'Etat, président de la section de l'Intérieur, après avoir donné sa démission de senateur (décembre 1799), ministre plénipotentiaire pour négocier la paix avec les Etats-Unis d'Amérique (en 1800), directeur de l'Instruction publique (12 mars 1802), de nouveau sénateur (septembre 1802), député du sénat à Naples (avril 1806), ministre des finances à Naples (en novembre de la même

(i) Le comte Rederer n'a point fait partie de la législature sulvante (la Convention nationale). Voy. la note de M. le baron Rederer sur un article du journal ele Messager de Paris » du 19 novembre 1859, à la tête du tome viii des OEuvres de son père.

tome iii des Oktures de son père.]

(3) Le 10 sout 1791 Rederer condujsit Louis
XY à l'Assemblée nationale croyant par là le
sauver. Ce jour même ce prince fut constitué
prisonnier, et il n'est sorii de prison que pur
aller à l'echafaud. Cette fatale issue a fait dans
le temps accuser Roderer d'avor livré le Roi,
Ceoffroy fasant allusion à cette circonstance a
dit: « Gardez-vous de conseils perfides ».

année), ministre et secrétaire d'Etat du grand duché de Berg, en résidence près de l'Empereur, avec le rang et les honneurs de ministre de l'Empire (septembre 1810), sénateur pendant les Cent-Jours (juin 1815). Le comte Rœderer resta sans fonctions sous la Restauration. En 1832, il fut nommé pair de France, et maire d'Essay (Orne), depuis 1831 jusqu'à sa mort, en 1835. Il était membre de l'Institut, classe des sciences morales et politiques (décembre 1793), de l'Académie française, et de plusieurs sociétés savantes, nationales et étrangères. Il est mort à Paris, le 18 décembre 1835. Le comte Ræderer a beaucoup écrit. Outre beaucoup de brochures de circonstances, on lui doit divers ouvrages importants. Ses ouvrages sont pour la plupart empreints d'un remarquable esprit de sagesse et de modération. Ses ouvrages :

## Philosophie. — Morale.

Cours d'organisation sociale (treize Discours), fait au Lycée en 1793 (l'an 11 de la République française). Impr. dans le tome vii des Œuvres de l'auteur. L'ouvrage, intitulé : Entretien de quelques philosophes sur les gouvernements républicain et monarchique, imprimé dans le précédent volume, est une étude qui se rapporte au treizième discours. II. Eléments philosophiques concernant l'état civil. Traduction du livre de Hobbes De Cive. An II (1793). Insérés au tome VIII des Œuvres de l'auteur. Cette traduction n'est pas complète : il y manque les chapitres iv et xi, puis elle s'arrête au § vii du chapitre xv. III. Conseils d'une mère a ses filles (en xiv chapitres); par W. M\*\*\*, épouse de M. J. R\*\*\*, 1789. Paris, de l'impr. de Ræderer et Corancez, rue J.-J. Rousseau, nº 14, an IV (1796), in-12 de 96 pages. sur pap. vélin commun. Vendu v. f. filets, tr. dor., 9 fr. vente d'Aimé Martin, en 1848; et 20 fr. 50 c. vente Guilbert de Pixéricourt. Un avis imprimé au verso du titre dit que · cet ouvrage n'a été imprimé que pour les amis de l'auteur et

de l'éditeur . Il n'en a été tiré que 50 exempl. M. P. Jannet, dans le « Journal de l'amateur de livres », année 1848, p. 288, a dit que ce petit ouvrage était d'une dame Rousseau, grand-mère des Ternaux et des Ternaux-Compans, morte en 1848, dans un âge avancé; d'un autre côté, M. Brunet, dans la 5º édition de son « Manuel du libraire », t. IV, colon. 1351, le donne à Mme Rœderer. Ces deux assertions se trouvent détruites par un Avertissement qui se trouve placé en tête de quelques exemplaires de ce livre, et qui est signé du véritable auteur. Voici la pièce sur laquelle nous nous appuyons. Avertissement rédigé depuis l'impression de l'ouvrage : « C'est par fiction que j'ai mis ce petit écrit, qui est entièrement de moi, sur le compte d'une autre personne. Ayant eu le dessein de rédiger quelques avis pour des jeunes personnes de ma famille et de mes amis, j'ai cru qu'il convenait de les mettre dans la bouche d'une mère ; j'ai cru aussi qu'il fallait faire de cette mère une épouse vertueuse, pour donner à ses avis plus de poids et d'intérêt. Dans ce dessein j'ai affecté des détails et des expressions que j'avais entendues plusieurs fois dans des conversations familières de mères de famille, soit avec leurs amies soit avec leurs enfants ». - « Cependant, la crainte bien fondée de mal soutenir le ton et le langage d'une femme, m'a fait ajouter une autre fiction à la première. J'ai supposé que j'avais été l'éditeur de cet ouvrage, espérant faire passer les choses qui, dans mon style, se trouveraient, comme dit M. de Sévigné, avoir de la barbe. De là mon épitre dédicatoire au mari supposé de l'auteur supposé, etc. » — « Aujourd'hui je declare la vérité, d'abord, parce que tout ce qui ressemble à une supercherie me déplait, et en second lieu parce que les lettres initiales des noms que j'ai suppo-sés, pourraient faire jeter les yeux sur les personnes avec qui aurais été ou serais en société. La vérité est qu'aucune ne peut

réclamer une seule ligne de cet ouvrage: et que je n'en pourrais attribuer à aucune d'elles, sans mériter le reproche d'avoir compromis sa réputation d'esprit et de talent ». Paris, le 9 thermidor an IV. Signé, Rœderer. A la suite de cet Avertissement l'on a. néanmoins, conservé l'Epitre du prétendu éditeur à J. R\*\*\*, mari de la dame prétendue auteur, da-tée : Au P\*, le 10 thermidor l'an 11°. Ces Conseils ont été réimprimés à la tête du tome viii des OEuvres de l'auteur. IV. De l'Amour, avec les passages de nos moralistes qui ont écrit sur l'amour. Imprimé pour la première fois en 1859 dans le tome viii des OEuvres de l'auteur, mais composé bien antérieurement. Rœderer avait déjà fait imprimer un chapitre intitulé De l'Amour, qui parut dans le « Journal de Paris », nº du 12 juillet 1796, et qui a été reproduit dans le tome v de ses OEuvres, p. 147; c'est ce chapitre qu'il a repris, re-fait et étendu. V. De la Philosophie moderne, et de la part qu'elle a eue à la Révolution française, ou Examen de la brochure publiée par Rivarol sur la philosophie moderne. Paris, 1799, in-8. Ecrit que nous n'avons pas trouvé reproduit dans les OEuvres de l'auteur. VI. Réfutations des attaques dirigées contre les philosophes et la philosophie, principalement sous le Consulat et l'Empire. Imprimées dans les OEuvres de l'auteur, t. v, p. 486 à 500. Ce sont quatre articles qui avaient paru dans le « Journal de Paris » du 2 février 1797 au 18 bovembre 1802. En voici les titres : « Des Prêtres ; -De quelques Hommes qui ne sont ni philosophes ni chrétiens; -Guerre des dévots contre les philosophes du temps de Bonaparte; - Lettre d'un brumairien à des brumairiens, concernant quelques grands écrivains du dix-neuvième siècle »; ils avaient été réimprimés avec corrections dans le tome III des « Opuscules » de l'auteur. VII. Observations morales et politiques sur les journaux détracleurs du xvIIIe siècle, de la Philosophie et de la Retigion. 1804, in-8 de 84 pag. Jointes ordinairement au

3º vol. des « Opuscules » précédemment cités. Réunion de neuf art. qui avaient paru dans le « Journal de Paris ». En les réimprimant à la fin du tome 111 de ses « Opuscules » l'auteur y fit de notables change-ments et y introduisit quelques notes destinées à les lier entre eux. VIII. Fragments de divers mémoires pour servir à l'histoire de la société polie en France. Lus dans la séance publique des cinq académies de l'Institut, tenue le 2 mai 1834. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1834, in-8 de 36 pag. IX. Mémoire pour servir à l'histoire de la société polie en France. Paris, de l'imprimerie de F. Didot, 1835, in-8 de 30 feuil. 1/2. Ouvrage, l'un des meilleurs de l'auteur, qui n'a pas été destiné au commerce, et qui est aujourd'hui très-rare. Vendu 29 fr. Walckenaer; 30 fr., en 1856, et 33 fr. 50 c. de Sacy.

#### Économie publique. - Politique.

X. Idées d'un traité sur les finances. Mémoire lu à la séance publique de l'Académie de Metz, le 25 août 1782. Impr. dans les Œuvres de l'auteur, tome vii, p. 430 et suiv. L'auteur n'avait que vingt-huit ans lorsqu'il composa ce mémoire. Il n'est que l'abrégé d'un ouvrage plus étendu qu'il avait lu à l'Académie, le 23, à six heures du soir. et qu'il avait fait dans l'intervalle de ce jour au 19 du même mois. L'Académie avait désiré la suppression de plusieurs morceaux qui lui avaient paru trop bardis pour être prononcés en public. XI. Dialogue concernant le colportage des marchandises en général, et celui qui s'est exercé jusqu'à présent à la ville de Metz, lu à la Soc. royale de Metz le 15 août 1783. 1783, in-8, XII. Discours qui a remporté le prix proposé par la Société royale de Meiz, sur cette ques-tion : la foire établie à Metz, au mois de mai en chaque année, estelle avantageuse? 1784, in-8. Ce discours n'a pas été réimprimé dans les Œuvres de l'auteur. XIII. Observations sur les intérêts des trois évêches et de la Lorraine. relativement au reculement des barrières des traités. 1787, in-8.

XIV. Réflexions sur le rapport fait à l'Assemblée provinciale de Metz au sujet du reculement, etc. 1788. in-8. XV. En quoi consiste la prospérité d'un pays, et quelles sont en général les causes qui peuvent y contribuer le plus efficacement? 1788, in-8. XVI. De la députation aux États-Généraux. 8 novembre 1788, in-8, XVII. Discours prononcé à l'Assemblée nationale dans l'affaire du parlement de Metz. 1790. XVIII. Rapport fait à l'Assemblée constituante sur la proposition d'imposer les rentes dues par le trésor public. Paris, 1790, in-8. XIX. Rap-port fait à l'Assemblee constituante concernant les lois constitutionnelles des finances. Paris, 1790, in-8. XX. Lettre à Garat au sujet de l'article « Assemblée nationale », inséré au « Journal de Pa-ris ». 1791, in-8. XXI. Rapport fait à l'Assemblée constituante sur les articles generaux relatifs à l'organisation des corps de finances. Pa-ris, 1791, in-8. XXII. Discours sur l'essence du pouvoir exécutif et sur les bases du système administratif. 1791, in-8. XXIII. Rapport et Discours à l'Assemblée constituante sur la prohibition de la culture du tabac, et le privilége exclusif de la fabrication et du débit. Paris. 1791, in-8. XXIV. Reflexions sur quelques bruits concernant les prètendus dangers de la prochaine se-paration de l'Assemblée nationale. Paris, 1791, in-8. XXV. P.-L. Ræderer à la Société des amis de la Constitution de Metz. 1791, in-8. XXVI. Mémoire sur l'administration du département de Paris, lu à la barre de l'Assemblée nationale. Paris, 1792, in-8. XXVII. Discours pro-noncé par Tallien, sur la Terreur. Cet écrit est de P.-L. Ræderer. Tallien y fit un préambule et prononça le tout à la tribune conventionnelle, le 11 fructidor an 11 (28 août 1794). En 1815, quand le parti royaliste, par l'organe de M. de La Bourdonnais, proposa un système de proscription et de terreur, l'auteur refit cet ouvrage, auquel il ajouta un préambule approprié à la circonstance, et le fit parvenir à Louis XVIII. Sous la dernière forme il a été imprimé à la suite de « l'Esprit de la Révolution de

1789 », sous le titre de Notice sur la Terreur, et inséré dans le tome III des Œuvres de l'auteur. XXVIII. Un mot sur la nécessité de rendre les biens des condamnés. Imprimé par ordre de la Convention na-tionale. 1794, in-8. Cet écrit, publié sous le nom de Tallien, a été composé par P.-L. Rœderer, à la sollicitation de Mme Tallien et de Mme Beauharnais, depuis impératrice. XXIX. De l'Intérêt des comités de la Convention nationale et de la Nation dans l'affaire des soixanteet-onze députés détenus. Paris, 7 nov. 1791, in-8. Publié sous le pseud. de Jacques. Voyez les « Opuscules » de l'auteur. Paris, "Opuscules" of Fatteur, Paris, an viti (1800), in-8. XXX. Du Gouvernement, 21 juil, 1795, in-12. XXXI. Des Fugitifs français et des emigrés, Paris, 1795, in-8. L'au-teur ne voulait pas que l'on confondit les proscrits que le régime de la Terreur avait forcés à chercher un asile hors de leur patrie avec ceux qui en étaient sortis pour y rentrer en vainqueurs, les armes à la main. XXXII. Des Institutions funéraires convenables à une république qui permet tous les cultes, et n'en adopte aucun. Mémoire lu dans la séance publique de l'Institut national, le 15 messidor an IV. Paris, 1796, in-8. Mémoire que nous n'avons pas apperçu dans les Œuvres de l'auteur. XXXIII. De l'Usage à faire de l'autorité publique dans les circonstances présentes. Paris, prairial an v (1797), in-8. XXXIV. Journal d'économie publique, de morale et de politique. Paris, 1796 et ann. suiv., 5 vol. - Mémoires d'économie publique, de morale et de politique (faisant suite au journal précédent). Paris, 1799, 1 vol. En tout, 6 vol. in-8. Le sixième vol. a été réimprimé par les soins de M. le baron Ræderer, sous ce titre: Mémoires sur quelques points d'économie publique, lus au Lycée, en 1800 et 1801. Paris, F. Didot, H. Bossauge, 1840, in-8 de 172 p. XXXV. Des Sociétés particulières, telles que clubs, réunions, etc. Paris, 1799, in-8. Cet écrit fut d'abord inséré dans « le Républicain » du 50 brumaire an in (20 nov. 1794). Ce fut la première

attaque livrée à la démocratie. L'auteur le refit plus tard et le publia en brochure, celle que nous citons. XXXVI. Recueil des lois, règlements, rapports, mémoires et tableaux, concernant la division territoriale de la République et de la nouvelle organisation de l'administration d'après la constitution de l'an viii. Paris, 1800, in-8. Il n'en a paru qu'un demi-volume. XXXVII. Discours sur le droit de propriété, lus au Lycée les 9 dé-cembre 1800 et 18 janvier 1801. Paris, de l'imprimerie de F. Didot, 1839, in-8 de 48 pag. XXXVIII. Discours prononce dans la seance du Corps législatif du 13 ventose an ix (4 mars 1801), concernant le projet de loi présenté par le Gouvernement pour la formation des listes des notabilités, in-8. XXXIX. Mémoires au roi Joseph sur la réforme et l'organisation du système financier du royaume de Naples, 1806. Impr. dans le tome viii des Œuvres de l'au-teur. XL. De la Propriété considérée dans ses rapports avec les droits politiques. Paris, Brissot-Thivars, 1819, in 8 de 33 pag. (73 c.). — Troisième édit. Paris, Hect. Bossange, 1830, in-18. La première édition est anonyme. XLI. Nouvelles Bases d'élections. Paris, de l'impr. de A. F. Didot, octobre 1830, in-8 de 8 pag. (Anon.) XLII. Au Roi. (Aperçu de la question de l'hérédité de la pairie.) Paris, le 19 octobre 1830, jn-fol. de 12 pag. XLIII. Copie du procès-verbal de la prestation du serment de M. le comte de Ræderer, en sa qualité de maire de la commune d'Essay (Orne). (Vers 1831), in-8. XLIV. Lettre du maire d'Essay à M. le capitaine de la garde nationale de cette commune (6 juin 1831). In-8. XLV. Le maire d'Essay aux habitants de la commune. Paris, de l'impr. de Lachevardière, janv. 1832, in-8 de 4 pag. XLVI. Discours de M. Ræderer, maire d'Essay, à la garde nationale de la commune, le 29 juillet 1832. Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1832, in-8 de 16 pag. XLVII. Sur les cautionnements imposés aux éditeurs de journaux, et sur une police nouvelle, etc. (1832), broch.

in-8. XLVIII. Nouvelles Idées concernant les journaux. (Mars 1832). in-4 de 44 pag. Opuscule qui n'a été tiré qu'en épreuves au nombre de vingt-cinq exemplaires. XLIX. Opinion d'un député sur XLIX. Opinion d'un député sur la loi du 19 janvier 1816. Paris, mars 1832, in-8. En tête de son exemplaire, le comte Rœderer avait écrit : Cette opinion est de moi pour M... Voici ce que dit « le Constitutionnel » du 5 mars : M... vient de faire imprimer le discours qu'il devait prononcer. Nous le mettons sous les yeux de nos lecteurs comme « preint d'un véritable esprit de sagesse et de patriotisme, et « comme une excellente réponse à la nouvelle décision que la Chambre des pairs vient de prendre, à la grande douleur de tous les amis de nos institutions ». L. Réflexions sur deux propositions tendantes : la première, a ouvrir indéfiniment aux ministres des cultes l'entrée des conseils généraux des départements; la seconde, à faire entrer d'autorité des curés ou pasteurs dans les comités d'instruction primaire qui seront établis dans chaque conseil municipal de sous-préfecture, pour la surveillance et l'encouragement de l'instruction primaire. Paris, mai 1833, brochure in-8. Cet écrit, tiré seulement à 50 exemplaires, n'était destiné qu'aux ministres, aux commissions des deux Chambres, et à quelques publicistes dont l'auteur désirait connaître l'opinion. Ll. Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels. Paris, F. Didot, 1835, in-8 de 48 pag. — Sec. édit. Ibid., 1835, in-8 de 56 pag. (1 fr. 50 c.). La première édit. est anonyme. Cet écrit, qui excita de grandes clameurs, a donné lieu à la publication du suivant : Adresse d'un vrai constitutionnel aux véritables constitutionnels » (par M. Pagès, de l'Ariége?). Paris, Guillaumin, mars 1835, in-8 de 32 pages (1 fr.). Reimprimé dans le même mois. - Outre les ouvrages que nous venons de citer, le comte Ræderer a publié un très-grand nombre d'articles dans le Journal de Paris, qu'il rédigea

dans les premières années de la Révolution (vers 1793), rédaction qu'après une courte interruption, il reprit en 1795 jusqu'en 1804. Il en a reproduit les principaux dans ses « Opuscules ». On lui doit aussi des notes dans une édition publiée par lui du « Traité des délits et des peines », par Beccaria, de la traduction de l'abbé Morellet (1737).— Plusieurs écrits du comte P.-L. Ræderer, imprimés pour la première fois dans la « Revue rétrospective », deuxième série, tome 1er, ont été reproduits dans les Œuvres de l'auteur. - Quelques bibliographes ont attribué au comte Rœderer trois ouvrages, que, dans une note écrite de sa main propre, il a dit ne pas même connaître. Ce sont : 10 . Des Questions concernant le recensement des Parisiens », 1787, in-8; - 2º un livre intitulé : « Pichegru et Moreau », Paris, an xII (1804), in-8; — 30 a Des Modes accidentels de nos perceptions, ou Examen sommaire des modifications que des circonstances particulières apportent à l'exer-cice de nos facultés et à la perception des objets extérieurs ». Paris, Delaunay, 1815, in-8 de 64 pag. Ces deux derniers ouvrages lui sont attribués par Barbier. -En 1791, Ræderer se proposait de publier un Système général des finances de France, adopté par l'Assemblée nationale constituante, exposé, mis en ordre et discuté. Cet ouvrage devait former 3 volumes in-8; mais il n'y a eu que le prospectus d'imprimé : c'est donc à tort que l'on a quelquefois cité l'ouvrage comme l'ayant aussi été. - Le comte Rœderer a eu autrefois plusieurs détracteurs. Ses tergiversations politiques l'ont fait juger avec une justice un peu sévère par l'abbé Montgaillard, qui en fait le portrait suivant : « Ræderer, depuis connu « par son astuce, tête sans aplomb comme sans principes tixes, faiseur de galimathias politique, dissertateur à double face, « ayant ordinairement joué des « rôles équivoques, en s'occupant néanmoins, avec toute l'habileté « d'un homme médiocre, mais at-

« tentif, des intérêts de sa vanité « et de sa fortune ». Lui-même dit dans sa « Chronique des Cinquante-Jours »: « J'ai en effet passé comme beaucoup d'autres par les folles idées de république; mais je n'ai pas eu l'absurde présomption de résister à l'expérience, etc. » - Considéré comme écrivain, Rœderer pense et s'exprime avec énergie; mais, à force de vouloir être nerveux et serré, il devient souvent obscur. Malletdu-Pan, qui reprochait à Rœderer d'avoir serpente à travers tous les partis, l'accuse d'avoir introduit, dans les discussions politiques, ce marivaudage métaphysique et ce galimathias étudié, qui, depuis quelque temps, passent pour de la profondeur. Chénier a dit de lui : Je lisais Ruderer, et băillais en silence (1).

#### Littérature.

LII. Lettre à Adrien Lezay, sur Chénier, et sur l'usage de la satire. Paris, 1797, in-8. Extr. du « Jour-nal d'économie publique, morale et de politique », nº xIII, du 10 nivôse an v (30 décembre 1796). Réimpr. dans le t. 1v des Œuvres de l'auteur, p. 157 et suiv. « Que « ceux qui lisent la satire contre Rœderer de Chénier dans les Œuvres du poëte, avant de s'en autoriser et de la citer contre « Ræderer, sachent blen, dit M. « Sainte-Beuve, dans sa Notice « sur ce dernier, que celui-ci y a répondu sans colère et avec supériorité; il examine les droits de Chénier à l'exercice de la « censure, ce que pourrait être la satire en des temps de calamité générale, et ce qui fait qu'à de pareilles époques l'arme de l'épigramme et du ridicule est fort émoussée. Il n'y parle pas le moins du monde en auteur irrité, mais en homme public qui, sans se défendre de l'amertume. s'attache à dire avant tout des choses graves et justes ». LIII. Réfutation de la théorie de la proposition grammaticale publiée par Trbain Domergue. Mémoire lu à la classe des sciences morales et

<sup>(4) «</sup> Biogr. univ. et port. des contempo

politiques de l'Institut national, dans ses séances des 7 et 11 floréal an vii (26 et 30 avril 1799). Impr. dans le tome vii des Œu-vres de l'auteur. LIV. Opuscules mélés de littérature et de philoso-phie. Paris, de l'impr. du « Journal de Paris », 1800, 1 volume. — Opuscules. Paris, de la même imprim., 1802-04, 2 vol. En tout 3 vol. in-8. Ces Opuscules sont, pour la plupart, des articles extraits du « Journal de Paris », depuis l'an vtt jusqu'à l'an xti; on y a mis quelques articles de M. de Boufflers. On trouve à la fin du premier volume, avec une pagination particulière, l'Eloge historique de M. de Montesquiou, que nous citons sous le nº LXII, et à la fin du tome troisième, les Observations morales et politiques sur les journaux, etc., citées sous le nº vii. Les trois volumes des Opuscules du comte Ræderer se sont vendus 63 fr. mar. r. Châteaugiron; 30 fr. Lahédoyère. LV. Le Fouet de nos pères, ou l'Education de Louis XII en 1469, comédie historique en trois actes. Bruxelles, 1816. - (Nouvelle édit.). Paris, de l'impr. de La-chevardière, 4827, in-8 (Anon). Cette pièce avait été aussi imprimée, en 1826, dans le troisième vol. des « Comédies, Proverbes, Parades » de M. Ræderer le fils. Elle a été imprimée de rechef dans le premier volume des « Comédies historiques » de l'auteur. LVI. Le Diamant de Charles-Quint, comédie (historique) en un Bruxelles, 1816. — (Nouv. édit.) Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1827, in-8. (Anon.) Réimpr. dans les « Comédies historiques » de l'auteur. LVII. Le Marquillier de Saint-Eustache, comédie en trois actes et en prose; par M. le C. R., pour faire suite au nouveau Theâtre-Français du président Hénault. Paris, Imbert, 1818, in-8; ou Paris, de l'impr. de F. Didot, 1819, in-8, tout à fait anonyme, et avec une modification dans le titre. Cette pièce a été réimprimée deux fois depuis : dans le volume servant de tome 111 aux « Comédies, Proverbes, Parades » de M. Ræderer fils, et

dans les « Comédies historiques » de l'auteur du « Marguillier ». LVIII. La Foire d'Alençon, comédie. 1826. Imprimée dans le tome 111 des « Comédies, Proverbes, Pa-rades » du baron Rœderer, fils de l'auteur (voy. l'article suivant), LIX. La Mort de Henri IV. Fragment d'histoire dialoguée, divisé en journées, et les journées en scènes. Paris, de l'impr. de La-chevardière, 1827, in-8. (Anon.) LX. Comédies historiques. Nouv. édit. Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1827-30, 3 vol. in-8 (22 fr. 50 c.). Ces trois vol. renferment : tomé rer, « le Marguillier de Saint-Eustache », « le Fouet de nos pères, ou l'Education de Louis XII », et « le Diamant de Charles-Quint », trois pièces qui avaient été déjà imprimées séparément et que nous avons citées à leurs dates. Il y a des exemplaires auxquels on a joint la « Mort de Henri IV », et nous en avons vus où cette pièce est mentionnée sur les frontispices. Tome 11. « La Proscription de la Saint-Barthélemy », précédée d'une « Ebauche de la guerre des grands », et suivie de Remarques sur Catherine de Médicis. Tome III. « Budjet de Henri III, ou les premiers Etats de Blois », comédie historique, pré-cédée d'une « Dissertation sur la nature des guerres qu'on a qualifiées de guerres de religion dans le xvie siècle », suivie d'une « Notice nouvelle sur la vie de Henri III ». Paris, Hect. Bossange, 1830, in-8.

# Histoire et Biographie.

LXI. Eloge de Pilâtre de Rozier, lu le 14 juillet 1784, dans une assemblée du premier Musée, établi en 1781 sous la protection de Monsieur et de Madame. Paris, Jorry, 1786, in-8 de 16 p. (Anon.). Lu aussi à la séance publique de la Société royale des sciences et arts de Metz, le 23 août 1785. LXII. Mémoires sur le gouvernement de Chine, sur la langue des Chinois, et particulièrement sur leur écriture. Premier et deuxième Mérale de la constitution politique de la Chine, lus à la deuxième classe de l'Institut, les 26 avril et 9 mai

gea de les remettre à l'imprimerie. Troisième Mémoire. De la Langue des Chinois et particulièrement de leur Écriture. Mémoire qui n'a point été lu à l'Institut. Ces trois mémoires sont insérés au tome viii des Œuvres de l'auteur. LXIII. Eloge historique de M. (Anne-Pierre) de Montesquiou. Paris, 1799, in-8 de 57 pages, et à la fin du premier volume des Opuscules de l'auteur (voyez le n° Liv). LXIV. La première et la seconde année du Consulat de Bonaparte. Extr. du « Journal de Paris » des 19 brumaire an 1x et x. Paris, 1802, in-8. (Anon.). LXV. Petits écrits concernant de grands ecrivains du XIX° siècle. (Paris, 1803, in-8 de 86 p.) (Anon.). Extrait du « Journal de Paris », de l'an xI (1803). Réimprimés dans le troisième volume des Opuscules de l'auteur. LXVI. Réunion du Valais à l'Empire. 1810. (Historique et Négociations). Impr. dans les Œuvres de l'auteur, tome viii. LXVII. Mémoire pour servir à une nouvelle histoire de Louis XII, le père du peuple. Paris, F. Didot; Delaunay; Mongie, 1820, in-S. Réimpr., en 1825, avec des additions, et un travail du même genre sur François I<sup>er</sup>, sous le titre de Louis XII et François I<sup>er</sup> (voy. le nº suiv.). LXVIII. Louis XII et François ler, ou Mémoires pour servir à une nouvelle histoire de leur règne; suivis d'appendices comprenant une discussion entre M. le comte Daru et l'auteur, concernant la réunion de la Bretagne la France. Paris, Bossange frères, 1825, 2 vol. in-8, avec deux tableaux. (12 fr.). L'auteur avait publié, cinq ans auparavant, une partie de cet ouvrage sous le titre de Mémoire pour servir à une nouvelle histoire de Louis XII (voy. le nº LXVII). LXIX. Notice biogra-phique concernant M. Ræderer, extraite de la « Biographie nouvelle des contemporains ». Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1825, in-8 de 56 pag. (Anon.). Tirée à 250 exemplaires, qui n'ont pas été destinés au commerce. Cette No-tice, dont le comte Ræderer

1798. L'Institut en avait ordonné

l'impression, mais l'auteur négli-

avait fourni lui-même les matériaux, est précédée d'une préface, et accompagnée de notes dont il est l'auteur. LXX. Conséquences du système de Cour établi sous François Ier. Première livraison, contenant l'histoire politique des grands offices de la Maison et Couronne de France; des dignités de la Cour, et particulièrement des marquis et du système nobiliaire, depuis François Ier. Paris, Hector Bossange, 1830, in-8. Reproduit, en 1833, au moyen d'un nouveau frontispice, d'où l'on a fait disparaître les mots : pre-mière livraison. L'auteur s'était proposé d'y donner une suite. LXXI. L'Esprit de la Révolution de 1789 (suivi d'une Notice sur la Terreur). Paris, de l'impr. de La-chevardière, 1831, in-8. LXXII. Chronique de cinquante jours, du 20 juin au 10 août. Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1832, in-8. LXXIII. Plan d'une Histoire du suprême pouvoir en France, depuis l'exis-tence de la nation française. Imprimé dans le tome viii (1838) des Œuvres de l'auteur. Ouvrage qui devait être considérable. - Peu de temps après la mort du comte P.-L. Rœderer un journal légitimiste de Nantes imprima que le défunt avait laissé des Mémoires qui, disait-il, furent brûlés pour se conformer à un désir exprimé en haut lieu. Cette assertion a été reproduite par plusieurs biographies; elle est pourtant fausse. Les seuls Mémoires laissés par le comte Ræderer sont ceux que son fils a imprimés dans le tome III des Œuvres de son père, sous le titre de Notice pour une biogra-graphie, demandée par mon fils Antoine, formant deux parties.

# Œuvres.

LXXIV. Œuvres du comte P.-L. Ræderer, pair de France, membre de l'Institut, etc., publiées par son fils, M. le baron A.-M. Ræderer..., tant sur les manuscrits de l'auteur que sur les éditions partieles de ceux de ses ouvrages qui ont déjà été publiés, avec les corrections et les changements qu'il a faits postérieurement. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1853-59, 8 vo-

lumes gr. in-8 a 2 colon., avec 5 portraits, une vue, deux fac-simile et une inscription, savoir: trois portraits du comte Rœderer à divers âges (t. 1, 11, v), un de Joseph-Napoléon, roi de Naples et d'Espagne (t. 1v), et un autre, au trait, du prince de Talleyrand (t. VIII); - une vue de Matignon, propriété du comte Ræderer (t. VII); - fac-simile de l'écriture du comte Rœderer à l'âge de quatrevingt-un ans (t. v1), et fac-simile d'une lettre du comte Molé (t. v111; - réduction d'un tableau (inscription latine avec cartouche), décerné à P.-L. Ræderer par la ville de Metz, imprimée en or (t. 111). Deux courts avertissements de l'éditeur nous font connaître la composition générale de cette grande publication, qui, imprimée en caractères et format ordinaires eût pu former 15 à 20 volumes. « Cette collection ne sera pas mise en vente. Elle doit contenir beaucoup d'ouvrages que mon père ne destinait pas à la publicité. En les publiant, je sais que j'enfreins sa volonté. Je ne l'ai pas fait sans y avoir beaucoup réfléchi, et j'ai trouvé une forte excuse dans la pensée que j'aurais réussi à vaincre sa répugnance, si j'avais pu m'en occuper de son vivant. Alors, sans doute, il aurait fait subir à plusieurs morceaux des changements et des corrections dictées par la pureté et la délicatesse de son bon gout. - Mais, tels qu'ils sont, ils m'ont paru dignes de sortir de l'obscurité à laquelle il les avait condamnés. - Dans ce premier volume, par exemple, toute la seconde partie, celle qui renferme le Théâtre normand, n'était pas destinée à l'impression : et cependant, même les plus légères de ces productions renferment des tableaux de mœurs qui ne sont pas sans intérêt. — Il s'amusait fort à étudier les habitudes du beau pays de sapience, de défiances et de réticences qu'il habitait, et son esprit de fine observation ressort dans les peintures animées qu'il en fait. — Enfin, j'ai cherché, en ne faisant tirer cet ouvrage qu'à un petit nombre d'exemplaires, destinés à la famille, et à

ceux de ses anciens amis auxquels il avait coutume d'adresser ce qu'il imprimait, j'ai cherché, dis-je, en n'y donnant ainsi qu'une sorte de demi-publicité, à concilier, autant que possible, les volontés de mon père et la satisfaction que je voulais me donner, de ne pas laisser cette collection trop incomplète " (Avertissement du t. 1er). Plus loin (t. VIII, p. 452), l'éditeur ajoute : « Je n'ai point fait usage de l'autorisation que me donnait mon père de choisir entre ses ouvrages ce qu'il pourrait être bon de publier et de réimprimer. - J'ai cherché partout, j'ai recueilli partout ce qu'il avait publié, et je l'ai réimprimé. Je n'ai rien omis; je n'en avais nul motif, d'ailleurs je rougissais à la seule pensée que quelques omis-sions auraient pu être interprétées comme une sorte de désaveu par le malveillant qui aurait pu les signaler (1). - J'ai également inséré dans cette grande collection de ses Œuvres tous ceux de ses ouvrages restés manuscrits qui paraissaient présenter un ensemble complet, bien que je n'eusse pas la certitude qu'ils eussent été revus et arrêtés définitivement; mais je savais que mon père n'avait jamais rien exprime, même dans le secret de son cabinet, qu'il n'eût sincèrement cru sain, ayant reformé à la suite ce que l'expérience lui avait fait regarder comme errone. - J'ai été plus loin encore, j'ai placé dans cette collection des fragments d'ouvrages évidemment non terminés, non coordonnés dans leur ensemble, mais exprimant des pensées fixes et arrétées dans son esprit. - Tels ont été quelques morceaux sur Machiavel, sur Châteaubriand, etc., et, en dernier lieu, le plan d'un grand ouvrage sur l'autorité suprême en France, depuis l'existence de la monarchie. - En tout, j'ai agi avec conviction et conscience ». Le baron Aut.-Mar. Rœderer. aux soins desquels on doit la publication des Œuvres de son père,

<sup>(1)</sup> Plusieurs écrits de Rœderer d'avant et après la Révolution manquent pour lant à cette collection.

a, sous l'indication uniforme de Note de l'éditeur, donné pour presque tous les ouvrages de son père, des préfaces, des introductions, des avertissements, etc., qui présentent de l'intérêt. Il est à regretter que la classification ne soit pas meilleure: mais, dit l'éditeur, dans une note au tome IV, page 155 : « Je ne puis m'as-« treindre à suivre les règles or-« dinaires de classement dans ces « sortes de publications. Cet écart « des règles n'est pas sans motifs : « Je suis trop pressé (par l'âge « avancé) pour perdre du temps « à ces combinaisons, si raison-« nables, si logiques, si convena-« bles que je les reconnaisse ». Peut-être trouvera-t-on aussi qu'il y a surabondance de notices biographiques sur le comte Roederer, car on en trouve jusqu'a cinq! trois autobiographies, plus les notices de MM. Mignet et Sainte-Beuve. Mais enfin, si cette publication n'est pas un monument durable, elle est au moins un solennel bommage rendu par un fils à la mémoire de son père. Voici comment et de quoi est composée cette collection : Tome 1er (1853). Théatre. Première partie. Comédies historiques, citées sous le no Lx. Deuxième partie. Théâtre normand, ou du Bois-Roussel, du nom d'une propriété de l'auteur, située près d'Alencon, dans la-quelle il a passé les vingt dernières années de sa vie, et où il faisait jouer ses pièces. Cette seconde partie des comédies du comte Ræderer est entièrement inédite : elle est composée des comédies et proverbes suivants : 1º Monsieur Hoc, ou le Méfiant, com. en trois actes et en vers. Cette pièce a été revendiquée par M. Brière, anc. libraire à Paris, depuis directeur de postes dans la même ville (voy. nos . Supercheries littéraires dévoilées », numéro 6578). - 2º Monsieur de la Cautelle. ou l'Homme à précautions, com. en deux actes (en prose); - 3º Madame de Villedieu et le marquis de la Chatte, ou la Femme auteur et le vieux marquis, com. histor. en deux actes et en vers; — 4º La Foire d'Alençon, com.-parade en

trois actes (en prose), qui avait été imprimée dans le tome III des Comèdies, Proverbes et Parades du baron Rœderer (voy. l'art. suivant); 5º Mademoiselle Ziguette, et la Sonnette de madame, com. en un acte (en prose); - 6º La Borne de Nonancourt, proverbe (en prose); — 7º Les Charmes de la campagne, proverbe (en prose); -8º La Pipe de cidre, scènes normandes (en prose). Tome II (1853). Histoire, Louis XII et François Ier. Mémoires pour servir à une nouvelle histoire de leur règne; -Conséquences du système de Cour établi sous François Icr, etc. (voy. le nº Lxx) .- Mémoire pour servir à l'histoire de la société polie en France, ou Exception aux conséquences du règne de François ler, préparée dans les mœurs par le règne de Louis XII et d'Anne de Bretague. - Discussion entre M. le général Haxo et M. Ræderer sur le changement survenu dans la prononciation de la diphthongue oi sous le règne de Henri III. Tome III (1854). Histoire contem-poraine. L'Esprit de la Révolution de 1789. - La Chronique de cinquante jours, du 20 juin au 10 août 1792. - Portraits de quelques personnages de la Révolution : Portrait de Robespierre. Août 1794. Imprimé à cette époque sous le nom de Merlin de Thionville; - Danton, - Parallèle de Danton et de Robespierre. Barrère,
 Marat,
 Isnard,
 Dumouriez,
 Ie duc de La Rochefoucauld. Les sept derniers portraits étaient inédits. — Notice de ma vie, pour mes enfants, en deux parties. - Notice pour une biographie, demandée par mon fils Antoine, en deux parties. Relations particulières avec le premier Consul. Conversations, détails, etc., antérieurs à l'Em-- Relations particulières pire. avec l'Empereur. Conversations. détails, etc., durant l'Empire. -Pièces qui, par omission, n'ont pas été portées à leurs dates dans ce volume. Tome rv (1856). Lettres du roi Joseph, de la reine Julie, de M. Stanislas Girardin, du marquis de Gallo, de M. Deslandes et de M. Ræderer. - Episode relatif

à M. le baron Louis, depuis ministre des finances de France. -Episode relatif à l'arrivée du roi Joachim'à Naples. (Affaire de finances). - Lettre de M. Ræderer au roi Joachim. - Questions de l'Empereur sur le royaume de Naples et Réponses de M. Ræderer. - Extraits des Lettres de M. Rœderer à Mme Rœderer, pendant son séjour à Naples, de 1806 à 1808. Notes éparses sur le royaume de Naples. - Lettres de M. Rœderer à Mme Rœderer, pendant son voyage en Espagne, en 1809. Opuscules. Ces Opuscules, ainsi que nous l'avons dit précédemment, sont, pour la plupart, des articles extraits du « Journal de Paris ». Ils sont reproduits en vingt-et-un paragraphes. Les Opuscules du comte Ræderer étant devenus rares, nous allons faire connaître leur contenu: § 1. Biographies, Portraits, Notices, Esquisses, Eloges, Anecdotes, Bons Mots, etc., concernant des personnages avec lesquels l'auteur a eu des relations. Sous ce titre ont été réunis soixante-seize articles sur des personnages historiques; malheureusement ils ne sont pas présentés dans un bon ordre, et l'on n'en trouve pas la nomenclature dans la table du volume. Plusieurs de ces articles n'ont que quelques lignes. Les principaux que nous avons remarqués sont ceux sur : Chamfort. (Entretien entre un des auteurs du « Journal de Paris » et un ami de Chamfort (p. 133-38, 212), morceau qui a été réimprimé avec une édition des Œuvres de Chamfort, précédées d'une Etude sur sa vie et son esprit, par Arsène Houssaye (1852, in-18). Le général Desaix (p. 138-41), - Diderot (p. 212-15), — Mmº Helvėtius, née de Ligneville. Notice biographique. — Le général La Fayette, (p. 144, 218-21), — La Harpe (p. 221-24), - Lamoignon-Malesherbes. Notice des Observations de Lamoignon-Malesherbes sur l'Hist. natur. de Buffon, et Anecdotes sur Malesherbes (p. 162-66). - Le duc de Lurochefoucauld (à l'occasion de la conspiration d'Orléans) (p. 144 ter-147. — Adrien Lezay. Notice biographique, suivie de la Lettre de

Rœderer à Adrien Lezay, sur Chénier, et l'usage de la satire (p. 157-62). - Marat (p. 167-68). Voy. aussi le tome III. - Marmontel (169-71), - Mirabeau (Correspondance de MM. de Mirabeau et Rœderer (p. 171-75). - Anne-Pierre de Montesquiou. Eloge historique. précéde de deux articles sur le même, dont un en réponse à un article de Dulaure (p. 175-93). — Le comte de Montlosier (p. 195-94), — Pilâtre de Rozier. Eloge (p. 196-200), — Sieyès (p. 204-07). S II. Théâtres. S III. Romans. Extraits raisonnés de quelques romans publiés de 1795 à 1802. -Considerations générales sur les romans. § 1v. Voyages. Notices sur quelques ouvrages qui ont paru de 1796 à 1804. - Relations de quelques voyages de M. Ræderer. v. Petites Censures, petites Critiques et petites Railleries : Ridicules, Mœurs, Littérature, Littérateurs, Modes, Abus, Adminis-tration politique, etc.; Mélanges. vi. Philosophie, Métaphysique. Extraits raisonnés d'ouvrages nouveaux ou nouvellement imprimés. qui ont paru de 1795 à 1803 (voy. qui ont paru de 1795 à 1803 (voy. le § xvii). S vii. Histoire. Extraits d'ouvrages qui ont paru de 1793 à 1802. § viii. Histoire contemporaine. Extraits.... de 1795 à 1804. Tome v (1837). Suite des Opuscules. § ix. Sciences, Arts, Métiers, Enseignement. § x. Langue française. § x. Bionfigner. gue française. S x1. Bienfaisance, Charité, etc. S x11. Jurisprudence, droit des gens, droit de la guerre, etc. § x111. Politique. Notices et extraits raisonnés d'ouvrages politiques qui ont été publies de 1796 à 1802. S xIV. Morale et Religion. S xv. Littérature. Notices d'ouvrages nouveaux, ou nouvellement imprimés, de 1795 à 1803. - Synonymes, Etymologies, Définitions, etc. — Mélanges. — Notes sur La Bruyère (inédites) (p. 321-342). § xvi. Institut. § xvii. Philosophie, Métaphysique (voy. le § v1). § xvIII. Réfutations des attaques dirigées contre les philosophes et la philosophie, principalement sous le Consulat et l'Empire. S xix. Eco-nomie politique, Finances, Im-Emprunts, Amortissepots,

ments, etc. Tome vi (1857). Suite du précédent paragraphe. - S xx. Chronique contemporaine, articles extraits du « Journal de Paris » et du « Journal d'économie publique, de morale et de politique », ou inédits, sur les événements du jour. S xxi. Mélanges, articles omis, etc. Rapports, Discours, sur les finances, l'administration et la politique. I. Travaux à l'Assemblée constituante, 1790, 1791, 1792. II. Sociétés des amis de la Constitution de Paris et de Metz, 1791, 1792. Tome VII (1858). Recueil de brochures politiques, de discours, de rapports, etc. Ce volume renfermant beaucoup d'écrits du comte Ræderer, qui ne sont pas généralement connus, soit parce qu'ils n'ont pas été imprimés séparément, ou qu'ils ont paru sous des noms d'emprunt, que d'autres sont entièrement inédits, nous allons donc décrire ce volume plus minutieusement que nous l'avons fait pour les six précèdents : § 1. Epoque de l'Assemblée constituante. Août 1792. Le prince de généreusement ' protégé Condé, généreusement protégé par MM. de Lameth et Robespierre, malgré l'inimitié qui existe entre la maison de Lameth et de Bourbon. Pamphlet de Ræderer, copié par Mirabeau et envoyé par lui à l'impression. § 11. Epoque de la Convention nationale, an III (1793). Discours prononcé par Tallien, sur la Terreur (voy. le nº xxvII). - De l'Intérêt des comités, de la Convention nationale et de la Nation, dans l'affaire des soixante et onze députés. - Des Sociétés populaires. - Un mot sur la nécessité de rendre les biens des condamnés. Ecrit imprimé sous le nom de Tallien (voy. le no xxvIII). - Du Gouvernement (1793) (d'après un exempl. corr. et augmenté ultérieurement par l'auteur). § 111. Epoque du Directoire. Des Fugitifs français et des Émigrés. - Querelle de Montesquieu et de Voltaire, sur les deux principes du gouvernement monarchique et du gouvernement républicain. (Extr. du « Journ. d'éco-nomie publ., 30 décembre 1796). - Entretien de plusieurs philosophes célèbres, sur les gouverne-

ments républicains et monarchiques. (Extr. du même journal, 8 juin 1797). L'auteur a présenté cet Entretien comme à lui adressé de la Suisse, et daté de 1793 (voy. le nº 1). - De l'Organisation des assemblées législatives (Id., 28 juin 1797). - Essai analytique sur divers moyens établis pour la communication des pensées entre les hommes et la société (supposé) trad. de l'allem. (ld., 20 nov-1795). — Des Sociétés particulières, tels que clubs, réunious, etc. (2º édit., refondue des « Sociétés populaires »). § IV. Epoque du Consulat. Rapport au conseil d'Etat sur les émigrés (février 1800). - Motifs du projet de loi concernant la division de territoire et l'administration, présenté au Corps législatif, le 7 février 1800. - Réponse du citoyen Rœderer au Discours du citoyen Daunou, député au Corps législatif (sur le même sujet), le 27 pluviôse, an viii (févr. 1800). — Rapport fait au conseil d'Etat, au nom de la section de l'Intérieur, par le citoyen Rœderer, dans la séance du 10 vendémaire an viii, sur cette question : « La désignation des chefslieux de préfecture et sous-préfecture est-elle un objet de loi ou de règlement? » - Prises maritimes. Principes d'après lesquels doivent être institués les tribunaux chargés de juger les prises maritimes. 16 mars 1800. — Rapport sur la proposition du ministre de l'Intérieur (Lucien Bonaparte), du 2 août 1800 au 14 mai 1801, et Projet d'arrêté. Luc. Bonaparte proposait l'établissement d'une Chambre consultative de commerce dans quatorze villes principales de la République, et près de son ministère une autre avec laquelle correspondraient les précédentes. - Critique d'un projet présenté aux consuls par le ministre de l'Intérieur. Le sujet du projet était la formalité proposée pour la rentrée prochaine du Corps législatif. - Extrait des motifs de projet de loi concernant le mode d'éligibilité, développés au Corps législatif, le 21 pluviôse an ix, par le citoyen Rœderer, rapporteur au conseil

d'Etat. (Extr. du Journal de Paris, 13 janv. 1801). - Discours prononcé... concernant le projet de loi présenté par le gouvernement pour la formation des listes de notabilité. - Projets d'arrêtés concernant les quatre départements réunis. Ræderer, rapporteur (mars 1801). - Rapport fait par ordre du premier Consul, concernant le droit d'aubaine et autres droits de même nature. -Discours du citoyen Ræderer. conseiller d'Etat, chargé de la direction et surveillance de l'Instruction publique. (Lors de la distribution des prix au Prytanée de Saint-Cyr, août 1802.) - Opinion d'une partie de la section de l'Intérieur, concernant les établissements de prêt sur nantissement. 26 août 1801. - Observations sur le projet de loi présenté ci-après, lequel tend à autoriser l'établissement des bureaux publics de prêt sur nantissement dans les principales villes de la République. - Rapport et Projet de règlement concernant les relations de la force armée avec l'administration pour la sûreté de celle-ci et sa dignité. 13 septembre 1801. - Moyens de mettre le conseil d'Etat plus en état de discuter les affaires commerciales. Brumaire an x (1801). Le premier Consul voulait l'établissement d'une sixième section dans le conseil d'Etat, une section de commerce. — Rapport au premier Consul sur un mémoire concernant les charbons de terre d'Angleterre. - Discours du conseiller d'Etat Rœderer..., en présentant au Corps législatif la convention conclue avec les Etats-Unis. 26 novembre 1801. - Deux Rapports, faits par ordre du premier Consul, concernant les charbons de terre venant de l'étranger. Déc. 1801, et 23 fevr. 1802. - Discours prononcé au Corps législatif... sur le projet de loi relatif à l'Instruction publique. 11 mai 1802. - Lettre de M. Ræderer au premier Consul, 10 juin 1802. A l'occasion d'une circulaire adressée aux préfets, relativement à soixante contribuables les plus imposés dans chaque département. - Autre

Lettre au premier Consul (sur l'Instruction publique). Juin 1802. - Mémoire concernant les orphelines de militaires ou fonctionnaires civils morts pour le service de l'Etat. Juillet 1802. - Projet d'arrêté pour la formation de dixsept lycées, au commencement de l'an xi. Titre ii. De l'Enseigne-ment. — Enseignement des classes; leur division, leur objet; nombre des professeurs: livres nombre des professeurs; livres classiques. Le projet avait été concerté avec Delambre, Cuvier et Rœderer. Le titre 11 est le résultat de leurs combinaisons. Il est suivi de l'un des six rapports qui suivaient le projet, le sixième, et du Rapport au premier Consul, concernant la nomination des inspecteurs généraux et membres de l'Institut adjoints. - Présentation du projet de loi concernant les douanes, 14 mai 1802. - Rapport de la section de l'Intérieur (sur le même sujet). Mars 1802. — Deux Discours prononcés... sur la création d'une Légion d'honneur. 15 et 19 mai 1802. - Discours pour la communication au Corps législatif du compte-rendu aux consuls de la République de l'état du ministère de l'Intérieur. Défense de Luc. Bonaparte, calomnié dès qu'il eut quitté ce ministère. — Rapport fait aux consuls en conseil d'Etat, au nom des sections réunies de l'Intérieur et de la Marine, concernant la pêche de la baleine. 23 décembre 1802, et Projet d'arrêté relatif à la pêche de la baleine et du cachalot. — Lettre au second consul Cambacérès. 4 juin 1803. Sur le nom à donner à un vaisseau voté par le Sénat. Le sénateur Rœderer propose celui de Bonaparte le Grand. Sur les journaux. Sept pièces : 1º Nomenclature des journaux, ouvrages périodiques et par souscriptions qui ont été expédiés par la poste pendant le mois de germinal an xi, avec le nombre présumé de leurs abonnés dans les départements (non compris les envois affranchis par Etat). Nomenclature fournie par M. de Menneval; 2º Rapport fait au Premier Consul. Août-sept. 1803. Sur le « Journal des Débats », et « le

Publiciste », et plus particulièrement contre le premier de ces journaux. 3º Journal des Débats. Revue de ses articles du 13 vendémiaire au 30 germinal an x1; 4º le Publiciste, vendémiaire an XI: 5º Autres pièces extraites du même dossier et relatives aux (mêmes) journaux ; 6° Si un homme en place doit faire des journaux : 7º Pièce de vers de Mêry sur le journal. - Rapport fait au Sénat conservateur, dans sa séance du 4 prairial an XI (24 mai 1803), au nom d'une commission spéciale chargée d'examiner les messages du gouvernement des 30 floréal et 2 prairial, relatifs à l'état politique de la France et de l'Angleterre. S v. Epoque de l'Empire. Hérédite impériale. An xIII. Complément des détails relatifs au Projet de rapport que M. Ræderer devait faire au Sénat, au nom d'une commission spéciale, à l'occasion des votes émis pour l'hérédité de la dynastie impériale. 1º Notes historiques et anecdotiques ; 2º Rapport fait au Sénat. dans la séance du 15 brumaire an XIII (6 nov. 1804), au nom d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de sénatusconsulte relatif au recensement des votes émis sur l'hérédité; 3º Anecdote. - De l'Hérédité du pouvoir suprême dans le gouvernement français (An xIII) .- Discours prononcé le 27 mai 1811, pour l'installation de la Cour impériale de Caen. - Deux Adresses à l'Empereur sur une pairie héréditaire.

Fragment d'un Discours prononcé au Sénat dans la séance permanente du 22 juin 1815, sur l'abdication de l'Empereur en faveur de Napoléon II. Le comte Rœderer est favorable à cette proposition. S vi. Epoque du règne de Louis XVIII. Mémoire. (En-voyé au ministre de la police le 16 juin 1816). On peut, sans doute, dit le baron Rœderer, attribuer à ce travail quelque influence sur la fameuse ordonnance qui intervint deux mois après (le 5 sept. de la même année) et mit fin à la lutte d'une Chambre qui se prétendait plus royaliste que le roi lui-même, et inaugura la France

constitutionnelle en proclamant qu'aucun article de la Charte ne serait modifié. — Mémoire sur cette question : la Surveillance des finances ne doit-elle pas être attachée à la place de principal ministre? 20 sept. 1816. Ce mémoire fut rédigé à la demande de M. Leang-Meason, Anglais, qui avait dit au comte Ræderer que le Roi verrait avec plaisir la rédaction d'idées qu'il avait mises en avant dans nne conversation antérieure. Il fut remis au Roi, et très-bien reçu. - Procès à l'occasion de la propriété du « Journal de Paris » (demandeurs : MM. le comte Rœderer et le duc de Bassano ; défendeurs : Huart, Gratiot et consorts). Sept pièces. § vII. Epoque du règne de Louis-Phi-lippe. De la Propriété considérée dans ses rapports avec les droits politiques. (Réimp. sur la 3º édit.). Nouv. Bases d'élections. Octobre 1830. - Sur les cautionnements imposés aux éditeurs de journaux, et sur la police nouvelle, sans lois, sans tribunaux. et néanmoins exempte d'arbitraire et de mollesse, pour la répression de leurs écarts. Du commencement de 1831. La loi est du 14 décembre 1830. A la suite on trouve : 1º une Note, datée du 29 juin 1832; 2º une Lettre de M. Rœderer à un journaliste. Sans date (1833). - Aux électeurs de l'arrondissement d'Alençon, extra muros, le comte Ræderer, maire d'Essay. Essay, le 30 mai 1831. Sur l'hérédité de la pairie, suivi de la solution du 22 juin 1831, et d'une Lettre à M. Delaunay (toujours sur l'hérédité de la pairie). Essay, 1er joillet 1831. - Nouvelles Idées concernant les journaux, suivies d'une adresse au Roi en lui envoyant trois exemplaires de cet écrit. — Opinion d'un député sur la loi du 19 janvier 1816. Mars 1832 (voy. le nº XLIX). — Neuf Discours à la Chambre des pairs, du 15 janvier 1833 au 15 décembre 1834, parmi lesquels nous citerons ceux prononcés dans la discussion générale du projet de loi, sur l'état de siège (18 février 1833), du projet de loi sur l'organisation départementale (15 mai 1833), -

Réplique du comte Rœderer à MM. de Barante et de Pontécoulant (18 mai 1833), à l'appui de l'a-mendement de M. de La Roche-foucauld, contre l'admission des ministres du calte dans les conseils généraux (20 mai 1833). -Réflexions sur deux propositions de loi... Mai 1833 (voy. le nº L), - Opinion sur le règlement de la Chambre, Juin 1833. Opinion qui n'a pas été lue. Discours dans la discussion du projet de loi sur les associations (8 avril 1834), - Incident de Carrel dans le procès des attentats de Lyon, Paris, etc. (15 déc. 1834). — Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels. Février 1833. Edition conforme à la première, mais il y a été ajouté Avant-propos, et dans cet Avant-propos une note intitulée : · Du grand électeur de Sieyès », et un court postscriptum. Ouvrages antérieurs à 1790 (1). Idées sur un traité sur les finances (voy. le nº x). - Observations sur les intérêts des Trois-Evêchés et de la Lorraine, relativement an reculement des barrières des traités (1787), suivi de six lettres concernant cet écrit, et de questions proposées par la commission intermédiaire de l'Assemblée provinciale de Lorraine, concernant le reculement des barrières, et Observations servir de réponse à ces questions. - De la Députation aux Etats-Généraux (8 nov. 1788), précédé de six lettres du prince de Beauveau et une du marquis de Cazeaux à l'auteur sur cet ouvrage. - Dialogue concernant le colportage des marchandises en général, etc. - Mémoire concernant le chapitre de l'Eglise de Metz (1783). - Avis aux Messins, ou Développement des movens indiqués en 1772, par M. de Calonne, pour le rétablissement du commerce dans la ville et dans la province. Lu à la séance publique de la rentrée de la Société royale des sciences et arts de Metz, le 17 novembre 1783. - Sur cette ques-

tion mise au concours en 1785, par la Société royale des sciences et arts de Metz : Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France? 1787. En quoi consiste la prospérité d'un pays et quelles sont en général les causes qui peuvent y contribuer le plus efficacement? Réimprimé sur un exemplaire corrigé pour une seconde édition qui n'a jamais été faite. — Observations sur l'élection d'un prétendu député de la ville de Metz aux Etats-Généraux. 23 avril 1789. - Déclaration de M. Ræderer au sujet des écrits répandus contre lui. Metz, 20 octobre 1789. Il s'agit de deux écrits anonymes, l'un intitulé : « Mémoire en réponse à celui du comité prétendu patriotique », etc., in-8 de 27 pag.; l'au-tre : « la Voix des citoyens, lettre à M. Rœderer », etc., in-8 de 96 p. Ces deux écrits, dit Rœderer, ne renferment pas un mot qui ne soit une invective. - Premier Plaidoyer de Ræderer. L'éditeur des OEuvres du comte Rœderer dit avoir retrouvé une assez nombreuse collection de ses « jeunes Plaidoyers », tous de sa main, et il ajoute : « Voilà celui que j'ai « plusieurs motifs de considérer « comme ayant été le premier. A « ce titre, et comme étant d'ail-« leurs fort « modique », ainsi « qu'il le qualifie lui-même, je l'ai « choisi pour le placer dans cette « collection, à l'exclusion de beau-« conp d'autres qui ont une véritable importance et de grands « développements ». — Fragment d'une Notice sur la famille Rœderer depuis 1679, par M. le baron Ant.-Marie Rœderer (1850), « C'est une sorte de cadre, dit l'éditeur, dans lequel j'ai inséré une foule de petites pièces écrites par mon père et dont l'isolément détruirait toute espèce d'intérêt. Tome viii (1859). Mélanges. Post-scriptum-Préface. Note de l'éditeur sur un article (de M. Achille Jubinal) du journal « le Messager de Paris, . du 19 novembre 1859.- Note de l'Editeur. Réfutation d'un passage des Mémoires posthumes du comte Mélito. - Conseils d'une mère à ses filles. - Réfutation

<sup>(1)</sup> La place de ces écrits était à la tête de cu septème volume et non à la fin, la chronologie des publications d'économie publique et de politique du comté Rœderer le voulait ainsi.

de la théorie de la proposition grammaticale publiée par Urb. Domergue. — Mémoires sur quelques points d'économie publique. lns au Lycée, en 1800 et 1802. Six Discours. - Mémoires sur le Gouvernement de la Chine, sur la langue des Chinois, et particulièrement sur leur écriture (1798). -Cours d'organisation sociale, fait au Lycée en 1793. Treize Discours (voy. le nº 1). - Eléments philosophiques concernant l'état civil. Traduction du livre de Hobbes De Cive (voy. le nº 11). - De l'Amour, avec des passages de nos moralistes qui ont écrit sur l'amour (voy. le n° 1v). - Mémoires au roi Joseph sur la réforme et l'organisation du système financier du royaume de Naples. 1806. Réunion du Valais à l'Empire. 1810. - Plan d'une Histoire du suprême pouvoir en France depuis l'existence de la nation française. - Extrait du Testament du comte Ræderer. - Dernière note de l'éditeur. Juillet 1859. - Discours prononcé par M. le baron de Schonen, député, sur la tombe de M. Ræderer. - Notice historique sur la vie et les travaux de M. Ræderer, par M. Mignet. -Rœderer, par Sainte-Beuve. Correspondance de famille. - Correspondance générale : Lettres du général Alava (trois lettres). Correspondance avec madame Staël (32 lettres, du 9 juin 1795 au 9 janvier 1800). — Notice biographique concernant M. Ræderer. Extraite de la « Biographie nouvelle des contemporains » (Autobiographie). - L'éditeur, M. le baron Ant.-Mar. Rœderer, avait promis un neuvième et dernier volume, qui devait se composer de la table alphabétique et analytique de cette collection, qui eut été fort utile à cause des nombreux sujets qui y sont traités. Si cette table n'eût pas rempli tout le volume, l'éditeur se proposait de le compléter par une suite de la Correspondance, notamment par les lettres de l'abbé Morellet, du chevalier de Boufflers, etc. L'age avancé de M. le baron Rœderer (82 ans), ne permet guère d'espé-rer que ce volume paraisse jamais.

# Biographies du comte L.-P. Ræderer.

1º Le comte Pierre-Louis Ræderer. « Biogr. des hommes vivants », t. v (1819), p. 221-24, neuf colon., article signé : U. 2º Notice biographique concernant M. Ræderer, extraite de la « Biogr. nouv. des con-temporains. Paris, de l'impr. de Lachevardière, 1825, in-8 de 56 pag. Tirée à 250 exempl., qui n'ont pas été destinés au commerce. Cette Notice, dont M. Ræderer a fourni lui-même les matériaux, est précédée d'une préface, et accompagnée de notes dont il est l'auteur. 3° Vie politique du comte Ræderer, tirée de la « Biographie de la Moselle »; par E.-A. Bégin. Metz, Verronnais, 1832, in-8 de 96 pag. 4º Le comte Pierre-Louis Ræderer. Impr. dans la « Biographie univ. et port. des contemporains », t. IV (1834), p. 1140-1142, 5 colon. 5º Discours prononce sur sa tombe, par M. de Schonen. Imprimé dans « le Moniteur » du 23 decembre 1835. 6º Le comte Pierre-Louis Ræderer. Impr. dans la « Biographie des hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. 1er, 2º partie (1836), p. 51-61. 7º Eloge historique de M. le conte P.-L.) Ræderer; par M. Mignet, secrétaire perpétuel de l'Académie rovale des sciences morales et politiques, lu dans la séance publique du 27 décembre 1837. Impr. dans les « Mémoires de l'Académie royale des sciences morales et politiques », 2º série, t. 11, pag. LVI à xcx [4859]. Impr. aussi, en 1838, dans la « Revue des Deux-Mondes », sous le titre de « Rœderer, sa vie et ses travaux », et tiré à part à petit nombre. 8º La Famille Ræderer de 1676 à 1790. Notice par M. le baron A.-M. Ræderer. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1850, in-8, avec 9 port. (Voy. l'article suivant.) 9º Le comte Ræderer; par Sainte-Beuve. Paris, typogr. de Panckoucke, 1853, in-8 de 68 pag. (Extr. du « Moniteur universel » des 18 et 23 juillet et du 1er août 1853. 10° Le comte Pierre-Louis Ræderer; par un anonyme. Impr. dans le Supplément à la « Biographie universelle », t. LXXIX (1846),

pag. 294-316. 11º Notice de ma vie pour mes enfants. 12º Notice biographique demandée par mon fils Antoine. Ces deux dernières Notices, écrites par le comte de Rœderer lui-même, ont été imprimées dans la tome III des OEuvres de l'auteur. 13º Le comte P.-L. Ræderer, par Jos. Garnier. Courte notice impr. dans le « Dict. de l'Economie politique », publ. par Guillaumin, t. II (1854), p. 545. 14º Le comte P.-L. Ræderer, par un anonyme. Impr. dans le « Dictionnaire de la conversation », 2º édit., tome xv (1863), p. 485. 13º par J. Morel (ancien directeur de la « Revue française). Dans la « Nouv. Biographie générale » de MM. F. Didot, t. XLII (1863), colon. 492 (1).

ROEDERER (le baron Antoine-Marie), fils pulné du précédent, littérateur et économiste, né à Metz, le 14 mai 1782, fut, sur l'in-vitation pressante de Talleyrand, ami de son père, attaché, à dixsept ans, au ministère des affaires étrangères; il entra, en 1805, comme auditeur, au conseil d'Etat, et rejoignit, l'année suivante, son père à Naples, où il fut chargé de diriger les contributions directes jusqu'au départ du roi Jo-seph. Il était en même temps chambellan du Roi et surintendant des théâtres de Naples. En 1808, il devint auditeur des ponts et chaussées ; épousa, en 1809, une nièce d'Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel, alors qu'il administrait comme préfet le Trasimène, un des anciens départements de l'Empire français, formé aux dépens de la Toscane, et qui avait Spolète pour chef-lieu. Les revers de la France lui enlevèrent son poste en 1814, et dans cette même année, il fut nommé préfet de l'Aube, dont il n'évacua le cheflieu que le jour où les alliés s'en emparerent. Il y fut renvoyé pendant les Cent-Jours (6 avril 1815). Le 23 septembre 1845, le baron Rœderer fut élevé à la dignité de pair de France. Depuis février 1848, il est rentré dans la vie privée, et habite le plus ordinairement son beau château des Menilles, près de Pacy-sur-Eure. Le baron Rœderer est décoré d'un ordre de Naples et officier de la Légion d'honneur. On a de lui les ouvrages et écrits suivants:

## Economie politique.

I. Discours de M. le baron Rœderer, pair de France, dans la discussion générale du projet de loi relatif à la perception des droits d'octrois sur les bestiaux. Séance du 15 avril 1846. (Extr. du « Mo-niteur univ. »). Paris, de l'impr. de Panckoucke (1846), in-8 de 7 p. II. Rapport de M. le baron Rœderer... sur une pétition relative à l'abolition de l'esclavage en Algérie. Séance du 22 mai 1846. (Extr. du Moniteur univ. » ). Paris, de l'impr. du même (1846), in-8 de 8 pag. On a quelques autres Rapports de M. le baron Rœderer à la Chambre des pairs sur des intérêts locaux. III. Des Droits d'entrée sur les produits étrangers considérés dans leurs rapports avec les intérêts du trésor de l'Etat, avec ceux de la production nationale et avec ceux des consommateurs. Paris, l'impr. de F. Didot, 15 mars 1847, in-8 de 30 pag. IV. Affranchisse-ment de l'industrie anglaise, dans l'intérêt de la richesse du pays, de sa puissance maritime et de sa politique. Paris, F. Didot, 25 avril 1847, in-8 de 29 pag. V. Les Douanes et l'Industrie en 1848. Dangers et nécessités. Décembre 1847. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1848, in-8 de 82 pag. VI. De l'Impôt progressif. Juin 1848. (Paris, de l'impr. de Guyot et Scribe, 1848, in-8 de 16 pag. (Anon.). Opuscule qui fit sensation lors de sa publication. VII. Etudes sur les deux systèmes opposés du libre échange et de la protection. Janvier 1831. Paris, Guillaumin, 1851, in-8. Deuxième édition, revue et augmentée de cinq chapitres. Mai 1851. Paris, le même, 1851, in-8 (3 fr. 50 c.). L'auteur se montre partisan du système protectionniste. VIII. Réponse de M. Ræderer à l'article que M. Molinari a fait insérer dans le « Journal des économistes » du 15 sept. 1851, portant réfutation

<sup>(4)</sup> De ces quinze Notices biographiques, M. OEttinger, dans sa « Bibliographie biographique universelle », 2° édition (1854, gr. in-8), n'en cite que trois.

de quelques passages de l'ouvrage intitulé: Etudes des deux systèmes opposés du libre échange et de la protection. Paris, Guillaumin, 1851, in-8 de 56 pag. (1 fr.).

#### Littérature.

IX. Comédies, Proverbes, Parades. Dinan-sur-Meuse, 1824-25, 2 vo-lumes petit in-8. Tiré à 100 exemplaires seulement. Les deux volumes renferment treize pièces: 10 Mademoiselle Delaunay à la Bastille, comédie en un acte; — 2º le Colonel, ou Peu à peu la vérité se découvre, proverbe; - 3° le Quiproquo involontaire ; - 4º le Premier relai de la diligence, ou Tâche de savoir avec qui tu t'embarques, proverbe; - 5º Pierrot gourmand, farce; - 6° la Nuit du mardi gras; - 7° l'Ours du carnaval; - 8° le Campagnard homme de plaisir; — 9º les Mœurs du bon temps; — 10º Alexandrine maîtresse de maison, ou On ne sait sur quel pied danser, proverbe; - 11º le Betier du bois Roussel, ou Erreur n'est pas compte; - 12º le Commis-voyageur, ou Quand le vin est versé il faut le boire; — 13° Une matinée de Louis XIV. Il a été publić depuis, en 1826, un troisième volume; mais ce volume, contenant cinq pièces, n'en renferme qu'une de M. Ræderer le fils, intitulée : l'Ambitieux réprime, ou Il ne faut pas peter plus haut que le c... Les quatre autres sont du comte Ræderer, et en voici l'indication : le Fouet de nos pères ; le Diamant de Charles-Quint; la Foire d'Alençon; le Marguillier de Saint-Eustache, Les représentations dramatiques ont été dans les goûts du comte Ræderer et de son fils puiné. Les pièces de ce dernier ont été composées pour l'amusement de ses enfants, qui les jouaient. Les Comédies, Proverbes et Parades de M. le baron Rœderer sont donc écrites sans prétentions littéraires. X. Intrigues politiques et galantes de la Cour de France sous Charles IX, Louis XIII, Louis XIV, le Régent et Louis XVI, mises en comédies (En prose). Paris, Ch. Gosselin ; Hect. Bossange, 1832, in-8 (8 fr.). Ce volume contient les six pièces suivantes : 1º le Départ de Henri de Valois pour la Pologne, en 1573, comédie historique en trois actes; 2º Bassompierre, ou le Courtisan dans l'embarras, comédie historique en cinq actes, 1621; — 3° les Aiguillettes d'Anne d'Autriche, comédie historique en trois actes, 1625; 4º Une Matinée de Louis XIV, comédie historique en deux actes; - 5º Mademoiselle Delaunay à la Bastille, comédie historique en un acte, 1720; - 6° les Mœurs du bon temps, ou A bon chat bon rat, proverbe historique. Epoque de Louis XV. Les quatre prenuères pièces sont suivies de notes. XI. Monthermé. (Roman). Sans lieu d'impression (Paris), ni date (1848), in-16 de 212 pag. (Anon.). Tiré à dix ou douze exemplaires. Pages 87 et suiv. on trouve un conte facétieux, en vers, intitule la Vierge de Monthermé. - Le baron Ant.-Mar. Ræderer a fait imprimer, dans « le Mercure », plusieurs articles politico-litteraires. C'est aussi dans le numero du 16 mai 1826 (tome xIII), qu'a été imprimé pour la première fois le proverbe intitule : l'Ambitieux réprimé; mais une notice ajoutée à ce proverbe le présente mal à propos comme l'ouvrage du comte Rœderer, tandis qu'il est entièrement de son fils. Le baron Ant .-Mar. Rœderer a été l'éditeur des OEuvres de son père (vov. l'article précédent).

## Histoire.

XII. La famille Ræderer de 1676 à 1790. Notice. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1850, in-8 de 14 feuil. 1/2, avec 9 portr. Cet ouvrage exclusivement destiné à la famille, n'a été tiré qu'à 100 exemplaires, qui ont tous portés un numéro d'ordre et le nom du donataire. XIII. Réfutation d'un passage des Mémoires posthumes du comte Miot de Mélito. Paris, de l'impr. de F. Didot frères, fils et Comp., 1859, in-12 de 11 pag. Extraite du tome viii des Œuvres du père de l'auteur. - Il existe deux courtes notices sur M. le baron Ræderer: celle de M. Jos. Garnier, dans le « Dictionnaire de l'économie politique », publié par Guillaumin,

t. 11 (1854), p. 546, et celle de M. Vapereau, dans son « Dictionnaire universel des contemporains »,

2º édit. (1861), p. 1505. ROEDING (J.-H.). Dictionnaire général de la Marine, en neuf langues. Avec une « Bibliographie générale

de la Marine ». Hambourg, 1794-98, 4 vol. in-4, dont un de 115 planches (40 à 46 fr.).

ROEHN (Ch.), peintre de genre, professeur de dessin au collége Louis-le-Grand. I. Physiologie du commerce des arts, et suivie d'un Traité sur la restauration des tableaux. Paris, Lagny, 1840, in-18 (1 fr. 75 c.), — Il a publié une nouvelle édition, augmentée de notes, du « Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant » (Paris, J.-N. Barba, 1838, in-8).

ROBHN (Auguste), à Paris. I. Deuxiè-me Notice sur l'emploi des bois dans la construction des chaussées. Pavés en bois debout du système solidaire, de l'invention de M. Auguste Rœhn. Paris, de l'impr. de Proux, 1842, in-8 de 8 pag. II. Pro-positions d'enquête sur les chaussées de bois, demande en concession de travaux. Paris, de l'impr. de Cordier, 1844, in-8 de 16 pag.

ROEHN (Eugène). Avec M. Barth, Lapoinmeraye: Mémoire sur l'introduction en France de la race des alpacas et des lamas de l'Amérique du Sud, par la voie d'association départementale. Paris, de l'impr. de Lacour, 1848, in-8 de 16 pag.

ROBHRICH (Louis-Henry-Marc), pasteur à Jussy de 1839 à 1854, membre du Consistoire, chapelain des colléges de Genève, l'un des ré-dacteurs de « la Semaine reli-gieuse », feuille hebdomadaire (nouvelle serie). I. Recherches historiques et critiques sur Origène. Genève, 1835, in 8. II. Méditations sur l'Evangile selon Mathieu (dans les « Etrennes religieuses » pour 1850, pag. 212-221). III. Le mis-sionnaire Casalis et les Bassoutos (dans les mêmes « Etrennes » pour 1851, in-12, p. 251-281). IV. Le retour du missionnaire Casalis en Afrique (dans les mêmes « Etrennes pour 1852, pag. 56-77). V. Du Prosélytisme évangélique. Rapport présenté à l'Assemblée annuelle de la Société pastorale suisse, le

9 août 1855. Ge nève, J.-G. Fick, 1835, in-8 de 65 pag. — Sec. édit. Ibid., 1862, in- i2. VI. L'Engage-ment chrétien, discours adresse à des prosélytes en 1856. (Impr. dans les « Etrennes religieuses » pour 1857, in-12, pag. 201-216.) VII. L'Eglise nationale et l'Alliance Que ferons-nous? évangélique. (Extr. de la « Semaine religieuse » du 31 août 1861). Genève, Bon-nant, 30 ao ât 1861, in-8 de 4 pag. VIII. L'Egl ise nationale et l'Alliance évangéligu e. Que reste-t-il à faire? (Extr. de la même feuille, 16e supplément au nº 35). Genève, Bonnant, 13 sept. 1861, in 8 de 4 pag. IX. Le Chant populaire. Méthode Chevé. Impr. dans les « Etrennes religic:uses pour 1863 », pag. 280-305. (Théoph. Dufour.)

ROEBRIG (F.-L.-O.), philologue alle-mand, naturalise Français en mars 1850, précieuse acquisition pour notre pays et pour la science. pays et pour la science. Nous connaissons de lui en français : I. Spécimen des idiotismes de la langue turque, recueillis, classés par ordre de matières et expliqués. Brestau, Hirth, et Paris, 1843, gr. in-8 de 38 pag. Il. Eclaircissements sur que lques particularites des langues tavares et finnoises. Paris, Th. Barroi. s, 1845, in-8 de 16 pag. M. Ræhrig est encore auteur de plusieurs ouvrages allemands sur les lang nes orientales, et entre autres d'ui a mémoire sur la philologie compa rée qui a été couronné par l'Inst itut au mois d'octobre 1848.

ROEHRIG (Alexandre), de Paris. De l'intervention des laïcs dans le culte. Thèse. Strasbourg, a le l'impr. de M<sup>mo</sup> veuve Berger-Lev trault, 1852,

in-8 de 44 pag.

ROBHRICH (Gustave-Guil llaume), de Fürdenheim (Bas-Rhin, L. Essai sur la vie, les écrits et la doctrine de l'anabaptiste Jean Der ik. Thèse. Strasbourg, de l'impi : de Mme veuve Berger-Levrault, 1854, in-8

de 64 pag.

ROBHRICH (T.-W.), pasteur de l'église de Saint-Guillanme à S trashourg, mort à Strasbourg, en ju nillet 1860, I. Katharina Zell, gebori ve Schutz, ein christlicher Frauenbil d aus der Reformations Zeit. Stras burg, gedruck bei der Witwe B erger-l.evrault, 1854, in-8 de 29 pag. II. Mittheilungen aus der Geschichte der evangelischen Kirche der Elsasses. Strasbourg et Paris, Treuttel et Würtz, 183 5, 3 vol. in-8 (15 fr.). Mémoires sur "l'histoire évangélique de l'Alsace. Le troisième volume renferme les biographies évangéliques et l'histoire des temps modernes de l'E, glise de Strasbourg. III. Clemen. Ziegler, der Gartner zu Strasburg, Strasburg, Noirel, 1858, in-8 de .15 pag.

ROELANDT (Louis), architecte, élève de MM. Percier et Fontaine, de Paris, professenr d'architec-ture à l'Académie de G and, membre des académies de Bruxelles, Gand, Amsterdam, Liég e et Anvers; membre houoraire et correspondant de l'Institut Dritannique d'architecture de Londres; membre de la commission administrative et d'inspection ; zénérale de la maison de détention de Gand, de la commission royale des monuments de la Belgique; chevalier de l'ordre de Léopold et de l'ordre du Lion néerlandais; né à Nieuport, en 1786. Il a publié : Plans, élévatums, vues, perspectives et détails d'un monument national, projeté pour être élevé dans le parc de Sain t-James à Londres, en 16 feuill. in- folio. Cet architecte a construit le Casino de Gand, l'Université de la même ville, deux des plus be aux édifices de la Belgique; la : salle de spectacle et le Palais de Justice de Gand; l'Entrepôt d'A nvers, beaucoup de constructions, d'églises et de châteaux dans les Flandres. - On trouve une cour te notice sur M. L. Roelandt dar is la « Biograp. gén. des Belges », par P. Roger (Bruxelles, 1850, gr. in-8), et une autre, courte aussi, « lans le « Dict. univ. des contemporains » de M. Vapereau, 2º édit. , p. 150%.

ROELAND TS (Jean-François-Barbe), de Gan A, secrétaire inspecteur de l'ancier une Université de Louvain. On a de lui : I. les Dots, opèra en un act e, joué à Gand, le 3 décembre 18 04, mais qui ne paralt pas avoir été imprimé. II. Des Poésies fagitir es, dans « l'Almanach poétitique de la Belgique, de 1808 à 1811. Un trait de comédienne,

vaud. en un acte. Bruxelles, J.-F. De Greef-Laduron, 1843, in-18. Représ. pour la première fois sur le théâtre de Molenbeek-lez-Bruxelles, le 17 février 1843.

Bruxelles, le 17 février 1845. ROELANT (Ed.). Guide de poche. Voyage circulaire. Excursions en Belgique, en France et en Allemagne. Brux., Rozez, 1858, in-32 de 122 pag. (1 fr.). ROELL. Avec M. Mollerus: Recueil

ROELL. Avec M. Mollerus: Recueil de pièces relatives à la liberté illimitée du commerce des grains. La

Haye, 1823, in-8.

ROENTGEN (J.-G.-J.). I. Recherches sur les sources de la prospérité publique. Paris, les march. de nouv., 1825, in-8 de 48 pag. II. Mutius Scœvola, tragédie en cinq actes. Paris, les march. de nouv., 1825, in-8. III. Erreurs judiciaires. 40 vers d'Ethwald. Paris, l'Auteur, 1839, in-18. IV. La Fiancee de Messine, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, l'Anteur, 1843, in-18. (Anon.) V. Reminiscences; par l'auteur de « la Fiancée de Messine . Paris, l'Auteur, 1843, in-12 de 20 pag. VI. Ethwald, esquisse dramatique en cinq actes et en vers ; par l'auteur de « la Fiancée de Messine ». Paris, l'Auteur, 1843, in-8. Cet ouvrage avait paru sous un autre titre, vers 1839. C'est le même pour lequel on a réimprimé, en 1845, le titre et le premier feuillet. VII. A l'auteur de la Théorie des ressemblances; par M. H. Corréa. (Trad. du por-tugais). Paris, de l'impr. de Moessard, 1845, in-8 de 4 pag. Pièce de 12 vers, suivies d'un sonnet. VIII. A. M. le commandeur da Gama Machado, sur la guérison de son cheval malade. (En vers.) Paris, de l'impr. de Claye, 1832, in-8 de 2 pag.

ROERGAS DE SERVIEZ (Jacq. de).
Voy. (t. ix) SERVIEZ.

ROERGAS DE SERVIEZ (le général Emmanuel-Gervais de), petit-fits du précédent. Voy. (t. 1x) SERVIEZ. ROERGAS DE SERVIEZ (Alfred-Emmanuel), fils du précédent, littérateur, né à Paris, en 1807. 1. L'Aide de camp, ou l'Auteur inconnu. Souvenirs des deux mondes. Paris, Dufey et Vézard, 1832, in-8 (7 fr. 50 c.) Publié sous le pseudon. de Maurice de Viarz. Ce li-

vre renferme sous forme de mémoires, la relation des divers faits du règne de Napoléon, mais plus particulièrement pendant la guerre d'Espagne, en 1808; et l'histoire de la guerre de l'indépendance colombienne, à partir de l'insurrection de Caracas, en 1810, jusqu'à l'affranchissement du Pérou, en 1823. Peu d'ouvrages offrent, sur les mœurs et la statistique de la Colombie, des détails aussi curieux et aussi variés. II. Neuf jours d'hymen, ou la Cour en 1610. Par l'auteur de « l'Aide-de-camp ». Paris, Lachapelle, 1834, 2 vol. in-8 (15 fr.). Roman dont les faits historiques se rapportent aux derniers jours de règne d'Henri IV. III. Le Démon du Midi, chronique espagnole. Paris, Lachapelle, 1836, 2 vol. in-8 (15 fr.). Sombre tableau des troubles de Flandre, et de la fin tragique de don Carlos, infant d'Espagne. IV. Histoire de Colbert, Paris, Debécourt, 1842, in-18 (3 fr. 50 c.). V. Histoire du brave Crillon. Paris, le même, 1844, in-18 (3 fr. 50 c.). Les deux derniers ouvrages font partie de la collection intitulée : « les Gloires de la France, ou Vies de ses personnages les plus illustres ».

ROERSCH (L.), professeur à l'Athé-née royal de Bruges, l'un des principaux rédacteurs de la « Revue pédagogique de l'enseignement ration publique en Belgique. I. Compte-rendu de l'Examen critique de la Grammaire grecque de M. Burnouf, par J.-J. Courtaud - Divernéresse, et Observations sur cette Grammaire. Im-primé dans la « Revue pédagogi-que de l'enseignement rationel », année 1335, p. 105, 164, 204, 226, 265, 293 et 329. II. Notes critiques sur Cornelius Nepos. En quatre articles. Impr. dans la « Revue de l'instruction publique en Belgique », en janv. et févr., mars et avril 1862. III. Variétés philolo-giques. Ibid., juin 1862, et beaucoup d'autres articles, dans l'une et l'autre des deux Revues citées. ROESCH (Ch.). De l'Abus des boissons

spiritueuses, considéré sous le point

de vue de la police médicale et de

la médecine légale. Paris, Baillière, 1838, in-8 (3 fr. 50 c.).

Rosss (et non Roeus, comme le dit M. F. Bourquelot), évêque de Rhodiopolis, coadjuteur de Stras-bourg: né à Sigolsheim (Haut-Rhin), le 6 avril 1794. D'après la « Biographie du clergé contemporain », M. F. Bourquelot, dans sa Littérature française contemporaine », a cité plusieurs ouvrages originaux de ce prélat, ainsi que plusieurs traductions du français en allemand. Nous pensons que tous sont écrits en allemand, et de plus, imprimés hors de France. Des mandements et sermons de lui ont été insérés, en 1856, dans le 85e vol. de la « Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés », publiée par M. l'abbé Migne.

ROESSIG (1) (Ch.-Gottl.). Les Roses, dessinées et enluminées d'après nature, par le docteur Ræssig (et à la suite par Waitz), avec une courte description botanique (en allemand et) traduite en français par M. de Lahitte. Leipzig, au Comptoir d'industrie, s. d. (1800-1820), in-4 fig. color. Cet ouvrage qui a paru aussi sous le titre d'Histoire naturelle des roses, devait être composé de 20 livraisons, mais il n'en a été publié que 12, contenant les figures de 60 roses. Chaque livraison coûtait 2 thal.

(environ 8 fr.).

tionel » et de celle de l'Instruc. Rorssingen (Frédéric-Louis), médecin suisse distingué, et homme politique d'action, né le 7 juillet 1800, à Couvet, canton de Neuchâtel, d'un père établi pharmacien dans ce village, mais originaire du Palatinat bavarois. F.-L. Rœssinger était l'ainé de dix enfants. Il fréquenta de bonne heure l'école du village; son père, qui le destinait à la médecine, lui enseignait en même temps les éléments des sciences naturelles, et spécialement de la botanique, pour laquelle l'enfant montrait beaucoup de dispositions, joignant à un grand talent d'observation une imagination vive et ardente. F.-L. Rœssinger resta dans la maison

<sup>(1)</sup> Et non Rossing, comme l'a imprimé M Jacq.-Ch. Brunet.

paternelle jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il connaissait déjà assez la pharmacie pour pouvoir au besoin remplacer son père. Il savait un peu de latin et un peu de grec qui lui avait été enseigné par le pasteur de Couvet, M. Courvoisier. Mis en pension à Thoune pendant une année chez un médecin qui-avait une pharmacie, il y continua son éducation, tout en apprenant la langue allemande, et se prépara à commencer ses études universitaires. Ræssinger vint à Paris vers la fin de 1819. Il se livra avec ardeur à l'étude de la médecine et de la chirurgie. Doué d'un caractère généreux, le jeune étudiant ne pouvait rester indifférent à la luite politique engagée alors non-seulement en France, mais dans une grande partie de l'Europe entre l'absolutisme et le libéralisme constitutionnel, Rœssinger, mêlé à la jeunesse des écoles de Paris, prit une part active aux luttes qui signalèrent les années 1820 à 1822, sous le règne de Louis XVIII. Ræssinger se signala dans les fréquentes émeutes dont le quartier latin fut alors le théâtre; le « petit Suisse », comme l'appelaient ses camarades, était toujours un des plus hardis, et il fut plus d'une fois obligé de se cacher pour se soustraire aux recherches de la police. Ses études n'en souffrirent pas, et il les termina brillamment. Rœssinger ne prit pas ses inscriptions à l'Ecole de médecine de Paris, pour diminuer les sacrifices que son séjour à Paris imposait à ses parents, mais les certificats des professeurs dont il suivait les cours comme externe prouvent qu'il n'en était pas moins aimé et estimé de chacun d'eux. Rœssinger quitta Paris à la fin de 1822, après y avoir séjourné trois ans. Il retourna à Couvet et commença à y pratiquer la médecine. Un arrêté du conseil d'Etat l'y avait autorisé à la suite d'un examen passé devant le docteur Pury, médecin du roi de Prusse. Rœssinger sut bientôt, par son dé-vouement et sa sollicitude pour ses malades, gagner la confiance du public. C'était le médecin des pauvres : ne se contentant pas de leur donner des conseils, il leur distribuait gratis les médicaments. et son exquise délicatesse lui suggérait toujours un nouveau moyen de soulager leur misère sans éveiller leur susceptibilité. Il popularisa la vaccination qu'il était chargé de pratiquer officiellement et qu'un grand nombre de personnes regardaient encore comme une chose dangereuse; fort habite chirurgien, il introduisit au Val-de-Travers l'art opératoire des accouchements; il traita de nombreux malades atteints de la petite-vérole; il s'adonna aussi, avec d'heureux succès, au traitement des maladies mentales. Le jeune médecin joignait dans ces derniers traitements un tact exquis à un remarquable talent d'observation et à une grande connaissance du cœur humain et de la science psychologique. Les nombreux rapports médico-légaux que Rœssinger eut l'occasion de rédiger pendant sa carrière médicale, dans le canton de Neuchâtel font aussi ressortir sa delicatesse et sa droiture. Ils sont clairs, précis, et ne contiennent jamais des appréciations qui ne soient basées sur des faits. On n'y trouve point ce verbiage scientifique et cet assaisonnement de termes techniques destinés à en imposer aux profanes ; l'exposé est simple, populaire et intelligible pour l'homme le moins instruit. Ræssinger avait épousé, en 1826, mademoiselle Charlotte Clerc, de Môtiers, et en avait un fils. Il vivait tout entier aux devoirs de sa profession et à ses affections de famille, quand éclata à Neuchâtel, en septembre 1831, un soulèvement qui avait pour but d'émanciper le canton d'avec la Prusse. M. Alphonse Bourquin, lieutenant de carabiniers, et député patriote au Corps législatif, qui avait été institué le 21 juin précédent, était à la tête du mouvement. Ræssinger, le jeune émeutier de Paris, y joua un rôle très-actif, et eut parmi les inle titre de chirurgiensurgés, major. Homme d'énergie et d'action, il se signala le 13 septembre lors de la prise du château de Neu.

châtel, et pendant son occupation par les patriotes; comme membre du comité révolutionnaire, constitué à Rochefort, le 8 novembre, d'où sortit un comité directeur, dont fit partie Rœssinger, et le 17 décembre, dans une rencontre avec les soldats royalistes. Rœssinger fut ce dernier jour pris les armes à la main à Bevaix, au moment où il venait de dévaliser la fabrique d'armes de Boudry. Il fut amené à Neuchâtel avec les autres patriotes faits prisonniers par les royalistes. Ræssinger ne partagea pas le sort de ses compagnons d'armes. Comme l'un des chefs du soulèvement, il fut enfermé dans une cage en bois de chêne de cinq pieds de hauteur, cinq de profondeur et cinq de largeur, placée au second étage de la vieille tour des prisons où on peut la voir encore. il y demeura neuf jours au froid et dans une obscurité complète, n'ayant pour tout lit que le plancher de son étroite prison recouvert d'une mince couche de paille. et n'entrevoyant la clarté du jour. que quand on ouvrait le guichet de la porte de la cage, pour lui pas-ser ses aliments. Le procès de Ræssinger s'instruisit rapidement. Traduit dans le conseil de guerre, le 25 décembre, le médecin si humain et si philanthrope du Val-de-Travers fut condamné le jour suivant « à la peine de mort par les armes, sauf et réservé la clémence de Sa Majesté ». La condamnation n'avait été prononcée qu'à une majorité de six voix contre quatre, et ces six encore avaient ajouté le recours en grace. Le lieutenant général de Pfuel, gou-verneur de la principauté de Neuchâtel, crut devoir soumettre la sentence au roi de Prusse. La peine de mort pour les délits politiques étant aussi étrangère à l'histoire de la dynastie prussienne, qu'elle répugne au sentiment moral lorsqu'on considère toutes les révolutions de notre époque et les partis qui nous divisent, le Roi, contre l'avis du conseil d'Etat de Neuchâtel (1), commua le 8 janvier 1832 la peine en une détention à vie. Le 24 février au soir, Ræssinger fut enlevé de la nouveile prison où il avait été placé, et fut transféré a forteresse d'Ebrenbreitstein. forteresse la plus forte des cinq ou six qui entourent Coblentz et même la plus forte de toute la Prusse : il y resta du 24 février au 23 mai. Pour des motifs qui ne furent jamais communiqués à Ræssinger, mais bien certainement sur la demande du gouvernement de Neuchâtel, le gouvernement prussien ordonna au mois de mai 1832 le transfert du prisonnier dans la forteresse de Wesel, où il arriva dans la nuit du 26 au 27. où il resta jusqu'au 9 août 1838. Ræssinger supporta sa longue et dure captivité avec sermeté et résignation. Longtemps il espéra que la Diète fédérale interviendrait efficacement auprès des autorités neuchâteloises en faveur des victimes des événements de 1831. Tandis que Ræssinger se berçait de ces illusions, la Diète se montrait impuissante vis-a-vis du gouvernement de Neuchâtel, qui, oubliant que c'était à l'intervention fédérale qu'il devait son rétablissement, poussait l'esprit de réaction jusqu'à provoquer la séparation de Neuchâtel d'avec la Suisse. Plusieurs autres tentatives furent faites en faveur de Rœs-singer dans les dernières années de sa captivité : toutes furent infructueuses. Le conseil d'Etat, intermédiaire entre les bien-intentionnés et le roi de Prusse, conservant toujours un vif ressentiment contre le prisonnier, dont il avait dit, dans une lettre au lieutenantgénéral Pfluel, du 29 décembre 1831, que la sentence à mort était juste, et son exécution nécessaire. Mais si la fermeté et le courage de Ræssinger n'avaient pas faibli, sa santé avait considérablement souffert. Une prostration physique et une surexcitation morale faisaient craindre pour ses jours. En 1838, le lieutenant-genéral Pfluel, gouverneur de la princi-

<sup>(1)</sup> Ce conseil était composé de plusieurs peronnes commes dans les lettres : le colonel

Louis de Pourtalès, de Chambrier, de Perrot, de Perregaux, Favarger et Delachaux.

pauté de Neuchâtel, fut à Wesel, chargé d'une inspection militaire dans les provinces rhénanes. Ne partageant pas le ressentiment du conseil d'Etat de Neuchâtel contre le prisonnier qu'il avait arraché jadis à la fureur des soldats royalistes et dont il avait, déjà à cette époque, appris à estimer le caractère, il se rendit spontanément dans la prison de Rœssinger, et là, il eut avec lui une conversation qui dura plus d'une heure. Avant la venue du lieutenant général de Pfluel à Wesel, le commandant de cette place avait déclaré reconnaître chez Rœssinger des symptômes d'aliénation mentale. Le gouvernement prussien redoutait que ce dernier ne mourât en prison, comme étaient morts deux autres vaincus dans l'affaire de Neuchâtel, le docteur Petitpierre et H.-L. Dubois, facteur de pianos à Buttes. Le lieutenant général Pfluel, ayant reconnu par lui-même que Rœssinger était malade de corps et d'esprit, écrivit au roi de Prusse pour solliciter l'élargissement du prisonnier. Un ordre du roi, en date du 21 juin 1838, commua la détention à vie de Rœssinger en un bannissement perpétuel des Etats prussiens et de la principauté, de laquelle il resterait toujours à la distance au moins d'une dizaine de lieues. Le conseil d'Etat de Neuchâtel, particulièrement ennemi de Ræssinger, sauf M. de Chambrier, qui, dans un rapport du 13 février 1837, avait été favorable au prisonnier, fut consterné en recevant le 26 juin 1838 le rescrit qui ordonnait la mise en liberté du prisonnier d'Etat de première classe. Ce fut le 9 août 1838 que Ræssinger vit s'ouvrir pour lui les portes de sa prison, après sept ans et quatre mois de captivité. Mme Rœssinger avait été admirable d'activité pour en abréger la durée; le conseil d'Etat de Neuchâtel, qui s'était constamment placé entre elle et la grâce sollicitée, fut consterné de ce rescrit. Heureusement, les appréhensions que l'on éprouvait au sujet de l'état mental de Rœssinger ne tardèrent pas à se dissiper. En effet,

à peine rendu à la liberté, il recouvra sa lucidité d'esprit, et il ne resta bientôt plus rien des symptômes que nous avons signalés, et qui avaient faire croire à un dérangement de ses facultés intellectuelles qu'une tendance au mysticisme, fréquente chez les hommes qui ont vécu longtemps dans la solitude, et qui ne fut pas sans influence sur le reste de sa carrière. En revanche, il lui fallut plusieurs mois de repos et de soins continuels pour réparer sa santé. Ses amis politiques qui lui ctaient venus en aide pendant sa détention, lui fournirent encore les moyens de recouvrer un état normal. Aussitot que Rœssinger put reprendre ses travaux, il s'occupa de la publication de l'ouvrage qu'il avait conçu pendant sa captivité. Il se rendit à Genève, en 1839, et y fit imprimer la même année son livre, sous le titre de Fragments sur l'électricité universelle ou Attraction mutuelle. L'année suivante, il publia un résumé de cet ouvrage et se rendit à Paris, où il soumit ses travaux aux académies des sciences et de médecine, et la première les fit examiner par une commission composée de MM. Arago, Savart et Savary (1). Il avait alors l'intention de se fixer en France, mais il y renonça en raison des formalités fort coûteuses qu'il aurait eu à remplir pour pouvoir y exercer la médecine, quoiqu'il eut obtenu, depuis son retour, et ensuite d'examens, un diplôme de docteur de la Faculté de Berne. Dans ces conditions, il se décida à aller s'établir à Genève. Mais ce ne fut qu'en 1841, et après avoir subi pendant près d'une année de nombreuses tracasseries, que sa qualité d'étranger et de réfugié politique neuchâtelais lui attirait de la part du gouvernement conservateur genevois, qu'il obtint l'autorisation de pratiquer la mé-

<sup>(</sup>i) Rossinger présents à l'Académie és aciences, à cette époque, quatre ou chiq mi moires aur divers aujet, mémorres qui soit de la comment de

decine comme officier de santé. Ræssinger s'établit médecin à Montbriant, près de Genève, et monta chez lui une pharmacie qui lui permettait de fournir à ses clients pauvres, car c'était toujours le médecin des pauvres du Val-de-Travers, les médicaments qu'il leur prescrivait, à un taux bien inférieur aux prix des pharmacies de la ville. Le gouverne-ment y vit un prétexte de lui re-tirer l'autorisation de pratiquer la médecine, et, en 1843, il lui fit savoir qu'il eût à s'abstenir de vendre des médicaments. Rœssinger répondit par une leure très-fière. Son langage n'était pas fait pour lui concilier les bonnes graces du gouvernement de Genève. Aussi ne fallut-il rien moins que la grande popularité dont Rœssinger jouissait alors dans les classes ouvrières, et la crainte de soulever des orages, pour empêcher le gouvernement de prendre à son égard des me-sures rigoureuses. Le bon souvenir que Rœssinger avait laissé au Val-de-Travers lui attirait des localités de ce vallon de nombreux malades. En 1842, lors du séjour que le roi de Prusse, Fréderic-Guillaume IV, fit à Neuchâtel, il reçut de nombreuses pétitions, qui demandaient une amnistie en faveur des victimes des événements politiques de 1831. Celles émanant du Val-de-Travers avaient tout spécialement en vue Rœssinger, qu'on espérait ainsi regagner au pays. Mais le Roi, avant demandé au conseil d'Etat la liste des personnes auxquelles s'appliquaient ces pétitions, celui-ci la fonrnit, en ajoutant à côté de chaque nom une mention qui équivalait à un préavis défavorable. Ræssinger y était qualifié d'homme énergique et exalté. L'amnistie demandée fut refusée. Fidèle à son passé, Rœssinger prit une part active à la révolution qui renversa, en 1846, le gouvernement conservateur genevois, qui venait d'émettre un vote favorable à la cause des jésuites. Il fut même, avec Albert Galeer, fondateur de la Société du Grütli, un des chefs du mouvement populaire, et le

grand conseil génevois se fit l'organe de la reconnaissance publique, en décernant, par un vote unanime, à ces deux hommes la naturalisation d'honneur pour services importants rendus à l'Etat. En 1847, Ræssinger fit volontai-rement la campagne du Sonderbund en qualité de chirurgien d'un bataillon génevois. Il se signala pendant la campagne par son habileté comme praticien, ainsi que par son humanité. Lors de l'entrée des troupes fédérales à Fribourg, il sauva la vie d'un homme que des soldats voulaient tuer, en se précipitant au-devant des assaillants, et en lui faisant un rempart de son corps. De retour à Genève, Rœssinger s'occupa avec ardeur des affaires publiques, sans cependant négliger pour cela les devoirs de sa profession. Lorsque la révolution de 1848 lui ent rouvert les portes de son pays, il se trouva avec le brave Bergeon-Boileau (autre victime des événements politiques de 1831, que le conseil d'Etat de Neuchàtel avait signalé au roi de Prusse comme « mauvais sujet sans consistance ») à la tête des patriotes neuchâtelais domicilies à Genève, qui vinrent prendre part au vote populaire sur la nouvelle constitution républicaine (30 avril 1848). Plus tard, le 29 septembre 1850, lors de l'inauguration du monument élevé à la mémoire du docteur Petitpierre et de Dubois (deux prisonniers politiques de 1831, morts en prison), Ræssinger, accourn de Genève pour assister à ce grand acte de rehabilitation, prononça sur la tombe des deux martyrs un discours exempt de toute récrimination, et qui fit une vive impression sur l'assistance. Enfin, en 1856, lorsqu'après la reprise du château de Neuchâtel sur les royalistes, des démocrates genevois, fribourgeois et vaudois vinrent offrir des drapeaux aux républicains neuchâtelais en commemoration de leur victoire sur le parti de l'etranger, c'est Rœssinger qui fut chargé de présenter la coupe qui accompagnait la ban-nière offerte par les démocrates de Genève, et les républicains en

profitèrent pour lui décerner une couronne civique au nom de la démocratie neuchâteloise. 1856 réparait 1831! Depuis 1846 jusqu'a la fin de sa vie, Ræssinger fit presque toujours partie du grand conseil genevois. Après la révolution de 1848, il était devenu un des plus zélés protecteurs des nombreux réfugiés qui se trouvaient à Genève. De 1847 à 1851, il collabora à deux journaux populaires qui se publiaient à Genève, Plndépendant de Genève et le Citoyen. dont son ami Galeer était le principal rédacteur. Vers 1854, il écrivit aussi dans la Tribune suisse, qui paraissait à Berne. Ce fut lui, en 1851, qui fut chargé par l'Association nationale genevoise de présenter à l'Assemblée générale de cette société un rapport et un préavis sur la question de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Dans ce rapport, Ræssinger défendit avec beaucoup de netteté et de logique le principe de la liberté absolue de conscience et de la séparation. Ræssinger vivait tranquillement au sein de sa famille. s'occupant exclusivement du soin de ses malades et de travaux spiritualistes, lorsque, le 20 février ' 1861, il fut atteint d'une attaque d'apoplexie, qui lui paralysa le côté droit. Les soins les plus empressés ne rénssirent pas à arrêter le cours de la maladie. Dans le courant de juillet, il retourna à Couvet, son village natal, pour terminer ses jours, au milieu de sa famille, et le 21 janv. 1862, il rendit le dernier soupir dans les bras de son héroïque femme et de ses enfants. Quoique le bruit de sa mort ne se fût répandu que tardivement dans le pays, un grand nombre de patriotes de tous les districts se trouvèrent réunis sur sa tombe, pour donner un dernier témoignage de sympathie à l'homme qui personnifiait en lui toutes les luttes et toutes les souffrances du parti suisse dans le canton de Neuchâtel pendant la période qui a précèdé et qui a préparé son émancipation. Le bureau du grand conseil de Genève adressa à la famille Ræssinger une dépêche télégraphique, pour lui exprimer les

profonds regrets de tous les membres de cette assemblée pour la perte de leur collègue, en s'excusant de ce que le temps ne leur permettait pas de se faire représenter à ses obsèques. Ce fut un pasteur vaudois, M. Redard. de Champvent, qui prononça l'orai-son funèbre de Ræssinger. A la nouvelle de la mort de ce patriote, tous les organes de la presse suisse, presque sans exception et sans distinction de parti, consacrèrent à la mémoire du martyr neuchâtelois des articles nécrologiques, qui tous s'accordent à reconnaître ses vertus publiques et privées, son désintéressement à tonte épreuve, et les nobles qualités de son cœur. Une souseription fut ouverte parmi les patriotes pour élever un monument à la mémoire de Ræssinger, et ce monument, haut d'environ quinze pieds, exécuté par M. Antoine Custor, sculpteur à Neuchâtel, fut inauguré le 3 mai 1863. Il se compose d'un socle supportant un piédestal d'environ six pieds de haut, sur la face antérieure est sculptée, en forme de médaillon, une couronne de chêne et de laurier, entourant l'inscription suivante : Au martyr républicain, Frédéric Rœssinger, les patriotes reconnaissants. 1863 ». La corniche du piédestal est formée par un fronton funéraire surmonté d'un obélisque sur lequel se détache un médaillon en marbre de Carrare, représentant la tête de Rœssinger, parfaitementréussie, sculptée en bas relief. - Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du médecin et du patriote, il nous reste à rappeler les titres littéraires de Rœssinger, les ouvrages qu'il publia successivement depuis sa sortie de prison. Nous connaissons de lui I: Fragments sur l'electricité universelle, ou Attraction mutuelle. Genève, 1839, in-8 (4 fr.). II. Coup d'ail physiologique et médical sur les forces vitales, et signalement de l'action des vêtements de laine contre les affections de la poitrine. Berne, 1839, in-4 (1 fr. 50 c.). III. Dialogue entre un physicien et plusieurs ministres du saint Evan-

gile, avec une explication physicologique du symbole des apôtres. Genève, 1840, broch. in-8. IV. Résumé de l'ouvrage intitulé : Fragment de l'électricité universelle. Genève, 1840, broch. in 8. V. Manuel théorique et pratique du rhumatisme et des maladies nerveuses. Genève, 1853, in-8. VI. La Science se rallie à la Foi. Ibid., ..., bro-chure in-8. VII. Journal de l'Ame, s'occupant d'une manière générale et particulière des phénomènes psychologiques, physiques et moraux ou intellectuels, et cherchant surtout à bien établir la théorie scientifique du Christianisme et l'immortalité de l'âme, prouver que la venue du Christ n'est autre chose que son relèvement religieux sur toute l'Humanité. Il tend aussi à établir, soit logiquement, soit pratiquement, par les différentes dictées spiritualistes, que tous les phénomènes de l'Univers sont, soit de nature électrique, soit de nature magné-tique, c'est à-dire que l'action physique doit être envisagée comme synonyme d'action électrique, et la puissance intellectuelle comme synonyme de la puissance magnétique. Genève, 1856-60, 4 gros voi. in-8 (24 fr. pour la Suisse; 32 fr. pour la France et l'Italie, etc.) (1). Ce journal paraissait mensuellement. Lorsque M. Z .- J. Piérart eut fondé sa « Revue spiritualiste », poursuivant les mêmes tendances, Ræssinger reversa les abonnés au « Journal de l'Ame » à cette Revue et y fournit des articles. Nous n'entrerons pas dans l'examen détaillé des ouvrages de Rœssinger ; le titre du journal que nous venons de transcrire tout au long suffit pour donner une idée de leur tendance mystique. Nous avons vu que le régime de la prison, l'état de surexcitation morale et d'affaiblissement physique qui en avait été la conséquence, avaient développé chez Ræssinger une disposition au mysticisme. Cette disposition se traduisit d'abord par les théories qu'il a développées dans

son traité sur l'électricité, dont il faisait remonter la cause à l'existence d'une « substance immatérielle · qui remplissait l'Univers, et qui n'était autre chose que la manifestation de la présence de la Divinité dans le monde. Plus tard, lors de l'apparition des tables tournantes, Ræssinger y vit la consécration de son système, et il devint un des adeptes les plus fervents de la nouvelle croyance. La plupart des articles du Journal de l'Ame, ainsi que de nombreux passages de ses précédents ouvrages, sont donnés comme des dictées de médiums ou esprits intermédiaires entre notre monde et un monde immatériel qui parlaient par l'organe des tables tournantes. Toutefois, si l'on retranche de ces livres tout ce qui se rattache à la croyance à un monde surnaturel, on y trouve de belles maximes, des réflexions et des observations pleines de sa-gesse et de bon sens, et l'exd'une ardente philanpression thropie. Quelle que soit l'opinion que l'on professe sur les théories spirituelles des mystiques et des adeptes des tables parlantes, on doit reconnaître que les croyances de Ræssinger à cet égard étaient sincères et exemptes de tout charlatanisme. Il appartenait à la classe des spiritualistes humanitaires. - Nous avons dit que presque tous les journaux de la Suisse avaient publié des notices nécrologiques sur Ræssinger aussitôt sa mort; mais l'écrit le plus intéressant est celui intitulé : Frédéric Ræssinger. Esquisse biographique, par Eugène Borel, avocat, et Louis Guillaume, D. M. (Suivie d'un Appendice relatif à la captivité de Henri-Louis Dubois, de Travers, mort dans les prisons de Neuchâtel.) Neuchâtel, impr. de Montandon freres, 1863, in-8 de 92 pag. On y trouve un précis his-torique du soulèvement de Neuchâtel en 1831; plusieurs lettres de Rœssinger à divers, écrites pendant sa détention, et la correspondance du conseil d'Etat de Neuchâtel avec la Cour de Prusse au sujet du prisonnier. C'est de cette Esquisse biographique que

<sup>(1)</sup> On peut se procurer tous ces ouvrages soit chez Mar veuve Ræssinger, à Couvet (Suisse) ou à la librairie J. Cherbuliez, à Genève et à Paris

nous avons tiré la présente notice, sur un homme peu connu en France, et sur lequel autrement il nons eût été difficile de donner des renseignements exacts.

ROESSLER. Guide pratique pour dorer et argenter toutes espèces de métaux. Trad. de l'allem. par Mayer, D. M. Lyon, de l'impr. de Damoulin, 1842, in-12 de 24 pag., avec

une planche.

ROETH (le docteur E.-M.), orientaliste, professeur de philosophie et de sanskrit à l'Université d'Heidelberg, mort dans cette ville, en juillet 1858. Die Proclamation des Amasis an die Cyprier, bei der Besitznahme Cyperns durch die Ægypter, um die mitte des seechsten Jahrhunderts vor Christi geburt. Entzifferung der Erztafel von Idalion in des herren Erzogs von Luynes, numismatique et inscriptions cypriotes. Paris, Plon, 1855, gr. in-4 de 16 feuilles 1/2 (20 fr.).

ROETTIERS DE MONTALEAU. Notice historique sur l'établissement des fonderies de Romilly-sur-Andelle (Eure). Paris, de l'impr. de Le Normant, 1838, în-4 de 52 pag. Nouv. édition Paris, de l'impr. de Cosson, 1852, în-4 de 72 pag. Etablissement fondé en 1781 par

Lecamus de Limare.

ROFFIAC (l'abbé A.-F.-R.), ancien principal du collège de Montélinant. Sa Réponse au rapport fait contre lui au conseil municipal de cette ville, dans sa sèance du 23 septembre 1835, et à la délibération qui en fut la suite. Valence, de l'inpr. de Joland, 1836, in-8 de

136 pag.

ROFFIAC (le vicomte de). Avec M. Alex. Rouhier: Histoire nationale de France. Description de la famille gauloise dans ses transforuations. (Introduction.) Paris, Langlois et Leclercq, 1846, in-8 de 32 pag. L'ouvrage devait avoir 40 livr., chacune de 48 pag., à 50 c. Il n'a paru que cette introduction qui a été reproduite sous le titre: les Gaulois dans leurs transformations. Paris, M. Bontemps. r. Bourbon-Villeneuve, n. 29, 1847.

1 ROFFIAEN (Engène), capitaine d'état-major du génie, attaché au ministère de la guerre, ancien

élève de l'Ecole militaire de Belgique, aujourd'hui professeur de constructions et d'architecture à l'École militaire de Belgique, chevalier de l'ordre de Léopold; né à Ypres (Flandre occiden-tale), le 17 juillet 1821. On a de lui : 1. Notice sur les fers de construction des forges de la Providence. Fleurus, Félix Ou-dart, 18'8, in-8 avec 18 planches (10 fr.). Anon. Il. Des Forteresses belges et de l'agrandissement de Charleroi, Charleroi, Deghistelle, 1838, in-8 avec une carte (5 fr.). Publié sous le pseudonyme de Damery. III. Traite théorique et pratique sur la résistance des matériaux dans les constructions. Fleurus, F. Ondart, 1838, in-8, avec 18 planches (10 fr.). IV. Mémoire théorique et expérimental sur les ponts métalliques avec application aux ponts militaires. Brux., Bruylandt-Christophe et Comp., 1860, in-8 de 58 pag., avec une planche (2 fr. 50 c.). V. Traité descriptif et raisonne des constructions hydrauliques à la mer et dans les caux courantes, avec applications aux travaux militaires. Première partie: Hydraulique. Brux., Bruylandt-Christophe et Comp., 1861, in-8 de 308 pag., avec 3 pl. (7 fr. 50 c.). Deuxième partie: Constructions maritimes. Brux., les mêmes, 1863, in-8 de 264 pag., avec 5 planches (10 fr.). Troisième partie: Constructions en eaux courantes. Brux., les mêmes, 1868, in-8 de 288 pages, avec 3 grandes planches (9 fr.).

Rogacci (le P.), de la Compagnie de Jésus. L'Art de traiter avec Dieu. Extrait de son ouvrage intitulé: « Unun necessarium ». Besançon, Perrenot, 1838, in-18. — Le même ouvrage, trad. par l'abbé p\*\*\*, directeur de communauté. Besançon, Noir, 1840, 2 vol. in-18 (1 fr.

60 c.).

ROGAMBERT OU REGAMBERT (Amable). Sténographie. Système simple et facile d'ecriture abrégée. Montpellier, de l'impr. de Mes veuve Avigaon, 1838, in-8 de 56 pag., avec 2 planches (1 fr. 50 c.).

ROGATI, poëte italien, traducteur d'Anacréon. Sa traduction a été imprimée dans une édition polyglotte d'Anacréon (Paris, 1835, in-4).

Roce (D.), agent principal de la Société d'assurance mutuelle établie au Mans. Sur les assurances en général et sur l'assurance mutuelle en particulier. Le Mans, de l'impr. de Fleuriot, 1835, in-4 de 8 pag. Rogen (dom Barthélemy), moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers, était fils d'un bourgeois d'Angers et avait pour afeul Toussaint Roger, un des catholiques qui chassèrent les calvinistes des différents postes de cette ville, en 1562, sous la con-duite de François Rigaud et de Puygaillard. Dom B. Roger mourut à Angers, en 1676 ou 1677. On lui doit: Histoire de l'Anjou (depuis les origines les plus re-culées jusqu'à l'année 1673. Ouvrage inédit, publié par M. Lemarchand, précédé d'une Note (en deux pages) sur Barth. Roger, par l'éditeur. Impr. dans la « Revue de l'Anjou », en 1852 et 1853. Le manuscrit de cette Histoire, formant un in-fol. de 250 pag, se trouve à la bibliothèque d'Angers. littérateur ROGER (Jean-François), et administrateur, né le 17 avril 1776 à Langres (Haute-Marne). d'un père receveur de dîmes. Il entra par nécessité dans l'admi-nistration, et cultiva les lettres par vocation. J.-F. Roger fut successivement employé au ministère de l'Intérieur, pendant quelque temps, jusqu'en 1798, y fut réintégré par la suite, et par ordre du ministre Chaptal; secrétaire particulier de François de Nantes, directeur des droits réunis; membre de la commission d'Instruction publique, en 1803, et du jury de l'Opéra en 1806, 1807 et 1813; député de la Haute-Marne au Corps législatif, en 1807. Fontanes l'appela, en 1809, au conseil de l'Université, et le nomma plus tard inspecteur général des études, en 1814 et 1815. J.-F. Roger fut admis à l'Académie française en 1817, en remplacement de Suard, décédé. Dévoué à la cause royaliste, malgré qu'il dût sa position a l'Empire, J.-F. Roger fut, sous la Restauration (en 1822), un des fondateurs de la Société des bonnes-lettres, qui était destinée à répandre dans la feunesse l'esprit monarchique et religieux. Presque en même temps que cette création il en fut fondé à Paris, par esprit d'opposition, une autre qui prit le nom de Société des ignorants, J.-F. Roger fut aussi sous la Restauration secrétaire de la direction générale des postes, membre de la Chambre des députés, de 1824 à 1827. Il est mort à Paris, officier de la Légion d'honneur, le 1º mars 1842 M. Patin l'a rem-placé à l'Académie française. J.-F. Roger est plus particulièrement connu en littérature par des compositions dramatiques. Ses comédies ont presque toutes obtenu du succès; elles se distinguent par des caractères bien tracés, et par un style noble et correct; mais elles manquent de vis comica et d'intérêt, principal mérite des productions dramatiques.

#### Theâtre.

1. L'Epreuve délicate, comédie en un acte et en vers. Représentée sur le Théâtre Français, le 13 janvier 1798. Paris, Migneret, an vi (1798), in-8 (1 fr. 20 c.). II. La Dupe de soi-même, comédie en trois actes et en vers. Représ. sur le Théâtre-Français, le 11 avril 1799. Paris, Huet, an VII (1799), in-8 (1 fr. 20 c.). III. Le Valet à deux maîtres, opéra en un acte et en prose. Représ. sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 3 novembre 1799. Paris, Huet, et Charon, an viii (1800), in-8 (1 fr. 20 c.). Le sujet est emprunté d'une comédie de Goldoni, en trois actes, portant le même titre. IV. Caroline, ou le Tableau, comédie en un acte et en vers. Représ. sur le Théâtre-Français, le 4 octobre 1800. Paris, Huet; Charon, an VIII (1800), in-8 (75 c.). V. Avec Brousse des Faucherets : Arioste gouverneur, ou le Triomphe du génle, comédie en un acte, mêlée de vaudevilles. Paris, 1801, in-8 (1 fr. 20 c.). Cette pièce n'a pas été réimprimée dans les Œuvres diverses de Roger. En société avec le même Brousse-Desfaucherets, J.-F. Roger a composé une autre comédie en trois actes et en

prose, intitulée : la Pièce en répétition, qui n'a pas été imprimée. VI. L'Avocat, comédie en trois actes, en vers. Représ. sur le Théâtre-Français, le 12 mars 1806. Paris, Migneret, 1806, in-8 (1 fr. 20 c.). Le sujet de cette pièce est tiré de Goldoni. VII. Avec Creuzé de Lesser : la Revanche, comédie en trois actes et en prose. Représenté sur le Théâtre-Français, le 15 juillet 1809. Paris, Vente, 1809, in-8. Nouv. édition, seule conforme à la représentation. Paris, le même, 1816, in-8 (2 fr.). La pre-mière édition est anonyme. VIII. Avec le même : le Billet de loterie, com. en un acte et en prose; par MM. \*\*\*. Représ. sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 14 septembre 1811. Paris, Vente, 1811, in-8 (1 fr. 50 c.). IX. Avec le même : Vente, 1811, in-8 le Magicien sans magie, opéra comique en deux actes (en prose). Représ. sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 4 novembre 1811. Paris, le même, 1811, in-8 (1 fr. 50 c.). X. Avec de Jouy: l'Amant et le Mari, opéra comique en deux actes (et en prose); par MM. \*\*\*. Représ. sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 8 juin 1820. Paris, Vente, 1820, in-8 (2 fr.). XI. Avec M. Planard: Marie Stuart en Ecosse, ou le Château de Douglas, drame lyrique en trois actes et en prose, paroles de MM. \*\*\* Représenté sur le théâtre de l'O. péra-Comique, le 30 août 1823. Paris, Lelièvre, 1823, iu·8 (2 fr.). Autre pièce qui n'a pas été réim-primée dans les « Œuvres diverses de Roger ». Roger est auteur d'un plus grand nombre de pièces que celles que nous citons; mais nous nous bornons à indiquer celles qui ont été imprimées. Il avait présenté au jury de l'Opéra un opéra en trois actes, intitulé : Le grand Lama, qui fut reçu en juin 1821, mais qui n'a été ni représenté, ni imprimé.

## Varia.

XII. Cours de poésie sacrée, par le doctenr Lowth, professeur de poésie au collége d'Oxford; traduit du latin en français, Paris, Migneret, Le Normant, Delaunay, etc., 1813 (1812), in-8 de 31 feuill. (5 fr.). Non réimpr. dans les « Œuvres diverses » du traducteur. XIII. Discours prononcé dans la seance publique tenue par l'Academie française pour la reception de M. Roger, le 30 novembre 1817 (et Réponse de M. le duc de Levis). Paris, F. Didot, 1817, in-4 de 40 pag. (2 fr.). Eloge de Suard. XIV. Mélanges de politique et de littérature, extraits du « Spectateur politique et littéraire ». Paris, de l'impr. de Migneret, 1818, in-8 de 92 pag. (Anon.). XV. Lettre sur Robespierre. (Vers 1818), in-8 (Anonyme). Non réimprimé dans les Œuvres diverses » de l'auteur. XVI. Discours prononcé dans la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M. Villemain, le 28 juin 1821 (avec la Réponse de M. Roger). Paris, de l'impr. de F. Didot, 1821, in-4 de 20 pages. Eloge de Fontanes. Réimpr. dans la même année, sous ce titre : « Discours prononcés par MM. Villemain et Roger, à l'Académie française », le 28 juin 1821. Paris, Mme Seignot, in-8 de 72 pag. Dans son Discours, Roger pose en principe que la véracité est un vice dans l'historien, et il met le mensonge au nombre de ses devoirs. XVII. Rapport de M. Roger...., vice-président de la Société (des bonnes-lettres), sur les ouvrages qui ont concouru pour le prix d'éloquence décerné dans la séance extraordinaire du 30 mai 1827. Paris, Trouvé, 1827, in-8 de 24 pag. XVIII. Rapport de M. Roger..., sur les ouvrages qui ont concouru pour le prix de poésie décerné dans la séance extraordinaire du 3 mai 1828. Paris, Trouvé, 1828, in-8 de 36 p. Dans le dernier Rapport, on trouve « l'Entrée de Henri IV dans Pa-ris », par M. Bignan, pièce couon trouve ronnée, 16 pages d'impression, avec une pagination particulière. Ces deux Rapports n'ont point été réimpr. dans les « OEuvres diverses » de l'auteur. XIX. Notice sur Jean Racine. Impr. dans le tome II des « Œuvres diverses de l'auteur » (1834). XX. Notice bio-graphique sur de Fontanes, 1839. Impr. à la tête des Œuvres de Fontanes (Paris, Hachette, 1839,

10-8). XXI. Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. le comte de Saint-Aulaire, le 8 juillet 1841. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1841, in-8 de 44 pag. Contient le Discours de Roger en réponse à celui du récipiendaire. Les deux derniers écrits sont postérieurs à la publication des « Œuvres diverses » de l'auteur. - J.-F. Roger a coopéré à plusieurs journaux royalistes. Dans les Cent-Jours, il inséra dans le « Journal général » des articles très-hardis contre l'Empire et son chef (1).

### Œuvres.

XXII. Œuvres diverses de M. Roger, de l'Académie française, pu-bliées par Ch. Nodier. Paris, Fournier, 1834, 2 vol. in-8. Un mor-ceau de Ch. Nodier sur Roger servant d'Introduction à ses Œuvres ne se trouve pas dans tous les exemplaires. Ces deux volumes renserment : t. 1et. Théâtre. L'E-preuve délicate, — la Dupe de soimême, - Caroline, - l'Avocat et la Revanche, toutes pièces repré-sentées sur le Théatre-Français. Chacune d'elles est précédée d'une préface historique assez étendue : celle de « l'Epreuve délicate » n'a pas moins de 48 pag. Tome 11. Préface des opéras-comiques (qui suivent) : le Valet à deux maîtres, - le Billet de loterie, — le Magicien sans magie. - Académie française. Discours : Eloge de M. Suard, discours de réception; Discours pour la réception de M. Villemain, successeur de M. de Fontanes (Eloge de M. de Fontanes). Société royale des bonnes-let-tres. Premier Discours. Du Langage révolutionnaire. Discours de clôture prononcé dans la séance du 3 mai 1822; — Deuxième Dis-

cours. Du Courage civil. Discours d'ouverture prononcé dans séance du mardi 10 décembre 1822. Mélanges littéraires. No-tice sur Jean Racine; — De l'Invention en poésie, considérée par rapport à La Fontaine. Chambre des députés. Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen de la proposition de M. le comte Duhamel, relative au règlement de la Chambre, dans la séance du 31 mars 1826. — Discours sur les discours écrits et les discours improvisės. - De la Faiblesse et de la Peur dans les hommes d'Etat. — De la République. Poésies fugitives. Ces deux volumes n'ont pas obtenu un grand succès, car on les a vus trainer à 2 fr. aux étalages de bouquinistes.

# Pédagogie.

J.-F. Roger a été l'éditeur de quelques ouvrages élémentaires pour l'enseignement des lycées et des écoles secondaires, et, entre autres, des suivants : 1º Excerpta, ou Fables choisies de La Fontaine (Paris, A. Delalain, 1805, 1817, 1826, 1852, in-18); — 2º l'Appendix de Diis et héroïbus poeticis, du P. Jouvency, avec des notes et un vocabulaire (par Boinvilliers), et une Notice par M. Roger (1806, 1824, in-18); - 3º un Théâtre classique, ou Esther, Po-lyeucte et le Misanthrope commentés; ouvrage prescrit et adopté par la Commission des livres classiques pour l'enscignement des lycées et des écoles secondaires, contenant aussi des notices sur Corneille, Racine, Molière. Paris, Migneret, 1807, in-8, 4 fr. 30 c.

#### Pour et contre Fr. Roger.

1º La Rogereide, ou la Conquête d'un académicien, poême héroï-comique en trois chants; par Alexandre Jauffret et Hippolyte Piaget. Etrennes à MM. les quarante. Paris, Ponthieu, 1826, in-8 de 48 pag. (2 fr.). 2º Notice sur François Roger. impr. dans la « Biographie univ. et port. des contemp. », t. IV (1834), p. 1144. 3º Sur F. Roger, de l'Acad. franç. par Ch. Nodier. Impr. à la tête des Œuyres diverses de cet aca-

<sup>(1)</sup> Dans les « Tablettes biographiques des écrivains français, depuis la Renaissance des écrivains français, depuis la Renaissance des lettres jusqu'a ce jour, » par N. A. G. D. B. 2º élit. (1810, in-8), on attribue à J.-F. Roger une vice politique, privee et militaire du prince Henri de Piosse ». Park, Delaunay, 1800, in-8. Cest une erreur. J.-F. Roger, qui, dans son Discours de reception à l'Academic frauçaise, vice dans 'Phistorien, n'en pia partice est un vice d'ans 'Phistorien, n'en pia partice est un vive d'ans 'Phistorien, n'en pia partice, du marquis nyme, est, selon toute apparence, du marquis L.-Jos.-Amour de Boville du Charol, gene:al.

démicien (1834). 4º Fr. Roger. Notice imprimée dans la « Biographie des hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, tome 1er, 2º partie (1836), pag. 184-86, 4 col. 5º Notice sur F. Roger; par M. Theod. Muret. Impr. dans « la Quotidienne », en mars 1842. 6º Eloge de M. Roger, prononcé par M. Patin, à l'Académie française, dans sa séance du 5 janvier 1843. (Extr. du Dis-cours de réception de M. Patin.) Langres, de l'impr. de Dejussieu, 1846, in-8 de 24 pag. 7º F. Roger; par A-d [Artaud]. Impr. dans le Supplément à la « Biographie universelle », t. LXXIX (1846), p. 318-330.

† ROGER (Edouard-Franc.-Jérôme), fils ainé du précédent, littérateur, né à Paris, en mars 1806, fut d'abord rédacteur au ministère de l'Instruction publique, ensuite professeur au collège de Pau, et enfin professeur d'anglais au collège Saint-Louis. D'un esprit plus qu'excentrique, M. Roger dut donner sa démission de cette dernière fonction, par suite d'un fait incroyable. Ses élèves étaient un jour réunis pour prendre leurs lecons. Le professeur interpelle l'un d'eux pour juger son devoir ; l'élève n'en avait point fait par une bonne raison: M. Roger n'en donnait jamais à faire; il renvoya l'élève de la salle, et tous les autres furent successivement expulsés de la classe pour le même molif. Survint le censeur des études qui trouva le procédé étrange, ce qui blessa le professeur d'anglais. M. Roger rentra dans la vie privée, et ne s'occupa plus que de littérature ; mais la bizarrerie de son esprit n'a pas permis qu'il s'y soit fait un nom. Aujourd'hui, il habite Rome, où il s'occupe beaucoup de pratiques de dévotion. Nous connaissons de lui : I. Oléar, roman. Paris, Paulin, 1840, in-8. Il. Beautés morales de Shakspeare, Traduction en vers français, avec le texte en regard. Paris, Paulin, 1843, in-18. III. Quelques Jugements sur le poëme d'Oléar et autres titres littéraires de son auteur. Paris, de l'impr. de Schneider, 1845, in-8 de 28 pag. IV. Arie, tragédie en

cinq actes, imprimée à quelques exemplaires pour servir à la répétition de la pièce, si toutefois elle avait pu être mise en répétition. Arie a été imprimée à un si petit nombre d'exemplaires, peut-être en épreuves seulement, point été annoncée Bibliographie de la gu'elle n'a dans la « France ». Quelques personnes privilégiées qui ont lu cette tragédie ont remarqué, comme dans l'Oléar, de l'auteur, des beautés mélées à beaucoup d'incohérences. Cette tragédie n'est pas la seule qu'ait composée M. Roger, mais elles sont mortes-nées (1).

+ ROGER (Henri-Louis), frère du précédent (2), docteur en médecine, né à Paris, le 15 juin 1809, a fait ses études médicales à la Faculté de Paris, et y a été reçu docteur le 19 mars 1839; sa thèse était sur l'auscultation. M. Roger est aujourd'hui professeur de clinique à l'hôpital des Enfants, agrégé de la Faculté de médecine de Paris, et membre de l'Académie impériale de médecine, section de pathologie médicale, élu le 15 avril 1862, en remplacement du docteur Bricheteau, décédé. Il a été décoré de la Légion d'honneur sous le ministère Salvandy. Nous connaissons de ce médecin distingué: I. Avec M. Barth : Traite pratique d'auscultation, ou Exposé méshodique des diverses applications de ce mode d'examen à l'état physiologique et morbide de l'économie. (Suivi d'un Précis de percussion). Paris, Béchet jeune et Labé, 1840, in-8 de 15 feuil. (4 fr. 50 c.). 6º édition, revue et corrigée. Paris, P. Asselin, 1864, gros in-18 (6 fr.). II. Rapport au ministre de l'Instruction publique sur l'organisation de la inédecine en Allemagne. Impr. dans « le Moniteur », numéros des 10, 11 et

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que M. Bourquelot attribue à M. Ed. Roger la publication de quelego pous culte grees qui est due à un homonyme, helleniste, et M. Ed. Roger ne l'était pas.

(2) L'eachdmicien Roger a laissé trois fils, le second, François-Aimé Roger, fut d'abord attache un ministère des affiries etrangères, puis, plus tard, fut envoye comme consul à la Nouvelle-Orieans, fonction qu'il a remple pendant de cousul géneral, et d'officier de la Legion d'honneur. On ne connaît encore aucus ouvrage de lui.

13 janvier 1844. III. De la Température chez les enfants à l'état physiologique et pathologique. (Extr. des « Archiv. génér. de méd. ») Paris, Labé, 1844, in-8 de 190 p. (2 fr.). IV. Recherches cliniques sur la paralysie consécutive à la diphthérite, statistique du croup à l'hôpital des Enfants en 1839 et 1860. Mémoire lu à la Société médicale des hôpitaux. (Extr. des Archiv génér, de méd., num. de janv. 1862 et suiv.). Paris, Asselin, 1862, in-8 de 48 p. (1 fr. 23 c.). V. Recherches cliniques sur l'auscultation de la téte. Impr. dans les « Mém. de l'Acad, impér. de méd. », t. xxiv (1860), en 58 p. VI. De l'Emphysème généralisé (pulmonaire, médiastin et souscutané). (Extr. des « Archives génér. de méd. », noméro d'août 1862 et suiv.). Paris, Asselin, 1862, in-8 de 71 p. (1 fr. 50 c.). VII. Clinique de l'hôpital des Enfants : Séméiotique des maladies de l'enfance. Leçons professées en 1863. Paris, le même, 1864, in-8 de 12 feuilles (3 fr. 50 c.). M. le docteur Roger est, en outre, auteur de nombreux articles sur les maladies des enfants, communiqués à la Sociétés des médecins, des hôpitaux dont il a été le secrétaire général pendant dix ans. et imprimés dans « l'Union médicale » de 1848 à 1860, ainsi que de plusieurs articles imprimés dans le « Dictionnaire de la conversation et de la lecture ». Il a longtemps rédigé dans le « Constitutionnel » la Revue scientifique, où il déployait autant d'esprit que d'instruction.

Rogea (le baron Jacques-François), administrateur et législateur, né a Longjumeau (Seine-et-Oise), le 26 janvier 1787. Après quelques débuts au barreau, il fut nomœé, dans les dernières années de l'Empure, avocat à la Cour de cassation et au conseil d'Etat, position qu'il conserva après la Restauration, jusqu'au moment où le gouvernement, vers 1818, voulant fonder au Sénégal, un grand établissement à titre d'établissement modèle, et en quelque sorte pour la nouvelle colonie, y envoya l'avo-

cat Roger (1), comme directeur supérieur (commandant à Saint-Louis-sur-Sénégal). Arrivé au Sénégal en 1819, il publia une pro-clamation, par laquelle il fit connaître aux habitants qu'il venait pour exécuter les intentions du gouvernement qui voulait donner cette colonie des institutions plus libérales, et en faire essentiellement un pays agricole, en concédant des terrains et des priviléges aux Français qui viendraient s'y établir. J.-F. Roger remplit avec autant de zèle que de succès au Sénégal ses fonctions administratives, et Charles X l'en récompensa en le créant baron. Néanmoins, il sollicita et obtint son retour en France, en 1827, laissant cette colonie de l'état le plus satisfaisant, surtout pour la culture et la fabrication de l'indigo qui y ont fait de grand progrès. Après son départ de la colonie, les conseils de commerce, d'agriculture, etc., les maires et les notables habitants envoyèrent au ministère des adresses pour exprimer leur satisfaction de la bonne administration du baron Roger, et pour demander qu'il fut chargé officiellement de veiller à leurs intérêts en France, aussi futil presque constamment délégué pour représenter les intérêts des colonies. A son retour, le roi le nomma officier de la Légion d'honneur, par ordonnance du 15 août 1827. Le baron Roger se voua à la retraite de 1827 à 1830. Il publia quelques travaux littéraires emprantés à ses souvenirs du Sénégal. A la suite des événements de 1830, le baron Roger sollicita les suffrages des électeurs de Gien, et fut nommé député, et plusieurs fois réélu. Le baron Roger a été l'un des hommes éclairés qui ont siégé au palais Bourbon depuis la révolution de juillet; député intelligent et de noble indépendance, il n'a été à la merci ni du pouvoir, ui des partis; il a siégé à gauche, mais marchant en dehors de telle ou telle coterie : fort tout à la fois par la théorie et par la

<sup>(</sup>i) La « Biogr. univ. et portative des contemporains » lui donne, à tort, le titre de capitaine de vaisseau.

pratique, il apporta fréquemment dans les discussions le poids de son expérience et de ses lumières. Le baron J.-F. Roger est mort représentant du peuple à l'Assem-blée nationale, pour le Loiret, à Paris, le 20 mai 1849. Il a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, et son corps a été déposé dans un caveau contigu à celui dans lequel reposent les restes de Frédéric Soulié. Le baron J.-F. Roger était membre de la Société des antiquaires de France, de la Société philotechnique, de la commission centrale de géographie, correspondant de la Société royale d'agriculture et de plusieurs sociétés savantes et littéraires. On a de lui: I. Conseils aux électeurs de 1815. Paris, Delaunay, 15 mai 1815, in-8 de 16 p. Cet opuscule a été réimpr., en 1826, sous la date de 1815. II. Avec M. Garnier, avocat : Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales. Paris, Fanjat aîné; Renard, 1824-31, 7 vol. in-8 (70 fr.). Recueil périodique dont il paraissait par an douze numéros, formant un volume. J.-F. Roger fit plus tard partie, avec MM. Cré-mieux, Demante, Ph. Dupin, etc., d'un conseil supérieur de rédaction d'une autre publication périodique, intitulée : le Conseil des notaires..., dont la première livraison parut en août 1835. III. Résultat des questions adressées au nommé Mbouia, marabou maure, sur l'intérieur de l'Afrique, et itiné-raires à Sigo, à Maroc et à la Mecque. Impr. dans le tome 11 du Recueil de la Société de géographie (1827). IV. Recherches philosophiques sur la langue ouolofe, suivies d'un Vocabulaire français-ouolof. Paris, Dondey-Du-pré fils, 1829, in 8 (5 fr. 50 c.). V. Kélédor, histoire africaine. Paris, Nepveu, 1828, in-8 (5 fr.). Sec. édit., revue et corr. Paris, Moreau; Pigoreau, Béchet; Lecointe, 1829, 2 vol. in-12 (5 fr.). VI. Fables sénégalaises, recueillies de l'ouolof, et mises en vers français, avec des notes destinées à faire connaître la Sénégambie, son climat, ses principales productions, la civilisation et les mœurs des habitants.

(De l'impr. de F. Didot, à Paris). Paris, Nepveu, 1828, in-18, sur gr. pap. (4 fr.). Plusieurs jour-naux ont rendu un compte avantageux de ces denx derniers ouvrages. VII. Observations critiques sur le budget du ministère de la guerre pour 1834. (Extraites du « Journ. de la marine et des voyages ».) Paris, de l'impr. de Dupont, 1834, in-8 de 24 pag. VIII. Notice sur la découverte d'un emplacement de forges, de bains et d'autres ruines d'établissements romains, dans le département du Loiret (ruines romaines de la Motte-Saint-Firmin), notice im-primée parml les « Mémoires de la Soc. roy. des antiquaires de France », nouv. série, t. 1er (1835). IX. Noël. Une vision. Impr. dans «l'Annuaire de la Société philo-technique », ann. 1844. X. Dis-cours et Opinions à la Chambre des députés et à l'Assemblée nationale de 1830 à 1849, impr. dans le « Moniteur » et les journaux quotidiens de la capitale, mais dont pas un ne paraît avoir été tiré à part. — Biographies du baron J.-F. Roger. — 1° Le ba-ron J.-F. Roger. Notice imprimée dans la « Biographie des hommes du jour » de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, L. vi, prem. part. (1841), p. 271-80, qui ne forme rien moins que 18 colonn. 2° Notice nécrologique sur Jacques-François, baron Roger, du Loiret, représentant du peuple, ancien gouverneur du Sénégal, etc., mort à Paris le 20 mai 1849. (Extr. du « Nécrologe universel du xixe siècle »). Paris, r. Sainte-Avoye, n. 47, 1850, in-8 de 24 pag., avec un portr. -Le baron Roger (du Loiret) n'a pas d'article dans la 2º édit. de la « Biographie universelle ».

ROGER (Gustave-Hippolyte), artiste lyrique célèbre, neveu du précédent, né le 27 août 1815, à la Chapelle-Saint-Denis, d'un père notaire dans cette petite ville. Roger tenait à l'aristocratie, du côté paternel (1) et à l'art du côté de sa mère, car il était par elle le petit-

<sup>(1)</sup> M. G.-H. Roger compte aussi au nombre de ses oncles, le comte Rady de la Grange, colonel de la gendarmerie de Paris; en 1812, puis gouverneur d'Arras et de Beauvais.

fils de Jean-François Labenette, plus connu sous le nom de Corsse, mélodramaturge et acteur, et l'un des premiers directeurs de l'Ambigu-Comique. Après avoir essayé, à Montargis, du notariat, auquel on l'avait destiné, il obtint d'entrer au Conservatoire, en 1836. Il remporta, en 1837, les premiers prix du chant et de déclamation et débuta, l'année suivante à l'Opéra-Comique, dans « l'Eclair ». Il fut attaché dix ans à ce théâtre, puis passa à l'Académie impériale de musique, se sit entendre dans plusieurs capitales étrangères et y obtint partout de grands succès. Un accident de chasse le priva du bras droit en 1859, et l'on craignit que Roger ne renonçat à la scène ; heureusement le célèbre Charrière lui confectionna un nouveau bras, un véritable chef-d'œuvre de mécanique, et Roger put reparaitre sur la scène sans que les spectateurs aient pu s'apercevoir de la perte douloureuse de l'ar-tiste. On a sous le nom de Roger: Les Saisons, de J. Haydn. Avec paroles françaises de G. Roger. Paris, Heugel, 1857, gr. in-8 de 11 pag. à deux colon. - Partition, chant et piano (10 f.); ou, Paris, au Ménestrel, 1861, in-8 de 11 p., à 2 colon. Oratorio exécuté à la Société des concerts du Conservatoire de Paris, le 22 mars 1857. Nous connaissons deux notices sur ce célèbre artiste : celle du Dictionnaire univ. de contemporains », publié par M. Vapereau, 2° édit. (1836), p. 1507, et celle d'une collection intitulée : « Les grands et les petits hommes du iour : Portraits et Scènes d'intérieur de nos contemporains ». Paris, Poujaud de Laroche, s. d., grand in-8. La notice sur M. Roger forme une broch. de 16 pag., avec un portrait gravé sur bois. † Roger (François-Victor), ancien magistrat et ancien professeur, né à Condé-sur-Noireau (Calvados), le 17 janvier 1796, après avoir terminé ses études universitaires suivit les cours de droit, fut reçu avocat et devint magistrat. Il était juge au tribunal ci-vil de Caen, lorsqu'il changea de carrière pour suivre celle de l'en-

seignement. Il fut reçu docteur ès lettres à Caen, le 17 février 1822, suppléa le professeur de littérature française à la Faculté de cette ville, et remplaça, plus tard, l'abbé De La Rue dans la chaire d'Histoire de la même Faculté, chaire qu'il a occupée jusqu'à sa mise à la retraite, à la fin de 1856. M. Roger est membre de l'Académie de Caen. Zélé catholique il a été, dans cette ville, président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Depuis plusieurs années M. F.-V. Roger a quité le chef-lieu du Calvados pour atler seconder un de ses fils, aujourd'hui principal du collége de Lisieux. Nous connaissons de cet ancien professeur: I. De l'origine et des progrès de la langue fran-çaise. Caen, 1821, in-4 de 33 pag. I. De Origine idearum adversus Lockianos. Ibid., 1821, in-4 de 19 p. Ce sont les deux thèses de l'auteur pour le doctorat ès lettres. III. Sur l'établissement fondé à Caen par M. l'abbé Le Veneur en faveur des orphelins. Impr. dans « l'Annuaire normand , 1844, p. 593-603. IV. Régime pénitentiaire fonde sur la charité. Paris, Ch. Douniol, 1852, in-8 de 40 pag. Deux articles extraits du tome xxx du · Correspondant ». V. Notice bio-graphique sur M. Paul-Denis Dudésert, doct .- inéd. (Extr. de « l'Annuaire normand » pour 1852). Caen, de l'impr. de Delos, in-8 de 8 pag. Extr. de « l'Annuaire normand ». Toujours occupé de questions philosophico-religieuses M. F.-V. Roger vient de publier: VI. Etudes sur le but de la vie. Caen, Domin, 1863, in-8 de 36 feuilles. On lit dans le prospectus de cet ouvrage: « L'auteur, sans jamais s'écarter de sa route, a tronvé moyen d'introduire dans son ouvrage une foule de documents curieux sur les croyances des peuples les plus célèbres, sur les doctrines philosophiques de l'antiquité et des temps modernes, et dute et de comps indexens, se la réfutation des principales er-reurs de Spinoza, de Kant, de He-gel, de Strauss, de MM. Littré, Cousin, J. Simon, E. Saisset, Edg. Quinet, Edm. Schérer, Lerminier, Renan ». Voilà qui promet.

M. F.-V. Roger qui jusqu'alors n'avait rien publié de remarquable, entreprend après sa soixantaine, une bien rude tache, qui

n'est pas sans écueils.

ROGER (Edouard), longtemps connu en littérature sous les noms de Roger de Beauvoir et de R. de Beauvoir (1), fécond écrivain, romancier, poète et auteur dramatique, né le 28 novembre 1809, à Paris, d'un ancien administrateur, commença par être élève diplomate. Le prince de Polignac, ambassadeur à Londres, avant 1829, se l'était attaché, il avait à peine vingt ans. Une chose nuisait déjà à M. Roger, c'était son esprit : car de l'esprit, il n'en faut pas trop avoir, surtout dans les ambassades. Or, l'esprit de M. Roger allait tout de suite au pire: il était bravache, absolu. Par moment, de la morgue jusqu'au bout des ongles, et, dans d'autres, une familiarité détestable. C'était déjà cet être, un peu incohérent, toujours aimable en dépit de tout, qui a étonné les lettres par mille extravagances, qui les a honorées par plus d'un succès, et que no-

(1) Le surnom de Beauvoir que M. Roger a sjoute à son nom, pour satisfaire à ce goût de gentilhommerie eu vogue parmi les litterateurs de ces derniers temps, parait être le nom d'une petile terre, que mad.me Roger, se mere, pos-

pellie terre, que madame Roger, sa mere, possedoit en Rosmandie.

M. Ed. Roger a été l'un des premiers atteints par la loi du 6 juin 1838 contre les pseudo-nobles. Cité devant le tribunal correctionnel de Paris [6° chambre], M. Roger y a comparo à l'audience du 13 décembre 1830, présidé par M. Massé, sous la prevention d'avoir, à Paris, sans droit et en vue de s'attribuer une distincte hancaffaire multimeurent modifié le nom

tion honor fique, publiquement modifié le nom que ini assigneut les acces de l'état civil. Le tribunal, sur les couclusions conformes de M. Bondurand, avocat imperial, et après avoir

Le tribunăl, sur les couclusions conformes de M. Bondurand, avoat imperial, et après avoir entendu la defense du prèvenu, présentee avec autant de convenance que de talent et d'esprit par Mr Fredéric Thomas, a, par application de la loi du 6 juin 1858 de l'article 257 du Lode pénnil, et admettant des circonstances attenuantes en vertu de l'article 263, condanné M. Roger, dit de Beauvoir, à cent francs d'amende.

'Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Roger n'a pas pris le nom de Beauvoir, et avoir seulement dans les rapports de sa vie littéraire, mais qu'il s'est attribué ce nom dans les rapports de sa vie civile et publique, et qu'il a ainsi, saus droit, et dans la vue de s'attribuer une distinction honorifique, publiquement modifié le num que lui assigne son acte de naisance, délit prévu et puni par l'art 259 du Code penal, modifié par la loi du 6 juin 1853; par application de cet article et de l'article 485 du même Code, à raison des elronstances attementes, condamne Roger à cent france d'amende et aux dépens ,

tre Paris à nous, Paris réveur ou lettré, connaît, recherche et invite. M. Roger abandonna bientôt la carrière diplomatique pour s'adonner à la littérature, non en homme de lettres, car M. Roger jouissait alors d'une fortune 30,000 fr. de rentes, mais en véritable littérateur, qui ne fait nas des lettres un métier. Il débuta, en 1832, par son Ecolier de Clunu. Ce fut avec ce seul livre, livre intéressant, pourtant assez ordi-naire, qu'il se fit une réputation que bien d'autres, charges d'un bagage plus solide, attendent en vain toute leur vie. Dès lors il ne parut pas un journal, une revue bien lancée, dont la direction ne brigua la collaboration de M. Roger. M. Ed. Roger a participé à beaucoup de journaux et de recueils littéraires périodiques ou non; le nombre en est si grand qu'il nous serait difficile de les tous énumérer : nous nous bornerons donc à ne citer ici que les principaux, qui sont les suivants: « La Revue de Paris •, dans laquelle on trouve, outre ce qui a formé plus tard volumes ou partle de volumes, les morceaux qui n'en n'ont pas été extraits : le Paus latin en 1832 (t. xxxvi, 1832); une Vente au quai des Augustins (t. L, 1833): le Contrat, ou la marquise de Flory, 1750 (t. LVI, 1833); Paris avant la Révolution. Les Convulsionnaires (nouv. série, t. IV, 1834); Van Dick (t. vi); les petits Théâtres de Naples (t. VIII); une Vente à Mesnières. Château de Henri IV (t. x); Cavalcada (t. x1); le Comte de Bagnères, I. Paris. II. Bruxelles. En deux parties (t. x1v, 1835). 2º « la Chronique », dans laquelle nous avons remarque plusieurs pièces de vers, parmi lesquelles une dédiée à M. Victor Hugo; Mahmoud. Histoire equestre, deuxième année, t. 11, 1843; Cadix. Causeries espagnoles (3º ann., 1843, p. 59-66, 94-100, 134-139). 3º la « Revue du dix-neuvième siècle », où nous avons remarqué, dans la deuxième série, la Chan-son du roi (t. vi, p. 280-300, 332-52); l'Exposition des produits des manufactures royales au Louvre. 1. La Peinture sur verre, Ibid., p.

539-64; II. Porcelaines de Sèvres. tapisserie des Gobelins (Ibid., pag. 611-23), etc. 40 . la Mode », dairs laquelle on trouve de M. E. Roger Mademoiselle Le Normant, ou la Magie en France, et quelques autres morceaux. 5° « l'Europe littéraire »; 6° « la France littéraire ». publ. par M. Ch. Malo. On y tronve de lui : Quelques mots sur le monde. (Chronique parisienne.) Impr. sous le non d'Edmond Cador, dans la 2º série, t.- iv (1841). 7º « le Salmigondi », où l'on trouve deux nouvelles de lui : le Nain de la rue du Grand-Mouton (t. vII), et le Jettator (t. 1x). 8º « l'Italie pittoresque, la Sardaigne, la Sicile et la Corse », publiées par Am. Costes, en 1834, et réimpr. en 1844. 90 « le Messager »; 100 « l'Europe monarchique », les feuilletons de théatre, et une Nouvelle, intitulée : Voyages d'Anacharsis le dandy et d'Apollon Pluchot le pharmacien, souvenirs d'Italie. 11° « Le Monde », où M. Ed. Roger a donné une fort remarquable analyse des Voix intérieures ., de M. Victor Hugo. 12º «La Caricature », où il a decrit, avec une verve toute macaronique, la Vie du peintre Ragotin, excellent morceau qui a tout l'éclat d'une satire. 13º « Le Figaro », alors que M. Alph. Karr en était le rédacteur en chef 14° « Le Monde dramatique », auquel il a donné l'un de ses plus frais et délicieux articles : Mademoiselle de Laquerre. 130 " Un diamant à dix facettes (1838, 2 vol in-8), dans lequel il a donné O mi-to-fo, char-mant petit caprice. 16° « Le Journal des jeunes personnes », où il a fourni la Laitière de Trianon. 17° « Le Mémorial historique de la noblesse », publié par M. A.-J. Duvergier, ancien magistrat (1839 et ann. suiv.), où il a commence une Histoire de la maison civile et militaire du roi. 18º « Paris au dixneuvième siècle. Recueil de scenes de la vie parisienne », 1840, in-8. 19º « Le Fruit défendu (1840-41, 4 vol in-8). 200 « Une Arabesque ». 1810, 2 vol. in-8). 21º « Le Livre d'Etrennes » (1840, in-8). 22° « L'Atbum vénitien » (1840). 23° « Les Français peints par eux-mêmes », où il a donné les deux

types du Touriste et du Tailleur. 24° « Les Etrangers à Paris » (1843). 250 " La Sylphide ». 260 « Le Mousquetaire », dans lequel nous avons remarqué, entre autres articles de M. Ed. Roger: Feuil-lets de voyage. Londres, Dieppe et le Havre. Trois lettres imprimées en août et septembre 1854; Voyage à travers les cuisines (les restaurateurs de Paris) en octobre et novembre 1854. 27° . Le Satan ». 28° « Le Figaro ». 29° « La Gazette de Paris ». 30º « Le Corsaire ». 31º « Paris nouveau » (23 décembre 1838). Où ne s'estelle pas promenée, sa libre fan-taisie? Comme le dit M. Vaudin dans ses « Gazetiers et Gazettes » « (1860, in-12) » partout où le « mot faisait flèche, où l'esprit pétillait sous la plume et dans le verre, où il fallait des chansons, des éclats de rire et des coups d'épée ». M. Ed. Roger a publié plusieurs de ses articles. fragments et nouvelles, sous les noms déguisés de Ed mond Cador, It. de B. le baron Régis de Trobriand. Mais l'écrivain fecond est doublé d'un esprit excentrique qui rappelle l'époque décolletée de la Régence. Son esprit est une fusée perpétuelle, dit un de ses biographes; il déraisonne de la façon la plus surprenante. Il boit du vin de Champagne qu'il dépense en causeries merveilleuses, pourvu que l'on n'y cherche pas le sens commun. Le décousu de cette existence accentuée a nui à l'accomplissement d'ouvrages sérienx, de longue haleine ou de haute portée. M. Roger a publié trois jolis volumes de poésies, plusieurs romans écrits avec élégance, et il a fait représenter sur les théâtres de genres des comédies légères, qui ne sont pas saus mérite. Dans le bagage littéraire de M. Roger, on ne voit donc rien de bien considérable. Cependant il y a loin de là à un homme de lettres qui ne serait qu'homme du monde et simplement amateur. M. Roger est un véritable écrivain; il a tous les droits du monde à ce titre honorable, il est essentiellement poëte, c'est la qualité transcendante de

son talent. Il avait épousé, le 6 janvier 1847 une très-jolie et trèsspirituelle comédienne, Mile Aimée Doze, de la Comédie-Française (voy. l'art. suivant); ce fut la plus grande faute de leur vie à tous les deux. Il s'en sépara, avec éclat, en 1850, et il a donné luimême le récit en vers du procès qui eut lieu à cette occasion (voy. plus bas le nº xxix). Dans ces derniers temps, dit M. J.-F. Vaudin, M. Roger a eu l'idée de devenir directeur de théâtre. une députation de la munici-palité du Havre était venue à Paris pour lui offrir la direction du théâtre de cette ville. L'affaire allait très-bien à M. Roger, qui se promettait d'agréables fonctions dans le genre de celles de Nestor Roqueplan, le Louis XV de l'Opéra-Comique. Malheureusement, le veto du ministère fit évanouir ce rêve en fumée. — Ouvrages de M. Ed. Roger. — Romans. - I. L'Ecolier de Cluny, ou le Sophisme, 1315. Paris, Fournier jeune, 1832, in-8, ou 2 vol. in-12 (7 fr. 50 c.). Autre èdition, sous le titre de « l'Ecolier de Cluny, ou la Tour de Nesle ». Prècédée d'une Lettre d'Alexandre Dumas. Paris, Havard, Lecrivain et Toubon, 1860, très-gr. in-8 de 52 pag. à deux colon., avec une vign. (50 c.). Paris, Lécrivain et Toubon, 1862, très-gr. in-8 de 50 pag. à 2 colon. (50 c.). Ce roman a précédé de deux mois l'apparition du drame « la Tour de Nesle », de MM. Gaillardet et A. Du-mas. II. L'Eccelenza, ou les Soirs au Lido. Paris, Fournier jeune, 1833, in-8 (7 fr. 50 c.). Nouv. édit., sous ce titre : les Soirées du Lido. Paris, Mich. Lévy frères, 1860, in-18 (1 fr.). L'Eccelenza est l'histoire d'un personnage qui est censé faire divers récits à l'auteur. C'est donc un recueil de nouvelles, et elles sont, outre l'Eccelenza, au nombre de quatre: Masaccio, la Bague du marquis, - Lea Marini, et les Singuliers Désespoirs de Tobias, le maître de chapelle. Lea Marini, la plus jolie de ce recueil, est surtout contée avec beaucoup d'art. III. Il Pulcinella et l'Homme des Madones. Paris, Naples, Rome.

Paris, Ledoux, 1839, in-8 (3 fr. 75 c.). IV. Le Cafe Procope. Paris, Dumont, 1835, in-8 (7 fr. 50 c.) V. Avec M. Alphonse Royer : l'Auberge des trois pins. Paris, Du-mout, 1836, in-8 (7 fr. 50 c.). Trois nouvelles. La première, l'Auberge des trois pins, est de M. Ed. Roger, les deux autres : Don Micaela, et le Juge de son honneur sont de M. Alphonse Royer. VI. Ruysch. Histoire hollandaise du XIXº siècle, précédée d'une Ex-cursion en Hollande. Paris, Du-mont, 1836, in-8 (7 fr. 50 c.); ou Paris, Boulé, 1847, in-8 de 32 pag. (25 c.). La dernière édition forme la 415° livr. des « Mille et un romans; » elle porte : Histoire hollandaise du xvIIº siècle au lien de xixº que porte la première. Le morceau sur la Hollande ainsi que Ruysch ont d'abord été publiés dans la « Revue de Paris »; le premier en juillet 1835, et le second en juillet 1836. VI. Histoires cavalières. Paris, Dumont, 1838, 2 vol. in-8 (15 fr.); Paris, Mich. Levy frères, 1856, 1859, in-18 angl. (1 fr.). Ces histoires sont: le Puits d'amour, - René le tueur, — la Chapelle ardente, — Deux Misères, — la Femme de Cassandre, - David Dick, - un Caprice d'élé, - une Chambre d'amie. Les Histoires cavalières ont été contrefaites à Bruxelles, en 1838, en 2 vol. in-18. La plus grande partie des nouvelles qui composent ce volume avait été imprimées autre part, et notamment dans la · Revue de Paris ». VII. Le Peloton de fil. - Le Cabaret des morts. Paris, Dumont, 1840, 2 vol. in-8 (15 fr.). Chacun des deux ouvrages remplit un volume. Le Peloton de fil, délicieuse nouvelle, formant le tome 1er, a paru d'abord dans « le Siècle »; ce journal avait déjà donné au public nombre d'articles intéressants sur « l'Histoire de l'Art » du même auteur. Le Cabaret des morts a été contresait séparément à Bruxelles, Méline. 1840, in-18. VIII. Le chevalier de Saint-Georges. Paris, Dumont, 1840, 4 vol. in-8 (30 fr.). - Deuxième édition, avec de nouvelles notes de l'auteur. Paris, Delloye, 1840 4 vol. gr. in-18, avec un portr.; Pa

ris, Mich. Lévy frères, 1856, 1857, in-18 angl. (1 fr.); Paris, les memes, 1860, gr. in 8 de 124 pag. à 2 colon., avec vignettes (90 c.). Le double succès obtenu par ce roman dans la presse et au théàtre, nous dispense d'en parler. ly. L'Infante. Bruxelles, Meline, 1841, in-18 (1 fr. 50 c.). Roman qui n'a point été imprimé à part en France, et qui l'a été en Belgique sur les feuilletons d'un journal. X. La Lescombat. Paris, Dumont, 1841, 2 vol. in-8 (15 fr.). - La Lescombat, le Moulin d'Heilly, David Dick (des « Histoires cavalières »), les Eaux des Pyrénées, Mademoiselle de Sens. Paris, librairie nouv., 1859, in-18 jesus de 277 pag. (1 fr.). Il existe une con-trefaçon de la Lescombat. Brux., Meline, 1841, en 1 vol. in-18. XI. Le Chevalier de Charny. Bruxelles, Hauman, 1843, in-18 de 204 pag. Ibid., Meline, 1843, in-18 de 219 pag. Contrefaçons faites sur les feuilletons d'un journal. Ce n'est que dix-huit ans plus tard que l'édition originale a paru. Paris, Mich. Lévy frères, 1859, in-18 jésus de 316 pag. (1 fr.); Paris, les memes, 1861, gr. in-8 de 83 pag. à 2 colon. (90 c.). XII. Madame Soubise. Bruxelles, Meline, 1843, in 18 de 282 pag. Autre con-trefaçon faite d'après les feuilletons d'un journal. C'est l'un des portraits de l'ouvrage suivant. Madame de Soubise, séparément, a été aussi traduite en allemand par Emilie Wille. Leipzig, 1844, in-8 de 343 pag. XIII. Les Trois Rohan. Paris, Dumont, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.), ou Paris, Boulé et Lambert, 1850, in 8 de 14 feuil. 1/2 (1 fr. 50 c.); Paris, Michel Lévy, 1862, gr. in-18 de 324 pag. (1 fr.). Trois portraits historiques: Marguerite de Rohan, madame de Sou-bise, madame de Guémènec. Supplément au journal « l'Estafette » du 1er avril au 17 mai 1850, qui fait partie de la collection de . les Mille et un romans ». XIV. La Porte du Soleil. Paris, Dumont, 1844, 4 vol. in-8 (30 fr.). Contrefait sur feuilletons et sous le titre de la Puerta del Sol à Bruxelles, Meline, 1843, en 1 vol. in-18. XV. Safia (ou la Décadence de Venise).

Paris, Dumont, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.); Paris, Lécrivain et Toubon, 1861, gr. in-8 de 58 pag. à 2 co'on. (50 c.). Ce roman a eu, dès 1843, deux contrefaçons à Bruxelles: l'une pour Meline, 2 vol. in-18; l'autre pour Ch. Muquardt, 1843, 2 vol. in-18. XVI. L'He des cygnes. Paris, Dumont, 1843, 2 vol. in-8 (15 fr.). C'est le titre que porte l'une des plus jolies nouvelles de Musaeus, dans ses « Contes po-pulaires ». XVII. Les Médaillons du temps passe. Paris, 2 vol. in-8(1). XVIII. Le Moulin d'Heilly. Paris, Desessarts, 1845, 2 vol in-8 (15 fr.); Paris, Michel Lévy frères, 1863, gr. in-18 de 336 pag. (1 fr.). Réimprime aussi avec le nº x. XVIII. Le Garde d'honneur. (Episode de l'Empire.) Paris, Dumont, 1846, 2 vol. in-8 (15 fr.). Impr. d'abord dans le journal « la Mode », en 1845. La première partie en fut alors tirée à part. - Le même roman, suivi de Mademoiselle de Sens (du nº x). Paris, G. Havard, 1838, 1860, in-4 à 2 colon., avec vignettes (90 c.); ou in-8 à 2 colon. (50 c.). XX. L'Hôtel Pimodan. Paris, Baudry, 1846-47, 4 vol. in-8 (30 fr.). Réimpr. sous ce titre : les Mystères de l'ile Saint-Louis, chroniques de l'hôtel Pimodan. Tome rer. Charles Gruyn. Tome II. L'An-neau de Fouquet. Paris, Librairie nouvelle, 1839, 1860, 2 vol. in-18 (2 fr.); Paris, Lécrivain et Toubon, 1860, 2 part. in-4 à 2 colon., avec vignettes (1 fr.). XXI. L'Abbé de Choisy. Paris, Roux et Cassanet, 1848, 3 vol. in-8 (22 fr. 50 c.). Contrefait à Bruxelles, Meline, l'année précédente, en 2 vol. in-18, sur les feuilletons d'un journal. XXII. Bébé, ou le Nain du roi de Pologne. Paris, De Potter, 1852, 3 vol. in-8 (13 fr. 50 c.). XXIII. Camille. Paris, Cadot, 1854, 2 vol. in-8 (15 fr.); ou 1 vol. in-18 (3 fr. 50 c.). XXIV. Aventurières et Courtisanes. Paris, Michel Lévy frères, 1856, 1857, 1859, in-18 angl. de

<sup>(1)</sup> Roman que nous avons trouvé cité dans un catalogue comme é aut de M. Roger de Beauvoir, mais que nous ne connaissons pas. Nous croyons qu'il y a confusion, et qu'on a donne à M. Roger de Beauvoir une Nouvelle de sa fennne, intitulee Un médailon du temps parsé, imprinée dans le volume intitule. Sous le masque ». Yoy, le n° y de l'article suivant.

vni-316 pag. (1 fr.). XXV. Les Œuſs de Pâques. Paris, Alex. Ca-dot, 1857, 2 vol. in-8 (15 fr.); et Bruxelles, Office de publicité, 1858, in-32 de 222 pag. (1 fr. 25 c.). De la collection Hetzel; Paris, Mich. Lévy frères, 1862, in-18 jésus de 277 pag. (2 fr.). XXVI. Mademoi-selle de Choisy. Paris, Mich. Lévy frères, 1859, in-18 jésus de 318 pag. (1 fr.). XXVII. Le pauvre Diable. Paris, Michel Levy, 1860, in-18 (1 fr.) (1). - Poésies. - XXVIII. La Cape et l'Epèe. (Poésies). Paris, Suau de Varennes, 1837, in-8, avec une grav. (7 fr. 50 c.). Ces poésies sont divisées en cinq livres. Les principaux morceaux du volume sont : Svaniga et les Nuits de Zerline, deux poëmes composant le premier livre. Des fragments du dernier de ces poemes avaient paru dans la « Revue de Paris », en octobre 1836; l'Italie, dix pieces formant le troisième livre; et l'Ange, poëme qui compose le quatrieme livre. XXIX. Mon Proces. 20 mars 1850. (En vers.) Paris, de l'impr. de Gratiot, 1850, in-8 de 16 pag. XXX. Colombes et Couleu-vres. Poésies nouvelles. Paris, Librairie nouv., 1853, in-18 de 144 p. (2 Ir.). XXXI. Les meilleurs Fruits de mon panier. Paris, Mich. Lévy frères, 1862, gr. in-18 de 280 pag. (3 fr.). M. Ed. Roger n'a publié que trois vol. de poésies, mais il eut pu en publier bien davantage, car il en a fourni à presque tous les recuerls auxquels il a participé, notamment à • la Sylphide », à « la Chronique », etc. Mais c'est surtout comme chansonnier que ce poëte devrait être plus connu. Voici ce que dit M. Alfred Asse-

line, dans son portrait littéraire de M. Roger (Mousquetaire, du 30 sept. 1854) à l'occasion du lyrisme de ce poëte : « S'il avait pu retenir lui-même les innombrables couplets que le champagne lui a inspirés, s'il avait eu la tête assez libre et le cœur assez preste pour les écrire en rentrant dans sa chambre au milieu de la nuit, nous aurions un recueil très-curieux, intéressant plus qu'on ne croit, véritable monument de nos folies de chaque soir. Le xviiie siècle enregistrait ces folles équipées de la chanson à boire; nous y avons trouvé plus d'un renseignement sur les mœurs et sur la société. — M. de Courchamp, qui avait bien de la malice dans l'esprit et bien du bon sens dans le jugement, se plaisait à répéter avec toute l'autorité d'un homme qui a écrit les Mémoires de madame de Créqui, que Roger de Beauvoir était le dernier écho de la véritable chanson française. En effet, il y a dans cette verve incroyable quelque chose de tout à fait parisien. Les chansons de Roger de Beauvoir ne pourraient pas être imprimées pour tout le monde; elles contiennent ou de trop fortes audaces, ou de cer-tains accents qui ne convenaient qu'aux soupers du Régent. Mais on pourrait en conserver un certain nombre qui égaierait la ville dans les bons temps. On en a fait courir plusieurs, on a lu quelques rimes sous le manteau; ce premier parfum a fait venir l'eau à la bouche, et si jamais ce recueil (châtié et revu) peut être essayé, grâce à la mémoire prodigieuse de l'auteur, l'histoire littéraire de notre époque y gagnera plus d'un chapitre amusant. - Sans compter que lorsqu'il s'exerce à ses propres dépens, ce buveur de champagne est d'une gaieté étourdissante. Le décousu de ses boutades atteint des proportions homériques. On se rappelle cette étonnante chanson qu'il chanta à l'improviste, le jour même de ses noces, après le repas. Cela était d'un esprit très-fin et très-heureux, et les vers étaient charmants. - Théâtre. - XXXII.

voici ce que dit m. Airred Asse(1) Girault, de Saint-Fargeau, a donné, daus
sa « R. vue des Romans », 1839, 2 vol. n.-8, de
courtes anaiyses de cinq roma « de M. Ed. Roger, qu'il a piacees au nom de Ruger de Beauvoir. Il a commis une erreur dans cet article »
(1830, 1830, 1831, 1832, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 1833, 183

Avec M. Dupin : le Cornet à piston, comédie en un acte, mélée de couplets. Représentée sur le théâtre nation. du Vaudeville, le 6 avril 1837. Paris, Nobis, 1837, in-8 (2) c.). M. E. Roger a caché sa collaboration à cette pièce sous le nom d'Eugène XXXIII. Avec M. Mélesville : le Chevalier de Saint-Georges, comédie mêlée de chant, en trois actes. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 15 février 1840. Paris, rue d'Enghien, nº 10; Miffiez, 1840, in-8 de 32 pag. (50 c.). Tiré du roman de l'auteur portant ce titre. XXXIV. Avec MM. Félicien Mallefille: le Neveu du mercier, comédie en trois ac-tes, mêlée de chant. Représ. sur le théatre du Vaudeville, le 6 mars 1841. Paris, Marchant, 1841, in-8 (50 c.). Contrefait en Belgique, et à la suite : « le Baigneur de Dieppe ». Brux., Meline, 1841, in-18. XXXV. Avec M. Varin (et M. Deslandes): les Femmes saucialistes, à propos mêlé de couplets. Représenté sur le théâtre de la Montansier, le 21 avril 1849. Paris, Beck, 1849, in -8 (60 c.). XXXVI. Avec MM. Dartois et Besselievre: les Saisons, compte-rendu de 1849. Représ, sur le théâtre du Vaudeville, le 14 janvier 1850. Paris, Michel Lévy frères, 1850, in-18 angl. (60 c.). XXXVII. Avec MM. Ach. Dartois et Besselièvre : Un Dieu du jour, com.-vaud. en deux actes, mélée de couplets. Représ. sur le théâtre du Vaudeville, le 16 juillet 1830. París, Giraud et Dagneau, 1850, in-18 angl. (60 c.). XXXVIII. Avec M. Lambert Thiboust : les Enfers de Paris. Cinq actes métés de chant, Représ, sur le théatre des Variétés, le 16 septembre 1853. Paris, Michel Lévy frères, 1853, in 18 (1 fr.); et 1854, in-4 avec vign. (20 c.); 1880, gr. in-8 de 28 pag. à 2 colon. (20 c.) XXXIX. Le Raisin, comédie en deux actes, en vers. Représ: sur le théatre impér. de l'Odéon, le 20 colors de 20 colors 20 octobre 1855. Paris, Michel Lévy frères, 1835, in-18 angl. (1 fr. 50 c.); ou Paris, les mêmes, 1838, in-4 à 2 colon. fig. (20 c.). XL. Paris crinoline, revue en trois tableaux. Représ, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 12 jan-

vier 1858. Paris, Mich. Lévy fr., 1838, in-4 de 12 pag. à 2 colon., avec vignette (20 c.). M. Ed. Roger a, seul, été nommé au théatre et sur la brochure, il a eu pourtant pour collaborateurs MM. J. Regnault de Premaray et Xavier de Montépin. — Varia. — XLI. Notice sur A. Grisier, pro-fesseur d'armes. 1847. Impr. à la tête de l'onvrage intitulé « les Armes et le Duel », publié sous le nom de A. Grisier (1847, in-8). XLII. L'Opéra, dessins par J.-A. Beaucé. Paris, Gust. Havard, 1854, in-32 sur jésus, avec une vign. (50 c.). Faisant partie de « Paris historique et pittoresque . - Biographes de M. Ed. Roger. - M. (?), dans la « Galerie de la Presse », in-4, tome (?) (1838), pag. (?). — Alfred Asseline, dans e le Mousquetaire » du 30 sept. 1854. - Jacques Reynaud [la vic. de Saint-Mars], dans « le Figaro », nº du 3 octobre 1858. - J.-F. Vaudin, . Gazetiers et Gazettes . (1860, in-12), p. 28-79; Vapercau, « Dict. univ. des contemp. », 2º édit. (1861, gr. in-8), an nom de Beauvoir! véritable roman. Roger (Mile Eléonore-Léocadie, dite Aimée Doze, dame), dit Roger de Beauvoir, femme du précédent, ancienne actrice de la Comédie-Française, nouvelliste et auteur dramatiqueà née Hennebon (Morbihan), le 20 oct. 1822, morte à la suite d'une longue maladie, à Paris, le 22 oct. 1859. On a de cette dame: I. L'Amour à la maréchalle, comédie en deux actes et en prose. Représ, sur le théâtre de la Montansier, le 14 août 1852. Paris, Tresse, 1852, in-8 (60 c.). II. Confidences de Mue Mars, recueillies par Mme Roger de Beau voir. Paris, Locard Davi et De Vresse, 1834, 3 vol. in-8 (10 fr. 50 c.); ou Paris, Librairie nouv., 1854, 1855, 1857, in-16 (1 fr.); Paris, Mich. Lévy frères, 4860, in-18 jésus de 315 pag. (1 fr.). Ill.

Au coin du feu, comédie en un

acte. Représ. sur le théâtre des Variétés, le 27 janvier 1833. Paris, Libr. nouvelle, 1835, in 16 (1 fr.). IV. Dos à dos, comédie

en un acte et en prose. Paris,

Claye, 1856, in-8 de 32 pag. Hom-

mage à S. M. l'empereur de toutes les Russies, Alexandre II. V. Sous le masque, - Un coup de hasard, Thérèse de Coulanges, - Un Médaillon du temps passé. Paris, Librairie nouvelle, 1857, in-18 jésus de 359 pag. (1 fr.). VI. Le Seeret du docteur. Paris, A. Cadot, 1857, 2 vol. in-8 (15 fr.). VII. Une Femme forte. Paris, le même, 1857, 2 vol. in-8 (15 fr.); ou in-18 de 417 pag. (3 fr. 50 c.). VIII. Une Coun de fouet comédie. Impr Coup de fouet, comédie. Impr. dans le « Théatre des salons », publié par M. Ern. Rasetti (1838, in-16). IX. Avec \*\*\* : Drelin! Drelin! comédie-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 26 mai 1838. Paris, Mich. Lévy frères, 1858, in-18 jésus de 28 pag. (60 c.) ; 1859, in-4 de 8 pag. à 2 colon., avec vign. (20 c.). ROGER (Seymour), philologue, agrégé des lettres, ne à la Gua-

deloupe, le 14 septembre 1816,

fut d'abord répétiteur à Paris, puis ensuite prit rang dans l'instruction publique, et fut successivement chargé des classes de 3º et de 2º aux colléges royaux de Dijon, de Grenoble, de Caen, et fut, en dernier lieu, professeur de rhétorique au lycée d'Evreux, d'octobre 1859 à 1862. Tels furent les grades universitaires de Seymour Roger. Ce professeur est mort à Evreux, en mai 1862, à la suite d'une maladie cruelle (un cancer à l'estomac) qu'il a supportée avec un courage rare. C'était un homme très-distingué, fort instruit, d'une grande dignité de caractère, et généralement aimé. Sa mère s'est retirée depuis sa mort au couvent des dames du Saint-Cœur-de-Marie, à Vendôme. Comme philologue S. Roger a été l'éditeur de quelques ouvrages grecs, à l'usage des classes, avec arguments et notes en français :

Hecube, d'Euripide (1842, 1852, in-12); Isocrate. Discours à Démo-

nique, avec un choix de notes (1813); a donné, en société avec M. C. Galuski, une édition des « Dialogues des morts de Fénelon », avec une introduction et des notes (Pa-

ris, Dezobry et E. Magdeleine, 1854, in-12), et avec M. P. Lucas:

Les trois Olynthiennes de Démosthènes, expliquées et traduites en français (Paris, Tandou et C'\*, 1863, in-12 de 141 pag.). Il a eu part au « Nouveau Dictionnaire français-grec », à l'usage des classes, par M. Ozaneaux (Paris, 1847, 1830, in-8), et a collaboré au « Dictionnaire général de Biographie et d'Histoire », de MM. Ch. Dezobry et Th. Bachelet (1).

Roger (Victor), artiste et auteur dramatique, qui a joué au théâtre Vaudeville et en province. 1. Un Père! ou la Famille Simon, drame en trois actes. Représ. sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 3 mai 1835. Paris, Marchant, 1835, in-8 de 24 p. (20 c.). II. Avec M. Jouhaud : les Beaux Hommes de Paris, vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre du Panthéon, le 20 juil. 1839. Paris, Barba, 1839, ın-8 (25 c.). III. Avec M. Félix Elie: Deux Proscrits, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre de l'Ambigu, le 9 août 1840. Paris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8 (30 c.). IV. Les Epoux assortis, drame-vaud. en deux actes. Représ. sur le théâtre du Panthéon, le 3 octobre 1840. Paris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8 (30 c.). V Thomas l'imprimeur, drame (mélè de chant), en trois actes. Représ. sur le théâtre du Panthéon, le 18 février 1843. Paris, Michaud, 1843, in-8 (50 c.). VI. Avec M. Piccaluga : Quitle pour la peur, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre des Délassements-Comiques, le 23 avril 1847. Paris, Marchant, 1848, in-8 de 12 pag. (20 c.). VII Avec M. Clairville : le Serpent de la paroisse, com.-vaud. en un acte. Représ. sur le théâtre du Vaudeville, le 5 juin 1848. Paris, Beck, Tresse, 1848, in-8 (50 c.). ROGER (Claude). Les trois Lépreux.

Roger (Claude). Les trois Lépreux. Impr. de la « Revue du Midi », première série, t. xv (1836), p. 156-76, 186-207.

ROGER (J.-B.). Pratique de la garde nationale, ou Répertoire de la lègislation et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette

<sup>(1)</sup> M. F. Bourquelot a confondu ce professeur avec un de ses nombreux homonymes. M. Ed. Roger, l'un des fils de l'academicien de ce nom (voy. p. 716).

institution, depuis 1831 jusqu'en 1837. Rouen, Brière, 1837, in-18 (2 fr.).

ROGER (Fr.), avocat à la Cour royale de Paris, l'un des principaux rédacteurs du « Journal du Palais »; mort dans les premiers jours de novembre 1839, à l'âge de trente-huit ans. Traité de la saisie-arrêt. Paris, Delamotte, 1837, in-8 (7 fr.). 2º édition, entièrement refondue, et mise au courant de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence les plus récentes, par M. Aug. Roger, fils de l'auteur, avocat à la Cour impér. de Paris. Paris, Aug. Durand, 1860, in-8 (8 fr.). La première édition de ce Traité, le seul sur la matière si pratique des saisies-arrêts, était épuisée longtemps avant 1860. Les larges et fréquents emprunts qui y ont été faits par les recueils et répertoire publiés depuis; l'opinion de F. Roger, citée avantageusement dans les ouvrages sur le Code de procédure, témoignent du mérite théorique et pratique du Traité de la saisie-arrêt. Mettre ce Traité au courant de la jurisprudence en l'enrichissant des arrêts et jugements nouveaux, avec renvoi à tous les recueils de jurisprudence, pour faciliter la recherche des textes; de la doctrine, en citant l'opinion des auteurs qui ont écrit depuis sur le Code de procédure; enfin, de la législation, en recueil-lant les lois, décrets, décisions ministérielles et tous les documents administratifs dont la connaissance est si utile pour la pratique, telle a été la tâche entreprise par l'auteur dans cette seconde édition. La table, faite avec le plus grand soin, sera appréciée par le public judiciaire si désireux, avec juste raisen, des recherches promptes et faciles.

ROGER (Auguste), fils du précédent, avocat à la Cour impériale de Paris, éditeur de la 2º édition du Traité de saisie-arrêt de son père (1860). Voy. l'art. précédent.

ROGER (Jean-Jacques), de Villiers-Bonneux (Yonne). Recueil de chansons nouvelles. Paris, de l'impr. de Pollet, 1837, in-8 de 4 pag.

ROGER, ancien capitaine d'infanterie. Protestation contre quelques actes de la procédure relative aux assassinats de Douvrend, Saint-Martin-le-Gaillard et Saint-Pierredes-Jonquières. Rouen, de l'impr. de N. Périaux, 1838, in-8 de 36 pag. (1 fr. 50 c.). Tiré à 100.

+ ROGER (Paul-André), historien et généalogiste, membre de la Société des antiquaires de Picardie, né à Marseille, le 20 mars 1812 (1), a été de 1832 à 1844 secrétaire particulier de M. Nargeot (beaufrère de M. Duchâtel), successivement préfet des départements de la Lozère, du Tarn, du Gers et de la Somme. Sur la recommandation de M. Nargeot, M. P.-A. Roger fut envoyé, en 1844, comme sous-préfet à Ploërmel (Morbiban) pour faire échouer une candidature qui ne plaisait pas au gouvernement d'alors, celle de M. de Larochejacquelein; mais il n'y réus-sit point. De 1841 à 1845, M. P.-A. Roger avait publié des ouvrages généalogiques et historiques qui fui avaient coûté des sommes considérables : il avait été obtigé d'engager et sa fortune et celle de sa femme. Il contracta des engagements qu'il ne put remplir. Les poursuites de ses créanciers vinrent à la connaissance de l'administration, et il fut révoqué en 1847. On a dit que pour relever ses affaires M. P .- A. Roger s'était fait spéculateur, alors qu'il était sous-préfet, et que là encore il ne fut pas heureux. Ses embarras financiers l'obligerent de passer en Belgique. Il y fonda, à Bruxelles, un journal hebdoma-daire, intitulé : « l'Europe monarchique », qui n'eut pas une longue durée. Pendant son séjour à Bruxelles, il publia aussi une Biographie générale des Belges, et, avec M. Ch. de Chênedollé, des Mémoires et Souvenirs sur la Cour de Bruxelles. On a dit que, toujours dans l'intention de refaire sa fortune honorablement dissipée, M. P.-A. Roger avait fondé à Bruxelles un de ces établisse-ments si prospères à Paris, soit un bal public ou un café-concert. M. P.-A. Roger est rentré en Fran-

<sup>(</sup>t) L'article de M. P.-A. Roger, dans le « Dictionnaire universet des contemporains », est in-xact gous tous les rapports.

ce vers 1860, et y a publié quel-ques brochures politiques. Nous connaissons de lui : I. Archives historiques de l'Albigeois et du pays castrais. Alui, de l'impr. de Rodière, 1841, gr. in-8, surpap. vél. satiné, illustré de huit gravures tirées à part sur gr. papier de Chine, et quarante vignettes ou culs-de-lampe, dessinés par Wattier, graves par Thompson (12 fr.). Publication honorée de la souscription du roi pour les bibliothèques de la Couronne, de celles des ministères de l'intérieur et de l'instruction publique. II. Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'Artois. Amiens, Duval, 1842-43,2 vol. gr. in-8 illustrès par quatre-vingts dessins sur bois, reprodusant les principaux monuments des deux provinces, gravés par MM. Lacoste père et fils et Porret (12 fr.). Des comptesrendus de cet ouvrage ont paru dans « la Gazette de Picardie, le Glaneur, d'Amiens ; le Journal de la Somme, le Journal d'Abbeville, le Courrier du Pas-de-Calais, le Progrès d'Arras, le Courrier de Saint Quentin, la Gazette de Flandre et d'Artois ». III. Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, d'Artois et de Picardie. Amieus, de l'impr. de Doval et Herment. 1844, gr. in-8 de 400 pag, sur pap. velin satinė (15 fr.). Ce volume est illustré par une couverture tirée en or et en couleur, par un frontispice grave, tiré à part ur pap, de Chine, dessiné par MM. Duthoit frères, et par onze danches gravées, tirées à part sur apier de Chine, reproduisant le dason de 300 maisons illustres de dangre, d'Artois ou de Picardie, t par cinquante dessins sur bois, cones de croisades et de chevaerie, tournois, vieilles forteresses, etc., gravés à Paris, par M Lacoste fils ainé. Sommaire de ce volume : Origine de la noblesse. hevalerie. Mœurs féddales. dasons, devises et cris de guerre. - Tournois, joûtes et passes-l'armes. - Chevaliers du comté 'e Flandre, d'Artois et de Picarie qui prirent part aux Croisa-es. — Le châtelain de Concy et ta dame de Fayet. -- Bataille de

terent à la dédicace de l'église d'Arrouaise en Artois. - Siège du château d'Oisy. - Bataille de Courtrai. — Journée de Saint-Omer. — Bataille de Rosebecque. Bataille d'Azincourt. — Bataille de Mons-en-Vimeu. - Tombeaux et mausolées de seigneurs et chevaliers (description de quatrevingts tombeaux ou mausolées). - Cinq cents notices historiques sur les familles d'ancienne chevalerie du comté de Flandre, des pays d'Artois et de Picardie, et sur les familles nobles des trois provinces qui s'illustrèrent dans les affaires publiques ou dans la haute magistrature. — Gentilshommes de l'icardie et d'Artois qui signèrent la Sainte-Ligue au château d'Applaincourt. — Catalogue armorial des maisons nobles de Picardie maintenues par les intendants Bignou et de Bernage. -Catalogue analytique des lettres de noblesse ou de chevalerie et des lettres portant érection de terres en principautés, duchés, marquisats, comtés et baronnies, consignées dans les registres de l'élection d'Artois. - Titres d'honneur de la noblesse du comté de Flandre, des pays d'Artois et de Picardie. Chartes inédites. Documents divers. La . Gazette de Flandre et d'Artois », le « Courrier du Pas-de Calais • et la « Gazette de Picardie » ont publié des comptes-rendus de l'ouvrage. IV. Avec MM. le conte d'Hallonville, le baron Hautecloque et H. Dusevel : Bibliothèque historique, monumentale, ecclésiastique et litté-raire de la Picardie et de l'Artois. Publiée sous les auspices de S. E. le card. de la Tour d'Auvergne, évêque d'Arras, et de Mgr Miolaud, évêque d'Amiens. (De l'impr. de Duval. à Amiens.). Paris, Dumoulin, 1844-47, gr. in-8 de 368 pag., illustré par quatorze planches tirées à part et dessinées à deux teintes sur des sujets empruntés à l'histoire des provinces de Picardie et de l'Artois (15 fr.). V. Carte historique et ecclésiastique de la l'icardie et de l'Artois, publiée sous les auspices de MM. le marq. de Clermont-Tonnerre, membre

Bouvines. - Chevaliers qui assis-

du Conseil général de la Somme; le comte d'Allonville, ancien conseiller d'Etat, anc. préfet de la Somme ; le baron de Hautecloque, anc. maire d'Arras. Fenille grand in-fol. (6 fr.). VI. La Noblesse de France aux croisades. Paris, Derache ; Dumoulin, 1845, gr. in 8 de 50 feuil. avec 12 planches et 40 vignettes dans le texte, gravées par M. Lacoste alué (20 fr.). Cet ouvrage contient une liste, composée à l'aide des ouvrages du P. Anselme, des différents nobi-liaires et d'un grand nombre de chartes, donnant les noms, par oralphabétique, de tous les membres de la noblesse qui prireht part aux croisades. VII. Nobiliaire de France. Paris, Dumoulin, 1847, grand in-8, avec illustrations. Ouvrage dont il n'a paru que les deux premières livraisons. VIII. Biographie géné-rale des Belges morts ou vivants. Hommes politiques, membres des assemblées délibératives, ecclésiastiques, militaires, savants, artistes et gens de lettres. Brux. et Leipzig, C. Muquardt, 1850, gr. in-8 de 264 pag. à 2 colon., avec lithogr. (12 ir). A la pag. 203 on lit : Seconde partie, mais c'est plutôt Supplément qu'on devrait y lire, car cette partie renferme une série d'articles depuis la lettre A jusqu'à celle W. Voy. sur cette Biographie les notes du bar. de Reilfenberg, dans le « Bulletin du bibliophile belge », t. vi, pag. 317-18, où il relève douze erreurs. et t. VII, p. 112, où il se plaint que ses propres travanx sont cites d'une façon incomplète. Cela prouve du moins, dit-il malicleu-sement, que M. de Reiffenberg n'a pas fait ses affaires lui-même. IX. Avec M. Ch. de Ch. Ch. de Chênedollé], professeur émérite de rhétorique : Mémoires et Souvenirs sur la Cour de Bruxelles et sur la société belge, depuis l'époque de Marie-Thérèse jusqu'à nos jours. Lessines, Janssens-De-fossé, 1856, gr. in-8 de 439 pag. (6 fr.), X. De l'Interêt qu'à la marine française à l'ouverture de l'isthme américain par le canal de Darrien, territoire de la Nouvelle-Grenade. Paris, de l'impr. de Meyer, 1861, in-8 de 20 pag. XI. Etudes sur la Révolution française. 2º édit. Paris, Amyot, 1861, gr. in-8 de 248 p. (6 fr.) XII. Quelques pages d'histoire sur le règne de Napoléon ler. Paris, de l'impr. de Meyer, 1862, in-8 de 38 pag. XII. Le prince Murat et la franc-maconnerie, à propos de la question romaine. Paris, de l'impr. de Guérin, 1861, in 8 de 16 pag. (1 fr.). - En 1861, M. P.-A. Roger aunonçait une Histoire des rivalités de la France et de l'Angleterre pendant le règne de Napoléon les qui devait former 3 vol in-8, dont rien n'a paru jusqu'à ce jour (déc. 1863).

ROGER (le comte), député du Nord. Lettre à M. le ministre des travaux publics. Paris, de l'impr. de Lacrampe, 1842, in 8 de 56 pag., avec une carte. Relative aux chemins de fer, ligne du Nord. ROGER, maître d'armes à Paris.

ROGER, maître d'armes à Paris. Principes d'escrime. Paris, l'Auteur, 1843, in-8 de 16 pag.

ROGER (J.-L.), dit le Bonhomme, de Paris, vieux typographe, auteur, éditeur, colporteur, publicateur d'opuscules moraux et populaires. I. Livret de comptubilité des gens d'ordre, pour chacun des jours et mois de l'année bissextile 1844. Paris, Bouquin, 1843, in-12 de 5 fenil, ou de 2 fenil. 1/2. II. Cartes à piquer, pour comptes dou-bles, inventées et exécutées par J.-L. Roger. Paris, Mme veuve Stahl, 1849, in-8 de 2 pag., avec une couverture explicative (10 c). Comptabilité duelle simultanée. Le service des cartes est analogue à celui des tailles de boulangers. III. Catéchisme à l'usage des gens mariés, on Comment on peut être heureux en ménage. Paris, Beaulé, 1852, in-32 (10 c.). IV. Catéchisme à l'usage des gens virils célibataires, garçons ou veufs, de divers âges et conditions, aspirant au mariage. Paris, de l'imprimerie de Beaulé, 183, in-16 (10 c.). V. Le Conservateur de la santé, instructions hygiéniques, etc. Paris, r. Saint-Paul, nº 12, 1854, in 18 de 18 pag. VI. Beau sexe et mariage. Nouvelles instructions pour les demoiselles à marier et dames veuves désirant se remet-

tre en menage. tre en menage. Paris, même adresse, 1854, in-32 de 16 pag. VII. Maximes et Réflexions morales. Lectures utiles aux dames et aux demoiselles. Paris, même adresse, 1834, in 18 de 24 pag. Roger (1). Réforme hypothécaire.

De la publicité des hypothèques légales. Paris, de l'impr. de Bail-

ly, 1846, in-8 de 24 pag.

ROGER (Emile), ingénieur des mines, à Grenoble. I. Thèses de mécanique et d'astronomie présentées à la Faculté des sciences de Paris, le 1er juillet 1847. Paris, de l'impr. de Bachelier, 1848, in-8 de 80 pag. II. Essai d'une théorie mathématique des couleurs. (De l'imprimerie de Prudhomme, à Grenoble). Paris, Mallet-Bachelier, 1835, in 4 de 28 pag. (3 fr.). III. Recherches générales sur les surfaces courbes, par M. C.-F. Gauss. Traduites en français; suivies de notes et d'études sur divers points de la théorie des surfaces et sur certaine classe de courbes. (De l'impr. de Prudhomme, à Greno-Paris, Mallet-Bachelier, in-4 de 17 feuil. 1/2 (9 fr.). IV. Recherches sur le système du monde. Paris, Mallet-Bachelier, 1862, in-4 de 38 pag. (5 fr.).

ROGER (A.), avoué d'appel à Caen. Un mot sur la question des offices ministériels. Caen, de l'impr. de Bonneserre, 1849, in-8 de 32 pag. ROGER (Mmº Virginie). Essai poéti-que. Trois pièces : « La jeune

tille malade, - la Rose », romance, - « l'Exilé ». Paris, de l'imprimerie de Bureau, 1849, in-8 de

4 pag.

ROGER (F.-M.). Marie-Notre-Dame de Poulran-en-Priziac, canton du Faouet (Morbihan). Vannes, de Lamarzelle, 1850, in-8 de 4 pag.

Roger (Jean-Emile-Edmond). De la Prescription considérée comme moyen d'acquérir la propriété (Titre xx, Code Nap.). Paris, de l'impr. de Lebon, 1835, in-8 de 32 pag. Thèse pour la licence, soutenue à la Faculté de droit de

† ROGER (l'abbé J.), professeur, et aujourd'hui directeur au petit-

sons de cet ecclésiastique : I. L'Ami du jeune séminaristes en vacance, ou Entretiens d'un maître avec ses élèves, pour servir de lectures spirituelles en vacances. Paris, Lecoffre, 1853, in-18 de 378 pag. (1 fr. 25 c.). Nouv. édition (entièrement refondue, et appropriée à toutes les maisons d'éducation) sous le titre de l'Ami du jeune étudiant en vacances, ou Entretiens, etc. Notre-Dame Liesse, l'Auteur (et Paris, Vrayet de Surcy), 1861, in-18 de vi-376 p. (1 fr. 25 c.). Petit ouvrage approuvé et recommandé par Mgr de Garsignies, évêque de Soissons et de Laon. Au bas de la page 327, où se trouve le commencement d'un chapitre intitulé « Rome, siège de l'Eglise romaine » il a été colle une petite bande sur laquelle on lit cette remarque singulière par le temps d'ultramontanisme qui court : « Quoique ce fait soit his-« toriquement vrai, il n'est cepen-« dant pas de foi que Rome soit la « résidence nécessaire des souve-« rains pontifes » (Note de l'auteur). II. Histoire de Nicole de Vervins, d'après les historiens contemporains et témoins oculaires, ou le Triomphe du Saint-Sacrement sur le démon à Laon en Ouvrage accompagné de deux brefs des souverains pontites saint Pie V et Grégoire XIII, relatifs à la publication de ce miracle; précédé d'une Lettre à M. le chev. Gougenot des Mousseaux, et orné du fac-simile d'une grande gravure représentant les exorcismes de Nicole de Vervins. Paris, Plon, 1863, in-8 de 499 pag. (6 fr.). L'auteur en prépare une édition populaire, qui formera un vol. in 18 de 400 pag., et paraîtra dans le courant de 1864. Il annonce pour être publié aussi dans cette même année un petit traité de l'Eglise à l'usage de la jeunesse, avant pour titre: l'Eglise et le Pape à la jeunesse catholique. ROGER. Avec M. Thévenot : Alma-

séminaire de N.-D. de Liesse

(Aisne); ne à Marchais (Aisne), le

5 novembre 1805. Nous connais-

nach-Manuel des nageurs. Paris, Delarue, 1853, in-18 de 72 pag., avec 10 grav. (50 c.). C'est une

<sup>(1)</sup> Et non le même que l'auteur du Trailé de saisie-arrel, mort en 1839.

nouvelle édition. La première, publiée en 1825, porte pour titre : Nouveau Guide du nageur... (Voy.

t. vIII, p. 114).

(Théophile - Réné). ROGER Transactions en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat. Faculté de Paris. Paris, de l'impr. de Gros, 1856, in-8 de 11 feuil.

Roger (Thédat), d'Amboise. De la Légitime ou Réserve. Thèse pour le doctorat soutenue à la Faculté de droit de Poitiers. Poitiers, de l'impr. de Dupré, 1857, in-8 de

127 pag.
Roger (A.), éditeur des Mémoires de Reverdil (voy. ce nom).

Roger (Paul), auteur qui, selon toute apparence, n'est pas le même que l'anc. sous-préf. dont l'art. se trouve à la page 727, lequel signe aussi Paul Roger. I. Ce qu'on devient après la mort. Paris, les march. de nouv., 1857, in-8 de 7 pag. (25 c.). II. Réves de gloire. Paris, G. Havard, 1858, in-18 de 126 p. (1 fr.). Deux nouvelles: Berthe et son cousin, et Rodolphe Muller, plus un Voyage dans ma bibliothèque. III. Vierge et Courtisane. Paris, le même, 1859, in 18 de xix-142 pag. (1 fr.).

ROGER (A.-C.), chef d'institution. Nouveau Livre des écoliers, servant à indiquer leur conduite, soit jour par jour, ou seulement par semaine ou par mois. Paris, li-brairie centrale, 1838, in-16 de

52 pag.

Roger (Alexis), inspecteur de l'instruction primaire. Instruction primaire. Simple idée d'une réforme importante. Paris, Paul

Dupont, 1860, in-8.

ROGER (Joseph), architecte civil, organisateur et conservateur du musée (de Philippeville). Catalogue du musée archéologique de Philippeville (Algérie), contenant en deux sections, le détail explicatif des objets d'antiquités, avec notice historique sur chaque objet. La 1re section embrasse la numismatique, céramique, torentique et objets divers. La 2e, l'architecture, épigraphies et épitaphes. Philippeville, Mme Rouchas, Mme Hurlin; et Paris, Challamel ainé, 1860, in-12 de 64 pag. (1 fr. 50 c.).

ROGER (A.). Quelques mots sur la rougeole et ses complications. Thèse présentée à la Faculté de médecine de Montpellier. Montpellier, de l'impr. Boehm et fils,

1861, in-8 de 39 pag.

ROGER (le R. P.), franciscain de la Terre-Sainte. Les Martyrs franciscains de Damas dans les massacres de Syrie en juillet 1860. Lettre adressée aux journaux d'Espagne par le R. P. Joseph-Marie Ballestier, procureur général de la Terre-Sainte; annotée et traduite de l'espagnol en italien par le R. P. Alex. Bassy, et de l'ital. en franç. Avignon, Seguin, 1861, in-18 de 34 pag.

ROGER DE BLAMONT. Bibliothèque infernale. Rinaldo Rinaldini, chef de brigands (par Vulpius). Traduction nouvelle (de l'allemad). Paris, Sandré, 1846, 2 vol. in-8

(15 fr.).

ROGER DE BONS. Voy. Bons (Roger de).

ROGER DE GUIMPS (le baron). Voy. Guimps (le baron Roger).

ROGER DE SAINT-PONCY (le comte).

Voy. VIDAL (P.-J.-J.). ROGERON DE LA VALLÉE (Frédéric). Vie de Cambronne. Nantes, Charpentier, 1854, in-8, de 15 feuilles. L'ouvrage est précédé d'un écrit du même auteur, intitulé : « Défense du prince Louis-Napoléon », publié au Mans, le 2 décembre 1848.

ROGERS (Samuel), célèbre poëte an-glais, né à Londres, le 30 juillet 1762, mort le 18 décembre 1855. (Voy. t. VIII, 115). I. Les Plaisirs de la Mémoire. Traduction de l'anglais, en vers, avec une Notice sur Rogers. Neuilly, de l'impr. de Poilleux, 1857, in-18 jésus de 121 pag. II. Italy, a Poem. With 75 cuts. Paris, Baudry, 1840, in-18 (3 fr.).

Rogers (Mme). Journal de Mme Rogers, suivi de quelques-unes de ses lettres. Lausanne, 1841, in-18

(2 fr. 50 c.).
ROGERS (William), médecin dentiste, reçu à Edimbourg, en 1833. M. Rogers est inventeur des dents incorruptibles, qu'il appelle osanores (tenant sans crochets ni ligatures). Il a découvert, en 1834, le moyen de réduire le platine en amalgame pour boucher les ca-

ries dentaires. Il se dit également l'inventeur d'instruments propres à l'extraction et au redressement des dents, agissant sans prendre appui sur les dents opposées. On le désigne comme un des dentistes les plus expéditifs de Paris (1). On doit aussi à M. W. Rogers une invention d'un tout autre genre, celle du laquais-affiche. « Chacun connaît, dit M. « F. Bourquelot, dans sa Litté-· rature française contemporaine « (vi, p. 217), le grand laquais « vert et jaune qui se promène « sur les boulevards, harnaché « d'une sorte de gibecière façon « portefeuille de ministre, sur la-« quelle se trouve gravé le nom « de M. William Rogers. Il appar-« tenait à notre époque, qui a si « bien perfectionné l'annonce, « d'inventer le laquais-affiche ». Il existe plusieurs ouvrages portant le nom de ce dentiste. Sont-ils de Ini? Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de faire la remarque que peu de dentistes ont composé les ouvrages qui ont paru sous leurs noms; enfin voici ceux qui ont été publiés sous celui de M. W. Rogers : I. Esquisses sur les dents osanores. Paris, r. Saint-Honoré, n° 270, 1844, in-18 de 18 p. II. L'Encyclopédie du dentiste, ou Répertoire général de toutes les connaissances médico-chirurgicales sur l'anatomie et de la pathologique des dents, etc. ; precé-dé de l'Histoire du dentiste chez les Anciens, etc. Paris, J.-B. Bail-lière, 1845, in-8, avec 3 pl. (7 fr. 50 c.). Des ouvrages qui portent le nom de M. W. Bogers celui-ci, qu'on a prétendu être fait à coup de ciseaux d'un bout à l'autre, a été le plus critiqué. Voici ce qu'on lit sur ce livre dans une brochure intitulée : « Un autre mystère de Paris », par un médecin-dentiste [M. Baudouin, rue Dauphine, 24]. « Ce n'est point une encyclopé-« die, parce que M. William Ro-· gers (ou Guillaume Roger, « comme il voudra s'appeler, it « ne tient pas à son nom) n'y « parle guère que de lui, fort peu

« de l'art, du moins tel qu'il est po-« sitivement de nos jours, et « qu'après de très-nombreux pla-« giats, très mal déguisés, il a « oublié que nous étions au dix-« neuvième siècle, et non au temps des Pharaons et de Teurs jongleurs ». Voy. aussi un terrible article de « la Démocratie », du 26 octobre 1848, signé Georges Fattet, et dans lequel les emprunts de M. W. Rogers sont imprimes en regard des passages dont il s'est servi, et nos « Supercheries littéraires dévoilées », t. IV, nº 6586. III. Manuel d'hygiène dentaire. Paris, l'Editeur, in-12, avec un portr. (3 fr.). IV. Dictionnaire des sciences dentaires, suivi d'un Dictionnaire de bibliographie dentaire, etc. Paris, Ger-mer Bailhere, l'Auteur, 1846. ia-12 (5 fr.). — Autre édition. sous ce titre : Dictionnaire des sciences dentaires, ou Répertoire général de toutes les connaissances nécessaires au dentiste. Deuxième édition, revue, etc. Paris, Krabbe, l'Anteur, 1847, in-8 de 40 feuil. 1/4 (10 fr.). V. Almanach des machoires pour 1851. Paris, l'Auteur, 1850. in-18 (50 c.). VI. La Buccomancie, ou l'Art de connaître le passé, le présent et l'avenir d'une personne, d'après l'inspection de sa bouche. Nouveau système buccognomonique, basé sur la doctrine des plus célèbres physiognomonistes, et principalement sur la découverte d'un alphabet buccal, c'est-à-dire sur les signes caractéristiques et révélateurs de la bouche humaine. Paris, l'Auteur, 1851, in-8 de 19 feuil., avec un portr. de l'auteur (5 fr.). Un long compte-rendu, laudatif, de cet ouvrage, signé A. Giacomelli , a été publié dans « le Siècle », nº du 13 janvier 1832, et ne remplit pas moins de huit colonnes! Il y a lieu de présumer que rédaction et insertion ont été payés par le buccomancien; elle a été répétée par quelques autres journaux de Paris. Voici en quelques t rmes M. A. Giacomelli termine son article laudatif: « M. William Rogers, praticien habile, initié à tous les secrets de l'odontotechnic, a fait de sa profession un

<sup>(4)</sup> C. Sachaile [Lachaise]: « Les Médecins de Paris juges par leurs œuvres », 1845, in-8, p. 596,

véritable culte. Appelé tous les jours à soigner les infirmités buccales, il a beaucoup étudié, beaucoup observé, d'abord pour perfectionner la prothèse, ensuite pour tirer de ses études quotidiennes des inductions philosophiques et physiologiques. Dans son Encyclopedie du dentiste, il recueillit toutes les notions relatives à l'odontotechnie. Dans son Dictionnaire des sciences dentaires, il les classa par ordre de ma-tières. Dans son Manuel d'hygiène dentaire, il en fit l'application à toutes les professions. Enfin, dans la Buccomancie, il s'est èlevé jusqu'aux hauteurs de la physiologie comparée. L'intuition buccale lui a donné, comme il le dit, la faculté de connaître le passé, le présent et l'avenir. Nous pensons même que toute personne qui lira attentivement son ouvrage prophétisera comme l'auteur ». - MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme ont donné, dans la « Biographie des hommes du jour \*, t. vii, pre-mière partie (1845), une Notice sur M. William Rogers, avec portrait. On sait que la plupart des Notices que renferme cette biographie ont été écrites et leurs insertions payées par les intéressés enx-mêmes. De celle de M. W. Bogers on a extrait une brochure intitulée : « William Rogers. Appréciation critique de ses ouvrages et de ses doctrines ». Paris, 1845, in-18 de 33 pag., avec un portr. gravé sur bois. M. W. Rogers a reproduit son image.

ROGERS (Jasper-W.), C. E., ingé-nieur-chimiste. Précis théorique, pratique et industriel de l'emploi de la tourbe, et plus particulièrement de sa propriété d'opérer une désinfection prompte et illimitée, suivi d'un résumé de la presse auglaise sur ce sujet. Paris, Odiot,

1849, in-8 de 32 pag.

Rogers (le rév. Grorges-Albert). Le Puits de Jacob, ou donze Méditations sur l'histoire de la Samaritaine. Trad. de l'angl. Toulouse. Société des livres religieux, 1835, in-18 (80 c.).

ROGET, à Bruxelles, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. Il a donné au Musée de Bruxelles un Cours d'application de la géomètrie descriplive à la coupe des pierres et

de la cha pente.

ROGET (Jacques-François), ministre du saint Evangile, professeur de belles-lettres à l'Académie de Genève, en 1829, et d'Histoire en 1833, professeur émérite en 1848; Roget était un de ces esprits infiniment cultivés et distingués qui font honneur à leur pays et dont la perte laisse un vide que la génération suivante a bien de la peine à combler. J.-Fr. Roget, né à Genève. le 3 mars 1797, se fit remarquer de bonne heure dans ses études par son travail et par ses facultés Il entra en théologie et regut la consécration ecclésiastique en 1820 : mais la pred cation n'était pas le champ qui se prétait le mieux à son genre de talent, et il y renonca bientôt. Cependant il n'a cesse, pendant toute sa vie, soit en concourant à la publication d'ouvrages d'édification, soit en prenant part aux travaux de plusieurs sociétés religieuses, de contribuer au bien de l'Eglise de Genève et à l'avancement de l'Evangile. Il commenca à se faire connaître en 1822 par un article înséré dans la « Bibliothèque universelle », sur une traduction des Œuvres de Démosthènes et d'Eschine, par Auger, où il fit preuve déjà de ce goût et de cette connaissance de l'antiquité et de ces qualités de style qu'il a toujours conservés à un si haut degré. En 1825, il publia une traduction nouvelle des Eloges funèbres des Athèniens morts pour la patrie, par Périclès, Platon et Lysias, qui était précédée d'un Essai sur le discours funebre, morceau plein d'intérêt, écrit d'une plume aussi vigoureuse qu'élégante. Il fit paraltre quelques années plus tard, pour concourir à la chaire de littérature latine, une brochure intitulée : De l'influence de la Grèce sur la littérature romaine. C'est à la suite de ce concours qu'il fut nommé (en 1829) professeur de la-tin à l'Académie. Plus tard ce corps l'appela par vocation à la chaire d'Histoire qu'il a occupée

insqu'à la révolution suisse de 1846. En 1848, à la suite de la loi sur l'instruction publique, il se trouva du nombre des professeurs qui ne furent pas réélus par le Conseil d'Etat, et le Grand Conseil lui assigna, ainsi qu'à deux de ses collègues, une modeste pension viagère. On peut dire, sur cette sans vouloir revenir triste page de l'histoire nationale de la Suisse, qu'il fut vivement regretté. Sa parole était noble, co-lorée, accentuée, ses aperçus ingénieux, souvent profonds, ses rapprochements justes et heureux, son tour d'esprit fin et poétique; il savait, en même temps, plaire et instruire. Il a inséré dans la . Bibliothèque univ. » un grand nombre d'articles toujours nourris, quelques-uns très pi-quants et où l'écrivain ne cesse de se montrer. Le passage suivant d'une lettre d'A. Vinet à J.-Fr. Roget, où il le remerciait (1840) de l'envoi de deux articles, montre quelle impression il recevait en général de la lecture de notre auteur. « Je m'attendais bien, lui écrit-il, à trouver dans ces pages ce que j'ai trouvé dans toutes celles que vous avez précèdemment écrites, et ce qui me les fait rechercher avec empressement; car peu d'esprits me vont comme le vôtre, et peu d'écrivains m'instruisent comme vous, mais ces deux morceaux, surtout celui qui a pour titre: Une loi du monde moderne (impr. dans la « Bibliothèque univ. de Genève », livr. de mai 1840; nouv. série, t. xxvII, p. 5 et suiv.), m'ont particulière-ment frappé et saisi. C'est à mon sens une des choses les plus édifiantes que j'ai lues. Je suis souvent assez peu édifié de ce qui porte l'enseigne de l'édification, mais je le suis beaucoup, quels que soient les sujets et le genre, de ce qui retrempe ma foi dans des considérations d'un ordre élévé, de ce qui porte l'empreinte du sérieux et de la candeur, de ce qui me fait sentir la réalité et la majesté de la religion. Il y a de plus, le dirai-je, hors de la sphère des idées religieuses, une qualité de pensée et de savoir dont le mot edification peut seul bien nommer l'effet principal; l'esprit me semble pouvoir être edifi é comme le cœur; instruire signifie peut-être étymologiquement la même chose, mais l'usage vulgaire lui donne un autre et un moindre sens. J'ai marqué d'un trait la plupart de vos paragraphes, et je compte bien qu'ils me seront utiles plus d'une fois ». J.-F. Roget a aussi écrit dans « le Semeur », dont il fut un des collaborateurs les plus spirituels pendant les dernières années de ce journal. En particulier, des articles, au nombre de vingt et un intitulés : Rome et l'Eglise, ont été fort remarqués lors de leur publication. Ses fils les ont réunis après sa mort et les ont publiés sous le titre de De Constantin à Grégoire le Grand (voy. plus bas). J.-Fr. Roget avait une culture littéraire étonnante, beaucoup de mouvement dans la pensée, beaucoup d'esprit et ce quelque chose de vif et de passionné qui attire et captive. Son style a un cachet de fermeté, de noblesse et d'élégance, qui est bien rare hors de Paris. Il sentait vivement, trop vivement pour son bonheur, et ses amis étaient sûrs de ne jamais trouver en défaut chez lui, la sympathie la plus vraie et la plus affectueuse. Sa conversation, lorsque le sujet l'inspirait, animée, souvent brillante, était de celles qui instruisent et charment à la fois. C'est là un trait prècieux à noter; car nous le sentons tous et nous en convenons tous, sans distinction d'opinion et de parti, la causerie s'en va, la causerie fine, intelligente, littéraire, spirituelle, dont Genève, il y a quelque trente ans, offrait tant de modèles exquis. Mais n'oublions pas un des traits princi-paux du caractère de J.-Fr. Roget, son ardent amour pour son pays, et, s'il fut parmi ceux à qui sont précieux le passé, les traditions, et l'histoire de Genève, ce n'est pas nous qui nous en plaindrons ; d'ailleurs il n'était pas, loin de là, une de ces natures inflexibles qui n'acceptent rien du présent et de l'œuvre du temps. À une époque

où les guerres de plumes à Genève n'étaient que de chevaleresques escarmouches à armes courtoises, il avait écrit des Lettres à un professeur, très-piquantes, sur l'éducation publique de Genève, et avait défendu avec sa verve et sa chaleur, le principe de l'émulation et l'institution des Promotions vivement attaqués par un professeur, homme excellent aussi et excellent citoyen (1). C'étaient là les dissensions, les déchirements d'alors! Heureux temps, quoi qu'on dise! Il prit toujours avec une généreuse vivacité tout ce qui concernait Genève, hommes et choses, institutions, souvenirs et gloire, luttes du dedans, menaces du dehors, et il conserva jusqu'à son dernier jour, une affection profonde pour son pays. Il était devenu, par son mariage, le gendre du professeur Duvillard, dont on se rappelle l'esprit fin et piquant, l'atticisme et aussi les sentiments élevés et patriotiques, et une étroite liaison les avait unis. Intelligence d'élite, ame éminemment chrétienne, cœur généreux et profondément sensible, J.-Fr. Roget a quitté sa Genève chérie pour une patrie meilleure et plus durable, laissant au milieu d'une famille justement honorée et d'amis excellents, des souvenirs et des regrets que le temps n'effacera point: il est mort à Genève, le 29 sept. 1854. J.-Fr. Roget n'a pas publié d'ouvrage proprement dit, mais il a collaboré activement à divers recueils, ainsi que nous venons de le dire, particulièrement à la « Bibliothèque universelle de Genève », et au « Semeur », publié à Paris. Il a redigé « le Fédéral » pendant quelques années avant la révolution suisse de 1841. Voici l'indication des principaux articles qu'il a fournis à la « Bibliothèque universelle de Genève » et au « Semeur ». 1° Sur la traduction des Œuvres de Démosthène et d'Eschine par Auger (« Bibl. univ. », 1822); 2º Elo-

ges funèbres des Athéniens morts pour la patrie par Périclès; Platon et Lysias, traduction nouvelle (1825), tiré à part, précédée d'un Essai sur le discours funèbre. Ge-nève, 1825, in-8 (3 fr. 50 c.). 30 De l'influence de la Grèce sur la littérature romaine (Ibid.). Tiré à part. Genève, 1829, in-8. 4° Histoire monarchique et constitutionnelle de la révolution française (Ibid., 1830). 5° L'Idée de l'Histoire et de ses progrès (Ibid., 1833). 6° D'une loi du monde moderne (Ibid., 1840). 7º Rome et les Barbares (Ibid.). 8º Vauvenargues chrétien (Ibid.). 9º Sur les Lettres et Opuscules de Joseph de Maistre (Ibid.). 10° Rome et l'Eglise, vingt et un articles imprimés dans « le Semeur », etc., etc. Les seules publications particulières de J.-Fr. Roget sont Platon et Lysias, précédé d'un Essai sur l'oraison funèbre. Brochure in 8; De l'Influence de la Grèce sur la littérature romainc, 1829, in-8, et des Lettres à un professeur. Genève, 1835, in 8. Sa famille a fait imprimer, après sa mort: I. Pensées génevoises. Aperçus sur l'àme, la vie et la société. Fragments extraits des papiers de François Roget (Publiés par M. Amédée Roget, son fils). Genève et Paris, Cherbuliez, 1860, 2 vol. in-12 de xi-411 et 388 pag. (7 fr.). C'est, dit l'éditeur, uniquement de notes tracées au crayon que nous avons tiré la matière de ces deux volumes, témoignage éloquent d'un mouvement de la pensée qui croissait en intensité à mesure que le corps s'affaiblissait. Les premières lignes ont été écrites en 1852; et la main de l'auteur ne s'est arrêtée que le 18 septembre 1858, douze jours seulement avant sa mort. L'ordre manquait absolument dans toutes ces notes, aussi l'éditeur a-t-il été obligé de leur donner une classification, et il a adopté la plus rationnelle, l'ordre de matières. Voici l'indication des chapitres sous lesquels il a rangé toutes les notes de son père. Tome ler, 1º Considérations philosophiques, - 2º Observations psychologiques, — 3° Morale, — 4° Morale religieuse, — 5° Théologie. Tome II, 1º Histoire

<sup>(4)</sup> Le professeur Jean Humbert (vov. ce nom au tome Iv), mort le 20 septembre 1881. L'ouvrage de ce professeur est initiule: De l'Enseignement libre dans l'Académie de Genève, Genève, 1838, in-8.

religieuse, — 2º Catholicisme, — 3º Eglise, — 4º Morale pratique, — 5º Education, — 6º Rapports sociaux, - 7º Politique, - 8º Politique contemporaine, - 9º Histoire, - 10º Littérature, - 11º Politique genevoise. Il y a dans les « Pensees genevoises · beaucoup de bonnes et spirituelles choses ayant trait à la France et aux Français célèbres. Il. De Constantin à Grégoire le Grand, ou l'Esprit chrétien et l'esprit politique dans l'Histoire de l'Eglise chrétienne. (Publié par MM. Amédée et Philippe Roget, ses fils.) Lausanue, G. Bridel, 1863, in 12 de 374 pag. (3 fr. 25 c.). Ce livre a d'abord paru en trois parties dans « le Semeur », ann. 1843 à 1843. La première partie était sons forme de compte-rendu de « l'Histoire de la Royauté », de M. de Saint-Priest (mai 1844); la deuxième, intitulée Rome et l'Eglise (nov. 1843 à avril 1844); la troisième, Rome et l'Eglise, seconde partie (avril à octobre 1845). Ce volume contient huit chapitres : chap. 1, Politique des Chrétiens sons l'Empire romain, et politique des Cé-sars vis-à-vis du Christianisme. Chap. II, Conversion de Constantin. - Eclat extérieur et décadence spirituelle de l'Eglise. Chap. 111, Les Evêques. Chap. 1v, Des Persécutions approuvées par l'Eglise. - Derniers temps de l'Empire romain d'Occident. Chap. v. Le monde dans l'Eglise. Chap vi, Les Moines, Chap. VII, Les Bar-bares, Chap. VIII, Colomban, Grégoire et Winfried. - Un article necrologique sur J.-F. Roget a paru dans le « Journal de Geneve », du 17 octobre 1858; il a pour auteur M. Eugène Colladon, aujourd'hui président de la Cour de justice et petit-fils du célèbre publiciste Mallet-Dupan; nous reproduisons ici cet article avec quelques modifications, nécessitées par le temps.

† Roger (Ami-dée), publiciste suisse, fils du précédent, né à Genève, le 30 septembre 1823, député du Grand-Couseil, de 1854 à 1836, et à l'Assemblée constituante de 1862, membre du conseil numéripal de Genève. M. A. Roget qui

fouruit, depuis 1851, d'excellents articles à la « Biblioth. univ. de Genève », a été l'un des rédacteurs du « National suisse » de 1852 à 1853, de « la Démocratie genevoise », de 1852 à 1855, de « la Semaine religieuse », journal hebdomadaire; le rédacteur en chef de « l'Esprit public » (de Genève), journal paraissant deux fois par semaine. Il est actuellement l'un des rédacteurs de « la Démocratie suisse », journal paraissant trois fois par semaine. Nous citerons particulièrement de M. A. Roget: I. Le moment de se rapprocher est-il venu? Genève, 1831, broch. in-8. II. Mémoire sur la politique catholique en Espagne, Impr. dans la Biblioth, univ. de Genève », en décembre 1851. III. Mémoire sur la politique catholique en France sons le règne de Louis XIV. Imprimé dans le même recueil, en uillet 18 3. IV. Etude sur les mœurs religieuses du XVIIe siècle. Impr. dans la « Revue chrétienne », févr. 1856. V. De l'Indépendance communale et de la loi du 13 décembre 1856. Réflexions adressées aux électeurs genevois. Genève, 1856, broch, in-8. VI. Gioberti et la Réforme de l'Eglise. « Revue suisse », t xx (1837), p. 298-308. VII. Les dernières années de Bossuet. Impr. dans la « Bibliothèque univ. de Genève , sept. 1857. VIII. Etude sur la domesticité au siècle de Louis XIV. Impr. dans la « Biblioth. univ. de Genève », en novembre 1857. IX. Les Mariages au xviiº siècle. Impr. dans la « Biblioth. univ. de Genève », juillet 1838. X. La No-blesse au xvII° siècle. Ibid., sept. 1858. XI. Un Diocèse sous Louis XIV. Ibid., 1838. XII. Genève et la Suisse. Un mot aux anciens Genevois. Genève, 1860. XIII. La Motion patriote. Ibid., 1860, in 8. XIV. Réplique d'un patriole. Ibid., 1860, in-8. XV. Après l'annexion. Notre situation et notre devoir. Ibid., 1860, in-8. XVI. Ce qu'il faut penser des confessions de foi. Geneve, Ch. L. Sabot, 1861, in 8. XVII. Appel au bon sens du peuple genevois. Genève, Fick, 1862, in-8 de 4 p. XVIII. Feuille du jour de l'an offerte à la jeunesse Restaura-

tion de la République de Genève. Genève, Jullien frères, 1862, in-4 de 22 p. avec une grav. de M. Jules Hébert (1 fr., et sur pap. vélin, tiré à quelques exempl., 2 fr. 50 c.). XIX. Noblesse et Roture. Série d'articles imprimés dans « la Démocratie suisse » en 1863. XX. La Suisse et Genève, ou l'Emancipation de la communauté genevoise au seizième siècle. Genève, Jullien frères, 1863-64, 2 vol. in-12 (6 fr.) « Le travail de M. Roget « mérite un bon accueil. C'est « une esquisse très-bien faite de « cette importante époque, et le « second volume, qui ne tardera « pas à paraître, renfermera la « Réforme religieuse, ainsi pré-· parée par l'émancipation politi-« que ». M. A. Roget a été, avec son frère, l'éditeur des Pensées genevoises », et de l'ouvrage intitulé « De Constantin à Grégoire le Grand », de leur père (voy. l'article précédent.

(Théoph. Dufour.) ROGET (Philippe), frère du précé-dent, professeur à Moudon (canton de Vaud). On lui doit la traduction de l'opuscule intitulé : Inauguration de la communauté évangélique italienne de Genève, le 10 novembre 1853, trad. de l'ital. Genève, Joel Cherbuliez, 1833, in-8 de 36 pag.; deux articles sur Mme de Radovitz, insérés dans la Biblioth. univ. de Genève »; un Compte-rendu d'un ouvrage de Fallmerayer sur l'Orient, impr. dans le même recueil, en 1858 ou 1859; trois articles sur . l'Histoire de la Révolution française », de Siebel, impr. dans la « Revue germanique », en 1861.

(Théoph. Dufour).

ROGET, baron de BELLOGUET (Dominique-François-Louis), archéologue, l'un de nos érudits les plus distingués, membre de la Société des antiquaires de France, de l'Académie de Dijon et de plusieurs autres académies et sociétés savantes, trois fois lauréat de l'Institut (Acad. des inscr. et belles-lettres), fils du général de division de ce nom (voir la Biographie universelle » de Michaud au nom de Roget) et neveu d'un représentant du peuple pendant

les Cent-Jours, avec lequel l'a confondu M. F. Bourquelot, dans sa · Littérature française conteniporaine »; né le 8 janvier 1796, à Bergheim (Haut-Rhin). M. le baron de Belloguet a suivi, comme ses ancêtres, la carrière des ar-mes. Il était, à dix-huit ans, officier de grenadiers à cheval de la garde impériale et chevalier de la réunion, et peu de mois après, chevalier de la Légion d'honneur. Il fit partie de l'expédition d'Es-pagne en 1823. En 1830, il fut attaché, comme officier d'ordon-nance à la commission chargée d'accompagner Charles X jusqu'à la mer. Il se retira du service, en 1834, pour se consacrer exclusivement à la culture des lettres, et plus tard à l'étude de nos antiquités nationales et particulièrement de celles de la Bourgogne. M. le haron de Belloguet s'occupa d'abord de poésie et de littérature pendant les trop courts loisirs de sa vie militaire. Il composa une tragédie d'Arminius, ou le Berceau des Francs, des Nouvelles et des Contes épiques en prose que diverses circonstances l'ont jusqu'à présent empêché de publier. Il n'a paru de ses poésies qu'une imitation en vers de la celèbre ballade allemande de Zedlitz, la Revue des ombres françaises, pièce qui a été répétée dans beaucoup de journaux, et qui se trouve en-tre autres dans la . Revue de l'Empire », Ive ann. (1846), avec une Notice biographique sur son père par M. Tremblaire. M. le baron de Belloguet s'est adonné depuis vingt ans plus particulièrement à l'étude des antiquités de la France, et il a publie sur ce sujet les savants ouvrages suivants: I. Questions bourguignonnes, ou Mémoire critique sur l'origine et les migrations des anciens Bourguignons, et sur les divers peuples, royaumes ou contrées qui ont porté leur nom. Avec deux cartes. Dijon, Lagier, 1847, in-8. C'est l'Introduction à la nouvelle édition de la « Description du duché de Bourgogne • par Courtepée, dont il y a eu quel-ques exemplaires tirés à part. Les « Questions bourguignonnes »

furent l'objet d'un Rapport à l'Académie de Dijon, fait par M. Fran-tin, auteur des « Annales du moyen age ». Ce Rapport, très-favorable à l'ouvrage dont il s'agit, est inséré dans les « Mémoires de l'Académie » pour 1845-1846, pag. 249 et suiv. (8 pag.). Cet ou-vrage a été honoré d'une médaille d'or par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au concours de 1847. Il. Carte du premier royaume de Bourgogne, avec un Commentaire sur l'étendue et les frontières de cet Etat, d'après les vingt-cinq signatures épiscopales du concile d'Epaone en 517. (Extr. des Mém. de l'Acad. de Dijon, ann. 1847-48.) Dijon, de l'impr. de Frantin, 1849, in-8 de 12 feuil. 1/2, avec une carte. Complément des « Questions bourguignonnes » du même auteur. Ouvrage honoré d'un rappel de médaille par la même académie au concours de 1849. III. Principes fondamentaux de la République consulaire. Dijon, 29 février 1848, in-8. Cet écrit est le fruit des longues méditations de l'auteur sur l'alliance du pouvoir avec la liberté. Plusieurs de ses idées ont trouvé leur application dans la constitution de 1848, entre antres celle qu'il avait pro-posé le premier, d'astreindre à signer leurs articles tous les écrivains de la presse périodique. IV. Des prétendues colonies grecques de M. Joseph Bard. Dijon, impr. de Loireau-Feuchot, 1850, in-8. (Extr. du « Spectateur de Dijon », des 27 et 28 mars 1850). Dijon, 1850, in-8. V. Origines dijonaises dégagées des fables et des erreurs qui les ont enveloppées jusqu'à ce jour; suivies d'une Dissertation particulière sur les Dissertation particuliere sur les actes et la mission de saint Bénigne, l'apôtre de Dijon, avec une triple carte et un tableau généalogique de la famille de Grégoire de Tours. Dijon, Lamarche et Drouelle, 1851, in-8 de 15 feuilles 1/4, avec une carte (7 fr.). Ouvrage honoré d'une nouvelle médaille d'or de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au concours de 1851. Presque aussitôt la publication des « Ori-

gines dijonaises », M. Foisset, de l'Académie de Dijon, fit imprimer sur cet ouvrage deux articles dans le Spectateur de Dijon », nos d'avril 1851. Le premier avait trait à l'ouvrage en général, et M. Foisset y rendait une pleine justice aux qualités d'esprit de M. Roget de Belloguet ; le second, qui parut dans le nº du 17, était particulier à la Dissertation sur S. Bénigne qui fait partie du volume. M. Foisset y soutenait la certitude historique de l'existence de S. Bénigne, de sa mission dans la première lyonnaise et de son martyre à Diion : mais il concédait à M. Roget de Belloguet que les faits s'étaient passés sous Aurélien. Le second article a été tiré à part, à petit nombre, sous le titre de S. Bénigne. Un mot sur la Dissertation de M. de Belloguet. Dijon, de l'impr. de Loireau-Feuchot, in-8 de 8 pag. Mais la critique la plus sérieuse de la Notice sur S. Bénigne, c'est la réfutation ex professo de toute la thèse de M. Roget de Belloguet sur S. Bénigne, par M. l'abbé Bougaud, de Dijon, aujourd'hui vicaire-général d'Orléans, auteur d'une excellente Vie de sainte Chantal, M. l'abbé Bougaud se déclare en faveur de Surius, qui, corrigeant les manuscrits, a reporté le martyre de S. Bénigne sous Marc-Aurèle (1). V. Ethnogénie gauloise, ou Mémoires critiques sur l'origine et la parenté des des Cimbres, des Cimmériens, des Cimbres, des Ombres, des Belges, des Ligures et des anciens Celtes. Introduction. Première partie. Glossaire gaulois. Avec deux tableaux généraux de la langue gauloise. Paris, Benj. Duprat, 1858, in-8 de xv-288 pages (15 fr.). Seconde partie : Preuves physiologiques. Types gaulois et celto-bretons, avec une planche représentant deux figures gauloises. Paris, le même, 1861, in-8 de x1-315 pag.

<sup>(1)</sup> L'ouvrage de M. l'abbé Bougaud est latitulé: Etude historique et critique sur la mission, les actes et le cuite de saint Benigme, apôtre de la Bourgone, et sur l'origine des ciliese de Dijon, d'atum et de Langrest; par M. l'abbé Bougand, aumoiner de la Visitation de Dijon. Punication de la Societe Educine). Autun, imp. au siège de la Societé, 1839, in-3 de 490 pag.

(7 fr.). Ainsi qu'on le voit, la première partie de cet ouvrage est consacrée aux preuves philologiques, avec un glossaire de la langue gauloise. La seconde partie renferme les preuves physiologiques, c'est-à-dire les résultats fournis par l'étude approfondie des types gaulois et celto-bretons. Les recherches de l'auteur ont pour objet de prouver que les Gaulois étaient une race voisine, mais différente de la race germanique, parlant une langue celtique, une et commune, malgré ses variétés locales, aux peuples gaulois de la Belgique et de l'Italie, comme à ceux de la Bretagne et de la Gaule proprement dite. Il a constaté par la philologie, autant du moins que le permettent les rares vestiges qu'on en possède, que cette langue était étrangère à la famille des langues tudesques. Son but, dans la seconde partie, est d'arriver aux mêmes conclusions par l'examen des données physiologiques. Celles-ci n'abondent pas non plus. On possède un très-petit nombre de monuments dont l'origine gauloise soit reconnue, ou du moins sur lesquels, après de longs débats, la majorité des archéologues ait fini par se mettre à peu près d'accord. Mais les deux principaux, l'æs grave de Rimini et le sarcophage de la vigne Amendola, présentent un type de figure bien caractérisé, qui sert de point de dé-part au travail de M. le baron de Belloguet. Profitant de tout ce qu'il a pu recueillir dans les écrivains de l'Antiquité, touchant la race gauloise, il groupe les traits divers qui la distinguent des nations germaniques, et qui persistèrent plus ou moins au milieu du mélange produit par les invasions barbares. Malbeureusement le contact des mœurs et des habitudes romaines avaient déjà beaucoup altéré le type original. La population de la Gaule fut absorbée par les éléments étrangers, au point qu'il n'en est resté nulle part de débris dans lesquels on puisse reconnaître d'une manière certaine son cachet primitif. Aussi les données de la physiologie sont-elles en général peu satisfaisantes. M. le baron de Belloguet ne se fait pas d'illusion à cet égard. Il combat entre autres les hypothèses fondées sur la forme des crânes trouvés dans les tombeaux, et celles qui prétendent voir, soit en Bretagne, soit ailleurs, les descendants directs des anciens Celtes. Une critique éclairée le dirige dans ses recherches dont le résultat principal est de mettre en évidence les difficultés que rencontre à chaque pas l'investigateur. Cependant, quoiqu'il manque de preuves positives, l'examen auquel il s'est livré le oorte à conclure, en faveur de l'unité celtique ou gauloise, qui lui paraît plus probable et mieux d'accord avec les données actuelles de la science. Il regarde les Celtes comme une race septentrionale, qui s'établit dans la Gaule par le droit de conquête, mais n'y forma jamais qu'une minorité et finit par se perdre, sauf quelques exceptions locales, dans la masse plus nombreuse des vaincus. Ceux-ci devaient appartenir à la race brune qui occupait primitivement toute l'Europe occidentale et paraissent avoir été de souche ligure. Poussés par les Celtes, ils les précédèrent dans l'Occident et s'établirent avant eux dans la Gaule méridionale, en Espagne et dans une partie de l'Italie. Quant à l'origine de ces Ligures, l'auteur les regarde Ligures, l'auteur les regarde comme étant de la même famille que les Gætules et les Numides, c'est-à-dire de la grande race berbère, répandue encore aujour-d'hui dans tout le nord de l'A-frique » (1). VI. Pétition adressée à l'opinion publique pour la réforme des élections de l'Institut et les autres changements que réclame son organisation. Paris, Dentu, 1862, in-8 de 31 pag. fr.). Cette brochure pleine de faits intéressants, nous paraît arriver dans un moment opportun, et les diverses questions qui y sont traitées appelleront certainement l'attention du

<sup>(</sup>i) . Revue critique des livres nouveaux » août 1861.

Gouvernement en même temps qu'elles frapperont tous les gens désireux de voir cesser les abus des élections académiques. Voici les questions traitées dans cette brochure : 1º Abus et nullité légale des élections de l'Académie française, ainsi que des autres classes de l'Institut; - 2º Proposition d'un nouveau mode d'élections; - 3° Des rapports à établir entre l'Institut et les Sociétés savantes des départements; — 4° Fauteuils d'académiciens libres réservés pour les départements; - 5º Nécessité d'une nouvelle organisation de l'Académie des inscriptions; - 6° Triste insuffisance du budget de l'Institut et du traitement de ses membres; comptes-rendus de ses séances publiés par chaque académie; création d'un chancelier de l'Institut et des Sociétés savantes de France, etc. - Ce savant, en outre, a publié dans les « Mémoires de l'Académie de Di-jon », ann. 1849 et 1850, dans la « Revue du Lyonnais », nouv. série, t. II (1851), et dans divers journaux des rapports et des articles d'histoire et de littérature, particulièrement sur les prétendues colonies grecques de la Bour-gogne, dans le « Spectateur de hijon ».

ROGIER (Firmin-François-Marie). homme d'Etat belge, né à Cambrai (Nord), le 1er avril 1791. d'une famille originaire du Halnaut, ancien élève de l'Ecole normale de Paris, professeur au lycée de Liége, de 1811 à 1814, fonda dans cette ville, en 1824, avec son frère, M. Ch. Rogier, et MM. Devaux, Lebeau et Van Hulst, le Mathieu Laensberg, gazette de Liège, devenu le 1er janv. 1829 le Politique municipal, provincial et national (voy. l'art. suivant). Lorsque la révolution belge de 1830 éclata, il fut chargé de différentes missions à Paris, et sa correspondance avec le maréchal Sébastiani, alors ministre des affaires étrangères de France, fut plus d'une fois lue aux séances du congrès belge et y provoqua des discussions ani-mées. M. F. Rogier, premier secrétaire de l'ambassade belge à

Paris, sous MM. le courte Lehon et le prince de Ligne, reçut, en 1837, le titre de conseiller d'ambassade. Il fut nommé ministre de Belgique en 1848, en remplacement de ce dernier. Son titre aujourd'hui (en 1863) est: envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Belgique près la Cour de France. M. F. Rogier est décoré de la croix de fer, grandcommandeur de la Légion d'honneur, grand officier de l'ordre de Léopold et commandeur de l'ordre de Charles III; grand'croix des ordres d'Isabelle la Catholique, du Lion et du Soleil de Perse. - On trouve de courtes notices biographiques sur M. Firmin Rogier dans les publications françaises suivantes : le « Dictionnaire universel de contemporains », de M. Vapereau, 2º édit. (1861). page 1508 ; le « Dictionnaire de la conversation et de la lecture , 2º édit., tome xv (1863,, p. 486; la « Nouvelle Biographie générale » de MM. Didot, tome XLII (1863), p. 510, article de M. E. Regnard Nul doute qu'il n'en existe plusieurs autres dans les recueils biographiques de la Belgique.

ROGIER (Charles) (1)), homme d'Etat belge, frère du précèdent, né à Saint-Quentin (Aisne), non le 16, comme on l'a quelquefois imprimé. mais bien le 12 août 1800, quitta sa ville natale à l'âge de douze ans pour aller babiter Liège avec sa mère, qui voulait se rapprocher de son fils ainé. M. Ch. Rogier fut élève du lycée de Liege,où son frère Firmin était professeur; il en sortit après avoir fait de bonnes études; il se consacra à l'enseignement privé, et en même temps suivit les cours de droit à l'Université de la même ville, et obtint de bonne heure le diplôme de docteur en droit. Il contracta, dès lors, avec MM. J. Lebeau el P. Devaux les liens de cette étroite amitié qui ne s'est jamais démentie au milieu des orages d'une révolution et des luttes politiques où

D'après toutes les hiographies belges et françaises, mais Charles-Latour, d'après M. E. Regnard dans la α Nouvelle Biographie genetale de M.M. F. Didot, toine XLII (1863), colos. 510-11.

ils se trouvèrent tous trois mêlés. Au commencement de l'année 1324 (1er avril), ils publièrent, avec Fél. Van Hulst, . le Mathieu Laensberg, gazette de Liége », journal très-sérieux d'opposition sous un titre léger. La plume chaleureuse, toujours pittoresque et vive de M. Rogier fit la ses premières armes. Parmi les morceaux saillants qu'il publia, il faut citer les Lettres d'un bourgeois de Saint-Martin. Le 31 décembre 1828, le titre de « Mathieu Laensberg » fut changé en celui de « Politique municipal, provincial et national », et eut les mêmes rédacteurs (1). En 1827, M. Ch. Rogier publia les « Mémoires de don Juan Van Halen (aide-de-camp de Mina), écrits sous les yeux de l'auteur. Bruxelles, 2 vol. in-8, avec un portr. L'intérêt de ces Mémoires est sontenu par le style précis et naturel du rédacteur. En décembre 1827, de concert avec son frère Firmin et M. J. Lebeau, M. Ch. Rogier commença la pu-blication d'une autre feuille hebdomadaire, « la Récompense, journal du jeune âge », qui a paru jusqu'au 30 juin 1830, in 4 à 2 col. Le plan de ce journal fut emprunté à la « Gazette des Pensions », publice alors en France, où elle jouissait d'une grande vogue. Lorsque la révolution de 1830 éclata, M. Rogier avait une place importante parmi les écrivains dont la presse politique belge ali-mentait l'ardeur contre la domination hollandaise. Il prit une part très-active à cette révolution, et fut après successivement : membre du gouvernement provisoire, du Congrès national, de la Chambre des représentants, ministre de l'intérieur, de 1832 à 1834; gouverneur de la province d'An-

affaires étrangères, décoré de la croix de fer, grand-cordon de l'ordre de Léopold, grand'croix des ordres de la Légion d'honneur, du Lion néerlandais, de la Branche ernestine de la maison de Saxe, de l'Etoile polaire, des saints Maurice et Lazare, de N.-D. de la Conception de Villa-Vicosa. A l'époque des premières élec-tions générales de la Belgique, M. Rogier pub!la, pour l'éducation politique de ses compatriotes, les deux opuscules suivants : Manuel électoral des campagnes. Liège, 1830, in-12, et Manuel électoral de l'habitant de villes; par l'auteur du « Manuel électoral des campagnes ». Ibid., 1830, in-12. En 1848 a paru un Rapport triennal sur la situation de l'instruction primaire en Belgique et sur l'exécution de la loi organique du 23 septembre 1842. Appendice, présenté aux Chambres législatives le 27 novembre 1847, par M. Rogier, ministre de l'intérieur. Bruxelles, Devroye, 1844, broch. gr. in-8. Il est vraisemblable que ce Rapport, ainsi qu'une foule d'autres publiés sous les différentes administrations de M. Rogier, sont l'œuvre des bureaux plutôt que du ministre lui-même. — M. Rogier fait agréablement les vers. nous en avons pour preuve une Epître à Matheu Luensberg (com-posée en société avec M. Néoclès Hennequin) (anon.), imprimée dans le journal liégois qui por-tait ce titre; la Brabançonne (anon.), gravée avec la musique de Campenhout (Brux., Schott frères, 1861). Ce sont d'autres vers substitués à ceux qu'écrivit en 1830, le poète Jenneval, tué en combattant pour la révolution de septembre. La Brabanconne est l'air national des Belges; Une Chanson, en réponse à une chanson que lui avait adressé le poète Antoine Clesse, de Mons: elle porte le nom de M. Ch. Rogier. Elle a été reproduite dans plusieurs journaux de la Belgique. Le plan de ce livre ne nous permettait de nous occuper de M. Ch. Rogier que comme écrivain. Aux personnes qui veulent connaître l'homme politique et

de l'interieur, de 1832 à 1834; gouverneur de la province d'Anvers, ministre des travaux publics (1840), de nouveau ministre de l'intérieur, de 1847 à 1852; il est actuellement (1863), ministre des (1) Pour l'histoique de ces deux journaux, voy. « l'Essai histoique et critique sur les journaux politique» . 2º part. Gaud et Bruxelle, 1845, in 8, 159, et sur-out l'es « Reherches historiques et bibliographiques sur les journaux et les écrits périodiques liegeois »; par M. Ul. Capitaine. Liege, 1850, in-12, p. 112-77, 181-84.

l'homme d'Etat nous recommandons le paragraphe suivant. Biographies de M. Ch. Rogier.

— 1º Dans le « ConversationsLexicon der neuesten Zeit », Leipzig, Brockhaus, t. III (1833), p. 780. On lui a donné par erreur le prénom de F., et pour date de sa naissance, 1790; — 2º la « Bio-graphie des hommes du jour », de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. vi, première partie (1841), pag. 104:111, 15 colon.; — 30 celle d'un « Homme de rien » (M. Louis de Lomenie). Paris, René, 1843, in 18, portr., faisant partie de la « Galerie des contemporains illustres ». Notice réimpr. à Bruxelles, en 1843, in-8. On pré-sume que l'auteur de cette Notice est feu le baron Fréd. de Reissenberg et non M. de Loménie. -4º Dans le « Dictionnaire biographique des Belges, hommes et femmes, morts et vivants »; par J. Pauwels-de-Vis. Bruxelles, Périchon, 1843, in-8, pag. 195; — 50 « l'Histoire de la Révolution belge de 1830 »; par Ch. Deleutre (le même que nous avons connu à Paris sous le pseudonyme de Paul d'Yvoy). Bruxelles, A. Jamar, 1850, in-8, tome 11, pag. 8, avec portr. de M. Rogier; — 7° la « Biogra-phie générale des Belges », par M. P. Roger. Brux., 1830, in-8, pag. 174-176, 4 colon.; - 8° le · Livre d'or de Léopold ». Brux., Ch. Lelong, 1858, tome 11, p. 258;
- 9° le « Dictionnaire universel des contemporains », 2º édition (1861), p. 1308; - 10° le · Dictionnaire de la conversation et de la lecture », 2° édit., tome xv (1863), pag. 486; — 11° dans la « Nouvelle Biographie générale », de MM. F. Didot, tome XLII (1863), colon. 510-11, article de M. E. Regnard. Ces trois dernières notices ont peu d'étendue.

Rogier (Aug.). Des Lois de la vie organique, ou Raison des phénomènes par lesquels elle se manifeste. Paris, Comon, 1844-45, 2 vol. in-12.

ROGIER (A.). I. La Foi, l'Espérance et la Charité. (En vers). Caen, Hardel, Chesnel, 1837, in-8 de 14 pag. II. Vergissmeinnicht, ou la Fleur du prisonnier. Ballade imitée de Goethe. (En vers). Caen, les mêmes, 1837, in-8 de 13 pag.

ROGIER (Camille). La Turquie, mœurs et usages des Orientaux au dixneuvième siècle, scènes de leur vie intérieure et publique, ha-rem, bazars, cafés, bains, danses et musique, coutumes levantines, etc.; dessinées d'après nature par Camille Rogier; avec une Introduction par Théophile Gautier, et un texte descriptif. Paris, l'Auteur, Gide, Goupil et Vibert, 1847, in-fol. de 10 feuil. de texte. mélodies, airs de danse, et de 50 planches lithogr. color. (200 fr.). ROGIER (Léon), membre de l'Union des poëtes. I. Thalès Bernard et l'Ecole allemande. Paris, Vannier. et les Batignolles, l'Auteur, 1859, in-18 de 108 pag. (1 fr.). II. Les Poëtes contemporains. Achille Millien. Paris, les mêmes, 1860, gr.

in-18 de 116 pag. (1 fr.). ROGNETTA (Philippo), médecin italien, né vers 1805, fit ses études médicales à Naples, où il fut reçu docteur en 1828. Les événements politiques de sa patrie le forcèrent de se réfugier en France, où il obtint, en 1832, l'autorisation d'exercer à Paris, où il se livra aussi à l'enseignement public. Rognetta s'est fait connaître au milieu de nous par la part active qu'il a prise à la rédaction de plu-sieurs journaux, tels que la « Gazette médicale » et la « Gazette des hôpitaux ». Sa place y a toujours été marquée parmi les écrivains qu'on pourrait nommer de l'opposition, c'est-à-dire qui veulent que la science ne soit pas monopolisée et que le droit de libre discussion soit acquis à tous. Cette position le mit en but aux tracasseries de l'autorité dont le zèle, dit-on, aurait été sollicité contre lui par des personnes que nous aurions crues et qu'on aurait désiré au-dessus de semblables moyens. En septembre 1857, Rognetta retourna à Naples pour la première fois depuis son exil. A peine arrivé, il y mourut subite-

<sup>(1)</sup> De ces onze notices biographiques M. Octinger n'en a cité qu'une dans sa « Bibliographique universelle », celle de la Calcrie des contemporains illustres », par un homme de rien.

ment le 11 octobre. Rognetta a publié, indépendamment de tout re que contiennent de lui les deux journaux que nous avons nommés et divers autres, auxquels il a été accidentellementattaché, les écrits suivants : I. Recherches nouvelles sur l'extension permanente appliquée aux fractures très obliques du col du fémur. Paris, 1833, broch: in-8. II. Remarques sur les vertus thérapeutiques de la belladone et en particulier sur l'emploi de cette substance dans le traitement des maladies de l'œil. Paris, 18.., broch, in-8 (1 fr. 25 c.). III. Traité anatomique, physiologique et pathologique du système pileux, et en particulier des cheveux et de la barbe. Paris, le doct. P.-P. Boucheron, r. du Faubourg-Montmartre, n. 23, 1837, in-8 de 156 p. (3 fr.). Cet ouvrage a été écrit en italien par Rognetta, traduit et publié en français par M. P.-P. Boucheron. IV. Cours d'ophthalmologie, ou Traité complet des maladies de l'œil, professé publiquement à l'Ecole pratique de médecine de Paris. Paris, Labé, l'Au-teur, 1839, in-8 (6 fr.). Ouvrage qui est, sans contredit, un des meilleurs traités que nous ayons sur ce sujet. V. Nouvelle Méthode de traitement de l'empoisonnement par l'arsenic, et documents médico-légaux sur cet empoisonne-ment; suivis de la déposition de M. Raspail, devant la Cour d'assises de Dijon. Paris, Gardenbas, 1840, in-8 de 9 feuil. (2 fr. 50 c.). Ce travail, publié, comme on le sait, pour former la contre-partie des opinions émises sur la matière par Orfila, a pour but de démontrer que tous les symptômes de l'intoxication arseniacale se réduisent à une asthénie profonde, il était dangereux de les combattre par la méthode antiphlogistique, et rationnel au contraire d'employer des moyens stimulants comme l'alcool, l'eau de canelle et même l'opium à hautes doses. VI. Intoxication arseniacale, consultation médico-légale. Paris, 1841, in-8 (1 fr.). VII. Avec M. B. Mo-jon: Traité philosophique et ex-périmental de matière médicale et de therapeutique, trad. de l'ital. de

Giacomini. Paris, 1842, in-8. Fai-sant partie de « l'Encyclopédie des sciences médicales ». Réimpr. vers 1863 sous la date de 1839. Paris, au bur. de l'Encyclopédie (Plon), in-8 de IV-592 pag. à deux colon. (6 fr.). VIII. Avec M. Four-nier-Deschamps : Mémoire sur l'extirpation de l'astragale, lu à l'Académie des sciences dans la séance du 13 février. Paris, de l'impr. de Cosson, 1843, in-8 de 64 pag. IX. Annales de thérapeutique médicale et chirurgicale, et de toxicologie. Paris, rue des Petits-Augustins, nº 13 bis, 1843, 4 vol. gr. in-8. Recueil mensuel qui parassait le 1<sup>er</sup> de chaque mois, depuis le 1<sup>er</sup> avril 1863. et contait par an 10 fr. Il était destiné à recueillir et à analyser tout ce qui se faisait de nouveau dans ces parties si importantes de la science. Ce journal contient, par extraits, un Traité complet des eaux minérales. Ces Annales sont aujourd'hui très-rares. X. Traité philosophique et clinique d'ophthalmologie, base sur les principes de la thérapeutique dynamique. Paris, Lacour, Just-Rou-vier, 1844, in-8 (9 fr.). XI. Eau minerale naturelle acidulo-gazeuse et alcaline de Condillac (département de la Drôme). Paris, de l'impr. de Lacour, 1852, in-8 de

4 pag. (1). ROGNIAT (Jean-Baptiste), né à Chanas (Isère), était notaire de cette commune lorsque la révolution éclata. Elu administrateur du département et député à l'Assemblée législative, en 1791, il ne se fit nullement remarquer. Toutefois, la modération de ses opinions l'ayant exposé à des poursuites, il vint se cacher à Paris et y vécut dans l'obscurité pendant la Ter-reur. Après le 9 thermidor, il retourna dans le département de l'Isère, y fut nomme membre du conseil général, et passa le reste de sa vie uniquement occupé de travaux agricoles. Il est mort en 1825. Nous connaissons de lui les opuscules suivants : I. Réflexions et Projet de décret sur la sûreté gé.

<sup>(1)</sup> Article des « Médecins de Paris jugé» par les œuvres »... par C. Sachalle [Lachoise], complété pour la partie bibliographique.

nérale de l'Etat. (De l'impr. nation. s. d.), in-8 de 12 pag. II. Rapport et Projet de décret sur le canal projetté (sic) par le sieur Chevalier dans le département de l'Ain, pour la continuité de la navigation du Rhône, interceptée entre Seyssel et Genève : fait et présenté à l'Assemblée nationale, au nom de ses comités d'agriculture et de commerce, le 18 juin 1792, l'an Ive de la Liberté. (De l'Impr.nation.), in-8 de 16 pag. M. A. Sirand, dans sa · Bibliographie de l'Ain ·, a attribué à tort cet opuscule à Rogniat, ancien préfet de l'Ain, qui n'avait alors que vingt et un ans. III. Nouveaux Moyens mécaniques. ou Moyens de tirer le meilleur parti possible de la force des considérée comme force vents, motrice à appliquer à un grand nombre d'usages et d'industries. Ouvrage cité par la « Biographie univers. ., dans la notice du général Rogniat, fils de l'auteur, mais qui n'a peut-être pas été imprimé. La « Biogr. univers. » ajoute néanmoins : « Ayant luimême fait l'application de quelques parties de son système, il avait pris un brevet d'invention ». ROGNIAT ainé (Jean-Baptiste), fils du précédent, né à Saint-Priest (Isère), le 3 mai 1771, fit ses études au collège de Tournon, tenu par les Oratoriens, fut ensuite recu, à vingt-trois ans, à l'Ecole polvtechnique, où il resta en 1794 et 1795 (1), et en sortit pour entrer dans l'administration générale. En 1811, il fut nommé sous-préfet de Bonneville, dans le département du Léman; il remplit ces fonctions jusqu'au moment où la Savoie fut rendue au roi de Sardaigne. Il passa alors à la sous-pré-fecture de Vienne (Isère), puis aux préfectures du Puy-de-Dôme (30 mars 1815) et des Ardennes (14 juillet); l'année suivante, s'étant trouvé en dissidence avec le ministre, dout il ne voulait pas suivre la ligne politique avec as-sez de docilité, il fut mis à la re-

grâce en 1819; il fut alors nommé préfet de la Vendée (9 janvier), de l'Ain (19 juillet 1820). Sous son excellente administration, qui a duré dix années, le département de l'Ain a largement prospéré. Rogniat aîné fut ensuite envoyé dans le département du Puy-de-Dôme (10 août 1830). Deux ans après, lors des événements des 5 et 6 juin 1832, il fut brutalement destitué pour s'être prononcé, avec termeté, lit-on, dans la « Biogr. univers. », contre la mise en état de siège de la capitale. Il se retira alors à Fontainebleau, où il s'occupa de mettre la dernière main à quelques ouvrages de philosophie qu'il avait écrits durant sa longue carrière administrative, et de la composition de quelques nouveaux. Rogniat aîné est mort à Fontainebleau, le 31 août 1845 (1). Nous connaissons de lui : I. Essai d'inductions philosophiques d'après les faits. M. S. M. S. Paris, Ladrange, 1836, in-8 de 29 feuil. 3/4 (7 fr.). C'est pendant qu'il était préfet de l'Ain que Rogniat composa cet ouvrage, qui dénote un penseur profond et un homme voué aux méditations de tous les instants. M. Rochas n'a pas connu cet ouvrage. II. Sixième livre de l'Enéide, trad. en vers français. Paris, de l'impr. de Gros, 1839, in-8 de 62 pag. III. Essai d'une philosophie sans système, ou d'inductions philosophiques d'après des faits genéraux et non contestes. Paris, Hachette, 1839, 2 vol. in 8 (12 fr.). Un examen de cet ouvrage a paru dans le « Mémorial encyclopédique et progressif . de Bailly de Merlieux, neuvième ann., nº 107, pag. 699. IV. Opuscules philosophiques et religieux, faisant suite à divers chapitres de « l'Essai de philosophie sans système », 1°r, 2°, 3° et 4° opuscules. Paris, Hachette, 1840, 4 cah. in-8 ensemble de 10 feuil. 1/2 (4 fr.). V. Principes élémentaires de la vraie logique, à substituer aux traités de logique enseignés dans les écoles. Paris, Delaunay; Marc Aurel; Treuttel et

l'art, suivant) le fit rentrer en

traite. Le crédit de son frère (voy.

<sup>(1)</sup> M. A. Rochas, dans sa « Biographie du Dauphiné », l'a fuit sortir, par «rreur, seize ans plus tard, en 1811, ce qui ne concorde point avec la date de son entrée, eu 1794.

<sup>(1)</sup> A. Rochas, « Biographie du Dauphiné ».

Würtz, 1841, in-8 de 12 feuil. (3 fr.). VI. Programme d'un cours d'instruction tertiaire à détacher de l'instruction secondaire actuelle, lorsque, l'enseignement public, libre de droit, sera libre de fait. Fontainebleau, L'Huillier, et Pariz, Dentu, Hachette, 1842, in-8 de 12 feuil. 3/4 (3 fr.). VII. Série d'articles présentés au Corps législatif pour la défense de la liberté de l'enseignement contre le monopole de l'Université, avant et pendant la discussion de la loi à intervenir sur cette matière. Paris, Bohaire, 1843-44, 2 broch. in 8, ensemble de 80 pag. (2 fr.). Neufarticles.

ROGNIAT (le baron, ensuite vicomte Joseph), frère du précèdent, gé-néral du génie, écrivain mi-litaire, né le 13 novembre 1776, à Saint-Priest (Isère), servit sous les ordres de Moreau (1800), fit les campagnes de 1805 à 1807, se distingua au siège de Dantzig comme chef de bataillon, alla en Espagne avec le titre de colonel, contribua à la prise de Saragosse, de Tortose, de Tarragone, de Sa-gonte et de Valence (1811), et fut nommé général de division. Appelé en 1813 à la grande armée, il fortifia Dresde; en 1814, il com-manda le génie à Metz. A la fin du premier Empire le baron Rogniat était lieutenant-général du génie et fut premier ingénieur de la grande armée pendant les Cent-Jours; après la seconde Restaura tion, inspecteur général du génie, de 1816 à 1830, membre du comité de la Guerre, professeur de castramétation du duc d'Angoulème, membre du conseil de perfectionnement de l'Ecole polytechnique (1829), de l'Académie des sciences (1829), pair de France (1831); chevalier de Saint-Louis et grand officier de la Légion d'honneur. Le général Rogniat est mort à Paris, le 10 mai 1840. L'on a du vicomte Rogniat les ouvrages suivants: 1. Relation des sièges de Saragosse et de Tortose, par les Français, dans la dernière guerre d'Espagne. Paris, (de l'im-primerie de F. Didot), Magimel, 1814, in-4 de 72 pag., avec deux grandes planch. (7 fr. 50 c.).

11. Considérations sur l'art de la Guerre. Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1816, in-8 de xI et 608 pag. Sec. édition, revue par l'auteur. Paris, les mêmes, 1817, in-8 de x1 et 608 pag. (7 fr. 50 c.). C'est l'édition précédente remaniée. La « Biographie des hommes du jour », dans une notice sur le général Rogniat, qui est loin de lui être favorable, avance qu'il avait paru une édition de ce livre antérieure à 1816, avec une dédi-cace laudative à Napoléon, et que l'auteur mit plus tard tous ses soins à en rechercher les exemplaires, afin de les détruire : il était tout honteux d'avoir pu témoigner quelque admiration pour le Corse. Cette prétendue édition n'est décrite par aucun bibliographe, et nous ne pensons pas qu'elle existe. Cet ouvrage est divisé ainsi qu'il suit : Introduction. Chap. Î. De la levée des trou-pes.— II. De l'organisation légionnaire. - III. Des grades militaires. — IV. Des armes. — V. Exercices et travaux militaires. - VI. Ordre de bataille de la Légion. - VII. Des armées et de leur ordre de bataille. - VIII. Positions et campements. - IX. Retranchements de campagne. - X. Des mar-Retraites. - Strataches. gèmes. - Où il est question : du général Moreau à Hohenlinden; du prince Charles à Essling; de Napoléon à Waterloo. XI. Des batailles, - traitant, entre autres, de celles d'Eylau, lena, Wagram, Bautzen, Leipzig; — de Napoléon contre les Mameluks; — d'Antoine et de Crassus contre les Par-XII. Métaphysique de la Guerre, ou l'art d'inspirer du cou-rage aux troupes. XIII. Des grandes opérations de la guerre offen-sive en Europe, où l'on remarque: Napoléon à Moscou, en Saxe, à Austerlitz; et le parallèle de l'expédition de Napoléon en Italie par le Saint-Bernard avec celle d'Annibal. XIV. Des grandes opérations de la guerre défensive. Conclusions numérotées de 1 à 50. Il y a, à la fin du volume, des notes, au nombre de 19, sur la milice romaine, qui remplissent près 100 pages. Cet ouvrage a donne

lieu à la publication du suivant : Remarques critiques sur l'ouvrage de M. le lieutenant-général Rognial, intitulé: Considérations sur l'art de la Guerre; par le colonel (depuis lieutenant-général) Marcellin Marbot. Paris, Anselin et Pochard, 1820, in-8 de 41 feuilles (7 fr.). Deux ans plus tard, on en imprimait d'autres, celles dictées par Napoléon Ier aux généraux Gourgaud et Montholon (voy. le nº v). III. Situation de la France en 1817. Paris, Delaunay, 1817, in-8 de 48 pag. Suivant encore la « Biographie des hommes du jour », l'auteur eut grand soin de retirer depuis tous les exemplaires du commerce, parce qu'il trouva sans doute que le système du duc Decazes y était loué outre mesure. Dans cet ouvr., dont tous les exemplaires n'ont pas été détruits, le gén. Rogniat estimait que l'autorité royale était assise sur des bases trop rétrécies, aussi proposait-il de les élargir, et pour cela il présentait deux moyens également ingénieux : le premier, d'exclure « le peuple de petits électeurs », et de n'admettre dans les colléges électoraux que des électeurs payant 600 fr. Le second moyen était de faire nommer les députés en nombre double, et de laisser le choix au roi. IV. Des Gouvernements. Tome ler (et unique). Paris, le même, 1819, in-8 (6 fr.). L'ouvrage devait avoir quatre volumes. V. Réponse aux notes critiques de Napoléon, l'ouvrage intitulé : « Considérations sur l'art de la Guerre ». Paris, Anseliu et Pochard, 1823, in-8 de 18 feuil. 3/4 (4 fr.). Anon. — Dans ses « Considérations sur l'art de la Guerre . (voy. le nº 11), le général Rogniat avait examiné plusieurs opérations militaires de Napoléon ; celui-ci, alors prisonnier à Sainte-Hélène, s'en irrita assez vivement et dicta aux compagnons de son exil, sous le titre de Dix-sept notes sur l'ouvrage intitule « Considérations sur l'art de la Guerre », une réponse aux cri-tiques dont il était l'objet. Cette réponse parut en 1822, dans le second volume des « Mélanges de Napoléon , qui font partie des

· Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa capti-vité » (Paris, Didot, Bossange, 1822, 8 vol. in-8); elle est précédée d'une petite notice blographique peu flatteuse pour le général Rogniat. L'écrasante appréciation de son mérite, partie de si haut, fit bondir le général Rogniat; il prit la plume et rédigea ab irato l'ouvrage dont nous venons de donner le titre. L'honneur d'avoir été réfuté par Napoléon et les violentes sorties de Rogniat donnèrent à cette polémique un retentissement qui a fait sans doute beaucoup pour la réputation de ce dernier. VI. Mémoire sur l'armement des places. (Extr. du « Mémorial de l'officier du génie »). de l'impr. de Fain, 1826, in-8. VII. Mémoire sur l'emploi des petites armes dans la défense des places. (Extr. du même recueil.) Paris, de l'impr. de Fain, 1827, in 8. D'après la . Biogr. univers. ce mémoire et le précédent opt été rédigés sous les yeux et d'après les idées de Rogniat, par son aide-de-camp, le capitaine du gé-nie Villeneuve. VIII. Rapport fait à l'Académie des sciences sur l'ouvrage intitulé : « Campagne d'Allemagne en 1800 », par le général de Carrion-Nisas. Février 1830. IX. Rapport fait à l'Académie sciences sur l'ouvrage de M. le colonel Paixhans, intitulé : « Force et faiblesse militaires de la France . Paris, 1830, in-4. X. Rapport fait à l'Académie des sciences sur le fusil koptipteur de M. Heurteloup. Paris, 1835, in-4. XI. Réponse à l'auteur de l'ouvrage intitule : « Du projet de fortifier Paris . (le lieut.-coion. C. Richardot), ou Examen d'un système général de défense. Paris, Corréard jeune, 1840, in-8 de 36 pag. (2 fr. 75 c.). Le lieutenant-colonel Richardot (voy. ce nom) répliqua au général Rogniat. XII. De la Colonisation en Algérie, et des fortitications propres à garantir les colons des invasions des tribus africaines. Paris, de l'impr. de Gaultier-Laguionie, 1840, in-8 de 60 pag. XIII. A l'Auteur de la Reponse aux observations du général Rogniat, sur les fortifications de Paris (le lieut.-col. C. Richardot). Paris, Corréard jeune, 1840, in-8 de 8 pag. (1 fr. 25 c.). XIV. Opi-nion de M. le lieutenant-général Rogniat sur la question de l'Algérie, à l'occasion des crédits supplémentaires. Paris, le même 1840, in-8 de 48 pag. Le général Rogniat est mort en mai 1840 avant d'avoir pu prononcer ce discours qu'il avait écrit. — Biographies du général Rogniat. · 1° « Biographie univ. et port. des contemp. », t. IV (1834), p. 1145; - 2º « Biographie des hommes du jour ., de MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, t. 1er, 1re part. (1835), p. 59-61; — 3. Journal des savants », ann. 1840, p. 313; 4º « Discours de M. Becquerel, de l'Acad. des sciences, prononcé aux funérailles du général Rogniat, le 11 mai 1830 (Recueil de l'Institut). 50 · Mémorial de la littérature », mai 1840, col. 180; — 6° « Biographie universelle , article de L.G. Michaud. Cette Notice biographique sur le général Rogniat a été réimprimée avec la « Vie publique et privée de Napoléon Bonaparte », du même auteur (1846, in-8, avec le portr. du gén. Rogniat). — 7° • Biographie du Dauphinė », par A. Rochas, t. 11 (1860), p. 353-58.

ROGNIAT (Alexis), neveu des deux précédents, ancien chef de bataillon. I. Hermes, ou le Génie des colonies, Essai politique, contenant les principes fondamentaux en matière de colonisation; par M. A. R. Paris, Hivert, 1830, in-8, avec 2 planches. II. L'Italie conquise, ou Napoléon au champ de Marengo, poëme en xiii chants. Paris, Delaunay, 1837, 2 vol. in-18 (4 fr.). Ouvrage publié sous le nom de Norgiat, anagramme de celui de l'auteur.

Rognon (Louis), pasteur de l'Eglise réformée de l'Oratoire Saint-Honoré, installé le 15 avril 1860. On a de lui : I. Jésus-Christ aux noces de Cana, sermon. Montpellier, de l'impr. de Boehm, 1854, in-8 de 32 pag. (1 fr.). II. L'Avenir du Protestantisme, sermon prononcé à l'occasion de

l'inauguration du temple de Lillebonne, précédé d'une Notice historique par H. Sohier, pasteur. Paris, librairies protest., 1860, in-8 de 47 pag. (75 c.). III. Discours d'installation (15 avril 1860). Impr. à la suite du Discours du pasteur Juillerat, président du Consis-toire (1860).

Rognon (F.-C.), libraire à Neuchâ-tel (Suisse). Almanach commercial neuchâtelois, pour 1856, ou Re-cueil général d'adresses commerciales, industrielles, judiciaires et statistiques du canton de Neuchâtel et des pays environnants. (De l'impr. de Jacquin, à Besancon). Neuchâtel, 1856, in-12 de

7 feuil. 1/2.

Rognon (Joseph-André), juriste, né à Chartres (Eure et Loir), le 19 mars 1793; sous la Restauration : avocat au barreau de Paris, plus tard, aux Conseils du roi et la Cour de cassation; en 1840, secrétaire général du parquet de cette dernière Cour; chevalier de la Légion d'honneur, en mai 1845. On a de lui: 1. Code Napoléon expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit; suivi d'un Formulaire des actes sous seing-privé. Ouvrage destiné aux étudiants en aux personnes chargées d'appliquer la loi et à toutes celles qui, désirant connaître le Code et la jurisprudence, n'ont pu en faire une étude spéciale. 16e édit., entièrement refondue, contenant le texte des arrêts principes rendus jusqu'en 1859, et la loi sur la transcription en matière hypo-thécaire du 23-26 mars 1835. Paris, Plon, 1855, 1859, 2 part. in-18 (15 fr.). La première édition est de 1824. II. Gode de commerce expliqué par des motifs, par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que pré-sente le texte, etc.; suivi d'un Formulaire des actes et de la procédure du commerce. 10e édition. entièrement refondue, contenant

le texte des arrêts principes rendus jusqu'en 1860. Paris, Plon, 1861, gros vol. in-8 (10 fr.). La première édition est de 1825. III. Supplément au Code de commerce. Loi du 28 mai 1838 sur les faillites et les banqueroutes, expliquée. Paris, Thorel, Videcoq, 1839, in-18. IV. Code de procedure civile, explique par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence. 10º édit., contenant le texte des arrêts principes, et augmentée de la loi du 21 mars 1858 sur les saisies immobilières et sur les ordres. Paris, Plon, 1863, in-18 de 2620 p. (15 fr.). La première édition est de 1826. V. Code d'instruction criminelle, expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence; avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit; suivi d'un Formulaire des actes de l'instruction criminelle. Ouvrage destiné aux étudiants en droit, aux personnes chargées d'appliquer la loi, etc. 5º édit., augm. du texte des arrêts prin-cipes et des lois nouvelles. Paris, le même, 1863, in-18 de viii-1700 p. (10 fr.). La première édition est de 1827. VI. Code pėnal, expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence. 3º édit., augm. du texte des arrêts prin-cipes. Paris, Videcoq, Thorel, 1840, gros in-18 (7 fr. 50 c.). VII. Avec M. Piet : Legislation ancienne et nouvelle, et jurisprudence tant judiciaire qu'administrative sur les engagés, suivies domaines l'examen des nombreuses questions que présente la matière, et notamment la loi du 14 ventôse an viii. Tome 1er (et unique). Paris, Alex-Goblet, 1829, in-8 (3 fr.) VIII. Codes forestier, de la pêche fluviale, de la chasse et rurale, expliqués par leurs motifs, par des exemples et par la jurisprudence (accompagnés de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux), avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions présente le texte des arrêts principes; suivi d'un Formulaire des

actes qu'exigent ces Codes. Paris, Alex-Goblet, Videcoq, 1836, gros in-18 (8 fr.). 3° édit., corr. et augm. des arrêts principes rendus insqu'à ce jour. Paris, Thorel, Videcoq père et fils, 1847, in-8. IX. Code politique, ou la Charte constitutionnelle expliquée par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, suivi d'un Com-mentaire sur la loi de régence. Paris. Thorel, 1843, gros in-18 (6 fr.). X. Code de la chasse, expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés, etc. Paris, Videcoq père et fils, 1846, in-12 (4 fr.). XI. Cole rural expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, accompagné de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinanx, etc.; snivi d'un Formulaire des actes qu'exige ce Code. Paris, Videcoq père et fils, Tho-rel, 1848, gros in-18 (8 fr.). XII. Codes français expliqués (au noin bre de dix) par leurs motifs, par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que présente le texte, la définition des termes de droit, la reproduction des motifs de tous les arrêts principes, suivis de Formulaires. Paris, Alex-Goblet, Videcoq, 1835, 3 part. gr. in-8 (35 fr.). 4º édit., corr. et augm. des arrêts-principes rendus jusqu'à ce jour. Paris, Plou frères, 18.., 2 forts vol. in-4 (35 fr.). On pouvait se procurer séparément chaque partie de la première édit , distribuées ainsi : la première contenant les Codes civil et de procédure civile, 1835, 1839 (22 fr.); la seconde, les Codes de commerce, forestier, de la chasse, de la pêche et rural, 1836 (11 fr.); la troisième, les Codes d'instruction criminelle et pénal, le Code politique (Charte consti-tutionnelle expliquée) et les tables, 1838. - 5º édit. Paris, Plon, 1863, 2 vol. in-4, ensemble de viti-1700 pag. à 2 col. (35 fr.). Ce sont les plus populaires et les plus commodes, sinon les plus savantes annotations de nos Codes ». XIII. Avec M. Piet : Etude du crédit hypothécaire. Statuts d'une banque immobilière pour le departement de la Seine, avec émission de coupons d'obligations échangeables contre du numéraire par la banque, et portant intérêt sans cours force; par MM. Larmina, Chibon, Faure, Barre, Rogron. Vaugirard, de l'impr. de Moncheny, 1849, in 8 de 44 pag. - En outre, en société avec M. Fir-bach, M. Rogron a publié, comme éditeur, une édition compacte des Œuvres de Pothier, revues sur toutes les anciennes éditions, classées dans l'ordre des matières du Code civil, précédées d'une Dissertation sur la vie et les écrits de Pothier, et suivies d'une table de concordance (1826, 2 vol. gr. in-8).

Rognon (P.). inspecteur des messageries générales du Médoc. Epître adressée à S. M. Louis-Philippe le 1er janvier 1848. Bordeaux, de l'impr. de Causserouge, 1848, in-8

de 24 pag. Rogue (Nicolas-Pierre-Christ.). Souvenirs et Journal d'un hourgeois d'Evreux, 1740-1830. Evreux, Cornemillot et Régimbart, 1850, in-12 de xviii et 374 pag. (3 fr. 50 c.). Anon. L'avant-propos est signé T.-B. (Théodose Bonnin).

ROGUET (le comte François), lieutenant-général, grand-croix des ordres de la Légion d'honneur, de la Réunion, de Hesse-Darmstadt, chevalier de Saint-Louis et de la Couronne de fer, ex-chambellan de l'empereur Napoléon Ier, excolonel en second des grenadiers à pied de la vieille garde, pair de France; né le 12 novembre 1770, à Toulouse. Il s'engagea le 3 mai 1789, comme simple soldat, dans le régiment de Guyenne-infanterie, fit avec gloire les campagnes de l'Empire et conquit tous ses grades sur le champ de bataille. Il rendit de grands services dans la Piémont en rétablissant les communications de Gênes avec l'armée française (1799), et fut en récompense nommé par Moreau chef de la 33° demi-brigade, qui devint bientôt le modèle de l'infanterie. Sous les ordres du maréchal Ney en 1803, il emporta les hauteurs d'Elchingen, se signala

aux batailles d'léna, d'Eylau, fut laissé pour mort en 1807 dans un combat d'arrière-garde livré aux Russes sur la Passarge, où il couvrait les cantonnements du reste de la grande armée; commanda les grenadiers à pied de la vieille garde à Wagram, défit les Russes à Krasnoï le 15 novembre 1812 et assura ainsi la retraite de l'armée; eut en 1813 une grande part à la victoire de Dresde, disputa jusqu'au dernier moment les Pays-Bas aux Prussiens et aux Anglais en 1814, et se signala principalement à Hogstræten et à Courtray; commanda la vicille garde à Waterloo après la blessure du général Friant, et réprima avec vigueur en 1831 l'insurrection de Lyon. Déjà créé sous l'Empire baron, puis comte, il fut nommé pair de France en 1834. Ce général brillait par son talent à organiser et à discipliner les troupes, non moins que par sa bravoure. Le général Roguet est mort à Paris, le 4 décembre 1846. Il a laissé, inédits, d'intéressants Mémoires sur les événements militaires dont il a été l'un des plus vaillants acteurs. Ces Mémoires s'impriment actuellement par les soins de son fils (voy. l'article suivant) : ils formeront cinq volumes in-8, sur lesquels deux sont déjà imprimés (déc. 1863). — Biographies du général Roguet. - 1º Dans la Biogr. univ. et port. des con-temporains, t. IV (1834), p. 1145; 2º Notice nécrologique sur le lieutenant-général comte Roguet, pair de France. Paris, J. Dumaine, 1847, in-8 de 24 pag.; 3º dans la Biogr. univ. de Michaud, 2º édit., t. xxxvii (1863); 4º dans la Nouv. Biogr. générale de MM. F. Didot. oguer (le comte Christophe-Mi-

ROGUET chel), fils du précédent, général de division du génie, aide de camp de l'empereur Napoléon III et sénateur, également distingué comme soldat et comme écrivain militaire, membre de la Société impériale des antiquaires de France, associé regnicole de la Société impériale d'agriculture, élu le 21 mai 1856 né à San-Remo (Piémont), le 28 avril 1800. Il fut élevé au prytanée militaire de Saint-Cyr et

admis en 1815 dans les pages de l'Empereur. A l'âge de seize ans, en 1816, il entra à l'Ecole polytechnique, et en sortit en 1818, classé dans le génie militaire. En 1821, il entra au service comme sous-lieutenant du génie; mais son avancement ne date que de la révolution de juillet, qui remit en faveur les anciens serviteurs de Napoléon. 'Son pere devint alors pair de France, et lui-même, se dévouant comme lui à la nouvelle dynastie, fut successivement capitaine du génie, chef de bataillon au 14º léger, lieutenant-colonel au 18º léger, colonel du 41º de ligne (1840) et maréchal de camp (20 avril 1845). Il gagna cette dernière promotion par ses années de campagnes en Algérie. Après avoir rempli divers commandements à l'intérieur, M. Roguet fut choisi pour premier aide de camp par le président de la République, qui, en récompense de ses services, l'éleva après le coup d'Etat au grade de général de division (22 déc. 1831), et, un an plus tard, l'appela au Sénat par décret du 31 décembre 1852. Promu commandeur de la Légion d'honneur en 1844, il est aujourd'hui grand officier. Lors de l'attentat d'Orsini contre la vie de l'Empereur, au 14 janvier 1858, M. le général Roguet fut grièvement blessé à la nuque par l'éclat d'une bombe. Cette note que nous empruntons, en grande partie, au « Dictionnaire universel des contemporains », ne nous dit point que M. le général Roguet est l'un de nos bons écrivains militaires, et qu'on lui doit les ouvrages suivants : I. Sur le camp main, nomme le pain de munition, dans la plaine de Pourrières, près d'Aix en Provence. Impr. parmi les « Mémoires de la Société des antiquaires (tome 1x, 1832). L'au-teur était alors capitaine du génie. II. Des lignes de circonvallation et de contrevallation. Paris, Corréard, 1832, in-8 avec 10 plan-ches (4 fr.). III. De la Vendée militaire (en deux livres, avec un Appendice), avec cartes et plans. Par un officier supérieur. Paris, Corréard, Anselin, etc., 1833-34, 3 part.

in-8 (10 fr.). Cet ouvrage a paru ainsi : Livre premier. Statistique et Historique. 1833, in-8 de 112 p., avec cinq cartes et un tableau. Livre deuxième. Etat politique. 1833, in-8 de 120 pag. Appendice aux deux premiers livres. 1834, in-8 de 120 pag.. avec une planche. Lorsque l'auteur publia cet ouvrage, il n'était encore que chef de bataillon au 14° léger. IV. De l'emploi de l'armée dans les grands travaux civils. Paris, Cor-réard, 1834, in-8 (2 fr.). V. Essai réard, 1834, in-8 (2 fr.). V. rearu, 1834, III-3 (z II.). V. Essai théorique sur les guerres d'insur-rection, ou Suite à la « Vendée militaire ». Paris, Corréard jeune, 1836, in-8 de 20 feuil. 1/2 (7 fr. 50 c.). VI. Expériences sur le pétard, faites à Metz. Paris, Corréard jeune, 1838, in-8 de 44 pag., avec pl. (2 fr.). VII. L'Officier d'infanterie en campagne, ou Application de la fortification à la petite guerre. Paris, Dumaine, 1846, in-8 de 21 feuil. (5 fr.). VIII. Approvisionnement des armées au XIXº stècle. (De l'impr. de Constant atné, à Orléans). Paris, Dumaine, 1848, in-8 de 234 pag. (3 fr.). L'auteur était général de brigade et commandait la division militaire du Loiret, lorsqu'il publia cet ouvrage dans le but de donner de l'occupation aux ouvriers sans travaux. IX. Avenir des armées européennes, ou le Soldat citoyen. Paris, Dumaine, 1850, gr. in-32 (1 fr. 50 c.). Ce petit volume a l'année suivante èté reproduit sous le titre de : Insurrection et guerres des barricades dans les grandes villes. — M. le général Roguet, en outre, a fourni des articles au « Journal des sciences militaires ». Comme membre de la Société d'agriculture M. le général Roguet a publié : X. Note sur le dessèchement du bassin de l'Aa. (Extr. des Mém. de la Soc. d'agriculture). Paris, M<sup>me</sup> Huzard, 1834, in-8 de 20 pag., avec une planche. XI. Note sur l'aménagement des eaux d'arrosage, l'établissement des prairies artificielles dans les lieux élevés, et la conservation de la couche végétale des pentes les plus escarpées. (Extr. des Mém. de la Soc. d'agriculture). Paris, Mme Huzard, 1834,

in-8 de 20 pag., avec une planche.

— En outre, il est l'éditeur du « Projet d'histoire universelle par nationalités », de son fils (voy. l'art. suivant), et des Mémoires

militaires, de son père.

ROGUET (le baron François-Charles-Ernest), fils du précèdent, né à Paris, le 14 mai 1830, était attaché au ministère des affaires étrangères lorsqu'aux élections générales du 21 juin 1857 il fut élu député de la Gironde ; il est mort en avril 1859, secrétaire de la Chambre. Sa mort prématurée a privé la France d'un homme plein d'avenir. Nous connaissons du baron Roguet : I. De la Taille la plus favorable à la reprise des arbres. 2º édition. Paris, de l'impr. de veuve Bouchard-Huzard, 1857, in-8 de 24 pag. La 1re édition a vraisemblablement été impr. dans le . Bull. de la Soc. d'agriculture ». II. Produits forestiers des landes de Gascoyne. (Extr. du « Bull. de la Soc. imp. et centrale d'agriculture »). Paris, de l'impr. de la même, 1857, in-8 de 12 pag. III. Projet d'histoire universelle par nationalités, siècles, époques et hommes caractéristiques, ou Vies des hommes illustres des temps anciens et modernes. Ouvrage posthume (publié par M. le gén. Roguet, père de l'auteur). Avril 1858. Paris, Cosse et Dumaine, 1861, in-8 de 224 pag. (2 fr. 50 c.). 1801, III-o ue 224 pag. (2 11. 30-7). Roguer (Charles), professeur parti-culier de mathématiques et de physique. I. Eléments de Phy-sique. Paris, Dupont, 1838, in-18, avec 7 planch. (3 fr. 75 c.). 2° édit. Ibid., 1849, in-18, avec 7 planch. (3 fr.). II. Avec M. Gerono: Programme détaillé des connuissances mathématiques exigées pour l'ad-mission aux écoles polytechnique, navale, militaire, forestière, contenant, etc., et suivi de notes et des énoucés d'un grand nombre de problèmes. Paris, Carilian-Gœury, 1840, in-8 de 9 feuilles (2 fr. 50 c.). 4º édit., entièrement refondue. Paris, Mallet-Bachelier, 1856, in-8 (3 fr. 50 c.). III. Questions choisies de mathématiques spéciales. N. 1. Paris, Carilian-Cœury et Dalmont,

1847, in-plano d'une feuille. Faisant partie d'une « Collection de tableaux polytechniques », par une Société d'anciens élèves de l'Ecole polytechnique, de pro-fesseurs et d'ingénieurs. IV. Lecons de trigonometrie rectiligne et sphérique. Paris, Carillan-Gœury et V. Dalmont, 1832, in-8 (2 fr. 50 c.). V. Leçons de géométrie ana-lytique à deux et à trois dimensions, à l'usage des candidats à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale, précédées d'une Introduction renfermant les premières notions sur les courbes usuelles. Paris, Carilian-Gœury et Dalmont, 1854, in-8 (7 fr. 50 c.). 2º édit., revue et augmentée. Paris, V. Dalmont et Dunod, in-8 (7 fr. 50 c.).

ROGUET (F.), architecte, inspecteur des travaux de la ville de Paris. Palais de Fontainebleau, relevé et dessiné par F. Roguet, texte par Daniel Ramée. Paris, Bance, 1860 et ann. suiv., in-fol. (36 fr.). Cet ouvrage qui a été publié en seize livraisons, est divisé en deux parties. Dans la première, qui est purement architectonique, sont reproduits les principaux bâti ments du palais, tels que la galerie de Diane et celle de François ler les constructions de Henri II qui bordent la cour ovale et le porche de cette cour, le grand escalier de Ducerceau, le baptistère de Louis XIII, la chapelle Saint-Saturnin, le pavillon Maintenon, la cour des Mathurins, celle des cuisines, etc., des détails accompagnent et complètent les ensembles. Cette première partie est composée de 48 planches gravées sur acier, imprimées sur papier colombier, format petit in-folio, et d'un texte historique et descriptif du plan général du palais. La seconde partie, consacrée ex-clusivement à la décoration intérieure, est exécutée en chromolithographie et avec tout le soin que méritent ces beaux modèles. Toutefois l'ouvrage ne traite que des parties de l'édifice appartenant aux xvie et xviie siècles. Cette publication a été suspendue avec la 7º livraison.

FIN DU TOME DOUZIÈME.

PARIS. - Typographie de RENOU et MAULDE, Rue de Rivoli, Nº 144.

My Red by Google





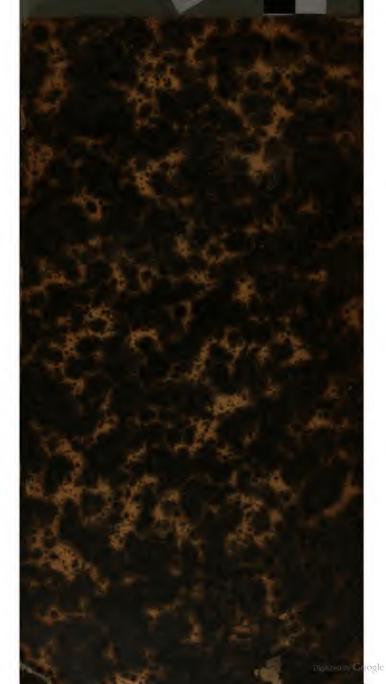